









### HISTOIRE

## RÉVOLUTION

FRANÇAISE.









ROBELPITROS.



Robespierre dans l'antisalle du Comaté de salut public.

3843)

### HISTOIRE

DF 1.4

# RÉVOLUTION

FRANÇAISE,

PAR W. A. THIERS,

Quinzieme Edition.

PRINCIPAL DI RESURE DE L'RISTOIRE DE FRANCE, JESQU'AL REGNE DE LOUIS ANT, PAR F. BODIN ET STAVER D'UNE CONTRIBUTION.

TOME II







BRUXELLES, société typographique belge, ad. wahlen et c\*,

1010

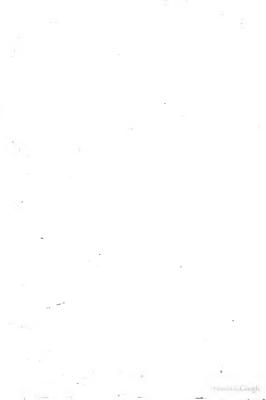



La terreur à Lyon

### CONVENTION NATIONALE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Suite de la lutte des hébrities et des dantanites. — Camilla Deanvallias public hé Fiesz Carieller. — Le conité se place cette les deux partie, et à sattule d'abord à répincer les hébrities. — Bortet ainsi maire, et appareis au de Roboppiere et de Sini July. — Blauport sinones (Barber et les hébrities. — Arraptains et mort de Rossas, Vincest, Hébrit. Camanette, Montre, etc. — Le conité de aults public fait subir le même sort sus datasinées. — Arrestation, procés et applice de Buston, Camille Desonois, Philippeus, Learies, Résults-Schiele, Fales-effigiantie, Chabet, etc.

La convention avait commencé d'exercer quelques sévérités envers la foction turbulente des confeliers et des agents ministériels. Rousin et vincent étaient en prison. Leurs partienns signiser de la confesion de la confesion de la confesion de sur annis l'intérêt des chauds révolutionnaires. Les condeliers firent une pétition, et, d'un ton leurs annis l'intérêt des chauds révolutionnaires. Les condeliers firent une pétition, et, d'un ton auex peu respectueux, demandèrent si on vonlait pauri Vincent et Rousin d'avoir courageusement pour suir Dumourier, Castine et Brisset; ils décharrent qu'ils regardaient ess deux citopous

comme d'excellents patriotes, et qu'ils les conserveraient toujours comme membres de leur société. Les jacobins présentierent une pétition plus mesurée, et se bornèrent à demander qu'on accélérét le rapport sur Vincent et Ronsin, afin de les punir s'ils étaient compables, ou de les rendre à la liberté s'ils étaient isonocents.

Le comité de salut public gardait encore le silence. Collot-d'Herbois seul, quoique membre du comité et partisan obligé du gouvernement, montra le plus grand zèle pour Ronsin. Le motif en était naturel : la cause de Vincent lui était presone

étrangère; mais celle de Ronsin, envoyé à Lyon avec lui, et de plus exécuteur de ses sanglantes ordonnances, le touchait de très-près. Collotd'Herbois avait soutenu avec Ronsin qu'il n'y avait qu'un centième des Lyonnais qui fussent patriotes; qu'il fallait déporter ou immoler le reste, charger le Rhône de cadavres, effrayer tout le Midi de ce spectacle, et frapper de terreur la rebelle eité de Toulon. Ronsin était en prison pour avoir répété ces horribles expressions dans une affiche, Collotd'Herbois, rappelé pour rendre compte de sa mission, avait le plus grand intérét à justifier la conduite de Ronsin, afin de faire approuver la sienne. Dans ce moment, il arrivait une nétition signée de quelques citovens lyonnais, nui faisaient la neinture la plus déchirante des maux de leur ville. Ils montraient des mitraillades succédant aux exécutions de la guillotine, une population entière menacée d'extermination, et une cité riche et manufacturière démolie, non plus avec le marteau. mais avec la mine. Cette pétition, que quatre citoyens avaient eu le courage de signer, produisit unc impression douloureuse sur la convention. Collot-d'Herbois se háta de faire son rapport, et, dans son ivresse révolutionnaire, il présenta ces terribles exécutions comme elles s'offraient à sa propre imagination, c'est-à-dire comme indispensables et toutes naturelles. - « Les Lyonnais, ditil en substance, étaient vaineus, mais ils disaient hantement qu'ils prendraient bientôt leur revanche. Il fallait frapper de terreur ces rebelles encore insounis, et avec eux tous eeux qui voudraient les imiter: il fallait un exemple prompt et terrible. L'instrument ordinaire de mort n'agissait point assez vite, le marteau ne démolissait que lentement. La mitraille a détruit les hommes, la mine a détroit les édifices. Cenx qui sont morts avaient tous trempé leurs mains dans le sang des patriotes. Une commission populaire les choisissait d'un conp d'œil prompt et sur dans la foule des prixonniers; et on n'a lieu de regretter aucun de ceux qui ont été frappés. » - Collot-d'Herbois obligea la convention étonnée à approuver ce qui lui semblait à lui-même si naturel; il se rendit ensuite aux Jacobins pour se plaindre à eux de la peine qu'il avait cne à justifier sa conduite, et de la compassion qu'avaient inspirée les Lyonnais. « Ce matin, j'ai eu besoin, dit-il, de me servir de circonlocu- tions pour faire appronver la mort des traftres. » On pleurait, on demandait s'ils étaient morts du » premier coun!... Du premier coup, les contre-

» révolutionnaires! Et Chalier est-il mort du pre-» mier eoup \*?..... Vous vous informez, disais-je à la convention, comment sont morts ces hommes » qui étaient couverts du sang de nos frères! s'ils » n'étaient pas morts, vons ne délibéreriez pas » iei!..... Eh bien! à peine entendait-on ce lan-» gage! Ils ne pouvaient entendre parler des morts; ils ne savaient pas se défendre des ombres! » Passant ensuite à Ronsin, Collot-d'Herbois dit que ce général avait partagé tous les dangers des patriotes dans le Midi, qu'il y avait bravé avec lui les poignards des aristocrates, et déployé la plus grande fermeté pour y faire respecter l'antorité de la république; que dans ec moment tous les aristocrates se réjouissaient de son arrestation, et y vovaient pour cux-mêmes un sujet d'espoir. -« Qu'a donc fait Ronsin pour être arrêté? ajoutait Collot. Je l'ai demandé à tout le monde, personne n'a pu me le dire. > - Le lendemain de cette séance, dans celle du 3 nivése, Collet, revenant à la charge, vint annoucer la mort du patriote Gaillard, fequel, voyant que la convention semblait désapprouver l'énergie déployée à Lyon, s'était donné la mort. - « Vous ai-je trompés, s'écria Collot, quand je vous ai dit que les patriotes allaient être réduits au désespoir, si l'esprit public venait à baisser ici? «

Ainsi, tandis que denx chefs des ultra-révolutionnaires étaient enfermés, leurs partisans s'agitaient pour eux. Les clubs, la convention étaient troublés de réclamations en leur faveur, et un membre même du comité de salut publie compromis dans leur système sanguinaire, les défendait pour se défendre lui-même. Leurs adversaires commençaient, de leur côté, à mettre la plus grande énergie dans leurs attaques. Philipeanx, revenu de la Vendée, et plein d'indignation contre l'état-major de Saumur, voulait que le comité de salut public, partageant sa colère, poursuivit Rossignol, Ronsin et autres, et vit une trahison dans la non-réussite du plan de campagne du 2 septembre. On a déjà vu combien il y avait de torts réciproques, de malentendus et d'incompatibilités de caractère dans la conduite de cette guerre. Rossignol et l'état-major de Saumnr avaient en de l'humeur, mais n'avaient point trahi; le comité. en les désapprouvant, ne pouvait leur faire es-

<sup>. °</sup> Ce montagnard, condamné par les fédéralistes lyonnais , avait été mal exécuté par le hourreau , qui avait été obligé de revenir jusqu'à trais fois pour faire tomber sa têta,

suver une condamnation qui n'aurait été ni juste ui politique, Robespierre aurait voulu qu'on s'expliquat à l'amiable; mais Philipeaux, impatient, écrivit un pamphlet virulent où il raconta toute la guerre, et où il mêla beaucoup d'erreurs à beaucoup de vérités. Cet écrit devait produire la plus vive sensation, car il attaquait les révolutionnaires les plus prononcés, et les accusait des plus affreuses trabisons, « On'a fait Ronsin? disait Phili-» peaux, beaucoup intrigué, heaucoup volé, beau-· coup menti! Sa seule expédition, e'est celle du . 18 septembre, où il fit accabler quaraote-einq mille patriotes par trois mille brigands; c'est » cette journée fatale de Coron, où, après avoir disposé notre artillerie dans une gorge, à la tête » d'une colonne de six tienes de flanc, il se tint » caché dans une étable comme un fâche coquin, » à deux tieues du champ de hataille, où nos in- fortunés eamarades étaient foudroyés par leurs » propres canons. » Les expressions n'étaient pas menagées, comme on le voit, dans l'écrit de Philipeaux. Malheureusement, le comité de salut public, qu'il aurait du mettre dans ses intérêts, n'était pas traité avec beaucoup d'égards. Philipeaux, mécontent de ne pas voir son indignation assez partagée, semblait imputer au comité une partie des torts qu'il reprochait à Ronsin, et employait même cette expression offensante : Si rous n'avez été que trompés.

L'écrit, escaine nous venous de le dire, prolutif un grande sensation, Camille Demontinis, une commissit point Philipeaux; mais, satisfait de voir que dans l'yendré est ultra-révolutionnaires avaient autant de forts qu'à Paris, et n'imaginant pas que la colère cui avauglé Philipeaux jasqu'à lui faire changer des fattes en trahison, il lut son pamphele avec empresement, aduris son courage, et, dans as naivelé, il dissit à tout le montie : Aver-eurs la Philipeaux. ... faire Philipeaux. ... qui promovil tes dangers qu'avit couras la réjupière pour la lucid de caugérée révolutionnires.

Camille aimait beaucoup Danton, et en était aimé. Tons deux pensaisent que, la république étant sauvée par ses dernières victoires, il était temps de mettre fin à des ervautés désormais inutiles; que ces ervautés prolongées plus longtemps ne sersient propress qu'à compromettre la révolution, et que l'Étranger pouvait sell en désière et en inspirer la continuation. Camillé imagina d'écire un nouveau journal qu'il intitula Le Viercie un nouveau journal qu'il intitula Le Vierci.

Cordelier, ear Danton et lui étaient les dovens de ee elub eélèbre. Il dirigea sa feuille contre tous les révolutionnaires nouveaux, qui voulaient renverser et dépasser les révolutionnaires les plus anciens et les plus éprouvés. Jamais cet écrivain, le plus remargnable de la révolution, et l'un des plus naifs et des plus spirituels de notre langue, n'avait déployé autant de grâce, d'originalité et même d'éloquence. Il commençait ainsi aon premier numéro (15 frimaire) : + O Pitt! je rends hommage ion génie! Quels nouveaux débarqués de Franço on Angleterre t'ont douné de si bons conseils, et » des movens si surs de perdre ma patrie? Tu as yu que un cehouerais éternellement contre elle. » si tu ne t'attachais à perdre dans l'opinion pu-» blique eeux qui, depuis cinq ans, ont déjoué » tous tes projets. Tu as compris que ce sont eeux » qui t'ont toujours vaincu qu'il faltait vainere; qu'il fallait faire aceuser de corruption précisé -» ment ceux que tu n'avais pu corrompre, et d'at-» tiédissement eeux que tu n'avais nu attiédir! » - « l'ai ouvert les yeux, ajontait Desmoulins, j'ai » vu le nombre de nos ennemis : leur multitude m'arrache de l'hôtel des lavalides, et me ramène · au combat. Il fant écrire, il faut quitter le erayon leut de l'histoire de la révolution, que je traçais » an coin du feu , pour reprendre la plume rapido » et haletante du journaliste, et suivre, à bride » abattue, le torrent révolutionnaire. Député con-» sultant, que personne ne consultait plus depuis » le 3 juin, je sors de mou eabinet et de ma chaise à bras, où j'ai eu tout le loisir de suivre, par le » menu, le nouveau système de nos ennemis. »

Camille élevait Robespierro jusqu'aux eienx pour sa conduite aux Jacobins, pour los servicea généreux qu'il avait rendus aux vieux patriotes, et il s'exprimait de la manière suivante à l'égard du culte et des proscriptions.

at I fast, dissisted, à l'experit lumain mabbe le it I fact, dissisted, à l'experit lumain ne da vier à les files, les processions qu'on institue, le sauste et les saints séplaces qui vééent, il me semble qu'on ne fisit que changer le lit du natale; seciment on lui reite l'orcitre de l'esperance d'une autro vie.... Pour noi, je l'ai divi saint, la jour moion oil pe vis Gobel venir à la saint, la jour moion oil pe vis Gobel venir à la striouphe devant le philosophe d'unazioprar ; Si ce n'était pas merine de l'e-montagne, do

<sup>\*</sup> Nem qu'avait pris Chaumette

» soupconner un président des Jacobins et un pro-» cureur de la commune tels que Clootz et Chan-» mette, je serais tenté de croire qu'à cette nou-» velle de Barrère, la Vendée n'existe plus, le roi » de Prasse s'est écrié doulonreusement : Tous » nos efforts échoueront done contre la république, » puisque le noyau de la Vendée est détruit; et que » l'adroit Luchesini, pour le consoler, lui aura dit : Heros invineible, j'imagine une ressonree; » laissez-moi faire. Je payerai quelques prêtres » pour se dire charlatans, j'enflammerai le patrio- tisme des autres pour faire une parcille déclaras tion. Il y a à Paris deux fameux patriotes qui » seront très-propres par leurs talents, leur exagé-» ration et leur système religieux bien connu, à » nous seconder et à recevoir nos impressions. Il n'est question que de faire agir nos amis en » France, auprès des deux grunds philosophes · Anacharsis et Anaxagoras; de mettre en wou-» vement leur bile, et d'éblouir leur eivisme par » la riche conquête des sacristies. (J'espère que » Chaumette ne se plaindra pas de ce numéro; le » marquis de Luchesini ne peut pas parler de » lui en termes plus honorables.) Anacharsis et · Anaxanoras croiront pousser la roue de la rai-» son, tandis que ee sera celle de la contre-révolu-» tion; et bientôt, au lieu de laisser mourir en » France, de vicillesse et d'inanition, le papisme » prêt à y rendre le dernier soupir, je vous pro-» mets, par la persécution et l'intolérance contre » ceux qui voudraient messer et être messès, de » faire passer force recrues à Leseure et à Laroche-

» joquelein. » Camille racontant ensuite ce qui se faisait sous les empereurs romains, et prétendant ne donner un'nne traduction de Tacite, fit une effrayante allasion à la loi des suspects, « Anciennement, dit-il. » il y avait à Rome, selon Tacite, une loi qui spé-» ciliait les crimes d'État et de lèse-majesté, et » portait peine capitale. Ces crimes de lèse-ma-» jesté, sous la république, se réduisaient à quatre » sortes : si nne armée avait été abandonnée en » pays ennemi; si l'on avait exeité des séditions; » si les membres des corps constitués avaient mal administré les affaires ou les deniers publics; si » la majesté du peuple romain avait été avilie. Les » empereurs n'eurent besoin que de quelques arti-» cles additionnels à cette loi, pour envelopper les » eitoyens et les cités entières dans la proscription. » Auguste fut le premier à étendre cette loi de » lèse-maiesté, en y comprenant les écrits qu'il

 appelait contre-révolutionnaires. Bientôt les extensions n'eurent plus de bornes. Dès que les
 propos furent devenus des crimes d'État, il n'y
 cut plus qu'un pàs à faire pour changer en crimes
 les simples regards, la tristesse, la compassion,
 les soupirs. le silence même.

» Bientôt en fut un erime de lèse-majesté ou de s contre-révolution à la ville de Nursia d'avoir » élevé un monument à ses habitants morts au » siège de Modène; crime de contre-révolution » à Libon Drusus d'avoir demandé aux discurs de » bonne aventure s'il ne posséderait pas un jonr » de grandes rielesses; crime de contre-révolution » au journaliste Cremunțius Cordus d'avoir ap-» pelé Brutus et Cassius les derniers des Romains; » erime de contre-révolution à un des descendants o de Cassius d'avoir chez lui un portrait de son » hisaíeul; crime de contre-révolution à Marcus » Scaurus d'avoir fait une tragédie où il y avait tel » vers auquel on pouvait donner deux sens; crime » de contre-révolution à Torquatus Silanus de faire » de la dépense; crime de contre-révolution à Pé-» tréius d'avoir eu un songe sur Claude : crime de s contre-révolution à Pomponius de ce qu'un ami » de Séjan était venu chercher un asile dans une » de ses maisons de campagne; erime de contrerévolution de se plaindre des malheurs du temps, » car c'était faire le procès du gouvernement; » crime de contre-révolution de ne pas invoquer » le génie divin de Calignla. Pour y avoir manqué, s grand nombre de citoyens furent déchirés de » coups, condamnés aux mines ou aux bêtes, quel-» ques-uns même sciés par le milien du corps. » Crime enfin de contre-révolution à la mère du s consul Fusius Germinus d'avoir pleuré la mort p funeste de son fils.

- » Il fallait montrer de la joic de la mort de son » ami, de son parent, si l'on ne vonlait s'exposer » à périr soi-même.
- » Tout donnait de l'ombrage au tyran. Un cistoyen avait-il de la popularité? c'était un rival » du prince, qui pouvait susciter une guerre civile. » Studia cirium in se verteret, et si multi idem » andeant, bellam esse. Sussecr.
- » Fuyait-on au contraire la popularité, et se tenait-on au coin de son feu? cette vie retirée vous a avait fait remarquer, vous avait donné de la considération. Quantó meta occultior, tantó plus a fama adeptus. Sespect.

» Étiez-vous riche? il y avait un péril imminent » que le peuple ne fit corrompu par vos largesses.

- Auri uim atque opes Plauti, principi infensas.
- Suspect.
   Étiez-vons panvre? Comment donc! invincible
   emperenr! il faut surveiller de plus près cet
- homme. Il n'y a personne d'entreprenant comme
   celui qui n'a rien. Syllam inopem, undè præci-
- puam andaciam. Suspect.

  Etiez-vous d'un caractère sombre, mélanco-
- lique, on mis en négligé? Ge qui vous affligeait,
   c'est que les affaires publiques allaient bien.
   Hominem publicis bonis mæstum. Suspect.
- Camille Desmonlins poursuivait ainsi cette grande énumération des suspects, et tracait un horrible tableau de ce qui se faisait à Paris, par ce qui s'était fait à Rome. Si la lettre de Philipeaux avait excité nne vive sensation, le journal de Camille Desmoulins en produisit une bien plus grande encore. Cinquante mille exemplaires de chacun de ses numéros furent vendus en quelques jours. Les provinces en demandaient en quantité; les prisonniers se les transmettaient à la dérobée. et ils lisaient avec délices, et avec un pen d'espoir, ce révolutionnaire qui leur était antrefois si odieux. Camille, sans vouloir qu'on ouvrit les prisons, ni qu'on fit rétrograder la révolution, demandait l'institution d'un comité dit de clémence, qui ferait la revue des prisonniers, élargirait les citovens enfermés sans cause suffisante, et arrêterait le

saug là où il avait déjà trop coulé. Les écrits de Philipeaux et de Desmonlins irritérent an plus baut degré les révolutionnaires zélés, et furent improuvés aux Jacobins. Hébert les y dénunca avec fareur; il proposa méme de radier les auteurs de la liste de la société. Il signala en ontre, comme complices de Camille Desmonlins et de Philineaux. Bourdon de l'Oise et Fabre-d'Églantine. On a vu que Bourdon de l'Oise avait voulu, de concert avec Goupilleau, destituer Rossignol; il s'était bronillé depnis avec l'état major de Saumur, et n'avait cessé dans la convention de s'élever contre le parti Ropsin. C'est ce qui le faisait associer à Philipeaux. Fabre était accusé d'avoir pris part à l'affaire du faux décret, et on était disposé à le croire, quoign'il eût été justifié par Chabot. Sentant sa position périlleuse, et ayant tout à craindre d'un système de sévérité trop grande, il avait deux ou trois fois parlé pour le système de l'indulgence, s'était entièrement brouillé avec les ultra-révolutionnaires, et avait été traité d'intrigant par le Père Duchesne. Les pacobins, sans adopter les violentes propositions d'Hébert, décidèrent que Philipeaux.

Camille Desmonlins, Bourdon de l'Oise et Fabred'Églantine viendraient à la barre de la société donner des explications sur leurs écrits et sur leurs discours dans la convention.

La séanceoù ils devaient comparaltre avait excité une affluence extraordinaire. On se disputait les places avec fureur, on en vendit quelques-unes jusqu'à 25 francs. C'était, en effet, le procès des deux nouvelles classes de patriotes qui allait se juger devant l'autorité toute-puissante des jacobins. Philipeaux, quoiqu'il ne fût pas membre de la société, ne refusa pas de comparaître à sa barre, et répéta les accusations qu'il avait déjà consignées, soit dans sa correspondance avec le comité de salut public, soit dans sa brochure. Il ne ménagea pas plus les individus qu'il ne l'avait fait précèdemment, et donna à llébert deux on trois démentis formels et insultants. Ces personnalités si bardies de Philipeaux commençaient à agiter la société. et la séance devenaît orageuse, lorsque Danton, prenant la parole, observa que, pour juger une question aussi grave, il fallait la plus grande attention et le plus grand calme; qu'il n'avait aucune opinion faite sur Philipeaux et sur la vérité de ses aecusations; qu'il lui avait déjà dit à lui-mêmo ; e Il faut que tu prouves tes acensations, ou que » tu portes ta tête sur l'échanfaud »; que peutêtre il n'y avait ici de conpables que les événements; mais que, dans tous les cas, il fallait que tout le monde fût enteudn, et surtout écouté.

Robespierre, parlant après Danton, dit qu'il n'avait pas lu la brochure de Philipeaux; qu'il savait sculement que, dans cette brochure, on rendait lo comité responsable de la perte de trente mille hommes; que le comité n'avait pas le temps de répondre à des libelles, et de faire une guerre de plume; que cependant il ne crovait pas Philipeaux coupable d'intentions mauvaises, mais entraîné par des passions. « Je ne prétends pas, dit Robespierre, » imposer silence à la conscience de mon collègue; » mais qu'il s'examine, et inge s'il n'y a en Ini-» même ni vanité, ni petites passions. Je le crois » entraîné par le patriotisme non moins que par la » colère; mais qu'il réfléchisse! qu'il considère la » lutte qui s'engage! il verra que les modérés pren-» dront sa défense, que les aristocrates se range-» ront de son côté, que la convention elle-méme » se partagera, qu'il s'y élèvera pent-être un parti » de l'opposition, ce qui serait désastreux, et ce o qui renouvellerait le combat dont on est sorti, » et les conspirations qu'on a en tant de peine à

 déjouer! » Il invite done Philipeaux à examiner ses motifs secrets, et les jacobins à l'écnuter silencieusement.

Rien n'était plus sage et plus couvenable que les observations de Robespierre, au ton près, qui était toujours emphatique et doctoral, surtout depuis qu'il ilominait aux Jacobins. Philipeaux reprend la parole, se rejette dans les mêmes personnalités, et provoque le même trouble. Danton, impatienté, s'écrie qu'il faut abréger de telles querelles, et nommer une commission qui examine les pièces du procès. Couthon dit qu'avant même de recourir à cette mesure, il faut s'assurer si la question en vaut la peine, si ce ne serait pas simplement une question d'homme à homme, et il propose de demander à Philipeaux si, en son âme et conscience, il eroit qu'il y ait eu trahison. Alors il s'adresse à Philipeaux : -- Crois-tu, lui dit-il, en ton aine et conscience, qu'il y ait eu trahison ? - Oui, répond imprudemment Philipeaux. - En ee eas, reprend Couthon, il n'y a point d'autre moyen : il faut nonmer une commission qui éconte les accusés et les accusateurs, et en fasse son rapport à la société. - La proposition est adoptée, et la commission est chargée d'examiner, outre les accusations de Philipeaux, la condnite de Bourdon de l'Oise, de Fabre-d'Églantine et de Camille Desmoulins.

C'était le 3 nivôse (23 décembre). Dans l'intervalle de temps employé par la commission à faire son rapport, la guerre de plume et les récriminations continuèrent sans interruption. Les cordeliers exclurent Camille Desmoulins de leur société. Ils fireut de nouvelles pétitions pour Ronsin et Vincent, et vinrent les communiquer aux jacobins, pour engager eeux-ei à les oppuyer auprès de la convention. Cette foule d'aventuriers, de mauvais sujets, dont on avait rempli Farmée révolutionnaire, se montraient partout, dans les promenades, les tavernes, les cafés, les spectacles, en épaulettes de laine et en moustaches, faisaient grand bruit pour Ronsin leur général, et Vineent leur ministre. Ils étaient surnommés les épauletiers, et fort redoutés dans Paris. Depuis la loi qui interdisait aux sections de se réunir plus de deux fois par semaine, elles s'étaient changées en sociétés populaires fort turbulentes. Il y avait jusqu'à deux de ees sociétés par section, et e'était là que tous les partis intéressés à produire un mouvement dirigeaient leurs agents. Les épauletiers ne manquaient pas de s'y rendre, et, grâce à eux, le tumulto régnait dans presque toutes.

Robespierre, toujours ferme aux Jacobins, fit repousser la pétition des cordeliers, et de plus, fit retirer l'affiliation à toutes les sociétés populaires formées depuis le 31 mai. C'étaient là des actes d'une prudente et louable énergie. Cependant le comité, tout en faisant les plus grands efforts pour comprimer la faction turbulente, devait s'attacher aussi à ne pas se donner les apparences de la nuollesse et de la modération. Il fallait, pour qu'il pût eonserver sa popularité et sa force, qu'il déployat la même rigueur contre la faction opposée. C'est pourquoi, le 5 nivôse (25 décembre), Robespierre fut chargé de faire un nouveau rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, et de proposer des mesures de sévérité contre quelques prisonniers illustres. S'attachant toujours, par politique et aussi par erreur, à rejeter tous les désordres sur la prétendue faction étrangère, il lui imputa à la fois les toris des modérés et des exagérés. « Les enurs étrangères ont vomi, dit-il, sur » la France, les seélérats habiles qu'elles tiennent » à leur solde. Ils délibérent dans nos administraa tions, s'introduisent dans nos assemblées section-» nairrs et dans nos elubs ; ils ont siégé jusque dans » la représentation nationale; ils dirigent et diri-» geront éternellement la contre-révolution sur lo » même plan. Ils rédent autour de nous; ils sur-» prement nos scerets, caressent nos passions, et » cherchent à nons insp rer jusqu'à nos opinions, » Robespierre, poursuivant ce tableau, les montre noussant tour à tour à l'exagération ou à la faiblesse. excitant à Paris la persécution des cultes, et dans la Vendée la résistance du fanatisme; immolant Lepelletier et Marat, et puis se mélant dans les groupes pour leur décerner les honneurs divins, afin de les rendre ridicules et odieux; ilonnant ou retirant le pain au peuple, faisant paraître ou disparaître l'argent, profitaut enfin de tous les accidents pour les tourner contre la révolution et la France. Après avoir fait ainsi la somme générale de tous nos manx. Robespierre, ne voulant nas voir qu'ils étaient inévitables, les imputait à l'étranger, qui, sans doute, pouvait s'en applaudir, mais qui, pour les produire, s'en reposait sur les viees de la naturo humaine, et n'aurait pas eu le moyen d'y suppléer par des complots. Robespierre, regardant comme enmplices de la coalition tous les prisonniers illustres qu'on détenait encore, proposa do les envoyer de suite au tribunal révolutionnaire. Ainsi Dietrich, maire de Strasbourg, Custine fils, Biron, et tous les officiers amis de Dumouriez, de Custine et de Houchard, durent être incessamment ingés. Sans doute, il n'était pos besoin d'un décret de la convention pour que ees vietimes fussent immolées par le tribunal révolutionnaire; mais ce soiu de bâter leur supplice était une preuve que le gouvernement ne faiblissait pas. Robespierre proposa en outre d'auguenter d'un tiers les récompenses territoriales promises aux défenseurs de la patrie.

Après ce rapport, Barrère fut chargé il'en faire un autre sur les arrestations qu'on disait chaque jour plus nombreuses, et de proposer les moyens de vérifier les motifs de ces arrestations. Le but de ce rapport était de répondre, sans qu'il y parût, au Vieux Cordelier de Camille Desmoulins, et à sa proposition d'un enmité de clémence. Barrère traita avec sévérité les Traductions des grateurs anciens, et proposa néanmoins de nommer une commission pour vérifier les arrestations, ce qui ressemblait fort au comité de clémence imaginé par Camille, Cependaut, sur les observations de quelques-uns de ses membres, la convention crut devoir s'en tenir à ses décrets précédents, qui obligeaient les comités révolutionnaires à adresser au comité de sureté générale les motifs des arrestations, et permettaient aux détenus de réclamer auprès de ce dernier comité

Le gouvernement poursuivait ainsi sa marche entre les deux partis qui se formaient, inclinant secrètement pour le parti modéré, mais craignant toujours de le laisser trop apercevoir. Pendant ee temps, Camille publia un numéro plus fort encore que les précédents, et qui était adressé aux jacobins. Il l'intitula : Ma Défense : et c'était la plus hardie et la plus terrible réerimination contre ses

A propos de sa radiation des Cordeliers, il disait : · Pardon, fréres et amis, si j'ose prendre encore

» le titre de vieux cordelier, après l'arrêté du club · qui nie défend de me parer de ee nom. Mais, en

· vérité, e'est une jusolence si inouje que celle de · petits-fils se révoltant contre leur grand-père, et

· lui défendant de porter son nom, que je veux » plaider cette cause contre ces fils ingrats. Je veux savoir à qui le nom doit rester, on au

» grand-papa, ou à des enfauts qu'on lui a faits, » dout il n'a jamais ni reconnu ni même connu la

» dixième partie, et qui préteudent le chasser du » parternel logis! »

Ensuite il explique ses opinions. « Le vaisseau » de la république vogue eutre deux écueils, le

» rocher de l'exagération et le bane de sable du » modérantisme. Voyant que le l'ère Duchesne o et presque toutes les sentiuelles patriotes se

· tengient sur le tillac, avec leur lunette, occupés » uniquement à erier : Gare! vous touchez au mo-» dérantisme! il a bien fallu que moi , vieux cor-

» delier et doven des jacobins, je me chargeasse » de faire la faction difficile, et dout auenn des » jeunes gens ne voulait, crainte de se déponula-» riser, celle de crier : Gare! vous allez toucher à » l'exagération! Et voilà l'obligation que doivent » m'avoir tous mes collègues de la convention,

» celle d'avoir exposé ma popularité même, pour > sauver le navire où ma cargaisou u'était pas plus » forte que la leur. »

Il se justifie-cusuite de ce propos qui lui avait été si reproché : Vincent Pitt gonverne George Bouchotte. « Fai bien, dit-il, appelé Louis XVI » mon gros benét de roi, en 1787, sans être em-» bastillé neur cela. Bouchotte serait-il un plus » grand seigneur? »

Il passe ensuite ses adversaires en revue; il dit à Collot-d'Herbois que si lui, Desmoulins, a son Dillon, lui Collot a son Brunet, son Proli, qu'il a défendus tous les deux. Il dit à Barrère : « On ne » se reconnaît plus à la Montagne; si c'était un » vieux cordelier comme moi, un patriote recti-

» lique, Billaud-Varenues, par exemple, qui m'eut » gourmandé si durement, sustinuissem utique ; a l'aurais dit : C'est le soufflet du houillant saint » Paul au hon saint Pierre qui a péché! Mais toi,

» mon cher Barrère, toi l'heureux tuteur de Paméla "! toi le président des feuillants, qui as » proposé le comité des Douze! toi qui, le 2 juin, » mettais en délibération dans le comité de salut

» public si on n'arréterait pas Danton! toi dont je » pourrais relever bien d'autres fautes, si je vou-» lais fouiller le vieux sac \*\*, que tu deviennes

» tout à coup un passe-Robespierre, et que je sois » par toi apostrophé si sec! » « Tout cela n'est qu'une querelle de méuage,

» ajoute Camille, avec mes amis les patriotes Collot » et Barrère; mais je vais être à mon tour bougre-» ment en colère \*\*\* contre le Père Duchesne, qui » m'appelle un misérable intrigailleur, un viédase

\* Allusion à la pièce de Paméla, dont la représentation avait été défendue. " Barrère s'appelait de Fieux-sac , quand il était noble,

"" Expressions des colportenrs qui, en vendant les feuilles du Pere Buchesne , criaient dans les rues : Il est bougrement en colère, le Père Duchesne!

à unere à la guilloine, un conspirature qui veut y qu'on outre les prisons pont en faire une nouvelle 5 Vendée, un endorment pagé par Pitt, un bourtiquet à longues oreilles. ATTENS-500, Illeur, Le sies A vo la Dasse et Mourt, lei, ce n'est pas avec des injures grossières et des mots que je vais L'attager, éest avec des finis. 5

Alors Camille, qui avait été accusé par llébert d'avoir épousé une femme riche, et de diner avec des aristocrates, fait l'histoire de son mariage, qui lui avait valu quatre mille livres de rente, et il trace le tableau de sa vie simple, modeste et paresseuse. Passant ensuite à Héhert, il rappelle l'ancien métier de ce distributeur de coutre marques, ses vols qui l'avaient fait chasser du théatre, sa fortune subite et connue, et il le couvre de la plus juste infamie. Il raconte et prouve que Bouchotte avait donné à llébert, sur les fonds de la guerre, d'abord cent vingt mille fraucs, puis dix, puis soixante, pour les exemplaires du Père Duebesuc distribués aux armées; que ces exemplaires ne valaieut que seize mille francs, et que par conséquent le surplus avait été volé à la nation.

« Deux cent mille francs, s'écrie Camille, à ce » pagyre sans-culotte llébert, pour soutenir les » motions de Proli, de Clootz! deux cent mille • francs pour calomnier Danton, Lindet, Cambou. » Thuriot, Lacroix, Philipeaux, Bourdon de l'Oise, » Barras, Fréron, d'Églantine, Legendre, Camille Desmoulins, et presque tous les commissaires · » de la convention! Pour inonder la France de ses » écrits, si propres à former l'esprit et le cœur. » deux cent mille francs de Bouchotte!... S'éton-» nera-t-on après cela de cette exclamation filiale » d'Hébert à la séance des jacobius : Oser atta-· quer Bouchotte! Bouchotte, qui a mis à la tête · des armées des généraux sans-culottes! Bou-» chotte, un patriote si pur! Je suis étonné que, » dans le transport de sa reconnaissance, le Père » Duchesne ne se soit pas écrié : Bouchotte qui » m'a donné deux cent mille livres depuis le mois · de juin!

• de junt à Tu me parles, ajoute Camille, de mes sociétés : mais ne sait-on pas que c'est avec l'intime do Damourier, le banquier Rock, avec la femme Nochechouart, agente des émigrés, que le grand patriote Hébert, après avoir calomnié dans sa feuille les bommes les plas purs de la république, va, dans sa grande joie, lui et su Jacqueline, passer les beaux jours de l'été à la campagne, boire le vin de Pflit, et porter des coats à la ruine.

» des réputations des fondateurs de la liberté! »

Camille reproche casuite à Hébert le style de son journal : Ne siate pas. Hébert, que lorsque lea 's tyrans d'Europe voulent fire croire à leurs ec alvas que la France est couvert des tiedhères s de la harbarie; que Parie, cette ville si vande par son atticiente et son goût, est pupéle de vandales; ne sais-ta pas, malheureux, que ce sont de lamheux de tes freilles qu'ils niserent dans leurs gazottes? comme si le peuple citit aussi si gueraui que uv oudrais le faire croire à M. Pitt; e comme si on ne pouvait lui parler qu'in langue, aussi grassier, comme si chial la langue, comme si on set de l'un sistait la brance et comme si tes salteté staient celles de la nation, comme si tes salteté staient celles de la nation, comme si tes salteté staient celles de la nation.

Camille l'accuse ensuite d'avoir ajouté, par ses numéros, aux scandales du culte de la raison; puis il s'écrie : « Ainsi, c'est ce vil flagorneur aux gages » de deux cent mille livres, qui me reprocbera les » quatre mille livres de rente de ma femme! c'est » cet ami intime des Kock, des Rochechouart, et » d'une multitude d'escrocs, qui me reprochera » mes sociétés! c'est cet écrivain insensé ou perfide » qui me reprochera mes écrits aristocratiques, > Ini , dont je démontrerai que les feuilles sont les » délices de Coblentz, et le seul espoir de Pitt! cet » homme, ravé de la liste des garcous de théâtre » pour vols, fera rayer de la liste des jacobins, » pour leur opinion, des députés fondateurs im-» mortels de la république! cet écrivain des char-» niers sera le régulateur de l'opinion, le mentor

· du neuple français! » « Qu'on désespère, ajoute Camille Desmoulins, » de m'intimider par les terreurs et les bruits de » mon arrestation qu'on sème autour de moi. Nons » savons que les scélérats méditent un 31 mai » contre les hommes les plus énergiques de la Mon-» tagne!..... O mes eollègues! je vous dirai comme » Brutus et Cicéron : Nous craignons trop la mort, et l'exil, et la pauercié! Nimium timemus mortem et exilium et paupertatem... Eh » quoi! lorsque, tous les jours, douze cent mille Français affrontent les redoutes hérissées des batteries les plus meurtrières, et volent de victoires en victoires, nous, députés à la couvention, nous qui ne pouvons jamais tomber, comme le soldat, dans l'obscurité de la nuit, fusillé dans les ténèbres, et sans témoins de sa valeur; uous, » dont la mort soufferte pour la liberté ne peut » être que glorieuse, solennelle et recue en présence de la susion esuière, de l'Europe et de la positivité; serion-mous plus labecy que nos soldant craindrious-mous plus labecy que nos soldant craindrious-mous de mous exposer à regarder Boucheute en face l'avernous pas hraver la grande celère du Père Duchesne, pour remporter aussi la riccioire que l'esqu'attend de mous, la riccioire sur les ultra-révolutionde la la riccioire sur les ultra-révolutionla la riccioire sur lou les marquiant, aur tous les fripous, sur tous les marquiant, aur tous les response, sur tous les marquiant, sur tous les cemenis de bies public?

Croit-ou que, même sur l'échafaud, soutenu

» de ce sentiment intime que j'ai aimé avec passion ma patrie et la république, couronné de l'estime et des regrets de tous les vrais républicains, ie » voulusse changer mon supplice contre la fortune » de ce misérable Hébert, qui, dans sa feuille, » pousse au désespoir et à la révolte viugt elas-» ses de citoyens; qui, pour s'étourdir sur ses remords et ses calomnies, a besoin de se procu-» rer une ivresse plus forte que celle du vin, et de » lécher sans cesse le sang au pied de la guillotiue? Qu'est-ce donc que l'échafaud pour un pa-» triote, siuon le piédestal des Siduey et des Jean » de Witt? Ou'est-ce, dans un moment de guerre » où i'ai eu mes deux frères hachés pour la liberté. » qu'est-ee que la guillotiue, sinon uu coup de sabre, et le plus glorieux de tous pour un député victime de sou courage et de son républica-

Ces pages donuerout uue idée des mœurs de l'époque. L'àpreté, le cynisme, l'éloqueuce de Rome et d'Atbènes avaieut reparu parmi uous, avec la liberté démocratique.

Ce nouveau numéro de Camille Desmoulius causa encore plus d'agitation que les précédeuts. Hébert ne cessa de le dénoncer aux Jacobins, et de demander le rapport de la commission. Le 16 nivôse, enfin, Collot-d'Herbois prit la parole pour faire ce rapport. L'affluence était aussi cousidérable que le jour où la discussion avait été entamée, et les places se vendaient aussi cher. Collot montra plus d'impartialité qu'ou u'anrait du l'atteudre d'un ami de Ronsiu. Il reprocba à Philipeaux d'impliquer le comité de salut public dans ses accusations, de montrer les dispositions les plus favorables pour des bommes suspects, de parler de Biron avec éloge, tandis qu'il couvrait Rossiguol d'outrages, et enfin d'exprimer exactement les mêmes préféreuces que les aristocrates. Il lui fit sussi un reproche qui, dans les circonstauces, avait

quelque gravité : c'était d'avoir retiré dans son dernier écrit les accusations portées contre le géuéral Fabre-Fond, frère de Fabre-d'Églantine. Philipeaux, eu effet, qui ne couuzissait ni Fabre, ui Camille, avait dénoucé le frère du premier qu'il croyait avoir trouvé en faute dans la Vendée. Une fois rapproché de Fabre par sa positiou, et accusé avec lui, il avait retranché, par un méuagement tout naturel, les allégations relatives à son frère, Cela seul prouvait qu'ils avaieut été conduits, isolément, et sans se connaître, à agir comme ils l'avaient fait, et qu'ils ue formaient point une faction véritable. Mais l'esprit de parti en jugea autrement, et Collot insinua qu'il existait une intrigue sourde, et un concert entre les prévenus de modération. Il fouilla daus le passé, et reprocha à Philipeaux ses votes sur Louis XVI et sur Marat, Quaut à Camille, il le traita bieu plus favorablement: il le représenta comme un bou patriote, égaré par de mauvaises sociétés, et auguel il fallait pardonner, eu l'engageant toutefois à ne plus commettre de pareilles débauches d'esprit. Il demanda done l'exclusiou de Philipeaux, et la censure puro et simple de Camille.

Daus ee moment, Camille, présent à la séance, fait passer une lettre au président, pour déclarer que sa défense est consiguée dans son dernier numéro, et pour demander que la société veuille bieu en écouter le conteuu. A cette propositiou, Ilébert, qui redoutait la lecture de ce numéro, où les turpitudes de sa vie étaient révélées, preud la parole, et s'écrie qu'ou a voulu compliquer la discussion, eu le calomniant, et que, pour détourner l'atteution, on lui a imputé d'avoir volé la trésorerie, ce qui est une fausseté atroce.....- J'ai les pièces en main! s'écrie Camille. - Ces mots causent une grande rumeur. Robespierre le jeune dit alors qu'il faut écarter les discussions personnelles; que la société n'est pas réunie pour l'intérét des réputations, et que, si Hébert a volé, peu lui importe à elle; que ceux qui ont des reproches à se faire ne doivent pas intercompre la discussion générale... - A ces expressions peu satisfaisantes, Hébert

s'écric : le n'ai rien à me reprocher. — Les troubles des départements, reprend Robespierre le jeune, sout tou ouvrage; c'est toi qui sa contribue à les provoquer en attaquant la liberté des coltes. — Il béen se la til extet i unterpellation. Robespierre alné prend la parole, et gardant plus de mesure que son frère, mais sauss être plus favorable à l'ébert, dit que Colto a présenté la question sous son

» uisme? »

véritable point de vue; qu'un incident facheux avait troublé la dignité de la discussion, que tout le monde avait en tort. Hébert, ainsi que ceux qui lui avaient répondu. « Ce que je vais dire, sjoutes t-il, n's trait à aucun individu. On a mauvaise parace à se plaindre de la calonnie quand on s » calomnié soi-même. On ne doit pas se plaindre » des injustices quand on a jugé les autres avec » légéreté, précipitation et fureur. Que chacnn interroge sa conscience, et s'applique ces réflexions. » J'avais voulu prévenir la discussion actuelle; je > vonlais que, dans des entretiens particuliers, dans des conférences smicales, chacun s'expliouat et convint de ses torts. Alors on aurait pu » s'entendre et s'épargner du scandale. Mais point » du tont, les pamphlets ont été répandus le len-» demain, et on s'est empressé de produire nn » éclat. Maintensnt, ce qui nous importe dans s toutes ces querelles personnelles, ce n'est pas » de savoir si on a mis de tons côtés des passions » et de l'injustice, mais si les accusations dirigées » par Philinesux contre les hommes chargés de la » plus importante de nos guerres sont fondées. · Voilà ce qu'il fant éclaireir dans l'intérêt non o des individus, mais de la république. »

Robespierre pensait, en effet, que les attaque de Camilie contre Hébert étaient intuite à discater, cur tout le monde savait combien elles étaient que la république est intérêt à constate, et qu'an contrire il importis benueup d'éclairer la conduire des généraux dans la Vendée. On poursuit, ou en étet, la discussion relaire à Philippean. La séance cutière est conacrés à estendre une fond de étaoisse conduires, mais, as milies de ces sili-mations contradictoires, Danon, Robespierre, de étaient de chronis conduires, mais a, amilies cet, et qu'ît la déclarent qu'il ne discernent ires, et qu'ît la déclarent qu'il ne discernent ires, et qu'ît la déclarent qu'il ne discernent ires, et qu'ît la déput de la contradiction de

Le 18, h séance est reprise; Philippean était absent. On se sensit déjà fràgué de la discussion dont il était le seja; et qui a'amensă ancus éclair-cisament. On étend alors sur Camille Desmo-tisa. On le étand a lors sur Camille Desmo-tisa. On le somme de s'apliquer au les deges qu'il a donnés à Philipeau, et sur ses relations arce lui. Camille ne le connaît pas, à ce qu'il assure; des faits affirmés par Goujilèsen, par Bourach de la camille de Philipeau disait vrai, et l'avaient rempli d'inéignation; mais sissonélhis qu'il é apreceit, d'apret à discussion.

que Philipesux a altéré la vérité (ce qui commençait en effot à percer do toutes parts), il rétracte ses éloges, et déclare n'avoir plus aucune opinion à cet égard.

Robespierre, prenant encoro une fois la parole spr Camille, répète ce qu'il avait déjà dit à son égard : que son caractère est excellent, mais quo ce caractère connu ne lui donne pas le droit d'écrire contre les patriotes; que ses écrits, dévorés nar les aristocrates, font leurs délices, et sont répandus dans tons les départements; qu'il s tradnit Tacite sans l'entendre; qu'il faut le traiter comme nn enfant étourdi qui a tonché des armes dangereuses et en a fait un usage funeste, l'engager à quitter les sristocrates et les mauvaises sociétés qui le corrompent : et qu'en lni pardonnant, à lui, il faut brûler ses numéros. - Camille, alors, oubliant les ménagements qu'il fallait garder envers l'orgueillenx Robespierre, s'écrie de sa place : « Brûler n'est pas répondre », - « Eh bien ! répond Robespierre irrité, qu'on ne brûle pas, mais o qu'on réponde; qu'on liso sur-le-champ les nnméros de Camille. Puisqu'il le veht, qu'il soit convert d'ignominie; que la société ne retienne pas son indignation, pnisqn'il s'obstine à soutenir ses diatribes et ses principes dangerenx. L'homme qui tient aussi fortement à des écrits » perfides est peut-être plus qu'égaré; s'il eft été » de bonne foi, s'il eut écrit dans la simplicité de son cœur, il n'aurait pas osé sontenir plus longs temps des onvrages proscrits par les patriotes, » et recherchés par les contre-révolutionnaires. » Son eourage n'est qu'emprunté; il décèle les » bommes eachés sons la dictée desquels il a écrit son journal; il décèle que Desmoulins est l'or-» gane d'une faction scélérate oni a emprunté sa » plume pour distiller son poison svec plus d'au-» dace et de sûreté. » Camille veut en vain demander la parole et calmer Robespierre, on refuse de l'écouter, et on passe sur-le-champ à la lecture de ses fenilles. Quelque ménagement que les individus veuillent garder les uns pour les autres dans des querelles de parti, il est difficile que bientôt les amours-propres ne se trouvent pas engagés. Avec la susceptibilité de Robespierre et la naive étourderie de Camille, la division d'opinions devait bientôt se changer en une division d'amour-propre et en baine. Robespierre méprisait trop Hébert et les siens pour se brouiller svec eux; mais il pouvait se brouiller avec un écrivain aussi célèbre dans la révolution que Camille Desmonlins; et celui-ci

ne mit pas assez d'adresse à éviter une rupture. La lecture des numéros de Camille occupe denx séances tont entières. On passe ensuite à Fabre, On l'interroge, on veut l'obliger à dire quelle part il a eue aux écrits nouvellement répandus. Il répond qu'il n'y est pas ponr une virgule, et que, relativement à Philipeaux et Bourdon de l'Oise, il peut assurer ne pas les connaître. On veut enfin prendre nn parti sur les quatre individus dénoncéa. Robespierre, quoique n'étant plus disposé à ménager Camille, propose de laisser là cette disenssion, et de passer à un antre sujet plus grave, plus digne de la société, plus utile à l'esprit public, savoir, les vices et les crimes du gouvernement anglais. . Ce gouvernement atroce cache, dit-il, » sons quelques apparences de liberté, nn prin-» cipe de despotisme et de machiavéliame atroce; » il faut le dénoncer à son propre penple, et ré-» pondre à ses calomnies en pronvant ses vices d'organisation et ses forfaits. Les jacobins voulaient bien de ce sujet, qui fonrnissait une si vaste carrière à lenr imagination accusatrice; mais quelques-uns d'entre eux désiraient auparavant radier Philipeaux, Camille, Bourdon et Fabre. Une voix même accuse Robespierre de s'arroger une espèce de dictature, « Ma dictature, s'écrie-» t-il, est celle de Marat et de Lepelletier; elle » consiste à être exposé tons les jours aux poi-» gnards des tyrans. Mais je snis las dea disputes » qui s'élèvent chaque jour dans le sein de la so-» ciété, et qui n'aboutissent à ancon résultat ptile. » Nos véritables ennemis sont les étrangers; ce » sont enx qu'il fant poursuivre et dont il fant » dévoiler les trames. » Robespierre renonvelle en conséquence sa proposition, et fait décider, au milien des applandissements, que la société, metsant de côté les disputes élevées entre les indivi-

vernement anglais. C'était détourner à propos l'inquiète imagination des jacobins, et la diriger sur nne proie qui ponyait les occuper longtemps. Philipeaux s'était déjà retiré sans attendre nne décision. Camille et Bourdon ne snrent ni rejetés ni confirmés; on n'en parla plus, et ils se contentèrent de ne plus paraftre devant la société. Pour Fabre-d'Églantine, bien que Chabot l'eut entièrement justifié, les faits qui arrivaient chaque jonr à la connaissance du comité de sureté générale ne permirent plus de donter de sa complicité; il fallut lancer contro lui

dus, s'occupera, dans les séances qui vont snivre, de disenter, sans interruption, les vices du gou-

an mandat d'arrèt, et le rénnir à Chabot, Bazire, Delannay et Julien de Toulonse.

Il restait de tontes ces discussions une impression făcheuse ponr les nonveaux modérés. Il n'y avait aucnne espèce de concert entre eux. Philipeanx, presque girondin autrefois, ne connaissait\* ni Camille, ni Fabre, ni Bourdon; Camille senl était assez lié avec Fabre; quant à Bourdon, il était entièrement étranger aux trois autres. Mais on a'imagina des lors qu'il y avait une faction secrète dont ils étaient on complices ou dupes. La facilité de caractère, lea goûts épicuriens de Camille, et denx on trois diners qu'il avait faits avec les riches financiers de l'épogne, la complicité démontrée de Fabre avec les agioteurs, sa récente opnience, firent supposer qu'ils étaient liés à la prétendne faction corruptrice. On n'osait pas encore désigner Danton comme en étant le chef; mais, si on ne l'accusait pas d'une manière publique, si Hébert dans sa fenille, si lea cordeliers à lenr tribnne ménageaient ce puissant révolutionpaire, ils se disalent entre enx ce qu'ils n'osaient publier.

L'homme le plus unisible au parti étalt Lacroix, dont les concussions en Belgique étaient al démontrées qu'on ponyait très-bien les lui imputer sans être accusé de calomnie, et sans qu'il osat répondre. On l'associait aux modérés, à canse de son ancienne lisison avec Danton, et il lenr falsait partager sa

Les cordeliers, mécontents de ce que les jacobins avaient passé à l'ordre du jonr sur les dénoncés, déclarèrent : 1º que Philipeaux était un calomniatenr: 2º que Bonrdon, accusateur acharné de Rossin, de Vincent et des bureaux de la guerre, avait perdn leur confiance, et n'était à leurs yeux que le complice de Phllipeanx; 3° que Fabre, partageant les sentiments de Bonrdon et de Philipeanx, n'était qu'un intrigant plus adroit ; 4º que Camille, déjà exelu de leurs rangs, avait ansai perdn leur confiance, quoique auparavant il eut renda de grands services à la révolution.

Après avoir détenn quelque temps Ronsin et Vincent, on les fit élargir, car on ne ponvait les mettre en jngement pour sucune cause. Il n'était pas possible de ponrsulvre Ronsin pour sa conduite dans la Vendée, car les événements de cette guerre étaient couverts d'un voilo épais; ni pour ce qu'il svalt fait à Lyon, car c'était aoulever une question dangereuse, et accuser en même temps Collotd'Herbois et tont le système actuel du gouvernement. Il était tout aussi impossible de poursuitre Vincent pour quelques actes de despotisme dans les bareaux de la guerre. On n'aurait pu faire l'un et à l'autre qu'un procès politique, et le moment n'était pas venu de leur en intenter un pareil. Ils furent donc élargis ", à la grande joie des cordeliers et de tous les épauletiers de l'armée révolutionnaire.

Vincent était un jeuue homme de vingt et quelques aunées, espèce de frénétique dont le fanatisme allait jusqu'à la maladie, et chez lequel il y avait encore plus d'aliénation d'esprit que d'ambitiou personnelle. Un jour que sa femme, qui sllait le voir dans sa prison, lui rapportait ce qui se passait, judigné du récit qu'elle lui fit, il s'élauca sur un morceau de viande erue, et dit en le dévorant : « Je voudrais dévorer sinsi tons les scé-» lérats. » Ronsin, tour à tour médioere pamphlétaire, fournisseur, général, juignait à heaucoup d'intelligence un courage remarquable et une grande sctivité. Naturellement exagéré, mais amhitieux, il était le plus distingué de ces aventuriers qui s'étaient offerts à être les instruments du gouvernement nouveau. Chef de l'armée révolutionnaire, il songeait à tirer parti de sa position. soit pour lui, soit pour le triomphe de son systeme. Dans la prison du Laxembourg, Vincent et lui, enfermés eusemble, avaient toujours parlé en maîtres; ils n'avaient eessé de dire qu'ils triompheraient de l'intrigue, qu'ils sortiraient par le accours de lenrs partisans, qu'ils reviendraient alors pour élargir les patriotes enfermés, et envoyer tous les autres prisonniers à la guillutine. Ils avaient fait le tourment des malhenreux détenus avec eux, et les laissèrent pleins d'effroi.

A peine sortis, ils dirent hautement qu'ils se vengenient, et que bientut ils saurrieus se faire raison de leurs ennemis. Le comité de salut public ne pouvait guére se disponser de les d'argir; nais il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait déchanfe des fairex, et qu'il duarits bientule se réduire à l'impossibilité de nuire. Il restait à Paris quatre treuvaient des aventuriers, des veleurs, des sepentificats, et qui simisent mient houtenes de treme révolutionaire. La se treuvaient des aventuriers, des veleurs, des sepentificats, et qui simisent mient butiner à l'intérieur que d'alter aux fectouries moutes des veleurs promisers de partieure, et que alter aux fectouries moutes des veleurs (par de l'aux present le l'aux que d'alter aux fectouries moutes partieure, et que alter aux fectouries moutes de partieure, et que alter aux fectouries moutes de partieure, et que alter aux fectouries moutes de partieure d'autre d'autre

tous les lieux publics le plus dur despotisme. Ayant de l'artillerie, des munitions et un chef eutreprenaut, ils pouvaient devenir daugereux. A eux se joignaieut les hrouillons, qui remplissaient les hureaux de Viucent. Celui-ei était leur chef civil, comme Ronsin leur chef militaire. Ils sysient des liaisons avec la commune par Hébert, substitut de Chaumette, et par le maire Pache, toujours prét à recevoir ehez lui tous les partis, età caresser tous les hommes redontables. Momoro, l'un des présidents des cordeliers, était leur fidèle partisan et leur avocat aux Jacobins. Ainsi un rangeait ensemble Ronsin, Vincent, Héhert, Chaumette, Momoro; et ou ajoutait à la liste Pache et Bouchotte, comme des complaisants qui leur laissaient usurper deux grandes antorités.

Déjà ces hommes ne se contensient plus dans leura disconra contre ces représentants qui voulaient, disaient-ils, s'éterniser su pouvoir et faire grâce aux sristocrates. Un jour, étant à diner chez Pache, ils y rencontrèrent Legeudre, l'ami de Danton, autrefois l'imitateur de sa véhémence, aujourd'hui de sa réserve, et la victime de cette imitation, ear il essnyait les straques qu'on n'osait pas diriger contre Dantou lui-même. Rousin et Vincent lui adressèrent de mauvais propos. Vincent, qui avsit été son uhligé, l'embrassa en lui disant qu'il embrassait l'ancien et non le nouveau Legendre; que le nouveau Legendre était devenu un modéré et ne méritait aueune estime. Vincent lui demanda eusuite avec ironie s'il avait porté dans ses missions le costume de député. Legendre lui ayant répondu qu'il le portait aux armées, Vincent ajonta que ce costume était fort pompenx, mais indigne de vrais républicains; qu'il habillerait un mannequin de ce costume, qu'il rassemblerait le penple, et lui dirait : « Voilà les représentants que vous vous étes donnés! ils vous préchent l'égalité, et se couvrent d'or et de plumes! » Il dit ensuite qu'il mettrait le feu au mannequiu. Legendre alors le traita de fou et de séditieux. On fut prét d'en venir aux mains, au grand effroi de Pache. Legendre avant voulu s'adresser à Ronsin, qui parsissait plus calme, et l'ayant engagé à modérer Vincent, Rousin répondit qu'à la vérité Vinceut était vif, mais que son earaetère convenait aux eirconstances, et qu'il fallait de pareils hommes pour le temps où l'on vivsit.

— e Yous arez, ajonta Ronsin, une faction dans le sein de l'assemblée; si vous ne l'en chassez pas, vous nous eu ferez raison. » — Legendre sortit in-

<sup>\*</sup> Le 14 pluvière (2 ferrier).

digné, et répéta tout ce qu'il avait vu et entendu pendant ce repas. La conversation fut connue, et donna une nouvelle idée de l'andace et de la frénésie des deux kommes qu'on venait d'élargir.

Ils témoignaient nn grand respect pour Pache et pour ses vertus, comme avaient fait jadis les jacobins quand Pache était au ministère. Le sort de Pache était de charmer par sa complaisance et par sa douceur tons les hommes violents. Ils étaient enchantés de voir leurs passions approuvées par un homme qui avait toutes les apparences de la sagesse. Les nouveaux révolutionnaires en voulaient faire, disaient-ils, un grand personnage dans leur gouvernement; car sans avoir no but précis, sans avoir même encore le projet et le courage d'une insurrection, ils parlaient beaucoup, à l'exemple de tous les complotenrs qui commencent par s'essayer et s'échanffer en paroles. Ils disaient partout qu'il fallait d'autres institutions. Tont ce qui leur plaisait dans l'organisation actuelle du gouvernement, c'étaient le tribunal et l'armée révolutionnaires. Ils imaginaient donc une constitution consistant en un tribunal suprême présidé par un grand juge, et un conseil militaire dirigé par un généralissime. Dans ce gonvernement, on devait inger et administrer militairement. Le généralissime et le grand juge étaient les deux principaux personnages. Il devait y avoir apprès du tribunal un grand accusatenr, sous le titre de censeur, qui serait chargé de provoquer les poursuites. Ainsi dans ce projet, formé dans un moment de fermentation révolutionnaire, les deux fonctions essentielles, uniques, consistaient à condamner et à se battre. On ne sait si ce projet était celui d'un reveur en délire ou de plasieurs d'entre eux; s'il n'avait d'autre existence que des propos ou s'il fut rédigé; mais il est certain qu'il avait son modèle dans les commissions révolutionnaires établies à Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux, Nantes, et que l'imagination pleine de ce qu'ils avaient fait dans ces grandes cités, ces terribles exécuteurs vonlaient gonverner sur le même plan la France tont entière, et faire de la violence d'un jour le type d'un gouvernement permanent. Ils ne désignaient encoro qu'un seul des granda personnages destinés à occuper ces hautes dignités. Pache convensit à merveille à la place de grand juge; les conjurés disaient donc qu'il devait l'être et qu'il le serait. Sans savoir ce que c'était que ce projet et cette dignité de grand juge, beaucoup de gens répétaient comme une nouvelle : Pache doit être

fit grand juge. Ce brait circulait sans âtre ui expliqué ni compri. Quant la 1 diginé de ginéralissime, Román, quoique ginéral de l'armée révotationnaire n'assi ty prétendre, et ses partisans n'assient pas le proposer, cer il fallait un plus grand mon pour une telle diginé. Clausante évait désigné sussi par quelques bouches comme cenor, mais son non avait de l'armente prosnoné. De l'armé ces braits, il n'y en avait qu'un de bienpondu, éctu que Pache seruit grand juge.

Pendant toute la révolution, lorsque les passions d'nn parti, longtemps excitées, étaient prêtes à fajre explosion, c'était toujours nne défaite, nne trahison, nne disette, nne calamité enfin, qui leur servait de prétexte pour éclater. Il en arriva de même ici. La seconde loi du maximum, qui, remontant au delà des bontiques, fixait la valeur des objets sur le lieu de fabrication, déterminait le prix du transport, réglait le profit du marchand en gros, celni da marchand en détail, avait été rendue; mais le commerce échappait encore de mille manières an despotisme de la loi, et il y échappait surtont par le moyen le plus désastreux, en s'arrêtant. Le resserrement de la marchandise n'était pas moins grand qu'anparavant; et si elle ne refusait plus de se donner au prix de l'assignat, elle se cachait, ou cessait de se mouvoir et de se transporter sur les lienx de consommation. La disette était donc trèsgrande par la stagnation générale du commerce, Cependant, les efforts extraordinaires du gonvernement. les soins de la commission des subsistances, avaient réussi en partie à ne pas trop laisser manquer les blés, et surtout à diminuer la crainte de la disette, anssi redoutable que la disette même, à cause du désordre et du trouble qu'elle apporte dans les relations commerciales. Mais une nouvelle calamité venait de se faire sentir, c'était le défaut de viande. Les nombreux bestiaux que la Vendée envoyait jadis aux provinces voisines n'arrivaient plus depuis l'insurrection. Les départements du Rhin avaient cessé anssi d'eu fournir depuis que la guerre s'y était fixée, il y avait donc une diminution réelle dans la quantité. En ontre, les bouchers, achetant les bestiaux à bant prix, et obligés de les vendre au prix du maximum, cherchaient à échapper à la loi. La bonne viande était réservée ponr le riche ou pour le citoyen aisé qui la payait bien. Il s'établissait nne foule de marchés clandestins, surtout aux environs de Paris et dans les campagnes, et il ne restait que les rebuts pour le peuple ou l'acheteur qui se présentait dans les

boutiques, et traitait an prix dn maximum. Les bouchnrs se dédommagesient ainsi par la mauvaise qualité de la marchandise du bas prix auquel ils étaient forcés de vendre. Le peuple se plaignait avec fureur da poids, de la qualité, des réjouissances, et des marchés clandestins établis autour de Paris. Les bestiaux manquant, on avait été réduit à tuer des vaches pleines. Le penple avait dit aussitôt que les bouchers aristocrates voulaient détruire l'espèce, et avait demandé la peine de mort contre ceux qui tuaient des vaches et des brnhis pleines. Mais ce n'était pas tout : les légumes, les fruits, les œufs, le beurre, le poisson, n'arrivaient plus dans les marchés. Un eliou contait jusqu'à vingt sous. On devançait les charrettes sur les routes, on les entourait, et on achetait à tont prix leur chargement; peu srrivaient à Paris, où le peuple les attendait en vain. Dès qu'il y a nne chose à faire, il se trouve bientôt des gens qui s'en chargent. Il s'agissait de parcourir les campagnes pour devancer sur la route les fermiers apportant des légumes ; une foule d'hommes et de femmes s'étaient chargés de ce soin, et schetaient les denrées pour le compte des gens aises, en les payant au-dessus da maximam. Y avait-il un marché mieux approvisionné que d'autres, ces espèces d'entremetteurs y couraient, et enlevaient les denrées à un prix supérieur à la taxe. Le penple se déchatnait violemment contre ceux qui faisaient ce métier; on disait qu'il se trouvait dans le nombre beaucoup de malheureuses filles publiques, que les réquisitoires de Chaumette avaient privées de laur déplorable industrie, et qui, pour vivre, avaient embrassé cette profession nouvelle.

Pour parer à tou ces inconvincients, la commune vait arride, au les politions riniéred des sections, que les bouchers na pourraient plus desancer les qu'ils ne pourraient tuer que dans les adestires, qu'ils ne pourraient tuer que dans les adestires innotienis; que le vinide ne pourrait étra nebacée que dans les daux; qu'il ne serait plus porsis d'aller aur les noises audennt des frantières; que ceux qui arriversient seraient dirigés par la police cheix; qu'on ne pourrait pas aller faire queue à la pôrte des bouchers svant sis hourse, car il arrivais sonveau q'ou se levait à treis pour car

Ces réglements multipliés ne pouvaient épargner an peuple les maux qu'il endurait. Les ultra-révolutionnaires se terturaiont l'esprit ponr imaginer des moyens. Une dernière idée leur était venne,

c'est que les jardins de lexe dont abondaient les faubourgs de Paris, et surtout le faubourg Saint-Germain, ponrraient être mis en culture. Aussitôt ls commune, qui ne leur refussit rien, avait ordonné le recensement de ces jardins, et on décida que, le recensement fait, on y enltiverait des pommes de terre et des plantes potagères. En ontre. ils avaient supposé que les légumes, le laitage, la volsille n'arrivant plus à la ville, la cause en devait être imputée any aristocrates retirés dans leurs maisons antonr de Paris. En effet, beancoup de gens s'étaient cachés dans leurs maisons de campagne. Des sections vinrent proposer à la commune de rendre na strêté ou de demander une loi ponr les faire rentrer. Gependant Chaumette, sentant que ce serait nne violation trop odiense de la liberté individuelle, se contenta de prononcer un discours mensçant contre les sristocrates retirés antonr de Paris. Il lenradressa senlement l'invitation de reutrer en ville, et fit donner aux manicipalités dos villages l'avis de les surveiller.

Capondant l'impassione de mai désit au combte. Le désordre a supensitionale les mettés. A chaque instant il sy élevrit des tomultes. On faisait quoe instant il sy élevrit des tomultes. On faisait quoe de la porte des bouchers, et amgles i défense d'y aller svant certaine heure, on mettait toujours le même empressements h'y devance. On a vait trassporté lla un nasge qui svait pris naissance à la porte des boulangers, évait d'autecher à la boulique une corde que choten saississait et tensit de manifer à pouvair terie no nrag. Mais il artivait ici, comme chez les boulangers, que des mahreillisms ou des gons mul placés conpaient la corde; slore les rungs as confendaient, le désordre s'introdaisait dans l'ofaute qui désir en attence, et on éduit dans l'années de qui désir en attence, et on éduit des desordres (not desired des la desordre s'introdaisait dans l'foute qui désir en attence, et on éduit des desordres (not desire des la desordre s'introdaisait dans l'foute qui désir en attence, et on éduit des la contra de la c

prêt à en venir anx mains. On ne savait plus désormais à qui s'en prendre. On ne ponvait pas, comme avant le 31 mai, se plaindre que la convention refusat une loi de maximum, objet de teutes les espérances, car elle accordsit tout. Dans l'impnissance d'imaginer quelque chose, on ne lui demandait plus rien. Cependant il fallait se plaindre; les épauletiers, les commis de Bonchotte, les cordellers, disaient que la cause de la disette était dans la faction modérée de la convention ; que Camille Desmonlins, Philipeanx, Bourdon de l'Oise, et leurs smis, étaient les auteurs des maux qu'on essaysit; qu'on ne pouvait plus exister de la sorte, qu'il fallait recourir à des moyens extraordinaires; et ils ajentaient le vieux propos de toutes les insurrections : Il fant un chef. Alors ils se disaient mystérieusement à l'oreille : Pache scra fait grand juge.

Cependant, bien que le nouveau parti disposat de moyens assez considérables, bien qu'il eut pour lui l'armée révolutionnaire et une disette, il n'avait cependant ni le gouvernement, ni l'opinion, car les jacobins lui étaient opposés. Ronsin, Vincent, Hebert, étaient obligés de prefesser pour les amorités établies un respect apparent, de cacher leurs projets, de les tramer dans l'ombro. A l'époque du 10 août et du 31 mai, les conspiratenrs, maltres de la commune, des Cordeliers, des Jacobins, de tons les clubs, ayant dans l'assemblée nationale et les comités de nombrenx et énergiques partisans, osant conspirer à découvert, pouvaient entraîner publiquement le penple à leur suite, et se servir des masses pour l'exécution de leurs complots; mais il n'en était pas de même pour le parti des ultra-révolutionnaires.

L'anteric actuelle ne refussitaueun des moyens cutraordinaire des défines, ui même de vongeuner; des trabitions à n'eccusient plus as vigilance; des victieres sur toutes le frontières attentaien su contaire sa force, on habileté et son relle. Par conséquen, et cur qui attanquient cette satorifé et premettaient ou une habileté ou une énergie sur prieteres à la sienne, éxisient des intripates qui agissaient c'riclement dans un but de désordres ou d'ambition. Telle duit la corriction plusque, et les conjurés ne pouvient se faiter d'entraîner le peuples l'eur suite. Ainsi, quoque redestables si on les laissait agir, ils l'étaient pen si on les arrétità à temps.

Le comité les observait, et il continuait, per une suite de rapports, à déconsidérer les deux partis opposés. Dans les ultra-révolutionnaires, il voyait de véritables conspirateurs à détruire; au contraire, il n'apercevait dans les modérés que d'anciens amis, qui partageaient ses opinions, et dont le patriotisme ne pouvait lui être suspect. Mais, pour ne point paraître faiblir en frappant les ultrarévolutionnaires, il était obligé de condamuer les modérés, et d'en appeler sans cesse à la terreur. Ces derniera voulaient répendre. Camille écrivait de nouveaux naméros; Danton et ses smis combattaient, dans leura entretiens, les raisons du comité, et des lors une lutte d'écrita et de propos s'était engagée. L'aigrenr s'en était suivie, et Saint-Just, Rebespierre, Barrère, Billand, qui d'abord n'avaient repoussé les modérés que par politique. et pour être plus forts contre les ultra-révolution-

naires, commençaient à les poursuivre par humeur personnelle et par haine. Camille avait déià attaque, comme on l'a vu, Collot et Barrère. Dans sa lettre à Dillon, il avait adressé au fanatisme dogmatique de Saint-Just, et à la dureté monaçale de Billaud, des plaisanteries qui les blessèrent presendément. Il avait enfin irrité Robespierre aux Jacobius, et, tout en le louant beaucoup, il finit par se l'sliéner tout à fait. Danton leur était peu agréable à tous par sa renemmée : et aujourd'hui qu'étranger à la conduite des affaires, il restait à l'écart, censurant le gouvernement, et paraissant exciter la plume caustique et babillarde \* de Camills, il devsit leur devenir chaque jour plus odieux; et il n'était pas supposable que Robespierre s'exposat encore à le défendre.

Robespierce et Schat-laus, bahitusés à faire a nom du comicile seporosé de principe, et chargés en quelque sorte de la partie morale du gavernament; tandis que Barrère. Carnet, Billaud et autres, à sequitaisent de la partie mastirelle et administrativa, Robespierce et Schat-laus freus den rapports. Inn aur les principes de morale qui detautre aux les graces de la compartie de la tautre aux les descriptes de la Lautre aux les decentions dont Camille s'écultures en la décention dont Camille s'éculrent de la compartie son les constitues de vernement révolutionnaire, et les moyens de régénéres un État.

« Le principe da gouvernement démocratique, » c'est la varta, disait Robespierre ", et son moyen » pendant qu'il s'établit, c'ast la terrenr. Nous » venions substituer, dans notre pays, la morale à » l'égoisme, le probité à l'honneur, les principes » aux usages, les devoirs aux bienséances, l'em-» pire de la raison à la tyrannie de la mode, le » mépris du vice au mépris du malheur, la fierté » à l'insolence, la grandenr d'âme à la vanité, l'amour de la gleire à l'amour de l'argent, les » bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à » l'intrigue, le génie an bel esprit, la vérité à » l'éclat, le charme du bonbeur aux ennuis de la » volupté, la grandenr de l'homme à la petitesse » des grands, un peuple magnanime, pnissant, s beureux, à un penple simable, frivole et misérable, c'est à-dire toutes les vertus et tous les » miracles de la république à tous les vices et à » tous les ridicules de la monarchie. »

<sup>\*</sup> Expression de Camille lui-même.

\*\* Séance du 17 pluvière au £1 (5 février).

Pour atteindre à ce but, il fallait an gouvernement austère, énergique, qui surmontat les résistances de toute espèce. Il y avait, d'une part, l'ignorance brutale, avide, qui ne voulait dans la république que des houleversements ; de l'autre. la corruption làche et vile, qui voulait toutes les délices de l'ancien luxe, et qui ne pouvait pas so résoudre aux vertus énergiques de la démocratie. De là, deux factions : l'une qui voulait outrer toute chose, qui poussait tout au delà des hornes. qui, pour attaquer la superstition, eherehait à détruire Dieu même, et à verser des torrents de sang sous prétexte de venger la république; l'autre qui, faible et vieieuse, ne se sentait pas assez pertueuse pour être si terrible, et s'apitoyait lâchement sur tous les sacrifices uécessaires qu'exigeait l'établissement de la vertu. L'une de ees factions, disait Saint-Just \*, voulait cuanger La liberté en BACCHANTE, L'AUTRE EN PROSTITUÉE.

Robespierre et Saint-Just énuméraient les folies de quelques agents du gouvernement révolutionnaire, de deux ou trois procureurs de communes, qui avaient prétendu renouveler l'énergie de Marat. et ils faisaieut ainsi allusiou à toutes les folies d'Hébert et des sieus. Ils signalaient ensuite les torts de faiblesse, de complaisance, de sensibilité, imputés aux nouveaux modérés; ils leur reprochaient de s'apitoyer sur des veuves de généraux, sur des intrigantes de l'ancienue noblesse, sur des aristocrates; de parler eufin sans cesse des sévérités de la république, bien inférieures aux cruautés des monarchies, « Vous avez, disait Saint-Just, a cent mille détenus, et le tribunal révolutionnaire a condamné dérà trois cents coupables. Mais sous » la monarchie vous aviez quatre cent mille pri-» sonniers; on pendait par an quinze mille contrebandiers; on rouait trois mille bommes, et an-» jourd'hui même il y a en Europe quatre millions » de prisonniers dont vous n'entendez pas les eris, » tandis que votre modération parrieide laisse > triompher tous les enuemis de votre gouverne-» ment! Nous nous accablous de reproehes, et les » rois, mille fois plus cruels que uous, dormeut » dans le crime. »

Robespierre et Saint-Just, conformément au système convenu, ajoutaient que ces dens factions, en apparence opposées, avaient nu point d'appui commun, l'étranger, qui les faisait agir pour perdre la république.

On voit ce qu'il entrait à la fois de fanatisme, do politique et de baine, dans le système du comité. Camille, par des allusions, et même par des expressions directes, se tronvait attaqué, lui et ses amis. Il répondait, dans son Vieux Cordelier, au système de la vertu par celui du bonbeur. Il disait qu'il aimait la république parce qu'elle devait ajouter à la félieité générale, paree que le commerce, l'industrie, la eivilisation, s'étaient développés avec plus d'éclat à Athèues, à Venise, à Florence, que dans tontes les monarchies, parce que la république pouvait seule réaliser le vou menteur de la monarchie, la poule au pot. « Qu'im-» porterait à Pitt, s'éeriait Camille, que la France » fût libre, si la liberté ne servait qu'à nous ra-» mener à l'ignorance des vieux Gaulois, à leurs » sayes, à leurs brayes, à leur gui de ebêue, et à » leurs maisons, qui n'étaient que des échoppes » en terre glaise? Loin d'en gémir, il me semble » que Pitt donnerait bien des guiuées pour qu'une » telle liberté s'établit chez nous. Mais ce qui » rendrait furieux le gouvernement anglais, c'est » si on disait de la France ce que disait Dicéar-» que de l'Attique : Nulle part au monde on ne » peut vivre plus agréablement qu'à Athènes, soil » qu'on ait de l'argent, soit qu'on n'en ait point, » Ceux qui se sont mis à l'aise, par le commerce » on leur industrie, penvent s'y procurer tons les » agréments imaginables; et quant à ceux qui » cherchent à le devenir, il y a tant d'ateliers où » ils gagnent de quoi se divertir aux anthestéries. et mettre encore quelque chose de côté, qu'il n'y a pas moyen de se plaindre de sa pauvreté, sans » se faire à soi-même un reproche de sa paresse.

Je crois donc que la liberté u'existe pas dans s ane égalité de privations, et que le plus bel élogo s de la eonvention serait, si elle pouvait se rendre ce témoignage: J'ai trouvé la nation saus culotses, et je la laisse culottée.

Charmanse domeratie, ajouit Camille, que charmanse domeratie, ajouit Camille, que comparte de la comparte de la comparte de come montale de la comparte de la comparte de come de la premier das sejs segon por ten de la premier das sejs segon por han par de la premier das sejs segon por han par de la premier das sejs segon por la comparte par de la premier das sejs segon por la comparte par de la premier das sejs segon por la comparte par de la premier das sejs segon por la comparte par la via, las femmes et la musique; et il a une posession de seagrese si bien etablic, que journe fuir encore on un prononce son nom dans la convercion et sur a lacciónis que comme celli da plas grand législateur. Combien cependant ont parmi posson segon de la comparte de de Sarda-

<sup>\*</sup> Rapport du 8 ventôse (26 février),

» fession de foi!

» Et ce divin Socrate, nu jour, rencontraut Alci-» biade sombre et réveur, apparemment parce » qu'il était piqué d'une lettre d'Aspasie : -» Qu'avez-vous? Ini dit le plus grave des Mentor; anriez-vous perdn votre bouclier à la bataille? » avez-vous été vaincu dans le camp, à la conrse ou à la salle d'armes? quelqu'uu a-t-il mieux » chanté on mieux joué de la lyre que vous à la » table du général? - Ce trait point les mœurs. » Quels républicains aimables! »

Camille se plaignit ensuite de ce qu'aux mœurs d'Athènes on ne voulût pas ajonter la liberté de langage qui régnait dans cette république. Aristophane y représentait sur la scèue les généranx, les orateurs, les philosophes et le penple lni-même; et le penple d'Athènes, joné tantôt sous les traits d'un vieillard, et tantôt sons ceux d'un icone homme, loin de s'irriter, proclamait Aristophane vaiuqueur des jeux, et l'enconrageait par des hravos et des conronnes. Beauconp de ces comédies étaient dirigées contre les ultra-révolutionuaires de ce temps-là; les railleries en étaient crnelles. e Et si anjourd'hni, sjontait Camille, on traduisait » quelqu'une de ces pièces jouées 430 sns avant Jesus-Christ, sons l'archonte Sténoclès, Hébert » soutiendrait anx Cordeliers que la pièce ue peut » être que d'hier, de l'invention de Fabre-d'Églans tine, contre lui et Ronsin, et que c'est le tra-» docteur qui est la cause de la disette. »

· Cependant, reprenait Camille avec tristesse. » je m'abuse quand je dis que les hommes sont » changés; ils ont toujonrs été les mêmes; ls li-» berté de parler n'a pas été plus impunie dans les » républiques anciennes que dans les modernes. » Soerate, secusé d'avoir mal parlé des dienx, but » la cigué; Cicéron, pour avoir straqué Antoine, » fut livré aux proscriptions. »

Ainsi ce malheureux jenue homme semblait prédire que la liberté ne lui serait pas plus pardounée qu'à tant d'autres. Ces plaisanteries, cette éloquence irritaient le comité. Tandis qu'il suivait de l'œil Ronsin , Hébert, Vincent et tons les agitatenrs, il concevait une baine funeste contre l'aimable écrivain qui se riait de ses systèmes; contre Dauton, qui passait pour inspirer cet écrivain, coutre tous les hommes enfin supposés amis ou partisans de ces denx chefs.

Ponr ne pas dévier de sa ligne, le comité préseuta deux déerets à la suite des rapports de Ro-

» napales, qui n'ont pas publié une semblable pro- 1 bespierre et de Saint-Just, tendant, disait-il, à rendre le peuple honreux aux dépens de ses euuemis. Par ces décrets, le comité de sûreté générale était seul investi de la faculté d'examiner les réclamations des détenns, et de les élargir s'ils étaient reconnus patriotes. Tons eeux, au contraire, qui seraient reconnas ennemis de la révolution, resteraient enfermés jusqu'à la paix, et bannis eusuite à perpétuité. Leurs hiens, provisoirement séancstrés, devaient être partagés anx patriotes indigents, dont la liste serait dressée par les communes '. C'était, comme on le voit, la loi agraire, appliquée contre les suspects au profit des patriotes. Ces déerets, imaginés par Saint-Just, étaient destinés à répondre anx ultra-révolutionnaires, et à conserver an comité sa réputation d'énergie.

Pendant ee temps, les coninrés s'agitaient avec plus de violence que jamais. Rien ne prouve que leurs projets fussent hien arrêtés, ni qu'ils enssent mis Pache et la commune dans leur complot. Mais ils s'y prenaient comme avant le 31 mai; ils sonlevaient les sociétés populaires, les cordeliers, les sections; ils répandaient des bruits menaçants, et cherchaient à profiter des troubles qu'excitait la disette, chaque jour plus grande et plus sentie.

Tont à conp. on vit paraître dans les halles et les marchés des affiches, des pamphlets, sauoncant que la convention était la cause de tous les msux du penple, et qu'il fallait en arracher la faction dangereuse qui vonlait renonveler les brissotins et leur funeste système. Onelanes-nns même de ces écrits portaient que la convention tout entière devait être renouvelée, qu'on devait choisir un chef, et organiser le pouvoir exéentif, etc.... Tontes les idées en un mot qu'avaient roulées dans leur tête Viuceut, Rousin, Hébert, remplissaient ces écrits, et semblaient trahir leur origine. En même temps, on vit les épauletiers, plus turbnlents et plus fiers que jamais, menacer hautement d'aller égorger dans les prisons les enuemis que la convention corrompue s'obstinait à épargner. Ils disaient que beauconp de patriotes se trouvaient injustement confondas dans les prisons avec les aristocrates, mais qu'on allait faire le triage de ces patriotes, et qu'on leur donnerait à la fois la liherté et des armes. Ronsin, en graud costnme de général de l'armée révolutionnaire, avec nne écharpe tricolore, nne houppe rouge, et entouré de quelques-uns de ses officiers, parcourait les

<sup>\*</sup> Décrets des 8 et 13 ventèse an II.

prisons, se faisait montrer les écrons, et formait des listes.

On était an 15 ventôse. La section de Marat, présidée par Momero, s'assemble, et, indignée, dit-elle, des machinations des engemis du peuple, elle déclare en masse qu'elle est debent, qu'elle va voiler le tablesu de la déclaration des droits, et qu'elle restera dans cet état jusqu'à ce que les subsistances et la liberté snient assurées su pouple. et que ses conemis soient nunis. Dans la même soirée, les cerdeliers s'assemblent en tumulte; on fait chez eux le tableau des seuffrances publiques; en raconte les persécutions qu'ent récemment essuyées les deux grands patrietes, Vincent et Rensin, lesquels, dit-en, étaient malades au Luxembeurg. sans pouvoir ebtenir un médecin qui les soignât. En censéquence, on déclare la patrie en danger, et en voile la déclaration des droits de l'homme. C'est ainsi que toutes les insurrections avaient commencé, par la déclaration que les leis étaient suspeudues, et que la peuple rentrait dans l'exercice de sa sonveraineté.

Le lendemain 16, la section de Marst et les cordeliers se présentent à la commune pour lui signifier leurs arrêtés, et pour l'entraîner aux mémes démarches. Pache avait eu soin de ne pas s'y rendre. Le nemmé Lubin présidait le conseil général. Il répond à la députation avec un embarras visible; il dit que dans le moment eù la cenventien prend des mesures si énergiques contre les ennemis de la révelution, et pour secourir les patriotes indigents, il est étennant qu'on denne un signal de détresse, et qu'en veile la déclaration des droits. Feignant ensuite de justifier le conseil général, comme s'il était accusé, Lubin ajeute que le conseil a fait tous ses efforts pour assurer les subsistances et en régler la distribution. Chaumette tient dea discoura teut sussi vagues. Il recommande la paix, requiert le rappert sur la culture des jardins de luxe, et sur l'apprevisiennement de la capitale, qui, d'après les décrets, devait être approvisiennée comme une place de guerre.

Ainsi les chefis de la commune hésisticat, et le mouvement, quéque tumulineat, «tôtis pas sases fart pour les catrainer et leur impirer le courage de trahir le comité et la convention. Le désendre néanmoins était grand. L'insurrection commençait comme toutes celles qui svaient jadis réussi, et ne devait pas inspirer de moindres craintes. Par une rencontre fâcheuse, le comité de salut public était priré, dans le moment, de sa membres les citait priré, dans le moment, de sa membres les des membres les plus influents : Billaud-Varennes, Jean-Bon-Saint-André, étaient absents pour affaires d'administratien; Couthon et Robespierre étaient melades, et celui-ci ne pouvait pas venir gouverner ses fidèles jacobins. Il ne restait que Saint-Just et Celletd'Herbeis pour déjeuer cette teutative. Ils se rendent tout les deux à la convention, eu l'on s'assemblait en tumulte, et où l'on tremblait d'effroj. Sur leur proposition, on mande sussitor Fouquier-Tipville; on le charge de rechercher sur-le-champ les distributeurs des écrits incendisires répandus dans les marchés, agitateurs qui troublent les sociétés populaires, tous les conspirateurs enfin qui menacent la tranquillité publique. On lui enjoint par décret de les arrêter sur-le-champ, et d'en faire snus trois jeurs son rapport à la cenventien.

C'était peu d'avoir un décret de la convention, car elle ne les avait jamais refusés centre les perturbateurs; et elle n'en svait pas laissé mangner les girondins contre la commune inaurgée; mais il fallait assurer l'exécution de ces décrets en se rendant maître de l'opinion, Collot, qui avait nne grande popularité aux Jacobins et aux Cordeliera par son éloquence de club, et surtont par une énergie de sentiments révolutionnaires bien connue, est chargé de cette journée, et se rend en hâte aux Jacebins. A peine sont-ils assemblés qu'il leur fait le tablean des factions qui menscent la liberté, et des complots qu'elles préparent ; « Une nonvelle » campagne va s'envrir, dit-il; les soins du comité, » qui ont si beureusement terminé la campagne » dernière, allsient sasurer à la république des » victoires neuvelles. Comptant sur vetre confiance » et votre approbation, qu'il a tonjours eu en vue » de mériter, il se livrait à ses travanx; mais tout » à conp ans ennemis ont vonlu l'entrayer dans sa » marche; ils ont soulevé autonr de lni les pa-» triotes, pour les lui opposer et les faire égorger entre eux. On veut faire de neus des soldata de Cadmas; on yeut nons immeler par la main les » ons des autres. Mais pen, neus pe serons point » les soldats de Cadmus I grâce à votre bon » esprit, nous resterens amia, et nens ne serens » que los soldata de la liberté! Appuyé sur vous, » le cemité sanra résister avec énergie, compri-» mer les agitateurs, les rejeter hera des rangs des » patrietes, et, après ce sacrifice indispensable, » poursuivre sea travanx et voa victoires. Le poste » eù vous neus avez placés est périlleux, ajonte » Collot; mais aucun de neus ne tremble devant » le danger. Le comité de sureté générale accepte

» sa pénible mission de surveiller et de poursuivre s tous les ennemis qui trament en secret contre » la liberté: le cemité de salut publie ne néglige rien pour suffire à son immense tâche; mais tous » denx ont besoin d'être soutenus par vous. Dans » ces jeurs de danger, nous sommes peu nombreux. » Billaud , Jean-Ben , sent absents; nos amis Cou-» then et Robespierre sont malades. Nous restons » donc en petit nombre pour combattre les enne-» mis du bien public; il faut que vous neus soute-> niez ou que nous nous retirions. > - Non. nen. s'écrient les jacobins. Ne vous retirez pas ; neus yous soutiendrons. - Des applaudissements nombreux accompagnent ces paroles encourageantes. Collot poursuit et raconte alors ce qui s'est passé anx Cordeliers. . Il est, dit-il, des bemmes qui » n'ont jamais eu le courage de souffrir pendant » quelques jours de détention, dos bemmes qui » n'ont rien essnyé pendant la révolution, des » hommes dont nous avions pris la défense quand » nous les svons cras opprimés, et qui ont veulu amener nne insurrection dans Paris parce qu'ils » avaient été déteuns quolques instants. Une in-» surrection, parce que deux hommes ont souffert, » parce qu'nn médecin ne los a pas soignés pen-» dant qu'ils étaient malades !... Anathème à ceux » qui demandent une insarrection !... » - Oui, oni, anathèmel s'écrient tous les jacobins eu masse. - « Marat était cordelier, reprend Cellet, » Marat était jacobin; eh bien! lui aussi fut per-» sécnté, beancoup plos sans doute que ces bommes » d'un jonr; on le traina devant le tribunsi où ne » devalont comparattro que des aristocrates: pro-» voqua-t-il nne insurrection!... Non. L'insurrecstion sacrée, l'insurrection qui doit délivrer » l'bamanité de tous ceux qui l'oppriment, prend » naissance dans des sentimenta plus généreux que le petit scutiment où l'on veut nous ontraîner; » mais nons n'y tomberons pas. Le comité de salut » publie ne céders pas aux intrigants; il prend a des mesures fortes et vigourensos; et, dût-il » périr, il no reculera pas devant une tâche sussi » glorieuse! »

À peine Collet a-t-il achevé que Menoro veut prendre la parole pour justifier la section de Marat et les cordeliers. Il ceuvient qu'un voile a été jeté sur la déclaration des droits, mais il désavous les surtes faits; il nie le projet d'isurrection, et soutient que la section Marat et les cordeliers sont saintés des meilleurs sentiments. Des compirateurs qui se justifient sont perdus. Dès qu'ils ne teurs qui se justifient sont perdus. Dès qu'ils ne teurs qui se justifient sont perdus. Dès qu'ils ne teurs qui se justifient sont perdus. Dès qu'ils ne de la contra de la contra de la contra la contra la contra la contra de la contra la contra la contra la contra la contra la contra de la contra l

peuvent pas avouer l'insurrectien, et que le seul conocé du but ne fait pas éclater un élan de l'opjnien en leur farenr, ils ne peuvent plus rien. Momoro est écouté avec une désapprobation marquée; et Collet eat chargé d'aller, au nom des jacobins, fraterniser avec les cordeliera, et ramener ces frères égarés par de perfides sangestions.

La nuit était fort avancée, Collot ne pouvait se rendre aux Cordeliers que le lendems in 17; mais le danger, queique d'abord effravant, n'était déià plus redoutable. Il dovenait évident que l'opinien n'était pas favorablement disposée ponr les conjurés, si on peut leur donner ce nom. La commune avait reculé, les jacobins étaient restés au comité et à Robespierre, queiqu'il fût shaent et malade. Les cordeliers, impétuenx, mais faiblement dirigéa, et aurtont délaissés par la commune et les jscobius, ne pouvaient manquer de céder à la fsconde de Collot-d'Herbois, et à l'henneur de voir dana leur sein un membre aussi fameux da gouvernement. Vincent avec as frénésie. Hébert avec son sale jenrual dont il multiplisit les numéros, Momore avec ses srrêtés de la section de Marat, ne pouvaient déterminer un meuvement déciaif. Ronsin seul, svec ses épanletiers et des munitions assez considérables, aurait pu tenter un coup de main. Il en aurait eu l'audace; mais soit qu'il ne trouvât pas la même audace dans sea amis, soit qu'il ne comptat point assez sur ss troupe, Il n'agit pas, et dn 46 au 47 tout se borna en agitatiens et en menaces. Les épanletiers répandus dans les sociétés populaires y causèrent un grand tumulte, mais n'osèrent pas recourir aux srmes.

Le 17 au soir, Collot se rendit anx Cordeliers, eù il fut accneilli par de grands applandissements. Il lenr dit que des ennemis secrets de la révolution cherebaient à égarer leur patriotisme; qu'on avait voulu déclarer la république en état de détrease, tandis que, dans le moment, la revauté et l'aristocrstic étaient seules aux sboia; qu'on avait cherché à diviser les cordeliers et les jacobins, mais qu'ils devaient composer au centraire nne seule famille, unie de principes et d'intentions ; que ce projet d'insurrection, ce voile jeté sur la déclaration des dreits, réjonissaient les aristecrates, et que, la veille, ils syaient tous imité eet exemple, et voilé dans leurs salens la déclaration des droits; et qu'ainsi, pour ne pas combler de satisfaction l'ennemi commun, ils devaient se bâter de dévoiler le code sacré de la nature. Les cerdeliera furent entrainés, quoiqu'il y ent parmi eux un grand

nombre de commis de Bouchotte; ils se hâtèrent de faire acte de repentir; ils arrachèrent le répe jeté sur la déclaration des droits, et le remirent à Collot, en le chargeant d'assurer aux jacobins qu'ils marcheraient toujours dans la même voie.

Collot-d'Herhois cournt annoncer aux jacobins leur victoire sur les cordeliers et sur les ultrarévolutionnaires. Les conjurés étaient donc abandonnés do toutes parts; il ne leur restait que la ressonree d'un coup de main, qui, avons-nous dit, était presque impossible. Le comité de salut puhlie résolut de prévenir tout mouvement de leur part, en faisant arrêter les principanx chefs, et en les envoyant sur-le-champ au tribunal révolutionnaire. Il enjoignit à Fouquier de rechercher les faits dont on pourrait composer une conspiration, et de préparer tout de suite un acte d'accusation. Saint-Just fut chargé en même temps de faire un rapport à la convention, contre les factions rénnies qui menaçaient la tranquillité de l'État.

Le 23 ventôse (13 mars), Saint-Just présente son rapport. Suivant le système adopté, il montre toujonrs l'étranger faisant agir deux factions : l'nne, composée d'hommes séditionx, incendiaires, pillards, diffamateurs, athées, qui voulaient amener le houleversement de la république par l'exagération; l'autre, composée de corrompus, d'agioteurs, de concussionnaires, qui, s'étant laissé séduire par l'appat des jonissances, voulaient énerver la république et la déshonorer. Il dit que l'une de ces deux factions avait pris l'initiative, qu'ello avait essayé de lever l'étendard do la révolte, mais qu'elle allait être arrêtée, et qu'il venait en conséquence demander un décret de mort contre tous ceux, en général, qui avaient médité la subversion des pouvoirs, machiné la corruption de l'esprit public et des mœurs républicaines, entravé l'arrivage des subsistances, et contribué en quelque manière au plan ourdi par l'étranger. Saint-Just ajoute ensuite que des eet instant il fallait METTRE A L'ORDRE DU JOUR LA JUSTICE, LA PROBITÉ ET TOUTES LES VERTOS RÉPUBLICAINES.

Dans ce rapport, écrit avec une violence fantique, toutes les factions étaient également menacées: mais il n'y avait de clairement dévoués aux copps du tribunal révolutionasire que les conspirateurs ultra-évolutionasires, tels que Ronain, Vincent, Hébert, etc., et les corrompus Clabott, Bairire, Fahre, Julien, fabricateurs du faux décret. Une sinister réticence était gardée euvers cenx que Saint-Just appelait les indulgents et les modérés.

Dans la soirée du même jour, Rohespierre se rend any Jacobins avec Couthon, et ils sont tons denx converts d'applaudissements. On les entoure, on les félicite du rétablissement de leur santé, et on promet à Rohespierre un dévouement sans bornes. Il demande pour le lendemain une séance extraordinaire, afin d'éclaireir le mystère de la conspiration déconverte. La séance est résolne. L'empressement de la commune n'est pas moins grand. Sur la proposition de Chaumette lui-même, on fait demander le rapport que Saint-Just avait prononcé à la convention, et on envoie à l'imprimerie de la république en chercher un exemplaire pour en faire lecture. Tont se sonmet avec docilité à l'antorité triomphante du comité de salut publie. Dans cette nuit du 23 au 24, Fouquier-Tinville fait arrêter Héhert, Vincent, Ronsin, Momoro, Mazuel, l'un des officiers de Ronsin, enfin. le banquier étranger Kock, agiotenr pltra-révolutionnaire, chez lequel Hébert, Rousin et Vincent mangeaient fréquemment, et formaient tons leurs projets. De cette manière, le comité avait denx banquiers étrangers, pour persuader à tont le monde que les deux factions étaient mucs par la coalition. Le haron de Batz devait servir à prouver ce fait contre Chabot, Julien, Fabre, contre tons les corrompus et les modérés; Kock devait servir à pronver la même chose contre Vincent, Ronsin et les ultra-révolutionnaires.

Les dénoncés se laissèrent arrêter sans résistance, et furent envoyés le lendemain an Luxembourg. Les prisonniers acconrurent avec joie pour voir arriver ces furieux qui les avaient tant effrayés, en les menacant d'un nouveau septembre. Ronsin montra beauconp do fermeté et d'insouciance; le lâche Hébert était défait et abatta . Momoro consterné. Vincent avait des convulsions. Le bruit de ces arrestations:se répandit aussitôt dans Paris, et v prodnisit une joje universelle. Malheureusement, on ajoutait que ce n'était point fini, et qu'on allait frapper les hommes de tontes les factions. La même chose fut répétée dans la séance extraordinaire des Jacobins. Après que chacun eut rapporté ce qu'il savait de la conspiration, de ses auteurs, de leurs projets, on ajouta que, du reste, toutes les trames seraient connues, et qu'un rapport serait fait sur des hommes autres que ceux qui étaient actuellement poprsuivis.

Les bureaux de la guerre, l'armée révolution-

uaire, les cordeliers, venaient d'être frappés dans la personne de Viucent, Ronsin, Hébert, Maznel, Momoro et consorts. Ou voulait sévir aussi contre la commune. Il n'était bruit que de la dignité de grand juge réservée à Pache; mais on le savait incapable de s'engager dans une conspiration, docile à l'antorité supérieure, respecté du peuple, et on ue voulut pas frapper un trop grand conp en l'adjoignaut anx autres. On préféra faire arrêter Chaumette, qui n'était ui plus hardi, ui plus dangereux que Pache, mais qui était, par vanité et engonement, l'anteur des plus imprudeutes détermiuations de la commune, et l'un des apôtres les plus zélés du culte de la raison. On arrêta donc le malhenrenx Chaumette; on l'envoya au Luxembourg avec l'évêque Gobel, auteur de la graude scène d'abiuration, et avec Anaebarsis Clootz, déjà exclu des Jacobins et de la convention pour son origine étrangère, sa noblesse, sa fortune, sa république universelle et son atbéisme.

Lorsque Chaumette arriva an Luxembourg, les suspects accoururent au-devant de lui, et l'accablèrent de railleries. Le malheureux, avec un grand peuchant à la déclamation, u'avait rien de l'audace de Rousiu, ni de la fareur de Viucent. Ses cheveux plats, ses regards tremblants lui donnaient les apparences d'un missionnaire; et il avait été véritablement celui da nonveau culte. Ccux-ci lai rappelaient ses réquisitoires coutre les filles de joie. eoutre les aristocrates, contre la famine, contre les suspects. Un prisonnier lui dit en s'inelinant : r Philosophe Anaxagoras, ie snis suspect, tu es suspect, none sommes suspects, a Chaumette s'excusa avec un ton sonmis et tremblant. Mais des ce moment il n'osa plus sortir de sa cellule, ui se rendre dans la cour des prisonniers.

Le comité, après avoir fait arrêter ees malheureux, fit rédiger par le comité de sûreté générale l'acte d'accusation contre Chabot, Bazire, Delaunav, Julien de Tonlonse et Fabre. Tous eing fureut mis en accusation et déférés au tribunal révolutionnaire. Dans le même moment, on apprit qu'une émigrée, poursuivie par un comité révolutionuaire, avait trouvé asilechez Hérault-Séebelles. Délà ee député si conuu, qui joignait à une grande fortune nne grande naissance, nne belle fignre, nn esprit plein de politesse et de grâce; qui était l'ami de Danton , de Camille Desmoulins , de Proli, et qui souvent s'effrayait de se voir dans les rangs de ces révolutionnaires terribles, était devenu suspect, et on avait oublié qu'il était l'autenr principal de la constitution. Le comité se hâta de le faire arrêter, d'abord parce qu'il ne l'aimait pas, ensuite pour prouver on il frapperait sans aucun ménagement les modérés surpris en faute, et qu'il ne serait pas plus indulgent pour enx que ponr les autres coupables. Ainsi, les coups du redoutable comité tombaient à la fois sur les bommes de tous les rangs, de tontes les opinions, de tous les mérites.

Le 1" germinal (20 mars), commença le procès d'une partie des conspirateurs. On rénnit dans la même accusation Ronsin, Vincent, Hébert, Momoro, Maznel, le banquier Kock, le jeune Lyonnais Leclerc, devenu chef de division dans les bureaux de Bonehotte, les nommés Ancar, Ducroquet, commissaires aux subsistances, et quelques autres membres de l'armée révolutionnaire et des bureaux de la guerre. Pour continuer la supposition de complicité entre la faction ultrarévolutionnaire et la faction de l'étranger, on confondit encore dans la même accusation Proli. Dubuisson, Percyra, Desficux, qui n'avaient iamais cu aueun rapport avec les autres aceusés. Chanmette fut réservé pour figurer plus tard avec Gobel et les autres auteurs des scènes du culte de la Raison; enfiu, si Clootz, qui aurait dû être associé à ces derniers, fut adjoint à Proli, c'est en sa qualité d'étranger. Les accusés étaient au nombre de dix-neuf. Ronsin et Clootz étaieut les plus hardis et les plus fermes. - « Ceci, dit Ronsin à ses coaecusés, est un procès politique; à quoi bon tons vos papiers et vos préparatifs de instification? Vous serez condamnés. Lorsqu'il fallait agir, vous avez parlé; sachez mourir! Pour moi, je jure que vons ue me verrez pas broncher, tâchez d'en faire antant. » - Les misérables Hébert et Momoro se lamentaient, en disant que la liberté était perdue. - « La liberté perdne! s'écria Rousin, parce que quelques misérables individus vont périr! La liberté est immortello; nos ennemis snecomberont après nous, et la liberté leur survivra à tous! >-Comme ils s'accusaient entre cux. Clootz les exborta à ne pas aggraver leurs maux par des ju-

vectives mutuelles, et il leur eita cet apologue Je révais cette nuit que, de mal consumé, Côte à côte d'un gueux en m'avait inhumé.

fameux :

La citation eut sou effet, et ils cessèrent de se reprocher leurs malbeurs. Clootz, plein encore de ses opinious philosophiques jusqu'à l'échafaud. poursuivit les derniers restes de déisme qui ponvaiant demeurereneux, et ne cessa de leur précher jusqu'au beut la nature et la raisen, avec un zèle ardent et un inconcevable mépris de la mort. Ils furent amenés au tribunal su milieu d'un concours immense de spectateurs. Ou a vu, par le récit de leur conduite, à quoi se réduisait leur conspiration. Clubistes du dernier rang, intrigants de bureaux, coupe-jarrets enrégimentés dans l'armée révolutionnaire, ils svaient l'exagération des inférieurs, des porteurs d'ordres, qui eutrent toujours leur mandat. Ainsi, ils avuient voulu pousser le geuvernement révolutionnaire jusqu'à en faire une simple commission militaire, l'aholition des superstitions jusqu'à la persecution des cultes, les mœura républicaines jusqu'à la grossièreté, la liberté de langage jusqu'à la bassesse la plus dégoûtante, enfin la défisnce et la sévérité démocratiques à l'égard des bommes jusqu'à la diffemation la plus atroce. De mauvais propos centre la convention et le comité, des projets de gouvernement en paroles, des motions aux cordeliers et dans les sections, de sales pamphlets, une visite de Ronsin dans les prisons, pour y rechercher s'il n'y svait pas de patriotes renferurés, comme lui veusit de l'être, enfiu quelques menaces, et l'essai d'un mouvement sous le prétexte de la disette, tels étaient leurs complots. Il u'y svait là que sottises et ordures de mauvais sujets. Mais une conspiration profondément ourdie et correspendant avec l'étranger était fort au-dessus de ces misérables, C'était une perfide supposition du comité que l'infame Fouquier-Tiuville fut chargé de démontrer su tribunal, et que le tribuns leut erdre d'adopter.

Les mauvais propes que Viuceut et Ronsin s'étsient permis contre Legendre, en d'inant svec lui chez Pache, leurs propositions réitérées d'organiser le pouvoir exécutif, fureut allégués comme strestant le projet d'anéantir le représentation nationale et le comité de salut public. Leurs repes chez le bangnier Kock furent donnés comme la preuve de leur cerrespondance avec l'étranger. A cette preuve, en en ajouta une autre. Des lettres écrites de Paris à Londres, et insérées dans les journaux angisis, anueucaient que, d'après l'agitation qui régnait, des mouvements étaient présumables. Ces lettres, dit-ou sux accusés, démentrent que l'étranger était dans vetre confidence, puisqu'il prédisait d'avance vos complots. La disetto, qu'ils avaient reprochée au gouvernement pour soulever

le peuple, leur fut imputée à eux seuls; et Fonquier, rendant calomnie pour calomnie, leur soutiut qu'ils étaient cause de cetto disette, en faisant piller sur les routes les charettes de légumes et de fruits. Les munitiens rassemblées à Paris pour l'armée révolutionnaire leur furent reprochées comme des préparatifs de conspiration. La visite de Ronsiu daus les prisons sut donnée comme prenve du projet d'armer les suspects, et de les déchatuer dans Paris. Enfin, les écrits répandus dans les balles, et le voile icté sur la déclaration des droits, furent considérés comme un commencement d'exécution. Hébert fut convert d'infamie. A peine lui reprocha-t-on ses actes pelitiques et son journal; ou se contenta de lui prouver des vols de chemises et de mouchoirs.

Mais laissons là ces honteuses discussiens entre ces has accusés et le bas accusateur dont se servait nn gonvernement terrible pour consommer les sacrifices qu'il avait erdonnés. Retiré dans sa sphère élevée, ce gouvernement désignait les malhenreux qui lui faisaient ebstacle, et laissait à son procureur général Fouquier le sein de satisfaire anx formes avec des mensonges. Si, dans cette vile tonrbe de victimes, sacrifiées au besoin de la tranquillité publique, quelques unes méritent d'être mises à part, ce sont ces malheureux étrangers, Proli, Anacharsis Clootz, condamnés comme agenta de la coalition. Proli, comme nous avous dit, connaissant la Belgique, sa patrie, avait blamé la violence ignorante des jacobius dans co pays; il avait admiré les taleuts de Dumonriez, et il en convint au tribunal. Sa connaissance des cours étrangères l'avsit deux on trois fois rendu ntile à Lebrun, et il l'avoua encore. - To as blame, lui dit-en, le système révolutionnaire en Belgique, tu as admiré Dumouriez, tu as été l'ami de Lebrun, tu es denc l'agent de l'étranger. - Il n'y ent pas un autre fait allégué. Quaut à Clootz, sa république universelle, son dogme de la raison, ses ceut mille livres de reute, et quelques efforts tentés par loi pour sauver une émigrée, suffirent ponr le convaincre, A peine le troisième jour des débats était-il commencé que le jury se déclara suffisamment éclairé, et condamna péle-méle ces intrigants, ces brouillous et ces malheureux étrangers, à la peiue de mort. Un scul fut abseus : ce fut le nommé Labourcan, qui, dans cette affaire, avalt servi d'espien an comité de salut public. Le 4 germinal (24 mars), à quatre heures de l'après-midi, les condamnés fureut conduits au lieu du supplice. La feule était aussi grado qu'à secuno des exécutions précédentes, Do losalt des places sur des charrettes, un l'es tables disposées autour de l'échafinad. Ni Honsin, ni client ne branchéern, pour nous servir de leur terrible expression. Hébert, escablé de bonte, decorregip per le mêpris, ne presuit secun soin do surmonter sa licheté, il fondisti à chaque instant ou dédilitance; et la populace, aussi vio que la li, servir la facile charrette ou répétant lo cri des les les la la des la companie et le la conposition de la la companie de la collège, le Perè Bulièren. L'a dé longrement collère, le

Ainsi fureut sacrifiés ces misérables à l'indispensable nécessité d'établir un gouvernement ferme et vigoureux : et ici, le besoin d'ordre et d'obéissance n'était pas un de ces sophismes à l'aido desquels les gouvernements immolent leurs victimes. Toute l'Europe menaçait la France, tous les brouillons voulaient s'emparer de l'autorité et compromettaient le salut commun par leurs luttes. li était indispensable que quelques hommes plus énergiques s'emparasseut de cette autorité disputée, l'occupassent à l'exclusion de tous, et pussent ainai s'en servir pour résister à l'Europe. Si on énrouve un regret, c'ost de voir employer le mensonge contre ces misérables; c'est do voir parmi enz un homme d'un ferme courage, Ronsin; un fon inoffensif. Clootz: un étranger, intrigant peutêtre, mais point conspirateur et plein de mérite, le malheureux Proli.

A peine les bébertistes avaient-ils subi leur supplice, que les induluents montrèrent une grande joio, et dirent qu'ila n'avaient donc pas tort de déuoneer Hébert, Ronsin, Vincent, puisque lo comité de saint public et le tribunal révolutionnaire venaient de les envoyer à la mort. - « De quoi done nous accuse-t-on? disaient-ils. Nous n'avons en d'antre tort quo de reprocher à ces factions de vouloir bouleverser la république, détruire la convention uationale, supplanter lo comité do salut public, joindre le danger des guerres religieuses à celui des guerres civiles, et amener une confusion générale. C'est là justement ee que leur ont reproche Saint-Just et Fouquior-Tinvillo eu les envoyant à l'échafsud. En quoi pouvons-nous être des conspirateurs, des ennemis de la république? >

Rieu n'était plus juste que ces réflexions, et le comité pensait exactement comme Danton, Camille Desmoulins, Philipeaux, Fabre, sur le danger do cette turbulence anarchique. La preuve, c'est que Robespierro, depnis le 31 mai, n'avait cessé de

défendre Danton et Camille, et d'accuser les anarchistes. Mais, nous l'avons dit, en frappant ces derniers, le comité s'exposait à passer pour modéré, et il fallait qu'il déployat d'autre part la plus grande rigueur, pour ne pas compromettre sa réputation révolutionnaire. Il fallait, tout en pensant comme Danton et Camille, qu'il censurat leurs opinions, qu'il les immolàt dans ses discours, et parût ne pas les favoriser plus que les hébertistes enx-mêmes. Dans le rapport contre les deux factions, Saint-Just avait autant sceusé l'une que l'autre, et avait gardé un silence menacaut à l'égnrd des Indulgents. Aux Jacobins, Collet avait dit que ce n'était pas fini , et qu'on préparait un rapport contre d'autres individus que ceux qui étaient arrêtés. A ces mensces s'était jointo l'arrestation d'Ilérault-Séchelles, ami de Danton, et l'un des hommes les plus estimés de ce temps-là. De tels faits n'annonçaient pas l'intention de faiblir, et néanmoins on disait encore de toutes parts que le comité allait revenir sur ses pas, qu'il allait sdoncir le système révolutionnaire, et sévir contre les égorgeurs de toute espèce. Ceux qui désiraient co retour à une politique plus clémente, les détenus, leurs familles, tous les citovens paisibles en un mot, nonreuivis sous le nom d'indifférents, se livrèrent à des espérances indiscrètes, et direut hautement qu'enfin le régime des lois de sang allait finir. Ce fut bientot l'opinion générale; elle se répandit dans les départements, et surtout daus celul du Rhône, où depnis quelques mois s'exerçaient do si affrenses vengeances, et où Ronsin avait causé un si grand effroi. On respira un moment à Lyon, on osa regarder en face les oppressenrs, et on sembla leur prédire que leurs cruautés allaient avoir un terme. A ees bruits, à ces espérances de la classe moyenne et paisible, les patriotes s'indignèrent. Les jacobins de Lyon écrivirent à cenx de Paris que l'aristocratie relevait le tête, que bientôt ils n'v ponrraient plus tenir, et que si on ne leur donnait des forces et des eucouragements, ils seraient réduits à se donner la mort comme le patriote Gailiard, qui s'était poignardé lors de la première arrestation de Ronsin.

e I'ai m, dis Robespierre sux Jacobins, des lettres de quelques-mas d'entre les patriotes lyonnais; ils capriment tous lo méme désespoir, et s al l'on apporte le remède le plus prompt à leurs manx, ils no trouveront de soulagement que d'ans la recette de Caton et de Gaillard. La faction perfide qui, affectant un partiotisme extrayagant, vonlait immoler les patriotes, a été ex-» terminée, mais peu importe à l'étranger, il lui en reste une antre. Si llébert eût triompbé, la convention était renversée, la république tom- bait dans le chaos, et la tyrannie était satisfaite; mais avec les modérés, la convention perd son · énergie, les crimes de l'aristocratie restent impnnis, et les tyrans triomphent. L'étranger a done autant d'espérance avec l'une qu'avec l'su- tre de ces factions, et il doit les soudover toutes. » sans s'attacher à aucune. Que lui importe qu'llé-» bert expire sur l'échafaud, s'il lui reste des » traftres d'une autre espèce, pour venir à bout de ses projets? Vons n'avez donc rien fait s'il your reste une faction à détruire, et la conven-» tion est résolue à les immoler tontes jusqu'à la a dernière, a

Ainsi le comité avait senti la nécessité de se laver du reproche de modération par un nouveau sacrifice. Robespierre avait défendu Danton, quand une faction andaciense venait ainsi frapper à ses côtés no des patriotes les plus renommés. Alors la politiquo, un danger commun, tont l'engageait à défendre son vienx collègue; mais aujonrd'hui cette faction bardie n'était plus. En défondant plus longtemps ce collègue dépopularisó, il se compromettait lui-même. D'ailleurs, la conduite de Danton devait réveiller bien des réflexions dans son âme jalouse. Quo faisait Danton loin du comité? Entouré de Philipeanx, de Camille Desmoulins, il semblait l'instigateur et le chef de cette nonvelle opposition qui poursuivait le gonvernement de censures et de railleries amères. Depuis quelque temps, assis vis-à-vis de cette tribune où venaient figurer les membres du comité. Danton avait quelque chose de menaçant et de méprisant à la fois. Son attitude, ses propos répétés de bonche en houche, ses liaisons, tout prouvait qu'après s'être isolé du gouvernement, il s'en était fait le censeur, et qu'il se tenait en dehors, comme pour lui faire obstacle avec sa vaste renommée. Ce n'est pas tout: quoique dépopularisé. Danton avait néanmoins une réputation d'audace et de génie politique extraordinaire. Danton immolé, il ne restait plus nn grand nom bors du comité; et, dans le comité, il n'y avait plus que des réputations secondaires, Saint-Just, Coutbon, Collot-d'Herbois. En consentant à ce sacrifice , Rohespierre, du même coup, détruisait un rival, rendait an gouvernement sa réputation d'énergie, et augmentait surtout son renom de vertu en frappant un homme accusé d'a-

voir recherché l'argent et le plaisir. Il était en outre engagé à ce sacrifice par tons ses collègues, encore plus jaloux de Danton qu'il ne l'était luimême. Conthon et Collot-d'Herbois n'ignoraient pas qu'ils étaient méprisés par ce célèbre triban. Billaud, froid, bas et sangninaire, tronvait ebez lui quelque chose de grand et d'écrasant. Saint-Just, dogmatique, austère et orgueilleux était antipathique avec un révolutionnaire agissant, généreux et facile, et il voyait que, Danton mort, il devenait le second personnage de la république. Tous enfin savaient que Danton, dans son projet de faire renouveler le comité, eroyait ne devoir conserver que Robespierre. Ils entourèrent donc celni-ci, et n'eurent pas de grands efforts à faire ponr lni arracher une détermination si agrésblo à son orgueil. On ne sait quelles explications amenèrent cette résolution, quel jour elle fut prise; mais tont à conp ils devinrent tous menaçants et mystérieux. Il ne fut plus question de leurs projets. A la convention, anx Jacobins, ils gardèrent un silence absolu. Mais des bruits sinistres se répandirent sonrdement. On dit que Danton, Camille, Philipeaux, Lacroix, allaient être immolés à l'antorité de leurs collègues. Des amis communs de Danton et de Robespierre, effrayés do ces bruits, et voyant qu'après un tel acte, il n'y avait plus une seule tête qui dut être en sécurité, que Robespierre lui-même ne devait pas être tranquille, voulurent rapprocher Robespierre et Danton, et les engagèrent à s'expliquer. Robespierre, se renfermant dans un silence obstiné, refusa de répondre à ces onvertures, et garda une réserve farouche. Comme on lui parlait de l'ancienne amitié qu'il avait témoignée à Danton, il répondit bypocritement qu'il ne ponvait rien ni pour ni contre son collègue; que la justice était là pour défendre l'innocence; que pour lui, sa vie entière avait été un sacrifice continuel de ses affections à la patrie; et que, si son ami était coupable, il le sacrifierait à regret, mais il le sacrifierait comme tous les autres à la république.

ress an arepubujque.

On vit bien que c'en était fait; que cet flypocrite
rival ne voulait prendre aucun engagement envers
Danton, et qu'il so réservait à librert de le livrer
à ses collègues. En effet, le bruit des prochaines
arrestations acquit plus de consistence. Les amis
de Danton l'entouraient, le pressitent de sortir de
son espèce de sommeil, de secourer sa paresse, et
de montrer ce front révolutionnaire qui ne xétait
immis montré en vait d'una l'erace, x le le saix.

disait Danton, ils venlent m'arrêter !... Mais non, ajoutait-il, ils n'oseront pas!... » D'ailleurs, que pouvait-il faire? Fuir était impossible. Quel pays vondrait donner asile à ce révolutionnaire formidable? Devait-il antoriser par sa fuite toutes les calomnies de ses ennemis? Et puis, il aimait son pays. « Emporte-t-ou, s'écriait-il, sa patrio à la semelle de ses souliers? > D'autre part, demeurant en France, il lui restait peu de movens à employer. Les cordeliers appartenaient aux ultrarévolutionnaires, les jacobius à Robespierre. La convention était tremblante. Sur quello force s'appover?... Voilà ce que u'ont pas assez considéré cenx qui, ayaut vu cet bomme si puissaut fondroyer le trône an 10 août, soulever le peuple contre les étrangers, n'ont pu concovoir qu'il soit tombé sans résistance. Le génie révolutionnaire ne consiste point à refaire une popularité perdue, à créer des forces qui n'existent pas, mais à diriger bardiment les affections d'un penplo quand on les possède. La générosité de Dauton, son éloignement des affaires, loi avaient presque aliéné la faveur populaire, ou du moins ne lui en avaient pas laissé assez pour renverser l'autorité régnante. Dans cette conviction de son impuissance, il attendait, et se répétait : Ils n'oscront pas! Il était permis, en effet, de croire que devant nn si grand nom, de ai granda services, ses adversaires bésiteraient. Puis il retombait dans sa paresse, et dana cetto insouciance des êtres forts qui attendent le dan-

ger saus se trop agiter pour s'y soustraire. Le comité gardait tonionra le plus grand sileuce. et des bruits ainistres continuaient à se répandre. Six jonrs s'étaient écoulés depuis la mort d'Hébert; c'était le 9 germins!. Tout à coup, les hommes paisibles, qui avaient concu des espérances indiscrètes en voyant succomber le parti des forcenés, disent que bientôt on sera délivré des denx saints. Marat et Chalier, et que l'on a trouvé dans lenr vie de quoi les transformer, aussi vite qu'Hébert, de grands patriotes en scélérats. Ce bruit, qui tenait à l'idée d'un mouvement rétrograde, se propage avec une singulière rapidité, et on entend répéter de tons côtés que les bustes de Marat et de Chalier vont être brisés. Le maladroit Legendre dénonce ces propos à la convention et aux Jacobins, commo ponr protester, su nom de ses amis les modérés, contre un projet pareil. - « Soyez » tranquilles, s'écrie Collot anx Jacobins, do tels propos seront démentis. Nous avons fait tomber a la foudre sur les hommes infames qui trompaient | vention était le meilleur moyen de le sanver, et de

» le peuple, nous leur avons arracbé le masque, » mais ils ne sont pas les seuls !... Nous arrache-» rons tous les masques possibles. Que les indul-» gents ne s'imaginent pas que e'est pour eux que » nous avons combattu, que c'est pour enx que » nous avons tenu ici des séances gloriouses l » Bientôt nous saurons les détromper... »

Le lendemain, en effet, 10 germinal (31 mars), le comité de salut public appelle dans son sein le comité de sureté générale, et, pour donner plus d'autorité à ses mesures, le comité de législation Ini-même. Dès one tous les membres sont réunis. Saint-Just prend la parole, et, dans un de cea rapporta violents et perfides qu'il savait si bien rédiger, il dénonce Danton, Desmoulina, Philipeaux, Lacroix, et propose leur arrestation. Les membres des deux antres comités, consternés mais tremblauts, n'osent pas résister, et croient éloigner le danger de leur personne en donuant lenr adbésion. Le plus grand silence est commandé, et, dans la unit du 10 au 11 germinal, Dantou, Lacroix, Philipeaux, Camille Desmonlins, sont arrêtés à l'improviste et condnits an Luxembourg.

Dès le matin, le bruit en était répandu dans Paris, et v avait cansé une espèce de stupeur. Les membres de la convention se réunissent et gardent nn silence mélé d'effroi. Le comité, qui tonjours se faisait attendre, et avait déjà toute l'insolence do pouvoir, n'était point encore arrivé. Legendre, qui n'était pas assez important pour avoir été arrété avec ses amis, s'empresse de prendre la parole : « Citoyeus, dit-il , quatre membres de cette » assemblée sont arrêtés de cette nuit; je sais que » Dantou en est un, j'ignore le nom des autres; » msis, quels qu'ils soient, je demande qu'ils » puissent être entendos à la barre. Citoyens, je » le déclare, je crois Danton anssi pur que moi-» méme, et je ne crois pas que personne ait rien » à me reprocher; je n'attaquerai aucuu membre » des comités de salut public et de sûreté géné-» rale; mais j'ai le droit de craindre que des bai-» nes particulières et des passions individuelles » n'arrachent à la liberté des bommes qui loi out » rendu les plus grands et les plus utiles services. » L'homme qui, en septembre 92, sauva la France » par son énergie, mérite d'être eutendu, ot doit » avoir la faculté de s'expliquer lorsqu'on l'accuse » d'avoir trabi la patrie.

Procurer à Danton la faculté de parler à la con-

démasquer ses adversaires. Beancoup de membres, 1 en effet, opinaient pour qu'il fût entendn; mais, dans ce moment, Robespierre, devançant le comité, arrive an milieu de la discussion, monte à la tribune, et, avec un ton colère et menacant, parle en ces termes : « Au trouble depuis longtemps in-» connu qui règne dans cette assemblée, à l'agita-» tion qu'a produite le préopinant, on voit bicu au'il est question ici d'nn grand intérêt, qu'il » a noit de savoir si quelques hommes l'emporte-» ront anjourd'hui sur la pstrie. Mais comment » pouviez-vons oublier vos principes jusqu'à von-» loir accorder aujonrd'hui à certains individus ce » que vons avez paguère refusé à Cha bot. Delaunav » et Fahre-d'Églantine? Pourquoi cette différence > enfareur de quelques hommes? Que m'importent » à moi les éloges qu'on se donne à soi et à ses » amis?... Une trop grande expérience nous a ap-» pris à nous défier de ces éloges. Il ne s'agit plus » de savoir si un homme a commis tel on tel acte » pstriotique, mais quelle a été toute sa carrière. Legendre paraît ignorer le nom de cenx qui » sont srrêtés. Tonte la convention les connaît. » Son ami Lacroix est de nombre des détenns; » ponranoi Legendre feint-il de l'ignorer? Parce » qu'il sait bien qu'on ne peut, sans impudenr, défendre Lacroix. Il a parlé de Danton, parce » qu'il croit qu'à ce nom sans doute est attaché un » privilége... Non , noua ne vonlons pas de privi-» léges; nous ne voulons poiut d'idoles l... »

A ces derniers mots, des applaudissements éclatent, et lea lâches, tremblant en ce moment devant una idole, applaudissent néanmoins au renversement de cella qui n'est plus à craindre. Robespierre continue : « En quoi Danton est-il anpérieur à Lafayette, à Dumonricz, à Brissot, à » Fahre, à Chahot, à Hébert? Que ne dit-on de » lui qu'on ne pnisse dire d'eux? Cependant les » avez-vous ménagés? On vous par le du despotisme » des comités, comme si la confiance que le » peupla vous s donnée, et que vons avez trans-» mise à ces comités, n'était pas un sûr garant de » lenr pstriotisme. On affecte des craintes; mais, » je le dis, quiconque tremble en ce moment est p coupable, car ismais l'innocence ue redoote la anryeillanca publique. >

Ici, nouveanx applandissements de ces mêmes léches qui trembient et venlent prouver qu'ils n'ont pas peur. « Et moi anssi, ajoute Robespiarre, on a voulu m'inspirer des terrenrs. On a voulu me, faire croire qu'en approchant de Danton, le dan-

» ger ponvait arriver jusqu'à moi. On m'a écrit. Les smis de Danton m'ont fait parvenir des let-» tres, m'ont obsédé de leurs disconrs; ils ont eru » que le sonvenir d'une vieille liaison, qo'nne foi saciente dans de fausses vertus, me détermineraient à ralentir mon zèle et ms passion ponr la » liherté. Eh hien! je déclare que si les dangers » de Danton devaient devenir les miens, cette considération ne m'arrêternit pas un instant. C'est s ici qu'il nous fant à tous quelque courage et » quelque grandeur d'âme. Les âmes vulgaires on » les hommes conpables eraignent tonjours de voir tomber leurs sembisbles, parce que, n's vant » plus devant eux nne barrière de coupables, ils » restent exposés an jour de la vérité; mois s'il » existe des âmes valgaires, il en est d'héroignes adans cette assemblée, et elles sanront braver

s tontes les fausses terrenrs. D'ailleurs le nombre des coupables n'est pas grand; le crime n'a s trouvé que peu de partisans parmi nons, et en frappent quolques têtes la patrie sera déli-Robespierre avait acquis de l'assurance, de l'habileté pont dire ce qu'il vonlait, et famais il n'avait an être anssi habile et anssi perfide. Parler du sacrifice qu'il faisait en abandonnant Danton, s'en faire nn mérite, entrer en partage du danger s'il y en avait, et rassurer les làches en narlant du petit nombre des conpables, était le comble de l'hypocrisie et de l'adresse. Ansai, tons ses collègues décident, à l'unanimité, que les quatre députés arrêtés dans la nuit ne seront pas entendus par la convention. Dans ce moment, Saint-Just arrive et lit son rapport. C'est lui qu'on déchainait contre les victimes, parce qu'à le subtilité nécessaire pour fairementir les faits et leur donner nne signification on ils n'avaient pas, il joignait une violence et nne vigueur de style rares. Jamais il n'avait été ni plus horriblement éloquent , ni plus faux , car, quelque granda que fût sa baine, elle ne pouvait lni persuader tout ce qu'il svançait. Après avoir longuement calomnié Philipesux, Camillo Desmoolins, Héranlt-Séchelles, et sceusé Lacroix, il arrive enfin à Danton, et imsgine les faits les plus fanx, ou dénature d'une manière atroce les faits connus. Selon lui, Danton, avide, paresseux, menteur, et même lache, s'est vendu à Mirabeau. puis anx Lameth, et e rédigé svec Brissot la pétition qui amena la finsillade du Champ de Mars, uon pas pour abolir la royauté, mais pour faire fusiller les meilleurs citoyens : puis il est allé imponément se délasser et dévorer à Arcis-sur-Aube le fruit de sea perfidies. Il s'est eaché au 10 août. et n'a reparu que ponr so faire ministre; alors il s'est lié an parti d'Orléans et a fait nommer Orléans et Fabre à la députation, Ligué avec Dumonriez. n'ayant ponr les girondins qu'une haine affectée, et sachant toujours s'entendre avec enx, il était entièrement opposé an 31 mai, et avait voulu faire arrêtor Henriot, Lorsque Dumouries, d'Orléans, lea girondins ont été punia, il a traité avec le parti qui vonlait rétablir Louis XVII. Prenant de l'argent de toute main, de d'Orléans, des Bourbons, de l'étranger, dinant avec les banquiers et les aristocrates, mélé dans toutes les intrignes, prodigue d'espérances envers tous les partis, vrai Catilina enfin, cupide, débauché, paressenx, corruptenr des mœura publiques, il a'est allé ensovelir une dernière fois à Arcia-sur-Aube, pour jonir de ses rapines. Il en est enfin revenu, ot s'est entendu récemment avec tous les ennemis de l'État, avec Hébert at consorta, par le lien common de l'étranger, pour attaquer le comité et les hommes que la convention avait investis de sa confinece

A la auite do ce rapport inique, la convention décréta d'accusation Danton, Camillo Deamoulins, Philipeaux, Héranlt-Séchelles et Lacroix.

Les infortunés vacient été conduits au Luxembourg. Larevis dissis à Danton: Nons arrêteir nous l... Je on m'en seria jamais doutél — To no l'en serais jamais doutél reprit Danton; jo le savais, moi, on m'en avait avertil — To le savais, s'écria Lacroix, et un n'as pas agil voilà l'effet de tu paresse accountemée, ello nous a perdals — De no croyais pas, répondit Danton, qu'ils osassent immais oxécute leur projet.

Tou les prisonniers deinnt accorrus en foule ng gislete, pour ouc edébbre Danns, et cet intéressant Camille qui vait fuit reluire na peu d'orpetrance dans les celostes. Danuel edits, echon son nage, calme, fier et ausse jorial; Camille, come et uriste; Philipseux, éme et éteré par le danger. Hérault Séchelles, qui les avait desnodes au Lerembaurg de quelque jorns, courrui saderand de sen minet les embressa griment.— derma de sen minet les embressa griment.— derma de sen minet les embressa griment.— derma de les minet les embressa griment.— The les est l'alta avait de les est l'alta avait de la commanda del commanda de la commanda del la co

à l'échanfaud, eh bien i mes amis, il faut y aller

Le lendemain 12, l'acte d'accusation fut envoyé an Luxembourg, et les accusés furent transférés à la Conciergerie pour aller do là au tribunal révo-Intionnaire. Camillo devint furienx en lisant cet acte plein de mensongea odieny. Bientôt il se calma et dit avec affliction : « Je vais à l'échnfand ponr avoir versé quelques larmes anr le sort de tant de malheurenx. Mon seul regret, on monrant, est de n'avoir pu les servir. . - Tona les détenus, quelle que fût leur oninion . Ini portalent l'intérêt le plus vif , et faisaient pour lui des vœux ardents. Philipeaux dit quelques mots de sa femue, et resta calme et serein. Hérault-Séchelles conserva cette grâce d'esprit et de manières qui le distinguait même entre les hommes de son rang ; il embrassa son fidèle domeatique, qui l'avait attivi au Laxombourg, et qui ne ponvait le anivre à la Conejergerio: il lo consola et lui rendit le conrage. On transféra, en même temps, Fabro, Chabot, Baxire, Delannay, qu'on voulait juger conjointement avee Danton, pour soniller son procès par uno apparence do complicité avec des fanssaires. Fabro était malade et presque mourant. Chabot, qui du fond de sa prison n'avait cessé d'écrire à Robespierre, de l'implorer, de lui prodiguer les pins bassos flatteries sans parvenir à le toucher, voyait sa mort assuréo, et la honte non moina certaine pour lui que l'échafand : il voulut alors s'empoisonnor. Il avala du sublimé corroaif; maia la dopleur lui avant arraché des cria, il avona sa toutative, accepta des soins, et fut transporté aussi malade que Fabre à la Conciergerie. Un sentiment on pen plus noble parut l'animer au miliou de aes tourments : ce fat un vif regret d'avoir compromia son ami Bazire, qui n'avait pris auenno part an erimo. - « Bazire, a'écriait-il, mon panyre Bazire, qu'as-tn fait ?

même cerionité qu'as Laxembourg, Ils occapisein les cadacides préculia. Dantes parls avec la même énergie : Cest à pareil jour, dicil, que j'ai fait instituer le tribunda révolutionaire. Non but était de paréen à Dice et aux bommes. Men but était de précent an avecure au greate. — Pois revenant à son mépris pour ces collèges qui l'insansimient, ce des frierces la, di-li, n'emedent est en a gouvernement. Je laises tout dans un dévotré éponratible...— Il employs alore, pour caractérier

A la Coneiergerie, les accusés inspirèrent la

l'impuissance du paralytique Couthon et du lâche Robespierre, des expressions obscènes, mais originales, qui annoquéent encere une singulière gaiet d'esprit. Un seul instant il montra no léger regret d'avoir pris part à la révolutionie: — Il vandrait miens, di-il, être nn pauvre pécheur que de goaverner les hommes l' > Ce fait le seul mot de ce geare qu'il prononça.

Lacroix parut étonné en voyant dans les cichos le nombre et le milierreux état des prisoniters. 

Qual il si dison, des charrettes chargées de vicinen en rosa sviant pas appris es qui se passait dans Paris's J. Vicionnement de Lacroix était sin-cère, et c'est une leçon pour les hommes qui, ponrasivant un but politique, ne se figurent pas ancez les souffraces individuelles des vicines, et semblent ne pas y eroire parco qu'ils ne les voient pas.

Le lendemain, 13 germinal, les accusés furent conduits au tribunal au nombre de quinze. On avait rénni ensemble les cinq chefs modérés, Danton, Héranlt-Séchelles, Camille, Philipeanx, Laeroix; les quatre secusés de faux, Chabot, Bazire, Delaunay, Fabre-d'Eglantine; les deux beanxfrères de Chabot, Junius et Emmanuel Frey; le fonrnisseur d'Espagnac; le malhonroux Westermann, accusé d'avoir partagé la corruption et les complets de Danton; enfin deux étrangers, amis des accusés, l'Espagnol Gusman, et le Danois Diederichs. Le hut du comité, en faisant cet amalgame, était de confondre les modérés avec les corrompus et avec les étrangers, pour prouver tonionrs que la modération provenait à la fois du défant de vertu républicaine et de la séduction de l'or et de l'étranger. La foule accourne pour voir les nœusés était immense. Un reste de l'intérêt qu'avait inspiré Danton s'était réveillé en sa présence. Fouquier-Tinville, les juges et les jurés, tons révolutionnaires subalternes tirés du néant par sa main puissante, étaient embarrassés en sa présence: son assurance, sa fierté, leur imposaient, et il semblait plutôt l'accusateur que l'noeusé. Le président Hermann et Fouquier-Tinville, an lieu de tirer les jurés an sort, comme le voulait la loi, firent un choix, et prirent ee qu'ils appelaient les solides. On interrogea ensuite les acenses. Quand on adressa à Danton les questions d'usage sur son age et son domicile, il répondit fièrement qu'il avsit trente-quatre ans, et que bientôt son nom serait au Panthéon, et lui dans le néant. Camille répondit qu'il svait trente-trois

nas, l'age du saus-culoite Leur-Christ lorsqu'ismourut. Bastire en avait vingt-neuf. Héraul-tèchelles, Philipeanx, en avaient trente-questre. Ainsi les talents, le conrage, le patriosisme, la cieucese, tout es tronvait encore rémi dans co nonvel holocauste, comme dans celui des girondins.

Danton, Camille, Héranlt-Séchelles et les antres, se plaignirent de voir leur canse confondue avec celle de plusieurs fanssaires. Cependant on passs outre. On examina d'abord l'accusation dirigée contre Chabot, Bazire, Delsnnay et Fahred'Églantine, Chabot persista dans son système, et sontint qu'il n'avait pris part à la conspiration des agioteurs que pour la dévoiler. Il ne persusda personne, car il était étrange qu'en y entrant, il n'eût pas secrètement prévenu quelque membre des comités; qu'il l'ent dévoilée si tard, et qu'il eût gardé les fonds dans ses mains. Delnnnay fut convaincu; Fabre, malgré son adroite défense, consistant à dire qu'en surchargeant de ratures la copie du décret, il avait cru ne raturer qu'un projet, fut convaincu par Cambon dont la déposition franche et désintéressée était accablante. Il prouva, en effet, à Fahre, que les projets de déeret n'étaient jamais signés, que la copie qu'il avait raturée l'était par tous les membres de la commission des cinq, et que par conséquent il n'avait pn eroire ne raturer qu'un simple projet. Bazire, dont la complicité consistait dans la non-révélation, fut à peine éconté dans sa défense, et fut assimilé anx antres par le tribonal. On passa ensuite à d'Espagnae, que l'on accusait d'avoir corrompu Julien de Tonlouse, pour faire appuver ses marchés, et d'svoir pris part à l'intrigue de la compagnie des Indes. lci, des lettres prouvaient les faits. et tout l'esprit de d'Espagnac ne put rien contre cette preuve. On interrogea ensuite Hérsult-Séchelles. Bazire était déclaré coupable comme ami de Chahot; Hérault le fut pour avoir été smi de Bazire, pour avoir eu quelque connsissance par lui de l'intrigue des agioteurs, pour avoir favorisé une émigrée, pour avoir été ami des modérés, et ponr avoir fait supposer, par sa doneeur, sa grâce, sa fortune et ses regrets mal déguisés, qu'il était modéré lui-même. Après Hérault vint le tonr de Danton. Un silence profond régna dans l'assemhlée quand il se leva pour prendre la parole. e Danton, lui dit le président, la convention vons accuse d'avoir conspiré avec Mirahean, avec Dumonriez, avec d'Orleans, avec les girondins, avec

l'étranger, et avec la faction qui veut rétablir Louia XVII. . - « Ma voix, répondit Dauton avec son organe puissant, ma voix qui tant de fois s'est fait entendre pour la cause de public, n'aura pas de peine à repousser la calomnie. Que lea lâches qui m'accusent paraissent, et je les couvrirai d'ignominie... Que les comités se rendent iei, je ne répoudrai que devant eux; il me les faut pour accusateurs et pour témoius... Qu'ils paraissent... Au reste, peu m'importent vous et votre jugement ... Je vous l'ai dit : le néant sera hientôt mon asile. La vie m'est à charge, qu'on me l'arrache.... Il me tarde d'en être délivré | » - En achevant ces paroles, Danton était indigné, son cœnr était sonlevé d'avoir à répondre à de pareils hommes. Sa demande de faire comparaître les comités, et sa volonté prouoncée de ne répoudre que devant eux, avaient intimidé le tribunal et causé une grande agitatiou. Une telle confrontation, en effet, eût été cruelle pour eux; ils auraient été couverts de confusion, et la condamnation fût peut-être devenue impossible .- « Danton , dit le président, l'audace est le propre du crime; le calme est celui de l'innocence. a - A ce mot. Danson s'écrie : « L'audace iudividuelle est réprimable, sana douto; mais cette audace nationale dont j'ai tant de fois donné l'exemple, dout j'ai tant de fois servi la liberté, est la plus méritoire de tontes les vertus. Cette audace est la mienne; c'est celle dont je fais ici usage ponr la république contre les lâches qui m'accuseut. Lorsque je me vois si bassement calomnié, puis-ie me contenir? Ce n'est pas d'un revolutionnaire comme moi qu'il faut attendre une défense froide.... Lea hommes de ma trempe sont inappréeiables dans les révolutions... e'est sur leur front qu'est empreint le génie de la liberté. > - En disaut ces mots. Danton sgitait sa tête et bravait le tribunal. Ses traits si redoutés produisaient une impression profoude. Le peuple, que la force touche, laissait échapper un mormure approbateur. - Moi! continuait Danton, moi accusé d'avoir conspiré avec Mirabeau, avec Dumonriex, avec d'Orléans, d'avoir rampé aux pieds de vils despotes! c'est moi que l'on somme de répoudre à la justice inevitable, inflexible . I... Et toi, lache Saint-Just, tu répondras à la postérité de ton accusation contre le meillenr soutien de la libertél... En parcourant cette liste d'horreurs, ajouta Dantou en montrant l'acte d'accusation, je sens tout mon être frémir!

\* Expressions de l'acte d'accusation

-Le président lui recommande de nonveau d'être calme, et lui cite l'exemple de Marat, qui répondit avec respect au trihonal. Danton reprend, et dit que puisqu'on le veut il va raconter sa vie. Alors il rappelle la peiue qu'il cut à parvenir aux fonctions municipales, les efforts que firent les constituauts pour l'eu empêcher, la résistance qu'il opposa aux projets de Mirabeau, et surtout ce qu'il fit dans cette journée fameuse où, entourant la voiture royale d'un penple immense, il empêcha le voyage à Saint-Cloud. Puis il rapporte sa couduite lorsqu'il amena le peuple au Champ de Mars pour signer une pétition coutre la royauté, et le motif de cette pétition fameuse ; l'audace avec laquelle il proposa le premier le renversement du trône eu 92; le conrage avec lequel il proclama l'insurrection le 9 août au soir : la fermeté qu'il déploya pendaut lea douze heures de l'insurrectiou. Suffoqué ici d'indignatiou, eu songeant an reproche qu'on lui fait de s'être caché au moment du 10 août; Où sont, s'écrie-t-il, les hommes qui eurent hesoin de presser Danton ponr l'engager à se montrer dans cette joornée! Où sont les êtres privilégiés dout il a emprunté l'énergie? Qu'on les fasse parattre, mes accusateurs!... j'ai toute la plénitude de ma tête lorsque je le demande... je dévoilerai lea troia plats coquins qui out entouré et perdu Robespierre... qu'ils se produisent iei, et je les plongerai dana le néant dont ils n'auraient jamais du sortir... > - Le préaident veut interrompre de nouveau Danton, et agite sa sonnette. Danton en couvre le bruit avec sa voix terrible. - « Est-ce que voua no m'enteudez pas! lui dit le préaident. - La voix d'un homme, reprend Danton, qui défend son bonnenr et sa vie, doit vaiucre le bruit de ta sounette ! >--- Cependant il était fatigué d'indignation; sa voix était altérée. Alors le président l'engage avec égard à prendre quelque repos, pour recommencer sa défense avec plus de calme et de trapopillité.

Danton se tait. On passe à Camille, dont on lit le Vieux Cardelier, et qui se révolte eu vain contre l'interprétation donnée à ses écrits. On s'occupe essuite de Laeroix dont on rappelle amérement la conduite en Belgique, et qui, à l'exemple de Danton, demando la comparation de plusienrs membres de la couvention, et insiste formellement pour l'obbrair.

Cette première séance causa une aensation générale. La foule qui entourait le palais de juatice, et s'étendait insunc aur les ponts, parut singulièrement émpe. Les juges étaient épouvantés; Vadier. Vouland. Amar, les membres les plus méchants du comité de sûreté générale, avaient asaisté aux débats, cachés dans l'imprimerie attenant à la salle du tribunal, et communiquant avec eette salle par une petite Incarne. De là ils avaient vu avec effroi l'audace de Danton et les dispositions du public. Ils commençaient à douter que la condamnation fût posaible. Hermann et Fouquier s'étaient rendus, immédiatement après l'audience, au comité de salut publie, et lui avaient fait part de la demande des accusés, qui vonlaient faire paraître plusieurs membres de la convention. Le comité commeucait à bésiter : Robespierre s'était retiré chez lui; Billand et Saint-Just étaient seuls présents. Ila défendent à Fouquier de répondre. lui enjoignent de prolonger les débats, d'arriver à la fin des trois jours sans s'être expliqué, et de faire déclarer alora par les jnrés qu'ils sont suffisamment instruits.

Pendant que ces choses se passaient au tribunal, au comité et dans Paris, l'émotion n'était pas moindre dans les prisons, où l'on portait un vif intérêt aux accusés, et où l'on ne voyait plus d'espérance pour personne si de tels révolutionnaires étaient immolés. Il y avait au Luxembourg le malhenreux Dillon, ami de Desmoulins et défende par lui; il avait appris par Chaumette, qui, exposé au même danger, faisait canse commune avec les modérés, ce qui s'était passé au tribunal. Chaumette le tenait de sa femme. Dillon, dont la téte était vive, et qui, en vieux militaire, cherchait quelquefois dans le vin dea distractions à sea peines , parla inconsidérément à un nommé Laflotte , enfermé dans la même prison; il lui dit qu'il était tempa que les bons républicains levassent la tête coutre de vils oppresseurs ; que le penple avait para se réveiller, que Danton demandait à répondre devant les comités, que sa condamnation était loin d'être assurée, que la femme de Camille Desmoulina, en répandant des assignata, pourrait soulever le peuple, et que si lui parvenait à s'éehapper, il réunirait aaaez d'hommea résolus pour sauver lea républicains près d'être aserifiéa par le tribunal. Ce n'étaient la que de vains propos prononcés dans l'ivresse et la douleur. Cependant, il paraît qu'il fut question anssi de faire passer mille écus et nne lettre à la femme de Camille. Le laebe Laflotte, croyant obtenir la vie et la liberté en dénonçant un complet, courut faire au concierge du Luxembourg une declaration, dans laquelle il sup-

posa une conspiration près d'éclater au dedans et au dehora des prisons, pour enlever les accusés, et assassiner les membres des deux comités. On verra bientôt quel usage on fit de cetto fatale déposition.

Le lendemain. l'affluence était la même au tribunal. Danton et ses collègues, anssi fermes et ansai opiniatrea, demandent encore la comparution de pluaienrs membres de la convention et des deux comités. Fonquier, pressé de répondre, dit qu'il ne s'oppose pas à ce qu'on appelle les témoins nécessaires. « Mais il ne anflit pas, ajoutent lea accusés, qu'il n'y mette aucun obstaele, il faut de plus qu'il les appelle lui-même. > A cela Fonquier réplique qu'il appellera tous ceux qu'on désignera, excepté les membres de la convention, parce que e'est à l'assemblée qu'il appartient de décider si ses membres peuvent être cités. Les accuséa se récrient de nouveau qu'on leur refuse les moyens de se défendre. Le tumulte est à son comble. Le président interroge encore quelques accuséa, Westermann, les deux Frey, Gusman, et se bâte de lever la séance.

Fouquier écrivit sur-le-champ ane lettre au comité ponr lui faire part de ce qui s'était passé, et pour obtenir nu moyen de répondre aux demandes des accusés. La situation était difficile et tout le monde commencalt à bésiter. Robeapierre affectait de ne paa donner son avis. Saint-Just seul, plus opiniatre et plus hardi, pensalt qu'on ne devait pas reculer, qu'il fallait fermer la bonche aux aceusés, et les envoyer à la mort. Dans ce moment. Il venait de recevoir la déposition du prisonnier Lafiotte, adresaée à la police par le guichetier du Laxembourg. Saint-Just v voit le germe d'une conspiration tramée par les accasés, et le prétexte d'un décret qui terminera la lutte du tribunal avec enx. Le lendemain matin, en effet, il se présente à la convention, lui dit qu'nn grand danger menace la patrie, mais que c'eat le dernier, et qu'en le bravant avec courage elle l'aura bientôt surmonté. « Les accusés, dit-il, présenta au tribnnal révolu-

- » tionnaire sout en pleine révolte ; ils menacent le
- » tribnnal; ils poussent l'insolance jusqu'à jeter au » nez des juges des boules de mie de pain : ils ex-» eitent le penple et penvent même l'égarer. Ce
- » n'est d'aillenra paa tout ; ils ont préparé une con-» spiration dans les prisons; la femme de Camille
- s a reçn de l'argent pour provoquer une insurrec-
- s tion ; le général Dillon doit sortir du Lnxem-
- » bourg, se mettre à la tête de quelques conspira-







SAIRY-JUST.



Procés de Danton, Camille Dermoulina, Philippeaux, Lagro x et Westermani...

s teurs, égorger les deux comités, et élargir les s coupables. s A ce récit hypocrite ot faux, lea complaisants ae récrient que e'est horrible, et la convention vote à l'unanimité le décret proposé par Saint-Just. En vertu de ce décret, le tribunal doit continuer, sans désemparer, le procès de Danton et de ses complices; et il est autorisé à mettre hors des débats les acenaés qui manqueraient de respect à la justice ou qui voudraient provoquer du trouble. Une copie du décret est expédiée sur-le-champ, Vouland et Vadier viennent l'apporter an tribunal, où la troisième séance était commencée, et où l'audace redoublée des accusés jetait Fouquier dans le plus grand emharras.

Lo troisième jour, en effet, les accusés avaient résolu de renouvoler leurs sommations. Tous à la fois se lèvent et pressent Fouquier de faire comparaître les témoins qu'ils ont demandés. Ils exigent plus encore; ils venient que la convention nomme une commission pour recevoir les dénoncistions qu'ils ont à faire, contre le projet de dictature qui se manifeste chez les comités. Fonquier, embarrassé, ne sait plus quelle réponse leur faire, Dans le moment, un huissier vient l'appeler, 11 passe dans la salle voisine, et trouve Amar et Youland, qui, tout essoufflés encore, lui disent ; · None senons les scélérats, voilà de quoi vous tirer d'embarras l » Et ils lui remettent le déeret que Saint-Just vensit de faire rendre. Fouquier s'en sajait avec joie, rentre à l'audience, demande la parole et lit le décret affreux. - Danton, indigné, se lève alors: « Jo preuds, dit-il, l'auditoire à témoin que nous n'avons pas insulté le tribunal. . ... C'est vrai! disent plusienra voix dans la salle. Le public entier est étonné, indigné même du déni de justice commis envers les accusés. L'émotion est générale; le tribunal est intimidé.

« Un jour, ajoute Danton, la vérité aera conacc... Je voia de grands malbeurs fondre sur la France... Voilà la dictature; elle se montro à déconvert et sans voile ... . Camille, en entendant parler du Loxembourg, de Dillon, de sa femme, s'écrie avec déacapoir : « Les scélérats! non contents de m'égorger, moi, ils veulent égorger ma femme! » - Danton aperçoit dans le fond de la salle et dans le corridor Amar et Vonland, qui se eschaient pour juger de l'effet du décret. Il les montre du poing : « Voyes , a'écrie-t-il, ces láchea assassins l'ils nous ponrenivent, il ne nous quiteffrayés, disparaiasent. Le tribunal, pour toute réponse, lève la séance.

Le lendemain était le quatrième jour, et le jury avait la faculté de clôturer les délists, en se déclarant suffisamment instruit. En conséquence, sans donner anx accusés le temps de se défendre, le jury demande la clôture des débats. Camille entre en foreur, déclare aux jurés qu'ils sont des assassins, et prend le penple à témoin de cette iniquité. On l'entraine alors avec ses compagnons d'infortune hors de la salle. Il résiste, et on l'emporte de force. Pendantee temps, Vadier, Vouland, perlent vivement aux jurés, qui, du reste, n'avaient pas besoin d'être excités. Le président Hermann et Fougnier les suivent dans leur salle, Hermann a l'sudace de leur dire qu'on a intercepté une lettre écrito à l'étranger, qui prenve la complicité de Danton avec la coalition. Trois on quatre jurés seulement esent appuyer les seensés, mais la majorité l'emporte. Le président du jury, le nommé Trinchard, rentre plein d'une joie férece, et prononce de l'air d'un furieux la condamnation Inique.

On ne voulut pas s'exposer à une nonvelle explosion des condamnés, en les faisant rementer de la prison à la salle du tribunal pour entendre leur sentence; un greffier descendit la lenr lire. Ils le ronvoyèrent sons vouloir le loisser achever, et en s'écriant qu'on pouvait les conduire à la mort. Une foia la condamnation prononcée, Danton, qui avait été seulevé d'indiguation, redevint calme et fut rendu à tout son mépris pour ses seversaires. Camille, hientôt apaisé, versa quelques larmes aur son épouser et, grâce à son heureuse imprévoyance, n'imagina pas qu'elle fût menacée de la mort, ce qui aurait rendu ses derniers moments insupportables. Héranit fut gai comme à l'ordiusire. Tous les accusés furent fermes, et Westermann se montra digne de sa bravoure al célèbre.

Ils furent exécutés le 16 germinal (5 avril). La troupe infâme pavée pour entrager les victimes suivait les charrettes. Camille, à cette vne, éprouvant un mouvement d'indignation, voulut parler à la multitude, et il vomit contre le làche et hypocrite Robespierre les plus véhémentes imprécations. Les misérables envoyés pour l'outrager lui répondireat par des injurcs. Dans son setion violente, il avait déchiré sa chemise et avait les épaules nue a. Danton, promenant sur cette tronpe un regard calme teroet pas jusqu'à la mort! >--- Yadier et Vouland, et plein de mépris, dit à Camille : « Reste donc tranquille, es laisse là cette rilo canaille. 3—Arrivé su pied do l'échafaud, Danton allait embrasser Hérault-Séchelie, qui înit cedait les bras: l'écécutenr s'y opposant, il lini adressa, avec un sonrire, ces expressions terribles: « Ta peux done étre plus erucel quo la mort! Va, tu n'empécheras pas que, dans an moment, nos tétes a'embrassent dans le fond du panier. »

Telle fut la fin do ee Danton qui avait jeté un si grand éclat dans la révolution, et qui lui avait été si ntile. Audacieux, ardent, avide d'émotions et de plaisirs, il s'était précipité dans la carrière des troubles, et il dut briller surtout les jours de terreur. Prompt et positif, n'étant étonné ni par la difficulté ni par la nonveauté d'une situation extraordinaire, il savait jugor les movens uécessaires, et n'avait peur ni scrupule d'aucun. Il pensa qu'il devenait argent de terminer les luttes de la monarchie et de la révolution, et il fit lo 10 août. En présence des Prussions, il pensa qu'il fallait contenir la France et l'engager dans le système de la révolution; il ordonna, dit-on, les journées horribles de septembre, et, tout en les ordonnant, il sauva une foulo de victimes. Au commencement de la grande année 1793, la convention était étonnée à la vue do l'Europe armée; il prononça, en les comprenant dans toute leur profondeur, ces paroles remarquables : « Une nation en révolution ost plus près de conquérir ses voisins que d'en être conquise. » Il jugea que vingt-einq millions d'hommes qu'on oserait mouvoir n'auraient rien à eraindro de quelques centaines de mille hommes armés par les trônés. Il proposa do soulever le peuplo, de faire payer les riches; il imagina enfin toutes les mesures révolutionnaires qui ont laissé nn si terrible souvenir, mais qui out sauvé la France. Cet bomme, si puissant dans l'action, retombait pendant l'intervalle des dangers dans l'indolence et les plaisirs qu'il avait toujours aimés. Il recherchait même les jonissances les plus innocentes, celles que procurent les champs, nue éponse adorée et des amis. Alors il onbliait les vaincus, ne pouvait plus les bair, savait même leur rendre justico, les plaindre et les défendre. Mais pendant ces intervalles do repos, nécessaires à son âme ardente, ses rivaux gagnaient peu à peu, par leur persévérance, la renommée et l'influenco qu'il avait acquiaes en un seul jour de péril. Les fanatiques lui reprochaient son amollissement et sa bonté, et oublisient qu'en fait de ernautés politiques il les avait ógalés tous dans les journées

de septembre. Tandis qu'il se confiait en sa renomméo, tandis qu'il différalt, par paresse, et qu'il roulait dans sa tête de nobles projets ponr ramener les lois douces, pour borner le règno de la violence aux jours de danger, pour séparer les exterminateurs irrévocablement engagés dans le sang, des hommes qui n'avaiont cédé qu'anx circonstances, ponr organiser enfin la France et la réconeilier avec l'Europe, il fut surpris par ses collègues auxquels il avait sbandonné le gonvernement. Cenx-ci, en frappant un coup sur les nitrarévolutionnaires, devaiont, pour ne point paraître rétrograder, frapper un coup sur les modérés. La politique demandait des vietimes : l'envio les choisit, et immola l'homme le plus célèbre et le plus redouté du temps. Danton succombs avec sa renommée et ses services devant le gouvernement formidable qu'il avait contribué à organiser : mais du moins, par son audace, il rendit un moment sa chuto dontense.

Datos avait na esprit inculta, mais grand, product, es arrois a timple es solide. Il ne savais t'en cervir quo pour sea becoira, e ijamais ponr briller; mais partiariller, et dédagiasti d'erire. Seivant un coatemporaia, il n'avait avenno prétention, pas même celle de derire ce qu'il i [norsit, prétention i ét omnuno aux hommes de au trempe. Il éconsist i communo aux hommes de au trempe. Il éconsist principale de l'entre d'entre d'entre

Les chefs des denx partis vensient d'être immolés. On lenr adjoignit bientot les restes de ces partis, et on méla et jugea ensemble les bommes les plus opposés, pour accréditer davantage l'opinion qu'ils étaient compliees d'un même complot. Chanmette et Gobel compararent à côté d'Arthur Dillon ot de Simon. Les Grammont père et fils, les Lapallu et antres membres de l'armée révolutionnaire, figurèrent à côté du général Beysser; enfin la semme d'Hébert, ancienne religieuse, comparat à côté de la jeune épouse de Camille Desmonlins, ágée à peine de vingt-trois ans, éclatante de beauté, de grace et de jeunesse. Chanmette, qu'on a vu si soumis et si docile, fut accusé d'avoir conspiré à la commune contre le gonvernement, d'avoir affamé le penple, et cherché à le soulever par ses réquisitoires extravagants. Gobol füx regarde comme que Camille, elle lui disse complice de Cloute et de Chamente. Arthur Dillou arait voulu, dit-ou, euvrir les prisons de Paris, seres saurée. 1. En effe pous égarger la convention et le trimbant pour sever ses amis. Les membres de l'armée révolus citamaire fraren condamnées comme gentant de Romientaine fraren condamnées comme complice de nitra-révolutionaires. On comme complice des nitra-révolutionaires. On comme complice de nitra-révolutionaires. On comme complice de son reframe Hebert füt condamnée comme complice de son in Fétamengé de Naues et cledi de Summer. La Clatalia Corduşt esta de femme Hebert füt condamnée comme complice de son in Fétamengé de Naues et cledi de que la fomme pressita condamnées, et la fremme Hebert füt condamnée comme complice de son in Fétamengé de Naues et cledi de que la fomme pressita condamnées, et la fremme Hebert füt condamnée comme complice de luine n'avisit inspiré un inspirée un

de Camille, elle lui dissit: v Vous étes houreux, vous cuance cherge ne édètre courte vous. Vous serze saurée. En effet, tout ce qu'on pouvais son épous avez saurée. En effet, tout ce qu'on pouvais son épous avez passion, d'avoir saus cesse enfra varce es enfina soutor de la prison pour voir leur père et le leur mentrer. Néannoins, toutes deux en courte de leur mentrer. Néannoins, toutes deux couplisses de l'autre de leur mentrer. Néannoins, toutes deux couplisses de l'autre de leur mentrer. Néannoins de l'autre de leur mentre en l'autre de leur mentre et de sa verte. Depais conjuration. L'inferturée Dessonoitain acceus vice-time d'avait l'auprès un adonn follour acceus vice-time d'avait l'auprès un interêt plus tendre et des regrets plus douloureux.

## CHAPITRE II.

Modified des derribères exéculiens costre les partis ensemis du genverament. — Décret coatre les es-nôbes. — Les ministères sont abolis et remplecée per des commissions. — Effort de comité de salut public pour consectier tous les pouriers deux as mais. — Abolitius des seciétés populaires, escapé celle des Jecolies. — Distributios du peuvier et de l'administration entre les membres du comiés. — Le convention, d'opès le report de Rébespierre, déclère, au som du peuple français, la recommissione de l'Étre opytéme et de l'immertallé de l'arconfessione de l'arconfessione de l'immertallé de l'arconfessione de l'arconfessione

Le gouvernement venait d'immoler deux partis à la fois. Le premier, celui des ultra-révolutionuaires, était véritablement redoutable ou pouvait le devenir ; le second, celui des nonveaux modérés, ne l'était pas. Sa destruction n'était done pas nécessaire, mais pouvait être utile, ponrécarter tonte apparence de modération. Le comité le frappa sans conviction, par hypocrisie et par envie. Ce deruier coup était difficile à porter; ou vit tout le comité hésiter, et Robespierre rentrer dans sa demeure , comme aux jours de danger. Mais Saiut-Just, soutenu par son courage et sa haine jalouse, resta ferme au poste, ranima Hermann et Fouquier, effrava la convention, lui arracha le décret de mort, et fit eonsommer le sacrifice. Le dernier effort que doit faire une antorité pour devenir absolue est tonjonrs le plus difficile; il lui faut toute sa force pour vaincre la deruière résistance; mais cette résistance vaincue, tont cède, tout se prosterne, elle n'a plus qu'à réguer sans obstacle. C'est alors qu'elle se déploie, qu'elle déborde et se perd. Tandis que toutes les houches sont fermées, que la soumission est sur tous les visages, la haine se ren-

ferme dans les cœnrs, et l'acte d'accusation des vainqueurs se préparc au milieu de leur triomphe. Le comité de salut public, après avoir henreusement immolé les deux classes d'hommes si différentes qui avaient voulu contrarier ou seulement critiquer son pouvoir, était devenn irrésistible. L'hiver avait fiui. La campagne de 1794 (germinal an 11) allait s'ouvrir avec le printemps. Des armées formidables devaient se déployer sur toutes les frontières, et faire sentir an dehors la terrible puissance si cruellement sentie au dedaus. Quiconque avait para résister, ou porter quelque intérêt à ceux qui venaient de mourir, devait se hater de faire sa soumission. Legendre, qui avait fait un effort le jour où Dantou, Lacroix et Camille Desmoulins furent arrêtés, qui avait táché de remuer la convention en leur faveur, Legendre crut devoir se hâter de réparer son impradence, et de se laver de son amitié pour les dernières vietimes. On lui avait écrit plusieurs lettres anonymes dans lesquelles on l'engageait à frapper les tyrans, qui, disait-on, venaient de lever le masque. Legendre se rendit aux Jacobins le 21 germiual (10 avril), dénonca les lettres anonymes qu'il recevait, et se plaignit d'être pris ponr un Séide qu'on pouvait armer du poignard. « Eb bient dit-il, » puisqu'on m'y force, je le déclare au penple, » qui m'a toujours entendu parler avec bonne foi, » je regardo maintenant comme démontré que la » conspiration dont les chefs ont cessé d'être exis-» tait réellement, et que j'étais le jouet des trai-» tres. J'en ai trouvé la preuvo dans différentes » pièces déposées au comité de saint publie , sur-» tout dans la conduite criminelle des accusés » devant la justice nationale, et dans les machinas tions de leurs complices qui veulent armer un » homme probe du poignard homicide. J'étais, » avant la déconverte du complot, l'intime ami de » Danton ; j'aurais répondu de ses principes es de sa conduite sor ma tête; mais aujourd'hni je » suis convaincu de son crime; je snis persuadé » qu'il voulait plonger le peuple dans nne erreur » profonde. Peut-étre y serais-je tombé moi-même, » si je n'avais été éclairé à temps. Je déclare aux écrivaillenrs anonymes qui vondraient me porter » à poignarder Robespierre, et me rendre l'instru-» ment de leurs machinations, que je suis né dans » le sein du penple, que je mo fais une gloire » d'y rester, et que je mourrsi plutôt que d'a-» bandonner ses droits. Ils ne m'écriront pas uno » lettre que je ne la porte au comité de saint » public. »

La soumission de Legendre devint bientôt générale. De toutes les parties de la France, srrivèrent une foule d'adresses où l'on félicitait la convention et le comitó de salut public de leur énergie. Le nombre de ces adresses est incalculable. Dans tous les styles, svec les formes les plus burlesques, chacun s'empressait d'adhérer aux actes du gouvernement, ot d'en reconnaître la justice. Rhodez envoya l'adresse suivante : « Dignes représentants a d'un peuple libre, c'est donc en vain que les en-» fants des Titans ont levé leur tête altière, la » foudre les a tous renversés!... Quoi, citoyens! » pour de viles richesses vendre sa liberté !... La » constitution que vous nous avez donnée a ébranlé » tous les trônes, épouvanté tons les rois. La li-» berté avançant à pas de géant, le despotisme » écrasé, la superstition anéantie, la république » reprenant son unité, les conspirstenrs dévoilés » et panis, des mandataires infidèles, des fonc-» tionnaires publics láches et perfides tombant » sons la bache de la loi, les fers des esclaves dn » nouvean monde brisés : voilà vos trophées!...

S'il existe escere des intrigants, qu'ils trembleat! que la mort des cenjarés atteste votre triomphel... Pour vous, représentants, vivea > heureux des sages lois que vous avez faites pour le bonheur de tous les penples, et recevez le tribut de notre amour "!

Ce n'était point par houneur pour les moyens sanguinaires que le comité avait frappé les ultrarévolutionnaires, mais pour raffermir l'autorité, et pour écarter les résistances qui srrétaient son action. Aussi le vit-on depuis tendre constamment à un deuble but : se rendre toujonrs plus formidable, et concentrer de plus en plus le pouvoir dans ses mains. Collot, qui était dovenn l'orsteur du gouvernement aux Jacobins, exprima de la manière la plus énergique la politique du comité. Dans un discours violent, où il tracait à toutes les autorités la ronte nonvelle qu'elles devaient suivre, et le zele qu'elles devaient déployer dans leurs fonctions, il dit : e Les tyrans ont perdu leurs » forces : leurs armées tremblent en présence des » nôtres; déjà quelques despotes cherchent à se » retirer de la coalition. Dans cet état, il ne leur reste qu'nn espoir, ce sont les conspirations ius térienres. Il ne faut done pas cesser d'avoir l'œil ouvert sur les traftres. Comme nos frères, vaina queurs sar les frontières, avons tous nos armes en joue, et faisons fen tous à la fois. Pendant o que les ennemis extérienrs tomberont sons les conps de nos soldats, que les ennemis intérieurs s tombent sous les conps dn peuple. Notre cause, · défendne par la justice et l'énergie, sera triom-» phante. La nature fait tont cette année ponr les » républicains; elle leur promet une abondance double. Les fenilles qui poussent annoncent la » chute des tyrans. Je vons le répète, citoyens, veillons su dedans, tandis que nos guerriers s combattent au debors; que les fonctionnaires » chargés de la surveillance publique redonblent » do soins et de zèle; qu'ils se pénètrent hien de » cette idée qu'il n'y s peut-être pas nne rue, pas » un earrefonr, où il ne se tronve un traftre qui » médite un dernier complot. Que ce traitre trouva » la mort et la mort la plus prompte l Si les ad-» ministrateurs, si les fonctionnaires publics veu-» lent trouver une place dans l'histoire, voici le » moment favorable ponr y songer. Le tribunal » révolutionnaire s'y est assuré déjà une place

\* Séance du 26 germinal , numéro 208 du Moniteur de l'an 11 (avril 1794.) nmarquée. Que tontes les administrations auchent imiter son zèle et son inexorable énergie, que les comités révolutionnaires surtous redoubleus de vigilance et d'activité, et qu'ils sechens se soustraire aux sollicitations dont on les sasiége, et qui les portent à une indulgenco funeue à la liberté.

Saint-Just fit à la convention un rapport formidable sur la police générale de la république ". Il y répéta l'histoire fabuleuse de toutes les conspirations; il les montra comme le sonlèvement de tous les vices contre le régime anstère de la république; il dit que le gouvernement, loin de so ralentir, devait frapper sans cesse, jusqu'à ce qu'il est immolé tons les êtres dont la corraption était an obstaele à l'établissement de la vertu. Il fit l'éloge accout umé de la sévérité, ot chercha, comme ou le faisait alors, par des fignres de tonte espèce. à prouver que l'origine des grandes institutions devait être terrible. . Que serait devenue, dit-il, » une république indulgente l... Nous avons op-» posé le glaive au glaive, et la république est s fondée. Elle est sortie du sein des orages ; cette origine lui est commune avec le monde sorti du chaos, et avec l'homme qui pleure en naissant. En conséquence de ces maximes. Saiut-Just proposa une mesare générale contre les ex-nobles. C'était la première de ce genre qu'on eut rendue. Denton, l'année précédente, avait, dans un momeut de fougue, fait mettre tons les aristocrates bors la loi. Ce décret étaut inexécutable par son étendne, on en rendit un autre qui condamnait tous les suspects à la détention provisoire. Mais auenne loi directe contre les ex-nobles n'avait encore été portée. Saint-Just les moutra comme des ennemia irréconciliables de la révolution : « Quoi que vons fassiez, dit-il, vous ne ponrrez jamais contenter les ennemis da peuple, à moins que » vous ne rétablissiez la tyrannie. Il faut donc ou'ils aillent chercher ailleurs l'eselavage et les rois. Ils ne peuvent faire do paix avec vous; yons ne parlez point la même langue, vous ne vous entendrez jamais. Chassez-les done! L'univers n'est point inhospitalier, et le salut public s est parmi nous la suprême loi. » Saint-Just proposa na décret qui bannissait tous les sx-nobles. tous les étrangers, de Paris, des places fortes, des ports maritimes, et qui mettait hors la loi ceux qui n'anraient pas obéi au décret dans l'in-

terralle de dit. jours. D'antrea dispositions de ce projet fisiaica un deroir à toutes les autorités de redoubler d'activité et de zèle. La courrenties applaudit à la proposition, comme elle fisiait toujours, et la vois par acclamation. Collot-d'Herbols, le rapportent da décret aux Jacoblus, jojnt a sefigures à leelle de Saint-Just. et Il finst, dit-Il, faire

éprouver au corps politique la sueur immonde
 de l'arlstocratie; plus il sura transpiré, mieux
 il se portera.

On vient de voir ce que fit le comité pour manifester l'énergie de sa politique ; voiei ce qu'il ajouta ponr la concentration tonjonra plus graude du pouvoir. D'abord il pronouca le licenciement de l'armée révolutionusire. Cette armée, imaginée par Dautou, avait d'abord été utile pour faire exécuter les volontés de la convention, lorsqu'il existait encore des restes de fédéralisme ; mais étant deveune le centre de ralliement de tons les perturbateurs et de tons les aventuriers, ayant servi de point d'appui anx derniers démagogues, il était nécessaire de la disperser. Le gouvernement, d'allleurs, étant aveuglément obéi, n'avait plus besoin de ces satellites ponr faire exécuter ses ordres. Eu conséquence elle fut licenciée par décret. Le comité proposa ensuite l'abolition des différents ministères. Des ministres étalent des pnissances qui avaient encore trop d'importance, à côté des membres du comité de saint public. Ou ils laissaient tout faire an comité, et alors ils étaient inntiles : on bien ils voulaieut agir, et slors ils étaieut des concurrents importuns. L'exemple de Boneboue, qui, dirigé par Vinceut, avait suscité tant d'embarras au comité, était un exemple assea instructif. En conséquence les ministres furent abolis. A leur place, on institua les douze commissions suivantes : 1. Commission des administrations oiviles, po-

- lice et tribunaux;
- 2. Commission de l'instruction publique;
- Commission de l'argriculture et des arts;
   Commission du commerce et des approvisionnements;
  - 5. Commission des travans publics;
- 6. Commission des secours publics;
- 7. Commission des transports, postes et messageries;
- 8. Commission des finances;
- Commission de l'organisation et du monvemeut des armées de terre;
  - 10. Commission de la marine et des colonies;

<sup>\* 20</sup> germinal an 11 (avril.)

tations des mines;

12. Commission des relations extérieures.

Ces commissions, dépendantes du comité de salut public, n'étaient autre chose que les douze bureaux entre lesquels ou avait partagé le matériel de l'administration. Hermsuu, qui présidait le tribunal révolutionnaire peudaut le procès de Danton, fut récompensé de son zèle par la qualité de chef de l'une de ces commissions. On lui douna la plus importante, celle des administrations civiles, police et tribunaux.

D'autres mesures furent prises pour augmenter encore la centralisation du pouvoir. D'après l'institution des comités révolutionnaires, il devait y en avoir uu par ebaque commnne ou section de eommune. Les communes rurales étant très-nombrenses et peu populeuses, le nombre de comités était trop grand et leurs fouetions presque uulles. Leur composition d'ailleurs présentait un grand inconvénient. Les paysana étant fort révolutionnaires pour la plupart, mais illettrés, les fonctions municipales étaient en général échues aux propriétaires retirés dans leura terres, et fort peu disposés à exercer leur pouvoir dans lo sens du gouvernement ; de cette maniére, la surveillauce des campagnes, et surtout des châteaux, se faisait fort mal. Pour remédier à ce fâcheux état de choses. on supprims les comités révolutionnaires des communes, et on ne maintint que ceux de district. Par ee moyen, la police en se conceutrant deviut plus active, et passa dans les maius dea bourgeois des districts, presque tous fort jacobins, et jaloux de l'ancienne uoblesso.

Les jacobina étaient la société principale, et la senle avonée par le gouvernement. Elle en avait conatamment suivi les principes et les intérêts, et s'était comme lui prouoncée également coutre les hébertistes et les dautouistes. Le comité de saint publie aurait voulu qu'elle absorbat presque toutes les autres dans son sein, et qu'elle concentrat en elle-même toute la paissance de l'opinion, comme il avait concentré en lui toute la puissance du gouvernement. Ce vœu flattait singulièrement l'ambition des jacobius, et ils firent les plus grands efforts pour l'accomplir. Depuis que les assemblées de sections avaient été réduites à deux par semaine, sfin que le peuple pût y assister et y faire triompher les motions révolutionnaires, les sections s'étaient formées en sociétés populaires. Le nombre de ces sociétés était très-grand à Paris; il

11. Commission des armes, poudres et exploi- | y en avait jusqu'à denx et trois par section. Nous avons rapporté déjà les plaintes dont elles étaient devenues l'objet. On disait que les ariatocrates, e'est-à-dire les commis, les cleres de procureurs, mécontents de la réquisition, les anciens serviteurs de la noblesse, tous ceux enfin qui avaient quel que motif de résister an système révolutionnaire, se réunissuient dans ees sociétés, et y montraieut l'opposition qu'ils n'ossient manifester aux jacobius ou dans les sections. Le grand nombre de ces sociétés secondaires en empéchait la surveillance, et ou émettait là quelquefoia des opinions qui n'anraient pas osé ae produire ailleurs. Déià on avait proposé de les abolir. Les jacobins n'avaient pas le droit de s'en occuper; et le gouvernement ne l'aurait pas pu sans paraître géner la liberté de s'assembler et de délibérer en comman, liberté si préconisée à cette époque, et réputée devoir être sans limites. Sur la proposition de Collot, les jscobins décidèrent qu'ils ne recevraient plus de députation de la part des sociétés formées à Paris depuis le 10 août, et que la correspondance ne leur serait plus continuée. Quant à celles qui avaieut été formées à Paris avant le 10 août, et qui jonissaient de la correspondance, il fut décidé qu'on fersit un rapport any chacune d'elles, nour examiner si elles devaient conserver eet avantago. Cette mesnre concernait particulièrement les cordeliers, déjà frappés dans leurs chefs, Ronsiu, Vincent, Hébert, et regardés depnis comme suspects, Ainsi, toutes les sociétés sectionnaires étaient flétries par cette déclaration, et les cordeliers allaient anbir un rapport. L'effet qu'on espérait de cette mesure ne fat pas

longtemps à se faire attendre. Tontes les sociétés sectionnaires, intimidées ou averties, vinreut l'ane après l'autre à la convention et anx Jacobins, déclarer leur dissolntion volontaire. Toutes félicitaient également la convention et les jacobins, et déclaraient que, rénuies dans l'intérét publie, elles se séparaient volontairement, pniagn'on avait jugé que leurs rénnions unisaient à la cause qu'elles voulaient servir. Dès cet instant, il ue resta plus à Paris que la société mère des jacobins, et, dans les provinces, que les sociétés affiliées. A la vérité, celle des cordeliers subsistait encore à côté de sa rivale. Créée jadis par Danton, ingrate envers son fondateur, et tonte dévouée depuis à Hébert, Rousin et Vincent, elle syait inquiété un moment le gonvernement et rivalisé avec les jacobins. Il s'y réunissait encore les débris des bureaux de

Viucent et de l'armée révolutionnaire. On ne peuvait pas la dissoudre; on fit le rapport qui la concernait. Il fut reconuu que depuis quelque temps elle ne correspondait que très-rarement et trèsnégligemment avec les jacobins, et que par conséquent il était pour ainsi dire juntile de lui conserver la correspondance. On proposa, à cette occasion, d'examiner s'il fallait à Paris plus d'une société populaire. On osa même dire qu'il faudrait établir un seul centre d'opinion et le placer aux Jacobina. La société passa à l'ordre du jour sur toutes ces propositions, et ue décida même pas si la correspondance serait accordée aux cordeliers. Mais ce club jadis célèbre avait terminé sou existence : entièrement abandouné, il ne comptait plus pour rien, et les jacobins restèrent, avec le cortége de leura sociétés affiliées, seula maltres et régulateurs de l'upinion.

Après avoir centralisé, si on peut le dire, l'opiuioa, on sougea à eu régulariser l'expression, à la rendre moins bruyante et moins incommode ponr le gonvernement. La ceusure continuelle et la dénonciation des fonctionnaires publics, magistrats, députés, généraux, administrateurs, avaient fait jusqu'alors la principale occupation des jacobins. Cette foreur de poursuivre et d'attaquer sans cesse les agents de l'autorité avait eu ses incouvéuients, mais ansai ses avantages tant qu'on avait pu douter de leur zèle et de leurs opinions. Mais anjourd'hui que le comité s'était viguurensement emparé du pouvoir, qu'il aurveillait ses agents avec un grand soiu, et les choisissait dans le sens le plus révolutionnaire, il ne pouvait plus longtemps permettre aux jacobins de se livrer à leurs soupçous accoutumés, et d'inquiéter des fonctionnaires ponr la planart hien aurveillés et bien choisis. C'eut été même un danger pour l'État. C'est à l'occasion des généraux Charbonnier et Dagobert, calomuiés tous les denx, tandis que l'un remportait des avantages sur les Autrichiens, et que l'autre expirait dans la Cerdagne, chargé d'ans et de blessures, que Collot-d'Herbois se plaignit anx jacobins de cette maulère indiscrète de poursuivre les généraux et les fonctionnaires de toute espèce. Suivaut l'usage de tout rejeter sur les morts, il imputa cette fureur de dénonciation aux restes de la faction Hébert, et engages les jacobins à ne plus tolérer ces dénonciations publiques, qui faisaient perdre, disait-il, un tempa précieux à la société, et qui déconsidéraient les agents choisis par le pouvernement. En conséquence, il proposa et fit

Instituer dans le seiu de la société un comité chargé de recevoir les dénonciations, et de les transmetter secrètement au comité de salut public. De cut manière, les dénonciations devensient moins commodes et moins bryantes, et au désordre de dansgogique commençait à succèder la régularité des formes administratives.

Ainsi done, se prononcer d'une manière toujours plus énergique contre les ennemis de la révolution . centraliser l'administration , la police et l'opinion, farent les premiers soins da comité, et les premiers fruits de la victoire remportée sur les partis. Sons doute, l'ambition commeucait maintenant à avoir part à ses déterminations, beaucoup plus que dans le premier moment de son existence, mais pas autant que le ferait supposer la grande masse de pouvoir qu'il s'était acquise. Institué au commeucement de la campagne de 1793, et an milieu de périla preents, il avait recu son existence de la nécessité seule. Une fois établi, il avait pris successivement une plus graude part de pouvoir. suivant que l'exigenit le service de l'État, et il était ainsi arrivé à la dictature même. Se position, au milieu de cette dissolution universelle de toutes les antorités, était telle, qu'il ne pouvait pas réorganiser sans gagner du pouvoir, et faire bien sans v mettre de l'ambition. Ses dernières mesures lui étaient profitables sans doute, mais elles étaient en elles-mêmes prudentes et utiles. La plupart même lui avaieut été suggérées, car, dans une société qui ac réorganise, tont vient s'offrir et se soumettre à l'antorité créatrice. Mais il touchait an moment où l'ambition allait régner seule, et où l'intérêt de sa propro paissance allait remplacer celui de l'État. Tel est l'homme; il ne peut pas rester désintéressé longtemps, et il s'ajonte bientot lni-meme au but qu'il poursnit.

Il reastit au comité de solot public un dernier soin à prendre, celui qui préocenpe toujours les instituteurs d'une société nouvelle, c'est la religion. Déjà il a'était occupé des idées morales en mettant la probité, la justice, et toutes les vertus, à l'ordre du jour; il lui restait à s'occuper des idées religieuses.

Remarquons ici chez ces acessires le singulier progrès de leurs systèmes. Quand il fallut détruire les girondims, ils virest en eux des modérés, des républicains faibles, parlèrent d'énergie patriotique et de salar public, et les immolèrent à ces idées. Quand il se forma deux nouveaux paris, l'an brusal, estravaggant, voulant tout renverser,

tout profsuer, l'autre indulgent, facilo, smi des mœurs douces et des plaisirs, ils passèrent des idées d'énergie patriotique à celles d'erdre ot do vertu; ils ne virent plus qu'une fatale modération énervaut les forces de la révolution; ils virent tous les vices soulevés à la feis contre la sévérité du régime républicain; ils viront d'une part l'anarchie rejetant toute idée d'erdre, la mollesse et la corruption rejetant toute idée de mœurs, le délire de l'esprit rejetant toute idée de Dieu; alers ils crurent voir le république straquée, comme la vertu, par toutes les mauvaises passiens à la fois. Le mot de vertu fut partout; ils mirent la justice, la probité, à l'ordre du jeur. Il leur restait à proclamer Dieu, l'immertalité de l'ame, toutes les croyances merales; il leur restait à faire une profession de foi solennelle, à déclarer ou un mot la religiou de l'État. Ils résolurent done de reudre un déeret à co sujet. De cette manière, ils opposaient aux auarchistes l'erdre, aux athées Dieu, sux corrompus les mœurs. Leur système de la vertu était complet. Ils mettaient surtout un grand prix à laver la république des reproches d'impiété dont elle était poursuivie dans toute l'Europe; ils veulaieut dire eo qu'en dit toujeurs sux prêtres, qui vous accusout d'être impies parce qu'ou ne eroit pas à leurs dogmes : Novs crovers an DIXU.

Ils avaient eucore d'autres motifs de preudre une grande mesure à l'égard du culte. Ou avait aboli les cérémouies de la Raison; il fallait des fêtes pour les jours de décade : et il importait, eu sougeant aux besoius morsux et religieux du peuple, de songer aussi à ses besoius d'imagination, et de lui donner des sujets de réunions publiques. D'ailleurs, le moment était des plus faverables : la république, victorieuse à la fin de la campagne précédente, commençait à l'être encere au début de cello-ci. Au lieu du dénûment de moyens dans lequel elle se trouvait l'année dernière, elle était, par les soins de sou gouveruement, pourvue des plus puissantes ressources militaires. De la crainte d'être conquise, elle passait à l'espoir de conquérir: su lieu d'insurrections effravantes, la soumissieu régnait partout. Enfiu si, à cause des assignats et du maximum, il y avsit encere de la géue dans la distribution intérieure des produits, la usture semblait s'être plu à combler la France de tous les biens, en lui accordant les plus belles récoltes. De tentes les provinces ou aunonçait que la moisson serait doublo, ot mure un mols avant l'époque accoutumée. C'était donc le moment de

prostaruer cette république saurée. Victorieuse oi comblée de tous les dous, aux pieds de l'Éteruel. L'oceasiou était grande et touchsute pour ceux de ces hommes qui croyaient; ollo était oppertune pour ceux qui n'obéiassieut qu'à des idées politiques.

Remarquous que chose bien singulièra. Des sectaires pour lesquels il n'existait plus aucuno couventien bumaiuo qui fut respectable, qui, grâce à leur mépris extraordinaire pour tous les autres peuples, et à l'estimo dont ils étaient remplis pour eux-mêmes, ne redoutaient sucune opinion, et ne craignaient pas do blesser celle du monde; qui, en fait de gouvernement, avaient tout réduit à l'absolu nécessaire ; qui n'avaient admis d'autre autorité que celle de quelques citoyeus temporairemout élus; qui svaient rejeté touto biérarchie de classos ; qui n'avaient pas craint d'abolir le plus ancien et le mieux enraciné do tous les cultes ; de tels sectaires s'arrêtaieut devaut deux idées, la morale ot Dieu l Après avoir rejeté teutes celles dont ils croyaieut peuvoir dégager l'hemme, ils restaieut deminés par l'empire de ces deux dernières, et immolaient un parti à chacune. Si tous ne croysient pas, tous cependant sentaient le besoin do l'ordre outre les hommes, et, pour appuyer cet ordre humain, ils comprenaient la nécessité do reconusttre dans l'univers un ordre général et intelligeut. C'est la première fois, dans l'histolre du monde, que la dissolution de toutes les sutorités laissait la société en proio au gouvernement des esprits purement systématiques (car les Anglais croysient à des traditions chrétionnes), et ces esprits, qui avaient dépassé toutes les idées recues, adeptaieut, conservaient les idées de la morale et de Dieu. Cet exemple est unique dans les auuales du monde; il est grand et beau : l'histoire doit s'arrêter pour en faire la remarque.

Rebespierre füt rapporteur dass este occasion obsesselle, et his euf dersit l'étre d'après la distribution des rolles qui s'était faite entre les membres de comité. Priesre, Robert-Lindelt, Carnot, e'occapient silenciessement de l'administration et de la gerer. Bestre faitait la player des rapports, particulièrement cerr qui duient relatification et la comparison de stratent, et se général lues experiment de stratent de l'administration de l'acceptant de l'après de l'a

tes, et par le ton paternel qu'il prenait en disaut les choses les plus violentes. Billaud, moins mobile, s'occupait de la correspondance, et traitait quelquefois les questions de politique générale. Saint-Just , jeune, audscieux et actif, allait et vensit des champs de bstaille au comité; quand il avait imprimé la terreur et l'énergie sax armées, il revenait faire des rapports meurtriers contre les partis qu'il fallait envoyer à la mort. Robespierre enfin, leur chef à tous, consulté sur toutes les matières, ne prenait la parole que dans les grandes occasions. Il traitait les hautes questions morales et politiques ; on lui réservait ces besux sujets, comme plus dignes de sou talent et de sa vertu. Le rôle de rapporteur lui appartensit de droit dans ls question qu'on allsit traiter. Aucun ue s'était proponcé plus fortement contre l'athéisme, sucuu u'était aussi véuéré, aucun u'avait une aussi grande réputation de pureté et de vertu ; aucun enfiu, par son ascendant et son dogmatisme, n'était plus propre à cette espèce de pontificat.

Jamais occasion n'avait été plus belle pour imiter ce Rousseau, dout il professait les opinious, et du style duquel il faisait une étude continuello. Le talent de Robespierre s'était singulièrement développé dans les longues luttes de la révolution. Cet être froid et pesant commençait à bien improviser: et quand il écrivait, c'était avec pureté, éclas es force. On retrouvait dans son style quelque chose de l'humenr apre et sombre de Rousseau, mais il n'avait pu se donuer ui les grandes pensées, ni l'âme généreuse et passionnée de l'auteur d'Emile.

Il parut à la tribuue le 18 floréal (7 msi 1794), avec un discours soigneusement travsillé. Une attention profonde lui fut accordée. « Citoyeus, dit-il en déhutant, c'est dans la prospérité que les peuples, sinsi que les particuliers, doivent » pour ainsi dire se recueillir, pour écouter dans » le silence des passions la voix de la sagesse. » Alors il développe longuement le système sdopté. La république, suivant lui, c'est la vertu; et tous les adversaires qu'elle svait rencontrés ne sont que les vices de tous geures soulevés coutre elle, et sondoyés par les rois. Les susrchistes, les corrompus, les athées n'ont été que les agents de Pitt. . Les tyrans, ajoute-t-il, satisfaits de l'audace de leurs émissaires, s'étaient empressés d'étaler sux veux de leurs sujets les extravagances » qu'ils avaient schetées; et, leignant de croire » poussière? Malbeureux qui explrez sons les

peuple, et avait l'art d'intéresser per ses infirmi- ; » que c'était là le peuple français, ils sembleient » leur dire: Que gagnerez-vous à secouer notre » joug? Vous le vouez, les républicains ne valent a pas micux que nous! > Brissot, Dantou, Hébert. figurent alternstivement dans le discours de Robespierre; et, pendant qu'il se livre, coutre ces prétendus ennemis de la vertu, aux déclamations de la baine, déclamations déjà fort usées, il excite peu d'enthousissme. Mais bientôt il abaudonne cette partie du sujet, et s'élève à des idées vraiment grandes et morsles, exprimées avec talent. Il obtient alors des seclamations universelles. Il observe avec raison que ce n'est pas comme auteurs de systèmes que les représentants de la nation doivent poursuivre l'athéisme et proclamer le déisme, mais comme des législateurs, cherchant quels sont les principes les plus convensbles à l'homme réuni en société. « Que vous importent à vous, législateurs, s'écrie-t-il, que vous impors tent les hypothèses diverses par lesquelles cer-» tains philosophes expliquent les phénomènes de s la nature? Vous pouvez abandonner tous ces objets à leurs disputes éternelles; ce n'est ni » comme métaphysiciens, ni comme théologiens oue vous devez les envisager : sox veux du lépislateur, tout ce qui est utile au monde et hou dans la pratique est la vérité. L'idée de l'Être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rap-» nel continuel à la instice : elle est donc sociable et républicaine... Qui donc t'a donné, s'écrie encore Robespierre, la mission d'annoncer au peuple que la divinité n'existe pas, 6 toi qui te » passionnes pour cette aride doctrine, et qui ne » te passionnas jamais pour la patrie? quel svan-» tage trouves-tu à persusder à l'homme qu'une » force aveugle préside à ses destinées et frappe an hasard le crime et la vertu? que son âme n'est qu'un souffle léger qui s'éteint sux portes du tombesu? L'idée de son néant lui inspirera-» t-elle des sentiments plus purs et plus élevés » que celle de son immortalité? Lui inspirera-t-» elle plus de respect pour ses semblables et pour » lui-même, plus de dévouement pour la patric, » plus d'audace à braver la tyrannio, plus de mé-» pris pour la mort ou pour la volupté? Vous, qui » regrettez un smi vertueux, vous aimez à penser o que la plus belle partie de lui-même s échappé » au trépas! Vous, qui pleurez sur le cercueil d'un s fils ou d'une épouse, êtes-vous consolé par celui o qui vous dit qu'il ne reste plus d'eux qu'une vile » coups d'un assassin, votre dernier soupir est uu l appel à la justice éternelle ! L'innocence sur l'é-» chafaud fait pălir le tyran sur sou char de triomphe. Aurait-ello cet ascendaot si le tombeau

» égalait l'oppresseur et l'opprimé?... » Robespierre, s'attachant toujours à saisir le côté politique de la question, ajoute ces observations remarquables : « Prenons ici, dit-il, les lecons de l'histoire. Remarquez, jo vous prie, comment » les hommes qui ont influé sur la destinée des » États furent déterminés vers l'un ou l'autre des » deux systèmes opposés, par leur caractèro personnel et par la uature même de leurs vues po-» litiques. Voyez-vous avec quel art profond César, » plaidant dans le ségat romaig en faveur des com-» plices de Catilina, s'égare dans une digression » contre le dogme de l'immortalité de l'âme, tant » ces idées lui paraissent propres à éteindre dans » le cœnr des juges l'énergie de la vertu, tant la » cause du crime lui paraît liée à celle de l'a-» théisme! Cicérou, au contraire, invoquait contre » les traftres et le glaivo des lois et la foudre des » dieux. Socrate mourant entretient ses amis de » l'immortalité de l'âme. Léonidas, anx Thermo-> pyles, soupant avec ses compagnons d'armes au » moment d'exécuter lo dessein le plus béroique » que la vertu humaine ait jamais conçu, les in-» vite pour lo lendemaiu à un autre banquet pour » une vie nouvelle. . . . Caton ue balanca point eutre Épicure et Zégou, Brutus et les illustres conpiurés qui partagèrent ses périls et sa gloire

» dée par les vices des successeurs de César, et » surtout par la patieuce des peuples. » Au sujet de l'athéisme, Robespierre s'expliquo d'une mauière singulière sur les eucyclopédistes. « Cette secte, dit-il, en matière de politique, resta a toniones au-dessous des droits du penplo; eo » matière de morale elle alla beaucoup au delà do » la destruction des préjngés religieux : ses cory-» pliées déclamaient quelquefois coutre le despoa tisme, et ils étaient pensionnés par les despotes : » ils faisaient tantôt des livres coutre la cour, et

appartenaient anssi à cette secte sublime des

» stoicieos, qui out des idées si hautes de la di-

» gnité de l'homme, qui poussa si loiu l'enthou-

» siasme de la vertu, et qui n'outra que l'héroisme.

» Le stoicisme enfanta des émples de Brutus et de

» Caton jusque dans les siècles affreux qui suivi-

» rent la perto de la liberté romaine; le stoicisme

» sauva l'honneur do la nature humaine, dégra-

» les conrtisaus, et des madrigaux pour les cour-» tisanes; ils étaient fiers dans leurs écrits et ram-> pants dans les antichambres. Cette secte propagea avec beaucoup de zèle l'opinion du matérialisme. ani prévalut parmi les grauds et parmi les beaux s esprits; on lni doit en partie cetto espèce de phi-» losophie pratique, qui, rédnisant l'égoisme en système, regarde la société humaine comme uno » guerre de ruse, le saccès commo la règle du p juste et de l'injuste, la probité comme uue af-» faire de goût ou de bieuséance, le monde comme » le patrimoine des fripous adroits....

» Parmi ceux qui, au temps dont je parle, se » signalèrent dans la carrière des lettres et do la » philosophie, un homme, par l'élévation de sou » âme et la grandeur de son caractère, se montra » digne du ministère do précepteur du genre bu-» main; il attagna la tyranuio avec franchise; il » parla avec enthonsiasme de la Divinité; son élo-» quence male et probe peignit en traits do feu » les charmes de la vertu; elle défendit ces dogmes » consolateurs que la raison donne pour appui au » geure bumain. La pureté de sa doctrice, puisée » dans la nature et dans la haine profondo du vice » antant que sou mépris invincible pour les so-» phistes intrigants qui usurpaient lo nom de phi-» losophes, lui attira la baine et la persécution de » ses rivaux et de ses sanx amis. Ahl s'il avait été » témoin de cette révolution dont il fut le précur-» senr, qui peut douter que son âme généreuse eût » embrassé avec transport la cause de la justice

» et de l'égalité? » Robespierro s'attache ensuite à écarter cette idée que le gouvergement, en proclamant le dogme de l'Étre suprême, travaille pour les prêtres. H s'exprime ainsi qu'il snit : « Qu'y a-t-il de com-» mun ontre les prêtres et Dieu? Les prêtres sont » à la morale ce que les ebariatans sout à la mé-» decine. Combien le Dicu de la nature est diffé-» rent du Dicu des prêtres? Je ne reconuais rien » do si ressemblant à l'athéisme que les religions ou'ils ont faites. A force de défigurer l'Être su-» prême, ils l'ont anéaoti autant qu'il était en eux : » ils en out fait tautôt un globe de feu, taotôt un » bœuf, tantôt un arbre, tantôt un bomme, tautôt » un roi. Les prêtres out créé un Dicu à leur » image; ils l'ont fait jaloux, capricieux, avide, > cruel, implacable; ils l'ont traité comme jadis » les maires du palais traitèrent les desceudants » de Clovis, pour réguer en son nom et se mettre » tantôt des dédicaces aux rois, des discours pour » à sa place; ils l'ont relégué dans le ciel comme

» dans un palais, et ne l'ont appelé sur la terre » que pour demander à leur profit des dimes, des » richesses. des honneurs, des plaisirs et de la » pnissance. Le véritable temple de l'Étre suprême » c'est l'univers; sou culte, la vertu; ses fétes, la » joie d'uu grand penple rassemblé sons ses yenx » pour resserrer les nœuds de la fraternité uni-» verselle, et pour lui présenter l'hommage des

» cœurs sensibles et pars. » Robespierre dit ensuite qu'il faut des fêtes à un peuple. « L'homme, dit-il, est le plus grand objet » qui soit dans la nature; et le plus magnifique » de tous les spectacles, c'est celui d'un grand » peuple assemblé. » En couséquence, il propose des plans de réunion pour tons les jours de décadis. Son rapport s'achève au milieu des plus vifs applaudissements. Il propose le décret, qui est adopté par acclamation.

Art. 1". Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être supréme et l'immortalité de l'âme.

Art. 2. Il reconnalt que le culte le plus digne de l'Être suprême est la pratique des devoirs de l'homme.

D'autres articles portent qu'il sora iustitué des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la Divinité et à la dignité de son être. Elles emprunteront leurs noms des événements de la révolution, ou des vertus les plus ntiles à l'homme. Outre les fétes du 14 juillet, du 10 août, du 21 janvier et du 31 mai, la république céléhrera, tons les jours de décadis, les fêtes suivantes : - à l'Etre suprême. - au geure humain . - an peuple français. - aux bieufaiteurs de l'humanité, - aux martyrs de la liberté, - à la liberté et à l'égalité. à la république, - à la liberté du monde, - à l'amour de la patrie, - à la haine des tyrans et des traftres, - à la vérité, - à la justice, - à la pudeur, - à la gloire, - à l'amitié, - à la frugalité, - an courage, - à la bonne foi, - à l'héroisme, - au désintéressement, - au stoicisme. - à l'amour. - à la foi conjugale. - à l'amour paternel, - à la tendresse paternelle, à la piété filiale, - à l'enfance, - à la jenuesse, - à l'âge viril, - à la vieillesse, - an malhenr, - à l'agriculture, - à l'industrie, - à nos aienx, - à la postérité, - au bonheur.

Une féte solenuelle est ordonnée pour le 20 prairial, et le plan eu est coufié à David. Il fant ajonter que, dans ce décret, la liberté des cultes est proclamée de nouvean.

à l'impression. Dans la même journée, la commuue, les jacobins, en demaudent la lecture, le convreut d'applandissements, et délibèrent d'aller en corps témoigner à la convention leurs remerclments pour le sublime décret qu'elle vient de rendre. On avait observé que les jacobins n'avaient pas pris la parole après l'immolation des deux partis, et n'étaient pas allés féliciter le comité et la convention. Un membre leur eu fait la remarque, et dit que l'occasion se présente de prouver l'union des jacobins avec nu gouvernement qui déploie une si belle conduite. Une adresse est en effet rédigée, et présentée à la convention par une députation des jacobins. Cette adresse finit en ces termes : « Les jacobins vieuneut aujourd'hni vous » remercier du déeret solennel que vons avez » rendu ; ils viendront s'unir à vons dans la célé-» bration de ce grand jour où la fête à l'Être su-» prême réunira de tontes les parties de la France » les citoyens vertueux, pour chanter l'hymne de » la vertu. » Le président fait à la députation que réponse pompeuse. « Il est digne , lui dit-il , d'une » société qui remplit le monde de sa renommée, » qui jouit d'nne si grande infinence sur l'opinion » publique, qui s'associa dans tons les temps à » tout ce qu'il y eut de plus courageux parmi les » défenseurs des droits de l'homme, de venir dans » le temple des lois reudre hommage à l'Être su-» préme. »

Le président poursuit, et après un discours asacz long sur le même sujet, transmet la parole à Couthon, Celui-ci fait un discours véhément eontre les athées, les corrompus, et un pompeux éloge de la société; il propose, en ce jour solennel de joje et de reconnaissance, de rendre aux jacobins une justice qui lenr est due depuis longtemps, c'est que, des l'ouverture de la révolution, ils n'ont pas cessé de bien mériter de la patric. Cette proposition est adoptée au milien des plus bruyants applandissements. On se sépare dans des transports de joie et dans une espèce d'ivresse.

Si la conventiou avait reçu de nombreuses adresses après la mort des hébertistes et des dautonistes, elle en recut bien davantage encore après le décret qui proclamait la croyance à l'Être snpréme. La contagion des idées et des mots est chez les Français d'une rapidité extraordinaire. Chez un neunle prompt et communicatif, l'idée qui ocenpe quelques esprits est bientôt l'idée qui les A peine ce rapport est-il achevé, qu'il est livré occupe tons : le mot qui est dans quelques bouches est bientôt dans toutes. Les adresses arrivé- | reut cueore de toutes parts, félicitant la conventiou de ses décrets sublimes, la remerciant d'avoir établi la vertu . proclamé l'Étre suprême et rendu l'espérance à l'homme. Toutes les sections vinrent l'une après l'autre exprimer les mêmes sentiments. La section de Marat, se présentant à la barre et s'adressant à la Montagne, lui dit : « Montagne » bienfaisante ! Sinai protecteur ! recois aussi uos expressions de reconnsissance et de félicitation » pour tous les décrets sublimes que tu lauces » chaque jour pour le bonheur du genre bumain. De ton sein bouillonnant est sortie la foudre sa-» lutaire qui, en écrasant l'athéisme, doune à tous » les vrais républicains l'idée bien consolaute de » vivre libres, sous les yeux de l'Être supréme, et dans l'attente de l'immortalité de l'âme. Vive

» taque! » Toutes les sdresses engageaient de nouveau la convention à conserver le pouvoir. Il eu est une qui l'engagesit même à siéger jusqu'à ce que le rèque de la vertu fot établi dans la république sur des bases impérissables.

Dès ce jour, les mots de vertu et d'Etre suprême fureut dans toutes les bouches. Sur le frontispice des temples où l'on avait écrit : A la Raison , ou écrivit : A l'Étre suprême. Les restes de Rousseau fareut transportés su Panthéon. Sa veuve fut présentée à la convention et gratifiée d'une pension.

Ainsi, le comité de salut publie, triomphant de tous les partis, saisi de tous les pouvoirs, placé à la téte d'une nation enthousiaste et victorieuse, proclamant le régne de la vertu et le dogme de l'Être suprême, était au sommet de sa puissance et au dernier terme de ses systèmes. la convention l'vive la république! vive la Mon-

## CHAPITRE III.

Étel de l'Europe en commencement de l'ennée 1794 (an n). - Préparetifs universels de guerre. Politique de Pitt, Plans des coelies et des Frençais, - État de nos ormées de terre et de mer ; ectivité et énergie du gonvernement pour trouver el utiliser les resources. - Ouverture de la campagne ; occupation des Pyrénées et des Alpes, - Opérations dans les Pays-Bas. Comhats sur la Sambre et sur la Lys. Victoire do Turcoing. - Fin de la guerre de la Vendée, Commencement de la guerre des chouans, - Événements dans les colonies. Désastres de Saint-Domingue, Perte de le Martinique, -Betsille navele.

L'hiver avait été employé en Europe et en France Lils, inique, ruineuse, et puuie de justes revers. à faire les préparatifs d'une nouvelle campague. L'Angleterre était toujours l'âme de la coalitiou. et poussait les puissances du continent à venir détruire, sur les bords de la Scine, une révolution qui l'effravait et une rivale qui lui était odieuse. L'implacable fils de Chatam avait fait cette snuée des efforts immeuses pour écraser la France. Toutefois, ce n'était pas sans obstaele qu'il avait obtenu du parlement des moyens proportionnés à ses vastes projets. Lord Stanhope, dans la chambre haute, Fox, Shéridau, dans la chambre basse, étaient toujours opposés au système de la guerre. Ils refusaient tous les sacrifices demandés par les ministres : ils ne voulaient accorder que ee qui était nécessaire à l'armement des côtes, et surtout ils ne pouvaient pas souffrir que l'on qualifiat cette guerre de juste et nécessaire; elle était, disaient-

Les motifs tirés de l'ouverture de l'Escaut, des dangers de la Hollaude, de la nécessité de défeudre la constitution britanuique, étaient faux, La Hollande n'avait pas été mise en péril par l'ouverture de l'Escaut, et la constitution britannique n'était point menacée. Le but des ministres était, selon eux, de détroire un peuple qui avait voulu devenir libre, et d'augmenter sans cesse leur influence et leur autorité personnelle, sous prétexte de résister aux machinations des jacobins francsis. Cette lutte avait été soutenue par des moyens iuiques. On avait fomenté la guerre eivile ct le massacre ; mais un peuple brave et généreux avait déjoué les tentatives de ses adversaires par un courage et des efforts sans exemple. Staubone, Fox, Shéridan, conclusient qu'une lutte pareille désbouorait et ruinait l'Angleterre. Ils se trompaient sous un rapport. L'opposition anglaise peut souvent reprocher à sou ministère de faire des gerres injustes, mais jamais désavantageuses. Si la guerro faite à la France n'avait aucun motif de justice, elle avait des motifs de politique excellents, comme on va le voir, et l'opposition, trompe par des sentiments généreux, cobliait les avantages qui allaient en résulter pour l'Angleterre.

Pitt feignait d'être effravé des mensces de descente faites à la tribune de la convention; il prétendait que des paysans de Kent avsient dit : Volei les Français qui vout nous apporter les droits de l'homme. Il s'autorisait de ces propos (payés, diton, par lui-même) pour préteudro que la constitution était menacée ; il avait dénoncé les sociétés constitutionnelles de l'Angleterre, devenues un peu plus actives par l'exemple des clubs de France, et il soutenait qu'elles voulaient établir une convention sous prétexte d'une réforme parlementaire. En conséquence, il demanda la suspension de l'habeas corpus, la salaie des papiers de ces sociétés, et la mise en accusation de quolques-uns de leurs membres. Il demanda en outre la faculté d'enrôler des volontaires, et de les entreienir au moven des bénévolences ou souscriptions, d'augmenter l'armée de terre et la marine, et de solder un corps de quarante mille étrangers, Français émigrés ou autres. L'opposition fit une vive résistance: elle soutint que rien ne motivait la suspension de la plus précieuse des libertés anglaises; que les sociétés accusées délibéraient en public, que leurs vœux hautement exprimés ne pouvaient être des conspirations : que ces vœux étaient ceux de toute l'Angleterre, puisqu'ils se bornaient à la réforme parlementairo; que l'augmentation démesurée de l'armée do terre était un danger pour le peuple anglais : que si les volontaires pouvaient être armés par souscription, il deviendrait lolsible au ministre de lever des armées sans l'autorisation du parlement, que la solde d'un aussi grand nombre d'étrangers était ruineuse, et qu'elle n'avait d'autre but que de payer les Français traltres à leur patrie. Malgré les remontrances de l'opposition, qui n'avait jamais été plus éloquente, ni moius nombreuse, car elle ne comptait pas plus de trente ou quarante voix, Pitt obtint tout ce qu'il voulut, et fit sanctionner tous les bilis qu'il avait présentés.

Aussitôt que ses demandes furent accordées, Il fit doubler les miliees; Il porta l'armée de terre à

soinante millo hommes, cello de mer à quatre vings mille; il organis de nouveaux crops d'émigrés, et fit mettre en secusation plusicurs membres des sociétés constitutionalles. Le jury anglais, garantie plus solide que le parkenent, exquitat les prévenses, mis pes un poportia il Pitt, qui avait maintenant daus les mains tous les mompess de réprimer le moinfer momeranes politique, et de déployer uno paissance colossale en Europe.

C'était le moment de profiter de cette guerre universelle pour accabler la France, pour ruiger à jamais sa marine, et lui enlever sea colonies : résultat beaucoup plus sûr et plus désirable aux veux do Pitt que la répression de quelques doctriues politiques et religieuses. Il avait réussi l'année précédente à armer contre la France les deux puissanees maritimes qui auraient toujours dù lui rester alliées, l'Espagne et la Hollande; il s'attachait à les maintenir dans leur erreur politique, et à en tirer le plus grand parti contre la marine française. L'Angleterre pouvait faire sortir de ses ports au moins cent vaisseaux de ligne, l'Espagne quarante, la Hollande vingt, sans compter encore une multitude de frégates. Comment la France, avec les einquante ou soixante vaisseaux qui lui restaient depuis l'incendie de Toulou, pouvait-elle résister à de telles forces? Aussi, quoiqu'on n'eût pas livré encore un seul combat uaval, le pavillon anglais dominait aur la Méditerranée, sur l'océau Atlantique et la mer des Indes. Dans la Méditerranée, les escadres anglaises menacaient les pulssances Italiennes qui voulaieut rester ueutres, bloquaieut la Corse pour nous l'enlever, et attendaient le moment de débarquer des troupes et des munitions dans la Veudée. En Amérique, elles entouraient uos Autilles, et cherchaient à profiter des affreuses discordes qui régnalent entre les blanes, les mulaires et les noirs, pour s'en emparer. Dans la mer des Indes, elles achevaient l'établissement de la puissance britaunique, et la ruine de Pondichéri. Avec une eampagne encore, notre commerce était détruit, quel que fut le sort de uos armes sur le continent. Ainsi rien n'étalt plus politique que la guerre foite par Pitt à la France, et l'opposition avait tort de la critiquer sous le rapport de l'utilité. Elle n'aurait eu raison que dans un cas, et ce cas ne s'est pas réalisé encore ; si la dette anglaise, continuellement acerne, et devenue aujourd'hui énorme, est

récliement au-dessus de la richerse du pays et

doit s'ablmer un jour, l'Angleterre aura excédé ses movens, et aura eu tort de lutter pour un empire qui lui aura coûté ses forces. Mais c'est là un mystère de l'avenir.

Pitt ne se refusait aucune violence pour augmeuter ses movens et aggraver les manx de la Frauce. Les Américains, heureux sous Washington, parcouraient librement les mers, et commençaient à faire ce vaste commerce de transport qui les a enrichis peudant les longues guerres du continent. Les escadres anglaises arrétaient les navires américains, et enlevaient les matelots de leurs équipages. Plus de cinq cents vaisseaux avaient déjà subi cette violence, et c'était l'objet de vives et jusqu'alors inutiles réclamations de la part du gonveruement américain. Ce u'est pas tout encore : à la faveur de la neutralité, les Américains, les Dauois, les Suédois, fréquentaient nos ports, y apportaient des secours eu grains que la disette rendait extrêmement précieux, beaucoup d'objets nécessaires à la marine, et emportaient en retonr les vins et les autres produits que le sol de la France fournit au monde. Grâce à cet jutermédiaire des neutres, le commerce n'était pas entièrement interrompu, et on avait pourvu aux besoins les plus indispensables de la consommation. L'Angleterre, considérant la France comme une place assiégée qu'il fallait affamer et réduire au désespoir, voulait porter atteinte à ces droits des neutres, et venait d'adresser aux cours du Nord des notes pleiues de sophismes pour obtenir une dérogation au droit des gens.

Pendant que l'Angleterre employait ces moyeus de toute espèce, elle avait toujours quarante mille hommes dans les Pays-Bas, sous les ordres du duc d'York; lord Moira, qui n'avait pu arriver à temps vers Granville, mouillait à Jersey avec son escadre et dix mille hommes de débarquement; enfin la trésorcrie anglaise tenait des fonds à la disposition de toutes les puissauces belligérantes.

Snr le continent, le zèle n'était pas aussi grand. Les puissances qui n'avaient pas à la guerre le même intérêt que l'Angleterre, et qui ne la faisaient que pour de prétendus principes, u'y mettaient ni la même ardeur, ni la même activité. L'Angleterre s'efforcait de les ranimer toutes. Elle tenait tonjours la Hollande sous son joug au moyen du prince d'Orange, et l'obligeait à fournir son contingent dans l'armée coalisée du Nord. Aiusi cette malheureuse nation avait ses vaisseaux et en arrière, et de songer à la Vistule autant qu'au

ses régiments an service de sa plus redoutable ennemie, et coutre sa plus sûre alliée. La Prusse, malgré le mysticisme de son roi, était fort désabusée des illusions dont on l'avait nourrie depuis deux ans. La retraite de Champagne, en 1792, et celles des Vosges, en 1793, u'avaient rien eu d'euconrageant pour elle, Frédéric-Gnillaume, qui venait d'épuiser son trésor, d'affaiblir sou armée ponr une guerre qui ne pouvait avoir aucun résultat favorable à son revaume, et qui pouvait servir tout au plus la maison d'Antriche, aurait vonlu v renoncer. Un objet d'ailleurs beaucoup plus intéressant ponr lui l'appelait au Nord : c'était la Pologue qui se mettait eu mouvement, et dont les membres épars tendaient à se rejoindre. L'Angleterre, le surprenant au milieu de ces incertitudes, l'engagea à continuer la guerre par le moveu tout-puissant de son or. Elle couclut à La Haye, eu son nom et en celni de la Hollande, un traité par lequel la Prasse s'obligeait à fournir soixantedeux mille quatre cents bommes à la coalitiou. Cette armée devait avoir pour chef un Prussieu, et ses conquêtes futures devaient appartenir en commun aux deux puissances maritimes, l'Angleterre et la Hollande. En retour, ces deux puissances promettaient de fouruir cinquante mille livres sterling par mois à la Prusse, ponr l'entretien de ses troupes, et de lui payer de plus le pain et le fonrrage; outre cette somme, elles accordaient eucore trois cent millo livres sterling, pour les premières dépeuses d'entrée en campagne, et cent mille pour le retour dans les États prussiens. A ce prix, la Prusse continua la guerre impolitique qu'elle avait commencée.

La maison d'Autriche n'avait plus rien à empêeber en France, puisque la reine, épouse de Louis XVI, avait expiré sur l'échafand. Elle devait moins qu'aucuu autre pays redouter la coutagion de la révolution, puisque trente ans de discussions politiques n'ont pas encore éveillé les esprits chez elle. Elle ne nous faisait done la gnerre que par vengeance, engagement pris, et désir de gagner quelques places dans les Pays-Bas; peut-être aussi par le fol espoir d'avoir une partie de uos provinces. Elle y mettait plus d'ardeur que la Prusse, mais pas beaucoup plus d'activité réelle, car elle ne fit que compléter et réorganiser ses régiments, sans en augmeuter le nombre. Une grande partie de ses troupes était en Pologne, car elle avait, comme la Prusse, nu puissant motif de regarder

Rhiu. Les Gallieies ne l'occupaient pas moins que la Belgique et l'Alsace.

La Snède et le Danemark gardsient une sage nentralité, et répondaient aux sophismes de l'Angleterre que le droit publie était immusble, qu'il n'y svait sucuue raisou d'y mangner envers la France, et d'étendre à tout un pays les lois du blocus, lois applicables sculement à une place assiégée : que les vaisseaux danois et spédois étaient bien recus en France, qu'ils n'y trouvaient pas des barbares, comme ou le disait, mais nn gouvernement qui faisait droit aux demandes des étrangers commercants, et qui avait pour eux tous les égards dus sux nations avec lesquelles il était en paix; on'il n'y avait donc sucque raison d'interrompre des relations avantageuses. Eu conségueuce, bien one Catherine, toute disposée en faveur des projets des Anglais, se mblåt se prononcer contre les droits des natious nentres, la Suède et le Dauemark persistèrent dans leurs résolutions, gardèrent nue neutralité prodeute et ferme, et firent uu traité par lequel les denx pays s'engageaient à maintenir les droits des neutres, et à faire observer la clause dn traité de 1780, laquelle fermait la mer Baltique aux vaisseanx armés des puissances qui n'avaient aucuu port dans cette mer. La France pouvait donc espérer de recevoir eucore les grains du Nord, et les bois et chanvres uécessaires à sa marine.

La Russie, affectant toujours beaucoup d'indignation contre la révolution française, et douuant de grandes espérances aux émigrés, ue songeait qu'à la Pologne, et n'sboudsit si fort dans la politique des Anglais que pour obteuir leur sdbésiou à la sienue. C'est là ce qui explique le silence de l'Angleterre sur un évéuement aussi graud que la disparition d'un royaume de la scène politique. Dans ce moment de spoliation générale, où l'Angleterre reencillait nue si graude part d'avantages dans le midi de l'Europe et dans toutes les mers. il lui convenzit pen de parler le langage de la justice aux copartageants de la Pologne. Ainsi la coalition, qui accusait la France d'être tombée dans la barbarie, commettais au Nord le brigandage le plus andacieux que se soit jamais permis la politique, en méditait un pareil sur la France, et contribuait à détruire pour jamais la liberté des mers.

Les princes allemauds suivaicut l'impulsion de la maison d'Autriche. La Suisse, protégée par ses montagnes, et dispensée par ses institutions de se croiser pour la canse des mouarchies, persistait à me prendre sucuu narti, et couvrait de sa neutralité uos provinces de l'Est, les moins défendnes de toutes. Elle faisait sur le contineut ce que les Américains, les Suédois et les Danois faisaient sur mer; elle rendait au commerce français les mémes serviers, et en recucillait la même récompense. Elle nons donnait des chevaux dout nos armées avaient besoin, des bestianx qui nous manquaient depuis que la guerre avait ravagé les Vosges et la Vendée; elle exportait les produits de nos manufactures, et devensit ainsi l'intermédiaire du commerce le plus avantugeux. Le Piémont continuait la guerre, sans doute avee regret, mais il ne pouvait consentir à mettre bas les armes, après avoir perdu deux provinces, la Savoie et Nice, à ee jeu sanglant et maladroit. Les puissances italienues vontaient être ueutres, mais elles étaient fort inquiétées dans ce projet. La république de Gênes uvait vu les Anglais commettre dans son port nn scte indigne, un véritable attentst su droit des gens. Ils s'étaient emparés d'une frégate française qui mouillait à l'abri de la neutralité génoise, et eu svaient massacré l'équipage. La Toscane avait été obligée de reuvoyer le résident français. Naples, qui syait reconnu la rénublique lorsque les escadres françaises monacaient ses rivages, faisait de grandes démonstrations contre elle depuis que le pavillon anglais s'était déployé dans la Méditerranée, et promettait dix-huit mille hommes de secours au Piémont, Rome, heureusement impuissante, nous mandissait, et laissait égorger dans ses murs l'agent français Basseville. Venise enfin, quoique pen flattée du langage démagogique de la France, ne voulait nullement s'engager dans nne guerre, et, à la favent de sa positiou éloignée, espérait garder la neutralité. La Corse était prête à nous échapper depuis que Paoli s'était déelaré pour les Anglais; il ne nous restait plus, dans cette fle, que Bastia et Calvi.

TESpage, la moincoupable de tous nos ennemis, continualt un guerre impolitique, et persiatist à commettre is néme faute que la Hellande.
Les prétendus devoirs des trônes, les victoires de
Ricardos et l'influence anglais la déciderat à
essayer encore d'une campagne, quoique les fut fort épuisée, qu'elle manquat de nodstas et survout
d'argent. Le célèbre Aleutin fit disgracier d'Aranda
pour sorir conseelle la paix.

La politique avait done peu changé depuis l'année précédente. Intérêts, errenrs, fautes et crimes étaient, eu 1794, les mémes qu'en 1793. L'Angleterre seule avait augmeuté ses forces. Les coalisés possédaient toujonrs dans les Pays-Bas cent cinquante mille hommes, Autrichiens, Allemands, Hollandais et Anglais. Vingt-cinq ou trente mille Autrichiens étaient à Luxembourg; soixante mille Prussiens et Saxons aux environs de Mayence. Cinquante mille Autrichiens, mélés de quelques émigrés, bordajent le Rhin, de Manheim à Bâle. L'armée piémontaise était toujours de quarante mille bommes et de sept ou buit mille Autricbiens suxiliaires. L'Espagne avait fait quelques recrues pour recomposer ses bataillons, et avait demandé des secours péeuniaires au clergé; mais son armée u'était pas plus considérable que l'aunée précédente, et se bornait toujours à une soixantaine de mille hommes, répartis entre les Pyrénées occidentales et orientales.

C'est au nord que l'on se proposait de nous porter les coups les plus décisifs, en s'appuyant sur Condé. Valenciennes et Le Quesnoy. Le célèbre Mack avait rédigé à Londres un plan duquel ou espérait de grands résultats. Cette fois, le tacticien allemand, se montrant un pen plus bardi, avsit fair entrer dans son projet une marche sur Paris. Malbeureusement, il était trop tard pour déployer de la bardiesse, car les Français ne pouvaient plus étre surpris, et leurs forces étaient immenses. Le plan consistait à prendre encore une place, celle de Landrecies, de se grouper en force sur ce point, d'amener les Prussiens des Vosges vers la Sambre, et de marcher eu avaut en laissant deux corps sur les ailes, l'uu en Flandre, l'autre sur la Sambre. En même temps, lord Moira devait débarquer des troupes dans la Vendée, et aggraver nos dangers par une double marche sur Paris.

Prendre Lusdrecies, quand on avait Valencies, conder la Quesnoy, était us nois puéril; courrir ses communications vers la Sambre était for sage; mais placer us corap pour garder la Flandre était fort insuile, quand il s'agissait de former un masse puissante d'invasion; amener lea Prussiens sur la Sambre était fort doutex, comme uous le verrons; enda, la diversión dans la Yendre était depuis un an devenue impossible, cra la grande Vendre avait péri. Ou va vier, par la comparsision du projet avec l'érécement, la vauisid de ces plans était à Lordres \*\*

La coalition n'avait pas, disons-nous, déployé

de grander cessoarces. It v), susi dans co moment que trois paísances variament actives en Europe. It Augisterre, la Rosse en la France, La raison en Rosse en la France, La raison en la Rosse e Augusterre de la Pologne, en la France avere non existence es ta liberta, il v) susi d'énargiques que ces trois grande indérêta; il v) susi d'énargiques que ces trois grande indérêta; il v) susi d'énarble que cettois grande indérêta; il v) susi d'énarble que de la comme del la comme de la comme de

La réquisition permanente, décrétée su mois d'soût de l'année précédente, svait déjà procuré des renforts aux armées, et contribué aux succès qui terminèrent la campagne; mais cette grande mesure ne devait produire tous ses effets que dans la campagne suivante. Grace à ce mouvement extraordinaire, douze cent mille hommes avaient quitté leurs foyers, et couvraient les frontières, ou remplissaient les dépôts de l'intérieur. On avais commencé l'embrigadement de ces nouvelles troupcs. On réunissait un bataillon de ligne avec deux bstaillons de la nonvelle levée, et on formais ainsi d'excellents régiments. On svoit déjà organisé sur ce plan sept ceut mille bommes, envoyés anssitós sur les frontières et dans les places. Il v eu avair. les garnisons comprises, deux cent cinquante mille su Nord, quarante dans les Ardennes, denx cents sur le Rhin et la Moselle, cent sux Alpes, vingt sux Pyrénées, et quetre-vingts depuis Cherhourg jusqu'à La Rocbelle. Les movens pour les équiner n'avaient été ui moins prompts, ni moins extraordinaires que pour les réunir. Les manufactures d'armes établies à Paris et dans les provinces eurent bientôt atteint le degré d'activité qu'on voulait leur donner, et produit des quantités étonnantes de cauons, do fusils et de sabres. Le comité de salut publie, profitant habilement du earactère français, avait su mettre à la mode la fabrication du salpétre. Déjà, l'anuée précédento, il avait ordonné la visite des caves pour en extraire la terre salpétrée. Bieutôt il fit mieux : il rédigea une instruction, modèle de simplicité et de clarté, pour apprendre à tous les citoyens à lessiver eux-mêmes la terre des caves. Il pays en ontre quelques ouvriers chimistes pour leur enseigner la manipulation. Bientôt ce goût s'introdnisit; ou se transmit les instructions qu'ou avait recues, et chaque maison fournit quelques livres de ce sel précieux. Des quartiers de Paris se réunissaient pour apporter en pompe à la convention et aux Jacobins le salpêtre qu'ils syaiont fabriqué. On imagina nne

<sup>\*</sup> Coux qui vondront lire la meilleure discussion politique et militaire sur ce sujet, n'ont qu'à chercher le mémoire critique écrit par le général Jonini sur celle compagne, et joint à su grande Histoire des guerres de la révolution.

des sur l'autel de la patrie. On donnait à ce sel des formes emblématiques; on lui prodiguait toutes sortes d'épithètes : on l'appelait sel vengeur, sel libérateur. Le peuple s'en amusait, mais il en produisait des quantités considérables, et le gouvernement avait atteint son but. Un peu de désordre se mélait naturellement à tout cela. Les caves étaient creusées, et la terre, après avoir été lessivée, gisait dans les rucs qu'elle embarrassait et dégradait. Un arrêté du comité de salut public mit un terme à cet abns, et les terres lessivées furent replacées dans les caves. Les salins manquaient; le comité ordonna que tontes les herbes qui n'étaient employées ni à la nourriture des animany, ni aux usages domestiques ou ruraux, seraient de suite brûlées, pour servir à l'exploitation du salpêtre ou être converties en salins.

Le gouvernement ent l'art d'introduire encore une autre mode non moins avantageuse. Il était plus facile de lever des bommes et de fabriquer des armes que de trouver des chevaux : l'artillerie et la cavalerie en manquaient. La guerre les avait rendus rares; le besoin et le renchérissement général de toutes eboses en augmentaient beaucoup le prix. Il fallat recourir au grand moyen des réquisitions, c'est-à-dire, prendre de force ce qu'un besoin indispensable exigenit. On leva dans chaque canton un cheval sur vingt-cinq, en le pavant neuf cents franes. Cependant, quelque puissante que soit la force, la bonne volonté est plus efficace encore. Le comité imagina de se faire offrir un cavalier tont équipé par les jacobins. L'exemple fut alors suivi partout. Communes, clubs, sections, s'empressèrent d'offrir à la république ee qu'on appela des cavaliers jacobins, tous parfaitement montés et équipés.

On avait des soldats, il fallait des officiers, Le comité agit iei avec sa promptitude ordinaire. « La révolution, dit Barrère, doit tout bâter pour ses besoins. La révolution est à l'esprit humain ee que le soleil de l'Afrique est à la végétation. On rétablit l'école de Mars ; des jeunes gens, choisia dans toutes les provinces, se rendirent, à pied et militairement, à Paris. Campés sous des tentes, au milieu do la plaine des Sablons, ils devaient s'y instraire rapidement dans tontes les parties de l'art de la guerre , et se répandre ensuite dans les

Des efforts non moins grands étaient faits pour recomposer notre marine. Elle était, en 1789, de | des prises considérables. Une nation hardie et

fête dans laquelle chacun venait déposer ses offran- | einquante vaisseaux et d'autant de frégates. Les désordres de la révolution et les malheurs de Toulon l'avaient réduite à une cinquantaine de bâtiments, dont trente au plus pouvaient être mis en mer. Ce qui manquait surtout, e'étaient les équipages et les officiers. La marine exigeait des hommes expérimentés, et tous les hommes expérimentés étaient incompatibles avec la révolution. La réforme opérée dans les états-majors de l'armée de terre était donc plus inévitable eneore dans les états-majors de l'armée de mer, et devait y causer une bien plus grande désorganisation. Les deux ministres, Monge et d'Albarade, avaient succombé à ces difficultés, et avaient été renvoyés. Le comité résolut encore ici l'emploi des movens extraordinaires. Jean-Bon-Saint-André et Prieur de la Marne furent envoyés à Brest svee les pouvoirs accoutumés des commissaires de la convention. L'escadre de Brest, après avoir péniblementeroisé. pendant quatre mois, le long des eôtes de l'Ouest, pour empêcher les communications des Vendéens avec les Anglais, s'était révoltée, par suite de ses longues souffrances. A peine fut-elle rentrée que l'amiral Morard de Gales fut arrêté par les représeniants, et rendu responsable des désordres de l'escadre. Les équipages forent entièrement décomposés, et réorganisés à la manière prompte et violente des jacobins. Des paysans qui n'avaient jamais navigué furent placés à bord des vaisseaux de la république, pour manœnvrer contre les vieux matelota anglais; on éleva de simples offieiers aux plus hauts grades, et le capitaine de vaisseau Villaret-Joyeuse fot promu au commandement de l'escadre. En un mois de temps, une flotte de trente vaisseaux se trouva prête à appareiller; elle sortit pleine d'enthousiasme et aux acclamations du peuple de Brest; non pas, il est vrai pour aller braver les formidables escadres de l'Angleterro, de la Hollande et de l'Espagne, mais pour protéger un convoi de deux cents voiles, apportant d'Amérique une quantité considérable de grains, et pour se hattre à outrance si le salut du convoi l'exigenit. Pendant ee temps, Tonlon était le théâtre de créations non moins rapides. On réparait les vaisseaux échappés à l'incendie, on en construisait de nouveaux. Les frais étaient pris sur les propriétés des Toulonnais qui avaient contribué à livrer leur port aux ennemis. A défaut des grandes flottes qui étaient en réparation, une multitude de corsaires convraient la mor, et faisaient

conzagense, à qui les moyens de faire la guerre d'énsemble manquen, peut tonjours reconir à la guerre de déstail, et y déplayer son intelligence et sa valeur; elle faits sur terre la guerre des partisans, sur mer celle des coraires. Au rapport de moit Stanbopo, noss vinos, de 17333 1794, pris questre cent dit hétiments, undis que les Aughis ne noses en avaient pris que trois cete steine. Le gouvernement ne renonçait donc pas à rétablir nos forces, nâmes sur forces, names sur forces, nâmes sur forces, nâmes sur forces, nâmes sur forces, nâmes sur forces, names sur forces sur forces, names sur forces,

De si prodigieux travanx devaient porter leurs fruits, et nous allions recneillir en 1794 le prix des efforts do 1793.

La campagno s'ouvrit d'abord sur les Pyrénées ot les Alpes. Peu active aux Pyrénées occidentales, ello devait l'être davantage sur les Pyrénées orientales, où les Espagnols svaient conquis le ligne du Tech, et occupaient encore le fameux esmp du Bonlon. Ricardos étsit mort; et cet habile général avait été remplacé par un de ses lieutenants, le comto de La Union, excellent soldat, mais chef médiocre. N'avant pas reen encore les nonveaux renforts qu'il attendait, La Union songeait tout au plus à garder le Boulou. Les Français étaient commandés par le brave Dugommier, le vainqueur de Toulon. Une partie du matériel et des troupes qui lni servirent à prendre cetto place avait été transportée devant Perpignan, tandis quo les nouvelles recrues s'organisaient sur les derrières. Dugommier pouvsit mettre trente-cinq millo hommes en ligne, et profiter du mauvais état où se trouvaient sctuellement les Espagnols. Dagobert, toujours ardent malgré son âge, proposait un plan d'invasion per la Gerdagne, qui, portant les Français au dolà des Pyrénées, et sur les derrières de l'armée espagnole, surait obligé celle-ci à rétrogader. On préférs d'essayer d'abord l'attaque du camp du Boulou, et Dagobert, qui était avec sa division dans la Cerdagne, dut attendre le résultat de cette straque, Le camp du Boulou, placé sur les hords dn Tech, et adossé sux Pyrénées, avait pour issuo la chanssée de Bellegarde, qui forme la grande ronte de France en Espagne. Dagommier, au lieu d'aborder de front les positions ennemies, qui étaient très-hien fortifiées, songea à pénétrer par quelque moyen entre lo Boulou et la chaussée de Bellegardo, de manière à faire tomber le eamp espagnol. Tout lui réussit à merveille. La Union avait porté le gros de ses forces à Céret, et sysit laissé les hauteurs de Saint-Christophe, qui dominent le Bonlon , mal gardées. Dugommier passa

lo Tceh, jeta une partie de ses forces vers Saint-Christophe, attaqua avce le reste lo front des positions espagnoles, et, après un combat assez vif. resta maître des hauteurs. Dès co moment, lo camp n'était plus tenable, il fallait se retirer par la chaussée de Bellegarde; mais Dogommier s'en empara, et ne laissa plus aux Espagnols qu'nno route étroite et difficile à travers le col de Portenil. Leur retraite so changea bientôt en déroute. Chargés avec à propos et vivacité, ils s'enfairent en désordre, et nous laissèrent quinzo cents prisonniers, cent quarento pièces de canon, huit ceuts mulets chargés de leurs bagages, et des effets do campement pour vingt millo hommes. Cette victoire, remportée su milien de floréal (commencement de msi), nons rendit lo Tech, et nons porta an delà des Pyrénées. Dugommier bloqua anssitôt Collioure, Port-Vendre et Saint-Elme, pour les reprendre aux Espagnols. Pendent cetto importanto victoiro, le brave Dagobert, stieint d'une fièvro, schevait sa longue et gloriense carrière. Ce noble vieillard, agé do 76 ans, emports les regrets

Rien n'était plus brillsnt que notre début aux Pyrénées orientales; du côté des Pyrénées occidentales, nous enlerdmes la vallée de Bastan, et ces triomphes sur les Espagnols, que nons n'avions pas encore vaincus jusqu'elors, excitèrent une joie nniverselle.

et l'admiration de l'armée.

Dn côté des Alpes, il nous restsit tonionrs à établir notre ligne de défense sur la grande chaîne. Vers la Savoie, nous svions, l'année précédente, rejeté les Piémontais dans les vallées du Piémont, mais il nons restait à prendre les postes du petit Saint-Bernard et du mont Conis. Dn côté de Nice. l'armée d'Italio campait tonjours en présence de Saorgio, sans pouvoir forcer ee formidable eamp des Fonrches. Le général Dugommier avait été. remplacé par lo vienx Dumerbion, brave, mais presque toujours malade de la goutte. Henreusement, il se laissaitentièrement diriger par le jenne Bonaparte, qui, comme on l's vu, avsit décidé la prise de Toulon, en conseillant l'attaque du Petit-Gibraltar. Ce service svait valu à Bonaparte le grade do général de brigade, et une grande considération dans l'armée. Après avoir observé les positions ennemies, et reconnu l'impossibilité d'enlever le esmp des Fourches, il fut frappé d'uno idée aussi henreuse que colle qui rendit Toulon à ls république. Saergie est placé dans la vallée de la Roys. Parallèlement à cette vallée se tronve celle

d'Oneille, dans laquelle coule la Taggia, Bonaparte : Le général Dumerhion attaqua de front les posiimagina de jeter une division de quinze mille hommes dans la vallée d'Oneille, de faire remonter cette division jusqu'aux sources du Tanaro, de la porter ensuite jusqu'su mout Tauarelle, qui borde la Roys supérieure, et d'intercepter ainsi la chaussée de Saorgio eutre le camp des Fourches es le col de Tende. Par ce moyen, le camp des Fourches, isolé des grandes Alpes, tombait nécessairement. Il n'y avait qu'une objectieu à faire à ce plau, c'est qu'il obligeait l'armée à emprouter le territoire de Génes. Mais la république ne devait pas s'en faire un scrupule, car l'aunée précédente, denx mille Piémentais avaient traversé le territoire génois, et étaient venus s'embarquer à Oneille pour Toulou; d'ailleurs, l'attentat commis par les Anglais sur la frégate la Modeste, dans le port même de Génes, était la plus éclataute violation du pays neutre. Il y avait eu outre un grand avantage à éteudre la droite de l'armée d'Italie jusqu'à Oneille : on pouvait par là couvrir une partie de la rivière de Génes, chasser les eorsaires du petit port d'Oueille où ils se réfugiaieut babit#ellement, et assurer ainsi le commerce de Génes avec le midi de la France. Ce commerce, qui se faisait par le cabotage, était fort troublé par les corsaires et les escadres anglaises, et il importait de le protéger, parce qu'il contribusit à alimenter le Midi en grains. On ue devait doue pas hésiter à adopter le plan de Bonaparte. Les représentants demandèrent au comité de salut public l'antorisation nécessaire, et l'exécution de ce plan fut aussitôt ordonuée.

Le 17 germinal (6 avril), une divisiou de quatorze mille hommes, partagée en cinq brigades, passa la Roya. Le géuéral Masséna se porta sur le mont Tanardo, et Bonaparte, avec trois brigsdes, se dirigea sur Oneille, eu chassa une divisiou autrichieune et v fit son eutrée. Il trouva dans Oncille douze pièces de canon, et purgea le port de tous les corsaires qui infestaient ces parages. Taudis que Masséna remontait du Tanardo insqu'à Tanarello, Bouaparte continus sou mouvement, et marcha d'Oneille insqu'à Ormea dans la vallée du Tauaro. Il y entra le 15 avril (28 germinsl), et y trouva quelques fusils, viugt pièces de canou, et des magasins pleins de drap ponr l'babillemeut des troupes. Dès que les brigades françaises fureut réunies dans la vallée du Tauaro, elles se portèrent vers la haute Roya, pour exécuter le mouvement prescrit sur la gauche des Piémoutais.

tions des Piémontais, pendant que Masséna arrivait sur leurs flancs et sur leurs derrières. Après plusieurs actions assez vives, les Piémontais abandonnèrent Saergio et se replièrent sur le col de Tende, et enfin abaudonnèrent le eel de Tende même pour se réfugier à Limone, au delà de la graude chaine. Tandis que ces choses se passaient dans la vallée de la Roya, les vallées de la Tinea et de la Vesubia étaient balayées par la gauche de l'armée d'Italie ; ct bientôt sprès, l'armée des grandes Alpes, piquée d'émulation, prit de vive force le Saint-Bernard et le mont Cenis. Ainsi, des le milieu de floreal (commencement de mai), nous étions victorieux sur toute la chaîne des Alpes, et uous l'occupions depuis les premiers mamelons de l'Apeunin jusqu'au Mont-Blanc. Notre droite, sppnyé à Ormea, s'étendait presque jusqu'aux portes de Gênes, couvrait une grande partie de la rivière du Ponant, et mettait sinsi le commerce à l'abri des pirateries. Nous avions fait trois ou quatre mille prisenniers, pris cinquante ou soixaute pièces de cauon, heauceup d'effets d'équipement et deux places fortes. Netre début était donc aussi benreux sux Alpes qu'aux Pyrénées, puisque, sur les deux points, il uous dounait une frontière et une partie des ressources de l'ennemi.

La campagne s'était ouverte un peu plus tard sur le grand théâtre de la guerre, e'est-à-dire au Nord. Là, einq eent mille bommes allaient se beurter depuis les Vosges jasqu'à la mer. Les Français avaient toujours leurs principales ferces vers Lille, Guise et Maubenge, Pickegru était devenu leur général. Chef de l'armée du Rhin, l'année précédente, il était parvenn à se donner l'honneur du déblocus de Landau, qui appartenait au jenne Hoehe; il avait eapté la confiance de Saint-Just, tandis que Hoche était jeté en prison, et svait obteun le commandement de l'armée du Nord. Jourdan, estimé comme géuéral sage, ne fut pas jugé assez énergique pour conserver le grand commandement du Nord, et il remplaça Hoche à l'armée de la Meselle. Michaud remplacait Pichegru à celle du Rhiu. Carnot présidait toujours aux opérations militaires, et les dirigeait de ses bureaux. Saint-Just et Lebas avsient été envoyés à Guise pour ranimer l'énergie de l'armée.

La nature des lieux commsudait un plan d'opérations fert simple, et qui pouvait avoir des résultats très-prompts et très-vastes : c'était de porter la plua grande masse des forces françaises sur la Mense, vers Namur, et de menacer ainsi les communications des Autrichiens. C'est là qu'était la elef du théâtre de la guerre et qu'elle sera toujours, tant que la guerre se fera dans les l'ays-Bas contre des Autrichiens venus du Rhin. Toute diversion en Flandre était une imprudence; car si l'aile ietée en Flandre se trouvait assez forte pour tenir tête sux coalisés, elle ne contribuait qu'à les repousser de front, sans compromettre leur retraite; et si elle n'était pas assez considérable pour obtenir des résultats décisifs, les coalisés n'avaient qu'à la laisser avancer dans la West-Flandre, et pouvaient ensuite l'enfermer et l'acculer à la mer. Pichegru, avec des connaissances, de l'esprit et assez de résolution, mais un génie militaire assez médiocre, jugea mal la position, et Carnot, préoccupé de son plan de l'année précédente, persista à attaquer directement le centre de l'ennemi, et à le faire inquiéter sur ses deux ailes. En conséquence, la masse principale dut agir de Guise sur le centre des coalisés, tandis que deux fortes divisions, opérant l'une sur la Lys, l'autre sur la Sambre, devaient faire une double diversion. Tel fut le plan opposé au plan offensif de Mack.

Cobourg commandait toujonrs en chef les coslisés. L'empcreur d'Allemagne s'était rendu en personne dans les Pays-Bas pour exciter son armée, et surtout pour terminer, par sa présence, les divisions qui s'élevaient à chaque instant entre les généraux alliés. Cobonrg réunit une masse d'environ cent mille hommes dans les plaines du Catean, pour bloquer Landrecies, C'était là le premier acte par lequel les coalisés voulaient débuter, en attendant qu'ils pussent obtenir des Prussiens la marche de la Moselle sur la Sambre.

Les mouvements commencèrent vers les derniers jours de germinal (mars). La masse ennemie, après avoir repoussé les divisions françaises disséminées devant elle, s'établit autonr de Landrecies; le duc d'York sut placé en observation vers Cambrai; Cobourg vers Guise. Par le mouvement que venaient de faire les coslisés, les divisions françaises de centre, ramenées en arrière, se trouvaient séparées des divisions de Mauhenge, qui formaient l'aile droite. Le 2 floréal (21 avril), un effort fut tenté pour se rattacher à ces divisions de Maubeuge. Un combat menrtrier fut livré sar la Helpe. Nos colonnes, toujours trop divisées, furent repoussées sur tous les points, et rame- tissement de Menin et la prise de Courtray, et

nées dans les positions d'où elles étaient parties. On résolut alors une nouvelle attaque, mais générale, au centre et sur les deux ailes. La division Designdins, qui était vers Maubeuge, devait faire un mouvement pour se réunir à la division Charbonnier, qui vensit des Ardennes. An centre, sept colonnes devaient agir à la fois et concentriquement sur toute la masse ennemie groupée autour de Landrecies, Enfin, à la gauche, Souham et Moreau, partant de Lille avec deux divisions, formant en tout cinquanto mille bommes, avsient ordre de s'avancer en Flandre, et d'enlever sous

les veux de Clerfayt, Menin et Courtray.

La gauche de l'armée française opéra sans obstacle, car le prince de Kaunitx, avec la division qu'il avait sur le Sambre, ne pouvait empêcher la jonction de Charbonnier et de Desjardins. Les colounes ducentre s'ébranlèrent le 7 floréal (26 syril). et marchèrent de sept points différents sur l'armée autrichienne. Ce système d'attaques simultanées et décousues, qui nous avait si mal réussi l'année précédente, ne nous rénssit pas mieux cette fois. Ces colonnes, trop séparées les unes des autres, ne purent se soutcnir, et n'obtinrent sur aucun point un avantage décisif. L'une d'elles, celle du général Chappuis, fut même entièrement défaite. Co général, parti de Cambrai, se trouva opposé au duc d'York, qui, avons-nons dit, couvrait Landrecies de ce côté. Il éparpilla ses troupes sar divers points, et se trouve devant les positions retranchées de Trois-Villes avec des forces insuffisantes. Accablé par le feu des Anglais, chargé en fisne par la cavalerie, il fut mis en déroute, et sa division dispersée rentra péle-mêle dans Cambrai, Ces échecs provenzient moins de nos troupes que de la mauvaise conduite des opérations. Nos jeunes soldats, étonnés quelquefois d'un feu nouveau pour eux, étaient cependant faciles à conduire et à ramener à l'attaque, et ils déployaient souvent nne ardeur et nn enthousiasme extraordinaires.

Pendant qu'on faisait cette infructueuse tentative sur le centre, la diversion opérée en Flandre, contre Clerfayt, réussissait pleinement. Souham et Moreau étaient partis de Lille et s'étaient portés à Menin et Courtray, le 7 floréal (26 avril). On sait que ces deux places sont situées à la suite l'une de l'autre sor la Lys. Moresa investit la première, Sonham s'empara de la seconde. Clerfayt, trompé sur la marche des Français, les cherchait où ils n'étaient pas. Bientôt, cependant, il apprit l'invesvoulut essayer de nons faire rétrograder en menacant nos communications avec Litle. Le 9 floréal (28 avril), en effet, il se porta à Mouscron avec dix-huit mille hommes, et viut s'exposer imprudemment aux coups de ejuquante mille Francsis. qui auraient pu l'écraser en se repliant. Mureau et Soubam, ramenant aussitôt nue partie de lenra tronpes vers lenrs communications menacées, marebèrent sur Mouscron et résolurent de livrer bataille à Clerfayt. Il était retranché sur une position à Isquelle on ne pouvait parvenir que par eing défilés étroita, défendus par une formidable artillerie. Le 10 floréal (29 avril), l'attaque fut ordonnée. Nos jeunes soldats, dont la plupart voyaient le feu pour la première fois, n'y résistèrent pas d'abord ; mais les généraux et les officiers braverent tous les dangers pour les rallier; ils y réussirent et les positions furent eulevées. Clerfayt perdit douze cents prisonniers, dout quatreviugt-quatre officiers, trente-trois pièces de canon, guatre drapeaux et cinq cents fusils. C'était notre première victoire an Nord, et elle releva singulièrement le courage de l'armée, Menin fut pris immédiatement après. Une division d'émigrés, qui s'y trouvait renfermée, se sauva bravement, en se faisaut jour le fer à la main,

Le succès de la gauche et les revers du centre décidèrent Pichegru et Caruot à abandonner tont à fait le centre pour agir exclusivement sur les ailes. Pichegru envoys le général Bouuaud avec vingt mille hommes à Saingbien, près Lille, sfin d'assurer les communications de Moreau et de Souham. Il ne laissa à Guise que vingt mille bommes sous les ordres du général Ferrand, et détacha le reste vers Maubeuge, pour le réunir aux divisions Desjardins et Charbonnier. Ges forces réunies portèrent à cinquante-six mille bommes l'aile droite destinée à agir sur la Sambre, Carnot, juges nt oneoro mieux que Pichegru la aituation des eboses , donna un ordre qui décida le destin de la campagne. Commençant à sentir que le point sur lequel il fallait frapper les coslisés était le Sambre et la Meuse ; que , battos sur cette ligne , ils étaient séparés de leur base, il ordonna à Jourdan d'amener à lui quinze mille bommes de l'armée du Rhin, de laisser sur le versant occidental des Vosges les troupes indispensables pour couvrir cette frontière, de quitter ensuite la Moselle, avec quarante-cinq mille bommes, et de se purter sur la Sambre à marches forcées. L'armée de Jourdan, rénnie à celle de Manbeuge, devait former une à passer la Sambre pour se diriger sur Mons. Un

masao de quatre-vingt-dix ou cent mille hommes, et entraîner la défaite des evalisés sur le point déeisif, Cet ordre, le plus beau de la campagne, et auquel il faut en attribuer tous les résultata, partit le 11 floréal (30 avril) des bureaux du comité de salut public.

Pendant ce temps, Cobourg avait pris Landrecies. N'attachant pas une assez grande importance à la défaite de Clerfayt, il se contenta de détacher le due d'York vers Lamain, ontre Tournay et Lille.

Clerfsyt s'était porté dans la Weat-Flandre. entre la gauche avancée des Français et la mer: de cette manière, il était encore plus éloigué qu'auparavant de la grande armée, et du secours que lui apportait le duc d'York. Les Français, échelounés à Lille, Menin et Courtray, formaient nne colonne avaneée en Flandre; Clerfayt, transporté à Thielt, se trouveit entre la mer et cette colonne : le duc d'York, posté à Lamsin, devant Tournay. était entre cette colonne et la grande masse coalisée. Clerfayt voulnt faire une tentative sur Courtray, et vint l'attaquer le 21 floréal (10 msi). Souham se tronvait dans ce moment en arrière de Courtray; il fit promptement ses dispositions, revint daus la place au secours de Vandamme, et, tandis qu'il préparait une sortie, il détachs Macdonald et Malbranck aur Menin, pour y passer la Lys, et venir tourner Clerfayt. Le combat se livra le 22 floréal (11 mai). Clerfayt avait fait sur la chaussée de Bruges et dans les faubourgs les meillenres dispositions: mais nos jeunes réquisitionnaires braverent hardiment le fen des maisons et des batteries, et après un choc violeut, obligèrent Clerfayt à se retirer. Quatre mille hommes des denx partis convrirent le champ de bataille; et si, su lieu de tourner l'eunemi du côté de Meuin, on l'avait tourné du côté opposé, on aurait pu lui conper sa retraite sur la Flandre.

par notre sile ganche victorieuse. Notre sile droite, sur la Sambre, n'était pas aussi beurense, Commandée par plusieurs généraux, qui délibéraieut en conseil de guerre avec les représentants Saint-Just et Lebas, elle ne fut pas aussi bien dirigée que les deux divisions commandées par Souham et Moreau. Kléber et Marcesu, qu'on y avsit transportés de la Vendée, sursient pu la conduire à la victoire, mais leurs svis étaient pen écoutés. Le mouvement prescrit à cette aile droite consistait

C'était la seconde fois que Clerfayt était battu

premier passage fut tenté le 20 floréal (9 mai) : mais les dispositions nécessaires n'avant pas été faites sur l'autre rive, l'armée ne put s'y maintenir, et fut obligée de repasser la Sambre en désordre. Le 22, Saint-Just voulut tenter nn nouveau passage, malgré le manyais succès du premier. Il eût hien mieux valu attendre l'arrivée de Jourdan, qui, avec ses quarante-cinq mille hommes, devait rendre les succès de l'aile droite infaillibles, Mais Saint-Just ne vonlait ni hésitation ni retard, et il fallut ohéir à ce proconsul terrible. Le nonveau passage ne fut pas plus henreux. L'armée franchit une seconde fois la Sambro: mais, attaunée eneore sur l'autre rive, avant de s'y être solidement établie, elle eût été perdne sans la bravonre de Marcean et la fermeté de Kléher.

Ainsi, depuis un mois, on se hatait de Maubeung jusqu'à la mer, avec un acharnement incroyable et sans succès décisifs. Heureux à la gauche, nous étions malheureux à la droite; mais nos troupes se fornaient, et le mouvement habile et hardi present à Jourdan préparait des résultats immenses.

Le plan de Mack étais devenus inexécutable. Le glanéral prussion Moulleadorf refessita des creadro sur la Sambre, et disait n'avoir pas d'ordre de sa conz. Les algociteures nagliai étaient allés faire capilique le cabinet prussion sur le traité de La liby, et, en automati, coboarq, mences dur l'une de sea silles, avait été chiligé de dissondre son ceare à l'exemple de Pichegra. Il suit renforcé Kannita sur la Sambre, et porté le gros de son de la capital de l'une de l'administration de la grande, car le moment approchait côt de grandes masses ablient glaborder et se combattre.

On congra diere, dans l'état-major autrichien, plan qui fai applé de déstraction e, et qui avait pour hut de couper l'armée française de Lille, et de l'accident l'une pareille opération était possible, car les coallés pouvaient faire et dix, mais its firent de dispositions singuilleres et dix, mais its firent de dispositions singuilleres pour arriver à ce but. Les Français étaient tou-jours distributes comme il suit Soulma et Norrau pour arriver à ce but. Les Français étaient tou-jours distributes comme il suit Soulma et Norrau ne dévant de Nourau ne l'accident toujours déstributes comme l'autriche deux finnes coallée, étaient toujours déstributes comme de Clerfayà à ganche dans la West-Flandre, la masse des coallés s'a dreit de cut de l'en example, la masse des coallés s'a dreit de cut de l'en example. In a suit de l'accident toujours épartis surles deux finnes et suit le cut le plus avancée; la division de Clerfayà à ganche dans la West-Flandre, la masse des coallés s'a dreit de cut de l'en example et l'accident toujours épartis surles deux finnes de l'accident toujours épartis surles de l'acciden

solurent do faire un effort concentrique sur Turcoing, qui sépare Menin et Conrtray de Lille. Clerfayt dut y marcher de la West-Flandre, en passant par Werwiek et Linselles. Les généraux de Busch, Otto et le duc d'York, eurent ordre d'y marcher du côté opposé, c'est-à-dire de Tonrnay, De Busch devait se rendre à Mouseron, Otto à Turcoing même, et le duc d'York, en s'avancant à Rouhaix et Monyeaux, donner la main à Clerfayt, Par cette dernière jonction, Souham et Moreau se trouvaient conpés de Lille. Le général Kinsky et l'archiduc Charles étaient chargés, avec deux fortes colonnes, de replier Bonnaud dans Lille. Ces dispositions, pour réussir, exigeaient un ensemble de mouvements impossible à obtenir. La plupart de ces corps, en effet, partaient de points extrémement éloignés, et Clerfayt avait à marcher au travers de l'armée française.

Ces mouvements devaient s'exécuter le 28 floréal (17 mai). Pichegru s'était porté dans ce moment à l'aile droite de la Sambre, pour y réparer les échecs que cette aile venait d'essuver. Sonham et Moreau dirigeaient l'armée en l'absence de Pichegru. Le premier signe des projets des coalisés leur fut donné par la marche de Clerfayt sur Werwick; ils se portèrent anssitôt de ce côté; mais, en apprenant que la masse de l'ennemi arrivait du côté opposé et menaçait leurs communications, ils prirent une résolution prompte et liabile : ce fat de diriger un effort sur Turcoing, pour s'emparer de cette position décisive entre Menin et Lille. Moreau resta avec la division Vandamme devant Clerfayt, afin de ralentir sa marche, et Souham marcha sur Turcoing avec quarante-cinq mille hommes. Les communications avec Lille n'étant pas encore interrompues, on put ordonner à Bonnaud de se porter de son côté sur Turcoing, et de faire un effort puissant ponr conserver la communication de cette position avec Lille. Les dispositions des généraux français eurent un plein succès. Clerfayt n'avait pu s'avancer que lentement; retardé à Werwick, il n'arriva pas à Linselles au jour convenu. Le général de Busch s'était d'abord emparé de Mouscron; mais il avait épronvé ensnite un léger échec, et Ouo, s'étant morcelé pour le secourir, n'était pas resté assez en forces à Turcoing; enfin le duc d'York s'était avancé à Ronbaix et à Mouveaux, sans voir venir Clerfayt, et sans pouvoir se lier à lui; Kinsky et l'archidne Charles n'arrivèrent vera Lille quo fort tard dans la journée Souham marcha vivement snr Turcoing, culhnta tout ce qui so rencoutra devant lui, et s'empara de cette position importante. De son côté, Bonuaud, marchant de Lille sur le duc d'York, qui devait s'interposer eutre cette place et Turcoing, le trouva morcelé sur une ligne étendne. Les Auglais, quoique surpris, voulurent résister, mais uos jeunes réquisitionnaires, marchant avec ardeur, les obligèrent à céder, et à fuir ou jetant leurs armes. La déroute fot telle, que le due d'York. courant à toute bride, ne dut son saint qu'à la vitesse de son cheval. Dès ce moment, la confusion devint générale chez les coalisés, et l'empereur d'Autriche, des hauteurs de Templeuve, vit tonte son armée en fuite. Pendant ce temps, l'archiduc Charles, mal averti, mal placé, demeurait inactif au-dessous de Lille, et Clerfayt, arrété vers la Lys, était rédnit à se retirer. Telle fut l'issue de ce plan de destruction. Il nons valut plusieurs milliers de prisonuiers, beancoup de matériel, et le prestige d'une grande victoire remportée avec soixaute et dix mille hommes sur près de ceut mille.

Pichegru arriva lorsque la bataille était gagnée. Tous les corps coalisés se replièrent sur Tournay. et Clerfayt, regagnant la Flandre, reprit sa position de Thielt, Pichegru profita mal de cette importante victoire. Les coalisés s'étaient gronpés près de Tournay, avant lenr droite appuyée à l'Escaut, Le général français vonlnt faire eulever quelques fourrages qui remontaient l'Escant, et fit combattre toute l'armée ponr ce but puéril. S'approchant du flenve, il resserra les coalisés dans leur position demi-circulaire de Tournay. Bieutôt tous ses corns se tronvèrent successivement engagés sur ee demicercle. Le combat le plus vif fut livré au Pont-à-Chin, le loug de l'Escaut. Il y eut pendant douze beures un carnage affrenx, et sans aucun résultat possible. Il périt des deux côtés sept à huit mille hommes. L'armée française se replia après avoir hiélé quelques bateanx, et en perdant une partie de l'ascendaut que lo bataille de Turcoing fui avait

Cependant nous pon vions nous considérer comme victorieux en Flaudre, et la uécessité où se trouvait Cobourg de porter des reaforts ailleurs allait y rendre notre supériorité plus décidée. Sur la Sambre. Saint-Just avait voulu opérer un troisième passage, et investir Charleroi; mais Kaunitz, renforce, avait fait lever le siège au moment où, par bonheur, Jourdan arrivait avec toute l'armée de la Moselle. Dès ce moment, quatre-vingt-dix mille vean genre de guerre, la guerre des Chouans.

hommes allaieut agir sur la ligne véritable d'opérations, et terminer les bésitations de la victoire. Au Rbin, il no s'était rien passé d'important. Seulement, le général Moelleudorff, profitant de la diminution de uos forces spr ce point, nous avait enlevé le poste de Kayserslautern, mais il était rentré dans l'inaction anssitôt après cet avantage, Ainsi, dès le mois de prairial (fin de mai), et sur toute la ligne du Nord, nous avions non-seulement résisté à la coalition, mais triomphé d'elle en plusieurs rencoutres; nous avions remporté nne grande victoire, et uous nous avancions, sur deux ailes, dans la Flaudre et sur la Sambre. La perte do Landrecies n'était rieu auprès de ces avantages et de ceux que la situation présente nous assurait.

La guerre de la Vendée n'avait pas entièrement fini après la déroute de Savenay. Trois chefs s'étaient sauvés , Larochejaquelein , Stofflet et Marigny. Outre ces trois ebefs, Charette, qui, au lieu de passer la Loire, avait pris l'île de Noirmoutiers, restait dans la basse Vendée. Mais cette guerre se bornait maintenant à de simples escarmonches, et n'avait plus rieu d'inquiétant pour la république. Le général Turreau avait reçu le commandement de l'Ouest. Il avait partagé l'armée disponible en colonues mobiles qui parcouraient le pays, en se dirigeant coucentriquement sur un même point; elles battaient les bandes fugitives, et, quand elles n'avaient pas à se battre; elles exécutaient le décret de la convention, c'est-à-dire, brûlaient les foréts et les villages, et enlevaient la population pour la transporter ailleurs. Plusieurs engagements avaient eu lieu, mais sans grands résultats. Haxo, après avoir repris sur Charette les fles de Noirmoutiers et de Bouin, avait espéré plusieurs fois se saisir de lui ; mais ce partisau hardi lui échappait toujours, et reparaissait bientôt sur le champ de bataille, avec une contenance uon moins admirable que son adresse. Cette malhoureuse guerre n'était plus désormais qu'une guerre de dévastation. Le général Turreau fut contraint de preudre une mesure cruelle : o'était d'ordonner aux babitauts des bonrgs d'abandonner le pays, sous peine d'être traités eu ennemis s'ils y restaient. Cette mesure les réduisait ou à quitter le sol sur lequel ils avaient tous leurs moyens d'existence, ou à se soumettre anx exécutions militaires. Tels sont les véritables maux des guerres civiles.

La Bretagne était deveuue le théâtre d'un nou-

Déià cette prevince avait mentré quelques dispositions à imiter la Vendée; cependant le penchant à s'insurger n'était pas aussi général; quelques individns sculement, profitant de la nature des lioux, s'étaient livrés à des brigandages isolés. Bientôt les débris de la colonne vendéenne qui avait passé en Bretagne accrurent le nombre de ces partisans. Leur principal établissement était dans la forêt du Perche, ot ils parcouraient le pays en troupes de quarante ou ciuquante, attaquent quelquefois la gendarmerie, faisant contribuer les petites communes, et commettant ces désordres an nom de la cause royale et catholique. Mais la véritable guerre était finie, et il ne restait plus qu'à déplorer les calamités particulières qui affligegient ces malbenreuses provinces,

Aux colonies et sur mer, la guerre n'était pas meins active que sur le continent. Le riche établissement de Saint-Domingue avait été le théâtre des plus grandes herreurs dent l'histoire fasse mentien. Les blancs avaient embrassé avec enthousiasme la cause de la révelution, qui, selen eux, devait amener leur indépendance de la métropole, les mulatres ne l'avaient pas embrassée avec moins de chalenr, mais ils en espéraient autre chose que l'indépendance politique de la colonie, et ils aspiraient aux droits de bourgeoisie qu'on leur avait toujours refusés. L'assemblée constituante avait reconnu les droits des mulatres; mais les blancs, qui ne veulaient de la révolution que pour eux, s'étaient alors réveltés, et la guerre civile avait commencé entre l'ancienne race des hommes libres et les affranchis. Profitant de cette guerre, les nègrès avaient paru à leur tour sur la scène, et s'y étaient annoncés par le feu et le sang. Ils avaient égorgé leurs maîtres et incendié leurs propriétés, Dès ce mement, la colonie se trouvs livrée à la plus herrible confusion; chaque parti reproebait à l'autre le neuvel ennemi qui vensit de se présenter, et l'accusait de lui svoir donné des armes. Les nègres, sans se ranger encore penr aucune cause, ravageaient le pays. Bientôt cependant, excités par les envoyés de la partie espagnole, ils prétendirent servir la canse roysle. Ponr sjouter encore à la confusion, les Anglais étaient intervenus. Une partie des blancs les avaient appelés dans nu moment de danger, et leur avaient cédé le fert important de Saint-Nicolas. Le commissaire Santhonax, sidé sorteut des molatres et d'une partie des blancs, résista à l'invasien des Anglais, et ne trouvs enfin qu'un meyen de la repousser : ce fut

de reconsiltre la liberté des nêgres qui se décisrerrieins pour la répablique. La centrencian avaitconfirme cette mestre, et proclamé, par un décre, tous les nêgres libers. Die cei instair, one portion d'entre eus, qui servaient le cause royale, passèter et du côté de républicaine; et les Augleis, retranchés dans le fort de Saim-Nicolas, n'aurent plus names apoir d'avabirrente inche possession, qui, longemps ravapée, dessi cufin a happarente qu'il elle-même. La Guideloupe, paire s'arrié dé prise et reprise, nous était enfin renée; mais la Marialous était définitéments treals.

Tels étaient les désordres des colonies. Sur l'Océan se passait un événement important : c'était l'arrivée de ce convoi d'Amérique si impatiemment attendu dans nos ports. L'escadre de Brest, an nombro de trente vaisseaux, était sortie, comme on l'a vu, avec l'ordre de croiser, et de ne combattre que dans lo cas où le salut du convoi l'exigerait impérieusement. Nous avons déjà dit que Jeau-Ben-Saint-André était à bord du vaisseau amiral; que Villaret-Joyeuse svait été fait, de simple capitaine, chef d'escadre; que des paysans n'ayant jamais vu la mer avaient été placés dans les équipages; et que ces matelots, ces officiers, ces amiraux d'un jour, étaient chargés de lutter contre la vieille marine anglaise. L'amiral Villaret-Joyense sppareilla, le 1" prairisl (20 mai), et fit voile vers les tles Coves et Flores pour attendre le convoi. Il prit en ronte beauconp de vaisseaux de commerce anglais, et les capitaines lui disaient : Vous nous prenez en détail, mais l'amiral Hewe va vous prendre en gros. En effet, cet amiral croisait sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie, svec trente-trois vaissesux et douze frégates. Le 9 prairial (28 mai), l'escadre française sperçut nne flette. Les équipages impatients regardaient grossir à l'borizon ces points noirs; et lorsqu'ils reconnurent les Anglais, ils poussèrent des cris d'enthonsiasme, et demandèrent le combat avec cette chaleur de patriotisme qui s toujours distingué nos babitants des côtes. Onoigne les instructiens dennées an général ne lui permissent de se battre que ponr sanver le convoi, cependant Jean-Bon-Saint-André, entraîné lui-même par l'entbousiasme universel, consentit au combat, et fit donner l'ordre de s'y préparer. Vers le soir, un vaisseau de l'arrière-garde, le Révelutionnaire, qui avait diminué de voiles, se treuva engagé centre les Anglais, fit une résistance opiniatre. perdit son capitsine, et fut obligé de se faire remorquer à Rochefort. La nuit empéelia l'action de devenir générale.

Le leudemain 10 (29 mai), les denx escadres se tronvèrent en présence. L'amiral anglais manœnyra contre notre arrière-garde. Le mouvement que nous fimes pour la protéger amena l'engagement général. Les Français ne manœuvrant pas aussi hien, deux de leurs vaisseaux, l'Indomptable et le Tyrannicide, se trouvèrent en présence de forces aupérienres, et se hattirent avec un courage opiniatre. Villaret-Joyense donna l'ordre de secourir les vaisseaux engagés; mais ses erdres n'étant ni bien compria, ni bien exécutés, il se porta scul en avant, au risque de n'être pas suivi. Cependant il le futhientot après : toute notre escadre s'avaues aur l'escadro eunemie, et l'obligea de reculer. Malheurensement neus avions pordn l'avantage du vent : nous fimes un fen terrible sur les Anglais . mais nous ne pûmes pas les poursuivre. Il nous resta cependant les deux vaisseaux et le champ de bataille.

Le 14 et le 13 (30 et 31 msi), une brume depiase envelope les deu armée naries. Les Français tlebèrest d'entraler les Anglais au serd et à l'ouest de la route que derait suitre le contrel. Le 15, la brame se dissips; un soleil éclasset cleaire le deur fottes. Les Français havaient plus que vingt-six visisseux, tandés que leur senemis en svinest tenes-six; ils demandient de nouveau le combat et il convenit de céder à leur ardera pour occuper les Anglais, et de loigner de la route de convoi, qui devait passer sur le champ échasitie d'at le

Ce combat, l'un des plus mémorables dont l'Océan sit été le témoin, commença à neuf heures du matin. L'uniral Howe s'avança pour couper notre ligne. Une fausse mauœuvro du vaisseau la Montaque lui permit d'y péuétrer, d'isoler uotre

aile ganche, et de l'accabler de toutes ses forces. Notre droite et notre avant-garde restèrent isolées. L'amiral voulait les rallier à lui pour se reporter sur l'escadre anglaise, mais il avait perdu l'avantago du vent, et resta cinq hepres sans pouvoir se rapprocher du champ de bataille. Pendant ee temps, les vaisseaux engagés se battaient avec un héroisme extraordinaire. Les Anglais, supérieurs en manœnvre, perdajent leurs avautages dans les luttes de vaisseau à vaisseau, trouvaient des seux terribles et des abordages fermidables. C'est au milieu de cette action acharnée, que le vaisseau Le Vengeur, démâté, à moitié détruit, et prêt à couler. refusa d'amener son pavillon, an risque de s'abimer sous les eaux. Les Anglais cessèrent les premiers le feu, et se retirèrent étonnés d'une pareille résistance. Ils avaient six de nes vaisseaux. Le lendemain, Villaret-Joyeuse, ayant réuni sou avant-garde et sa droite, voulait fondre aur eux et leur enlever leur proie. Les Auglais, fort endommagéa, neus suraieut peut-être cédé la victoire. Jean-Bon-Saint-André s'opposa à un nouvesu combat, malgré l'eutheusiasme des équipages. Les Anglais parent done regagner paisiblement leurs porta; ils v rentrèrent épouvautés de leur victoire, et pleina d'admiration pour la bravoure de nes jeunea marins. Maia le but esseutiel de ce terrible combat était rempli. L'smiral Venstahel avait traversé, pendaut cette journée du 13, le champ de hatsille du 10, l'avait trouvé couvert de déhris, et était entré beureusement dans les perts de France.

Ainsi, victerieux sux Pyréuées et aux Alpes, menaçants dans les Pays-Baa, héroïques sarmer, et assez forts pour disputer chèrement une victoire navale aux Anglais, neus commeucieus l'année 94 de la manière la plus brillante et ls plus glo-



## CHAPITRE IV.

Similio intérieure ne cumençument de l'année 1794. — Treveux abministratifs de comité. — La it de fancere, Capitalian de results niègres. — Ente de republica, Perfectation politiques, Roubereux refereius. — Tentière de dissolution de Rabaquierre et Calis-ell'Etchin. — Domination de Rabaquierre, — La secte de la mire de Dien. — Dos dévisions au maifectates autres. — Ente mentile. — Part d'Etchin qu'en partier de l'année de l'apprenier desponsation à tribuna révetaitement. — Terres extrème, Germon crécultien à Paris, Ministe de Lobos, Carrier et Maignet; creantes stresse commisse par eux. Payabe dans la Livre. — Barque extre le che du carent de saud poulle, récettie de fobbequierre de result de saud poulle resette de fobbequierre de result de saud poulle restricté de fobbequierre de result de saud poulle result de saud poulle resette de fobbequierre de result de saud poulle resulte de fobbequierre de saud poulle result de saud poulle result de saud poulle result de saud poulle result de saud poulle resulte resulte de saud poulle resulte de saud poulle resulte de saud poulle resulte de saud poulle resulte de saud resulte r

Tandis qu'an debors la république était victoriense, son étai intérieur n'avait pas cessó d'être violent. Ses manx étaient tonjonrs les mêmes : c'étaient les assignats, le maximum, la rareté des subsistances, la loi des suspects, les tribunaux révolutionnaires.

Les embarras résultant de la nécessité de régler tops les mouvements du commerce n'avaient fait que s'accroître. On était obligé de modifier sans cesse la loi du maximum; il fallait en oxecpter tantôt les fils retors et lepraccorder dix popr cent au-dessus du tarif; tantôt les épingles, les batistes, les linons, les mousselines, les gazes. les dentelles de fil et de soie, les soies et les soieries. Mais tandis qu'il fallait excepter du maximum une foule d'obiets, il en était d'autres qu'il devenait urgent d'y sonmettre. Ainsi, le prix des chevanx étant devenu excessif, on n'avait pu s'empêcher d'en déterminer la valeur suivant la taille et la qualité. De ces movens résultait toujonrs le même inconvénient. Le commerce s'arrêtait et fermait ses marchés, ou bien il s'en onyrait de clandestins; et ici l'antorité devenait impuissante. Si par les assignats elle avait pn réaliser la valeur des bien nationaux, si par le maximum elle avait pu mettre les assignats en rapport avec les marchandises, il n'y avait auenn moyen d'empêcber les marchandises de se supprimer on do se cacher aux acheteurs. Aussi les plaintes ne cessaient de s'élever contre les marchands qui se retiraient, on qui fermaient leurs magasins.

Cependant l'état des subsistances causait moins d'inquiétude cette année. Les convois arrivés du nord do l'Amérique, et uno récolte abondante, avaient fonrni une quantité suffisante de grains pour la consommation de la France. Le comité, administrant toutes choses arec. la mêmo vigueur, avait ordonné que le recensement de la récolte serait fait par la commission des subsistances, et qu'une partie des grains scrait battue spr-le-champ ponr suffire anx approvisionnements des marchés. On avait en quelque crainto de voir les moissonneurs errants qui se déplacent pour se rendre dans les provinces à grain, exiger des salaires extraordinaires; le comité déclara que tous les citovens et citoyennes connus pour s'employer anx travaux des récoltes étaient en réquisition forcée, et que leurs salaires seraient déterminés par les autorités locales. Bientôt des garçons bouchers et bonlangers s'étant mutinés, le comité prit pue mespre plus générale, et mit en réquisition les onvriers do toute espèce, qui s'employaient à la manipulation, au transport et an débit des marchandises de première pécessité.

Les approvisionnements en viande étaient beaucoup plus difficiles et plus inquiétants. On en manquait sprtout à Paris; et, deppis le moment où les hébertistes avaient vonlu se servir de cette disette pour exciter un mouvement, le mal n'avait fait que s'accroître. On fot obligé de mettre la ville de Paris à la ration de viande. La commission des subsistances fixa la consommation journalière à soixante et quinze bœufs, cent cinquante quintaux devean et de monton, et deux cents cochons. Elle se procurait les bestiaux nécessaires, et les envoyait à l'hospice de l'Humanité, qui était désigné comme l'abattoir commun, et comme le senl autorisé. Les bouchers nommés par chaque section venaient y chercher la viande qui leur était destinée, et en recevaient une quantité proportionnée à la population qu'ils avaient à servir. Tous les cinq jours, ils devaient distribuer à chaque famille une demilivro de viande par tête. On employait encore ici la ressource des cartes, délivrées par les comités révolutionnaires, pour la distribution du pain, et portant le nombre d'individus dont se compossit chaque famille. Pour éviter les tumultes et les longues veilles, défense était faite de se reudre avant six benres du matinà la porte des bouchers.

L'insuffisance de ces règlements se fit bientôt sentir; déjà il s'était établi, comme nous l'avons dit ailleurs, des boueberies clandestines. Le nomhre en devint tous les jours plus grand. Les bestianx n'avsieut pas le temps d'arriver aux marchés de Neubonrg, Poissy et Scesux; les bouebers des campagnes les devancaient, et venaient les acheter dans les berbages mêmes. Profitaut de la négligence des communes rurales dans l'exécution de la loi, ces bouebers vendaient au-dessus du maximum, et fournissaient tous les habitants des graudes communes, et partieulièrement ceux de Paris, qui ne se contentaient pas de la demi-livre distribuée tous les ciuq jonrs. De cette manière, les bouchers de la campagne shsorbaient le commerce de ceux des villes, qui n'avaient presque plus rien à faire depuis qu'ils étaient bornés à distribner les rations. Pinsieurs d'entre eux demandèrent même une loi qui les autorisât à résilier les banx de leurs boutiques. Il fallut alors porter de nouveaux règlements pour empêcher que les bestianx fussent détournés des marchés, et on obligea les propriétaires d'berbages à des déclarations et à des formalités extrémement génantes. On fut forcé de descendre à des détails bien plus minutienx encore; le bois et le charbon n'arrivant plus, à cause du maximum, ce qui donnait lieu à des soupçons d'accaparement, on défendit d'avoir chez soi plus de quatre voies do bois, et plus de deux voies de charbon.

Le nouveau gouvernement suffisait avec une activité singulière à toutes les difficultés de la carrière où il se trouvait engagé, Tandis qu'il rendait ces règlements si multipliés, il s'occupait de réformer l'agriculture, de changer la législation du fermage, pour diviser l'exploitation des terres; d'introduire les nonveaux assolements, les prairies artificielles et l'éducation des bestiaux; il déerétait l'institution de jardins botaniques dans tons les chefs-lieux de département, pour uaturaliser les plantes exotiques, former des pépinières d'arbres de toute espèce, et ouvrir des cours d'agriculture à l'usage et à la portée des eultivateurs; il ordonnait le desséchement général des marais, d'après uu plan vaste et bien couçu; il déeidait que l'État serait les avances de cette grande eu-

treprise, et que les propriétaires dont les terres exercised deséchéres tessinien payeries un droit, on céderaient leurs terres moyenant un prix détermiée; efini, il engagait tous les architectes à présente des plans pour rebâtir les villages en démissant les châteux; il ordonnais lées embellissements pour rendre le jardin des Tuilories plus commode am pulie; il desantait les dos la artistes commode am pulie; il desantait la dout le artiste de la commode de la commode de la considera partie convenience, où le peuple s'assemblerait en hier.

Ainsi done, il exécutait ou du moins essayait presque tont à la fois : tant il est vrai que c'est lorson'on a le plus à faire, qu'on est le plus canable de beaneoun faire l'Le soin des finances n'était. pas le moius difficile et le moins inquiétant de tons. On a vu quelles ressources furent imaginées. sn mois d'août 1793, pour remettre les assignats en valeur, en les retirant en partie de la circulation. Le milliard retiré par l'emprant forcé, et les victoires uni terminèrent la campagne de 1793, les relevèrent, et, comme nous l'avous dit sillenrs, ils remontèrent presque au pair, grâce aux lois terribles qui rendaient la possession du numéraire si dangereuse. Cependant cette apparente prospérité dura peu; les assignats retombèrent bientôt, et la quautité des émissions les déprécia rapidement. Il eu rentrait bien une partie par les ventes des biens nationanx, mais cette rentréo était insuffisante. Les biens se veudaient au-dessus de l'estimation, ce qui n'avait rien d'étonnant, car l'estimation avait été faite en argent, et le payement se faisait en assignats. De eette manière, le prix était réellement fort au-dessous de l'estimation quoign'il parût être au-dessus. D'aillenrs, eette absorption des assignats ne pouvait être que lente, tandis que l'émission était nécessairement immense et rapide. Douze cent mille hommes à solder et à armer, nn matériel à créer. une marine à construire, avec un papier déprécié, exigesient des quantités énormes de ce papier. Cette ressource étant devenue le seule, et le capital des assignats, d'ailleurs, s'augmentant chaque jour par les confiscations, on se résigna à en user autant que le besoin le réclamerait. On abolit la distinction entre la caisse de l'ordinaire et de l'extraordinaire, l'une réservée an produit des impôts. l'autre à la création des assignats. On coufondit les deux natures de ressources, et chaque fois que le besoiu l'exigenit, on suppléait au revenu par des émissions nouvelles. Au commence-

ment de 1794 (an ti), la somme totale des émissions s'était accrue du double. Près de quatre milliards avaient été ajoutéa à la somme qui existait déjà, et l'avaient portée à environ buit milliards. En retrauchant les sommes rentrées et brůlécs, et cellea qui n'avaient pas encore été dépensées, il restait en circulation réelle cinq milliards cinq cent trente-six millions. On décréta, en messidor an n (juin 1794), la création d'un nouveau milliard d'assignats de toute valeur, depnis 1,000 francs jusqu'à 15 sous. Le comité des finances ent encore recours à l'emprunt forcé sur les riches. On se servit des rôles de l'année précédente, et on imposa à cenx qui étaient portés sur les rôles ane contribution extraordinsire de guerre, du dixième de l'emprant forcé, c'est-àdire de cent millions. Cette somme ne leur fut pas imposée à titre d'emprunt remboursable, mais à titre d'impôt qui devait être payé par eux sans re-

Ponr compléter l'établisaement du graud-livre, et le projet d'uniformiser la dette publique, il restait à capitaliser les rentes viagères, et à les couvertir en une inscription. Ces rentes de toute espèce et de toute forme étaient l'objet de l'agiotage le plus compliqué; comme les aueicus contrats sur l'État, elles avaient l'inconvénient de reposer sur un titre royal, et d'obtenir une préférence marquée sur les valeurs républicaines; car on se disait tonjours que ai la république consentait à payer les dettes de la mouarchie, la monarchie ne consentirait pas à payer celles de la république. Cambon acheva done son grand ouvrage de la régénération de la dette, en proposant et en faisant rendre la loi qui capitalisait les rentes viagères ; les titrea devaient être remis par les notaires, et brûlés eusuite, comme l'avaient été les contrats. Le capital fourui antrefois par le rentier était converti en une inscription, et portait un intérêt perpétuel de einq pour cent, au lieu d'un revenu viager, Cependant, par égard pour les vieillards et les rentiers pen fortunés, qui avaient voulu doubler leurs ressources en les rendant viagères . on conserva lea reutes modiques, en lea proportionnant à l'âge des individus. De quarante à cinquante ans, on laissa exister toute rente de quinze ceuts à deux mille fraucs ; de ciuquante à soixante, toute rente de trois mille à quatre mille: et aiusi de suite insqu'à l'âge de cent ans, et jusqu'à la somme de 10,500 fraucs. Si le rentier compris dans les cas ci-dessus avait une rente supérieure

au tanx désigné, le surplus était capitalisé. Certes, ou ue pouvait garder plus de ménagements pour les fortunes médiocres et la vieillesse; cependant aucune loi ne donns lien à plus de réclamations et de plaintes, et la convention essuva. ponr une mesure sage et ménagée avec humanité, plus de blâme que pour les mesares terribles qui signalsieut chaque jour sa dictature. Les agioteurs étaient fort contrariés, parce que la loi exigeait, pour recounaître les créancea, les certificats de vie. Les porteurs de titres d'émigrés ne pouvaient pas se procurer sisément ces certificats: anssi les spiotenrs, qui étaient lésés nar cette coudition, firent de grandes déclamations au nom des vieillarda et des infirmes; ils disaient qu'on ne respectait ni l'age ni l'indigence; ils persnadaient aux rentiers qu'ils ne seraieut pas payés, parce que l'opération et les formalités qu'elle exigeait entratueraient des délais interminables, cependant il n'en fut rien. Cambon fit modifier quelques elauses du décret, et, veillant sans cesse à la trésorerie, y fit exécuter le travail svec la plus grande promptitude. Les rentiers qui n'agiotaient pas sur les titres d'antrai, et qui vivaient de leur propre revenn, furent payés promptement; et. comme dit Barrère, su lieu d'attendre leur tonr de payement, dans des conra découvertes, et exposés à l'intempérie des saisons, ils l'attendaient dans les salles chaudes et couvertea de la trésorerie.

rezio. A otde de ces réformes utiles, les cruantés continuaient d'avoir leur cours. La loi qui explaini les cr-nables de Paris, des places fortes et maritimes, donnait lieu à une feale de recasiona. Distinger les vrais es autoris qui est appetent les rais languer les vrais estes appetent que la coblesse était une calamité, a était pas plets facile qu'il l'époque ou les varis ét une pay fets facile qu'il l'époque ou les varis ét une précision. Les routrières auxières de soubles, cut devenues venroutrières auxières de soubles, cut devenues ventre d'évayers, réchamisen pour l'ere examplés d'ane distinction qu'ils avaient sutrefais avided'ane distinction qu'ils avaient sutrefais avidement recherchée. Cette éto invaris donc une nonvelle carrière à l'arbitraire et sux ventions les plus tyraniques.

Les représentants en mission exerçaient leur autorité avec la dernière rigueur, et penèques-uns au litraient à des eruautés extravagantes et monstruenses. A Paris, les prisons se remplissaient tous les jours d'avautage. Le comité de séreté générale avait institué une police qui répandait la torreur en tous lieux. Le chét était un nommed

Héron, qui avait sous sa direction nne nuée d'agents, tous dignes de lui. Ils étaient ce qu'on apnelait les porteurs d'ordres des comités. Les uns faisaieut l'espionuage; les autres, munis d'ordres secrets, sonvent même d'ordres en blanc, allaient faire des arrestations soit dans Paris, soit dans les provinces. On leur allouait des sommes pour chacune de leurs expéditions; ils en exigeaient en outre des prisonniers, et ils ajoutaient aiusi la rapine à la cruauté. Tous les aventuriers licenciés avce l'armée révolutionuaire, ou renvoyés des bureanx de Bouchotte, avaient passé dans ces nonveaux emplois, et en étaieut deveuus bien plus redoutables. Ils s'introduisaient partout, dans les promenades, les cafés, les spectacles; à chaque instant on se eroyait poursuivi on écouté par l'un de ces inquisiteurs. Grâce à leurs soins, le nombre des suspects avait été porté à sept on huit mille dans Paris seulement. Les prisons n'effraient plus le même spectacle qu'sutrefois; on n'y voyait plus les riches contribuant pour les pauvres, et des hommes de tonte opinion, de tout rang, menant à frais communs une vie assex douce, et se consolant, par les plaisira des arts, des rigueurs de la captivité. Ce régime avait paru trop supportable pour ce qu'on appelait des sristocrates; on avait prétendu que le luxe et l'abondance régnaient chez les suspects, tandis qu'su debors le peuple était réduit à la ration; que les riches détenus se plaisaient à gaspiller des subsistances qui auraient pu servir à alimenter les eitovens indigents, et il avait été décidé que le régime des prisons sers it changé. En conséquence, il avait été établi des réfectoires et des tables commnnes; on donnait aux prisonniera, à des heures fixées et dans de graudes salles, une nourriture détestable et malsaine, qu'on leur faisait paver très-cher. Il ne lenr était plus permis d'acheter des aliments pour suppléer à ceux qu'ils ne ponvaient pas manger. On faisait des visites, on leur enlevait lengs assignats, et on leur ôtait sinsi tont moven de se procurer des sonlagements. On ne leur donnait plus le même liberté de se voir et de vivre en commun; et anx tonrments de l'isolement veusient s'sjouter les terreurs de la mort, qui deveusit chaque jour plus active et plus prompte. Le tribunal révolutionnaire commençait, depnis le procès des hébertistes et des dantonistes, à immoler les vietimes par tronpes de vingt à la fois. Il avait condamné la famille des Malesherbes, et leur parenté, au nombre de quinze on vingt per-

sonnes. Le respectable chef de cette maison était allé à la mort avec la sérénité et la gaieté d'un sage. Faisant un faux pas tandis qu'il marchait à l'échafaud, il avait dit : « Ce faux pas est d'un manvais angure; un Romaiu sersit rentré chez lni. » Anx Malesherbes sysient été joints vingt-deux membres du parlement. Le parlement de Toulouso fut immolé presque tont entier. Enfin les fermiers généraux venaient d'être mis en jugement à cause de leurs anciens marchés svee le fisc. On leur prouvs que ces marchés renfermaient des conditions onéreuses à l'État, et le tribunal révolutionunire les euvoya à l'échsfaud, pour des exactions sur le tabac, le sel, etc. Dans le nombre était un savant illustre, le chimiste Lavoisier, qui demanda en vain quelques jours de sursis pour écrire une déconverte.

L'impulsion était dounée; on administrait, on combattait, on égorgeait avec un ensemble effrayaut. Les comités, placés su centre, gouvernaient avec is même vigueur. La convention, toujours sileucieuse, décernait des pensions aux veuves et aux enfants des soldats morts pour la patrie, réformait des jugements de tribunaux, interprétait des déerets, réglait l'échange de certaines propriétés du domaine, s'occupait eu un mot des soins les plus insignifiants et les plus accessoires. Barrère venait tons les jours lui lire les rapports des victoires. Il appelait ces rapports des carmagnoles. A la fin de chaque mois, il annonçait, pour le forme, que les pouvoirs des comités étaient expirés, et qu'il fallsit les repouveler. Alors on lui répondsit avec des applaudissements que les comités n'avaient qu'à poursnivre leurs travsux. Quelquefois même il oublisit cette formslité, et les comités n'en restaient pas moins en fonctions.

C'est dances momenta d'une comission absolue que les âmes caspérées écliente, et que les comps de poignard sons à resionte pour les autorités étempeiques. Il se trouvait siors à Paris un homme, employé comme garcon de bureau à la loterie autonile, qui avait de fautrefoi na nervice de plasieurs grandes familles, et qui éprovazi un evionels haire course le régime cache. Il était gale de cinquante aus, et se nommait Ladmiral. Il avait forme le projet dessassieur l'un des membres les formes de projet dessassieur l'un des membres les formes de projet dessassieur l'un des membres de l'est de la comme de projet de l'est de la comme de l'est de l'est de la comme de l'est de

frapper Robespierre, il se rendit an comité de salut public, et l'attendit toute la journée dans la galerie qui aboutissait à la salle du comité. N'avant pu l'y rencontrer, il était revenu chez lui, et s'était placé daus l'escalier afin de frapper Collot-d'Herbois. Vers minuit, Collot rentrait et montait son escalier, lorsque Ladmiral lui tire uu coup de pistolet à bout portant. Le pistolet fait faux feu. Ladmiral tire un secoud coup, et l'arme se refuse encore à son dessein. Il tire une troisième fois ; cette fois le coup part, mais il n'atteint que les murailles. Alors une lutte s'eugage. Collot-d'Herbois crio à l'assassin. Heureusement pour lui que patrouille passait dans la rue; elle accourt à ce bruit; Ladmiral prend la fnite alors, remoute dans sa chambre et s'y enferme. Ou le suit et on veut enfoncer la porte. Il déclare qu'il est armé, et qu'il va faire feu sur ceux qui se présenteront ponr le saisir. Cette meuace n'intimide pas la patrouille. On force la porte; nn serrurier, nommé Geffroy, s'avance le premier, et recoit un coup de fasil qui le blesse presque mortellement. L'admiral est aussitôt arrêté et conduit en prison. Interrogé par Fouquier-Tinville, il raconte sa vie, ses projets, et les teutatives qu'il a faites pour frapper Robespierre avant de songer à Collot-d'Herbois. On loi demande qui l'a porté à commettre ce crime. Il répoud avec fermeté que ce n'est point un erime; que c'est un service qu'il a voulu rendre à son pays; que lui senl a conçu ce projet sans aucune suggestion étrangère, et

que sou unique regret est de n'avoir pas réussi. Le bruit de cette tentative se répand avec rapidité, et, suivant l'usage, elle augmeute la puissance de ceux contre lesquels elle était dirigée. Barrère s'empresse le lendemain, 4 prairial, de vouir à la conveution faire le récit de cetto nouvelle machination de Pitt. « Les factions intérieures, » dit-il, ue cessent de correspondre avec ce gouvernement marchand de coalitions, acheteur » d'assassinats, qui poursuit la liberté comme sa » plus grande ennemie. Tandis que uous mettons à . l'ordre du jour la justice et la vertu, les tyrans » coalisés mettent à l'ordre du jour le crime et l'as-» sassinat. Partont vous trouverez le fatal génie de l'Anglais : dans nos marchés, dans nos achats, sur » les mers, dans le continent, chez les roitelets de » l'Europe comme dans uos cités. C'est la même » tête qui dirige les maius qui assassiuent Basse-» ville à Rome, les marius français dans le port de » Gênes, les Français fidèles eu Corse; e'est la

» Monta, la puillotine sur Challer, et les armes à feu ar Gallou-Cittolio. S Barrier probait constitue des lettes de Londres et de Hollande qui on téte des lettes de Londres et de Hollande qui on téte interceptées, et qui monocent que les complots de Pitt sont dirigié contre les comités, et particulières most contre Robergièrere. Une des se lettre diten substance : n'ons craignons heuxous pl'influence et Robergièrere. Puble qu'extremante français » républicais sera concentre, plus il sur de force, se talsul si sera difficient de le reurement.

Une pareille manière de présenter les faits était bieu propre à exciter le plus vif intérêt en faveur des comités, et surtout de Robespierre, et à identifier leur existence avec celle de la république. Barrère raconte ensuite le fait avec toutes ses circonstances, parle de l'empressement attendrissant que les autorités constituées ont moutré pour protéger la représentation nationale, et racoute en termes magnifiques la conduite du citoyen Geffroy, qui a recu une blessure grave en saisissant l'assassiu. La convention couvre d'applaudissements le rapport de Barrère; elle ordonne des recherches pours'assurersi Ladmiral u'anrait pas de complices; elle décrète des remerciments pour le citoyen Geffroy, et décide, pour le récompenser, que le bulletin de ses blesspres sera la tons les jours à la tribaue. Coutbon fait eusuite un discours fulminant pour demander que le rapport de Barrère soit traduit en toutes les langues, et répandu dans tons les pays, « Pitt, Cobourg, s'écrie-t-il, et vous tons, » lâches et petits tyrans, qui regardez le monde » comme votre béritage, et qui, dans les derniers » instants de votre agonie, vous débattez avec tant de fureur, aiguisez, aignisez vos poignards; nons > vons méprisons trop pour vous craindre, et vous » savez bien que nous sommes trop grands pour » yous imiter! » La salle retentit d'applaudissements. Couthon ajonte : « Mais la loi dont le règne » yous énouvaute a son glaire levé sur vous ; elle » vous frappera tous! Le geure humaiu a besoin de » cet exemple, et le ciel que vous outragez l'a » ordonné! »

Collot-d'Herbois arrive alors comme pour recevoir les marques d'intérêt de l'assemblée; il et acueilli par des acelamations redoublées, et il a peine à se faire eutendre. Robespierre, beauconp plus adroit, ue paralt pas, et semble se soustraire aux hommages qui l'atteudent.

» ville à Rome, les marius français dans le port de Dans cette même jouruée du 44, uue jeune fille, » Génes, les Français fidèles eu Corse; e'est la » même tête qui dirige le fer coutre Lepelletier et | Robespierre, avec un paquet sous le bras; elle de-



JOSEPH LIBOR.



Cecile Renaud ches Robespierre





mande à le voir, et insiste avec force pour être introduite apprès de Ini. Elle dit qu'un fonctionnaire public doit toujours être prêt à recevoir cens qui ont à l'entretenir, et finit même par injurier les bôtes de Robespierre, les Duplaix, qui ne voulaient pas la recevoir. Aux instances de cette ieune fille. et à son air étrange, on concoit des soupcons: on se saisit d'elle, et on la livre à la police. On ouvre son paquet, et on y trouve des bardes et deux conteaux. Aussitôt on prétend qu'elle a vouln assassiner Robespierre; on l'interroge, elle s'explique avec autant d'assurance que Ladmirsl. On lui demando ce qu'elle voulait de Robesnierre: elle dit que c'était pour voir comment était fait un tyran. On la presse, on veut savoir pourquoi ce paquet, pourquoi ees hardes et ees couteaux; elle répond qu'elle n'a voulu faire aueun nsage des conteaux; que quant aux bardes; elle s'en était munie parce qu'elle s'attendait à être conduite en prison, et de la prison à la guillotine. Elle ajoute qu'elle est royaliste, parce qu'elle aime mienx un roi que einquante mille. On insiste davantage, on lui fait de nouvelles questions, mais elle refuse de répondre. et demande à être conduite à l'échafaud.

Il suffisait de ees indices pour en conelnre que la jeune Renault était un des assassins armés contre Robespierre. A ce dernier fait vint s'en ajonter un autre. Le lendemain, à Choisy-snr-Scine, un citoyen racontait dans un café la tentative d'assassinat commise snr Collot-d'Herbois, et se réjouissait de ce qu'elle n'avait pas réussi. Un nommé Saintanax, moine, qui écoutait ce réeit, répond qu'il est malheureux que ces scélérats du comité aient échappé, mais qu'il espère que tôt on tard ils seront atteints. On s'empare sur-le-champ du malbeureux, et on le traduit dans la nuit même à Paris. C'était plus qu'il n'en fallait ponr supposer de vastes ramifications : on prétendit qu'il y avait une bande d'assassins préparée; on s'empressa d'accourir autonr des membres du comité, on les engages à se garder, et à veiller sur leurs jours si précieux à la patrie. Les sections s'assemblèrent, et envoyèrent de nouvean des députations et des adresses à la convention. Elles disaient que parmi les miracles que la Providence svait faits en faveur do la république, la manière dont Robespierre et Collot-d'Herbois venaient d'échapper aux coups des assassins n'était pas le moindre. L'une d'elles proposa même de fournir une garde de vingt-cinq hommes pour veiller anr les jours des membres du comité.

Le surlendemain était le jour où s'assemblaient

les jacobins. Robespierre et Collot-d'Herbois s'y rendirent, furent reçus avee un enthousiasme extrême. Quand le pouvoir a su s'assurer une soumission générale, il n'a on'à laisser faire les âmes basses, elles viennent achever elles-mêmes l'œnyre de sa domination, et v ajonter un culte et des honneurs divins. On regardait Robespierre et Collotd'Herbois avec une svide curiosité. - « Voyez, disait-on, ces hommes précieux, le Dieu des hommes libres les s sauvés; il les a converts de son égide. et les a conservés à la république! il faut leur faire partager les honneurs que la France a décernés sux martyrs de la liberté; elle aura anssi la satisfaction de les honorer, sans avoir à pleurer sur leur urne funebre '. > Collot prend le premier la parole avec sa véhémence ordinaire, et dit que l'émotion qu'il éprouve dans le moment lui prouve combien il est doux de servir la patric, même au prix des plus grands périls. « Il recucille, dit-il, cette vérité que » eelui qui a conra quelque danger pour son pays » reçoit de nouvelles forces du fraternel intérêt » qu'il inspire. Ces applaudissements bienveillants sont un nouveau pacte d'union entre toutes les » âmes fortes. Les tyrans réduits aux abois, et » sentant leur fin approeber, venlent en vain res courir aux poignards, au poison, au guet-apens, » les républicains ne s'intimideront pas. Les tyrans » ne savent-ils pas que lorsqu'un patriote expiro » sons lenrs conps, e'est snr sa tombo que les pa-» triotes qui lui survivent jurent la vengeanee du » erime et l'éternité de la liberté? »

On offrait an comité les insignes du pouvoir souverain, et c'était le moment de les repousser.

<sup>\*</sup> Vayez la séance des Jacobins, du 6 prasrial.

Il suffit à des chefs sdroits de les faire offrir, et ils ; doivent se donner le mérite du refus. Les membres présents du comité combattent avec une indignation affectée la proposition de se donner des gardes. Couthon prend anssitôt la parole. « Il s'étonne, a dit-il, de la proposition qui vient d'être faite aux » Jacobins, et qui l'a déjà été à la convention. » Il veut bien l'attribuer à des intentions pures, » mais il n'y a que des despotes qui s'entourent de pardes, et les membres du comité ne veulent » noint être assimilés à des despotes. Ils n'ont pas » besoin de gardes pour les défendre. C'est la » vertu, c'est la confiance du penple et la Provia dence ani veillent sur leurs jours; ils ne leur a fant pas d'antres garanties pour leur sûreté. » D'ailleurs ils sanront monrir à leur poste et pour » la liberté. »

Legendre se bâte de justifier sa proposition. Il dit qu'il n'a pas voulu précisément donner une garde organisée aux membres du comité, mais engager sculement les bons citoyens à veiller sur leurs jours; que si dn reste il s'est trompé, il se rétracte, et que son intention a été pure. Robespierre lui succède à la tribune. C'est pour la première fois qu'il prend la parole. Des applandissements éclatent, et se prolongent longtemps; enfin on fait silence, et on lui permet de se faire entendre. « Je suis, a dit-il, un de ceux que les événements qui se sont » passés doivent le moins intéresser, cependant s je no puis me défendre de gnelques réflexions. » Oue les défenseurs de la liberté soient en butte » anx poignards de la tyrannie, il fallait s'y atten-» dre. Je l'avais déjà dit : si nons battons les en-» nemis, si nous déjonons les factions, nous serons » sasassinés. Ce que j'avais prévu est arrivé : les » soldats des tyrans out mordu la poussière, les s traftres ont péri sur l'échafand, et les poignards a ont été aiguisés contre nous. Je ne sais quelle s impression doivent vous faire éprouver ces événements, mais voici celle qu'ils ont produite sur moi. J'ai senti qu'il était plus facile de nous assassiner que de vaincre nos principes et de subpingner nos armées. Je me suis dit que plus la vie des défenseurs du peuple est incertaine et » précaire, plus ils doivent se hâter de remplir leur » derniers jours d'actions ntiles à la liberté. Moi, » qui ne erois pas à la nécessité de vivre, mais » sculement à la vertn et à la Providence, je me » trouve placé dans un état où sans doute les assassins n'ont pas vouln me mettre; je me sens plus s indépendant que jamais de la méchanté des

» hommes. Les erimes des tyrans, et le fer des » assassins, m'ont rendu plus libre et plus redou-> table pont tous les ennemis du peuple; mon âme » est plus disposée que jamais à dévoiler les traf-» tres, et à leur arracher le masque dont ils osent » se couvrir. Francsis, amis de l'égalité, reposezyons any nous da soin d'employer le pen de vie » que la Providence nous accorde à combattre les » ennemis qui nous environnent! » Les acclamstions redoublent après ee discours, et des transports éclatent dans toutes les parties de la salle. Robespierre, après avoir joni quelques instants de cet enthousiasme, prend encore nne fois la parole contre un membre de la société, qui avait demandé qu'on rendit des bonneurs civiques à Geffroy. Il rapproche cette motion de celle uni tendait à donner des gardes anx membres des comités, et sontient que ces motions ont ponr but d'exciter l'envie et la calomnie contre le gouvernement, en l'accablant d'honneurs superflus. En conséquence, il propose et fait prononcer l'exclusion contre celui qui avait demandé pour Geffroy les bonnenrs eiviques.

bonnerse evrques.

An degré de puissance angele il était parrent,
le comité devrit teudre s'exter les apparentes
le comité devrit teudre s'exter les apparentes
les des les pontes de portoit,
les des les des les des les des les pontes de portoit,
les des des les des des les des les des les des les des les des

vermant, parattet un oper.

Les membres du comité de salu public, chefs de la Montagne, ne devaient pas s'aioler d'elle et de la Montagne, ne devaient propuser an contraire tout ce qui parattrait les élever trop au-dessus de leurs collègen. Dépon s'estair vivalé, e l'étendanc de leur puissance l'appai les espris, même dans leur propre parti. Dépi on voyait e neu des dictatens, et était Robespierre surtout dont la baute indence commençuit à offusquer les yeux. On s'habitanit à dire, non plus, le comité reut, mais midwidu qu'il menaçait du tribunal révolutionniers : Si Robespierre le crut, lu paueras. Les

agents du pouvoir nommaient sans cesse Robespierre dans leurs opérations, et semblaient rapportertont à lui comme à la cause de laquelle tout émanait. Les victimes ne manquaient pas de lui imputer fenrs maux, et dans les prisons on ne voyait qu'un oppresseur, Robespierre. Les étrangers eux-mêmes dans leurs proclamations appelaient les soldats français soldats de Robespierre. Cette expression se trouvait dans nue proclamation du duc d'York. Sentant combien était dangerenx l'usage qu'on faisait de son nom, Robespierre s'empressa de prosoncer à la convention un discours, pour reponsser ce qu'il appelait des insinuations perfides, dont le but était de le perdre; il le répéta aux Jacobins, et s'y sttira les applaudissements qui accueillaient toutes ses paroles. Le Journal de la Montagne et le Moniteur, avant le lendemain répété ce discours, et avant dit que c'était un chef-d'œuvre dont l'analyse était impossible, parce que chaque mot valait une phrase, et chaque phrase une page, il s'emporta vivement, et vint le lendemain se plaindre aux Jacobins des journaux qui flagornaient avec, affectation les membres du comité. afin de les perdre, en leur donnant les apparences de la toute-puissance. Les journaux furent obligés de se rétracter, et de s'excuser d'avoir loné Robespierre, en assurant que leurs intentions étaient pores.

Robespierre avait de la vanité, mais il n'était pas assez grand pour être ambitienx. Avide de flatteries et de respects, il s'en nourrissait, et se justifiait de les recevoir en assurant qu'il ne voulait pas de la toute-paissance. Il avait autour de lui une espèce de conr composée de quelques hommes, mais surtout de beaucoup de femmes, qui lui prodiguaient les soins les plus délicats. Toujonrs empressées à sa porte, elles témoignaient pour sa personne la sollicitude la plus constante; elles ne cessaient de célébrer entre elles sa vertu, son éloquence, son génie; elles l'appelaient un homme divin et au-dessus de l'humanité. Une vieille marquise était la principale de ces femmes, qui soiganient en véritables dévotes ce pontife sanglant et orgueilleux. L'empressement des femmes est toujours le symptôme le plus sûr de l'engouement public. Ce sont elles qui, par leurs soins sctifs, leurs discours, leurs sollieitudes, se chargent d'y ajouter le ridicule.

Aux femmes qui adoraient Robespierre s'était jointe une secte ridicule et bizarre, formée depnis les sectes abondent, parce que le besoin impérieux de croire cherche à se repattre d'autres illusions, à défaut de celles qui sont détruites. Une vicille femme dont le cervesu s'était enflamaié dans les prisons de la Bastille, et qui se nommait Catherine Théot, se dissit mère de Dieu, et anuonçait la prochaine apparition du nouveau Messie. Il devait, snivant elle, apparattre au milieu des bouleversements, et, an moment où il paraltrait, commencerait une vie éternelle pour les élus. Ccs élus devaient propager leur croyance par tons les movens, et exterminer les ennemis du vrai Dien. Le chartreux dom Gerle, qui figura sous la constituante, et dont l'imagination faible avait été égarée par des réves mystiques, était l'un des deux prophètes; Robespierre était l'autre. Son déisme lui avait sans doute valu cet bonneur. Catherine Théot l'appelait son fils chéri, les initiés le considéraient avec respect, et voyaient en lui un être surnsturel, appelé à des destinées mystérieuses et sublimes. Probablement il était instruit de leurs folies, et sans être lenr compliee, il jouissait de leur errenr. Il est certain qu'il avait protégé dom Gerle, qu'il en recevait des visites fréquentes, et qu'il lui avait donné un certificat de civisme, signé de sa main, pour le soustraire aux poursnites d'un comité révolutionnaire. Cette secte s'était fort répandue ; elle avait son culte et ses pratiques, ce qui ne contribunit pas peu à sa propagation; elle se réunissait chez Catherine Théot, dans un quartier reculé de Paris, près du Panthéon. C'était là que se faisaient les initiations, en présence de la mère de Dieu, de dom Gerle et des principaux élus. Cette secte commençait à être cennue, et on savait vagnement que Robespierre était pour elle un prophète. Ainsi tout contribuait à le grandir et à le compromettre.

brages commençaient à naître. Des divisions se prononçaient déjà, et c'était naturel, car la paissance du conité étant établie, le temps des rivalités était venu. Le comité s'était partagé en plusionra groupes distincts. La mort de Hérault-Séchelles avait réduit à onze les douze membres qui le composaient. Jean-Bon-Saint-André et Prieur de la Marne n'avaient pas cessé d'être en mission. Carnot était entièrement occupé de la guerre, Prieur de la Côte-d'Or des approvisionnements, Robert Lindet des subsistances. On appelait ceux-ci les gens d'examen. Ils ne prepaient aucune part ni à la politique ni aux rivalités. Robespierre, Saintpen. C'est au moment de l'abolition des cultes que Just, Couthon s'étaient rapprochés. Une espèce

C'était surtout parmi ses collègues que les om-

de supériorité d'esprit et de manières , le grand cas qu'ils semblaient faire d'enx-mêmes, et le mépris qu'ils semblaient avoir pour lenrs autres collègues, les avaient portés à se ranger à part; on les nommait les gens de la haute main. Barrère n'était à leurs yeux qu'un être faible et posillanime, ayant de la facilité au service de tout le monde, Collot-d'Herbois qu'un déclamateur de club, Billaud-Vareunes qu'un esprit médiocre, sombre et envienx. Ces trois derniers ne leur pardonuaient pas leurs dédains secrets. Barrère n'osait se prononcer; mais Collot-d'Herbois, et surtout Billaud, dont le caractère était indomptable, ne pouvaient dissimuler la haiue dont ils commençaient à s'enflammer. Ils cherchaient à s'appuver sur leurs collègues appelés gens d'examen, et à les mettre de leur côté. Ils pouvaient espérer un appui de la part du comité de sûreté générale, qui commençait à être importuné de la suprématie du comité de salut public. Spécialement borné à la police, et souvent surveillé ou contrôlé dans ses opérations par le comité de salut public, le comité de sureté générale supportait impatiemment cette dépendance. Amar, Vadier, Vouland, Jagot, Louis du Bas-Rhin, ses membres les plus cruels, étaient en même temps les plus disposés à secouer le jong. Deux de leurs collègnes, qu'on appelait les éconteurs, les observaient pour le compte de Robespierre, et cet espionnage leur était devenn insupportable. Les mécontents de l'un et de l'autre comité ponvaient donc se réunir et devenir dangereux pour Robespierre, Coutbon et Saint-Just. Il faut bien le remarquer : c'étaient les rivalités d'orqueil et de ponyoir qui commençaient la division, et non nne différence d'opinion politique, car Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar, Jagot et Louis, étaient des révolutionnaires non moins redoutables que les trois adversaires qu'ils voulaient renverser.

Une circonstance indisposa encore davantage le comité de sûreté générale contre les dominateurs du comité de salut public. On se plaignait beaucoup des arrestations qui devenaient toujours plus nombreuses, et qui étaient souvent injustes, car elles portaient contre une foule d'individns connns ponr excellents patriotes; on se plaiguait des rapines et des vexations des agents nombreux auxquels le comité de sûreté générale avait délégué son inquisition. Robespierre, Saint-Just et Couthon, n'osant ni faire abolir, ni faire renouveler ce comité, imaginérent d'établir un bureau de police | C'était lui assurer le premier rôle dans la journée

dans le sein du comité de salnt publie. C'était, sans détruire le comité de sûreté générale, envaluir ses fonctions et l'en déponiller. Saint-Just devait avoir la direction de ce bureau; mais, appelé à l'armée, il n'avait ou remplir ce soin, et Robespierre s'en était chargé à sa place. Le bureau de police élargissait ecux que faisait arrêter le comité de sûreté générale, et ce dernier comité rendait la pareille à l'autre. Cet envahissement de fonctions amena une brouille ouverte. Le bruit s'en rénandit, et malgré le secret qui enveloppait le gonvernement, on sut bientôt que ses membres n'étaient pas d'accord.

D'autres mécontentements, non moins graves, éclataient dans la convention. Elle était tonjours fort soumisc, mais quelques-uns de ses membres, qui avaient concu des craintes pour enx-mêmes. recevaient du danger un peu plus de bardiesse. C'étaient d'anciens amis de Danton, compromis par lenrs liaisons avec lui, et menacée quelquefois comme restes du parti des corrompus et des indulgents. Les uns avaient malversé dans leurs fonctions, et craignaient l'application du système de la vertu; les antres avaient paru opposés à nn déploiement de rigneurs tous les jours croissant. Le plus compromis d'entre eux était Tallien. On disait qu'il avait malversé à la commune lorsqu'il en était membre, et à Bordeaux lorsqu'il y était en mission. On ajoutait que, dans cette dernière ville, il s'était laissé amollir et séduire par une jeune et belle femme qui l'avait accompagné à Paris, et qui venait d'être jetée en prison. Après Tallien on citait Bourdon de l'Oise, compromis par sa lutte avec le parti de Saumnr, et expulsé des Jacobins, conjointement avec Fabre, Camillo et Philipeaux; on citait encore Thuriot, exclu aussi. des Jacobins; Legendre, qui, malgré ses soumissions journalières, ne pouvait se faire pardonner ses anciennes liaisons avec Danton; enfin Fréron. Barras, Lecointre, Rovère, Monestier, Panis, etc., tous ou amis de Danton, ou désapprobateurs du système suivi par le gouvornement. Ces inquiétudes personnelles se propageaient, le nombre des mécontents angmentait chaque jour, et ils étaient prêts à s'unir aux membres de l'un on l'autre comité qui voudraient leur tendre la main.

Le 20 prairial (8 juin) approchait: c'était le jonr fixé pour la fête à l'Être suprême. Le 16, il fallait nommer un président; la convention nomma à l'unanimité Robespierre pour occuper le fauteuil. du 20. Ses collègues, comme on le voit, cher-1 chaient encore à le flatter et à l'apaiser à force d'honneurs. De vastes préparatifs avaient été faits conformément au plan conço par David. La fête devait être magnifique. Le 20, au matin, le soleil brillait de tout son éclat. La foule toujours prête à assister aux représentations que lui donne le ponvoir, était accourue. Robespierre se fit attendre longtemps. Il parut enfin au milieu de la convention. Il était soignensement paré; il avait la téte converte de plumes, et tenait à la main, comme tons les représentants, un bouquet de fleurs, de fruits et d'épis de blé. Sur son visage, ordinairement si sombre, éclatait ane joie qui ne lui était pasordinaire. Un amphithéatre était placé an milien de jardin des Tuileries. La convention l'occupait; à droite et à gauche se trouvaient plusieurs groupes d'enfants, d'hommes, de vieillards et de femmes. Les enfants étaient couronnés de violettes, les adolescents de myrte, les bommes de chène, les vieillards de pampre et d'olivier. Les femmes tenaient leurs filles par la main, et portaient des corbeilles de fleurs. Vis-à-vis l'amphithéâtre se trouvaient des figures représentant l'Athéisme, la Discorde, l'Égoisme. Elles étaient destinées à être brûlées. Des que la convention eut pris sa place, une musique ouvrit la cérémonie. Le président fit ensuite un premier discours sar l'objet de la fête. « Français républicains, » dit-il , il est enfin arrivé le jour à jamais fortuné » que le peuple français consucre à l'Être supréme! Jamais le monde qu'il a créé ne lui offrit un » spectacle aussi digne de ses regards. Il a vn rép gner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture : il voit dans ce momeut une nation en-» tière, aux prises avec tous les oppressenrs du » genre homain, suspendre le cours de ses tra-» yanx héroiques, pour élever sa pensée et ses » vœux vers le grand Être qui lui donna la mission de les entreprendre, et le courage de les » exécuter! »

Après avoir parlé quelques minutes, le président decent de l'amplibitére, et, ue sitiessant d'une torche, net le fen aux montres de l'Athésime, de Discorde et de l'Egglame. Du milleu de leurs cendres parait la situte de la sagene; mais our-sampe qu'elle ac tenfanée par les finames au milien despuelles elle vient de paraître. Roberjuerre retourne à ne place, et prononce un second décours aux l'extriproine des vices lignés coutre le république. Après écut promière crémonie, le république. Après écut promière crémonie, le

on some en marche pour se rendre na Chomp de Man. L'Orguel de Robespierre semble reloubler, et il affects de marcher très en vanut de ses collegue. Mais quelque-uns, indigies, ex repprochent de sa personne, et lui prolitguent les sarcames les plus amers. Les nas se unuquent du nouveau pontife, et lui disent, en faisant allusion nouveau pontife, et lui disent, en faisant allusion que sa augesse est obscurvic. D'autres font entendre le mot de tyran, et a c'érreit auji 'aut encore des Bratas. Boardon de l'Oise lui dit ces mosts: La rocke Tarpienne est prés de Capilole.

Le cortége arrive enfin au Champ de Mars. Là se trouvait, au lieu de l'ancien autel de la patrie, nne vaste montagne. Au sommet de cette montagne était nn arbre : la convention s'assied sous ses rameaux. De chaque côté de la montagne se plaeent les différents groupes desenfants, des vieillards et des femmes. Une symphonie commence; les gronpes chantent ensuite des strophes en se répondant alternativement; enfin, à un signal donné, les adolescents tirent leurs épécs et jurent dans les mains des vieillards, de défendre la patrie; les mères élèvent leurs enfants dans leurs bras; tons les assistants lèvent leurs mains vers le ciel, et les serments de vaincre se mêlent anx hommages rendus à l'Être saprème. On retourne ensuite an jardin des Tuileries, et la fête se termine par des jenx publics.

Telle fut la fameuse fête célébrée en l'honneur de l'Être supréme. Robespierre, en ec jour, était parvenu an comble des honneurs; mais il n'était arrivé au fatte que pour en être précipité. Son orgneil avait blessé tont le monde. Les sarcasmes étaient parvenns jusqu'à son oreille, et il avait vu chez quelques-uns de ses collègues une hardiesse qui ne leur était pas ordinaire. Le lendemain, il se rend au comité de salut public, et exprime sa colère contre les députés qui l'ont ontragé la veille. Il se plaint de ces amis de Danton, de ces restes impurs du parti indulgent et corrompu, et en demande le sacrifice. Billand-Varennes et Collotd'Herbois, qui n'étaient pas moins blessés que leurs collègues du rôle que Robespierre avait joué la veille, se montrent très-froids et pen empressés à le venger. Ils ne défendent pas les députés dont se plaint Robespierre, mais ils reviennent sur la dernière fête, ils expriment des craintes sur ses effets. Elle a indisposé, disent-ils, beaucoup d'esprits. D'aillenrs ces idécs d'Être supreme . d'immortalité de l'ame, ces pompes semblent un retour vers les superatitions d'autrefois, et penvent faire rétrograder la révolution. Robespierre s'irrite alors de ces remarques; il soutient qu'il a's jamais voult faire rétrograder la révolution, qu'il a sout fait au centraire pour acceléere se marche. En preuve, il cite un projet de loi qu'il vient de rédiger avec Coutlons, et qui tend à rendre le tribunal révolutionnaire encore plus meurtrier. Voiei quel citait ce projet.

Depuis deux mois il avait été queation d'appor-

ter quelques modifications à l'organisation du tribunal révolutiounaire. La défense de Danton. Casuille, Fabre, Lacroix, avait fait sentir l'inconvénient des restes de formalités qu'on avait laissés exister. Tous les jours encore il fallait entendre des témoins et des avocats, et quelque brève que fut l'audition des témoins, quelque restreinte que fût la défense des avocats, néanmoins elle emportait une grande perte de temps, et amenait toujours un certain éclat. Les chefs de ce gouvernement, qui voulaient que tont se fit promptement et sans bruit, désiraient supprimer ces formalités incommodes. S'étant babitués à penser que la révolution avait le droit de détraire tous ses ennemis. et qu'à la simple inspection on devait les distinguer. ils crovaient qu'on ne pouvait rendre la procédure révolutionnaire trop expeditive. Robespierre, particulièrement chargé du tribunal, avait préparé la loi avee Couthon seul, car Saint-Just était absent. Il n'avait nas daigné consulter ses antres collègues du comité de salut publie, et il venait senlement lenr lire le projet avant de le présenter. Quoique Barrère et Collot-d'Herbois fussent tout aussi disposés que lui à en admettre les dispositions sanguinaires, ils devaient l'accueillir froidement, puisqu'il était conçu et arrêté sans leur participation. Cependant il fut convenu qu'il serait proposé le lendemain, et que Couthon en ferait le rapport. Mais aucune satisfaction ne fut accordée à Robespierre pour les outrages qu'il avait reçus la veille.

tionuairo, il lut le projet qui était rédigé dans un style effravant. Le tribunal devait se diviser en quatre sectiona, composées d'un président, trois juges et neuf inrés. Il était nommé douze inges, et cinquante jurés qu' devaient ae succéder dans l'exercice de leura fonctions, de manière que le tribunal pût siéger tons les jours. La seule peino était la mort. Le tribunal, disait la loi, était institué pour punir les ennemis du peuple, suivant la définition la plus vague et la plus étendne des ennemia do peuple. Dans le nombre étaient compris les fournisseurs infidèles, et les plarmistes qui débitaient de mauvaises nonvelles. La faculté de traduire les citovens an tribunal révolutionuaire était attribuée aux denx comités, à la convention, aux représentants en mission, et à l'accusateur public, Fouquier-Tinville, S'il existait des prenves, soit matérielles , soit morales , il ne devait pas être entendu de témoins. Enfin, an article portait ces mots : La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomnies des jures patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs.

Une loi qui supprimait tontes les garanties, qui bornait l'instruction à un simple appel nominal, et qui, en attribuant aux denx comités la faeulté de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, leur donnait ainsi droit de vie et de mort; une pareille loi dut causer un véritable effroi surtout ehez les membres de la convention déjà inquiets pour eux-mêmes. Il n'était pas dit dans le projet si les comités apraient la faculté de traduire les représentants au tribunal, sans demander un décret préalable d'accusation ; dès lors, les comités pouvalent envoyer lears collègues à la mort, sans autre peine que celle de les désigner à Fouquier-Tinville. Anssi les restes de la prétendue faction des indulgents se soulevèrent, et, pour la première fois depuis longtemps, on vit une opposition se manifester dans le sein de l'assemblée, Ruamps demanda l'impression et l'ajournement du projet, disant que si cette loi était adoptée sans ajournement, il ne restait qu'à se brûler la cervelle. Lecointre de Versailles appuva l'ajournement. Robespierre se présenta aussitôt pour combattre eette résistance inattendue. « Il y a, dit-il, » deux opinions aussi anciennes que notre révolus tion : l'ane, qui tend à punir d'une manière » prompte et inévitable les conspirateurs : l'autre. » qui tend à absoudre les coupables; cette der-» nière n'a cessé de se reproduire dans toutes les

occasions. Elle se manifeste de nouveau aujour-

d'hui, et jo vious la reponsser. Depuis deux | » mois le tribuual se plaint des entraves qui em-» barrassent aa marche; il se plaint de manquer » de jurés; il faut donc une loi. Au milien des » victoires de la république, les conspirateurs sont » plus actifs et plus ardents que jamais; il faut les » frapper. Cette opposition inattendne qui se ma-» nifeste n'est pas uaturelle. Ou veut diviser la o convention, ou veut l'épouvauter .- Non, non, s'écrient plusieurs voix, ou no uous divisera pas. - C'est nous, ajoute Robespierre, qui avous toujonrs défendu la conveution, ce u'est » pas nous qu'elle a à craindre. Du reste, nous eu sommes arrivés an point où l'on pourra nous tuer, mais où l'on ne nous ompêchera pas do sauver la patrie.

Robespierre ne manquait plus une seule fois de parler de poignards et d'assassina, comme s'il avait toujours été menacé. Bourdon de l'Oise lui répoud. et dit que si le tribanal a besoiu de jurés, on n'a qu'à adopter sur-le-champ la listo proposée, car personue ue pent arrêter la marche de la justice. mais qu'il faut ajourner le reste du projet. Robespierre remonte à la tribune, et répond que la loi n'est ni plus compliquée ni plus obscure qu'une foule d'antres qui ont été adoptées sans discussion. et que, dans un moment où les défeuseurs do la liberté sont menacés du poignard, on ne devrait pas chercher à ralentir la répression des couspirateurs. Enfin il propose de discuter toute la loi, article par article, et de siéger jusqu'au milieu de la nnit, pour la décréter le jour même. La dominatiou de Robespierre l'emporte encore ; la loi est lue et adoptée en quelquea instants.

qui avaient des craintes personnelles, étaient effrayés d'une loi pareille. Les comités peuvent traduire tous les citoveus au tribunal révolutionuaire, et les membres de la représentation nationale n'en étant pas exceptés, ils tremblaient d'être enlevés tous en que nuit, et livrés à Fouquier sans que la convention mémo fût prévenue. Le lendemain, 23 prairial, Bourdon demanda la parole. « En don-» naut, dit-il, aux comités do salut public et do » atreté générale le droit de traduire les citoyens » an tribunal révolutionuaire, la convention u'a » pas entcudu sana doute que le pouvoir des coa mités s'étendrait aur tons ses membres, aqua un décret préalable. - Non, non, s'écrie-t-on de toutes parts .- Je m'attendais, reprend Bourdon, » à ces murmures; ils me prouvent que la liberté

Cependant Bonrdon, Tallien, tous les membres

set impérisable. » — Cette réflexion caus aux messines profines. Bourdan propose de déclarer que les membres de la convention ne pourraient que les membres de la convention ne pourraient éte livrés au tributaul révolutionnaire assa un décret d'accusation. Les comités étaient absents ; le mande la question préalable; on memora contre le mande la question préalable; on memora contre la préalable; mais d'actualle que démande la covention de la convention de la con

Une scèno qui se passa dans la soirée douna encoro plus d'éclat à cette opposition ai nouvelle. Tallien et Bourdon se promeuxient dans les Tuileries; des espions du comité de salut public les suivaient de très-près. Tallieu fatigué se retourne, les provoque, les appelle de vila espious du comité, et leur dit d'aller rapporter à leurs maltres ce qu'ils out vn ot euteudn. Cetto scène causa uno grande sensation. Couthou ot Robespierre étaient indignés. Le lendemain, ils se présentent à la conveutiou, décidés à se plaindre vivement de la résistance qu'ils essuyaient. Delacroix et Mallarmé leur en fournissent l'occasion. Dolacroix demande qu'on caractérise d'une manière plus précise ceux que la loi a qualifiéa de dépravateurs des mœura. Mallarmé demande ce qu'elle a voulu dire par eca mots: la loi ne donne pour désenseurs aux patriotes calomnies que la conscience des jurés patriotes. Coutbou monte alors à la tribune, se plaint des smeudements proposés aujourd'bui. « Ou a » calomnié, dit-il, le comité de salut public, en » paraissant supposer qu'il voulait avoir la faculté » d'euvoyer les membres de la convention à l'écha-» faud. Que les tyrans calomnient le comité, c'est » naturel ; mais que la convention elle-même sem-» ble écouter la calomuje, nne paroille injustice » est insupportable, et il ne peut s'empêcher de » s'eu plaindre. On s'est applaudi hier d'une hen-» reuse clameur qui pronvait que la liberté était » impérissable, comme si la liberté avait été me-» nacée. Ou a choisl, pour porter cette attaque, » le momeut où les membres du comité étaient » abseuts. Une telle conduite est déloyale, et je » propose de rapporter les amendements adoptés » bier, et ceux qu'on vient de proposer aujourd'bui. » Bourden répend que demauder des explications any une loi n'est pas un crime; que s'il s'est applaudi d'une clameur, c'est qu'il a été satisfait de se (rouver d'accord avec la couveution :

que si de part et d'autre on montrait la même aigreur, il serait impossible de disenter. « On » m'accuse, dit-il, de parler comme Pitt et Co-» hourg; si je répondais de même, où en serionsnons? l'estime Couthon, j'estime les comités, » l'estime la Montagne qui a sanvé la liberté, » On applaudit ces explications de Bourdon; mais ces explications étaient des excuses, et l'autorité des dietateurs était trop forte encore pour être bravée sans égards. Robespierre prend la parole, et fait un discours diffus, plein d'orqueil et d'amertume, « Montagnards, dit-il, vous serez » toujours le boulevard de la liherté publique, » mais vous n'avez rien de commun avec les intris gants et les pervers quels qu'ils soient. S'ils » s'efforcent de se ranger parmi vous, ils n'en » sont pas moins étrangers à vos principes. Ne » souffrez pas que quelques intrigants, plus mé-» prisables que les autres, parce qu'ils sont plus > hypocrites, s'efforcent d'entraîner une partie » d'entrevons, et de se faire les chefs d'un parti... » Bourdon de l'Oise interrompt Robespierre en disant qu'il n'a jamais voulu se faire le chef d'un parti. Robespierre ne répond pas, et reprend: « Ce serait, dit-il, le comble de l'opprobre, si » des ealomniateurs, égarant nos collègues... » ---Bonrdon l'interrompt de nouveau. « Je demande, » s'écrie-t-il, qu'on prouve ce qu'on avance; on » vient de dire assez clairement que l'étais un scé-» lérat. - Je n'ai pas nommé Bourdon, répond » Robespierre ; malhenrà qui se nomme lni-même! » Qui, la Montagne est pure, elle est sublime; les » intrigants ne sont pas de la Montagne. » Robespierre s'étend ensuite longuement sur les efforts qu'on fait pour effrayer les membres de la convention, et pour leur persuader qu'ils sont en danger; il dit qu'il n'va que des coupables qui soient ainsi offrayés, et qui vouillent offrayer les autres. Il raconte alors ce qui s'est passé la veille entre Tallien et les espions, qu'il appelle des courriers du comité. Ce récit amène des explications très-vives de la part de Tallien, et vaut à ce dernier heaucoup d'injures. Enfin on termine toutes ces discussions par l'adoption des demandes faites par Coutkon et Robespierre. Les amendements de la veille sont rapportés, ceux du jour sont repoussés, et l'affreuse loi du 22 reste telle qu'elle avait été

Les meneurs du comité triomphaient donc encore une fois; leurs adversaires tremblaient, Tallien, Bourdon, Ruamps, Delacroix, Mallarmé,

proposée.

tous ceux qui avaient fait des objections à la loi, ce respirate princi, et erispirate le chaque instant d'itre arrêtés. Bien que le décret prénhibe de la coveration fin inécessair peur le mise en accastion, elle était encore tellement iniminée de qu'ille peuvait isconcerte tout et qu'on bui d'enanderrit. Elle avait rendu le décret contre Danois, et le le peuvait bien le rendre canor court exat de ses amis qui loi survivient. Le brait se répandit et peuvait bien dit fait; ca portait is nombre des victimes à donze, pais dit-hait. On les nommait bientat l'effris e répandit, et plus de soizante membres de la covention ne couchaient plus chez membres de la covention ne couchaient plus de membres de la covention ne

Cependant un obstacle s'opposait à ce qu'on disposát de leur vie aussi aisément qu'ils le craignaient. Les chefs du gouvernement étaient divisés. On a déjà vu que Billaud-Varennes, Collot, Barrère, avaient froidement répondu aux premières plaintes de Robespierre contre ses collègues. Les membres du comité de sûreté générale lui étaient plus opposés que jamais, car ils venzient d'être éloignés de toute coopération à la lui du 22, et il paraît même que quelques-uns d'entre eux étaient menacés. Robespierre et Couthon poussaient l'exigeance fort loin; ils anraient voulu sacrifier un grand nombre de députés; ils parlaient de Tallien, Bourdon de l'Oise, Thuriot, Rovère, Lecointre, Panis, Monestier, Legendre, Fréron, Barras: ils demandaient même Cambon, dont la renommée financière les génait, et qui avait paru opposé à leurs cruautés; enfin ils auraient vonlu porter leurs conps jusque sur plusienrs membres de la Montagne les plus prononcés, tels que Duval, Andonin, Léonard, Bourdon \*. Les membres dn comité de salut public, Billaud, Collot, Barrère, et tons cenx du comité de sûreté générale. refusaient d'y consentir. Le danger, en s'étendant sur un aussi grand nombre de têtes, pouvait finir hientôt par les menacer eux-mêmes.

Ils étaient dans ces dispositions bostiles, et pen portés à évendre sur na nouveu ascrifec, lorsqu'une dernière circonstance amena une rapture définitive. Le comité de séreté genérale avait fait la découverte des assemblées qui se tenaient ches Catherine Théot. Il avait appris que cette secte extravagante faisait de Robespierre un prophète, et que celui-ci avait donné un certificat de cirisme à dom Cerle. Aussidt Vailer. Voland. Jaout.

<sup>\*</sup> Voyez la liste fournie par Villate dans ses Mémoires.

Amar, résolurent de se venger, en présentant cette ! secte comme une réunion de conspirateurs dangereux, en la dénonçant à la convention, et en faisant partager ainsi à Robespierre le ridicule et l'odieux qui s'attacherait à elle. On onvoya un agent, Sénart, qui, sous prétexte de se faire initier, s'introduisit dans l'une des réunions. Au milieu de la cérémonie, il s'approcha d'une fenêtre, donna le signal à la force armée, et fit saisir la secte presque entière. Dom Gerle, Catherine Théot, furent arrêtés. On trouve le certificat de civisme donné par Robespiere à dom Gerle; on découvrit même dans le lit de la mère de Dieu une lettre qu'elle écrivait à son fils chéri, au premier prophète, à Robespierre enfin. Quaud Robespierre apprit qu'on affait poursuivre la secte, il voulnt s'y opposer, et provoqua une discussion snr ce snjet dans le comité de salut public. On a déja vu que Billand et Collot n'étaient pas déjà très-portés pour le déismo, et qu'ils voyaient avec ombrage l'usage politique que Robespierre voulait faire de cette crovance. Ils opinaient pour les poursnites. Robespierre insistant pour les empécher, la discussion devint extrémement vive ; il essaya les expressions les plus injurieuses, ue reussit pas, et se retira en plenrant de rage. La querelle avait été si forte, que, pour éviter d'être entendus de cenx qui traversaient les galeries, les membres du comité résolurent de transporter le tieu de teurs séances à l'étage supérieur. Le rapport contre la secte de Catherine Théot fut fait à la convention. Barrère, ponr se venger de Robespierre à sa manière, svait rédigé secrètement le rapport que Vouland devait prononcer. La seete y était représentée comme aussi ridicule qu'atroce. La convention, tantôt révoltée, tantôt égavée par le tableau tracé par Barrère, décréta d'accusation les principaux chefs de la secte, et on les envoya au tribunal révolutionnaire.

Robespierre, indigné et de la résistance qu'il ravitesrecontrait, et desprops injurieur qu'il vauitessupés, renonça à paraître au comité, et réolut de plus prendre para à seu délibération. Il se retira dans les derniers jonns de paririal (milieu de jins). Cette reraise prouve de quelle usture éais son ambition. Us ambitient na jamais d'humer; il s'irrie par les obstacles, s'empare du pouvoir, et en écrase cons qui l'ont outragé. Un récheur faible et raintense dépire, ce céde quand il se trouve plus ni flusteries ni respecsa. Dauson éxitu retur le par perses et dégont. Khoespierre

par vanité blessée. Cette retraite lui fut aussi funeste qu'à Danton. Couthou restait seul contre Billaud-Varennes, Colloi-d'Herbois, Barrère, et ces derniers allaient s'emparer de toutes les affaires.

Ces divisions d'étient pas encore Chraitées; on savais seulement que les comisée de altet pablic et de sêreté générale o fazient pas d'accord; blic et de sêreté générale o fazient pas d'accord; or étie celhanté de cette mésinellégence; on espérait qu'elle cuspécherait de nouvelles préscriptions. Ceux qui étaient mencée ser approchainent de comité de séreté générale, le fataissent, l'imcomment de l'accordination de l

Au milien de ces luttes, les jacobins étaient toujonrs dévoués à Robespierre; ils n'établissaieut pas encore de distinction entre les divers membres du comité, entre Couthon, Robespierre, Saint-Just, d'un côté, et Billaud-Varennes, Collot, Barrère, de l'autre. Ils ne voyaient que le gouvernement révolutionnaire d'une part, et de l'autre quelques restes de la faction des indulgents, quelques amis de Dauton , qui , à propos de la loi du 22 prairial, venaient de s'élever contre ce gouvernement salutaire. Robespierre, qui avait défendo ce gouvernement eu défendant la loi, était toujours pour eux le premier et le plus grand citoyen de la république; tous les antres n'étaient que des intrigants qu'il fallait achever de détruire. Aussi ne manquèrent-ils pas d'exclure Tallien de teur comité de correspondance, parce qu'il n'avait pas répondu aux secusations dirigées contre ini dans la séance du 24. Dès ce jour, Collet et Billand-Varenucs, sentant l'influence de Robespierre, s'abstinrent de paraître aux Jacobins, Qu'auraient-ils pu dire? Ils n'auraient pu exposer leurs griefs tont personuels, et faire le publie juge entre leur orgueil et celui de Robespierre. Il ne leur restait qu'à se taire et à attendre. Robespierre et Coutbon avaient donc le champ libre. Le bruit d'une nouvelle proscription avant produit na effet dangerenx, Conthon se hata de démentir devant la société les projets qu'on leur supposait contre vingt-quatre et même soixante membres de la convention. « Les ombres de Danton, d'Hébert, » de Chaumette, se promènent, dit-il, encôre » parmi nons; elles cherchent à perpétner le trou» ble et la division. Ce qui s'est passé dans la l » séance du 24 eu est un exemple frappant; eu veut diviser le geuveruement, discréditer ses » membres, en les peignant comme des Sylla et a des Néron: on délibère en secret, on se réunit, » on forme de préteudues listes de proscription, on effraye les citoyens pour eu faire des ennemis de l'auterité publique. Ou répandait, il y a » peu de jours, le bruit que les comités devaient a faire arrêter dix-buit membres de la convention; » déjà même on les nommait. Défiez-vous de ces » insinuations perfides; ceux qui répaudaient ces » bruits sont des complices d'Hébert et de Dantou; » ils craignent la punition de leur conduite cri-» minelle; ils cherchent à s'accoler des gens pars, » dans l'espoir que, cachés derrière eux, ils pour-» ront aisément éebapper à l'œil de la justice. Msis » rassurez-vous, le nombre des coupables est très-» petit; il n'est que de quatre, de six peut-être; » et ils seront frappés, car le temps est venu de délivrer la république des deruiers enuemis qui s conspirent contre elle. Reposez-vous de son sa-» lut sur l'énergie et la justice des comités. »

Il était adroit de réduire à un petit nombre les prescrits que Rebespierre voulait frapper. Les iacobins applaudirent, suivant l'usage, le discours de Couthon; mais ce disceurs ue rassura aucune des victimes menacées, et ceux qui se croyaient en péril n'eu coutinnèreut pas meins de coucher hers de leurs maisous. Jamais la terreur n'avait été plus grande, non-seulement dans la conventieu, mais dans les prisons, et par teute la France

Les cruels agents de Robespierre, l'accusateur Fouquier-Tinville, le président Damas, s'étaient emparés de la lei du 22 prairial, et allaient s'en servir pour ravager les prisons. Bientôt, disait Fouquier, ou mettra sur les portes cet écriteau : Maison à louer. Le projet était de se délivrer de la plus grande partie des suspects. On s'était accoutumé à les considérer comme des enuemis irréceneiliables, qu'il fallait détruire pour le salut de la république, immoler des milliers d'iudividus n'ayant d'autre tert que de peuser d'une certaine manière, et souvent même ne pensant pas autrement que leurs persécuteurs, semblait une ebose tonte naturelle, par l'habitude qu'on avait prise de se détruire les uns les autres. La facilité à faire mourir et à meurir soi-même était devenue extraordinaire. Sur les champs de bataille, sur

chaque jour, et on u'eu était plus étonné. Les premiers mentres commis en 93 provensient d'une irritation réelle et motivée par le danger. Aujonrd'hui les périls avaient cessé, la république était victorieuse, on n'égorgeait plus par indignation, mais par l'habitude funcste qu'on en avait contractée. Cette machine formidable qu'ou fut obligée de construire pour résister à des ennemis de toute espèce commeucait à u'être plus nécessaire; mais une fois mise en action, on ne savait plus l'arréter. Tont gouvernement doit avoir son excès, et ne périt que lorsqu'il a stteint cet excès. Le gouvernement révolutionnaire ne devait pas finir le jeur même où les ennemis de la république seraient assez terrifiés; il devsit aller au delà, il devait s'exercer jusqu'à ce qu'il ent révelté tous les cœurs par son atrocité même. Les choses bumsines ue vont pas autrement. Pourquoi d'affreuses eirconstauces avaient-elles obligé de créer un genvernement de mort, qui ne régnerait et ne vainerait que par la mert?

Ce qui est plus effravant eucore, c'est que lorsque le signal est donné, lorsque l'idée est établie qu'il faut sacrifier des vies, et qu'en les sacrifiant eu sanvera l'État, tout se dispose pour ce but affreux avec une singulière facilité. Chacun agit sans remords, sans répnguance; on s'habitue à cela comme le juge à envoyer des coupsbles au supplice, le médecin à voir des êtres souffrants sous son instrument, le général à ordonuer le sacrifice de vingt mille soldats. On se fait un affreux langage suivant ses nouvelles œuvres; on sait même le rendre gai; on tronve des mots piquants pour exprimer des idées sanguinaires. Chacun marche, entraîné, étourdi avec l'ensemble; et on voit des hommes qui la veille s'occupaient doucement des arts et du commerce, s'occuper avec la même facilité de mort et de destruction.

Le comité avait donné le signal par la loi du 22, Dumas et Fonguier l'avsient trop bien compris. Il fallsit eependant des prétextes pour immoler taut de malhenreux. Quel crime pouveit-on leur supposer, lorsque la plupart d'entre eux étaient des eitoyeus paisibles, inconnus, qui n'avaient jamais donné à l'État auruu signe de vie? On imagina que, plongés dans les prisons, ils devaient songer à en sortir, que leur nembre devait leur inspirer le seutiment de leurs forces et leur donner l'idée de s'eu servir pour se sauver. La prétendne censpiration de Dillon fut le germe de cette idée qu'ou l'échafaud, des milliers d'hommes périssaient développs d'une manière atroce. On se servit de

quelques misérables qui étaient détenus, et qui consentireut à jouer le rôle infâme de délateurs. Ils désignéreut au Luxembourg cent soixante prisonniers qui, disaient-ils, avaient pris port au complot de Dillou. On se procura quelques-uns de ces faiseurs de listes dans toutes les autres maisons d'arrêt, et ils déponcèrent dans chacque cent en deux cents individus comme complices de la conspiration des prisons, Une tentative d'évasion faite à la Force ne servit qu'à autoriser cette fable indigne, et snr-lo-champ on commenca à envoyer des centaines de malheureux au tribunal révolutionnaire. On les acheminsit des diverses prisons à la Conciergerie, pour aller de là an tribunal et à l'échafaud. Dans la nuit du 18 au 19 messidor (6 jnin), on traduisit les cent soixaute désignés ss Luxembourg. Ils tremblaient en entendaut cet appel; ils ue savaient ce qu'on leur imputait, et ce m'ils vovaient de plus probable, c'était la mort qu'on leur réservait. L'affreux Fonquier, depnis qu'il était nauti de la loi du 22, avait opéré de grands changements dans Is salle du tribunal. Au lieu des sièges des avocats et du banc des secusés, qui ne contenaient que 18 ou 20 places, il avait fait construire un amphithéatre qui pouvait contenir cent ou ceut cinquante accusés à la fois. Il appelsit cels ses petits gradius. Ponssant son ardeur josqu'à une espèce d'extravagance, il avait fait élever l'échafaud dans la sallo même du tribuual, et il se propossit de faire juger en nne même scance les cent soixante accusés du Luxembourg.

Le comité de salut public, en apprennt l'épire de défire de son accusater public. l'envoya bereber, lui ordonne de faire eulover l'échasind de la telle où il était dread, et lui défentit de trabire plus de soitante individus à la fois. Traz done, lui dit Collo-d'Ul-trèvia dans nu transport de colère, démoraliser le supplice? Il faut copositar remarquer que Fouquier a présende le contraire, et soutenu que c'était lui qui vait demande le jugement des cera instante en roits fois. Cependant, tout prouve que était le comité qui l'était de la comité de l'apprent de l'a

Les cens soizaule farent partagés en trois trouprononcer à côté de son nom les présonns de son prés, ignés et exécutés on trois journ. La procédure fluis d'erenne assusi expéditire et aussi affreuse mort. Quelque temps après, le fils ent jugé à son que celle qui s'employsi dans le gaiebet de l'Abjour ; et il se trouve qu'il aurait du ne plus estiparte dans les mais des 2 et 3 expendente. Les les cra ou individu syattons ses nome arait été

i charrettes, commandées pour tous les jours, attendaient dès le matin dans la cour du palais de justice, et les accusés ponvaient les voir en montant an tribunsl. Le président Dumas, siégeant comme on furienx, avait denx pistolets sur la table. Il demandait aux accusés leur nom senlement, et y ajontait à peine une question fort géuérale. Dans l'interrogatoire des cent soixante, lo président dit à l'un d'eux. Dorival : Connaissezvous la conspiration? - Non. - Je m'attendais que vous feriez cette réponse, mais elle ne réussira pas. A un autre. - Il s'adresse au nommé Champigny : N'étes-vous pas ex-noble? - Oui. - A un autre | - Guedreville : Étes-vons prétre? - Oui, mais i'ai prêté le serment. - Vous n'avez plus la parole. A nn autre! - Au nommé Ménil : N'étiezvous pas domestique de l'ex-constituant Meuon? - Oui. - A un antre l - Au nommé Vely : N'étiez-yous pas architecte de Madame? - Oui, mais j'si été disgracié en 1788. - A un autre! - A Gondrecourt : N'avez-vous pas votre beau-père au Luxembourg? - Oni. - A un nutre! - A Durfort : N'étiez-vous pas garde du corps? - Oui, mais j'si été licencié en 1789. - A un autre!

C'est ainsi que s'instruisait le procès de ces malbenreux. La loi portsit qu'on ne serait dispensé de faire entendre des témoins que lorsqu'il y anrait des prenyes matérielles ou morales : néanmoins on n'en faisait jamais appeler, prétendant toujours qu'il existait des prenves de eette espèce. Les jurés ne se donnsient pas même la peine de rentrer dans le salle du conseil. Ils opinaient à l'audience même, et le jugement était aussitôt prononcé. Les accusés avaient en à peine le temps de se lever et d'énoncer leurs noms. Un jonr, il y cn eut un dont le nom n'était pas sur la liste des accusés. et qui dit su tribunal : Je ne suis pas sccusé, mon uom n'est pas daus votre liste. - Eh qu'importe! lui dit Fonquier; donne-le vite. - Il le donns, et fut envoyé à la mort comme les antres. La plus grande négligence régnsit dans cette espèce d'administration barbare. Souvent on omettait, par l'effet de la grande précipitation, de signifier les setes d'accusation, et on les donnsit sux accusés à l'audieuce même. On commettait les plus étranges erreurs. Un digne vieillard, Loizerolles, entend prononcer à côté de son nom les préuoms de son fils: il se garde de réclamer, et il est envoyé à la mort. Quelque temps après, le fils est jugé à son tour; et il se trouve qu'il aurait du ne plus exisexécuté : c'était son père. Il n'en périt pas moins. Plus d'une fois on appela des détenus qui svaient deià été exécutés depnis longtemps. Il v avait des centaines d'actes d'accusation tout prêts, suxquels on ne faisait qu'ajonter la désignation des individus. On faisait de même pour les jugements. L'imprimerie était à côté de la salle même du tribunal; les planches étaient toutes prétes, le titre, les motifs étaient tout composés; il n'y svait que les noms à y ajonter; on les transmettait par une petite lucarne an prote. Spr-le-champ des milliers d'exemplaires étaient tirés, et allaient répandre la douleur dans les familles et l'effroi dans les prisons. Les petits colporteurs venaient vendre le bulletin du tribunal sous les fenétres des prisonniers, en criant : Voici ceux ani ont gaané à la loterie de la sainte anillotine! Les accusés étaient exécutés au sortir de l'andience, ou tout au plns tard le lendemain, si la jonrnéo était trop avancée,

Les têtes tombaient, depuis la loi du 22 prairial, par cingnante et soixante chaque jonr. Ca va bien. disait Fonquier, les têtes tombent comme des ardoises; et il ajoutait : Il faut que ça aille mieux encore la décade prochaine; il m'en faut quatre cent cinquante au moins . Pour cela, on faisait ce qu'ils appelaient des commandes aux montons qui se chargeaient d'espiouner les suspects. Ces infames étaient devenns la terreur des prisons. Enfermés comme suspects, on ne savait pas au juste quels étaient ceux d'entre cux qui se chargeaient de désigner les victimes; mais on s'en doutait à leur insolence, aux préférences qu'ils obtenaient des geòliers, anx orgies qu'ils faisaient dans les guichets avec les agents de la police. Souvent ils laissaient connaître leur importance pour en trafiquer. Ils étaient caressés, implorés par les prisonniers tremblants; ils recevaient même des sommes pour ne pas mettre un nom sur leur liste. Ils faisaient leurs choix an hasard; ils disaient de celui-ci qu'il avait tenu un propos aristocrate; de celni-là gn'il avait bu un jour où l'on annoncait une défaite des armées, et leur seule désignation équivalait à un arrêt do mort. On portait les noms fournis par eux sur sntant d'actes d'accesation, et on venait le soir signifier ces actes aux prisonniers, et les traduire à la Conciergerie. Cela s'appelait, dans la langue des geôliors, le journal du soir. Quand ces infortunés entendaient le roulement des tombe-

reaux qui venaient les chercher, ils étaient dans une anxiété aussi cruelle que la mort, ils accouraient aux guichets, se collaient contre les grilles pour écouter la liste, et tremblaient d'entendre leur nom dans la bouche des huissiers. Quand ils avaient été nommés, ils embrassaient leurs compagnons d'infortane, et recevaient les sdieux de mort. Souvent on vovait les séparations les plus douloureuses : c'était un père qui se détachait de ses enfants, un époux de son épouse. Cenx qui survivaient étaient anssi malheureux que ceux quo l'on conduisait à la caverne de Fouquier-Tinville; ils rentraient en attendant d'être promptement réunis à leurs proches. Quand ce finneste appel était achevé, les prisons respiraient, mais jusqu'au lendemain seulement. Alors les angoisses recommencaient de nonveau, et le funeste roulement des charrettes ramenait la terreur.

Cependant la pitié publique commençait à éclater d'une manière inquiétante pour les exterminateurs. Les marchands de la rue Saint-Honoré, où passaient tous les jours les charrettes, fermaient lenrs bontiques. Ponr priver les victimes de ces témoignages de doulenr, on transporta l'échafaud à la barrière du Trône, et on no rencontra pas moins de pitié dans ce apartier des ouvriers que dans les rues le mieux habitées de Paris. Le peuple, dans nn moment d'enivrement, peut devenir impitoyable pour des victimes qu'il égorge lui-même; mais voir expirer chaque jour cinquante et soixante malbeureux, contre lesquels il n'est pas entraîné par la fnreur, est un spectacle qui finit bientôt par l'émouvoir. Cependant cette pitié était silencieuse et timido encorc. Tout ce que les prisons renfermaient de plus distingué avait succomhé; la malheureuse sœnr de Lonis XVI avait été immolée à son tonr; des rangs élevés on descendait délà aux derniers ranga de la société. Nous voyons anr la liste du trihnnal révolutionnaire à cette époque, destailleurs, des cordonniers, des perruquiers, des bouchers, des cultivateurs, des limonadiers, des onvriers même, condamnés pour sentiments et propos répatés contre-révolutionnaires. Pour donner eufin une idée du nombre des exécntions de cette époque, il suffira de dire que du mois de mars 1793, époque où le tribunal entra en exercice, insqu'au mois de jnin 1794 (22 prairial an u), il avait condamné einq cent soixante et dix-sept personnes; et que du 10 juin (22 prairial) au 9 thermidor (27 juillet), il en condamna mille deux cent quatre-vingtcinq; ce qui porte en tout le nombre des victimes,

<sup>\*</sup> Voyez, pour tous ces détails, le long procès de Fouquier-Tinville.





CARRIER.





jasqu'au 9 thermidor, à mille buit cent soixautedeux.

Copendant les exécuteurs n'étaient pas tranquilles. Damas était troublé, et Fouquier n'osait sortir la unit; il vojait les parents de ses victimes tosjours prêts à le frapper. Traversant un jour les guichest du Louvre avec Sénart, il s'effraie d'un bruit léger; c'était un individu qui passit tout près de lai. — « Si javais été seul, s'étraichi, il me serait arriré duvelue chose. »

Dans les principales villes de France, la terreur n'était nos moins grande qu'à Paris, Carrier avait été euvoyé à Nantes pour y punir la Veudée. Carrier, jesne encore, était un de ces étres médiocres et violents qui, dans l'entraînement des guerres civiles, deviennent des monstres de crnanté et d'extravagauce. Il débuta par dire, eu arrivant à Nautes, qs'il fallait tout égorger, et que, malgré la promesse de grace faite aux Vendéens qui mettraient bas les armes, il ne fallait accorder quartier à aurun d'entre eux. Les autorités constituées ayant parlé de tenir la parole dounée aux rebelles, -· Vous êtes des j... f ...., leur dit Carrier; vous uc savez pas votre métier, je vous ferai tous guillotiner; > - et il commenca par faire fusiller et mitrailler par troupes de cent et deux cents les malbeureux qui se reudaient. Il se présentait à la société populaire le sabre à la main, l'injure à la bouche, menacaut toujours de la guillotine. Bieutôt cette société ne lui convenant plus, il la fit dissoudre. Il intimida les autorités à un tel point qu'elles n'osaient plus paraître devant lui. Un jour elles voulaient lui parler des subsistances ; il répoudit aux officiers municipaux que ce n'était pas son affaire, que le premier b..... qui lui parlerait de subsistances, il lui ferait mettre la téte à bas, et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de leurs sottises. - Cet insensé ne croyait avoir d'autre mission que celle d'égorger.

Il twohist punir à la fais et les Vendéens rebelles et les Nanisé déchietse, qui vivaite cassay en la montenent en faveur des girondins, après le sége en jete de leur ville. Change jour, les maléureux qui textinaire d'abappé an massacre de Mans et de Sarve avaient échappé an massacre de Mans et de Sarve vivaient muy arrivaient en fonne, chassée par les armées qui des pressaient de tous échés. Carrier les faisait en curaulé là près de d'it mille. Il avait enuoire formé normale prison de Nantes, et navaite et membre une conpagnie d'assassim, qui ne répandairent dans les campagues des extrions, grétalient les familles annaises, et joignaigne les repressais la français de la remarde.

Carrier avait d'abord institué une commissiou révolutionnaire devant laquelle il faisait passer les Vendéeus et les Nantais. Il faisait fusiller les Vendéens, et guillotiner les Nantais suspects de fédéralisme ou de rovalisme. Bientôt il trouva la formalité trop longue, et le supplice de la fusillade sujet à des inconvénients. Ce supplice était lent; il était difficile d'enterrer les cadavres. Sonvent il srestaient sur le champ du carnage, et infectaient l'air à tel point qu'une épidémie régnait dans la ville. La Loire, qui traverse Nantes, suggéra nne affreuse idée à Carrier : cc fut de se débarrasser des prisonniers en les plongeant dans le fleuve. Il fit un premier essai, chargea une gabarre de quatre-vingtdix prétres, sous prétexte de les déporter, et la fit échoner à quelque distance de la ville. Ce moyen trouvé, il se décida à en user plus largement. Il n'employa plus la formalité dérisoire de faire passer les condamnés devant une commission : il les faisait prendre la nuit dans les prisons, par bandes de cent et denx cents, et condnirc sur des bateaux. De ces bateanx on les transportait sur de petits bâtiments préparés ponr cette horrible fin. On jetait les malbeureux à fond de cale; on clouait les sabords, on fermait l'entrée des ponts avec des planches; puis les exécuteurs se retiraient dans des chaloupes, et des charpentiers placés dans des hatelets ouvraient les flancs des bâtiments à coups de bache, et les faisaient couler bas. Onatre ou cinq mille individus périrent de cette manière affrense. Carrier se réjouissait d'avoir trouvé ce moyen plus expéditif et plus salubre de délivrer la république de ses ennemis. Il nova non-sculement des hommes, mais un grand nombre de femmes et d'enfants. Lorsque les familles vendéennes s'étaient dispersées après la déroute de Savenay, une foule de Nantais avaient recneilli des enfants pour les élever. « Ce sont des louvcteaux, » dit Carrier ; il ordonna qu'ils fussent restitués à la république. Ces malbeurenx enfauts furent novés ponr la plupart.

La Laire était chargée de cadarves, les vaisseaux, en jeant l'ancre, soulevaient quelquefois des bateaux remplis de noyés. Les oisseaux de proie couvaient les rivages du fleuve, et se nourrissaient de débris humains. Les poissons étaient repus d'une nourriture qui en rendait l'usage dangereux, et la municipalité avait défendu d'en pécher. A ces horreurs se joignieut une maladic contagléneet et

\* Déposition d'un capitaine de vaisseau, dans la procès de Carrier. la diette. An milien de co désastre, Carrier, suojours bouilhant de coller, défendait le moindre mouvement de pitié, saisiassit as collés, mesacit de son abre cere qui resienit in jurier, et avait fui failcher que quictoque vicedrais tolliciter pour an désun serial jiét or prins. Heuressement le comité de salus public vezaté de le reament en le comité de salus public vezaté de le reament en le comité de salus public vezaté de le reament entre par con de manière de la contraise que con ciuj mille les vicines de Carrier. La plupart étaien des Vendécas.

Bordeaux, Marseille, Toulon, expiaient lenr fédéralisme. A Toulon, les représentants Fréron et Barras svaient fait mitrailler deux cents habitants, et avsient puni sur eux un crime deut les véritables auteurs s'étaient sauvés sur les escadres étrangères. Maignet exerçait dans le département de Vaucluse une dictature aussi redoutable que les sutres envoyés de la convention. Il avait fait incendier le bourg de Bédouin, pour cause de révolte, et, à sa requéte, le comité de salut public avsit institué à Orange un tribunal révolutionnaire, dont le ressort comprensit tont le Midi. Ce tribunal était organisé sur le modèle même du tribunal révolutionnaire de Paris, avec cette différence qu'il n'y avait point de jurés, et que cinq juges condamnaient, sur ce qu'ils appelaient des preures morales, les melbeureux que Maignet recueillait dans ses tournées. A Lyon, les sanclantes exécutions ordonnées par Cellot-d'Herbois avaient cessé. La commission révolutionnaire vensit do rendre compte de ses travaux, et avait fourni le nombre des segnittés et des condamnés. Mille six cent quatre-vingt-quatre individus avsient été guillotinés, fusillés on mitraillés. Mille six cent quatrevingt-deux avaient été mis en liberté, par la justice

de la comission.

Le Nord exist suasi son procossul. Cétait Joseph Lebon. Il avait été prêre, et avozin lui-même qua mon sa jemess il aunit pousée le fraisme résident par le main su source de la main su source de la main su main partie de l'autisme résident parqu'à tuer son pére et as mêre, si on le la vaint ordone. Cétait an vériable alésée, moins ferces peut-être que Carrier, mais excere pour farçe de Carrier, mais cecere pour farçe de Carrier, mais cecere pour farçe de l'avait fait su ribunal avec l'autorisation de comité de salts partiel de la comme de l'avait l'avait fait su ribunal avec l'autorisation de comité de salts partiel de salts p

glantes. Les Autrichiens s'étant approchés de Cambrai, et Saint-Just ayant cru apercevoir que les sristocrates de cette ville entretensient des lisisona cachées avec l'ennenii, il y appela Lebon, qui en quelques jours envoya à l'échafand une multitude de malhenreux, et prétendit avoir sanvé Cambrai par sa fermeté. Quand Lebon avait fini ses tonrnées, c'est à Arras qu'il revenait. Là, il se livrait sux plus dégoûtantes orgies, avec ses juges et divers membres des clubs. Le bourreau était admis à sa table, et vétait traité avec la plus grande considération. Lebon assistait aux exécutions, placé spr un balcon; de là il parlait an penple, et faisait jeuer le ça ira pendant que le sang coulait. Un jour, il venait de recevoir la nenvelle d'une victeire: il conrut à son balcon, et fit suspendre l'exécution, sfin que les malheureux qui allaient recevoir la mort eussent connaissance des succès de la république.

Lebon svait mis tant de folie dans sa conduite qu'il était accusable, même devant le comité de salut public. Des habitants d'Arras s'étaient réfugiés à Paris, et faisaient tous lenrs efforts ponr parvenir apprès de leur conciteven Robespierre. et lui faire entendre leura plaintes. Quelques-una l'avaient connu, et même obligé dans sa jeunesse; mais ils ne pouvaient parvenir à le voir. Le député Guffroy, qui était d'Arras, et qui avait un grand courage, se donna beancoup de monvement apprès des comités pour appeler leur streutien sur la conduite de Lebon. Il est même la noble audace de faire à la convention une dénonciation expresse. Le comité de salut public en prit connaissance et ne put s'empêcher de mander Lebon, Cependant, comme le comité ne vouls it pas désavoner ses agents, ni avoir l'air de convenir qu'on pût être trep sévère envers les aristocrates, il renvoya Lebon à Arras. et employa en lui écrivant les expressions suivantes : « Continue de faire le bien, et fais-le avec la » sagesse et avec la dignité qui ne laissent point » prise anx calomnies de l'aristocratie. » Les réclamations élevées contre Lebon par Guffroy, dans la convention, exigeaient un rapport du comité. Barrère en fut chargé, « Tontes les réclamations oppure les représentants, dit-il, doivent être s jugées par lo comité, pour éviter des débats qui s troublersient le gouvernement et la convention. » C'est ce que nous avons fait ici à l'égard de Le-

» bon: nous avons recherché les motifs de sa con-

» duite. Ces motifs sont-ils purs ? le résultat est-il

» utile à la révolution? profite-t-il à la liberté ?

» les plaintes ne sont-elles que récriminatoires, 1 ou ne sont-elles que les eris vindicatifs de l'aristocratie? e'est ce que le comité a vn dans cette » affaire. Des formes un pen acerbes ont été em-» ployées : mais ces formes ont détruit les nièges » de l'aristocratie. Le comité a pn sans doute les improuver; mais Lebon a complétement battu » les sristocrates et sauvé Cambrai; d'silleurs » que n'est-il pas permis à la haine d'un républi-» cain contre l'aristocratie l de combien de sentia ments généreux un patriote ne trouve-t-il pas à » couvrir ce qu'il peut y avoir d'acrimonieux dans » la poursuite des ennemis du neunle ? Il ne fant parler de la révolution qu'avec respect, des me-» sures révolutionnaires qu'avec égard. La liberté s est une vierge dont il est coupable de soulever le a roile. 1

Detout cela, il résulte que Lebon fut antorisé à coatiquer, et que Guffroy fut rangé parmi les censeurs importuns du gouvernement révolutionnaire, et exposé à partager leurs périls. Il était évident que le comité tont entier voulait le régime de la terreur, Robespierre, Couthon, Billand, Collotd'Herbois, Vadier, Vouland, Amar, pouvsient être divisés entre enx sur leurs prérogatives, sur le nombre et le choix de leurs collègues à sacrifier : mais ils étaient d'accord sur le système d'exterminer tous een x qui faisaient obstacle à la révolution. Us ne voulaieut pas que ce système fût appliqué avec extravagance par les Lebon, les Carrier: mais ils voulaient qu'à l'exemple de ce qui se faisait à Paris, ou se délivrât d'une manière prompte, sure et la moins bruvante possible, des ennemis qu'ils croyaient conjurés contre la république. Tout en blamant certaines cruantés folles, ila avaient l'amour-propre du pouvoir, qui ne veut jamais désayouer ses agents; ils condamnaient ce qui se faisait à Arras, à Nautes, mais ils l'approuvaient eu apparence, pour ue pas reconnaître un tart à leur gouvernement. Entraînés dans cette affreuse carrière, ils avaucaient avenglément, et ne saebant où ils allaient aboutir. Telle est la triste condition de l'homme engagé dans le mal, qu'il ne pent plus s'y arrêter. Des qu'il commence à concevoir un donte sur la usture de ses actions, dès qu'il peut entrevoir qu'il s'égare, au lieu de rétrograder, il se précipite en avant, comme ponr s'étourdir, comme pour écarter les lueurs qui l'assiégent. Pour s'arrêter, 'il faudrait qu'il se calmât, qu'il s'examinat, et qu'il portat sur lui-même un jugement effravant dont sucun homme n'a le courage.

Il n'y avis qu'un soulterment général qui put retret les autents de ct affeurs ystème. Dans ce soulterment deraient entrer, et les membres des comités, jaloux de pouvoir supréna, et les montagnards menacés, et la conceution insignée, et les montagnards menacés, et la conceution insignée, et les montagnards menacés, et la conceution insignée, et la consideration de sang. Mais, pour arriver à cette alliance de la jalounie, et la entient, et l'indignation rentine, et l'indignation, il falisit que la jalounie flu des progrès dans les comités, que la jalounie flu des progrès dans les comités, un public. Il chilir qu'une concaine fit éclater tous a public. Il chilir qu'une conscion fit éclater tous causiments à la foi; il falisit que le copreseurs portasseux les premiers coups, pour qu'on cult les leur rendants.

L'opinion était dispoéée, et le moment arrivait où un mourement a non de l'humanific contre la violence révolutionnaire était possible. La république étant violence révolutionnaire était possible. La république étant violence, et se senement serrifiés, on albit; passer de la rezinte et de la fureur à la condinace et à la pitié. C'était la première fois, dans la révolution, qu' un tel événement devenuit possible. Quand les gircodins, quand les datteniaises périrents, il n'était pas temps encore d'invarque l'humanif. Le gouvernement révolutionnaire s'avait encere perdu alors ni son utilité ni son crédit.

En attendant le moment, on s'observait, et les ressentiments s'accumulaient dans les cœurs. Robespierre avait entièrement cessé de paraître au comité de salut public. Il espérait discréditer le gouvernement de ses collègues, en n'y prenant aucune part; il ne se montrait qu'aux Jacobins, où Billand et Collot n'osaient plus paraître, et où il était tous les jonrs plus sdoré. Il commençait à y faire des ouvertures sur les divisions intestines des comités, « Antrefois, disait-il (13 messidor), » la faction sourde qui s'est formée des restes de » Danton et de Camille Desmoulins, attaquait les o comités en masse; aujourd'hui, elle aime mienx staquer quelques membres on particulier, ponr parvenir à briser le faisceau. Autrefois, elle » n'osait pas attaquer la justico nationale; aujoura d'hni, elle se croit assez forte pour calomuier le s tribunal révolutionnaire, et le décret concernant sou organisation; elle attribue ce qui appartient » à tout le gouvernement à nu seul individu; elle » ose dire que le tribunal révolutionnaire a été » institué pour égorger la convention nationale, » et malbeureusement elle n'a obtenu que trop de

» confiance. On a eru à ses calomuics, on les a

» répundes avec affectation, on a parté de distateur, on l'a mounté; c'est moi quiva a désigné, » et vous fémirées à je rous dissis en quel fiex. » La vérite est mon seul saile centre le crime. • Ces calonnies ne me découragerons pas sans doute, mais elles me laissent indicés us le conduite que j'ai à teuir. En atsendant que j'en paisse diret davantes, j'invenge peur le salui » de la république les vertus de la convention, les vertus des constités, les vertus des los mos cisyens, » et les vêtres cofin, qui ont été si souvest utiles » à la satrie.

On voit par quelles insinuations perfides Robespierre commençait à dénoncer les comités, et à rattacher exclusivement à lui les jacobins. On le payait do ces marques de confiance par une adulation sans bornes. Le système révolutionnaire lui était imputé à lui seul, il était naturel que toutes les autorités révolutionnaires lui fussent attachées. et embrassassent sa cause avec chaleur. Aux jacobius devaient se joindre la commune, toujours unie de principes et de conduite avec les jacobius, et tous les inges et jurés du tribunal révolutionnaire. Cette réunion formait nne force assez considérable, et, avec plus de résolution et d'énergie. Robespierre anrait pn devenir très-redoutable. Par les jacobins, il possédait une masse turbulente, qui jusqu'ici avait représenté et dominé l'opinion; par la commune, il dominais l'ausorité locale, qui avait pris l'initiative de toutes les insurrections, et surtout la force armée de Paris. Le maire Pache, et le commandant llegriot, sauvés par lui lorsqu'on allait les adjoindre à Chaumette, lui étaient dévoués entièrement. Billand et Collot avaient profité, il est vrai, de son abseuco du comité pour enfermer Paelic; mais le nouvean maire Fleuriot, l'agent national Payan, lui étaient tout aussi attachés; et on u'osa pas lui eulever Henriot. Ajoutez à ces personnages le président du tribunal Dumas, le vice-président Coffinhal, et tous les autres juges et jurés, et on aura une idée des moyens que Robespierre avait dans Paris. Si les comités et la couvention ne lui obeissaient pas, il n'avait qu'à se plaindre aux Jacobius, y exciter nu mouvement. communiquer ce mouvement à la commune, faire déclarer par l'autorité municipale que le peuple rentrait dans ses pouvoirs sonverains, mettre les sections sur pied, et envoyer Henriot demander à la convention cinquante ou soixante députés. Dumas et Colliubal, et tout le tribuual, étaient ensuite à ses ordres pour égorger les députés qu'Henriot

aurait obteuus à main armée. Tous les moyens enfin d'un 51 mai, plus prompt, plus sûr que le premier, étaient dans ses mains. Aussi ses partisans, ses sicaires, l'eutouraient et le pressaient d'en donner le signal. Henriot offrait encore le déploiement de ses colonnes, et promettait d'être plus éncrgione on'an 2 juiu. Robespierre, qui aimait mieus tout faire par la parole, et qui eroyait encore pouvoir beanconp par elle, voulait atteudre. Il espérait dépopulariser les comités par sa retraite et par ses disconre aux Jacobins, et il se proposait ensuite de saisir un moment favorable pont les attaques onvertement à la convention. Il continnait, malgre son espèce d'abdication, de diriger le tribnual, et d'exercer une police active au moyen du bureau qu'il avait institué. Il surveillait par là ses adversaires, et s'instrnisait de toutes leurs démarches. M se donnait maintenant un peu plus de distractions qu'autrefois. On le voyait se rendre daus nne fort helle maison de campagne, chez nne famille qui lui était dévouée, à Maisons-Alfort, à trois lieues de Paris. Là, tous ses partisaus l'accompagnaieut; là, se reudaient Dumas, Coffinhal, Payan, Flenriot. Henriot v venait souveut avec tous ses aides de camp: ils traversaient les rontes sur cinq de front. et au galop, renversant les personnes qui étaient devant enx, et répandant par leur présence la terrenr dans le pays. Les liétes, les amis de Robespierre faisaient sonpçonner par leur iudiscrétion beaucoup plus de projets qu'il u'en méditait, et qu'il n'avait le courage d'en préparer. A Paris, il était toujours entouré des mêmes personnages; il était suivi de loiu en loiu par quelques iacobins on jarés du tribanal, gens dévoués, portant des bâtons et des armes secrètes, et prêts à courir à son secours an premier danger. On les nommait ses gardes du corps.

De leur chté, l'illinds Varennes, Collost Hierbois, Barries, ciempraient du manietant de bois, Barries, cet, en l'absence de l'en r'iva), s'ausclaient Caron, Robert Linde et Prieur de la Gue-d'Or. Un innérêt commun rapprochait d'eule comité de streties, par les communes rapprochait de le comité de streties, lis gardients tous le plus grand silonce. Ils cherc'hsient à dimines pea à peu la guissance de leur adversaire, en erréduisant la force armée de Paris. Il existait quarant-bist comquegie de canoniere, papiques aux quarante-buis excluses, parfaitement organiars, quarante-buis sections, parfaitement organides, et ayans fils prouve data toutes les circonstances de l'esprit le plus révolutionnaire. Toujourtances de l'esprit le plus révolutionnaire. Toujour-

tion, depuis le 10 août jusqu'au 31 mai. Un décret : ordonnait d'en laisser la moitié au moius dans Paris. mais permettait de déplacer le reste. Billaud et Collot ordonnèrent au chef de la commission du mouvement des armées de les achemiuer successivement vers la frontière. Dans toutes leurs opérations, ils se cachaient beaucoup de Coutbon, qui, ne s'étant pas retiré comme Robespierre, les observait soignensement et leur était incommode. Pendant que ces choses se passaient, Billaud, sombre, atrabilaire, quitait rarement Paris; mais le spirituel et voluptuenx Barrère allait à Passy avec les priucipaux membres du comité de sûreté générale, avec le vieux Vadier, svec Vouland et Amar. Ils se réunissaient chez Dupin, ancien fermier général, fameux dans l'ancien régime par sa cuisine, ct dans la révolution par le rapport qui envoys les fermiers généraux à la mort. Là, ils se livraient à tous les plaisirs avec de belles femmes, et Barrère excreait son esprit coutre le pontife de l'Être-Supréme, le premier prophète, le fils chéri de la mère de Dieu. Après s'être égayés, ils sortaient des bras de leurs courtisanes, pour revenir à Paris, an milieu du saug et des rivalités.

De leur côté, les vieux membres de la Montagne, qui se sentaient menscés, se voysient secrètement. et tachaient de s'enteudre. La femme généreuse qui, à Bordeaux, s'était attachée à Tallien, et lui avait arraché nne foule de victimes. l'excitait du fond de sa prison à frapper le tyran. A Tallien, Lecointre, Bourdou de l'Oise, Thuriot, Panis, Barras, Fréron, Monestier, s'étaient joints Guffroy, l'antagoniste de Lebou; Dubois-Crancé, compromis au siège de Lyon et détesté par Couthon; Fouché de Nantes, qui était brouillé svec Robespierre, et auquel on reprochsit de ne s'étre pas conduit à Lyon d'une manière assez patriotique. Tallieu et Lecointre étaient les plus audacieux et les plus impatients. Fouché était surtout fort redouté par son habileté à nouer et à conduire une intrigue, et c'est sur lui que se déchaînèrent le plus violemment les triumvirs.

A propos d'une pétition des jacobins de Lyon, dans laquelle ils se plaignaies ux jacobins de Pièris de leur situation actuelle, ou revint sur toste l'histoire de cette malbieureus cité. Coulhon démonça Dubis-Grancé, comme il l'avait déjà fait quelques mois suparavant, l'accuss d'avoir leissé chapper Pérég, et le fit aryet de la lise des jacobins. Robespierre accuss Fouché, et lui impusa les justices, ani avient couduit le autride Calilled.

à se donner la mort. Il fit décider que Fouché serait appelé devant la société pour y justifier sa conduite. C'étaient moins les menées de Foncbé à Lyon que ses menées à Paris, que Robespierre redoutait et voulait panir. Fouché, qui sentait le péril, adressa une lettre évasive aux jacobins, et les pris de suspendre leur ingement, jusqu'à ce que le comité, auquel il venait de sonmettre sa conduite et de fournir toutes les pièces à l'appui, eût prononcé une sentence. « Il est étonnant, s'écria » Robespierre, que Fouché implore aujourd'hui » le secours de la convention contre les jacobins. » Craint-il les 'yeux et les oreilles du peuple? a craint-il que sa triste figure pe révèle le crime? » eraint-il que six mille regards fixés sur lui ne » découvrent son âme dans ses yeux, et qu'en dépit » de la nature qui les s cachés, on u'v lise ses » pensées? La conduite de Fouché est celle d'un » coupable; vons ne pouvez le garder plus long-» temps dans votre scin; il faut l'en exclure. » Fouché fut sussitôt exclu, comme venait de l'être Dubois-Grancé. Ainsi tous les jours l'orage grondait plus fortement contre les montagnards menacés, et de tous côtés l'horizon se chargeait de nuages.

Au milieu de cette tourmente, les membres des comités qui craignaient Robespierre, suraient mienx aimé s'expliquer, et concilier leur smbition, que se livrer un combat dangereux. Robespierre avait mandé son jenne collègue Saint-Just, et celni-ci était revenu aussitôt de l'armée. On proposa de se réunir, pour essayer de s'entendre. Robespierre se fit beaucoup prier svant de consentir à une entrevue; il y consentit enfin, et les deux comités s'assemblérent. On se plaignit réciproquemeut avec beaucoup d'amertume. Robespierre s'exprima sur lui-même avec son orgueil accoutumé, dénonça des conciliabules secrets, parla de députés conspirateurs à punir, blama tontes les opérations du gouvernement, et trouva tout mauvois, administration, guerre et finances. Saint-Just sppuya Robespierre, en fit un éloge magnifique. et dit ensuite que le dernier espoir de l'étranger était de diviser le gouvernement. Il reconta ce qu'avait dit un officier fait prisonnier devant Maubeuge. On attendait, suivant cet officier, qu'un parti plus modéré shattit le gouvernement révolutionnaire, et fit prévaloir d'autres principes. Saint-Just s'appuya sur ce fait, pour faire seutir davantage la nécessité de se concilier et de marcher d'accord. Les antagonistes de Robespierre

étaient bien de cet avis, et ils consentaient à s'entendre pour rester maîtres de l'État; mais pour s'entendre, il fallait consentir à tout ce que voulait Robespierre, et de pareilles conditions ne pouvaient leur convenir. Les membres du comité de sureté générale se plaignirent beauconp de ce qu'on leur avait enlevé leurs fonctions; Élie Lacoste poussa la bardiesse jusqu'à dire que Couthon, Saint-Just et Robespierre formaient un comité dans les comités, et osa même prononcer le mot de triumvirat. Cependant, on convint de quelques concessions réciproques. Robespierre consentit à borner son bureau de polico générale à la surveillance des agents du comité de salut public; et, en retour, ses adversaires consentirent à charger Saint-Just de faire un rapport à la convention, sur l'entrevue qui venait d'avoir lieu. Dans ce rapport, comme on le pense bien, on ne devait pas convenir des divisions qui avaient régné entre les comités, mais on devait parler des commotions que l'opinion publique venait de ressentir dans les derniers temps, et fixer la marche que le gouvernement se proposait de suivre. Billaud et Collot insinuèrent qu'il ne fallait pas trop y parler de l'Être suprème, ear ils avaient toujours le pontificat de Robesnierre devant les veux. Cependant Billaud, avec son air sombre et peu rassurant, dit à Robespierro qu'il n'avait jamais été son ennemi; et on se sépara sans s'être véritablement réconciliés, mais en paraissant un peu moins divisés qu'auparavant. Une pareille réconciliation ne pouvait rien avoir de réel, car les ambitions restaient les mêmes; elle ressemblait à ces essais de transactions que font tons les partis avant d'en venir aux mains; elle était un vrai baiser Lamourette : elle ressemblait à tontes les réconcilistions

proposées entre les constituants et les girondins, entre les girondins et les jacobins, entre Danton et Robespierre. Cependant, si elle ne mit pas d'accord les divers

membres des comités, elle effraya beauconp les montagnards; ils erurent que leur perte serait le gage de la paix, et ils s'efforcèrent de savoir quelles étaient les conditions du traité. Les membres du comité de sûreté générale s'empressèrent de dissiper leurs craintes. Élie Lacoste, Dubarran. Moyse Bayle, les membres les meilleurs du comité, les tranquillisèrent et leur dirent qu'aucun sacrifice n'avait été convenn. Le fait était vrai, et c'était une des raisons qui empéchaient la réconciliation de pouvoir être entière. Néanmoins, Barrère, qui tenait beaucoup à ce qu'on fût d'accord, ne manqua pas de répéter dans ses rapports journaliers que les membres du gonvernement étaient parfaitement unis, qu'ils avaient été injustement accusés de ne pas l'être, et qu'ils tendnient, par des efforts commons, à rendre la république partout victoriense. Il feignit d'assumer sur tous les renroches élevés contre les trinmvirs, et il reponssa ces reproches comme des calomnies coupables et dirigées également contre les denx comités, « Au milien des cris de la victoire, dit-il, des bruits sourds se font » entendre, des calomnies obscures circulent, des » poisons subtils sont infusés dans les journaux, » des complots finnestes s'onrdissent, des mécon-> tentements factices se préparent, et le gonverne-» ment est sans cesse vexé, entravé dans ses opéra-» tions, tourmenté dans ses monvements, calomnié » dans ses pensées, et menacé dans ceux qui le » composent. Cependant, qu'a-t-il fait? » lei Bar-

rère ajoutait l'énumération accontamée des tra-

vaux et des services du gouvernement.

## CHAPITRE V.

Opérations de l'armée du Nord vers le milieu de 1794. Prise d'Tpres. - Formation de l'armée de Sambre-et-Meure, Bataille de Fleurus, Occopation de Bruxelles. - Derniers jours de la terrour ; lutte de Robespierre et des triumvirs cootre les autres membres des comités. Jeornées des 8 et 9 thermidor ; arrostation et supplice de Robespierre, Saiot-Just, Couthoo, etc. - Marche de la révolution depuis 89 jusqu'au 9 thermidor.

eacher la discorde des comités, Saint-Just, malgré mée, où se passaient de grands événements. Les

Pendant que Barrère faisait tous ses efforts pour | le rapport qu'il avait à faire, était retourné à l'ar-

mouvements commencés sur les deux siles s'étaient continués. Pichegro avait poursuivi sea opérations sur la Lys et l'Escaut, Jourdan avait commencé les siennes sur la Samhre. Profitant de l'attitude défenaive que Cohourg avait prise à Tournay, depuis les hatailles de Turcoing et de Pont-à-Chin. Pichegru projetait de battre Clerfayt isolément. Cependant il n'osait s'avancer jusqu'à Thielt, et il résolut de commencer le siége d'Ypres, dans le double hut d'attirer Glerfayt à lui, et de prendre cette place, qui consoliderait l'établisaement des Français dans la Weat-Flandre, Clerfayt attendait des renforts, et il ue fit aucun mouvement. Pichegru alors ponssa le siége d'Ypres, si vivement que Coboneg et Clerfayt crurent devoir quitter leurs positions respectives pour aller an secours de la placé menacée. Pichegru, pour empêcher Cohourg de poursnivre ce mouvement, fit sortir des troupes de Lille, et exécuter une démonstration si vive sur Orchies que Cobourg fut retenu à Tournay; en même temps, il se porta en svant, et courut à Clerfayt, qui s'avançait vers Rousaelaer et Hooglède. Sea mouvements prompts et hien conçus lai fournissaient encore l'occasion de battre Clerfavt isolement. Par malbour, une division a'était trompée de route : Clerfayt eut le temps de se reporter à son camp de Thielt, après une perte légère. Mais trois jours après, le 25 prairial (13 juin), renforcé par le détachement qu'il attendait, il se déploya à l'improviste eu face de nos colonnes avec trenté mille hommes. Nos aoldats coururent rapidement aux armes; mais la division de droite, attaquée avec une grande impétuoaité, se débanda, et laissa la division de gauche découverte sur le plateau d'Hooglède, Macdonald commandait cette division de gauche; il sut la maintenir contre les attaques réitérées de front et de flanc auxquelles elle fut longtemps exposée; par cette courageuse résistance, il donna à la hrigade Devinthier le temps de le rejoindre, et il obligea alors Clerfayt à se retirer avec une perte considérable. C'était la cinquième fois que Clerfayt, mal secondé, était hattu par notre armée du Nord. Cette action, ai honorable pont la division Macdonald, décida la reddition de la place assiègée. Quatre jours après, le 29 prairial (17 juin), Ypres ouvrit sea portes, et une garnison de sept mille hommes mit has les armes. Cobourg allait se porter au secours d'Ypres et de Clerfnyt, lorsqu'il apprit qu'il n'était plus temps. Les événements qui se passaient sur la Sambre l'obligérent alors à se diriger vers le côté opposé de ces positions, ne voulait pas y rester, et se pro-

du théâtre de la guerre. Il laisse le duc d'York sur l'Escant, Clerfayt à Thielt, et marcha, avec toutes les troupes autrichiennes, vers Charleroi, C'était une véritable séparation entre les puissances principales, l'Angleterro et l'Autriche, qui vivaient ssaez mal d'accord, et dont les intérêts très-différents éclataient ici d'une manière trèa-visible. Les Anglais restaient en Flandre vers les provinces maritimes, et les Autrichiens couraient vers leurs communications menacées. Cette séparation n'augmenta pas peu lenr mésintelligence. L'empereur d'Autriche s'était retiré à Vionne, dégoûté de cette guerre sans succès; et Mack, voyant sea plans renversés, avait de nouveau quitté l'état-major autrichien.

Nous avons vu Jourdan srrivant de la Moselle à Charleroi, au moment où les Français, repoussés pour la troisième fois, repussaient la Sambre en désordre. Après avoir donné quelques jours de répit aux troppes, dont les unes étaient abattues de leurs défaites, et les autres de leur marche rapide, on fit quelque changement à leur organisation. On composa, des divisions Desjardins et Charhonnier, et des divisions arrivées de la Moselle, une seule armée, qui s'appela armée de Samhre-et-Menae; elle s'élevait à soixante-six mille bommes environ, et fut mise sous les ordres de Jourdan. Une division de quinzo mille hommes, commandée par Scherer, fut laissée pour garder la Sambre, de Thuin à Maubeuge.

Jourdan résolut aussitôt de repasser la Sambre et d'inveatir Charlerol. La division Hatry fut chargée d'attaquer la place, et le gros de l'armée fut disposé tont autour, pour protéger le aiége. Charleroi est sur la Sambre. Au delà de son enceinte se trouvent une aute de positions formant un demicercle, dont les extrémités s'appuient à la Sambre. Ces positions sont peu avantageuses, parce que le demi-cercle qu'elles décrivent est de dix lieues d'étenduc, parce qu'elles sont peu liées entre elles, et qu'elles ont une rivière à dos. Kléber, avec la gauche, a'étendait depuiala Samhre jusqu'à Orchies et Traségnies et faisait garder le ruisseau du Piéton, qui travorsait le champ do hataille et venait tomber dans la Sambre. An centre, Morlot gardait Gosselies; Championnets'avauçait entre Hépignica et Wagné; Lefèvre tenait Wagné, Fleurns et Lamhusart. A la droite, enfin, Marceau s'étendait en avant du bois de Campinaire, et rattachait notre ligno à la Sambre. Jourdan, sentant le désavantage

posait, pour en sortir, de prendre l'initiative de l'attaque le 28 prairial (16 juin) an matin. Daus ce moment, Cobonrg ne s'était point encore porté sur ce point; il était à Tournay, assistant à la défaito do Clerfayt et à la prise d'Ypres. Le prince d'Orange, envoyé vers Charleroi, commandait l'armée des coalisés. Il résolut de son côté de prévenir l'attaque dont il était menacé, et dès le 28 au matiu, ses troupes déployées obligèrent les Français à recevoir lo combat sur le terrain qu'ils occupaient. Quatre colonnes, disposées contre notre droite et notre centre, avaient déjà pénétré dans le bois de Campinaire, où était Marcean, avaient enlevé Fleurus à Lesèvre, Hépiguies à Championnet, et allaient replier Morlot de Pont-à-Migneloup sur Gosselies, lorsque Jourdan, accourant à propos avec une réserve de cavalerie, arrêta la quatrième colonne par une charge heureuse, ramena les troupes de Morlot dans leurs positions, et rétablit lo combat au centre. A la gauche, Wartensleben avait fait les mémes progrès vers Trasegnies, Mais Kléher, par les dispositions les plus heureuses et les plus promptes, fit reprendre Trasegnies, puis, saisissant le moment favorable, fit tourner Wartensleben, le rejeta au delà du Piéton, et se mit à le poursuivre sur deux colonnes. Le combat s'était soutenu jusque-là avec avantage, la victoire allait même se déclarer pour les Français, lorsque le prince d'Orange, réunissant ses deux premières colonnes vers Lambusart, sur le-point qui unissait l'extrême droite des Français à la Sambre, menaca lears communications. Alors la droite et le centre durent se retirer. Kléber, renonçant à sa marche victorieuse, protégea-la retraite avec ses troupes; elle se fit en bon ordre. Telle fut la première affaire du 28 (16 juin). C'était la quatrième fois que les Français étaient obligés de repasser la Sambre; mais cette fois c'était d'nne manière hien plus bonorable pour leurs armes. Jourdan ne se découragea pas. Il franchit encore la Sambre quelques jours après, reprit ses positions du 16, investit de nouveau Charloroi, et en fit ponsser le bombardement avec nne extrême vigueur.

Cohourg, arcrii des noarelles opérations de Jourdan, s'appreclait enfin de la Sambre. Il importait aux Français d'avoir pris Charleroi avant que les renforts attendus par l'armée autrichienne fussent arrirés. L'ingénieur Marecot poussa si vivrement les travaux qu'en hait jours les fenz de la place furent éteints, et que tout fut préparé pour l'assaut. Le T messidor (26 juin), le commandant caroys as officier avec ane lettre pour parlementer. Simi-rust, qui dominist togiora das notre camp, refusa d'ouvrir la lettre, et renpory Tofficier en les idisant: C'en érap un relaifon de papier, c'est la place qu'il nous faut I. la garnison sorsit de la place le soir même, as momens où Cobourg arrivait en trae des lignes francisens. La redistina de Charleroi resse ignorée des casemis. La possession de la place assura miera. La possession de la place assura miera notre position, et rendi moint dangereuse la ladistination de la companie de la companie de la description de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la comp

Nos positions étaient les mêmes que le 28 prairial (16 jain). Kleber commandait à la gauche, à partir de la Sambre jnsqu'à Trasegnies, Morlot, Championnet, Lefèvro et Marceau formaient le centre et la droite, et s'étendaient depuis Gosselies jusqu'à la Sambre. Des retranchements avsient été faits à Hépignies, pour assurer notre centre. Cohourg nous fit attaquer sur tont ce demi-cercle, an lieu de diriger un effort concentrique sar l'ane de nos extrémités, sur notre droite, par exemple, et de nous enlever tous les passages de la Sambre. L'attaque commença lo 8 messidor au matin. Le prince d'Orange et le général Latour, qui étaient en face de Kléber, à la gauche, replièrent nos colonnes, les ponssèrent à travers le bois de Monceaux, jusque sur les bords de la Sambre, à Marchienne-an-Pont. Kleber, qui beureusement était placé à la ganche pour y diriger tontes les divisions, accourt aussitôt sur le point menacé, porte des batteries sur les bauteurs, enveloppe les Autrichiens dans le hois de Monceaux, et les fait attaquer en tous sens. Cenx-ci avant reconnn. en s'approchant do la Sambre, que Charleroi était anx Français, commençaiont à montrer de l'hésitation; Kléber en profite, les fait charger avec viguenr, et les oblige à s'éloigner do Marchiennean-Pont. Tandis que Kléber sauvait l'une de nos extrémités, Jonrdan ne faisait pas moins ponr lo saint du centre et de la droite. Morlot, qui se trouvait en avant de Gosselies, s'était longtemps mesuré avec le général Kwasdanovich, et avait essayé plusieurs manœuvres pour le tonrnor, finit par l'être lui-mêmo. Il se replia sur Gosselies , après les efforts les plus honorables. Championnet résistait avec la même vigueur, appuyé sur la redoute d'Hépignies; mais le corps de Kaunitz s'é-

tait avancé pour tourner la redonte, an moment même où un fanx avis anuonçait la retraite de Lefèvre, à droite; Championnet, trompé par cet avis. se retirait, et avait déià abandonné la redoute. lorsque Jourdan, comprenaut le danger, porte sur ee noint une partie de la division Hatry, placée en réserve, fait reprendre Hépignies, et lance sa cavalerie dans la plaine sur les tronpes de Kaunitz. Tandis qu'on se charge de part et d'autre avec un grand acharnement, un combat plus violent eucore se livre près do la Sambre, à Wagné et Lambusart. Beaulien, remontant à la fois les deux rives de la Sambre pour faire effort sur notre extrême droite, a repoussé la division Marcean. Cette division s'enfuit en tonte bâte à travers les bois qui longent la Sambre, et passe même la rivière en désordre. Marceau alors réunità lui quelques bataillons, et ne songeant plus au reste de sa division fugitive, se jette dans Lambusart, pour y monrie plutôt que d'abandonner ce poste contigu à la Sambre, et appui indispensable de notre extréme droite. Lefèvre, qui était placé à Wagné. Hépignies et Lambusart, replie ses avant-postes de Fleurus sur Wagné, et jette des tronpes à Lambusart, pour soutenir l'effort de Marceau. Ce point devient alors le point décisif de la bataille. Beaulieu s'en aperçoit et y dirige une troisième colonne, Jourdan, attentif an danger, y porte le reste de sa réserve. On se heurte autour de ce village de Lambusart avec un acharnement siugulier. Les scux sont si rapides qu'on ne distingue plus les coups. Les blés et les baraques du camp s'enslamment, et bientôt on se bat au milieu d'un incendie. Enfin, les républicains restent maîtres de Lambusart.

Dance moment, les Français, d'abord reposasé, faieria parvensa à réabbil e combat sur tous les poins; Kidber avait couvert la Sambre à la panche; Morlot, repplié à Gosselles, d'y maistenaît; Championnet avait repris Hépignies, et un combat fariera à Lambusart nous avait assuré cotte position. La fin du jour approchait. Beaulies reasit d'appender, sur la Sambre, ce que le prince d'Orange y avait appris déjà, c'est que clarièresi apparentai una Français. Cabourg alors, vous pas insister davantage, ordonna la retraite générale.

Telle fut cette bataille décisive, qui fut une des plus acharnées de la campagne, et qui se livra sur ma demi-cercle de dix lienes, entre deux armées d'environ quatre-vingt mille bommes chacane. Elle

s'appela bataille de Flenrus, quoique ce village y jonat un rôle fort secondaire, parce que le duc de Luxembourg avait déjà illustré ce nom sous Louis XIV. Quoique ses résultats sur le terrain fussent peu considérables, et qu'elle se bornât à une attaque repoussée, elle décidait la retraite des Autricbiens, et amenait par là des résultats immenses \*. Les Autrichiens ne pouvaient pas livrer une seconde bataille. Il lenr aprait fallu se joindre ou au duc d'York on à Clerfayt, et ces denx généraux étaient occupés au Nord par Pichegru, D'ailleurs, menacés sur la Meuse, il devennit important pour eux de rétrograder, pour ne pas compromettre leurs communications. Dès ce moment. la retraite des coalisés devint générale, et ils résolurent de se concentrer vers Braxelles, pour couvrir cette ville.

La campagne était évidemment décidée; mais nne faute du comité de salut public empêcha d'obtenir des résultats aussi prompts et anssi décisifs que cenx qu'ou avait lieu d'espérer. Pichegru avait formé un plan qui était la meilleure de toutes ses idées militaires. Le duc d'York était sur l'Escaut à la hanteur de Tournay; Clerfayt, très-loin de là, à Thielt, dans la Flandre, Pichegru, persistant dans son projet de détruire Clerfayt isolément, vonlait passer l'Escaut à Oudenarde, conper ainsi Clerfayt du duc d'York, et le battre encore une fois séparément. Il voulait ensuite, lorsque le duc d'York resté seul songerait à se réunir à Cobourg. le battre à son tour, puis enfin venir prendre Cobonrg par derrière, on se rénnir à Jourdan. Ce plan, qui, outre l'avantage d'attaquer isolément Clerfayt et le duc d'York, avait celni de rapprocher toutes nos forces de la Meuse, fut contrarié par une fort sotte idée du comité de salnt public. On avait persuadé à Carnot de porter l'amiral Venstabel avec des troupes de débarquement dans l'île de Walcheren, ponr sonicyer la Hollande, Afin de favoriser ce projet, Carnot prescrivait à l'armée de Picbegru de filer le long de l'Océan, et de s'emparer de tous les ports de la West-Flandre; il ordonna de plus à Jonrdan de détacher seize mille bommes de son armée pour les porter vers

"Creà lieri qu'un attribue à l'indéed d'une facilion le grand affet que labataifle de Fleuros predicit un l'epinies poblique, La fection Robespierre avail su occariarie le plus grand indéed à dimitimer dans le moment l'effet des victires, comme nr le roir. La hataifle de Fleuron note currit Brazelles et la Belgique, et c'est là ce qui fit alors an réputations. la mer. Ce deroier ordre sartout était des plus mal couçus et des plus dangereux. Les généraux ce démontréern l'absurdité à Saint-Just, et il ne fur pas exécuté; mais Pichegru n'en fut pas moins obligé de se porter vers la mer, pour a'emparer de Bruges et d'Ostende, tandis que Morean occupait Nicaport.

Les monvements se continuèrent sur les deux ailes. Picbegru laissa Moreau, avec nne partie de l'armée, faire les sièges de Nieuport et de l'Écluse, et s'empara avec l'autre de Bruges, Ostende et Gaud. Il s'avança ensuite vers Bruxelles. Jourdan y marchait de son côté. Nous n'eumes plus à livrer que des combats d'arrière-garde ; et enfin . le 22 messidor (10 inillet), nos avant-gardes entrèrent dans la capitalo des Pays-Bas. Peu de jours après, les deux armées du Nord et de Sambre-et-Mease y firent leur jonction. Rien n'était plus important que cet événement : cent cinquante mille Français, réunis dans la capitale des Pays-Bas, pouvaiont fondre de ce point sur les armées de l'Europe, qui, battues de toutes parts, cherchaient à regagner les unes la mor, les sutres le Rhin. On investit aussitôt les places de Condé. Landrecies, Valenciennes et Le Quesnoy, que les coalisés nous avaient prises; et la convention. prétendant que la délivrance du territoire donnait tous les droits, décréta que si les garnisons ne se rendaient pas de suite, elles seraient passées au fil de l'épée. Elle avait déjà rendu un autre décret portant qu'on ne ferait plus de prisonniers anglais, pour punir tous les forfaits de Pitt envers la France. Nos soldats n'exécutèrent pas le décret. Un sergent ayant pris quelques Anglais les amena à un officier. - « Pourquoi les as-tu pris? lui dit l'officier. - Parce que ce sont autant de coups de fusil de moins à recevoir, répondit le sergent. -Oui, répliqua l'officier; mais les représentants vont nous obliger de les fusiller. - Ce ne sera pas nous, ajonta le sergent, qui les fusillerons; envoyez-les aux représentants, et puis, s'ils sont des barbares, qu'ils les tuent et les mangent si ca leur platt! >

Ainsi nos armées agissant d'abord sur le centre ennemi, et le trouvant trop fort, à étaient partagées en deux ailes, et avaient filé, l'uno sur la Lys, et l'autre aur la Sambre. Pichagra avait d'abord batta Clerfayi à Moncroên et à Courtray, puis Cobourg et le due d'York à Turcoing, et enfin Clerfayt encore à Hoogèlele. Après plusieurs passesse de la Sambre coujons infrueteur. Jourlan.

amené, par une heureuse idée de Carnot, sur la Sambre, avalt décidé le succès de notre aile droite à Fleurus. Dès cet instant , débordés sur les deux ailes, les coalisés nons avaient abandonné les Pays-Bas. Telle était la campagne. De toutes parts on célébrait nos étonnants succès. La victoire de Fleurus, l'occupation de Charleroi, Ypres, Tournay, Ondenarde, Ostende, Bruges, Gand et Bruxelles, la rénnion enfin de nos armées dans cette capitale, étaient vantées comme des prodiges. Ces succès ne réjouissaient pas Robespierre, qui voyait grandir la réputation du comité, et aurtout celle de Carnot, auquel, il faut le dire, on attribuait beaucoup trop les avantages de la campagne. Tout ce que les comités faisaient de bien ou gagnaient de gloire en l'absence de Robespierre, devait s'élever contre lui, et faire sa propre condamnation. Une défaite an contraire eut ranimé à son profit les fureurs révolutionnaires, lui aurait permis d'accuser les comités d'inertie on de trahison, aurait justifié sa retraite depuis quatre décades, surait donné une hante idée de sa prévoyance et porté sa pnissance au comble. Il s'était dono mis dans la plus triste des positions, celle de désirer des défaites ; et tont prouve qu'il les désirait. Il ne lui convenzit ni de le dire, ni de le laisser apercevoir; mais, malgré lui, on l'entrevoyait dans ses discours; il s'efforcait, eu parlant anx jacobins, de diminuer l'enthousiasme qu'inspiraient les succès de la république; il insinuait quo les coalisés se retiraient devant nous commo ils l'avaient fait devant Dumouriez, mais pour revenir bientôt; qu'en s'éloignant momentanément de nos frontières, ils voulaient nons livrer aux passions que développe la prospérité. Il ajoutait du reste « que la victoire sur les armées ennenties n'était » pas celle après laquelle on devait le plus aspirer. » La véritable victoire, disait-il, est celle que les » amis de la liberté remportent sur les factions; c'est cette victoire qui rappelle chez les peuples » la paix, la justice et le bonhenr. Une nation n'est » pas illustrée pour avoir abattu des tyrans est enchalné des peuples. Ce fut le sort des Romains » et de quelques autres nations : notre destinée, » beaucoup plus sublime, est de fonder sur la terre » l'empiro de la sagesse, de la justice et de la » vertu. » (Séance des Jacobins du 21 messidor. --9 inillet.)

Robespiorre était absent du comité depuis les derniers jours de prairial. On était aux premiers de thermidor. Il y avait près de quarante jours qu'il s'était séparé de ses collègues; il était temps de prendre une résolution. Ses affidés disaient hautement qu'il fallait un 31 mai : les Dumas, les Henriot, les Paysn, le pressaient d'en donner le signsl. Il n'avait pas, pour les movens violents, le même goût qu'eux, et il ne devait pas partager leur impatience hrutale. Hahitné à tout faire par la parole, et respectant davantage les lois, il simait mienx essaver d'un discours dans legnel il dénoncerait les comités et demanderait leur renouvellement. S'il réussissait par cette voie de donceur, il était maître absolu, sans danger et sans soulèvement. S'il ne réussissait pas, ce moven pacifique n'excluait pas les moyens violents; il devait au contraire les devancer. Le 31 mai avait été précédé de discours réitérés, de sommations respectueuses, et ce n'était qu'après avoir demandé sans obtenir qu'on avait fini par exiger. Il résolut done d'employer les mêmes moyens qu'au 31 mai, de faire d'ahord présenter une pétition par les jacohins, de prononcer après un grand discours, et enfin de faire avancer Saint-Just avee un rapport. Si tous ces movens ne suffisaient pas, il avait les iacobins, la commune et la force armée de Paris. Mais il espérait du reste n'être pas réduit à renouveler la scène du 2 juin. Il n'avait pas assez d'audace, et encore trop de respect envers la convention pour le désirer.

Depuis quelque temps, il travaills it à un discours voluminenx, où il s'attachait à dévoiler les abus du gonvernement, et à rejeter tons les maux qu'on lui imputait sur ses collègues. Il écrivit à Saint-Just de revenir de l'armée; il retint son frère, qui anrait du partir pour le frontière d'Italie; il parnt chaque jour aux iscobins, et disposa tout pour l'attaque. Comme il arrive toujonra dans les sitnations extrêmes, divers incidents vinrent augmenter l'agitation générale. Un nommé Magenthies fit une pétition ridicule pour demander la peine de mert contre ceux qui se permettraient des incements dans Icsquels le nom de Dieu serait prononcé. Enfin, un comité révolutionnsire fit enfermer comme suspects quelques ouvriers qui s'étaient enivrés. Ces denx faits donnaient lieu à beanconp de propos contre Robespierre; on disait que son Être suprême allait devenir plus oppresseur que le Christ, et qu'on verrait hientôt l'inquisition rétablie pour le déisme. Sentant le danger de pareilles accusations, il se hata de dénoncer Magenthies sux jacohins comme un aristocrate payé par l'étrange r pour déconsidérer les croyances sdoptées

par ls convention; il le fit même livrer au tribunsl révolutionnsire. Usant enfin de son burean de police, il fit arrêter tous les membres du comité révolutionnaire de l'Indivisibilité

révolutionnaire de l'Indivisibilité. L'événement approchait, et il paralt que les membres du comité de salut public. Barrère surtout, angaient vonln faire la paix avec leur redoutable collègue; msis il était devenu si exigeant qu'on ne pouvait plus s'entendre avec loi. Barrère, rentrant on soir avec l'un de ses confidents, lui dit en se jetant sur nn siége : - « Ce Robespierre est insatiable! Qu'il demande Tallien, Bourdon de l'Oise, Thuriot, Guffrov, Rovère, Lecointre, Panis, Barras, Fréron, Legendre, Monestier, Dubois-Craneé, Fouché, Cambon, et toute la séquelle dantoniste, à la bonne heure; mais Duval, Audouin, msis Léonard-Bonrdon, Vadier, Vouland, il est impossible d'y consentir! > -- On voit que Robespierre exigenit même le sacrifico de quelques membres du comité de sûreté générale, et dès lors, il n'y avait plus de paix possible; il fallait rompre et conrir les chauces de la lutte. Cependant aucun des solversaires de Robespierre n'aurait osé prendre l'initiative; les membres des comités attendaient d'être dénoncés; les montagnards proscrits attendaient qu'on leur demandat lenr tête; tous voulaient se laisser attaquer avant de se défendre, et ils avaient raison. Il valait hien mienx laisser Robespierre commencer l'engagement et se compromettre anx youx de ls convontion par la demande de nonvelles proscriptions. Alors on avait la position de gens défendant et lenr vie et même celle des autres; car on ne ponvsit plus prévoir de terme sax immolations, si on en sonffrait encore une seule.

Tout était préparé, et les premiers mopvements commencerent le 5 thermidor aux Jacobins. Parmi les sfidés de Robespierre so trouvsit un nommé Sijas, adjoint à la commission du mouvement des armées. On en voulsit à cette commission pour svoir ordonné la sortie successive d'un grand nombre de compagnies de canonniers, et pour avoir diminué ainsi la force armée de Paris. Copendent, on n'osait pas lui eu faire un reproche direct; le nommé Sijss commença par se plaindre du secret dont s'enveloppait le chef de la commission. Pyle, et tons les reproches qu'on n'osait adresser ni à Carnot ni au comité de salut public furent adressés à ce chef de la commission. Sijas prétendit qu'il ne restait qu'un moyen, e'était de s'adresser à la convention, et de Ini dénoncer Pyle. Un autre jacobio désonos, un des agents de cenide de sérée générile. Control pri alors la parole, et dit qu'il fallair remoster plus bout, et fire à la couverdion nationale non adresse sur toutes les machinations qui menaçaient de nouveul la liberé. 4 rous nivité, dicit, à lai prévaul la liberé, d'e vous inivité, dicit, à lai prévaul la liberé, è vous l'autre, cité ne se sitemer pas subjeque par quatre à cinq celéi-reate, Quant à moi, ju déterire qu'ils reate, quant à moi, ju déterire qu'ils reate, quant a moi, ju déterire qu'ils reate, qu'en saissité adoptée, du réligie la patition, elle fait approuvée le 5 et présentée le 7 thermidor à la convention.

Le style de cette pétition était, comme tonjours, respectueux dans la forme, mais impérieux au foud. Elle disait que les jacobius veuaieut déposer dans le sein de la convention les sollicitudes du peuple; elle répétait les déclamations accoutnmées contre l'étranger et ses complices, coutre le système d'indulgence, contre les craintes répandues à dessein de diviser la représentation nationale, coutre les efforts qu'ou faisait pour rendre le culte de Dieu ridicule, etc. Elle ne portait pas de conclusions précises, mais elle disait d'une mauière générale : « Vous ferez trembler les traftres, les fripons, les intrigants; vous rassurerez l'homme de bien; vous maintiendrez cette union qui fait votre force, vous conserverez dans toute sa pureté ce culte sublime dont tout citoyeu est le ministre, dont la vertu est la senle pratique; et le peuple, confiant en vous, placera son devoir et sa gloire à respecter et à défendre ses représentants jusqu'à la mort. » C'était dire assez clairement : Vous ferez ce que vous dictera Robespierre, ou vous ue seren ni respectés ni défendus. La lecture de cette pétition fut écoutée avec un morne silence. On u'y fit aucuue réponse. A peiue était-elle achevée que Dubois-Crancé monta à la tribune, et sans parler de la pétition ui des jacobins, se plaignit des amertumes dont on l'abreuvait depuis six mois, de l'iujustice dont on avait pavé ses services, et demands que le comité de salut public fût chargé de faire un rapport sur son compte, quoique dans ce counité, dit-il, se trouvassent deux de ses accussteurs. Il demands le rapport sous trois jours. On accords ce qu'il demandait, sans ajonter une seule réflexion, et tonjours au milieu du même sileuce. Barrère lui succéda à la tribune; il viut faire un grand rapport sur l'état comparatif de la France en juillet 93 et eu juillet 94. Il est certain que la différence était immense, et que si en comparait

Is France déchirée à la fois par le royalisme, le fédéralisme et l'étranger, à la France victorieuse sur tontes les frontières et maltresse des Pays-Bas, ou ue pouvait s'empêcher de rendre des actions de graces au gonvernement qui avait opéré ce changement en une année. Ces éloges donnés au comité étaient la seule manière dont Barrère osat iudirectement attaquer Robespierre; il le lousit même expressément dans son rapport. A propos des sgitations sourdes qu'ou voyait régner et des cris imprudents de quelques perturbateurs qui demandaient un 34 mai, il disait e qu'un représentant o qui jouissait d'une réputation patriotique mé-» ritée par ciuq années de travaux, par ses prins cipes imperturbables d'indépendance et de li-» berté, avait réfuté svec chaleur ces propos contre-révolutionnaires, » La convention écouta ce rapport, et chsenn se sépara ensuite dans l'attente de quelque événement important. On se regardait en silence, et on u'osait ui s'interroger ni s'expliquer.

Le lendemaiu 8 thermidor, Robespierre sedécida à prononcer son fameux discours. Tons ses secuts étaient disposés, et Saint-Just arrivait dans la journée. La convention, en le voyant paraître à cette tribune où il ne se moutrait que rarement, s'attendait à une scène décisive. Ou l'écouta avec un morne silence. « Citoyens, dit-il, que d'autres » yous tracent des tableaux flatteurs, je viens vons dire des vérités utiles. Je ue viens point réaliser » desterreurs ridienles, répandues par la perfidie; mais je veux étouffer, s'il est possible, les flam-» besux de la discorde par la seule force de la vérité. » Je vsis défeudre devant vous votre autorité ou- tragée et la liberté violée. Je me défendrai moi-» même : vous n'en sercz pas surpris; vous ne » ressemblez'point aux tyrans que vous combattez. » Les cris de l'innocence outragée n'importunent » point votre oreille, et vous u'ignorez pas que » cette canse ne vous est point étrangère. » Robespierre fait ensuite le tableau des agitations qui out régné depuis quelque temps, des craintes qui out été répaudues, des projets qu'on a supposés au comité et à lui contre la convention. « Nons, dit-il, » attaquer la convention! et que sommes-nous sans » elle! Qui l's défendne au péril de sa vie? Qui » s'est dévoué pour l'arracher aux maius des fac-» tions? » Robespierre répond que c'est lui; et il appelle avoir défendu la couvention coutre les factions, avoir arraché de sen sein Brissot, Vergniaud, Gensonne, Pétion, Barbaroux, Danton, Camille Desmoulins, etc. Après les preuves de dévouement qu'il a données, il s'étonne que des bruits sinistres sient été répaudus. « Est-il vrai, dit-il, qu'on ait » colporté des listes odieuses où l'on désignait pour » victimes un certain nombre de membres de la » convention, et qu'ou prétendait être l'ouvrage du comité de salut public et ensuite le mien?

> Est-il vrai qu'on ait osé supposer des aéances du omité, des arrêtés rigoureux qui n'ont jamais existé, des arrestations non moins chimériques? › Est-il vrai qu'on ait cherché à persuader à un cer-» tain nombre de représentants irréprochables que

» leur perte était résolue? à tous cenx qui, par » quelque terreur, avaient payé nu tribut inévitable » à la faiblesse homaine, qu'ils étaient vouéa au » sort des conjurés? Est-il vrai que l'imposture ait

» été répandue avec taut d'art et d'audace, qu'uue » foule de membres ne couchaient plus chez eux?

> Oui, les faits sont constants et les preuves en sout » au conité de salut public! »

Il se plaint ensuite de ce que l'acensation, portée en masse coutre les comités, a fini par se diriger aur Ini seul. Il expose qu'on a donné sou nom à tout ce qui s'est fait de mal dans le gouvernement; que si on eufermait des patriotes au lieu d'enfermer des aristocrates, on disait : C'est Robespierre qui le veut; que si quelques patriotes avaient succombé, on disait : Cest Robespierre qui l'a ordonné; que si des agents nombrenx du comité de sûreté générale étendaient partout leurs vexations et leurs rapines, on disait : C'est Robespierre qui les enroie : que si une loi nouvelle tourmentait les rentiers, ou disait : C'est Robespierre qui les ruine. Il dit enfin qu'on l'a présenté comme l'auteur de tous les many pour le perdre, qu'on l'a appelé un tyrau, et que le jour de la féte à l'Être suprême, ce jour où la couvention a frappé d'un même coup l'athéisme et le despotisme sacerdotal, où elle a rattaché à la révolution tous les cœurs généreux, ce jour enfin de félicité et de pure ivresse, le président de la convention nationale, parlant au peuple assemblé, a été insulté par des hommes coupables, et que ces homines étaient représentants. On l'a appelé un tyran! et pourquoi? parce qu'il a acquis quelque influence en parlaut le laugage de la vérité. « Et

» que la vérité soit sans force dans la bouche des » représentants du penple français? La vérité sans

» doute a sa puissance, elle a sa colère, son des-» potisme; elle a ses acceuts touchants, terribles,

qui retentissent avec force dans les cœurs purs et Jagot comme s'étant emparés de la police, et

» comme dans les consciences coupables, et qu'il » n'est pas plus donné au meusonge d'imiter, qu'à » Salmonée d'imiter les fondres du ciel. Mais ac-

» ensez-en la nation, accusez-en le peuple qui la » sent et qui l'aime? - Qui suis-je, moi qu'ou » accuse? un esclave de la liberté, un martyr vivant » de la république, la victime antant que l'ennemi du

» erime. Tous les fripons m'outragent; les actions » les plus indifférentes, les plus légitimes de la part. » des autres, sont des crimes pour moi. Un homme » est colomnié dès qu'il me connaît; on pardonne » à d'autres leurs forfaits; on me fait à moi un

» crime de mon zèle. Otez-moi ma conscience, je » suis le plus malheureux des bommes; je ue jouis » pas même des droits de citoven ; que dis-ie, il ne » m'est pas même permis de remplir les devoirs

» d'un représentant du peuple ! »

Robespierre sedéfend aiuai par des déclamations subtiles et diffuses, et, popr la première foia, il trouve la convention morne, silencieuse, et comme eunuyée de la longueur de ce discours. Il strive enfin an plus vif de la questiou ; il secuse. Parcourant toutes les parties du gouvernement, il critique d'abord avec une méchanceté inique le système financier. Auteur de la loi du 22 prairial, il s'étend avec une pitié profoude sur la loi des rentes viagères; il u'y a pas jusqu'au maximum contre lequel il semble s'élever, en disaut que les intrigants out entraîné la convention dans des mesures violentes. « Dans les mains de qui sout vos finau-» ces? dans les mains, a'écrie-t-il , de feuillants, » de fripons conuns, des Cambon, des Mallarmé, des

» Ramel. » Il paase ensuite à la guerre; il parle avec dédain de ces victoires, « qu'on vient décrire avec » une légèreté académique, comme si elles n'a-» vaientcoûténi sang ni travaux. Serveillez, s'écrie-> t-il, surveillez la victoire; surveillez la Belgique. » Vos eunemis se retireut et vous laissent à vos » divisions intestines; songez à la fin de la cam-» pagne. On a semé la division parmi les généraux;

» l'aristocratie militaire eat protégée ; les généraux » fidèles sont persécutés ; l'administration militaire » s'enveloppe d'une autorité suspecte. Ces vérités » valent bien des épigrammes. » Il n'en disait pas davantage sur Carnot et Barrère : il laissait à Saint-Just le soin d'accuser les plans de Carnot. On voit que ce misérable répandait sur toutes choaes le fiel. dont il était dévoré. Eusuite il s'étend sur le comité de sûrcté générale, sur la foule de ses agents, sur

leurs eruautés, sur leurs rapines; il-dénonce Amsr

faiant (ust) pour décirir le gauvernement révolutionaire. Il se plaint de car aillière qu'on a délibitée à la tribuse à propos de Catherine Théo; et préend qu'on » vouls supporer de feines conjurations pour en cecher de réfelles. Il montre le sédeux comitée comme livrés à des intrigues, et engagés en quelque corte dans les projets de la fection natinationale. Dans totte qu'etites, il la retrouv de hien que le gouvernement révolutionnaire, mais extellement nomes le principe et non résentaise, ca gouvernement l'air, c'est lis qu'i à fait instituer ce gouvernement l'air, c'est lis qu'i à fait instituer de déserveux.

Tel est le sens des voluminenses déclamations de Robespiorro. Enfin, il termine par ce résumé : « Disons qu'il existe une conspiration contre la » liberté publique ; qu'elle doit sa force à une coa-» lition criminelle qui intrigue au sein même de la » convention; que cette coalition a des complices » au sein du comité de sûreté générale, et dans les » bureaux de ce comité qu'ils dominent; que les » ennemis de la république ont opposé ce comité » su comité de salut public, et constitué ainsi deux » gonvernements; que des membres du comité de » salut public entrent dans ce complot; que la coa-» lition ainsi formée cherche à perdre les patriotes » et la patrie. Quel est le remède à ce mal? Punir » les traftres, renouveler les bureaux du comité de » sûreté générale, épurer ce comité lui-même et le » subordonner au comité de salut public; épurer » le comité de salut public lui-même, constituer le » gouvernement sous l'autorité auprême de la con-» vention nationale, qui est le centre et le juge, et » écraser ainsi toutes les factions du poids de l'an-» torité nationale, pour élever sur leurs ruines la » puissance de la instice et de la liberté. Tels sont » les principes. S'il est impossible de les réclamer sans passer ponr nn ambitieux, j'en conclurai que » les principes sont proscrits, et que la tyrannie » règne parmi nous, mais non que je doive le taire; » car que peut-on objecter à un homme qui à raison, et qui sait mourir pour son pays? Je suis » fait pour combattre le crime, non pour le gou-» verner. Le temps n'est point encore arrivé où les » hommes de bien poprront servir imponément la patrie?

Robespierre avait commencé son discours dans lo silence, es l'achèse dans le silence. Dans tontes les parties de la salle on reste muet en le regardant. Ces députés, antrefois si empressés, sont devenus de glace; ils n'expriment plus rien, et

semblent avoir le courage de rester froids depnis que les tyrans, divisés entre eux, les prennent pour juges. Tous les visages sont devenus impénétrables. Une espèce de rumeur sonrde s'élève pen à pen dans l'assemblée; mais personne n'ose encore prendre la parole. Lecointre de Versailles, l'un des ennemis les plus énergiques de Robespierre, so présente le premier, mais c'ost pour demander l'impression du discours, tant les plus bardia bésitent encore à livrer l'attaque. Bonrdon de l'Oise ose s'opposer à l'impression, on disant que ce discours renferme des questions trop graves, et il demande le renvoi aux denx comités, Barrère, tonjours prudent, appnio la demande de l'impression, en disant que dans un nave libre il fant tont imprimer. Conthon s'élance à la tribane. indigné de voir une contestation an lieu d'un élan d'enthousiasme, et réclame non-sculement l'impression, mais l'envoi à toutes les communes et à toutes les armées. Il a besoin , dit-il , d'épancher son eœur nlcéré, car depnis quelque temps on abreuve de dégetits les députés les plus fidèles à la cause du penplo; on les accuse do verser le sang, d'en vouloir verser encore; et cenendant, s'il croyait avoir contribué à la perte d'un seul innocent, il s'immolerait de douleur. Les paroles de Conthon réveillèrent tont ce qui restait de sonmission dans l'assemblée: elle vota l'impression et l'envoi du discours à tontes les manicipalités.

Les adversaires de Robespierre allaient avoir le désavantage; mais Vadier, Cambon, Billand-Varennes, Panis, Amar, demandent la parole pour répondre sux accusations de Robespierre, Les conrages sont ranimés par le danger, et la Intte commence. Tous veulont parler à la fois. On fixo le tour de chacan. Vadier est admis le premier à s'expliquer. Il justifio le comité do streté générale, et sontient que le rapport de Catherine Théot avait ponr objet de révéler nne conspiration réelle, profonde; et il sjonte d'un ton significatif qu'il a des pièces pour en pronver l'importance et le danger. Cambon justific ses lois de finances et sa probité, qui était universellement connue et admirée dans un poste où les tentations étaient si grandes. Il parle avec son impétnosité ordinaire; il pronve que les sgiotenrs ont senis pu être lésés par ses lois do finances, et rompant enfin la mesnre observée jusque-là : « Il est temps, s'écrie-» t-il, de dire la vérité tont entière. Est-ce moi » qu'il faut accuser de m'être rendu maître en » quelque chose? l'homme qui s'était rendu maître a do tout, l'homme qui paralyssit votre volonté, do se remettre; il court chez ses fidèles jacobjus o c'est celui qui viout de parler, c'est Rehes-» pierre. » Cette véhémence déconcerte Robespierre : comme s'il svait été secusé d'avoir fait le tyran eu matière de finances, il dit qu'il ne s'est jamais mélé de finances, qu'il n'a donc jamais pu géner la convention en cette matière, et que du reste, en attaquant les plans de Cambon, il n'a pas voulu straquer ses intentions. Il l'avait pourtant qualifié de fripon. Billaud-Varennes, non moins redoutable, dit qu'il est temps de mettre toutes les vérités en évidence; il parle de la retraite de Robespierre des comités, du déplacement des compagnies de canonniers, dont en n'a fait sortir que quinze quoique la loi permit d'en faire sortir viugt-quatre; il ajoute qu'il va srracher tous les masques, et qu'il aime mieuz que son cadavre serve de marche-pied à un ambitieux que d'autoriser ses attentats par son silence. Il demande le rapport du décret qui ordonne l'impression. Panis se plaint des calomnies continuelles de Rohespierre, qui a voulu le faire passer pour autenr des journées de septembre; il veut que Robespierre et Coutbon s'expliquent sur les cinq on six députés dout ils ne cessent depuis un mois de demauder le sacrifice sux jacobins. Aussitôt la même chose ost réclamée de tontes parts. Robespierre répond avec hésitation qu'il est venu dévoiler des abus, et qu'il ne s'est par chargé de instifier ou d'acenser tel ou tel. - Nommez, nommez les individus ! s'écrio-t-on. - Robespierre divague encore, et dit que lorsqu'il a cu le courage de déposer dans le sein de la convention des avis qu'il crovait utiles, il ne pensait pas ... - On l'interrompt eucore. Charlier lui erie : « Vous qui » prétendez avoir le courage de la vertu, syez ce-» Ini de la vérité. Nommez, nommez les indivi-» dus! » La confusion sugmente. On revient à la question de l'impression. Amar insiste pour le renvoi du discours auz comités. Barrère, voyant l'avantago se prononcer ponr ceux qui veulent le renyoi aux comités, vient s'excuser en quelque sorte d'avoir demandé le contraire. Eofin la convention révoque sa décision, et déelare que le disconrs de Robespierre, au lieu d'être imprimé, sera renvevé à l'ezamen des deux comités.

Cette séance était un événement vraitment extraordinaire. Tous les députés, habituellement si anumis, avaient repris conrage. Robespierre, qui n'avait jamais en que de la morgue et point d'audace, était surpris, dépité, abattu. Il svait besoiu

pour retrouver des amis et leur emprunter du courage. On y était déjà instruit de l'événement, et on l'attendait svec impatience. A peine paraft-il qu'on le couvre d'applandissements. Conthon le suit et partage les mêmes accismations. On demande la lecturo du discours. Rohespierre emploie encore deux grandes benres à le leur répéter. A chaque instant il est interrompu par des cris et des applaudissements frénétiques. A peine a-t-il achevé qu'il ajoute quelques poroles d'épanchement et de donlour. « Ce discours que vous venez » d'entendre, leur dit-il, est mou testament de » mort. Jo l'si vn sujourd'hui ; la ligue des mé-» chanta est tellement forte que jo ne pais pas es-» pérer de lni échapper. Je succombe sans re-» gret ; je vous laisse ma mémoire ; elle vous sera » chère et vons la défendrez. » A ses paroles, on a'écrie qu'il u'est pas temps de craindre et de désespérer; qu'an contraire on vengera le père de la patrie de tous les méchants réunis. Henriot, Dumas, Coffinhal , Payan , l'entourent et se déclarent tont prêts à agir. Henriot dit qu'il connaît encore le chemin de la convention. « Séparez, leur dit » Robespierre, les méchants des hommes faibles; » délivrez la convention des scélérats qui l'oppri-» ment : rendez-lui le service qu'ello attend de » vons, comme an 31 mai et an 2 juin. Marchez, » sanvez encore la liberté | Si malgré tous ces ef-» forts il faut succomber, eh hien! mes smis, vous » me verrez bolre lo eigué avec calme. - Robes-» pierre, s'écrie un député, je la boirai avec toi! » - Couthon propose à la société un nouveau serntin éparstoire, et veut qu'on expulse à l'instant même les députés qui ont voté contre Robespierre; il en avait sur lui la liste et la fournit sur-lechamp. Sa proposition est odoptée au milieu d'un tumulte épouvantable. Collot-d'Herbois essaie de présenter quelques réflezions; on l'accable do linées; il parle de ses services, de ses dangers, des denx coups de fen de Ladmiral : on le raille, on l'ininrie, ou le chasso de la tribune. Tous les dénutés présents et désignés par Contbon sont chassés, quelques-uns même sont hattus. Collot se sauve an milieu des contesux dirigés contro lui. La société se trouvait augmentée ce jour-là do tons les gens d'action qui, dans les moments de trouble, pénétraient sans avoir de cartes on svec une carte fansse. Ils joignaient auz paroles la violence, et ils étaient même tont prêts à y ajouter l'assassinat. L'agent national Payan, qui était homme

d'exécution, proposait un projet bardi. Il voulait qu'ou sllåt sur-le-champ enlever tous les conspirateurs; et on le pouvait, car ils étajent en ce moment même réunis ensemble dans les comités dont ils étaient membres. On anrait ainsi terminé la lutte sans combat et par un coup de main. Robespierre s'y opposa; il u'aimait pas les actions ai promptes; il pensait qu'il fallait suivre tous les procédés du 31 mai. On avait déjà fait une pétition solennelle; il avait fait un discours; Saint-Just, qui vepait d'arriver de l'armée, ferait un rapport le leudemain matiu; lui Robespierre parlerait do nouveau, et, si on ne réussissait pas, les magistrats du peuple, rénnis peudaut ce temps à la commune, et appuyés par la force armée des sections, déclareraient que le pennle était rentré dans sa souveraineté, et viendraient délivrer la convention des scélérats qui l'égaraient. Le plau ae trouvait ainsi tracé par les précédents. On se aépara en se promettaut, ponr le leudemain, Robespierre d'être à la convention , les jacobins dans lenr salle, les magistrats municipaux à la commune, et Henriot à la tête des sections. On comptait de plus sur les jeunes gens de l'école de Mars. dont le commandant, Labretèche, était dévoué à la cause de la commune.

Telle fut cette journée du 8 thermidor, la dernière de la tyrannie sanglante qui s'était appesantie sur la France, Cependant, ce jour encore, l'horrible machine révolutionnaire ne cessa pas d'agir. Le tribunal siégea, des victimes furent conduites à l'échafaud. Dans le nombre étaient deux poétes célèbres, Roucher, l'anteur des Mois, et le jeune Audré Chénier, qui laissa d'admirables ébauches, et que la France regrettera autant que tous ces jeunes bommes de génie, orateurs, écrivains, généranx, dévorés par l'échafaud et par la guerre. Ces deux enfants des Muses se consolaient sur la fatale charrette, en répétaut des vers de Racine. Le jeune André, en montant à l'échafaud, poussa le cri du génio arrêté dans sa carrière : Mourir si jeune ! s'écria-t-il en se frappant le frout; il y avait quelque chose là!

Pendant la nuit qui suivit, on s'agita de toutes parts, et chacun songea à recueillir ses forces. Les deux comités étaient réunis, et délibéraient sur les grands événements de la journée et sur cenx du lendemain. Ce qui venait de se passer anx Jacobins prouvait que le maire et Heuriot sontiendraient les triumvirs, et que le lendemain ou aumune. Faire arrêter ces deux principanx chafs eut été le plus prudeut, mais les comités bésitaient encore; ils voulsient, ne vonlaient pas l'ils se sentaient comme une espèce de regret d'avoir commencé la lutte. Ils voyaient que si la convention était assez forte pour vainere Robespierre, elle rentrerait dans tons ses pouvoirs, et qu'ils seraient srrachés anx coups de leur rival, mais dépossédés de la dictature. S'entendre avec lui eût bien mieux valu sans doute; mais il n'était plus temps. Robespierre s'était bien gardé de se rendre au milieu d'enx, sprès la séauce des Jacobins. Saint-Just, arrivé de l'armée depuis quelques heures, les observait. Il était sileueieux. On lui demande le rapport dont ou l'avait chargé dans la dernière entrevue, et on voulnt en entendre la lecture; il répondit qu'il ne ponvait le communiquer, l'ayant donné à lire à l'un de sea collègnes. On lui demanda d'en faire au moins connaître la conclusiou; il a'v refusa encore. Dans ce moment. Collot entre tout irrité de la scène qu'il venait d'essuyer aux Jacobins. - « Que se passe-t-il aux Jacobins? lui » dit Saint-Just .- Tn le demandes? répliquo Col-» lot avec colère : n'es-tu pas le complice de Ro-» bespierre? n'avez-vous pas combiné ensemble » tous vos projets? Je le vois, vous svez formé un » infame triumvirat, your voulez nous assassiner; » mais si nous succombons, vons ue jonirez pas » longtemps du fruit de vos crimes! » Alors, s'approchant de Saint-Just avec véhémence : « Tu » veux, lni dit-il, nous dénoncer demain matin; » tu as ta poche pleine de notes contre nous, » montre-les.... » - Saint-Just vide ses poches, et assure qu'il u'en a ancune. On apaise Collot, et on exige de Saint-Just qu'il vienne à onze benres du matin communiquer son rapport, avant de le lire à l'assemblée. Les comités, avant de se séparer, conviennent de demander à la convention la destitution d'Henriot, et l'appel à la barre du maire

et de l'agent national. Saint-Just courut à la bâte écrire son rapport, qui n'était pas encore rédigé, et dénonca avec plus de brièveté et de force que ue l'avait fait Robespierre la couduite des comités envers leurs collègues, l'envabissement de toutes les affaires, l'orgueil de Billaud-Varennes, et les fausses msnœuvres de Carnot, qui avait transporté l'armée de Pichegro sur les côtes de Flandre, et avait voulu arracher seize mille bommes à Jourdan. Ce rapport était aussi perfide mais bien autrement rait à lutter contre toutos les forces de la com- habile que celui de Robespierre. Saint-Just résocomités.

Taudis que les conjurés se concertaient entre cux, les montaguards, qui jusqu'ici s'étaient bornés à se communiquer leurs craintes, mais qui n'avaient pas formé de complot, conraient les uns chez les autres, et se promettaient ponr le lendemain d'attagner Robespierre d'une manière plus formelle, et de le faire décréter s'il était possible. Il lenr fallait pour cela le coucours des députés de la Plaine, qu'ils avaient souvent meuacés, et que Robesnierre, affectant le rôle de modérateur. avait antrefois défendns. Ils avaient donc pen do titres à lenr faveur. Ils allèrent cependaut trouver Boissy - d'Anglas . Durand - Maillane . Palasne-Champeaux, tous trois constituants, dont l'exemple devait clécider les autres. Ils lenr dirent qu'ils seraient responsables de tout lo saug que verserait encore Robespierre, s'ils ue consentaient à voter coutre Ini. Repoussés d'abord, ils revinrent à la charge jusqu'à trois fois, et obtinrent enfin la promesse désirée. On conrut encore toute la matinée do 9 : Tallien promit de livrer la première attaque, et demauda sculement qu'on osat le snivre.

Chacno courait à son poste ; le maire Flenriot, l'agent national Payan, étaient à la commune. Henriot était à ebeval avec ses aides-de-camp, et parcourait les rues de Paris. Les jacobins avaient commencé une séance permanente. Les députés, debont des le matin, s'étaient rendus à la conveution avant l'heure accoutnmée. Ils parconraient les conloirs eu tumnite, et les montagnards les entretenaient avec vivacité, ponr les décider en lenr faveur. Il était ouze henres et demie. Tallien , à l'une des portes de la salle, parlait à quelquesuns de ses collègues, lorsqu'il voit eutrer Saint-Just, qui monte à la tribuue : « C'est le momeut, s'ecrie-t-il, eutrons, > On le suit, les baucs se garuissent, et on entend en silence l'ouverture de cette scène. l'une des plns grandes do notre oragense république.

Saint-Just, qui a manqué à la parole donnée à ses collègues, et qui n'est pas allé lenr lire son rapport, est à la tribune. Les deux Robespierre, Lebas . Couthon . sont assis à côté les nns des antres. Collot-d'Herbois est an fautenil. Saint-Just se dit chargé par les comités de faire un rapport. et obtient la parolo. Il débute en disant qu'il n'est d'aucune faction, et qu'il n'appartient qu'à la vérité; que la tribune pourra être, pour lui comme lenr comité révolutionnaire de Paris; qu'il a ton-

Int de le lire à la convention saus le montrer aux : pour beauconp d'autres, la roche Tarpéienne, mais qu'il n'eu dira pas moius son opinion tout entière sur les divisions qui out éclaté. Tallien Ini laisse à peino achever ces premières phrases, et demande la parole pour une motion d'ordre. Il l'obtient. « La république, dit-il, est dans l'état » le plus malheureux, et aucun bon eitoyen ne » peut s'empêcher de verser des larmes sur elle. » Hier un membre du gouvernement s'est isolé. » et a dénoncé ses collègues : un autre vient en » faire de même aujourd'hui. C'est assez aggraver » nos manx; je demaude qu'enfin le voile soit en-» tièrement déchiré. » A noine ces paroles sontelles prononcées que les applaudissements éclatent, se prolongent, recommencent encore, et retentissent une troisième fois. C'était le signal avant-conreur de la chute des triumvirs. Billaud-Varennes, qui s'est emparé de la tribuue après Tallien, dit que les jacabins ont tenu la veille une séance séditieuse, où se trouvaient des assassins apostés, qui ont annoncé lo projet d'égorger la convention. Une indignation générale se manifeste. « Je vois, ajoute Billaud-Varennes, je vois dans les tribunes un des hommes qui mena-» çaieut bier les députés fidèles. Qu'on le saisisse! » - On s'en empare aussitôt, et on le livre anx gendarmes. Billaud soutlent ensuite que Saint-Just n'a nas le droit de parler au uom des comités, parce qu'il ne leur a pas communiqué son rapport; que c'est le moment pour l'assemblée de ne pas mollir, car elle périra si elle est faible. - Non, non, s'écrient les députés en agitant leurs chapeaux, elle ne sera pas faible et ne périra pas! - Lebas réclame la parole, que Billaud n'a pas cédée encore; il s'agite, et fait du bruit ponr l'obtenir. Sur la demande de tous les députés, il est rappelé à l'ordre. Il veut insister do nouveau. --A l'Abbaye le séditieux! s'écrient plusieurs voix de la Montagne. - Billaud continue, et, ne gardant plus aucun ménagement, dit que Robespierre a toujours cherelié à dominer les comités; qu'il s'est retiré lorsqu'on a résisté à sa loi du 22 prairial, et à l'usage qu'il se proposait d'en faire; qu'il a voulu conserver le noble Lavalette, conspirateur à Lille dans la garde uationale, qu'il a empéché l'arrestation d'Henriot, complice d'Hébert, pour s'en faire une créature ; qu'il s'est opposé en ontre à l'arrestation d'un secrétaire du comité, qui avait volé cent quatorze mille francs; qu'il a fait enfermer, au moven de son bureau de polico , le meiljours fait en tout sa volonté, et qu'il a voulu se rendre maltre absolu. Billaud ajoute qu'il pourrait citer encore beaucoup d'autres faits, mais an'il suffica de dire qu'bier les agents de Robespierre aux Jacobins, les Dumas, les Coffinhal, se sont permis de décimer la convention nationale. Tandis quo Billaud énumérait ces griefs, l'assemblée laissait échapper par intervalle des monvements d'indignation. Robespierre, livide de colère, avait quitté son siége et gravi l'escalier de la tribune. Placé derrière Billaud, il demandait la parole au président avec une extrême violence. Il saisit le moment où Billaud vient d'achever pour la redemander encore plus vivement. - A bas le tyran! à bas le tyran! s'écrie-t-on dans toutes les parties de la salle. Deux fois ce cri accusateur s'élève, et aononce que l'assemblée ose enfin lui donner lo nom qu'il méritait. Tandis qu'il insiste, Tallien, qui s'est élancé à la tribune, réclame la parole, et l'obtient avant lui. « Tout à l'heure, » dit-il, je demandais que le voile fût entièrement » déchiré; je m'aperçois qu'il vient de l'être. Les » conspirateurs sont démasqués. Je savais que ma » tête était menacée, et jusqu'ici j'avais gardé le » silence: mais hier i'ai assisté à la séance des » jacobins, j'ai vu se former l'armée du nouveau > Cromwell, j'ai frémi pour la patrie, et je me » suis armé d'un poignard pour lui percer le sein » si la coovention n'avait pas le courage de le dé-» créter d'accusation. » En achevant ces mots, Tallien montre son poignard, et l'assemblée le couvre d'applaudissements. Il propose alors l'arrestation du chef des conspirateurs, Henriot. Billaud proposo d'y ajouter celle du président Dumas, et dn nommé Boulanger, qui, la veille, a été l'un des agitateurs les plus ardents aux Jacobins. On décrète sur-le-champ l'arrestation de ces trois coupables.

Derrice entre dans ce moment, pour faire à Rabespieren, sein de grande de l'acception que le comit à délilèréce dans la nuis, avant de se séparer. Robeslèréce dans la nuis, avant de se séparer. Robespieres, qui avait pas quite la traibne, profite le dec intervalle pour demander encore la parole, de cet intervalle pour demander encore la parole, est de crisit et de crisit et de servisité neue l'acception de l'acceptio

pierre. On dit que cet homme, qui, par vanité, auxi vouli pierre un role, et qui, par faillesse, auxi vouli pierre un role, et qui, par faillesse, trembini maintenant de 'en être doené un, artis deux discours dans a peche, l'un gour Robespierre, l'autre pour les consides. Il développe la proposition coavenne la unit : écul d'abolir le grade de commandant général, de réabilir l'ancienne loi de la légliative, par l'apuelle chaque chef de légiax commandait à son tour la force armé de Paris, et cans di appele le mainre et l'agent nazional à la barre, pour y répondre de la traquillité de la capillac. Ce décret est dopté un-lechamp, et un brissier va le commoniquer à la commune, un mille de pels grande perilt.

Lorsque le décret proposé par Barrère s été adopté, on reprend l'énumération des torts de Robespierre : chacun vient à son tour lui faire un reprocho. Vadier, qui voulait avoir déconvert une conspiration importante en saisissant Catherine Théot, rapporte, co qu'il n'avait pas dit la veille, que dom Gerle possédait un certificat de civisme signé par Robespierre, et quo, dans un matelas de Catherine, se trouvait une lottre dans laquello elle appelait Robespierre son fils chéri. Il s'étend ensuite sur l'espionnage dont les comités étaient entourés, svec la diffusion d'un vieillard et une lenteur qui ne convenzit pas à l'agitation du moment. Tallien, impatient, remonte à la tribune et prend encore la parole, on disant qu'il faut ramener la question à son véritable point. En effet, on svait décrété Henriot, Dumas, Boulanger, on avait appelé Robespierre un tyrau, mais on n'avait pris sucune résolution décisive. Tallien observe que ce n'est pas à quelques détails de la vie de cet homme, appelé un tyran, qu'il faut s'attacher, mais qu'il faut en montrer l'ensemble. Alors, il commenco un tableau énergique de la conduite de ce rbéteur lâche, orgueilleux et sanguinaire..... Robespierre, suffoqué de colère, l'interrompt par des cris de fureur. - Lonchet dit : Il fant en finir : l'arrestation contre Robespierre ! - Loseau ajouto : L'accusation contre ce dénonciateur! - L'accusation! l'accusation! crient une foule de députés. - Louchet se lève, et regardant autour de lui. demando si ou l'appuie. - Oui, ouil répondent cent voix. - Robespierre le jeune dit de sa place : « Je partage les crimes de mon frère, unissez-moi » à lui! » On fait à peine attention à ce dévonement. - L'arrestation | l'arrestation | crie-t-on encore. - Dans ce moment, Robespierre, qui

du bureau à sa place, s'approche de nonveau du ; président et lui demande la parole. Mais Thuriot, qui remplaçait Collot-d'Herbois au fantenil, no lui répond qu'en agitant sa sonnette. Alors Robespierre se tonrne vers la Mentagne et n'y tronve que des amis glaces ou des ennemis furieux; il dirige ensuite ses yeux vers la Plaine. - « C'est à vous, » dit-il, bommes purs, hommes vertneux, c'est à > yous que je m'adresse, et non any brigands! > On détourne la tête ou on le menace. Enfin, il se reporte encore vers le président, et s'éerie : « Pour » la dernière fois, président des assassins, ie te » demande la parole! » Il prononce ces derniers mots d'une voix étouffée et presque éteinte. - « Le » sang de Danton t'éteuffe! » lui dit Garnier de l'Aube. Duval, impatient de cette lutte, se lève et dit: · Président, est-ce que cet bomme sera encore > longtemps le maître de la convention? - Ali! » qu'nn tyran ost dur à abattre! ajoute Fréron.-» Anx voix! aux voix! » s'écrie Loseau. L'arrestation tant proposée est enfin mise any voix et décrétée an milieu d'un tomulte éponyantable. A peine le décret est-il rendu que de tous les côtés de la salle on se lève en criant : Vive la liberté! vive la république! les tyrans ne sont plus!

Une foule de membres se lèvent et disent qu'ils ont entendu voter pour l'arrestation des complices de Robespierre, Saint-Just et Coutbon. Aussitot on les ajoute au déeret. Lebas demande à v être adjoint; on lui accorde sa demande ainsi qu'à Robespierre jenue. Ces bommes inspiraient encore nne telle appréhension que les huissiers de la salle n'avaient pas osé se présenter pour les tradnire à la barre. En voyant qu'ils étaient restés sur leurs siéges, on demande pourquoi ils ne descendent pas à la place des accusés; lo président répond que les huissiers n'ont pas pu faire exécuter l'ordre. Le cri : A la barre! à la barre! devient aussitôt général. Les cinq accusés y descendent, Rebespierre furieux, Saint-Just calme et méprisant, les antres consternés de cette bumiliation si nouvelle pour eux. Ils étaient enfin à cette place où ils avaient envoyé Vergniaud, Brissot, Pétion, Camille Desmoulins, Danton, et tant d'autres de leurs collègnes, pleins ou de vertn, on de génie, on de courage.

Il était cinq benres. L'assemblée avait déclaré la séance permanente; mais en ce moment, accablée de fatigue, elle prend la résolutien dangerense de suspendre la séance jusqu'à sept ponr se donner un pen de repos. Les députés se séparent alors, et

laissent ainsi à la commune, si elle a quelque andace, la faculté de fermer le lieu de leurs séances et de s'emparer de la domination dans Paris, Les cinq accusés sont conduits au comité de sureté générale, et interrogés par leurs collègues en autendant d'être tradnits dans les prisons.

Pendant que ces événements si importants se passaient dans la convention, la commune était restée dans l'attente. L'huissier Courvol était allé Ini signifier le décret qui mettait Honriot en arrestation, et mandait le maire et l'agent national à la barre. Il avait été fort mal accueilli. Ayant demandé un reçu, le maire lni avait répondu : Un jour comme aujourd'hui, on ne donne pas de reçu. Va à la convention, va lui dire que nous saurons le maintenir, et dis à Robespierre qu'il n'ait pas peur, ear nous sommes ici. Le maire s'était exprimé ensuite devant le conscil général de la manière la plus mystérieuse sur le motif de la réunion; il ne parla que du décret qui ordonnait à la commune de veiller à la tranquillité de Paris; il rappela les époques où cette commune avait déployé un grand courage, désignant assez clairement le 31 mai. L'agent national Payan, parlant après le maire, avait proposé d'envoyer deux membres du conseil sur la place de la commune, où se trouvait nne feule immense, ponr haranguer lo peuple et l'inviter à se réunir à ses magistrats pour sauver la patrie. Ensnite on avait rédigé une adresse dans laquelle on disait que des scélérats opprimaient Robespierre, ce citoven vertueux qui fit décréter le doame consolateur de l'Être suprême et de l'immortalité de l'âme : Saint-Just, cet apôtre de la vertu, qui fit eesser la trahison au Rhin et au Nord; Couthon, ce eitogen vertueux qui n'a que le corps et la tête de vivants, mais qui les a brûlants de patriotisme. Aussitôt après, on avait arrêté que les sections seraient cenvoquées, que les présidents et les commandants de la force armée seraient mandés à la commune pour y recevoir ses ordres. Une députation avait été envoyée aux jacobins ponr qu'ils vinssent fraterniser avec la commune, et qu'ils enveyassent au conseil général leurs membres les plus énergiques et un bon nombre de eitouens et de eitouennes des tribunes. Sans énoncer encore l'insurrection, la commune en prenait tous les moyens et marchait onvertement à ce but. Elle ignorait l'arrestation des cinq députés, et c'est

pourquoi elle gardait encore quelque réserve. Pendant ce temps, Henriet était monté à cheval et courait les rues do Paris. Chemin faisant, il

apprend qu'on a arrêté cinq représentants; alors il se met à exciter le peuple, en eriant que des scélérats oppriment les députés fidèles, qu'ils ont arrêté Coutbon, Saint-Just et Robespierre. Ce misérable était à moitié ivre; il s'agitait sur son cheval et brandissait son sabre comme un frénétique. H se rend d'abord au faubourg Saint-Antoine pour soulever les ouvriers, qui comprenaient à peine ce an'il voulait dire, et qui d'ailleurs commençaient à s'apitoyer en voyant passer tous les jonrs de nouvelles vietimes. Par un basard fatal, Henriot rencontre les charrettes. En apprenant l'arrestation de Robespierre, on les avait entourées; et comme Robespierre était supposé l'auteur de tons les meurtres, on s'imaginait que, lni arrêté, les exéentions devaient finir. On voulait, en conséquence, faire rebrousser chemin aux condamnés. Henriot. survenant en cet instant, s'y oppose et fait consommer encore cette dernière exécution. Il revient ensnite, toujours au galop, jusqu'an Luxembourg, et ordonne à la gendarmerie de se réunir à la place de la maison commune. Il prend un détachement à sa suite, et descend le long des quais pour se rendre à la place du Carrousel et aller délivrer les prisonniers, qui se trouvaient au comité de sûreté générale. En courant sur les quais avec ses aides de camp, il renverse plusieurs personnes. Un homme, qui avait sa femme sous son bras, se tourne vers les gendarmes, et s'écrie : « Gendarmes, arrêtez ee hrigand, il n'est plus votre général! » Un aide de camp lui répond par un conp de sabre. Henriot continue sa route, et se jette dans la rne Saint-Honoré; arrivé sur la place du Palais-Égalité (Palais-Royal), il aperçoit Merlin de Thionville, et pousse à lui en criant : « Arrêtez ce coquin! » c'est un de eeux qui persécutent les représentants » fidèles! » Ou s'empare aussitôt de Merlin, on le maltraite et on le conduit au premier corps de garde. Dans les cours du Palais-National, Henriot fait mettre pied à terre à ceux qui l'accompagnent, et veut pénétrer dans le palais. Les grenadiers lui en resusent l'entrée et croisent la baionnette. Dans ce mouent, un huissier s'avance et dit : - « Gena darmes, arrêtez ce rebelle; un décret de la convention vous l'ordonne! > - Anssitôt on entoure Henriot, on le désarme, lui et plusieurs de ses aides de camp, on les garrotte, et on les conduit dans la salle du comité de súreté générale, auprès des Robespierre, Couthon, Saint-Just et Lebas.

Jusqu'ici tont allait bien pour la convention; ses

exécutés; mais la commune et les jacohins, qui n'avaient pas encore proclamé ouvertement l'insurrection, allaient éclater maintenant, et réaliser leur projet d'un 2 juin. Par bonheur, tandis que la convention suspendait improdemment sa séance. la commune faisait de même, et le temps était

perdu pour tout le monde. Le conseil ne se rassemble de nouveau qu'à six heures. A cette reprise de la séance, l'arrestation des eiuq députés et d'Henriot était connue. Le conseil, à cette nouvelle, ne se contient plus, et deelare qu'il s'insurge contre les oppresseurs du peuple qui venlent faire périr ses défenseurs. Il ordonne de sonner le toesin à l'hôtel de ville et dans toutes les sections. Il députe un de ses membres dans chaenne d'elles pour les pousser à l'insurrection, et les décider à envoyer leurs bataillons à la commune. Il envoie des gendarmes fermer les barrières, et enjoint à tous les concierges des prisons de refuser les prisonniers qui leur seraient présentés. Enfin, il nomme une commission exécutive de douze membres, dans laquelle se trouvent Payan et Coffinbal, ponr diriger l'insurrection, et user de tous les pouvoirs souverains da peuple. Dans ee moment, on avait déjà réuni sur la place de la commune quelques bataillons des sections, plusieurs compagnies de canonniers, et une grande partie de la gendarmerie. On commence à faire préter le serment aux commandants des bataillons actuellement réunis. Ensuite on ordonne à Coffiub al de se rendre avec quelques cents bommes à la convention, pour délivrer les prisonniers

Déjà Robespierre afné avait été conduit au Luxembourg, Robespierre ieune à la maison Lazare, Coutbon à Port-Libre, Saint-Just aux Écossais. Lebas à la maison de justice du département. L'ordre donné par la commune aux concierges fut exécuté, et on refusa les prisonniers. Les administrateurs de police s'en emparerent, et les conduisirent eu voiture à la mairie. Quand Robespierre parut, on l'embrassa, on le combia de témoignages de dévonement, et on jura de mourir pour le défendre, lui et tons les députés fidèles, Pendant ce temps, Henriot était seul resté au comité de sureté générale. Coffinhal, vice-président des jacobins, y arriva le sabre à la main, avec quelques compagnies des sections, envahit les salles du comité, en chassa les membres, et délivra Henriot et ses aides de camp. Henriot, délivré, courut sur la place du Carrousel, retrouva encore ses chevaux. décrets, bardiment rendus, étaient heureusement s'élança sur l'un d'eux, et, avec assez de présence





sikyre.





Henriot parcourant les rues de Paris

d'esprit, dit anx compagnies des sections et aux canonitres qui se truvaient autour de lui que le comité venait de le déclarer innocent et de lui restituer le commandement. Alors on l'entoura, il sé it suivre par une foule assex nombreuse, se mit à donner des ordres contre la convention, et à préparer le siège de la salle.

Il éais sept heures du soir. La convention rentrait à paien en sème, et dans l'intervalle la commune avait acquis de grands avantages. Elle avait, compse des commissaires sus sections, réuni déjàcure de le voir, preclame l'insurrection, compsé des commissaires sus sections, réuni déjàsuour d'elle beauvong de compagnies de canonniers et de gendarmes, et délirré les prisonniers, de le pouvait, avec de l'andace, marcher premptement sur la convention et lui faire tréuquer ess décrets. Elle compait en outre sur l'école de Mars, dont le commandant Labretèche lui était entièrement déuné.

Les députés s'assemblent en tomolte et sc communiquent avec effroi les nouvelles de la soirée. Les membres des comités, incertains, effrayés, sont réunis dans une petite salle, à côté do bureau dn président. Là, ils délibèrent sans savoir à quel parti s'arrêter. Plusieurs députés se succèdent à la tribune, et racontent ce qui se passe dans Paris. On rapporte que les prisonniers sont élargis, que la commune s'est réunie aux jacobins, qu'elle dispose déjà d'une force considérable, et que la convention va bientôt être assiégée. Bourdon propose de sortir en corps et de se montrer au peuple pour le ramener. Legendre s'efforce de rassurer l'assemblée, en lui disant qu'elle ue trouvera partout que de purs et fidèles montagnards préts à la défendre, et il montre dans ce moment de péril un courage qu'il n'avait pas eu contre Robespierre. Billaud monte à la tribone, et annonce qu'Henriot est sur la place du Carrousel, qu'il a égaré les canonniers, qu'il a fait tourner les canons contre la salle de la convention, et qu'il va commencer l'attaque. Collot-d'Herbois se place alors au fauteuil, qui, par la disposition de la salle, devait recevoir les premiers boulets, et dit en s'assevant : « Représentants, voici le moment de mourir à » notre poste. Des scélérats ont envahi le Palais-National. > - A ces mots, tous les députés, dont les uns étaient debout, dont les autres crraient , dans la salle, prennent leurs places, et demeurent assis dans un silence majestueux. Tous les citoyens des tribanes s'enfuient avec un brait épouvantable, et ne laissent après eux qu'un nuage de poussière.

La convenión reste abandonnée et convinces quelles n'est egogreje, mais réabels a paire plutá que de souffri en Crouwell. Admirma jei l'aujuri que de souffri en Crouwell. Admirma jei l'aujuri de l'occasion sur les courregat l'es mineste hommes, et longemps soumis au résteur qui les hazagonis, et longemps soumis au résteur qui les hazagonis, a l'antique protecte en avec une sublimo résignation. Due mombres de l'assemblée cutrent es torres, et appertent des nouvelles de ce qui se passe nu Carron-sel. Henriet y donne tenjour s'es extres, et appertent des nouvelles de ce qui se passe nu Carron-sel. Henriet y donne tenjour s'es extres, et l'appertent des nouvelles de ce qui se passe nu Carron-sel. Henriet y donne tenjour s'es extres, et l'active l'autorité par la loi, nor la loi le brignat l'écrie-t-on dans la loi, et des députés vont le publier devant le Pablis-National.

Dans ce mousent, Henriot, qui avait égaré les canonniers, et avait fait toarner les pièces contre la salle, vonlait les engager à tirer. Il ordonne le feu, mais ceux-ch lèstient. Des députés ééreinet : « Canonniers, vous déslonorerer-vous l'ebrigand » est hors la loi! »— Les canonniers alors réfusent positivement d'objér à Henriot. Abandonné des siens, il n'a que le temps de tourner bride et de séns, il n'a que le temps de tourner bride et de séns, il n'a que le temps de tourner bride et de

Ce premier danger passé, la convention met bors la loi les députés qui se sont soustraits à ses décrets, et tous les membres de la commune qui sont en révolte. Cependant, ce n'était pas tout. Si llenriot n'était plus à la place du Carrousel, les révoltés étaient encore à la communo avec toutes leurs forces, et avaient encore la ressource d'un conp de main. Il fallait obvier à ce grand péril. On délibérait sans agir. Dans la netite salle située derrière le bureau, où se trouvaient les comités et beaucoup de représentants, on proposa de nommer un commandant de la force armée, pris dans le sein de l'assemblée. - Qui? demande-t-on. -Barras, répond une voix, et il aura le conrage d'accepter! - Aussitôt Vonland conrt à la tribune. et propose de nommer le représentant Barras ponr diriger la force armée. La convention accepte la proposition, nomme Barras, et lui adjoint six autres députés pour commander sous ses ordres. Fréron, Ferrand, Rovère, Delmas, Bolleti, Léonard Bonrdon, et Bourdon de l'Oise. A cette proposition, un membre de l'assemblée en ajoute une autre, qui n'est pas moins importante, c'est de choisir des représentants pour aller éclairer les sections, et leur demander le seconrs de leurs bataillons. Cette dernière mesure était la plus néecssaire, car il était urgent de décider les sections incertaines ou trompées,

Barras court vers les basaillons déjà réunis, pour leur signifier ses pouvoirs et les distribuer autour de la convention. Les députés envoyés aux sections s'y rendent pour les haranguer. Dans ee moment, la plupart étaient incertaines; très-peu tenaient pour la commune et pour Robespierre. Chacun svait borreur de ce système atroce qu'on imputait à Robespierre, et désirait un événement qui en délivrât la France. Cependant la crainte paralysait encore tous les citoyens. On n'osait pas se décider. La commune, à laquelle les sections étaient habituées à obéir, les avait mandées, et quelques-unes, n'osant résister, avaient envoyé des commissaires, non pas pour adhérer au projet de l'insurrection, mais pour s'instruire des événements. Paris était dans l'incertitude et l'anxiété. Les parents des prisonniers, leurs amis, tous ceux qui souffraient de ce régime cruel, sortaient de leurs maisons, s'approchaient de rno en rue vers les lieux où régnait lo bruit, et tâchaient de recueillir quelques nouvelles. Les mulbeureux détenus, avant spercu de leurs fenêtres grillées beaucoup de mouvement et entendu beaucoup de rumeur, se doutsient de quelque chose, mais ils tremblaient oncoro que ce nouvel événement n'aggravat leur sort. Cependant la tristesse des geòliers, des mots dits à l'oreille des l'aiseurs de listes, la consternation qui s'on était suivie, avaient un peu dissipé les doutes. Bientôt on avait su, par des mots échappés, que Robespierre était en péril; des parents étaiont venus se placer sous les fenêtres des prisons et indiquer par des signes ce qui so passait; slors les prisonniers se réunissant avaient laissé éclater l'allègresse la plus vive. Les infames délateurs, tremblants, avaient pris quelques-uns des suspects à part, s'étaiont efforcés de se justifier, et de persuader qu'ils n'étaient pas les auteurs des listes de proscription. Quelques-uns, s'avouant coupables. disaient cependant avoir retranché des nous; l'un n'en avait donné que quarante sur deux cents qu'on lui demandait; un autro avait détruit des listes entières. Dans leur effroi, ees misérables s'accusaient réciproquement, et se renvoyaient l'infamic les uns aux autres.

Les députés, répandus dans les sections, n'avaient pas eu do peine à l'emporter sur les obscars envoyés de la commone. Les sections qui araient acheminé leurs bataillons à l'hôtet do villo les rappelaient, les autres dirigiente les leurs vers le Palais-National. Déjà co palais était suffissament entoure. Barres inti l'amoner à l'assemblée, et

courut ensuite à la plaine des Sahlons pour remplacer Lahretèche, qui était destitné, et amener l'école de Mars an seconts de la convention.

La représentation nationalo se tronvait maintenant à l'abri d'un coup de main. En effet, c'était le cas de marcher sur la commune, et de prendre l'initiative qu'elle ne prenait pas elle-mêmo. On se décide à marcher sur l'hôtel de ville. Léonard Bonrdon, qui était à la tête d'un grand nombre de hataillons, se met en marche. An moment où il annonce qu'il va s'acheminer sur les rebelles : Pars, lui dit Tallien, qui occupait le fautenil, s et que le soleil en so levant ne tropre plus les s conspirateurs vivants! » Léonard Bourdon déhoucho par les quais, et arrive sur la place de l'hôtol de ville. Un grand nombre de gendarmes, do canonniers, et de citovens armés des sections. s'y trouvaient encore. Un agent du comité de salut public, nommé Dulac, a le conrage de sc glisser dans leurs rangs, et de leur lire le décret de la convention qui mettait la commune hors la loi. Le respect qu'on avait contracté pour cette assemblée, au nom de qui tout so faisait depuis deux ans, le respect pour les mots do loi et de république. l'emportent. Les hataillons se séparent : les uns retournent chez eux, les autres se réunissent à Léonard Bourdon, et la place de la commune reste déserte. Ceux qui la gardaient, et ceux qui viennent d'arriver pour l'attaquer, se rangent dans les rnes environnantes pour occuper toutes les ave-

nnes On avait une telle idée de la résolution des conspirateurs, et on était si étonné de les voir presque immobiles dans l'hôtel de ville qu'on hésitait à approcher. Léonard Bourdon eraignait qu'ils n'eussent miné l'hôtel de ville. Cependant il n'en était rien; ils délibéraient en tumulte, proposaient d'écrire aux armées et aux provinces, ne savaient pas au nom de qui ils devaient écrire, et n'osaient pas prendre un parti décisif. Si Robespierre eut osé, en homme d'action, se montrer et marcher sur la convention, elle eût été mise en péril. Mais il n'était qu'un rhéteur, et d'ailleurs il sentait, et tous ses partisans sentaient avec lui, que l'opinion les abandonnait. La fin de cet affrenx régimo était arrivée; la convention était partout obéio, et les mises hors la loi produisaient un effet magique. Eût-il été doué d'une plus grande énergie, il aurait été découragé par ces circonstances, supérieures à toute force individuelle. Le décret de mise hors la loi frappa tout le monde de stopenr, lorsque de la place de la commune il parvint à l'hôtel de ville. Payan , qui lo recut, le lut à bante voix, et, svee une grande présence d'esprit, siouta à la liste des personnes mises hors la loi le peuple des tribunes, ce qui n'était pas dans le décret. Contre son attente, le peuple des tribunes s'echappa avec effroi, ne vonlant pas partager l'anathème lancé par la convention. Alors le plus grand décoursgement s'empara des conjurés. Henriot descendit sur la place pour baranguer les canonniers, mais il ne trouva plus un seul bomme. Il s'écria en jurant : « Comment! ces scélérats de » canonniers, qui m'ont sauvé il y a quelques » benres, m'absordonnent maintenant! » Alors il remonte furienx pour annoncer cette nouvelle au conseil. Les conjurés sont plongés dans le désespoir; ils se voient abandonnés par leurs troupes, et eernés de tons côtés par celles de la convention; ils s'accusent et se reprochent leur malheur. Coffiubal, homme énergique, et qui avait été mal secondé, s'indigne contre llenriot, et lui dit : « Scélérat, c'est ta lacheté qui nous a perdus! » Il se précipite sur lui, et, le saisissant au milieu du corps, le jette par une senétre. Le misérable Henriot tombe sur un tas d'ordures , qui amortissent la chute et empéchent qu'elle ne soit mortelle. Lebas se tire un coup de pistolet : Robespierre jeune se jette par une fenêtre; Saint-Just reste calme et immobile, une arme à la main et sans vouloir se frapper; Robespierre se décide enfin à terminer sa carrière, et trouve dans cette extrémité le courage de se donner la mort. Il se tire un conp de pistolet qui, portant an-dessons de la lèvre, lui perce seulement la joue, et ne lui fait qu'une blessure pen dangercuse.

Dans ce moment, quelques bommes hardis, le nommé Dulac, le gendarme Méda, et plusieurs autres, laissant Bonrdon avec ses bataillons sur la place de la commune, montent armés de sabres et de pistolets, et entrent dans la salle du conseil, à l'instant même où le bruit des deux coups de fen venait de se faire entendre. Les officiers municipaux allaient ôter leur écharpe, mais Dulac menace de sabrer le premier qui songera à s'en dépouiller. Tont le monde reste immobile : on s'empare de tons les officiers municipanx, des Payan, des Fleuriot, des Dumas, des Coffinhal, etc.; on emporte les blessés sur des brancards, et on se rend triomphalement à la convention... Il était trois heures du matin. Les cris de victoire retentissent autour de la salle et pénètrent

jusque sous ses voîtes. Alors les cris de : Vive la liberté! vive la convention! à bas les tyrans! s'élèvent de toutes parts. Le président dit ces psroles : « Représentants , Robespierre et ses com-

» plices sont à la porte de votre salle ; voulez-vous > qu'on les transporte devant vons ? > - Non, non! s'écrie-t-on de tous côtes : au supplice les conspirateurs !

Robespierre est transporté avec les siens dans la salle du comité de salut public. On l'étend sur une table, et on lui met quelques cartons sons la téte. Il couservait sa présence d'esprit et paraissait impassible. Il avait un habit bleu; le méme qu'il portait à la fête de l'Être suprême, des culottes de nankin, et des bas blancs qu'au milien de ce tumulte il avait laissé retomber sur ses sonliers. Le sang jaillissait de sa blessure, il l'essuyait avec un fourrean de pistolet. On lui présentait de temps en temps des morceaux de papier qu'il prenait pour s'essuyer le visage. Il demenra ainsi plusieurs henres exposé à la curiosité et aux outrages d'une fonle de gens. Quand le chirurgien arriva pour le panser, il se leva lui-même, descendit de dessus la table, et alla se placer sur un fauteuil. Il subit un pansement douloureux, sans faire entendre aucune plainte. Il avait l'insensibilité et la sécheresse de l'orgueil humilié. Il ne rénondait à aucune parole. On le transporta ensuite avec Saint-Just. Conthon et les autres à la Conciergerie. Son frère et Henriot avaient été recneillis à moitlé morts dans les rucs qui avoisinent l'bôtel de ville, La mise hors la loi dispensait d'un ingement:

il suffisait de constater l'identité. Le lendemain matin 10 thermidor (28 inillet), les coupables comparaissent au nombre de vingt et un devant le tribunal où ils avaient envoyé tant de victimes. Fouquier-Tinville fait constater l'identité, et à quatre heures de l'après-midi, il les fait conduire an supplice. La fonle, qui depnis longtemps avait déserté le spectacle des exécutions, était accourue ce jour-là avec un empressement extrême. L'échafaud avait été élevé sur la place de la Révolution. Un peuple immense encombrait la rue Saint-Honoré, les Tuilcries et la grande place. De nombreux parents des victimes suivaient les charrettes en vomissant des imprécations; beaucoup s'approchalent en demaudant àvoir Robespierre : les gendarmes le leur désignaient avec la pointe de leur sabre. Quand les conpables furent arrivés à l'écliafaud, les bourreaux montrèrent Robespierre à tout le penple; ils détachèrent la baude qui entonrait sa ione, et lui arrachèrent le premier cri qu'il eut ponssé jusque-là. Il expira avec l'impassibilité qu'il montrait depuis vingt-quatre heures. Saint-Just mournt avec le courage dont il avait toujours fait prenve. Couthon était abattu; Henriot et Robespierre le jeune étaient presque morts de leurs hlessures. Des applaudissements aecompagnaient chaque coup de la hache fatale, et la foule faisait éclater une joie extraordinaire. L'allégresse était générale dans Paris. Dans les prisons on entendait retentir des cantiques; on s'embrassait avee une espèce d'ivresse, et on payait jusqu'à 30 francs les feuilles qui rapportaient les derniers événements. Quoique la convention n'eût pas déclaré qu'elle abolissait le système de la terreur, quoique les vainqueurs eux-mêmes fussent ou les auteurs ou les apôtres de ce système, on le croyait fini avec Robespierre, tant il en avait assumé sur lui toute l'horreur.

Telle fut cette heurense catastrophe, qui termina la marche ascendante de la révolution pour commencer sa marche rétrograde. La révolution avait, au 14 juillet 1789, renversé l'ancienne constitution féodale; elle avait, au 5 et au 6 octobre, arraché le roi à la cour pour s'assurer de lui; elle s'était fait ensuite une constitution, et l'avait confiée au monarque en 1791, comme à l'essai, Recrettant bientôt d'avoir fait cet essai malheureux. désespérant de concilier la cour avec la liberté, elle avait envahi les Tuilcries au 10 août et plongé Lonis XVI dans les fers. L'Autriche et la Prusse s'avancant pour la détruire, elle ieta, pour nous servir de son langage terrible; elle jeta, comme gant du combat, la tête d'un roi et de six mille prisonniers; elle s'engagea d'une manière irrévocable dans cette lutte, et repoussa les coalisés par un premier effort. Sa colère doubla le nombre de ses ennemis; l'accroissement de ses ennemis et du danger redoubla sa colère, et la changea en furenr. Elle arracha violemment du temple des lois des républicains sincères, mais qui, ne comprenant pas ses extrémités, vouhient la modérer. Alors elle ent à combattre une moitié de la France. la Vendée et l'Europe. Par l'effet de cette action et de cette réaction continuelles des obstacles sur sa volonté, et de sa volonté sur les obstacles, elle arriva au dernier degré de péril et d'emportement; elle éleva des échafauds, et envoya un million d'hommes sur les frontières. Alors, sublime et atroce à la fois, on la vit détruire avec une fureur aveugle, administrer avec une promptitude sur-

prenante et nne prudence profonde. Changée, par le besoin d'une action forte, de démocratie turbulente en dictature absolue, elle devint réglée, sileucieuse et formidable. Pendant tonte la fin de 93 jusqu'au commencement de 94, elle marchs unin par l'imminence du péril. Mais quand la victoire eut couronné ses efforts, à la fin de 93, un dissentiment put naître alors, car des cœurs générenx et forts, calmés par le succès, criaient : « Misériorde aux vaincus! > Mais tons les cours n'étaient pas calmés encore ; le salut de la révolution n'était pas évident à tous les esprits : la pitié des uns excita la fureur des autres, et il y ent des extravagants qui voulurent pour tout gonvernement un tribunsi de mort. La dictature frappa les deux nouveaux partis qui embarrassaient sa marche. Hébert, Ronsin , Vinceot, périrent avec Danton , Camille Desmonlins. La révolution continua aiusi sa carrière, ac couvrit de gloire dès le commencement de 1794, vainquit toute l'Europe, et la couvrit de confusion. C'était le moment où la pitié devait enfin l'emporter sur la colère. Mais il arriva ce qui arrive toujours : de l'incident d'un jonr on voulut faire un système. Les chefs du gonvernement avaient systématisé la violence et la croanté. et, lorsque les dangers et les fureurs étaient passés, voulaient égorger et égorger encore; mais l'horreur publique s'elevait de toutes parts. A l'opposition, ils voulaient répondre par le moven accoutumé : la mort ! Alors un même cri partit à la fois de leurs rivaux de pouvoir, de leurs collègues menacés, et ce cri fut le signal du sonlèvement général. Il fallut quelques instants pour secouer l'engonrdissement de la crainte; mais on v réussit bientôt, et le système de la terreur fut renversé.

On sedemande ce qui sersi strivie di Robespiere. Cette emporet. L'abandone di 11 er tovus preuve que c'esti impossible. Mais elvi-il été visiqueur, que c'esti impossible. Mais elvi-il été visiqueur, que c'esti impossible. Mais elvi-il été visiqueur, a quaria el contra la conque l'accombat plus tand. Comme tous les usur-pareurs, il aurais et forcé de faire mecéder sus berreurs éte facions un régime calme et doux, silvais d'alliterar en en pas a hi lui q'il apparenant d'être cet usurpaseur. Noter révolution était trop vante pour que la même homme, équire à la constituent en 100, flut preclame caupereur ou pre-tituent en 100, flut preclame caupereur ou preclame en 100, flut preclame caupereur ou preclame en 100, flut preclame caupereur ou preclame en 100, flut preclame en 100, flut



сочтион.





Supplion de Robespierre, Couthon, etc.

fonctions, un Crouwell a pu être à la fois homme de parti au commencement, soldat unurpateur à la fin. Mais dans une révolution naussi étendue que la nôtre, et où la guerre a été si terrible es i dominante, où le même individan o pouvait occuper en même temps la tribune et les camps, les hommes de parti e sont d'abbr d'dévorés entre ouz; après enx sont venus les hommes de guerre, et un soldat est resté le dernier mattre.

Robespierre ne ponvait donc remplir chez nous le rôle d'insurpateur. Pourquoi lui fut-il donné de survivre à tons ces révolutiousaires fameux, qui lui étaieut si supérieurs en génie et en puissance, à an Danton, par exemple?... Robespierre était intègre, et il faut une bonne réputation pour captiver les masses. Il était aus pitié, et elle perd cors qui en out dans les révolutions. Il varis un orgaeil opinitére en perséérant, et c'est le seul moyen de se rendre toujours précènt aux espris. Avec cels, il dus survivre à tous ses rivaux. Mais list de la pire redoce des hommes. Un dévu auns passions, sans les vices anarqueis elles exposent, mais sans le courage, la peraduer et de sessibilité qui le se compagnens ordinairement, un dévois ne vivant que de son regueit et de sa erepaner, se constitue de la compagne de la co

## CHAPITRE VI.

Consiguences de D thermider. — Modifications apporties no generament évolutionaire. — Réceptionistic du personaie des comités. — Réceptionis de la fin de 2 partiral géente d'aventation centre l'ougle-réville, Leben, Remipolo, et autres agents de la dictature; asspanies du Iribacia révolutionaire; disripacement des mayent. — Dera parise ferment, le mantagenards de les therminies. — Réceptionistic de comitée productionaire. — Le constitue de comitée révolutionaire. — Le constitue de comitée révolutionaire. — End de finances, du commerce et de l'agréculture sports la terrest. — Accusation parties contre les comitées des actions contient et d'obtérée cinnaisen par le accertaire. Le Esplaines fils le produitre du Gerendie; examples faits des parises. — Réspond fiel à le commaine un l'étail de l'Arme, Mondress de l'impatent dévent de Nichesen.

Les événements des 9 et 10 thermidor répandient une joie que plainers jours ne purent calmer. L'irresse était générale. Une foule de geus, qui araient quisit deur province pour se cheen à Paris, se jutient dans les voitures publiques pour aller annouer chee aux la noveule de la commune delivrance. On les arrêciai partout sur les routes pour leur demander des dénials. En apprentant ces heureux réconsents, les nives de la commune delevent réconsents, les nives de la commune de les nives de la commune de la commune de la commune les autres, encreté câme des caches conseriales, coaisent reparaître à la lumière. Les décens qui remplissaient les nombreuses prisons do la France commençaient à espère la liberté, ou du moins cessaient de craîtair l'échându.

On ne s'expliquait pas encoro bien la nature de la révolution qui venait de s'opérer; on ne se demaudait pas jusqu'à quel point les membres survivants du comité de salut public étaient disposés

à persister dans le système révolutionnaire, jusqu'à quel point la convention était lisposé à entre dans letars vues; on ne vopsit, on ne comprenait qu'une chose, la mort de Rohespierre. C'était lui qu'on moit de le chef du gouvernement; c'est à lui qu'on impaniailes emprisonnements, les cxécutions, tous les actes enfin de la dernière tyrannie. Robespierre mort, il semblait que tout dévait changer, et prendre une face nouvelle.

À la suite d'un grand événement, l'attente publique devient un besoin irrésistible qu'il fast sasisfaire. Après dens jours consacrés à recevoir les félicitations, à écourer les adresses où chacen répétait : Catilina n'est pau, la republique et sanvéel à récompenser les actes de courage, à voter des mouments pour rendre immortello la grande journée du 9, la convention s'occupa enfin des meures our réclamait sa situation.

Les commissions populaires instituées ponr faire

le tirage des détenus, le tribunal révolutionnaire composé par Robespierre, le parquet de Fouquier-Tinville, étaient eucore en fonctions, et n'avaient besoin que d'un signe d'encouragement pour continuer leurs opérations terribles. Dans la séance méme du 11 thermidor (29 juillet), on demanda et on décréta l'épuration des commissions populaires. Élie Lacoste appela l'attention sur le tribunal révolutionnaire, et en proposa la suspension, en attendant qu'il fût réorganisé d'après d'autres principes, et composé d'autres hommes. La proposition d'Élie Lacoste fut adoptée; et, pour ne pas retarder le jugement des complices de Robespierre, on convint de nommer, seauce tenante, une commission provisoire ponr remplacer le tribugal révolutionnaire. Dans la séauce du soir, Barrère, qui continuait son rôle de rapporteur, vint annoncer encore une victoire, l'entrée des Français à Liége, et entretint ensuite l'assemblée de l'état des comités, qui avaient été mutilés à plusieurs reprises, et réduits par l'échafaud ou par les missions à un petit nombre de membres. Robespierre, Saint-Just et Couthon avaient expiré la veille. Hérault-Séchelles était mort avec Danton. Jesu-Bon-Saint-André, Prieur de la Marne, étaient en mission, Il ue restait plus que Carnot, qui s'occupait exclusivement de la guerre; Prieur de la Côte-d'Or, chargé du soin des srmes et poudres; Robert Liudet, des approvisionnements et du commerce; Billaud-Varenues et Collot-d'Ilerbois, de la correspondance avec les corps administratifs; Barrère, enfin, des rapports. Sur douze, ils n'étaient donc plus que six. Le comité de sûreté générale était plus complet et suffisait bien à ses fonctions. Barrère proposait de remplacer les trois membres morts la veille sur l'échafaud par trois membres nouveaux, en attendant le renouvellement général des comités, qui était fixé au 20 de chaque mois, et qui avait cessé d'avoir lieu depuis le consentement tacite donné à la dictature. C'était aborder de grandes questions : allait-on renvoyer tous les hommes qui svaient fait partie du dernier gouvernement? Allait-on changer nou-seulement les hommes, mais les choses, modifier la forme des couités, prendre des précautions contre leur trop grande influence. limiter leurs attributions, en un mot opérer une révolution complète dans l'administration? Telles étaient les questions soulevées par la proposition de Barrère. D'abord ou s'éleva contre cette manière expéditive et dictatoriale de procéder, consistant à proposer et à nommer les membres des comités dans la même séance. On demauda l'impression de la liste et l'ajournement pour les choix. Dubois-Crance s'avanca davantage et se plaignit de l'absence prolongée des membres des comités. Si on avait, dit-il, remplacé Hérault-Séchelles; si on n'avait pas toujours laissé Prieur de la Marne et Jean-Bou-Saint-André en mission, on aurait été plus assuré d'avoir une majorité, et on n'surait pas hésité si longtemps à attaquer les triumvirs. Il soutint ensuite que les hommes se fatiguaient au pouvoir, et v contractaient des goûts dangereux, En conséquence, il proposa de décréter qu'à l'avenir aucun membre des comités ne pourrait sller en mission, et que chaque comité scrait renouvelé par quart tous les mois, Cambon, poussant la discussion plus avant, dit qu'il fallait réorganiser le gouvernement eu eutier. Le comité de salut public, suivant lui, s'était emparé de tout, et il résultait de la que ses membres, même en travaillant jour et nuit, ne pouvaient suffire à leur tâche, et que les comités de finances, de législation, de súreté générale, étaient réduits à une nullité complète. Il fallait faire, eu conséqueuce, que nouvelle distribution de pouvoirs, de manière à empêcher que le comité de salut public ne fût accablé, et que les antres ne fusseut annulés.

La discussion ainsi provoquée, on allait porter la main sur toutes les parties du gouvernement révolutionnaire. Bourdon de l'Oise, dont l'opposition au système de Robespierre était bien connue, puisqu'il devait être l'une de ses premières victimes, arrêta ce mouvement inconsidéré. Il dit qu'on avait eu jusqu'iei un gouvernement habile et vigoureux, qu'ou lui devait le salut de la France et d'immortelles victoires; qu'il fallait craindre de porter sur son organisation une main imprudente; que toutes les espérances des aristocrates venaieut de se réveiller, et qu'il fallait, en se gardant d'une tyrannie nouvelle, modifier cependant svec ménagement une institution à laquelle on avait dû de si grands résultats. Cependant Tallien, le héros du 9, voulsit qu'on abordat au moins certaines questions, et ne voyait aucun danger à les décider sur-le-champ. Pourquoi, par exemple, ne pas décrêter à l'instant même que les comités servient renouvelés par quart tous les mois? Cette proposition de Dubois-Crancé, reproduite par Tallien, fut accueillie avec enthousiasme, et adoptée aux cris de vive la république. A cette mesure, le député Delmas voulnt en faire ajouter une autre. « Vous venez, dit-il à l'assemblée, de tarir la



FOUQUIER-TINVILLE.



Vice de la salle des discobins





source de l'amhition; pour completer vaire déret, je demande que vous décidiez qoe nul membre ne pourra renirer dans un comité qu'un mois après ne itre sorti. » La proposition de Delmas, accueillie comme la précédente, fut aussitist daoptée. Ces priucipes admis, il fut courenu qu'une commission présenterait un uno aven plan pour forganisation des comités de gouverneueux.

Le leudemain, six membres furent choisis poor remplacer, au comité do salut public, les membres morts ou absents. Cette fois, la présentation faite par Barrère ne fut pas confirmée. On nomma Tallieu pour le récompenser de son courage; Bréard, Thuriot, Treilbard, membres du premier comité de salut public; enfiu les deux députés Laloi et Eschasseriaux l'ainé, ce dernier très-versé dans les matières de finances et d'économic publique. Le comité de sûrcté géuérale subit aussi des changements. On s'élevait de toutes parts contre David, qu'on disait dévoué à Robespierre; contre Jagot et Lavicomterie, qu'onaccusait d'avoir été d'horribles inquisitents. Une foule de voix demandèrent leur remplacement, il fut décrété. On désigna, pour les remplacer es pour compléter le comisé de sûreté générale, plusieurs des athlètes qui s'étaient signalés dans la jonrnée du 9; Legendre, Merlin de Thionville, Goupilleau de Foutenay, André Dumont, Jean Debry, Bernard de Saintes. On rapporta ensuite la loi du 22 prairial à l'onanimité. On s'éleva avec indignation contre le décret goi permettait d'enfermer un député sans qu'il fût préalablement entendu par la convention, décret funcste qui avait condoit à la mort d'illustres victimes présentes à tous les souvenirs, Danton, Camille Desmoulins, Hérault-Séchelles, etc. Le décret fut rapporté. Ce n'était pas tout que de changer les choses; il était des bommes suxquels le ressentiment public ne pouvait pardonner .- « Tout Paris, s'ecria Legendre, vous demande le supplice justement mérité de Fouquier-Tinville. » Cette demande fut aussitôt décrétée, et Fouquier mis en accusation. - « On ne peut plus sièger à côté de Lebou! » s'écria nue autre voix, et tous les yeux se portèrent sur le proconsul qui svait ensanglanté la ville d'Arras, et dont les excès svaient provoqué des réelamations, même sous Robespierre, Lebou fut anssitôt déerété d'arrestation. On revint sur David, qu'on s'étais contenté d'abord d'exclure do comisé de sareté générale, et il fut mis en strestation. On prit la même mesure contre Héron, le chef des agents de la police instituée par Robespierre;

coutre le général Rossignol, déjà bien connu; coutre Hermann, président du tribunal révolutiounaire avant Dumas, et devenu, par les soins do Robespierre, le chef de la commission des tribunant.

Ainsi le tribunal révolutionnaire était suspendu, la loi du 22 prairial rapportée, les comités de salut public et de sûreré générale recomposés en partie, les principaux agents de la dernière dictature arrétés et poursuivis. Le caractère de la dernière révolution se proponçait: l'essor était donné aux espérances et aux réclamations de toute espèce. Les détenus qui remplissaient les prisons, leurs familles, se disaient avec joie qu'ils allaient jouir des résultats de la journée du 9. Avant ce moment beureux, les parents des suspects n'osaient plus réclamer, même pour faire valoir les raisons les plus légitimes, dans la crainte, soit d'éveiller l'atteution de Fouquier-Tinville, solt d'être incareérés eux-mêmes pour avoir sollicité en faveur des aristocrates. Le temps des terreurs étalt passé. On commença à se réunir de nouveau dans les sections: autrefois abandonnées sux saus-culottes pavés à quarante sous par jour, elles furent aussitôt remplies de gens qui vensient de reparattre à la lumière, de parents des prisonniers, de pères, frères on fils des victimes immolées par le tribunal révolutionnaire. Le désir de délivrer leurs proches animait les uns ; la vengeance animait les autres. On demands dans toutes les sections la liberté des détenus, et on se rendit à la convention pour l'obtenir d'elle. Ces demandes furent renvoyées au comisé de sûresé générale, qui était chargé de vérifier l'application de la loi des suspects. Quoiqu'il renfermat encore le plus grand nombre des individus qui avaient signé les ordres d'arrestation. la furec des circonstances et l'adjonction de nouveaux membres devaient le faire incliner à la clémence. Il commence en effet à proponcer les élargissements en foule. Quelques-uns do ses membres, tels que Legendre, Merlin et autres, parcournrent les prisons pour entendre les réclamatious, et y répandirent la joie par lenr présence et leurs paroles; les autren, siégeant jour et nuit, recurent les sollicitations des parents qui se pressaicut pour demander des mises en liberté. Le comité était chargé d'examiner si les prétendus sospects avaient été enfermés sur les motifs de la loi du 17 septembre, et si ces motifs étaient spécifiés dans les mandats d'arrêt. Ce n'était là que

rovenir à la loi du 17 septembre mieux exécutée;

cependant, c'était assez pour vider presque en en- [ tier les prisons. La précipitation des agents révolutionnaires avait, en effet, été si grande qu'ils arrétaient le plus souvent sans énoncer les motifs. et sans en donner communication aux détenus. On élargit comme ou avait enfermé, e'est-à-dire en masse. La joie, moins bruyante, deviut alors plus réelle; elle se répandit dans les familles qui reconvraient un père, un frère, un fils, dont elles avaient été longtemps privées, et qu'elles avaient même erus destinés à l'échafaud. On vit sortir des hommes que lear tiédeur ou leurs liaisons avaient rendus suspects à une autorité ombrageuse, et ceux dont un patriotisme, même avéré, n'avait pu faire pardonner l'opposition. Ce jeune général qui, rénnissant sur un seul versant des Vosges les deux armées de la Moselle et du Rhin, avait débloqué Landau par un mouvement digne des plus grands capitaines, Hoche, enfermé pour sa résistance au comité de salut public, fat élargi, et rendu à sa famille et aux armées qu'il devait conduire encore à la victoire. Kilmaine, qui sauva l'armée du Nord par la levée du camp de César en août 1793, Kilmaine, enfermé pour eette belle retraite, fut rendu aussi à la liberté. Cette jeune et belle femme, qui avait acquis tant d'empire sur Tallien, et qui n'avait cessé du fond de sa prison de stimuler son courage, fut délivrée par lui, et devint son épouse. Les élargissements se multipliaient ebaque jour, sans que les sollicitations dont le comité se voyait accablé devinssent moins nombreuses, « La victoiro, dit Barrère, vient de » marquer une époque où la patrie peut être in-» dulgente sans danger, et regarder des fautes in-» civiques comme effacées par quelque temps de » détention. Les comités ne cessent de statuer sur » les libertés demandées; ils ne cessent de réparer » les erreurs ou les injustices particulières. Bien- tôt la trace des vengeances particulières dispa-» rattra du sol de la république; mais l'affluence

o des personnes de tout sexe aux portes du comité o de sûreié générale no fait que retarder des travans si utiles aux etiopens. Nous rendons justices aux mouvements si naturels de l'impatience des offinités, mais pourqui retarder, par des sollicitations injurieses aux législateurs et pur des rassemblements trop nombreux, la marche raviale mals intrins autonalé del rangele a lette

pide que la justice nationale doit prendre à cette
 époque?

Les sollicitations de toute espèce, en effet, 2ssiégeaient le comité de sûreté générale. Les femmes

surtout sasient de leur influence pour obtairi de acese de cidencee, même en faveur d'ennemis connus de la révolution. Il y eus plus d'une surprise faire ao commisé i sel dous d'Aumont et de Vàlentinois farent clargis sous des noms supposés, et il y est un grand nombre d'autres qui se sauvèrent au moyen des mêmes subterfuges. Il y avait peu de mai à cela, cur, comme l'avait dits Barrère, la vietnie avait marqué l'époque où la république pouvait deveuir facile et indisquent. Alls la brair régardi que nome n'eviller les dédances révotament de la comme de l'entre de dédances révolament de la comme de l'entre de dédances révolament de la comme de l'entre de dédances révolament de la comme de l'entre de de douceur et de pair.

Les sections étaient agitées et devenaient tumultueuses. Il n'était pas possible, en effet, que les parents des détenus ou des vietimes, que les suspects récemment élargis, que tous ceux enfin à qui la parole était rendue, se bornassent à demander la réparation d'appiennes rigueurs sans demander des vengeanees. Presque tous étaient furieux contre les comités révolutionnaires, et s'en plaignaient hantement. Ils voulaient les recomposer, les abolir même; et ces discussions amenèrent quelques troubles dans Paris. La section de Montreuil vint dénonece les actes arbitraires de son comité révolutionnaire; eelle da Panthéon français déclara one son comité avait perdu sa confiance; celle du Contrat-Social prit aussi à l'égard du sien des mesures sévères, et nomma une commission pour vérifier ses registres.

C'était là une réaction naturelle de la classe modérée, longtemps réduite au silence et à la terreur par les inquisitenrs des comités révolutionnaires. Ces mouvements ne pouvoient manquer de frapper l'attention de la Montagne.

l'attention de la Montagne. Avait pas péri avec Cette terrible Montagne n'avait pas péri avec Robespierre, et lai avait sarvéen. Quelque-mas de ses membres édicient restés convarient de la probité, de la luyant des intentions de Robespierre, et ac erezjacit pas qu'il éta vival usurper. Il le regardairest comme la viétime des amis de Danton et du parti correspondient des amis de Danton et du parti correspondient de la marque de qui pensait de la serie. La plus grande partie des montagnards, réplicitients intériere, avaités, vayant avec borreartous projet d'unexpaison, avaient saide an 9 thermider, moites excere pour resuper an Creament de la signation de la contraction de avait la signation de la contraction de avait la signation de la contraction singue la contraction de la contraction de avait la signation de la contraction de avait la signation de de la contraction de avait la signation de avait la signa

justice révolutiouuaire telle que Robespierre, Saint-Just, Coutbou, Fouquier et Dumas, l'svaieut faite; mais ils n'eutendaieut diminuer eu rien l'éuergie du gouvernement, et ne voulaient faire aucun quartier à ce qu'on appelait les aristocrates. La plupart étaient des hommes purs et rigides, étrangers à la dictature et à ses aetes, et nullement intéressés à la soutcuir ; mais aussi des révolutionnaires ombrageux, qui ue voulaient pas que le 9 thermidor se changeat en une réaction et tournat au profit d'un parti. Parmi ceux de leurs collègues qui s'étaient coalisés pour renverser la dictature, ils voyaient avee défiauce des bommes qui passaient pour des fripons, des dilapidateurs, des amis de Chabot, de Fabre-d'Églantine, des membres enfin du parti concussionnaire, agioteur et corrompu. Ils les avaient secondés contre Robespierre, mais ils étaient prêts à les combattre s'ils les voyaient teudre ou à refroidir l'énergie révolutionnaire, ou à détourner les derniers événements au profit d'une faction queleonque. Ou avait accusé Danton de corruption, de fédéralisme, d'orléanisme, de royalisme : il n'est pas étounant qu'il s'élevat contre ses amis victorieux des soupçons du même genre. Au reste, aucuue attaque n'était encore portée: mais les élargissements nombreux, le soulèvement général contre le système révolutionnaire . commençaient à éveiller les craintes.

Les véritables auteurs du 9 thermidor, au uombre de gninze ou vingt, et dont les principaux étaient Legeulre, Frérou, Tallien, Merlin de Thiouville, Barras, Thuriot, Bourdon de l'Oise, Dubois-Crancé, Lecointre de Versailles, ne voulaient pas plus que leurs collègues incliner au revalisme et à la contre-révolution; mais excités par le danger et par la lutte, ils étaient plus prouoncés contre les lois révolutionnaires. Ils avaieut d'ailleurs beaucoup plus de cette propension à s'adoucir qui avait perdu leurs amis Dautou et Desmoulins. Entourés, applaudis, sollicités, ils étaient plus cutrafués que leurs collègues de la Moutague dans le système de clémence. Il était même possible que plusieurs d'entre eux fissent quelques saerifices à leur position uouvolle. Rendre des services à des familles éplorées, recevoir des témoignages de la plus vive recounaissauce, faire oublier d'aueiennes rigueurs, était un rôle qui devait les tenter. Déjà ceux qui se défiaiont do leur complaisance, comme ceux qui espéraieut eu elle. leur donuaient un nom à part : ils les appelaient les Thermidoriens.

Il s'élevait souvent les contestations les plus vives au sujet des élargissements. Aiusi, par exemple, sur la recommandation d'un député, qui disait connaître un iudividu de son département, le comité ordounait la mise en liberté : aussitôt un dénuté du même département venait se plaindre de cette mise en liberté, et préteudait qu'on avait élargi uu aristocrate. Ces contestations, l'apparition d'une multitude d'eunemis counus de la révolution, qui se montraient la joie sur le front. provoquèrent unc mesure qui fut adoptée sans qu'on y attachât d'abord beaucoup d'importance. Il fut décidé qu'on imprimerait la liste de tous les iudividus élargis par les ordres du comité de sûreté générale, et qu'à côté du nom de l'individa élargi, serait inscrit le nom des personnes qui avaient réclamé pour lui et qui svaient répoudu de ses principes.

Cette mesure produisit me impression extrimenta flecheux. Prappided la récotto oppression qu'ils venient de subir, beazoop de citores fernet effraje de voir leura name consignés sur une liste qui pourrait servir à exercer de nouvelles répears, als erfégine de la terreur était jamais réabit. Beazoop de ceux qui avaient déja réchand et beazoop d'autres on voulteres place n demander. On se plaignit virences dans les sections de ce retour à des mesares qui roushisient la confiance et la piop publiques, et on demanda qu'elles fusseur révequéex.

Le 26 thermidor, on s'entretenait dans l'assemblée de l'agitation qui régnait dans les sections de Paris, La section de Montreuil était venue dénoucer son comité révolutiounaire. On lui avait répondu qu'il fallait s'adresser au comité de sureté générale. Dubem, député de Lille, étranger sux actes de la deruière dictature, mais smi de Billaud, partageant toutes ses opinions, et convaincu qu'il ne fallait pas que l'autorité révolutionnaire se relàchat de ses rigueurs, s'éleva vivement contre l'aristocrație et le modérantisme, qui, disait-il, levajeut déià leurs têtes audacieuses, et s'imaginaient que le 9 thermidor s'était fait à leur profit. Baudot, Taillefer, qui avaient montré une opposition courageuse sous le régime de Robespierre, mais qui étaient moutagnards aussi pronoucés que Dubem, Vadier, membre fameux de l'ancien comité de sûreté générale, soutinreut aussi que l'aristocratie s'agitait, et qu'il fallait que le gouvernement fût juste, mais restat juffexible. Grauet, de Marseille, et siégeant à la Montagne, fit une opposition qui augmenta l'agitation de l'assemblée, il demanda que les détenns déjà élargis, dont les répondants ne viendraient pas donner leurs noms, fassent réincarcérés sur-le-champ. Cette proposition excita uu grand tumulte, Bourdou, Lecointre, Morliu de Thiouville, la combattirent de toutes leurs forces. La discussion, comme il arrive toujours dans ces occasions, s'ôtendit des listes à la situation politique, et on s'attaqua vivement sur les inteutions qu'on so supposait déjà de part et d'autre. e Il est tomos, s'écria Merlin de Thionville, que a toutes les factions renoucent à se servir des mar-» ches du trône de Robespierre. On ue doit rien » fairo à demi, et il faut l'avouer, la conventiou, dans la journée du 9 thermidor, a fait beaucoup de choses à demi. Si elle a laissé des tyrans ici. » au moins ils devraient se taire. » Des applaudissements nombreux couvrirent ees paroles de Merlin, adressées surtout à Vadier, l'un do ceux qui avaient parlé contre les mouvements des sections. Legendre prit la parole après Merlin, « Le comité, » dit-il, s'est bien aperçu qu'on lui a surpris l'é-» largissement de quelques aristocrates; mais le nombre n'en est pas grand, et ils seront réin-» carcérés bieutôt. Pourquoi nous aceuser les uns » les autres? pourquoi nous regarder comme en-» nemis quand nos intentious nous rapprochent? > Calmons nos passions, si nous voulons assurer » et accélérer le succès de la révolution. Citovens. » je vous demande le rapport de la loi du 23, qui ordonne l'impression des listes des citoyens » élargis. Cette loi a dissipé la joie publique, et a » glacé tous les cœnrs. » Tallien succèdo à Legendre; il est écouté avec la plus grande attention, comme le principal des thermidoriens, « Depuis a guelques jours, dit-il, tous les bons eitovens > voientavec douleur qu'ou cherche à vous diviser. » et à ranimer des haines qui devraient être ense-» velies dans la tombe de Robespierre. Eu entrant » ici, on m'a fait remettre un billet dans lequel on » m'annonce que plusieurs membres devaient être » attaqués dans cette séance. Sans doute ce sout les » ennemis de la république qui font courir ces » bruits; gardons-nous de les seconder par nos > divisions. > Des applaudissements interrompent Tallien; il reprend : « Continuateurs de Robes-» pierre, s'écrie-t-il, n'espérez aucuu succès! La » convention est déterminée à périr plutôt que de souffrir une nouvelle tyrannie. La couventiou » veut un gouvernement iuflexible, mais juste. Il | » comme vous. Vos deux décrets mettrout en pré-

» est possible que quelques patriotes aient été s trompés sur le compte de certains détenus ; nous » ne eroyons pas à l'infaillibilité des bommes. » Mais qu'ou dénouce les judividus élargis mal à » propos, et ils seront réincarcérés. Pour moi, je » fais iei un aveu sincère : j'aime mieux voir au-» jourd'hui eu liberté vingt aristocrates qu'on re-» preudra demain que do voir un patriote rester » dans les fers. Eh quoi! la république avec ses » douze cent millo citoyens armés aurait peur de » quelques aristocrates! Non, elle est trop grande; » elle saura partout déconvrir et frapper ses ennemis.

Tallieu, souvent interrompu par les applaudissements, en recoit do plus brayants encore en finissant son discours. Après ces explications générales, on revient à la loi du 23, et à la disposition nouvelle que Granet voulait y faire ajouter. Les partisans de la loi soutiennent qu'on ne doit pas craindre de se montrer en faisant un acte patriotique tel que celui de réclamer un citoyen injustement détenu. Ses adversaires répondent que rien n'est plus dangereux que les listes; que celles des vingt mille et des buit mille ont été le sujet d'un trouble continuel; que tous ceux qui s'y trouvaieut iuserits ont véeu dans l'effroi ; et que, n'eût-on plus aucune tyrannie à eraindre, les individus portés sur les nouvelles listes n'auraient plus aneun repos. Enfin on transige. Bourdon propose d'imprimer les noms des prisonniers élargis, sans y ajouter ceux des répondants qui out sollieité la mise en liberté. Cette proposition est accueillie, et il est décidé qu'on imprimera le nom des élargis seulement. Tallien, qui n'était pas satisfait de ce moyen, remonte anssitôt à la tribune. « Puisque » vons avez décrété, dit-il, d'imprimer la liste des o citoyeus rendus à la liberté, vous ne pouvez res fuser de publier celle des citovens qui les out s fait incarcérer. Il est justo anssi que l'ou connaisse » ceux qui dénonçaient et faisaient renfermer de » bons patriotes. » L'assemblée, surprise par la demaudo de Tallien, trouve d'abord la proposition juste, et la décrète aussitôt. A peine la décision est-elle rendue que plusieurs membres de l'assemblée se ravisent. Voilà nue liste, dit-ou, qui sera opposée à la précédente : c'est la querre civile ! Bientôt ou répète ce mot dans la salle, et plusieurs voix s'écrient : C'est la querre civile! - « Oui, » repreud anssitôt Tallien, qui remonte à la tri-» bune, oui, c'est la guerre civile! Je le peuse

» sence denx espèces d'hommes qui ne pourront » pas se pardonner. Mais j'aj voulu, en vous pro-» posant le second décret, vous faire sentir l'inonvenient du premier. Maintenant, je vous pro-» pose de les rapporter tous les denx. » De toutes parts on s'écrie : « Oui, oui, le rapport des deux » décrets! » Amar le demande lui-même, et les deux décrets sont rapportés. Toute impression de liste est donc écartée, grace à cette surprise adroite et hardie que Tallien venait de faire à l'assemblée.

Cette séance rendit la sécurité à une foule de gens qui commençaient à la perdre; mais elle prouva que tentes les passions n'étaient pas éteintes, que toutes les luttes n'étaient pas terminées. Les partis avaient tous été frappés à leur tonr, et avaient perdu leurs têtes les plus illustres : les royalistes, à plusienrs époques; les girondins, au 31 mai; les dautonistes, en germinal; les montagnards exaltés, au 9 thermider. Mais si les chefs les plus illustres avaient péri, leurs partis survivaient, car les partis ne succombent pas sous un seul coup, et leurs restes s'agitent longtemps après eux. Ces partis allaient tour à tour se disnuter encore la direction de la révolution, et recommencer une carrière laboricuse et ensanglautée. Il fallait, en effet, que les esprits, arrivés par l'excitation du danger au dernier degré d'emportement, revinssent progressivement au point d'où ils étaient partis; pendant ce retour, le pouvoir devait repasser de mains en mains, et on allait voir les mêmes luttes de passions, de systèmes et d'antorité.

Après ces premiers soins donnés à la réparation de beaucoup de rigueurs, la convention songea à l'organisation des comités et du gouvernement provisoiro, qui devait, comme on sait, régir la France jusqu'à la paix générale. Une première discussion s'était élevée, comme on vient de le voir. sur le comité de salut public, et la question avsit été renvoyée à une commission chargée de préseuter un nouveau plan. Il était urgent de s'en occuper, et c'est ce que fit l'assemblée dans les premiers jours de fructidor (août). Elle était placée entre denx systèmes et deux écueils opposés : la crainte d'affaiblir l'autorité chargée du salut de la révolution, et la crainte de recontinuer la tvrannio. Le propre des hommes est d'avoir peur des dangers quand ils sont passés, et de prendre des précautions coutre ce qui ne peut plus être. La tyrannie du dernier comité de salut public était née du besoin de suffire à une tâche extraordinaire, au mi- était essentiel dans l'œuvre de chacun d'enx. Pour

lieu d'obstacles de tous genres. Quelques hommes s'étaient présentés pour faire ce qu'une assemblée ne pouvait, ne savait, n'osait faire elle-même; et au milieu de leurs travaux inouis pendant quinze mois, ils n'avaient pu ni motiver leurs opérations. ni en rendre compte à l'assemblée, que d'une manière très-générale; ils n'avaient pas même le temps d'en délibérer entre eux, et chacan d'eux vaquait en maftre absolu à la tâche qui lui était dévolue. Ils étaient devenus ainsi autant de dictateurs forcés, que les circonstances plutôt que l'ambition avaient rendus tout-paissants. Aujourd'bai que la tâche était presque achevée, que les périls extrêmes étaient passés, une pareille puissance ne pouvait plus se former, fante d'occasion. Il était pnéril de se prémunir si fort contre un danger devenu impessible; il v avait même, dans cette prudence, un inconvénient grave, celui d'énerver l'autorité et de lui enlever toute énergie. Douze cent mille hommes avaient été levés, nourris, armés et conduits anx frontières; mais il fallait poprvoir à leur entretien, à leur direction, et c'était un soin qui exigeait encore une grande application, nne rare capacité, et des pouvoirs très-étendus.

Déjà on avait décrété le principe du renouvellement des comités par quart chaque mois; et on avait décidé, en ontre, que les membres sertants ne pourraient rentrer avant un mois. Ces deux conditions, en empéchant une nouvelle dictature. empéchaient aussi toute bonne administration. Il était impossible qu'il y eût snœune suite, aucune application constante, anenn secret dans ce ministèro constamment renouvelé. Dans cette organisation, à peine un membre était-il au courant des affaires qu'il était forcé de les quitter; et si une canacité se déclarait, comme celle de Carnot pour la guerre, de Prieur de la Côte-d'Or et de Robert Lindet pour l'administration, de Cambon pour les finances, elle était ravie à l'État an terme désigné: car l'absence seule pendant un mois, exigée par la loi, rendait à peu près nuls les avantages d'une réélection altérieure.

Mais il fallait subir la réaction. A une concentration extrême de pouvoir devait succéder une dissémination tout aussi extrême, et bien autrement dangereuse. L'ancien comité de salut publie, chargé souverainement de ce qui intéressait le saint de l'État, avait droit d'appeler à lui les autres comités, et de se faire rendre compte de leurs opérations; il s'était emparé ainsi de tout ce qui empêcher à l'avenir de tels empiétements, la nouvelle organisation sépara les attributions des comités, et les rendit indéneudants les uns des antres. Il en fut établi seize.

- 1º Comité de salut public;
- 2º Comité do sûreté générale: 3° Comité des finances:
- 4º Comité de législation;
- 3º Comité d'instruction publique;
- 6º Comité de l'agriculture et des arts :
- 7° Comité du commerce et d'approvisionnements:
- 8º Comité des travaux publics; 9° Comité des transports en postes;
- 10° Comité militaire :
- 11° Comité de la marine et des colonies :
- 13° Comité de division ;
- 12° Comité des secours publics :
- 14° Comité des procès-verbaux et archives ;
- 15° Comité des pétitions, correspondance et dépêches:

16° Comité des inspecteurs du Palais-National. Le comité de salut public était composé de douze membres; il conservait la direction des opérations militaires et diplomatignes ; il était elegré de la levée et de l'équipement des armées, du choix des généraux, des plans de campagne, etc.; mais là se bornaient ses attributions. Le comité de sûreté généralo, composé de scize membres, avait la police; celui des finances, composé de quarante-huit membres, avait l'inspection des revenus, du trésor, des monnaies, des assignats, etc. Les comités pouvaient se réunir pour les objets qui les concernaient en commun. Ainsi, l'autorité absolue de l'ancien comité de salut public était remplacée par une foule d'autorités rivales, exposées à s'embarrasser et à se géner dans leur marche. Telle fut la nouvelle organisation du gouvernement.

On opérait en même temps d'autres réformes qui n'étaient pas jugées moins pressantes. Les comités révolutionuaires établis dans les moindres bourgs, et chargés d'y exercer l'inquisition, étaient la plus vexatoire et la plus abhorrée des institutions attribuées au parti Robespierre. Pour rendre lenr action moius étenduc et moins tracassière, ou en réduisit le nombre à un seul par district. Cependant, il dut y en avoir un dans touto commune de huit millo ames, qu'elle fut ou non chef-lien de dictrict. Dans Paris, le nombre fut réduit de quarante-huit à douze. Ces comités devaient être composés de douze membres; il fallait pour un mandat d'amener la signature de trois membres au moins, quelle les justices extraordinaires suivent la direc-

et de sept pour un mandat d'arrêt. Ils étaient, comme les comités de gouvernement, soumis au renouvellement par quart, channe mois, A toutes ces dispositions, la convention en ajouta de non moins importantes, en décidant que les assemblées de sections n'auraient plus lieu qu'nne fois par décade, tous les jours de décadi, et que les citoyens présents cesseraient d'avoir 40 sous par séauce. C'était resserrer la démagogie dans des limites moins étendacs, en rendant plus rares les assemblées populaires, et surtout en ne payant plus les basses classes pour y assister. C'était couper aussi un abus qui était devenu excessif à Paris. On payait par section donze cents membres présents, tandis qu'il y en avait à peine trois cents en séance. Les présents répondaient pour les absents, et on se rendait alternativement ce service. Ainsi cette milice ouvrière, si dévonée à Robespierre, se trouvait éconduite ot renvoyée à ses travaux.

La plus importante détermination prise par la convention fut l'épuration des individus composant tontes les autorités locales, comités révolutionnaires, municipalités, etc. C'était là quo se trouvaient, comme nous l'avons dit, les révolutionnaires les plus ardents; ils étaient devenus dans chaque localité ce que Robespierre, Saint-Just et Coutbon étaient à Paris, et ils avaient asé de leurs ponyoirs avec tonte la brutalité des autorités inférieures. Le décret du gouvernement révolutionuaire, en suspendant la constitution jusqu'à la paix, avait prohibé les élections de tonte espèce, afin d'éviter les troubles et de conceutrer l'antorité dans les mêmes mains. La convention, par des raisons absolument semblables, c'est-à-dire pour préveuir les luttes entre les jacobins et les aristocrates, maintint les dispositions du décret, et confia anx représentants en mission le soin d'épurer les administrations dans tonte la France. C'était là le moyen de s'assurer à elle-même le choix et la direction des autorités locales, et d'éviter le déhordement des deux factions l'une sur l'antre. Enfin le tribunal révolutionnaire, suspendu récemment, fut remis en activité; les juges et les jurés n'étant pas tous nommés encore, cenx qui étaient déjà rénnis durent entrer en fonctions surle-champ, et juger d'après les lois existantes antérieuresà celle du 22 prairial. Ces lois étaient encore fort redoutables; mais les honimes dont on avait faitehoix pour les appliquer, et la docilité avec lation du gonvernement qui les institue, étaient une ! garantie contre de nouvelles cruantés.

Toutes ces réformes furent exécutées du 1" su 15 fructidor (fin d'août). Il restait une institution importante à rétablir, c'était la liberté de la presse. Aucune loi ne lui tracait de bornes : elle était même consacrée d'une manière illimitée dans la déclaration des droits; néaumoins elle avait été proscrito de fait sous le régime de la terreur. Une seule parole imprudente pouvant compromettre la têto des citoyens, comment auraient-ils osé écrire? Le sort de l'infortuné Camille Desmoulius avait assex prouvé l'état de la presse à cette époque. Durand-Maillane, ex-constituant, et l'uu do ces esprits timides qui s'étaient complétement annulés neudant les orages de la conveutiou, demanda que la liberté de la presse fût de nouveau formelloment garantie. · Nous n'avons is mais pu, dit cet excellent homme a ses collègues, nous faire entendro dans cette

» enceinte, saus être exposés à des insultes et à des menaces. Si vous voulez notre svis dans les » discussions qui s'élèverout à l'avenir; si vous » voulez que nous puissious contribuor do uos lumières à l'œuvre commune, il faut donner de » nouvelles súretés à ceux qui voudrout ou parler on écrire. »

Quelques jours après, Frérou, l'ami et lo collègue de Barras dans sa mission à Toulon, le familier de Danton et de Camille Desmoulins, et depuis leur mort l'euvemi le plus fougueux du comité de salut public, Frérou unit sa voix à celle de Durand-Maillane, et demanda la liberté illimitée de la presse. Les avis se partagèrent. Ceux qui avaieut véen dans le contrainte pendent la dernière dictature, et qui voulaient enfin donner impunément leur avis sur toutes choses, ceux qui étaient disposés à résgir éuergiquement contre la révolution, demandsient une déclaration formelle pour garantir la liberté de parler et d'écrire. Les montagnards, qui pressentaient l'usago qu'ou se proposait de faire de cetto liberté, qui voyaiont un débordement d'accusations se préparer contre tous les hommes qui avaient exercé quelques fonctions pendant la terreur; beaucoup d'autres eucore qui, sans avoir do craintes personnelles, appréciaient lo daugereux moveu qu'ou sllait fournir sux contrerévolutionuaires, déjà fourmillant de toutes parts, s'opposaient à une déclaration expresse. Ils donpaient pour raison que la déclaration des droits consacrait la liberté do la presse; que la cousacrer

un droit déjà recounu, et que si on avait pour but do la rendre illimitée, on commettait une imprudeuco, « Vous allez donc, direut Bourdon de l'Oiso

» et Cambou, permettre au royalisme de surgir, » et d'imprimer ce qui lui plaira contre l'institu-» tion de la république? » Toutes ces propositions furent renvoyées aux comités compéteuls, pour examiner s'il y avait lieu de faire une nouvelle

déclaration. Aiusi, le gouvernement provisoire, destiné à régir la révolution jusqu'à la paix, était entière-

ment modifié, d'après les nouvelles dispositions do clémence et do générosité qui se manifestaieut depuis le 9 thermidor. Comités do gouvernement. tribunal révolutionuaire, administrations locales, étaient réorganisés et épurés; la liberté do la presse était déclarée, et tout anuouçait que marcho nouvelle. L'effet que devaient produire ces réformes ne

tarda pas à se faire sentir. Jusqu'ici, lo parti des révolutionnaires ardeuts s'était trouvé placé dans le gouvernement même; il composait les comités et commandait à la convention; il régnait anx Jacobius, il remplissait les administrations municipales et les comités révolutionnaires dout la France eutièro était couverte : dépossédé aujourd'bui, il allait se tronver en dehors du gouvernement, of former contre lui un parti bostile.

Les jacobins avaient été suspendus dans la nuit du 9 au 10 thermidor. Legendre avait fermé leur salle, et en avait déposé les clefs sur le bureau do la convention. Les cless farent rendues, et il sut permis à la société de se reconstituer, à la condition de s'épurer. Quiuze membres des plus anciens fureut choisis pour examiner la conduito do tous les associés pendant la nuit du 9 au 10. Ils ne devaient admettre que ceux qui, pendant cetto fameuse nuit, avaient été à leur poste de citoyens, au lieu de se rendre à la commune pour conspirer contro la convention. En attendant l'épuration, les ancieus membres furent admis dans la sallo comme membres provisoires. L'épuration commencée, une enquête sur chacun d'eux eut été difficile; ou se contentait de les interroger, et ou les ingegit sur leurs réponses. Ou pense combien l'examen devait être fait avec iudulgence, puisque c'étaient les jacobins qui se jugeaieut eux-mémes. Eu quelques jours, plus de six cents membres fureut réinstallés, sur leur simple déclaration qu'ils avaient été, pendant le femeuse nuit, au poste asde nonveau était inutile, puisque c'était proclamer signé par leurs dovoirs. La société fut bientôt recomposée comme elle l'était auparavant, et remplie de tous les individus qui, dévoués à Robespierre, à Saint-Just et Couthou, les regrettaient comme des martyrs de la liberté et des victimes de la coutrerévolution. A côté de la société-mère, existait encore ce fameux elub électoral, vers leguel se retiraient cenx qui avaient à faire des propositions qu'ou ne pouvsit enteudre sux Jacobins, et où s'étaient tramées les plus grandes journées de la révolution. Il siégeait toujours à l'Évêché, et se composait des anciens cordeliers, des jacobins les plus déterminés, et des hommes les plus compromis pendant la terreur. Les jacobins et ce club devaient naturellement devenir l'asile de ces employés que la nouvelle épuration allait chasser de leurs places. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Les inrés et juges du tribunal révolutionnsire, les membres des quarante-huit comités, au nombre de quatre cents environ, les sgents de la police secrète de Saint-Just et de Robespierre, les porteurs d'ordres des comités, qui formaient la bande du fameux Héron, les commis de différentes administrations, les employés eu uu mot de toute espèce, exclus des fonctions qu'ils svaieut exercées, se rénnirent aux Jacobins et an elub électoral, soit qu'ils en fossent déia membres, soit qu'ils se fissent recevoir pour la première fois. Ils allaient exhaler là leurs plaintes et leurs ressentiments. Ils étaient inquiets pour leur sûreté, et craignaient les vengeances de ceux qu'ils avaient persecutés: ils regrettaient en outre des fonctions lucratives; ceux-là surtout qui, membres des comités révolutionnaires, avaient pu joiudre à leurs appointements des dilapidations de toute espèce. La réunion de ces hommes composait un parti violeut, opiniatre, qui, à l'ardeur naturelle de ses opinions joignait anjourd'bui l'irritation de l'intérêt lésé. Ce qui se passait à Paris avait lieu de même par toute la France. Les membres des municipalités, des comités révolutionnaires, des directoires do districts, se réunisssient dans les sociétés affiliées à la société-mère, et venzient y mettre en commun leurs craintes et leurs haines. Ils avaient pour eux le bas peuple destitué aussi de ses fonctions depuis qu'il ne recevait plus quarante sous pour assister aux assemblées de section.

En haine de ce parti, et pour le combattre, il s'en formait un autre, qui ne faisait d'ailleurs que revivre. Il comprenait tons ceux qui avaient souffert ou gardé le silence pendant la terreur, et qui pensaient que le moment était venu de se réveiller lutionnaire. Les jacobins et les chabistes crièrent

et de diriger à leur tour la marche de la révolution. Ou vient de voir, au sujet des éls rgissements, les parents des détenus on des victimes reparattre dans les sections, et s'vagiter, soit pour faire onvrir les prisons, soit pour dénoncer et poursnivre les comités révolutionnaires. Le marche nonvelle de la convention, les réformes commencées, augmentèrent les espérances et le courage de ces premiers opposants. Ils appartenzient à toutes les classes qui avaient été opprimées, quel que fût leur rang, mais surtout au commerce, à la bourgeoisie, à ce tiers état laborieux, opulent et modéré, qui, monarchique et constitutionnel avec les constituauts, républicain avec les girondins, s'était effacé dès le 30 mai, et sysit été exposé à des persécutions de tous genres. Dans ses rangs se cachaient maintenant les restes fort rares d'une noblesse qui n'osait pas encore se plaindre de son abaissement, mais qui se plaignait de la violation des droits de l'bumanité à son égard, et quelques partisans de la royauté, eréatures ou agents de l'ancienne cour, qui n'avaient cessé de susciter des obstacles à la révolution, en se jetant dans tontes les oppositions naissantes, quel qu'en fût le système et le caractère. C'étaient, comme d'usage, les iennes pens de ces différentes classes uni se prononcaient avec le p'us de vivacité et d'énergie, car c'est touionrs la jeunesse qui est la première à se soulever contre un régime oppresseur. Ils remplissaient les sections, le Palais-Royal, les lieux publies, et manifestaient leur opinion coutre ce que l'on appelait les terroristes, de la manière la plus énergique, lis donnaient les plus nobles motifs. Les uns avaient vu leurs familles persécutées, les autres craignaient de les voir perséenter un jour si le régime de la terreur était rétabli, et ils juraient de s'y opposer de toutes leurs forces. Mais le secret de l'opposition de beaucoup d'entre eux était dans la réquisition; les uns s'y étaient soustraits en se cachant; quelques autres veraient de quitter les armées en apprenant le 9 thermidor. A eux se joignaient les écrivains persécutés pendant les derniers temps, et toujours aussi prompts que les jennes gens à se ranger dans tontes les oppositions; ils remplissaient déjà les journaux et les brochures de distribes violentes coetre le régime de la terreur.

Les deux partis se prononcèrent de la manière la plus vive et la plus eppesée sur les modifications apportées par la convention su régime révoà l'aristocratie; ils se plaignirent du comité de [ sûreté générale, qui élargissait les contre-révolunaires, et de la presse, dont on faisait déjà un usage cruel contre cenz qui avaient sauvé la France. La mesure uni les biessait le plus était l'énuration générale do toutes les autorités. Ils n'ossient pas précisément s'élever coutre le renouveilement des individus, car e'ent été svouer des motifs trop personnels, mais ils s'élevaient contre le mode de réélection; ils soutensient qu'il fallsit rendre au pennle le droit d'élire ses manistrats : que faire nommer par les députés en mission les membres des municipalités, des distriets : des comités révolutionneires, e'était commettre une usurpation; que réduire les séctions à uno séance par décade, e'était violer le droit qu'avaient les citorens de s'assembler pour délibérer sur la chose publique, Ces plaintes étaient en contradiction avec le principe du gonvernement révolutionnaire, qui interdisait toute élection jusqu'à la paix; mais les partis ne craignent pas les contradictions quand leur intérêt est compromis : les révolutionnaires savalent quiene élection populaire les aurait ramenés à lenrs postes.

Les bourgeois dans les sections, les jeunes gens au Palais-Royal et dans les lieux unblics; les écrivains dans les journeux, demandaiont avec téhémence l'usage illimité de la presse, se plaignaient de voir encore dans les comités actuels et dans les administrations trop d'agents do la précédente dietature ; ils osaicut déjà faire des pétitions contre les représentanta qui avsient rempli certaines missions; ils méconnaissaient tous les services rendus et commençaient à diffamer la convention ellemême. Tallien, qui, est sa quelité de principal thermidorien, se regardait comme particulièrement responsable de la marche nouvelle imprimée aux choses; aurait vonlu qu'en déterminis ceste marche avec viguenr, saus fléchir dans un sens ni dans un autre. Dans un discours rempli de distinctions subtiles entro la terreur et le gouvernement révolutionnaire, et dont le sens général était que, sans employer une erustuté systématique, il fallait conserver néanmoins une énergie suffisante, Tallien proposa de déclarer que le gouvernement révolutionnaire était maintenu, que par conséquent les assemblées primaires no devaient pas êtro convoguées pour fairo d'élections; mais il proposa de déclarer en même temps one tous les movens de terreur étaient proscrits, et que les poursuites dirigées contre les écritains qui autaient librement

émis leurs opinions, seraient considérées comme des movens de terreur.

Ces propositions, qui ne présentaient aucuré messre précite, et qui étaieut seulement une profession de foi des thermidoriens, qui volubient se placer entre les deux partis sans en favoriser aucun, farent rearoyées sut trois comilés de salut public, de sareté générale et de législation, surquels on reinrojait tout ce qui svalt trait à ces que niens.

Cependant, cel moyen n'étaient pàs faits pour caimer la colère des partis. Ils continnaient à t-in-recitier arec la indem violence; et ce qui contribusi stratout à sogmenter l'inquétique générale, et à mollòpite es sujeis de plaiates et d'accusations, étôti la situation économique de la France, pilos déplarable pent-fure en ce moment qu'elle n'aruit jamais été, même aux époques les plut cal-lamitesses de la révolution.

Les assignats, maigré les vietoires de la république, avaient subi une baisse rapide, et ne comptaient plus dans le commerce que pour le sixième on le huitlème de leur valeur, ce qui apportait un trouble effravant dans les échanges, et rendait le maximim plus inexécutable et plus vexatoire que ismais. Évidemment, ce n'était plus le défaut de confiance qui dépréciait les assignats, car on ne pouvait plus craindre pour l'existence de la république; c'était leur émission excessive et tonjours croissante au fur et à mesure de la baisse. Les impôts, difficilement percus et pavés en papier, fournissaient à peine le quart on le cinquième de ee que la république dépensait chaque mois pour les frais extraordinaires de la guerre, et il fallalt y sappléer par de nouveiles émissions. Aussi, dépuis l'année précédente, la quantité d'assignats en circulation, qu'on avait espéré réduire à moins de deux milliards par le moven de différentes combingisons, s'était élevée au contraire à 4 milliards 600 millions

A cette accumblisfe excessive du papier-monnice, et à la dépociation qui éconsivit, se joigminent encore tonnes les calamités résoltant soit de la gorére, soit des meutres inosités qu'elle suit commandée. On se souvient que, pour établir un rapport forcé entre la volere nositiale des suigents et les marchardibres, ou suit insapiré la loi gent et les marchardibres, ou suit insapiré la loi les, et les pérmetaits pas sent marchands de l'éleyet su fur et à mesure de l'arilissement au papier, on se souvients qu'à ces meurerés on avait aionté les réquisitions, qui donnaient aux représentants ou aux agents de l'administration la faeulté de requérir toutes les marchandises nécessaires aux armées et aux grandes communes, en les payant en assignata et au taux du mazimum. Cea meaurea avaient sanvé la France, maia en apportant un trouble extraordinaire dana les échanges et la eirculation.

On a déià vn quels étaient les inconvénients principanx du maximum; établissement de deux marchéa, l'un public, dana legnel lea marchanda n'exposaient que ce qu'ila avaient de plua mauvaia et en moindre quantité possible; l'autre clandestin, dana lequel lea marchanda vendaient ce qu'ila avaient de meilleur contre de l'argent et à prix libre; enfonissement général des denréca, que les fermiers parvenaient à soustraire à tonte la vigilance dea agents chargéa de faire lea réquisitiona; enfin, trouble, ralentiasement dana la fabrication, parce que lea manufacturiera ne trouvaient paa dana le prix fixe à leurs produits lea fraia même de la production. Tous ces inconvénients d'un double commerce, de l'enfonissement des subsistances, de l'interruption de la fabrication, n'avaient fait que a'accroître. Il s'était établi partont deux commerces, l'nn public et inanffisant, l'autre secret et nspraire. Il y avait deux qualitéa de pain, denx qualitéa de viande, denx qualités de toutea choses, l'une pour les riches qui pouvaient payer en argent ou excéder le maximum, l'autre pour le pauvre, l'onvrier, le rentier, qui ne ponvaient donner que la valen r nominale de l'assignat. Leafermiera étaient devenua tous lea jours plua ingénienx à soustraire leura denréea; ila faisaient de fansses déclarations; ils ne battaient pas leur blé et prétextaient le défaut de bras, défaut qui, an reste, était réel, car la guerre avait absorbé plus de quinze cent mille hommea; ils arguaient de la manvaise saison, qui, en effet, ne fut pas aussi favorable qu'on l'avait eru au commencement de l'année, lorsqu'à la fête de l'Être suprême on remerciait le ciel dea victoirea et de l'abondance des récoltes. Quant aux fabricanta, ils avaient tout à fait auspendn leurs travanx. On a vu que, l'année précédente, la loi , pour n'être pas inique envers les marchands, avait dù remonter jusqu'aux fabricants, et fixer le prix de la marchandise sur le lieu de fabrique, en ajontant à ce prix celui des transports; maia cette loi était devenne injuste à son tour. La matière première, la main-d'œuvre, avant subi le renchéris-

trouvé le moyen de faire leurs frais, et avaient cessé leurs travaux. Il en était de même des commercanta. Le fret pour les marchandises de l'Inde était monté, par exemple, de 130 francs le tonnean à 400; les assurances de 5 et 6 pour cent à 50 et 60. Les commercants ne pouvaient donc plus vendre lea produita rendua dans les porta an prix fixé par le maximum, et ils interrompaient aussi leurs expéditions. Comme noua l'avona fait remaroper ailleura, en forcant on prix il aprait fallo

lea forcer tous; mais c'était impossible. Le tempa avait dévoilé encore d'antres inconvénients particuliers au maximum. Le prix dea blés avait été fixé d'une manière uniforme dans toute la France. Maia la production dn blé étant inégalement coûteuse et abondante dana les différentes provincea, le tanx légal se tronvait sana aucune proportion avec lea localitéa. La faculté laiasée aux municipalités de fixer les prix de toutea les marebandiaes amenait une autre espèce de désordre. Quand dea marchandines manquaient dans une commone, lea autorités en élevaient le prix; alora ces marchandisea y étaient apportées an préjudice des communes voisines; il y avait quelquefois engorgement dans un lieu, disette dans un autre, à la volonté dea régulateurs du tarif; et les monvements du commerce, au lieu d'être réguliers et naturels, étaient capricienx, inégaux et convulsifs.

Les résultats des réquisitions étaient bien plus facbeux encore. Ou se aervait des réquisitions popr nontrir lea armées, pour fournir lea grandea manufactures d'armes et lea arsenaux de ce qui lenr était nécessaire, ponr approvisionner les grandes communes, et quelquefois pour procurer anx fabricants et aux manufacturiers les matières dont ila avaient besoin. C'étaient les représentants, les commissairea près des armées, les agents de la commission de commerce et des approvisionnementa, qui avaient la faculté de requérir. Dans le moment pressant du danger, lea réquiaitions s'étaient faites avec précipitation et confusion. Sonvent elles se croissient pour les mêmes objets, et celni qui était regnis ne savait à qui entendre. Elles étaient presque toujours illimitéea, Quelquefoia on frappait de réquiaition tonte une denrée, dans one commone on un département. Alors lea fermiera ou les marchands ne pouvaient plus vendre qu'aux agenta de la république; le commerce étant interrompu, l'objet requia gisait longtempa sana être enlevé ou payé, et la circulation ae trousement général, les manufacturiers n'avaient plua vait arrêtée. Dans la confusion qui résultait de

l'urgenee, on no calculait pas les distances; et on ; frappait de réquisition le département le plus éloigné de la commune on de l'armée que l'on vonlait approvisionner, ce qui multipliait les transports. Beaucoup de rivières et de canaux étant privés d'eau par une sécheresse extraordinaire, il n'était resté que le roulage, et on avait enlevé à l'agrientture ses chevanx ponr soffire aux cherrois. Cet emploi extraordinaire, joint à uno levée forcée de quarante-quatre mille chevanx pour l'armée, les avait rendus très-rares, et avait épuisé presquo tous les movens de transport. Par l'effet de ces monvements mal calculés, et souvent inutiles, des masses énormes de subsistances ou de marchandises se tronvaient dans les magasins publics, entassées sans aucun soin, ot souvent exposées à tonte espèce d'avaries. Les bestisnx acquis ponr la république étaient mal nonrris; ils srrivaient amaigris dans les abattoirs, ce qui faisait manquer les corps gras, le snif, la graisse, etc. Aux transports inutiles se joignaient done les dégâts, et sonvent les abns les plus coupables. Des agents infidèles revendaient secrètement, au conrs le plus élevé, les marchandises qu'ils avaient obtenues au maximum par le moyen des réquisitions. Cette fraude était pratiquée aussi par des marchands, des fabricants qui, avant invoqué d'abord un ordre do réquisition pour s'approvisionner, revendaient ensuite secrètement et au cours ce qu'ils avsient acheté sa maximum.

Ces causes diverses s'ajoutant anx effets de la guerre continentale et maritime, avaient réduit le commerce à un état déplorable. Il n'y avait pins de communications avec les colonies, devennes presque inaccessibles par les croisières des Anglais, et presque tontes ravagées par la guerre. La principale, Saint-Domingue, était mise à feu et à sang par les divers partis qui se la disputaient. Ce concours de circonstances rendait déjà toute communication extérience presque impossible; une antre mesnre révolutionnaire avait contribné aussi à amener cet état d'isolement : e'était lo ségnestre ordonné sur lea biens des étrangers avec lesquels la France était en guerre. On se souvient que la convention, en ordonnant ce séqueatre, svait eu pour but d'arrêter l'agiotago sur le papier étranger, et d'empéeber les capitaux d'ahandonner les assignats pour se convertir en lettres de change sur Francfort. Amsterdam, Londres, etc. En saisissant les valenrs que les Espagnols, les Allemands, les Hollandais, lea Anglais, avaient sur la France, on se rendre sur les points nombreux auxquels aboutit

provogna nne mesure pareille de la part de l'étranger, et tonte eirculation d'effets de erédit svait cessé entre la France et l'Europe. Il n'existait pins de relations qu'avec les pays neutres, le Levant, la Suisse, le Danemark, la Suède et les États-Unis; mais la commission du commerce et des approvisionnements en avait usé toute seule, pour se procurer des grains, des fers et différents obiets nécessaires à la marine. Elle avait requis ponr eela tont le papier; elle en donnait anx banquiers français la valeur en assignats, et s'en servait en Suisse, en Suède, en Danemark, en Amérique, pour payer les grains et les différents produits qu'elle achetait.

Tout lo commerce de la France se trouvait done réduit anx approvisionnements que le gouvernement faisait dans les pays étrangers, an moyen des valeurs requises forcément chez les banquiers français. A peine arrivait-il dans les ports quelques marchandises venues parle commerce libre, qu'elles étaient anssitôt francées de réquisition, ce qui décourageait entièrement, comme nons vonons de le montrer, les négociants, auxquels le fret et les assnrances avaient coûté énormément, et qui étaient obligés de vendre su maximum. Les seules marebandises un peu abondantes dans les ports étaient celles qui provenzient des prises faites sur l'ennemi; mais les unes étaient immobilisées par les réquisitions, les autres par les prohibitions portées contre tons les produits des nations ennemies. Nantes, Bordeaux, déjà dévastées par la guerre civile, étaient rédnites, par cet état du commerce, à une inertio absolue et à uno détresse extrême. Marseille, qui vivait autrefois de ses relations avec le Levant, voyait ses ports bloqués par les Anglais, ses principaux négociants dispersés par la terrent, ses savonneries détruites on transportées en Italie, et faisait à peine quelques échanges désavantageux syce les Génois. Les villes de l'intérieur n'étaient pas dans un état moins triste. Nimes avait cessé do produire ses soieries, dont elle exportait autrefois pour 20 millions. L'opplente ville de Lyon, ruinée par les bombes et la mine, était maintenant en démolition, et ne fabriquait plus les riches tissus dont elle fournissait autrefois pour plns de 60 millions an commerce. Un décret qui arrétait les marchandises destinées aux communes rebelles en avait immebilisé autour de Lyon nne quantité considérable, dont nno partie devait rester dans cette ville, et l'antre, la traverser seulement, pour de là la route du Midi. Les villes de Châlons, Mâcon, Valence, avaient profité de ce décret pour arrêter les marchandises voyageant sur cette route si fréquentée. La manufacture de Sédan avait été obligée d'interrempre la fabrication des draps fins, ponr se livrer à celle du drap à l'usage des troupes, et ses principsux fabricants étaient poursuivis en ontre comme complices du mouvement projeté par Lafavette après le 10 août. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne. si riches par la culture du lin et du chanvre, avaient été entièrement ravagés par la guerre. Vers l'Ouest, dans la malheureuse Vendee, plus de six cents lienes carrées étaient entièrement ravagées par le feu et le fer. Les champs étaient en partie abandonnés, et des bestiaux nombreux erraient su hesard sans pâture et sans étable. Partout enfin où des désastres particuliers n'ajoutaient pas anx calamités générales, la guerre avait singulièrement diminué le nombre des hras; et la terreur chez les uns, la préoccupation politique chez les autres. avaient éloigné on dégoûté du travail un nombre considérable de citoyens laborieux. Combien préféraient à leurs steliers et à leurs champs, les clubs, les conseils municipanx, les sections, où ils recevaient quarante sous pour aller s'agiter et s'émouveir.

Ainsi, désendre dans tons les marchés, rareide es subsistances, increppion dans les manufactures par l'éfect du maximum, déphecements décondres, ames inuities, déglate de marchandines, dépuisement de moyens de transport par l'effet de réquisitions, interreption de communication avec toutes les nations voitines par l'effet de la guerre, du blocem marique, du adquestrer édivastation des villes manufacturières et de plusieurs contrés en des propriets par la propriet par la réquisition, internation de bras par la réquisition; ciuirent sumede par le godt de la via politique; et est la talkeux de la France nauvée de fer étranger, mais épuisde na moment par les effets ionsi qu'un articular équi les delles par les effets ionsi qu'un articular équi et de l'entre de l'e

Qu'on se figure après la Oblemmider deux partis, un prince, doit l'un évatue haz a myons révolutionosires comme indispensables, et veut prolonger indédimient un dus essentificament parsager; dont l'ustre, irrité des maux inévitables d'uno organisation extraordissire, outel l'abolir d'uno organisation est partie des parties de cette entime atroce; que se figure deux partis de cette mature en lutte, et on conocerres combien, dess l'état de la France, ils trouvaires de sojet d'accer-

sations réciproques. Les jacobins se plaignaient du relachement de toutes les lois; de la violation du maximum per les fermiers, les marchands, les riches commerçants ; de l'inexécution des lois contre l'agiotage, et de l'avilissement des assignats; ils recommençaient sinsi les eris des bébertistes contre les riches, les sceapsreurs et les sgioteurs. Leurs adversaires, au contraire, pant pour la première fois attagner les mesures révolutionnaires, s'élevaient contre l'émission excessive des assignats, contre les injustices du mazimum, contre la tyrannie des réquisitions, contre les désastres de Lyon, Sedan, Nantes, Bordesux, entin contre les probibitions et les entraves de toutes espèces qui paralysaient et ruinsient le commerce. C'étaient là, avec la liberté de la presse, et le mode de nomination des fonctionnaires publics, les sujets ordinaires des pétitions des clubs on des sections. Toutes les réclamations à cet égard étaient renvoyées aux comités de salut publie, de finances et de commerce, pour qu'ils cussent à faire des rapports et à présenter leurs vnes.

Deux partis étaient sinsi en présence, cherchant et trouvant dans ce qui s'était fait, dans ce qui so faisait encore, des snjets continuels d'attaque et de reproches. Tout ce qui svait en lieu, bon ou manvais, on l'imputait anx membres des anciens comités, qui étaient maintenant en butte à toutes les attaques des auteurs de la réaction. Quoign'ils cussent contribué à renverser Robespierre, on disait qu'ils ne s'étaient brouillés avec lui que par ambition, et pour le partage de la tyrannie, mais qu'au fond ils pensaient de même, qu'ils avaient les memes principes, et qu'ils voulaient continuer à leur profit le même système. Parmi les thermidoriens était Lecointre de Vorssilles, esprit ardent et inconsidéré, qui se prononçait avec une impradence désappronyée de ses collègues. Il avait formé le projet de dénoncer Billaud-Varennes, Colloid'Herbois et Barrère, de l'ancieu comité do salut public: David, Vadier, Amar et Vouland, du comité de sureté générale, comme complices et continuateurs de Robespierre. Il ne ponvait ni n'osait porter la même accusation contre Carnot, Prieur de la Côte-d'Or, Robert-Lindet, que l'opinion séparait entièrement de leurs collègues, et qui passaient penr s'être occupés exclusivement des travaux auxquels on devait le salut de la France. Il n'osait pas attaquer non plus tons les membres du comité de sureté générale, parce qu'ils n'étaient pas tous également accusés par l'opinion. Il fit part de son

projet à Tallien et à Legendre, qui cherchèrent à l'en dissuader; mais il n'en persista pas moins à l'exécuter, et, dans la séance du 12 fructidos (29 août), il présenta vingt-six chefs d'accusation contre les membres des anciens comités. Ces vingtsix chefs se réduisaient sux vagues imputations d'avoir été les complices du système de terreur que Robespierre avsit fait peser sur la convention et sur la France; d'avoir contribué sux setes arbitraires des deux comités; d'avoir signé les ordres de proscription, d'avoir été sourds à toutes les réclamations élevées par des eitoyens injustement poursuivis; d'avoir fortement contribué à la mort de Danton; d'svoir défendu la loi du 22 prairial; d'avoir laissé ignorer à la convention que cette loi n'était pas l'onvrage du comité; de ne point avoir dénoucé Robespierre lorsqu'il abandonna lo comité de salut publie; entin de n'avoir rien fait les 8, 9 et 10 thermidor, pour mettre la conventiou à cou-

vert des projets des conspirateurs. Dès que Lecointre eut achevé la lecture de ces vingt-six chefs, Goujon, député de l'Ain, républicain jeune, sincère, fervent, et montagnard désintéressé, car il n'avait pris aucune part sux actes reprochés au deruier gonvernement; Goujou se leva, et prit la parole svec toutes les apparences d'un profond chagrin, « Je suis, dit-il, douloureusement affligé quand je vois avec quelle froide » tranquillité ou vient jeter iei de nouvelles semeu-» ees de divisiou, et proposer la perte de la patrie. a Tantôt on vient vous proposer de flétrir, sous le nom de système de la terreur, tont ce qui s'est afait peudaut une snuée; tsutôt on vons propose d'accuser des bommes qui ont rendu de grands » services à la révolution. Ils peuvent être coupa- bles; je l'iguoro. J'étais sux armées, je n'ai rich » pu juger : mais si i'sysis en des pièces qui fissent charge coutre des membres de la convention, je ne les sursis pas produites, ou no les aurais apportées iei qu'avee une profoude douleur. Avec quel sang-froid, au contraire, on vient » plonger le poignard dans le sein d'hommes reeommandables à la patrie par leurs importants services! Remsrquez bien que les reproches qu'on leur fait portent sur le convention elle-» même. Oui, e'est la convention qu'ou sceuse, e'est su peuplo frauçais qu'on fait le procès, a puisqu'ils ont souffert l'un et l'autre la tyrannie de l'infame Robespierre. J. Debry vous le dissit , tout à l'heure, ce sont les sristocrates qui font

» et les voleurs, sjoutent quelques voix. - Jo » demande, reprend Goujon, que la discussion » cesse à l'instant. » Beancoup de députés s'y opposent. Billand-Vareunes s'élance à la tribune, et demande svec instance que la discussion soit continuée. « Il n'y s pss de doute, dit-il, que si les » faits allégués sont vrais, nous ne soyons de grands, » coupables, et que nos têtes ne doivent tomber. » Mais nous défions Lecointre de les prouver. De-» puis la chute du tyrau, nous sommes on butte sox » attaques de tous les intrigants, et nons déclarons » que la vie n'a sucun prix pour nous s'ils doiveut » l'emporter. » Billsud coutique, et reconte que depuis longtemps ses collègues et lui méditaient lo 9 thermidor; que s'ils ont différé, c'est parce que les circonstances l'exigeaient sinsi; qu'ils ont été les premiers à dénoncer Robespierre, et à lui arracher le masquo dont il se couvrait: que si on leur fait un erime de la mort de Danton, il s'en accusers tout le premier; que Dantou était le complice de Robespierre, qu'il était le point de ralliement de tous les contre-révolutionnaires, et que, s'il svait vécu, le liberté aurait été perdue. Depuis quelque temps, s'écrie Bills ud, nous voyons s'sgiter les intrigauts, les volcurs ... - A co dernier mot, Bourdon l'interrompt en lui disent : Le mot est pronoucé; il faudra lo prouver. - Je me ebarge, s'écrie Duhem, de le prouver pour un. - Nous lo prouverons pour d'antres, ajoutent plusieurs voix de la Montagne. - C'était là lo reproche que les montsgnords étaient toujours prêts à faire aux amis de Danton, presque tous devenus des thermidorieus, Billaud, qui, au milieu de ce tamulte et de ces interruptions, a'avait pas abaudonne la tribane, insiste et demande une instruction pour que les coupables soient conuns. Cambon lul succèdo, et dit qu'il faut éviter le piège tenda à la couvention; que les aristocrates veulent l'obliger à se déshonorer elle-même en déshonorant quelques-uns de ses membres; que si les comités sont counables. elle l'est aussi. - Et toute la nation avec ello, ajonte Bourdon de l'Oise. Au milieu de ce tumulte, Vadier paraît à la tribune, un pistolet à la main. disant qu'il ne survivra pas à la calomuie, si on ne le laisse pas so justifier. Plusieurs membres l'entourent et l'obligent à descendre. Le président Thuriot déclare qu'il va lever la séance, si le tumulto no s'apaise pas. Duhem et Amar veulent que l'on continue la discussion, parce que e'est un devolr de l'assemblée à l'égard des membres inculpés, on qui commandent toutes ces propositions... - Thuriot, l'un des thermidoriens les plus ardents,

mais expendant montagand sife, vapid tree prise quo nagitid experilies questions. Il preed it parole de son fautesil, et di si l'assemblée : » Duse par, l'intrée public vest qu'une partille discussion finises sur-le-champ; de l'autre, l'insérté des incalèges vest qu'elle constina e ; concia liona l'au et l'autre en passant à l'ordre de jourper prepaise de Lecointre, et on déclarant que l'assembléen à reçu cette proposition qu'aves un perfondie nidiquistims. L'issemblée adopte avec empresaceant l'avis de l'Ilaviste, et passe à crister.

Tous les hommes sincèrement attachés à leur pays avaient vu cette discussion avee la plus grande peine. Comment, en effet, revenir sur le passé, distinguer le mal du bien, et discerner à qui appartenait la tyrannie qu'on venait de subir? Commeut faire la part de Robespierre et des comités qui avaient partagé le pouvoir, celle de la convention qui les avait supportés, celle enfin de la nation qui avait souffert et la convention et les comités de Robespierre? Comment d'ailleurs juger cette tyrannie? Était-elle un crime d'ambition, ou bien l'action énergique et irréfléchie d'hommes voulant sauver leur cause à tout prix, et s'aveuglant sur les moyens dont ils faisaient nsage? Comment distingner dans cette action confuse la part de la cruanté, de l'ambition, du zèle égaré, du patriotisme sincère et énergique? Déméler tant d'obscurités, juger tant de cœurs d'bommes, était impossible. Il fallait oublier le passé, recevoir des mains de eeux qu'on venait d'exclure du pouvoir la France sauvée, régler des mouvements désordonnés, adoucir des lois trop cruelles, et songer qu'en politique il faut réparer les maux et jamais les venger.

Tel desit l'avis des hommes sages. Les ensemis 
nités, et la France de la convention. Les mostre 
de Lecolarte, et en voyant la discussion fermés, 
de Lecolarte, et en voyant la discussion fermés, 
et l'avait osé aborder des questions trep dangeten à varit osé aborder des questions trep dangereases pour elle-méme. Les pienhis, a convairre, 
et les montagnards, tout pieins enoure de les 
régime de la terreur, ne craigniete pas la discusser le 
régime de la terreur, ne craigniete pas la discusser le 
régime de la terreur, ne craigniete pas la discusser le 
neutraine, en effet, 45 frectidor, mes foule de 
lendemais, en effet, 45 frectidor, mes foule de 
montagnards e levérent, disant que président 
avait fait, la veille, me surprise à l'assemblée ou 
déciant la dourne; c'ull vait dissis son avis usans 
d'en partie partie. Après une séance des 
de 
de intenter un pareil. Après une séance longue 
d'en intente un pareil. Après une séance longue 
d'en intenter un pareil. Après une séance longue 
d'en intente un pareil. Après une séance longue 
d'en intente un pareil. Après une séance longue 
d'en intente un pareil. Après une de 
de la convention Les mourtes 
it d'autre d'entrésient de nouveu 
la vante de la couveu de la décaute 
la convention Les mourtes 
la didaine d'une pareil 
la suite d'une pareil pareil 
la suite d'une par

quitter le fauteuil; que comme président, il n'avait aucun avis à donner; que la clôture était nne injustice; qu'on devait aux membres inculpés, à la convention elle-même, et à la révolution, d'aborder franchement nne discussion que les patriotes n'avaient pas à redouter. Vainement les thermidoriens, Legendre, Tallien et autres, qu'on accusait d'avoir poussé Lecointre, et qui au contraire avaient cherché à le dissuader de son projet, demandèrent-ils que la dissussion fût écartée. L'assemblée, qui n'avait pas encore perdn l'habitude de craindre la Montagne et de lui céder, consentit à rapporter sa décision de la veille et ronvrit la carrière. Lecointre fut appelé à la tribune pour lire ses vingt-six chefs, et pour les appuyer de pièces probantes.

Lecointre n'avait pu réunir les pièces de ce singulier procès, car il anrait fallu avoir la preuve de ce qui s'était passé dans l'intérienr des comités ponr juger jusqu'à que! point les membres inculpés avaient participé à ce qu'on appelait la tyrannie de Robespierre. Lecoiutre ne pouvait invoquer sur chaque chef que la notoriété publique, que des discours prononcés aux Jacobins ou à l'assemblée. que les originaux de quelques ordres d'arrestation, lesquels ne prouvaient rien par eux-mêmes. A chaque grief nouveau, les montagnards furieux criaient : Les pièces! les pièces! et ne voulaient point qu'il parlât sans produire les preuves écrites. Lecointre, réduit souvent à l'impuissance de lea fonrnir, s'adressait aux souvenirs de l'assemblée. et lui demandait si elle n'avait pas toujours considéré Billaud, Collot-d'Herbois et Barrère, comme d'accord avec Robespierre. Mais cette preuve, la seule d'ailleurs possible, montrait l'absurdité d'un pareil procès. Avec de telles prenves, on aurait démontré que la convention était complice du comité, et la France de la convention. Les montagnards ne voulaient pas laisser achever Lecointre; ils lui disaient : tn es nn calomniateur l et ils l'obligeaient à passer à un autre grief. A peine avait-il la le saivant qu'ils s'écriaient de nonveau : Les pièces! les pièces! et Lecointre ne les fournissant pas : A un autre! s'écriaient-ils encore. Lecointre arriva ainsi au vingt-sixième chef, sans avoir ou prouver rien de ce qu'il avançait. Il n'avait qu'une raison à donner, c'est que le procès était politique, et n'admettait pas la forme ordinaire de discussion : à quoi on pouvait répondre qu'il était impolitique d'en intenter un pareil. Après une séance longne Lecointre fausse et calomnieuse, et réhabilita ainsi | les anciens comités.

Cette scène avait rendu à la Montagne toute son énergie, et à la convention un peu de son ancienne déférence ponr la Montagne. Cependant Billaud-Varenues et Collot-d'Herbois donnèrent leur démission de membres du comité de salut public. Barrère en sortit par la voie du sort. De son côté. Tallien se démit volontairement, et ils furent remplacés tous quatre par Delmas, Merlin de Douay, Cochon et Foureroy. Ainsi, des anciens membres da grand comité de saint public, il ne restait que Carnot, Prieur de la Côte-d'Or et Robert-Lindet, An comité de sûreté générale, on opéra aussi nn renonvellement par quart. Élie Lacoste, Vouland, Vadier et Moise Bayle sortirent. Il manquait déià David. Jagot, Lavicomterie, exclus par une décision de l'assemblée : ces sept membres furent remplacés par Bourdon de l'Oise, Colombelle, Méaulle, Clauzel, Mathieu, Mon-Mayan, Lesage-Senault,

Un événement imprévu et entièrement fortuit vint angmenter l'agitation qui régnait. Le fen prit à la pondrière de Grenelle, qui sauta. Cette explosion soudaine et épouvantable consterna Paris, et on crut que c'était l'effet d'une conspiration nonvelle. Anssitôt on accusa les aristocrates, et les aristocrates accusèrent les jacobins. De nouvelles attaques eurent lieu à la tribune entre les deux partis, sans amener aucun éclaircissement. A cet événement s'en ajouta nn autre. Le 23 fructidor an soir (9 septembre), Tallien regagnait sa demeure. Un homme, enveloppé d'une grande redingote, fondit sur lui en disant : « Je t'attendais...... tu ne m'échapperas pas l » Au même instant, il lui tira un coup de pistolet à bout portant, qui lui fricassa nne épaule. Le lendemain, nonvelle rumeur dans Paris : on se disait qu'on ne pouvait donc plus espérer le repos; que deux partis acharnés l'un contre l'autre avaient juré de troubler éternellement la république. Les uns attribuaient l'assassinat de Tallien anx jacobins, les autres anx aristocrates: d'autres même allaient jusqu'à dire que Tallien, imitant l'exemple de Grange-Neuve avant le 10 août, s'était fait blesser à l'épaule ponr en accuser les jacobins, et avoir l'occasion de demander leur dissolution. Legendre, Merlin de Thionville et autres amis de Tallien , s'élancèrent à la tribune avec véhémence, et soutinrent que le crime de la veille était l'œuvre des jacobins. Tallien, dirent-ils, n'a pas abandonné la cause de la révolution ; cependant des furieux prétendent qu'il disait que, s'il arrivait quelque chose, il fallait se

a passé aux modérés et aux aristocrates. Ce ne sont donc pas ceux-ci qui penvent avoir eu l'idée de le frapper; ce ne peuvent être que les furieux qui l'accusent, c'est-à-dire les jacobins. Merlin dénonça leur dernière séance, et cita un mot de Duhem : Les crapauds du Marais lèvent la tête; tant mieux, elle sera plus facile à couper. Merlin demanda, avec sa hardiesse accoutumée, la disso-Intion de cette société célèbre, qui avait rendu, dit-il, les plus grands services, qui avait contribué puissamment à abattre le trône, mais qui, n'avant plus de trône à renverser, voulait renverser aujourd'bni la convention elle-méme. On n'admit point les conclusions de Merlin; mais, comme à l'ordinaire, on renvova les faits anx comités compétents, pour faire un rapport. Déjà on avait fait, sur toutes les questions qui divisaient les denx partis, des renvois de ce genre. On avait demandé des rapports sur la question de la presse, sur les assignats, sur le maximum, sur les réquisitions, sur les entraves du commerce, et enfin sur tout ce qui était devenu un sujet de controverse et de division. On vonlut alors que tous ces rapports fussent confondus en un senl, et on chargea le comité de saint public de présenter un rapport général sur l'état actuel de la république. La rédaction en fut confiée à Robert-Lindet, le membre le plus instruit de l'état des choses, parce qu'il appartenait aux anciens comités, et le plus désintéressé dans ces questions, parce qu'il avait été exelusivement occupé à servir son pays, en se ebargeant du travail énorme des subsistances et des transports. Le jonr où il devait être entendu fut fixé à la quatrième sans-enlottide de l'an u (20 septembre 17941. On attendait avec impatience son rapport et les

décrets qu'il amènerait, et on continnait dans l'intervalle à s'agiter. C'était au jardin du Palais-Royal que se réunissait la jeunesse coalisée contre les jacobins. Là, elle lisait les journaux et les brochnres, qui paraissaient en grand nombre contre le dernier régime révolutionnaire, et qui se vendaient chez les libraires des galeries. Souvent elle y formait des groupes, et en partait pour venir troubler les séances des jacobins. Le jour de la denxième sans-enlottide, un de ces groupes se forme; il était composé de ces jeunes gens qui, pour se distingner des jacobins, s'habillaient avec soin, portaient des cravates élevées, ce qui leur fit donner le nom de muscadins. Dans l'un de ces gronpes, un assistant

rallier à le convention; que les Jecohins n'étains que des intrigants et des cofferat. Un jecohin voulut lai répondre. Alors nan rits évangages; d'une part, on cirisi : Vire la conventions à bas les jacobins l'a bas la queue de Robespierrel de l'autre : A do la eraitocrates et les muscadius! rite la convention et les jacobins! Le tunnibe augments literale. Le jacobin qu'uni pris la parcel et le patit nombre de ceta qui voulvrest con configerat la rassemblement qu'int de l'air l'est constituir le rassemblement qu'inti déjà très-condiderable, et empéha un ongagement ginéral.

Le surlendemain, jour fixé pour le rapport des trois comités de salut public, de législation, et de sureté générale, Robert-Lindet fut enfin entendn, Le tableau qu'il avait à tracer de la France était triste. Après avoir exposé la marche anccessive des factions, les progrès de la puissance de Robespierre jusqu'à sa chute, il montra deux partis, l'un composé de patriotes ardents, craignant ponr la révolution et pour eux-mêmes; et l'autre de familles éplorées dont les parents avaient été immolés ou gémissaient encore dans les fers. « Des esprits » inquiets, dit Lindet, s'imaginent que le gouver-» nement vs manquer d'énergie : ils emploient tons » les moyens pour propager leur opinion et lenra raintes. Ils envoient des députations et des » adresses à la convention. Ces craintes sont chi-» mériques : dans vos mains le gouvernement onservera touto sa force. Lea patriotes, les » fonctionnaires publics peuvent-ils craindre que » les servicea qu'ils ont rendus a'effacent de la » mémoire? Quel courage ne lenr a-t-il pas fallu » pour accepter et pour remplir des fonctions pé-> rilleuses? Mais aujourd'hui la France les rappelle à leurs travaux et à leurs professions. » qu'ils ont trop longtemps abandonnés. Ils savent que leurs fonctions étaient temperaires; que le pouvoir, conservé trop longtempa dans » les mêmes mains, devient un aujet d'inquiétude, et ils ne doivent pas craindre que la France les abandonne aux ressentiments et anx ven-» geances, »

Lindet, passant ensuite à ce qui concernait le perii de ceux qui avaient souffert, consinua en disant : Rendes la liberté à ceux que des haines, des passions, l'erreur des fonctionnaires publicase et la fureur des derniers conspirateure, son fait précipiter en masse dans les maisons d'arrêt; rendez-la aux laboureurs, aux commerçants,

» anz parenta des Jeunes héros qui défendent la patric. Les aris on idé persécules, opendant ne patric. Les aris on idé persécules, opendant ne cau par eux que rous avez appris à forger la foudra; c'est par eux que l'art des Mongolifer a o acri à échirier la marche des armées; c'est par eux que l'art dessurs se préparent à s'épurent, o que les cairs se tanoent, a'apprétent et se métates de caure dans bails jour. Proéger-les, secource-les, Besnecop d'Dommes utiles sont pencor dans les corches.

Robert-Lindet fit ensuite le tableau de l'état agricole et commercial de la France. Il montra les calamités résultant des assignats, du maximum, des réquisitions, de l'interruption des communications avec l'étranger. « Le travail, dit-il, a beaus coup perda de son activité, d'abord parce que » quinze cent mille bommes ont été transportés sar les frontières, qu'une multitude d'antres se » sont vonés à la guerre civile, et parce qu'ensuite les esprits, distraits par les passions politiques, se sont détournés de leurs occupations babis tuelles. Il y a de nouvelles terres défricbées. mais beauconp de négligées. Le grain n'est pas » battn, la laine n'est pas filée, les enltivateura ne a font ni ropir leur lin, ni teiller leurs chanvres. Tachons de réparer des maux si nombreux, si a divers; rendons la paix anx grandes villes mari-> times et mannfacturières. Qu'on cesse de démolir » à Lyon. Avec de la paix, de la sagesse et de » l'oubli, les Nantais, les Bordelais, les Marseila lais, les Lyonnais, reprendront leurs travaux. » Révognons les lois destructives du commerce ; > rendons aux marchandises lenr eirculation; permettons d'exporter ponr qu'on nons apporte ce » qui nons manque. Que les villes, les départe-» ments cessent de se plaindre contre le gouverne-» ment, qui, disent-ils, a épuisé leura ressources » en subsistances, qui n'a pas observé des propor-» tions assez exactes, et a fait peser inégalement » le fardeau des réquisitions. Que ne peuvent-ils, s ceux qui se plaignent, jeter les yeux sur les ta-» bleanx, les déclarations, les adresses de leurs » concitovens des autres districts! Ils v verraient » les mêmes plaintes, les mêmes réclamations, la » même énergie, inspirées par le sentiment des » mêmes besoins. Rappelons le repos d'esprit et le s travail dans les campagnes; ramenons les ou-» vriers à leurs ateliers, les cultivateurs à leurs » champs. Surtout, ajoute Lindet, efforçons-nous » de ramener parmi nous l'union et la confiance. » Cessons de nons reprocher nos malheurs et nos

- » fantes. Avons-nous toujours été, avons-nous pu s être ce que nous aurions voulu être en effet ?
- » Nons avons tous été lancés dans la même car-» rière ; les uns ont combattu avec conrage, avec
- » réflexion; les autres se sont précipités, dans leur
- » bonillante ardenr, contre tous les obstacles » qu'ils voulaient détruire et renverser. Qui von-
- » dra nous interroger, et nous demander compte de ces mouvements qu'il est impossible de pré-» voir et de diriger? La révolution est faite : olle
- » est l'onvrage de tous. Quels généraux, quels
- » soldats n'ont jamais fait dans la guerre que ce » qu'il fallait faire, et ont sn s'arréter où la raison
- · froide et tranquille aurait désiré qu'ils s'arrê-
- s tassent? N'étions-nous pas en état de guerre
- ontre les plus nombreux et les plus redoutables ennemis? Ouclanes revers n'ont-ilspas irrité no-
- » tre courage, enflammé notre colère? Que nous est-
- · ilarrivé qui n'arrive à tous les hommes jetés à une » distance infinie du cours ordinaire de la vie? »

Ce rapport, si sage, si impartial, si complet, fut couvert d'applaudissements. Tout le monde approuvait les sentiments qu'il reufermait, et il eût été à désirer que tout le monde pût les partager. Lindet proposa ensulte une série de décrets. ani furent accueillis comme l'avait été son rapport. et qui furent adoptés sur-le-champ.

Par le premier décret, le comité de sûreté générale et les représentants en mission étaient chargés d'examiner les réclamations des commercants, des laboureurs, des artistes, des pères et mères des eitoyens présents aux armées, qui étaient on avaient des parents en prison. Par un second, les municipalités et les comités des sections étaient tenus de motiver leurs refus quand ils n'accordaient pas de certificats de civisme. C'étaient là des satisfactions données à cenx qui se plaignaient sans cesse de la terreur et qui craignaient de la voir renaître. Un troisième décret ordounait la rédaction d'une instruction morale, tendant à ramener l'amonr du travail et des lois, à éclairer les citoyens sur les principaux événements de la révolution, et destinée à être lne au peuple, dans les fêtes décadaires. Un quatrième décret ordonnait un projet d'école normale, pour former de jouves professeurs, et répandre ainsi l'instruction et les lumières par toute la France.

Enfin, à cos décrets en étaient joints plusieurs ordonnant aux comités des finances et du commerce d'examiner promptement :

marchandises de luxe, sons la condition d'en faire rentrer la valeur en France en marchandises de toute espèce;

2º Les avantages ou les désavantages de la libre exportation du superflu des denrées de première nécessité, sous la condition d'un retour et de différentes formalités:

3º Les moyens les plus avantageux de remettre en erreulation les marchandises destinées anx communes en rébellion, et retenues sous le scellé:

4º Enfin, les réclamations des négociants qui, en vertu de la loi du séquestre, étaient tenus de déposer dans les caisses de district les sommes qu'ils devaient aux étrangers avec lesquels la France était en guerre.

On voit que ces décrets donnaient des satisfactions à ceux qui se plaignaient d'avoir été persécutés, et renfermaient quelques-unes des mesures eapables d'améliorer l'état du commerce. Le parti iacobin scul n'avait pas un décret pour lui, mais il n'en avait pas besoin. Il n'avait été ni poursuivi ni emprisonné; on n'avait fait que le priver du pouvoir; il n'y avait dope aucune réparation à lui accorder. Tout ce qu'on pouvait, c'était de le rassurer sur la marche du gouvernement, et le rapport de Lindet était fait et éerit dans oe but. Aussi l'effet de ce rapport et des déerets qui l'accompagnaient fut-il des plus favorables sur tous les partis.

On parut un peu se calmer. Le lendemain, dernier jour de l'appée et cinquième sans-culottide de l'an n (21 septembre 1794), la fête ordonnée depuis longtemps pour placer Marat au Panthéon et en exclure Mirabean, fut célébrée. Déjà elle n'était plus conforme à l'état des opinions et des esprits. Marat n'était plus assez saint, ni Mirabeau assez coupable, pour qu'on décernat tant d'bonneurs au sangiant apôtre de la terreur, et qu'on infligeat tant d'ignominie au plus grand orateur de la révolution. Mais pour ne pas alarmer la Montagne, et pour éviter les apparences d'uno réaction trop prompte, la fête ne fut pas révoquée, Le jour fixé, les restes de Marat furent portés en pompe au Pantbéon, et ceux de Miraheau en furent ignominieusement retirés par une porte latérale.

Ainsi le pouvoir, retiré aux jacobins et aux montagnards, était possédé aujourd'hui par les partisans de Danton, de Camillo Desmoulins, par les indulgents enfin, qui étaient devenus les thermidoriens. Ces derniers eependant, tandis qu'ils 4º Les avantages de la libre exportation des táchaient de réparer les maux produits par la ré-

volution, tandis qu'ils élargissaieut les suspects et | ménagement pour la Moutagne, qu'ils svaient dés'efforçaient de rendre quelque liherté et quelque possédée, et décernaient à Marat la place qu'ils sécurité su commerce, étaient pleins eucore de l'ravissaient à Mirabeau.

## CHAPITRE VII.

Reprise des opérations militaires. Reddition da Condé, Valanciannes, Loudracies et Le Quesney. Découragement des coalisés. -- Batailles de l'Ourte at de la Roër. -- Passage de la Meuse. -- Occupation de toute la ligae du Rhin. --Situation des armées aux Alpes et aux Pyrémées. Succès das Français sur tous les points. - Étal de la Vendée et de la Bretague; guarre des chausus. Puisaye, ageul principal des royalistes en Bretague. - Rapporta du parti royaliste avec les princes français et l'étranger. Intrigues à l'intérieur ; rôle des princes émigrés.

L'activité des opérations militaires s'était un peu raleutie vers le milieu de la saison. Nos deux grandes armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. eutrées dans Bruxelles eu thermidor (juillet), puis acheminées l'une sur Anvers, l'autre sur la Mense, étaient demeurées dans un long repos, attendant la reprise des places de Landrecies, Le Quesnoy, Valenciennes et Condé, perdnes dans la précédente campagne. Sur le Rhin, le général Michaud était occupé à recomposer son armée, pour réparer l'échec de Kayserlauteru, et attendait un renfort de quinze mille hommes tirés de la Vendée, Les armées des Alpes et d'Italie, devenues maltresses de la grande chalue, campaient sur les hauteurs des Alpes, en attendant l'approbation d'un plan d'invasion proposé, disait-ou, par le jeune officier qui avait décidé la prise de Toulon et des lignes de Saorgio. Aux Pyrénées orientales, Dugommier, depuis ses derniers succès an Boulou, s'était longtemps srrêté pour prendre Collioure, et bloquait maintenant Bellegarde, L'armée des Pyrénées occidentales s'organisait encore. Cette longne inaction qui signala le milieu de la campagne, et qu'il faut imputer aux grands événements de l'intérieur et à de mauvaises combinaisons, aurait pu nuire à nos succès si l'ennemi avait su mettre le temps à profit. Mais il régnait un tel désordre d'esprit chez les coalisés, que notre faute ne leur profita pas, et ne fit que retarder un peu la marche extraordinaire de nos victoires.

Rien u'était plus mal calculé que notre inactiou en Belgique, aux environs d'Anvers et sur les hords de la Meuse. Le meilleur moyen de hâter la prise

jours davantage les grandes armées qui ponvaient les secourir. En profitant du désordre où la victoire de Fleurus et la retraite qui s'eu était suivie avaient jeté les coalisés, il eût été facile d'arriver bientôt jusqu'au Rhiu. Malheureusement ou ignorait encore le grand art de profiter de la victoire, art le plus rare de tons, parec qu'il suppose qu'elle n'est pas seulement le fruit d'une attaque heureuse, mais le résultat de vastes combinaisons. Pour hâter la reddition des quatre places, la convention avait porté un décret formidable, à la maujère de tons ceux qui se succédérent depuis prairial jusqu'en thermidor. Se fondant sur la raison que les coalisés occupaient quatre places françaises, et que tout est permis pour éloigner l'ennemi de chez soi, elle décréta que si, vingt-quatre heures après la sommation, les garnisons ennemies ne se rendaieut pas, elles scraicut passées su fil de l'épée. La garnison de Landrecies se rendit seule. Le commandant de Condé fit cette helle réponse, qu'une nation n'avait pas le droit de décréter le deshonneur d'une autre. Le Quesnoy et Valenciennes continuèrent de se défendre. Le comité, seutant l'injustice d'un pareil décret, usa d'une subtilité pour eu éviter l'exécution, et en même temps pour épargner à la convention la nécessité de le rapporter. Il supposa que le décrct, n'syaut pas été notifié aux commandants des trois places, leur était resté incounu. Avant de le leur signifier, il ordonna au général Schérer de ponsser les travanx avec assez d'activité pour rendre la sommation imposante, et légitimer une capitulation de la part des garnisons ennemies, des quatre places perdues eut été d'éloigner tou- En effet, Valenciennes fut rendne le 12 fructidor

(29 soit); Coude et Le Quesnoy les jours suirauts. Ces places, qui svaieut taut coûté aux coalisés pendant la campagne précédeute, nous forreut douc reatituées saus do grands efforts, et l'ennemi se couserra plus acure poiut de notre territoire daus les Pays-Bas. Nons étions maltres, au coutraire, de toute la Belgique, jusqu'à la Meuse et Anvers.

Moreau veuait de conquérir l'Écluse et de reutrer en ligne; Schérer avait envoyé la brigade Osten à Pichegru, et avait rejoiut Jourdau avec sa division. Grace à cette réunion, l'armée du Nord, sous Pichegru, s'élevait à plus de soixaute-dix mille hommes présents sous les armes, et celle de la Meuse, sous Jourdan, à cent seize mille. L'admiuistration, épuisée par les efforts qu'elle avait faits pour improviser l'équipement de ces armées, ue suffisait que très-imparfaitement à leur entretien. Ou v suppléait par des réquisitions faites avec ménagement, et par les plus belles vertus militaires. Les soldats savaient se passer des objets les plus uécessaires; ils ne campaient plus sous des tentes, ils hivouaquaient sous des hrauches d'arhres. Les officiers saus appointements, ou payés avec des assignats, vivaient comme le soldat, maugeaieut le même paiu, marchaient à pied comme lui, et le sac sur le dos. L'enthousiasme républicaju et la victoire soutenaieut ces armées. les plus sages et les plus braves qu'ait iamais eues la Frauce.

Les coalisés étaieut dans un désordre singulier. Les Hollaudais, mal souteurs par leurs alliés les Anglais, et doutant de leur honne foi, étaieut consternés. Ils formaient un cordon devant leurs places fortes, pour avoir le temps de les mettre en état de défense, ce qui aurait dû être achevé depuis longtemps. Le duc d'York, aussi ignorant que présomptueux, ue savait comment se servir de ses Anglais, et ne prenait aucun parti décisif. Il se retirait vers la basse Meuse et le Rhiu, éteudant ses ailes tautôt vers les Hollandais, tantôt vers les Impériaux, Cependaut, réuni aux Hollandais, il aurait nu disposer encore de cinquante mille hommes, et teuter sur les flaucs de l'une des deux armées du Nord ou de la Meusc l'un de ces mouvements hardis que le général Clerfayt, l'année suivante, et l'archidue Charles, eu 1796, sureut exécuter avec à-propos et honneur, et dout uu grand capitaine douna depuis do mémorables exemples. Les Autrichiens, retrauchés le long de la Meuse, depuis l'embouchure de la Roor jus-

qu'à celle de l'Ourte, étaient découragés par leurs revers, et mauguaient des approvisionnements uécessaires. Le prince de Cohourg, tout à fait déconsidéré par sa dernière campagne, avait cédé le commaudement à Clerfayt, le plus digne de l'occuper eutre tous les généraux sutrichieus. Il u'était pas trop tard encore pour se rapprocher du due d'York, et pour agir en masse coutre l'une des deux armées françaises; mais on ne songeait qu'à garder la Meuse. Le cabinet de Londres. alarmé de la marche des évéuements, avait envoyé commissaires sur commissaires, pour réveiller le zèle de la Prusse, pour réclamer de sa part l'exécution du traité de La Haye, et pour engager l'Autricho, par des promesses de secours, à défendre vigoureusement la ligne que ses troupes occupaieut encore. Une réunion de ministres et de généraux anglais, bollaudais et autrichieus, eut lieu à Maestricht, et ou convint de défendre les bords de la Meuse.

Les armées fraucaises s'étaient enfiu remises en mouvement dans le milieu de fructidor (premiers jours de septembre). Pichegru s'avança d'Anvers vers l'embouchure des fleuves. Les Hollandais commireut alors la faute de se séparer des Anglais. Au uombre de viugt mille hommes, ils se raugèreut le long de Berg-op-Zoom, Bréda, Gertruvdeuberg, restant adossés à la mer, dans une position qui ue leur permettait plus d'agir pour les places qu'ils voulaient convrir. Le duc d'York avec ses Anglais et ses Hauovrieus se retira sur Bois-le-Duc, se liant avec les Hollandais par uue chatue de postes que l'armée française pouvait enlever dès qu'elle paraftrait. A Boxtel, sur le bord de la Dommel. Pichegru joignit l'arrière-garde du due d'York. enveloppa deux hataillons, et les enleva. Le lendemain, sur les hords de l'Aa, il rencoutra le géuéral Ahercrombie, lui fit encore des prisonniers, et continua de pousser le duc d'York, qui se hâta de passer la Meuse à Grave, sous le cauou de la place. Pichegru avait fait dans cette marche quiuze cents prisonniers; il arriva sur les hords de la Meuse, le jour de la deuxième sans-culottide (18 septembre).

Pendant ce temps, Jourdau s'avançait de son côté, et se préparait à franchir la Mcuse. La Meuse a deux afflueus priucipaux, l'Ourre qui la joint vers Liége, et la Roërqui s'y jette vers Ruremoude. Ces deux affluents forment deux lignes qui divisent le pays eutre la Meuse et le Rhiu, et qu'il faut successivement emporter pour serviver à co demier fleuve. Les Français, maîtres de Liége, avaient [ franchi la Meuse, et étaient déjà veuus se ranger en face de l'Ourte; ils bordaient la Meuse de Liége à Maestricht, et l'Ourte de Liège à Comblaine-au-Pout, forment ainsi un angle dont Liégé était le sommet. Clerfayt avait rangé sa gauche derrière l'Ourte, sur les hauteurs de Sprimont. Ges hauteurs sont bordées d'un côté par l'Ourte, de l'autre par l'Ayvaille, qui se jette dans l'Ourte. Le général Latour y commandait les Autrichiens. Jourdan ordonna à Schérer d'attanuer la position de Sprimont du côté de l'Avtaille, tandia que le général Bounct y marcherait en traversant l'Ourte. Le jour de la deuxième sans-culottide (18 septembre). Schérer divisa son corps en trois colonnes, commandées par le général Marceau, Mayer et Hacquin, et se porta sur les bords de l'Ayvaille, qui coule dans un lit profond, entre des côtes escarpées. Les généraux donnèrent eux-mêmes l'exemple, entrérent dans l'eau, et entraînérent leurs soldats sur la rive opposée, malgré le feu d'une artillerie formidable. Latour était resté immobile sur les hauteurs de Sprimont, se préparant à fondre sur les colonnes françaises des qu'elles auraient passé la rivière. Mais à peine eurent-elles franchi l'escarpement des bords, qu'elles se précipitèrent sur la position, saus donner à Latour le temps de les préveuir. Elles attaquèrent vivement, taudis que le général Hacquin débordait son flanc gauche, et que le général Bonnet, syant passé l'Ourte, marchait sur ses derrières, Latour fut slors obligé de décamper et de se replier sur l'armée impériale.

Ce combat, bies comes, triement exécuté, était suassi hanorable pour le giéral e a Chef que pour la ranée. Il nous valus trente-six pièces de exinos cost excet caisons; il fix perdre quina centa hommes à l'exenue, i una tues que blessés, et décidis Clerfyst, de quiter la lighe el Otron. Ce général erzigianti, en effet, en voyant sa ganche battue, d'être couple de sa retraite sur Cologne. En conséquence, il abandonns les bord de la Meuse et de l'Ourse, et es et es retait un stria-l'abendem.

Il ne restait plus aux Autrichiens que la ligne de la Roér. Il ne ceuplera teute riviére depuis Dueren et Jaliers jusqu'à son embouchure dans la Meuse, c'est-à-dire jusqu'à Rorramondo. Ils ravient cédé du cours de la Meuse tout e eq qui est compris de l'Ourte à la Roér, entre Liége et Ruremonde; il ne leur restait que l'étenduc de Rorremonde à Grave, poist par lequel ils se l'aiseit au dou d'York.

La Boef stait is ligne qu'il fallais bien défondér, gour ne pas perfe à rie gautée du Riin. Cefrojx concentr soutes ses forces sur les bords de la Roér, entre Derera, Julier et Llainich. Il Arail depais quelque temps ordonad des travaux considérables pour assurers a ligne; El avait placed de corps arancés an dels de la Roér sur le plateus d'Aldraberte, garial derrachements; Il coequit cissaitie la ligne de la Roér et use bords excarpée, el Il écail. In ligne de la Roér et use bords excarpée, el Il écail.

Le 10 vendémiaire an ut (1" octobre 1794), Jourdan se trouva eu présence de l'ennemi avec toutes ses forces. Il ordonna au général Schérer, commandant l'aile droite, de se porter sur Dueren en passent la Roer par tous les points guéables; au général Hatry de traverser vers le centre de la position, à Altrop; aux divisions Championnet et Morlot, soutenues de la cavalerie, d'enlever le plateau d'Aldenhoven placé en avant de la Roër, de balayer la plaine, de passer l'eau, et de masquer Juliers pour empêcher les Autrichiens d'en déboucher ; su général Lefèvre de s'emparer de Linnieh, et de traverser tous les gués existant dans les environs; enfin à Kléber, qui était vers l'embouchure même de la rivière, de la remonter insun'à Ratem, et de passer sur ce point mal défendu, sfin de couvrir la bataille du côté de Buremonde.

Le lendemsin, 11 vendémisire, les Français se mirent eu mouvement sur toute la ligne.

Cent mille jeunes républicains marchaient à la fois avec un ordre et une précision dignes des plus vieilles troupes. On ne les avait pas encore vus en aussi grand nombre sur le méme champ de bataille. lls s'avancaient vers la Roer, but de leurs efforts. Malheureusement ils étaient encore éloignés de ce bet, et ils n'ysrrivèrent que vers le milieu du jour. Le général, de l'avis des militaires, n'avait commis qu'une faute, celle de prendre un point de départ trop éloigné du point d'attaque, et de ne pas employer un jonr à se rapprocher de la ligne ennemie. Le général Schérer, chargé de la droite, dirigea ses brigades sur les différents points de la Roer, et ordonns su général Hacquin d'aller la passer fort su-dessus, su gué de Winden, pour tourner le flane gauche de l'ennemi. Il était onze heures quand il fit ees dispositions. Hacquin mit longtemps à parcourir le circuit qu'on lui avait tracé. Scherer attendait qu'il fot arrivé au point Indiqué pour lancer ses divisions dans la Roër, et il laissait ainsi à Clerfayt le temps de préparer tous ses moyens, le leng des hauteurs de la rive eppesée. Il était trois henres; enfin Schérer ne veut pas attendre davantage, et met sea divisions en mouvement. Marcean se jette dans l'eou avec sea troupes. et passe au gué de Mirveiller: Lorges fait de même. se porte aur Dueren, et en chasse l'ennemi après un combat sauglant. Les Autrichiens abandonnent Duereu un moment: mais, retirés en arrière, ils reviennent bientôt avec des forces considérables. Marcean se jette anssitôt dans Dueren pour y souunir la brigade de Lorges. Mayer, qui a passé la Roer un pen an-dessua, à Niedereau, et qui vient d'être accueilli par une artillerie meurtrière, se replie aussi vers Dueren. C'est là que se concentrent alors tous les efforts. L'ennemi, qui n'avait encore fait agir que sea avaut-gardes, était rangé en arrière anr lea hauteurs, avec soixante bouches à feu. Il les fait agir anasitôt, et couvre les Français d'une grêle de mitraille et de boulets. Nos jeunes soldata résistent, soutenus par lenra généraux. Malheurensement Hacquin ue paraît pas encore sur le flanc gauche de l'eunemi, manœuvre de laquelle on attendait le gain de la bataille.

Dans le solue monerat, ou e latini un centre, un le platen servacé d'Aldenberon Les Français président arrivés à la halonette. Leur cavallerie 3 y étaient arrivés à la halonette. Leur cavallerie 3 y étaient déployée, avair tere et exécuté planieurs charges. Les Autrichiens, veyans la Rofe franchis and-essas et al-seasous d'Aldenberoe, avairent abandonné es platent, et à cuitent retire à Juliere, an delà de la rivière. Championent, qui les avait sources par les plates, exonomis et était accomos par l'artificie de la place. A Limich, Leftere avair repensul les Autrichiens et joint la Corte, mais syant trove le pout brailé, il rectaphil à le redablir. A Roten, Richer avair response les Autrichiens et joint la le rédablir. A Roten, Richer avair cavalle qu'en de la contraine d

Taction defeirre dairi done à droite vera Durves, où se trouvilent accumiles Marceau, Larges, du Mayer, qui ous attendairest le souveense d'Bisquin. Jourdan avait enfound à Hatry de se replier sont Duretra a liei de déceutre le passeg à Albery; mais le trajut était trep long pour que cette colonne pub deceair utile su point décânt. Étall, a cinq beuren de soir, Hacquin parolt sur le Bang suche de Latour. Alors les Aurtichieus, qui se voient manacés sur leur guache par Hacquin, et qui est charges, Marceau et Mayer en face, a décândest à te retiere, et repliest leur aile ganche, la mêma qui rait combatta Séptionat. A leur estreade droite, aux comment de leur aile ganche, la mêma qui rait combatta Séptionat. A leur estreade droite,

Kibbr les menses d'un mervement suduciera. Le ponta qu'il avis votus jeter étant trop court, lei cui soldats demandèreut à se précipiter d'una la richer, tibbre, pous sontenir leur ardeur, révuit tous son artillerie, et fondrois l'emenni sur l'autre richeui tous son Albre les Impérieurs sont encors odifigée de se returer sur ce point, et bientoi fin à éloigenen de tous les autres. Ils adoctionnel in Rort, laissen lujir ceau prisonuiers et trois mille hommes hers de cembat.

Le Iondennin, les Français trenvierent Juliercroca, és parent passare la flortar results pointa. Telle fat l'importance basille qui nous valut la completé définité de la river garchée Rhin. C'est l'anc de celles qui ont le plus mérité au grierral parenna la reconsainance de sa partice et l'estime des militaires. Némonies, les critiques lui ou de la resultation de l'estat de l'estat de passare l'estat de l'estat de l'estat de l'avoir pas persé le gros de ses ferces à Mirreiller et Descren.

Clerfayt prit la grande route de Cologne; Jourdan le anivit, et occupa cette ville le 15 rendémiaire (6 octobre); il a'empara de Bonn le 29 (20 octobre); Kléber alla faire avec Marescot le siége de Maestricht.

Tandia que Jourdan remplissait si vaillamment sa tâche, et prenait possession de l'importante ligne du Rhin, Pichegru, de son côté, se préparait à franchir la Meuse pour venir joindre ensuite le Wahal, bras principal du Rhin vers son embouchure. Aiusi que pous venous de le rapporter tout à l'heure, le duc d'York avait passé la Mense à Grave, abandonnant Bois-le-Duc à ses propres forces. Avant de tenter le passage de la Meuse, Pichegru devait a'emparer de Bois-le-Dac, ce qui n'ésait pas faeile dans l'état de la saison, et avec l'insuffisance du matériel de siège. Cependant l'audace des Français et le découragement des ennemis rendaient tout possible. Le fort de Crèveeœur, près de la Mense, menacé par une batterie dirigée à propes sur un soint et l'ennemine erovait pas possible d'en établir, se rendit. Le matériel qu'on y trouva servit à presser le siège de Bois-le-Duc. Cinq attaques consécutives éponyantèrent le gouverneur, qui rendit la place le 17 vendémiaire (40 octobre). Ce anccès inespéré procura aux Français une base solide et des munitions censidérables pour pousser leurs epérations au delà de la Meuse et jusqu'au bord du Wahal.

Moreau, qui formait la droite, s'était, depuis les

victoires de l'Ourto et de la Roer, avancé jusqu'à Veuloo. Le duc d'York, effrayé de ce mouvement, avait retiré toutes ses troupes au delà du Wahal, et abandougé tout l'espace compris entre la Meuse et le Wahal ou le Rhio. Cepeudant, voyant que Grave (sur la Meuse) allait se trouver sans communications et sans appui, il repassa le Wahal, et entreprit de défeodre l'espace compris entre les deux cours d'eau. Le sol, comme il arrive toujours vers l'embouchure des grauds fleuves, était iuférieur au lit des caux; il présentait de vastes prairies, coupées de causux et de chaussées, et inondées dans certaines parties. Le général Hammerstein, placé intermédiairement entre la Meuse et le Wahal, avait ajouté à la difficulté des lieux en coupant les routes, en couvrant les digues d'artillerie, eu jetant sur les cauaux des ponts que son armée devait détruire en se retirant. Le duc d'York, dogt il formait l'avant-garde, était placé eu arrière, sur les bords du Wahal, dans le camp de Nimègue.

Dans les journées des 27 et 28 veudémiaire (18 et 19 octobre), Pichegru fit franchir la Meuse à deux de ses divisions, sur un pont de hateaux. Les Anglais, qui étaient sons le capon de Nimèrne. et l'avant-garde d'Hammerstein disposée le long des cauaux et des digues, se trouvaient trop éloignés pour empêcher ce passage. Le reste de l'armée déharqua sur l'autre rive, sous la protection de ces deux divisions. Le 28, Pichegru décida l'attaque de tous les ouvrages qui couvraient l'espace intermédiaire de la Meuse au Wahal. Il lanca quatre colonues, formant une masse supérieure à l'eunemi, dans ces prairies inondées et coupées do cauaux. Les Français hravèrent le feu de l'artillerie avec un rare courage, puis se jetèreut dans les fossés, ayant de l'eau jusqu'aux épaules, taudis que les tirailleors, du bord des fossés, fusillaient par dessus leurs têtes. L'enuemi épouvanté se retira, ue songeant plus qu'à sauver sou artillerie. Il vint se réfugier dans le camp de Nimègue, sur les bords du Wahal, et les Français vinrent bieutot l'y insulter journellement.

Ainsi, vers la Hollaude comme vers le Luxemhourg, les Français étaient enfin parveous à atteindre cette formidàble ligne du Rhin, que la nature semble avoir assignée pour limite à leur belle patrie, et qu'ils on totojuera ambitione de lui donner pour frontière. Pichegru, il est vrai, artété par Nimègue, p'était pas maître du cours du Wahal; et à l'onognait à conquéri la Idalaude, du Wahal; et à l'onognait à conquéri la Idalaude,

il upsit deraud in de numbreux cours d'eux, des places fortes, etc inoudations et une naison affreuxe; muis il teachait à la limite taut désirée, et avec encore un acté adudec, il pouvait enterre dans Nindigue on dans l'îté de Bommel, et s'élimité de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme d

Depuis l'échec de Kayserlauteru , les armées de la Moselle et du haut Rhin, commandées par Michaud, avsient passé leur temps à se renforcer de détachements tirés des Alpes et de la Vendée. Le 14 messidor (2 iuillet), une attaque avait été essayée sur toute la ligne, depuis le Rhin jusqu'à la Moselle, sur les deux versants des Vosges. Cette attaque trop divisée n'avait eu aucun succès. Une seconde tentative, dirigée sur de meilleurs principes, fut faite le 25 messidor (43 juillet). La principal effort avait porté sur le centre des Vosges, dans le hut de s'emparer des passages, et avait amené, comme toujours, la retraite générale des armées coalisées au delà de Franckeuthal. Le comité avait ordonné alors uoe diversion sur Trèves. dont on s'était emparé pour punir l'électeur. Par ce mouvement, un corps principal s'était trouvé en flèche eutre les armées impériales du has Rhiu et l'armée prussienne des Vosges, sans que cellesci songeasseut à eu tirer avantage. Cependaut les Prussieus, profitant eufiu de la diminution de uos forces vers Kayserlautern, nous avaient attaqués de nouvesu à l'improviste, et ramenés en arrière de Kayserlautern. Heureusement Jourdan venait d'être victorieux sur la Roër; Clerfavt venait de repasser le Rhin à Cologne. Les coalisés n'eurent pas alors le courage de rester dans les Vosges; ils se retirèrent, nous ahandonnant tout le Palatinat, ct jetant une forte garnison dans Mayence. Il ne leur restait donc plus que Luxembourg et Mayence sur la rive gauche. Le comité en ordonna aussitôt le blocus. Kléber fut appelé de la Belgique à Mayence, pour commander le siège de cette place, qu'il avsit contribué à défendre en 1793, et où il avait commencé son illostration. Nos conquêtes s'étendaient donc sur tous les points, et atteigasient partout le Rhin.

Aux Alpes, l'inaction avait continué, et la graude chaîne nous était restée. Le plan d'invasiou bahilement imaginé par le général Bonaparte, et communiqué au comité par Robespierro le jeune, qui était eu mission à l'armée d'Italie, avait été adonté. Il consistait à réunir les deux armées des Alpes et d'Italie dans la vallée de la Stura, pour envabir lo Piémout. Les ordres de marche étaient donnés lorsqu'arriva le 9 thermidor; l'exécution fut alors suspendue. Les commandants des places qui avaient été obligés de céder une partie de leurs garuisons, les représentauts, les municipalités, et tous les partisans do la réaction, prétendirent que ce plan avait pour but de perdre l'armée en la ictant en Piémont, de rouvrir Toulon aux Anghis, et de servir les desseins secrets de Robespierre. Jean-Bon-Saiut-André surtout, qui avait été euvoyé à Toulou pour y réparer la marine, et qui uourrissait des projets sur la Méditerranée, se montra l'un des plus grands adversaires du plau. Le ieuuc Bouaparte fut même accusé d'être complice des Robespierre, à cause de la confiance que ses talents et ses projets avaient inspirée au plus jeune des deux frères. L'armée fut ramenée en désordre sur la graude chalue, où elle reprit ses positious. Cependant la campagne s'acheva par un avantage éclataut. Les Autrichiens, d'accord svec les Anglais, voulurent faire une tentative sur Savone, pour couper la communication arec Génes, qui, par sa neutralité, rendait de grands services an commerce des subsistauces. Le général Colloredo s'avança avec un corps de buit à dix mille hommes, ne mit aucune célérité dans sa marche, et donna aux Français le temps de se prémuuir. Saisi au milieu des montagnes par les Fraucais, dont le général Bonaparte dirigeait les mouvements, il perdit buit cents bommes, et se retira honteusemeut, accusant les Anglais, qui l'accusèrent à leur tour. La communication avec Génes fut rétablie, et l'armée consolidée dans

toutes sea positions. Aux Pyrénées, nos succès avaient recommeucé leur cours. Dugommier faisait toujours le siégo de Bellegarde, voulaut s'emparer de cette place avant de descondre eu Catalogne. La Union avait voulu, par uue attaque générale sur la ligne française, venir au secours des assiégés, mais repoussé sur tous les points, il venait de s'éloigner, et la place, plus découragée que jamais par cette déroute de l'armée espagnole, s'était rendue le 6 veudémiaire (27 septembre). Dugommier, entièrement rassuré sur ses derrières, se préparait à s'avancer en Catalogue, Aux Pyréuées occidentales, les Français, sortant enfiu de leur repos, venaient d'envahir la reudre éternelle. Au signal do leurs chefs, ils for-

vallée de Bastan, d'enlever Fontarable et Saint-Séhastien, et, grace au climat de ces contrées, se disposaient, comme aux Pyrénées orientales, à

pousser leurs succès malgré l'approche de l'hiver. Dans la Veudée, ls guerre coutinuait, non pas vive et dangereuse, mais leute et dévastatrice. Stofflet, Sapinaud, Charette, s'étaiout enfin partagé le commandement. Depuis la mort de Larochejacqueleiu, Stofflet lui avait succédé dans l'Anjou et le baut Poitou. Sapinaud avait tonjours conservé la petite division du centre; Charette, illustré par cette campagne du dernier biver, où . avec des forces presque détruites, il était toujours parvenu à se soustraire à la poursuite des républicains, commandait dans la basse Vendée, mais ambitionuait le commandement général. On s'était réuni à Jallais, et on avait fait des conventions dictées par l'abbé Bernicr, curé de Saint-Laud, conseiller et ami de Stofflet, et gouvernant le pays sous son nom. Cet abbé était aussi ambitieux quo Charette, et désirait une combinaisou qui lui fournit le moven d'exercer sur tous les chefs l'empire qu'il avait sur Stofflet. Ou convint de former un couseil supérieur, d'aprés les ordres duquel tout se ferait à l'avenir. Stofflet, Sapinaud et Charette se coufirmérent réciproquement leurs commaudements respectifs de l'Anjou, du centre et de la basse Vendée. M. de Marigny, qui avait survécu à la grande expédition vendéeune sur Granville. avant enfreint l'uu des ordres de ce conseil, fut saisi. Stofflet eut la cruauté de le faire fusiller sur un rapport do Charetto. Ou attribua à la jalousio cet acte de rigueur qui produisit uue fuueste impression sur tous les royalistes.

La guerre, sans aucun résultat possible, n'était plus qu'une guerre de dévastation. Les républieains avaient établi quatorze camps retrauchés qui enveloppaient tout le pays iusurgé. De ces camps partaient des colonnes incendiaires qui, sous lo commandement en chef du général Turreau, exécutaient le formidable décret de la couvention. Elles brûlaient les bois, les baies, les genéts, souvent même les villages, s'emparaient des moissons et des bestiaux, et, s'autorisaut du décret qui ordonnait à tout habitant étrauger à la révolto de se retirer à vingt lieues du pays iusnegé, traitaient en eunemis tous ceux qu'elles rencontraient. Les Veudéens qui, obligés de vivre, ne cessaient pas de cultiver leurs champs au milien de ces horribles scènes, résistaient à cette guerre de mauière à la maiest des reasemblements imprérus, se jetziest aur les derrières des cangas et les enteriosit; ou bies, lissant pichtere les colonnes, ils fondaissit production de la colonne de la colonne de la colonne de servicio qual elle de la colonne de la colonne de ce de la colonne de la colonne de la colonne de colonne de la colonne de la colonne de des armes, des municions dons its échient svides, de, anse sovie riest fais pour sfallalfu en canenia trop supérior, ils échient procuré servicement les movers de condition es cele preser services de movers de condition est cele preser sur procurs de la colonne celes preser sur les movers de condition est est preserve services de la colonne de la colonne de de la colonne de la colonne de de la colonne de

Tel estis l'état des choses sur la rire ganche de la Loire. Sur la rive droite, dans cette partie de la Bretagne qui est comprise entre la Loire et la Vilaine, s'était formé un nouvear rassemblement, composé en grande partie des retises de la colonne vendéenne détruite à Swenay, et des popsans qui labilisent est polisiens. M. de Séchpoun en étaits le chef. Ce corpa était à peu près de la force de celui de M. de Supinsand, et liait la Vendée à la Bre-

tagne. La Bretagne était devenue le théâtre d'une guerre toute différente de celle de la Vendée, et non moins déplorable. Les chousns, dont nons avons déjà parlé, étaient des contrebandiers que l'abolition des barrières avait laissés sans état, des ieunes gens qui n'avaient pas vonlu obéir à la réquisition, et quelques Vendéens échsppés, comme ceux de M. de Scépeaux, à la déroute de Savenay. Ils se livraient su brigandage dans les rochers et les vastes bois do la Bretsgne, particolièrement dans la grande forêt du Pertre. Ils ne formaient pas, comme les Vendéens, des rassemblements nombreux, capables de tenir la campagne; ils marchaient en troupes de trente et cinquante, srrétaient les courriers, les voitures publiques, assassinaient les juges de paix, les maires, les fonetionnaires républicains, et surtont les acquérenrs de biens nationaux. Quant à cenx qui étaient non pas acquéreurs, mais fermiers de ces biens, ils se rendaient chez eux et se faisaient payer le prix du fermage. Ils avaient ordinairement le soin de détruire les ponts, de briser les routes, de couper l'essieu des charrettes, pour empécher le transport des subsistances dans les villes. Ils faisaient des meusces terribles à cenx qui apportaient leurs denrées dans les marchés, et ils exécutaient ces menaces en pillant et incendiant leurs propriétés. Ne pourant pas occuper militairement le pays, leur but évident était de le bouleverser, en empéchant les citoyens d'accepter ancune fonction de la répoblique, en nunissant l'acquisition des bicos na-

tionaux, et en affament les villes. Moins réunis, moins forts que les Vendéens, ils étaient cependaft plus redoutables et méritaient véritablement le nom de brigands.

nom de brigands. Ils syzient un chef secret que nous ayous déis nommé. M. de Puisave, autrefois membre de l'assemblée constituante. Il s'était retiré après le 10 août en Normandie, s'était jeté, comme on l'a vu, dans l'insurrection fédéraliste, et après la défaite de Vernon, était venn se cacher en Bretagne, et y recueillir les restes de la conspiration de La Rouarie. A une grande intelligence, à une rare babileté pour répair les éléments d'un parti, il joignait une extrême activité de corps et d'esprit et une vaste ambition. Puisave, frappé de la position péninsulaire de la Bretagne, de la vaste étendue de ses côtes, de la configuration particulière de son sol, couvert de forêts, de montagnes, de retraites impénétrables; frappé surtont de la barbarie de ses habitants parlent uno lengue étrangère, privés ainsi de tonte communication svee les autres habitants de la France, entièrement sonmis à l'influence des prêtres, et trois ou quatre fois plus nombreux que les Vendéens. Puisave crovait pouvoir préparer en Bretagno une insurrection bien plus formidable que celle qui svait eu pour chefs les Cathelinean, les d'Elbée, les Bonchamp, les Lescure. Le voisinage surtont de l'Angleterre, l'heureux intermédisire des Iles de Jersey et de Guernesey, lui avaient inspiré le projet de faire concourir le cabinet de Londres à ses projets. Il ne voulait donc pas que l'énergie du pays s'asas en inutiles brigandages, et il travaillait à l'organiser de manière à pouvoir le tenir tout entier sons sa main. Aidé des prêtres, il svait fait eurôler tons les hommes en état de porter les armes sur des registres ouverts dans les paroisses. Chaque paroisse formsit une compagnie; chaque canton une division; les divisions réunies formaient quatre divisions principales, celles du Morbihan. du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilsine, aboutissant toutes quatre à un comité central qui représentait l'autorité suprême du pays. Puisaye présidait le comité central en qualité de général en chef, et, par le moyen de ces ramifications, faisait pervenir ses ordres à tonte le contrée. Il recommandait, en attendant l'exécution de ses vastes projets, de commettre le moins d'bostilités possible, pour ne pas attirer trop de troupes en Bretagne; de se contenter de réquir des mani-

tions, et d'empêcher le transport des subsistances

dans les villes. Mais les chousus, pen propres su gener de guerre, geiverle qu'il médiais, se livraient indivindellement à des brigandages qui étaient plus profitables pour eux et plus de leur goût. Peissy se abaitsi de mettre la dernière mais à aon ouvrage, et se preposais, dès qu'il surait achevé l'organisation de sou parit, de passer à Londres, pour ouvrir une uégociation avec le cabinet anglais et les priuses français.

Comme ou l'a va dans le campagne précédente, les Vendéens à vassient pas encore communiqué avec les étrangers; on leur avait cewys M. de Tinichies, pour savoir qui et combien lis étaient, quel bui il la vaisent, et pour leur offirir des armes et des secores, a liés semparaient d'un part le control. C'est la ce qui les avait engagés à venir à Coraville, et à faire la lenaitie dont on a va la malburerase issue. L'escader de lord Moira, après sovir insulie-met crois de un voc cette, avait port en Hollande les accours destinés à la Vendée, Polisque engréent et avait en la control de la vendée de la vendée, l'alorge engréent accuser cette princes, qui l'avaient conce témoigné accuser reconnaissance à idonné sureux exocurage ment aux revuellaist innegrée dans l'intérieur.

De lenroôté, les princes, espérant peu de l'appui des nuissances, commencaient à reporter les veux sur leurs partisaus de l'intérieur de la France. Mais rien n'était disposé autour d'eux pour mettre à profit le dévoucment des braves geus qui vonlaient se sacrifier à leur cause. Quelques vieux seigneurs, quelques anciens amis avaient suivi Mousienr, qui était devenu régent, et qui demourait à Vérone, dennis que le pays du Rhin n'était habitable que pour les gens de guerre. Le prince de Condé, brave, mais peu capable, continuait de réunir sur le baut Rhiu tout ce qui voulsit se servir de son épée. Une ieune noblesse suivait M. le comte d'Artois dans ses voyages, et l'avait accompagné jusqu'à Saint-Petersbourg. Catherine avait fait au prince une réception magnifique, lui avait donné une frégate, un million, une épéc, et le brave comte de Vauban pour l'engager à s'en bieu servir. Elle avait promis eu outre les plua grands secours, des que le prince serait descendu eu Veudée. Cependaut la desceute ne s'était pas effectuée; et le comte d'Artois était revenu en Hollande su quartier géuéral du duc d'York.

La situation des trois princes frauçais n'était ni brillante ui beureuse. L'Autriche, la Prusse et l'Angleterre avaient refusé de reconnaître le régent; car reconnaître un autre souverain de Frunce que

le souverain de fait, c'eût été s'ingérer dans ses affaires intérieures, ce qu'auenne poissance ne voulait avoir l'air de faire. Aujourd'hui surtout qu'elles étaient battues, toutes affectaient de dire qu'elles avaient pris les armes dans l'intérét seul de leur propre sûreté. Reconnaître le régent avait encore un autre inconvénient : c'était se coudamner à ne faire la paix qu'aprèa la destruction de la république, chose sur laquelle ou commencait à ne plua compter. En attendant, les puissances souffraient les sgents des princes, mais ne leur reconnaissaient aucun titre public. Le due d'Harcourt à Londres, le duc d'Havré à Madrid, le duc de Polignac à Vieune, transmettaient des notes peu lues, rarement écoutées; ils étaient les intermédiaires des accours fort rares dispensés aux émigrés plutôt que les organes d'une puissance avouée. Aussi le plua grand mécontentement contre les puissauces régnait dana les trois coura émigrées. On commençait à reconnaître que ee beau zèle de la coalitiou pour la royauté cachait la plus violente haine contre la France. L'Autriche, en plaçaut sou drapean à Valencieunes et à Condé, svait, suivant les émigrés, déterminé l'élan du patriotisme français. La Prusse, dont ils avaient entrevu déjà les dispositiona pacifiques, manquait, dissient-ils, à tous sea engagements. Pitt, qui était de tous les coalisés le plus positif et le plus dédaigneux à leur égard, leur était aussi le plus odieux. Ils ne l'appelaient que le perfide Anglaia, et disaient qu'il fallait prendre son argent, et le tromper ensuite si l'on pouvait. Ils prétendaient qu'il n'y avait à compter que sur l'Espagne; l'Espagne seule était une fidèle pareute, une sincère alliée : ce n'était que sur elle qu'ou devait fonder toutes les espérances.

Les trois petites cours fugitives, si peu unies délà avec les puissances, ne vivaient pas entre elles dans un meilleur secord. La conr de Vérone, peu agissante, douuant aux émigrés des ordres mal obéis, faisant anx cabinets des communications mal écoutées, par des agents non reconnus, se défiait des deux autres, jalousait le rôle actif du prince de Coudé sur le Rhin, l'espèce de considération que son courage peu éclairé, mais énergique, lui valait auprès des cabinets, et enviait jusqu'aux voyages de M. le comte d'Artois en Europe. De son côté, le prince de Condé, aussi dépourvu d'esprit que brave, ne voulait entrer dans aucun plan, et montrait peu d'empressement pour les deux cours qui no se battaient pas. Enfin la petite cour réunie à Arnhem fuyait et la vie qu'on meuait sur le Rhin et l'autorité supérieure qu'il fallait subir à Vérone, et se tenait au quartier général anglais sous prétexte de différents projets sur les côtes de Frauce.

Une cruelle expérieuce ayantappris aux princes français qu'ils ne devaieut pas compter sur les ennemis de leur patrie pour rétablir leur trône, ils simaient assez à dire qu'il ue fallait compter désormais que sur les partisans de l'intérienr et sur la Veudée. Dès que la terrenr cessa de réguer en France, les bronillons commencèrent malbeurensement à respirer aussitôt que les hounétes gens. Les correspondances des émigrés avec l'intérieur venaient de recommoneer. La cour de Vérone, par l'intermédiaire du comte d'Entraignes, correspondait avec un nommé Lemattre, intrigant qui avait été successivement avocat, secrétaire au conseil, pampblétaire, prisonnier à la Bastille, et qui fiuissait par être agent des princes. On lui avait adjoint un nommé Laville-Henraois, ancien maltre des reguêtes et créature de Calonne, et un abbé Brothier, précepteur des nevens de l'abbé Maury. Ou demaudait à ces intrigants des détails sur la situation de la France, sur l'état des partis, sur leurs dispositious, et des plans de conspiratiou. Ils répoudaient par des reuseignements le plus sonvent fanx ; ils se vantaieut faussemeut de leurs prétendnes relations avec les chefs du gouvernement, et contribnaient de toutes leurs forces à persuader aux princes français qu'il fallait tout

attendre d'un monvement dans l'intérieur. On les avait chargés de correspondre avec la Veudée et surtout avec Charette, qui par sa lougue résistance était le béros des royalistes, mais avec lequel on n'avait on entamer encore aucune négociation

Telle était douc la situation du parti royaliste au dedaus et au dehors de la France. Il faisait dans la Vendée une guerre peu alarmante par ses dangers, mais sfligeante par ses ravages; il formait en Bretagne des projets étendus, mais lointains encore, et soumis à une conditiou bien diffieile, l'uniou et le concert d'une foule d'individus; hors de Frauce il était divisé, peu considéré, peu sontenu : désabusé eufin sur l'efficacité des secours étraugers, il entretenait avec les rovalistes du dedans des correspondances puériles.

La république avait donc peu à craindre des efforts de l'Europe et de la royauté. A part le sujet de peiue qu'elle trouvait dans les ravages de la Veudée, elle u'avait qu'à s'applaudir de ses brillants triomphes. Sauvée l'année précédente de l'invasion, elle s'était vengée cette année-ci par des couquêtes; elle avait acquis la Belgique, le Brabant hollandais, les pays de Luxembourg, de Liége et de Juliers, l'électorat de Trèves, le Palatinat, la Savoie, Nice, pne place en Catalogne, la vallée de Bastan, et menaçait ainsi à la fois la Hollande, le Piémont et l'Espagne, Tels étaient les résultats des immenses efforts du célèbre comité de salut publie.

## CHAPITRE VIII.

Hivar de l'an m. Réformes administratives dans loutes les provinces. -- Nouvelles mours. Parti thermidorien ; la j'aunesse dorée, Salons de Paris, - Latte des dens partis dans les sections ; rixes et scènes tamultueuses, - Violeuces da parti révolutionnaire ann Josebins at au club électaral. - Décrets sur les sociétés populaires. - Décrets relatifs aux finances Modifications au maximum at any réquisitions. - Procès de Carrier. - Agitation dans Paris et exespération croissants des deux partis, - Attaque de le salla des Jacobins par la jeunesse dorée. - Clôture du club des jacobins. - Rentrée des soixante-treize députés emprisonnés après la 31 mai. - Condamnation at supplice da Carrier, Poursuites commencée: contre Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois et Barrèra.

de rapporter se passaient aux frontières, la conventiou continuait ses réformes. Les représen-plices du système de Robespierre, ceux que des parconraient la France, réduisant partout le nom- impunis, changeant les fonctionnaires munici-

Pendant que les événements que nous venons | bre des comités révolutionnaires, les composant d'autres iudividns, faisant arrêter, comme comtants chargés de renouveler les administrations excès trop signalés ne permettaient pas de laisser

paux, réorganisant les sociétés populaires, et les purgesnt des hommes les plus dangereux. Cette opération ne s'exécutait pas toujonrs sana obstacles. A Dijon, par exemple, l'organisation révolutionnaire était plus compacte que partout silleurs. Les mêmes individus, membres à la fois du comité révolutionnaire, de la municipalité, de la société populaire, y faisaient trembler tont le monde. Ils enfermaient arbitrairement les vovagenra et les babitants, inscrivaient sur la liste dea émigrés tons ceux qu'il lenr plaisait d'y porter, et les empéchaient d'obtenir des certificats de résidence en intimidant les sections. Ils s'étaient enrégimentes sous le titre d'armée révolutionnaire, et obligesient la commnne à leur payer une solde. Ils n'avaient anenne profession, assistaient aux séances dn club, eux et lenrs femmes, et diasipaient dans des orgies, où il n'était permis de boire que dans des calices, le double produit de lenra appointements et de lenra rapines. Ils correspondaient avec les jacobins de Lyon et de Marseille, et lenr servaient d'intermédiaire ponr communiquer avec ceux de Paris. Le représentant Calés ent la plus grande peine à dissondre cette coalition; il deatitna toutes les autoritéa révolutionnaires, choisit vingt on trente membres les plus modérés du club, et les charges de faire l'éparation des antres.

Lorsqu'ils étaient chassés des municipalités, dans les provinces, les révolutionnaires faisaient comme à Paris; ila se retiraient ordinairement dans le club jacobin. Si le club était épuré, ils l'envahissaient de nouveau après le départ des représentants ou en formaient na antre. Là, ils tenaient des disconrs plus violents encore qu'autrefois, et se livraient à tont le délire de la colère et de la penr, car ils voysient ls vengeance partont. Les jacobins de Dijon envoyèrent à ceux de Paris nne adresse incendiaire. A Lyon, ils présentaient un ensemble non moins dangereux; et comme la ville se trouvait encore sona le poids des terribles déerets de la convention, les représentants étaient génés pour réprimer lenr furenr. A Marseille, ils furent plus sudacienx; joignant à l'emportement de leur parti celui du caractère local, ils formèrent nn rassemblement considérable, entourèrent nne salle où les représentants Auguis et Serres étaient à table, et leur dépêchèrent des envoyés qui, le sabre et le pistolet à la main, vinrent demander la liberté des patriotes détenus. Les deux représentants déployèrent la plusgrande fermeté;

msis, mal soutenus par la gendarmerie, qui avait constamment secondé les cruautés du dernier régime, et qui avait fini par a'en eroire complice et reaponsable, ils manquèrent d'étre étonffés et égorgés. Cependant plusieurs bataillons de Paris, qui se tronvaient dans le moment à Marseille, vinrent dégager les représentants et dissipèrent le rassemblement. A Toulonse, les iscobins formèrent anssi dea émeutes. Il y avait la quatre individus : un directeur de postes, un secrétaire da district, et deux comédiens qui s'étaient rendus chefs du parti révolutionnaire. Ils avaient formé un comité de surveillance pour tont le Midi, et étendaient leur syrannie fort au delà de Toulouse. Ils s'opposèrent anx réformes et anx emprisonnements ordonnés par lea représentants d'Artigoyte et Chandron-Rousseau, sonlevèrent la société populaire, et eurent l'audace de faire déclarer par elle que ces denx représentants avaient perdn ls confiance du penple. Vaincus cependant, ila furent renfermés svec leurs principanx com-

Ces seènes se reproduisaient partont avec plus on moins de violence, suivant le caractère des bahitanta des provinces. Néapmoins les jacobins étaient partout réprimés. Ceux de Paris, chefs de ls coalition, étaient dans les plus grandes slarmes. Ils vovaient la capitale sonlevée contre lenrs doctrines; ils apprenaient quo dans les départements, l'opinion, moins prompte à se manifester qu'à Paris, n'en était pas moins prononcée contre enx. Ila savaient que partout on les appelait des cannibales, partisans, complices et continnateurs de Robespierre. Ils se sentaient appuyés à la vérité par la foule des employés destitnés, par le club électoral , par ppe minorité ardento et sonvent victoriense dans les sections, par une partie dea membres mémes de la convention, dont quelanes-nns aiécesient encore dans leur société; mais ils n'en étaient pas moins très-effrayés du monvement des esprits, et ils prétendaient qu'il y avait un complot formé ponr dissoudre les sociétés populaires et la république après elles.

Ila rédigèrent une idresse aux sociétés affiliées pour répondre aux attaques dont ils étaient l'objet. « On cherche, diasient-ils, à détraire notre » anion fraternelle; on cherche à rompre un fais-» ceau redoustible aux ennemis de l'égalité et de » la liberté; on nous accase, on nous ponrauit » par les plus noires calomnies. L'aristocratie et » le modérantisme l'évent une téte audaciente. La » réaction funeste occasionnée par la chute des | » triumvirs se perpétue, et, du sein des orages » fermés par tous les ennemis du penple, est sor-» tie une factien nouvelle qui tend à la disselutien de toutes les sociétés populaires. Elle teurmente et cherche à soulever l'opinien publique; » elle pousse l'audace jusqu'à nous présenter comme une puissance rivale de la représentas tion nationale, neus qui combattens et nons » pnissons teujenrs avec elle dans tous les dan-» gers de la patrie. Elle nens accuse d'étre les » centiquateurs da Robespierre, et neus n'avons sur nes registres que les noms de ceux qui, » dans la nuit du 9 au 10 thermidor, ent occupé » le posto que leur assignait le danger de la pa-» trie. Mais neus répondrons à ces vils calomnias teurs en les combattant sans cesse; nons lenr » répondrons par la pureté de nos principes et de nos actions, et par un déveuement inébranlable a la cause du peuple qu'ils ent trahie, à la re-» présentation nationale qu'ils veulent déshonorer, et à l'égalité qu'ils détestent.

Ils allectaient, cennue en levoit, un grand respect pour la représentation natienale; ils avaient même, dans l'une de leurs séances, livré nu comité de săreté générale un de leurs membres, pour avoir dit que les principaux conspirateurs centre la liberté étaient dans le sein méme de la convention. Il fasience répandre leur adresse dans tous les départements, et particulièrement dans les sections de Paris.

Lo parti qui lenr était opposé devenait chaque jour plus hardi. Il s'était déjà denné des couleurs, des mœurs à part, des lieux et des mets de ralliement. Il se compesait surtout dans l'origine, comme nous l'avens dit, de jeunes geus appartenant aux familles persécutées, ou échappés à la réquisition. Les femmes s'étaient jeintes à enx; elles avaient passé le dernier biver dans l'effroi; elles voulaient passer celui-ci dans les fêtes et les plaisirs. Frimaire (décembre) approchait : elles étaient pressées de faire succéder aux apparences de l'indigence, de la simplicité, de la saleté même, qu'en avait lengtemps affectées pendant la terreur, les brillantes parures, les mœnrs élégantes et les festins. Elles se liguaient dans une cause commune avec ces jeunes ennemis d'une farouche démocratie ; elles excitaient leur zèle, et leur faisaient une loi de la politesse et des costumes soignés. La mode recommençait son empire. Il fallait porter les cheveux neués en tresse, et

rattachés sur le derrière de la tête avec un peigne. C'était un usage emprunté sux militaires , qui disposaient ainsi leurs cheveux peur parer les coups de sabre. On pronvait par là qu'en venait de prendre part aux victeires de nos armées. Il fallait perter encore de grandes cravates, des collets neirs ou verts, suivant nn usage des chouans, et surtout un crèpe au bras, cemme parent d'une victime du tribunal révelutionnaire. On voit quel singulier mélange d'idées, de souvenirs, d'opinions, présidait à ces modes de la jeunesse dorée ; car c'était là le nom qu'on lui donnait alors. Le seir, dans les salons qui commençaient à redevenir brillants, on payait par des éloges les jeunes bommes qui avaient déployé leur courage dans les sections, au Palais-Royal, dans le jardin des Tnileries, et les écrivains qui, dans les mille brochures et fenilles du jour, poursuivaient de sarcasmes la canaitle révolutionnaire. Fréron était devenu le chef des ionraalistes ; il rédigeait l' Orateur du peuple, qui fut bientot fameux. C'est le journal que lisait la jeunesse dorée, et dans lequel elle allait chercher ses instructions de chaque jeur.

Les théatres u'étaient pas encore ouverts. Les acteurs de la Gemédie-Française étaient tonjours en prison. A défant de ce lien de réunion, en allait se mentrer dans des concerts qui se donnaient au théâtre Feydean, et où se faisait entendre une voix mélodieuse qui commençait à charmer les Parisiens: e'était la voix de Garat. LA, se rénnissait ce qu'on penrrait appeler l'aristecratie du temps; c'est-à-dire quelques nobles qui n'avaient pas quitté la France, des riches qui osaient reparattre, des fonrnissenrs qui ne craignaient plus la terrible sévérité du comité de salut public. Les femmes s'y montraient dans un cestume qu'on avait cherché à rendre antique, snivant l'usage de l'époque, et qu'on avait copié de David. Depuis lengtemps elles avaient shandonné la poudre et les paniers; elles portaient des bandelettes autour de leurs cheveux; la forme de leurs robes se rapprochait autant que possible de la simple tanique des femmes grecques; au lieu de seuliers à grands talons, elles pertalent cette chaussure que neus voyons sur les anciennes statues, une semelle légère, rattachée à la ismbe par des nœnds de rubans. Les jennes gens à cheveux retreussés, à collet neir, remplissaient le parterre de Feydeau, et applaudissaient quelquefois les femmes élégantes et singulièrement parées qui venaient embellir

ces rénnions.

Madame Tallien était la plus belle et la plus admirée de ces femmea qui introduisaient le noureau goût; son salon était le plua brillant et lo plus fréquenté. Fille du banquier eapagnol Cabarrus, éponse d'un président à Bordeaux, mariée récemment à Tallieu, ello tenait à la fois aux hommes de l'ancien et du nouveau régime. Elle était révoltée contre la terreur par ressentiment, et aussi par bonté; elle a'était intéresaée à teutes lea infortunes, et soit à Bordeaux, soit à Paris. elle n'avait cessé un moment de jouer le rôle de solliciteuse, qu'elle remplissait, dit-on, avec une grace irrésistiblo. C'était ello qui sut adoucir la sévérité proconaulaire que son mari déployait dans la Gironde, et le ramener à dea sentimenta plua bnmaius. Elle voulait lui donner le rôle de pacificateur, de réparateur des maux de la révolution. Elle attirait dans sa maison tons ceux qui avaient contribué avec lui su 9 thermidor, et eherebait à les gagner en les flattant, en leur faisant espérer la recounaissance publique, l'oubli du passé dout pluaieurs avaient besoiu, et le pouveir, qui aujourd'hui était promia aux adversaires plutôt qu'aux partisaus de la terreur. Ello a'entourait de femmea aimables qui contribuaient à ce plau d'une séduction ai pardounable. Parmi cea semmes, brillait la veuve de l'infortuné général Alexandre Beauharnais, jeune créole attrayante, non par as beauté, mais par une grâce extrémo. Daua ces réuniona, on attirait ees hommes simples et exaltés qui ven aient de mener une vie si dure et ai tourmentée. On lea caressait; quelquefois même on les raillait sur leurs costumes, sur leurs mœurs, sur leurs principes rigoureux. On les faisuit asacoir à table à côté d'hommes qu'ils auraient poursuivia naguère comme dea aristocrates, des spéculateurs eurichis, des dilapidateurs de la fortooe publique; on les forçait ainsi à sentir leur infériorité auprès des aucieus modèles du bon ten et du bel esprit. Beauconp d'entre eux, dépourvus de moyena, perdaient leur dignité avec leur rudesse, et ne savaient paa souteuir l'énergie de leur caractère: d'autres qui, par leur esprit, savaient conserver leur rang, et se donner bientôt ces avantages de salon ai frivoles et sitôt acquis, n'étaient cependant pas à l'abri d'une flatterie délicate. Tel membre d'un comité, sollicité adroitement dans un diner, accordait un service on bissait influencer son vote.

Ainsi nne semme, née d'un financier, mariée à un magistrat, et derenue, comme l'une des déposilles de l'ascience société, l'Épouse d'un rérahimonaire ardeu, ac-bargatis de réconsilier des hommes simples, quelquefois grouiers et presque soujours finantière, aver l'élègence, le gott, les plaisirs, la liberté des mouves d'Iradifférence des plaisirs, la liberté des mouves d'Iradifférence des poiniens. La révolution, ramenée (cet écutis anns doute un houbeur) de ce terme extrême de finatime et de grouièree, s'avacqui inénamoins d'une manière upo rajide vers l'orbil des mours, des principes, et, en peut presque d'ure, des ressentiments républicaires. On reprochait ce changements aux thermôdories; so les accusité de 3y livrer, de le produire, de l'accidérer, et le reproche tiai juste.

Les révelutionnaires ne paraissaient pas dans ees salons ou ces concerts. A peine quelques-uus d'eutre eux osaient-ila s'y montrer, et ila n'en sortaient que pour aller dans leurs tribunes a'élever contre la Cabarrus, contre les aristocrates, contro les intrigants et les fournisseurs qu'elle trafnait à sa auite. Ils n'avaient, eux, d'autrea réuniona que leurs clubs et leurs assemblées de sections; ils n'allaient pas y chercher des plaisirs, maisexhaler leurs passious. Leurs femmea, qu'on appelait les furies de quilletine, parce qu'ellea avaient souveut fait cerele autour de l'échafaud, paraissaient eu costume populaire dana les tribunea dea clubs, penr applaudir lea motiona les plus violentes. Plusieurs mombres de la convention se montraient encore aux séances des jacobins; quelques-una y portaient leur célébrité, mais ils étaient sileneieux et sombres : c'étaient Collot-d'Herbois, Billaud-Varennes, Carrier. D'autres, tels que Dubem, Crassous, Lanot, etc., y allaient par simple attachement pour la cause, et sans raison personnello de défendre leur conduite révolutionnaire.

ocuetante seu comunica reconstituente, esta constituente de la comunicación de la constituente de la constit

cobins; lenra adversaires demandaient le rapport de Lindet. On ponssait des cris affreux. Les membres des anciens comités révolutionnaires prepaient le nom de tous ceux qui montaient à la tribune pour les combattre, et en l'écrivant, ils s'écriaient : Nous les exterminerons! Leurs babitudes pendant la terreur leur avaient rendn familiers les mots de tuer, de guillotiner, et ils les avaient toujours à la bouche. Ils donnaient ainsi occasion de dire qu'ils faisaient de nouvelles listes de proscriptions, et qu'ils voulaient recommencer le système de Robespierre. On se battait souvent dans les sections; quelquefois la victoire restait incertaine, et on atteignait dix benres sans avoir rien pu lire. Alors les révolutionnaires, qui ne se faisaient pas scrupule de dépasser l'henre légale, attendaient que leurs adversaires, qui affectaient d'obéir à la loi, fussent partis, lisaient ce qui lenr plaisait, et prenaient toutes les délibérations qui leur convenzient.

On rapportait chaque jour à la convention des scènes de ce genre, et on s'élevait contre les anciens membres des comités révolutionnaires, qui étaient, disait-on, les anteurs de tons ces troubles. Le elub électoral, plus bruyant à lui seul que toutes les sections ensemble, vint pousser à bout la patience de l'assemblée par une adresse des plus dangerenses. C'était là, comme nous l'avons dit, que se réunissaient toujonrs les hommes les plus compromis, et qu'on tramait les projets les plus audacieux. Une députation de ce club vint demander que l'élection des magistrats municinaux fût rendue au people; que la municipalité de Paris, qui n'avait pas été rétablie depuis le 9 thermidor, fût reconstituée; qu'enfin, au lieu d'une seule séance de section par décade, il fût permis de nouveau d'en tenir deux. A cette dernière pétition, une foule de députés se levérent, firent entendre les plaintes les plus vives, et demandèrent des mesures contre les membres des anciens comités révolutionnaires, auxquels on attribuait tous les désordres. Legendre, quoiqu'il eût désapprouvé la première attaque de Lecointre contre Billaud-Varennes, Collot-d'Ilerbois et Barrère, dit qu'il fallait remonter plus haut; que la source du mal était dans les membres des anciens comités de gouvernement qui abusaient de l'indulgence de l'assemblée à leur égard, et qu'il était temps enfin de punir leur ancienne tyrannie pour en empécher une nouvelle. Cette discussion amena un nouveau tumulte plus grand que le premier. Après de lon-

gues et déplorables récriminations, l'assemblée, ne rencontrant encore que des questions ou insolubles on dangereuses, prononça une seconde fois l'ordre du jour. Divers movens farent successivement proposés pour réprimer les écarts des sociétés populaires, et les abus du droit de pétition. On imagina d'ajonter au rapport de Lindet une adresse au peuple français, qui exprimerait d'une manière encore plus nette et plus énergique les sentiments de l'assemblée et la marche nouvelle qu'elle se proposait de snivre. Cette idée fut adoptée. Le député Richard, qui revenait de l'armée . soutint que ce p'était pas assez : qu'il fallait gouverner vigourensement; que les adresses ne signifiaient rien, parce que tous les faiscurs de pétitions ne manqueraient pas de répondre; qu'il ne fallait plus souffrir qu'on vint profèrer à la barre des paroles qui , prononcées dans les rues, feraient arrêter ceux qui se les permettraient. « Il est s temps, dit Bonrdon de l'Oise, de vous adresser » des vérités utiles. Savez-vons pourquoi vos ar-» mées sont constamment victorieuses? c'est parce au'elles observent une exacte discipline. Avez o dans l'État une bonne police, et vous anrez un » bon gouvernement. Savez-vous d'où viennent » les éternelles attaques dirigées contre le vôtre? » c'est de l'abus que font vos ennemis de ce qu'il » y a de démocratique dans vos institutions. Ils se » plaisent à répandre que vous n'aurez jamais un » gouvernement, que vons serez éternellement » livrés à l'anarchie. Il serait donc possible qu'nne » nation constamment victorieuse ne sút pas se p gouverner | Et la convention, qui sait que cela

s traite; c'est cet abus qu'il faut réprimer. )
On présenta divera moyens de réprimer l'abus
des sociétés populaires, unas les détruire. Pelet,
putés mostigaards qui siégraient dans leur société,
putés mostigaards qui siégraient dans leur société,
et autout pour leur enleure fillaleur d'avrances,
Callot-d'Herbois et nutres chefs dangereux, prosons de défendre à tons les membres de la conrension d'être membres d'autone société populier. Cette proposition fat adaptés. Nais une foule
de réchamisma s'élevirent de la Monappe; on dit
que le d'orti do se réuni pour s'éduirer sur les
intérêts publies était un droit appartenant à tons
les citopens, et dont on ne powari las pales d'els

seul empêche l'achévement de la révolution, n'y

» pourvoirait pas! Non, non; détrompons nos en-

nemis; e'est par l'abus des sociétés populaires et du droit de pétition qu'ils veulent nous déposiller un dépuit qu'aceun sutre membre de l'Estr; que pur consequent le déret adopte était une violation du froit absolu et iantiquolibe. Le décret fut rapporé. Duboit-Craca fit alors one antre motion. Raconant la manière dont les jacmis l'étairest (profes, il montra que cetta société recelhair encure dans son sein les mêmes indivisible que la convention avaité devis de l'égurer de nonvean, tout comme elle faissit, par sez commissires, a l'égard des sociétés de départements; et il proposa de renvoyer la question aux comités surice, a l'égard exqu'ils inaginassent un mode convenable d'épuration et des moyens de rendre les sociétés poulpites suites. Cete mouvelle pri-

position fut encore accueillie. Ce décret excita une grande rumeur aux Jacobins. Ils s'écrièrent que Dubois-Crancé avait trompé la convention; que l'éparation ordonnée après le 9 thermidor s'était rigoureusement exécutée ; qu'on n'avait pas le droit de la recommencer; qu'ils étaient tous également dignes de siéger dans cette illustre société qui avait rendu tant de services à la patrie; que, du reste, ils ne craignaient pas l'examen le plus sévère, et qu'ils étaient préts à se soumettre à l'investigation de la convention. En conséquence, ils décidérent que la liste de tons les membres serait imprimée et portée à la barre par une députation. Le jour suivant, 13 vendémiaire (4 octobre), ils furent moins dociles; ils dirent que leur décision renduc la veille était inconsidérée; que remettre la tiste des membres de la société à l'assemblée, c'était lui reconnaître le droit d'épuration qui n'appartenait à personne; que tous les citoyens ayant la faculté de se réunir, sans armes, pour conférer sur les questions d'intérêt public, nul individu ne pouvait être déclaré indigne de faire partie d'une société; que, par conséquent, l'épuration était contre tous les droits, et qu'il ne fallait point aller porter la liste. « Les » sociétés populaires, s'écria le nommé Giot, jaco-» bin forcené et l'un des employés auprès des armées: les sociétés populaires n'appartiennent o qu'à elles-mêmes. S'il en était autrement, l'ins same cour aurait épuré celle des jacobins, et yous auriez vu ces banquettes, qui ne doivent ètre occupées que par la vertu, sonillées par la présence des Janconr et des Feuillant. Eh bien! » la cour elle-même, qui ne respectait rien, n'osa nas vous attagner; et ce que la cour n'a pas osé.

on l'entreprendrait au moment où les iacobins

ont juré d'abattre tons les tyrans, quels qu'ils » soient, et d'être tonjours soumis à la conven-» tion!... J'arrive des départements; je pnis yous » assurer que l'existence des sociétés populaires est » extrêmement compromise; j'ai été traité de scé-» lérat, parce que le titre de jacobin était sur ma » commission. On m'a dit que j'appartenais à une » société qui n'était composée que de brigands, Il » y a des menées sourdes pour éloigner de vons les » autres sociétés de la république; j'ai été assez » beureux pour arrêter la scission, et resserrer les » liens de la fraternité entre vons et la société de » Bayonne, que Robespierro avait calomniée dans » votre sein. Ce que je viens de dire d'une commune » se reproduit dans toutes; soyez prudents, restez » toujours attachés aux principes et à la conven-» tion, et surtout ne reconnaissez à aucuno anto-» rité le droit de vous épurer. » Les jacobins applaudirent ce discours, et décidérent qu'ils ne porteraient pas leur liste à la convention, et qu'ils attendraient ses décrets.

Le club éfectoral était encore beancomp lus tamulueun. Depais au dernière pétitique, on l'avait chase de l'Eréché, et il étais allé se réfugier dans nes alle du Musée, tout prés de la couvention. Li, dans une séance do nuis, an milien des cris furieres de assissants et des trépiquements des femmes qui remplissaient les tribunes, il déchar que la convencion avait outre-passé la durée de sas pavairs; qu'elle avait été envoyée pour juger le décriter nie, et aire mes constitutions; qu'elle avait été envoyée pour juger que sa statche clier implie et es pouvirs expirée.

Ces scènes des Jacobins et du club électoral furent dénoncées de nonveau à la convention, qui renvoya tout anx comités chargés de lui présenter un projet relatif aux abus des sociétés populaires. Elle avait voté une adresse au peuple français, comme elle se l'était proposé, et l'avait envoyéo aux sections et à toutes les communes de la répnblique. Cette adresse, écrite d'un style ferme et sage, reproduisait d'une manière plus positive et plus précise les sentiments exprimés dans le rapport de Lindet. Elle devint le sujet de nonvelles luttes dans les sections. Les révolutionnaires youlaient empécher de la lire, et s'opposaient à ce qu'on votat en réponse des adresses d'adhésion; ils faisaient adopter, au contraire, des adresses aux incobins, pour leur exprimer l'intérêt qu'on prenait à leur cause. Souvent, après avoir, de cette manière, décidé un vote, des renforts arrivaient à

lens afrenaires, qui les chasaients, el la section ainsi renouvale decidial le contraire. On en vit ainsi pronuvale decidial le contraire. On en vit ainsi plusieurs qui firent deus ndresses contrailes traines de la contraine. Deus la prenière, on ciclèrial les services des sectifsés populaires, et no fissis de seux pour leur connerration; chan l'autre, on dissis que la seccités populaires, evani per leur connerration; chan l'autre, on dissis que la secretaine, dilivrée du joug des sanchésies et des servoriates, remait entin expriser son libre vous à la contraine direct de la fois les continuateurs de Robaspierre convention, la diffir ses bras et as sis, pour combattre à la fois les continuateurs de Robaspierre ci les agosts de repristance. La covention assistait à ces débats, autendant le projet sur la police des sociétés populaires.

Il fut présenté le 25 vendémiaire (16 octobre). Il avait pour but principal de rompre la coalition que formaient en France toutea les aociétés de jacobins. Affiliées à la société-mère, correspondant regulièrement avec elle, et obéissant à ses ordres, ellea composaient un vaste parti, babilement organisé, qui avait un centre et une direction; et c'était là ce qu'ou voulait détruire. Le décret défendait toutes affiliations, federations, ainsi que toutes correspondances en nom collectif entre sociétés populaires. Il portait en outre qu'aucunes pétitions ou adresses ne pourraient être faites en noin collectif, afin d'éviter ces manifestes impérieux que les envoyés des jacobins ou du club électoral vensient lire à la barre, et qui étaient acrenus souveut des ordres nour l'assemblée. Toute adresse ou pétition devait être individuelloment signée. On s'assurait par là le moyen de poursuivre les suteurs des propositions dangereuses, et on espérait les mettre en considération par la nécessité de signer. Le tableau des membrea de chaque société devait être dressé sur-lechamp et affiché dans le lieu des réunions. A peine ce décret fut-il lu à l'assemblée qu'nne foule de voix s'élevèrent pour le combattre. - « On vent, distrient les montagnards, détruire les sociétés populaires; on oublie qu'elles ont sauvé la révolution et la liberté; on oublie qu'elles sont le moyen le plus puissant de réunir les eitoyens et de conserver en eux l'énergie et le patriotisme; on attente, en leur défendant la correspondance, au droit essentiel apportenant à tous les citovens. do correspondre entre eux, droit anssi sseré que celui de se réunir paisiblement pour conférer sur lea questions d'intérêt public. > Les députés Lejeune, Duhem, Crassous, tous jacobins, tous intéressés vivement à écarter ce décret, n'étaient pas

les senls à s'exprimer ainsi. Le député Thibaudeau, républicain sincère, étranger aux montagnards et aux thermidoriens, paraisaait lui-même effrayé des conséquences de ce décret, et on demandait l'ajournement, craignant qu'il ne noisit à l'existence même des sociétés populaires. - On ne veut pas les détruire, rénondaient les thermidoriens, auteurs du décret; on ne vent que les soumettre à nne police nécessaire. - Au milieu de ce conflit, Merlin de Thionville s'écrie : « Président, rap-» pelle les préopinants à l'ordre; ils prétendent oue nous voulons anéantir les sociétés popu-» laires, tandis qu'il s'agit senlement de régler > leurs rapports actuels. > Rewbel, Bentabolle, Thuriot, démontrent qu'il n'est nallement question de les supprimer. - Les empêche-t-on, disent-ils, de se réunir paisiblement et sans armes, pour conférer sur les intérêts publics? non sans doute; ce droit reste intact. On les empêche de s'affilier, de se fédérer, et on ne fait à lenr égard que ce qu'on a déjà fait à l'égard des autorités départementales. Celles-ci, par le décret du 14 frimaire qui institue le gouvernement révolutionnaire, ne peuvent ni correspondre ni se concerter entre elles. Serait-il possible qu'on permit aux sociétés populaires ce qu'on a défendu anx autorités départementales? On lenr défend de correspondre en nom collectif, et en cela on ne viole aucan droit : tout citoven peut sans doute correspondre d'un bout de la France à l'antre; mais les citoyens correspondent-ils par président et secrétaires? C'est cette correspondance officielle entre corps puissants et constitués qu'on yeut et qu'on a raison de vouloir empécher, pour détruire un fédéralisme plus monstrucux et plus dangereux que celui des départements. C'est par ces affiliations, par ces correspondances, que les jacobins sont parvenus à exercer une influence véritable sur le gonvernement, et à se donner à la direction des affaires une part qui ne devrait jamais appartenir qu'à la représentation nationale elle-même. - Bourdon de l'Oise. l'un des principaux membres du comité de sûreté générale, et, comme on a vu, souvent en lutte avec ses amis, quoique thermidorien, s'écrie : « Les sociétés populaires ne sont pas le » peuple; je ne vois le peuple que dans les as- semblées primaires : les sociétés populaires sont une collection d'hommes qui se sont choisis euxmémes, comme des moines; qui ont fini par o former une aristocratie exclusive, permanente. o qui s'intitule le penple, et qui vient se placer » à côté de la représentation nationale, pour ins apirer, modifier ou combattre ses résolutions. A côté de la couvention, je vois une autre représentation s'élever, et cette représentation siège aux Jacobins. > Desapplaudissements nombreux interrompent Bourdon; il continne en ces termes : · J'apporte si peu de passion ići que, pour svoir l'unité et la paix, je dirals volontiers an peuple : Doisis entre les hommes que tu as désignés » ponr te représenter et ceux qui se sont élevés à » côté d'enx ; pen importe, ponrvu que tu sles une représentation unique. » De nouveaux applaudissements interrompent Bonrdon; il reprend : · Oui, a'écrie-t-il, que le penple choisisse entre » vaus et les hommes qui ont voulu proscrire les représentants chargés de la confiance nationale, entre vous et les bommes qui, liés svec la mu-» nicipalité de Paris, voulsient, il y a quelques mois, assassiner la liberté. Citoyens, voulezyous faire une paix gloriense? voulez-vous srriyer insqu'aux anciennes limites de la Gaule? » présentez sux Belges, aux penples qui bordent le Rhin, une révolution paisible, une républis que sans une double représentation, une répu-» blique sans comités révolutionnaires teints du sang des citovens. Dites aux Belges et aux pen-» ples du Rhin : Vous vouliez une demi-liberté, » nuus vous la donnons tont entière, mais en vous » épargnant les maux cruels qui précèdent son etablissement, en vous épargnant les sanglantes · épreuves par lesquelles nous avons passé nous-» mêmes. Songez, citoyens, que pour dégoûter les penples voisins de s'unir à vous, on leur dit que yous n'avez point de gouvernement; qu'en trajs tant avec yous, un ne sait s'il faut s'adresser à » la convention ou sux jacobins. Donnez au con-» traire l'unité et l'ensemble à votre gouverne-» ment, et vous verrez qu'sucun peuple n'a d'éloi-» gnement ponr vous et vos principes; vous verrez » qu'ancon people ne hait la liberté. » Duhem, Grassous, Clausel, veulent au moins

l'ajodrnement du décret, disant qu'il est trop important ponrétre rendu si brusquement: ils réclament la parole tuus à la fois. Merlin de Thionville ls demande contre enx svec cette ardeur qu'il porte à la tribune comme sur les champs de bataille. Le président le leur donne successivement. Dubarran, Levassenr, Romme, sont encore entendos contre le décret : Thuriot pour. Enfin Merlin s'élance une dernière fois à la tribune : » la république, vons l'avez décrétée sans renvoi » ni rapport; sujourd'hui, il s'agit en quelque » sorte de l'établir une seconde fois en la sanvant » des sociétés populaires coalisées contre elle. » Citoyens, il ne fant pas cralndre d'aborder cette » caverne, malgré le sang et les cadavres qui en » obstruent l'entrée; osez y pénétrer, osez en » chasser les fripons et les assassins, et n'y lais-» ser que les bons citoyens pour y peser tranquil-» lement les grands intérêts de la patrie. Je vous » demande de rendre ce décret uni sauve la répu-» blique, comme celui qui l'a créé, c'est-à-dire sans renvoi al rapport. s

Merlin est applaudi, et le décret voté sur-lechamp, article par article. C'était le premier coup porté à cette société célèbre, qui jusqu'à ce jour svait fait trembler la convention, et avait servi à lui imprimer la direction révolutionnsire. C'étaient moins les dispositions du décret, d'ailleurs assez faciles à éluder, que le conrage de le rendre qui importait ici, et qui devait faire pressentir aux jecobins leur fin prochaine. Rénnis le soir dans leur salle, ils commentent le décret et la manière dont il a été rendu. Le député Lejenne, qui le matin s'était opposé de toutes ses forces à son adoption, se plaint de n'avoir pas été secondé; il dit que peu de membres de l'assemblée ont pris la parole pour défendre la société dont ils font partie, « Il » est, dit-il, des membres de la convention, célè-» bres par leur énergie révolutionnaire et patrio-» tique, qui sujourd'hui unt gardé un silence con-» damnable. Ou ces membres sont coupables de » tyrannie comme on les en a accusés, ou ils ont » travsillé pour le bonhour public. Dans le premier » cas, ils sont coupables et doivent être pnnis; » dans le second, lenr tâche n'est pas finie. Après

» défenseurs de la patrie, ils doivent défendre les » principes et les droits du peuple attaqués. Il y a » deux mois, vons parliez sans cesse des droits du » peuple à cette tribane, vous Collot et Billand, » ponrquoi avez-vous cessé de les défendre? pour-» quoi vous taisez-vous aujonrd'hni qu'nne fonle » d'objets réclament encore votre courage et vos » Inmières! »

» avoir préparé par leurs veilles les succès des

Billsud et Collet gardalent, depuis l'accusation qui avait été portée contre enx, un morne silence, Interpellés par leur collègue Leieune, et scensés de n'avoir pas défendu la société, ils prennent la parole et déclarent que, s'ils ont gardé le silence, Citovens, dit-il, quand il fut question d'établir c'est par prudence et non par faiblesse; qu'ils ont

crain de mitr à l'avis soutem par les patriotes, en l'appuyant, que depuis longemps le craine de proposition de l'appuyant, que depuis longemps le craine de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis comments, ils est veals répondre à l'avis accuscier en cherchain. Ils est veals répondre à l'avis accusmés de se vair procoqués par leurs collègnes à sortir de cette enlité velousière, et autrisée en quelque corte à se dévouer escore à la cause de la libert et de la république.

Contents de cette explication, les jecobins les appliadissent et revinenent à lis li rendue le matin; ils se consolent en disant qu'ils correspontora avec autes le France par la tribune. Goujon les ongage à respecter la loi rendue, ils le prametente, miss le nommé Terrasson leur propose un moyen de remphece la correspondance, unit en restant fédies à loi, lis feront une lextra circulaire, non pas écrite au nom des jecobins, est les hommes tibres, riennis dans la salle des Janeties, et adreccie à nou le rhommes tibres de France, vance gamde juie, et le projet d'une pareille circuline résolu.

On voit quel can les jucolium faisairen den mense de la comention, et combine pre li étaient disposés à profiere de la leçon qu'elle venait de la feur donner. En attendant que de nonevaux fais provoquassent de nouvelles neuerores l'aise provoquassent de nouvelles neuerores l'aise provoquassent de nouvelles neuerores l'abenteries de discater les questions proposées par l'in. Il s'agissuit de réparer les conséquences d'un régime violent sur l'égriculture, le commerce, les finances, et de rendre à toutes les classes la série contre, le gout de forture et du trausail. Mais ini contre de sur les contre de product de l'arche de l'arche

Les réquisitions, le mazimum, les assignats, le séquestre de hiems des érranges, exciuient contre l'ancieu gouvernement des series asseit violentes que les emprisonements et les exécutions. Les thermidoriens, fort ignorants en marier d'éconosie publique, s'attachient, que exprit de réaction, à cessurer d'une manière anére et ceptadan, a' dons l'étailles des l'étailles de complete, de l'Estai, pendant l'année précédente, quelque chose cité irréprechable et complétement justifie par la les distribuisses des l'estaits productions de l'Estai, pendant l'année précédente, quelque chose cité irréprechable et complétement justifie par la l'estait irréprechable et complétement justifie par la l'estait prise public de l'estait preferable de complétement justifie par la l'estait production de l'estait preferable de complétement justifie par la l'estait de l'estait production de l'estait production de l'estait production de l'estait de l'es

nécessité, c'était l'administration des finances, des subsistances et des approvisionnements. Cambou, le membre le plus influent du comité des finances, avait mis le plus grand ordre dans le trésor; il avait fait émettre, à la vérité, beaucoup d'assignats, mais c'était là l'nuique ressource ; et il s'était brouillé avec Robespierre, Saint-Just et Conthon, en ne consentant pas à plusieurs dépenses révolutionnaires. Quant à Lindet, chargé des transports et des réquisitions, il avait travaillé avec un zèle admirable à tirer de l'étranger, à requérir eu France, et à transporter soit aux armées, soit dans les graudes communes, les approvisionnements nécessaires. Le moyen des réquisitions était violent; mais il était recouuu le seul possible, et Liudet s'était appliqué à en user avec le plus grand ménagement. Il ne pouvait d'ailleurs répondre ni de la fidélité de tous ses agents, ni de la conduite de tous ceux qui avaient droit de requérir, tels que les fonctionnaires municipaux, les représentants, et les commissaires

aux armées. Les thermidoriens et surtout Tallien dirigeaient les plus sottes et les plus injustes attaques coutre le système général de ces moyens révolutionnaires, et contre la mauière de les employer. La cause première de tons les maux, selon eux, c'était la trop grande émission des assignats; cette émission excessive les avait dépréciés, et ils s'étaient trouvés en disproportion excessive avec les denrées et les marchaudises. C'est aiusi que le mazimum était devenu si oppressif et si désastreux, parce qu'il obligeait le vendeur ou le créancier remboursé à recevoir nne valeur nominale toujours plus illusoire. Il u'y avait dans ces objectious rien de bieu nouf, rien de bien utile; il n'y avait surtout l'indication d'aucun remède ; tout le moude en savait autant : mais Tallien et ses amis attribuaient l'émission excessive des assignats à Cambon, et semblaient lui impater aiusi tous les maux de l'État. Ils lui reprochaient encore le séquestre des biens étrangers, mesure qui, ayant provoqué des représailles contre les Français, avait interrompu toute circulation de valeurs, détruit toute espèce de crédit et ruiué entièrement le commerce. Quant à la commission des approvisionnements, les mêmes ceuseurs l'accusaient d'avoir tourmeuté la Frauce par les réquisitions, d'avoir dépensé des sommes énormes à l'étranger pour se procurer des graius, en laissant Paris dans le dénûment à l'entrée d'un hiver rigoureux. Ils proposèrent de lui faire rendre des comptes sévères.

Cambon était d'une intégrité que tous les partis ont reconnue. Il joignait à un zèle ardent pour la boune administration des finances un caractère bouillant qu'uu reproche injuste jetait hors de toutes les bornes. Il avait fait dire à Tallien et à ses amis qu'il ne les attaquerait pas, s'ils le laissaient tranquille, mais qu'il les poursuivrait impitoyablement à la première calomnie. Tallieu eut l'imprudence d'ajouter à ses attaques de tribune des articles de journal. Cambon n'y tint pas, et dans uue des nombreuses séances consacrées à la discussion de ces matières, il s'élanca à la tribune, et dit à Tallien : « Ah! tu m'attaques! tu » veux jeter des nuages sur ma probité! eh bieu! » je vais te prouver que tu es un volcur et uu as-» sassin. Tu n'as pas reudu tes comptes de secré-» taire do la commune, et j'en ai la preuve au » comité des finances; tu as ordonné une dépense » de quinze cent mille francs pour uu objet qui te » couvrira de boute. Tu n'as pas rendu tes comp-» tes pour ta missiou à Bordeaux, et j'ai encore la » preuve de tout cela au comité. Tu resteras à ja-» mais suspect-de complicité dans les crimes de » septembre, et jo vais te prouver, par tes pro-» pres paroles, cetto complicité qui devrait à jamais te coudamner au silence. » On interrompit Cambou; on lui dit que ces persouvalités étaient étrangères à la discussion, que personne n'accusait sa probité, et qu'il s'agissait seulemeut du systèmo financier. Tallien balbutia quelques mots mal assurés, et dit qu'il ue répoudait pas à ce qui lui était personnel, mais seulement à ce qui touchait aux questions générales. Cambon prouva ensuite que les assignats avaient été la seule ressource de la révolution, que les dépenses s'étaient élevées à trois cents millions par mois; que les recettes, dans le désordre qui régnait, avaient à peine fourni le quart de cette somme, qu'il avait fallu y suppléer chaque mois avec des assignats; que la quantité eu circulation n'était pas un mystèro et montait à six milliards quatre cents millions; que du reste les biens nationaux représentaient douze milliards, et fournissaient uu moyen suffisaut d'acquitter la république; qu'il avait, au péril de sa vie , sauvé cinq cents millious que Robespierre, Saint-Just et Couthon proposaient de consacrer à certaines dépenses : qu'il avait longtemps résisté au maximum et au séquestre; et que, quant à la commission de commerce, obligée | forme des grains avait un inconvénient extrême-

de payer les blés à l'étranger vingt et un francs lo quintal, et de les donner eu France pour quatorze, il u'était pas étonuaut qu'elle cût fait des pertes

énormes. Ces controvorses si imprudentes de la part des thermidoriens, qui, à tort ou à raison, u'avaient pas uno réputation iutacte, et qui s'attaquaieut à un bomme très-pur, très-instruit et très-violeut, firent perdre beaucoup de temps à l'assemblée. Quoique les attaques enssent cessé du côté des thermidoriens, Cambon n'avait plus aucun repos, et ebaque jour il répétait à la tribune : « M'accuser, moi I vile canaille! Venez donc vérifier mes comptes et juger ma conduite | > --- « Restez donc tranquille. lui criait-ou; on n'accuse pas votre probité! » Maís il y revenait tous les jours. Au milieu de ce conflit de persounalités, l'assemblée prit, autant qu'ello put, les mesures les plus ca-

pables de réparer ou d'adoucir le mai. Elle ordonna un compte général des finances, présentant les recettes et les dépenses, et un travail sur les moyens de retirer une partie des assignats, sans toutefois recourir à la démonétisation, afiu de ne pas les discréditer. Sur la proposition de Cambon, elle renonca à une ressource financière misérable, qui donnait lieu à de nombreuses exactions, et contrariait les préjugés de beaucoup de provinces; c'était la fonte de l'argenterie des églises. On avait évalué d'abord cette argenterie à un milliard; cu réalité elle ne s'élevait qu'à trente millious. Il fut décidé qu'il no serait plus permis d'y toucher, et qu'elle resterait en dépôt dans les communes. La conventiou chercha ensuite à corriger les plus graves iucouvénieuts du maximum. Quelques voix s'élevaieut déjà pour le faire abolir : mais la crainte d'une bausse disproportionuée dans les prix empêcha do céder à cetto impulsion des réacteurs. On songea seulement à modifier la loi. Le maximum ayait contribué à tuer le commerce, parce que les commercants ne retrouvaient, en se conformant au tarif, ni le prix du fret ni celui des assurances. En conséquence, toute denrée coloniale, toute marchandise de première nécessité, toute matière première apportée de l'étrauger dans nos ports, fut affrauchie du maximum et des réquisitions, et put être vendue à prix libre, de gré à gré. Même faveur fut accordée aux marchaudises proveuant des prises, parce qu'elles gisaient dans les ports saus trouver de débit. Le maximum uniment grave. La produccian du blé dants plus coltestes et cuinis houbante dans cortaines previnces, le prix que recevient les fermiers daus ces provinces ne payis les même leurs avances. Il fut décide que les prix des grains vurieraient dans chaque département, d'après ceux de 1900, et qu'ils sorsient portés à d'eux tiers en sus. En sugmentant aissi le prit des substances, no songes à éléme les appointements, les salsires, le revenu proposés par Cambon, fut repussée coume perfide per l'Illien, oi injurate.

On s'occupa ensuite des réquisitions. Pour qu'elles no fissent plus générales, illimitées, confuses, qu'elles n'epissasent plus les moyens de transport, ou décida que la commission des apprevisionnements aursit seule le droit de raquérier qu'elle ne pourrait plus requérir ni toute une denrée, ni tous les produits d'un département;

mais qu'elle ne désignerait l'objet, sa nature, sa quantité, l'époque de la livraison et du payement, qu'elle ne demanderait qu'au fur et à mesero du besoin, et dans le district le plus voisin du lice à approvisionner. Les représentants prèse les armées eurent seols, dans le cas urgent d'un défaut de vivres ou d'un mouvement rapide, la faculté de faire immédiatement les réquisitions uécessaires.

La question du séquestre des valeurs étrangères fut vivement agitée. Les uns dissient - quo la guerre ne devait pas s'étendre des gouvernements aux sujets; qu'il fallait laisser les sujets continuer paisiblement leurs relatious et leurs échanges, et n'attaquer que les armées; que les Français u'avsient saisi que 25 millious, tandis qu'on leur en sysit saisi 100; qu'il fallsit rendre les 25 millions pour qu'ou nous rendtt les 400; que le séquestre était raineux ponr nos banquiers, car ils étaient obligés de déposer su trésor co qu'ils devisient à l'étranger, tandis qu'ils ne recevaient pas ce que l'étranger lenr devait à cux, les gouvernements s'eu emparant toujours par représailles; cette mesure sinsi prolongée rendait le commerce français suspect même aux neutres; qu'enfin la circulation des effets syaut cessé, il fallait payer en argent une partie des denrées tirées des pays voisins. Les autres répondaient que, paisqu'on voulsit distinguer dans la guerre les sujets des gouvernements, il faudrait ne diriger aussi les boulets et les balles que sur la tête des rois, et nou sur celle de leurs soldats; qu'il

fsudrait rendro au commerce anglois les visiaceaux pris par nos corsaires, et ne garder que les rainiseaux de guerrei, que, si on rendait les 25 millions aéquestrés, l'exemple no serait pas suivi por les gouvernomess ennemis, et que les 100 millions des Français seraient toujours retenus; que rétablir la circulation des valeures, cen était que fournir sux émigrés le moyen de recevoir des fonds.

La couvenion n'oas pas trancher la question, et décard des Belges, que la conquête vair en quelque sorte remis en pais avec la France, et à l'égard des Belges, que la conquête vair en quelque sorte remis en pais avec la France, et à l'égard des uégociants de Hambourg, qui n'éssien pas conpablies de la guerre déclarée par l'empire, et dont les valeurs représentaient des blés fuurais à la France.

A toutes ces mesares réparatoires prises dans l'intérêt de l'agriculture et du commerce, la convention sjouta toutes celles qui pouvaient ramener la sécurité et rappeler les négociants. Un ancien décret mettait hors la loi tons ceux qui s'étaient soustraits ou à nn jngement on à l'application d'une loi; il fut sboli, et les condamnés par les commissions révolutionnaires, les suspects qui s'étaient cachés, purent rentrer dans leur domicile. On rendit sux suspects encore détenus l'administration de leurs biens. Lyon fut déclaré n'étre plus en état de rébellion; son nom lui fat rendu : les démolitions cessèrent ; on lui restitus les marchandises qui étaient séquestrées par les communes environnentes; ses négociants n'eurent plus besoin de certificat de civisme pour recevuir on expédier, et la circulation recommença pour cette cité malheureuse. Les membres de la commission populaire de Bordeaux et leurs adhéreuts, c'est-à-dire presque tous les négociants bordels is, étaient hors le loi : le décret porté contre enx fut rapporté. Une colonne infamante devait être placée à Caen en mémoire du fédéralisme ; un décids qu'elle ue serait pas élevée. Sédan fut libre de fabriquer toutes les espèces de drap. Les départemeuts dn Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, furent dispensés de l'impôt territorial pendant quatre ans, à la condition pour eux de rétablir la culture du lin ct du chanvre. Enfin on jeta un regard sur la malhenrense Vendée. Les représentants Hentz et Francastel , le général Turreau et plusieurs sutres qui avaient exécuté los décrets formidables de la terreur, furent rsppelés. On prétendit , naturellement , qu'ils étaient complicas de Robespierre et de comisé de saltepublic, qui svisert troula fixin deur éternellement. la gacros de la Vendée cu employant la crossale. Du se sist porque le comisé aranti en une parcille intendon; mais les partia se renden absurbité pour absurbité. Vimese l'at appelé à commander dans la Vendée, la Jeson Bloche en Derappe, en aversy dans ecc destination de l'al ternit possible d'y faire accepter une amussité, et d'u sancer taissi une podiétable.

On voit combien était rapide et général le retonr vers d'autres idées. Il était naturel qu'en songeant à toutes les espèces de maux, à toutes les classes de proscrits, l'assemblée songeat sussi à ses propres membres. Depuis plus d'un an soixante-treize d'entre eux étaient déteuus à Port-Libre pour avoir signé une protestation contre le 31 mai, Ila avaient éerit une lettre pour demander des juges. Tont ce qui restait du côté droit, nno partie des membres, dits du ventre, se levèrent dans nue question qui intéressait la sécurité du vote, et demandèreut la réintégration de leurs collèques. Alors s'éleva une de ces discussions orageusea et interminables qui prenaient tonjours naissance dès qu'ou soulevait le passé. « Vous s voulex done condamner le 31 mai? a'écrièrent ) les montagnards; yous voulez flétrir une jonr-» pée me jusqu'à ce jour vous avex proclamée glorieuse et salutaire ; vous voulez relever une fae-> tion qui , par son opposition, manqua perdre la république; vous voulez rébahiliter le fédéralisme !!! > Les thermidoriens, suteurs ou spprobateurs du 31 msi, étaient embsrrassés; et, pour recuter la décision, la convention ordonna un rapport sur les soixante-treize.

un rapport par les soutement-extendent non-mellement de chrecher à régarer le mal soccopil, mais motor de vasloir des vaspannes. On réclamait chapa june le giagement de Lebon et de Fouquier-Timille; on avait déjà demandé celui de Billand, Clolle, Barrece, Vadier, Amar, Voulond, David, membres des anésius comiéts. Le temps amensit à tout instant des propositions de même gares. Les usystès de Nattes, restées longemps inconsequent de la comment de la comment de la commentation de la com

dignation publique fut telle qu'on se vit obligé do mander à Paris les membres du comité révolutionnaire de Nantes. Leur procès vensit de faire eonnaître tontes les atrocités ordinaires de la guerre civile. A Paris, et loiu dn théâtre do la guerre, on ne coucevait pas que la fureur cut été poussée aussi loin. Les accusés n'avaient gn'nno excuse, et ils l'opposaient à tous les griefs : la Vendée à leurs portes, et les ordres du représentant Carrier, Vovant le terme de l'instruction approcher, ils s'élevsient chaque jour plus fortement contre Carrier, et demandaient qu'il vint partager leur sort. et rendre compte lui-même des setes qu'il sysit ordonnés. Le public en masse réelamsit l'arrestation de Carrier et sa comparation devant lo tribuual révolutionnaire. Le convention devait prendre un parti. Les montagnards demandaient si , sprès avoir déjà enfermé Lehon et David, et accusé plusieurs fois Billaud, Collot et Barrèro, on ne finirait pas par poursuivre tous les députés qui étaient allés en mission. Pour rassarer leurs craintes, ou imagina de rendre un décret sur les formes à employer dans les poursnites contre un membre de la représentation nationale. Ce décret fut longtemps discuté, et avee le plus grand acharuement do part et d'antre. Les montagnards voulaient, pour éviter une nouvelle décimation, rendre les formslités longues et difficiles. Cenx qu'on appelait les réacteurs voulaient, su contraire, les simplifier, pour rendre plus prompte et plus sûre la punition de eertsins députés désignés sons le nom de proconsais. Il fut décrété enfin que toute dénonciation sorait renvoyée any trois comités de saint publie, de sûreté générale et de législation, qui décideraient s'il y avait lien à examen; que, dans le cas d'une décision affirmative, il serait forme an sort nne commission de vingt et un memhres ponr faire un rapport; que, d'après ce rapport et la défense contradictoire du député inenfoé, la convention déciderait enfin s'il v avait lien à accusation, et enverrsit le député devant le tribunal compétent.

Aussido le décret rendo, les trois comités déclarèrent qu'il y savis lieu à exame contre Carrier : une commission de vingt et un membres fut formée; elle «'empar des pièces du procès, dit comparaître Carrier devant elle et commença nue instruction. D'après ec qui s'ésti passé au tribunal révolutionaire, et la connaisance que tout le monde avait acquise des faits, le sort de Carrier ne prunit être douteux. Les montagards, tout on coudamuaut les crimes de Carrier, prétendaient que, si on le poursuivait, ce n'était pas pour punir ses crimes, mais pour commencer une longue série de vengeances coutre les hommes dont l'énergie avait sauvé la France. Leurs adversaires, au contraire, en entendant chaque jour les membres du comité révolutionnaire demander la comparution de Carrier, et en voyaut les lenteurs de la commission des vingt et un, disaient qu'on vonlait le sauver. Le comité de sûreté générale, craignant qu'il ne prit la fuite, le fit entourer d'agents de police qui ne le perdaient pas de vue. Carrier cenendant ne songeait pas à s'enfuir. Quelques révolutionnaires l'avaient secrétement engagé à s'échapper, et il n'osa pas prendre un parti ; il semblait accablé et paralysé en quelque sorte par l'horreur publique. Un jour, il s'aperçut qu'il était poursuivi, s'arrêta devant nu des agents. lui demauda pourquoi il le suivait, et fit mine de l'ajnstor avec un pistolet; une rixe s'ensuivit, la force armée accournt: Carrier fut saisi et conduit à sa demeure. Cette scèno exeita une grande rumeur dans l'assemblée et de violeutes réclamations aux Jacobins. On dit que la représentation untionale avait étéviolée dans la personne de Carrier, et on demanda des explications su comité de sûreté générale. Ce comité expliqua comment les faits s'étaient passés, et, quoique vivemeut censuré, il ent dn moins l'occasion de prouver qu'il ne voulait pas favoriser l'évasion de Carrier. Entin, la commission des vingt et un fit son rapport, et conclut à la mise en accusation devant le tribunal révolutionnaire. Carrier essaya faiblement de se défendre; il rejeta toutes les cruautés sur l'exaspération produite par la guerre civile, sar la uécessité de terrifier la Veudée toujours menaçante; enfin sur l'impulsion du comité de salut public, auquel il u'osa pas imputer les noyades, mais auquel il attribua cette inspiration d'énergie féroce qui avait entraîné plusieurs commissaires de la convention. Ici renaissaient des questions dangereuses, déjà sonlevées plusieurs fois ; ou se voyait exposé encoro à disenter la part de chacun dans les violences de la révolution. Les commissaires pouvaient rejeter sur les comités, les comités sur la convention, la convention sur la France, cette inspiration qui avait amené de si affreuses, mais do si grandes choses, qui était commune à tout le monde, et qui surtout dépendait d'une situation saus exemple. - « Tout lo monde, dit Carrier dans un moment de désespoir, tout le moude est

coupable ici, jusqu'à la sonnetto du président. »
— Cependaut, le récit des borreurs commises à
Nantes avait excité une indignation si grande que
pas un membre n'osa défendre Carrier, et ue songea à le justifier par des considérations générales
Il fut décrété d'accusation à l'onanimité et enreconstituent deschations apprendiement des

voyé au tribunal révolutionaire.

La réceion faistait once des progrés rapides. Les conps qu'on n'avit pas osé fripper encore au l'est membres des ancien comités de gouvernement, étaient dirigés sur Carrier. Tous les membres des ancients de la consensité révolutionaires, tous ceux de le couvernement, toin qui suzient rempii des missions, tous let de bouvernement, hommes cafin qui svaient été chargé de fonctionnement de fournement de fonctionnement de fonctin

Les jacobins, déjà frappés d'un décret qui leur interdisait l'affiliation et la correspondance eu nom collectif, avaient besoin de pradence; mais, depuis les deruiers événements, il était pen probable qu'ils sussent se contenir et éviter une lutte avec la convention et les thermidoriens. Ce qui s'était passé à l'égard de Carrier amena en effet une séance orageuse dans leur club. Crassous, député et jacobin, fit nu tableau des moyens employés par l'aristocratie pour perdre les patriotes. - « Le procès qui s'instruit maintenant devant le tribunsl révolutionnaire, dit-il, est sa principale ressource, et celle sur lagnelle elle fait le plus de fond; les accusés ont à peine la faculté d'être entendus devant le tribunal : les témoins sont presque tous des gens iutéressés à faire grand bruit de cette affaire; quelques-nns ont des passo-ports sigués des chousns; les journalistes, les pamphlétaires sont coslisés ponr exagérer les moiudres faits, entrafuer l'opinion publique, et faire perdre de vue les cruelles circonstances qui ont amené et qui expliqueut les malbeurs arrivés, nun-seulement à Nantes, mais dans toute la France. Si la conventiou 'n'y preud garde, elle se verra déshonorée par ces aristocrates, qui ne font taut de bruit de ce procès que pour en faire rejaillir sur elle tout l'odieux. Ce ne sont plus les jacobins qu'il faut accuser de vonloir dissoudre la convention, mais ces bommes coalisés pour la compromettre et l'avilir aux veux de la France. Que tons les bons patriotes y prennent donc garde; l'attaque coutre eux est commencée; qu'ils se serreut et soieut prêts à se défeudre avec

Plusieurs jacobins parlèrent après Crassous et répétèrent à peu près les mêmes choses. — On

éuergie. >





TALLIES.





Fermeture du club des ésobias

parle, disaient-ils, de fusillades et de novades: mais on ne dit pas que ces iudividus sur lesquels on vient s'apitoyer avaient fourni des secours aux brigauds; on ne rappelle pas les cruautés commises envers uos volontaires, que l'ou peudait à des arbres et que l'on fusillait à la file. Si l'on demande vengeance pour les brigands, que les familles de deux cent mille républicains massacrés impitovablement vienuent donc aussi demander vengeauce. - Les esprits étaient extrémement animés; la séance se chaugeait cu un véritable tumulte, lorsque Billaud-Varennes, auguel les jacobins reprochaient son silence, prit à son tour la parolo. « La marche des coutre-révolutionnaires. » dit-il, est conque; quand ils voulurent, sous » l'assemblée constituante, faire le procès à la ré-» volution, ils appelèrent les jacobins des désor-» ganisateurs, et les fusillèreut au Champ de Mars. » Après le 2 septembre, lorsqu'ils voulurent eu-» pêcher l'établissement de la république, ils les » appelèreut des huveurs de sang et les chargéreut do calomnies atroces : aujourd'hui ils re-> commencent les mêmes machinations : mais » qu'ils ne s'imaginent pas de triompher; les pa-» triotes out pu garder nu instant le silence, mais » le lion n'est pas mort quaud il sommeille, et à » son réveil il extermine tous ses canemis. La tran-» chée est ouverte, les patriotes vout se réveiller » et repreudre toute leur énergie; nous avons déjà » mille fois exposé notre vie; si l'échafaud uous » attend encore, songeons que c'est l'échafaud qui a convert de gloire l'immortel Sidney!

Ce discours électrisa tous les esprits; on applandit Billaud-Varennes, on se serra autour de lui, on se promit de faire cause communo avec tous les patriotes menacés, et do se défendre jusqu'à la mort.

Dans Inituation où Guiera fen parini; me percelle séance ne pouvait manquer d'exciter une grande stentien. Ces parviet de Billand-Varenus, qui jasque-là vétti absteum de se moutrer à acune des deux tribones, étaient use vériable décharitoi de genere. Les thermidoriens les prirent ce effet comme telles. Le lendenain, Benabiollo sisti le journal de la Moutage, et écuit le compte rendu de la séance des Jacobius, et désonce ces crepressions de Billand-Varenus et. E fom rate par mort quand il nomenfile, et à son ràcei il bet-il le temps d'achever la fecture de cette phras, de le moutagnant de controlle de la compte de la bet-il te temps d'achever la fecture de cette phras, me les moutagnards et soulèvent, faccablent d'injures, et lui disent qu'il est du nombre de ceux qui out fait élargir les aristocrates. Dubem le traite do coquiu. Tallieu demande vivement la parole pour Beutabolle, qui, effrayé du tumulte, veut descendre de la tribune. Cependaut on l'y fait rester : il demande alors qu'on oblige Billaud-Varenues à s'expliquer sur le réveil du lion. Billaud prouonce quelques mots de sa place. A la tribune l lui crie-t-on de toutes parts; il résiste, mais il est enfiu obligé d'y mouter et de prendre la parole : « Jo ue désavoue pas, dit-il, l'opinion que j'ai » émiso aux Jacobins; taut que j'ai cru qu'il pe » s'agissait que de querelles individuelles, j'ai » garde le silence; mais je n'ai pu me taire quand » j'ai vu l'aristocratie se lever plus menaçante que » jamais. » - A ces deruiers mots, le rire éclato dans une tribune, on fait du bruit dans une autre. - Faites sortir les chouans! s'écrie-t-ou à la Montague. - Billaud continue au milieu des applaudissements des uns et des murmures des autres. Il dit, d'une voix embarrassée, qu'en a élargi des royalistes couus, et enfermé les patriotes les plus purs; il cite madame de Tourzel, la gouvernante des enfants de France, qu'ou vieut de mettre en liberté, et qui peut former à elle seule un novau de contre-révolution. Ou éclate de rire à ces deruiers mots. Il ajoute que la conduite secrète des comités dément le laugage public des adresses de la convention; que dans un parcil état de choses, il a été foudé à parler du réveil nécessaire des patriotes, car c'est le sommeil des hommes sur leurs droits qui les couduit à l'esclavage.

Quelques applaudissements se font eutendre à la Montagne en faveur de Billaud, mais une partie des tribunes et de l'assemblée laisseut éclater le rire avec plus de force, et semblent n'éprouver que cette insultante pitié qu'inspire la puissance renversée, balhutiaut de vaines paroles pour sa justification. Tallien se hâte de succéder à Billaud pour reponsser ses reproches. « Il est temps, dit-il, de » répoudre à ces hommes qui venleut diriger les > mains du pepple contre la convontion. > -- Personne ne le veut, s'écrient quelques voix dans la salle. - Oni, oui, répondent d'autres, ou veut diriger les mains du peuple contre la conventiou! - « Ce sont, continue Tallien, ces hommes qui » ont peur eu voyant le glaive suspendu sur les » têtes criminelles, en voyant la lumière portéo » daus toutes les parties de l'administration, la » vengeance des lois prête à s'appesantir contre les » assassius; ce sout ces hommes qui s'agitent au» jourd'hui, qui prétendent que le peuple doit se » réveiller, qui veulent égarer les patriotes en leur persuadant qu'ils sont tous compromis, et qui s espèrent enfin, à la faveur d'un monvement gé-» néral, empêcher de poursuivre les approbateurs » on les complices de Carrier. » Des applaudissements universels interrompent Tsilien. Billaud, qui ne vent pas de ectte complicité avec Carrier, s'écrie de sa place : « Je déclare que je n'ai point appronvé la conduite de Carrier. » On ne fait pas strention à cette parole de Billaud, on applaudit Tallien, et celui-ci continue. « Il n'est pas possible, > ajonte-t-il, que l'on souffre plus longtemps deux » autorités rivales, quel'on permette à des membres » qui se taisent ici d'aller ensuite dénoncer ce que your avez fait. - Non, non, s'écrient plusieurs » voix; point d'autorités rivales de la couvention! - Il ne faut pas, reprend TsHien, qu'ou à aille, quelque part que ce soit, déverser l'ignominie sur la convention et sur ceux de ses membres auxquels elle à confié le gouvernement. Je > ne prendrai, sjoute-t-il, sucune conclusion dans » ce moment. Il suffit que cette tribune sit répondu » à ce qui s été dit dans une autre; il suffit que » l'unanimité de la convention soit fortement pro-

> noncée contre les hommes de sang. > De uouveaux applsudissements pronvent à Tallien que l'assemblée est décidée à seconder tout ce qu'on voudrà faire contre les jacobins. Bourdon de l'Oise appuie les paroles du préopinaut, quoiqu'en beaucoup de questions il différat de ses amis les thermidoriens. Legendre fait entendre sussi ss voix énergique. . Quels sont ecux, dit-il, qui blament > nos opérations? c'est une poignée d'hommes de > proje. Regardez-les en face : vous verrez sur leur » figure un vernis composé avec le fiel des tyraus. » Ces expressions, qui étaient dirigées contre la figure sombre et livide de Billaud-Varennes, sont vivement applaudies. « De quoi vons plaignez-vous, s continue Legendre, vous qui nous accusez sans a cesse? Est-ce de en qu'on ne fait plus incarcérer » les citoyens par centaines? de ce qu'on ne guillo-> tine plus einquante, soixante et quatre-vingts personnes par jour? Alt! je l'avoue, en cela notre plaisir est différent du vôtre, et notre manière de déblaver les prisons n'est pas la même. Nons a nous y sommes transportés; nons avons fait, aus tant que nous l'avons pu, la distinction des aris-> tocrates et 'des patriotes; si nous nous sommes trompés, nos têtes sont la pour eu répondre.

- nous cherchous à vous faire oublier que ces eri mes sont les vôtres, pourquoi allez-vous dans
   une société fameuse nous dénoucer, et égarer le
- > peupleheureusementpeu nombreux qui s'y porte?
  > Je demande, ajoute Legendre en finissant, que
- la convention prenne les moyens d'empêcher ses > membres d'aller précher ls révolte aux Jaco-> bins, > Ls conventiou adopte la proposition de Legendre, et charge les comités de lui présenter

ces moyens. La convention et les iacobins étaient ainsi en présence, et dans cette situation où, tous les discours étant épaisés, il ne reste plus qu'à frapper. L'intention de détraire cette société célèbre commencait à n'être plus douteuse; il fallait senlement que les comités cussent le courage d'en faire la proposition. Les jacobins le sentaient, et se plaignaient dans tontes feurs séances de ce qu'on voulait les dissondre; îls comparaient le gouvernement actuel à Léopold, à Brunswick, à Cobourg, qui avajent sussi demandé leur dissolution. Un mot surtout. prononcé à la tribune, feur syait fourni un texte fécond pour se prétendre enfomniés et attaqués. Il avait été dit que dans des lettres saisies se trouvait la preuve que le comité des émigrés en Suisse était d'accord svec les iacobins de Paris. Si on vonlait dire seulement par là que les émigrés souhaitaient des agitations qui troublassent ls marche du gouvernement, on svait raison sans dowte. Une lettre saisie sur un émigré portait en effet que l'espoir de vaincre la révolution par les semes était une folie, et qu'il fallait chercher à l'anéantir par ses propres désordres. Mais si, au contraire, on allait jusqu'à supposer que les jacobins et les émigrés correspondaient et se concertaient pour arriver à Une même fin, on disait une chose aussi absurde que ridiente. et les jacobins ne demandaient pas mieux que de se voir accusés de cette manière. Aussi ne cessèrentils pendant plusieurs jours de se dire colomniés. et Dukem demanda à plusieurs reprises qu'ou vint lire ces prétendues lettres à la tribune.

les citropens par centaines? de ce qu'on ne guilletine plus cinquates, coixante et qu'arte-vingus noi personnes par jour? Als ije l'avoue, en cela notre personnes par jour? Als ije l'avoue, en cela notre personnes par jour? Als ije l'avoue, en cela notre posè de jourse geus à collectice et é celle, noir, personnes par jours par la même. Nos sons personnes remportées; nos sons fait, sucutar que nous l'avone pu, la distinction des arrèrousel, dans le jardiu des Tuileries, sur la piece personnes personnes personnes que non s'envoire des contrarousel, dans le jardiu des Tuileries, sur la piece personnes personnes personnes que de sons sonnes de Revolution. Les une crisient vier de convertor tompés, nos têtes nont le pour ce répondre. le concention l'inte les jacobient à lass les ariaiscentral l'Illuviacie des chants différent. La jeunessessitation des parties de partie deposite le Revictional des pouples les Revictions des jacobies avait adopté un air qui d'appelait le Reviction faisient et en celle avec de ce vieil air de la résolution, immortatisfication et sudore, et vieil air de la résolution, immortatisfication et autorité de la patrichie de partier de la patrichie de partier de la patrichie de partier de la sette de la patrichie de patrichie de patrichie de la commandation de la

Ces scènes durèrent plusienrs jours de suite, et finirent par devenir assez alarmantes pour que les comités de gouvernement prissent des mesures de sureté, et doublassent la garde de tous les postes. Le 19 bramaire (9 novembre 1794), les rassemblements étaient encore plus nombreux et plus considérables que les jours précédents. Un groupe, parti de Palais-Royal, et longeant la rue Saint-Honoré, était arrivé devant la salle des Jacobins et l'avait entonrée. La fonle augmentant sans cesse, toutes les avenues étaient obstruées; et les jacobins, qui, dans ce moment étaient en séance, pouvaient se croire assiégés. Quelques groupes qui leur étaient favorables avaient fait entendre les cris de : Vine la convention ! vive les jacobins! anxquels on répondait par les cris contraires; une întte s'était engagée, et comme les jeunes gens étaient les plus forts, ils étaient bientôt parvenus à dissiper tous les gronpes ennemis. Ils avaient alors entouré la salle du club, et en cassaient les vitres à coups de pierres. Déjà d'énormes caillous étaient tombés au milieu des jacobins sesemblés. Ceux-ci, furieux, s'écriaient qu'on les égorgeait; et, se prévalant surtout de ce qu'il se trouvait parmi eux des membres de la convention, ils disaient qu'on assassiusit la représentation nationale. Les semmes qui remplissaient leurs tribunes, et qu'on appelait les furies de quillotine, syzient voulu sortir pour échapper au danger; mais les jeunes gens qui les attendaient, s'étant saisis de celles qui cherchaient à fuir, leur s vaient fait subir les traitements les plus indécents, et en avaient même châtié quelques-unes avec cruanté. Plusieurs étaient rentrées dans la salle, éperdues, échevelées, en disant qu'on voulait les égorger. Les pierres pleuvaient toujours dans l'assemblée. Les jacobins avaient alors résolu de faire des sorties et de tomber sur les assaillants.

L'acceptique Dubens, armé d'an bâton, écâti sini à la tiete d'înue doce sorties, et il entist-résulté à la tiete d'înue doce sorties, et il entist-résulté une cohose épourantable dans la rac Saint-Bonce-trières, an masacre éra sersitasiri. Les jacobins d'éciter restrés avec quelapes primoniers; les cisient restrés avec quelapes primoniers; les jennes gean, restés su debors, meraccions, si on eler rendait pue bornes semanates, de fondre dans la salle, et de tierre de leurs adversaires la mais échiatate reneaster.

Les patreulles partients, avec un membre de chaque comiés, pour e rendre une le lie de combas : il était buit heures. Les membres des conités qui condusissent les patreulles en feren pas charger les assillants comme le désiraitent les jesobins; les evolurest pas non plue entrer dans le alle, comme les y engagasient cour de leurs collègues qui s'y convaines, il in realiertes dévens, invitant les jeanes que à se désigner, et prémetatus de fatre les jeanes que à les désigner, et prémetatus de fatre par à pour les groupes; ils frent estaminé évaner le saille des Jacobins, et renvoyèrent tout le monde ches soi.

Le calae rétabli, ils retoursèrest vers leurs collègaes, et les quatre coasités passérent la muit à discuter sur le parti à preadre. Les uns étaient d'aris de auspendre les jacobins, les autres s'yoppossitent. Tauriet surriout, quoique l'an des advesaires de Robespierre au Vihermidor, commençait à s'effrayet de la récision, et semibhit pencher pour les jacobins. On se sépara saus svoir pris un parti.

Le leademain matin (20 bromaire), une socine des plus rislentes éclar dans l'assemblée. Dubem fait le premier, comme on le penae bins, à souteir que la veille on avait égonge les patrietes, et que le comité de shorte générale a vavit pas dit son devoir. Les tribunes, premant part à la discussion, fisiaient un levrit épouvantable, et semblaient d'un cocké appuyer, de l'autre contetter les faits. On dit et autre contetter les faits. On de

sortir les perturbateurs, et immédiatement après une foule de membres demandérent la parole : Bourdon de l'Oise, Rewbel, Clauzel, pour appuver le comité; Duhem, Duroy, Bentabolle, pour le comhattre. Chacun parla à son tonr, présenta les faits dans un sens, et fnt interrompu par les démentis de cenx qui avaient vu les faits dans un sens contraire. Les uns n'avaient apercu que des groupes où l'on maltraitait les patriotes; les autres n'avaient rencontré que des groupes où l'ou maltraitait les jeunes gens, et où l'on attagnait la convention et les comités. Dubem, qui pouvait difficilement se contenir dans toutes les discussions de ce genre, s'écria que les coups avaient été dirigés par les aristoerates qui dinaient chez la Cabarrus, et qui allaient ebasser au Raincy. On lui retira la parole, et ce qui demeura évident au milieu de ce conflit d'assertions contraires, e'est que les comités, malgré lenr empressement à se réunir et à convoquer la force armée, n'avaient pu cependant l'envoyer que fort tard sur les lieux; qu'une fois les patronilles dirigées vers la rue Saint-Honoré, ils n'avaient pas vouln dégager les jacobins par la force, et s'étaient contentés de fairo écouler peu à peu l'attroupement; qu'enfin, ils avaient montré une indulgence assez naturelle pour les groupes qui criaient Vive la convention! et dans lesquels on ne disait pas que le gouvernement fût livré à des contre-révolutionnaires. On ne pouvait guère, en effet, leur demauder davantage. Empêcher qu'on ne maltraitat leurs eunemis était leur devoir : mais e'était tron exiger de vouloir qu'ils chargeassent à la haionnette leurs propres amis, c'est-à-dire des jeunes gens qui tous les jours se présentaient en fonle préts à les appuyer contre les révolutionnaires. Ils déclarèreut à la convention qu'ils avaient passé la unit à diseuter la question de savoir s'il fallait ou uon suspendro les jacobins. On leur demanda s'ils avaient arrêté un projet, et sur leur déclaration qu'ils ne s'étaient pas encore entendus, on leur renvoya le tout pour preudre un parti, et venir ensuite soumettre lenr résolution à l'assem-

Cette Journée de 20 fut un peu plus calnes, parc qu'il y avrit pas récinion sux Josénius. Mais le lendemis 91, jour de séance, les ressemblements renouverleeren. Des deux cités ou semblair pré-inparé, et il duit évident qu'ou alluit en venir aux qu'il duit évident qu'ou alluit en venir aux maints dans la oire feméne. Le questre comités se rémirem ussaitét, suspendiren par un arréé les courant d'une cutrémité à une autre, on est tourances des jecolies, et ordoubret eupe on le def oi

blée.

la salle fût apportée sur-le-champ au secrétariat du comité de sûreté générale.

L'ordre fac nécinsé, la sulle fermice, et les chérportées as sectivaire. Gette menur prévint le tumulte qu'on rédoutait; les rassemblements os dissipérent, et la unif fu parâtiment calme. Le lendemain, Laignéolt vint au som des quatre comiés faire par à la comention de l'arctét qu'ils avaient pris. — « Non a "avons jamais et, diet.], l'intention d'attopre les sociétés populaires; mais nous avons le droit de fermer les portes la oi al d'âltre des hecitons, et oi l'on préche ja quer civile. 3 La convenition le couvrit d'apphatisment. L'appel nomain l'ar demande, et l'arctét da section de la present de l'arctét de la fact de la préche de l'arctét de la present de l'arctét de da section de l'arctét de l'a

Ainsi finit cette société dont le nom est resté si célèbre et si odieux, et qui, semblable à toutes les assemblées, à tous les bommes qui figurèrent suceessivement sur la scène, semblable à la révolution même, eut le mérite et les torts de l'extrême énergio. Placée au-dessous de la convention, ouverto à tons les uouveaux venus, elle était la lice où les jeunes révolutionnaires qui n'avaient pas figuré encore, et qui étaient impatients de se montrer. vennient essaver leurs forces, et presser la marche ordinairement plus lente des révolutionnaires déià assis au pouvoir. Tant qu'il fallut de nouveaux snjets, de nouveaux talents, de nouvelles vies prétes à se sacrifier, la société des jacobins fut utile, et fournit des hommes dont la révolution avait besoin dans cette lutte sanglante et terrible. Quand la révolution, arrivée à son dernier terme, commenca à rétrograder, c'est dans la société des jacobins que furent refonlés les bommes ardents élevés dans son sein, et qui avaient survécu à cette action violente. Bientôt elle devint importane par ses inquiétudes, dangereuse même par ses terreurs. Elle fut alors sacrifiée par les bommes qui cherchaient à ramener la révolution du terme extréme où elle était arrivée à un juste milieu de raison. d'équité, de liberté, et qui, aveuglés, comme tous les hommes qui agissent, par l'espérance, eroyaient ponvoir la fixer dans ce milieu désiré. Ils avaient raison sans doute de vonloir revenir à la modération, et les jacobins avaient raison de leur dire qu'ils allaient à la contre-révolution. Les révolutions, semblables à un pendule violemment agité, courant d'une extrémité à une autre, on est tousement les sociétés politiques, après avoir vielemment oscillé en seas contraire, finissent par so renfermer dans su moovement égal et juscement limité. Mais que de temps encore, que de maur, que de sang avant d'arriver à cette heureuse époque l'Nos devanciers les Anglais eurent eucore à traverser Crouwell et deux Suurt.

Lea jacobins dispersés n'étaient pas gens à se

renfermer dans la vie privée, et à renoncer ann agitations politiques. Les uns se réfugièrent au club électoral, qui, chassé de l'Évéché par les comités, s'était réuni dans une des salles du Muséum; les antres se portèrent au faubourg Saint-Antoine, dans la société populaire de la section des Ouinze-Vingts, C'est là que se rénnissaient les hommes les plus marquants et les plus prononcés du fanbonrg. Les jacobins s'y présentèrent en foule le 24 brumaire, en disant : « Braves citovens du fanbourg » Antoine, vous qui étes les senls soutiens du » penple, vous voyez les malbenreux jacobins per-» sécutés. Nons vons demandons à être reçus dans » votre société. Nons nous sommes dit : Allons au » faubourg Antoine, nous y serons inattaquables; » rénnis, nous porterona des conps plus sûrs ponr » garantir le peuple et la convention de l'escla-» vage! » Ila forent tous admia sans examen, se permirent les propos les plus violents et les plus dangerenx, et lurent plusieurs fois cet article de la déclaration des droits : Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indis-

Les comités, qui avaient essayé leurs forces, et qui se sestaient capables de vignent, ne crurent pas devoir ponsauivre les jacobins dans leur asile, et leur permirent de vains propos, se tennat prêts à agir an premier signal, si les faits venaient à suivre les paroles.

pensable des devoirs.

La plapira des sections de Paris reprirent corgrego, espalirera de le travesta eq vios supelais les
terroristes, qui se retirèrent de côté du Temple,
revis fea bloong s'ani-ataoine cés labin-Marcetas.
Délivrée de cette opposition, elles rédigirent de
traves les conspirates de construires de construires de construires de construires de l'action de construires de l'action de

et du côté droit, qui tenaient à se reuforcer de soixante-treize voix, et qui voulaient surtout assarer la liberté du vote en rappelant leurs collègues. Les soixante-treize furent enfin élargis et réintégrés; la convention, sans s'expliquer sur le 31 mai, déclara qu'on avait pu penser sur cet événement autrement que la majorité, sans pour cela étre coupable. Ils rentrèrent tous ensemble, le vieux Dusanlx à leur tête. Celui-ci prit la parole pour enx, et assnra qu'en venant se rasseoir à côté de leurs collègnes, ils déposaient tout ressentiment, et n'étaient occupés que du désir de faire le bien public. Ce pas fait, il n'était plus temps de s'arrêter. Louvet, Lanjninais, Henri Larivière, Doulcet, Isnard, tons les girondins échappés à la proscription, et caebés la plupart dans des cavernes, écrivirent et demandèrent leur réintégration. Une scène violente s'éleva à ce sniet. Les thermidoriens, éponyantés de la rapidité de la réaction, s'arrêtèrent, et imposèrent au côté droit, qui, crovant avoir besoin d'eux, n'osa pas leur déplaire, et cessa d'insister. Il fut décrété que les députés mis hors la loi ne seraient plus poursuivis, mais qu'ils ne rentreraient pas dans le sein de l'assemblée. Le même esprit qui faisait absondre les uns de-

vait porter à condamner les autres. Un vieux député, nommé Raffron, s'ècria qu'il était temps de popranivre tont ce qui était connable, et de pronver à la France que la convention n'était pas complice des assassins: il demanda qu'on mit surle-champ en jugement Lebon et David, tous deux arrêtés. Ce qui a'était passé dans le Midi, et surtout à Bédouin (Vaucinse), ayant été connn, on " voulnt un rapport et un acte d'accusation contre Maignet. Une foule de voix demandèrent le ingement de Fonquier-Tinville, et nne instruction contre l'ancien ministre de la guerre Bonchotte, celni qui avait livré les bureaux de la gnerre aux jacohins. On fit la même proposition contre l'exmaire Pache, complice, disait-on, des hébertistes, et sauvé par Robespierre. An milien de ce torrent d'attaques contre les chess révolutionnaires, les trois chefs principaux, longtemps défendns, devaient enfin succomber. Billand-Varennes, Collotd'Herbois et Barrère, accusés de nouvean et d'une manière formelle, par Legendre, ne purent échapper an sort commun. Les comités ne purent se dispenser de recevoir la dénonciation et de donner lenr avis. Lecointre, déclaré calomniateur dans sa première accusation, annonça qu'il avait

d'sbord; elles furent renvoyées sax comités; cenxei, entralnés par l'opinion, n'osèrent pas résister, et déclarèrent qu'il y avait lien à examen contre Billaud, Collet et Barrère, mais non contre Vadier. Vonland, Amer et David.

Le procès de Carrier, longuement instruit en présence d'un public qui déguisait mel l'esprit de réaction dont il était animé, s'acheva enfin le 26 frimsire (16 décembre). Carrier et deux membres du comité révolutionnsire de Nantes, Pinel et Grand-Malson, furent condamnés à la peine de mort, comme agents et complices du système de la terreur; les satres furent sequissés comme excusés de leur participation aux novades par l'obéissance à leurs supérieurs, Carrier, persistant à soutenir que la révolution tout entière, ceux qui l'avaient faite, soufferte ou dirigée, étaient aussi coupables que lui, fut trainé à l'échsfand : il prit de la résignation as moment fatal, et reçut la mort sveo calme et conrage. En prenve de l'entrainement avenglo des guerres civiles, on citait de Carrier des traits de caractère qui, sysut sa mission à Nantes, prouvaient chez lui une bameur nullement sanguinsire. Les révolutionnaires, tout en condamnant sa conduite, furent effrayés de son sort; ils ne ponvaient pas se dissimuler que cette exécution tionnaire.

était le commencement des sanglantes représailles que leur préparait la contre-révolution. Ontre les ponrsuites dirigées contre les représentants membres des suciens comités, on envoyés en mission, d'sutres lois récemment rendues lenr prouvaient que la vengeance allait descendre plus bas, et que l'infériorité du rôle ne les sauverait pas. Un décret obliges tous ceux qui avsient rempli des fonctions quelconques et manié les deniers publics, à rendre compte de leur gestion. Or, comme tous les membres des comités révolutionnaires avaient formé des caisses svec le revenn des impôts, svec l'srgenterie des églises, avec les taxes révolutionnaires, pour organiser les premiers bataillons de volontaires, pour solder les symées révolutionnsires, pour payer des transports, ponr faire la police, pour mille dépenses enfin du même genre, il était évident que tout individu fonctionasire pendant la terreur allait être exposé à des poursuites.

A ces craîntes fondées se joignaient encore des bruits fort siermants. On parleit de paix avec la Hollsade, la Prusse, l'Empire, l'Espagne, la Vendée même, et on prétendait que les conditions de cette paix seraient funestes su parti révolutionasire.

## CHAPITRE IX.

Genimation de la guerre sur la bila. Petes de Yandespa par les Pracciós. — Publique extériores de la France, Parissimo per les Pracciós. — Sende de de Risaliada par Frideria.

De la Compania de Compania de Pracción de Pracción de Pracción de supel Pravincios Unión, Recursila españacios polítique de Haldinada. — Universida sur después principales rilles y compation de supel Pravincios Unión, Recursila españacios polítique de Haldinada. — Unión se supel praccion activo de política de Haldinada. — Unión se supel productivo de Haldinada. — Unión se de Pracción de Recursida de Haldinada d

Les armées françaises, maltresses de tonte la ivez ganche du Rhin, et prêtes à déboucher sur la rive droite, menaçaient la Hollande et l'Allemagne: fallsit-il les porter en avant ou les faire entrer dans leurs cantonnements? Telle étnit la question qui s'offrait.

Malgré leurs triomphes, malgré leur séjonr dans la riche Belgique, elles étaient dans le plus grand dement. Le pays qu'elles occupaient, foulé nendant trois ans nar d'innombrables lévions.

deals entièrement épaide. Anx mans de la guerre s'étaisse joints cear de l'édoministration française, qui svait introduit à as soite les natigants, le manzimame et les réquisitions. Des mannicipalites provisoires, buit administrations intermédisires, et une ediministration entrelle établié à Brucelles, gonversaient la contrée en attendant son sort définisif. Quatre-ringia millions svaient des frappes sar le dergé, les abbayes, les nobles, les corporations. Les assigness avviere ét ém sen circularations. Les assigness avviere ét ém sen circulasire dergé, les abbayes, les nobles, les desporations. Les assigness avviere ét ém sen circulation forcée; les prix de Lille avaient servi à déterminer le maximum dans toute la Belgique. Les denrées, les marchandises utiles aux armées étaient soumises à la réquisition. Ces règlements n'avaient pas fait cesser la disette. Les marchands, les fermiers cachaient tout ce qu'ils possédaient, et tout manquait à l'officier comme au soldat.

Levée en masse l'année précédente, équipée surle-champ, transportée en hâte à Hondschoote, Watignies, Landau, l'armée entière n'avait plus rien recu de l'administration que de la poudre et des projectiles. Depuis longtemps elle ne campait plus sous toile; elle bivouaquait sous des branches d'arbre, malgré le commencement d'un hiver déjà très-rigoureux. Beaueoup de soldats, manquant de souliers, s'enveloppaient les pieds avec des tresses de paille, ou se couvraient avec des nattes en place de capotes. Les officiers, payés en assignats, voyaient leurs appointements se réduire quelquefois à buit ou dix francs effectifs par mois: ceux qui recevaient quelques secours de leurs familles u'en pouvaient guère faire usage, ear tout était requis d'avance par l'administration francaise. Ils étaient sonmis au régime du soldat. marchant à pied, portant le sae sur le dos, mangeant le pain de munition, et vivant des hasards de la guerre.

L'administration semblait épuisée par l'effort extraordinaire qu'elle avait fait pour lever et armer douze cent mille hommes. La nouvelle organisation du pouvoir, faible et divisée, n'était pas propre à lui rendre le nerf et l'activité nécessaires, Ainsi tout aurait commandé de faire entrer l'armée en quartiers d'hiver, et de la récompenser de ses victoires et de ses vertus militaires par du repos et d'abondantes fournitures.

Cenendant nous étions devant la place de Nimègue, qui, placée sur le Wahal (c'est le nom du Rhin près de son embonehnre), en commandait les denx rives, et pouvait servir de téte de pont à l'ennemi pour déhoucher à la campagne suivante sur la rive gauche. Il était done important de s'emparer de cette place avant d'hiverner : mais l'attaque en était très-difficile. L'armée anglaise, rangée sur la rive droite, y campait au nombre de trentebnit mille honimes; un pont de hateaux lui fournissait le moven de communiquer avec la place et de la ravitailler. Outre ses fortifications, Nimègne était précédée par un camp retranché garni de troupes. Il aurait done fallu, pour rendre l'inves-

armée qui aurait en à courir les chances du passage et d'une bataille, et qui, en cas de défaite, n'aurait en aueun moyen de retraite. On ne pouvait done agir que par la rive ganche, et on était réduit à attaquer le camp retranché, sans un graud espoir de succès.

Cependant les généraux français étaient décidés à essayer une de ces attaques brusques et hardies qui venaient de leur ouvrir en si peu de temps les places de Maestricht et Venloo, Les coalisés, sentant l'importance de Nimègue, s'étaient réunis à Arnhem pour concerter les moyens de la défendre. Il avait été convenu qu'un corps autrichien, sons les ordres du général Wernek, passerait à la solde anglaise, et formerait la gauche du due d'York pour la défense de la Hollande. Tandis que le duc d'York, avec ses Anglais et ses Hanovriens, resterait sur la rive droite devant le pont de Nimègne, et renouvellerait les forces de la place, le général Wernek devait tenter du côté de Wesel, fort audessus de Nimègue, un mouvement singulier, que les militaires expérimentés ont jugé l'un des plus absurdes que la coalition ait imaginés pendant toutes ees campagnes. Ce corps, profitant d'une lle que forme le Rhin vers Buderich, devait passer sur la rive gauche, et essayer une pointe entre l'armée de Sambre-et-Meuse et celle du Nord. Ainsi vingt mille hommes allaient étre jetés au delà d'un grand fleuve entre deux armées vietorieuses, de quatre-vingts à cent mille hommes chaeune, pour voir quel effet ils produiraient sur elles: on devait les renforcer suivant l'événement. On conçoit que ce mouvement, exécuté avec les armées coalisées réunies, pût devenir grand et décisif; mais, essayé avec vingt mille hommes, il n'était qu'une tentative puérile et peut-étre désastreuso pour le corps qui en serait chargé.

Néanmoins, croyant sauver Nimègue par ces movens, les coalisés firent d'une part avancer le corps de Wernek vers Buderich, et de l'autro exécuter des sorties par la garnison de Nimègue. Les Français repoussèrent les sorties, et, comme à Maestricht et Venloo, ouvrirent la tranchée à uno proximité de la place encore inusitéo à la guerre. Un basard henreux accéléra leurs travaux. Les deux extrémités de l'arc qu'ils décrivaient autour de Nimègue abontissaient au Wahal; ils essayaient de tirer, de ces extrémités, sur le pont. Quelques-uns de leurs projectiles atteignirent plusienrs pontons, et mirent en péril les commutissement complet, jeter sur la rive droite une nications de la garnison avec l'armée anglaise. Les

Anglais qui étaient dans la place, surpris de cet , de petits bras détachés des fleuves, et par une événement imprévu, rétablirent les poutons, et se hâtèrent de rejoiudre le gros de leur armée sur l'autre rive, abaudounant à elle-même la garnison, composée de trois mille Hollandais. A peine les républicains se fureut-ils apercus de l'évaeustion qu'ils redoublèreut leur feu. Le gouverueur, épouvauté, fit part au prince d'Orange de sa position, et obtint la permission de se retirer des qu'il ingerait le péril sssez graud. A peine cut-il recu cette sutorisatiou qu'il repassa le Wahal de sa personne. Le désordre se mit dans la garnison; une partie reudit les armes; une autre, ayant voulu se sauver sur un pont volaut, fut arrêtée par les Français, qui coupérent les câbles, et vint échouer dans une lle où elle fut faite prisonnière.

Le 18 brumaire (8 novembre), les Français entrèrent dans Nimègue, et se trouvèrent mastres de cette place importante, grâce à leur témérité et à la terreur qu'inspiraient leurs armes. Pendant ce temps, les Autrichieus, commandés par Weruek, avaient essayé de déboucher de Wesel; mais l'imnétueux Vandamme, fondsut sur eux su moment où ils mettaieut le pied su delà du Rhin, les svait rejetés sur la rive droite, et ils étaieut fort beureux de u'svoir pas obtenu plus de succès, car ils auraient coura la chance d'être détruits s'ils se fussent avancés davantage.

Le moment était enfiu arrivé d'entrer dans les eautounements, puisqu'on était maître de tous les points importants sur le Rhiu. Sous doute, conquérir la Hollande, s'assurer ainsi la navigation des trois grands fleuves, l'Escaut, la Meuse et le Rhin; priver l'Angleterre de sa plus puissante allisuce maritime, menscer l'Allemagne sur ses flaues, interrompre les communications de nos ennemis du continent avec ceux de l'Océan, ou du moins les obliger à faire le long circuit de Hambourg : nous ouvrir enfin la plus riche contrée du monde, et la plus désirable pour nous dans l'état où se trouvait notre commerce, était un but digne d'exciter l'ambition de notre gouvernement et de nos armées; mais comment oser tenter cette conquéte de la Hollande, presque impossible en tout temps, mais surtout inexécutable dans la saison des pluies? Située à l'embouehure de plusicurs fleuves, la llollande ne consiste qu'en lambeaux de terres jetés entre les csux de ces fleuves et eelles de l'Océsn. Son sol, partout inférieur au lit des csux, est sans cesse menseé par la mer, le Rhin, la Meuse, l'Escaut, et coupé en outre par

multitude de canaux artificiels. Ces bas-fonds si menscés sont couverts de jardins, de villes manufacturières et d'arscuaux. A chaque pas que veut y faire une srmée, elle trouve ou de grands fleuves, dont les rives sont des digues élevées et chargées de canons, ou des bras de rivières et des canaux, tous défendus par l'art des fortifications, ou enfin des places qui sont les plus fortes de l'Europe, Ces grandes manœuvres, qui souvent découcerteut la déscuse méthodique en rendant les siéges inutiles, sout done impossibles au milieu d'un pays coupé et défendu par des lignes iunombrables. Si une armée parvient ecpendant à vaincre taut d'obstacles et à s'avancer en Hollande, ses habitants, per un acte d'héroïsme dout ils donnèrent l'exemple sous Louis XIV, n'ont qu'à percer leurs digues, et penvent eugloutir svec leur psys l'armée sssez témérsire pour y pénétrer. Il leur reste leurs vaissesux, avec lesquels ils peuvent, comme les Athéuiens, s'enfuir avec leurs principales dépouilles, et attendre des temps meilleurs, on sller dans les Indes habiter un vaste empire qui leur appartient. Toutes ces difficultés deviennent bien plus grandes eucore dans la saisou des inondations, et une alliauce maritime telle que celle de l'Angleterre les rend insurmontables.

Il est vrai que l'esprit d'indépendance qui travsillait les Hollandais à ectte époque, leur baine du stathoudérat, leur aversion contre l'Angleterre et la Prusse, la counaissance qu'ils avaient de leurs intérêts véritables, leurs ressentiments de la révolution si mslheurensement étouffée en 1787, donusient le certitude aux armées françaises d'être vivement désirées. On devait croire que les Hollandais s'opposeraient à ee qu'on percht les digues, et qu'ou ruinât le pays pour une cause qu'ils détestaient. Mais l'armée du prince d'Orange, celle du duc d'York, les comprimaient encore, et réunies, elles suffisaient pour empêcher le passage des innombrables lignes qu'il fallait emporter en leur préseuce. Si donc une surprise était téméraire du temps de Dumouriez, elle était presone folle à la fin de 1794.

Néanmoius le comité de salut public, excité par les réfugiés hollandais, songesit sérieusement à pousser une pointe au delà du Wahal, Pichegru, presque aussi maltraité que ses soldats, qui étaient converts de gale et de vermine, était allé à Bruxelles se faire guérir d'une msIsdie cutsuée. Morcsu et Regnier l'avaieut remplacé: tous deux conseillsient



PIGNEGRU.



Les huesards français prenent la flotte hollandaise.





le repos et les quartiers d'hiver. Le général hollaudais Daendels, réfugié hollandais, militaire intrépide, proposait avec instance une première tentative sur l'île de Bommel, sauf à ne pas poursuivre si cette attaque ne réussissait pas. La Meuse et le Wahal, coulant parallèlement vers la mer, se joignent un moment fort au-dessous de Nimègue, se sépareut de nonveau, et se réunissent encore à Wondrichem, un peu au-dessus de Gorcum. Le terrain compris eutre leurs deux bras forme ce qu'on appelle l'île de Bommel. Malgré l'avis de Moreau et Regnier, une attaque fut tentée sur cette île par trois points différents ; elle ne réusait pas, et fut abaudonuée sur-le-champ avec une graude bonne foi , surtout de la part de Daendels, qui s'empressa d'en avouer l'impossibilité des qu'il l'eut recouuue.

Alors, c'est-à-dire vers le milieu de frimaire (commencement de décembre), on donsa à l'armée les quartiers d'hivre dont elle arait tant hesion, et on établit une partie des canonements autour de Bréds pour en former le blocus. Cette place et celle de Grave un étaient pas rendues, mais le défaut de communications pendant la durée de l'hiver devait certainement les obliger à se rendre.

C'est dans ceue position que l'armée croyait voir s'achever la saison; et certes, elle svait assez fait pour être fière de sa gloire et do ses services. Mais no hasard presque miraculeux lui réservait de nonvelles destinées : le froid, déjà très-vif, augments hientôt au point de faire espérer que peutêtre les grands flenves seraieut gelés. Pichegru quitta Brux elles, et u'acheva pas de se faire guérir, aûn d'être prêt à saisir l'occasion de nouvelles conquêtes, si la saison la lui offrait. En effet. l'hiver devint bientot plus rude, et s'annonça comme le plus rigoureux du siècle. Déjà la Meuse et le Wahal charriaient, et leurs bords étaient pris. Le 3 nivôse (23 décembre), la Meuse fut entièrement gelée, et de mauière à pouvoir porter du canon. Le général Walmoden, à qui le duc d'York avait laissé le commandement en partant pour l'Angleterre, et qu'il avait condamné aiusi à n'essuyer que des désastres, se vit dans la position la plus difficile. La Mense étaut glacée, son front se trouvait déconvert; et le Wahal charriant, menacant même d'emporter tous les ponts, sa retraite était compromise. Bientôt même il spprit que le pont d'Arnhem venait d'êtro emporté; il se bata de faire filer sur ses derrières ses bagages

et sa grosse cavalerie, et lui-même dirigea sa retraite sur Deveuter, vers les bords de l'Yssel. Pichegru, profitaut de l'occasion que lui offrait la fortune de surmonter des obstacles ordinairement invincibles, se prépara à franchir la Meuse sur la glace. Il se disposa à la passer sur trois points, et à s'emparer de l'île de Bommel, taudis que la division qui bloquait Bréda attaquerait les lignes qui entouraient cette place. Ces braves Français. exposés presque saus vétements an plus rude hiver du siècle, marchant avec des souliers auxquels il ne restait que l'empeigne, sortirent aussitôt de leurs quartiers, et renoncèrent gaiement au repos dont ils commencaient à peiue à jouir. Le 8 nivôse (28 décembre), par un froid de dix-sept degrés, ils se présentèrent sur trois points, à Crèveccent, Empel et an fort Saint-André; ils franchirent la glace avec leur artillerie, surprirent les Hollandais presque engourdis par le froid, et les défirent complétement. Taudis qu'ils s'emparaient de l'île de Bommel, celle de leurs divisions qui assiégeait Bréds en attaque les lignes et les emporta. Les Hollandais, assaillis sur tous les points, se retirèrent en désordre, les uns vers le quartier général du prince d'Orange, qui s'était toujours tenu à Goreum, les autres à Thiel. Dans le désordre de leur retraite, ils ne songèrent pas même à défeudre les passages du Wahal, qui u'était pas entièrement gelé. Pichegra, maître de l'île de Bommel, dans laquelle il avait pénétré en passant sur les glaces de la Meuse, frauchit lo Wabal sur différents points, mais u'osa pas s'aventurer au delà du fleuvo, la glace u'étant pas assez forte pour porter du canon. Dans cette situation, lo sort de la Hollande était désespéré si la gelée continuait, et tout annonçait que le froid durerait. Le prince d'Orange avec ses Hollandais découragés à Gorcum, Walmoden avec ses Anglais en pleine retraite sur Deventer, ne ponvaient teuir contre un vainqueur formidable, qui leur était de beaucoup supérienr eu forces, et qui venait d'enfoncer le centre de leur ligne. La situation politique n'était pas moins alarmante que la situation militaire. Les Hollandais, pleins d'espérance et de joie en voyant s'approcher les Français, commençaient à s'agiter. Le parti orangiste était de beauconp trop faible pour imposer au parti républicain. Partout les ennemis de la paissance stathoudérieune lui reprochaient d'avoir aboli les libertés du pays, d'avoir enfermé ou banni les meilleurs et les plus généreux patriotes, d'avoir surtout sacrifié la Hol-

lande à l'Angleterre, en l'entrainant dans nne siliance contraire à tous ses intérêts commerciaux et maritimes. Ils se réunissaient secrètement en comités révolutionnaires, prêts à se soulever au premier signal, à destituer les autorités, et à en nommer d'autres. La province de Frise, dont les états étaient assemblés, osa déclarer qu'elle voulait se séparer du stathouder ; les citorens d'Amsterdam firent une pétition aux antorités de la province, dans laquelle ils déclaraient qu'ils étaient prêts à s'opposer à tout préparatif de défense, et qu'ils ne sonffrirsient jamais surtont qu'on voulêt percer les digues. Dans cette situation désespérée. le statbonder songea à négocier, et adressa des envoyés su quartier général de Pichegra, pour demander nne trève, et offrir, pour conditions de paix, le neutralité et noe indemnité des frais de la guerre. Le général français et les représentants refusérent la trève; et, quant aux offres de paix, en référèrent aussitét su comité de salut publio. Déjà l'Espagne, menacée par Dugommier, que nous avons Isissé descendant des Pyrénées, et par Moneey, qui, maître du Guipuscoa, s'avançait sur Pampelune, avait fait des propositions d'accommodement. Les représentants, envoyés en Vendéo pour examiner si une pacification était possible, avaient répondu affirmativement, et demandé un décret d'amnistie. Quelque secret que soit un gouvernement, toujours les négociations de ce genre transpirent : elles transpirent même avec des ministres absolus, inamovibles; comment seraientelles restées secrètes avec des comités renonvelés par quart tous les mois? On savait dans le public que la Hollande et l'Espagne faisaient des propositions; on ajontait que la Prasse, revenue de ses illusions, et reconnaissant la faute qu'elle avait faite de s'allier à la maison d'Autriche, demandait à traiter; on savait, par tous les journaux de l'Europe, qu'à la diète de Batisbonne plusieurs États de l'Empire, fatigués d'une guerre qui les touchait pen, avaient demandé l'ouverture d'une négociation : tout disposait donc les esprits à la paix; et de même qu'ils étaient revenus des idées de terreur révolutionnaire à dea sentiments de clémence, ils passaient maintenant des idées de guerre à celle d'une réconciliation générale avec l'Europe. On recueillais les moindres circonstances pour en tirer des conjectures. Les malheureux enfants de Louis XVI, privés de tous leurs parents, et séparés l'un de l'autre dans la prison du Temple, avaient yu leur sort un pen amélioré depuis le 9 thermi-

dar. Le cordonnier Simon, gardien du jeune prince, avait péri comme complice de Robespierre. On lui avait substitué trois gardiens, dont un seul changezit chaque jour, et qui moutraient au joune prince plus d'homanité. On tirait de ces changements opérés au Temple de vastes conséquences. Le travail projeté sur les moyens de retirer les assignats donnait lieu aussi à de grandes conjectures. Les royalistes, qui se montraient dejà, et dont le nombre s'augmentait de ces incertains qui abandonnent toujours un parti qui commence à faiblir, dissient avec malice qu'on allait faire la paix. Ne pouvant plus dire aux républicains : Vos armées seront bettues l ce qui avait été répété trop souvent sans succès, et ce qui devenait trop niais, ils leur disaient : Ou va les arrêter dans la vicvoire; la paix est signée; on n'aura pas le Rhin; la condition de la pais sera le rétablissement de Louis XVII sur le trône, la rentrée des émigrés, l'abolition des assignats, et la restitution des biens nationany. On conçoit combien de tels bruits devaient irriter les patriotes. Ceux-ci, déjà effrayés des poursnites dirigées contre enx, voyaient avec désespoir le bat qu'ils syaient poursuivi avec tant d'efforts compromis par le gonvernement .- A quoi destinez-vous le jenne Capet? disaient-ils; qu'allez-vous faire des assignats? Nos armées n'aurontelles versé tant de sang que pour être arrêtées au milieu de leurs victoires? n'auront-elles pas la satisfaction de donner à leur patrie la ligne du Rhin et des Alpes? L'Europe a voulu démembrer la France; la juste représaille de la France victorieuse sur l'Europe doit être de conquérir les provinces qui complètent son sol. Que va-t-on faire pour la Vendée? Va-t-on pardonner aux rebelles quand on immole les patriotes? Il yaudrait mieux, s'écria no membre de la Montagne dans un trapsport d'indignation, être Charette que député à la convention.

On concoit combien tous ces najeta de division, pistas à ceux que la politique interieure fournisnait déjà, devaient agizer les esprists. Le comité de abut publie, ex voyans presed nurel les deux partis, se creut obligé de s'expliquer: il lyint décherre à deux represse différentes, nue première fois par forques de Carpato, une autre fois par cetair de Merito de Doux, que les armées avaient une de la commentation de la commentation de prince de la commentati

Les propositions de la Hollande lui parurent en

effet trop tardives pour être acceptées, et il ne ¿ l'ennemi qu'on ne pouvait plus contenir mainteernt pas devoir consentir à négocier à l'instant où on allait être maltru du paya. Abuttre la puissance stathondérienne, relever lu république hollandaise, lui sembla digne de la république françalse. On s'exposait, à la vérité, à voir toutea lea colonies de la Hollande, et même une partie da sa marine, devenir la proie dea Anglaia, qui déclaraient a'en emparer un nom du atathouder ; mais les considérations politiques devaient l'emporter. La France ne pouvait pas nu pas abattre le atathondérat; cette conquête de la Hollande ajontait au merveillenx de sea victoirea, intimidait davantage l'Enrope, compromettait surtout les flancs de la Prusse, obligeait cette paissance à traiter sur-le-champ, et par-dessua tont rassurait les patriotes français. En conséquence, Pichegru eut ordre de ne plus s'arrêter. La Prusse, l'Empire. n'uvaient encore fait ancune onverture, et on n'ent rien à leur répondre. Quant à l'Espagne, qui promettait de reconnaître la république et de lui paver des indemnités, à condition qu'on ferait vers les Pyréuées un petit État à Louis XVII, elle fut écoutée avec mépria et indignation, et ordre fut donné unx deux généranx français de a'uvancer sans relache. Quant à la Vendée, un décret d'amnistie fut rendu : il portait que tous les rebelles, sans distinction de grade, qui poseraient les armes dana l'intervalle d'un moia, nu seraient pas poursuivis pour le fait de leur insurrection.

Le général Canclaux, destitué à cause da sa modération, fut replacé à la tête de l'armée dite de l'Ouest, qui comprenait la Vendéu. Le jeune Hoche, qui avait déjà le commandement de l'armée des côtes de Brest, reçut en outre celui de l'armée des côtea de Cherbourg : personne n'était plus capable que ces deux généraux de pacifier lu pays par le mélange de la prudence et de l'énergic.

Pichegru, qui avait reçu ordre de poursuivre sa marche victorieuse, attendait que la surface du Wahal fût entièrement prise. Notre armée longeait le ficuve; elle était répandue sur ses bords vers Millingen, Nimègue, et tout lu long de l'île de Bommel, dont nous étions maltres. Walmoden, voyant que Pichegru, vers Bommel, n'avait luissé que quelques avant-postes sur la rive droite, les replia, et commença un mouvement offensif. Il proposait au prince d'Orange de se joindre à lui, pour former, de leurs deux armées rénnies, une masse imposante qui pit arrêter dans une bataille Arnhem. Les états de Hollande décidérent qu'on

nant par la ligne des flenves. Le prince d'Orange, tenant à ne pas découvrir la ronte d'Amsterdam, ne voulnt iamaia quitter Gorcum. Walmoden songea à se placer aur la ligne de retraite, qu'il avait tracée d'avance du Wahal à la Linge, de la Linge an Leck, du Leck à l'Yssel, par Thiel, Arahem et Deventer.

Tandia que les républicains attendaient la gelée avec la plua vive impatience, la place de Grave, défendue avec un courage béroique par le commandant Debons, se rendit presque rédnite en cendrea. C'était la principale des places que les Hollandaia possédaient au delà de la Meuse, et la seule qui n'eût pas cédé à l'ascendant de nos armea. Les Françaia y entrèrent le 9 nivôse (29 décembre). Enfin. le 19 nivôse (8 ianvier 1795), le Wahal se trouva solidement gelé. La division Sonhum le franchit vers Bommel ; lu brigade Dewinther, détachée du corpa de Macdonald, lu traversa vers Thiel. A Nimègue et an-dessna, le passage n'était nan ansai facile, parce que le Wahal n'était pas entièrement pris. Néanmoins, le 21 (10), la droite des Français le passa au-dessua de Nimegue, et Macdonald, appuyé par elle, passa à Nimègue même daus des bateaux. En vovant ce monvement général. l'armée de Walmoden se retira. Une bataille aurait seule pu la sauver; maia dans l'état du division et de découragement où se tronvaient les coalisés, une bataille n'aurait pent-être amené qu'un désastre. Walmoden exécuta un changement de front en urrière, en se portant sur la ligne de l'Yssel, afin de gagner le Hanovre par les proviuces de la tarre ferme. Conformément an plan du retraite qu'il s'était tracé, il abandonna aiusi les provinces d'Utrecht et de Gueldre aux Françaia. Le prince d'Orange resta vera la mer. c'est-à-dire à Gorcum. N'espérant plus rien, il abandonna son armée, se présenta any états rénnis à La Haye, leur déclara qu'il uvait essayé tont ce qui était eu son pouvoir pour la défense du pays, et qu'il ne lui restait plus rien à faire. Il engageu lea représentants à ne pas résister davantage un vuinqueur, pour ne pas amener de plus granda malheurs. Il a'embarqua unssitôt après pour l'Angleterre.

Dès cet instant, les vainqueurs n'avaient plus qu'à se répandre comme un torrent dans toute lu Hollande. Le 28 nivôse (17 janvier), la brigade Salm entru à Utrecht, et le général Vandamme à ne résisterait plus sux Français, et que des commissaires iraient leur ouvrir les places dont ils croiraient avoir besoin pour leur sureté. De toutes parts, les comités secrets qui s'étaient formés manifestaient leur existence, chassaient les antorités établies, et eu nommaient spontanément de nouvelles. Les Français étaient reçus à bras ouverts et comme des libérateurs : on leur apportait les vivres, les vêtements dont ils manquaient. A Amsterdam, où ils u'étaient pas entrés encore, et où on les attendait avec impatieuce, la plus grande fermentation régnait. La hourgeoisie, irritée contre les orangistes, voulait que la garnison sorth de la ville, que la régeuce se démit de son autorité, et qu'on reudit leurs armes aux citovens. Pichegru, qui approchait, envoya un aide de came pour eugager les autorités municipales à maintenir lo calme et à empêcher les désordres. Le 1" pluviose eufin (20 janvier), Pichegrn, accompagné des représentants Lacoste, Bellegarde et Jouhert, fit sou entrée dans Amsterdam, Les hahitauts accoururent à sa reucontre, portant eu triomphe les patriotes persécutés, criant vive la république française! vive Pichegru! vive la liberté!!! Ils admiraient ces braves gens, qui , à moitié uus, veuaient de hraver un pareil hiver et de remporter taut de victoires. Les soldats français douuèrent dans cette occasion le plus bel exemple d'ordre et de discipline. Privés de vivres et de vétements, exposés à la glace et à la ueige, au milieu de l'une des plus riches capitales de l'Europe, ils attendirent pendant plusienrs heures. autour de leurs armes rangées en faisceaux, que les magistrats eusseut ponrvu à leurs hesoins et à leurs logements. Tandis que les rénublicains entraieut d'un côté, les orangistes et les émigrés français fuvaient de l'autre. La mer était converte d'embarcations chargées de fugitifs et de déponil-

les de toute espèce.

Le même jour, l'" plavidee, la division Bousand, qui vesait la veille de s'emparer de Gertrydenberg, traversa le Bielonche gloë, et estra
dans la ville de Dordrecht, on éle troors six cents
plèces de casso, s'di mille fauls, et des magnitud de vivres et de musculoss pour use armée de
treute mille homme. Catte division traversa entreute mille homme. Catte division traversa entreute mille homme. Catte division traversa entreute mille homme. Catte division traversa enparient les dans pour entres da l'Irry que de
prième de des pour entres de l'Irry que de
cettre vera Austerdan, la gandre vera la l'aye,
presaient nuccessivement possession de tustes les
provinces. Le marcillen la la-drew fort sa éjunter.

à cette opération de guerre déjà si extraordinaire. Use partie de la flotte hollsodaise mosillait près de l'exte. Pichegre, qui av roubil 1 yan gelle est le temps de se détacher des glaces et de faire voile vera l'Angeleure, cursya de divisions de cavalerie et plassieurs hatteries d'artillerie légère res la Nord-Hollande. Le Zuyderrei était gélé : nose seachons traversierant au galog ces plaines de glace, et l'on vi des hussards et des artillears à cheral sommer comme une place forte ces vais-seant devenas immédies. Les visueux hollandis se rendirent à ces assaillauts d'une espéce si nouveille.

A la gauebe, il ne restait plus qu'à s'emparer de la province de Zélande, qui se compose des îles placées à l'embouchure de l'Escaut et de la Meuse; et à la droite, des provinces d'Over-Yssel, Drenthe, Frise et Grouingue, qui joignent la Hollande au Hauovre. La province de Zélande, forte de sa positiou iuaccessible, proposa une capitulation un peu fière, par laquelle elle demaudait à ue pas recevoir de garnisou dans ses principales places, à ue pas être soumise à des contributions, à ue pas recevoir d'assignats, à conserver ses vaisseaux et ses propriétés publiques et particulières, en un mot à ne sabir aucun des inconvénients de la guerre. Elle demandait aussi pour les émigrés français la faculté de se retirer sains et saufs. Les représentants acceptèrent quelques-uns des articles de la capitulation, ne prirent aucun engagement quaut aux autres, disant qu'il fallait en référer au comité de salut public; et saus plus d'explications, ils entrèrent dans la province, fort contents d'éviter les dangers d'une attaque de vive force, et de conserver les escadres, qui auraient pu être livrées à l'Angleterre. Taudis que ces choses se passaient à la gauche, la droite, franchissaut l'Yssel, chassait les Anglais devant elle, et les rejetait jusqu'au delà de l'Ems. Les provinces de Frise, de Dreuthe et de Groningue se trouvèreut ainsi conquises, et les sept Provinces-Unies soumises aux armes victorieuses de la république.

Cette conquête, doe à la saison, à la constance admirable de uos soldats, à leur heureux tempérament pour résister à toutes les souffrances, beaucoup plus qu'à l'habileté de nos générax, ectia en Europe un ésouement mélé de terreur, et en France un enthousiasme extraordiunire. Carnet, syant dirigé les opérations des armées pendant la compagne des Pays-Bas, étail le perpendant la compagne des Pays-Bas, étail le permier et vériable auteur des succès. Pédegru, et santou Jourda, l'avaient secondé à merveille pendant cette suite sanghane de combats. Mais depois qu'on avaient sous était depois qu'on avaient de la faite depois qu'on avaient sous était du aux soldats et à la saison. Néamoinés Piéderne, géréral de l'armée, eut toute la jointe de cette conquête mervilleuse, et toute la jointe de cette conquête mervilleuse, et conte la jointe de cette conquête mervilleuse, et conte la doit toute l'Europe comme celui du premier sécriel faracia.

Ce n'éxis pas tout d'avoir conquis la Hollande, il fallai s'y conditier aver pruéneur et politique. D'abord il importait de ne pas fonter le pays, pour ne point indisposer les habitants. Appère ce soin, il ressait à imprimer à la Hollande une direction politique, et on allais se trouver estre deux opinions contraires. Les uns voulzient qu'on readilnions contraires. Les uns voulzient qu'on readilté de la liberté, es révolutionnant la Hollande; les autres voulzient qu'on affichèl la Hollande; les autres voulzient qu'on affichèl pas un trop grande agrie de possélyition, d'an de ne pas alareur de nouvean l'Europe, petic à sc réconcilier avez le France.

Le premier soiu des représentants fut de publier une proclamation, dans laquelle ils déclaraient qu'ils respecteraient tontes les propriétés particulières, excepté cependant celles du stathonder; que ce deruier étant le seul ennemi de la république française, ses propriétés étaient dues aux vaiuqueurs, en dédommagement des frais de la guerre: que les Français entraient en amis do la nation batavo, non point pour lui imposer ni un culte, ni une forme de gouvernement quelcouques, mais pour l'affranchir de ses oppresseurs, et lui reudre les movens d'exprimer son vœu. Cette proclamation, snivie de véritables effets, produisit l'impression la plus favorable. l'artont les autorités forent renouvelées sous l'influence française. On exclut des états quelques membres qui n'y avaient été introduits que par l'influence stathoudérieune; on choisit pour président Peter Paulus, ministre de la marine avant le renversement du parti républicain en 1787, homme distingué et très-attaché à son pays. Cette assemblée abolit le stathoudérat à perpétuité, et proclama la souveraineté du peuple. Elle vint en informer les représentants, et leur faire hommage en quelque sorte de sa résolution. Elle se mit à travailler ensuite à une constitution, ot confia à une administration provisoire les affaires du pays. Sur les quatre-vingts on quatre-vingt-dix vaisseaux composant la marine militaire de Hollande, cinquante

étaient demeurés dans les ports et furent conservés à la république batave; les autres avaient été saisis par les Anglais. L'armée hollandaise, dissoute depuis le départ du prince d'Orange, dut se réorganiser sur un nonveau pied, et sous les ordres du général Daendels. Quant à la fameuso banque d'Amsterdam, le mystère de sa caisse fut eufiu dévoilé. Avait-elle continné à être banque de dépôt, ou bien était-elle devenue banque d'escompte, eu prétant soit à la compagnie des Indes, soit an gonveruement, soit anx provinces? Tello était la question qu'on s'adressait depuis longtemps, et qui diminuait singulièrement le erédit de cette banque célèbre. Il fut constaté qu'elle avait prêté pour buit à dix millions de florins environ sur les obligations de la compagnic des Indes, de la chambre des emprunts, de la province de Frise et de la villo d'Amsterdam. C'était là une violation de ses statuts. On prétendit que, du reste, il n'y avait pas de défieit, parce que ces obligations représentaient des valeurs certaines. Mais il fallait que la compagnie, la chambre des emprunts, le gouvernement, pussent payer, pour que les obligations acceptées par la bauque ne donnassent pas lieu à défieit.

Cependant, tandis que les Hollandais songeaient à régler l'état de leur pays, il fallait pourvoir aux besoins de l'armée française, qui manquait de tout, Les représentants firent en draps, en souliers, en vêtements de toute espèce, en vivres et munitions, nne réquisition au gouvernement provisoire, à laquelle il se ebargea de satisfaire. Cette réquisition, sans être excessive, était suffisante pour équiper l'armée et la nourrir. Le gouvernement bollandais invita les villes à fonrnir chacune lenr part de cette réquisition , leur disant avec raison qu'il fallait se hâter de satisfaire un vainqueur généreux, qui demandait au lieu de prendre, et qui n'exigeait tout juste que ce que réclamaient ses besoins. Les villes moutrèrent le plus grand empressement, et les objets mis en réquisition furent fournis exactement. On fit ensuito un arraugement pour la eirculation des assignats. Les soldats ne recevant leur solde qu'en papier, il fallait que ce papier eut cours de monnaic pour qu'ils pussent payer co qu'ils prenaient. Le gouvernemeut hollandais rendit une décision à cet égard. Les boutiquiers et les petits marchands étaient obligés de recevoir les assignats de la main des soldats français, an tanx de neuf sous pour franc; ils ne pouvaient veudre pour plus de dix francs au meme soldat; ils devaient ensuite, à la fin de chaque semaine, se présenter aux municipalités, qui retiraient les assignats au tanz d'après lequel ils avaient été reçus. Grâce à ces divers arrangements, l'armée, qui avait sonifert si longements, se trouvs cufin dans l'abondence, et commença à goûter le fruit de ses vicioires.

Noa triomphes si surprenants en Hollande n'étaient pas moins éclatants en Espagne. Là, grâce an climat, les opérations avaient pu continuer. Dugommier, quittant les hautes Pyrénées, s'était porté en présence de la ligne ennemie, et avait attaqué aur trois points la longue chaîne des positions prisea par le général La Union. Le brave Dogommier fut tué d'un boulet de canon à l'attaque du centre. La gauche n'avait pas été beureuse; mais sa droite, grace à la bravoure et à l'énergie d'Augereau, avait obtenu une victoire complète. Le commandement avait été donné à Pérignon, qui recommença l'attaque le 30 brumaire (20 novembre), et remporta un succès déeisif. L'ennemi avait fui en désordre, et nous avait laissé le camp retranché de Fignières. La terreur même s'emparant des Espagnols, le commandant de Figuières nons avait ouvert la place le 9 frimaire, et nous étions entrés sinsi dans l'une des premières forteresses de l'Europe, Telle était notre position en Catalogne. Vers les Pyrénées occidentales, nous avions pris Fontarabie. Saint-Sébastien, Tolosa, et nons occupions toute la province de Guipuscoa, Moncey, qui remplaçait le général Muller, avait franchi les montagnes, et s'était porté jusqu'anx portes de Pampelune. Cependant, croyant sa position trop basardée, il était revenu sar ses pas, et, appayé sur des positions plus sures, il attendait le retour de la belle saison pour pénétrer dans les Castilles.

L'hier donc ai vait pa arrêter le cours de coute immortelle campagne, et elle reast de 2 schever, an milite de la saison den neiges et des frims, en physicse, c'est-a) frire en jauvier et Ferrier. Si la belle campagne de 55 sons avait sauvés de l'intrasion, par le débone de Dankeren, de Musbeage et de Landan, celte de 94 vonsit de nous courrie la exarrière des conquetes, en nous doman la Belgique, la Hallande, les pays compris entre Messe et Rhin, le Palatiant, la ligne des grandes Apres, la ligne des Pyrénées, et painéeurs places en Catalogne et en Biscape. Plust act on verre de plus grandes mervilles encore; mais ces dens campagnes restrevant dans l'histoire comme les plus ta-

tionales, les plus légitimes et les plus honorables pour la France.

La coalition ne ponvait résister à tant et de si rudea secousses. Le cabinet anglais, qui, par les fautes du due d'York, n'avait perdu que les états de ses allies; qui, sous prétexte de les rendre au stathouder, venait de gagner quarante ou cinquante vaisseanx, et qui allait s'emparer, sous le même prétexte, des colonies hollandaises; le cabinet anglais pouvait n'être pas pressé de terminer la guerre; il tremblait au contraire de la voir finir par la dissolution de la coalition ; mais la Prusse, qui apercevait les Français sur les bords du Rhin et de l'Ema, et qui voyait le torrent prêt à se déborder sur elle, la Prasse n'hésita plus; elle envoya sur-le-champ au quartier général de Pichegru na commissaire pour stipuler ane trève, et promettre d'ouvrir sur-le-champ des négociations de paix. Le lieu choisi pour ces négociations fut Bâle, où la république française avait un agent qui a était attiré une grande considération apprès des Suisses, par ses lumières et sa modération. Le prétexte employé pour choisir ce lien fut qu'on ponrrait y traiter avec plus de secret et de repos qu'à Paris même, où fermentaient encore trop de passions, et où se croisaient une multitude d'intrigues étrangères; mais ce n'était point là le motif véritable. Tout en faisant des avances de paix à cette république qu'on s'était promis d'anéantir par une senle marche militaire, on voulait dissimuler l'aveu de sa défaite, et on aimait mieux venir chercher la paix en pays neutre qu'an milieu de Paris. Le comité de salut public, moins altier que son prédécesseur, et sentant la nécessité de détacher la Prusse de la coalition, consentit à revétir son agent à Bâle des pouvoirs suffisants pour traiter. La Prusse envoya le haron de Goltz, et les pouvoirs furent échangés à Bâle le 3 pluviôse an m (22 janvier 1795).

de la coalition que la Prause. La plaparet de ses membres, incapidade de fourair le quissuple contingent et les subsides votés sous l'influence de l'Antriclea, l'aissi laissi insuliennem presser, pendent souse la campagne, de tenir leurs espagements. Except cesse suje aviante leura Estas conments. Except cesse suje aviante leura Estas conlements de l'antrice de l'antrice de l'antrice de l'antrilar president par les leur recedit para sièces que la république en les leur recedit para sièces que la Suècle, pour le duché de Bolatein, l'électeur de Nayence, capitaienne suures Estas, rapient dit qu'il

L'Empire avait tout autant d'envie de se retirer

était temps de mettre fin par une paix acceptable à une querre ruineuse; que l'empire germonique n'avait en pour but que le maintien des stipulations de 1648, et n'avait pris fait et cause que pour ceux de ses États voisins de l'Alsace et de la Lorraine; qu'il songeait à sa conservation et non à son agrandissement: que iamais son intention u'avait été ni pu être de se mèler du gouvernement intérieur de la France; que cette déclaration pocifique devait être faite au plus tôt, pour mettre un terme aux manx qui affligeaient l'humanité; que la Suède, garante des stipulations de 1648, et heureusement restée neutre au milieu de cette guerre naiversello. pourrait se charger de la médiation. La majorité des votes avait accueilli cette proposition. L'électeur de Trèves, privé de ses États, l'envoyé impérial pour la Bohême et l'Antriche, avaient déclaré seuls que sans doate il fallait rechercher la paix, mais qu'elle n'était guère possible avec un pays sans gouvernement. Enfin, le 25 décembre, la diète avait publié provisoiroment un conclusum tendant à la paix, souf à décider ensuite par qui la proposition serait faite. Le sens du conclusum était que, tout en faisant les préparatifs d'une nouvelle campagne, on n'en devait pas moins faire des ouvertures de paix : que sans donte la France, tonchée des mons de l'humanité, convaincue qu'on ne voulait nos se méler de ses affaires intérieures, consentirait à des conditions honorables pour les deux partis.

Ainsi, quiconque avait commis des fautes songenit à les réparer, s'il on était temps encore. L'Autriche, quoique épuisée par ses efforts, avait trop perdu en perdant les Pays-Bas pour songer à poser les armes. L'Espagne aurait vouln se retirer, mais, engagée dans les intrigues anglaises, et retenue par une fansse honte dans la cause de l'émigration française, elle n'osait pas encore demander la paix.

Le découragement qui s'emparait des ennomis extériours de la république gagnait aussi ses ennomis lutérieurs. Les Vendéens, divisés, épuisés, n'étaient pas éloignés de la paix; pour les décider. il u'y avait qu'à la leur proposer adroitement, et la leur faire espérer aineère. Les forces de Stofflet, Sapinaud et Charette, étaieut singulièrement réduites. Ce n'était plus que par contraiute qu'ils faisaient marcher leurs paysaus. Coux-ci, fatigués de carpage, et surtout ruinés par les dévastations, auraient volontiers abandonné cette horrible guorre. 'il ne restait d'ontièrement dévoués aux ehels que

militaire, des contrebandiers, des déserteurs, des braconniers, pour lesquels les combats et lo pillage ésaient devenus an besoin, et qui se seraient ennuyés des travaux agricoles; mais eeux-là étaient peu nombreux. Ils composaient la troupe d'élite, constamment réunie, mais très-insuffisanto pour soutenir les efforts républicains. Ce n'était qu'avec la plus graude peine qu'on pouvait, les jours d'expédition, arracher les paysans à leurs ebamps. Ainsi les trois ehels vendéens u'avaient presque plus de forces. Malheureasement pour enx, ils n'étaient pas même unis. On a vu que Stofflet, Sapinaud et Charette, avaient fait à Jalaia des conventiona qui n'étaient qu'un ajournement de leurs rivalités. Bientôt Stofflet, inspiré par l'ambitieux abbé Bernior, avait vonlu organiser son arméo à part, et se donner des finances, une administration, tout ce qui constitue enfin ane puissance régulière, et, dans ce but, il voulait fahriquer na papier-monnaie. Charette, jaloux de Stofflet, s'était vivement opposé à ses desseins. Secondé de Sapinaud, dont il disposait, il avait sommé Stofflet de renoncer à son projet, et de comparaître devant le conseil common institué par les conventions de Jalais, Stofflet refusa de répondre. Sur son refus. Charette déclara les conventions de Jalais annulées. C'était en quelque sorte le dépouiller de son commandement, car c'était à Jalais qu'ils s'étaient réeiprognement reconnu leurs titres. La brouille était done complète, et ne leur permettait pas de remédier à l'équisement par le bon accord. Malgré que les agonts royalistes de Paris eussent mission de lier correspondance avec Charette, et de lui faire arriver des lettres du régent, rieu n'était encore parsonn à ce chef.

La division de Scéneaux, entre la Loire et la Vilaine, présentait le même spectacle. En Bretagne, il est vrai, l'énergie était moins relâchée : une longue guerre n'avait point épuisé les habitants. La chouannerie était un brigaudage lucratif, qui ne fatiguait unllement cenx quis'y livraient; ot d'ailleurs un chef unique, ot d'une persévérance sans égale, était là pour ranimer l'ardeur prête à s'éteiudre. Mais ce ohef, qui, comme on l'a vu, n'attendait pour partir que d'avoir achevé l'organisation de la Bretagne, venait de se rendre à Londres, afin d'entrer en communication avoc le cabinet anglais et les princes français. Puisave avait laissé, pour le remplacer apprès du comité ecutral, en qualité de major général, un sieur Desotteux, se disant baquelques hommes d'un tempérament tout à fait rou de Cormatin. Les émigrés, si abondants dans

les cours de l'Earope, éxisient fort mresen Vendée, en Bretstagne, partout of l'on fissial teste petaible guerre civile. Ils affectairen tu grand anépris pour est gener de principal de la factairent un grand anépris pour aux principal de la factairent en qui resait de chausanner. Par cette raison, les sujets manquisent, et Paissye aux lipris ect extendirer qui vessait des parer da titte de harros de Cennatin, parce que sa femme avait hérité en Bourgeage d'une petite harrois de co nom. Il avait été hourilé, pais chestaire du poispard, et enfin il avait étingré, cherchans partout nu relde. Cétait in deregnamée, parlant et geni-culant tree une grande viriculé, et capable des plus subits changements. Tel est Thomme que Puisaye, anne le connaître nasers, laissa en Bretzene.

Puisse vait es sois d'organiser ane correspondance par les lès d'êrrey; mais son shence se prolongoit; souvent ses lettres n'arrivaient pas; Cormain n'était maliement capable de suppléer à sa présence, et de ranimer les courages; les chefs s'impalentationnou découragaiseit, etil veysions les laines, catindes par la clémence de la courage, les laines, catindes par la clémence de la courage, et et des la comme de la comme de la comme de la comme de la comme la comme de la comme de la comme de répuise que la Vendée, était tout assat disposée à recevir an pas is droitement offere.

Canclany et Hoche étaient tons deux fort capables de la faire rénssir. On a déjà vu agir Canclanx dans la première guerre de la Vendéo : il avait laissé dans le pays une grande réputation de modération et d'habileté. L'armée qu'on lui donnait à commander était considérablement sffaiblie par les renforts continuels envoyés nux Pyrénées et sar le Rhin, et de plus, entièrement désorganisée par un si long séjour dans les mêmes lieux. Par le désordre ordinaire des gnerres civiles, l'indiscipline l'avait gagnée, et il s'en était suivi le pillage, la débauche, l'ivrognerie, les msladies. C'était la seconde rechute de cette armée depuis le commencement de cette guerre funeste. Sur quarante-six mille hommes dont elle se composait, quinze on dix-buit étaient dans les hopitaux; les trente mille restant étaient mal armés et la moitié gardait les places : ainsi quinze mille tont au plus étaient disponibles. Cauclaux se fit donner vingt mille hommes, dont quatorze mille pris à l'armée de Brest, et six à celle de Cherbonrg. Avec ce renfort, il doubla tous les postes, fit reprendre le camp des Sorinières près

de Nantes, récemment calevé par Charette, et se porta en forces sur le Layon, qui formait la ligne défensire de Siofflet dans le haut Anjou. Après avoir pris cette attitude imposante, il répandit en quantité les décrets et la proclamation de la convention, et envoya des émissaires dans tont le convention, et envoya des émissaires dans tont le

pays. Hoche, habitné à la grande guerre, doué de qualités supérieures pour la faire, se voyait avec désespoir condamné à une gnerre civile sans générosité, sans combinaisons, sans gloire. Il svait d'abord demandé son remplacement: mais il s'était résigné hientôt à servir son pays dans un poste désagréable et trop obscur pour ses talents. Il allait être récompensé de cette résignation en trouvant, sur le théâtre même qu'il vonlait quitter, l'occasion de déployer les qualités d'un homme d'État antant que eelles d'un général. Son srmée était entièrement affaiblie par les renforts envoyés à Canclaux; il avait à peine quarante mille hommes mal organisés pour garder un pays coupé, montagneux, boisé, et plus de trois cent cinquante lienes de côtes depnis Cherbourg jusqu'à Brest. On lui promit douze mille hommes tirés du Nord. Il demandait surtont des soldats hahitnés à la discipline, et il se mit anssitôt à corriger les siens des habitades contractées dans la guerre civile. « Il faut, disait-il, ne » mettre en tête de nos colonnes que des hommes » disciplinés, qui puissent se montrer aussi vail-» lants que modérés, et être des médiateurs autant » que des soldats. » Il les avait formés en une multitude de petits camps, et il lenr recommandait de se répandre par troupes de quarante et eiuquante, de chercher à acquérir la connaissance des lienx, de s'habituer à cette guerre de surprises, de lutter d'artifice avec les chouans, de parler sux paysans, de se lier avec eux, de les rassurer, de s'attirer leur smitié et même leur concours. « Ne » perdons jamsis de vue, écrivait-il à ses officiers, » que la politique doit svoir besucoup de part à » eette guerre. Employous tour à tour l'humanité. » la vertu, la prohité, la force, la ruse, et tou-» jours la dignité qui convient à des républicains. » En peu de temps, il svait donné à cette srmée an autre aspect et une antre attitude; l'ordre indispensable à la pacification y était revenu. C'est lui qui. mélant envers ses soldats l'indulgence à la sévérité, écrivait ces paroles charmantes à l'un de ses lientenants qui se plaignait tropamèrement de quelques excès d'ivrognerie : « Eh! mon ami, si les

» soldats étaient philosophes, ils ne se battraient

» pas!.... Corrigeons cependant les ivrognes, si » l'ivresse les fait manquer à leur devoir. » Il avait conçu les idées les plus justes sur le pays, et sur la manière de le pacifier. « Il faut des prêtres à ces paysans, écrivait-il; laissons-les-leur puisqu'ils en veuleut. Beaucoup ont souffert, et soupirent après leur retour à la vie agricole; qu'on leur · donne quelques secours pour réparer leurs fer-· mes. Onant à ceux qui ont pris l'habitude de la · guerre, les rejeter dans leur pays est impossible; » ils le troubleraient de leur oisiveté et de leur in-» quiétude. Il faut en former des légions et les a curôler dans les armées de la république. Ils fe-» ront d'excellents soldats d'avant-garde; et leur » haine de la coalition, qui ne les a pas secourus, » nous garantit de lenr fidélité. D'ailleurs, que leur » importe la cause? il leur faut la guerre. Souve-» nez-vous, sioutait-il, des bandes de Dugueschiu » allant détrôner Pierre le Cruel , et du régiment » levé par Villars dans les Cévennes. » Tel était le jeune général appelé à pacifier ces malheureuses contrées.

Les décrets de la convention répandus à profasion en Veudée et en Bretagne, l'élargissement des suspects, soit à Nantes, soit à Rennes, la grâce accordée à madamo de Bouchamp, qui fat sauvée, par un décret, do la mort prononcée contre elle, l'annulation de toutes les condamnations non exéentées, la liberté accordée à l'exercice des cultes, la défense de dévaster les églises , l'élargissement des prêtres, la punition de Carrier et de ses complices, commencèrent à produiro l'effet qu'on en attendait dans les deux pays, et disposèrent les esprits à profiter de l'amnistie commune promise aux chefs et anx soldsts. Les haines s'apaisaient, et le courage avec elles. Les représentants en mission à Nantes eureut des entrevues avec la sœur de Charette, et lui firent parvenir, par son intermédiaire, le décret de la convention, Il était dans re moment réduit aux abois. Quoique doué d'uno opiniatreté sans pareillo, il no pouvait pas se passer d'espérance, et il n'en voyait luire d'aucun côté. La conr de Vérone, où il jouissait de tant d'admiration, comme on l'a vu plus haut, ue faisait cependant rien pour lui. Le régent venait do lui écrire uno lettro dans laquelle il le nommait lieuzenant général, et l'appelait le second fondateur de la monarchie. Mais, confiée aux agents de Paris, cette lettre, qui aurait pu dn moins alimenter sa vanité, ne lui était pas encore parvenue. Il avait, pour la première fois, demandé des secours

a l'Angleterre, et envoyé son jeune aide de camp, La Roberie, à Londres, mais il n'en avait pas de noavelles. Ainsi, pas un mot de récompense ou d'encouragement ni de ces princes avaquels il ac dévousit, ni de ces princas avaquels il ac dévousit, ni de ces princasances dont il secondait la politique. Il consenit done à une entreue avec Canclanz et les représentates du peuple.

A Rennes, le rapprochement désiré fut encore amené par la sœur de l'un des chefs. Le nommé Botidoux, l'un des principaux chonans du Morbihau, avsit appris que sa sœur, qui était à Rennes, venait d'être enfermée à cause de lui. On l'engagea à s'y rendre pour obtenir son élargissement. Le représentant Boursanlt lui rendit sa sœur, le combla de caresses, lo rassura sur l'intention du gouvernement, et parvint à le couvaincre de la siucérité du décret d'amnistie. Botidoux s'engagea à écrire au nommé Bois-Hardi, ieune chouan intrépide, qui commandait le division des Côtesdu-Nord, et qui passait pour le plus redoutable des révoltés. « Quelles sont vos espérances? lui » écrivit-il. Les armées républicaines sont mats tresses du Rhin. La Prusse demande la paix. » Vous no pouvez compter sur la parole de l'An-» gleterre; vous ne pouvez compter sur des chefs » qui ne vons écrivent quo d'outre-mer, on qui s vous ont abandonné sous prétexte d'aller cher-» cher des secours; vous ne ponvez plus faire » qu'une guerre d'assassinats. » Bois-Hardi, embarrassé de cetto lettre, et ne popyant quitter les côtes du Nord, où dos hostilités encore actives exigeaient sa présence, engages lo comité central à se rendre auprès de lui, pour répondre à Botidoux. Le comité, à la tête duquel se trouvait Cormatin, comme major général de Pnisaye, se rendit apprès de Bois-Hardi, Il y avait dans l'armée républicaine un joune général, hardi, brave, plein d'esprit naturel, et surtout de cette finesse qu'on dit être particulière à la profession qu'il avait aptrefois exercée, celle de maquignon : c'était le général Humbert. « Il était, dit Puisaye, du nom-» bre de ceux qui n'ont que trop prouvé qu'une » année de pratique à la guerre supplée avantageu-» sement à tous les apprentissages d'esplanade. » Il écrivit une leure dont le stylo et l'orthographo fureut dénoncés au comité de salut public, mais qui était telle qu'il la fallait pour toucher Bois-Hardi et Cormatin. Il y eut une entrevue, Bois-Hardi montra la facilité d'un jeune militaire courageux, point haineux, et se battant par caractère plutôt que par fanatisme ; toutefois il ne s'engagra

à rien, et laissa faire Cormatin. Ce dernier, avec son inceuséquence babituelle, tout flatté d'être annelé à traiter avec les généraux de la puissante république française, secucillit teutes les euvertures de Humbert, et demanda à être mis en rapport avce les généraux Hoche et Canclanx, et avee les représentants. Des entrevues furent convenues. le jour et le lieu fixés. Le comité central fit des repreches à Cermatin pour s'être trep sysneé. Celui-ci, jeignant la duplicité à l'incouséquence, assura le comité qu'il ue voulait pas trahir sa cause: qu'en acceptant une entrevue, il venlait observer de près les ennemis communs, juger leurs forces et leurs dispositions. Il denns deur raisons importantes selen lui : premièrement, en n'avait jameis vu Charette, en uc s'était jamais concerté avec lui : en demandant à le veir sous prétexte de rendre la négeciation commune à la Vendée comme à la Bretagne, il pourrait l'entreteuir des projets de Puisave, et l'engager à y eeucourir. Secondement, Puisave, compagnen d'enfance de Conelsux, lui avait éerit une lettre espable de le teucher, et renfermant les offres les plus brillantes peur le gagner à la menarchie. Sous prétexte d'une entrevue. Cermatin lui remettrait la lettre, et schèverait l'ouvrage de Puisave. Affectant sinsi lo rôle de diplomate habile apprès de sea collègnes. Cermatin ebtint l'autorisation d'aller entauer una négociation simulée avec les républicains, pour se concerter avec Charette et sédnire Canelaux. Il éerivit à Puisave dans ce sena, et partit, la tête pleine des idées les plus contraires; tantôt fier de tremper los républicains, de completer sous leurs yeux, de leur enlever un général; tantét enerqueilli d'être lo médiateur des insurgés auprès des représentants de la république, et prêt, dans cette sgitation d'idées, à être dune en veulant faire des dupes. Il vit Heche; il lui demanda d'abord une trève provisoire, et exigea ensuite la faculté de visiter tous les chefs de ebenaus l'un sprès l'autre, peur leur inspirer des vues pacifiques, de voir Canelaux, et aurtout Charctle, pour se conmécoupue.

certer svec ee dernier, diaant que les Bretons no pouvaient se aéparer des Veudéens. Hoche et les représentants lui accordèrent ce qu'il demandait : mais ils lui donnèrent Humbert pour l'accompagner et assister à toutes les entrevnes. Cermatin, su comble de ses vieux, écrivait au comité central et à Puisave que ses artifices réussissaient, que les républicains étaient ses dupes, qu'il allait raffermir les chouans, denner le mot à Charette, l'engager seulement à temperiser en attendant la grande expédition, et eufin séduire Canclaux, Il se mit ainsi à parcourir la Bretagne, vevant partout les chefs, les étonuent par des paroles de paix el par estle trêve singulière. Teus pe comprensient pas ses finesses, et se relàchsieut de leur courage. La cessation des beatilités faisait aimer le repos et le paix, et sans qu'il s'eu doutat. Cormatin svançait la pacification. Lui-même commençait à y être porté; et, tandis qu'il voulait duper les républicains, e'étaiont les républicains qui, saus le vouloir, le trompaient lui-même. Pendant ee temps, on avait fixé avec Charette le jour et le lieu de l'entrevue. C'était près de Nautea, Cermatiu devait s'y rendre, et là devaient commencer les négociatiens. Cermstin, teus les jours plus embarrassé des engagements qu'il prenait avec les républicains, commençait à écrire plus rarement au comité central, et le comité central, voyant la tournure qu'allaient prendre les chesca, écrivait à Puisaye en nivose : « Hatez-veus d'arriver. Les » courages sont ébranlés; les républicains séduiseut les ebefs. Il faut venir, no fût-ce qu'avec » deuze mille hommes, avec de l'argant, des pré-» tres et des émigrés. Arrives avant la fin de janvier » (pluvièse). » Ainsi, tandis que l'émigration et les puissances fundaient tant d'esnérances sur Charette et sur la Bretagne, nne négociation allait paeifier ees deux contrées. En pluviose (jagvierfévrier), la république traitait dene à Bale, avec l'une des principales puissances, et à Nantes, avec les royalistes qui l'avaient jusqu'ici combattue et

## CHAPITRE X.

Nouverture des salem, des spectetes, des rémisses servates; établicement des cécles primières, normale, de dreits de des médécies; defent reduits se commerce. À l'industrie, à l'Industriente de la placification de la place de decelher. Désirie de voluitances dans l'hiere de l'em ... Description des hontes de Mersi. — Babilités de morteures de las régulations. S'ystames divers en le mayora de révire les analques ... — Ampantation de la district Paris. — Entireption de députs girondiss. — Setan temminante à l'excession de le discits againtes due réchationaires interventes de places de l'april de l'emperation de la discit de l'entire de réchationaires l'autres des deputs girondiss. — Setan temminantes à l'excession de le discits againtes des réchationaires fectures des deputs girondiss. — Setan temminantes à l'excession de le discit a gaintes des réchationaires fectures des deputs girondiss. — Setan temminantes à l'excession de le discit a gaintes de réchationaires fectures de l'entires de la comment de la comme

Les jacobina étaient disperses, les principanx agents on chefs du gouvernement révolutionnaire poursuivis. Carrier mis à mort, pinsieurs autres députés recherchés pour leurs missions; enfin Billand-Varennes, Collot-d'Herbois, Barrère et Vadier étaient mis en état de prévention, et destisés à être traduits hientôt devant le tribunal de leurs collègues. Mais, tandis que la France cherchait ainsi à se venger des hommes qui avaient exigé d'elle des efforts doulourenx, et l'avaient condamnée à un régime terrible, elle revenait avec passion any plaisirs, any douceurs des arts et de la civilisation, dont ces hommes la privèrent pn instant. Nous avona déjà vn avec quelle ardenr on se préparait à jonir de cet hiver, avec quel goût singulier et nouveau les femmes avaient cherché a se parer, avec quel empressement on se rendait 24x concerts de la rue Feydean. Maintenant tous les spectacles étaient rouverts. Les acteurs de la comédie française étaient sortis de prison : Larive, Saint-Prix, Molé, Dazineourt, Saint-Phal, mesdemoiselles Contat, Devienne, avaient reparu aur la scène. On se portait anx spectaeles avec furenr. On y applaudissait tons les passages qui ponvaient faire allusion à la terreur; on y chantait l'air du Réceil du Peuple; on y proscrivait la Marseillaise. Dans les loges paraissaient les beantés du temps, femmes on amies des thermidoriens; daus le parterre, la jeunesse dorée de Fréron semblait narguer par ses plaisirs, par sa parure et par son gout, ces terroristes sanguinaires, grossiers, qui, disait-on, avaient vouln chasser toute civilisation. Les bals étaient suivis avec le même empressement. On en vit un où il n'était personne qui n'eût perdu des parents dans la révolution; on l'appela le bal des victimes. Les lieux publics consacrés aux arts

étaient aussi rouverts. La convention, qui, avec toutes les passions, a eu toutes les grandes idées, avait ordonné la formation d'un musée, où l'on réunissait aux tableanx que possédait déjà la France cenx que nous procurait la conquête. Déjà on y avait transporté eeux de l'école flamande conquis en Belgique. Le Lycée, où Laharpe avait célébré tout récemment la philosophie et la liberté en bonnet rouge, le Lycée, fermé pendant la terrenr, venait d'être rendu au public, grâce aux bienfaits de la convention, qui avait fait une partie des frais de l'établissement, et qui avait distribué quelques centaines de cartes aux jounes gens de chaque section. Là, on entendait Laharpe déclamer contre l'anarchie, la terrenr, l'avilissement de la langue, le philosophisme, et tout ce qu'il avait vanté autrefois, avant que cette liberté, qu'il célébrait sans la conualtre, eut effrayé sa petite ame. La convention avait accordé des pensions à presque tous les gens de lettres, et à tous les savants, sans aucune distinetion d'opinions. Elle venait de décréter les écoles primaires, où le penple devait apprendre les éléments de la langue parlée et écrite, les régles du calcul, les principes de l'arpentage, et quelques notions pratiques sur les principaux phénomènes de la nature; les écoles centrales destinées aux classes plus élevées, et où la jeunesse devait apprendre les mathématiques, la physique, la chimie, l'histoire naturelle, l'bygiène, les arts et métiers, les arts du dessin, les belles-lettres, les langues anciennes, les langues vivantes les plus appropriées aux localités, la grammaire générale, la logique et l'analyse, l'histoire, l'économie politique, les éléments de législation, le tout dans l'ordre le mienx approprié au développement de l'esprit; l'école normale, où devaient se former,

sous les savants et les littérateurs les plus célèbres, de jeunes professeurs qui ensuite iraient répandre dans toute la France l'instruction puisée au foyer des lumières; enfin, les écoles spéciales de médeciue, de droit, d'art vétérinaire. Outre ce vaste système d'éducation destiné à répaudre, à propager cette civilisation qu'on acensait si injustement la révolution d'avoir bannie, la convention vota des enconragements pour des travaux de toute espèce. L'établissement de diverses manufactures venait d'être ordonné. On avait donné anx Suisses. expatriés pour cause de troubles, des domaines nationanx à Besançou, afin d'y former uuc manufacture d'horlogerie. La convention avait demandé en outre à ses comités des projets de canaux, des plans de banque, et un système d'avances pour certaines provinces ruinées par la gnerre. Elle avait adouci quelques lois qui pouvaient nuire à l'agriculture et au commerce. Une foule de cultivateurs et d'ouvriers avaient quitté l'Alsace, lorsqu'elle fut évacuée par Wurmser, Lyon pendant le siége, et tont le Midi, depuis les rigueurs exercées contre le fédéralisme. Elle les distingua des émigrés, et rendit une loi par laquelle les labonreurs, les onvriers sortis de France depuis le 1" mai 1793, et disposés à y rentrer avant le 1" germinal, ne seraient pas considérés comme émigrés. La loi des suspects, dont on demandait le rapport, fut maintenue; mais elle n'était plus redoutable qu'aux patriotes qui étaient devenus les suspects du jour. Le tribunal révolutionnaire venait d'être entièrement recomposé, et ramené à la forme des tribunaux criminels ordinaires: il y avait juges, jurés et défenseurs. On ne pouvait plus jnger sur pièces écrites et sans entendre les témoins. La loi qui permettait la mise hors des débats, et qui avait été rendue contre Danton, était rapportée. Les administrations de districts devaient cesser d'être permanentes, execpté dans les villes an-dessus de cinquante mille âmes. Enfin, le grand intérêt du culte était réglé par une loi nouvelle. Cette loi rappelait qu'en vertu de la déclaration des droits, tous les cultes étaient libres; mais elle déclarait que l'État n'en salariait plus auenn, et n'en permettait plus la célébration publique. Chaque secte pouvait construire, louer des édifices, et se livrer aux pratiques de son culte dans l'intérieur de ses édifices. Enfin , pour remplacer les anciennes cérémonies de la religion catholique, et celles de la Raison, la convention venait de faire nn plan de fêtes décadaires. Elle avait combiné la danse, la musique et

les exhortatiums uorzales, de manière à rendre profitables les plaisirs du penple, et à produire sur son imagination des impressions à la fois utiles et agréables. Ainsi distraite du soin pressant de se défendre, la révolution déponilist ses forues violentes, et revenait à sa mission véritable, celle de favoriser les arts, l'industric, les lumières et la civilisation.

Mais tandis qu'on voyait les lois cruelles disparaftre, les hantes classes se recomposer et se livrer aux plaisirs, les classes inférieures souffraient d'une affreuse disette et d'un froid presque inconnu dans nos climats. Cet biver de l'an m, qui nous avait permis de traverser à pied sec les fleuves et les bras de mer de la Hollande, nons faisait paver cher cette conquête en condamnant le peuple des villes et des campagnes à de rudes souffrances. C'était sans contredit le plus rigoureux du siècle : il surpassait encore celui qui précéda l'ouverture des états généraux, en 1789. Les subsistances manquaient par différentes canses. La principale était l'insuffisance de la récolte. Quoign'elle se fût annoncée très-belle, la sécheresse, puis les brouillards, avaient trompé toutes les espérances. Le battage avait été négligé, comme dans les années précédentes, soit par le défaut de bras, soit par la mauvaise volonté des fermiers. Les assignats baissant tous les jours, et étant tombés récemment an dixième de leur valeur, le maximum était devenu plus oppressif, et la répugnance à y obéir, les efforts pour s'y sonstraire, plus grands. Les fermiers faisaient partont de fausses déclarations, et étaient aides dans leurs mensonges par les municipalités, qui venaient, comme on sait, d'être renonvelées. Composées presque toutes d'hommes modérés, elles secondaient volontiers la révolte contre les lois révolutionnaires; enfin, tous les ressorts de l'autorité étant relâchés, et le gouvernement ayant cessé de faire peur, les réquisitions pour l'approvisionnement des armées et des grandes communes n'étaient plus obéies. Ainsi, le système extraordinaire des approvisionnements, destiné à suppléer au commerce, se trouvait désorganisé bien avant que le commerce ent repris son mouvement naturel. La disettedevait être plus sensible encore dans de grandes communes, toujonrs plus difficiles à approvisionner. Paris était menacé d'une famine plus cruelle qu'auenne de celles dont on avait eu penr daus le cours de la révolution. Aux causes générales se réunissaieut des causes toutes particulières. Par la suppression

de la commune conspiratrice du 9 thermidor, le soin d'alimenter Paris avait été tranamis de la commune à la commission de commerce et d'approvisionnement : il était résulté de ce changement une interruption dans les services. Les ordres avaient été donnés fort tard, et avec une précipitation dangerense. Les movens de transport manquaient; tons les chevaux, comme on l'a vu, avaient été crevéa, et outre la difficulté de rénnir des quantités auffisantes de blé, il y avait encore celle de les transporter à Paria. Les lenteurs, les pillages any les routes, toua les accidents ordinaires des disettes, déjouaient les efforts de la commission. A la disette des subsistances se joignait celle des bois de chauffage et du charbon. Le canal de Briare avait été desséché pendant tout l'été. Les eharbons de terre n'étaient pas arrivés, les usines avaient consumé tout le charbon de bois. Les coupes de boia avaient été tardivement ordonnées, et les entrepreneurs de flottage, vexés par les antorités locales, étaient entièrement découragés, Les eliarbons, les bois manquaient donc, et, par cet affreux hiver, cette disette de comhustible était anssi funcste que celle des grains.

Ainsi, ane souffrance cruelle dans les basses elasses contrastait avec les plaisirs nonveaux anxquela se livraient les classes élevées. Les révolution naires, irrités contre le gouvernement, auivaient l'exemple de tous les partis battus, et se servaient des maux publics comme d'antant d'arguments contre les chefs actuels de l'État. Ils contribusient même à augmenter ces maux en contrariant les ordres de l'administration. « N'envoyez pas vos » blés à Paris, disaient-ils aux fermiers; le gou-» vernement est contre-révolutionnaire, il fait » rentrer les émigrés, il ne veut pas mettre en vi-» gueur la constitution, il laisse pourrir les graina a dans les magasina de la commission de com-» merce; il veut affamer le peuple pour l'obliger » à se jeter dans les bras de la royauté. » Ils engageaient ainai les possesseurs de grains à les garder. Ils quittaient leurs communes pour se rendre dans les grandes villes où ila étaient inconnus, et hors de la portée de ceux qu'ils avaient persécutés. Là, ils répandaient le trouble. A Marseille, ils venaient de faire de nouvelles violences anx représentants, qu'ila avaient obligés à auspendre les procédures commencées contre les prétendus complices de la terrenr. Il avait falla mettre la ville en état de siége. C'est à Paris surtout qu'ils s'amassaient en grand nombre, et qu'ils étaient plus turbulents.

Ils revenaient tonjours an même sujet, la souffrance du penple, et la mettaient en comparaison avec le luxe des nonveaux meueurs de la convention. Madame Tallien était la femme du jour qu'ils accusaient le plus, car à toutes les époques ou en avait accusé une : e'était la perfide enchanteresse à laquelle ils reprochaient, comme autrefois à madame Roland, et plus anciennement à Marie-Antoinette, tous les maux du peuple, Son nom, prononcé plusieurs fois à la convention, avait paru ne pas émonvoir Tallien. Enfin, il prit un jour la parole pour la venger de tant d'outrages; il la présenta comme un modèle de dévouement et de courage; comme une des victimes que Robespierre avait destinées à l'échafaud; et il déclara qu'elle était devenue son épouse. Barras, Legendre, Fréron, se joignirent à lui; ils s'écrièrent qu'il était temps enfin de s'expliquer; ils échangèrent des injures avec la montagne, et la convention se vil obligée, comme à l'ordinaire, de mettre fin à la discussion par l'ordre dn jour. Une autre fois, Duhem dit au député Clausel, membre du comité de sûreté générale, qu'il l'assassinerait. Le tumulte fut épouvantable, et l'ordre du jour vint encore terminer cette nouvelle scène.

L'infatigable Duhem déconvrit un écrit intitulé le Spectateur de la Récolution, dans lequel se trouvait nn dialogue aur les deux gouvernements monarchique et républicain. Ce dialogue donnait une préférence évidente au gouvernement monarehique, et engageait même d'une manière assez ouverte, le penple français à y revenir. Dnhem dénonça cet éerit avec indignation comme l'un des aymptômes de la conspiration royaliste. La convention, faisant droit à cette réclamation, envoya l'auteur au tribanal révolutionnaire : mais Duhem a'étant permis de dire que le royalisme et l'aristocratie triomphaient, elle l'envoya lui-même ponr trois jours à l'Abhaye, comme ayant insulté l'assemblée. Ces scènes avaient ému tont Paria. Dans les sections on voulait faire des adresses sur ce qui venait d'arriver, et on se battait pour la rédaction, chacan voulant que ces adresses fussent écrites dans son sens. Jamais la révolution n'avait présenté un spectaele aussi agité. Jadis les jacohins. tout-pnissants, n'avaient trouvé aucune résistance capable de produire une véritable lutte. Ils avaient tout chassé devant eux, et étaient demenrés vainqueurs; vainquenrs hruyants et colères, mais uniques. Aujourd'hui, na parti puissant venait de s'élever, et quoiqu'il fût moins violent, il suppléait

par la masse à la violence, et pouvait lutter à chance égale. On fit des adresses en tout sens. Quelques jacobins réunis dans les cafés, vers les quartiers populeux de Saint-Denis, du Temple, de Saint-Antoine, tinrent des propos comme ils avairnt coutume d'en tenir. Ils mrnacèrent d'aller attaquer au Palais-Royal, aux spectacles, à la convention même, les nouveaux conspiratrurs. De leur côté, les jeunes gens faisaient un bruit épouvantable dans le parterre des théatres. Ils se promirent de faire un ontrage sensible aux jacobins. Le buste de Marat était dans tous les lieux publics, et particulièrement dans les salles de spectacles. Au théâtre Feydeau, des jeunes gens s'élancèrent au balcon, et, montant sur les épaules les nas des autres, renversèrent le buste du saint, le brisèrent et le remplacèrent aussitôt par celui de Rousseau. La police fit de vains efforts pour empécher cette scène. Des applandissements universeis couvrirent l'action de ces jeunes gens. Des couronnes furent jetées sur le théâtre pour en couronner le buste de Rousseau; des vers, préparés pour cette circonstance, furent débités; on cria : A bas les terroristes! d bas Marat! d bas ce monstre sanguinaire qui demandait trois cent mille têtes! Vire l'auteur d'Émile, du Contrat social, de la nouvelle Hélorse! Cette scène se répéta le lendemain dans les spectacles et dans tous les lieux publics. On se préripita dans les halles, on barbouilla de sang le buste de Marat, et on le précipita cusuite dans la boue. Des enfants firent dans le quartier Montmartre une procession, et sprés avoir porté un buste de Marat jusqu'au bord d'un égont, l'y précipiterent. L'opinion se prononça avec ane violence extrême; la haine et le dégoût de Marat étaient dans tous les cœurs, même chez la plupart des montagnards, car aucun d'eux n'avait pu suivre dans ses écarts la pensée de ce manisque audacieux. Mais le nom de Marat étant consacré, le poignard de Corday lui ayant valu une espèce de culte, on rraignait de toucher à ses autels comme à ceux de la liberté clle-même. On a vu que, pendant les dernlères sans-culottides, c'est-à-dire quatre mois auparavant, il avait été mis au Panthéon à la place de Mirabeau. Les comités s'empressèrent d'accueillir ce signal et proposèrent à la convention de décréter qu'aucun individu ne pourrait être porté au Panthéon avant un délai de vingt ans, et que le buste ou portrait d'aucun citoyen ne pourrait être exposé dans les lieux publics. On ajouta que tout décret contraire était rapporté. En

consignoce, Marsi, introduit au Paubleon, ou interhande submitted des révolutions luc de decrete, on la l'intabilité des révolutions luc ou décrete, on pritte l'intabilité des révolutions luc de decrete, on pritte l'intameralité centre les chés de parti an détà même de la mort! Dès cette chés de parti an détà même de la mort! Dès cette distant commença la longue infains qui a pour-suistent commença la longue infains qui a pour-suistent commença la longue infains qui a pour-suistent commença le des la longue infains qui a pour l'ors dext, divisités naguére par le fanatisme, jugés aujourd'hul par la douleur, furent voués à une longue exécutions des des divisités de la doubleur, furent voués à une longue exécutions.

Les jacobins, irrités de cet outrage fait à une des plus grandes renommées révolutionnaires, s'assemblèrent au faubourg Saint-Antoine, et jurérent de venger la mémoire de Marat. Ils prirent son buste, le portèrent en triomphe dans tous les quartiers qu'ils dominaient, et armés jusqu'aux dents, menacerent d'égorger quiconque voudrait troubler cette fête sinistre. Les jeunes gens avaient envie de fondre sur ce cortège; ils s'encourageaient à l'attaquer, et une bataille s'en serait suivie infailliblement, si les comités n'avaient fait fermer le elub des Quinze-Vingts, défendu les processions de ce genre et dispersé les attroupements. A la séance du 20 nivése (9 janvier), les bustes de Marat et de Lepelletier furent eulevés de la convention, ainsi que les deux belles peintures dans lesquelles David les avait représentés mourants. Les tribunes, qui étaient partagées, firent éclater des cria contraires : les unes applaudirent, les autres poussèrent d'affreux murmures. Dans ces dernières se trouvaient de ces femmes qu'on appelait furies de guillotine : on les fit sortir. L'assemblée applaudit, et la Montagne, morne et silencieuse, en voyant enlever ces célèbres tableaux.

concesso, se opata entrete se electric misconicio del propositio del propositio

Deux mois auparavant, on avait modifié le maximum, en rendant le prix des grains variable suivant les localités; on avait modifié les réquisi-

tions en les rendant spéciales, limitées, régulières, et on avait ajourné les questions relatives au séquestre, an numéraire et aux assignats. Aujourd'hui, tout ménagement pour les créations révolutionnaires avait disparu. Ce n'était plus une simple modification qu'on demandait, c'était l'abolition même du système d'urgence établi pendant la terrenr. Les adversaires de ce système donnaient d'excellentes raisons. Tont n'étant pas maximé, dispient-ils, le maximum était absurde et inique. Le fermier payant 30 franes un soc qu'il payait jadis 50 sous, 700 francs un domestique qu'il payait 100, et 10 francs le journalier qu'il payait 50 sous, ne ponrrait iamais donner ses denrées an même prix qu'antrefois. Les matières premières apportées de l'étranger ayant été affranchies récomment du maximum, pour rendre quelque activité an commerce, il était absurde de les v soumettre ouvrées; car elles seraient pavées huit on dix fois moins qu'à l'état brut. Ces exemples n'étaient pas les seuls : on en pouvait eiter mille du même genre. Le maximum exposant ainsi le mareband, le manufacturier, le fermier, à des pertes inévitables, ils ne vondraient jamais le subir: les uns abandonneraient les boutignes on la fabrication, les autres enfoniraient lenr blé ou le fernient consommer dans les basses-cours, parce qu'ils trouveraient plus d'avantages à vendre de la volsille on des cochons engraissés. De manière ou d'autre , il fallsit, si on voulait que les marchés fussent approvisionnés, que les prix fussent libres; ear jamais personne ne voudrait travailler ponr perdre. Da reste, sjontaient les adversaires du système révolutionnaire, le maximum n'avait jamais été exécuté; ceux qui voulaient tronver à acheter se résignaient à payer d'après le prix réel, et non d'après le prix légal. Toute la question se réduisait done à ces mots : payer eber ou u'avoir rien. Vainement vondrait-on suppléer à l'activité apontanée de l'industrie et du commerce par les réquisitions, c'est à dire par l'action du gouvernement. Un gouvernement commercant était une monstruosité ridicule. Cette commission des approvisionnements, qui faisait tant de bruit de ses opérations, sait-on ce qu'elle avait apporté en France de blé étranger? De quoi nourrir la France peudant einq jours. Il fallait done en revenir à l'activité individuelle, c'est-à-dire au commerce libre, et ne s'en fier qu'à lui. Lorsque le maximum serait aupprimé, et que le négoeiant ponrrait retrouver le prix du fret, des assurances, de l'in-

térêt de ses capitaux, et son juste hénéfice, il ferait venir des denrées de tous les points du globe. Les grandes communes surtout, qui n'étaient pas comme celle de Paris approvisionnées aux frais de l'État, ne pouvaient recourir qu'au commerce, et seraient s'famées si on ne lui rendait su liberté.

seraieut sffamées si on ne lui rendait sa liberté. En principe, ees raisonnements étaient justes : il n'en était pas moins vrai que la transition du commerce forcé au commerce libre devsit être dangereuse dans un moment d'aussi grande crise. En attendant que la liberté des prix eut réveillé l'industrie individuelle, et approvisionné les marchés, le renebérissement de tontes choses allait étre extraordinaire. C'était un inconvénient trèspassager pour toutes les marchandises qui n'étaient pas de première nécessité; ce n'était qu'une interruption momentanée jusqu'à l'époque où la concurrence ferait tomber les prix; mais pour les subsistances qui n'admettent pas d'interruption, comment se ferait la transition? En attendant que la faculté de vendre les blés à prix libre eut fait expédier des vaisseaux en Crimée, en Pologne, en Afrique, en Amérique, et obligé, par la concurrence, les fermiers à livrer leurs grains, comment vivrait le peuple des villes sans maximum et sans réquisitions? Encore valait-il mienx de mauvais pain, produit avec les pénibles efforts de l'administration, avee d'incroyables tiraillements, que la disette absolue. Sans doute il fallait sortir de ce système forcé le plus tôt possible, mais avec de grands menagements et sans un sot emportement,

Quant aux reproches de M. Boissy-d'Anglas à la commission des approvisionnements, ils étaient aussi injustes que ridieules. Ses importations, disait-il, n'auraient pu nourrir la France que pendant cinq jours. D'abord on niait le caleul; mais pen importait. Ce n'est jamais que le peu qui manque à un pays, autrement il serait impossible d'y sunpléer; mais n'était-ce pas un service immense quo d'avoir fourni ce peu? Se figure-t-on le désespoir d'une contrée privée de pain pendant eing jours? Encore si cette privation eut été également répartie, elle aurait pu n'être pas mortelle; mais tandis que les campagnes auraient regorgé de blé, on aurait vu les graudes villes, et surtout la capitale en manquer, non pas sculement pendant eing jours, mais pendant dix, vingt, cinquante, et un bouleversement s'ensuivre. Du reste, la commission de commerce et des approvisionnements, dirigée par Lindet, ne s'était pas bornée seulement à tirer des denrées du dehors, mais elle avait encore fait

transporte legraina, les fourrapes, les marchandies quiestiaiten en France, des campagnes aux frontières ou dans les grandes communes; et le commerce, effraye par la guerre et les furuers politiques, n'arrai jamais fait cels apontanément. Il avais fails y apoplere par la volonid de gouvernement, et cette volonié, énergique, extraocièaires présista in recommaissance et fandination avaise nérients in recommaissance du avaise nérients de quis produnt les dangres de la partie, à varient su que se cacher.

La question fut résolue d'assaut en quelque sorte. On abolit le maximum et les réquisitions, d'entrainement, comme on avait rappelé les soixantetreize, comme on avait décrété Billand, Collot et Barrère. Cependant, on laissa subsister quelques restes du système des réquisitions. Celles qui avaient ponr but d'approvisionner les grandes communes devaient avoir lenr effet encore un mois. Le gonvernement conservait le droit de préhension, c'est-à-dire la faculté de prendre les denrées d'autorité, en les payant au prix des marchés. La fameuse commission perdit une partie de son titre; elle ne s'appela plus commission de commerce ct des approvisionnements, mais seulement commission des approvisionnements. Ses cinq directeurs furent rédnits à trois; ses dix mille employés à quelques centaines. Le système de l'entreprise fat avec raison substitué à celui de la régie; et, en passant, on s'éleva contre Pache, pour sa création du comité des marchés. Les charrois surent donnés à des entrepreneurs. La manufacture d'armes de Paris, qui avait rendu des services conteux, mais immenses, fut dissoute. On le ponvait alors sans inconvénient. La fabrication des armes fut remise à l'entreprise. Les ouvriers, qui voyaient bien qu'ils allaient être moins payés, poussèrent quelques marmares; excités même par les jacobins, ils menaçaient d'un mouvement; mais ils furent contenus et renvoyés dans leurs communes.

La question du séquestre, ajournée précédemnent, parce qui son de l'activité de l'activité du vicens, de fourri des alientes à circulation de vicens, de fourri des alientes à l'emigration, et de fair renatire l'agionge are le papire riscette fois récolte à l'avantage de la liberté du commerce, Le superior de l'avantage de la liberté du commerce, le superior de l'avantage de la liberté du commerce, le superior de l'avantage de la liberté du commerce, le superior de l'avantage de la liberté du commerce, le superior foi l'avantage de la liberté du commerce, le superior foit l'avantage de la liberté du commerce, le superior de l'avantage de la liberté du commerce, l'avantage de l'avantage de la liberté de l'avantage de l sion. On l'avait interdite antrefois ponr empêcher les émigrés d'emporter le numéraire de la France : on la permit de nouveau sur le motif que, les moyens de retour nous manquant, Lyon ne pouvant plus fournir 60 millions manufacturés, Nímes 20, Sédan 10, le commerce serait impossible si on ne permettait pas de paver en matière d'or ou d'argent les achats faits à l'extérieur. D'ailleurs. on pensa que le numéraire étant enfoui, et ne voulant pas sortir à cause du papier-monnaie, la faculté de payer à l'étranger les objets d'importation l'engagerait à se montrer, et lui rendrait son mouvement. On prit, en outre, des précautions assez puériles pour l'empécher d'aller alimenter les émigrés. Quiconque faisait sortir nne valeur métallique était tenn de faire rentrer une valeur égale en marchandises.

Enfin, on s'occupa de la difficile question des assignats. Il y en avait à peu près 7 milliards 5 ou 600 millions en circulation réelle; il en restait dans les caisses 5 ou 600 millions; la somme fabriquée s'élevait donc à 8 milliards. Le gage restant en biens de première et seconde origine, tela que bois, terres, châteaux, hôtels, maisons, mobilier, s'élevait à plus de 15 milliards, d'après l'évaluation actuelle en assignats. Le gage était done bien suffisant. Cependant, l'assignat perdait les neuf dixièmes ou les onze douzièmes de sa valeur, suivant la nature des objets contre lesquels on l'échangeait. Ainsi, l'État qui recevait l'impôt. en assignats, le rentier, le fonctionnaire public, le propriétaire de maisons ou de terres, le créancier d'un capital, tous ceux enfin qui recevaient ou lenrs appointements, ou leurs revenus, on leurs salaires, ou leurs remboursements, en papier, faisaient des pertes toujours plus énormes ; le désordre qui en résultait devenait chaque jour plus grand. Cambon proposa d'augmenter les appointements des fonctionnaires publics et le revenu des rentiers. Après avoir combattu sa proposition, on se vit obligé de l'adopter pour les fonctionnaires publies qui ne pouvaient plus vivre. Mais c'était là un bien faible palliatif ponr un mal immense; c'était sonlager une classe sur mille. Pour les soulager toutes, il fallait rétablir le juste rapport des valeurs; mais comment v parvenir?

On aimait à faire encore les reves de l'année précédente; on recherchait la cause de la dépréciation des assignats, et les moyens de les relever. D'abord, tout en avouant que leur grande quantité était une cause d'avilissement, on cherchait aussi à prouver qu'elle n'était pas la plus grande, ponr se disculper de l'excessive émission. En preuve, on disait qu'au moment de la défection de Dumonriez, du soulèvement de la Vendée, et de la prise de Valenciennes, les assignats, circulant en quantité beaucoup moindre qu'après le déblocus de Dunkerque, de Maubeuge et de Landau, perdaient néanmoins davantage; ce qui était vrai, et ce qui prouvait que les défaites et les victoires influaient sur le cours du papier-monnaie; vérité sans doute incontestable. Mais aujourd'bui, ventôse an 111 (mars 1795), la victoire était complète sur tous les points, la confiance dans les ventes était établie, les biens nationaux étaient devenus l'objet d'une espèce d'agiotage, une foule de spéculateurs achetaient, pour profiter sur les reventes on sur la division; et cependant le discrédit des assignats était quatre ou cinq fois plus grand que l'année précédente. La quantité des émissions était donc la cause véritable de la dépréciation du papier, et sa rentrée le seul moven de relever sa valeur.

Le seul moven de le faire rentrer, c'était de vendre les biens. Mais quel était le moyen de les vendre! Questions éternelles, qu'on se proposait chaque année. La cause qui avait empêché d'acheter les hiens, les années précédentes, c'était la répugnance, le préjugé, surtout le défaut de confiance dans la solidité des acquisitions. Aujourd'hui c'en était une autre. Qu'on se figure comment se font les acquisitions d'immeubles, dans le cours ordinaire des choses. Le commerçant, le manufacturier, l'agrienltenr, le capitaliste, avec des produits ou des revenns accumulés, achétent la Terre de l'individu qui s'est appauvri, ou qui vend ponr changer sa propriété contre nne autre. Une terre s'échange ainsi toujours ou contre une autre, on contre des capitaux mobiliers accumulés par le travail. L'aebeteur de la terre vient se reposer sur son sein; le vendeur va faire valoir les capitaux mobiliers qu'il en reçoit en payement, et succéder au rôle laborieux de celui qui les exploitait. Tel est le ronlement insensible de la propriété immobilière. Mais qu'on se figure tout un tiers du territoire, composé de propriétés somptuenses et peu divisées, de parcs, de châteaux, d'hôtels, mis en vente tout à la fois, dans le moment même où les propriétaires et les commercants, les capitalistes les plus riches étaient dispersés, et on comprendra si le pavement en était po sible. Ce n'étaient pas quelques bourgeois ou fermiers échappés à la proscription qui pouvaient

faire cette acquisition, et sartout la payer. On dira sans doute que la masse des assignats en circulation était suffissante pour solder les biens; mais cette masse était illusoire, si chaque porteur d'assignats était obligé d'en employer buit ou dits fois davantage pour se procurer les mêmes objets qu'autre-

La difficulté consistait donc à fournir anxacquéreurs non pas la volonté d'acheter, mais la faculté de payer. Aussi tous les moyens proposés portaientils sur nne base fausse, car ils supposaient tous cette faculté. Ces movens étaient ou forcés ou volontaires. Les premiers consistaient dans la démonétisation et l'emprunt forcé. La démonétisation changeait le papier de monnaie en simple délégation sur les biens. Elle était tyrannique; ear, lorsqu'elle atteignait l'assignat dans les mains de l'ouvrier ou de l'individu qui avait tout juste de quoi vivre, elle changeait le morceau de pain en terre, et affamait le porteur de cet assignat. Le seul bruit, en effet, qu'on démonétiserait certaine portion du papier les avait fait haisser rapidement, et on fut obligé de décréter qu'on ne démonétiserait pas. L'emprunt force n'était pas moins tyrannique: il consistait aussi à changer forcément l'assignat de monnaie en valeur sur les terres. La seule différence, c'est que l'emprunt forcé portait sur les classes élevées et riches, et n'opérait la conversion que pour elles; mais elles avaient tant souffert qu'il était difficile de leur faire acheter des biens-fonds sans les mettre dans de cruels embarras. D'ailleurs, depuis la réaction, elles commençaient à se défendre coutre tout retour aux moyens révolutionnaires. Il ne restait donc plus que les movens volontai-

res. On en proposa de toute espèce. Cambon imagina nne loterie: elle devait se composer de quatre millions de lots, de 1000 francs chacun; ce qui faisait une mise de quatre milliards de la part du public. L'Etat ajoutait 391 millions, qui servaient à faire de gros lots, de mauière qu'il y avait quatre lots de 500,000 francs, trente-six de 250,000, trois cent soixante de 100,000. Les moins beurenx retrouvaient leurs lots primitifs de 1000 francs; mais les uns et les autres, au lieu d'avoir des assignats. n'avaient qu'un bon sur les biens nationaux, rapportant trois pour cent d'intérêt. Ainsi, on supposait que l'appat d'un lot considérable ferait rechercher ce placement en bons sur les biens nationaux, et que quatre milliards d'assignats quitteraient ainsi la qualité de monnaie pour prendre celle de contrats sur les terres, movennant une

prime de 391 millions. C'était supposer tonjonrs | jusqu'à concurrence de l'actif. Mais cette liquidaqu'on pouvait faire ce placement. Thirion conseilla un autre moven, celui d'une tontine. Maia ce moyen, bon pour ménager un petit capital d'économie à quelques survivants, était beaucoup trop lent et trop insuffisant par rapport à la masse énorme des assignats. Johannot proposa une espèce de banque territoriale, dana laquelle on déposorait des assignats ponr avoir des bons rapportant trois pour cent d'intérêt, bons qu'on échangerait à volonté pour des assignats. C'était toujours le même plan de changer le papier-monnaie en simples valeurs en terres. lei, la seule différence consistait à laisser à ces valeurs la faculté de reprendre la forme de monnaie circulante. Il est évident que la véritable difficulté n'était pas vaineue. Tous les moyens imaginés pour retirer le papier et le relever étaient donc illusoires; il fallait s'avancer encore longtemps dans cette carrière, émettant des assignats, qui baisseraient davantage: au terme il y svait une solution forcee. Malheureusement, on ne asit jamaia prévoir les sacrifices nécessaires, et en diminuer l'étendue en les faisant d'avance. Cette prévoyance et ce courage ont toujours manqué aux nations dans les crises financières.

A ces prétendus moyena de retirer les assignats s'en joignaient d'antres, heureusement plus réels, mals fort insuffisants. Le mobilier des émigrés, assez facile à vendre, s'élevait à 200 millions. Les transactions à l'amiable, pour les intérêts des émigrés dans les sociétés de commerce, pouvaient produire 100 millions; la part dans leurs béritages, 500 millions. Mais dans le premier cas, on retirait des capitaux an commerce; dans le second, on devait percevoir une partie des valeurs en terres. On comptait offrir une prime à ceux qui achéveraient lours payements pour les biens déjà acquis, et ou espérait faire rentrer ainsi 800 millions. On allait mettre enfin en loterie les grandes maisons sises à Paris et non louées. C'était un milliard encore. Dans le cas d'un plein auccès, tout ce que nous venons d'énumérer surait pu faire rentrer deux milliarda 600 millions; cependant on cût été fort heureux de retirer 1500 millions sur le tout; d'ailleurs, cette somme allait ressortir par une autre voie. On venait de décréter une mesure fort sage et fort humaine: c'était la liquidation des créanciers des émigrés. On avait résolu d'abord de faire une liquidation individuelle pour chaque émigré. Comme beaucoup d'entre eux étaient insolvablea, la république n'aurait payé leur passif que tion individuelle présentait des longueurs interminables; il fallait ouvrir un compte à chaque émigré, y porter ses biens-fonds, son mobilier, balancer le tont avec ses dettes; et ses malbeureux eréanciers, presque tous domestiques, ouvriers, marchands, auraient attendu vingt et trente ana leur payement. Cambon fit décider que les créanciers des émigrés deviendraient créanciers de l'État, et seraient payés sur-le-champ, excepté ceux dont les débiteurs étaient notoirement insolvables. La république pouvait perdre ainsi quelques millions, mais elle soulageait des maux très-grands, et faisait un bien immeuse. Le révolutionnaire Cambon était l'auteur de cette idée si bumaine.

Mais, tandia qu'on discutait ces questions si malheureuses, on était ramené sans cesse à des soins encore plus pressants, la subsistance de Paris qui allait manquer tout à fait. On était à la fin de ventôse (an milien de mars). L'abolition du maximum n'avait pas encore pu ranimer le commerce, et les grains u'arrivaient pas. Une fonle de députés, répandus antour de Paris, faisaient des réquisitions qui n'étaient pas obéies. Quoiqu'elles fussent autorisées encore pour l'approvisionnement dea grandes communes, et qu'on les payat au prix des marchéa, les fermiers disaient qu'elles étaient abolies et ne voulaient pas obeir. Mais ce n'était pas la le plus grand obstacle. Les rivières, les canaux étaient entièrement gelés; pas un bateau ne pouvait arriver. Les routes, couvertes de glaces, étaient impraticables; il fallait, ponr rendre le roulage possible, les sabler vingt lieues à la ronde. Pendant le trajet, les charrettes étaient pillées par le peuple affamé dont les jacobins excitaient le conrroux en disant que le gouvernement était contre-révolutionnaire, qu'il laissait pourrir les grains à Paris, et qu'il voulait rétablir la royauté. Tandis que les arrivages diminuaient, la consonmation augmentait, comme il arrive tonjours en pareil cas. La peur de manquer faisait que chacun a'approvisionnait pour plusieurs jours. On delivrait, comme autrefois, le pain sur la présentation des cartes; mais chaeun exagérait ses besoins-Pour favoriser leurs laitières, leurs blanchisseuses, ou des gens de la campagne qui leur apportaient dea légumes et de la volaille, les habitanta de Paria lenr donnaient du pain, qui était préféré à l'argent, vu la disette qui affligeait les environs autant que Paris même. Les boulangers revendaient

même de la pláse na gena de la campagne, et, de quince centa sace, la consommation d'atità ainsi élevicé à dis-neuf centa. L'abolition du mazimum arait fait monte le pris de tona les conseitibles à na taux extraordinaire; pour les faire haisser, le governement airi déposé che la charvatiera, les épiciers, les bastiquiers, des vives e des marchardières, sind des dounces à las pris, et de radrachardières, sind de les dounces à las pris, et de radrachardières, dire de les dounces à las pris, et de rarea abausiers du départerle. Sain les dépositation de la comparte de la comparte de la comparte de la volum n'étic comma avec dus.

Les comités étaient chaque jour dans les plus grandes alarmes, et attendaient avec une vive anxiété les dix-neuf cents sacs de farine devenns indispensables. Boissy-d'Anglas, chargé des subsiatances, venait faire sans cesse de nouveaux rapports pour tranquilliser le publie, et tâcher de lai procurer une sécurité que le gonvernement n'avait pas Ini-même. Dans cette situation, on se prodiguait les injures d'usage. « Voilà, disait la » Montagne, l'effet de l'abolition du maximum. » - Voilà, répondait le côté droit, l'effet inévi-» table de vos mesures révolutionnaires, » Chaenn alors proposait comme remède l'accomplissement des vorux de son parti, et demandait les mesures souvent les plus étrangères au pénible sujet dont il s'agissait. « Punissez tous les conpables, disait » le côté droit, réparez tontes les injustices, révi-» sez tontes les lois tyranniques, rapportez la loi » des suspects. - Non, répondaient les monta-» gnards, renouvelez vos comités de gouverne-» ment; rendez-leur l'énergie révolutionnaire, ces-» sez de ponrsnivre les meilleurs patriotes et de » relever l'aristocratie. » Tels étaient les movens proposés pour le soulagement de la misère publique.

partic henisses por es pareita momenta que les partic henisses poue evoir ras unsias, espoar faire triompher leura désire. Le rapport tant aitendu sur Billaud-Varenne. Cellod-Herbeis. Barrère et Vafier, fut présenté à l'assemblée. Le commission des viagte et un conclut à l'acensation, et demanda l'arrestation provisoire: l'arrestation fut voice sur-lecture, à l'acensation, et demanda l'arrestation provisoire: l'arrestation fut voice sur-lecture, à l'acensation majorité. Il fut décreté que les quatre membres inculpis sariaire et endem par l'assemblée, et qu'un discussion solemelle serait ouverte sur la proposition de chait-ielle rendue qu'un proposa de risalegret dans le sein de l'assemblée les députsé proceries, que deux mois auparvant on avait déchargée de toutes deux mois auparvant on avait déchargée de toutes deux mois auparvant on avait déchargée de toutes. ponranites, mais auxquels on avait interdit le retour au milieu de leurs collègues. Sieves, qui avait gardé na silence de einq années; qui depais les presuiers mois de l'assemblée constituante s'était caché au centre pour faire oublier sa réputation et son génie, et auguel la dictature avait pardonné comme à un caractère insociable, incapable de conspirer, cessant d'être dangereux des qu'il cessait d'écrire; Sieves sortit de sa longue nullité, et dit que, paisque le règne des lois paraissait revenir, il allalt reprendre la parole. Tant que l'outrage fait à la représentation nationale n'était pas réparé, le règne des lois, suivant lui, n'était pas rétabli. « Toute votre bistoire, dit-il à la conven-» tion, se partage eu deux époques; depuis le 21 septembre, jour de votre réunion, jusqu'au a 31 mai, oppression de la convention par le peu-» ple égaré; depuis le 31 mai jusqu'aujourd'lini, » oppression du peuple par la convention tyranui-» sée. Dés ce jour vons pronverez que vous êtes » devenns libres en rappelant vos collègues. Une » pareille mesure ne peut pas même être discutée; » elle est de plein droit. » Les montagnards se soulevèrent à cette manière de raisonner, « Tout » ce que vous avez fait est done nul! s'écria Cam-» bon. Cea inumenses travanx, cette multitude de » lois, tous ces décrets qui composent le gouver-» nement actuel sont douc nula! et le salut de la » France, opéré par votre courage et vos efforts. » tout cela est nul! » Sieves dit qu'on l'avait mal compris. On décida néanmoins la réintégration des députés qui avaient échappé à l'échafaud. Ces fameux proscrits Isnard, Henri Larivière, Louvet, Lareveillère-Lepanx, Doulcet de Pontécoulant, rentrèrent au milieu des applaudissements, « Pour-» quoi , s'écria Chénier , ne s'est-il pas trouvé de » caverne assez profonde pour soustraire aux bour-» reaux l'éloquence de Vergniaud et le génie de » Condorcet! »

Les montagnarla furent indigatés. Plusieurs thermidorieus ménnes, épouvantés de voir reattre dans l'assemblée les chefs d'ume faction qui avait opposé au système révolutionaire non révisitances ai dangerense, retournères à la Montagne. Thur oir, ce thermidorien si ennemi de Mohaspierr, qui avait été sonstrait par miracle au nort de Philippeaux [Leaps-Seaults, epris sage, sunis ennemi prononcré de toute contre-révolution; Leccintre en la returnité si opinistre de Billand, Collet et Barrire, Leccintre qui avait été déclaré clama-nisteur ciu qui soit aparvant, pour avoir désouré

les sept membres restants dos anciens comités, vinrent se replacer au côté gauche. - Vous no savez pas ce que vous faites, dit Thuriot à ses collégues : ces hommes ne vous le pardonneront jamais. Lecointre proposa une distinction. - Rappelez, dit-il, les députés proscrits, mais examinez quels sont cenx qui ont pris les armes contre leur patrie en sonlevant les départements, et ceux-là, ne les rappelez pas au milieu de vous. - Tous, en effet, avaient pris les armes. Lonvet n'hésita pas à en convenir, et proposa de déclarer que les départements qui s'étajent soulevés en inin 93 avaient bien mérité de la patrie. lei Tallien se leva, effrayé de la bardiesse des girondins, et repoussa les deux propositions de Lecointre et do Louvet. Elles farent toutes denx mises au néaut. Tandis qu'on venait de réintégrer les girondins proscrits, on déféra à l'examen du comité de sûreté générale, Pache, Bonebotte et Garat.

De telles résolutions n'étaient pas faites pour ealmer les esprits. La dissette croissante obligea enfin de prendre une mesure qu'on différait depais plusieurs jours, et qui devait porter l'irritation au comble, e'était de mettre les habitants de Paris i la ration. Boissy-d'Anglas se présenta à l'assemblée le 25 ventôse (16 mars), et proposa pour éviter les gaspillages et pour assurer à chacun nne part suffisante de subsistances, de rédnire chaque individu à une certaino quantité de pain. Le nombre d'individus composant chaque famille devait être indiqué sur la carte, et il ne devait plus être accordé chaque jour qu'une livre de pain par tête. A cette condition, on pouvait promettre que la ville ne manquerait pas de subsistance. Le montagnard Romme proposa de porter la ration des onvriers à une livre et demie. Les bantes classes, ditil, avaient les moyens de se procurer de la viande, du riz, des légumes; mais le bas peuple, ponvant tout au plus acheter le pain, devait avoir davantage. On admit la proposition do Romme, et les thermidoriens regrettèrent de ne l'avoir pas faite oux-mêmes, pour se donner l'appui du peuple et le retirer à la Montagne.

A peine ce décret étai-il rend qu'il excita une extrême fermentation dans les quartiers populeux de Paris. Les révolutionnaires s'effercièrent d'en aggraver l'éffet, et n'appelérent plus Boiss-d'Anglas que Boissy-famine. Le surlendeaniu 37 ventoses (17 mars), jour où, pour la première fois, le décret fut mis à exécution, il c'éleva nn grand ts-

Marceau. Il avait été distribué aux six cent trentesix mille babitants de la capitalo dix-buit cent quatre-vingt-dix-sept sacs do farine. Trois cent vingt-quatre mille citovens avaient recu la demilivre do plus, destinée aux ouvriers travaillant de lenrs mains. Néanmoins, il parut si nouvean au peuple des faubonrgs d'être rédnit à la ration. qu'il en murmura. Quelques femmes, babituées des clubs, et toujours promptes à se sonlever, s'ameutérent dans la section de l'Observatoire. Les agitateurs ordinaires de la section se joignirent à elles. Ils voulaient aller faire une pétition à la convention; mais il fallait ponr cela une assemblée de toute la section, et il n'était permis de se réunir que le décadi. Néanmoins on entoura le comité civil, et on lui demanda avec menace les elefs de la salle des séances, et sur son refus, on exigea qu'il détachât un de ses membres pour accompagner le rassemblement jusqu'à la convention. Le comité y consentit, et donna nn de ses membres pour régulariser le monvement et empécher des désordres. La même chose se passait au même instant dans la section du Finistère. Un rassemblement s'v était formé, et il vint se réunir à celui de l'Observatoire. Les deux se confondirent, et marchèrent ensemble vers la convention. L'un des meneurs se ebargea de porter la parole, et fut introduit avec quelques pétitionnaires à la barre. Le reste du rassemblement demeura aux portes, faisant un bruit affrenx. - « Le pain nous manque, dit l'orateur de la députation; nons sommes préts à regretter tous les sacrifices que nous avons faits pour la révolution. » A ces mots l'assemblée, remplie d'indignation, l'interrompit brusquement, et ane foule de membres se levèrent pour réprimer l'inconvenance de ce langage. - Du pain! du pain! s'écrièrent les pétitionnaires en frappant sar la barre. A cette insolente réponse, l'assemblée voulait qu'on les fit sortir de la salle. Ponrtant le calme se rétablit, l'orateur acheva sa barangue, et dit que jusqu'à ce qu'on eût satisfait aux besoins du peuple, ils ne erieraient que Vice la République! Le président Thibaudean répondit avec fermeté à ce discours séditieux, et, sans inviter les pétitionnaires à la séance, les renvoya à lears travaux. Le comité de sûreté générale, qui avait déjà réuni quelques bataillons des sections. fit dégager les portes de l'assemblée, et dispersa le rassemblement.

décret fut mis à exécution, il s'élera an grand tumulte dans les fanbourgs Saint-Antoine et Saintles esprits. Les menaces journalières des jacobins

répandus dans les sections des faubourgs; leurs placards incendiaires où ils annoncaient une insurrection sous huit jours, si les patriotes n'étaient pas déchargés de toute poursuite, et si la constitation de 93 n'était pas mise en vigueur; leurs conciliabules presque publics tenus dans les cafés des faubourgs, enfin ce dernier essai d'un monvement, révélèrent à la convention l'intention d'un nouveau 31 mai. Le côté droit, les girondins reptrés, les thermidoriens, tous également menacés, songèrent à prendre des mesures pour prévenir une nouvelle attaque contre la représentation nationale. Sieyes, qui venait de reparaître sur la scène et d'entrer au comité de salut public, proposa aux comités réun is une espèce de loi martiale, destinée à prévenir de nouvelles violences contre la convention. Ce projet de loi déclarait séditieux tont rassemblement où l'on proposerait d'attaquer les propriétés publiques ou particulières, de rétablir la royauté, de renverser la république et la constitution de 93, de se rendre au Temple on à la convention, etc. Tout membre d'un pareil rassemblement était passible de la déportation. Si, après trois sommations des magistrats, le rassemblement ne se dissipait pas, la force devait être employée; toutes les sections voisines, en attendant la réunion de la force publique, devaient envoyer leurs propres bataillons. L'insulte faite à un représentant du peuple était punie de la déportation; l'outrage avec violence, de la peine de mort. Une seule cloche devait rester dans Paris, et être placée an pavillon de l'Unité. Si un rassemblement marchait sur la convention, cette cloche devait sonner le tecsin sur-le-champ: A ce signal, toutes les sections étaient tenues de se réunir et de marcheran secours de la représentation nationale. Si la convention était dissoute ou gênée dans sa liberté, il était enjoint à tous les membres qui pourraient s'échapper de partir sur-le-champ de Paris, et de se rendre à Châlons-sur-Marne. Tous les suppléauts, tons les députés en congé et en mission avaient ordre de se réunir à eux. Les généraux devaient aussitôt lenr envoyer des troupes de la frontière, et la nonvelle convention formée à Châlous. scule dépositaire de l'autorité légitime, devait marcher sur Paris, délivrer la portion opprimée de la représentation nationale, et punir les auteurs de l'attentat.

Les comités accueillirent ce projet avec empressement. Sieyes fut chargé d'en faire le rapport, et de le présenter le plus tôt possible à l'assemblée.

Les révolutionnaires, de leur côté, enhardis par le dernier mouvement, trouvant dans la disette nne occasion des plus favorables, voyant le danger croître pour lenr parti, et le moment fatal s'approcher pour Billaud, Collot, Barrère et Vadier, s'agitérent avec plus de violence et songérent sérieusement à combiner une sédition. Le club électoral et la société populaire des Quinze-Vingts avaient été dissous. Les révolutionnaires, privés de ce lieu de refuge, s'étaient répandns dans les assemblées de section, qui se tenaient tons les déeadis: ils occupaient les faubonrgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, les quartiers du Temple et de la Cité. Ils se voyaient dans des cafés placés au centre de ces différents quartiers, ils projetaient un mouvement, mais sans avoir ni un plan ni des chefs bien avoués. Il se trouvait parmi eux plusienrs bommes compromis, on dans les comités révolutionnaires, ou dans différentes fonctions, qui avaient beaucoup d'influeuce sur la multitude; mais aucun d'eux n'avait nne supériorité décidée. Ils se balancaient les uns les autres, s'entendaient assez mal, et n'avaient surtout aucune communication avec les députés de la Montagne.

Les aneiens meneurs populaires, toujours alliés soit à Danton, soit à Robespierre, aux chefs du gouvernement, leur avaient servi d'intermédiaires pour donner le mot d'ordre à la populace. Mais les uns et les autres avaient péri. Les nouveaux meneurs étaient étrangers aux nouveaux chefs de la Montagne : ils n'avaient de commun avec eux que leurs dangers et leur attachement à la même cause. D'ailleurs les députés montagnards, restés en minorité dans les assemblées, et accusés sans cesse de conspirer pour reconvrer le ponvoir, comme il arrive à tous les partis battus, étaient réduits à se justifier chaque jour, et obligés de protester qu'ils ne conspiraient pas. Le résultat ordinaire d'une telle position est d'inspirer le désir de voir conspirer les autres et la répugnance à conspirer soimême. Aussi les montagnards disaient chaque jonr : Le peuple se soulèvera ; il faut qu'il se soulère: mais ils n'auraient pas osé se concerter avec lui pour amener ce soulèvement. On citait bien des propos imprudents de Duhem et de Maribon-Montaud dans un café; l'un et l'autre avaient assez peu de réserve et de mesure pour les avoir proférés. On répétait des déclamations de Léonard-Bourdon à la société sectionnaire de la rue du Vert-Bois : elles étaient vraisemblables de sa part; mais aurun d'eux ne correspondait avec les patriotes. Quant à Billaud, Collot, Barrère, plus intéressés que d'autres à un mouvement, ils eraignaient, en y prenant part, d'aggraver leur position délà fort nérilleuse.

Les patriotes marchaient donc tont senls, sans beaucoup d'ensemble, comme il arrive toujours lorsqu'il u'y a plus de chefs assez marquants. Ils couraient les nas chez les antres, se donnaient le mot de rue à rue, de quartier à quartier, et s'avertissaient que telle on telle section allait faire une pétition on essayer un mouvement. Au commencement d'une révolution, lorsqu'un parti est à son début, qu'il a tous sea chefs, que le succès et la nouveauté entraînent les masses à sa suite, qu'il déconcerte ses adversaires par l'audace de ses attaques, il supplée à l'ensemble, à l'ordre, par l'entraînement : au contraire, lorsqu'il est une fois réduit à se défendre, qu'il est privé d'impulaion, connu de ses adversaires, il aurait plus que iamaia besoin de la discipline. Mais cette discipline, presque toujours impossible, le devient tont à fait lorsque les chess influents ont dispara. Telle était la position du parti patriote en ventôse an iii (fin mars) : ce n'était plus le torrent de 14 juillet, des 5 et 6 octobre, du 10 août, du 31 mai; e'était la réunion de quelques hommes agnerria par de longues discordes, sériousement compromis, pleina d'énergie et d'opiniàtreté, mais plus capables de combattre avec désespoir que de

vainere. Suivant l'ancienne coutume de faire précéder tout mouvement par une pétition impérieuse et ponrtant mesurée, les sections de Montreuil et des Quinze-Vingts, comprises dans le faubourg Autoine, en rédigèrent une analogue à toutes celles qui avaient été faites avant les grandes insurrections. Il fut couvenu qu'elle serait présentée le I" germinal (21 mars). C'était ce jour même que les comités avaient résolu de proposer la loi de grande police, imaginée par Sieyes. Outre la députation qui devait présenter la pétition, nue réunion de patriotes avait eu soin de se rendre vers les Tuileries; ils y étaient accourus en foule, et comme de coutume, ils formaions des groupes nombreux dont le eri était : Vice la concention! vivent les jacobins! à bas les aristocrates! Les jeunes gens à cheveux retroussés, à collet noir, avaient débordé aussi du Palais-Royal aux Tuileries, et formaient des gronpes opposés : Vire la convention! d bas les terroristes! Les pétitionnaires furent introduits à la barre : le langage de

leur pétition était extrêmement mesuré. Ils rappelèrent les sonffrances du peuple, sans y meure aneune amertume; ils combattirent les accusations dirigées contre les patriotes, sans récriminer contre leurs adversaires. Ils firent remarquer seulement que, dans ces accusations, on méconnaissait et les services passés des patriotes, et la position dans laquelle ils s'étaient trouvés; ils avouèrent. du reste, que des excès avaient été commis, mais en ajoutant que les partis, quels qu'ils fussent, étaient composés par des hommes, et non par des dieux. « Les sections des Quinze-Vingts et de » Montreuil, dirent-ils, ne viennent done vous » demander pour mesures générales ni déporta-» tion, ni effusion de sang contre tel on tel parti. » movens qui confondent la simple erreur avec le » crime; elles ne voient dans les Français que des » frères, diversement organisés, il est vrai, mais » tous membres de la même famille. Elles vien-» nent vous demander d'user d'un moven qui est » dans vos mains, et qui est le seul efficace pour » terminer nos tempêtes politiques : c'est la con-» stitution de 95. Organiscz des aujourd'hui cette » constitution populaire, que le peuple français a » acceptée et juré de défendre. Elle conciliera tous » les intérêts, calmera tous les esprits, et vous » conduira au terme de vos travaux. »

Cette proposition insidiense renfermait tout ce que les révolutionnaires désiraient dans le moment. Ils pensaient, en effet, que la constitution. en expulsant la convention, raménerait à la législature, au pouvoir exécutif et aux administrations nunicipales, leurs chefs et eux-mêmes. C'était la une erreur grave; mais ils l'espéraient ainsi, et ils pensaient que, sans énoncer des vœux dangereux. tels que l'élargissement des patriotes, la suspension de tontes les procédures, la formation d'une nouvelle commune à Paris, ils en trouveraient l'accomplissement dans la seule mise en vigueur de la constitution. Si la convention se refusait à leur demande, si elle ne s'expliquait pas neuement, et ne fixait pas nue époque prochaine, elle avouait qu'elle ne voulait pas la constitution de 93. Le président Thibandeau leur fit une reponse très-ferme, qui finissait par ces mots aussi sévères que peu flatteurs : « La convention n'a ja-» mais attribué les pétitions insidieuses qui lai out » été faites aux robustes et sincères défenseurs de » la liberté qu'a produits le faubonrg Antoine. » . A peine le président avait-il achevé que le député Chales se hate de monter à la tribune, pour de-

mander que la déclaration des droits soit exposée dans la salle de la convention , comme le vent l'un des articles de la constitution. Tallien lo remplace à la tribane. « Je demande, dit-il, à ces bommes » qui se montrent aujonrd'hui défenseurs si ar-» dents de la constitution, à ceux qui semblent » svoir adopté le mot de ralliement d'une secte » qui s'élera à la fin de la constituante, la con-» stitution, rien que la constitution : je leur dea mande si ce ne sont pas eux qui l'out renfermée » dans une botte? » Des applaudissements d'une part, des murmures, des cris de l'autre, interrompent Tallien; il reprend au milieu du tomolte : « Rien, continna-t-il, ne m'empéchera de dire » mon opinion lorsque je suis an milieu des re-» présentants du peuple. Nous voulons tous la » constitution avec un gouvernement ferme, avec » le gouvernement qu'elle prescrit; et il ne fant » pas que quelques membres fassent croire au peuple qu'il est dans cette assemblée des mem-» bres qui ne veuleut pas la constitution. Il faut » sujourd'hui même prendre des mesures pour les » empêcher de calomnier la majorité respectable » et pure de la convention. - Oui! oni! s'écrie-. t-on de toutes parts. - Cette constitution . a sjoute Tallien, qu'ils ont fait suivre, non pas » des lois qui devaient la compléter et en rendre » l'exécution possible, mais du gouvernement ré-» volution naire, cette constitution, il la fant faire » marcher et lui donner la vie. Mais nous n'aurons » pas l'imprudence de vouloir l'exécuter sans lois » organiques, afin de la livrer incomplète et sans » défense à tous les eunemis de la république. » C'est pourquoi je demande qu'il soit fait inces-» samment un rapport sur les movens d'executer » la constitution, et qu'il soit décrété, des à pré-» sent, qu'il n'y aura auenn intermédiaire entre » le gouvernement actuel et le gouvernement dé-» finitif. » Tallien descend de la tribune su milien des marques universelles de satisfaction de l'assemblée, que sa réponse venait de tirer d'embarras. La confectiou des lois organiques était no prétexte heureux pour différer le promulgation de la constitution, et ponr fournir un moyen de la modifier, C'était l'occasion d'une nouvelle révision, comme celle que l'on fit subir à la constitution de 91°. Le député Misulle, montagnard assez moderé, appronve l'avis de Tallien , et sdmet, comme lui, qu'il ne fant pas précipiter l'exécution de la constitution; mais il soutient qu'il n'y s snenn inconvénient à lui donner de la publicité, et il l'assemblée presque entière se lève pour la pro-

167 demande qu'elle soit graver sur des tables de marbre, et exposée dans les lieux publies. Thibaudeau, effravé d'une telle publicité donnée à nne constitution faite dans un moment de délire démagogique, cède le fauteuil à Clauzel, et monte à la tribune. « Législateurs, s'écrie-t-il, nous ne de-» vons pas ressembler à ces prêtres de l'antignité, » qui sysient deux manières de s'exprimer, l'une » secrète, l'autre ostensible. Il faut avoir le cou-» rage de dire ee que nous pensons sur cette con-» stitution; et dût-elle me frapper de mort, comme » elle en a frappé, l'année dernière, ceux qui ont » vonlu faire des observations contre elle, je par-» Ierai. » Aurès une longue interruption, produite par des applandissements, Thibaudeau soutient hardiment qu'il y aurait du danger à publier une constitution qui, certainement, n'est pas connue de ceux qui la vantent si fort. « Une constitution » démocratique, dit-il, n'est pas celle où le peu-» ple exerce lui-même tous les pouvoirs... » Non ! non l s'écrient nue foule de voix... « C'est, reprend » Thibaudeau, celle où, par une sage distribution » de tous les pouvoirs, le peuple jouit de la li-» berté, de l'égalité et du repos. Or, je ne vois pas » cela dans une constitution qui, à côté de la rea présentation nationale, placerait une commuuc » usurnatrice ou des jacobins facticus; uni ne » donnerait pas à la représentation nationale la » direction de la force armée dans le lieu où elle » siège, et la priverait ainsi des moyens de se dé-» fendre et de maintenir sa diguité; qui accorde-» rait à nne fraction du peuple le droit d'insurrec-» tion partielle, et la faculté de bonleverser l'État. » Vainement on nous dit qu'une loi organique a corrinera tous ces inconvenients. Une simule loi » peut être changée par la législature, et des dis-» positions aussi importantes que celles qui seront » renfermées dans ees lois organiques duivent être » immusbles comme la constitution elle-même. » D'ailleurs, les lois organiques ne se font pas en » quinze jours, même en un mois; et, en attena dant, je demande qu'il ne soit donné aucune » publicité à la constitution, qu'une grando vi-» gueur soit isuprimée su gouvernement, et que, » s'il le faut même, de nouvelles attributions » soient données au comité de salut publie, » Thibaudeau descend de la tribune an milieu des applaudissements décernés à la bardiesse de sa déclaration. On propose aussitôt de fermer la diseussion; le président met la clôture sux voix, et

nonere. Les unotagnards irrités disent qu'on n'a pas cel temps d'estembre la parole du président, qu'on ne suit ce qui a été proposé : on ne les coute pas et ou pase outre. L'apendre demande alors la formation d'une commission de ouxe menmes, pour à coeptre sans relêtes des lois organiques dont la constitution doit être accompagnée. Cette dire es aussistation dapuée, los comites antient de la constitution doit être accompagnée contra de la constitution doit être accompagnée cette de ce sus montre dans la constitution de la tribane pour présenter sa loi de grande polici o de grande polici o pour présenter sa loi de grande polici o di grande polici o

Pendant que ces différentes scènes se passaient dans l'intérieur de l'assemblée, le plus grand tumulte régnait an dehors. Les patriotes du faubonrg, qui n'avaient pas pu entrer dana la salle, étaient répandus sur le Carrousel et dans le jardin des Tuileries; ils attendaient avec impatience, et en poussant leurs eris accoutumés, que le résultat de la démarche tentée auprès de la convention fut connn. Quelques-uns d'entre enx, descendus des tribunes, étaient venus rapporter aux autres ce qui se passait; et, leur faisant un récit infidèle, ils avaient dit que les pétitionnaires avaient été maltraités. Alors le tumulte a'était augmenté parmi eux; les uns étaient accourus vers les faubourgs, pour annoncer que leurs envoyés étaient maltraités à la couvention ; les autres avaient parcouru le jardiu, repoussant devant eux les jeunes gena qu'ils rencontraient; ila en avaient même saisi trois, et les avaient jetés dans le grand bassin des Tuileries. Le comité de aûreté générale, en voyaut ces désordres, avait fait battre le rappel pour convoquer les sectiona voisines. Cependant le danger était pressant; il fallait du temps pour que les sectiona fussent convoquées et rénnies. Le comité était entouré d'une foule de jennes gens, accourus an nombre de mille ou douze ceuts, armés de cannes, et disposés à fondre sur les groupes de patriotes, qui n'avaient pas encore rencontré de résistance. Il accepte leurs secours, et les autorise à faire la police du jardin. Ils se précipitent alors sur les groupes où l'on criait Virent les jacobins! les dispersent après nne mélée assez longue, en refonient même une partie vers la salle de la convention. Quelques-uns des patriotes remontent dans lea tribunes, et y répandent, par leur arrivée précipitée, une espèce de trouble. Dans ce moment, Sieves achevait son rapport sur la loi de grande police. On demandait l'ajournement, et on s'écriait à la Montagne : C'est une loi de sang?

c'est la loi martiale lon veut faire partir la conveu-

tion de Paris. - A ces cria se méle le bruit des fugitifs arrivant du jardiu. Il se manifeste alors une grande agitation. Les royaliates assassineut les patriotes! s'écrie une voix. On entend du tumulte aux portes; le présideut se couvre. Une grande majorité de l'assemblée dit que le danger prévu par la loi de Sieves se réalise, qu'il faut la voter sur-le-champ. - Aux voix! aux voix! s'écrie-ton. - On met la loi aux voix, et elle est aussitôt adoptée par l'immense majorité, au bruit des plus vifs applaudissements. Lea membres de l'extrémité gauche refusent de prendre part à la délibération. Enfin, le calme se rétablit peu à pen, et on commence à pouvoir entendre les orateurs. - Ou a trompé la convention, s'écrie Duhem. Clauzel, qui entre, vient, dit-il, rassurer l'assemblée. -Nous n'avona pas besoin d'être rassurés, répondent plusieurs voix. - Clauzel continue, et dit que les bona citoyens sont venus faire un rempart de leurs corps à la représentation nationale. On applaudit. - C'est toi, lui dit Ruamps, qui as provoqué ces rassemblementa pour faire passer une loi atroco. - Clauzel vent répliquer, mais il ue peut se faire entendre. On attaque alors la loi qui venait d'être votée avec tant de précipitation. - « La loi est » rendue, dit le président; on n'v peut plus reve-» nir. - On conspire ici avec le dehors, dit Tal-» lien; u'importe, il faut ronvrir la discussion sur » le projet, et prouver que la convention sait dé-» libérer même au milieu, des égorgeurs. » On adopte la proposition de Tallieu, et on remet le projet de Sieyes en délibération. La discussion s'engage avec plus de calme. Tandis qu'on délibère dana l'intérieur de la salle, la tranquillité se rétablit au dehors. Les jennes gens, victorieux des jacobina, demandent à se présenter à l'assemblée; ils sont introduits par députation, et vicunent protester de leurs intentions patriotiques et de leur dévouement à la représentation nationale. Ils se retirent après avoir été vivement applaudis. La convention, persistant à discuter la loi de police sans désemparer, la vote article par article, et se

sépare cufin à dix heures du soir. Cette journée laisse les deux partis convaineux de l'approched un grand érénemeut. Les patriotes, reponssés par la cloiure dans la convention, batus à coups de canne dans le jarviin des Tuileries, viarrent porter leur colère dans les fanbourgs, et y excifer le peuple à un mouvement. L'assembles vit bien qu'elle allait être attaquée, et songea à faireussagéella oit intélaireu elle vensit derendre.





eannène.





Vue de l'hôtel de ville.

Le leudemain devait amener une discussion tout aussi grave que celle du jour : en effet , Billaud , Collot, Barrère et Vadicr devaient être entendus pour la première fois devaut la convention. Une foule de patriotes et de femmes étaient aecourus de bonne beure pour remplir les tribunes. Les jeunes gens, plus prompts, les avaient devancés, et avaient empéché les femmes d'entrer. Ils les avaient congédiées assez rudement, et il en était résulté quelques rixes autour de la salle. Cepeudant, de nombreuses patrouilles, répandues aux environs, avaient maintenu la tranquillité publique; les tribunes s'étaient remplies sans beaucoup de trouble, et depuis huit heures du matin jusqu'à midi, le temps avait été employé à chanter des airs patriotiques. D'un côté on chantait le Réveil du peuple, de l'autre la Marseillaise, en attendant que les députés vinssent preudre leur place. Enfiu. le président se plaça au fauteuil, au milieu des cris de Vive la convention! vive la république! Les prévenus vinrent s'asseoir à la barre, et on attendit la discussion avec le plus grand silence.

Robert-Lindet demanda aussitôt la parole pour une motion d'ordre. On se doutait que cet bomme irréprochable, que l'on n'avait pas osé accuser avec les autres membres du comité de salut public, allait défeudre ses aneieus collègues. Il était beau à lui de le faire, car il était encore plus étranger que Carnot et Prieur de la Côte-d'Or aux mesures politiques de l'ancien comité de salut public. Il n'avait accepté le soin des approvisionnements et des transports qu'à la condition de rester étranger à toutes les opérations de ses collègues, de ne jamais délibérer avec eux, et d'occuper même avec ses bureaux un autre local. Il avait refusé la solidarité avant le danger; le danger arrivé, il venait la réclamer généreusement. Ou pensait bien que Carnot et Prienr de la Côte-d'Or allaient snivre cet exemple ; aussi plusieurs voix de la droite s'éleverent à la fois pour s'opposer à ee que Robert-Lindet fût entendu. - La parole est aux prévenus, s'écrie-t-on; ils doivent la prendre avant leurs acensateurs et leurs défenseurs. - « Hier, dit » Bourdon de l'Oise, on a tramé un complot pour » sauver les accusés; les bons citoyens l'ont dép joué. Anjourd'bui on a recours à d'antres movens; on réveille les scrupules d'hommes hon-» nêtes, que l'accusation a séparés de leurs collè-» gues; on veut les engager à s'associer aux cou-» pables, pour retarder la justice par de nouveaux

tout le gouvernement qu'on voulait juger, qu'il en avait été membre, que par conséquent il ne devait pas consentir à être séparé de ses collègues. et qu'il demandait sa part de responsabilité. On ose difficilement résister à un acte de courage et de générosité. Robert-Lindet obtint la parole; il retraca fort longuement les immenses travaux du comité de salut nublic; il prouva son activité, sa prévoyance, ses éminents services, et fit sentir que l'excitation de zèle produite par la lutte avait seule causé les excès reprochés à certains membres de ce gouvernement. Ce discours, de six beures, ne fut pas entendu sans beaucoup d'interruptions. Des ingrats, oubliant déià les services des hommes aufourd'hui accusés, trouvaient que cette énumération était longue; quelques membres même eurent l'indécence de dire qu'il fallait imprimer ce discours aux frais de Lindet, parce qu'il coûterait trop à la république. Les girondins se soulevèrent en entendant parler de l'insurrection fédéraliste et des maux qu'elle avait causés. Chaque parti trouva à se plaindre. Enfiu on s'ajonrna au lendemain, en se promettant de ne plus souffrir de ces longues dénositions en fayeur des accusés. Cependant, Carnot et Prienr de la Côte-d'Or voulaient être entendus à leur tour; ils voulaient comme Lindet, prêter un secours généreux à leurs collègnes, et se justifier en même temps d'une foule d'accusations qui ne pouvaient porter sur Billaud, Collot et Barrère, sans les atteindre eux-mêmes. Les signatures de Carnot et de Prieur de la Côted'Or se trouvaient en effet sur les ordres les plus reprochés aux accusés. Carnot, dont la réputation était immense, dont on disait eu France et en Europe qu'il avait organisé la victoire, dont les luttes courageuses avec Saint-Just et Robespierre étaient connues; Carnot ne pouvait être écouté qu'avec égard et une sorte de respect. Il obtint la parole. - Il m'appartient, à moi, dit-il, de justifier le comité de salut public, moi qui osai le premier attaquer en face Robespierre et Saint-Just; et il anrait pu ajouter : Moi qui osai les attaquer lorsque vons respectiez leurs moindres ordres, et que vous décrétiez à lenr gré tous les supplices qu'ils vous demandaient. Il expliqua d'abord comment sa signature et celle de ses collègues les plus étrangers aux actes politiques du comité se tronvaient néanmoins au bas des ordres les plus sanguinaires, « Accablés, dit-il, de soins » immenses, ayant jusqu'à trois et quatre cents » obstacles. » Robert-Lindet répondit que c'était » affaires à régler par jour, n'ayant pas souvent le

» temps d'aller manger, nous étiens cenvenus de » nons préter les signatures. Nous signions une » multitude do pièces sans les lire. Je signais des a mises en accusation et mes collègues signaient a des ordres de mouvement, des plans d'attaque, a sans que ni les uns ni les autres nous eussions » le temps de nous expliquer. La nécessité do cette » œuvre immense avait exigé cette dietature indi-» viduello, qu'en s'était réciproquement accordée » à chaenn, Jamais, saus cela, le travail n'eût été a achevé. L'erdre d'arrêter l'un de mes meilleurs » employés à la guerre, ordre pour lequel j'attaa quai Saint-Just et Robespierre, et les dénonçai » comme des usurpateurs, cet ordre, je l'avais sis gnú sans lo savoir. Ainsi notre signature ne » prouve rien, ot ne peut nullement devenir la a preuve do notre participation aux actes reprochés » à l'ancien gouvernement. » Carnot s'attacha ensuite à justifier ses collègues accusés. Teut en convensut, sans le dire expressément, qu'ils avaient fait partio des hommes passionnes et violents du comité, il assurs qu'ils s'étaient élevés des premiers contre lo triumvirat, et que l'indomptable caractère de Billaud-Varennes avait été le plus grand obstacle que Robespierre cut rencontré sur ses pas. Pricur de la Côte-d'Or, qui, dans la fabrication des munitions et des armes, avait rendu d'aussi grands services que Carnot, et qui avait donué les mêmes signatures, et de la mêmo manière, répéta la déclaration de Carnot, et demanda, comme lui et Lindet, à partager la respensabilité qui pesait sur les accusés.

lei la convention se tronvait replengée dans les embarras d'une discussion déjà entamée plusieurs fois, ot qui n'avait jamais abouti qu'à une affreuse confusion. Cet exemple, denné par trois hommes jouissant d'une considération universelle, et venant se déclarer solidaires de l'ancien gouvernement, cet exemplo n'était-il pas un avertissement pour olle? No signifiait-il pas que teut le mondo avait été plus ou moins compliec des apciens comités, et qu'elle devait elle-mêmo venir domander des fers, comme Lindet, Carnot et Prieur? En effet, elle n'avait elle-même attaqué la tyrannie qu'après les trois hommes qu'elle voulait punir aujourd'hui comme ses complices; et, quant à leurs passions, elle les avait toutes partagées; elle était même plus coupable qu'eux si elle no les avait pas ressenties, car elle en avait sanctionué tous les excès.

Aussi la discussion deviot-elle, pendant les comité de sureté générale fit ramener ces femmes

journées des 4, 5 et 6 germinal (24, 25 et 26 mars), nne mélée épouvantable. A chaque instant le nom d'nn neuveau membre se tronvait compromis; il demandait à se justifier : il récriminait à son teur. ct on se jetait, de part et d'autre, dans des diseussioos aussi lengues que dangereuses. On décréta alors que les accusés et les membres de la commissien auraient seuls la parolo pour disenter les faits. srticle par article, et il fut défenda à tout député de cherchor à se justifier si son nom était pronoocé. On cut beau rendre ce dééret: à chaque instant la discussion redevint généralo, et il n'y eut pas un acte qu'on ne se rejetat des uns aux antres avec une affreuse violence. L'émotion qui existait depuis les jours précèdents ne fit que s'accrottre; il n'y svait qu'un mot dans les faubourgs: Il faut se porter à la convention pour demander du pain, la constitution de 93 et la liberté des patriotes. Par malheur, la quantité de farino nécessaire pour fournir les dix-huit cents sacs n'étant pas strivée à Paris dans la jeurnée dn 6, on ne distribna, dans la matinée du 7, que la moitié de la ration, en promettant pour la fin du jour l'autro moitié. Les femmes de la section des Gravilliers, quartier du Templo, refnsèrent la demiration qu'on voulsit leur donner, et s'assemblèrent en tumulte dans la rue du Vert-Bois. Quolquesunes, qui avaient le mot, s'efforcerent de former un rassemblement, et, ontrainant avec elles toutes les femmes qu'elles rencontraient, marchèrent vers la convention. Pendant qu'elles prenaient cette route, les meneurs coururent chez le président de la section, s'emparèrent violomment de sa sonnette et des clefs de la salle des séances, et al lèrent former une assemblée illégale, lls nommèrent un président, composèrent un bureau, et lurent à plusieurs reprises l'article de la déclaration des droits qui proclamait l'insurrection comme un droit et un deveir. Les femmes, pendant ce temps, svaient continué leur marche vers la convention . et faisaient un grand bruit à ses portes. Elles voulaient être introduites eu masse : on n'en laissa entrer quo vingt. L'une d'elles prit hardiment la parele, et se plaignit de ce qu'elles n'avaient recu qu'une demi-livre de pain. Le président avant voulu leur répondre, elles crierent : Du pain ! du pain! Elles interrompirent par les mêmes cris les explications que Boissy-d'Anglas voulait donner sur la distribution du matin. Enfin, on les fit sortir et on reprit la discussion sur les accusés. Le par des patrouilles, et envoya l'un de seu membres pour dissoudre l'assemblée illégalement formée dans la section des Gravilliers. Ceux qui la composient refusérent d'abord d'accéder aux invitations du représentant envoyé verse oux; mais en uyana la force, ils se dispersérent. Dans la unit, les principanx instigateurs fureut arrêtés et conduit en prison.

C'était la troisième tentative de mouvement : le 27 ventôse, on s'était agité à cause de la ration. le 1" germinal à canse de la pétition des Ouinze-Vingts, et le 7 à cause d'une distribution de paiu insuffisante. On craignit un mouvement général pour le décadi, jour d'oisiveté et d'assemblée dans les sections. Pour prévenir les dangers d'une réunion de nuit, il fut décidé que les assemblées de section se tiendraient de une heure à quatre. Ce n'était là qu'une mesure fort insignifiante, et qui ne pouvait prévenir le combat. On sentait bien que la cause principale de ces soulèvements était l'accusation portée contre les anciens membres du comité de salut public, et l'incarcération des patriotes. Beaucoup de députés voulaient renoncer à des ponrsuites qui, fussent-elles justes, étaient certainement dangereuses. Rouzet imagina un moven qui dispensait de rendre un jugement sur les accusés, et qui en même temps sauvait lenr tête : c'était l'ostracisme. Quand un citoyen aurait fait de son nom un sujet de discordo, il proposait de le bannir ponr un temps. Sa proposition ne fut pas écoutée. Merliu de Thionville, thermidorien ardent et citoyen intrépide, commença lui-même à penser qu'il vaudrait peut-être mieux éviter la lutte. Il proposa donc de convoquer les assemblées primaires, de mettre snr-le-champ la constitution en vigueur, et de reuvoyer le jugemeut des préveaus à la prochaine législature, Merlin de Douay appuya fortement cet avis. Guiton-Morveau en ouvrit un plus ferme, « La procédure que nous fai-» sons est un scaudale : où faudra-t-il s'arrêter, » si on poursuit tous ceux qui ont fait des motious » plus sanguinaires que celles qu'on reproche aux » prévenus? Ou ne sait, en vérité, si nous ache-» vons ou si nous recommencons la révolution. » On fut justement épouvanté de l'idée d'abandonner, dans un moment pareil, l'autorité à une nouvelle assemblée; on ne voulait pas non plns donner à la France une constitution aussi absurde que celle de 93; on déclara donc qu'il n'y svait pas lieu de délibérer sur la proposition des denx Merlin, Quant à la procédure commeucée, trop de

vengeances en souhaitaient la continuation pour qu'elle fût abandonnée; seulement ou décida que l'assemblée, afin de ponvoir vaquer à ses autres soins, ne s'occuperait de l'audition des prévenus que tous les jours inprojes

que tous les jours impairs. Une telle décision n'était pas faite pour calmer les patriotes. Le jour de décadi (10 germinal) fut employé à s'exciter réciproquement. Les assemblées de section furent très-tumultueuses : cependant le mouvement redouté n'eut pas lien. Dans la section des Ouinze-Vingts, on fit une nouvelle nétition plus hardie que la première, et qu'on devait présenter le lendemain. Elle fut lue, en effet, à la barre de la couvention, « Pourquoi , disait-elle , » Paris est-il sans municipalité? pourquoi les so-» ciétés populaires sont-elles fermées? que sont » devenues nos moissons? pourquoi les assignats » sont-ils tous les jours plus avilis? pourquoi les » jeunes gens du Palais-Royal peuvent-ils seuls » s'assembler? pourquoi les patriotes se trouvent-» ils seuls dans les prisons? Le peuple enfin veut » être libre. Il sait que, lorsqu'il est opprimé, l'in-» surrection est le premier de ses devoirs, » La pétition fut écoutée au milieu des murmures d'une grande partie de l'assemblée, et des applaudissements de la montagne. Le président Pelet de la Lozère reçut très-rudement les pétitionnaires, et les congédia. La seule satisfaction accordée fut d'euvoyer aux sections la liste des patriotes détenus, pour qu'elles pussent juger s'il y en avait qui méritassent d'être réclamés.

Le reste de la journée du 11 se passa en agitations dans les faubourgs. On se dit de tous côtés qu'il fallait le lendemain se rendre à la convention, pour lui demander de nouveau tout ce gn'on n'avait pas pu obtenir encore. Cet avis fut transmis de bouche en bouche dans tous les quartiers occupés par les patriotes. Les meneurs de chaque section, sans avoir un but bien déterminé, voulaient exciter nn rassemblement universel, et pousser vers la convention la masse entière du peuple. Le lendemain, en effet, 12 germinal (1" avril), des femmes, des enfants, se soulevérent dans la section de la Cité, et se réunirent aux portes des boulangers, empéchant ceux qui s'y trouvaient d'accepter la ration, et tâcbaut d'entraîner tont le monde vers les Tuileries. Les meneurs répandirent en même temps toutes sortes de bruits; ils dirent que la conventiou allait partir pour Chàlons, et abandonner le peuple de Paris à sa misère ; qu'on avait désarmé dans la nuit la section

des Gravilliers; que les jeunes gens étaient rassemblés au nombre de trente mille au Champ de Mars, et qu'avec leur socours on allait désarmer les sections patrioles. Ils forévent les antorités de la section de la Cité de donner ses tambours; ils en emparèrent, es or mieral hature la giérale, dans toutes les rues. L'incendie s'étendit avec rapibilé; la population du Temple et du fubeurg Shirk Antoine se leva, et, suivant les quais et les boulevants, se ports ser les rélieres. De demmes, des enfants, des hommes ivres, composient ce arrasemblement formisable; ces demmes étaient armés de bitons, et portient ces mots écrits sur armés de bitons, et portient ces mots écrits sur

Dans ce moment, la convention écoutait un rapport de Boissy-d'Anglas sur les divers systèmes adoptés en matière de subsistances. Elle n'avait auprès d'elle que la garde ordinaire; le rassemblement était parvenu jusqu'à ses portes; il inondait le Carrousel, les Tuileries, et obstruzit toutes les avenues, de manière que les nombreuses patrouilles répandues dans Paris ne pouvaient venir au secours de la représentation nationale. La foule s'introduit dans le salon de la Liberté, qui précédait la salle des séances, et veut pénétrer jusqu'au sein même de l'assemblée. Les huissiers et la garde font effort pour l'arrêter; des hommes, armés de bâtons, se précipitent, dispersent tout ce qui veut resister, se ruent contre les portes, les enfonceut, et déhordent enfin, comme un torrent, dans le milicu de l'assemblée en poussant des cris, en agitant leurs chapeaux, et en soulevant un nuage de poussière. Du pain! du pain! la constitution de 93! tels sont les mots vociférés par cette foule aveugle. Les députés ne quittent point leurs siéges et montrent un calme imposant. Tout à coup l'un d'eux se lève, et crie: Vive la république! Tous l'imitent, et la foule pousse aussi le même cri, mais elle ajoute: Du poin! la constitution de 93! les membres seuls du côté gauche font éclater quelques applaudissements, et ne semblent pas attristes de voir la populace au milieu d'eux. Cette multitude, à laquelle on n'avait tracé aucun plan, dont les meneurs ne voulaient se servir que pour intimider la convention, se répand parmi les députés, va s'asseoir à côté d'eux, mais sons oser se permettre aucune violence à leur égard. Legendre veut prendre la parole. - Si jamais, dit-il, la malveillance... On ne le laisse pas continuer. - A bas! à bas! s'écrie la multitude, nous n'avons pas de pain! Merlin de Thionville, toujonrs aussi cou-

ragenx qu'à Mavence ou dans la Vendée, quitte sa place, descend un milieu de la populace, parle à plusieurs de ces hommes, les embrasse, en est embrassé, et les engage à respecter la convention... — At a place! lui crient quelques montagnards, « Ma place, répond Merlin, est an milieu du peuple. Ces hommes vienent de m'assurer qu'ils » n'ont aucune mauvaise intention; qu'ils ne veuleut noiri imposer à la convenion per leur nome.

— A ta piace: in treme querques moniogarans.

«Ma place, répiond Merlin, est a milheu du peuple. Ces bommes viennent de m'assurer qu'ils

» n'ont aucune mauvaise intentior; qu'ils ne veulent point imposer à la convention par leur nombre; que loin de là, ils la défondrost, et qu'ils

» ne sont ici que pour lui faire connaître l'urgence
de leurs besoins. — Oui, oui, s'écrie-to- en encore dans la foule, nons voulons du paint »

Dans ce moment, on cutuel des eris dans le

Dans ce moment, on cucua des ers uans se salon de la Liberté: c'est un nouveau flot populaire qui déborde sur le premier: c'est une seconde irruption d'hommes, de femmes et d'enfants, criant tous à la fois: Du pain! du pain L. Legendre veut recommencer ce qu'il allait dire; on l'unerrombt cnoore en criant : A bas!

Les montagnards sentaient bien que, dans cet état, la convention, opprimée, avilie, étouffée, ne pouvait ni écouter, ni parler, ni délibérer, et que le but même de l'insurrection était manqué, puisque les décrets désirés ne pouvaient être rendus. Gaston et Duroi, tous deux siégeant à gauche, se lèvent et se plaignent de l'état où l'on a réduit l'assemblée. Gaston s'approche du peuple : « Mes » amis, dit-il, vous voulez du paiu, la liberté des » patriotes et la constitution; mais pour cela il » faut délibérer, et on ne le peut pas si vous res-» tez iei. » Le bruit empêche que Gaston soit entendu. André Damont, qui a remplacé le président au fanteuil, veut en vain donner les mêmes raisons à la foule; il n'est pas écouté. Le montagnard Huguet parvicut seul à faire entendre quelques mots: « Le peuple qui est iei, dit-il, n'est pas en » insurrection; il vient demander une chose juste : » c'est l'élargissement des patriotes. Peuple, n'a-» bandonne pas tes droits! » Dans ce moment, un bomme monte à la barre, en traversant la foule qui s'ouvre devant lui; c'est le nommé Vanec, qui commandait la section de la Cité à l'époque du 31 mai. « Représentants, dit-il, vons voyez de-» vant vous les hommes du 14 juillet, du 10 août, » et encore du 51 mai... » Ici les tribunes, la populace et la Montagne applaudissent à outrance. « Ces hommes, continue Vanec, ont juré de vivre » libres ou de mourir. Vos divisions déchirent la » patrie; elle ne doit plus souffrir de vos haines. » Rendez la liberté aux patriotes, et le pain au

» penple. Faites-nous justice de l'armée do Fréron, et de ces messieurs à bâtons. Et toi, Mon-» tagne sainte, ajouta l'orateur eu se tournant vers » les bancs de gauche, toi qui as tant combattu » pour la république, les bommes du 14 juillet, du » 10 août et du 31 mai te réclament dans ce moment » de crise; tu les trouveras tonjours prêts à te » sontenir , tonjours prêts à verser leur sang pour » la patrie l » Des cris, des applaudissements accompagnent les dernières paroles de Vanec. Une voix de l'assemblée semble s'élever contre lui, mais on la distingue à peine. Ou demande que celui qui a quelque chose à dire contro Vauec se fasse entendre. - « Oui, s'écrie Dubem. » qu'il le dise tont baut. » - Les orateurs de plusieurs sections se succèdent à la barre, et, en termes plus mesurés, demandent les mêmes choses que celle de la Cité. Le président Dumont répond avec fermeté que la convention s'occupera des vœux et des besoins du peuple aussitôt qu'elle pourra reprendre ses travaux. - Qu'elle le fasse tout de suite, répondeut plusieurs voix; nous avens besoin de pain. - Le tumulte dure ainsi pendant plusieurs beures. Le président est en batte à des interpellations de toute espèce. - Le royalisme est au fautenil , lui dit Choudien. - Nos ennemis excitent l'orage, répoud Dumont; ils iguorent que la foudre va tomber sur leurs têtes. -Oui, réplique Ruamps, la foudre c'est votre jennesse du Palais-Royal. - Du pain! du pain! répèteut des femmes en furie.

Cependant, on entend sonner le toesin du pavillon de l'Unité. Les comités, en effet, exécutaut la loi de grande police, faisaient rénnir les sections. Plusieurs avaicut pris les armes, et marchaieut sur la conventiou. Les montagnards sentaient bien qu'il fallait se hâter de convertir en décrets les vœux des patriotes; mais pour cela il était nécessaire de dégager un peu l'assemblée et de la laisser respirer. - Président, s'écrie Duhem, engage donc les bons citoyens à sortir, pour que nous puissions délibérer. Il s'adressa aussi au peuple. - Le tocsin a sonné, lui dit-il, la géuérale a battu dans les sectious; si vous ne nons laissez pas délibérer, la patrie est perdue. -Choudieu veut preudre uue femme par lo bras ponr la faire sortir : - Nous sommes chez nous. lai répond-elle avec colère. - Choudieu interpelle le président, et lui dit que, s'il ne sait pas remplir son devoir et faire évacuer la salle, il veau à la foule: « On vons tend un piége, lui dit-» il; retirez-vous, pour que nous puissions accom-» plir vos vœux. » Le peuple, voyant les marques d'impatieuce douvées par toute la Montague, se dispose à se retirer. L'exemple donné, on le suit peu à peu; la graude afflueuce diminue dans l'intérieur de la salle, et commence aussi à diminuer au dehors. Les groupes de jeunes gens n'auraient rien pu aujourd'hui contre ce peuple immense; mais les bataillons nombreux des sections fidèles à la couventiou arrivaient déjà de toutes parts, et la multitude se retirait devaut eux. Vers le soir, l'intérieur et l'extérieur de la salle se trouvent dégagés, et la tranquillité est rétablie dans la convention.

A peine l'assemblée est-elle délivrée que l'on demande la continuation du rapport de Boissyd'Anglas, qui avait été interrompu par l'irruption de la populace. L'assemblée u'était pas eucore hien rassurée, et voulait prouver que, devenue libre, son premier soin était de s'occuper des subsistances du peuple. A la suite de sou rapport, Boissy propose de prendre dans les sections de Paris une force armée pour protéger aux environs l'arrivage des graius. Le décret est reudu. Prieur de la Marne propose de commencer la distribution du pain par les ouvriers; cette proposition est encore adoptée. La soirée était déià fort avancée: une force considérable était réunie autour de la convention. Quelques factieux, qui résistaieut encore, s'étaient réunis les uus dans la section des Oninze-Vingts. les autres dans celle de la Cité. Ces deruiers s'étaieut emparés de l'église de Notre-Dame, et s'y étaient pour ainsi dire retrauchés. Néaumoins on n'avait plus aucune crainte, et l'assemblée pouvait punir les atteutats du jour.

Isabean se présente au nom des comités, rapporte les événements de la journée, la mauièro dont les rassemblements s'étaieut formés, la direction qu'ils avaient reçue, et les mesures que les comités avaient prises pour les dissiper, conformément à la loi du 1" germinal. Il rapporte que le député Auguis, chargé de parconrir différents quartiers de l'aris, a été arrêté par les factieux et blessé; que Pénière, envoyé pour le dégager, a été atteint d'un coup de feu. A ce récit, ou pousse des cris d'iudiguation, ou demande veugeance. Isabeau propose: 1° de déclarer qu'en ce jour la liberté des séances de la convention a été violée: 2° de charger les comités d'instruire coutre les auteurs de cet attentat. A cette proposition, les n'a qu'à céder la place à un autre. Il parle de nou- montagnards, voyant quel avantage on ya tirer

contre eux d'une tentative manquée, poussent des mormures. Les trois quarts de l'assemblée se lèvent en demandant à aller aux voix. On dit de tous côtés que c'est un 20 juin contre la représentation nationale; qu'aujourd'hui on a envahi la salle de l'assemblée, comme on envahit au 20 juin le nalais du roi, et que si la convention ne sévit, on préparera bientôt contre elle un 10 août. Sergent, député de la Montagne, veut imputer ce mouvement aux Feuillants, aux Lameth, aux Duport, qui, de Londres, tachent, dit-il, de pousser les patriotes à des excès imprudents. On lui répond qu'il divague. Thibaudeau, qui, pendant cette scène, s'était retiré de l'assemblée, indigné qu'il était de l'attentat commis contre elle, s'élance à la tribune. « Elle est là, dit-il en montrant le côté » ganche, la minorité qui conspire. Je déclare que » je me snis absenté pendant quatre beures, parce » que je ne voyais plus ici la représentation na-» tionale. J'y reviens maintenant, et j'appuie le » projet de décret. Le temps de la faiblesse est » passé : e'est la faiblesse de la représentation » nationale qui l'a toujours compromise, et qui a » encouragé une faction eriminelle. Le salut de la » patrie est aujourd'hui dans vos mains : vous la » perdez si vous êtes faibles! » On adopte le décret au milieu des applaudissements; et ces accès de colère et de vengeance, qui se réveillent au souvenir des dangers qu'on a courus, commencent à éclater de tontes parts. André Dumont, qui avait occupé le fanteuil au milieu de cette scène orageuse, s'élance à la tribune; il se plaint des menaces, des insultes dont il a été l'objet; il rappelle que Chales et Choudieu, en le montrant au peuple. ont dit que le royalisme était au fauteuil; que Foussedoire avait proposé la veille, dans un groupe, de désarmer la garde nationale. Foussedoire lui donne un démenti : une foule de dénutés assurent cependant l'avoir entendu. « Au reste, » reprend Dumont, je méprise tous ces ennemis » qui ont voulu diriger les poignards contre moi; » ce sont les chefs qu'il faut frapper. On a voulu » sauver aujourd'hui les Billaud, les Collot, les » Barrère ; je ne vous proposerai pas de les envoyer » à la mort, car ila ne sont pas jugés, et le temps » des assassinats est passé, maia de les bannir da » territoire qu'ils infectent et agitent par des sé-» ditions. Je vous propose, pour cette nuit même, » la déportation des quatre prévenus, dont vous » agitez la canse depuis plusieurs jours. » Cette proposition est aceueillie par de vifs applaudisse-

ments. Les membres de la Montagne demandent l'appel nominal, et plusieurs d'entre eux vont au bureau en signer la demande. « C'est le dernier » effort, dit Bourdon, d'une minorité dont la » trahison est confondue. Je vous propose, en » outre, l'arrestation de Choudieu, Chales et » Foussedoire. » Les deux propositions sont décrétées. On termine ainsi par la déportation le long procès de Billaud, Collot, Barrère et Vadier. Chondien. Chales et Fonssedoire, sont frampés d'arrestation. On ne se borne pas là : on rappelle que Huguet a pris la parole pendant l'envahissement de la salle, et s'est écrié : Peuple! n'oublie pas tes droits; que Léonard Bourdon présidait la société populaire de la rue du Vert-Bois, et qu'il a poussé à l'insurrection par ses déclamationa continuelles; que Duhem a enconragé ouvertement les révoltés pendant l'irruption de la populace; que les jours précédents il a été vu an café Paven. à la section des Invalides, buyant avec les prineipaux chefa des terroristes, et les encourageant à l'insurrection; en conséquence, on décrète d'arrestation Huguet, Léonard Bourdon et Duhem. Beaucoup d'autres sont encore dénoncés: dans le nombre se trouve Amar, le membre le plus abhorré de l'ancien comité de sûreté générale, et réputé le plus dangereux des montagnards. La convention fait encore arrêter ce dernier. Pour éloigner de Paris ces prétendus chefs de la conspiration, on demande qu'ils soient détenus an château de Ham. La proposition est décrétée, et il est décidé en ontre, qu'ila y seront traduits aur-le-champ. On propose ensuite de déclarer la capitale en état de siège, en attendant que le danger soit entièrement passé. Le général Piehegru était dans ce moment a Paria, et dans tout l'éclat de sa gloire. On le nomme général de la force armée pendant tout le temps que durera le péril; on lui adjoint les députéa Barras et Merlin de Thionville. Il était six beures du matin, 43 germinal (2 avril); l'assemblée, accablée de fatigue, se sépare, se confiant dans les mesures qu'elle a prises.

Les comités se mirent en mesure de faire exécuter sans retard les décrets qui rensient d'être rendus. Le main même, on renferms dans des voitures les quatre déportés, quoique l'un d'eux, Barrier, filt extrémenten malade, et on les schomins anr la route d'Orléans, pour les envoyer à Brest. On mit la même promptitude à faire partir les sept députés condamnés à être détenus an chêtau de Ham. Les voitures devaient traverses

les Champs Élysées; les patriotes le savaient, et une foule d'entre eux s'étaient portés sur leur passage ponr les arrêter. Quand les voitnres arrivèrent précédées par la gerdarmerie, un nombreux rassemblement se forma autonr d'elles. Les uns disaient que c'était la convention qui se retirait à Châlons, emportant les fonds de la trésorerie; les autres disaient an contraire que c'étaient des députés patriotes injustement enlevés du sein de la convention, et qu'on n'avait pas le droit d'arraeber à leurs fonctions. On dispersa la gendarmerie, et on condnisit les voitnres au comité civil de la section des Champs Elysées. Dans le même instant, un rassemblement fondit sur le poste qui gardait la barrière de l'Étoile, s'empara des eanons et les braqua sur l'avenne. Le chef de la gendarmerie voulut en vain parlementer avec les séditieux; il fut assailli et obligé de s'enfair. Il courut an Gros-Caillon demander des seconrs; mais les canonniers de la section menacèrent de faire fen sur lui s'il ne se retirait. Dans ce moment arrivaient plusieurs bataillons des sections et quelques centaines de jeunes gens commandés par Pichegru, et tont fiers de marcher sous les ordres d'un général aussi célèbre. Les insurgés tirèrent deux conps de canon, et firent nne fusillade assez vive. Raffet, qui ce jour-là commandait les sections, recut un conp de feu à bout portant ; Pichegru lui-même courut de grands dangers, et fut denx fois couché en joue. Cependant sa présence, et l'assurance qu'il communiqua à ceux qu'il commandait, décidèrent le succès. Les insurgés furent mis en fuite, et les voitures partirent sans obstacle.

Il restait à dissipre le rassemblement de la section des Quine-Vingts, auquel é'était vénni celul qui s'était formé à l'église Notre-Dame. Là, les factieux s'étaient érigés en assemblée permanente, et délibéralent une nouvelle insurrection. Pichegru s'y rendit, fit évaner la salle de la section, et achera de rétabilir la tranquilité publique.

Le lendemini, il se présenta à la convention et la idebra que los derets faines a técnétes. Des applandissements unanimes seuscillirent le conjertant de la llollande, qui vensit, ja res présence à Paris, de rendre un nouvean service. « Le vaiqueure de Varis, lui répondi le président, » ne porazit manquer de trisoupher des factienz. » ne porazit manquer de trisoupher des factienz se séance, et resta exposé, préndant plasieurs heures, aux regards de l'assembléer et du public, qui se vaix regards de l'assembléer et du public, qui se

fixaient de toutes parts sur lui seul. On ne recherchait pas la eause de ses conquêtes; on ne faisalt pas dans ses exploits la part des aceidents heurenx; on était frappé des résultats, et on admirait une ansai brillante carrière.

Cette aurlicieme tentativo des jicobias, quino ne pouvati miero, carceiéries qui el Tuppiant un 20 juin, excita contre eux un redoublement d'irritation, et provaque de nouvelles meatres rivintation, et provaque de nouvelles meatres rivintation, et provaque de nouvelles meatres rivintation, et provaque de nouvelles meatres de decouvrir tous les fils de la conspiration qui on attribusi flussement na membres de la Montagne. Cercard écharies aus communication avec les agi-tateurs populaires, et leurs relations avec eux as de la constitución de

On supposait la conspiration d'autant plus étendue qu'il y avait eu aussi des mouvements dans tous les pays baignés par le Rhône et la Méditerranée, à Lyon, Avignon, Marseille et Toulon. Déjà on avait dénoncé les patriotes comme quittant les communes où ils s'étaient signalés par des exeès, et se réunissant en armes dans les principales villes, soit pour y fuir les regards de leurs concitoyens, soit pour se rallier à leurs pareils et y faire corps avec enx. On prétendait qu'ils parcouraient les bords du Rhône, qu'ils eirculaient en bandes nombreuses dans les environs d'Avignon, de Nimes, d'Arles, dans les plaines de la Cran, et qu'ils y commettaient des brigandages contre les habitants réputés royalistes. On leur imputait la mort d'un riche particulier. magistrat à Avignon, qu'on avait assassiné et dépouillé. A Marseille, ils étaient à peine contenua par la présence des représentants et par les meaures qu'on avait prises en mettant la ville en état de siège. A Tonlon, lla s'étaient réunis en grand nombre, et y formaient un rassemblement de pinsleurs mille individus, à peu près comme avaient fait les fédéralistes à l'arrivée du général Cartaux. Ils y dominaient la ville par leur réunion avec les employés de la marine, qui presque tous avaient été choisis par Robespierre le jeune, après la re prise de la place. Ils avaient beaucoup de partisans dans les ouvriers de l'arsenal, dont le nombre s'élevait à plus de douze mille ; et tous ces bommes réunis étaient capables des plus grands excès. Dans ce moment, l'escadre, entièrement réparée, était prete à mettre à la voile; le représentant Letou-

neur se trouvait à bord de l'amiral; des troupes de débarquement avaient été mises sur les vaisseaux, et on disait l'expédition destinée pour la Corse. Les révolutionnaires, profitant du moment où il ne restait dans la place qu'une faible garnison peu sure, et dans laquelle ils comptaient beaucoup de partisans, avaient formé un soulévement. et, dans les bras mêmes des trois représentants Mariette, Ritter et Chambon, avaient égorgé sept prisonniers prévenus d'émigration. Dans les derniers jours de ventôse (mars), ils renouvelèrent les mémes désordres. Vingt prisonniers, faits sur une frégate enuemie, étaient dans l'un des forts: ils soutenaient que c'étaient des émigrés et qu'on voulait leur faire grâce. Ils soulevèrent les donze mille ouvriers de l'arsenal, entourérent les représentants, faillirent les égorger, et furent heureusement contenus par un bataillon qui fut mis à terre par l'escadre.

Ces faits, coincidant avec ceux de Paris, ajoutèrent aux craintes du gouvernement, et redoublèrent sa sévérité. Déjà il avait été enjoint à tous les membres des administrations municipales, des comités révolutionnaires, des commissions populaires ou militaires, à tous les employés enfin destitués depuis le 9 thermidor, de quitter les villes où ils s'étaient rendus, et de rentrer dans leurs communes respectives. Un déeret plus sévère encore fut porté contre eux. Ils s'étaient emparés des armes distribuées dans les moments de danger; on décréta que tous ceux qui étaient connus en France pour avoir contribué à la vaste tyrannie abolie le 9 thermidor, seraient désarmés. C'était à chaque assemblée municipale, ou à chaque assemblée de section, qu'appartenait la désignation des complices de cette tyrannie et le soin de les désarmer. On conçoit à quelles poursuites dangereuses allait les exposer ce déeret, dans un moment où ils venzient d'exciter une baine si violente.

On ne s'en tint pas là : on voulut leur enlever les prétendus chefs qu'ils avaient sur les bancs de la Montagne. Quoique les trois principaux eussent été condamnés à la déportation, que sept autres, savoir : Choudieu, Chales, Foussedoire, Léonard Bourdon, Huguet, Duhem et Amar, eussent été envoyés au ebâteau de llam, on crut qu'il en restait eneore d'aussi redoutables. Cambon, le

des thermidoriens, auxquels il ne pardonnait pas d'avoir osé attaquer sa probité, parut au moine incommode; on le supposa même dangereux. On prétendit que, le matin du 12, il avait dit aux commis de la trésorerie : « Vous êtes ici trois » cents, et en eas de péril vous pourrez résister; » paroles qu'il était eapable d'avoir proférées, et qui prouvaient sa conformité de sentiments, mais non sa complicité avec les jacobins. Thuriot, antrefois thermidorien, mais redevenu montagnard depuis la rentrée des soixante-treize et des vingtdeux, et député très-influeut, fut aussi consideré eomine chef de la faction. On rangea dans la même catégorie Crassous, qui avait été l'un des soutiens les plus énergiques des jacobins; Lesage-Sénault, qui avait contribué à faire fermer leur club, mais qui, depuis, s'était effrayé de la réaction : Lecointre de Versailles, adversaire déclaré de Billand, Collot et Barrère, et reveun à la Montagne depuis la rentrée des girondins; Maignet, l'incendiaire du Midi; llentz, le terrible proconsul de la Vendée: Levasseur de la Sarthe, l'un de ceux qui avaient contribué à la mort de Philippeaux; et Granet de Marseille, accusé d'être l'instigateur des révolutionnaires du Midi. C'est Tallien qui les désigna, et qui, après en avoir fait le choix à la tribune même de l'assemblée, demanda on'ils fusseut arrêtés comme leurs sept collègues, et envoyés à Ham avec eux. Le vœu de Tallien fut accompli, et ils furent condamnés à subir cette détention.

Ainsi, ce mouvement des patriotes leur valut d'être poursuivis, désarmés dans toute la France, renvoyés dans leur commune, et de perdre une vingtaine de montagnards, dont les uns furent déportés et les autres renfermés. Chaque monvement d'un parti qui n'est pas assez fort pour vainere ne fait que hâter sa perte.

Après avoir frappé les individus, les thermidorieus attaquèrent les choses : la commission des sept, chargée de faire un rapport sur les lois organiques de la constitution, déclara, sans aucune retenue, que la constitution était si générale qu'elle était à refaire. On nomma alors nne commission de onze membres pour présenter un nouveau plan. Malbeureusement les vietoires de leurs adversaires. loin de faire reutrer les révolutionnaires dans l'ordre, allaient les exciter davantage, et provoquer dictateur des finances, et l'adversaire inexorable de leur part de nouveaux et dangereux efforts.

## CHAPITRE XI.

Guilmanian des subjectation de la lait. — Traité de pais avec la Héllande, Condilland des cristiés. — Autre traité de pais avec la Prince. — Pais avec la Prince de la la Bertague. Sociation de Charrite et autres clafs. Soffici continue la guerre. Politique de Henle partie particular de Politico. — Pais avec la Prince de la Prince de La Prince de la Cardite et autres clafs. Soffici continue la querre. Politique de Henle partie pacification de la Vendée. — Esta del Vistriche et del Engleterre; plans de Pitt, discussion de parlement anglain. — Préparatif de la Cardition paura en excepti company.

Peudant ces tristes événements, les négociations commencées à Bâle avaient été interrompues un moment par la mort du baron de Goltz. Aussitôt, les bruits les plus facheux se répandirent. Un jour on disait: Les puissances ne traiteront jamais avec une république sans cesse menacée par les factions; elles la laisseront périr dans les convulsions de l'anarchie, sans la combattre et sans la recounaître. Un autre jour, on prétendait tout le contraire. La paix, disait-on, est faite avec l'Espagne, les armées françaises n'iront pas plus loin; on traite avec l'Angleterre, on traite avec la Russie, mais aux dépens de la Suède et du Danemark, qui vont être sacrifiés à l'ambition de Pitt et de Catherine, et qui seront ainsi récompensés de leur amitié pour la France. On voit que la malveillance, diverse dans ses dires, imaginait toujours le contraire de ce qui convenait à la république; elle supposait des ruptures où l'on désirait la paix, et la paix où l'on désirait des victoires. Une autre fois enfin , elle tácha de faire croire que toute paix était à jamais impossible, et qu'il y avait à ce sujet une protestation déposée au comité de saint publie, par la majorité des membres de la convention. C'était nne nouvelle saillie de Duhem qui avait donné lien à ce bruit. Il prétendait que c'était une duperie de traiter avec une seule puissance, et qu'il ne fallait accorder la paix à sueune, tant qu'elles ne viendraient pas la demander toutes ensemble. Il avait déposé une note à ce sujet au comité de salut public, et c'est là ce qui fit supposer une prétendue protestation.

Les patriotes, de lenr côté, répandaient des bruits non moins facheux. Ils disaient que la Prusse trainait les négociations en longueur, pour faire comprendre la Hollande dans un traité commun avec elle, pour la conserver ainsi sous son in-

fluence et sanver le stathoudérat. Ils se plaignaient de ce que le sort de cette république restait si longtemps incertain, de ce que les Français n'y jouissaient d'aucun des avantages de la conquête. de ce que les assignats n'y étaient reçus qu'à moitié prix et seulement des soldats; de ce que les négociants hollandais avaient écrit aux négociants belges et français qu'ils étaient préts à rentrer en affaires avec eux, mais à condition d'être pavés d'avance et en valeurs métalliques; de ce que les Hollandais avaient laissé partir le stathouder emportant tout ee on'il avait voulu, et envoyé à Londres ou transporté sur les vaisseaux de la compagnie des Indes une partie de leurs richesses. Besneoup de difficultés s'étaient élevées en effet en Hollande, soit à canse des conditions de la paix, soit à cause de l'exaltation du parti patriote. Le comité de salut publie y avait dépêché deux de ses membres, capables par lenr influence de terminer tous les différends. Dans l'intérêt de la négociation, il avait demandé à la convention la faculté de ne désigner ni leur nom ni l'objet de leur mission. L'assemblée y avait consenti, et ils étaient partis sur-le-champ.

Il était naturel que de si grands événements, que de si bants intéréts excitasent de espérances, des craintes et des dires si contraires. Mais, malgrétoutescer rumeurs, les conférences continuaient avec saccés; le comte de Hardenberg svait remplacé à Bâle le baron de Goltz, et les conditions allaient étre arréiées de part et d'autre.

A peine ecs négociations avaient-elles été entamées que l'empire des faits s'était fait sentir, et avait exigé des modifications aux pouvoirs du comité de salut publie. Un gonvernement tout ouvert, qui ne pourrait rien cacher, rien décider publilui-même, rien faire sans une délibération publique, serait incapable de négocier un traité avec ! aucune puissance, même la plus franche. Il faut, pour traiter, signer des suspensions d'armes, neutraliser des territoires; il faut surtout du secret, car une puissanee négocie quelquefois longtemps avant qu'il lui convienne de l'avouer. Ce n'est pas tout : il y a souvent des articles qui doivent demeurer ignorés. Si nue puissance promet, par exemple, d'unir ses forces à celles d'une autre; si elle stipule ou la jonetion d'une armée, ou celle d'nne escadre, ou un concours quelconque de moyens, ce secret devient de la plus grande importance. Comment le comité de salut public, renouvelé par quart chaque mois, obligé de rendre compte de tout, et n'ayant plus la vigueur et la hardiesse de l'aneien comité, qui savait tout prendre sur lui-même; comment aurait-il pu négocier, surtout avec des puissauces honteuses de leurs fautes, n'avouant qu'avec peine leur défaite, et tenant toutes, ou à laisser des conditions caebées, ou à ue publier leur transaction que lorsqu'elle serait signée? La nécessité où il s'était trouvé d'envoyer deux de ses membres en Hollande, sans faire connaître ni leur nom, ni leur mission, était une première preuve du besoin de seeret dans les opérations diplomatiques. Il présenta en conséquence nn décret qui lui attribuait les pouvoirs indispensablement nécessaires pour traiter, et qui fut la cause de nouvelles rnmeurs.

C'est un spectacle eurieux, ponr la théorie des gouvernements, que celui d'une démocratic surmontant son indiscrète euriosité, sa défiance à l'égard du ponvoir, et, subjuguée par la nécessité, accordant à quelques individus la faculté de stipuler même des conditions secrètes. C'est ce que fit la convention nationale. Elle conféra su comité de salut publie le pouvoir de stipuler des armistices, de neutraliser des territoires, de négocier des traités, d'en arrêter les conditions, de les rédiger, de les signer même, et elle ne s'en réserva que ce qui lai appartenait véritablement, e'est-àdire la ratification. Elle fit plus : elle autorisa le comité à signer des artieles secrets, sous la seule condition que ces artieles ue contiendraient rien de dérogatoire aux articles patents, et seraient publiéa des que l'intérêt du seeret n'existerait plus. Muni de ces pouvoirs, le comité poursuivit et conduisit à terme les négociations commencées avec différentes nuissances.

La paix avec la Hollande fut enfin signée sons l'influence de Rewbell, et surtout de Sieves, qui

étaient les deux membres du comité récemment envoyés en Hollande. Les patriotes hollandais firent au eélèbre auteur de la première déclaration des droits un accueil brillant, et eurent pour lui uno déférence qui termina bien des difficultés. Les couditions de la paix, signée à La Haye le 27 floréal an m (16 mai), farent les suivantes : La république française reconnaissait la république des Provinces-Unies comme puissance libre et indépendante, lui garantissait son indépendance et l'abolition du stathoudérat. Il y avait entre les denx républiques alliance offensive et défensive pendant toute la durée de la guerre aetuelle. Cette alliance offensive et défensive devait être perpétuelle eutre les deux républiques dans tous les cas de guerre contre l'Angleterre. Celle des Provinces-Unies mettait sctuellement à la disposition de la France douze vaisseaux de ligne et dix-huit frégates, qui devaient être employés principalement dans les mers d'Allemagne, du Nord et Baltique. Elle donnait en outre pour auxiliaire à la France la moitié de son armée de terre, qui, à la vérité, était réduite presque à rien, et devait être réorganisée en entier. Quant aux démarcations de territoire, elles étaient fixées comme il suit : la France gardait tonte la Flandre hollandaise, de manière qu'elle complétait ainsi son territoire du côté de la mer. et l'étendait jusqu'aux bouches des fleuves; du côté de la Meuse et du Rhin, elle avait la possession de Venloo et Maestricht, et tous les pays compris au midi de Venloo, de l'un et l'autre côté de la Meuse. Ainsi la république renonçait sur ee point à s'étendre jusqu'au Rhin, ce qui était raisonnable. De ce côté, en effet, le Rhin, la Meuse, l'Escaut, se mélent tellement qu'il n'y a plus de limite elaire. Lequel de ces bras d'eau doit-il être considéré comme le Rhin? on ne le sait, et tout est convention à cet égard. D'ailleurs, de ce côté, aneune hostilité ne menace la France que celle de la Hollande, hostilité fort peu redoutable, et qui n'exige pas la protection d'une grande limite. Enfin, le territoire indique par la uature à la Hollande, consistant dans les terrains d'alluvions transportés à l'embonchure des fleuves, il aurait fallu que la France, pour s'étendre jusqu'à l'un des principaux eours d'eau, s'emparât des trois quarts au moins de ees terrains, et réduisit presque à rien la république qu'elle venait d'affranchir. Le Rhin ne devient limite pour la France, à l'égard de l'Allemagne, qu'aux environs de Wesel, et la possession des deux rives de la Meuse, au sud de Venloo, lais, sait cette question intacte. De plus, la république française se réservait la faculté, en cas de guerre da côté du Rhin on de la Zélande, de mettre garnison dans les places de Grave, Bois-le-Duc et Berg-op-Zoom. Le port de Flessingue demenrait commun. Ainsi, tontes les précautions étaient prises. La navigation du Rhin, de la Mense, de l'Eseaut, du Houdt et de toutes leurs branches, était à jamais déclarée libre. Outre ces avantages, nne indemnité de 100 millions de florins était payée par la Hollande. Ponr dédommager cette deruière de ses sacrifices, la France lui promettait, à la pacification générale, des indemnités de territoire, prises sur les pays couquis, et dans le site le plus convenable à la bonne démarcation des limites réciproques.

Ce traité reposait sur les bases les plus raisonnables; le vainquenr s'y montrait aussi généreux qu'habile. Vainement a-t-on dit qu'en attachant la Hollande à son alliance, la Frauce l'exposait à perdre la moitié de ses vaisseaux déteuus dans les ports de l'Angleterre, et surtout ses colonies livrées sans défeuse à l'ambition de Pitt. La Hollande. laissée pentre, n'aurait ni recouvré ses vaisseaux. ui conservé ses colonies, et Pitt aurait trouvé encore le prétexte de s'en emparer pour le compte du stathouder. La conservation scule du stathoudérat, sans sauver d'une manière certaine ni les vaisseaux, ni les colonies hollandaises, aurait du moins ôté tont prétexte à l'ambition auglaise; mais le maintien du statboudérat, avec les principes politiques de la France, avec les promesses faites anx patriotes bataves, avec l'esprit qui les animait, avec les espérances qu'ils avaient conçues en nous ouvrant leurs portes, était-il possible, convenable même?

Les conditions avec la Prusse étaient plus faciles à régler. Bischoffverder venait d'être eufermé. Le roi de Prusse, délivré des mystiques, avait conçu une ambition toute nouvelle. Il ne parlait plus de sauver les principes de l'ordre général; il voulait maintenant se faire le médiateur de la pacification nniverselle. Le traité fut signé avec lni à Bâle, le 16 germinal (5 avril 1795). Il fut conveuu d'abord qu'il y aurait paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le roi de Prusse et la république française; que les troupes de cette dernière abandonneraient la partie des États prussiens qu'elles occupaient sur la rive droite da Rhin; qu'elles continueraient à occuper les provinces prussiennes situées sur la rive gauche, et que le ligne du Rhin. Mais il était évident que, dans cette

sort défiuitif de ces provinces ne serait fixé qu'à la pacification générale. Il était bien évident, d'après cette dernière coudition, que la république. sans s'expliquer encore positivement, songeait à se douner la limite du Rhin, mais que, insqu'à de nouvelles victoires sur les armées de l'Empire et sur l'Autriche, elle ajournait la solution des difficultés que cette grande détermination devait faire naître. Alors sculement elle pourrait ou évincer les uns, on donner des indemnités aux autres. La république fraucaise s'engageait à recevoir la médiation du roi de Prusse pour sa réconciliation avec les princes et les États de l'empire germanique ; elle s'engageait même , pendant trois mois , à ne pas traiter en ennemis ceux des princes de la rive droite en faveur de qui Sa Majesté Prussieune s'intéresserait. C'était le moven assuré d'amener tout l'Empire à demander la paix par l'intermédiaire de la Prusse.

En effet, aussitôt que ce traité fut signé, le cabinet de Berlin fit solennellement annoncer sa détermination à l'Empire, et les motifs qui l'avaient dirigée. Il déclara à la diète qu'il offrait ses bons offices à l'Empire s'il désirait la paix; et, si la majorité des États la refusait, à ceux d'entre eux qui seraient obligés de traiter isolément pour Jenr streté personnelle. De son côté, l'Autriche adressa des réflexions très-amères à la diète; elle dit qu'elle désirait la paix autant que personne, mais qu'elle la croyait impossible; qu'elle choisirait le moment convenable pour en traiter, et que les États de l'Empire trouveraient beaucoup plus d'avantages à se confier à l'antique foi autrichienne, qu'à des pnissances parjures qui avaient manqué à tous leurs engagements. La diète, pour paraître se préparer à la guerre, tout en demaudant la paix. décréta pour cette campagne le quiutuple coutiugent, et stipula que les Etats qui ne pourraient fournir des soldats anraient la faculté de s'en dispenser en donnant 240 florins par homme. En même temps, elle décida que l'Antriche, venant de se lier avec l'Angleterre pour la continuation de la guerre, ue pouvait être médiatrice de la paix, et résolut de confier cette médiation à la Prusse. Il ne resta plus à déterminer que la forme et la composition de la députation.

Malgré ce vif désir de traiter, l'Empire ne le pouvait guère en masse; car il devait exiger, pour ses membres dépouillés de leurs États, des restitutions que la France n'aurait pu faire sans renoncer à la impossibilité de traiter collectivement, chaque prince se jetterait dans les bras de la Prusse, et ferait, par cet intermédiaire, sa paix particulière.

Ainsi, la république commençait à désarmer ses ennemis et à les forcer à la paix. Il n'y avait de bien résolus à la guerre que ceux qui avaient fait de grandes pertes, et qui n'espéraient pas recouvrer par des négociations ce qu'ils venaient de perdre par les armes. Telles devaient être les dispositions des princes de la rive gauebe dépouillés de leurs États, de l'Autriehe privée des Pays-Bas, du Piémont évincé de la Savoie et de Nice. Ceux, au contraire, qui avaient eu le bon esprit de garder la neutralité, s'applaudissaient chaque jour et de leur sagesse et des avantages un'elle leur valait. La Suède et le Danemark allaient envoyer des ambassadeurs auprès de la convention. La Suisse, qui était devenne l'entrepôt du commerce du continent, persistait dans ses sages inteutions, et adressait par l'organe de M. Ochs, à l'envoyé Barthélemy, ces belles paroles : « Il faut » une Suisse à la France, et une France à la » Suisse, Il est, en effet, permis de supposer que, » sans la confédération belvétique, les débris des » anciens royaumes de Lorraine, de Bourgogne et » d'Arles, n'eussent point été réunis à la domina-» tion française; et il est difficile de croire que, » sans la puissante diversion et l'intervention dé-» cidée de la France, on ne fût pas enfiu parvenu » à étouffer la liberté belyétique dans son ber-» cean, » La neutralité de la Suisse venait en effet de rendre un service éminent à la France, et avait contribué à la sauver. A ces pensées M. Ochs en ajoutait d'autres non moins élevées. « On admi-» rera neut-être un jour, disait-il, ce sentiment de » justice naturelle qui, nous faisant abhorrer toute » influeuce étrangère dans le choix de nos formes » de gouvernement, nous interdisait par là même » de nons ériger en juges du mode d'administra-» tion publique choisi par nos voisins. Nos pères » n'ont censuré ni les grands fendataires de l'em-» pire germanique pour avoir ravalé la puissance » impériale, ni l'autorité royale de France pour » avoir comprimé les grands feudataires. Ils ont » vu successivement les états généraux représenter » la nation française; les Richelieu, les Mazarin. » se saisir du pouvoir absolu : Louis XIV déployer » à lui seul la puissance entière de la nation ; » et les parlements prétendre partager , an nom » dn peuple, l'autorité publique; mais jamais on » ne les entendit, d'une voix téméraire, s'arro-

» ger le droit de rappeler le gouvernement fran-» çais à telle ou telle période de sou histoire. Le » bonheur de la France fut leur vœu, son unité » lenr espoir, l'intégrité de son territoire leur » appui. »

» appui. » Ces principes si elevés et si justes étaient la critique sérère de la politique de l'Europe, et les récultats que la Suisse en recuellait étaient une assez frappante démonstration de leur sagesse. L'Autriche, jalouse de son commerce, voulait le géner par un cordon; mais la Suisse réclama aaprès du Wurtemberg et des États voisius, et obintiquatie.

Les puissances italiennes souhaitaient la paix. celles du moins que leur imprudence ponvait exposer un jour à de fâcheux résultats. Le Piémont. quoigne épuisé, avait assez perdu pour désirer encore de recourir aux armes. Mais la Toscane, entraînée malgré elle à sortir de sa neutralité, par l'ambassadenr anglais, qui, la menacant d'une escadre, ne lui avait donné que douze beures pour se décider; la Toscane était impatiente de revenir à son rôle, surtout depuis que les Français étaient aux portes de Gênes. En conséquence, le grand-duc avait onvert une négociation qui veuait de se terminer par un traité, le plus aisé de tous à conclure. La bonne intelligence et l'amitié étaient rétablies entre les deux États, et le grand-due restituait à la république les blés qui, dans ses ports, avaient été enlevés aux Français au moment de la déclaration de guerre. Même avant la négoeiation, il avait fait cette restitution de son propre mouvement. Ce traité, avantagenx à la France pour le commerce du Midi, et surtout pour celui des grains, fut conclu le 21 pluviôse (9 février).

Venise, qui avait rappelé son envoyé de Frauce, annonça qu'elle allait eu désigner nn autre, et le faire partir pour Paris. Le pape, de son côté, regrettait les outrages faits aux Français.

La cour de Naples, égarée par les passions d'une reine insensée et les intrigues de l'Angleterre, était loin de songer à négocier, et faisait de ridicules promesses de secours à la coalition.

L'Espagne avait toujours besoin de la paix, et semblait attendre d'y être forcée par de nouveaux échecs.

Une négociation non moins importante peutètre, à cause de l'effet moral qu'elle devait produire, était celle qu'on avait entamée à Nantes avec les provinces insurgées. On a vu comment les chefs de la Veudée, divisés eutre eux, presque abandonnés de leurs paysans, suivis à peine de quelques guerroyeurs déterminés, pressés de toutes parts par les généraux républicains, réduits à choisir entre une amnistie ou une destruction complète, avaient été amenés à traiter de la paix : on a vu comment Charette avait accepté une entrevue près de Nantes; comment le prétendn haron de Cormatin, major général de Puisave, s'était présenté pour être le médiateur de la Bretagne; comment il voyageait avec Humbert, balancé entre le désir de tromper les républicains, de se concerter avec Charette, de séduire Canclanx, et l'ambition d'être le pacificateur de ces célèbres contrées. Le rendez-vous commun était à Nantes: les entrevnes devaient commencer au château de la Jannaye, à une lieue de cette ville, le 24 pluvidse (12 février).

Cormatin, arrivé à Nantes, avait vonln faire parvenir à Canclaux la lettre de Pnisaye; mais cet homme, qui vonlait tromper les républicains, ne sut pas même lenr soustraire la connaissance de cette lettre si dangereuse. Elle fut connne et publiée, et lui obligé de déclarer que la lettre était supposée, qu'il n'en était point le porteur, et qu'il venait sincèrement négocier la paix. Il se tronva par là plus engagé que jamais. Ce rôle de diplomate babile, trompant les républicains, donnant le mot à Charette, et séduisant Canclaux, lui échappait; il ne lui restait plus que celui de pacificateur. Il vit Charette, et le tronva réduit, par sa position, à traiter momentanément avec l'ennemi. Dès ect instant, Cormatin n'hésita plus à travailler à la paix. Il fut convenu que cette paix serait simulée, et qu'en attendant l'exécution des promesses de l'Angleterre, on parattrait se soumettre à la république. Pour le moment, on songea à ohtenir les meillenres conditions possibles. Cormatin et Charette, des que les conférences furent ouvertes, remirent one note dans laquelle ils demandaient la liberté des cultes, des pensions alimentaires pour tous les ecclésiastiques de la Vendée, l'exemption de service militaire et d'impôt pendant dix ans, afin de réparer les maux de la guerre, des indemnités pour toutes les dévastations, l'acquittement des engagements contractés par les chefs pour le besoin de leurs armées, le rétablissement des anciennes divisions territoriales du pays et de son ancien mode d'administration, la formation de gardes territoriales sous les ordres des généranx actuels, l'éloignement de tontes les armées républicaines, l'exclusion

de tous les habitants de la Vendée qui étaient sortis du pays comme patriotes, et dont les royalistes avaient pris les biens, enfin nne amnistie commune aux émigrés comme aux Vendéens. De pareilles demandes étaient absurdes et ne pouvaient être admises. Les représentants accordérent la liberté des cultes, des indemnités pour ceux dont les chanmières avaient été dévastées, l'exemption de service pour les jennes gens de la présente réquisition, afin de repeupler les campagnes, la formation de gardes territoriales, sous les ordres des administrations, au nombre de deux mille hommes seulement; l'acquittement des bons signés par les généraux, jusqu'à la concurrence de deux millions. Mais ils refusèrent le rétablissement des anciennes divisions territoriales et des anciennes administrations, l'exemption d'impôt pendant dix ans, l'éloignement des armées républicaines, l'amnistie pour les émigrés, et ils exigèrent la rentrée dans leurs hiens des Vendéens patriotes. Ils stipnlèrent, de plus, que toutes ces concessions seraient renfermées, non dans un traité, mais dans des arrêtés rendus par les représentants en mission; et que, de leur côté, les généraux vendéens signeraient une déclaration par laquelle ils reconnaitraient la république et promettraient de se soumettre à ses lois. Une dernière conférence fut fixée pour le 29 pluviôse (17 février), car la trêve finissait le 30

On demanda, avant de conclure la pais, que solossille fita appelé à ces conférences: Plasieurs Officires royalistes le désiriates, parce qu'ils persient qu'on ne devait pas traites ana lui; les représentants le sonhaitisent assai, parce qu'ils paraireit vouls empenderé dans une même transaction toute la Vendée. Soldiet était dans e monet dirigis par l'ambiéreat abbe l'emèrie, lespelé tait peu disposé à une paix qui allait le priver de toute on niflevence, d'allieras Soldiet a nimait autre cette négociation commencée et condeins sals lui. Cependant, il conscenit à ser rorder ans conférences; il vint à La Jaunaya avec un grand nombre de ses dificiers.

Le tumulte fut grand. Les partians de la paix et ceux de la guerre étaient fort échauffés les uns contre les autres. Les premiers se groupaient autour de Charette; ils alléguaient que ceux qui voulaient contineer la guerre étaient ceux-là mémes qui n'allaient jamais au combat; que le possé était riané et réduir aux abois; que les puis-

sances n'avaient rien fait et probablement ne feraient rich pour eux; ils se disaient aussi tout bas à l'orcille qu'il fallait du reste attendre, gagner du temps au moyen d'une paix simulée, et que, si l'Angleterre tenait jamais ses promesses, on serait tout pret à se lever. Les partisans de la guerre disaient, au contraire, qu'ou ne leur offrait la paix que pour les désarmer, violer ensuite toutes les promesses, et les immoler impunément; que poser les armes un instant, c'était amollir les courages, et rendre impossible toute insurrection à venir; que puisque la république traitait, c'était une preuve qu'elle-même était réduite à la dernière extrémité; qu'il suffisait d'attendre, et de déployer encore un peu de constance, ponr voir arriver le moment où l'on pourrait tenter de grandes choses avec le secours des puissances; qu'il était indigne de chevaliers français de signer un traité avec l'intention secrète de ne pas l'exécuter, et que, du reste, on n'avait pas le droit de reconnaître la république, car e était méconnaître les droits des princes pour lesquels on s'était hattu si longtemps. Il y cut plusieurs conférences fort animées, et dans lesquelles on montra de part et d'autre beaucoup d'irritation. Un moment meme il y eut des menaces fort vives de la part des partisans de Charette aux partisans de Stofflet, et on faillit en venir aux mains. Cormatin n'était pas le moins ardent des partisans de la paix; sa faconde, son agitation de corps et d'esprit, sa qualité de représentant de l'armée de Bretagne, avaient attiré sur lui l'attention. Malheureusement pour lui, il était suivi du nommé Solilhac, que le comité central de la Bretagne lui avait donné pour l'accompagner. Solilhac, étonné de voir Cormatin jouer un rôle si différent de celui dont on l'avait chargé, lui fit remarquer qu'il s'éloignait de ses instructions, et qu'on ne l'avait pas envoyé pour traiter de la paix. Cormatin fut fort embarrassé; Stofflet et les partisans de la guerre triomphèrent, en apprenant que la Bretagne songeait plutôt à se ménager un délai et à se concerter avec la Vendée qu'à se soumettre; ils déclarèrent que jamais ils ne poseraient les armes, puisque la Bretagneétait décidée à les soutenir.

Le 29 pluviôse au matin (17 février), le conseil de l'armée de l'Anjou se rénnidans une salle particulière du châtecu de La Jaunaye, pour prendre une détermination définitive. Les chefs de division de Stofflet tirèrent leurs sabres, et jurièrent de couper le cou au premier qui parlerait de paix;

ils décidérent entre eux la guerre. Charette, Sa pinaud et leurs officiers décidérent la paix dans une autre salle. A midi, on devait se réunir sous une tente élerée dans la plaine, avec les représentants du peuple. Stofflet, n'osant leur déclarer en face la détermination qu'il avait prise, leur cavoya dire qu'il n'acceptait pas leurs propositions. Les représentants laissèrent à une distance convenue le détachement qui les accompagnait, et se rendirent sous la tente, Charette laissa ses Vendéens à la même distance, et ne vint au rendez-vous qu'avec ses principaux officiers. Pendant ce temps, on vit Stofflet monter à cheval, avec quelques forcenes qui l'accompagnaient, et partir au galop en agitant son chapeau, et criant vice le roi! Suus la tente on Charotte et Sapinaud conféraient avec les représentants, on n'avait plus à disenter, car l'ultimatum des représentants était accepté d'avance. On signa reciproquement les déclarations convenues. Charette, Sapinaud, Cormatin et les antres officiers signérent leur soumission aux lois de la république; les représentants donnèrent les arretés contenant les conditions secordées aux chefs vendécus. La plus grande politesse régna de part et d'autre, et tout sembla faire espérer une récon-Les représentants, qui voulaient donner un ciliation sincère.

grand éclat à la soumission de Charette, lui préparèrent à Nantes une réception magnifique. La joie la plus vive regnait dans cette ville tonte patriote. On se flattait de toucher enfin au terme de cette affrense guerre civile; on s'applaudissait de voir un homme aussi distingué que Charette rentrer dans le sein de la république, et pent-être consaerer son épée à la servir. Le jour désigné pour son entrée solennelle, la garde nationale et l'armée de l'Ouest furent mises sous les armes. Tous les habitants, pleius de joie et de euriosité, secouraient pour voiret pour fêter le chef célèbre. On le reçui aux eris de vive la république! vive Charette! Il avait le costume de général vendéen, et portait la cocarde tricolore. Charette était dur, défant, ruse, intrépide; tout cela se retrouvait dans ses traits et dans sa personne. Une taille moyeane, un oil petit et vif, un nez relevé à la tartare, une large bouche, lui donnaient l'expression la plus singulière et la plus convenable à sea caractère. Es accourant au-devant de lui , chicun chercha à deviner ses sentiments. Les royalistes crurent voir l'embarras et le remords sur sus visige. Les républicains le trouvèrent joyeus et presque entre de son triomphe. Il devait l'être, malgré l'embarras de sa position; car ses ennemis lui procuraient la plus belle ot la première récompense qu'il est encoro reçue do ses oxploits.

A peine cette paix fut-elle signée, qu'on songea à seduire Stofflet, et à faire accepter aux chouans les conditions accordées à Charette. Celui-ei parut sincère dans ses témoignages; il répandit des proclamations dans le pays pour faire rentrer tout le mondo dans le devoir. Les habitants furent extrêmement joyeux de cette poix. Les bounnes tout à fait voués à la guerre furout organisés en gardes territoriales, et on en laissa le commandement à Charette pour faire la police de la contrée, L'était l'idée de Hoche, qu'on défigura pour satisfaire les chess vendéens, qui, avant à la sois des arrièrepensées et des défiances, voulaient conserver sons leurs ordres les bommes les plus aguerris. Charette promit même son secours contre Stafflet, si celui-ci, pressé dans la haute Vondée, venait se replier sur le Marais.

Aussitot le général Canclanx fut euroyé à la poursnite de Stofflet. Ne laissant qu'un corps d'observation autour du pays de Charette, il porta la plus grande partie de ses troupes sur le Layon. Stofflet, voulant imposer par nn coup d'éelat, fit une tentative sur Chalonne, qui fut vivement repoussée, et se replia sur Saint-Florent. Il déclara Charette traftre à la cause de la royauté, et fit prononcer contre lui une senteuce de mort. Les representants, qui savaient qu'une pareille guerre devait se terminer, non-seulement en employant les armes, mais en désintéressant les ambitieux, en donnant du secours aux hommes sans ressource. avaient anssi répandu l'argent. Le comité de salut public leur avaitonvert un crédit sur ses fonds secrets. Ils donnèrent 60,000 franes en numéraire et 365,000 en assignats à divers officiers de Stofflet. Son major général Trotouin reçut 100,000 francs, dont moitié on argent, moitié en assignats, et so détacha de lui. Il écrivit une lettre adressée aux officiers de l'armée d'Anjou, pour les engager à la paix, on leur donnant les raisons les plus capables de les ébranler.

Tandia qu'on employait ces moyens sur l'armée d'Anjou, les représentants pacificateurs de la Vendée s'étaient rendus en Bretagne, pour amener les chouans à une semblahle transaction. Cormain les arait suivis; il était maintenant tout à fait eagagé dans le système de le paix, et il avait l'ambition de faire, à Rennes, Feurfre triomphaleque

Charette avait faite à Nautes. Malgré la trève, beaucoup d'actes de brigandage avaient été commis par les chouans. Ceux-ci n'étant pour la plupart que des bandits sans attachement à aucune cause, se souciant fort pen des vues politiques qui engageaient leurs chefs à signer une suspension d'armes, no prenaient aucun soin de l'observer, et ue songeaient qu'à butiner. Quelques représentants, voyant la couduite des Bretous. commençaient à se défier de leurs intentions, et pensaient dejà qu'il fallait renoncer à la paix. Boursault était le plus proponce dans ce sens. Le représentant Bollet, au contraire, zélé pacificatour, croyait que, malgré quelques actes d'hostilité, un accommodement était possible, et qu'il ne fallait employer que la donceur. Hocbe, conrant de cantonnements en cantonnements, à des distances de quatre-vingts lieues, n'avant jamais aucun moment de repos, placé entre les représentants qui voulaient la guerre et ceux qui voulaient la paix, entre les jacobins des villes, qui l'accusaient de faiblesse et de trabison, et les royalistes, qui l'accusaient de barbarie; Hoche était abreuvé de dégoûts sans se refroidir néanmoins dans son zèle, « Vous me souhaitez encore une camnagne » des Vosges, écrivait-il à un do ses amis; com-» ment voulez-vous faire une pareille campagne » contre des chouaus, et presque sans armée? » Ce jeune capitaine voyait ses talents consumes dans une guerre ingrate, tandis que des généraux. tous inférieurs à lui, s'immortalisaient en Ilollande, sur le Rhin, à la tête des plus belles armées de la république. Cependant il continuait sa tàche avec ardeur, et une profende connaissance des hommes et de sa situation. On a vu qu'il avait déjà donné les conseils les plus sages, par exemple, d'indemniser les insurgés restés paysans, et d'enrôler ceux que la guorre avait faits soldats. Une plus grande habitudo du pays lui avait fait découvrir les véritables movens d'en apaiser les habitants et de les rattacher à la république. « Il » faut, disait-il, continuer de traiter avec les chefs » des chouans; leur bonne foi est fort douteuse, » mais il faut en avoir avec cux. On gagnera ainsi » par la confiance cenx qui ne demandent qu'à » être rassurés. Il faudra gagner par des grades » ceux qui sont ambitieux; par de l'argent ceux » qui ont des besoins; on les divisera ainsi entre » eux, et en chargera de la police ceux dent en » sera sur en leur confiant les gardes territoriales

» dont on vient de sonffrir l'institution. Du reste

» il faudra distribuer vingt-einq mille hommes en » plusieurs camps pour surveiller tont le pays; » placer autour des côtes un service de chaloupes » canonnières qui seront dans un mouvement con-» tinuel; faire transporter les arsenaux, les armes » et les munitions, des villes ouvertes dans les » forts et les places défendues. Quant aux habi-» tants, il faudra se servir auprès d'eux des prê-» tres, et donner quelques secours aux indigents. » Si l'on parvient à répandre la confiance par le » moven des prêtres, la chouannerie tombera sur-» le-champ. - Répandez, écrivait-il à ses officiers » généraux, le 27 veutôse, répaudez la loi salu-» taire que la convention vient de rendre sur la » liberté des cultes; prêchez vous-mêmes la tolé-» rance religiense. Les prétres, certains qu'on ne » les troublera plus dans l'exercice de leur mi-» nistère, deviendront vos amis, ne fût-ce que » pour être tranquilles. Leur caractère les porte » à la paix; voyez-les, dites-leur que la continua-» tion de la guerre les exposera à être chagrinés, » non par les républicains, qui respectent les opi-» nions religieuses, mais par les chouans, qui ne » reconnaissent ni Dieu ni loi, et veuleut dominer » et piller sans cesse. Il en est parmi eux de pau-» vres, et en général ils sont très-intéressés; ne » négligez pas de leur offrir quelques secours, mais » sans ostentation, et avec toute la délicatesse dont » vons étes capables. Par eux vous connaîtrez tou-» tes les manœuvres de leur parti, et vous obtien-» drez qu'ils retiennent leurs paysans daus leurs » campagnes, et les empêchent de se battre. Vous » sentez qu'il faut, pour parvenir à ce but, la » douceur, l'aménité, la franchise. Engagez quel-» ques officiers et soldats à assister respectueuse-» ment à quelques-unes de leurs cérémonies, mais » en avant soin de ne jamais les troubler. La pa-» trie attend de vous le plus grand dévouement; » tous les moyens sont bons pour la servir, lorsa qu'ils s'accordent avec les lois, l'honneur et la » dignité républicaine. » Hoche ajoutait à ces avis celui de ne rien prendre dans le pays pour la nourriture des armées, pendant quelque temps an moins. Quant aux projets des Anglais, il voulait, pour les prévenir, qu'on s'emparât de Jersey et de Guernesey, et qu'on établit une chouannerie en Angleterre, pour les occuper chez eux. Il songeait aussi à l'Irlande; mais il écrivait qu'il s'en expliquerait verbalement avec le comité de salut public.

Ces moyens, choisis avec un grand sens, et employés en plus d'un endroit avec beaucoup d'amander des pouvoirs extraordinaires, et lui offrir

dresse, avaient déjà parfaitement réussi. La Bretagne était tout à fait divisée; tous les chouans qui s'étaient montrés à Rennes avaient été caressés, pavés, rassurés, et décidés à déposer les armes. Les antres, plus opiniatres, comptant sur Stofflet et sur Puisave, voulaient persister à faire la guerre, Cormatin continuait de courir des uns anx autres pour les amener à La Prévalaye, et les engager à traiter. Malgré l'ardeur que cet aventurier moutrait à pacifier le pays, Hoche, qui avait entrevu son caractère et sa vanité, se défiait de lui, et se doutait qu'il manquerait de parole aux républicains comme il avait fait aux royalistes. Il l'observait avec grande attention, pour s'assurer s'il travaillait sincèrement et sans arrière-pensée à l'œuvre d'une récouciliation.

De singulières intrigues viurent se combiner avec toutes ces circonstauces, pour amener la pacification tant désirée par les républicains. On a vu précédemment Puisaye à Londres, tâchant de faire concourir le cabinet anglais à ses projets; on a vu les trois princes français sur le continent, l'un atteudant un rôle à Arubem, l'autre se battant sur le Rhin, le troisième, en sa qualité de régent, correspondant de Vérone avec tous les cabinets, et entretenant une agence secrète à Paris. Pnisaye avait conduit ses projets en homme aussi actif qu'hahile. Sans passer par l'intermédiaire du vieux duc d'Ilarcourt, inutile ambassadeur du régeut à Londres, il s'adressa directement aux ministres anglais. Pitt, invisible d'ordinaire pour cette émigration, qui pullulait dans les rues de Londres et l'assiégeait de projets et de demandes de secours. accucillit sur-le-champ l'organisateur de la Bretagne, l'aboueha avec le ministre de la guerre Vindham, qui était un ardent ami de la monarchie et voulait la maintenir ou la rétablir partout. Les projets de Puisave, mûrement examinés, fureut adoptés en entier. L'Angleterre promitune armée, nne escadre, de l'argent, des armes, des munitions immenses, pour descendre sur les côtes de France; mais on exigea de Puisave le secret à l'égard de ses compatriotes, surtout du vieux duc d'Harcourt, envoyé du régent. Puisave ne demandait pas mieux que de tont faire à lui seul; il fut impénétrable pour le duc d'Harcourt, pour tous les autres agents des princes à Loudres, et surtout pour les agents de Paris, qui correspondaient avec le secrétaire même du duc d'Hareourt. Puisave écrivit sculement au comte d'Artois pour lui de-

de venir se mettre à la tête de l'expédition. Le prince envoya les pouvoirs, et promit de venir commander de sa personne. Bientôt les projets de Puisaye furent soupçonnés, malgré ses efforts ponr les cacher. Tous les émigrés, repoussés par Pitt et éconduits par Puisaye, furent unanimes. Puisaye, suivaut eux, était un intrigant vendu au perfide Pitt, et méditant des projets fort suspects. Cette opinion, répandue à Londres, s'établit bientôt à Vérone chez les conseillers du régent. Déjà, dans cette petite cour, l'on se défiait beancoup de l'Angleterre depuis l'affaire de Toulon; on concevait surtout des inquiétudes des qu'elle voulait se servir de l'nn des princes. Cette fois, on ne manqua pas de demander avec une espèce d'anxiété ce qu'elle voulait faire de M. le comte d'Artois, pourquoi le nom de Monsieur n'était pas compris dans ses projets, si elle croyait pouvoir se passer de lui, etc. Les agents de Paris, qui tenaient leur mission du régent, et partageaient ses idées sur l'Angleterre. u'avant pu obtenir aucune communication de Puisaye, répétèrent les mêmes propos sor l'entreprise qui se préparait à Londres. Un autre motif les engageait surtont à la désappronver. Le régent songeait à recourir à l'Espagne, et voulait s'y faire transporter, pour être plus voisin de la Vendée et de Charette, qui était son béros. De leur côté, les agents de Paris s'étaient mis en rapport avec un émissaire de l'Espagne, qui les avait engagés à se servir de cette pnissance, et leur avait promis qu'elle ferait pour Monsieur et pour Charette ce que l'Angleterre projetait pour le comte d'Artois et pour Puisaye. Mais il fallait attendre qu'on put transporter Monsieur, des Alpes aux Pyrénées, par la Méditerranée, et préparer une expédition considérable. Les intrigants de Paris étaient donc tout à fait portés pour l'Espagne. Ils prétendaient qu'elle effarouchait moins les Français que l'Angleterre, parce qu'elle avait des intérêts moins opposés; que d'ailleurs elle avait déjà gagné Tallien, par sa femme, fille du banquier espagnol Cabarrus; ils osaient même dire qu'on était sûr de Hoche, tant l'imposture leur coûtait pen pour donner de l'importance à leurs projets. Mais l'Esnagne, ses vaisseaux, ses troppes, n'étaieut rien suivant enx, au prix des beaux plans qu'ils prétendaient nouer dans l'intérieur. Placés au sein de la capitale, ils voyaient se manifester nn monvement d'indignation prononcé contre le système révolutionnaire. Il fallait, disaient-ils, exciter ce mouvement, et tacher de le faire tourner au profit se propagerent encore davantage. On dit partout

du royalisme; mais, pour cela, les royalistes devaient se montrer le moins redoutables possible, car la Montagne se fortifiait de toutes les craintes qu'inspirait la contre-révolution. Il suffirait d'une vietoire de Charette, d'une descente des émigrés en Bretagne, pour rendre au parti révolutionnaire la force qu'il avait perdne, et dépopulariser les thermidoriens dont on avait besoin. Charette venait de faire la paix; mais il fallait qu'il se tint prét à reprendre les armes; il fallait que l'Anjou, que la Bretagne, parussent aussi se sonmettre pour nn temps; que pendant ce temps on séduisit les ebefs du gouvernement et les généranx, qu'on laissåt les armées passer le Rhin et s'engager en Allemagne; puis que, tout à conp, on surprit la convention endormie, et qu'on proclamat la royante dans la Vendée, dans la Bretagne, à Paris même. Une expédition de l'Espagne, portant le régent, et concourant avec ces mouvements simultanés, pourrait alors décider la vietoire de la royauté. Onant à l'Angleterre, on ne devait lui demander que son argent (ear il en fallait à ces messienrs), et la tromper ensuite. Ainsi, chacun des mille agents employés ponr la contre-révolution révait à sa manière, imaginait des movens spivant sa positiou. et voulait être le restaurateur principal de la monarchie. Le mensonge, l'intrigne, étaient les senles ressources de la plapart, et l'argent leur principale ambition.

Avec de telles idées, l'agence de Paris, du genre de celle que Puisaye préparait en Angleterre, devait ehercher à écarter ponr le moment tonte entreprise, à pacifier les provinces insurgées, et à y faire signer une paix simulée. A la faveur de la trève accordée anx chouans, Lemaître, Brottier et Laville-Henrnois venaient de se ménager des communications avec les provinces insurgées. Le régent les avait chargés de faire parvenir des lettres à Charette; ils les confièreut à un aucieu officier de marine. Duverne de Presle, privé de son état et cherchant un emploi. Ils lui donnérent en même temps la commission de contribuer à la pacification, en conseillant aux insurgés de temporiser, d'attendre des seconrs de l'Espagne, et un mouvement de l'intérieur. Cet envoyé se reudit à Rennes. d'où il fit parvenir les lettres du régent à Charette. et conseilla ensuite à tout le monde une soumission momeutanée. D'autres encore furent chargés du même soin par les agents de Paris, et bientôt les idées de paix, déjà très-répandues eu Bretagne,

qu'il fallait poser les armes , que l'Angleterre trompait les royalistes, que l'on devait tout attendre de la convention, qu'elle allait rétablir elle-même la monarchie, et que, dans le traité signé avec Charette, se trouvaient des articles secrets portant la condition de reconnaître bientôt pour roi le jeune orphelin du Temple, Louis XVII. Cormatin, dont la position était devenue fort embarrassante. qui avait manqué aux ordres de Puisave et du comité central, trouva dans le système des agents de Paris une excuse et un oncouragement pour sa conduite. Il paraît même qu'on lui fit espérer le commandement de la Bretagne à la place de Pnisayo. A force de soins, il parviut à réunir les principaux chouans à Ls Prévalaye, et les conférences commencèrent.

Dans cet intervalle, MM. de Tinténiac et de La Roberie venaient d'être envoyés de Londres par Puisaye, le premier pour apporter aux chouans de la pondre, de l'srgent, et la nonvelle d'une prochaine expédition; le second pour faire parvenir à son oncle Charette l'invitation de se tenir prét à seconder la descente en Bretagno, et enfin tous deux pour faire rompre les négociations. Ils avaient cherché à débarquer avec quelques émigrés vers les côtes du nord; les chouans avertis, étant accourus à leur rencontre, avaient eu un engagement avec les républicains, et avaient été battus, MM, de La Roberic et de Tinténiac s'étaient sauvés par miracle : mais la trève était compromise, et lloche, qui commençait à se méfier des chouans, qui soupconnait la bonne foi de Cormatin , voulait le faire arrêter. Cormatin protesta de sa bonne foi auprès des représentants, et obtint que la trève no serait pas rompuo. Les conférences continuèrent à La Prévalayo. Un agent de Stofflet vint y prendre part. Stofflet, battu, poursuivi, rednit à l'extremité, privé de toutes ses ressources par la déconverte du petit arsenal qu'il avait dans un bois, demandait enfin à être admis à traiter, et vonait d'envoyer un représentant à La Prévalaye. C'était lo général Beauvais. Les conférences furent extrêmement vives, comme elles l'avajent été à La Jannave. Le général Beauvais y soutint encore le système de la guerre, malgré la triste position du chef qui l'envoyait, et prétendit que Cormatin, ayaut signé la paix de La Jaunaye et reconnn la république, avait perdu e commandement dont Puisave l'avait revêtu, et ne pouvait plus délibérer. M. de Tinténiac, parvenu, malgré tous les dangers, an lieu des conférences, voulut les rompre au nom do Puisave.

et retourner aussitôt à Londres; mais Cormatin et les partisans de la paix l'en empéchèrent. Cormatin décida enfin la majorité à une transaction, en lui donnant pour raison qu'on gagnerait du temps par une soumission apparente, et qu'on endormirait la surveillance des républicains. Les conditions étaient les mêmes que celles accordées à Charette : liberté des cultes, indemnités à ceux dont les propriétés avaient été dévastées, exemption de la réquisition, institution des gardes territoriales. Il y avait uno condition de plus dans le traité actuel : c'était un million et demi pour les principaux chefs, somme dont Cormatin devait avoir sa part. Pour ne pas cesser un instant, dit le général Beauvais, de faire acte de mauvaise foi, Cornistin, au moment de signer, mit le sabre à la main, jura de reprendre les armes à la première occasion, et recommanda à chacun de conserver. jnsqu'à nouvel ordre, l'organisation établie, et le respect dù à tous ses chefs.

Les chefs royalistes se transportérent canaité à La Mahilaye, à ne licuo de Rennes, pour signer le traité, dans une réunion solennelle avec les representants. Beaucoup d'entre eau re voulient pas ety rendre; mais Cormatin les y entraîns. La résione est lies avec les mêmes formalités qu'à La Jamaye, Les chouans avaient demandé que Floche ne 5 vounties par la canade son entraités qu'à La Jamaye, canade canade son entraités d'étantes de la comparaise de la compara

Le lendemain, Cormatin fit son entrée à Rennes comme Charette à Nantes. Le mouvement qu'il s'était donné. l'importance qu'il s'était arrogée, le faisaiont considérer comme le chef des royalistes bretons. On lui attribuait tout, et les exploits de cette foule de chouans inconnus qui avait mystérieusement parcouru la Bretagne, et cette paix qu'on désirait depuis si longtemps. Il reçut une espèce de triomphe. Applaudi par les habitants, caressé par les femmes, pourvu d'une forte somme d'assignats, il recueillait tous les profits et tous les bonneurs de la guerre, comme s'il l'avait longtemps soutenue. Il n'était cependant débarqué en Bretagne que pour joner ce singulier rôle. Néanmoins il n'osait plus écrire à Puisave ; il ne se hasardait pas à sortir de Rennes, ni à s'enfoncer dans le pays, de peur d'y être fusillé par les mécontents. Les principaux chefs retournèrent dans leurs divisions, écrivirent à Puisaye qu'on les avait trompes, qu'il n'avait qu'à venir, et qu'au premier signal ils se lèveraient pour voler à sa rencontre. Quelques jours après, Stofflet, se voyant abandouné, signa la paix à Saint-Flerent, aux mêmes conditions.

Taudis que les deux Vendées et la Bretagne se soumettaient, Charette venalt enflude recevoir pour la première fois une lettre du régent; elle était datée du 1" février. Ce prince l'appelait le second Tondateur de la monsrchie, lui parlait de sa reconnaissance, de son admiration, de son désir de le rejoindre, et le nommait lieutenant général. Ces témoignages arrivaient un peu tard. Charette, tous ému, répondit sussitôt au régent que la lettre dont il venait d'être honoré transportait son âme de joie; que son dévouement et sa fidélité seralent toujoura les mêmes; que la nécessité seule l'avait obligé de céder, mais que sa soumissien n'était qu'apparente; que lorsque les parties sergient mieux liées, il reprendrait les semes, et serait prét à mourir sous les yeux de son prince, et pour In pins belle des eauses.

Telle fut cette première pacification des provinces inaurgées. Cemme l'avait deviné Hoche, elle n'était qu'apparente; mais comme il l'avait seuti sussi, on pouvait la rendre funeste aux chefs veudéens, en habituant le paya su repes, aux lois de la république, et en calmant ou occupant d'une autre manière cette ardeur de cembattre qui aulmait quelques bommes. Mnlgré les assurances de Churette au régent, et des chousns à Puisave. toute ardeur devait s'éteindre dans les ames après quelques mois de calme. Ces menées n'étaient plus que des actes de mauvaise foi, excusables sans doute dans l'aveuglement des guerres eiviles, mais qui ôtent à ceux qui se les permettent le droit de se plaindre des sévérités de leurs adversaires. Les représentants et les généraux républicains mirent le plus grand scrupule à faire exécuter les conditions secordées. Il est sans doute inutile de montrer l'absurdité du bruit répaudu alera, et même répété depuis, que les traités signés renfermaient des artieles secreta, portant la promesse de mettre Louis XVII sur le trône. Cemme si des représentants avaient pu être assez fous pour prendre de tels engagements comme s'il ett été possible qu'on voulût sacrifier à quelques partisans une république qu'on persistait à maintenir contre tonte l'Europe | Du reste, agenn des chefs, en écrivant nux princes ou aux divers agents revalistes, n'a neuvelle campagne : l'Angleterre n'avait rien à

jamais osé avancer une telle absurdité. Charette, mis plus tard en jugement pour avoir vielé les conditiens faites avec lui, n'osa pas non plus faire valoir cette excuse puissante de la non-exécution d'un artiele secret. Puisave, dans ses Mémoires, n jugé l'assertion aussi nisise que fausse; et on ne la rappellerait point iei, si elle n'avait été reproduite dans une foule de Mémeires.

Cette psix n'avsit pas seulement ponr résultat d'amener le désarmement de la centrée; concourant svec celle de la Prusse, de la Hollande et de la Toscane, et avec les intentions manifestées par plusieurs autres Étata, elle eut encore l'avantage de produire nn effet moral très-grand. On vit la république reconune à la feis par ses eunemis du dedans et du dehors, par la coalition et par le parti royaliste lui-méme.

Il ne restait plus, parmi les ennemis décidés de la France, que l'Autriche et l'Angleterre. La Russie était trop éloignée pour être dangereuse ; l'Empire était prêt à se désunir, et incapable de soutenir la guerre; le Piémont était épuisé; l'Espagne, partageant peu les chimériques espérances des intrigants royalistes, soupirait après la paix; et la colère de la cour de Naples était aussi impuissante que ridieule. Pitt, malgré les triomphes inouis de la république française, malgré une campagne sans exemple dans les annales de la guerre, n'était point ébranlé; et sa ferme intelligence avait compris que tant de victoires funcstes au continent n'étaient nullement demmageables pour l'Angleterre. Le stathouder, les princes d'Allemagne, l'Autriche, le Piémont, l'Espagne, avaient perdu à cette guerre une partie de leurs États: mais l'Angleterre avait acquis sur les mers une supérierité incontestable; elle dominait la Méditerranée et l'Océan : elle avait saisi nne moitié des flottes hollaudaises; elle forçait la marine de l'Espagne à s'épuiser centre celle de la Frauce; elle travaillait à s'emparer de nos colenies, elle allait occuper tontes celles des Hellandais, et assurer à jamais son empire dans l'Inde. Il lui fallait pour cela encore quelque temps de guerre et d'sberrations politiques chez les puissances du continent. Il lui importait donc d'exciter les hostilités, en donnant des secours à l'Autriche, en réveillant le zèle de l'Espagne, en préparant de nouveaux désordres dans les provinces méridiousles de la France. Tent pis pour les pulssances belligérantes, si elles étaient battues dans nue

craindre; elle continuait ses progrès sur les mera, dans l'Inde et l'Amérique. Si, au centraire, les puissances étaient victorieures, elle y gagnait de replacer dans les mains de l'Antriche les Paya-Bas, qu'elle craignait surtout de voir dans les mains de la France. Tels étaient les calculs meurtriers, mais profonds, du ministre anglais.

Malgré les pertes que l'Angleterre avait essuvées, soit par les prises, soit par les défaites du due d'York, soit par les dépenses énormes qu'elle avait faites pour fouruir de l'argeut à la Prusse et au Piémont, elle possédait encore des ressources plus grandes que ne le croyaient et les Auglais et Pits lui-même. Il est vrai qu'elle se plaignait amèrement des prises nombreuses, de la disette, et de la cherté de tons les objets de consommation. Les navires de commerce anglais, ayant seuls continué à circuler sur les mers, étaient naturellement plus exposés à être pris par les corsaires que ceux des autres nations. Les assurances, qui étaient devenues alors un grand obiet de spéculation, les rendaient téméraires, et souvent ils n'attendaient pas d'être convoyés : c'est là ce qui procurait tant d'avantages à nos corsaires. Quant à la disette, elle était générale dans toute l'Europe. Sur le Rhin . autonr de Francfort, le boisseau de seigle coûtait 15 florins, L'énorme consommation des armées. la multitude de bras enlevés à l'agriculture, les désordres de la malheurense Pologne, qui n'avait presque pas fourni de grains cette année, avaient amené cette disette extraordinaire. D'ailleurs les transports par la Baltique en Angleterre étaient devenus presque impossibles depuis que les Français étaient maîtres de la Hollande. C'est dans le nouvean monde que l'Europe avait été obligée d'aller s'approvisionner; elle vivait en ce moment de la surabondance des produits de ces terres vierges que les Américains du nord venaient de livrer à l'agriculture. Mais les transports étaient coûteux, et le prix du pain était monté en Angleterre à un taux excessif. Celui de la viande n'était pas moius élevé. Les laines d'Espagne n'arrivaient plus depuis que les Français occupaient les ports de la Biscave, et la fabrication des draps allait être interrompue. Ajusi , peudant qu'elle était en travail de sa graudeur future, l'Angleterre souffrait ernellement. Les ouvriers se révoltaient dans tontes les villes manufacturières, le peuple demandait la paix à grands cris, et il arrivait au parlement des pétitions couvertes de milliers de signatures, implorant la fin de cette guerre désas-

treuse. L'Irlande, agitée pour des concessions qu'on venait de lui retirer, allait ajouter de nouveaux embarras à ceux dont le gouvernement était déià chargé.

A travers ces circonstances péuibles, Pitt vovait des motifs et des movens de continner la guerre. D'abord elle flattait les passions de sa cour, elle flattait même eelles du peuple anglais, qui avait contre la France un fonds de haine qu'ou ponvait toujours ranimer au milieu des plus cruelles souffrances. Ensuite, malgré les pertes du commerce, pertes qui prouvaient d'ailleurs que les Anglais continuaient seuls à parcourir les mers. Pitt voyait ce commerce augmenté, depnis deux ans, de la jouissance exclusive de tons les débonchés de l'Inde et de l'Amérique. Il avait reconnu one les exportations s'étaient singulièrement accrues depnis le commencement de la guerre, et il ponvait eutrevoir déjà l'avenir de sa nation. Il trouvait, dans les emprunts, des ressources dont la fécondité l'étonnait lui-même. Les fonds ne baissaient pas: la perte de la Hollande les avait peu affectés, parce que, l'évéuement étaut prévu, nue éuorme quantité de capitaux s'était portée d'Amsterdam à Londres. Le commerce hollandais, quoique patriote, se défiait néanmoins des événements, et avait cherché à mettre ses richesses en sûreté, en les transportant en Angleterre. Pitt avait parlé d'un nonvel emprunt considérable, et, malgré la guerre, il avait vu les offres se multiplier. L'expérieuce a prouvé depuis que la guerre, interdisant les spéculations commerciales, et ne permettant plus que les spéculations sur les fouds publics, facilite les emprunts loin de les rendre plus difficiles. Cela doit arriver encore plus naturellement dans un pays qui, n'avant pas de frontières, ne voit iamais dans la guerre une question d'existence, mais seulement une question do commerce et de débouchés. Pitt résolut douc, au moyen des riches capitaux de sa nation, de fournir des fonds à l'Autriche, d'augmenter sa marine, de réorganiser son armée de terre ponr la porter dans l'Inde ou l'Amérique, et de donner aux iusurgés français des secours considérables. Il fit avec l'Antriche nn traité de subsides, semblable à celui qu'il avait fait l'année précédente avec la Prusse. Cette puissance avait des soldats, et elle promettait de tenir au moins deux ceut mille bommes effectifs sur pied; mais elle manquait d'argent; elle ne pouvait plus ouvrir d'emprunts ni en Suisse, ni à Franc-

fort, ni en Hollande. L'Angleterre s'engagea, nou

pas à lui fournir des fonds, mais à garantir l'emprunt qu'elle allait ouvrir à Londres. Garantir les dettes d'une puissance comme l'Autriche, e'était presque s'engager à les payer; mais l'opération, sous cette forme, était plus aisée à justifier devant le parlement. L'emprunt était de 4 millions 600,000 livres sterling (115 millions de francs), l'intérêt à 5 pour 100. Pitt ouvrit en même temps un emprunt de 18 millions sterling pour le compte de l'Angleterre, à 4 ponr 100. L'empressement des capitalistes fat extrême, et comme l'emprunt autrichien était garanti par le gonvernement anglais, et qu'il portait un plus haut intérêt, ils exigèrent que, pour deux tiers pris dans l'emprunt anglais, on leur donnât un tiers dans l'emprunt autrichien. Pitt, après s'être ainsi assuré de l'Autriche, chercha à réveiller le zèle de l'Espagne; mais il le trouva éteint. Il prit à sa solde les régiments émigrés de Condé, et il dit à Puisaye que la pacification de la Vendée diminuant la confiance qu'inspiraient les provinces insurgées, il lui donnerait une escadre, le matériel d'une armée, et les émigrés enrégimentés, mais point de soldats anglais; etquesi, comme on l'écrivait de Bretagne. les dispositions des royalistes n'étaient pas changées, et si l'expédition réussissait, il tâcherait de la rendre décisive en v envoyant une armée. Il résolnt ensuite de porter sa marine de quatre-vingt mille marins à cent mille. Il imagina pour cela une espèce de conscription. Chaque vaisseau marchand était tenn de fournir un matelot par sept hommes d'équipage : e'était nue dette que le commerce devait acquitter pour la protection qu'il recevait de la marine militaire. L'agriculture et l'industrie mannfacturière devaient également des secours à la marine, qui leur assurait des débouchés; en conséquence, chaque paroisse était obligée de fonrnir anssi un matelot. Pitt s'assura ainsi le moven de donner à la marine anglaise un développement extraordinaire. Les vaisseaux anglais étaient très-inférieurs pour la construction aux vaisseanx français; mais l'immense sapériorité du nombre, l'excellence des équipages, et l'habileté des officiers de mer ne rendaient pas la rivalité possible.

Arec tous ces moyens rénnis, Pist se présents su paralement. L'Opposition était sugmentée cette anparlement. L'Opposition était sugmentée cette année de vingt membres à peu près. Les partissan la save ces dépositaires si fugitifs d'une autreits de la paix et de la révoltation française étaient plass anisée que jamais, et lis araient des faits limpendent, impossible de adpositer. L'Ampéterre puissants à oppositer an misistre. Le language que l'autre econe d'immesser resources; se ex-ciprota-

Pitt prêta à la conronne, et qu'il tint lui-même pendant cette session, l'une des plus mémorables du parlement anglais par l'importance des questions et par l'éloquence de Fox et de Shéridan, fut infiniment adroit. Il convint que la France avait obtenu des triomphes inouis; mais ces triomphes, loin de décourager ses ennemis, disait-il, devaient au contraire leur donner plus d'opiniàtreté et de constance. C'était toujours à l'Angleterre que la France en voulait; c'était sa constitution, sa prospérité qu'elle cherchait à détruire; il était à la fois peu prudent et peu honorable de céder devant une haine aussi redoutable. Dans le moment surtout, déposer les armes serait, dit-il, une faiblesse désastrense. La France, n'avant plus que l'Autriehe et l'Empire à combattre, les accablerait: fidèle alors à sa baine, elle reviendrait, libre de ses ennemis du continent, se jeter sur l'Angleterre, qui, seule désormais dans cette lutte, aurait à soutenir un choc terrible. On devait done profiter du moment où plusieurs puissances luttaient encore, pour attaquer de concert l'ennensi commun, pour faire rentrer la France dans ses limites, pour lni enlever les Pays-Bas et la Hollande, pour refouler dans son sein et ses armées. et son commerce, et ses principes funestes. Du reste, il ne fallait plus qu'un effort, un seul pour l'accabler. Elle avait vainen, sans donte, mais et s'épuisant, en employant des moyens harbares, qui s'étaient usés par leur violence même. Le maximum, les réquisitions, les assignats, la terreur, s'étaient usés dans les mains des chefs de la France. Tous ces chefs étaient tombés pour avoir voulu vaincre à ce prix. Ainsi, ajoutait-il. encore nne campagne, et l'Europe, l'Angleterre, étaient vencées et préservées d'une révolution sanglante. D'ailleurs, quand même on ne voudrait pas se rendre à ces raisons d'honneur, de sûreté. de politique, et faire la paix, cette paix ne serait pas possible. Les démagogues français la repousseraient avec cet orgueil féroce qu'ils avaient montré, même avant d'être victorieux. Et pour traiter avec eux, où les tronverait-on? où chereber le gouvernement à travers ces factions sanglantes, se poussant les unes les autres au pouvoir, et en disparaissant aussi vite qu'elles y étaient arrivées? Comment espérer des conditions solides en stipulant avec ces dépositaires si fugitifs d'une autorité toujours disputée? Il était done pen bonorable, imprudent, impossible de négocier. L'Angleterre tions étaient singulièrement augmentées; son commerce essuyait des prises qui prouvaient sa hardiesse et son activité; sa marine derensit formidable, et ses riches capitaux venzient s'offrir d'eux-mêmes en abondance au gouvernement, pour continuer cette guerre juste et néessatire.

C'était là le nom que Pitt avait donné à cette genere des l'origine, et qu'il affectait de lui conserver. On voit qu'au milieu de ces raisons de tribune, il ne pouvait pas donner les vériables, qu'il ne pouvait pas dire à trares quelles roises machiaveliques il voulait conduire l'Angleterre au plus baut point de puissance. On n'avoue pas à la face du monde une telle ambition.

Aussi l'opposition répondait-elle viotorieusement. On ne nous demandait, disaient Fox et Shéridan, qu'une campagno, à la session dernière; on avait deja plusienrs places fortes; on devait en partir au printemps pour anéantir la France. Cependant, vovez quels résultats! Les Français ont conquis la Flandre, la Hollande, toute la rive gauche du Rhin excepté Mayence, une partie du l'iémont, la plus grande partie de la Catalogne. toute la Navarre. Qu'on cherche une semblable campagne dans les annales de l'Enrope! On convient qu'ils ont pris quelques places; montreznous donc une guerre où autant de places sient été emportées en une senle campagne! Si les Francais, luttant contre l'Enrope entière, ont en de pareila auccès, quels avantages n'auront-ils pas contre l'Autriche et l'Angleterre presque seules? car les autres puissances on ne peuvent plus nous seconder, on viennent de traiter. On dit qu'ils sont épuisés, que les assignats, leur senle ressonres, ont perdu toute lenr valeur, que leur gouvernement nujourd'hui a cessé d'avoir son ancienne énergie. Mais les Américains avaient vu leur papier-monnaie tomber à quatre-vingt-dix ponr cent de perte, et ils n'ont pas succombé. Mais ce gouvernement, quand il était énergique, on nous le disait barbare; aujonrd'hui qu'il est devenu hos main et modéré, on le tronve sans force. On nous parle de nos ressources, de nos riches capitaux; mais le peuple périt de misère et ne peut payer ni la viande ni le pain; il demande la paix à granda cris. Cea richesses merveilleuses qu'on semblo créer par enchantement sont-elles réelles? Crée-t-on des trésors avec du papier? Tous ces systèmes de finances cachent quelque affreuse erreur, quelque vide immense qui apparaitra tout à coup. Nous allons donnant nos richesses nux puis- buttait.

sances de l'Europe : déjà nous les avons prodiguées au Piémont, à la Prusse; nons silons encore les livrer à l'Autriche. Qui nous garantit que cette puissance sera plus fidele à sea engagements que la Prusse? Qui nons garantit qu'elle ne sera point parjure à ses promessea, et ne traitera pas après avoir reçu notre or? Nous excitons une guerre civile infame; nous armons des Français contre lenr patrie, et cependant, à notre honte, cos Français, reconnaissant lenr erreur et la sagesse de leur nouvean gouvernement, viennent de mettre bas les armes. Irons-nous rallnmer les cendres éteintes de la Vendée, pour y réveiller un affreux incendie? On nous parle des principes barbares de la France : ces principes ont-ils rien de plus anti-social que notre conduite à l'égard des provinces insurgées? Tous les moyons de la guerre sont done ou douteux on coupables... La paix, dit-on , est impossible ; la France huit l'Angleterre ; mais quand la violence des Français contre nous s'est-elle déclarée? N'est-ce pas lorsque nous avons montré la coupable intention de leur ravir leur liberté, d'intervenir dans le choix de leur gouvernement, d'exoiter la guerre civile chez eux? La paix, dit-on, répandrait la contagion de leurs principes. Msis la Suisse, la Suède, le Danemark, les États-Unia, sont en paix avec eux; leur constitution est-elle détruite? La paix, ajoute-t-on encore, est impossible avec un gouvernement chancelant et toujoura renouvelé. Mais la Prusse, la Toscane, ont tronvé avec qui traiter; la Suisse, la Suede, le Danemark, les États-Unia, savent avec qui s'entendre dana leura rapports avec la France; et nous ne pourrions pas négocier avec elle! !l fallait done qu'on nous dit en commençant la guerre que nous ne ferions pas la paix avant qu'uno certaine forme de gouvernement fut rétablio chez nos ennemis, avant que la république fût abolie ohez eux, avant qu'ils eussent subi les

institutions qu'il sous plairait de leur donner. A travera et che de rision d'éloquence, Pitt poursuivant as marche, ases jamais donner ses rériables motifs, obitet ce qu'il vestils empenus, course; juin marciame, suspension de l'Achescorpus. Avez ses tréors, sa marine, les 300 mille bommes de l'Autriche, et le courspe désespéré des lasurgés français, il résolut de faire cett au moira aur les mers, ai la victoire sur le contionne restait à la nicio endomissies qu'il cominner restait à la nation endomissies qu'il com-

Ces négociations, ces conflits d'opinions en Enrope, ces préparatifs de guerre, pronvent de quelle importance notre patrie était alors dans le monde. A cette époque, on vit arriver tous à la fois les ambassadeurs de Suède, de Danemark, de Hollande, de Prusse, de Toscane, de Venise et d'Amérique. A leur arrivée à Paris, ils sllaient visiter le président de la convention, qu'ils trouvaient logé quelquefois à un troisième ou quatrième étage, et dont l'accneil simple et poli avait remplacé les anciennes réceptions de cour. Ils étaient ensuite introduits dans cette salle fameuse, où siégcait, sur de simples banquettes, et dans le costnme le plus modeste, cette assemblée qui, par sa puissance et la grandenr de ses passions, ne paraissait plus ridicule, mais terrible. Ils avaient un fauteuil vis-à-vis ce-

lui du président; ils parlaient assis; le président leur répondait de même, en les appelant par les titres contenns dans leurs pouvoirs. Il leur donnait ensuite l'accolade fraternelle, et les proclamait représentants de la puissance qui les envoyait. Ils pouvaient, dans une tribune réservée, assister à ces discussions orageuses, qui inspiraient autant de curiosité que d'effroi aux étrangers. Tel était le cérémonial employé à l'égard des ambassadeurs des paissances. La simplicité convenait à une république recevant sans faste, mais avec décence et avec égards, les envoyés des rois vainens par elle. Le nom de Français était bean alors ; il était ennobli par les plus belles vietoires, et les plus pures de tontes, celles qu'nn penple remporte pour desendre son existence et sa liberté.

## CHAPITRE XII.

Redoublement de haine et de violence des partis après le 12 garminal. Compiration nouvelle des patriolus. - Massacra dans les prisons, à Lyon, par les réacteurs, ... Déurets neuveaux contre les émigrés et sur l'exercice du culte, Modificetions dans les attributions des comités. - Questions financières. Baissa croissante du papier-mounnie, Agietage, Divare projets et discussions sur la réduction des assignats. Mesure importante décrétés pour facilitar la vente des biens natieunt. - Insurrection des révolutionnaires du 1et prairial en mt. Euvelantement de la couvention. Assassinal du représentant Férend. Principaux érénements de cette journée et des jeurs suivants, - Suites de la journée de prairiel, Arrestation de divers membres des anciens camités. Condamuntion ut supplice des représentants flomme, Goujon, Degaesnoy, Durai, Soubrany, Bourbotta et autres, compromis dans l'insurrentiem, Désarmement des patriotes et destruction de ce parti. - Nouvelles discussions sur la veute des biens nationaux. Echelle du réduction adoptée pour les assignats,

Les événements de germinal avaient en pour les deux partis qui divissient la France la conséquence ordinaire d'une action incertaine : ces deux partis en étaient devenus plus violents et plus acharnés à se détruire. Dans tont le Midi, et particulièrement à Avignon, Marseille et Tonlon, les révolutionnaires, plus menacants et plus audaeienx que jamais, échappant à tous les efforts qu'on faisait pour les désarmer on les ramener dans leurs commnnes, continuaient à demander la liberté des patriotes, la mort de tous les émigrés rentrés, et la constitution de 93. Ils correspondaient avec les partisans qu'ils avaient dans toutes les provinces;

ils, les départements, et s'avanceraient pour se joindre à leurs frères du Nord. C'était absolument le projet des fédéralistes en 93.

Leurs adversaires, soit rovalistes, soit girondins, étaient aussi devenus plus hardis depuis que le gouvernement, attaqué en germinal, avait donné le signal des persécutions. Maîtres des administrations, ils faisaient un terrible usage des décrets rendus contre les patriotes. Ils les enfermaient comme complices de Robespierre, ou comme ayant manié les deniers publics sans en svoir rendu compte; ils les désarmaient comme avant participé à la tyrannie abolie le 9 thermiils les appelaient à eax, et les engageaient à se dor, on bien enfin ils les pourchassaient de lieu réunir sur deux points principaux. Toulon pour en lieu comme avant quitté leurs communes. le Midi, Paris pour le Nord. Quand ils seraient C'était dans le Midi surtout que les hostilités assez en force à Tonlon , ils souléveraient , disaient - , contre ces malheureux patriotes étaient le plus

actives, ear la violence provoque toujours une violence égale. Dans le département du Rhône, la réaction se préparait terrible. Les royalistes, obligés de fuir la eruelle énergie de 93, revenaient à travers la Suisse, passaient la frontière, rentraient dans Lyon avec de faux passe-ports, y parlaient du roi, de la religion, de la prospérité passée, et se servaient du souvenir des mitraillades pour ramener à la monarchie une cité toute républicaine. Ainsi les royalistes s'appuyaient à Lyon comme les patriotes à Toulon. On disait Précy revenu et caché dans la ville, dont il avait, par sa vaillance, causé tous les malheurs. Une foule d'émigrés, accourus à Bale, à Berne, à Lausanne, se montraient plus présomptuenx que jamais. Ils parlaient de leur rentrée prochaine, ils disaient que leurs amis gonvernaient; que bientôt on allait remettre sur le trône le fils de Louis XVI, les rappeler eux-mêmes, et leur rendre leurs hiens; que du reste, excepté quelques chefs militaires qu'il faudrait punir, tout le monde contribuerait avee empressement à cette restauration. A Lausanne, où toute la jeunesse était enthousiaste de la révolution française, on les molestait et on les forçait à se taire. Ailleurs on les laissait dire; on dédaignait leurs vanteries, auxquelles on était assez habitué depuis six ans; mais on se méfiait de quelques-uns d'entre eux, qui étaient pensionnés par la police autrichienne pour épier dans les auberges les propos imprudents des voyageurs. C'est encore de ce côté, e'est-à-dire vers Lyon, que s'étaient formécs des compagnies qui, sous les noms de compagnies du Soleil et compagnies de Jésus, devaient parcourir les campagnes, on pénétrer dans les villes, ct égorger les patriotes retirés dans leurs terres ou détenus dans les prisons. Les prêtres déportés rentraient aussi par cette frontière, et s'étaient déjà répandus dans toutes les provinces de l'Est; ils déclaraient nul tont ce qu'avaient fait les prêtres assermentés; ils rebaptisaient les enfants, remariaient les époux, ct inspiraient au penple la haine et le mépris du gonvernement. Hs avaient soin cependant de se tenir près de la frontière, afin de la repasser au premier signal. Ceux qui n'avaient pas été frappes de déportation, et qui jouissaient en France d'une pension alimentaire, et de la permission d'exercer leur eulte, n'abusaient pas moins que les prêtres déportés de la tolérance du gouvernement. Mécontents de dire la messe dans des maisons ou lonées ou prétées , ils ameutaient le peuple, et le portaient

à s'emperer des églies qui étaient derenaes la propriété des communes. Une foul de scénes avaient en lieu pour ce najet, et il avait fabrement de l'en pour ce najet, et il avait fabre en pour ce najet, et il avait fabre en pour ce najet, et il avait fabre en pour ce najet, et il avait décrets. A Paris, les journalistes vendus au roya-time, et pous par per Lemattre, écrivaient avec plus de bardiense que junais contre la révolution. L'auteur de Spectateur, Leavoit, avait été acquitté en prochaient presque ouvertenant la monarchie. L'auteur de Spectateur, Leavoit, avait été acquitté et produisse par des poursuies afrigées contre lui, et depais, la tourbe des libellistes ne eraignait plus le tribunal révolutionnier.

Ainsi , les denx partis étaient en présence , tont prêts à un engagement décisif. Les révolutionnaires, résolus à porter le coup dont le 12 germinal n'avait été que la menace, conspiraient ouvertement. Ils tramaient des complots dans chaque quartier, depuis qu'ils avaient perdu les chefs principaux, qui seuls méditaient des desseins pour tout le parti. Il se forma une réunion chez le nommé Lagrelet, rue de Bretagne : on y agitait le projet d'exciter plusieurs rassemblements, à la téte desquels on mettrait Cambon, Maribon-Montaut et Thuriot; de diriger les uns sur les prisons pour délivrer les patriotes, les autres sur les comités pour les enlever, d'autres enfin sur la convention pour lui arracher des décrets. Une fois maîtres de la convention , les conspirateurs voulaient lui faire réintégrer les députés détenus, annuler la condamnation portée contre Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois et Barrère, exclure les soixantetreize, et proclamer sur-le-champ la constitution de 93. Tont était déjà préparé, jusqu'aux pinces pour ouvrir les prisons, anx cartes de ralliement pour reconnaître les conjurés, à une pièce d'étoffe pour pendre à la feuétre de la maison d'où partiraient tous les ordres. On saisit une lettre cachée dans un pain, et adressée à un prisonnier, dans laquelle on lui disait : « Le jour où vous recevrez des œufs moitié blancs moitié rouges, vons vons tiendrez préts. » Le jour fixé était le 1" floréal. L'un des conjurés trahit le secret et livra les détails du projet au comité de sûreté générale. Ce comité fit arrêter aussitôt tous les chefs désignés, ce qui malheureusement ne désorganisait pas les projets des patriotes; car tout le monde était chef aujourd'hui chez eux, et on conspirait en mille endroits à la fois. Rovère, digne autrefois du nom de terroriste sous l'ancien comité de salut public. et anjourd'hui forcené réacteur, vint faire sur ce complot un rapport à la convention, et chargea beaucoup les députés qui deraient être mis à la têtele der rassembenents. Ces députés étaient étrangers au complot, et on avui disposé de laient étrangers au complot, et on avui disposé de lears, que l'un comptait sur lears dispositions. Déjà condamnés être éteuns à llam; la varient pas obéi et étéient sonstraies à leur condamnation. Rovère fis échiers per l'assemblée que, tils ne se constituaient pas prisonniers san-le-champ, int services députés par le fait seud éteur desbésisance. Ce projet avorté indiquait assex un prochain évinements.

Dès que les journanx enrent fait connaître ce nouveau complot des patriotes, une grande agitation se manifesta à Lyon, et il y eut contre enx un redoublement de fureur. On jugeait dans ce moment un fameux dénonciateur terroriste, poursuivi en verta du décret rendu contre les complices de Robespierre. Les jonrnaux venaient d'arriver et de faire connaître le rapport de Rovère sur le complot du 29 germinal. Les Lyonnais commencèrent à s'agiter ; la plupart avaient à déplorer ou la rnine de lenr fortane ou la mort de leurs parents. Ils s'amentérent autour de la salle du tribanal. Le représentant Boisset monta à cheval; on l'entoura, et chacun se mit à lui énnmérer ses griefs contre l'homme en jugement. Les promoteurs de désordre, les membres des compagnies du Soleil et de Jésus profitèrent de cette émotion, fomentérent le tumulte, se portèrent anx prisons, les envabirent, et égorgèrent soixante-dix ou quatre-vingts prisonniers, réputés terroristes, et jetèrent leurs cadavres dans le Rhône. La garde nationale fit quelques efforts pour empécher ce massacre, mais ne montra peut-être pas le zele qu'elle eut déployé si moins de ressentiments l'avaient animée contre les victimes de cette journée.

Ainsi, à peine le complot jecchin du 20 germial avait été coma que les contre-révulsionnires y avaient répondu par le massacre du 5 Boréal (24 avril) à 1500. Les républicains suicres, tout en hâmant les projets des terroristes, furent cependant alarmés de ceux des contre-révolutionnaires. Jusqu'ici ils n'avaient été occupés qu'à mopchere nue novelle terreur, et ne étuient point effrayés du royalisme : le nyalisme, en effet, paraissais it é loigne à parle les exécutions du ribbanaries volutionnaire et les vicioires de son armésel ; Mais quand ils le vient, classée en qu'eque sorie de la Vendée, rentre par Lyon, former des compagies d'assassine, pousser des petres perurba-

teurs jusqu'au milieu de la France, et dicter à Paris même des écrits tout pleins des fureurs de l'émigration, ils se ravisèrent, et ernrent qu'aux mesures rigoureuses prises contre les suppôts de la terreur, il fallait en ajouter d'autres contre les partisans de la royauté. D'abord, pour laisser sans prétexte ceux qui avaient souffert des excès commis, et qui eu exigeaient la vengeance, ils firent enioindre aux tribunaux de mettre plus d'activité à poursuivre les individus prévenus de dilapidations, d'abus d'autorité, d'actes oppressifs. Ils cherchèrent ensuite les mesures les plus capables de réprimer les royalistes. Chénier, connu par ses talents littéraires et ses opinions franchement républicaines, fut chargé d'un rapport sur ce sujet. Il traça un tableau énergique de la France, des denx partis qui s'en disputsient l'empire, et surtout des menées ourdies par l'émigration et le elergé, et il proposa de faire traduire snr-le-champ tout émigré rentré devant les tribunaux, pour lni appliquer la loi ; de cousidérer comme émigré tout déporté qui , étant rentré en France, y serait eucore dans un mois; de punir de six mois de prisou quiconque violerait la loi sur les cultes et voudrait s'emparer de force des églises; de condamner au bannissement tout écrivain qui provoquerait à l'avilissement de la représentation nationale ou an retour de la royauté; enfin, d'obliger toutes les autorités chargées du désarmement des terroristes. de donner les motifs de désarmement. Toutes ces mesures furent accueillies, excepté deux qui suscitèrent quelques observations. Thibaudeau trouva imprudent de punir de six mois de prison les infracteurs de la loi sur les cultes; il dit avec raison que les églises n'étaient bonnes qu'à un seul usage. celui des cérémonies religieuses; que le peuple, assez dévot pour assister à la messe dans des réunions particulières, se verrait toujours privé avec un violent regret des édifices où elle était célébrée autrefois ; qu'en déclarant le gouvernement étranger pour jamais aux frais de tous les cultes, on aurait pu rendre les églises aux catholiques, pour éviter des plaintes, des émentes, et peut-être une Vendée générale. Les observations de Thibaudean ne furent pas accueillies, car en rendant les églises aux catholiques, même à la charge par eux de les entretenir, on craignait de rendre à l'ancien clergé des pompes qui étaient une partie de sa puissance. Tallien, qui était devenu jonrnaliste avec Fréron, et qui, soit par cette raison, soit par une affectation de justice, voulait protéger l'indépendance

de la presse, s'opposa au bannissement des écrivains. Il soutint que la disposition était arbitraire et laissait une latitude trop grande aux sévérités contre la presse. Il avait raison : mais, dans cet état de guerre ouverte avec le royalisme, il importait peut-être que la convention se déclarat fortement contre les libellistes, qui s'empressaient de ramener sitôt la France aux idées monarchiques. Louvet, ce girondin si fougueux, dont les méfiances avaient fait tant de mal à son parti, mais qui était un des hommes les plus sincères de l'assemblée, se bâta de répondre à Tallien, et conjura tous les amis de la république d'oublier leurs dissidences et leurs griefs réciprognes, et de s'unir contre l'ennemi le plus ancien, le seni véritable qu'ils enssent tous , c'est-à-dire la royauté. Le témoignage de Lonvet en faveur des mesures violentes était le moins suspect de tous, car il avait bravé la plus cruelle prescription ponr combattre le système des moyens révolutionnaires. Toute l'assemblée applaudit à sa noble et franche déclaration, vota l'impression et l'envol de son disconra à toute la France, et adopta l'article, à la grande confusion de Tallien, qui avait si mal pris le moment pour soutenir une maxime juste et vraie.

Ainsi, tandis que la convention avait ordonné la poursuite, le désarmement des patriotes, et leur retour dans leurs communes, elle venait en memo temps de renouveler les lois contre les émigrés et les prêtres déportés, d'instituer des peines contre l'ouverture des églises et contre les pamphlets royalistes; mais des lois pénales sont de faibles garanties contre des partis prêts à fondre l'un sur l'autre. Le député Thibaudeau pensa que l'organisation des comités de gouvernement depuis le 9 thermidor était trop faible et trop relachée. Cette organisation, établie au moment où la diotature venait d'être renversée, n'avait été imaginée que dans la peur d'une nonvelle tyrannie. Apsai. à une tension excessive de tous les ressorts avait succédé un relachement extrême. On avait restitué à chaque comité son inflnence particulière, nour détruire l'influence trop dominante du comité de salut public, et il était résulté de cot état de choses des tiraillements, des lenteurs, et un affaiblissement complet de gouvernement. En effet, si des troubles survenaient dans un département, la hiérarchie voulait qu'on écrivit au comité de sûreté générale; celui-ci appelait le comité de saint public, et dans certains cas celui de législation; il fallait attendre que ces comités fussent complets

pore ar fonir, et ensuite qu'ils cussent le temps de confierr. Las rémines devenients intais presque impailles, et trop nombreuses pour agir. Fallille envoyre seulement viegt hommes de grado, le comité de sareté giolente, chargé de la police, ciui abligé de s'arderser au comité militaire. On sentait mainteannt quel tort on avait en de s'éffreye s' fint de la yrannie de l'assicion comité de salats public, et de se précautionner contre un dancer désormais chimérique.

Un gouvernement ainsi organisé ne pouvait que très-faiblement résister aux factions, et ne leur opposer qu'une autorité impuissante. Le député Thibaudeau proposa donc une simplification du gouvernement; il demanda que les attributions de tous les comités fussent réduites à la simple proposition des lois, et que les mesures d'exécution appartiussent exclusivement au comité de salut public; que celni-ci réunit la police à ses autres fonctions, et que, par conséquent, le comité de sureté générale fut aboli; qu'enfin le comité de saint public, charge ainsi de tout le gonvernement, fût porte à vingt-quatre membres, pour suffire à l'étendue de sa nouvelle tache. Les poltrons de l'assemblée, toujours prompts à s'armer contre les dangers impossibles, se recrierent contre ce projet, et dirent qu'il renouvelait l'ancienne dictature. La carrière ouverte aux esprits, chacun fit sa proposition. Ceux qui avaient la manie de revenir anx voies constitutionnelles, à la division des pouvoirs, proposèrent de créer un pouvoir exécutif hors de l'assemblée, pour séparer l'exéention de la loi de son vote ; d'autres imaginèrent do prendro les membres de ce pouvoir dans l'assemblée même, mais de leur interdire, pondant la durée de leurs fonctions, le vote législatif. Après de longues divagations, l'assemblée seutit que, n'ayant plus que deux ou trois mois à exister, c'està-dire à peine le temps nécessaire ponr achever la constitution, il était ridicule de perdre ses moments à faire une constitution provisoire, et surtout de renoncer à la dictature dans un instant où on avait plus besoin de force que jamais. En conséquence, on rejeta tontes les propositions tendant à la division des pouvoirs; mais on avait trop penr du projet de Thibandeau pour l'adopter : on se contenta de dégager un peu plus la marche des comités. On décida qu'ils seraient réduits à la simple proposition des lois ; que le comité de salut public aurait seul les mesures d'exécution, mais

que la police resterait au comité de sureté géné-

rale, que les réunions de comités n'auraient lien que par envoi de commissaires ; et enfiu , pour se garantir toujours davantage de ce redoutable comité de salut public qui faisait taut de neur, on décida qu'il serait privé de l'initiative des lois, et qu'il ue pourrait jamais faire de propositions tendant à procéder coutre un député.

Pendant qu'ou prenaît ces moyeus pour rendre un peu d'énergie au gouvernement, ou continuait à s'occuper des questions financières, dont la discussion avait été interrompue par les évécements dn mois de germinal. L'abolition du maximum, des réquisitions, du séquestre, de tent l'appareil des movens forcés, en rendant les choses à leur mouvement naturel, avait rendu encore plus rapide la cliute des assignats. Les ventes n'étant plus forcées, les prix étant redevenus libres, les marchandises avaient renchéri d'une mauière extraordinaire, et par conséquent l'assignat avait baissé à proportion. Les communications au debors étant rétablies, l'assignat était entré de nouvesu en comparaison avec les valeurs étraugères, et son infériorité s'était rapidement manifestée par la baisse toujoura croissante du change. Ainsi la chnte du papier-monuaie était complète sous tous les rapports, et, snivaut la loi ordinaire des vitesses, la rapidité de cette ehute s'augmentait de sa rapidité même. Tout changement trop brusque dans les valeurs amène les spéculations hasardeuses, c'està-dire l'agiotage; et comme ce changement n's jamais lieu que par l'effet d'un désordre ou politique ou financier, que par conséquent la production souffre, que l'industrie et le commerce sont ralentis, ce genre de spéculations est presque le seul qui reste; alors, au lieu de fabriquer ou de transporter de nouvelles marchandises, on se hâte de spéculer sur les variations de prix de celles qui existent. Au lieu de produire, ou parie sur ce qui est produit. L'agiotage, qui était devenn si grand aux mois d'avril, mai et juin 1795, lorsque la défection de Dumouriez, le sonlèvement de la Veudée et la coalition fédéraliste déterminèrent une baisse si considérable dans les assignats, venait de reparattre plus actif que jamais en germinal, floréal et prairial an ut (avril et mai 95). Ainsi aux horreura de la disette se joignait le scandale d'un jeu effréué, qui contribuait encore à augmenter le renchérissement des marebaudises et la dépréciation du papier. Le procédé des ioueura était le même qu'en 93, le même qu'il est toujours. Ils achetaient les marchandises qui, ele, la difficulté de fournir anx acquéreurs la fa-

haussant par rapport à l'assignat avec une rapidité siogulière, sugmentaient de prix dans leurs mains, et leur procuraient en peu d'instants des profits considérables. Tous les vœux et tous les efforts tendaient aiusi à la chute du papier. Il y avait des objets qui étaient veudns et reveudus des milliers de fois, sans changer de place. Ou spéculait même suivaut l'usage, sur ce qu'on n'avait pas. On aehetait nue marchaudise d'un vendeur qui ne la possédait point, mais qui devait la livrer à un terme fixé : au terme échu, le vendeur ne la livrait pas, mais il paysit la différence du prix d'achat au prix du jour, si la marchandise avsit haussé; il recevait cette différence si la marchaudise avait baissé. C'est au Palais-Royal, déji si coupable aux yeux du peuple comme reufermant la jeunesse dorée, que se ressemblaient les agiotours. On ne pouvait le traverser sans être poursuivi par des marchands qui portaient à la main des étoffes, des tabatières d'or, des vases d'argent, de riches quincailleries. C'est au café de Chartres que se réunissaient tous les spéculateurs sur les matières métalliques. Quoique l'or et l'argent ne fusseut plus considérés comme marchandise, et que, depuis 95, Il y cût défense, sous des peines très sévères, de les vendre contre des assignats, le commerce ne s'en faisait pas molos d'une manière presque ouverte. Le louis se veudait 160 livres en papier, et dans l'espace d'une beure ou le faisait varier de 160 à 200, et même 210 livres.

Ainsi une disette affreuse de pain, un manque absolu des moyeus de chauffage par un froid qui était rigourenx encore an milieu du priotemps, un renebérissement excessif de toutes les marchaudises. l'impossibilité d'y atteindre avec un papier qui perdait tons les jonrs; au milien de ces maux nn agiotsge effréné, sceélérant la dépréciation des assignats par ses spéculations, et donnant le spectaele d'un jeu scandaleux, et quelquefois de fortancs subites à côté de la misère générale, tel était le vaste sujet de griefs offert aux patriotes pour soulever le peuple. Il importsit, pour soulager les malbeura publics, et pour empêcher un soulèvement, de faire disparattre de tels griefs; mais c'était là l'éternelle difficulté.

Le moyen jugé indispensable, comme on l'a vn, était de relever les assignats en les retirant; mais pour les retirer il fallait vendre les biens, et on ne voulait pas s'apercevoir da véritable obsta-

culté de payer un tiers du territoire. On avait rejeté les moyens violents, c'est-à-dire la démonétisation et l'emprunt foreé; on hésitait entre les deux moyens volontaires, c'est-à-dire entre une loterie et une banque. La proscription de Cambon décida la préférence en faveur du projet de Johannot, qui avait proposé la banque. Mais, en attendant qu'on pût faire réussir ce moven chimérique. qui, meme en réussissant, ne pouvait jamais ramener les assignats au pair de l'argent, le plus grand mal, celui d'une différence entre la valeur nominale et la valeur réelle, existait toujours. Aiusi le créancier de l'État ou des particuliers recevait l'assignat au pair, et ne ponvait le placer que pour un dixième tout au plus. Les propriétaires qui avaient affermé leurs terres ne recevaient que le dixième du fermage. On avait vu des fermiers acquitter le prix de leur bail avec un sae de blé, un cochon engraissé ou un ebeval. Le trésor surtout faisait une perte qui contribuait à la ruine des finances, et, par suite, du papier lui-même. li recevait du contribuable l'assignat à sa valeur nominale, et touchait par mois une einquantaine de millions, qui en valaient cinq tout au plus. Pour suppléer à ce déficit, et pour couvrir les dépenses extraordinaires de la guerre, il était obligé d'émettre jusqu'à huit cent millious d'assignats par mois, à cause de leur grande dépréciation. La première chose à faire, en attendant l'effet des prétendues mesures qui devaient les retirer et les relever, c'était de rétablir le rapport entre leur valeur nominale et leur valeur réelle, de manière que la république, le créancier de l'État, le propriétaire de terres, les capitalistes, tous les individus enfin payés en papier, ne fussent pas ruinés. Johannot proposa de revenir aux métanx pour mesure des valeurs. On devait constater, jour par jour, le tanx des assignats par rapport à l'or ou à l'argent, et ne plus les recevoir qu'à ce taux. Celui auguel il était dù 4,000 francs recevait 40,000 francs en assignats, si les assignats ne valaient plus que le dixième des métaux. L'impôt, les fermages, les revenus de toute espèce, la propriété des biens nationaux, seraient payés en argent ou eu assignats au cours. On s'opposa à ce ehoix de l'argent pour terme commun de toutes les valeurs, d'abord par une ancienne baine pour les métaux, qu'on accusait d'avoir tué le papier. ensuite parce que les Anglais, en ayant beauconp, pourraient, disait-on, les faire varier à leurgré, et seraient ainsi maltres du cours des assignats. Ces

raisons étaient fort misérables, mais elles décidèrent la convention à rejeter les métaux ponr mesure des valeurs. Alors Jean-Bon-Saint-André proposa d'adopter le blé, qui était chez tous les peuples la valeur essentielle à laquelle toutes les autres devaient se rapporter. Ainsi, on calculerait la quantité de blé que pouvait procurer la somme due, à l'époque où la transaction avait en lieu, et on payerait en assignats la valeur suffisante pour acheter aujourd'hui la même quantité de blé. Ainsi, celui qui devait ou nne rente, ou un fermage, ou une contribution de 1,000 fr., à une époque où 1,000 fr. représentaient cent quintaux de blé, donuerait la valeur actuelle de cent quintanx de blé en assignats. Mais on fit une objection. Les malbeurs de la guerre et les pertes de l'agriculture avaient fait bausser considérablement le blé par rapport à toutes les antres denrées ou marebandises, et il valait quatre fois davantage, Il aurait dû, d'après le cours actuel des assignats, ne coûter que dix fois le prix de 1790, c'est-à-dire 100 francs le quintal; et il en coûtait cependant 400. Celui qui devait 1,000 francs en 1790, devrait aujourd'hui 40,000 francs d'assignats, en payant d'après le taux de l'argent, et 40,000 fr., en payant d'après le taux dn blé; il donnerait ainsi une valent quatre fois trop grande. On ue savait donc pas quelle mesure adopter pour les valenrs. Le député Raffron proposa, à partir du 30 du mois, de faire baisser les assignats d'un pour cent par jour. On se récria sur-le-champ que c'était une bangneroute, comme si ce u'en était pas une que de réduire les assignats au cours de l'argent ou du blé, c'est-à-dire de leur faire perdre tout à coup quatre-vingt-dix pour cent. Bourdon, qui parlait sans cesse des finances sans les entendre, fit décréter qu'on refuserait d'écouter toute proposition tendant à la banqueroute.

toute proposition tendant à la hangeroute. Cependant, la réduction de l'assignat au cours avait un inconvenient des plus graves. Si dans tous les payements, soit de l'impté, soit dès biets nationaux, on ne prenait plus l'assignat qu'us taux où il descendait choque jour, la baisse a n'aut plus de terme, car plus rien ne l'arrétait. Dans l'état accuel, en effet, l'assignat pouvau servi rescore par sa valeur sominale au payement de l'impéd, de fermages, de toute les somme écheus, avait un emploi qui domait encore une certaine réalité às valeur, mais à protout il n'était reuq qu'un taux du jour, il devait baisser indéfiniment et sans mesure. L'assignate mis aujourt h'un jour 1,000 ft. powait se plus valoir le lendemain que 100 fr., qu'un franc, qu'un ceratier; il ne risienzia plus personne, il est vai, ai les particuliers, ni l'Estacar tons ne le prendicient que pour ce qu'il vandrait; mais sa valeur, n'étast forcée aulle para, allait s'abbiner une, c'e-kamp. Il n'y avait pas de triston pour qu'un millierd nominal ne tombit par à un france, c'e-la son le rossencied appiermonnaie, indispensable encre a gouvernement, allait l'ainsanger tout à fait.

Dubois-Crazés, trouvant tons ces projets dasgrevas, é popos à la rédución de sasignats au cours, et négliganat les souffrances de ceux qui étaient minés par le payement en papier, proposa sealement d'exiger l'impét foncier en autre. L'Esta pouvait s'assurer sinés le meyen de nouvrir les armées et les grandes communes, et évitier ane mission de 3 à é millards de puigle, qu'il dépensait part se procurer des denrées. Ce projet, qui jursus tédisiant d'abord, fut écarde ensuise après an mêr exames: il on fallat chercher an

Mais dans l'intervalle, le mal s'accroissait chaque jonr; des révoltes éclataient de toutes parts à cause de la disette des subsistances et du bois de chauffage; on voyait au Palais-Royal du pain mis en vente à 22 francs la livre; des mariniers, à l'nn des passages de la Seine, avaient voulu faire payer jusqu'à 40 mille francs un service qui se payait autrefois cent francs. Une espèce de désespoir s'empara des esprits; on se récria qu'il fallait sortir de cet état, et trouver des mesures à tout prix. Dans cette situation cruelle, Bourdon de l'Oise, financier fort ignorant, qui traitait toutes ces questions en énergumène, trouva, sans doute par basard, le seul moyen convenable ponr sortir d'embarras. Réduire les assignats au cours était difficile, comme on a vu, car on ne savait s'il fallait preudre l'argent ou le blé pour mesure, et d'ailleurs c'était leur enlever sur-le-champ toute valeur, et les exposer à une dépréciation sans terme. Les relever en les absorbant était tout aussi difficile, car il fallait vendre les biens, et le placement d'une aussi grande quantité de propriétés immobilières était presque impossible.

Cependant il y avait un moyen de vendre les biens, c'était de les mettre à la portée des acheteurs, en n'exigeant d'eux que la valeur qu'on pouvait en donuer dans l'état de la fortune publique. Les biens se vendaient actuellement aux enchères; il en résultait que les offres se proportionnaient

à la dépréciation du papier, est qu'il fallait donne en assignate cinq à tix fin le pris de 1780. Ce n'était encore, il est vrai, que la moitié de la valeur des terres à cette foque; mais écitait encore beaucoup pour asjourd'hui, car la terre ne valait en réalité pas la moitié, pas le quart de ce qu'elle avait valu es 1700. Il a'y a rien d'absolu dans la valuer. En Amérique, dans les vastes continents, les terres valent per, parce que leur masse est de valuer. En Amérique, dans les vastes continents, les terres valent per, parce que leur masse est de la est était pour sainsi dirie de même en France en 1793, Il fallait denc en pen s'en tenir à la vatern ficire de 1700, mais à cell que l'on pouvait est trouver en 1705, car une chose ne vau refellement que ce qu'elle post étre payée.

En conséquence, Bourdon de l'Oise proposa d'adjuger les biens, sans enchères et par simple procès-verbal, à celui qui en offrirait trois fois en assignats l'estimation de 1790. Entre deux concurrents, la préférence devait être accordée à celui qui s'était présenté le premier. Ainsi nn bien estimé 100,000 francs, en 1790, devait être payé 500,000 en assignats. Les assignats étant tombés au quinzième de leur valeur, 300,000 francs ne présentaient en réalité que 20,000 francs effectifs; on payait done avec 20,000 francs on bien qui, en 1790, en valait 100,000. Ce n'était pas perdre les quatre cinquièmes, puisque véritablement il était impossible d'obtenir plus. D'ailleurs, le sacrifice cut-il été réel, on ne devait pas bésiter, car les avantages étaient immenses.

D'abord on évitait l'inconvénieut de la réduction au cours, qui détruisait le papier. On a vn, en effet, que l'assignat, réduit au cours dans le payement de toutes choses, même des biens, n'avait plus de valeur fixée nulle part, et qu'il tomhait dans le néant. Mais en lui conservant la faculté de payer les biens, il avait une valeur fixe, car il représentait nne certaine quantité de terre; ponyant toujours la procurer, il en aurait toujours la valeur et ne périrait pas plus qu'elle. On évitait done l'anéantissement du papier. Mais il y a mieux : il est constant, et ce qui arriva deux mois après le prouva, que tous les biens auraient pu être achetés sur-le-champ, à la condition de les payer trois fois la valeur de 1790. Tous les assignats on presque tous auraient donc pu rentrer; ceux qui seraient restés dehors auraient reconvré leur valeur ; l'État aurait pn en émettre encore, et faire un nouvel usage de cette ressource. Il est vrai qu'en n'exigeant que trois fois l'estimation

de 1790, il ciais abligié de donner hies plus de terre pour retirer la masse circulate de papier; terre pour retirer la masse circulate de papier; terre pour seiter la masse circulate D'alliera, mais il deviit lui en rester encore pour suffir à de nouveaux bossion extraordianise. D'alliera, D'alliera, d'alliera d'alliera serie, protectiva la valeur si l'ampét, rédait maintenant à rice parce qu'il écuit l'ampét, rédait maintenant à rice parce qu'il écuit l'ampét, d'alliera s'alliera s'alliera d'alliera l'ampét, d'alliera d'alliera d'alliera d'alliera l'interes de l'alliera d'alliera d'alliera l'interes de pur le trèvir; enfin, la plas depouvantable cuatartophe était finie, car le junte rapport des valeurs et terourair établi.

Le projet de Bourdon de l'Oise fut adopté, et on se prépara sur-le-champ à le mettre à exécution ; mais l'orage formé depuis longtemps , et dont le 12 germinal n'avait été qu'un avant-coureur, était devenu plus menaçant que jamais; il était arrêté sur l'horizon et allait éclater. Les deux partis aux prises agissaient chacun à leur mauière. Les contre-révolutionnaires , dominaut dans certaines sections, faisaient rédiger des pétitions contre les mesures dont Chénier avait été le rapporteur, et particulièrement contre la disposition qui punissait du bannissement l'abus que les rovalistes faisaient de la presse. De leur côté. les patriotes, réduits any abois, méditaient un projet désespéré. Le supplice de Fouquier-Tinville, condamné avec plusieurs jurés du tribunal révolutionnaire pour la manière dont il avait exercé ses fouctions, avait poussé lenr irritation an comble. Quoique découverts dans leur projet du 29 germiual, et déjoués récemment dans une secoude tentative qu'ils firent pour mettre tontes les sections en permanence sous prétexte de la disette, ils n'en conspiraient pas moins dans différents quartiers populeux. Ils avaient fini par former un comité ceutral d'insurrection, qui résidait entre les quartiers Saint-Denis et Montmartre, dans la rue Manconseil. Il était composé d'anciens membres des comités révolutionnaires, et de divers individus de la même espèce, presque tous inconnus hors de leur quartier. Le plau d'insurrection était suffisamment indiqué par tons les événements du même genre : mettre les femmes en avant, les faire suivre par un rassemblement immense, entourer la convention d'une telle multitude qu'elle ne pût être secourue, l'obliger de rejeter les soixantetroize, de rappeler Billaud, Collot et Barrère, d'élargir les députés détenus à Ham, et tous les patriotes renfermés, de mettre la constitution de 95 en vigueur et de donner nue nouvelle commune

à Paris, de reconrir de nouveau à tous les moyens révolutionnaires, au maximum, anx réquisitions, etc..., tel était le plan des patriotes. Ils le rédigérent en un manifeste composé de onze articles, et publié au nom du peuple souverain rentré dans ses droits. Ils le firent imprimer le 30 floréal au soir (19 msi), et répandre dans Paris. Il était enjoint aux habitants de la capitale de se rendre en masse à la convention, eu portant aur leurs chapeaux ces mots : Du pain et la constitution de 93. Toute la nuit du 30 florés au 1" prairial (20 mai) se passa en sgitation, en cris, en menaces. Les femmes couraient les rues en disant qu'il fallait marcher le lendemain sur la convention, qu'elle n'avait tué Robespierre que pour se mettre à sa pisce , qu'elle affamait le peuple , protégeait les marchands qui suçaient le sang du pauvre, et envoyait à la mort tous les patriotes. Elles s'enconrageajent à marcher les premières. parce que, disaient-elles, la force armée n'oscrait pas tirer sur des femmes.

Dès le lendemain ', en effet, à la pointe du jour, le tumulte était général dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, dans le quartier du Temple, dans les rues Saint-Denis, Saint-Martin, et surtout dans la cité. Les patriotes faisaient retentir toutes les cloches dont ils pouvalent disposer, ils battaient la générale et tiraient le canon. Dans le même instant le tocsin sonnait au pavillon de l'Unité, par ordre du comité de sûreté générale, et les sections se réunissaient; mais celles qui se trouvaient dans le complot s'étaient formées de grand matin, et marchsient déjà en armes, bien avant que les antres enssent été averties. Le rassemblement, grossissant tonjours, s'avançait pen à peu vers les Tuileries. Une foule de femmes, melées à des hommes ivres, en criant : Du pain et la constitution de 93! des troupes de bandits armés de piques, de sabres et d'armes de toute espèce. des flots de la plus vile populace, enfin quelques bataillons des sections régulièrement armés, formaient ce rassemblement, et marchaient sans ordre vers le but indiqué à tous, la convention. Vers les dix heures, ils étaient arrivés aux Tuileries, ils assiégeaient la salle de l'assemblée et en fermaient

toutes les issues.
Les députés, accourus en toute hâte, étaient à leur poste. Les membres de la Montagne, qui étaient sans communication avec cet obscur comité d'in-

<sup>\*</sup> fer prairiel an an (mercredi 20 mei).

surrection, n'avaient pas été avertis, et, comme lenrs collègues, ne connaissaient le mouvement que par les eris de la populace et les retentissements du tocsin. Ils étaient même en défiance, craignant que le comité de sureté générale n'eût tendu un piége anx patriotes, et ne les eut soulevés pour avoir l'occasion de sévir contre eux. L'assemblée à peine réunie, le député Isabeau vint lui lire le manifeste de l'insurrection. Les tribunes occupées do grand matin par les patriotes retentireut aussitôt de bruvants applandissements. En voyant la convention ainsi entourée, un membre s'écria qu'elle saurait mourir à son poste. Aussitôt tous les députés se levèrent en répétant : Oui! oui! -Une tribune, mienx composée que les autres, applandit cette déclaration. Dans ce moment, on entendait crottre le bruit, on entendait gronder les flots de la populace; les députés se succédaient à la tribune et présentaient différentes réflexions. Tout à coup, on voit fondre un essaint de femmes dans les tribnnes; elles s'y précipitent en foulant aux pieds cenx qui les occupent, et en criant : Du pain / du pain ! Le président Vernier se couvre, et leur commande le silence; mais elles continuent à crier : Du pain! du pain! Les nnes montrent le poing à l'assemblée, les autres rieut de sa détresse. Une foule de membres se levent pour prendre la parole; ils ne peuvent se faire entendre. lls demandent que le président fasse respecter la convention; le président ne peut y réussir. André Domont, ani avait présidé avec fermeté le 12 germinal, succède à Vernier, et occupe le fauteuil. Le tumulte continue, les cris du pain! du pain! sont répétés par les femmes qui ont fait irruption dans les tribones. André Dumont déclare qu'il va les faire sortir : on le couvre de hnées d'un côté, d'applaudissements de l'autre. Dans ce moment, on entend des coups violents donnés dans la porte qui est à la gancho du burean, et le bruit d'une multitude qui fait effort pour l'enfoncer. Les ais de la porte crient, et des platres tombent. Le président, dans cette situation périlleuse, s'adresse à un général qui s'était présenté à la barre avec nne troppe de jeunes gens, pour faire, au nom de la section de Bon-Conseil, nne pétition fort sage : « Général, lui dit-il, je vous somme de veiller sur » la représentation nationale, et je vous nomme eommandant provisoire de la force armée. » L'assemblée confirme cette nomination par ses applandissements. Le général déclare qu'il mourra à son poste, et sort pour se rendre au lieu du com- rivor, mais elles pe pouvaient pénétrer dans l'in-

bat. Dans ce moment, le bruit qui se faisait à l'une des portes cesse, un peu de calme se rétablit. André Dumont, s'adressant anx tribunes, enjoint à tous les bons citoyens, qui les occupent d'en sortir, et déclare qu'on va employer la force pour les faire évacuer. Beaucoup de citoyens sortent, mais les semmes restent, en poussant les mêmes cris, Quelques instants après, le général chargé par le président de veiller sur la convention, rentre avec uno escorte de fusiliers et plusieurs jeunes gens qui s'étajont munis de fonets de poste. Ils escaladent les tribunes, et en font sortir les femmes eu les chassant à cours de fouct. Elles fujent en poussant des eris épouvantables, et aux grands applaudissements d'une partie des assistants.

A peine les tribunes sont-elles évacuées que le bruit à la porte de ganche redouble. La foulo est revenue à la charge; elle attaque de nouveau la porte, qui cède à la violence, éclate et se brise. Les membres de la convention se retirent sur les bancs appérienrs; la gendarmerie forme uno haie autour d'enx pour les protéger. Aussitôt des citovens armés des sections accourent dans la salle par la porte de droite pour chasser la populace. Ils la refoulent d'abord, et a'emparent de quelques femmes; mais ils sout bientôt ramenés à leur tour par la populace victorieuse. Houreusement la section de Grenelle, acconrue la première au secours de la convention, arrive dans ce moment, et vient sournir un utile rensort. Le député Auguis est à sa tête, lo sabre à la main. En avant! s'éerie-t-il... On se serre, on avance, on croise les bajonnettes, et on reponsse sans blessure la multitude des assaillants, qui cède à la vne du fer. On saisit par le collet l'un des révoltés, on le traine au pied du bureau, on le fouille, et on lui trouve les poches pleines de pain. Il était denx beures. Un peu do calme se rétablit dans l'assemblée; on déclare que la section do Grenelle a bien mérité de la patrie. Tous les ambassadenrs des puissances s'étaient rendus à la tribuno qui leur était réservée, et assistaient à cette scène, comme pour partager en quelque sorte les dangers de la convention. On décrète qu'il sera fait mention au bulletin de leur courageux dévouement

Cependant la foule augmentait autour de la salle. A peine denz ou trois sections avaient eu le temps d'accourir et de se jeter dans le Palais-National, mais elles ne pouvaient résister à la masse toujours croissante des assaillants. D'autres venaient d'artérieur, el les étaient sans communication avec les comités; elles n'avaient pas d'ordre et ne savaient quel usage faire de lenrs armes. En cet instant, la foule fait un nouvel effort sur le salon de la Liberté, et pénètre jusqu'à la porte brisée. Les eris aux armes! se renouvellent; la force armée qui se trouvait dans l'intérieur de la salle accourt vers la porte menacée. Le président se convre, l'assemblée demeure calme. Alors des denx côtés on se joint; le combat s'engage devant la porte même; les défenseurs de la convention croisent la bajonnette; de leur côté les assaillants font feu, et les balles viennent frapper les murs de la salle. Les députés se lèvent en criant : Vive la république! De nouveaux détachements accourent, traversent de droite à ganche et viennent soutenir l'attaque. Les coups de feu redoublent : on charge, on se méle, on sabre. Mais une fonle immense, placée derrière les assaillants, les pousse, les porte malgré cux sur les baionnettes, renverse tous les obstacles qu'on lui oppose et fait irruption dans l'assemblée. Un eune député, plein de courage et de dévouement, Féraud, récemment arrivé de l'armée du Rbin, et courant depuis quinze jours autour de Paris pour håter l'arrivage des subsistances, vole au-devant de la foule, et la conjure de ne pas pénétrer plus avant. « Tuez-moi , s'écrie-t-il en découvrant sa » poitrine; vous n'entrerez qu'après avoir passé » sur mon corps. » En effet, il se couche à terre pour essaver de les arrêter; mais ces furienx, sans l'éconter, passent sur son corps et courent vers le bareau. Il était trois heures. Des femmes ivres, des bommes armés de sabres, de piques, de fusils, portant sur leurs ebapeaux ces mots : Du pain, la constitution de 95, remplissent la salle; les uns vont occuper les banquettes inférieures, abandonnées par les députés; les antres remplissent le parquet; quelques-uno se placent devant le bureau, ou montent par les petits escaliers qui conduisent an fautenil du président. Un ieune officier des sections, nommé Mailly, placé sur les degrés du burean, arrache à l'nn de ces bommes l'écritean qu'il portait sur son chapeau. On tire aussitôt sur lui, et il tombe blessé de plusienrs coups de fen. Dans ec moment, tontes les baionnettes, toutes les piques se dirigent sur le président; on enferme sa têto dans une haie de fer. C'est Boissy-d'Anglas, qui a succèdé à André Domont: il demeure immobile et calme. Féraud, qui s'était relevé, accourt au pied de la tribune, s'arrache les chevenx, se frappe la poitrine de douleur, et, en voyant le

danger du président, s'élance pour aller le courrir de son corps. L'un des hommes à piques veut le retenir par l'habit; no officier, pour dégager Féraud, assène un conp de poing à l'homme qui le retenait; ce dernièr répond au coup de poing par un coup de pistolet qui atteint Féraud à l'épaule. L'infortuné jeune homme tombe, on l'entrales, on le foule aux picèls, on l'emporte hors de la salle, et on livre son cadavre à la populace.

Boissy-d'Anglas demeure calme et impassible an milieu de cette épouvantable scène ; les baionnettes et les piques environnent encore sa tête. Alors commence nne scène de confusion impossible à décrire. Chacun veut parler, et cric en vain pour se faire entendre. Les tambours battent pour rétablir le silence; mais la foule, s'amusant de ce chaos, vocifère, frappe des pieds, trépigne de plaisir en voyant l'état auquel est réduite cette assemblée souveraine. Ce n'est point ainsi que s'était fait le 31 mai, lorsque le parti révolutionnaire. ayant à sa tête la commune, l'état-major des sections, et un grand nombre de députés pour recevoir et donner le mot d'ordre, entoura la convention d'une fonle muctte et armée, et, l'enfermant sans l'envalur, lui fit rendre, avec nne dignité apparente, les décrets qu'il désirait obtenir, lci, pas moven de se faire entendre ni d'arracher au moins la sanction apparente des vœux des patriotes. Un canonnier, entouré de fusiliers, monte à la tribune pour lire le plan d'insurrection. La lecture est à chaque instant interrompue par des cris, des injures, et par le roulement du tambour. Un bomme veut prendre la parole et s'adresser à la multitude : « Mes amis, dit-il, nons sommes tous ici pour la » même cause. Le danger presse, il fant des dé-» crets : laissez vos représentants les rendre. » A bas! à bas! lui crie-t-on pour toute réponse. Le député Rhul, vicillard d'un aspect vénérable, et montagnard zélé, veut dire quelques mots de sa place, pour essayer d'obtenir du silence; mais on l'interrompt par de nouvelles vociférations. Romme. honnne austère, étranger à l'insurrection comme toute la Montagne, mais désirant que les mesures demandées par le peuple fussent adoptées, et voyant avec peine que cette épouvantable confusion allait être sans résultat, comme celle du 12 germinal, Romme demande la parole. Duroi la demande anssi pour le même motif, ni l'un ni l'autre ne peuvent l'obtenir. Le tumulte recommence et dure encore plus d'une beure. Pendant cette scène .

on apporte une tête au bout d'une basonnette : on

la regarde avec effori, on ne peut la reconnultre. Les nos dients que c'est celle de Féron, d'autres disent que c'est celle de Férand. C'était celle de Férand, en effet, que des brignads avaient coupée, et qu'ils avaient placée au bout d'une baionnette. la la promenient dans la salle, au milieu des horlements de la multitude. La fureur coutre le président Dissip-Anglas recommence; il est de président Dissip-Anglas recommence; il est de mette; on le courbe en joue de tons oblés, mille mette; on le courbe en joue de tons oblés, mille morts le menacette.

Il était déià sent heures du soir : on tremblait dans l'assemblée, on craignait que cette foule, où se tronvaient des scélérats, ne se portat any dernières extrémités, et n'égorgeat les représentants dn peuple, au milieu de l'obscurité de la nuit. Plusienrs membres du centre engageaient certains montagnards à parler pour exhorter la multitude à se dissiper. Vernier essave de dire aux révoltés qu'il est tard, qu'ils doivent songer à se retirer, qu'ils vont exposer le peuple à manquer de pain, en tronblant les arrivages. - « C'est de la taeti-» que, répond la foule; il y a trois mois que vous » nons dites cela. » Alors plusieurs voix s'élèvent successivement du sein de la multitude : celle-ci demande la liberté des patriotes et des députés arrétés: celle-là, la constitution de 93; nne troisième. l'arrestation de tous les émigrés : une foule d'autres, la permanence des sections, le rétablissement de la commune, un commandant de la force armée parisienne, des visites domiciliaires pour rechercher les subsistances cachées, les assignats au pair, etc. L'un de ees hommes, qui parvient à se faire entendre quelques instants, veut qu'on nomme snr-le-champ le commandant de la force armée parisienne, et qu'on eboisisse Sonbrany. Enfin, un dernier, ne sachant que demander, s'écrie : L'arrestation des coquins et des lâches! et, pendant pno demi-heure, il répète par intervalles : L'arrestation des coguins et des laches.

L'un des meneurs, sentant enfin la nécessité de décider quelque closse, propose de lâtre descendre les députés des battes hanquettes où ils sont placés, pour les réamir au millée de la salle, et les faire délibèrer. Aussité to adopte la proposition, on les pousse bors de leurs sièges, on les fait deceendre, on les parque, comme un troupeau, dans l'espace qui siègne la tribune des hanquettes inférieres. Das hommes les entourent, et les enferment en faisant la chalte avec leurs juques.

Vernier remplace au fautenil Boissy-d'Anglas, accablé de fatigues après six heures d'une présidence aussi périlleuse. Il est neuf heures. Une espèce de délibération s'organise; on convient que le peuplo restera convert, et que les députés seuls léveront leurs ehapeaux en signe d'approbation ou d'improbation. Les montagnards commencent à espérer qu'on pourra rendre les décrets, et se disposent à prendre la parole. Romme, qui l'avait déjà prise une fois, demande qu'on ordonne par un décret l'élargissement des patriotes. Duroi dit que, depnis le 9 thermidor, les ennemis de la patrio ont exercé une réaction funeste, que les députés arrêtés au 12 germinal l'ont été illégalement, et qu'il faut prononcer leur rappel. On oblige le président à mettre ces différentes propositions aux voix; on lève les ebapeaux, on erie : Adopté, adopté, au milieu d'un brnit épouvantable, sans qu'on puisse distinguer si les députés ont réellement donné leur vote. Goujon succède à Romme et Dnroi, et dit qu'il faut assurer l'exéention des décrets; que les comités ne paraissent point, qu'il importe de savoir ce qu'ils font, qu'il faut les appeler pour leur demander compte de leurs opérations, et les remplacer par une commission extraordinaire. C'était là en effet qu'était le péril de la journée. Si les comités étaient restés libres d'agir, ils pouvaient venir délivrer la convention de ses oppresseurs. Albitte ainé trouve que l'on ne met pas assez d'ordre dans la délibération, que le hnreau n'est pas formé, qu'il en faut former un. On le compose aussitôt. Bourbotte demande l'arrestation des journalistes. Une voix incomme s'élève, et dit que, pour pronver que les patriotes ne sont pas des cannibales, il faut abolir la peine de mort. - « Oui, oni, s'écrie-t-on; execpté pour » les émigrés et les fabricateurs de faux assignats. » On adopte cette proposition dans la même forme que les précédentes. Duquesnoi revient à la proposition de Gouion, redemande la suspension des comités et la nomination d'une commission extraordinaire de quatre membres. On désigne sur-lechamp Bourbotte, Prieur de la Marne, Duroi et Duquesnoi lui-même. Ces quatre députés acceptent les fonctions qui lenr sont confiées. Quelque périllenses qu'elles soient, ils sauront, disentails, les remplir et mourir à lenr poste. Ils sortent pour se rendre auprès des comités, et s'emparer de tous les pouvoirs. C'était là le diffieile, et toute la journée dépendait du résultat de cette opération.

Il était neuf heures, ni le comité insurrecteur,

14

ni les comités du gouvernement ne paraissaient avoir agi pendant cette longue et terrible journée. Tout ce qu'avait su faire le comité insurrecteur. c'était de lancer le peuple sur la convention : mais. comme nous l'avons dit, des chefs obscurs, tels au'il en reste aux derniers jonrs d'un parti, n'ayant à leur disposition ni la commune, ni l'état-major des sections, ni nn commandant de la force armée, ni des députés, n'avaient pu diriger l'insurrection avec la mesure et la vigueur qui pouvaient la faire réussir. Ils avaient lancé des furieux, qui avaient commis des excès affreux, mais qui n'avaient rien fait de ce qu'il fallait faire. Aucun détachement ne fut envoyé pour suspendre et paralyser les comités, pour onvrir les prisons, et délivrer les hommes énergiques dont le secours eut été si précieux. On s'était emparé seulement de l'arsenal, que la gendarmerie des tribunaux, toute composée de la milice de Fouquier-Tinville, livra aux premiers venus. Pendant ce temps, au contraire, les comités du gouvernement, entourés et défendus par la jeunesse dorée, avaient employé tous leurs efforts à réunir les sections. Ce n'était pas facile avec le tumulte qui régnait, avec l'effroi qui s'était emparé de beauconp d'entre elles, et la mauvaise volonté que manifestaient même quelques-unes. D'abord ils en avaient réuni deux on trois, dont l'effort, comme on l'a vu, avait été repoussé par les assaillants. Ils étaient parvenus ensnite à en convoquer un plus grand nombre, grâce au zèle de la section Lepelletier, autrefois des Filles-Saint-Thomas, et ils se disposaient vers la nuit à saisir lo moment où le peuple, fatigué, commencerait à devenir moins nombreux, pour fondre sur les révoltés et délivrer la convention. Prévoyant bien que, pendant cette longue oppression, on lui aurait arraché les décrets qu'elle ne voulait pas rendre, ils avaient pris un arrêté par lequel ils ne reconnaissaient pas pour authentiques les décrets rendus pendant cette journée. Ces dispositions faites, Legendre, Auguis, Chénier, Delecloi , Bergoeng et Kervélégan s'étaient rendus, à la tête de forts détachements, auprès de la convention. Arrivés là, ils étaient convenns de laisser les portes ouvertes, afin que le peuple, pressé d'un côté, pût sortir de l'autre. Legendre et Delecfoi s'étaient charges ensuite de pénétrer dans la salle, de monter à la tribunc au milieu de tous les dangers, et de sommer les révoltés de se retirer. « S'ils ne cedent pas, dirent-ils à leurs collè-» gues, chargez, et ne craignez rien pour nous. » Dussions-nous périr dans la mélée, avancez tou-» jours. »

Legendre et Delecioi pénétrérent en effet dans la salle, à l'instant où les quatre députés nommés ponr former la commission extraordinaire allaient sortir. Legendre monte à la tribune, à travers les insultes et les coups, et prend la parole au milieu des huées : « l'invite l'assemblée, dit-il, à rester » ferme, et les citoyens qui sont ici à sortir. » ---A bas! à bas! s'écrie-t-on. Legendre et Delecloi sont obligés de se retirer. Duquesnoi s'adresse alors à ses collègues de la commission extraordinaire. et les engage à le suivre, afin de suspendre les comités, qui, comme on le voit, dit-il, sont contraires anx opérations de l'assemblée. Soubrany les invite aussi à se bâter. Ils sortent alors tous les quatre, mais ils rencontrent le détachement à la tête duquel marchent les représentants Legendre, Kervélégan et Auguis, et le commandant de la garde nationale, Raffet, Prieur de la Marne demande à Raffets'il a recu du président l'ordre d'entrer. « Je ne te dois aucun compte l » lui répond Raffet, et il avance. On somme alors la multitude de se retirer; le président l'y invite au nom de la loi : elle répond par des huées. Aussitôt on baisse les baionnettes et on entre; la foule désarmée cède, mais des hommes armés qui s'y trouvaient mélés résistent un moment; ils sont repoussés et fuient en criant : - A nous, sans-culottes! Une partie des patriotes revient à ce cri, et charge avec violence le détachement qui avait pénétré. Ils ont un instant l'avantage; le député Kervélègan est blessé à la main; les montagnards Bourbotte, Peyssard, Gaston, crient victoire, Mais le pas de charge retentit dans la salle extérieure; un renfort considérable arrive, fond de nouveau sur les insurgés, les repousse, les sabre, les poursuit à coups de baionnettes. Ils fuient, se pressent aux portes, ou escaladent les tribunes, et se sauvent par les fenètres. La salle est enfin évacuée: il était

minuit. La convention, delivric des assaillants qui ont Da convention, delivric des assaillants qui ont parté la violence et la mort dans son sein, met quelques instants à se remettre. Le clause ex réabit cefin. el 1 est donc vrai, s'écric un membre, e que cetta seachiele, bereue de la république, a manqué encore une fois d'en devenir le tombeau! Heureusement le retime de conspirateurs beau! Heureusement le retime de conspirateurs excite pas dignes de maisse, si vonce a seire pas dignes de mitto, si vonce, se exite d'un majorire febatours, d'on anabasiti de

toutes parts, ct. comme au 12 germinal, la nuit est employée à punir les attentats du jour : mais des faits autrement graves appellent des mesures bien antrement sévères. Le premier soin est de rapporter les décrets proposés et rendus par les revoltés, « Rapporter n'est pas le mot, dit-on à » Legendre, qui avait fait cette proposition. La con-» vention n'a pas voté, n'a pas po voter tandis » qu'on égorgeait l'un de ses membres. Tout ce » qui a été fait n'est pas à elle, mais any brigands » qui l'opprimaient, et à quelques représentants » coupables qui s'étaient rendus leurs complices. » On déclare donc tout ce qui s'est fait comme non avenu. Les secrétaires brûlent les minutes des décrets portés par les séditieux. On cherche ensuite des yeux les députés qui ont pris la parole pendant cette séance terrible; on les montre au doigt, on les interpelle avec véhémence, « Il n'y a plus, » s'écrie Thibaudeau, il n'y a plus d'espoir de con-» ciliation entre nous et une minorité factieuse. » Puisque le glaive est tiré, il faut la combattre, » et profiter des circonstances pour ramener à ja-» mais la paix et la sécurité dans le sein de cette » assemblée. Je demande que vous décrétiez sur-» le-champ l'arrestation de ces députés qui, tra-» bissant tous leurs devoirs, ont voulu réaliser les » vœux de la révolte et les ont rédigés en lois. Je a demande que les comités proposent sur-le-champ » les mesures les plus sévères contre ces manda-» taires infidèles à leur patrie et à leurs serments, » Alors on les désigne : c'est Rhul, Romme et Duroi, qui ont demandé du silence pour faire ouvrir la délibération; c'est Albitte, qui a fait nommer un bureau : c'est Goujon et Duquesnoi, qui ont demandé la suspension des comités, et la formation d'une commission extraordinaire de quatre membres; c'est Bourbotte et Prieur de la Marne. qui ont accepté, avec Duroi et Duquesnoi, d'être les membres de cette commission; c'est Soubrany, que les rebelles ont nommé commandant de l'armée parisienne; c'est Peyssard, qui a crié victoire pendant l'action. Duroi, Goujon, veulent parler ; on les en empêche, on les traite d'assassins, on les décrète sur-le-champ, et on demande qu'ils ne puissent pas s'enfuir comme la plupart do ceux uni ont été décrétés le 12 germinal. Le président les fait entourer par la gendarmerie et condnire à la barre. On cherebe Romme, qui tarde à se montrer; Bonrdon le signale du doigt; il est trainé à la barre avec ses collègues. Les vengeances ne s'arrêtent pas là ; on veut atteindre encore tous les montagnards qui se sont signalés par des missions extraordinaires dans les départements, « Je » demande, s'écrie une voix, l'arrestation de Le-» carpentier, hourreau de la Manche.... De Pinet » ainé, s'écrie une autre voix, bonrreau des habi-» tants de la Biscave... De Borie, s'écrie un troi-» sième, dévastateur du Midi, et de Fayau, l'un » des exterminateurs de la Vendée. » Ces propositions sont décrétées aux cris de vive la convention! vive la république l « Il ne faut plus de demi-» mesures, dit Tallien. Le but du mouvement » d'aujourd'hui était de rétablir les jacobins et » surtout la commune; il faut détruire ce qui en » reste; il faut arrêter et Pache et Bouchotte. Ce » n'est là que le prélude des mesures que le comité » vous proposera. Vengeauce, citoyens, vengeance » contre les assassins de leurs collègues et de la » représentation nationale! Profitons de la mal-» adresse de ces bommes qui se croient les éganx » de ceux qui ont abattu le trône, et cherchent à » rivaliser avec eux; de ces hommes qui venlent » faire des révolutions et ne savent faire que des » révoltes. Profitons de leur maladresse . hàtons-» nous de les frapper et de mettre ainsi un terme » à la révolution. » On applaudit, on adopte la proposition de Tallien. Dans cet cutrainement de la vengcance, des voix dénoncent Robert-Lindet. que ses vertus et ses services ont jnsqn'ici protégé contre les fureurs de la réaction. Lebardi demande l'arrestation de ce monstre; mais taut de voix contraires se font entendre pour vanter la douceur de Lindet, pour rappeler qu'il a sauvé des communes et des départements entiers, que l'ordre du jour est adopté. Après ces mesures, on ordonne de nouvean le désarntement des terroristes; on décrète que le quintidi prochain (dimanche 24 mai), les sections s'assembleront et procèderont sur-lechamn au désarmement des assassins, des buveurs de sang, des voleurs et des agents de la tyrannie qui précéda le 9 thermidor; on les autorise même à faire arrêter ceux qu'elles croiront devoir traduire devant les tribunaux. On décide en même temps que, jusqu'à nouvel ordre, les femmes ne scront plus admises dans les tribunes. Il était trois heures du matin. Les comités faisant annoncer que tout est tranquille dans Paris, on suspeud la séance jusqu'à dix beures.

Telle avait été cette révolte du 1" prairial. Aucune journée de la révolution n'avait présenté un spectacle si terrible. Si, au 31 mai et au 9 thermidor, des canons furent braqués sur la convention, eependant le lieu de ses séances n'avait pas encore été envalii, ensanglanté par un combat, traversé par les balles, et souillé par l'assassinat d'un représentant du peuple. Les révolutionnaires, cette fois, avaient agi avec la maladresse et la violence d'un parti battu depuis longtemps, sans complices dans le gouvernement dont il est exclu, privé de ses chefs, et dirigé par des hommes obscurs, compromis et désespérés. Sans savoir se servir de la Montagne, sans l'avertir même du monvement, ils avaient compromis et exposé à l'échafaud des députés intègres, étrangers aux excès de la terreur, attachés aux patriotes par effroi de la réaction, et n'ayant pris la parole que ponr empêcher de plus grands malheurs, et pour hâter l'accomplissement de gnelgnes vœux qu'ils partageaient.

Cependant les révoltés, voyant le sort qui les attendait tous, et habitués d'ailleurs aux luttes révolutionnaires, n'étaient pas gens à se disperser, tout d'un coup. Ils se réunirent le lendemain à la commune, s'y proclamèrent en insurrection permanente, et tâchérent de rassembler autour d'eux les sections qui leur étaient dévouées, Cependant, pensant que la commune n'était pas un bon poste. quoiqu'elle fût placée entre le quartier du Temple et la Cité, ils préférèrent établir le centre de l'insurrection dans le faubourg Saint-Antoine. Ils s'y transportèrent dans le milieu du jour, et se préparèrent à renouveler la tentative de la veille, Cette fois, ils tâchèrent d'agir avec plus d'ordre et de mesure. Ils firent partir trois bataillons parfaitement armés et organisés : c'étaient ceux des sections des Ouinze-Vingts, de Montreuil et de Popincourt, tous trois composés d'ouvriers robustes et dirigés par des chefs intrépides. Ces bataillons s'avancèrent seuls, sans le concours de penple qui les accompagnait la veille, rencontrèrent des sections fidèles à la convention, mais qui n'étaient pas en force pour les arrêter, et vinrent, dans l'après-midi, se ranger avec leurs canons devant le Palais-National. Aussitôt les sections Lepelletier. la Butte-des-Monlins et autres se placèrent en face pour protéger la convention. Cependant, si le comhat venait à s'engager, il était doutenx, d'après l'état des choses, que la victoire restat anx désenseurs de la représentation nationale. Par surcroit de malbeur , les canonniers, qui dans tontes les sections étaient des ouvriers et de chauds révolutionnaires, abandonnérent les sections rangées devant le palais, et allèrent se joindre avec leurs

pièces aux canonniers de Popincourt, de Montrenil et des Ouinze-Vingts, Le cri aux armes! se fit entendre; on chargea les fasils de part et d'antre, et tont sembla se préparer pour un combat sanglant. Le roulement sourd des canons retentit jusque dans l'assemblée. Beauconp de membres se levèrent pour parler. « Représentants , s'écrie Le-» gendre, soyez calmes, et demeurez à votre noste. » La nature nons a tons condamnés à mort : nu » pen plus tôt, un pen plus tard, peu importe! » De bons citovens sont prêts à vous défendre. En at-» tendant, la plus belle motion est de garder le si-» lence. » L'assemblée se replaça tout entière sur ses siéges, et montra ce calme imposant qu'elle avait déployé au 9 thermidor, et tant d'autres fois, dans le cours de son orageuse session. Pendant ce temps, les deux tronpes opposées étaient en présence dans l'attitude la plus menaçante. Avant d'en venir aux mains, quelques individus s'écrièrent on'il était affreux à de bons citovens de s'égorger les uns les autres, qu'il fallait au moins s'expliquer et essayer de s'entendre. On sortit des rangs, on exposa ses griefs. Des membres des comités, qui étaient présents, s'introduisirent dans les bataillons des sections ennemies, leur parlèrent; et voyant qu'on pouvait obtenir beanconn par les moyens de conciliation, ils firent demander à l'assemblée douze de ses membres, ponr venir fraterniser. L'assemblée, qui voyait une espèce de faiblesse dans cette démarche, était peu disposée à v consentir; cependant, on lui ditque ses comités la croyaient utile pour empêcher l'effusion du sang. Les donze membres furent envoyés, et se présentèrent aux trois sections. Bientôt on rompit les rangs de partet d'autre; on se mêla. L'homme peu cultivé et d'une classe inférienre est toujonrs sensible aux démonstrations amicales de l'homme que son costume, son langage, ses manières, placent au-dessus de lui. Les soldats des trois bataillons ennemis furent touchés, et déclarèrent qu'ils ne voulaient ni verser le sang de leurs concitoyens. ni manquer aux égards dns à la convention nationale. Cependant les meneurs insistèrent pour faire entendre lenr pétition. Le général Dubois, commandant la cavalerie des sections, et les douze représentants envoyés pour fraterniser, consentirent à introduire à la barre nne députation des trois hataillons.

Ils la présentèrent en effet, et demandèrent la parole pour les pétitionnaires. Quelques députés voulaient la leur refuser; on la leur accorda ce-

pendant. « Nous sommes chargés do vous deman- I » der, dit l'orateur de la troupe, la constitution » de 93, et la liberté des patriotes. » A ces mots, les tribunes se mirent à huer et à erier : A has les jacohins! Le président imposa silence aux interrupteurs. L'oratenr continua, et dit que les eitoyens réunis devant la convention étaient prêts à se retirer dans le sein de leurs familles , mais qu'ils mourraient plutôt que d'abandonner leur poste. si les réelamations du peuple n'étaient pas écoutées. Le président répondit avec fermeté aux pétitionnaires que la convention venait de rendre un décret sur les subsistances, et qu'il allait le leur lire. Il le lut en effet: il ajonta ensuite qu'elle examinerait lenrs propositions, et jugerait dans sa sagesse ce qu'elle devait décider. Il les invita ensuite anx honneurs de la séance.

Pendant et temps, les trois acctions ennemies ciaient toiquire confindues were les autress. On leur dit que leurs pétitionnaires venaient d'être reçus, que leurs pétitionnaires venaient d'être qu'il faliai attendre la décision de la couvention. Il était onze heurs; les vois busilions es voyaient entouris de l'immente majorité des labitants de la esplate; l'Euner d'allieurs était fort avancée, surtout pour des ouvriers, et ils privent le pari de se retirer dans leurs faubaurse.

Cette seconde tentative n'avait done pas mieux réussi aux patriotes; ils n'en restèrent pas moins rassemblés dans les fanbourgs, conservant leur attitude hostile, et ne se désistant point encore des demandes qu'ils avaient faites. La convention, des le 3 an matin, rendit plusieurs décrets que réclamait la circonstance. Ponr mettre plus d'unité et d'énergie dans l'emploi de ces moyens, elle donna la direction de la force armée à trois représentants, Gilet. Aubry et Delmas, et les autorisa à employer la voie des armes pour assurer la tranquillité publique; elle punit de six mois de prison quiconque battrait le tambonr sans ordre, et de mort quiconque battrait la générale sans y être autorisé par les représentants du peuple. Elle ordonna la formation d'une commission militaire, pour juger et faire exécuter sur-le-champ tous les prisonniers faits anx rebelles pendant la jonrnée du 4" prairial. Elle convertit en décret d'accusation le décret d'arrestation rendu contre Duquesnoi, Duroi, Bourbotte, Prieur de la Marne, Romme, Soubrany, Goujon, Albitte ainé, Peyssard, Lecarpentier de la Manche, Pinet ainé, Borie et Fayau, Elle rendit la même décision à l'égard des députés arrêtés les 12 et 16 germinal, et enjoignit à ses comités de lui présenter un rapport sur le trihunal qui devrait juger les uns et les autres.

Les trois représentants se hâtérent de réunir à Paris les tronpes qui étaient répandues dans les environs pour protéger l'arrivage des grains; ils firent rester sous les armes les sections dévouées à la convention, et s'entonrèrent des nombreux jeunes gens qui n'avaient pas quitté les comités pendant toute l'insurrection. La commission militaire entra en exercice le jour même; le premier individu qu'elle jugea fut l'assassin de Féraud, qui avait été arrêté la veille; elle le condamna à mort, et ordonna son exécution pour l'après-midi même du 3. On conduisit en effet le condamné à l'échafaud; mais les patriotes étaient avertis; quelques-uns des plus déterminés s'étaient rénnis autonr du lieu du supplice; ils fondirent sur l'échafaud, dispersèrent la gendarmerie, délivrèrent le patient et le conduisirent dans le fauhourg. Dès la nuit même, ils appelèrent à eux tons les patriotes qui étaient dans Paris, et se préparèrent a se retrancher dans lo faubourg Saint-Antoine. Ils se mirent sous les armes, braquèrent leurs canons sur la place de la Bastille, et attendirent ainsi les conséquences de eette action audacieuse. Aussitôt que cet événement fut connu de la

convention, elle décréta que le faubourg Antoine serait sommé de remettre le condamné, de rendre ses armes et ses canons, et, qu'en cas de refus, il serait aussitôt bombardé. Dans ce moment, en effet, les forces qui étaient réunies permettaient à la convention de prendre un langage plus impérieux. Les trois représentants étaient parvenus à rassembler trois ou quatre mille hommes de troupes de ligne; ils avaient plus de vingt mille hommes des sections armées, à qui la crainte de voir renaître la terreur donnait beaucoup de courage, et enfin la troupe dévouée des jeunes gens. Sur-le-champ ils confièreut au général Menou le commandement de ces forces réunies, et se préparèrent à marcher sur le fauhourg. Ce jour même, 4 prairial (23 mai), tandis que les représentants s'avançaient, la jeunesse dorée avait voulu faire une bravade et s'était portée la première vers le faubourg Saint-Antoine. Mille ou douze cents individus composaieut cette tronpe téméraire. Les patriotes les laissèrent s'engager sans leur opposer de résistance, et les enveloppèrent ensuite de toutés parts. Bientôt ces jeunes gens virent sur leurs derrières les redoutables bataillons du faubourg; ils apercurent aux

fenêtres une multitude de femmes liritées, prêtes | à faire pleuvoir sur enx ano grêle do pierres, et ils crurent qu'ils allaient payer eber leur imprudente bravade. Heureusement pour eux. la force armée s'approchait; d'ailleurs les babitants du faubourg ne voulaient pas les égorger; ils les laissèrent sortir de leur quartier, après en avoir châtlé quelquesuns. Dans ce moment, le général Menou s'avanca avec vingt mille bommes; il fit occuper toutes les issues du faubourg, et surtont celles qui communiquaient avec les sections patriotes. Il fit braquer les canons et sommer les révoltés. Une députation se présenta et vint recevoir son ultimatum, qui consistait à exiger la remise des armes et de l'assassiu de Férand. Les manufacturiers et tous les gens paisibles et riches du faubourg, eraignant un bombardement, s'empressèrent d'user de leur influeuce sur la population, et décidérent les trois sections à rendre leurs armes. En effet, celles de Popincourt, des Quinze-Vingts et de Montreuil remirent leurs canons, et promirent de ébercher le coupable, qui avsit été enlevé. Le général Menon revint triomphant avec les canons du faubourg, etdès cet instant la convention n'eut plus rien à craindre du parti patriote. Abattu pour toniours, il ne figure plus désormais que pour essuver des vengeances.

La commission militaire commençasar-le-champ J igert nosa les prisoniers qui on axis pa saisir; elle condamna à mort des gendarmes qui s'éuient rangés arce les robelles, des surviers, des muchands, membres des comides révolutionaniers, saisies en fignard delle le \*\* prisria! Dans toates les sections, le désartenceuré des patrietes et l'arrestation de individual les plus signifes commenration de l'arrestation de l'arrestation de l'arrestation de l'arrestate les plus des crete opération, la permanent de la accordée aux sections nosa le centiuer.

Mais es n'éstit pas seulement à Parisi que la décespoir des patries fisicia (valories. It édantis dans le Mili par des érénements non moiss malherreux. On leas sur feiglie à Toulou au nombre de sept on hait mille, entourer planiers fois les représentants, leur arracher des piromoiers se-més d'émigration, et técher d'entraîner dans leur révule les ouvriers de l'avental, le grainne et les équipages des vaisseurs. L'excéder était prête à mettre à la volle et le vollaient les empécher. Les équipages des vaisseurs arrivés de Berns, et l'entaits à la dirition de Toulon pour l'expédition qu'on méditait, leur étaient sont à fait apposés; mais ils novaisent counter sur le samis sa nouvelle mais de mais de mais sa nouvelle mais de la militair de la distinction de l'entrain sa nouvelle mais de la militair de la militair de l'entrain sa nouvelle mais de l'entrain de l'entrain sa nouvelle mais de l'entrain de l'entrain sa nouvelle mais de l'entrain de l'entrain sa nouvelle mais de l'entrain de l'entrain de l'entrain de l'entrain sa nouvelle mais de l'entrain de l'entra

tenant au port de Tonion. Ils choisirent pour agir à pen près les mêmes époques que les patriotes do Paris. Le représentant Charbonnier, qui avait demandé un congé, était accusé de les diriger scerètement. Ils a'insurgèrent le 25 floréal (14 mai), marchèreut sur la commune de Soulies, s'emparèrent de quinze émigrés prisouniers, revinrent triomphants à Toulon, et consentirent cependant à les rendre anx représentants. Mais les jours auivants, ils se révoltèreut de nouveau, soulevèrent les onvriors de l'arsenal, s'emparerent des armes qu'il renfermait, et entonrérent le représentant Brunel, pour lui faire ordonner l'élargissement des patriotes. Le représentant Nion, qui était sur la flotte, secourut; mais la sédition était victorieuse. Les deux représentants furent obligés de signer l'ordre d'élargissement. Brunel, désespéré d'avoir cédé, se brůla la cervello; Nion se réfugia sur la flotte. Alors les révoltés songèrent à marcher sur Marseille, pour soulever, disaient-ils, tout le Midi. Mais les représentants en mission à Marseille firent placer uno compagnio d'artillerie sar la route, et prirent toutes les précautions pour empêcher l'exécution do loars projets. Le 1" prairial ils étaient maltres daus Toulon, saus pouvoir, il est vrai s'étendre plus loin, et tachsient do gagner les équipages de l'escadre, dont une partio résistait. tandis que l'autre, toute composée de marins provençaux, paraissait décidée à se réunir à eux.

Le rapport de ces événements fut fait à la convention le 8 prairial; il ne pouvait manquer de provoquer un nouvean déchainement contre les montagnards et les patriotes. On dit que les événemeuts de Tonlon et de Paris étaient concertés : on accusa les députés montagnards d'en être les organisateurs secrets, et on se livra contre eux i de nouvelles farenrs. Sur-le-champ, on ordonus l'arrestation de Charbonnier, Escudier, Ricord et Salicetti, accusés tous quatre d'agiter le Midi. Les députés mis cu accessation le 1" prairial, et dont les juges n'étaient pas encore choisis, furent en butte à un nouveau redoublement de sévérité. Sans anenn égard pour leur qualité de représentants du peuple, on les déféra à la commission militaire chargée de juger les fautenrs et complices de l'insurrection du 1" prairiel. Il n'y eut d'oxcepté que le vienx Rhul, dont plusieurs membres attestèrent la sagesse et les vertus. On envoya au tribanal d'Eure-et-Loir l'ex-maire Pache, son gendre Audouin, l'aneien ministre Bouchotte, ses adjoints Daubigny et Hassenfratz; onfin, les trois

207

agents principaux de la police de Robespierre, ; Louvet prononça ensuite l'éloge du jeune repré-Heron, Marchand et Clémence. Il semblait que la déportation prenencée contre Billaud, Collot et Barrère, eut acquis force de ebose jugée; point da tout. Dans ces jours de rigueur en trouva la peine trop douce : en décida qu'il fallait les juger de nouveau et les envoyer devant le tribunal de la Charente-Inférieure, pour leur faire subir la mort destinée à tous les chefs de la révolution. Jusqu'ici les membres restants des anciens comités paraissaient pardonnés; les éclatants services de Carnot, de Robert-Lindet, et de Prieur de la Côte-d'Or, avaient semblé les protéger contre leurs ennemis : ils furent dénoncés avec une affrease vielence par le girondin Henri Larivière. Robert-Lindet, quoique défendu par une foule de membres qui connaissaient et son mérite et ses services, fut néaumoins frappé d'arrestation. Carnot a organisé la victeire, s'écrièrent une foule de voix; les réacteurs furieux n'osèrent pas décrèter le vainqueur de la coalition. On ne dit rien sur Prieur de la Côte-d'Or. Quant aux membres de l'ancien cemité de sûreté généralo qui n'étaient pas encore arrétés, ils le furent tous. David, que son génie avait fait absoudre, fat arrêté avec Jagot, Elie Lacoste, Lavicomterie, Dubarran et Bernard de Saintes. On ne fit d'exception que pour Louis du Bas-Rhin, dont l'humanité était trop connue. Enfin, le rapport déjà ordonné contre tous ceux qui avaient rempli des missiens et qu'on appelait les proconsuls, fut demandé sur-le-champ. On commenca à procéder contre d'Artigoyte, Mallarmé, Javognes, Sergent, Menestier, Lejeune, Allard, Lacoste et Baudot. On se préparait à passer auccessivement en revue tous ceux qui avaient été chargés de missions quelconques. Ainsi aucun des chefs de ce gouvernement qui avait sauvé la France n'était pardonné : membres des comités, députés en mission, subissaient la loi commune. On épargnait le seul Carnot, que l'estime des armées commandait de ménager; mais en frappait Lindet, citoyen tout aussi ntile et plus généreux, mais que des victoires ne protégeaient pas contre la lacheté des réacteurs.

Certes il n'était pas besoin de tels sacrifices pour satisfaire les manes du jeune Féraud; il suffisait des honneurs touchants rendus à sa mémoire. La conventien décréta pour lui une séance funèbre. La salle fut décorée en noir; tous les représenlants s'y rendirent en grand costume et en deuil. Une musique deuce et lugnbre ouvrit la séance;

sentant, si dévoué, si courageux, sitôt enlevé à son pays. Un monument fut voté ponr immortaliser son béroisme. On profita de cette occasion pour ordonner une fête commémorative en l'honneur des girondins. Rien n'était plus juste. Des victimes aussi illustres, quoiqu'elles eussent compromis leur pays, méritaient des hemmages; mais il suffisait de jeter des fleurs sur leurs tombes, il n'y fallait pas du sang. Cependant on en répandit à flots; car auenn parti, même celui qui prend l'humanité ponr devise, n'est sage dans sa vengeance, Il semblait en effet que, non contente de sea pertes. la conventien vonlût elle-même y en ajouter de nouvelles. Les députés accusés, traduits d'abord au château du Taureau pour prévenir toute tentative en leur faveur, furent amenés à Paris, et leur procès instruit avec la plus graude activité. Le vieux Rhul, qu'on avait seul excepté du décret d'accusation, ne voulait pas de ce parden; il crovait la liberté perdue, et il se donna la mort d'un coup de poignard. Emus par tant de scènes funèbres, Louvet, Legendre, Fréron, demandérent le renvoi à leurs juges naturela des députés traduits devant la commission; mais Rovère, ancien terroriste, devenu rovaliste feugueux, Bourdon de l'Oise, implacable comme un homme qui avait eu penr, insistèrent pour le décret et le firent maintenir.

Les députés furent traduits devant la commission le 29 prairial (17 juin). Malgré les techerches les plus soigneuses, en n'avait déconvert aucun fait qui prouvat leur connivence secrète avec les révoltés. Il était difficile eu effet qu'on en découvrit, car ils ignoraient le menvement; ils ne se connaissaient même pas les uns les autres; Bourbotte seul connaissait Goujon, pour l'aveir rencontré dans nne mission aux armées. Il était prouvé seulement que, l'insurrection accomplie, ils avaient voulu faire légaliser quelques-uns des vœux du peuple. Ils furent néanmoins condamnés, car une commissien militaire à laquelle un gouvernement envoie des accusés importante ne sait jamais les ini renvoyer absous. Il n'y eut d'acquitté que Forestier. On l'avait joint aux condamnés quoiqu'il n'eut pas fait une seule motien pendant la fameuse scance. Peyssard, qui avait seulement poussé un cri pendant le combat, fut condamné à la déportation. Romme, Gonjon, Duquesnoi, Duroi, Bourbotte, Sonbrany, furent condamnés à mort. Romme était un homme simple ch

austère; Goujon était jeune, beau, et doué de qualités beureuses; Bourbotte, aussi jeune que Gouion, joignait à un rare courage l'éducation la plus soignée; Soubrauy était un ancien noble, sincèrement dévoué à la cause de la révolution. A l'instant où on leur prononça leur arrêt, ils remirent au greffier des lettres, des cachets et des portraits destinés à leurs familles. On les fit retirer ensuite pour les déposer dans une salle particulière avant de les conduire à l'échafaud. Ils s'étaient promis de n'y pas arriver. Il ne leur restait qu'un couteau et une paire de ciseaux qu'ils avaient cachés dans la doublure de leurs vétements. En descendant l'escalier, Romme se frappe le premier, et, craignant de se manquer, se frappe plusieurs fois encore, au cœur, au cou, au visage. Il transmet le couteau à Goujou, qui, d'une main assurée, se porte uu coup mortel, et tombe sans vic. Des mains de Goujon, l'arme libératrice passe à celles de Duquesnoi, Duroi, Bourbotte et Soubrany. Malheureusement Duroi, Bourbotte, Soubrany, ne réussissent pas à se porter des atteintes mortelles; ils sont trainés tout sanglants à l'échafaud. Soubrany, nové dans son sang, conservait néanmoins, malgré ses doulenrs, le calme et l'attitude fière qu'on avait toujours remarqués en lui. Duroi était désespéré de s'être manqué : « Jouissez, s'écriait-» il, ionissez de votre triomphe, messieurs les » royalistes! » Bourbotte avait conservé toute la sérénité de la jeunesse; il parlait avec une imperturbable tranquillité au peuple. A l'instant où il allait recevoir le coup fatal, on s'aperçut que le couteau n'avait pas été remonté; il fallut disposer l'instrument : il employa ce temps à proférer encore quelques paroles. Il assurait que nul ne mourait plus dévoné à son pays, plus attaché à son bonheur et à sa liberté. Il y avait peu de spectateurs à cette exécution : le temps du fanatisme politique était passé; on ne tuait plus avec cette furent qui autrefois rendait insensible. Tous les cœurs furent soulevés en apprenant les détails de ee supplice, et les thermidoriens en recueillirent une honte méritée. Ainsi, dans cette longue succession d'idées contraires, tontes eurent leurs victimes; les idées mêmes de clémence, d'bumanité. de réconciliation, eurent leurs holocaustes; car, dans les révolutions, aucune ne peut rester pure de sang bumain.

Le parti montagnard se trouvait ainsi entièremeut détruit. Les patriotes venaient d'être vaincus à Toulon. Après un comhat assez sanglant livré sur la route de Marseille, lls avaient été obligés de rendre les armes, et de livrer la place sur laquelle ils espéraient s'appuver pour soulever la France, lls n'étaient donc plus un obstacle; et, comme d'usage, leur chute amena eucore celle de quelques institutions révolutionnaires. Le célèbre tribunal, presque réduit, depuis la loi du 8 nivôse, à un tribunal ordinaire, fut définitivement aboli, Tous les accusés furent rendus aux tribunaux criminels jugeant d'après la procédure de 1791; les conspirateurs seuls devaient être jugés d'après la procédure du 8 nivôse, et sans recours en cassation. Le mot révolutionnaire, appliqué aux institutions et aux établissements, fut supprimé. Les gardes nationales furent réorganisées sur l'ancien pied; les ouvriers, les domestiques, les citovens peu aisés, le peuple enfin, en furent exclus; et le soin de la trauquillité publique se trouva ainsi confié de nouveau à la classe qui avait le plus d'intérêt à la maintenir. A Paris, la garde nationale. organisée par bataillons, par brigades, et commandée alternativement par chaque chef de brigade, fut mise sous les ordres du comité militaire. Enfin, la concession la plus désirée par les catholiques, la restitution des églises, leur fut accordée; on les leur rendit, à la charge par eux de les entretenir à leurs frais. Du reste, cette mesure, quoiqu'elle fût un résultat de la réaction, était appuyée par les esprits les plus sages. On la regardait comme propre à calmer les catholiques. qui ne-croiraient pas avoir recouvré la liberté du culte tant qu'ils n'auraient pas leurs anciens édifices pour en célébrer les cérémonies.

Les discussions des finances, interrompues par les événements de prairial, étaient toujours les plus urgentes et les plus péuibles. L'assemblée y était revenue aussitôt que le calme avait été rétabli; elle avait de nouveau décrété qu'il n'y aurait qu'un seul pain, afin d'ôter au peuple l'occasion d'accuser le luxe des riches; elle avait ordonné des recensements de grains, pour assurer le superflu de chaque département à l'approvisionnement des armées et des grandes communes : enfin. elle avait rapporté le décret qui permettait le libre commerce de l'or et de l'argent. Ainsi l'urgence des circonstances l'avait ramenée à quelques-unes de ces mesures révolutionnaires contre lesquelles on était si fort déchaîné. L'agiotage avait été porté au dernier degré de sureur. Il n'y avait plus de boulangers, de bouchers, d'épiciers en titre; tout le monde achetait et revendait du

pain, de la viande, des épices, des huiles, etc. Les greniers et les caves étaient remplis de marchandises et de comestibles, sur lesquels tout le monde spéculait. On vendait, au Palais-Royal, dn pain blane à 25 ou 30 francs la livre. Les regrattiers se précipitaient sur les marchés, et achetaient les fruits et les légumes qu'apportaient les gens de la campagne, ponr les faire renchérir surle-champ. On allait acheter d'avance les récoltes en vert et pendant par racine, ou les troupeaux de bestiaux, pour spéculer ensuite sur l'augmentation des prix. La convention défendit aux marchands regrattiers de se présenter dans les marchés avant une certaine licure. Elle fut obligée de décréter que les houchers patentés pourraient scols acheter des hestiaux; que les récoltes ne pourraient être achetées avant la moisson. Ainsi tout était bouleversé; tous les individus, même les plus étrangers aux spéculations de commerce. étaient à l'affût de chaque variation de l'assignat, pour faire subir la perte à autrui, et recueillir eux-mêmes la plus value d'une denrée ou d'une marchandise.

On a vu qu'entre les deux projets de rédnire l'assignat au cours, ou de percevoir l'impôt en nature, la convention avait préféré celui qui consistait à vendre les hiens sans enchères, et trois fois la valeur de 1790. C'était, comme on a dit. le seul moyen de les vendre, car l'enchère faisait toujours monter les biens à proportion de la baisse de l'assignat, c'est-à-dire à un prix auguel le public ne pouvait pas atteindre. Aussitôt la loi rendne, la quantité des soumissions fut extraordinaire. Dés qu'on sut qu'il suffisait de se présenter le premier pour ne payer les biens que trois fois la valeur de 1790 en assignats, on accourut de toutes parts. Pour certains biens on vit jusqu'à plusieurs centaines de soumissions; à Charenton, il en fut fait trois cent soixante pour un domaine provenant des Pères de la Merci; il en fut fait jusqu'à cinq cents pour un autre. On encombrait les hôtels des districts. De simples commis, des gens sans fortune, mais dans les mains desquels se trouvaient momentanément des sommes d'assignats, couraient soumissionner les biens. Comme ils n'étaient tenus de payer sur-le-champ qu'un sixième. et le reste dans plusieurs mois, ils achetaient avec des sommes minimes des biens considérables, pour les revendre avec bénéfice à ceux qui s'étaient moins hâtés. Grâce à cet empressement, des domaines que les administrations ne savaient pas

être devenus propriétés nationales étaient signalés comme tels. Le plan de Bourdon de l'Oise avait donc un plein succès, et on pouvait espérer que bientôt une grande partie des biens serait vendue, et que les assignats seraient ou retirés ou relevés. Il est vrai que la république faisait, sur ces ventes, des pertes qui, à les calculer numériquement, étaient considérables. L'estimation de 1790, fondée sur le revenu apparent, était souvent inexacte : car les hiens du elergé et tous ceux de l'ordre de Malte étaient loués à très-bas prix; les fermiers payaient le surplus du prix en pots-de-vin, qui s'élevaient sonvent à quatre fois le prix du bail. Unc terre affermée ostensihlement 1,000 francs en rapportait en réalité 4,000 : d'après l'estimation de 1790, cette terre était portée à 25,000 fr. de valeur; elle devait être payée 75,000 francs en assignats, qui ne valaient en réalité que 7,500 francs. A Honfleur, des magasins à sel, ayant coûté plus de 400,000 livres de hâtisse, allaient se vendre en réalité 22,500 livres. D'après ce calcul, la perte était grande; mais il fallait s'y résigner, sauf à la rendre moindre, en exigeant quatre ou eing fois la valeur de 1790, au lieu de trois fois sculement, Rewbel et une foule de députés ne comprirent pas cela; ils ne virent que la perte apparente. Ils prétendirent qu'on gaspillait les trésors de la république et qu'on la privait de ses ressources. Il s'éleva des cris de toutes parts. Ceux qui n'entendaient pas la question, et ceux qui vovaient disparaître avec peine les biens des émigrés, se coalisèrent pour faire suspendre le décret, Balland et Bourdon de l'Oise le défendirent avec chaleur; ils ne sureut pas donner la raison essentielle, c'est qu'il ne fallait pas demander des hiens plus que les acheteurs n'en pouvaient donner; mais ils dirent, ce qui était vrai, que la perte numérique n'était pas aussi grande qu'elle le paraissait en effet; que 75,000 francs en assignats ne valaient que 7,500 francs en numéraire, mais que le numéraire avait deux fois plus de valeur qu'autrefois, et que 7,500 francs représentaient certainement 15 ou 20,000 francs de 1790; ils dirent que la perte actuelle était balancée par l'avantage qu'on avait de terminer sur-le-champ cette catastrophe financière, de retirer ou de relever les assignats, de faire cesser l'agiotage sur les marchandises en appelant le papier sur les terres, de livrer surle-champ la masse des biens nationaux à l'industrie individuelle, et enfin d'ôter toute espérance

aux émigrés.

On suspendit néanmoins le décret. On ordonna anx administrations de continuer à recevoir les soumissions, pour que tous les biens nationaux fuscent ainsi dénoncés par l'intérêt Indiriduel, et que l'on pôt en dresser un état plus exact. Quelques jours après, on rapporta tout à fait le décret, et on décida que les biens continueraient à être vendus aux enchères.

Ainsi, après avoir eutrevu le moyen de faire cesser la erise, on l'abandonna, et on retomba dans l'épouvantable détresse d'où on aurait pu sortir. Cependant, puisqu'on ne faisait rien pour relever les assignats, on ne pouvait pas rester dans l'affreux mensonge de la valeur nominale, qui rulnait la république et les partieuliers payés en papier. Il fallait revenir à la proposition, déjà faite, de réduire les assignats. On avait rejeté la proposition de les réduire su cours de l'argent, parce que les Anglais, disnit-on, regorgeant de numéraire, scraient maîtres du cours; on n'avait pas vouln les réduire au cours du blé, parce que le prix des grains avait considérablement angmenté; on avait refusé de prendre le temps pour échelle, et de réduire chaque mois le papier d'une certaine valeur, parce que e'était, disait-on, le démonétiser et faire banqueroute. Toutes ces raisons étaient frivoles; car, soit qu'on choisit l'argent, le blé, ou le temps, pour déterminer la réduction du papier, on le démonétisait également. La banqueronte ne consistait pas à réduire la valeur de l'assignat entre particuliers, car cette réduction avait dejà eu lieu de fait, et la reconnaître, ce n'était qu'empêcher les vols; la banqueroute cût consisté plutôt dans le rétablissement de la vente des biens aux enchères. Ce que la république avait promis. en effet, ce n'était pas que les assignats valussent telle ou telle somme entre particuliers (cela ne dépendait pas d'elle), mais qu'ils procurassent telle quantité de biens; or, en établissant l'enchère, l'assignat ne procurait plus une certaine quantité de biens; il devenait impuissant à l'égard des biens comme à l'égard des denrées; il subissait la même baisse par l'effet de la concurrence.

On eheroba une autre mesure que l'argent, le blé on le temps, pour rédoire l'assignat; on choisit la quantité des émissions. Il et twir, en prinche, que l'augmentation de numéraire en circulation fait augmenter proportionnellement le prix de tous les objets. Or, si un objet avait valu un franc, lorsqu'il y avait deux milliards de numéraire en circulation. Il devait valoir deux france lorsqu'il y avait quatre milliards de numéraire, trois lorsqu'il y en avait six, quatre lorsqu'il y en avait huit, eing lorsqu'il y en avait dix. En supposant que la circulation actuelle des assignats s'élevat à 10 milliards, il fallait payer aujourd'bui cinq fois plus que lorsqu'il n'y avait que 2 milliards. On établit une échelle de proportion à partir de l'époque où il n'v avait que 2 milliards d'assignats en eirculation, et on décida que, dans tout payement fait en assignats, on ajouterait un quart en sus par chaque 500 millions ajoutés à la circulation. Ainsi, une somme de 2,000 francs, stipulée lorsqu'il v avait 2 milliards en circulation, scrait payée, lorsqu'il y en avait 2 milliards 500 millions, 2,500 fr. : lorsqu'il y en avait 3 milliards, elle serait payée 3.000 francs; aujourd'hui enfin qu'il y en avait 10 milliards, elle devait être payée 10,000 francs.

Cets qui regardistet la demonstination comme con hangeronio in vairacien pas di ter rassarie, par cette mesure, est, an lies de démonstisere dan la proportion de l'agraca, du blé on du tempa, on démonstisier dans cette des émissions, ce qui revenit au même, à un incorrêncier pets qui se trevarist de plus éri. Grâce à la norvelle échelle, chaque émission allait diminer d'une quantité certaine et connue la vileur de l'assignat. En émetat 500 million, l'Ext allait eterre un porteur de l'assignat un quart, un cinquisme, un sixtème, etc., de ce qu'il possibili.

Cependant, cette échelle, qui avaitses inconvénients aussi bien que toutes les autres réductions au cours de l'argent ou du blé, aurait dû être au moins appliquée à toutes les transactions; mais ou ne l'osa pas : on l'applique d'abord à l'impôt et à son arriéré. On promit de l'appliquer anx fouctionnaires publics quand le nombre en aurait été réduit, et aux rentiers de l'État quand les premières rentrées de l'impôt, d'après la nouvelle échelle. permettraient de les payer sur le même pied. On n'osa pas faire profiter de l'échelle les créanciers de toute espèce, les propriétaires de maisons de ville ou de campagne, les propriétaires d'usines, etc. Il n'y eut de favorisés que les propriétaires de fonds territoriaux. Les fermiers, faisant sur les denrées des profits excessifs, et ne payant, au moyen des assignats, que le dixième ou le douzième du prix de leur bail, furent contraints d'acquitter leur fermage d'après l'échelle nouvelle. Ils devaient fonrnir une quantité d'assignats proportionnée à la quantité émise depuis le moment où leur bail avait été

Telles farent les mesures par lesquelles on essaya de diminuer l'agiotage et de faire cesser le désordre des valears. Elles consistèrent, comme on voit, à défendre ans spéculateurs de devancer les consommateurs dans l'achd des connexishes et des denrées, et à proportionner les payements en assignats à la quantité de papier en circulation.

La clôture des Jacobins en brumaire avait commencé la ruine des patriotes. l'événement du 12 germinal l'avait avancée, mais celni de prairial l'acbeva. La masse des citoyens qui leur étaient opposés, non par royalisme, mais par erainte d'une nouvelle terreur, étaient plus déchaînés que jamais et les poursuivaient avec la dernière rigueur. On enfermait, on désarmait tous les bommes qui avaient servi chaudement la révolution. On exerçait, à leur égard, des actes aussi arbitraires qu'envers les anciens suspects. Les prisons se remplissaient comme avant le 9 thermidor, mais elles se remplissaient de révolutionnaires. Le nombre des détenns ne s'élevait pas, comme alors, à près de ceut mille individus, mais à vingt on vingt-ciuq mille. Les royalistes triomphaient. Le désarmement ou l'emprisonnement des patriotes, le supplice des députés montagnards, la procédure commencée contre une foule d'autres, la suppression du tribanal révolutionnaire, la restitution des églises au culte catholique, la recomposition des gardes nationales, étaient autant de mesures qui les remplissaient de joie et d'espérance. Ils se flattaient que bientôt ils obligeraient la révolution à se détruire elle-même, et qu'on verrait la république enfermer ou mettre à mort tous les hommes qui l'avaient fondée. Pour accélérer ce monvement, ils intriguaient dans les sections, ils les excitaient contre les révolutionnaires, et les portaient nux derniers excès. Une foule d'émigrés rentraient, ou avec de faux passe-ports, ou sons prétexte de demander leur radiation. Les administrations locales, renouvelées depais le 9 thermidor, et remplies d'hommes ou faibles ou ennemis de la république, se prétaient à tous les mensonges officieux qu'on exigenit d'elles; tont ce qui tendait à adoucir le sort de ce qu'on appelait les vietimes de la terreur lenr semblait permis; et elles fournissaient ainsi à une foulo d'ennemis de leur pays le moyen d'y rentrer pour le déchirer. A Lyou et dans tont le Midi, les agents royalistes contiquaient à reparaître secrètement; les compagnies de Jésus et du Soleil avaient commis de nouveaux

massacres. Dit mille fluids, destiné à l'armé de prela dissipation de l'armé de prela dissipation de l'armé de preserve de preserve de l'armé de l'a

Le parti dominant de la convention, composé des thermidoriens et des girondins, tout en se défendant contre les révolutionnaires, suivait de l'œil les royalistes et sentait la nécessité de les comprimer. Il fit décréter sur-le-champ que la ville de Lyon serait désarmée par un détachement de l'armée des Alpes, et que les autorités qui avaient laissé massacrer les patriotes seraient destituées. Il fut enjoint en même temps aux comités civils des sections de réviser les listes de détention, et d'ordonner l'élargissement de ceux qui étaient enfermés sans motifs suffisants. Anssitot les sections, excitées par les intrigants royalistes, se soulevèrent; elles vinrent adresser des pétitions menacantes à la convention, et dirent que le comité de surcté générale élargissait les terroristes et leur rendait des armes. Les sections de Lepelletier et du Théâtre-Français (Odéon), toujours les plus ardeutes contre les révolutionnaires, demandèrent si on voulait relever la faction abattne. et si c'était pour faire oublier le terrorisme qu'on venait parler de royalisme à la France.

A ces pétitions, souvent peu respectueuses, les intéressés au désordre ajoutaient les bruits les plus capables d'agiter les esprits. C'était Toulon qui avait été livré aux Anglais; c'étaient le prince de Condé et les Autrichiens qui allaient entrer par la Franche-Conité, tandis que les Anglais pénétreraient par l'Ouest ; e'était Pichegru qui était mort : é'étaient les subsistances qui allaient manoner parce qu'on vonlait les rendre au commerce libre; c'était enfin une réunion des comités qui, effrayés des dangers publics, avaient délibéré de rétablir le régime de la terrenr. Les jouronnx voués au rovalisme excitaient, fomentaient tous ces bruits; et, an milieu do cette agitation générale, on pouvait dire véritablement que lo règne de l'anarchie était venu. Les thermidoriens et les eontre-révolutionnaires se trompaient quand ils appelaient anarchie le régime qui avait précédé le 9 thermidor : ce régime avait été une dictature

éponvantable ; mais l'anarchie avait commencé | forces, se combattaient sans que le gouvernement depuis que deux factions, à peu près égales en | fût assez fort pour les vaincre.

## CHAPITRE XIII.

Situation des armées au Roud et ure le Rhie, seux Alpre et aux Pyrioties, vers le milite de l'au III.— Premiers projetes de trabisse de l'élèquer. List de la Vendée et de la Fertages, loirignes et plans des repúblics.—Resouvellemente bastilités aux quelques points des pays positiés.—Expédities de Quebren. Destruction de l'armée reguliste par Réche. Causse du peu de succée de cette lestative. — Pais arcs l'Engage. — Pauga de Rhia par le saméer françaires.

La situation des armées avait peu changé, et i quoign'une moitié de la belle saison fût écoulée. il ne s'était passé aucuu événement important. Moreau avait reçu le commandement de l'armée du Nord, campée en Hollande : Jourdan, eelui de l'armée de Samhre-et-Meuse, placée sur le Rbin, vers Cologne; Pichegru, celui de l'armée du Rhin, cantonnée depuis Mayence jusqu'à Strasbourg, Les troupes étaient dans une pénurie qui n'avait fait que s'augmenter par le relâchement de tous les ressorts du gouvernement, et par la ruine du papier-monnaie. Jourdan n'avait pas un équipage de pont pour passer le Rhin, ni un cheval pour trainer son artillerie et ses bagages. Kléber, devant Mayence, n'avait pas le quart du matériel nécessaire pour assiéger cette place. Les soldats désertaient tous à l'intérieur. La plupart croyaient avoir assez fait pour la république en portant ses drapeaux victoricux jusqu'au Rhin. Le gouvernement ne savait pas les nourrir; il ne savait ni occuper ni réchauffer leur ardeur par de grandes opérations. Il n'osait pas ramener par la force ceux qui désertaient leurs drapeaux. On savait que les jennes gens de la première réquisition, rentrés dans l'intérieur, n'étaient ni recherchés, ni punis; à Paris même ils étaient dans la faveur des comités, dont ils formaient sonvent la milice volontaire. Aussi le nombre des désertions était considérable : les armées avaient perdu le quart de leur effectif, et on sentait partout ce relâchement général qui détache le soldat du service, mécontente les chefs, et met leur fidélité en péril. Le député Aubry, eliargé, au comité de salut public, du personnel de l'armée, y avait opéré une véritable réaction

ceux qui n'avaient pas servi dans les deux grandes années de 95 et 94.

Si les Autrichiens n'avaient pas été si démoralisés, c'eût été le moment pour eux de se venger de leurs revers; mais ils se réorganisaient lentement au delà du Rhin, et n'osaient rien faire pour empêcher les deux seules opérations tentées par les armées françaises, le siège de Luxembourg et celui de Mayence. Ces deux places étaient les seuls points que la coalition conservat sur la rive gauche du Rhin. La chute de Luxembourg achevait la conquête des Pays-Bas et la rendait définitive . celle de Mayence privait les Impériaux d'une tête de pont qui leur permettait toujours de franchir le Rhin en sûreté. Luxembourg, hloqué pendant tout l'hiver et le priutenips, se rendit par famine le 6 messidor (24 juin). Mayence ne pouvait tomber que par un siège, mais le matériel manquait; il fallait investir la place sur les deux rives, et, pour cela, il était nécessaire que Jourdan ou Pichegru franchissent le Rhin, opération difficile en présence des Autriebiens, et impossible sans des équipages de pont. Ainsi, nos armées, quoique victorieuses, étaient arrêtées par le Rhin, qu'elles ne pouvajent traverser faute de moyens, et se ressentaient, comme tontes les parties du gouvernement, de la faiblesse de l'administration actuelle.

Assai le nombre des désertions dant considérable;

Se la frontière des Alpes, notre vination écile les armées avaient perfui le quart de leur électif, inclus autémantement. Ser le Bhind, dannien, et on sentini partout ce rule-dement général qui nous avions fait l'importante comptée de Luxence déchace le soldate souries, méconsière les chefs, les dépaté Aubry, nous avions recellé. Rellermant commandait let une leur fidélisé en péril. Le dépaté Aubry, nous avions recellé. Rellermant commandait let enter le chefs, au comité de alust publis, du personnel de l'armée, y avait opieré que véritable résetion état de pénuire que toutes les autres; et, outre la contre tout les officiers patricées, en feuer le d'évertion, elles avaient cuerce été d'âtablies sur contre tout les officiers patricées, en feuer le d'évertion, elles avaient cuerce été d'âtablies sur

divers détachements. Le gouvernement avait imaginé un coup de main ridicule sur Rome. Vonlant venger l'assassinat de Basseville, il avait mis dix mille bommes sur l'escadre de Toulon, réparée entièrement par les soins de l'ancien comité de salut public ; il vonlait les envoyer à l'embouchure du Tibre, pour aller francer une contribution sur la cité papale, et revenir promptement ensnite sur leurs vaisseanx. Heureusement, nn combat naval livré contre lord Hotam, après lequel les deux escadres s'étaient retirées également maltraitées, empêcha l'exécution de ce projet. On rendit à l'armée d'Italie la division qu'on en avait tirée; mais il fallut en même temps envoyer un corps à Tonlon, pour combattre les terroristes, nn antre à Lyon, ponr désarmer la garde nationale qui avait laissé égorger les patriotes. De cette manière , les deux armées des Alpes se trouvaient privées d'une partie de leurs forces, en présence des Piémontais et des Autrichiens, renforcés de dix mille hommes venus du Tyrol. Le général Devins, profitant du moment où Kellermann venait de détacher nue de ses divisions sur Toulon, avait attaqué sa droite vers Gênes. Kellermann, ne pouvant résister à un effort supérieur, avait été obligé de se replier. Occupant toujours avec son centre le col de Tende, sur les Alpes, il avait cessé do s'étendre par la droite jusqu'à Gênes, et avait pris position derrière la ligne de Borghetto. On devait craindre de ne pouvoir bientôt plus communiquer avec Gênes, dont le commerce des grains allait rencontrer de grands obstaeles, dès que la rivière dn Ponant serait ocenpée par l'ennemi

En Espagne, rim de décisifu'avait étécekeué. Notre armée des Pyrénées orientales occupait toujours la Catalogne jusqu'anx bords de la Fluxia. D'inutiles combats avaient été livrés sur les bords de cette rivière, sans pouvoir prondre position au delà. Aux Pyrénées occidentales, Moncey organisait son armée, dévorée de maladies, pour rentrer dans le Guipuscoa et s'avancer en Navarre.

Quoique nos armées n'enssent rien perdu, excepté en Italie, qu'elles ussent même conquis l'une des premières places de l'Europe, elles étaient, comme on voit, mal administrées, faiblement conduites, et se ressentaient de l'anarchie générale qui régnait dans toutes les parties de l'administration.

C'était donc un moment favorable, non pour les vaincre, car le péril lenr cût rendu leur énergie, mais pour faire des tentatives sur leur fidé-

lité, et pour essayer des projets de contre-révolution. On a vu les revalistes et les cabinets étrangers concerter diverses entreprises sur les provinces insurgées; on a vu Puisaye et l'Angleterre s'occuper d'un plan de descente en Bretagne; l'agenco de Paris et l'Espagne projeter nne expédition dans la Vendée. L'émigration songeait en même temps à penétrer en France par un autre point. Elle voulait nous attaquer par l'Est, tandis que les expéditions tentées par l'Espagne et l'Angleterre s'effectueraient dans l'Ouest. Le prince de Condé avait son quartier général sur le Rhin, où il commandait un corps de deux mille eing cents fantassins et de guinze cents cavaliers. Il devait être ordonné à tous les émigrés conrant sur le continent de se réunir à lui, sous peine de n'être plus sonfferts par les puissances sur lenr territoire; son corps se tronvait ainsi augmenté de tous les émigrés restés inutiles; et, laissant les Autrichiens occupés sur le Rhin à contenir les armées républicaines, il tâcherait de pénétrer par la Franche-Comté, et de marcher sur Paris, tandis que le comte d'Artois. avec les insurgés de l'Ouest, s'en approcherait de son côté. Si on ne réussissoit pas, on avait l'espoir d'obtenir au moins nne capitulation comme celle des Vendéens; on avait les mêmes raisons pour la demander, « Nous sommes, diraient les » émigrés qui auraient concouru à cette expédition, » des Français qui avons eu recours à la guerre » civile, mais en France, et sans méler des étran-» gers dans nos rangs. » C'était même, disaient les partisans de ce projet, le seul moyen pour les émigrés de rentrer en France, soit par la contrerevolution, soit par une amnistie.

Le gouvernement anglais, qui avait pris le congo de Condé à as adole, et qui désinit fort une diversion vera l'Est, tandis qu'il opérerait par Unuest, inissitui pour que le prince de Condé fit une tentaire, a importe laprelle. Il lui finisit prometre, para combassaderne Soines, Wickam, des accours en argent, et les moyens nécessaires pour former de nouveaux régiments. Le prince que entrepris à tentre ; il était tout à fait îneapable de diriger une affaire ou une battille, mais il était prêt à marcher tête baissée sur le danger, dés qu'on le lui aurait indique.

On lui suggéra l'idée de faire une tentative de séduction auprès de Picbegru, qui commandait l'armée du Rhin. Le terrible comité de salut publie n'effrayait plus les généraux, et n'avait plus

l'œil ouvert et la main levée sur enx : la république, payant ses officiers en assignats, leur donnait à peine de quoi satisfaire à leurs besoins les plus pressants : les désordres élevés dans son sein mettaient son existence en donte et alarmaient les ambitieux, qui craignaient de perdre par sa cliute les bantes dignités qu'ils avaient acquises. On savait que Pichegru aimait les femmes et la déhauche; que les 4,000 francs qu'il recevait par niois, en assignats, valant à peine 200 francs sur la frontière, ne pouvaient lui suffire, et qu'il était dégoûté de servir un gouvernement chancelant. On se sonvenait qu'en germinal il avait prété main-forte contre les patriotes, aux Champs Élysées. Toutes ees circonstances firent penser que Pichegru serait peut-être accessible à des offres brillantes. En conséquence, le prince s'adressa, pour l'exécution de ceprojet, à M. de Montgaillard, et celui-ci à un libraire de Neuchâtel, M. Fauche-Borel, qui, sujet d'une république sage et heureuse, allait se faire le serviteur obseur d'une dynastie sous laquelle il n'était pas né. Ce M. Fauche-Borel se rendit à Altkirch, où était le quartier général de Pichegru. Après l'avoir suivi dans plusieurs revues, il finit par attirer son attention à force de s'attacher à ses pas; enfin il osa l'aborder dans un corridor : il lui parla d'abord d'un manuscrit qu'il voulait lui dédier ; et Piebegru ayant en quelque sorte provoqué ses confidences, il finit par s'expliquer. Pichegru lni demanda une lettre dir prince de Condé lui-même pour savoir à qui il avait affaire. Fauche-Borel retourna auprès de M. de Montgaillard, celui-ci auprès du prince. Il fallut passer une nuit entière pour faire écrire au prince une lettre de buit lignes. Tantôt il ne voulait pas qualifier Pichegru de général, car il eraignait de reconnaître la république; tantôt il ne voulait pas mettre ses armes sur l'enveloppe. Enfin, la lettre écrite, Fauche-Borel retonrna anprès de Pichegru, qui, avant vu l'écriture du prince, entra anssitôt en pourparlers. On lui offrait, ponr lui, le grade de maréchal, le gouvernement de l'Alsace, un million en argent, le château et le parc de Chambord en propriété, avec douze pièces de canon prises sur les Antrichiens, une pension de 200,000 francs de rente, réversible à sa femme et à ses enfants. On lui offrait, pour son armée, la conservation de tous les grades, une pension ponr les commandants de place qui se rendraient, et l'exemption d'impôt, pendant quinze ans, pour les villes qui ouvriraient leurs portes. Mais on de-

mandait que Pichegru arborlt le drapeau blanc, qu'il livrat la place d'Huningue au prince de Condé, et qu'il marchât avec lui sur Paris. Pichegru était trop fin ponr acqueillir de pareilles propositions. Il ne voulait pas livrer Huningue et arborer le drapeau blane dans son armée : c'était beauconp trop s'engager et se compromettre. Il demandait qu'on lui laissat passer le Rhin avec un corps d'élite : là il promettait d'arborer le drapeau blanc. de prendre avec lui le prince de Condé, et de marcher ensuite sur Paris. On ne voit pas ce que son projet pouvait y gagner; car il était aussi difficile de réduire l'armée au delà qu'en decà du Rhin; mais il ne courait pas le danger de livrer une place, d'être sproris en la livrant, et de n'avoir aucune excuse à donner à sa trahison. Au contraire, en se transportant au delà du Rhin, il était encore maître de ne pas consommer la trabison, s'il ne s'entendait pas avec le prince et les Autriebiens; ou, s'il était découvert trop tôt, il pouvait profiter du passage obtenu pour exécuter les opérations que lui commandait son gouvernement, et dire ensuite qu'il n'avait éconté les propositions de l'ennemi que ponr en profiter contre lui. Dans l'un et l'autre cas, il se réservait le moyen de trahir ou la république, ou le prince avec lequel il traitait. Fauche-Borel retourna auprès de ceux qui l'envoyaient; mais on le renvoya de nouveau pour qu'il insistat sur les mêmes propositions; il alla et revint ainsi plusieurs fois, sans pouvoir terminer le différend, qui consistait toujours en ce que le prince voulait obtenir lluningue et Piebegru le passage du Rhin. Ni l'un ni l'autre ne voulait faire l'avance d'un si grand avantage. Le motif qui empéchait surtout le prince de consentir à ce qu'on lui demandait, c'était la nécessité de recourir aux Autrichiens pour obtenir l'autorisation de livrer le passage; il désirait agir sans leur concours, et avoir à lui seul l'honneur de la contre-révolution. Cependant, il paraît qu'il fut obligé d'en référer au conseil aulique; et dans cet intervalle, Pichegru, surveillé par les représentants, fut obligé de suspendre ses correspondances et sa trabison.

et as transon.

Pendant que occise passait à l'armée, les agents
de l'intérieur, Lemattre, Brottier, Desponelles,
Laville-lleurniois, Duverne-Despresal et antere,
continnaient leurs intrigues. Le jeune prince,
fis de Louis XVI, écit mort d'une temeur an
geon, provenant d'un vice scrobleux. Les agents
reyalistes avaient dit qu'il était mort empoisonné.

et s'étaient empressés de rechercher les ouvrages sur le cérémonial du sacre pour les envoyer à Vérone. Le régent était devenu roi pour eux, et s'appelait Louis XVIII. Le comte d'Artois était devenu Monsienr.

La pacification n'avaitété qu'apparente dans les pays insurges. Les habitants, qui commençaient à jouir d'un peu de repos et de sécurité, étaient, il est vrai, disposés à demeurer en paix, mais les ebefs et les bomnics aguerris qui les entouraient n'attendaient que l'occasion de reprendre les armes. Charette, avant à sa disposition ces gardes territoriales où s'étaient réunis tous ceux qui avaient le goût décidé de la guerre, ne songeait, sous prétexte de faire la police du pays, qu'à préparer un nnyau d'armée pour rentrer en campagne, Il ne quittait plus son camp de Belleville, et y recevait continuellement les envoyés royalistes. L'agence de Paris lui avait fait parvenir une lettre de Vérone, en réponse à la lettre où il cherchait à excuser la pacification. Le prétendant le dispensait d'excuses. Jui continnait sa confiance et sa favenr le nomniait lieutenant général, et lui annonçait les prochains secours de l'Espagne. Les agents de Paris. enchérissant sur les expressions du prince, flattaient l'ambition de Charette de la plus grande perspective : ils lui promettaient le commandement de tous les pays royalistes, et une expédition considérable qui devait partir des ports de l'Espagne, apporter des secours et les princes francais. Quant à celle qui se préparait en Angleterre. ils paraissaient n'y pas croire. Les Anglais, disaient-ils, avaient toujours promis et tonjours trompé; il fallait du reste se servir de lenrs moyens si on pouvait, mais s'en servir dans un tont autre but que celui qu'ils se proposaient : il fallait faire aborder en Vendée les secours destinés à la Bretagne, et soumettre eetic contrée à Charette, qui avait seul la confiance du roi actuel. De telles idées devaient flatter à la fois et l'ambition de Charette, et sa baine contre Stofflet, et sa ralousie contre l'importance récente de Puisave. et son ressentiment contre l'Angleterre, qu'il aeeusait de n'avoir jamais rien fait pour lui.

Quant à Stofflet, il avait moins de disposition que Charette à rependre les armes, quoiqu'il est montré beaucoup plus de répagnance à les déposers. Son pays était plus sensible que les autres aux avantages de la pair, et montrait un grand chiquement pour la gerrer. Lui-méme était pro-fondément blessé des préférences données à Charlotte de la contrait un paradicipa de les des préférences données à Charlotte de la contrait un paradicipa de la contrait de

rette. Il avait tout autant mérité ce grade de licutenant général qu'on donnait à son rival, et il était fort dégoûté par l'injustice dont il se croyait l'objet.

La Bretagne, organisée comme auparavant, était toute disposée à un soulèvement. Les chefs de ehouans avaient obtenu, comme les chefs vendéens, l'organisation de leurs meilleurs soldats en compagnies régulières, sons le prétexte d'assurer la police du pays. Chacun des chefs s'était formé une compagnie de chasseurs, portant l'habit et le pantalen verts, le gilet rouge, et composée des chonans les plus intrépides. Cormatin, continuant son rôle, se donnait une importance ridicule. Il avait établi à La Prévalaye ce qu'il appelait son quartier général; il envoyait publiquement des ordres, datés de ce quartier, à tous les chefs de chouans; il se transportait de divisious en divisions pour organiser les compagnies de chasseurs ; il affectait de réprimer les infractions à la trève. quand il y en avait de commises, et semblait être véritablement le gouverneur de la Bretagne. Il venait souvent à Rennes avec son uniforme de chouan, qui était deveun à la mode: la, il recueillait dans les cercles les témoignages de la considération des habitants et les caresses des femmes. qui crossient voir en lui un personnage important et le chef du parti rovaliste.

Secrétement, il continuait de disposer les chonans à la guerre et de correspondre avec les agents royalistes. Son rôle à l'égard de Puisave était embarrassant; il lui avait désobéi, il avait trompé sa confiance, et dès lors il ne lui était resté d'autre ressource que de se jeter dans les bras des agents de Paris, qui lni faisaient espérer le commandement de la Bretagne, et l'avaient mis dans leurs projets avec l'Espagne. Cette puissance promettait 1,500 mille francs par mois, à condition qu'on agirait sans l'Augleterre. Rien ne convenait mieux à Cormatin qu'un plan qui le ferait rompre avec l'Angleterre et Puisave, Denx autres officiers, que Puisave avait envoyés de Londres en Bretagne, MM. de la Vieuville et Dandigné, étaient entrés aussi dans le système des agents de Paris, et s'étaient persualés que l'Angleterre voulait tromper comme à Toulon, se servir des royalistes pour avoir un port, faire combattre des Français contre des Français, mais ne donner aucun secours réel capable de relever le parti des princes et d'assurer leur triomphe. Tandis qu'une partie des chefs bretons abondait dans ces idées.

ceux du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, liés depuis longtemps à Puisave, habitués à servir sous lui, organisés par ses soins, et étrangers aux intrigants de Paris, lui étaient demeurés attachés, appelaient Cormatin un traltre, et écrivaient à Londres qu'ils étaient prêts à reprendre les armes. Ils faisaient des prénaratifs, achetaient des munitions et de l'étoffe pour se faire des collets noirs, embauchaient les soldats républicains, et les entrainaient à déserter. Ils y réussissaient, parce que, maîtres du pays, ils avaient des subsistances en abondance, et que les soldats républicains, mal nourris et n'ayant que des assignats pour suppléer à la ration, étaient obligés pour vivre d'abandonner leurs drapeaux. D'ailleurs, on avait eu l'imprudence de laisser beaucoup de Bretons dans les régiments qui servaient contre les pays royalistes, et il était tout naturel qu'ils se missent dans les rangs de leurs compatriotes.

Hoehe, toujours vigilant, observait avec attention l'état du pays; il voyait les patriotes poursuivis sous le prétexte de la loi du désarmement, les rovalistes pleins de jactance, les subsistances resserrées par les fermiers, les rontes peu sûres, les voitures publiques obligées de partir en convois pour se faire escorter, les chouans formant des eoneiliabules seerets, des communications se renouvelant fréquemment avec les îles Jersey, et il avait écrit au comité et anx représentants que la pacification était une insigne duperie, que la république était jouée, que tout annonçait une reprise d'armes prochaine. Il avait employé le temps à former des colonnes mobiles, et à les distribuer dans tout le pays, pour y assurer la tranquillité, et fondre sur le premier rassemblement qui se formerait. Mais le nombre de ses troupes était insuffisant ponr la surface de la contrée et l'immense étendne des côtes. A chaque instant, la crainte d'un mouvement dans une partie du pays, ou l'apparition des flottes anglaises sur les côtes, exigeait la présence de ses colonnes et les épuisait en courses continuelles. Pour suffire à un pareil service, il fallait de sa part et de celle de l'armée une résignation plus méritoire cent fois que le eourage de braver la mort. Malbeureusement, ses soldats se dédommageaient de leurs fatigues par des excès: il en était désolé, et il avait autant de peine à les réprimer qu'à surveiller l'en-

Bientôt il ent occasion de saisir Cormatin en flagrant délit. On intercenta des dépêtes de lui

à divers chefs de chouans, et on acquit la prenve matérielle de ses secrètes menées. Instruit qu'il devait se trouver un jour de foire à Rennes avec une foule de chouans dégnisés, et eraignant qu'il ne voulût faire une tentative sur l'arsenal, Hoebe le fit arrêter le 6 prairial au soir, et mit ainsi un terme à son rôle. Les différents chefs se récrièrent anssitôt et se plaignirent de ce qu'on violait la trêve. Hoche fit imprimer en réponse les lettres de Cormatin, et l'envoya avec ses compliees dans les prisons de Cherbonrg; en même temps, il tint toutes ses colonnes prêtes à fondre sur les premiers rebelles qui se montreraient. Dans le Morbihan, le ehevalier Desilz s'étant sonlevé, fut attaqué aussitôt par le général Josnet, qui lui détruisit trois cents hommes et le mit en déronte complète; ee ehef périt dans l'action. Dans les Côtes-du-Nord, Bois-Hardi se souleva anssi; son corps fut dispersé, lni-même fut pris et tué. Les soldats, furicux contre la mauvaise foi de ce jeune ehef, qui était le plus redoutable du pays, lui connèrent la tête et la portèrent au bout d'une baionnette. Hoche, indigné de ce défaut de générosité, écrivit la lettre la plus noble à ses soldats. et fit rechercher les courables pour les punir. Cette destruction si prompte des denx chefs qui avaient voulu se soulever imposa aux autres; ils restèrent immobiles, attendant avec impatience l'arrivée de cette expédițion qu'on lenr annoncait depuis si longtemps. Leur cri était : Vive le roi, l'Angleterre et Bonchamp!

Dans ce moment, de grands préparatifs se faisaient à Londres. Puisaye s'était parfaitement entendu avec les ministres anglais. On ne lui accordait plus tout ee qu'on lui avait promis d'abord, parce que la pacification diminuait la confiance: mais on lui accordait les régiments émigrés, et nn matériel considérable pour tenter le débarquement; on lui promettait de plus tontes les ressources de la monarchie, si l'expédition avait nu commencement de succès. L'intérêt seul de l'Angleterre devait faire croire à ces promesses; carehassée du continent depuis la conquête de la Hollande, elle recouvrait un champ de bataille. elle transportait ce champ de bataille au cour même de la France, et composait ses armées avec des Français. Voici les moyens qu'on donnait à Puisaye. Les régiments émigrés du continent étaient, depuis la campagne présente, passés au service de l'Angleterre; ceux uni formaient le corps de Condé devaient, comme on l'a vu, rester

des débris, devaient s'embarquer aux bouches de l'Elbe, et se transporter en Bretagne. Outre ces anciens régiments qui portaient la cocarde noire, et qui étaient fort dégoûtés du service infruetneux et menrtrier auguel ils avaient été employés par les pnissances. l'Angleterre avait cousenti à former neuf régiments nouveaux qui seraient à sa solde, mais qui porteraient la cocarde blanche, afin que lenr destination parût plus française. La difficulté consistait à les recruter; car, si dans le premier moment de ferveur les émigrés avaient consenti à servir comme soldats, ils ne le vonlaient plus aujourd'hni. On songea à prendre sur le continent des déserteurs ou des prisonniers français. Des déserteurs, on n'en trouva pas, ear le vainqueur ne déserte pas an vaineu : on se replia sur les prisonniers français. Le comte d'Hervilly, ayant trouvé à Londres des réfugiés toulonuais qui avaieut formé un régiment, les enrôla dans le sien, et parvint ainsi à le porter à onze ou douze cents hommes, e'est-à-dire à plus des deux tiers du complet. Le comte d'Hector composa le sien de marins qui avaient émigré, et le porta à six cents bommes. Le comte du Dresnay trouva dans les prisons des Bretons eurôlés malgré eux lors de la première réquisition, et faits prisonniers pendant la guerre : il en recueillit quatre ou cinq cents. Mais ce fut là tout co qu'ou put réunir de Français pour servir dans ces régiments à cocarde blanche. Ainsi, sur les neuf, trois senlement étaient formés, dont un aux deux tiers du complet, et denx au tiers senlement. Il y avait encore à Loudres le lieutenant eolonel Rothalier, qui commandait quatre cents canonniers toulonuais. Ou eu forma un régiment d'artillerie; ou y joignit quelques ingénieurs français, dont on composa un corps du génie. Quant à la foule des émigrés, qui ne voulaient plus servir que dans leurs aueiens grades, et qui ne tronvaient pas de soldats pour se composer des régiments, on résolut d'en former des cadres qu'on remplirait en Bretagne avec les insurgés. Là, les hommes ne manquant pas, et les officiers instruits étant rares, ils devaient tronver leur emploi naturel. On les envoya à Jersey pour les organiser et les tenir prêts à suivre la descente. En même temps qu'il se formait des troupes. Puisaye cherchait à se donner des finantes. L'Angleterre lui promit d'abord du numéraire en assez grando quantité; mais il vonlut se proturer des assignats. Eu consequence, il se fit an-

sur le Rhin; les antres, qui n'étaient plus que toriser par les princes à en fabriquer trois milliards de faux; il y employa les ecclésiastiques oisifs qui n'étaient pas bons à porter l'épée, L'évêque de Lyon, jugeant cette mesure antrement que ue faisaient Puisayo et les princes, défendit aux ecclésiastiques d'y prendre part. Puisaye eut reconrs alors à d'autres employés, et fabriqua la somme qu'il avait le projet d'emporter. Il voulait anssi un évêque qui remplit le rôle de légat du pape auprès des pays catholiques. Il se souvenait qu'nn intrigant, le prétendu évêque d'Agra, en se donnant ce titre usurpé, dans la première Vendée, avait ou sur l'esprit des paysans nne infinence extraordinaire; il prit en conséquence avec lui l'évèque de Dol, qui avait une commission de Rome. Il se fit donner ensuite par le comte d'Artois les pouvoirs nécessaires pour commander l'expédition, et nommer à tous les grades en attendant son arrivée. Le ministère anglais, de son côté, lui confia la direction de l'expédition; mais, se défiant de sa témérité et de son extrême ardeur à toucher terre, il chargea le comte d'Hervilly de commauder les régiments émigres jusqu'an moment où la descente serait opérée.

Toutes les dispositions étaut faites, ou embarqua sar une escadre le régiment d'Hervilly, les deux régiments d'Hector et du Dresnay, portant tous la cocarde blanche, les quatre cents artilleurs toulonnais, commandés par Rothalier, et un régiment émigré d'ancienne formation, celui de La Châtre, connn sous le nom de Loyal-Émigrant, et réduit, par la guerre sur le continent, à quatre cents hommes. On réservait ce valeureux reste pour les actions décisives. On placa sur cette escadre des vivres pour une armée de six mille hommes pendant trois mois, cent chevanx de selle et de trait, dix-sept mille uniformes complets d'infanterie, quatre mille de cavalerie, vingt-sept mille fusils, dix pièces de campagne, six cents barils de poudre. On donna à Puisave dix mille lonis en or et des lettres de crédit sur l'Angleterre, pour ajouter à ses faux assignats des movens de finance plus assurés. L'escadre qui portait cette expédition se composait de trois vaisseaux de ligne de 74 canons, de deux frégates de 44, de quatre vaisseaux de 30 à 36, de plusieurs chaloupes canonnières et vaisseaux de transport. Elle était eommandée par le commodore Wareu, l'un des officiers les plus distingués et les plus braves do la marine anglaise. C'était la première division. Il était convenu qu'anssitôt après son départ, une

antre division navale irait prendre à Jersey les émigrés organisés en cadres; qu'elle croiscrait quelque temps devant Saint-Malo, où Puisaye avait pratiqué des intelligences et que des traltres avaient promis de lui livrer, et qu'après cette croisière, si Saint-Malo n'était pas livré, elle viendrait rejoindre Puisave et lui amener les cadres. En même temps, des vaisseaux de transport devaient aller à l'embouchure de l'Elbe prendre les régiments émigrés à cocarde noire pour les transporter auprès de Puisave. On pensait que ces divers détachements arriveraient presque en même temps que lui. Si tout ce qu'il avait dit se réalisait, si le débarquement s'opérait sans difficulté, si une partie de la Bretagne accourait audevant de lui, s'il pouvait prendre une position solide sur les côtes de France, soit qu'on lui livrât Saint-Malo, Lorient, le Port-Louis, ou un port quelconque; alors nne nouvelle expédition, portant une armée anglaise, de nouveaux secours en matériel et le comte d'Artois, devait sur-le-champ mettre à la voile. Lord Moira était parti en effet pour aller chereher le prince sur le continent.

Il n'y avait qu'un reproche à faire à ces dispositions, c'était de diviser l'expédition en plusieurs détachements, mais surtout de ne pas mettre le prince français à la tête du premier.

L'expédition mit à la volle vers la fin de prairial [mi-juin]. Diassy emmenait avec lui l'évêque de Dol, un clergé nombreux, et quarante gentilshommes portant tous un nom illustre, et servant comme simples votontières. Le point de débarquement était un mystère, excepté pour Puisaye, le commodore Waren, et MM. de Tinténise et d'illègre, que Puisaye avait expédiés pour annoncer son arrivée.

Après aveir tongements délibéré, on avait préfère le sud de la Brezape au nort, et on s'ésitidécide pour la haie de Quiberon, qui ésiti une des miclienes et des plus sires de continent, et que les Anglais connaissaient à nerveille, parce qu'lls y avraient moille très-longenpa. Tandis que l'expédition fisiait vulle, Sidney-Smith, lord Correallis, fisiaient des menares ser toutes les côtes, pour tromper les armées républiciones sur le vérisible point de deburgement; et une fibrioport, avec l'exendre qui était en station aux lles cités de l'Orden cités per rédousible équis la malburreuse croisière du dernier hiver, pendant laugulel la fêue de Brest avait horriblement souf-

fert du mauvais temps. Cependant Villacet-Joveuse avait recu ordre de sortir avec les neuf vaisseaux de ligne mouillés à Brest, pour aller rallier une division bloquée à Belle-Islc. Il partit, et, après avoir rallié cette division, et donné la chasse à quelques vaisseaux anglais, il revenait vers Brest, lorsqu'il essuva un coup de vent qui dispersa son escadre. Il perdit du temps à la réunir de nouveau, et, dans cet intervalle, il rencontra l'expédition destinée pour les côtes de France. Il était supérieur en nombre, et il pouvait l'enlever tont entière; mais le commodore Waren, apercevant le danger, se couvrit de toutes ses voiles, et plaça son convoi au loin, de manière à figurer une seconde ligne; en mêmo temps il envoya deux cotres à la recherche de la grande escadre de lord Bridport. Villaret, ne eroyant pas pouvoir combattre avec avantage, reprit sa marche sur Brest, suivant les instructions qu'il avait reçues. Mais lord Bridport arriva dans eet instant, et attaqua aussitôt la flotte républicaine. C'était le 5 messidor (23 juin). Villaret, voulant se former sur l'Alexandre, qui était un mauvais marcheur, perdit un temps irréparable à manguyrer. La confusion se mit dans sa ligne : il perdit trois vaisseaux, l'Alexandre, le Formidable et le Tigre, et, sans pouvoir regagner Brest, fut obligé de se jeter dans Lorient.

L'expédition, avant ainsi signalé son début par une victoire navale, fit voile vers la baie de Oniberon. Une division de l'escadre alla sommer la garnison de Belle-Isle, au nom du roi de France; mais elle ne recut du général Boucret qu'une reponse énergique et des coups de canon. Le convoi vint mouiller dans la baie même de Quiberon . le 7 messidor (25 juin). Puisaye, d'après les renseignements qu'il s'était procurés, savait qu'il y avait peu de troupes sur la côte; il voulait, dans son ardeur, descendre sur-le-champ à terre. Le comte d'Hervilly, qui était brave, capable de bien discipliner un régiment, mais incapable de bien diriger une opération, et surtout fort chatouilleux en fait d'autorité et de devoir, dit qu'il commandait les troupes, qu'il répondait de leur salut au gonvernement anglais, et qu'il ne les hasarderait pas sur une côto ennemie et inconnue, avant d'avoir fait une reconnaissance. Il perdit un jour entier à promener une lunette sur la côte; et, quoiqu'il n'ent pas aperçu un soldat, il refusa cependant de mettre les troupes à terre. Puisave et le commodore Waren avant décidé la descente.

Fllervilly y consentit enfin, et le 9 messidor (27 juin), ces Français, impredents et aveugles, éssendirent pleins de joie sur cette terre où ils apportaient la guerre civile, et où ils devaient trouver un si triste sort.

La baie dans laquelle ils araient shorlé es fionie, d'un côde, par le riugu de la Brestgue, de l'autre, par une presqu'ile, large de près d'une liene, et longue de deux. c'est la Bressue presqu'ile de Quiberon. Elle se joint à la terre parqu'ile de Quiberon. Elle se joint à la terre parce laque de sable étroise, longue d'un elivee, o nommée la Falsias. Le fort Penthièrre, placé ne telé de la terre. Il y avant dans ce fort sept cert le presqu'il es la Falsias, defend l'approche cert persqu'il es et la côte, offre anx vaisseurs comp presqu'ile et la côte, offre anx vaisseurs comp presqu'ile et la côte, offre anx vaisseurs

L'expédition avait débarqué dans le fond de la boie, su village de Carnac. A l'instant où elle arrivait, divers chefs, Dubois-Berthelot, d'Allègre, George Cadoudal, Mercier, avertis par Tinténiac, accoururent avec lenrs tronpes, dispersèrent quelques détachements qui gardaient la côte, les replierent dans l'intérieur, et se rendirent au rivage. ils amenaient quatre ou cing mille hommes squerris, mais mal armés, mal vêtns, n'allant point en rang, et ressemblant plutôt à des pillards qu'à des soldats. A ces chouans s'étaient réunis les paysans du voisinage, crisut vive le Roi! et apportant des œufs, des volailles, des vivres de toute espèce, à cette armée libératrice qui vensit leur rendre leur prince et leur religion. Puisaye, plein de joie à cet aspect, comptait déjà que toute la Bretagne allait a'insurger. Les émigrés qui l'accompagnaient épronvaient d'autres impressions. Ayant vécu da no les conra, ou servi dans les plus belles armées de l'Europe, ils voysient avec dégout et avec peu de confiance les soldats qu'on allait leur donner à commander. Déjà les railleries, les plaintes commençaient à circuler. On apporta des caisses de fusils et d'habits; les chouans fondirent dessus; des sergents du régiment d'Hervilly voulurent rétablir l'ordre; une rise s'engagea, et, sans Puisaye, elle aurait pu avoir des suites funestes. Ces premières circonsances étaient pen propres à établir la confiance entre les insurgés et les troupes régulières, qui, venant d'Augleterre et appartenant à cette puisunce, étaient à ce titre un pen suspectes aux

vaient, et dont le nombre s'éleva à dix mille hommes en deux jours. On leur livra des habits rouges et des fusils, et Pulsave voulut ensuite leur donner des chefs. Il manqueit d'officiers, car les quarante gentilshommes volontaires qui l'avaient snivi étaient fort insuffisants; il n'avait pas encore les cadres à sa disposition, car, suivant le plan convenu, ils croisaient encore devant Saint-Malo: il voulait donc prendre quelques officiers dans les régiments, où ils étaient en grand nombre, les distribuer parmi les chousns, marcher ensuite rapidement sur Vannes et sur Rennes, ne pas donner le temps anx républicains de se reconanttre, soulever toute la contrée, et venir prendre position derrière l'importante ligne de Mayenne. La, mattre de guarante lieues de pays, avant soulevé toute la population, Puisaye pensait qu'il serait temps d'organiser les tronpes irrégulières. D'Hervilly , brave , mais vétilleux , méthodiste , et méprisant ces chouans irréguliers, refusa ces officiers. Au lieu de les donner anx chouans, il voulait choisir parmi ceux-ci des hommes pour compléter les régiments, et puis s'ayancer en faisant des reconnaissances, et en choisissant des positions. Ce n'était pas là le plan de Puisave. Il essays de se servir de son autorité; d'Hervilly la nia, en disant que le commandement des troupes régulières lui appartenait, qu'il répondait de leur salut an gonvernement anglais, et qu'il ne devait pas les compromettre. Puisaye îni représenta qu'il n'avait ce commandement que pendant la traversée, mnis qu'arrivé sur le sol de la Bretagne, lui, Puisaye, était le chef suprême et le mattre des opérations, Il envoys sur-le-champ un cotre à Londres, pour faire expliquer les pouvoirs; et, en attendant, il conjura d'Hervilly de ne pas faire manquer l'entreprise par des divisions funestes. D'Hervilly était brave et plein de bonne foi, mais il était peu propre à la guerre civile, et il avait une répugnance prononcée pour ces insurgés déguenillés. Tous les émigrés, du reste, pensaient avec lui qu'ils n'étaiont pas faits pour chouanner; que Puisave les compromettait en les amenant en Bretagne; que c'était en Vendée qu'il anrait fallu descendre, et que là ils auraient trouvé l'illustre

suites des suites finestes. Ces premières circondistress étients peu propress établit la confiance suites les insurgés et les troupes régulières, qui, vanta d'angletere et appartennat à cette pisisunat d'angletere et appartennat à cette pisisunat, d'angletere de appartennat est entre pisination de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de manifer à occupier les rotates de Lorient à l'enerdouves. Cependation o arma les bandes qui arri- lo en ci A vara: l'inténière, sec une corps de 2,000

chouans, fut placé à gauche à Laudevant : Dubois-Berthelot, à droite vers Aurai, avec une force à peu près égale. Le comte de Vauban, l'un des quarante gentilshommes volontaires qui avaient suivi Puisave, et l'un de cenx que leur réputation. leur mérite, plaçaient au premier rang, fut chargé d'occuper une position centrale à Meudou, avec quatre mille chouaus, de manière à pouvoir secourir Tintéuiac ou Dubois-Berthelot, Il avait le commaudement de toute cette ligne, défendue par nenf à dix mille hommes, et avancée à quatre ou cinq lieues dans l'iutéricur. Les chouans, qui se virent placés là, demandèrent aussitôt pourquoi on ne mettait pas des troupes de ligne avec eux: ils comptaient beaucoup plus sur ces troupes que sur eux-mêmes; ils étaient venus pour se ranger autour d'elles, les suivre, les appuyer, mais ils comptaient qu'elles s'avauceraient les premières, pour recevoir le redoutable choc des républicains. Vaubau demanda sculement quatre cents hommes, soit pour résister, en cas de besoiu à une première attaque, soit pour rassurer ses chouans, leur douuer l'exemple, et leur prouver qu'on ne voulait pas les exposer seuls. D'Ilervilly refusa d'abord, puis fit attendre, et enfiu envoya ce détachement.

On était débarqué depuis ciuq jours, et on ue s'était avancé qu'à trois ou quatre lieues dans les terres. Puisave était fort méconteut : ceneudaut il dévorait ces coutrariétés, espérant vaincre les leuteurs et les obstacles que lui opposaient ses compagnous d'armes. Pensant qu'à tout événement il fallait s'assurer un poiut d'appui, il proposa à D'Hervilly de s'emparer de la presqu'île, en surprenant le fort Penthièvre. Une fois maîtres de ce fort, qui fermait la presqu'île du côté de la terre. appuyés des deux côtés par les escadres anglaises, ils avaient une position inexpugnable, et cette presqu'île, large d'une lieue, longue de deux, devenait alors un pied-à-terre aussi sûr et plus commode que celui de Saint-Malo, Brest ou Lorient. Les Anglais pourraient y déposer tout ce qu'ils avaient promis en hommes et en muuitions. Cette mesure de sureté était de nature à plaire à d'Hervilly; il y consentit, mais il voulait une attaque régulière sur le fort Penthièvre. Puisaye ne l'écouta pas, ci projeta une attaque de vive force; le commodore Waren, plein de zèle, offrit de la seconder de tous les feux de son escadre. On commenca à canouner le 1" juillet (15 messidor), et on fixa l'attaque décisive pour le 3 (15 messidor). Pen- verait au premier signal de l'Augleterre. Mais les

dant qu'on en faisait les préparatifs. Puisave enyoya des émissaires par toute la Bretagne, afin d'aller réveiller Scépeaux, Charette, Stofflet, et tons les chefs des provinces insurgées.

La nouvelle du débarquement s'était répandue avec une singulière rapidité; elle parcourut en deux jours toute la Bretagne, et eu quelques jours toute la Frauce. Les rovalistes pleius de joie, les révolutionnaires de courroux, crovaieut voir déia les émigrés à Paris. La couventiou envoya sur-lechamp deux commissaires extraordinaires auprès de Hoche; elle fit choix de Blad et de Tallien. La présence de ce deraier sur le point menacé devait pronver que les thermidoriens étaient aussi opposés an royalisme qu'à la terreur. Hoche, plein de calme et d'énergie, écrivit sur-le-champ au comité de salut public, pour le rassurer. « Du calme, lui » dit-il, de l'activité, des vivres dont nous mau-» quons, et les douze mille hommes que vous » m'avez promis depnis si longtemps. » Aussitôt il donua des ordres à sou chef d'état-major ; il fit placer le géuéral Chabot entre Brest et Lorieut, avec un corps de quatre mille hommes, pour voler au secours de celui de ces deux ports qui serait menacé : « Veillez surtout, lui dit-il, veillez sur » Brest; au besoin, enfermez-vous dans la place, » et défeudez-vous jusqu'à la mort. » Il écrivit à Aubert-Dubayet, qui commandait les côtes de Cherbourg, de faire filer des troupes sur le nord de la Bretagne, afin de garder Saint-Malo et la côte. Pour garantir le midi, il pria Canelaux, qui veillait toujours sur Charette et Stofflet, de lui envoyer par Nantes et Vannes le général Lemoine avec des secours. Il fit ensuite rassembler toutes ses troupes sur Reunes, Ploermel et Vannes, et les échelouna sur ces trois points pour garder ses derrières. Enfin il s'avanca lui-même sur Aurai avec tout ce qu'il put réunir sons sa maiu. Le 14 messidor (2 inillet), il était déjà de sa personue à

Aurai, avec trois à quatre mille hommes, La Bretagne était ainsi euveloppée tout entière. Ici devaient se dissiper les illusions que la première insurrection de la Vendée avait fait naître. Parce qu'en 95, les paysans de la Veudée, ne reucontrant devaut eux que des gardes nationales composées de hourgeois qui ue savaient pas manier un fusil, avaieut pu s'emparer de tout le Poitou et de l'Anjou, et former ensuite dans leurs ravins et leurs hruvères un établissement difficile à détruire, on s'imagina que la Bretagne se soulèBetona Caisau Ioin d'avior l'ardeur des premiers Vendéens; queltges handits secliement, sons le nom de chouans, étilent fortement récolus à la guerre, ou, pour mieux dire, au pillage; et de plus, un jeune capitaine, donn la viracité égaint au toute nue population d'une main ferme et ausantée. La Brettape peuvair-liée se soulever a milieu de La Brettape peuvair-liée se soulever a milieu de venait la contenir nu c'avançait repidement, au lièm de tituonne rar le rivaye de l'Otie de

Ce n'était pas tont : nne partie des chouans, qui étaient sous l'influence des agents royalistes de Paris, attendaient, pour se réunir à Puisave. qu'un prince parût avec lui. Le cri de ces agents et de tous ceux qui partageaient leurs intrigues fut que l'expédition était insuffisante et fallaciense, et que l'Angleterre venait en Bretagne répéter les événements de Toulon. On ne disait plus qu'elle voulait donuer la couronne an comte d'Artois, puisqu'il n'y était pas, mais an duc d'York; on écrivit qu'il ne fallait pas seconder l'expédition, mais l'obliger à se rembarquer pour aller descendre auprès de Charette. Celui-ci ne demandait pas mienx. Il répondait aux instances des agents de Puisaye qu'il avait envoyé M. de Scépeanx à Paris pour réclamer l'exécution d'un des articles de son traité: qu'il lui fallait donc attendre le retonr de cet officier pour ne pas l'exposer à être arrêté en reprenant les armes. Quant à Stofflet, qui était hien mienx disposé pour Puisaye, il fit répondre que, si on lui assurait le grade de lieutenant gépéral, il allait marcher sur-le-champ et faire une diversion sur les derrières des républicains.

Ainsi tont se réunissait contre Puisaye : et des vues opposées ans siennes chez les royalistes et l'intérieur, et des jalousise entre les chefs vendéeus, et enfin un adversaire habile, disposant de forces bien organisées, et suffisantes pour contenir ce que les Bretons avaient de zèle royaliste.

C'était le 15 messidor (3 juillet) que Puissyvanit résuls d'attupen le fur Pensière. Les soldats qui le grafaient masquaisent de pain depais rotts jours. Menacés d'un assaut de vive force, fondroyie par le fue de vaisseaux, mel commandes, ilsa erendirecta el Invierent le fort à Paissyache, ilsa erendirecta el Invierent le fort à Paissyache, ilsa derendirecta el Invierent le fort à Paissyache, ilsa derendirecta el Invierent de l'original de Aurzi, fissiali staupure fons les postes avanché des chousas, pour résults le communication d'Aurai à Hennehon et Lorient. Il avait ordonné une attade simbalante seu Landeuna et vers le poste des misultantes extra landeuna et vers le poste

d'Aurai. Les chouans de Tinténiac, vigoureusement abordés par les républicains, ne tiprent pas contre des troupes de ligne. Vauban, qui était placé immédiatement à Mendon, accourut avec une partie de sa réserve au secours de Tinténiac : mais il trouva la bande de celui-ci dispersée, et celle qu'il amenait se rompit en voyant la déroute: il fut obligé de s'enfuir, et de traverser même à la nage deux petits bras de mer, pour venir rejoindre le reste de ses chouans à Mendon. A sa droite, Dubois-Berthelot avait été repoussé : il voyait ainsi les républicains s'avancer à sa droite et à sa gauche, et il allait se trouver en slèche au milieu d'eux. C'est dans ce moment que les quatre cents hommes de ligne qu'il avait demandés lui auraient été d'une grande utilité pour sontenir ses chouans et les ramener au combat; mais d'Hervilly veuait de les rappeler pour l'attaque du fort. Cependant il rendit un pen de conrage à ses soldats, et les décida à profiter de l'occasion pour tomber sur les derrières des républicains, qui s'engageaient très-avant à la poursuite des fuyards. Il se rejeta alors sur sa gauche, et foudit sur un village où les républicains veuaient d'entrer en courant après les chonans. Ils ne s'attendaient pas à cette brusque attaque et furent obligés de se replier. Vauban se reporta ensuite vers sa position de Mendon; mais il s'y trouva seul, tout avait fui autour de lui, et il fut obligé de se retirer aussi. mais avec ordre, et après un acte de vigueur qui avait modéré la rapidité de l'ennemi. Les chouans étaient indignés d'avoir été exposés

seuls aux coups des républicains; ils se plaignaient amèrement de ce qu'on leur avait enlevé les quatre cents hommes de ligne. Puisaye en fit des reproches à d'Hervilly; celui-ci répondit qu'il les avait rappelés pour l'attaque du fort. Ces plaintes réciproques ne réparèrent rien, et ou resta de part et d'autre fort irrité. Cependant on était maître du fort Penthièvre. Puisave fit débarquer dans la presqu'île tout le matériel envoyé par les Auglais; il y fixa son quartier général, y transporta toutes les tronpes, et résolnt de s'y établir solidement. Il donna des ordres anx ingénieurs pour perfectionner la défense du fort, et y ajouter des travaux avancés. On y arbora le drapeau blanc à côté du drapeau anglais, en signe d'alliance entre les rois de France et d'Angleterre. Eufin, on décida que chaque régiment fournirait à la garnison un détachemeut proportionné à sa force. D'Hervilly, qui était fort jaloux de compléter le sien, et de le

compléter avec de bonnes troupes, proposa aux républicains qu'on avait faits prisonniere de passer à son service, et de former un troisième bataillon dans son régiment. L'argent, les vivres dont ils avaient manqué, la répugance à rester prisonniers, l'espérance de pouvoir repasser bientôt du côté de Hoche, les décidérent, et ils furent enrollés dans le corps de d'Hervilly.

Puisave, qui songeait toujours à marcher en avant, et qui ne s'était arrêté à prendre la presqu'ile que pour s'assurer une position sur les côtes, parla vivement à d'Hervilly, lui donna les meilleures raisons pour l'engager à seconder ses vues, le menaça même de demander son remplacement s'il persistait à s'y refuser. D'Hervilly parut un moment se prêter à ses projets. Les chouana, sclon Puisaye, n'avaient besoin que d'être soutenus pour déployer de la bravoure; il fallait distribuer les tronpes de ligne sur leur front et sur leurs derrières, les placer ainsi au milieu, et, avec douze ou treize mille hommes, dont trois mille à peu près de ligne, on pourrait passer aur le corps de Hoche, qui n'avait guère plus de cinq à six mille hommes dans le moment. D'Hervilly consentit à ce plan. Dans cet instant, Vauban, qui sentait sa position très-basardée, ayant perdu celle qu'il occupait d'abord, demandait des ordres et des secours. D'Hervilly lni envoya un ordre rédigé de la manière la plus pédantesque, dans lequel il lui enjoignait de se replier sur Carnac, et lui preserivait des monvements tels qu'on n'aurait pu les faire exécuter par les tronpes les plua manœuvrières de l'Europe.

Le 5 juillet (17 messidor). Puisave sortit de la presqu'ile ponr passer une revue des chouans, et d'Hervilly en sortit aussi avec son régiment, ponr se préparer à exécuter son projet, formé la veille, de marcher en avant. Pnisave ne trouva que la tristesse, le déconragement et l'humeur chez les hommes.qni, quelques jours anparavant, étaient pleins d'enthousiasme. Ils disaient qu'on voulait les exposer seula et les sacrifier aux troupes de ligne. Puisave les apaisa le mienx qu'il put, et tácha de leur rendre quelque courage. D'Hervilly, de son côté, en voyant ces soldats, vétus de rouge, et qui portaient si muladroitement l'uniforme et le fusil à baionnette, dit qu'il n'y avait rien à faire avec de pareilles tronpes, et fit rentrer son régiment. Puisave le rencontra dans cet instant, et lui demanda si c'était ainsi qu'il exécutait le plan convenn. D'Hervilly répondit que jamais il ne se

hasarderait à marcher avec de pareila soldats; qu'il n'y avait plus qu'à se rembarquer ou à a'enfermer dans la presqu'ile, pour y attendre de nouveaux ordres de Londres; ce qui, dans sa pensée, signifiait l'ordre de descendre en Vendée.

Le lendemain, 6 juillet (18 messidor), Vauban fut secrètement averti qu'il serait attaqué sur toute sa ligne par les républicaina. Il se voyait dans uno situation des plus dangerenses. Sa ganche s'appuvait à un poste dit de Sainte-Barbe, qui commaniquait avec la presqu'île; mais son centre et sa droite longeaient la côte de Carnac, et n'avaient que la mer pour retraite. Ainsi, s'il était vivement attaqué, sa droite et son centre pouvaient être jetés à la mer; sa gauche seule se sauvait par Sainte-Barbe à Quiberon. Ses chouana, découragés, étaient incapables de tenir; il n'avait donc d'autre parti à prendre que de replier son centre et sa droite sur sa gauche, et de filer par la falaise dans la presqu'ile. Mais il s'eafermait alors dans cette langue de terre sans pouvoir en sortir; car le poste de Sainte-Barbe, qu'on abandonnait, sans déseuse da côté de la terre, était inexpagnable du côté de la falaise et la dominait tout entière. Ainsi, ce projet de retraite n'était rien moins que la détermination de se renfermer dans la presqu'île de Quiberon. Vauban demanda done des secours pour n'être pas réduit à se retirer. D'Hervilly lui envoya un nouvel ordre, rédigé dans tout l'appareil do style militaire, et contenant l'injonction de tenir à Carnac jusqu'à la dernière extrémité. Puisaye somma aussitôt d'Hervilly d'envoyer des troupes, ce qu'il promit.

Le lendemain 7 juillet (19 messidor), à la pointe du jour, les républicains s'avancent en colonnes profondes, et viennent attaquer les dix mille chouans sur toute la ligne. Ceux-ci regardent sur la falaise et ne voient pas arriver les trompes régulières. Alors ils entrent en fureur contre les émigrés qui ne viennent pas à leur secours. Le jeune George Cadoudal, dont les soldats refusent de se battre, les supplie de ne pas se débander; mais ils ne veulent pas l'entendre, George, furieux à son tour, a'écrie que ces scélérats d'Anglais et d'émigrés ne sont venus que ponr perdre la Bretagne, et que la mer anrait du les anéantir avant de les transporter sur la côte. Vauban ordonne alors à sa droite et à son centre de se replier sur sa gauche, pour les sauver par la falaise dans la presqu'ile. Les chonans s'y précipitent aveuglément : la plupart sont suivis de leurs familles qui

fuient la vengeance des républicains. Des femmes, des enfants, des vicillards, emportant leurs dépouilles, et mélés à plusieurs mille chouans en habits ronges, couvrent cette langue de sable étroite et longue, baignée des deux côtés par les flots, et déià labonrée par les balles et les boulets. Vanban, s'entonrant alors de tons les chefs, s'efforce de rénnir les hommes les plus braves, les engage à ne pas se perdre pas une fuite précipitée, et les conjure, nour leur salut et ponr leur honnenr, de faire une retraite en bon ordre. Ils feront rougir, leur dit-il, cette troupe de ligne qui les laisse seuls exposés à tont l péril. Pen à peu il les rassure, et les décide à tourner la face à l'ennemi, à supporter son feu et à v répondre. Alora, grâce à la fermeté des chefs, la retraite commence à se faire avec calme; on dispute le terrain pied à pied. Cependant on n'est pas sûr encore de résister à une charge vigonreuse, et de n'être pas jeté dans la mer; mais beureusement le brave commodore Waren, s'embossant avec ses vaisseaux et ses chalou pes canonnières, vient foudroyer les républicains des denx côtés de la falaise, et les empêche pour ee jour-là de pousser plus loin leura avantages.

Des fugitifs se pressent pour ontre dans le far, mais on leur en dispute un momest l'entrée il se précipitent alors sur les palisades, les arrachest, et fondent péle-mée dans la presquil. Dans cet instant, d'Hérvilly arrivait enfia avec son règi-ment i valabne le reconstre, et, dans un mouvement de colère, lui diqu'il lui denandera compte de sa consultué deant un consuel de gaerre. Les chouans se répandent dans l'étendue de la presquie, es au rouvenien quéques villages et quel-qu'elle, de la provision quéques villages et quel-que frienceux, il s'empge des rites; colir, les chouans se condennt à serve; o fleur donne une demi-ration de ris, qu'ils mangeut en nature, n'avant ries pour la faire cuire.

Ains ceute expelition, qui devait bienott preter le drapous des Bourbons et des Anglais jaqu'ans bords de la Mayenne, dati maistemant resserrée dans exte presqu'ile, longued de ma lieues. On avait douze ou quinze millé bouches de plus à nourir, et on àvait à leur donner in logament, ai bois à brêler, ai ustensiles pour préparer leurs aliments. Cette presqu'ile, déredue par un fort à son extrainité, bordée des deux cisés par les exetres anglaises, pour il opposer une résistance invincible; mais elle d'evensit tout à coup trischible par le défant de vivres. On une avait apporté, en effet, que pour souvrie six mille houmes pendant trois mois, et on en avait dis-hui on vings mille à faire vivre. Soriir de cette position par une attaque sublic sur Saint-Barbe n'était gaire possible, car les ripublicains, pleins d'adeur, retranchient ce poste de masière à le rendre inexpagnable du côté de la presqu'ile. Tanda que la confasion, le baines el 1 battement réganient dans cet informerassemblement de-houans que la coffision, le baines el 1 battement a contraire, saines dans cet informerassemblement de-houans et d'emigrés, dans le camp de l'obet, a constriere, soddat et officiers travaillaient avec a été à élevre de retranchements. Je royais, di Puisaye, les de retranchements. Je royais, di Puisaye, les

» officiera eux-mêmes, en chemise, et distingués » seulement par leur bausse-col, manier la pioche, » et hâter les travaux de leura soldats. »

» et hier les travaux de learn soldats. » Cependann Pairay écicla pour la noisi même une sortie, afin d'interrompre les travaux; mais l'Observiré, le canon de l'emeni giérent la confusion dans les rangs; il fallat rentere. Les chonaux, décapeires, se plaignaisseit d'avoir été tramples; ils regrettairest leur ancien geare de guerre, et demadacient qu'on les rendit à terns froêta. Ils monarient de faim. D'Hervilly, pour les forcer à s'enséler den la les régiments, avait ordonné qu'on ne distribuit que demi-ration anx troupes irrégulières; to las er révolterest. Puisse, à l'insu d'aquel l'ordre avait été rendu, le fit révoquer, et la ration entier fu accordes.

Cc uni distinguait Phisave, ontre son esprit. c'était une persévérance à toute épreuve : il ne se découragen pas. Il eut l'idée de choisir l'élite des chouans, de les débarquer en deux troupes, pour parcourir le pays sur les derrières de Hoche, pour soulever les chefs dont on n'avait pas de nouvelles. et les porter en masse sur le camp de Sainte-Barbe, de manière à le prendre à revers, tandis que les troupes de la presqu'ile l'attaqueraient de front. Il se délivrait ainsi de six à buit mille bouches, les employait utilement, réveillait le zèle singulièremont amorti des ebefs bretons, et préparait une attaque sur les derrières du camp de Sainte-Barbe. Le projet arrêté, il fit le meilleur choix possible dans les chounns, en donna quatre mille à Tinténiac, avec trois intrépides chefs, George, Mercier et d'Allègre, et trois mille à MM. Jean-Jean et Lantivy. Tinténiac devait être débarqué à Sarzeau. près de l'embouchure de la Vilaine : Jean-Jean et Lantivy, près de Quimper. Tous deux devaient, après un circuit asser long, se réunir à Baud le 15 juillet (26 messidor), et marcher, le 16 au matin, sur les derrières du camp de Sainte-Barbe.

A l'instant où ils allaient partir, les chefs des ebouans vinrent trouver Puisaye, et supplier leur ancien chef de partir avec eux, lui disant que ces trattres d'Anglais allaient le perdre : il n'était pas possible que Puisaye acceptat. Ils partirent et furent débarqués benreusement. Puisave écrivit aussitôt à Londres pour dire que tout pouvait être réparé, mais qu'il fallait sur-le-champ envoyer des vivres, des munitions, des troupes, et le prince français.

Pendant que ces événements se passaient dans la preson'île. Hoche svait déià réuni de huit à dix mille hommes à Sainte-Barbe. Aubert-Dubayet Ini faisait arriver, des côtes de Cherbonrg, des tronpes pour garder le nord de la Bretagne; Canclaux lui avait envoyé de Nantes un renfort considérable. sous les ordres du général Lemoine. Les représentants sysient déjoué toutes les menées qui tendaient à livrer Lorient et Saint-Malo. Les affaires des républicains s'amélioraient done chaque jour. Pendant ce temps, Lemaltre et Brothier, par leurs intrigues, contribuaient encore de toutes leurs forces à contrarier l'expédition. Ils avaient écrit sur-le-champ en Bretagne pour la désapprouver. L'expédition, suivant enx, avait un but dangereux, puisque le prince n'y était pas, et personne ne devait la seconder. En conséquence, des agents s'étaient répandus, et avaient signifié l'ordre, au nom du roi, de ne faire aucun mouvement; ils avaient averti Charette de persister dans son inaction. D'après leur aneien système de profiter des secours de l'Angleterre et de la tromper, ils avaient improvisé sur les lienx mêmes an plan. Mélés dans l'intrigue qui devait livrer Saint-Malo à Puisave. ils voulsient appeler dans cette place les cadres émigrés qui croisaient sur la flotte anglaise, el prendre possession du port su nom de Louis XVIII, tandis que Puisaye agissait à Oniberon, pent-être. disaient-ils, pour le due d'York, L'intrigue de Saint-Malo ayant manqué, ils se replièrent sur Saint-Brieuc, retinrent devant cette côte l'escadre qui portait les cadres émigrés, et envoyèrent sur-leebamp des émissaires à Tinténiae et à Lantivy. qu'ils savaient débarqués, pour leur enjoindre de se porter sur Saint-Brienc. Leur but était ains de former dans le nord de la Bretagne une contreexpédition, plus sûre, suivant eux, que celle de Puisave dans le midi.

Tinténiae avait débarqué beureusement, et sprès avoir enlevé plusieurs postes républicains, était du roi, de se rendre à Coëtlogon, afin d'y recevoir de nouveaux ordres. Il objecta en vain la commission de Puisave. la nécessité de ne pas faire manquer un plan, en s'éloignant du lieu marqué. Cependant il céda, espérant, su moyen d'une marche forcée, se retrouver sur les derrières de Sainte-Barbe le 16. Jean-Jean et Lantivy, débarqués anssi beureusement, se disposaient à marcher vers Baud, lorsqu'ils tronvèrent de leur côté l'ordre de marcher sur Saint-Brieue.

Dans cet intervalle, Hoche, inquiété sur ses derrières, fut obligé de faire de nouveaux détachements pour arrêter les bandes dont il avait appris la marebe; mais il laissa dans Sainte-Barbe nne force suffisante pour résister à une attaque de vive force. Il était fort inquiété par les chaloupes canonnières anglaises, qui foudrovaient ses troupes des qu'elles paraissaient sur la falaise, et ne comptait

guère que sur la famine pour réduire les émigrés. Puisaye, de son côté, se préparait à la journée du 16 (28 messidor). Le 15, une nouvelle division navale srriva dans la baie; c'était celle qui était allée chercher aux bouches de l'Elbe les régiments émigrés passés à la solde de l'Angleterre, et connus sous le nom de régiments à cocarde noire. Elle apportait les légions de Salm, Damss, Béon et Périgord, réduites en tout à onze cents bommes par les pertes de la campagne, et commandées par un officier distingné, M. de Sombreuil. Cette escadre apportait de nouveaux secours en vivres et munitions; elle annonçait trois mille Anglais amenés par milord Graham, et la prochsine srrivée du comte d'Artois avec des forces plus considérables. Une lettre du ministère anglais disait à Puisave que les cadres étaient retenns sur la côte du nord par les agents royalistes de l'intérieur, qui voulaient, disaient-ils, lui livrer un port. Une sutre dépêcbe, arrivé en même temps, terminsit le différend élevé entre d'Hervilly et Puisave, donnait à ce dernier le commandement absolu de l'expédition, et lui conférait, de plus, le titre de lieutenant général au service de l'Angleterre.

Puisave, libre de commander, prépara tout pour la journée du lendemain. Il surait bien voulu differer l'attaque projetée, pour donner à la division de Sombreuil le temps de débarquer; mais, tont étant fixé pour le 16, et ce jour syant été indiqué à Tinténiac, il ne pouvsit pas retarder. Le 15 su soir, il ordonns à Vauban d'aller débargner à Carnac svec donze cents ebouans, ponr faire une diverarrivé à Elven. Là il tronys l'injonction, au nom sion sur l'extrémité du camp de Sainte-Barbe, et



KOONI.



Caiberra





pour se lier aux chonans qui allaient l'attaquer par derrière. Les bateaux furent préparés fort tard, et Vauban ne put s'embargner que dans le milieu de la nuit. Il avait ordre de tirer une fusée s'il parvenait à débarquer, et d'en tirer une seconde s'il ne réussissait pas à tenir le rivage.

Le 16 iuillet (28 messidor), à la pointe du jour, Puisaye sortit de la presqu'île avec tout ce qu'il avait de tronpes. Il marchait en colonnes. Le brave régiment de Loyal-Émigrant était en tête avec les artilleurs de Rothalier; sur la droite s'avançaient les régiments de Royal-Marine et de Dresnay. avec six cents chouans commandés par le duc de Levis. Le régiment de d'Hervilly, et mille chouans commandés par le chevalier de Saint-Pierre, occupaient la gauche. Ces corps réunis formaient à peu près quatre mille hommes. Tandis qu'ils s'avançaient sur la falaise, ils aperçurent une première fusée lancée par le comtede Vauban ; ils n'en virent pas une seconde, et ils crurent que Vanban avait réussi. Ils continuèrent leur marche, on entendit alors comme un bruit lointain de mousqueteric : « C'est Tinténiac, s'écrie Puisaye; en avant! » Alors on sonne la ebarge, et on marche sur les retranchements des républicains. L'avant-garde de Hoche. commandée par Humbert, était placée devant les hantenrs de Sainte-Barbe, A l'approche de l'ennemi, elle se replie et rentre dans les lignes. Les assaillants s'avancent pleins de joie; tout à coup un corps de cavalerie qui était resté déployé fait un monvement, et démasque des batteries formidables. Un fen de mousqueterie et d'artillerie accueille les émigrés; la mitraille, les bonlets et les ohus pleuvent sur eux. A la droite, les régiments de Royal-Marine et de Dresnay perdent des rangs entiers sans s'ébranler : le duc de Levis est blessé grièvement à la tête de ses chouans; à gauche, le régiment d'Hervilly s'avance bravement sous le feu. Cependant, cette fusillade qu'on avait ern entendre snr les derrières et sur les côtes a cessé de retentir. Tinténiae ni Vauban n'ont donc pas attagné, et il n'y a pas d'espoir d'enlever le camp. Dans ce momeut, l'armée républicaine, infanterie et cavalerie, sort de ses retranchements; Puisaye, voyant qu'il n'y a plus qu'à se faire égorger, prescrit à d'Hervilly de donner à droite l'ordre de la retraite, tandis que lui-même la fera exécuter à ganehe. Dans ce moment, d'Hervilly, qui bravait le feu avec le plus grand courage, recoit un biscaien an milien de la poitrine. Il charge nn aide de camp de porter l'ordre de la retraite; l'aide ne ponvaient pas nier son esprit.

de camp est emporté par un boulet de canon : n'étant pas avertis, le régiment de d'Hervilly et les mille ebouans dn chevalier de Saint-Pierre continuent de s'avancer sous ee fen épouvantable. Tandis un'on sonne la retraite à gauche, oh sonne la charge à droite. La confusion et le carnage sont éponyantables. Alors la cavalerie républicaine fond sur l'armée émigrée, et la ramène en désordre sur la falaise. Les canons de Rothalier, engagés dans le sable, sont enlevés. Après avoir fait des prodiges de courage, toute l'armée fuit vers le fort Penthièvre; les républicains la poursuivent en toute bâte et vont entrer dans le fort avec elle : mais nn secours inespéré la soustrait à la ponrsnite des vaingnenrs : Vauban, qui devait être à Carnac, est à l'extrémité de la falaise avec ses chonans; le commodore Waren est avec lui, Tons denx, montés sur les chaloupes canonnières, et dirigeant sur la falaise un feu violent, arrêtent les républicains, et sauvent encore une fois la malhenreuse armée de Ouiberon.

Ainsi Tinténiae n'avait pas paru; Vanban, débarqué trop tard, n'avait pas pn surprendre les républicains, avait été ensuite mal secondé par ses chouans, qui trempaient leurs fusils dans l'eau pour ne pas se battre , et s'était replié près du fort ; sa seconde fusée, lancée en plein jour, n'avait pas été aperçue; et c'est ainsi que Puisaye, trompé dans tontes ses combinaisons, venait d'essayer cette désastrense défaite. Tons les régiments avaient fait d'affreuses pertes : celni de Royal-Marine, sur soixante-douze officiers, en avait perdu cinquantetrois; les autres avaient fait des pertes à proportion.

Il fant convenir que Pnisaye avait mis beancoup de précipitation à attaquer le camp. Quatre mille bommes allant en attaquer dix mille solidement retranchés, devaient s'assurer, d'une manière certaine, que toutes les attaques préparées sur les derrières et sur les flancs étaient prêtes à s'effectuer. Il ne suffisait pas d'un rendez-vous donné à des corps qui avaient tant d'obstacles à vainere. pour croire qu'ils seraient arrivés au point et à l'heure indiqués; il fallait convenir d'un signal, d'un moyen quelcongne de s'assurer de l'exécution du plan. En cela, Puisaye, quoique trompé par le bruit d'une monsqueterie lointaine, n'avait pas agi avec assez de précantion. Du reste, il avait payé de sa personne, et suffisamment répondu à ceux qui affectaient de suspecter sa bravoure, parce qu'ils

Il est facile do comprendre pourquoi Tinténiac u'avait point paru. Il avait trouvé à Elven l'ordre de se rendre à Coëtlogon; il avait cédé à cet ordre étrange, dans l'espoir do regagner le temps perdu par une marche forcée, A Coëtlogon, il avait trouvé des femmes chargées do lui transmettre l'ordre de marcher sur Saint-Brieuc. C'étaient les agents opposés à Puisaye, qui, usant du nom du roi, au nom duquel ils parlaient toujours, voulaient faire concourir les corps détachés par Puisaye à la contreexpédition qu'ils méditaient sur Saint-Malo ou sur Saint-Brieuc, Tandis que l'on conférait sur cet ordre, le châtean de Coétlogon était attaqué par les détachements que Hoche avait lances à la poursuite de Tinténiae; celui-ci était accoura et était tombé mort, frappé d'une balle au front. Son successeur au commandement avait consenti à marcher sur Saint-Brieuc, De leur côté, MM, de Lantivvet Jean-Jean, débarqués aux environs de Quimper, avaient trouvé des ordres semblables; les chefs s'étaient divisés, et, voyant ce conflit d'ordres et de projets, leurs soldats, déjà mécontents, s'étaient dispersés. C'est ainsi qu'aucun des corps envoyés par Puisave. pour faire diversion, n'était arrivé au rendez-vous. L'agence de Paris, avec ses projets, avait ainsi privé Puisave des cadres qu'elle retenait sur la côte du nord, des deux détachements qu'elle avait empéchés de se rendre à Baud le 14, et enfin du concours de tous les chefs auxquels ello avait signifié l'ordre de ne faire aucun monvement.

Renfermé data Quiberou, Paisaye a'avait done plas acuen espoir den sourir pour marcher en avant; il ne lui restait qu'à se rembarquer, avant dy étre force par la famine, pour allet essayer uno desceate plas henveue sur nan astre partio de la procession de la companyation de la elementation par miera; le aom de Charcter activation de la companyation de la partie de la companyation de la la prior de la companyation de la la companyati

Predant co temps, Hoche comminate cette prequilte, et chercheit le moyen dy pinétere. Ello ciais défendacem tite par le fort Ponthièrer, et au les hordes par les escellers angalisae. Il no fallisit pas songer à y débarquer dans des hatenat; presdue lo fort au moyen d'un sign, regiller ésist tout aussi impossible, car on no pouvait y arriver quo par la faitsie, regioner halayte par le fou des chaloupes canomières. Les républicains, en effet, ay' pouvraient pas firm une reconnaissence sans êtra

mitraillés. Il u'v avait qu'ane surprise de anit ou la famine qui pussent donner la presqu'ile à Hoche. Une circonstance le détermina à tenter une surprise, quelque périlleuse qu'elle fût. Les prisonniors, qu'on avait enrôles presque malgré eux dans les régiments émigrés, auraient pu être retenus tout au plus par les succès; mais leur intérêt le plus pressant, à défaut do patriotismo, les engageait à passer du côté d'un ennemi victorieux, qui allait les traiter comme déserteurs s'il les prenait les armes à la main. Ils se rendaient en foule au camp do lloche, pendant la nuit, disant qu'ils nes étaient enrôlés que pour sortir des prisons, ou pour n'y être pas envoyés. Ils lui indiquèrent un moyen do pénétrer dans la presqu'ilo. Un rocher était placé à la gaucho du fort Penthièvre; on pouvait, en entrant dans l'eau jusqu'à la poitrine, faire le circuit de ce rocher; on trouvait ensuite un sentier qui condnisait au sommet du fort. Les transfuges avaient assuré, au nom de leurs camarades composant la garuison, qu'ils aideraient à en ouvrir les portes.

Meche abésita pas, maloyr le danger d'une per l'une per l'une per l'une per l'une per l'une per l'une appeal d'appei la lindicationa qu'il avait obscumes, et récoltu do s'empared la persugli le, pour cellere toud l'appeil les avait qu'elle cett le temps de remontre sur ses vaiseux. Le 20 juillet au soir 2 (thereidor), le ciel était sombre; Paisayo et Vauban avaient ordonne des patreuilles pour se grantier d'une astique nocturne. Avec un temps pareil, directi-ils aux ofisités de la comparent de la comparen

Les préparatifs étaient faits dans le camp républicain. A peu près vers minuit, Hoche s'ébraulo avec son armée. Le ciel était chargé de nuages; un vent très-violent soulevait les vagues et convrait de ses sourds mugissements le bruit des armes et des soldats. Hoche dispose ses troupes on colonnes sur la falaise; il donue eusuite trois cents grenadiers à l'adjudant général Ménage, jeune républicain d'un courage héroique. Il lui ordonne de filer à sa droite, d'eutrer dans l'eau avec ses grenadiers, de tourner le rocher sur lequel s'appuient les murs, de gravir le sentier, et de tâcher de s'introduire ainsi dans le fort. Ces dispositions faites, on marcho dans le plus grand silence; des patronilles auxquelles on avait donné des uniformes rouges enlevés sur les morts dans la journée du 16, et

avant le mot d'ordre, trompent les sentinelles avancées. On approche sans être reconns. Ménage entre dans la mer avec ses trois cents grenadiers, le bruit du vent couvre celui qu'ils font en agitant les eanx. Quelques-uns tombent et se relèvent, d'autres sont engloutis dans les abimes. Enfin. de rochers en rochers, ils arrivent à la suite de leur intrépide chef, et parviennent à gravir le sentier qui conduit au fort. Pendant ce temps, Hoche est arrivé jusque sous les murs avec ses colonnes. Mais tout à coup les sentinelles reconnaissent une des fansses patrouilles; elles aperçoivent dans l'obscurité une ombre longue et mouvante; sur-le-champ elles font feu; l'alarme est donnée. Les canonniers toulonnais accourent à leurs pièces, et font pleuvoir la mitraille sur les tronpes de Hoche; le désordre s'y met, clies se confondent et sont prêtes à s'enfuir. Mais dans ce moment Ménage arrive an sommet du fort; les soldats complices des assaillants accourent sur les créneaux, présentent la crosse de leurs fusils aux républicains et les introduisent. Tous ensemble fondent alors sur le reste de la garnison, égorgent ceux qui résisteut et arborent anssitôt le pavillon tricolore. Hoche, au milieu du désordre que les batteries ennemies ont jeté dans ses colonnes, ne s'ébranle pas un instant; il court à chaque chef, le ramène à son poste, fait rentrer ebacun à son rang, et rallie son armée sous cette épouvantable pluie de feu. L'obscurité commençant à devenir moins épaisse, il aperçoit le pavillon républicain sur le sommet du fort : « Quoil » dit-il à ses soldats, vous reculez lorsque déjà vos » camarades ont placé leur drapeau sur les murs » ennemis! » Il les entraine sur les ouvrages avancés où campaient une partie des chouans, on y pénètre de toutes parts, et on se rend enfin mattre du fort. Dans ce moment, Vauban, Puisaye, éveillés par le feu, accouraient au lieu du désastre : mais il n'était plus temps. Ils voient fuir pêleméle les chouans, les officiers abandonués par lenrs soldats, et les restes de la garnison demeurés fidèles. lloche ne s'arrête pas à la prise du fort; il rallie une partie de ses colonnes, et s'avance dans la presqu'tle avant que l'armée d'expédition puisse se rembarquer. Puisaye, Vauban, tous les chefs, se retirent vers l'intérieur, où restaient encore le régiment d'Hervilly, les débris des régiments de Dresnay, de Royal-Marine, de Loyal-Émigrant, et la légion de Sombreuil, débarquée depuis deux jours, et forte de onze cents bommes. En prenant une bonne position, et il y on avait titude de chouans, de soldats fugitifs, entraient dans

plus d'une dans la presqu'ile, en l'occupant avec les trois mille hommes de troupes réglées qu'on avait encore, on pouvait donner à l'escadre le temps de requeillir les malbeureux émigrés. Le feu des chaloupes canonnières aurait protégé l'embarquement ; mais le désordre régnait dans les esprits ; les chouans se précipitaient dans la mer avec leurs familles, pour entrer dans quelques bateaux de pécheurs qui étaient sur la rive, et gagner l'escadre, que le mauvais temps tenait fort éloignée, Les troupes, éparpillées dans la presqu'ile, couraient cà et là, ne sachaut où se rallier. D'Hervilly, capable de défendre vigourcusement une position, et connaissant très-bien les lieux, était mortellement blessé; Sombreuil, qui lui avait succédé, ne connaissait pas le terrain, ne savait où s'appuyer, où se retirer, et, quoique brave, paraissait, dans cette circonstance, avoir perdu la présence d'esprit nécessaire. Puisaye, arrivé anprès de Sombreuil, lui indique une position. Sombreuil lui demande s'il a envoyé à l'escadre pour la faire approcher; Puisaye répond qu'il a envoyé un pilote habile et dévoué; mais le temps est mauvais, le pilote n'arrive pas assez vite au gré de malheureux menacés d'être jetés à la mer. Les colonnes républicaines approchent; Sombreuil insiste de nouveau. « L'escadre est-elle avertie? » demande-t-il à Puisaye. Ce dernier accepte alors la commission de voler à bord pour faire approcher le commodore, commission qu'il convenait mienx de donner à un autre, car il devait être le dernier à se tirer du péril. Une raison le décida, la nécessité d'enlever sa correspondance, qui anrait compromis toute la Bretagne, si elle était tombée dans les mains des républicains. Il était sans doute aussi pressant de la sauver que de sauver l'armée elle-même ; mais Puisaye pouvait la faire porter à bord saus y aller lni-même. Il part, et arrive au bord du commodore en même temps que le pilote qu'il avait envoyé. L'éloignement, l'obscurité, le mauvais temps, avaient empêché qu'on pût, de l'escadre, apercevoir le désastre. Le brave amiral Waren, qui pendant l'expédition avait secondé les émigrés de tous ses moyens, fait force de voiles, arrive enfin avec ses vaisseaux à la portée du canon, à l'instant où lloche, à la tête de sept cents grenadiers, pressuit la légion de Sombreuil, et allait lui faire perdre terre. Quel spectacle présentait en cet instant cette côte malbeureuse! la mer agitée permettait à peine aux embarcations d'approcher du rivage; une mul-

l'eau insqu'à la hauteur du cou pour joindre les embarcations, et se novaient pour y arriver plus tôt: un millier de malbeureux émigrés, placés entre la mer et les baionnettes des républicains, étaient réduits à se jeter ou dans les flots ou sur le fer ennemi, et sonffraient antant du feu de l'escadre anglaise que les républicains eux-mêmes. Quelques embarcations étaient arrivées, mais sur un autre point. De ce côté, il n'y avait qu'une goélette, qui faisait un fen éponyantable, et qui suspendit un instant la marche des républicains. Quelques grenadiers crièrent, dit-on, aux émigrés : « Rendezvons, on ne vous fera rien. » Ce mot conrut de rangs en rangs. Sombreuil voulut s'approcher pour parlementer avec le général Humbert; mais le feu empêchait de s'avancer. Aussitôt un officier émigré se jeta à la nage ponr aller faire cesser le feu. Hoche ne voulait pas une capitulation; il connaissait trop bien les lois contre les émigrés pour oser s'engager, et il était incapable de promettre ce qu'il ne ponvait pas tenir. Il a assuré, dans une lettre publiée dans tonte l'Europe ,qu'il n'entendit aucune des promesses attribuées au général Humbert, et qu'il ne les anrait pas autorisées. Quelquesnns de ses soldats parent crier : Rendez-vous! mais il n'offrit rien, ne promit rien. Il s'avança, et les émigrés, n'avant plus d'autre ressource que de se rendre ou de se faire tner, eurent l'espoir qu'on les traiterait peut-être comme les Vendéens. Ils mirent has les armes. Ancune capitulation, même verbale, n'ent lien avec Hoche; Vauhan, qui était présent, avone qu'il n'v eut ancune convention faite, et il conseilla même à Somhrenil de ne pas se rendre sur la vague espérance qu'inspiraient les cris de quelques soldats.

Beauconn d'émigrés se percèrent de leur épée : d'autres se jetèrent dans les flots pour rejoindre les embarcations. Le commodore Waren fit tous ses efforts pour vaincre les obstacles que présentait la mer, et pour sauver le plus grand nombre possible de ces malheureux. Il y en avait nne foule qui, en voyant approcher les chaloupes, étaient entrés dans l'ean jusqu'au con; du rivage on tirait sur leurs têtes. Quelquefois ils s'élançaient sur ces chaloupes déjà surchargées, et ceux qui étaient dedans, craignant d'être suhmergés, lenr coupaient les mains à coups de sahre.

Il faut quitter ces scènes d'horreur, où des malhenrs affreux punissaient de grandes fantes. Plus d'nne cause avait contribué à empêcher le

présumé de la Bretagne. Un peuple vraiment disposé à s'insurger éclate, comme firent les Vendéens en mai 1793, va chercher des chefs, les supplie, les force de se mettre à sa tête, mais n'attend pas qu'on l'organise, ne souffre pas deux ans d'oppression pour se sonlever quand l'oppression est finie. Scrait-il dans les meilleures dispositions, un surveillant comme Hoche l'empêcherait de les manifester. Il y avait donc beaucoup d'illusions dans Puisave. Cependant on aurait pu tirer parti de ce peuple, et tronver dans son sein beauconp d'hommes disposés à combattre, si nne expédition considérable s'était avancée insqu'à Rennes, et eût chassé devant elle l'armée qui comprimait le pays. Pour cela il aurait fallu que les chefs des insurgés fussent d'accord avec Puisave. Puisaye avec l'agence de Paris; que les instructions les plus contraires ne fassent pas envoyées aux chefs des chouans, que les uns ne recussent pas l'ordre de demeurer immohiles, que les antres ne fussent pas dirigés sur les points opposés à ceux que désignait Puisaye; que les émigrés comprissent mieux la guerre qu'ils allaient faire, et méprisassent un peu moins ces paysans qui se dévonaient à leur cause : il aprait falla que les Anglais se méfiassent moins de Puisaye, ne lui adjoignissent pas un second chef, lui enssent donné à la fois tous les movens qu'ils lui destinaient, et tenté cette expédition, avec toutes leurs forces réunies : il fallait surtout un grand prince à la tête de l'expédition; il ne le fallait pas même grand, il fallait senlement qu'il fût le premier à mettre le pied sur le rivage. A son aspect, tous les obstacles s'évanonissaient. Cette division des chefs vendéens entre eux, des chefs vendéens avec le chef breton, dn chef breton avec les agents de Paris, des chouans avec les émigrés, de l'Espagne avec l'Angleterre, cette division de tons les éléments de l'entreprise cessait à l'instant même. A l'aspect dn prince, tout l'enthousiasme de la contrée se réveillait, tout le monde se sonmettait à ses ordres, et concourait à l'entreprise. Hoche pouvait étre enveloppé, et, malgré ses talents et sa vigueur, il eut été obligé de reculer devant une influence toute-puissante dans ces pays. Sans doute il restait derrière lui ces vaillantes armées qui avaient vaince l'Europe; mais l'Autriche pouvait les ocenper sur le Rhin et les empêcher de faire de grands détachements; le gonvernement n'avait plns l'énergie du grand comité, et la révolution succès de cette expédition. D'abord, on avait trop | eût couru de grands périls. Dépossédée vingt ans

plus tôl, ses bienfisis n'auraient pas en le temps de se consoliére; des efforts ionosis, des victoires immortelles, des torrents de sang, tont restait sans fruit pour la France; ou, si du moins il n'était pas donné au ne piogné de fignitis de soumettre à leur jong nue brave nation, ils auraient mis sa régénération en péril, et quant à eux, ils n'auraient pas perdu leur cause sans la défendre, et ils anraient honoré leur prétestion par leur énergie.

Tont fat imputé à Paissye et à l'Anglocere pae ben brouilloss qui composiente la parti rogalitate. Paissye était, à les catendre, un traiter vende à Pitt pour renouvelre les scènes de Tonton. Cependrait il était constant que Priassye avait faite equi'il partie par le partie par l'autie par l'a

nemis de notre révolution et de notre patrie. Le commodore Waren alla débarquer à l'île d'Houat les malbeurenx restes de l'expédition ; il attendit là de nouveaux ordres de Londres et l'arrivée du comte d'Artois, qui était à bord du Lord Moira, pour savoir ce qu'il faudrait faire. Le désespoir régnait dans cette netite île : les émigrés, les chouans, dans la plus grande misère et atteints d'une maladie contagicuse, se livraient any récriminations, et accusaient amèrement Puisaye. Le désespoir était bien plus grand encore à Aurai et à Vannes, où avaient été transportés les mille émigrés pris les armes à la main. Hoche, après les avoir vaincus, s'était soustrait à ce spectacle douloureux, pour courir à la poursuite de la bande de Tinténiac, appelée l'armée Rouge. Le sort des prisonniers ne le regardait plns : que pouvait-il pour enx? Les lois existaient, il ne pouvait les annuler. Il en référa au comité de salut public et à Tallien. Tallien partit sur-le-champ, et arriva à Paris la veille de l'anniversaire du 9 thermidor. Le lendemain on célébrait, suivant le nouveau modo adopté, nne fête dans le sein même de l'assemblée, en commémoration de la chute de Robespierre. Tous les représentants siégeaient en costume; un nombreux orebestre exécutait des airs patriotiques; des ehœurs chantaient les hym-

nes de Chénier. Conrtois Int un rapport sur la journée du 9 thermidor. Tallien Int ensuite un autre rapport sur l'affaire de Quiberon. On remarqua chez lui l'intention de se procurer un double triomphe; néanmoins on applandit vivement ses services de l'année dernière et cenx qu'il venait de rendre dans le moment. Sa présence, en effet, n'avait pas été inntile à Hoche. Il y ent, le même jonr, nn hanquet ebez Tallien; les principaux girondins s'y étaient réunis any thermidoriens : Lonvet, Lanjninais, y assistaient. Lanjuinais porta un toast au 9 thermidor, et anx députés couragenz qui avaient abattu la tyrannie; Tallien en porta nn second aux soixante-treize, aux vingtdeux, aux dénutés victimes de la terreur : Louvet aionta ces mots : Et à leur union intime avec les hommes du 9 thermidor.

Ils avaient grand besoin en effet de se réquirpour combattire, à efforts communs, les adversaires de toute espèce sonlevés contre la république. La joie fut grande, surtout en songeant au danger qu'on aurait cours si l'expédition de l'Onest avait pu concourir avec celle que le prince de Condé avait préparée vers l'Est.

Il fallait décider du sort des prisonniers, Beaucoup de sollicitations furent adressées aux comités; mais, dans la situation présente, les sauver était impossible. Les républicains disaient que le gonvernement voulait rappeler les émigrés, leur rendre leurs biens, et conséquemment rétablir la royauté; les royalistes, toujonrs présomptueux, soutenaient la même ebose; ils disaient que leurs amis gouvernaient, et ils devenaient d'autant plus audacieux qu'ils espéraient davantage. Témoigner la moindre indulgence dans cette occasion, c'était justifier les eraintes des uns, les folles espérances des antres; e'était mettre les républicains au désespoir, et encourager les royalistes aux plus bardies tentatives. Le comité de salut public ordonna l'application des lois, et certes il n'y avait pas de montagnards dans son sein; mais il sentait l'impossibilité de faire autrement. Une commission, rénnie à Vannes, fut ebargée de distinguer les prisonniers enrôlés malgré enx des véritables émigrés. Ces derniers furent fusillés. Les soldats en firent échapper le plus qu'ils pnrent. Beanconp de braves gens périrent; mais ils ne devaient pas être étonnés de leur sort, après avoir porté la guerre dans lenr pays, et avoir été pris les armes à la main. Moins menacée par des ennemis de toute espèce, et surtout par leurs pro-

pres complices, la république aurait pu leur faire grace : elle ne le pouvait pas dans les circonstances présentes. M. de Sombrenil, quoique brave officier, céda au moment de la mort à un mouvement neu digne de son courage. Il écrivit une lettre au commodore Waren, où il accusait Puisave avec la violence du désespoir. Il chargea lloche de la faire parvenir an commodore. Quoiqu'elle renfermat une assertion fausse, Hoche, respectant la volonté d'un mourant, l'adressa au commodore; mals il répondit, par une lettre, à l'assertion de Sombreuil, et la démentit : « J'é-» tais, dit-il, à la tête des sept cents grenadiers » de Humbert, et j'assure qu'il n'a été fait aucune » capitulation. » Tous les contemporains auxquels le caractère du jenne général a été connu l'ont jugé incapable de mentir. Des témoins oculaires confirment d'ailleurs son assertion. La lettre de Sombreuil auisit singulièrement à l'émigration et à Puisaye, et on l'a trouvée même si peu bonorable pour la mémoire de son auteur qu'on a prétendu que c'étaient les républicains qui l'avaient supposée; imputation tout à fait digne des misérables contes qu'on faisait chez les émigrés.

Pendant que le parti royaliste venait d'essuyer à Quiberon un si rude échec, il a'en préparait un autre pour lui en Espagne. Moncey était rentré do nouvesu dans la Biscaye, avait pris Bilbao et Vittoria, et serrait de près Pampelune. Le favori qui gouvernait la cour, après n'avoir pas voulu d'abord d'une ouverture de paix faite par le gouvernement au commencement de la campagne. parce qu'il n'en fut pas l'intermédiaire, se décida à négocier, et envoya à Bâle le chevalier d'Yriarte. La paix fut signée à Bâle svec l'envoyé de la république, Barthélemy, lc 24 messidor (12 juillet), au moment même des désastres de Quiberon. Les conditions étaient la restitution de toutes les conquêtes que la France avait faites sar l'Espagne, et, en équivalent, la cession en notre faveur de la partie espagnole de Saint-Domingue. La France faisait ici de grandes concessions pour un avantage bien illusoire, car Saint-Domingue n'était délà plus à personne; mais ces concessions étaient dictées par la plus sage politique. La France ne pouvait rien désirer au delà des Pyrénées: elle n'avait aucun intérêt à affaiblir l'Espagne : elle aurait da, au contraire, s'il eat été possible, rendre à cette puissance les forces qu'elle avait perdues dans une lutte entreprise à contre-sens des intérêts des deux nations.

Cette paix fut secueillio avec la joie la plua vive par tout ce qui aimait la France et la république, C'était encore une puissance détachée de la coalition, c'était un Bourbon qui reconnaissait la république, et c'étaient deux armées disponibles à transporter sur les Alpes, dans l'Ouest et aur le Rhin. Les royalistes furent au désespoir. Les agents de Paris surtout craignaient qu'on ne divulguat leurs intrigues; ils redoutaient nne communication de leurs lettres écrites en Espagne. L'Angleterre y aurait vu tout ce qu'ils disaient d'elle; et, quoique cetto puissance fut hautement décriée ponr l'affaire de Quiberon, c'était la seule désormais qui put donner de l'argent : il fallait la ménager, sauf à la tromper ensuite, si c'était possible \*.

Un autre succès, non moins important, fut remporté par les armées de Jourdan et de Pichegru. Après bien des lenteurs, il avait été enfin décide qu'on passerait le Rhin. Les armées francaise et autrichienne se trouvaient en présence sur les deux rives du fleuve, depuis Bâle jusqu'à Dusseldorf. La position défensive des Autrichiens devenait excellente sur le Rhin. Les forteresses de Dusseldorf et d'Ehrenbreitstein convraient leur droite: Mayence, Manheim, Philipsbourg leur centre et leur gauche ; le Necker et le Mein , prenant lenr sonrce non loin du Danube, et coulant presque parallèlement vers le Rhin, formaient deux importantes lignes de communication entre les États héréditaires, apportaient les aubsistances en quantité, et conyraient les deux flancs de l'armée qui voudrait agir concentriquement vers Mayence. Le plan à suivre sur ce champ de bataille est le même pour les Aotrichiens et pour les Français : les uns et les autres ( de l'avis d'un grand capitaine et d'un célèbre critique) doivent tendre à agir concentriquement entre le Mein et le Necker. Les armées françaises de Jonrdan et de Pichegru auraient dû s'efforcer de passer le Rhin vers Mayence, à peu de distance l'une de l'autre, se réunir ensuite dans la vallée du Mein, séparer Clerfayt de Wurmser, et remonter entre le Necker et le Mein , tâchant de battre alternativement les deux généraux antrichiens. De même les généraux antrichiens devaient chercher à se concentrer pour déboucher par Mayence sur la rive gauche. S'ils étaient prévenus, si le Rhin était passé sur un point, ils devaient se concentrer entre le

<sup>\*</sup> Le tome V de Puissye contient la preuve de tout cela,

Necker et le Mein, empêcher la réunion des deux l armées françaises, et profiter d'un moment pour tomber sur l'une ou sur l'autre. Les généraux autrichiens avaient tout l'avantage pour prendre l'initiative, car ils occupaient Mayence, et pouvaient déboucher, quand il leur plaisait, sur la rive

gauche.

Les Français prirent l'initiative. Après hien des leuteurs, les barques hollandaises étaient enfin arrivées à la hauteur de Dusseldorf, et Jourdan se prépara à franchir le Rhin, Le 20 fruetidor (6 septembre), il passa à Eichelcamp, Dusselslorf et Neuwied, par une manœuvre très-hardie; il s'avança par la route de Dusseldorfà Francfort, entre la ligne de la neutralité prussienne et le Rhin, et arriva vers la Lahn le quatrième jour complémentaire (20 septembre). Au même instant, Pichegru avait ordre d'essayer le passage sur le haut Rhin, et de sommer Manheim. Cetto

rendit, contre toute attente, le quatrième jour complémentaire (20 septembre). Dès cet instant, tous les avantages étaient pour les Français. Pichegru, basé sur Manheim, devait y attirer tonte son armée, et se joindre à Jourdan dans la vallée du Mein. On pouvait alors séparer les deux généranx antrichiens, et agir concentriquement ontre le Mein et le Necker. Il importait surtout de tirer Jourdan de sa position entre la ligno de neutralité et le Rhin; car son armée, p'avant pas les movens detransport nécessaires pour ses vivres, et ne pouvant traiter le pays en ennemi, allait hientôt manquer du nécessaire si elle ne marchait pas en avant,

Ainsi, daus ce moment, tout était succès pour la république. Paix avec l'Espagne, destruction de l'expédition faite par l'Angleterre sur les côtes de Bretagne, passage du Rhin', et offensive heureuse en Allemagne, ello avait tous les avantages à la fois. C'était à ses généraux et à son gouverneville florissante, menacée d'un bombardement, se ment à profiter de tant d'événemants heureux,

## CHAPITRE XIV.

Menérs du parti royaliste dans les sections. - Rentrée des émierés. - Persécution des patriotes. - Constitution directoriale, dite de l'ac m, et décrete des 5 et 15 fractidor. -- Acceptation de la constitution et des décrets par les assembléca primaires de la France, - Révolte des sections de Paris contre les décrets da fructidor et contre la convention, Journée du 15 vendémisire ; défaite des sections invergées. - Clèture de la convention nationale,

Battu sur les frontières, et abandonné par la cour d'Espagne, sur laquelle il comptait le plus, le parti royaliste fut réduit à intriguer dans l'intérieur; et il faut convenir que, dans le moment, Paris offrait un champ vaste à ses intrigues. L'œuvre de la constitution avançait; le moment où la convention déposerait ses pouvuirs, où la France se réunirait pour élire de nouveaux représentants, où une assemblée toute neuve remplacerait celle qui avait règné si longtemps, était plus favorable qu'aucun autre aux meuées contre-révolutionnaires.

Les passions les plus vives fermentaient dans les sections de Paris. On n'y était pas royaliste, mais on servait le royalisme sans s'en dunter. Ou s'était attaché à combattre les terroristes; on s'était animé par la lutte, on voulait persécuter

aussi, et on s'irritait contre la convention, qui no voulait pas laisser pousser la persécution trop loin. On était toujours prêt à se souvenir que la terreur était sortie de son sein; on lui demandait une constitution et des lois, et la fin do sa longue dictature. La plupart des hommes qui réclamaient tout cela ne songeaient guère aux Bourbons. C'était le riche tiers-état de 89; c'étaient des négociants, des marchands, des propriétaires, des avocats, des écrivains, qui voulaient enfin l'établissement des lois et la jouissance de leurs droits; c'étaient des jeunes gens sincèrement républicains, mais aveuglés par lenr ardeur contre le systèmo révolutionnaire : c'étaient beaucoup d'ambitieux. écrivains dejournaux ou orateurs de sections, qui, pour prendre aussi leur place, désiraient que la convention se retirát devant eux. Les rovalistes se

cachaient derrière cette masse. On comptait parmi ceux-ci quelques émigrés, quelques prêtres rentrés, quelques eréatures de l'ancienne cour, ani avaient perdu des places, et beaucoup d'indifférents et de poltrons qui redoutaient nne liberté orageuse. Ces derniers n'allaient pas dans les sections; mais les premiers y étaient assidus, et employaient tous les moyens pour les agiter. L'instruction donnée par les agents rovalistes à leurs affidés était de prendre le langage des sectionnaires. de réclamer les mêmes choses, de demander comme eux la punition des terroristes, l'achèvement de la constitution, le procès des députés montagnards; mais de demander tont cela avec plus de violence, de mauière à compromettre les sections avec la convention, et à provoquer de nouveaux mouvements, car tout monvement était nne chance, et pouvait du moins dégoûter d'une république si tumultueuse.

De telles menées n'éciarist leureusement posibles qu'à Paris, car c'est toojarus la ville de France la plus agiéte; c'est celle où l'ou discusle plus chandement sur les inétrès publics, où l'on a le goût et la prétention d'inflorer sur le povernement, et où commence toujonar l'opposition. Excepté L'you, Marseilles l'Oulen, où l'ou a'égugouit, le reste de la France premit à ces agistions politiques infiniment moins de part que les sections de Paris.

A tout ce qu'ils disaient ou faisaient dire dans les sections, les intrigants au service du royalisme ajoutaient des pamphlets et des artieles de journany. Ils mentaient ensuite, selon leur usage, se donnaient nne importance qu'ils n'avaient nas, et écrivaient à l'étranger qu'ils avaient séduit les principanx chefs du gouvernement. C'est avec ces mensonges qu'ils se procuraient de l'argent, et qu'ils venaient d'ohtenir quelques mille livres sterling de l'Angleterre. Il est constant néanmoins que, s'ils n'avaient gagné ni Tallien, ni Hoche, comme ils le disaient, ils avaient rénssi pourtant apprès de quelques conventionnels, deux on trois, pent-être. On nommait Rovère et Saladin, denx fongueux révolutionnaires, devenus maintenant de fonguenx réacteurs. On eroit aussi qu'ils avaient touché, par des moyens plus délicats, quelquesuns de ces députés d'opinion movenne, qui se sentaient quelque penchant pour nne monarchie représentative, e'est-à-dire pour un Bonrbon, soidisant lié par des lois à l'anglaise. A Pichegru,

gont; à quelques législateurs on membres des comités, on avait par dire : La Prance est trop grande pour être république; elle sernit bien plus heureus avez en roi, des ministres responsables, des pairs héréditaires et des députés. A Cette idée, des pairs héréditaires et des députés. A Cette idée, plus d'un personnage, surtout à ceux qui étacien propres à resughir es fonctions de députés ou de propress à resughir es fonctions de députés ou de l'active de l

On voit que les moyens de l'ageuce n'étaient pas très-paissants, mais ils soffitaient pour troubler la tritanquillité publique, pour inquière les sepris, pour rappeler surtont à la mémoire des Français ces Boarbons, les seuls ennemis qu'est encore la république, ci que ses armes à cussent pa vaincre, car on ne détruit pas les souvenirs avec des baionnettes.

Parmi les soixante-treize, il y avait plus d'un monarchien; mais en général ils étaient républieains; les girondins l'étaient tous, ou presque tous. Cependant les journaux de la contre-révolution les louaient avec affectation, et avaient ainsi rénssi à les rendre suspects aux thermidoriens. Ponr se défendre de ces élores, les soixante-treize et les vingt-deux protestaient de leur attachemeut à la république; car personne alors n'eût osé parler froidement de cette république. Quelle affreuse contradiction, en effet, si on ne l'eût pas aimée, que d'avoir sacrifié tant de trésors, tant de sang à son établissement ! que d'avoir immolé des milliers de Français soit dans la guerre civile, soit dans la guerre étrangère! Il fallait donc bien l'aimer, ou du moins le dire! Cependant, malgré ces protestations, les thermidoriens étaient en défiance; ils ne comptaient que sur M. Daunou, dont on connaissait la probité et les principes sévères. et sur Lonvet, dont l'ame ardente était restée républicaine. Celni-ci, en effet, après avoir perdn tant d'illustres amis, couru tant de dangers, ne comprenait pas que ce pût être en vain; il ne eomprenait pas que tant de belles vies eussent été détruites pour aboutir à la royanté : il s'était tout à fait rattaché aux thermidoriens. Les thermidoriens se rattachaient eux-mêmes de jonr en jour aux montagnards, à cette masse de républicains inéhranlables, dont ils avaient sacrifié un assez grand nombre.

disant lié par des lois à l'anglaise. A Pichegru, on avait offert un château, des canons et de l'ar-

reparaitre en foulo, les nos avec de faux passeports ot sous des noms supposés, les autres sous le prétexte do venir domander leur radiation. Presque tous présentaient de faux certificats de résidence, disaient n'être pas sortis de France, et s'être senlement cachés, ou n'avoir été poursuivis qu'à l'occasion des événements du 51 mai. Sons le prétexte de solliciter auprès du comité de sûreté générale, ils remplissaient Paris, et quelques-uns contribusient aux agitations des sections. Parmi les personnages les plus marquants rentrés à Paris, était madame de Staël, qui venait de reparattre en France à la suite de son mari, ambassadeur de Suède. Elle avait ouvert son salon, où elle satisfaisait le besoin de déployer ses facultés brillantes. Une république était loin de déplaire à la bardiesse de son esprit, mais elle ne l'eût acceptée qu'à condition d'y voir briller ses amis proscrits, à condition de u'v plus voir ces révolutionnaires qui passaient sans doute pour des bommes énergiques, mais grossiers et déponrvus d'esprit. On voulait bien en effet recevoir de leurs mains la république sauvée, mais en les oxelnant bien vite de la tribune et du gouvernement. Des étrangers de distinction, tous les ambassadeurs des puissances, les gens de lettres les plus renommés par leur esprit, se réunissaient chez madame de Staël. Ce n'était plus le salon de madame Tallien, c'était le sien qui maintenant attirait toute l'attention, et on pouvait mesurer par là lo changemeut que la société française avait suhi denuis six mois. On disait que madame de Staël intercédait pour des émigrés; on prétendait qu'elle voulait faire rappeler Narbonne, Jaucourt et plusieurs antres. Legendre la dénonça formellement à la tribune. On se plaignit, dans les journaux, de l'influence que voulaient exercer les enteries formées autour des ambassadeurs étrangers, onfin on demanda la suspension des radiations. Les thermidorions firent décréter, de plus, que tout émigré rentré pour demander sa radiation serait teuu de retourner dans sa commune, et d'y attendre la décisiou du comité de sûreté générale \*. On espérait, par ce moyen, délivrer la capitale d'une foule d'intrigants qui contribusient à l'agiter.

Les thermidorieus voulaient en même temps arrêter les persécutions dont les patriotes étaient l'objet; ils avaient fait élargir par le comité do surreté généralo Pache, Bouchotte, le fameux Héron, et un grand nombre d'autres. Il faut convenir qu'ils auraient pu mieux choisir que ce dornier pour reudre justice aux patriotes. Les sections avaient déià fait des pétitions, comme on l'a vu. au sujet de ces élargissements ; elles eu firent de nonvelles. Les comités répondirent qu'il faudrait enfin juger les patriotes renfermés, et ne pas les détenir plus longtemps s'ils étaient innocents. Proposer lenr jugement, c'était proposer leur élargissement, ear leurs délits étaient pour la plupart de ces délits politiques, insaisissables de leur nature. Excepté quelques membres des comités révolutionnaires, signalés par des excès stroces, la plupart ne pouvaient être légalement condamnés, Plusieurs sections viurent demander qu'on lenr accordat quelques jours de permaueuce, ponr motiver l'arrestation et le désarmement de cenx qu'elles avaient enfermés; elles dirent que dans le premier moment elles n'avaient pu ni rechercher les preuves , ni donner des motifs; mais elles offraient de les fonrair. On n'éconta pas ces propositions, qui cachaieut le désir de s'assembler et d'obtenir le permauence; et on demanda aux comités un projet pour mettre en jugement les patriotes détenus.

Une violente dispute s'éleva sur ce projet. Les uns voulaient envoyer les patriotes par-devant les tribunaux des départements ; les autres, se défient des passions locales, s'opposaient à ce mode do jugement, et voulaient qu'on choisit dans la convention une commission de douze membres, ponr faire le tirage des détenus, pour élargir ceux contre lesquels ne s'élevaient pas des charges suffisantes, et traduire les autres devant les tribunaux criminels. Ils disaiont quo cette commission, étrangère aux haines qui fermentaient dans les départements, ferait meilleure justice, et ne confondrait pas les patriotes compromis par l'ardeur de leur zèle avec les hommes coupables qui avaient pris part aux cruautés de la tyrannie décemvirale. Tous les eunemis opiniatres des patriotes se soulevèrent à l'idée de cette commission, qui allsit agir comme le comité de sûreté générale renouvelé après le 9 thermidor, c'est-à-dire élargir eu masse. Ils demandérent comment cette commission de douze membres pourrait juger vingt ou viugt-cinq mille affaires. On répondit tout simplement qu'elle scrait comme le comité do surcté générale, qui eu avait jugé quatre-vingt ou cent mille, lors do l'ouverture des prisons. Mais c'était justement de cette manière do jnger qu'on ne

<sup>\*</sup> Décret du 18 seut.

<sup>9</sup> 

voulait pas. Après plusieurs jours de débats, entremèlés de pétitions plus hardies les unes que les autres, on décida eufin que les patriotes seraient jugés par les tribunaux des départements, et on renvoya le décret aux comités pour en modifier certaines dispositions secondaires. Il fallut consentir aussi à la continuation du rapport sur les députés compromis dans leurs missions. On décréta d'arrestation 'Lequipio, Lanot, Lefiot, Dunin, Bo. Piorry, Maxieu, Chaudron-Rousseau, Laplanche . Fonché : et on commença le procès de Lebou. Dans cet instant, la convention avait autant de ses membres en prison qu'au temps de la terrenr. Ainsi les partisans de la clémence n'avaient rien à regretter, et avaient rendu le mal pour le mal.

La constitution avait été présentée par la commission des onzet elle fut discutée pendant les trois mois de messidor, thermidor et fructidor an m, et fut successivement décrétée avec pen de changements. Ses auteurs étaient Lesage, Dannon, Boissy-d'Anglas, Creuzé-Latouche, Berlier, Louvet, Laréveillière-Lépaux, Lanjuinais, Durand-Maillane, Baudin des Ardeunes et Thibaudeau. Sieves n'avait pas voulu faire partie de cette commission; ear en fait de constitution, il était encore plus absolu que sur tout le reste. Les constitutions étaient l'objet des réflexions de toute sa vie, elles étaient sa vocation particulière, Il en avait une toute prête dans sa tête; et il n'était pas homme à en faire le sacrifice. Il vint la proposer en son nom et saus l'intermédiaire de la commission. L'assemblée, par égard pour son génie, voulut bien l'écouter, mais n'adopta pas son projet. On le verra reparattre plus tard, et il sera temps alors de faire connaître cette conception, remarquable dans l'histoire de l'esprit humain. Celle qui fut adoptée était analogue aux progrès qu'avaient faits les esprits. En 91, on était à la fois si novice et si bienveillant, qu'on n'avait pas on concevoir l'existence d'un corps aristocratique contrôlant les volontés de la représentation nationale, et qu'on avait cependant admis, conservé avec respect, et presque avec amour, le pouvoir royal. Pourtant, en y réfléchissant micux, on aurait vu qu'un corps aristocratique est de tous les pays, et même qu'il convient plus particulièrement aux républiques; qu'nn graud État se passe très-bien d'un roi, mais jamais d'un senat.

\* Décrets des 8 et 9 meht.

En 1795, on venais de voir à quels désordres est exposée une assemblée unique; on consentit à l'établissement d'un corps législatif partagé en deux assemblées. On était alors moins irrité contre l'aristocratie que coutre la royauté, parce qu'en ellet on redoutait davantage la dernière. Aussi mit-on plus de soin à s'eu défeudre dans la composition d'un pouvoir exécutif. Il y avait dans la commission un parti monarchique, composé de Lesage, Laniuinais, Durand-Maillane et Boissy-d'Anglas, Ce parti proposait nu president; on n'en voulut pas. « Peut-être uu jour, dit Louvet, ou vous » nommerait un Bonrbon. » Baudin des Ardenues et Daunou proposajent deux consuls; d'autres en demandaient troia. On préféra cinq directeurs délibérant à la majorité. On ne donna à ce pouvoir exécutif aucun des attributs essentiels de la rovauté, comme l'inviolabilité, la sanction des lois, le pouvoir judiciaire, le droit de paix et de guerre. Il avait la simple inviolabilité des députés, la promulgation et l'exécution des lois, la direction, mais nou le vote de la guerre, la négociation, mais uon la ratification des traités.

Telles furent les bases sur lesquelles reposa la constitution directoriale. En conséquence on décréta :

Un conseil, dit des Cinq-Cents, composé de cinq cents membres, âgés de treute ans au moins, ayant seul la proposition des lois, se reuouvelant par tiers tous les ana;

Uu couscil, dit det Ancient, composé de deux cent cinquante membres, âgés de quarante ans an moins, tous ou veufs ou mariés, ayant la sanctiou des lois, se renouvelant aussi par tiers;

Edin, un directoire neleculif, composé de cinquembres, déliberat à la majorité, se renouvelant tons les ans pur cinquimen, ayant des minitures responsables, promulguant les lois et les faisant exécuter, ayant la disposition des forces de terre et de ser, les relutions extérieres, la faculté de reposser les premières hostilités, mais es pouvant faire la gorrer sans le consetienent du carps hégidatif, négociant les traités et les sonmentant à la railétation du corps législatif, sur les articles acress, qu'un la faculté de signatifs récisest par destrettifs des articles papar las récisest par destrettifs des articles pa-

Tous ces pouvoirs étaient nommés de la manière suivante :

Tous les citoyens ágés de vingt et uu ana se réunissaient de droit en assemblée primaire tous les premiers du mois de prairial, et nommaient des assemblées électorales. Ces assemblées électorales se réunissaient tous les 20 de prairial, et nommaient les deux conseils. Les deux conseils nommaient le Directoire. On avait pensé que le pouvoir exécutif, étant nommé par le pouvoir législatif, en serait plus dépendant; on fut déterminé aussi par une raison tirée des circonstances. La république n'étant pas encore dans les babitudes de la France, et étant plutôt une opinion des hommes éclairés ou compromis dans la révolution, qu'un sentiment général, on ne voulut pas confier la composition du pouvoir exécutif aux masses. On pensait donc que, dans les premières années surtout, les auteurs de la révolution, devant dominer naturellement, dans le corps législatif, eboisiraient des directeurs capables de défendre leur ouvrage.

Le pouvoir judiciaire fut confié à des juges électifs. On institua des juges de pair. On établit un tribunal civil par département, jugeant en prenière instance les causes du département, et en appel celles des départements voisins. On ajouta une cour criminelle composéo de cinq membres et d'un jury.

On n'admit point d'assemblées communales, mais des administrations municipales et départementales composées de trois on cinq membres et davantage, suivant la population; elles devaient être formées par la voie d'élection. L'expérience fit adopter des dispositions accessoires et d'une grande importance. Ainsi le corps législatif désignait lui-même sa résidence, et pouvait se transporter dans la commune qu'il lui plaisait de choisir. Aucune loi ne pouvait être exécutée sans trois lectures préalables, à moins qu'elle ne fût qualifiée de mesure d'urgence, et reconnue telle par le conseil des Anciens. C'était un moyen de prévenir ces résolutions si rapides et sitôt rapportées, que la convention avait prises si souvent. Enfin, toute société se qualifiant de populaire, tenant des séances publiques, ayant un bureau, des tribunes, des affiliations, était interdite. La presse était entièrement libre. Les émigrés étaient expulsés à iamais du territoire de la république; les biens nationaux irrévocablement acquis anx acheteurs; tous les cultes furent déclarés libres, quoique non reconnus, ni salariés par l'État.

Telle fut la constitution par laquelle on espérait maintenir lu France en république. Il se présentait une question importante : la constituante,

par ostentation de désintéressement, s'était exclue du corps législatif qui la remplaça; la convention ferait-elle de même? Il faut en convenir, une pareille détermination eût été une grande imprudence. Chez nn penple mobile, qui, après avoir véen quatorze siècles sous la monarchie, l'avait renversée dans un moment d'enthonsiasme, la république n'était pas tellement dans les mœurs qu'on pût en abandonner l'établissement au seul cours des choses. La révolution ne pouvait être bien défendue que par ses auteurs. La convention était composée en grande partie de constituants et de membres de la législative; elle rénnissait les hommes qui avaient aboli l'ancienne constitution féodale le 14 juillet et le 4 août 1789, qui avaient renversé le trône an 10 août, qui avaient le 21 ianvier immolé le chef de la dynastie des Bonrbons, et qui, pendant trois ans, avaient fait contre l'Europe des efforts inonis pour soutenir leur ouvrage; eux seuls étaient capables de bien défendre la révolution, consacrée dans la constitution directoriale. Aussi, ne se targuant pas d'un vain désintéressement, ils décrétérent, le 5 fructidor (22 août), que le nonvean corps législatif se composerait des deux tiers de la convention, et qu'il ne serait nommé qu'nn nouvean tiers. La question était de savoir si la convention désignerait elle-même les deux tiers à conserver, ou si elle laisserait ce soin aux assemblées électorales. Après une dispute épouvantable, il fut convenu, le 15 fructidor (50 août), que les assemblées électorales seraient chargées de ce choix. On déeida que les assemblées primaires se réuniraient le 20 fructidor (6 septembre) pour accepter la constitution et les deux décrets des 5 et 13 fructidor. On décréta, en outre, qu'après avoir émis lenr vote sur la constitution et les décrets, les assemblées primaires se réuniraient de nouveau, et feraient actuellement, c'est-à-dire en l'an 111 (1795), les élections du t" prairial de l'année suivante. La convention annonçait par là qu'elle allait déposer la dictature et mettre la constitution en activité. Elle décréta aussi que les armées, quoique privées ordinairement du droit de délibérer, se rénniraient cependant sur le champ de bataille qu'elles occuperaient dans le moment, pour voter la constitution, il fallait, disait-on, que ceux qui devaient la défendre pussent la consentir. C'était intéresser les armées à la révolution par leur vote même.

A peine ces résolutions furent-elles prises, que

les ennemis si nombreux et si divers de la convention s'en montrèrent désolés. Peu importait la constitution à la plupart d'entre eux. Toute constitution leur convenzit, pourvu qu'elle donnât lieu à un reuouvellement général de tous les membres du gouvernement. Les royalistes voulaient ce renonvellement pour amener du trouble, pour rennir le plus grand nombre possible d'hommes de leur choix, et ponr se servir de la république même au profit de la royauté; ils le vonlaient surtout ponr écarter les conventionnels, si intéressés à combattre la contre-révolution, et pour appeler des bommes nouveaux, înexpérimentés, non compromis, et plus aisés à séduire. Beaucoup de gens de lettres, d'écrivains, d'hommes inconnus, empressés de s'élancer dans la carrière politique, nou par esprit de contre-révolutiou, mais par ambition personnelle, désiraient aussi ce renouvellement complet, pour avoir un plus graud nombre de places à occuper. Les nus et les autres se répandirent dans les sections, et les excitérent contre les décrets. La convention, disaient-ils, voulait se perpétuer au pouvoir; elle parlait des droits du peuple, et cependant elle en ajournait iudéfiniment l'exercice; elle lui commandait ses choix, elle ne lui permettait pas de préférer les bommes qui étaient restés purs de crimes; elle voulait conserver forcément une majorité composée d'hommes qui avaient couvert la France d'échafauds. Ainsi, ajoutaient-ils, la nouvelle législature ne serait pas purgée de tous les terroristes; aiusi la Frauce ne serait pas entièrement rassurée sar son avenir, et n'aurait pas la certitude de ue jamais voir renaître un régime affreux. Ces déclamations agissaient sur nn grand uomhre d'esprits : toute la bonrgeoisie des sections, qui voulait hieu les nouvelles institutions telles qu'on les lui donnait, mais qui avait une peur excessive du retour de la terreur; des hommes siucères, mais irréfléchis, qui révaient une république sans tache, et qui souhaitaient placer au pouvoir une génération nouvelle et pure; des jeunes gens, épris de ces mêmes chimères, beaucoup d'imaginations avides de nouveauté, voyaient avec le plus vif regret la conveution se perpétner ainsi peudaut deux ou trois ans. La cohue des journalistes se souleva. Une foule d'hommes qui avaient rang dans la littérature, ou qui avaient figuré dans les auciennes assemblées, parurent aux tribuues des sections. MM. Suard, Morellet, Lacretelle jeune, Fiévée, Vaublanc,

Quincy, Delalot, le fougueux converti La Harpe, le général Miranda, échappé des prisons où l'arvit fait enfermer sa conduite à Neerwindeu, l'Espagnol Marchenna, soustrait à la proscription de ses aunis les girondies, le chef de l'agence royaliste Le Mattre, se signalèreut par des pamphlets ou des discours vébéments dans les sections : le déchaînement fau tunireal.

Le plan à suivre était tout simple : c'était d'accepter la constitution et de rejeter les décrets. C'est ce qu'on proposa do faire à Paris, et ce qu'ou engagea toutes les sections de la France à faire aussi. Mais les intrigants qui agitaient les sections, et qui vonlaient pousser l'opposition jnsqu'à l'insurrection, désiraient un plan plus étendn. Ils voulaient que les assemblées primaires, après avoir accepté la constitution et rejeté les décrets des 5 et 13 fructidor, se constituassent en permanence; qu'elles déclarassent les ponvoirs de la convention expirés, et les assemblées électorales libres de choisir lears députés partont où il leur plairait de les prendre; enfin, qu'elles ne cousentissent à se séparer qu'après l'installation du nouveau corps législatif. Les agents de Le Mattre firent parvenir ce plan dans les environs do Paris; ils écrivirent en Normandic, où l'on intriguait beaucoup pour le régime de 91; en Bretagne, dans la Gironde, partout où ils avaient des relations. L'une de leurs lettres fut saisie et publiée à la tribune. La convention vit sans effroi les préparatifs qu'on faisait contre elle, et atteudit avec calme la décision des assemblées primaires de toute la France, certaine que la majorité se prononcerait en sa faveur. Cependant, soupconnant l'intention d'une nonvelle journée, elle fit avancer quelques troupes et les réunit dans le camp des Sablons, sons Paris.

answelles time des sections, qui vointim des la terreur; des hommes peur excerción el vitorio de la terreur; des hommes peur excerción el vitorio de la terreur; des hommes principales ansi irrédición; a section l'applicite, a mechanismo de la contractiva de la manifesta de la contractiva de la manifesta de la contractiva del la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del la contractiva d

qu'elle obligerait tout le monde à s'y soumettre.

Ce qu'on voulait surtout, c'était établir un point central pour communiquer avec toutes les sections. pour leur donner nne impulsion commune, et pour organiser ainsi la révolte. On avait eu assez d'exemples sous les yeux, pour savoir que c'était là le premier besoin. La section Lepelletier s'institua centre; elle avait droit à cet bonneur, car elle avait toujours été la plus ardente. Elle commença par publier un aete de garantie anssi maladroit qu'inntile. Les ponvoirs du corps constitnant, disait-elle, cessaient en présence du peuple souverain; les assemblées primaires représentaient le peuple souverain; elles avaient le droit d'exprimer une opinion quelconque sur la constitution et snr les déerets; elles étaient sous la sauvegarde les nnes des autres; elles se devaient la garantie réciprogne de leur indépendance. Personne ne niait cela, sauf une modification qu'il fallait ajouter à ces maximes : e'est que le corps constituant conservait ses ponvoirs jusqu'à ce que la décision de la majorité fût connue. Du reste. ces vaines généralités n'étaient qu'un moyen pour arriver à nne antre mesure. La section Lepelletier proposa aux quarante-hnit sections de Paris de désigner chacune un commissaire, pour exprimer les sentiments des eitovens de la capitale sur la eonstitution et les décrets. Jei commençait l'infraction aux lois; car il était défendu aux assemblées primaires de communiquer entre elles, de s'envoyer des commissaires on des adresses. La convention cassa l'arrêté, et déclara qu'elle considérerait son exécution comme un attentat à la sareté publique.

Les sections, n'étant pas encore assez enhardies, cédèrent et se mirent à recueillir les votes sur la constitution et les décrets. Elles commencèrent par ebasser, sans auenne forme légale, les patriotes qui venaient voter dans leur sein. Dans les unes, on les mit tont simplement à la porte de la salle; dans les antres, on leur signifia, par des placards, qu'ils enssent à rester chez eux, ear s'ils paraissaient à la section on les en chasserait ignominieusement. Les individus privés ainsi d'exercer leurs droits étaient fort nombreux ; ils accoururent à la convention ponr réclamer contre la violence qui leur était faite. La convention désapprouva la conduite des sections, mais refusa d'intervenir, pour ne point paraître recruter des votes, et pour que l'abus même prouvât la liberté de la délibération. Les patriotes, chassés de leurs sec-

tions, s'étaient réfugiés dans les tribunes de la convention; ils les occupaient en grand nombre, et tous les jours ils demandaient aux comités de lenr rendre leurs armes, assurant qu'ila étaient prêts à les employer à la défense de la république.

Toutes les sections de Paris, excepté celle des Quinze-Vingts, aeceptèrent la constitution, et rejetérent les décrets. Il n'en fut point de même dans le reste de la France. L'opposition, comme il arrive toujours, était moins ardente dans les provinces que dans la capitale. Les rovalistes, les intrigants, les ambitieux, qui avaient intérêt à presser le renouvellement du corps législatif et du gouvernement, n'étaient nombreux qu'à Paris: anssi, dans lea provinces, les assemblées furentelles ealmes, quoique parfaitement libres; elles adoptèrent la constitution à la presque unanimité, et les décrets à une grande majorité. Quant aux armées, elles reçurent la constitution avec enthousiasme, dans la Bretagne et la Vendée, aux Alpes et sur le Rbin. Les camps, changés en assemblées primaires, retentirent d'acclamations, Ils étaient pleins d'hommes dévonés à la révolution, et qui lui étaient attachés par les sacrifices mémes qu'ils avaient faits pour elle. Ce déchaînement qu'ou montrait à Paris contre le gouvernement révolutionnaire était tout à fait inconnu dans les armées. Les réunisitionnaires de 1793. dont elles étaient remplies, conservaient le plus grand souvenir de ce fauseux comité, qui les avait bien mieux conduits et nourris que le nouveau gouvernement. Arraebés à la vie privée, habitués à braver les fatigues et la mort, nonrris de gloire et d'illusions, ils avaient encore cet enthousiasme qui, dans l'intérieur de la France, commencait à se dissiper; ils étaient fiers de se dire soldats d'une république défendue par eux contre tons les rois de l'Europe, et qui, en quelque sorte, était leur ouvrage. Ila juraient avec sincérité de ne pas la laisser périr. L'armée de Sambre-et-Meuse, que commandait Jourdan, partageait les nobles sentimenta de son brave ehef. C'était elle qui avait vaincu à Watignies et débloqué Maubenge; e'était elle qui avait vaineu à Fleurus et donné la Belgique à la France; c'était elle enfin qui, par les vietoires de l'Onrte et de la Roer, venait de lui assurer la ligne du Rhin. Cette armée, qui avait le mieux mérité de la république, lui était anssi le plus attachée. Elle venait de passer le Rhin; elle s'arrêta sur le champ de bataille, et

on vit soixante mille bommes accepter à la fois la nouvelle constitution républicaine.

Ces nouvelles, arrivant successivement à Paris, réjonissaient la convention et attristaient fort les sectionnaires. Chaque jour, ils venaient présenter des adresses, où ils déclaraient le vote de leur assemblée, et annoncaient avec une joie insultante que la constitution était aeceptée et les décrets rejetés. Les patriotes amassés dans les trihunes murmurajent; mais dans le même instant on lisait des procès-verhaux envoyés des départements, qui, presque tous, annonçaient l'acceptation et de la constitution et des décrets. Alors les patriotes éclatajent en applaudissements furibonds, et narguaient de leurs éclats de joie les pétitionnaires des sections, assis à la barre. Les derniers jours de fruetidor se passèrent en scènos de ce genre. Enfin, le 1" vendémiaire de l'an 1v (23 septembre 1795), le résultat général des votes fut proelamé.

La constitution était acceptée à la presque unanimité des votants, et les décrets à une immense majorité. Quelques mille voix eependant s'étaient prononcées contre les décrets, et, çà et là, quelques-unes avaient osé demander un roi : e'était nne preuve suffisante que la plus parfaite liherté avait régné dans les assemblées primaires. Ce méme jour, la constitution et les décrets furent solennellement déclarés par la convention lois de l'État. Cette déclaration fut snivie d'applandissements prolongés. La convention décréta ensnite que les assemblées primaires qui n'avaient pas eneore nommé leurs électeurs devraient achever eette nomination avant le 10 vendémiaire (2 oetohre); que les assemblées électorales se formeraient le 20, et devraient finir lenrs opérations au plus tard le 29 (21 octobre); qu'enfin le nouveau eorps législatif se réunirait le 13 brumaire (6 no-

Cette nouvelle fut un comp de foudre pour les excitonaires. Ils avaient expéri gazaja de emier monent que la France donnerait un vote semblable à ceui de Paris, et qu'ils seraient délivrés de 
ce qu'ils appelaient les deux tiers; mais le desnier déteres de leux permettais plus asseun espoir.
Affectant de ne pas croire à une loyale suppostation des votes; las covyèvents des commissiers au comité des dévents, pour virifier les procès-verhaux. Les comments de le pas devents pour virifier les procès-verhaux de 
Cette lujurirous démerche es fut post and securiflié. On consentit à leux montrer les prochseraux de la comment de la vier de la comment de la vier les prochseraux de la comment de la vier de la comment de la vier les prochserles des des la comment de la vier les prochserles de la comment de la vier les des la vier les des la comment de la vier les des viers les des la comment de la vier les des la vier les

ils le trouvèrent exact. Dès lors ils n'eurent plus même cette malboureuse objection d'une errenr ou d'un mensonge de calcul; il ne leur resta plus que l'insurrection. Mais e'était un parti violent, et il n'était pas aisé do s'y résoudre. Les ambitieux qui désiraient éloigner les bommes de la révolution, pour prendre leur place dans le gonvernement républicain; les jeunes gens qui voulaient étaler leur conrage, et qui avaient même servi pour la plupart; les revalistes enfin qui n'avaient d'autres ressources qu'une attaque de vive force, pouvaient s'exposer volontiers à la chance d'un combat: mais cette masse d'hommes paisibles, entraînés à figurer dans les sections par peur des terroristes plutôt que par eourage politiquo, n'étaiont pas faeiles à décider. D'abord l'insurrection ne convenait pas à leurs principes; comment, en effet, des ennemis de l'anarchie pouvaient-ils attaquer le ponvoir établi et reconnu? Les partis, il est vrai, craignent neu les contradictions : mais comment des bourgeois, qui n'étaient jamais sortis de leurs comptoirs ou de leurs maisons, oscraient-ils attaquer des tronpes de ligne armées de eanons? Cependant les intrigants royalistes, les amhitienx, se jetérent dans les sections, parlèrent d'iutérêt public et d'honneur; ils dirent qu'il n'y avait pas de sureté à être gonverné encore par des conventionnels : qu'on resterait toujonrs exposé au terrorisme; que. du reste, il était honteux de reculer et de se laisser sonmettre. On s'adressa à la vanité. Les jeunes gens qui revenaient des armées firent grand bruit, entrainèrent les timides, les empéchérent de manifester leurs eraintes, et tout se prépara pour un coup d'éclat. Des groupes de jeunes gens parcouraient les rues en criant : A bas les deux tiers / Lorsque les soldats de la convention voulaient les disperser et les empécher de proférer des cris séditieux, ils ripostaient à coups de fusil. Il y eut différentes émeutes, et plusieurs coups de feu au milion mémo du Palais-Royal.

Le Maitre et ses collègues, voyant lo succès de leurs projets, avaite fait venir à Pris planieurs chefs de cheause et us certain combre d'émigrés; le les tensaint exchés, et à lattedidate que le premier signal pour les faire parattre. Ils avaient résuis i provoque des nouvements de Orleins, à Chartres, à Dreus, à Verneull et à Nomacourt. Chartres, à Dreus, à Verneull et à Nomacourt. Le proposition, Leculier, a dynat par appliche suppressions, Leculier, a dynat par appliche suppressions, leculier, a dynat par appliche suppressions, leculier, a dynat au contrain de la comment de la comment de la succès à l'aris pourisi estraiger un mouvement. général. Rien ne fut oublié pour le fomenter, et bientôt le succès des conspirateurs parut complet,

Le projet de l'insurrection n'était pas encore résolu, mais les honnétes bourgeois de Paris se laissaient peu à pen entraîner par des jeunes gens et des intrigants. Bientôt ils allaient, de bravades en bravades, se trouver engagés irrévocablement. La section Lepelletier était toniours la plus agitée. Ce qu'il fallsit, avant de songer à aucune tentative, e'était, comme nous l'avons dit, établir une direction centrale. On en cherchait depuis longtemps le moven. On pensa que l'assemblée des électeurs, nommée par toutes les assemblées primaires de Paris, pourrait devenir cette autorité centrale; mais d'après le dernier décret, cette assemblée ne devait pas se réunir avant le 20; et on ne voulait pas attendre aussi longtemps. La section Lepelletier imagina alors un arrêté, fondé sur un motif assez singulier. La constitution, disaitelle, ne mettait que vingt jours d'intervalle entre la réunion des assemblées primaires et celle des assemblées électorales. Les assemblées primaires s'étaient réunies cette fois le 20 fructidor; les assemblées électorales devaient done se réunir le 10 vendémiaire. La convention n'avait fixé cette réunion que pour le 20; mais e'était évidemment pour retarder encore la mise en activité de la constitution, et le partage du pouvoir avec le nouveau tiers. En conséquence, pour sauvegarder les droits des eitovens, la section Lepelletier arrétait que les électeurs déià nommés se réuniraient sur-lechamp; elle communiqua l'arrêté aux autres sections pour le leur faire approuver. Il le fut par plusieurs d'entre elles. La réunion fut fixée pour le 11, su Théatre-Français (salle de l'Odéon).

Le 11 vendémiaire (5 octobre), une partie des électeurs se rassembla dans la salle du théâtre, sous la protection de quelques bataillons de la garde nationale. Une multitude de eurieux accoururent sur la place de l'Odéon, et formérent bientôt un rassemblement considérable. Les comités de sâreté générale et de salut publie, les trois représentants qui, depnis le 4 prairial, avaient conservé la direction de la force armée, étaient toujours réunis dans les occasions importantes. Ils convurent à la convention lui dénoncer cette première démarche, qui dénotait évidenment un projet d'insurrection. La convention était assemblée pour célébrer une fête funèbre, dans la salle de ses seances, en l'honneur des malheureux girondins. On voulait remettre la fête; Tallien s'y opposa; il dit qu'il ne serait pas digne de l'assemblée de s'interrompre, et qu'elle devait vaquer à ses soins accoutumés, au milieu de tous les périls. On rendit un décret portant l'ordre de se séparer, à toute réunion d'électeurs, formée ou d'une manière illégale, ou avant le terme prescrit, ou pour un obiet étranger à ses fonctions électorales. Pour ouvrir une issue à ceux qui auraient envie de reeuler, on ajouta au déeret que tous ceux qui, entrainés à des démarches illégales, rentreraient immédiatement dans le devoir, seraient exempts de poursuites. Sur-le-champ, des officiers de police, escortes seulement de six dragons, furent envoyés sur la pisce de l'Odéon, pour faire la proelamation du décret. Les comités voulaient, sutant que possiblo, éviter l'emploi de la force. La foule s'était angmentée à l'Odéon, surtout vers la nuit. L'intérieur du théâtre était mal éclairé; une multitude de sectionnaires occupaient les loges; ceux qui prenaient une part active à l'événement, se promenaient sur le théâtre avec agitation. On n'osait rien délibérer, rien décider. En apprenant l'arrivée des officiers de police chargés de lire le décret, on courut sur la place de l'Odéon. Déjà la foule les avait entourés, on se précipita sur eux, on éteignit les torches qu'ils portaient, et on obligea les dragons à s'enfuir. On rentra alors dans la salle du théatre, en s'applandissant de ce succèson fit des discours, ou se promit avec serment de résister à la tyrannie; mais aueune mesure ne fut prise pour appuyer la démarche décisive qu'on venait de faire. La nuit s'avançait : beaucoup de eurieux et de sectionnaires se retiraient; la salle commença à se dégarnir, et fiuit par être abandonnée tout à fait à l'approche de la force armée, qui arriva bientot. En effet, les comités avaient ordonné au général Menon, nommé, depuis le 4 prairial, général de l'armée de l'intérieur, de faire avancer que colonne du camp des Sablons. La colonne arriva avec deux pièces de canon, et ne trouva plus per-

Cette scine, quoique nan réultat, causa némais sue grande émotion. Les setionaires venaises d'ésayer leurs forces, et avaient pris quénome il arrive doujours après une presuète incatade. La convention et ses partissans vanient va receffois és réseitents de cette journée; et, plus prompts à croire aux résolutions de leurs adversaires, que leurs adversaires à les former, ils àvaient plus deute de l'insurrection. Les putifiées, nécestrates de la convention, qui jet putifiées, nécestrates de la convention, qui jet de l'insurrection, qui jet putifiées, nécestrates de la convention, qui jet de l'insurrection, qui jet de l'insurrection de l'insurrection, qui jet de l'insurrection, qui jet de l'insurrection, qui l'en de l'insurrection, qui leur de l'insurrection, qui l'en d'en d'en

sonne ni sur la place, ni dans la salle de l'Odéon.

avait si rudement traités, mais pleins de leur ardeur scroutnmée, sentirent qu'il fallait immoler leurs ressentiments à leur cause; et, dans la nuit même, ils accourarent en foule auprès des comités pour offrir leurs bras et demander des armes. Les nns étaient sortis la veille des prisons, les autres venaient d'être exclus des assemblées primaires : tous avaient les plus grands motifs de zèle. A eux se joignaient une foule d'officiers rayés des rôles de l'armée par le réacteur Aubry. Les thermidoriens, dominant tonjours dans les comités, et entièrement revenns à la Montagne, n'hésitèrent pas à recueillir les offres des patriotes, et leur avis fut appnyé par plus d'un girondin. Louvet, dans des rénnions qui avaient lieu chez un ami comman des girondins et des thermidoriens, avait déjà proposé de réarmer les fanbonrgs, de rouvrir même les Jacobins, sanf à les fermer ensuite si cela devenait encore nécessaire. On n'hésita donc pas à délivrer des armes à tons les citoyens qui se présentèrent; on leur donna pour officiers les militaires qui étaient à Paris sans emploi. Le vieux et brave général Berruyer fut ehargé de les commander. Cet armement se fit dans la matinée même du 12. Le bruit s'en répandit sur-le-champ dans tous les quartiers. Ce fut un excellent prétexte pour les agitateurs des sections, qui cherchaient à compromettre les paisibles eitoyens de Paris. La convention voulait, disaient-ils, recommencer la terreur, elle venait de réarmer les terroristes; elle allait les laucer sur les hounétes gens; les propriétés, les personnes, n'étaient plus en sûreté; il fallait courir aux armes pour se défendre. En effet, les sections de Lepelletier, de la Butte-des-Moulins, du Contrat-Social, du Théâtre-Français, dn Laxembourg, de la rue Poissonnière, de Brutus, du Temple, se déclarèrent en rébellion, firent battre la générale dans leurs quartiers, et enjoignirent à tous les eitoyens de la garde nationale de se rendre à leurs bataillons, pour veiller à la streté publique, menacée par les terroristes. La section Lepelletier se constitua aussitôt en permanence, et devint le centre de toutes les intrigues contre-révolutionnaires. Les tambours et les proclamateurs des sections se répandirent dans Paris avec une singulière andace et donnérent le signal du soulévement. Les citoyens, ainsi excités par les bruits qu'on répandait, se rendirent en armes à leurs sections, prêts à eéder à toutes les suggestions d'une jeunesse imprudente et d'une faction perfide.

La convention se déclara aussitôt en permanence,

et somma ses comités de veiller à la streté publique et à l'exécution de ses décrets. Elle rapporta la loi qui ordonnait le désarmement des patriotes, et légalisa ainsi les mesures prises par ses comités; mais elle fit en meme temps une proclamation pour calmer les labitants de Paris, et pour les rassurer sur les intentions et le patriotisme des hommes auxquels on vensit de rendre leurs armes.

Les comités, voyant que la section Lepelletier devenait le fover de toutes les intrigues, et serait peut-être bientôt le quartier général des rebelles. arrêtèrent que la section serait entourée et désarmée le jour même. Menou reçut de nouveau l'ordre de quitter les Sablons avec un corps de troupes et des canons. Ce général Menou, bon officier, citoven donx et modéré, avait eu pendant la révolution l'existence la plus pénible et la plus agitée. Chargé de combattre dans la Vendée, il avait été en butte à tontes les vexations du parti Ronsin. Traduit à Paris, menacé d'un jugement, il n'avait dû la vie qu'au 9 thermidor. Nommé général de l'armée de l'intérienr, au 4 prairial, et chargé de marcher snr les faubourgs, il avait eu alors à combattre des hommes qui étaient ses ennemis naturels, qui étaient d'ailleurs poursnivis par l'opinion, qui enfin, dans lenr énergie, ménageaient trop pen la vie des autres pour qu'on se fit scrupule de sacrifier la leur; mais anjourd'hui c'était la brillante population de la capitale, e'était la jeunesse des meillenres familles, c'était la classe enfin qui faisait l'opinion, qu'il lui fallait mitrailler si elle persistait dans son improdence. Il était donc dans une cruelle perplexité, comme il arrive tonionra à l'homme faible, qui ne sait ni renoneer à sa place, ni se résoudre à une commission rigoureuse. Il fit marcher ses colonnes fort tard; il laissa les sections proclamer tout ce qu'elles voulurent pendant la journée du 12; il se mit ensuite à parlementer seerètement avec quelques-uns de leurs ehefs, au lieu d'agir; il déclara même sux trois représentants ehargés de diriger la force semée, qu'il ne voulait pas avoir sous ses ordres le bataillon des patriotes. Les représentants lui répondirent que ce bataillon était sous les ordres du général Berruyer seul. Ils le pressèrent d'agir, sans dénoncer encore aux denx comités ses hésitations et sa mollesse. Ils virent d'ailleurs la méme répugnance ehez plns d'un officier, et entre autres chez les deux généraux de brigade Despierre et Debar, qui, pretextant nue maladie, ne se trouvaient pas à leur poste. Enfin, vers la nuit. Menon s'avança avec le représentant





LARRAS.



Jorunée du 13 vendémisire.

Laporte sur la section Lepelletier. Elle siégeait au couveut des Filles-Saint-Thomas, qui a été remplacé depuis par le bel édifice de la Bourse. On s'y rendait par la rue Vivienne. Menou entassa son infauterie, sa cavalerie, ses canons, dans cette rue, et se mit dans une position où il aurait combattu avec peine, enveloppé par la multitude des sectionnaires qui fermaient toutes les issues, et qui remplissaient les feuétres des maisons. Meuou fit rouler ses canons jusqu'à la porte du convent, et eutra avec le représentant Laporte et un bataillon dans la salle même de la section. Les membres de la section, an lieu d'être formés en assemblée délibéraute, étaient armés, raugés en ligne, avant leur président en tête : c'était M. Delalot. Le général et le représentant les sommèrent de rendre leurs armes; ils s'y refusèrent. Le président Delalot, voyant l'hésitation avec laquelle on faisait cette sommation, y répondit avec chaleur, parla aux soldats de Mcuou avec à-propos et présence d'esprit, et déclara qu'il faudrait en venir aux dernières extrémités ponr arracher les armes à la section. Combattre dans cet espace étroit, ou se retirer pour foudrover la salle à coups de cauou, était une alternative douloureuse. Cependant, si Menou eut parlé avec fermeté et braqué son artillerie, il est donteux que la résolution des sectionnaires se fût maintenue jusqu'au bout. Menon et Laporte aimérent mieux une capitulation; ils promirent de faire retirer les troupes conventionnelles, à condition que la section se separerait sur-le-champ; elle le promit, ou feignit de le promettre. Une partie du bataillon défila comme pour se retirer. Menou, de son côté, sortit avec sa troupe, et fit rebrousser chemiu à ses colonnes, qui eureut peine à traverser la foule amassée dans les quartiers euvironnants. Tandis qu'il avait la faiblesse de céder devant la fermeté de la section Lepelletier, celleci était rentrée dans le lieu de ses séances, et, fière d'avoir résisté, s'enhardissait davantage dans sa rébellion. Le bruit se répandit sur-le-champ que les décrets n'étaient pas exécutés, que l'insorrection restait victorieuse, que les troupes reveuaient sans avoir fait triompher l'autorité de la convention. Une foule de témoins de cette scène coururent aux tribunes de l'assemblée, qui étaiten permancuce, avertirent les députés, et ou entendit crier de tous côtés : Nous sommes trahis! nous sommes trahis! à la barre le général Menou! - On somma les comités de venir donner des explications.

Dans ce moment, les comités, avertis de ce qui venait de se passer, étaient dans la plus grande agitation. On voulait arrêter Meuon, et le juger surle-champ. Cependant cela ne remédiait à rien; il fallait suppléer à ce qu'il n'avait pas fait. Mais quarante membres, discutaut des mesures d'exécution, étaient peu propres à s'entendre et à agir avec la vigueur et la précision nécessaires. Trois représentants, chargés de diriger la force armée, n'étaient pas uon plus une autorité assez énergique. On songea à nommer uu chef, comme dans toutes les occasions décisives; et dans cet instant, qui rappelait tous les dangers de thermidor, ou songea au député Barras, qui, en sa qualité de général de brigade, avait reçu le commandement dans cette journée fameuse, et s'en était acquitté avec toute l'énergie désirable. Le député Barras avait une grande taille, une voix forte; il ne pouvait pas faire de longs discours, mais il excellait à improviser quelques phrases énergiques et vébémeutes, qui dounaient de lui l'idée d'un bomme résoln et dévoné. On le nomma général de l'armée de l'intérieur, et on lui donna comme adjoints les trois représentants chargés avant lui de diriger la force armée. Une circonstance rendait ce choix fort heureux. Barras avait auprès de lui nn officier trèscapable de commander, et il u'aurait pas eu la petitesse d'esprit de vouloir écarter un bomme plus habile que lui. Tous les députés euvoyés eu mission à l'armée d'Italie connaissaient le jeune officier d'artillerie qui avait décidé la prise de Toulou, et fait tomber Saorgio et les lignes de la Roya. Ce jeune officier, devenu général de brigade, avait été destitué par Aubry, et se trouvait à Paris en non-activité, réduit presque à l'indigence. Il avait été introduit chez madame Tallieu, qui l'accueillit avec sa bonté accoutumée, et qui même sollicitait ponr lui. Sa taille était grêle et peu élevée, ses joues caves et livides; mais ses beaux traits, ses youx fixes et percants, son langage ferme et original, attiraient l'attention. Sonvent il parlait d'un théâtre de guerre décisif, où la république trouverait des victoires et la paix : c'était l'Italie. Il y reveuait constamment. Aussi, lorsque les lignes de l'Apenuin furent perdues sous Kellermann, on l'appela au comité pour lui demauder son avis. On lui coufia des lors la rédaction des dépêches, et il demeura attaché à la direction des opérations militaires. Barras sougea à lui le 12 vendémiaire dans la unit; il le demanda pour commaudant en second, ce qui fut accordé. Les deux choix, soumis à la convention dans la nuit même, furent approuvés sur-le-champ. Barras confia le soin des dispositions militaires au jeune général, qui à l'instant se chargea de tout, et se mit à donner des ordres avec une extrême activité.

La générale avait continué de battre dans tous les quartiers. Des émissaires étaient allés de tous côtés vanter la résistance et le succès de la section Lepelletier, exagérer ses dangers, persuader que ces dangers étaient communs à toutes les sections, les piquer d'honneur, les exciter à égaler les grenadiers du quartier Saint-Thomas. On était accouru de toutes parts, et un comité central et militaire s'était formé enfin dans la section Lepelletier, sous la présidence du journaliste Richer-Serizy. Le projet d'une insurrection était arrêté : les bataillons se formaient, tous les hommes irrésolus étaient entraînés, et la bourgeoisie tout entière de Paris, égarée par un fanx point d'honneur, allait jouer un rôle qui convenait peu à ses hahitudes et à ses intérêts.

Il n'était plus temps de songer à marcher sur la section Lepelletier, pour étouffer l'insurrection dans sa naissance. La convention avait environ cinq mille hommes de troupes de ligne. Si toutes les sections déployaient le même zèle, elles ponvaient réunir quarante mille hommes, bien armés et bien organisés, et ce n'était pas avec eine mille hommes que la convention pouvait marcher contre quarante mille, à travers les rues d'une grande eapitale. On pouvait tout au plus espérer de défendre la convention, et d'en faire un camp bien retranché. C'est à quoi songea le général Bonaparte. Les sections étaient sans canon; elles les avaient toutes déposés lors du 4 prairial, et les plus ardentes aujourd'hui furent alors les premières à donner cet exemple, pour assurer le désarmement du faubourg Saint-Antoine. C'était un grand avantage pour la convention. Le parc entier se trouvait an camp des Sahlons. Bonaparte ordonna sur-le-champ an chef d'escadron Murat. d'aller le chercher à la tête de trois cents chevaux. Ce ebef d'escadron arriva au moment même où nn bataillon de la section Lepelletier venait pour s'emparer du parc; il devança ce bataillon, fit atteler les pièces, et les amena aux Tuileries. Bonaparte a'occupa ensuite d'armer toutes les issues. Il avait einq mille soldats de ligne, nne troupe de patriotes, qui depuis la veille, s'était elevée à environ quinze cents, quelques gendar-

més dans cette occasion, enfin la légion de police et quelques invalides, le tout faisant à peu prés huit mille hommes. Il distribua son artillerie et ses troupes dans les rues eul-de-sac Dauphin. l'Échelle, Rohan, Saint-Nicaise, au Pont-Nenf. Pont-Royal, Pont-Louis XVI, sur les places Louis XV et Vendôme, sur tous les points enfin où la convention était accessible. Il placa son corps de cavalerie et une partie de son infanterie en réserve au Carrousel et dans le jardin des Tuileries. Il ordonna que tous les vivres qui étaient dans Paris fussent transportés aux Tuileries, qu'il y fût établi un dépôt de munitions et une ambulance pour les blessés; il envoya un détachement s'emparer du dépôt de Meudon, et en occuper les hauteurs, pour s'y retirer avec la convention en eas d'échee; il fit intercepter la route de Saint-Germain, pour empécher qu'on amenat des canons aux révoltés, et transporter des caisses d'armes au fanhourg Saint-Antoine, pour armer la section des Quinze-Vingts, qui avait seule voté pour les décrets, et dont Fréron était allé réveiller le zèle. Ces dispositions étaient achevées dans la matinée du 13. Ordre fut donné aux troupes républicaines d'attendre l'agression et de ne pas la prowoquer.

Dans cet intervalle de temps, le comité d'insurrection, établi à la section Lepelletier, avait fait aussi ses dispositions. Il avait mis les comités de gouvernement hors la loi, et créé une espèce de tribunal pour juger ceux qui résisteraient à la souveraineté des sections. Plusieurs généraux étaient venus lui offrir leurs services ; na Vendéen, connul sous le nom de comte de Maulevrier, et up jeune émigré, appelé Lafond, sortirent de leur retraite, pour diriger le mouvement. Les généraux Duhoux et Danigan, qui avajent commandé les armées républicaines en Vendée, s'étaient joints à enx. Danican était un esprit inquiet, plus propre à déclamer dans un club qu'à commauder nne armée; il avait été ami de Hoche, qui le gourmandait sonvent pour ses inconséquences. Destitué, il était à Paris. fort mécontent du gouvernement, et prêt à entrer dans les plus manvais projets; il fut fait général en ehef des sections. Le parti étant pris de se battre, tous les citovens se trouvant engagés malgré eux, on forma une espèce de plan. Les sectious du faubourg Saint-Germain, sous les ordres du comte de Maulevrier, devaient partir de l'Odéou pour attaquer les Tuileries par les ponts; les secmes des tribunaux, désarmés en prairial et réar- tions de la rive droite devaient attaquer par la rue Saint-Honoré et par toutes les rues transversales [ qui aboutissent do la rue Saint-Honoré aux Tnileries. Un détachement, sous les ordres du joune Lafond, devait s'emparer du Pont-Nouf, afin de mettre on communication les deux divisions do l'armée sectionnaire. On plaça en tête des colonnes les jeunes gens qui avaiont servi dans les armées, et qui étaient les plus capables de braver le feu. Sur les quarante mille hommes de la garde nationale, vingt ou vingt-sept mille hommes au plus étaient présents sons les armes. Il y avait une manœnvre beaucoup plus sûre que celle de se présenter en colonnes profondes an feu do hatteries: c'était de faire des harricades dans les rues d'enfermer ainsi l'assemblée et ses troupes dans les Tuileries, de s'emparer des maisons onvironnantes, do diriger de là no feu meurtrier, de tuer no à un les défenseurs de la convention, et de les réduire bientôt ainsi par la faim et les balles. Mais les sectionnaires ne songeaient qu'à un conp de main, et croyaient, par une seule charge, arriver jusqu'au palais et s'en faire ouvrir les portes.

Dans la matinée même, la section Poissonnière varrête les chevau de l'arillière et les armes dirigière vers la section des Quinne-Vingas; celle du 
Mon-Hâne enleu les subsistances destainés aux 
Tuileriers; un détachement de la section Lepelletier émpar de la tristorière. Le jeane Lafond, à 
la tête de plusieur compagnies, so porta vers lo 
Pout-Verd, tuadis que d'autres hatalibas venaient 
par la run Dauphine. Le général Carenux était 
haragé de garder e pout, avec quatres centa homemper le combat, de ce crite nu l'e quai du Lea
ne, les hatalilons de sections inrene partons se 
rauger à quelques pas des postes de la couvention 
a tassen près pour «caretonis rove les entielles.

Les troupes de la convention aurairest on an grand avantage à prender l'initiative, et prebablement, es faisant une attaque brusquo, elles auraires mile lo décorte parmit les assillants; mais il avait de recommande aus généroux d'attendre l'apression. En conciquence, magife el soite d'hou-tilité dejà commis, malgré l'enlèrement des chours de l'artificire, malgré la saite des subsistances destinées à la convection et des armes encryées aux Quinex-Vieggs, magife la mois d'un bussard d'ordonnance, une dans la rue Saint-Hou-oré, on persista encoré a ne pas tatquer.

La matinée s'était écoulée en préparatifs do la part des sections, en attente de la part de l'armée

eonvontionnello, lorsque Danican, avant de commoncer lo combat, erut devoir envoyer un parlemontaire aux comités, pour lonr offrir des conditions. Barras et Bonaparte parcopraient les postes. lorsque lo parlementaire leur fut amené les yenx bandés, commo dans uno place de guerre. Ils lo firent conduire devant les comités. Le parlementaire s'exprima d'une manière fort menacante, et offrit la paix, à condition qu'on désarmerait les patriotes, ot quo les décrets des 5 et 13 fruetidor seraient rapportés. De telles conditions n'étaient pas acceptables, ot d'ailleurs il n'v en avait point à éconter. Cependant les comités, tout en délibérant de ne pas répondre, résolurent de nommer vingt-quatre députés pour aller fraterniser avec les sections, moyen qui avait sonveut réusai; car la parole touche beaucoup lorsqu'on est prêt à en venir aux mains, et on se prête volontiers à un arrangement qui dispense do s'égorger. Cependant Danican, ne recevant pas de réponse, ordonna l'attaque. On entendit des coups de feu; Bonaparte fit apporter buit centa fusils ot gibernes dans une des salles de la convention, pour en armer les représentants enx-mêmes, qui serviraient, en cas do besoin, comme un corps de réserve. Cetto précantion fit sentir tonte l'étenduo du péril. Chaque député courut prendre sa place, et, suivant l'usage dans les moments de danger, l'assemblée attendit dans le plus profond silence le résultat de ce combat, le premier combat on règlo qu'elle eut encore livré contre les sections révoltées.

Il était quatre beures et demio; Bonaparte, aecompagné do Barras, monte à choval dans la cour des Tuileries, et court au poste du eul-de-sac Dauphin, faisant face à l'église Saint-Roch. Les bataillons sectionnaires remplissaient la ruo Saintllonoré, et vonsient aboutir jusqu'à l'entrée du onl-de-sae. Un de lours meilleurs bataillons s'était posté sur les degrés de l'église Saint-Roch, ot il était placé là d'une manière avantageuse pour tiraillor sur les canonniers conventionnels. Bonaparte, qui savait apprécier la puissance des premiers coups, fait sur-le-champ avancer ses pièces, et ordonne une première docharge. Les sectionnaires répondent par un feu de mousqueterie très-vif; mais Bonaparte, les couvrant de mitraille, les oblige à se replier sur les degrés de l'église Saint-Roch; il débouebe sur-le-champ dans la rue Saint-Honoré, et lance sur l'église même une troupe de patriotes qui se battaient à ses côtés avec la plus grando valenr, et qui avaient de cruelles injures

à venger. Les sectionnaires, après une vive résistance, sont délogés. Bonaparte, tournant aussitôt ses pièces à droite et à gauche, fait tirer dans toute la longueur de la rue Saint-Honoré. Les assaillants fuient aussitôt de toutes parts, et se retirent dans le plus grand désordre. Bonaparte laisse alors à un officier le soin de continuer le fen et d'achever la défaite; il remonte vers le Carrousel, et court aux autres postes. Partout il fait tirer à mitraille, et voit partout fair ces malbeureux sectionnaires imprudemment exposés en colonnes profondes aux effets de l'artillerie. Les sectionnaires, quoique ayant en tête de leurs colonnes des hommes fort braves, fuient en toute bâte vers le quartier général des Filles-Saint-Thomas. Danican et les ehefs reconnaissent alors la fante qu'ils ont faite en marchant sur les pièces, au lieu de se barrieader et de se loger dans les maisons voisines des Tuileries. Cependant ils ne perdent pas courage, et se décident à un nouvel effort. Ils imaginent de se joindre aux colonnes qui viennent du faubonrg Saint-Germain, ponr faire une attaque commune sur les ponts. En effet, ils rallient six à buit mille hommes, les dirigent vers le Pont-Neuf, où était posté Lafond, avec sa tronpe, et se rénnissent aux bataillons venant de la rue Dauphine, sons le commandement du comte Maulevrier. Tous ensemble s'avancent en colonne serrée, du Pont-Neuf sur le Pont-Royal, en suivant le quai Voltaire. Bonaparte, présent partont où le danger l'exige, est accouru sur les lienx. Il place plusienrs batteries sur le quai des Tuileries, qui est parallèle au quai Voltaire; il fait avancer les canons placés à la tête do Pont-Royal, et les fait pointer de manière à enfiler le quai par lequel arrivent les assaillants. Ces mesures prises, il laisse approcher les sectionnaires; puis tout à conp il ordonne le fen. La mitraille part du pont, et prend les sectionnaires de front; elle part en même temps du quai des Tuileries, et les prend en écharpe; elle porte la terreur et la mort dans leurs rangs. Le jeune Lafond, plein de hravoure, rallie autour de lui ses bommes les plus fermes, et marebe de nouveau sur le pont, pour s'emparer des pièces. Un fen redouhlé emporte sa colonne. Il veut en vain la ramener une dernière fois; elle fuit et se disperse sous les coups d'nne artillerie hien dirigée.

A six henres, le combat, commencé à quatre heures et demie, était achevé. Bonaparte alors, qui avait mis nne impitoyable énergie dans l'action, et qui avait tiré sur la population de la capitale

comme ur de habaillona antrichiera, ordone de charger les canasa a ponte, pour achevrer de classes de la creata de la compete canasa de la competencia del competenc

Le Irandemain matin, quedques coupe de funil sutilitrat por finir évaveur le Palais-Royal et la section Lepelletire, de les robelles arsieut forme le projet de se retracher. Boaparlet fit enlever quelques harriendes formées près de la barrière des Segrants, et ainet un détablement qui vinait de Saint-Germain amener des canons aux sectionsiers. La transpullifie fit entiférement réchblé dans la journée du 14. Les morts furent enlevés un benéficie de la comme de 14. Les morts furent enlevés un benéficie de la comme de 14. Les morts furent ellevés une lechamp pour luir disparatire toute les tra-ces de ce combat. Il y avait eu, de part et d'autre, trois à quatre cerab morts on Messés.

Cette vietoire eausa nne grande joie à tous les amis sineères de la république, qui n'avaient pu s'empêcher de reconnaître dans ce mouvement l'influence dn royalisme; elle rendit à la convention menacée, c'est-à-dire à la révolution et à ses auteurs, l'autorité dont ils avaient besoin pour l'étahlissement des institutions nouvelles. Cependant l'avis nuanime fut de ne point user sévèrement de la victoire. Un reproche était tout prêt contre la convention; on allait dire qu'elle n'avait combatte qu'au profit du terrorisme, et pour le rétablir. Il importait qu'on ne pût pas lui imputer le projet de verser du sang. D'ailleurs les sectionnaires prouvaient qu'ils étaient de médiocres conspirateurs. et qu'ils étaient loin d'avoir l'énergie des patriotes; ils s'étaient hâtés de rentrer dans leurs maisons, satisfaits d'en être quittes à si bon marché, et tout fiers d'avoir bravé un instant ces canons, qui avaient si souvent rompu les lignes de Brunswick et de Cobourg. Pourvn qu'on les laissat s'applaudit ehez eux de leur courage, ils n'étaient plus guère dangereux. En conséquence, la convention se contenta de destituer l'état-major de la garde nationale, de dissoudre les compagnies de grenadiers et de chasseurs, qui étaient les mieux organisées et qui renfermaient presque tons les jeunes gens à cadencttes, de mettre à l'avenir la garde pationale sons les ordres du général commandant l'armée de l'intérieur, d'ordonner le désarmement de la section Lepelletier et de celle du Tbéâtre-Français, et de former trois commissions pour juger les chefs de la rébellion, qui, du reste, avaient presque tous disparu.

Les compagnies de grenadiers et de chasseurs se laissèrent dissoudre; les deux sections Lepelletier et du Théâtre-Français remirent leurs armes sans résistance; chaeun se soumit. Les comités. entrant dans ces vues de clémence, laissèrent s'évader tous les conpables, ou souffrirent qu'ils restassent dans Paris, où ils se cachaient à peine. Les commissions ne prononcèrent que des jugements par contumace. Un seul des chefs fut arrêté : e'était le jeune Lafond. Il avait inspiré quelque intérêt par son courage; on voulait le saover, mais il s'obstina à déclarer sa qualité d'émigré, à avouer sa rébellion, et on ne put lui faire grâce. La tolérance fut telle que l'un des membres de la commission formée à la section Lepelletier, M. de Castellane, rencontrant la nuit une patrouille qui lui criait qui vive! répondit : Castellane, contumace! Les suites du 13 vendémiaire ne furent done point sanglantes, et la capitale n'en fut nullement attristée. Les coupables se retiraient ou se promenaient librement, et les salons n'étaient occupés goe du récit des exploits qu'ils osaient avouer. Sans punir ceux qui l'avaient attaquée, la convention se contentait de récompenser ceux qui l'avaient défendue; elle déclara qu'ils avaient bien mérité de la patrie; elle leur vota des secoors, et fit un accueil brillant à Barras et à Bonaparte. Barras, déjà célèbre depuis le 9 thermidor, le devint beaucoup plus encore par la journée de vendémiaire; on lui attribua le salut de la convention. Cependant il ne eraignit pas de faire part d'une portion de sa gloire à son jeune licutenant. « C'est le général Bonaparte, dit-il, dont les dispositions promptes et savantes ont "anvé cette eneeinte. » On applaudit ces paroles. Le commandement de l'armée de l'intérieur fut confirmé à Barras, et le commandement en second à Bonaparte.

Les intripants reyalistes éponwèrent un singutier mécomple en vyant l'issue de l'insurrection du 13. Ils se blairent d'étrire à Vêrince qu'ils sement dans learn grades de cux qui avaient été avaient été trumpés par unt le monde; que l'argent avait manquei, que du au il fallail de l'or on le princ du circur linge; que les députés de l'archive prince de l'entre de l'ent

mezze, les aveient trompie, et avaient jout un jun influte, que éclisi une race joudniaire à laquelle il se fallait pas se fier; que malheurasement on àvait pas ausce compromit et nogogicera qui voulisent servir la cause; que les royatitus de Parsi à colla noir, doelle rest et d'adenttes, qui italaient leurs faufironades nus lopurs du spectales, staint allés, au premier coup de fauil, se accher sous le lit de femmes qui les nosfiricia.

Le Maître, leor chef, venait d'être arrêté avec d'autres instigateurs de la section Lepelletier. On avait saisi chez lui une quantité de papiers : les rovalistes eraignaient que ces papiers ne trahissent le secret du complot, et surtout que Le Maître no parlat lui-même. Cependant ils ne perdirent pas courage; leurs affidés continuèrent d'agir auprès des sectionnaires. L'espèce d'impunité dont ceux-ci jouissaient les avait enbardis. Puisque la convention, quoique victorieuse, n'osait pas les frapper, elle reconnaissait donc que l'opinion était pour eux; elle n'était donc pas sûre de la justice de sa canse pnisqu'elle bésitait. Quoique vaineus, ils étaient plus fiers et plus hauts qu'elle, et ils reparurent dans les assemblées électorales, pour y faire des élections conformes à leurs vœux. Les assemblées devaient se former le 20 vendémiaire et durer jusqu'au 50; le nouveau corps législatif devait être réuni le 5 brumaire. A Paris, les agents royalistes firent nommer le conventionnel Saladin, qu'ils avaient déjà gagné. Dans quelques départements, ils provoquèrent des rixes; on vit des assemblées électorales faire seission et se partager en deux.

Ces menées, ce retour de hardiesse contribuérent à irriter beaucoup les patriotes qui avaient vu, dans la journée du 13, se réaliser tous leurs pronosties; ils étaient fiers à la fois d'avoir deviné juste, et d'avoir vaincu par leur eoorage le danger qu'ils avajent si bien prèvu. Ils voulaient que la victoire ne fût pas inutile pour eux, qu'elle amenat des sévérités contre leurs adversaires, et des réparations pour leurs amis détenus dans les prisons; ils firent des pétitions, dans lesquelles ils demandaient l'élargissement des détenus, la destitution des officiers nommés par Aubry, le rétablissement dans leurs grades de ceux qui avaient été destitués, le jugement des députés enfermés, et leur réintégration sur les listes électorales, s'ils étaient innocents. La Montagne, appuyée par les sait à ces demandes, et réclamait avec énergie leur | le Rhin et la ligne de neutralité, ne pouvant pas adoption. Tallien, qui s'était rapproché d'elle, et qui était le chef civil du parti dominant, comme Barras en était le chef militaire, Tallien tâchait de la contenir; il fit écarter la dernière demande relative à la réintégration sur les listes des députés détenus, comme contraire aux décrets des 5 et 13 fructidor. Ces décrets, en effet, déclaraient inéligibles les députés actuellement suspendus de leurs fonctions. Cependant la Montagne n'était pas plus facile à contenir que les sectionnaires; et les derniers jours de cette assemblée, qui n'avait plus qu'une décade à sièger, semblaient ne pouvoir pas se passer sans orage.

Les nouvelles des frontières contribnaient aussi à augmenter l'agitation, en excitant les défiances des patriotes et les esperances inextinguibles des royalistes. On a vu que Jourdan avait passé le Rhin à Dusseldorf, et s'était avancé sur la Sieg; que Piehegru était entré dans Manheim, et avait jeté une division an delà du Rhin. Des événements aussi henreux n'avaient inspiré aucune grande pensée à ce Pichegru tant vanté, et il avait pronvé ici ou sa perfidie on son incapacité. D'après les analogies ordinaires, c'est à son incapacité qu'il faudrait attribuer ses fautes; car, même avec le désir de trahir, on ne refuse jamais l'occasion de grandes victoires; elles servent toujonrs à se mettre à plus hant prix. Cependant des contemporains dignes de foi ont pensé qu'il fallait attribuer ses fausses manœuvres à sa trahison; il est ainsi le seul général connu dans l'histoire qui se soit fait battre volontairement. Ce n'est pas un corps seulement qu'il devait jeter au delà de Manheim, mais tonte son armée, pour s'emparer d'Heidelberg, qui est le point essentiel où se croisent les rontes pour aller du haut Rhin dans les vallées du Necker et du Mein. C'était s'emparer ainsi du pont par lequel Wurmser aurait pu se joindre à Clerfayt; c'était séparer pour jamais ces deux généraux; c'était s'assurer la position par laquelle on pouvait se joindre à Jourdan, et former avec lui une masse qui aurait accablé snecessivement Clerfayt et Wurniser. Clerfayt, sentant le danger, quitta les hords du Mein ponr courir à Heidelberg; mais son lieutenant Kwasdanovick, aidé de Wurmser, était parvenu à déloger d'Heidelberg la division que Pichegru y avait laissée. Pichegru était renfermé dans Manheim; et Clerfayt, ne craignant plus pour ses communications avec Wurmser, avait marché aussitôt sur Jourdan. Celni-ci, serré entre

y vivre comme en pays ennemi, et n'avant aucun service organisé pour tirer ses ressources des Pays-Bas, se trouvait, dès qu'il ne pouvait ni marcher en avant, ni se réunir à Pichegru, dans une position des plus critiques. Clerfayt d'ailleurs, ne respectant pas la neutralité, s'était placé de manière à tonrner sa ganche et à le jeter dans le Rhin. Jonrdan ne pouvait done pas tenir là. Il fut résolu par les représentants, et de l'avis de tous les généraux, qu'il se replierait sur Mayence pour en faire le blocus sur la rive droite. Mais cette position ne valait pas mieux que la précédente : elle le laissait dans la même pénurie, elle l'exposait aux coups de Clerfayt dans une situation désavantageuse, elle le mettait dans le cas de perdre sa route vers Dusseldorf; en conséquence, on finit par décider qu'il battrait en retraite pour regagner le has Rhin, ce qu'il fit en bon ordre, et sans être inquiété par Clerfayt, qui, nourrissant un grand projet, revint sur le Mein pour s'approcher de Mayence.

A cette nouvelle de la marche rétrograde de l'armée de Samhre-et-Mense, se joignaient des bruits facheux sur l'armée d'Italie. Schérer y était arrivé avec deux belles divisions des Pyrénées-Orientales, devenues disponibles par la paix avec l'Espagne : néanmoins on disait que ce général ne se croyait pas sûr de sa position, et qu'il demandait en matériel et en approvisionnements des secours qu'on ne pouvait lui fournir, et sans lesquels il menacait de faire un mouvement rétrograde. Enfin, on parlait d'une seconde expédition anglaise qui portait le comte d'Artois et de nouvelles troupes de débarquement.

Ces nouvelles, qui sans donte n'avaient rien de menacant pour l'existence de la république, qui était toujours maltresse du cours dn Rhin, qui avait denx armées de plus à envoyer, l'une en Italie, l'autre en Vendée, qui venait d'apprendre par l'événequent de Quiberon à compter sur Hoche. et à ne pas eraindre les expéditions des émigrés; ces nouvelles n'en contribuèrent pas moins à réveiller les royalistes terrifiés par vendémiaire, et à irriter les patriotes peu satisfaits de la manière dont on avait usé de la victoire. La découverte de la correspondance de Le Maître produisit surtout le plus facheux effet. On y vit tout entier le complot que l'on soupçonnait depuis longtemps; on y acquit la certitude de l'existence d'une agence secrète établie à Paris, communiquant avec Vérone, avec la Vendée, avec toutes les provinces de la France, y excitant des mouvements contrerévolutionaires, et ayant des intelligences avec plusieurs membres de la couventien et des consités. La vanteire même de ces miseribles agants, qui se flatation d'avoir gapet motté des générans, manté des d'épuis, qui ilisaient avoir es des lisisons avec les monarchiens et les thermideriens, contribu à «ceite d'avantage les sooppons, et à les faire planer sur la tête des députés du cété droit.

Déjà on désignait Rovère et Saladin, et on s'était procuré contre eux des preuves convaincantes. Ce dernier avait publié une broehure contre les décrets des 5 et 13 fructidor, et venait d'en être récompensé par les suffrages des électeurs parisiens. On signalait encore, comme complices secrets de -l'agence royaliste, Lesage d'Eure-et-Loir, La Rivière, Boissy-d'Anglas et Lanjuinais. Leur silence dans les jonrnées des 11, 12 et 13 vendémiaire, les avait fort compromis. Les journaux contrerévolutionnaires, en les louant avec affectation, contribuaient à les compromettre davantage encore. Ces mêmes journaux, qui louaient si fort les soixante-treize, accablaient d'outrages les thermidoriens. Il était difficile qu'une rupture ne s'ensuivit pas. Les soixante-treize et les thermidoriens continualent toujours de se réunir chez na ami commun, mais il y avait entre eux de l'humeur et peu de confiance. Vers les derniers jours de la session, on parla, dans cette réunion, des nouvelles élections, des intrigues du royalisme pour les corrompre, et du silence de Boissy, Lanjuinais, La Rivière et Lesage, pendant les scènes de vendéminire. Legendre, avec sa pétulance ordinaire, reprocha ce silence aux quatre députés qui étaient présents. Ceux-ci essavèrent de se justifier. Lanjuinais laissa échapper le mot fort étrange de massacre du 13 vendémiaire, et prouva ainsi ou un grand désordre d'idées, on des sentiments bien pen républicains. Tallien, à ce mot, entra dans une violente colère, et voulnt sortir, en disant qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps avec des royalistes, et qu'il allait les dénoncer à la convention. On l'entoura, on le calma, et on tàcha de pallier le mot de Lanjuinais. Néanmoins on se sépara tout à fait brouillé.

Cependan l'agination allait croissant dans Paris, élections, et suspendre pour quelque temps excror les métances à augmentaines de toutes parts, les la mise en activité de la constitution. Elle s'était souppous de regalisme s'étendaient sur tout le persandée, en effet, que le moment n'était pas monde. Ealliers demands que la courrention se venu d'abandonner la république à élle-unica. Commat en comité exert, et il dénonç famelle— que les regalistes à étaits pas saves abatus, et

anent Lenape, La Britère, Biosiy-d'Anglas et Llanjuinais. Sea poerure s'éciaet pas solibantes; elles an erposaisan que sur des inductions plus ou moins probables, et l'ecueustion ne fut point apopyée. Louves, quoique attaché ans thermidoriens, n'appuy pas expendant l'accusaisen centre les quatre députés qui éstient ses amis; mais il accus Rivece et Sablida, et peigni à granda trais leur conduite. Il retrape leur viraitions du plus nongerus 'terrorisme au plus fongueur royllaine, et general de l'accusais de l'accusais de l'accusais de mond, comprenis par Le Matter et Alaby, antere de la Préscio militire.

Les adversaires de Tallien demandèrent en représaille la publication d'une lettre du prétendant au duc d'Ilsreourt, où, parlant de ce qu'on lui mandait de Paris, il disait : Je ne puis croire que Tallien soit un royaliste de la bonne espèce. On doit se souvenir que les agents de Paris se flattaient d'avoir gagné Tallien et lloche. Leurs vanteries habitnelles, et leurs calomnies à l'égard de Hoche, suffisent pour justifier Tallien. Cette lettre fit peu d'effet, car Tallien, depuis Quiberon, et depuis sa conduite en vendéminire, loin de passer pour royaliste, étalt considéré comme un terroriste sanguinaire. Ainsi, des bommes qui nuraient dù s'entendre pour sauver à efforts communs une révolution qui était leur ouvrage, se défiaient les uns des autres, et se laissaient compromettre, sinon gagner par le royalisme. Gràce aux calomnies des royalistes, les derniers jours de cette illustre assemblée finissaient comme ils avaient commencé, dans le trouble et les orages.

Tallien demanda enfin la nomination d'une commission de eina membres, chargée de proposer des mesures efficaces pour sauver la révolution pendant la transition d'un gonvernement à l'autre. La convention nomma Tallien, Dubois-Crancé, Florent Guyot, Roux de la Marne, et Pons de Verdun. Le but de cette commission était de prévenir les manœuvres des royalistes dans les élections, et de rassurer les républicains sur la composition du nonvean gouvernement. La Montagne, pleine d'ardeur, et s'imaginant que cette commission allait réaliser tons ses vœux, crut un instant, et répandit le bruit qu'on allait annuler toutes les élections, et suspendre pour quelque temps encore la mise en activité de la constitution. Elle s'était persnadée, en effet, que le moment n'était pas venu d'abandonner la république à elle-même,

qu'il fallait continuer quelque temps encore le gouvernement révolutionnaire pour les abattre. Les contre-révolutionnaires affectèrent de répandre les mêmes bruits. Le député Thibaudean, qui insque-là n'avait marché ni avec la Montagne, ni avec les thermidoriens, ni avec les monarchiens, mais qui a paru néanmoins un républicain sincère, et sur lequel trente-deux départements venaient de fixer leur eboix, ear on avait l'avantage en le nommant de ne se déclarer pour auenn parti, le député Thibaudeau ne devait pas naturellement se défier de l'état des esprits autant que les thermidoriens. Il croyait que Tallien et son parti ealomniaient la nation en voulant prendre tant de précantions contre elle; il supposa même que Tallien avait des projets personnels, qu'il voulait se placer à la tête de la Montagne, et se donner une dietature, sous le prétexte de préserver la république des royalistes. Il dénonça d'une manière virnlente et amère ce prétendu projet de dictature, et fit contre Tallien une sortie imprévue, dont tous les républicains furent surpris, car ils n'en comprenaient pas le motif. Cette sortie même compromit Thibandeau dans l'esprit des plus défiants, et lui fit supposer des intentions qu'il n'avait pas. Quoiqu'il rappelat qu'il était régieide, on savait bien, par les lettres saisies \*, que la mort de Lonis XVI pouvait être raebetée par de grands services rendus à ses héritiers, et cette qualité ne paraissait plus une garantie complète. Aussi, quoique ferme républicain, sa sortie contre Tallien lui nuisit dans l'esprit des patriotes, et lui valut de la part des royalistes des éloges extraordinaires. On l'appela Barre-de-Fer.

La convention passa à l'ordre du jour, et attendit le rapport de Tallien au nom de la cemmission des cinq. Le résultat des travaux de cette commission fut un projet de décret qui contenait les mesures suivantes:

Exclusion de toutes fonctions eiviles, municipales, législatives, judiciaires et militaires, des émigrés et parents d'émigrés, jusqu'à la paix générale.

Permission de quitter la France, en emportant leurs biens, à tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la république;

Destitution de tous les officiers qui n'avaient pas servi pendant le régime révolutionnaire, c'està-dire depnis le 10 août, et qui avaient été replacés depuis le 15 germinal, c'est-à-dire depuis le travail d'Aubry.

Ces dispositions furent adoptées.

La convention décréta ensuite d'une manière solennelle la rénnion de la Belgique à la France, et sa division en départements. Enfin, le 4 brumaire, au moment de se séparer, elle voulut terminer par un grand acte de clémence sa longno et orageuse carrière. Elle décréta que la peine do mort serait abolie dans la république française, à dater de la paix générale; elle changea le nom de la place de la Révolution en celui de place do la Concorde: enfin elle proponea une ampistio pour tous les faits relatifs à la révolution, excepté pour la révolte du 13 vendémiaire. C'était mettre en liberté les hommes de tons les partis, excepté Le Maître, qui était le seul des conspirateurs de vendémiaire contre lequel il existat des prenves suffisantes. La déportation prononcée contre Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois et Barrère, qui avait été révoquée pour les faire juger de nouveau, e'est-à-dire pour les faire condamner à mort, fut confirmée. Barrère, qui seul n'était pas encore embarqué, dut l'être. Toutes les prisons durent s'ouvrir. Il était deux beures et demie. 4 brumaire an iv (26 octobre 1795); le président de la convention prononca ees mots : « La convention na-» tionale déclare que sa mission est remplie, et » que sa session est terminée. » Les cris millo fois répétés de : Vire la république l'accompagnérent ees dernières paroles

Ainsi se termina la longue et mémorable session de la convention nationale. L'assemblée constituante avait eu l'ancienne organisation féodale à détruire, et une organisation nouvelle à fonder : l'assemblée législative avait eu cette organisation à essaver, en présence du roi laissé dans la constitution. Après un essai de quelques mois, elle reconnut et déclara l'incompatibilité du roi avec les institutions nouvelles, et sa complicité avec l'Europe conjurée; elle suspendit le roi et la constitution, et se démit. La convention trouva donc un roi détrôné, une constitution annulée, la guerre déclarée à l'Europe, et, pour toute assurance, une administration entièrement détruite, un papier-monuaie discrédité, de vienx cadres de régiments nsés et vides. Ainsi, ce n'était point la liberté qu'elle avait à proclamer en présence d'un trône affaibli et méprisé, c'était la liberté qu'elle avait à défendre contre l'Europe entière; et cette

<sup>\*</sup> Moniteur de l'an 11, page 150, lettre de d'Entraigues à Le Maitre, datée du 10 octobre 1795.

tache était hien autre! Sans a'épouvanter un instant, elle proclama la république à la face des armées ennemies; puia elle immola le roi pour se fermer tonte retraite; elle s'empara ensuite de tous les pouvoirs, et se constitua en dictature. Des voix a'élevèrent dana son sein, qui parlaient d'humanité quand elle ne voulait entendre parler que d'énergie ; elle les étouffa. Bientôt cette dictature, qu'elle a'était arrogée sur la France par le besoin de la conservation commune, douze membres se l'arrogèrent sur elle, par la même raison et par le même besoin. Des Alpes à la mer, des Pyrénéca au Rbin, ces douze dictateurs s'emparèrent de tout, hommes et choses, et commencèrent avec les nations de l'Europe la lutte la plua terrible et la plus graude dont l'histoire fasse mention. Pour rester directeurs auprémeade cette œuvre immense, ils immolèrent alternativement tous les partia; et, auivant la condition humaine, ils eurent les execa de leurs qualités. Ces qualités étaient la force et l'énergie; l'excès fut la cruauté. Ila versèrent des torrents de sang, jusqu'à ce que, devenua inutiles par la victoire et odieux par l'ahua de la force, lls succomberent. La convention reprit alors pour elle la dietature, et commença peu à peu à relàcher les ressorts de son administration terrible. Rassurée par la victoire, elle écouta l'humanité et se livra à son esprit de régénération. Tont ce qu'il y a de bon et de grand, elle le souhaita, et l'essaya pendant une année, mais les partia, écrasés sous une autorité impitoyable, renaquirent soua nne autorité clémente. Deux factions, dans lesquelles se confondaient, sous des nuances infinies, les amis et les ennemia de la révolution,

l'attaquèrent tour à tour. Elle vainquit les una en germinal et prairal, les autres en vendémiair, et jusqu'au dernier jons en monts héroique au milien des dangers. Elle rédigea enfin nue constitution républicaine, et, après trois ans de lutte avec l'Europe, avec les factiona, avec elle-même, sanglante et muitlée, elle se démit et transmit la France au directoire.

Son sonvenir est demeuré terrible; mais pour elle il n'y a qu'nn fait à alléguer, nn senl, et tous les reproches tombent devant ce fait immense : elle nous a sauvés de l'invasion étrangère! Les précédentes assemblées lui avaient légué la France compromise; elle légua la France sauvée au directoire et à l'empire. Si en 1793 l'émigration fût rentrée en France, il ne restait paa trace des œuvres de la conatituante et des bienfaits de la révolution; au lien de cea admirables institutions civiles, de ces magnifiques exploits qui aignalérent la constituante, la convention, le directoire, le consulat et l'empire, nous aviona l'aparchie sanglante et basse que nous voyona aniourd'hui audelà des Pyrénées. En reponssant l'invasion des roia coninrés contre notre république. la convention a assuré à la révolution une action non interrompue de trente années sur le sol de la France, et a donné à ses œuvres le temps de se consolider et d'acquérir cette force qui leur fait braver l'impulssante colère des ennemia de l'humanité.

Anx hommea qui s'appellent avec orgueil patriotes de 89, la convention ponrra tonjours dire: « Vona aviez provoqué la lutte, c'est moi qui l'ai a soutenue et terminée. »





## DIRECTOIRE.

## CHAPITRE XV.

Veninstain des rim directeurs. — Installation de errys législatif et de directeurie. — Proisine affiche de novaxe generales. Diverse de Sancers; directel de piper-emmiss. Provincies trassens de fereiler. — Fert de li ligarrentament. Diverse de sancers directel de piper-emmiss. — Provincies trassens de fereiler. — Candonastien de proposition de l'acceptant de l'a

Le 5 humaire au ve 27 centre (1950) faisi le pier fici pour la nice en tigente e de noustin-tim directoriale. Ce jure la, les éceu tiera de la constinito directoriale. Ce jure la, les éceu tiera de la conversión, conservician conservicianió, devalent se réunir au tiera nouvellement del par les assembless déctorales, se diriséer en deut conseils, se constiture, et proceder à la nomination de einqu directours chrispé de pouvoir exécutil. Pendant cres premiers instants conservés à organiser le copa législatif de directoire, les anciens comités de gouvernement deraient demouvre en activité, et conserver le dépit de tous les pouvoires. Les et conserver le dépit de tous les pouvoires. Les et conserver le dépit de tous les pouvoires. Les

membres de la couveution envoyés soit aux armées, soit daus les départements, devaient continuer leur mission jusqu'à ce que l'installation du directeire leur fitt notifiée.

Une grande agitation régnait dans les espris. Les patriotes modérés et les patriotes exaltés montraient une même irritation contre le parti qui arait attaqué la convention au 15 vendémaire; ils éximer memplis de craintes; ils éconouragaient à s'unir, à se serrer pour résister au royalisme; ils dissient hautement qu'il ne falbin appeler au directoire et à tottes les places que des hommes cugagés irrévocablement à la cause de la révolution; ils se défiaient beaucoup des députés du nouveau tiers, et recberebaient avec inquiétude leurs noms, leur vie passée, et leurs opinions connnes ou présumées.

Les sectionaires, mitraillés le 3 vendémaire, missa traides avec la loug grande clémence après la victoire, étaient rederenus insoletus. Fiere d'avrie que la convention, en les éparquant, avait némage que la convention, en les éparquant, avait némage leurs forces et reconsu taciement la justice de leur cause. Ils se montraient partout, vantient leurs hauts fais, d'abitient dans les salons les unemes impertinences contre la grande assemblée qui vensit d'âbandonner le pouvrie et affectaient de compete beaucoup sur les députés du nouveau tiers.

Ces députés, qui devaient venir s'asseoir au unilieu des vétérans de la révolution, et y représenter la nouvelle opinion qui s'était formée en France à la suite de longs orages, étaient loin de justifier toutes les défiances des républicains et toutes les espérances des contre-révolutionnaires. On comptait parmi eux quelques membres des anciennes assemblées, tels que Vaublane, Pastoret, Damas, Dupont de Nemours, et l'honnète et savant Tronchet, qui avait rendu de si grands services à notre législation. On y voyait ensuite beaucoup d'hommes nouveaux, non pas de ces hommes extraordinaires qui brillent au début des révolutions, mais quelques uns de ces mérites solides qui, dans la carrière de la politique, comme dans celle des arts, succèdent au génie; et par exemple des jurisconsultes, des administrateurs, tels que Portalis, Siméon, Barbé-Marboia, Troncon-Ducoudray. En général, ces nouveaux élus, à part quelques contre-révolutionnaires signalés, appartenajent à cette classe d'hommes modérés qui, n'ayant pris aucune part aux événements, et n'ayant pu par conséquent ni mal faire ni se tromper, prétendaient aimer la révolution, mais en la séparant de ce qu'ils appelaient ses crimes. Naturellement ils devaient être assez disposés à censurer le passé; mais ils étaient déjà un pen réconciliés avec la convention et la république par leur élection; car on pardonne volontiers à un ordre de ehoses dans lequel on a tronvé place. Du reste, étrangers à Paris et à la politique, timides encore sur ce théâtre nonveau, ils recherchaient, ils visitaient les membres les plus considérés de la convention nationale.

Telle était la disposition des esprits le 5 brumaire an iv. Les membres de la convention réélus se rapprochaient, et cherchaient à concerter les nominations qui restaient à faire, afin de rester maîtres du gouvernement. En vertu des célébres décrets des 5 et 13 fructidor, le nombre des députés dans le nouveau corps législatif devait être de cinq cents. Si ce nombre n'était pas complété par les réélections, les membres présents le 5 brumaire devaient se former en corps électoral pour le compléter. On arrêta un projet de liste au comité de saint public, dans laquelle on fit entrer beaucoup de montagnarda prononcés. La liste ne fut pas approuyée en entier. Cependant, on n'y placa que des patriotes connus. Le 5, tous les députés présents, réunis en une senle assemblée, se coustituèrent en corps électoral. D'abord ils complétèrent les deux tiers de conventionnels qui devaient aiéger dans le corps législatif; ensuite ils formèrent une liste de tous les députés mariés et àgés de plus de guarante ans, et en prirent au sort deux cent cinquante, pour composer le conseil des Anciens.

Le leadenain le conseil des Cinq-Centas erviani su Mandeg, dans Innecience salle de l'assemblée constituante, choisit Danneo pour président, Revell (Chémier, Cambanderies Chilaudeau pour se-crétaires. Le conseil des Anciens se réunit dans Tanciernes alla de lo nouvention, apple Larviel-lière-Lipaux an fasteul; et Baudin, Lanjainnis, Berrard, Charles Lacrivi ans bireau. Ces chois thiere conventibles et provisient que, dans les Berrard, Charles Loewis and bireau. Ces chois thiere conventibles et provisient que, dans les prépublicaires. Les conseils déclavers qu'il désient constitués, éen donnévent avis réciproquement put des nessages, confirmieren provisierment les pouvoirs des députés, et en revoyèrent la véridation après l'organisation de gouvernement.

La plus importante de toutes les elections retait à faire, «Feit etelle des rim gagiartas chargés du pouvoir exécutif. De ce elosis dépendient à la fois e sont de la république et la fortanc des individus. Les cinq directeurs, en effet, yant la nomination de tous les fontionnaires pupilités, de tous les officiers des armées, pouvaient composer le gouvernement à leur gri, et le renpilir d'hommes attachés ou contraires à la républicier de la composite publica, prévante de la carrière des emplois publics, prévantement la la carrière des emplois publics, prévantement des fouverner les teles fédés à la cause de la rivolntion. L'influence qu'ils devaient exercer était donc immense. Aussi les esprits étaient-ils singulièrement préoccupés du choix qu'on allait faire.

Les conventionnels se réunirent pour se concerter sur ce choix. Leur avis à tons fut de choisir des régicides, afin de se donner plus de garanties. Les opinions, après avoir flotté quelque temps, se réunirent en faveur de Barras, Rewbell, Sieyès, Larévellière-Lépaux et Le Tourneur. Barras avait rendu de grands services en thermidor, prairial et vendémiaire; il avait été en quelque sorte le législateur opposé à toutes les factions ; la dernière bataille du 43 vendémiaire lui avait surtout donné nne grande importance, quoique le mérite des dispositions militaires de cette journée appartint au jenne Bonaparte. Rewbell, enfermé à Mayence pendant le siège, et sonvent appelé dans les comités depuis le 9 thermidor, avait adopté l'opinion des thermidoriens, montré de l'aptitude et de l'application aux affaires, et une certaine vigueur de caractère. Sieyès était regardé comme le premier génie spéculatif de l'époque. Larévellière-Lépaux s'était volontairement associé aux girondins le jour de leur proscription, était revenu le 9 thermidor nu milien de ses collègues, et y avait combattu de tons ses movens les denx factions qui avaient alternativement attaqué la convention. Patriote doux et humain, il était le seul girondin one la Montagne ne suspectat pas, et le seul patriote dont les contre-révolutionnaires n'osassent pas nier les vertus. Il n'avait qu'un inconvénient, au dire de certaines gens : c'était la difformité de son corps; on prétendait qu'il porterait mal le manteau directorial. Le Tonrneur enfin, connu pour patriote, estimé pour son caractère, était un ancien officier du génie qui avait, dans les derniers temps, remplacé Carnot au comité de salut public, mais qui ctait loin d'en avoir les talents. Quelques conventionnels auraient vonlu qu'on placât parmi les cinq directeurs l'un des généraux qui s'étaient le plus distingués à la tête des armées, comme Kléber, Morean, Pichegru ou Hoche; mais on craignait de donner trop d'influence aux militaires, et on ne voulnt en appeler aucun au pouvoir suprême. Pour rendre les choix certains, les conventionnels convinrent entre eux d'employer un meyen qui, saus être illégal, ressemblait fort à unc supercherie. D'après la constitution, le conseil des Cina-Cents devait, pour tous les choix, présenter une liste décuple de candidats au conseil des Anciens. Ce dernier, sur dix candidats,

en chisissati un. Pour les cinq directeurs, il fallisi donc présenter ciaquante candidata. Les caventionness, qui suisent la mijorité dans les Ging-Cents, convinenté placer Barras, Revbell, Sivyès, Larévellière-Lépaux et Le Tourneur en Uté de la liste, et d'y ginter ensiste quarantecian pons inconnes, sur lesquels il ternit imposible de fare un choi. De cette manière, la préférence était forcée pour les cinq candidats que le aconventionnels vouliers appéter au directoire.

Ce plan fut fidèlement suivi; seulement, na nom venant à manquer sur les gnarante-cinq, on ajouta Cambacérès, qui plaisait fort au nouveau tiers et à tous les modérés. Quand la liste fut présentée aux Anciens, ils parurent assez mécontents de cette manière de forcer leur choix. Dupont de Nemours, qui avait déjà figuré dans les précédentes assemblées, et qui était un adversaire déclaré, sinon de la république, an moins de la convention. Dupont de Nemours demanda un ajournement. « Sans doute, dit-il, les quarante-cinq individus qui complétent cetto liste ne sont pas indignes de votre choix, car, dans le cas contraire, on conviendrait qu'on a vouln vous faire violence en favenr de cinq personnages. Sans doute ces noms, qui arrivent pour la première fois insqu'à vous, appartiennent à des hommes d'une vertu modeste, et qui sont dignes aussi de représenter une grande république; mais il faut du temps pour parvenir à les connaître. Lenr modestie même, qui les a laissés cachés, nons oblige à des recherches pour apprécier leur mérite, et nous aptorise à demander un ajournement. » Les Anciens, quoique mécontents de ce procédé, partageaient les sentiments de la majorité des Cinq-Cents, et confirmèrent les cinq choix qu'on avait voulu leur imposer. Larévellière-Lépaux, sur denx cent dixhnit votants, obtint deux cent seize voix, tant il y avait unanimité d'estime pour cet homme de bien : Le Tonrueur en obtint cent quatre-vingt-neuf, Rewbell eent soixante-seixe, Sieyes cent einquantesix, Barras cent vingt-neuf. Ce dernier, qui était plus homme de parti que les autres, devaitexciter

plus de dissentiments, et réunir moins de voit. Ces cinq nominatious causèrent une grande satisfaction anx révolutionnaires, qui se voyaient assurés du gouvernement. Il s'agissait do savoir si les cinq directura accepteraient. Il n'y avait pas de doute pontrois d'entre eux, mois il y en avait deux auxquels on connaissait peu de goût pour la puissance. Larcellière-Lépaux, homme simple,

modeste, peu propre au maniement des affaires et des hommes, ne trouvait et ne cherebait de plaisir qu'au Jardin des Plantes, avec les frères Thonin; il était douteux qu'on le décidat à accepter les fonctions de directeur. Sievès, avec un esprit puissant qui pouvait tout concevoir, une affaire comme un principe, était cependant incapable, par caractère, des soins du gouvernement. Peutêtre aussi, plein d'humeur contre une république ani n'était pas constituée à son gré, il paraissait peu disposé à en accepter la direction. Quant à Larévellière-Lépaux, on fit valoir une considération tonte-puissante sur son cœur honnéte : on lui dit que son association anx magistrats qui allaient gonverner la république était utile et nécessaire. Il céda. En effet, parmi ces cinq individus, hommes d'affaires on d'action, il fallait une vertu pure et renommée; elle s'y trouva par l'acceptation de Larévellière-Lépanx. Quant à Sicvès. on ne put vaincre sa répugnance; il refusa, en assurant qu'il se croyait impropre au gouvernement.

Il fallnt pourvoir à son remplacement. Il y avait un bomme qui jouissait en Europe d'une considération immense, c'était Carnot, On exagérait ses services militaires, qui cependant étaient reels; on lui attribuait toutes nos victoires, et bien qu'il ett été membre du grand comité de salut public, collègne de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon, on savait qu'il les avait combattus avec une grande énergie. On voyait en lui l'union d'un grand génie militaire à un caractère stoique. La renommée de Sievès et la sienne étaient les deux plus graudes de l'époque. On ne pouvait mieux faire, popr la considération du directoire, que de remplacer l'une de ces deux réputations par l'autre. Carnot fut en effet porté sur la nouvelle liste, à côté d'hommes qui rendaient sa nomination forcée. Cambacérès fut encore ajouté à la liste, qui ne renferma que huit inconnus. Les Anciens cependant n'bésitèrent pas à préférer Carnot; il obtint cent dix-sept voix sur deux cent treize, et devint l'un des cinq directeurs.

Ainsi Barras, Rewhel, Larferllière-Lépaux, Le Tourneur et Carnot, furent les cinq magistrats chargés du gouvernement de la république. Parani ces cinq individus, il ne se trouvait aucus houme de geine, in infem aucus homme de geine, in infem aucus homme de geine, ni même aucus homme din ne renoumée imposante, excepté Carnot. Mais comment faire à la fin d'une révolution sanglante, qui, en quelques aunées, avait dévoré plusieurs générations

d'hommes de génie eu tous genres? Il n'y avait plus dans les assemblées un orateur extraordinaire; dans la diplomatie, il n'y avait encore aucun négociateur célèbre. Barthélemy senl, par les traités avec la Prusse et l'Espagne, s'était attiré une espèce de considération, mais il n'inspirait aucune confiance aux patriotes. Dans les armées, il se formait déjà de grands généraux, et il s'en préparait de plus grands encore; mais il n'y avait maintenant aucune supériorité décidée, et on se défiait d'ailleurs des militaires. Il n'existait donc, comme nons venons de le dire, que deux grandes renommées, Sievès et Carnot, Dans l'impossibilité d'avoir l'une, on avait acquis l'autre. Barras avait de l'action, Rewbell, Le Tourneur, étaient des travailleurs, Larévellière-Lépaux était un bomme sage et probe. Il eut été difficile, dans le moment, de composer autrement la magistrature supréme. La situation dans laquelle ces cinq magistrats

arrivaient au pouvoir était déplorable; et il fallait aux uns beaucoup de courage et de vertu, aux autres beancoup d'ambition, pour accepter une semblable táche. On était au lendemain d'un combat dans lequel it avait falln appeler une faction pour en combattre une autre. Les patriotes qui venaient de verser leur sang se montraient exigeants; les sectionnaires n'avaient point cessé d'être hardis. La journée du 13 vendémiaire, en nn mot, n'avait pas été nne de ces victoires suivies de terreur, qui, tont en soumettant le gouvernement au iong de la faction victorieuse, le délivrent au moins de la faction vaincue. Les patriotes s'étaient relevés, les sectionnaires ne s'étaient pas soumis. Paris était rempli des intrigants de tous les partis, agité par toutes les ambitions, et livré à nne affreuse misère.

Adjoord bui, comme en paririal, les subsistaces manquised than toutes les grandes communes; le papier-monnie apportait le décordre dans les tranactions, et hissait le gouvernement sans resources. La convention n'ayant pas vouls ceder les hissas sationats pour trois fois leur valeur de 1790, en papier, les ventes avaient de suppar les ventes, était resté en circulation, et adportes ventes, était resté en circulation, et addeprecisains aux init d'étrysaus leggres. Vaintment avaisen imagine l'échelle de propostion satispants; ette deblie ne les redoitait qu'ut cisquième, tandis qu'il ne conscruient pas même le cent-ciaquastifiere de la valeur primière. L'Est,

ne percevant que du papier par l'impôt, était ruiné comme les particuliers. Il percevait, il est vrai, une moitié de la contribution foncière en nature, ce qui lui procurait quelques denrées pour nourrir les armées; mais souvent les movens de transport lui manquaient, et ces denrées pourrissaient dans les magasins. Pour surcroit de dépenses, il était obligé, comme on sait, de nourrir Paris. Il livrait la ration pour un prix en assignats qui convrait à peine le centième des frais. Ce moven, du reste, était le seul possible, pour fonrnir su moins du pain aux rentiers et aux fonctionnaires publics navés en assignats; mais cette nécessité avait porté les dépenses à un tanx énorme. N'ayant que du papier pour y suffire, l'État avait émis des assignats sans mesnre, et avait porté en quelques mois l'émission de 12 milliards à 29. l'ar les anciennes rentrées et les encaisses, la somme en circulation réelle s'élevait à 19 milliards, ce qui dépassait tous les chiffres connus en finances. Pour ne pas multiplier davantage les émissions, la commission des einq, instituée dans les derniers jours de la convention, pour proposer des movens extraordinaires de police et de financos, avait fait décréter en principe une contribution extraordinaire de guerre de vingt fois la contribution foncière et dix fois l'impôt des natentes. ce qui pouvait produire de 6 à 7 milliards en papier. Mais cette contribution n'était décrétée qu'en principe; en attendant on donnait aux fournisseurs des inscriptions de rentes, qu'ils recevaient à un tanx ruinenx. Cinq francs de rente étaient reçus pour dix francs de capital. On essayait en outre d'un emprunt volontaire à trois pour cent, qui était ruineux aussi et mal rempli.

Dans cette détresse épouvantable, les functionaires publiss, ne pouvant pas virre de leursappointements, donnaient leur démission; les solidas quitifente les semées, qui raisent perdu un tiene de leur effectif, et revensient dans les villes, du la faiblesse de gouvernement leur persentait de rester impunément. Ainsi cinq armées requitaite immesse en nouvir, avec la simple femilie décentre les saignes de nouvir, avec la simple femilie décentre les saignes de nouvir, avec la simple femilie décentre les saignes de nouvir, avec la simple femilie décentre les saignes de nouvir de la constitue de la constitue de des fonctions canceriais, suité éait la tâche des cinq magistras qui venairen d'être appesé à l'administration souprées de la république.

Le besoin d'ordre est si grand dans les sociétés humaines, qu'elles se prétent elles-mêmes à son rétablissement, et secondent merceillensement ceux qui se chargent du soin de les réorganiser; il serait impossible de les réorganiser si elles ne s'y prétaient pas, mais il n'en fant pas moins reconnaître le courage et les efforts de ceux qui osent se charger de pareilles entreprises. Les cinq directeurs, en se rendant au Luxembourg, n'y tropvérent pas un seul meuble. Le concierze leur prêta nne table boitense, une feuille de papier à lettre, une écritoire, ponr écrire le premier message qui annonçait aux deux conseils que le directoire était constitué. Il n'y avait pas un sou en numéraire à la trésorerie. Chaque unit on imprimait les assignats nécessaires au service du lendemain, et ils sortaient tont bumides des presses de la république. La plus grande incertitude régnait sur les approvisionnements, et pendant plusieurs jours on n'avait pu distribuer que quelques onces de pain ou de riz an peuple.

La première demande fut une demande de fonds. D'sprès la constitution nouvelle, il fallait que toute dépense fût précédée d'une demande de fouds, avec allocation à chaque ministère. Les deux conseils accordaient la demande, et alors la trésorerie, qui avait été rendue indépendante du directoire, comptait les fonds accordés par le déeret des deux conseils. Le directoire demanda d'abord trois milliards en assignats, qu'on lui accords, et qu'il fallut échanger sur-le-champ contre du numéraire. Était-ce la trésorerie ou le directoire qui devait faire la négociation en numéraire? c'était là une première difficulté. La trésorerie, en faisant elle-même des marebés, sortait de ses attributions de simple surveillance. On résolut cependant la difficulté en lui attribusnt la négociation du papier. Les trois milliards pouvaient produire au plus vingt ou vingt-cing millions éens. Ainsi ils pouvaient suffire tout an plus aux premiers besoins courants. Sur-le-champ on se mit à travailler à un plan de finances, et le directoire annonça aux deux conseils qu'il le lui soumettrait sous quelques jours. En attendant il fallait faire vivre Paris, qui manquait de tont. Il n'y avait plus de système organisé de réquisitions; le directoire demanda la faculté d'exiger, par voie de sommstion, dans les départements voisins de celui de la Seine, la quantité de deux cent einquante mille quintaux de blé, à compte sur l'impôt foncier pavable en nature. Le directoire songea ensuite à demander une foule de lois pour la répression des désordres de toute espèce, et particulièrement de la désertion, qui diminuait chaque jour la force des armées. En même temps il se mit à choisir les individus qui devaient composer l'administration. Merlin de Douai fut appelé au ministère de la justice; on fit veuir Aubert-Dubayet de l'armée des côtes de Cherbourg pour lui donner le porteseuitte de la guerre; Charles Lacroix fut placé aux affaires étrangères, Faypoult aux finances, Benezech, administrateur éclairé, à l'intérieur. Le directoire s'étudia ensuite à trouver, dans la multitude de solliciteurs qui l'assiégeaient, les hommes les plus capables de remplir les fouetions publiques. Il n'était pas possible que, dans cette précipitation, il ne fit de très-mauvais ehoix. Il employa surtout beaucoap de patriotes, qui s'étaient trop signalés pour être impartiaux et sages. Le 13 vendémiaire les avait reudus nécessaires, et avait fait oublier la erainte qu'ils juspirajent. Le gouvernement entier, direeteurs, ministres, agents de toute espèce, fut done formé en haine du 13 vendémiaire et du parti qui avait provoqué cette journée. Les députés conventionnels eux-mêmes ne furent pas encore rappelés de leurs missions; et pour cela le directoire n'eut qu'à ne pas leur notifier son installation; il voulait ainsi leur donner le temps d'achever leur ouvrage. Fréron, envoyé dans le Midi pour y réprimer les fureurs contre-révolutionnaires, put continuer sa tournée dans ces contrées malheureuses. Les einq directeurs travaillaient sans relâche, et déployaient dans ces premiers moments le même zèle qu'on avait vu déployer aux membres du grand comité de salut publie, dans les jours à jamais mémorables de septembre et octobre 1793.

Malheureusement, les difficultés de cette tache étaient aggravées par des défaites. La retraite à laquelle l'armée de Sambre-et-Meuse svait été obligée donnait lien nux bruits les plus alarmants. Par le plus vicieux de tous les plans, et la trahison de Pichegru, l'iuvasiou projetée en Allemsgne n'avait pas du tont réussi, comme on l'u vu. On avait vouln passer le Rhiu sur deux points, et occuper la rive droite par deux armées. Jourdan, parti de Dusseldorf après avoir passé le fleure avec beaucoup de bonheur, s'était trouvé sur la Lahn, serré entre la ligne prussienne et le Rhin, et manquant de tout dans un pays neutre, où il ue pouvait pas vivre à discrétion. Cepeudant cette détresse n'aurait duré que quelques jours s'il avait pu s'avaucer dans le pays ennemi, et se joindre à Pichegru, qui avait trouvé, par l'occupation de Manheim, un moyen si facile et si pen attendu de du Rhin, laissait entre les derniers retrauchements

passer le Rhin. Jourdan aurait réparé, par eette jonetion, le vice du plan de campagne qui lui était imposé; mais Pichegru, qui débattait encore les conditions de sa défection avec les agents du prince de Coudé, n'avait, jeté an-delà du Rhin qu'un corps insuffisant. Il s'obstinuit à ne pas passer le fleuve avec le gros de son armée, et laissait Jourdan seul en flèche au milieu de l'Allemagne. Cette position ne pouvait pas durer. Tous ceux qui avaient la moindre notion de la guerre tremblaient pour Jourdan, Hoche, qui, tont en commandant eu Bretagne, jetait un regard d'intérêt sur les opérations des autres armées, en écrivait à tout le monde. Jourdan fut done obligé de se retirer et de repasser le Rhin; et il agit en cela avec une grande sagesse, et mérita l'estime par la manière dont il conduisit sa retraite.

Les ennemis de la république triomphaient de ce mouvement rétrograde et répondaient les bruits les plus alarmants. Leurs malveillantes prédictions se réalisérent an moment même de l'installation du directoire. Le vice du plau adopté par le comité de salut public consistait à diviser nos forces, à laisser ainsi à l'ennemi, qui occupait Mayence, l'avantage d'une position centrale, et à lui inspirer par la l'idée de réquir ses troupes. d'en porter la masse entière sur l'une ou l'autre de uos deux armées. Le général Clerfavt dut à cette situation nne inspiration beureuse, et qui attestait plus de génie qu'il n'en svait montré jusqu'ici, et qu'il n'en montra aussi dans l'exécution. Un corps d'environ trente mille Français bloquait Mayence. Maître de cette place, Clerfayt pouvait en déboucher, et aecabler ee corps de blocus. avant que Jourdan et Pichegru enssent le temps d'accourir. Il saisit, en effet, l'instaut couvenable avee beaucoup d'à-propos. A peine Jourdau s'étaitil retiré sur le bas Rhiu, par Dusseldorf et Neuwied, que Clerfayt, laissant un détachement pour l'observer, se reudit à Mayence, et y concentra ses forces, pour déhoucher subitement sur le corps de blocus. Ce corps, sous les ordres du général Schaal, s'étendait eu demi-cercle autour de Mayence, et formait une ligne de près de quatre lieues. Quoiqu'ou ent mis beaucoup de soin à la fortifier, son étendue ne permettait pas de la fermer exactement. Clerfayt, qui l'avait bien observée, avait découvert plus d'un point facilement accessible. L'extrémité de cette ligne demi-circulaire, qui devait s'appuyer sur le cours supérieur et le sleuve une vaste prairie. C'est sur ce point que Clerfayt résolut de porter son principal effort. Le 7 brumaire (29 octobre), il déboucha par Mayence avec des forces imposantes, mais point assez considérables cependant pour rendre l'opération décisive. Les militaires lui ont reproché, en effet, d'avoir laissé sur la rive droite un corps qui, employé à agir sur la rive gauche, aurait inévitablement amené la ruine d'une partie de l'armée française. Clerfayt dirigea, le long de la prairie qui remplissait l'intervalle entre le Rhin et la ligne de blocus, une colonne qui s'avança l'arme au bras. En même temps, une flotille de chaloupes canonnières remontait le flenve pour seconder le mouvement de cette colonne. Il fit marcher le reste de son armée sur le front des lignes, et ordonna nne attaque prompte et vigoureuse. La division française placée à l'extrémité du demi-cercle, se voyant à la fois attaquée de front , tournée par un corps qui filait le long du fleuve, et canonnée par une flotille dont les boulets arrivaient sur ses derrières, prit l'épouvante et s'enfuit en désordre. La division de Saint-Cyr, qui était placée immédiatement après celle-ci, se trouva découverte alors, et meuacée d'être débordée. lleurensement l'aplomb et le coup d'œil de son général la tirèrent de péril. Il fit un changement de front eu arrière, et exécuta sa retraite eu bon ordre, en avertissant les autres divisions d'en faire autant. Dès cet iustant, tont le demi-cerele fut abandonué; la division Saint-Cyr fit son mouvement do retraite sur l'armée du haut Rhin : les divisions Mengaud et Renaud, qui occupaient l'autre partie de la ligne, se trouvaut séparées, se replièrent sur l'armée de Sambre-et-Meuse, dont, par bouheur, une colonne, commandée par Marcean, s'avançait dans le Hands-Ruck. La retraite de ces dernières divisions fat extrêmement difficile, et aurait pu devenir impossible, si Clerfayt, compreuant bien tonte l'importance de sa belle manœuvre, eut agi avec des masses plus fortes, et avee une rapidité suffisante. Il pouvait, de l'avis des militaires, après avoir rompu la ligne française, tourner rapidement les divisions qui descendaient vers le bas Rhin, les envelopper et les enfermer dans lo coude que le Rhiu forme de Mayenee à Bingen.

La manœuvre de Clerfayt n'en fut pas moins très-belle, et regardée comme la première de ce de faire, et il avait presque ouverement rompo, gamer exécutée par les coalisée. Tandis qu'il enle-- Il renait de recevoir, par l'intermédiaire de Paris, vait ainsi les lignes de Mayeuce, Wurmser, fai-- de nouvelles faveurs de Vérone, et d'obtenir le

sant ma attaque simultande sur Pichegru, his variat enlevile lopat di Necler, et l'avait ensuite reponsacé dans les mers de Manheira. Ainsi, les deux armées françaises, ramendes au-déal du fibin, conservant à la vérile Manheira, Neuveile Danseldor, mais séparées l'îne de l'autre par Clerfays, qui avait chassé tout ce qui bloquait Mayence, possitent courie de grandé dangers devant au général extreprenant et audictienz. Le conservant de l'autre par vant au général extreprenant et audictienz. Le conservant de l'autre par vant au général extreprenant et audictienz. Le conservant de l'autre de l'autre par un dévaluent de sont fort de l'autre par un dévaluent autre de l'autre par d'agir, et employait beaucoup plus de temps qu'il et autris fallu pour concentre toutes ses forces.

Ces tristes nonvelles, arrivées du 11 au 12 brumaire à Paris, au moment même de l'installation da directoire, contribuèrent beaucoup à angmenter les difficultés de la nouvelle organisation républicaine. D'autres événements, moins dangereux eu réalité, mais tout aussi graves en apparence, se passaient dans l'Ouest. Un nonvean débarquement d'émigrés menaçait la république. Après la funeste descente de Quiberon, qui ne fut tentée, comme on l'a vu, qu'avec uue partie des forces préparées par le gonvernement anglais, les débris de l'expédition avaient été transportés sur la flotte anglaise, et déposés ensuite dans la petite île d'Ouat, On avait débarqué là les malheureuses familles du Morbiban, qui étaient accourges an-devant de l'expédition, et le reste des régiments émigrés. Une épidémie et d'affreuses discordes régnaient snr ce petit écueil. Au bout de quelque temps, Puisaye, rappelé par tous les chouans qui avaient rompu la pacification, et qui n'attribuaient qu'aux Anglais, et non à leur ancien chef, le malheur de Quiberou, Puisaye était retonrné en Bretagne, où il avait tout préparé ponr un redoublement d'hostilités. Pendant l'expédition de Quiberon, les chefs do la Vendée étaient demeurés immobiles, parce que l'expédition no se dirigeait pas chez eux. parce qu'ils avaient défense des agents de Paris de seconder Puisaye, et enfin parce qu'ils attendaient un succès avant d'oser encore se compromettre. Charette seul était entré en contestation avec les autorités républicaiues, an sujet de différents éésordres commis dans son arrondissement, et de quelques préparatifs militaires qu'ou lui reprochait de faire, et il avait presque ouvertement rompu. Il venait de recevoir, par l'intermédiaire de Paris, commandement en chef des pays catholiques, ee ui était le hut de tous ses vœux. Cette nouvelle dignité, en refroidissant le zèle de ses rivaux, avait aingulièrement exeité le sieu. Il espérait une nouvelle expédition dirigée sur ses eôtes; et le commodore Waren lui ayant offert les munitiona restant de l'expédition de Quiberon, il n'avait plus hésité; il avait fait sur le rivage une attaque générale, replié les postes républicains, et recueilli quelques poudres et quelques fusils. Les Anglais débarquèrent en même temps sur la côte dn Morhihan les malheurenses familles qu'ils avaient traînées à lenr suite, et qui mouraient de faim et de misère dans l'île d'Onat, Ainsi, la nacification était rompue et la guerre recommencée.

Depuis longtemps les trois généraux républicains, Aubert-Duhayet, lloche et Canelaux, qui commandaient les trois armées, dites de Cherbourg, de Brest et de l'Ouest, regardaient la paeification comme rompue, non-sculement dans la Bretagne, mais aussi dans la basse Vendée. Ils s'étaient réunis tous trois à Nantes, et n'avaient rien an résondre. Ils se mettaient néanmoins en mesare d'acconrir individuellement sur le premier point menacé. On parlait d'un nouveau débarquement; on disait, ce qui était vrai, que la division de Quiberon n'était que la première, et cu'il en arrivait encoro une autre. Averti des nouveaux dangers qui menaçaient lea côtes, le gouvernement français nomma Hoche au commandement de l'armée de l'Ouest. Le vainqueur de Wissembourg et de Oniberon était l'homme en effet auquel, dans ce danger pressant, était due toute la confiance nationale. Il se rendit aussitôt à Nantes pour remplacer Canelaux. Les trois armées destinées à contenir les provinces insurgées avaient été successivement renforcées par quelques détachements venus du Nord, et par plusienrs des divisions que la paix avec l'Espagne rendait disponihles. Hoche se fit antoriser à tirer de nouveaux détachements des deux armées de Brest et de Cherbourg, pour en augmenter celle de la Vendée, qu'il porta ainsi à quarante-quatre mille hommes. Il établit des postes fortement retranchés sur la Sèvre nantaise qui conle entre les denx Vendées. et qui séparait le pays de Stofflet de celui de Charette. Il avait pour hut d'isoler ainsi ces deux chefs, et de les empêcher d'agir de concert. Charette avait entièrement levé le masque, et proclamé de nonveau la guerre, Stofflet, Sapinaud, Scépeanx, jaloux de voir Charette nommé généra- toutes ses forces : denx cents républicains retran-

lissime, intimidés aussi par les préparatifs de lloche, et incertains de l'arrivée des Anglais, ne bougeaient point encore. L'escadre anglaise parut enfin, d'abord dans la baie de Quiberon, et puis dans celle de l'Île-Dieu, en face de la basse Vendée. Elle portait deux mille hommes d'infanterie anglaise, cinq cents eavaliers tout équipés, des cadres de régiments émigrés, grand nombre d'officiers, des armes, des munitions, des vivres, des vêtements pour une armée considérable, des fonds en espèce métalliques, et enfin le prince tant attendu. Des forces plus considérables devaient suivre si l'expédition avait un commencement de suecès, et si le prince prouvait son désir sineère de se mettre à la tête du parti royaliste. A peine l'expédition fut signalée sur les eôtes, que tous les ehefs royalistes avaient envoyé des émissaires auprès du prince, pour l'assurer de lenr dévouement, pour réclamer l'honneur de le posséder, et concerter leurs efforts. Charette, mattre du littoral, était le mieux placé pour concourir au débarquement, et sa réputation, ainsi que le vœu de toute l'émigration, attiraient toute l'expédition vers lui. Il envoya aussi des agents pour arrêter no plan d'opérations.

Hoche, pendant ce temps, faisait ses préparatifs, avec son activité et sa résolution accoutumées, Il forma le projet de diriger trois colonnes, de Challans, Clisson et Saint-Hermine, trois points placés à la eirconférence du pays, et de les porter sur Belleville, qui était le quartier général de Charette, Ces trois colonnes, fortes de vingt à vingt-deux mille hommes, devaient par leur masse imposer à la contrée, ruiner le principal établissement de Charette, et le jeter, par nne attaque hrusque et vigoureuse, dans un désordre tel qu'il ne pût protéger le débarquement du prince émigré. Hoehe, en effet, fit partir ses trois colonnes, et les réunit à Belleville sans y tronver d'obstacles. Charette, dont il espérait rencontrer et battre le principal rassemblement, n'était point à Belleville; il avait rénni nenf à dix mille bommes, et s'était dirigé du côté de Luçon, pour porter le théâtre de la guerre vers le midi du pays, et éloigner des côtes l'attention des républicains. Son plan était bien conçu, mais il manqua par l'énergie qui lui fut opposée. Tandis que Hoche entrait à Belleville avec ses trois colonnes, Charette était devant le poste de Saint-Cyr, qui convre la route de Lucon aux Sables. Il attagua ce poste avec

chés dans une église y firent une résistance hérolque, et donnèrent à la division de Luçon, qui netnedait la canonnade, le temps d'accourir à leur secours. Charette, pris en flanc, fut entièrement hattu, et obligé de se disperer avec son rasemblement pour rentrer dans l'intérieur du Ma-

Iloche, ne trouvant pas l'ennemi devant liu, et décourrant la vichalie intention de son mouvement, mena ses colonnes aux points d'où elles étaient parisée, et à occupa d'établis in camp retranché à Soullans, vers la côte, pour fondre sur le premier cerapa i cessparist de dérapare. Dans cet interralle, le prince émigré, entonné d'un nomenur conseil et des envoyés de tous les chefs hertons et vendéens, continuait de délibitéres par les plans de dôtenquement, et histolière les plans de dotte par le préparer ses moyems de résistance. Les culties amplies e, meuernant en vue des côtes, ne cessient de provoquer les craintes des républications et les supérances des repúblications et les supérances des républications et les supérances des repúblications et les supérances des repúblications et les supérances des repúblicati

Ainsi, dès les premiers jours de l'installation du Directoire, une défaite devant Mayence, et un déharquement immigent dans la Voudée, étaient des sujets d'alarme dont les ennemis du gouvernement se servaient avec une grande perfidie pour rendre son établissement plus difficile. Il fit expliquer ou démentir une partie des bruits qu'on répandait sur la situation des deux frontières, et donna des éclaircissements sur les événements qui venaient de se passer. On ne pouvait guère dissimuler la défaite essuyée devant les lignes do Mayence; mais le gouvernement fit répondre anx disconra des alarmistes que Dusseldorf et Neuwied nous restaient encore; que Manheim était toujours en notre pouvoir; que par conséquent l'armée de Sambre-et-Meuse avait deux têtes de pont. et l'armée du Rhin une, pour déboucher quand il leur conviendrait au delà du Rhiu; que notre situation était douc la même que celle des Autrichiens, puisque, s'ils étaient maîtres par Mayence d'agir sur les deux rives, nous l'étions, nous aussi, per Dusseldorf, Neuwied et Manheim. Le raisonnement était juste; mais il s'agissait de savoir si les Antrichiens, poursuivant leurs succès, ne nons enlèveraient pas hientôt Neuwied et Manheim, et ne s'établiraient pas sur la rive gauche, eutre les Vosges et la Moselle. Quant à la Veudée, le gouvernement fit part des dispositions vigoureuses de Hoche, qui étaient rassurantes ponr les esprits de boune foi, mais qui n'empéchaient pas les patrio-

tes exaltés de concevoir des craintes, et les coutre-révolutionnaires d'en répandre.

Au milieu de ces dangers , le Directoire redouhlait d'efforts pour réorganiser le gouvernement, l'administration, et surtout les finances. Trois milliards d'assignats lui avaient été accordés. comme on a vu, et avaient produit tout au plus vingt et quelques millions en écus. L'emprunt volontaire ouvert à trois pour cent, dans les derniers jours de la convention, venait d'être suspendu; car pour an capital en papier, l'État promettait une rente réelle, et faisait un marché ruineux. La taxe extraordinaire de guerre proposée par la commission des ciuq n'avait pas encore été mise à exécution, et excitait des plaintes comme un dernier acte révolutionnaire de la couvention à l'égard des contribuables. Tous les services allaient manquer. Les particuliers, remhoursés d'après l'échelle de proportion, élevaient des réclamations si amères qu'on avait été obligé de suspendre les remboursements. Les maltres de postes, pavés en assignats, annoncaient qu'ils allaient se retirer; car les secours insuffisants du gouvernement ne couvraient plus leurs pertes. Le service des postes allait manquer sons pen, c'està-dire que tontes les communications, même écrites, allaient cesser dans toutes les parties du territoire. Le plan de finances annoncé sous quelques jours devait donc être donné sur-le-champ. C'était là le premier besoin de l'État et le premier devoir du Directoire. Il fut enfin communiqué à la commission des finances.

La masse dés assignats eirculants pouvait être évaluée à environ 20 milliards. Même en supposant les assignats encore an centième de la valeur et non pas su cent-ciuquantième, ils ne formaient pas une valeur réelle de plus de 200 millions : il est certain qu'ils ne figuraient pas pour davautage dans la circulation, et que ceux qui les possédaient ne pouvaient les faire accepter pour une valenr supérieure. On aurait pn tout à coup revenir à la réalité, ne prendre les assignats que pour ee qu'ils valaient véritablement, ne les admettre qu'an cours, soit dans les transactions entre particuliers, soit dans l'acquittement des impôts, soit dans le payement des hiens astionaux. Sur-le-champ alors, cette grande et effrayante masse de papier, cette dette énorme aurait disparu. Il restait à peu près sept milliards écus de biens nationaux, eu y comprenant ceux de la Belgique, et les forêts nationales; on avait done d'immenses ressources pour retirer ces 20 milliands, réduits à 200 millions, et pour faire face à de nouvelles dépenses. Mais cette grande et hardie détermination était difficile à prenière; elle était reponsée à la fois par les esprits scrupdeux, qui la considéraient comme une banqueronte, et par les patriotes, qui dissient qu'on voulait ruiner les assièmes.

Les uns et les autres se montraient peu éclairés. Cette banqueronte, si c'en était une, était inévitable, et s'accomplit plus tard. Il s'agissait seulement d'abréger le mal, c'est-à-dire la confusion, et de rétablir l'ordre dans les valeurs, seule justice que doive l'État à tout le monde. Sans doute, au premier aspect, c'était une banqueroute que de prendre aujourd'hni ponr 1 franc un assignat qui, en 1790, avait été émis pour 100 francs, et qui contenait alors la promesse de 100 fraues en terre. D'après ce principe, il aurait donc fallu prendre les 20 milliards de papior ponr 20 milliards écus, et les payer intégralement; mais les biens nationaux auraient à peine payé le tiers de cette somme. Dans le cas même où l'on aurait pu payer la somme intégralement, il faut se demander combien l'État avait recu en émettant ces 20 milliards? 4 ou 5 milliards peut-être. On ne les avait pas pris pour davantage en les recevant de ses mains, et il avait déjà remboursé par les ventes nne valeur égale en biens nationanx. Il y anrait donc en la plus cruelle injustice à l'égard de l'État, c'est-à-dire de tous les contribnables, à considérer les assignats d'après leur valeur primitive. Il fallait donc consentir à no les prendre que pour une valeur réduite : on avait même commencé à le faire, en adoptant l'échelle de proportion.

Sans doute, s'il y avait encore des individus portant les premiers assignats émis, et les avant gardés sans les échanger une seule fois, cenx-là étaient exposés à une perte énorme ; car les ayant reçus presque au pair, ils allaient essuyer aujonrd'hui tonte la réduction. Mais c'était là une fiction tout à fait fausse. Personne n'avait gardé les assignats en dépôt, car on ne thésanrise pas lo papier : tout le monde s'était hâté de les transmettre, et chacun avait essuvé une portion de la perte. Tout le monde avait souffert déjà sa part de cette prétenduo banqueronte, et dès lors ce n'en était plus nne. La banqueroute d'un État consiste à faire supporter à quelques individns, c'est-à-dire aux créanciers, la dette qu'on ne vent pas faire supporter à tous les contribuables; or, si tout le monde avait du plus au moins souffert sa part do

la dépréciation des assignats, il n'y avait banqueronte pour personne. On pouvait enfin donner uno raison plus forte que toutes les autres. L'assignat n'eût-il baissé que dans quelques mains, et perdu de son prix que pour quelques individus, il avait passé maintenant dans les mains des spéculateurs sur le papier, et c'eût été cette classe, beancoup plus que celle des véritables lésès, qui aurait reeneilli l'avantage d'une restauration insensée de valeur. Aussi Calonne avait-il écrit à Londres uno brochnre, où il disait, avec beaucoup de sens, qu'on se trompait en croyant la France accablée par le fardeau des assignats; quo ce papier-monnaio était un moyen de faire la banqueroute sans la déclarer. Il aurait dû dire, pour s'exprimer avec plus de justice, qu'elle était un moyen de la faire porter sur tout le monde, c'est-à-dire de la rendre nulle.

Il était donc raisonnable et juste de revenir à la réalité, et de ne prendre l'assignat que pour ce qu'il valait. Les patriotes disaient que c'était ruiner l'assignat, qui avait sauvó la révolution, et regardaient cette idée comme nne conception sortie du cerveau des royalistes. Ceux qui prétendaient raisonner avec plus do lumières et de connaissance de la question, soutenaient qu'on allait faire tomber tout à conp le papier, et que la circulation ne pourrait plus se faire, faute du papier qui aurait péri, ot faute des métaux qui étaient enfouis ou qui avaient passé à l'étranger. L'avenir démentit cenx qui faisaient ce raisonnement; mais un simple calcul aurait dû tout de suite les mettre sur la voie d'une opinion plus juste. En réalité, les 20 milliards d'assignats représentaient moins de 200 millions; or, d'après tous les calculs, la circulation ne pouvait pas se faire antrefois sans moins de 2 milliards, or ou argent. Si done, aujourd'bui, les assignats n'entraient que pour 200 millions dans la circulation, avec quoi se faisait le reste des transactions? Il est bien évident que les métaux devaient circuler en trèsgrande quantité, et ils circulaiont en effet, mais dans les provinces et les eampagnes, loin des venx du gonvernement. D'ailleurs les métaux, comme tontes les marchandises, viennent toujours là où le besoin les appelle, et, en chassant le papier, ils seraient revenus, comme ils revinrent en effet, quand le papier périt de lui-nième.

C'était donc une double crreur, et très-enracinéo dans les esprits, que de regarder la réduction do l'assignat à sa valeur réelle comme nue banqueroute et comme une destruction subite des moyens de circulation. Elle n'avait qu'un inconvénient, mais ce n'était pas celui qu'on lui reprochait, comme on va le voir bientôt. La commission des finances, génée par les idées qui régnaient, ne put adopter qu'en partie les vrais principes de la maitère. Après s'être connerrée avec le Directoire, elle arrêta le projet suivant.

En attendant que, par le nouveau plan, la vente des hiens et la perception des impôts fissent rentrer des valenrs non pas fictives, mais réelles, il fallait se servir encore des assignats. On proposa de norter l'émission à 30 milliards, mais en s'obligeant à ne pas la porter au delà. Au 30 nivôse, la planche devait être solennellement brisée. Ainsi on rassurait le public sur la quantité des nouvelles émissions. On consacrait aux 30 milliards émis un milliard écus de biens nationaux. Par conséquent, l'assignat qui, dans la circulation, ne valait réellement que le cent-cinquantième et beauconp moins, était liquidé au trentième; ce qui était un assez grand avantage fait aux portenrs du papier. On consacrait encore un milliard écus de terres à récompenser les soldats de la république, milliard qui lenr était promis depuis longtemps. Il en restait done cing, sur les sept dont ou pouvait disposer. Dans ces cinq se trouvaient les forêts nationales, le mobilier des émigrés et de la couronne, les maisons royales, les hiens du clergé belge. On avait donc encore cinq milliards écns disponibles. Mais la difficulté consistait à disposer de cette valeur. L'assiguat, en effet, avait été le moyen de la mettre en circulation d'avance, avant que les hiens fussent vendus. Mais l'assignat étant supprimé, puisqu'on ne pouvait ajouter que 10 milliards aux 20 existants, somme qui, tout au plus, représentait 100 millions écus, comment réaliser d'avance la valenr des hiens, et s'en servir ponr les dépenses de la guerre? C'était là la senle objection à faire à la liquidation du papier et à sa suppression. On imagina les cédules hypothécaires, dont il avait été parlé l'anuée précédente. D'après cet ancien plan, on devait emprunter, et donner aux prêtenrs des cédules portant hypothèque spéciale sur les hiens désignés. Afin de trouver à emprunter, on devait recourir à des compagnies de finances qui se chargeraient de ces cédules. En un mot, au lieu d'un papier dont la circulation était forcée, qui n'avait qu'une hypothèque générale sur la masse des biens nationaux, et qui changeait tous les jours de valenr, on créait par les cédules un papier volontaire, qui

cial hypothequi numurianent sur ruc terre on usa num mison, ct qui ne pouvait subir d'antre changement de valeur que celui de l'objet méme qu'il représentait. Ce n'etit pas proprement un papiemonaie. Il n'etit pas espoés à tomber, parce qu'il R'esit pas forcément introdnit dans la circalation; mais on pavari ansais ne pas trouver à le placer. Eu un mot, la difficulté consistant toujones, aquon'à bui comma au debut de la révolution, à mettre en circulation la valeur des biens, la queticulation de cette valeur, on la baisser violontaire, culation de cette valeur, on la baisser violontaire, culation de cette valeur, on la baisser violontaire,

naturel qu'on songetà à essayer l'autre.

On convist donc qu'apeix avoir porté le papier
à 20 militards, qu'apeix avoir désigné un militard
scas de biens paur l'absorber, et réserve in milliard éens de hiens aux soldats de la patrie, ou
liard éens de hiens aux soldats de la patrie, ou
tales avec les compagnes de finances. Les forêts
aux besoins publics, et qu'on traiterait de ces cédules avec des compagnes de finances. Les forêts
nationales ne deraient pas dre cédulées; on voutail les conscerer à l'État Elles formaient à peu
près 2 milliards, sur les 5 milliards restant disponibles, On devait traite avec des compagnies pour
aliètere seulement leur prodnit pendant un certain
nombre d'années.

La conséquence de ce projet, fondé sur la réduction des assignats à leur valeur réelle, était de ne plus les admettre qu'au cours dans toutes les transactions. En attendant que, par la vente du milliard qui leur était affecté, ils pussent être retirés, ils ne devaient plus être recus par les particuliers et par l'État qu'à leur valeur du jour. Ainsi, le désordre des transactions allait cesser. et tout payement frauduleux devenait impossible. L'État allait recevoir par l'impôt des valeurs réelles. qui couvriraient au moins les dépenses ordinaires, et il n'anrait plus à payer avec les biens que les frais extraordinaires de la guerre. L'assignat ne devait être reçu au pair que dans le pavement de l'arriéré des impositions, arriéré qui était considérable, et s'élevait à 13 milliards. On fournissait ainsi aux contribuables en retard un moyen aisé de se libérer, à condition qu'ils le feraient tout de suite; et la somme de 30 milliards, remboursable en hiens nationaux au trentième, était diminuée d'autant.

Ge plan, adopté par les Cinq-Cents, après une longue discussion en comité secret, fut aussitét portéaux Ancieus. Pendaut que les Anciens allaient

le discriter, de nonvelles questions étaient soumises aux Cinq-Cents, sur la manière de rappeler sous les drapeaux les soldats qui avaient déserté à l'intérieur; sur le mode de nomination des juges, officiera municipaux, et fonctionnaires de toute espèce, que les assemblées électorales, agitées par les passions de vendémiaire, n'avaient pas eu le temps ou la volonté de nommer. Le Directoire travaillait ainsi sans relache, et fonrnissait de nouveaux sujets de travail aux deux conseils.

Le plan de finances déféré aux Aneiens reposait sur de bons principes; il présentait des ressources, car la France en avait encore d'immenses; malhenreusement il ne surmontait pas la véritable diffieulté, car il ne rendait pas ces ressources assez actnelles. Il est bien évident que la France, avec des impôts qui pouvaient suffire à sa dépense annuelle dés que le papier ne rendrait plus la recette illusoire, avec 7 milliards éens de biens nationaux pour rembourser les assignats et ponrvoir aux dépenses extraordinaires de la guerre, il est bien évident que la France avait des ressources. La difficulté consistait, eu fondant un plan sur de bons principes, et en l'adaptant à l'avenir, à pourvoir surtout an présent.

Or, les Anciens ne crurent pas qu'il faltut sitôt renoncer anx assignats. La faenlté d'en créer encore 10 milliards présentait tout au plus une ressonrce de 100 millions écus, et c'était peu pour attendre les recettes que devait procurer le nouvean plan. D'ailleurs trouverait-on des compagnies pour traiter de l'exploitation des forêts pendant vingt ou trente ans? En tronverait-on ponr aecepter des cédules, c'est-à-dire des assignats libres? Dans l'incertitude où l'on était de ponvoir se servir des biens nationaux par les nonveaux moyens, fallait-il renoncer à l'ancienne manière de les dépenser, c'est-à-dire aux assignats forcés? Le conseil des Aneiens, qui apportait une grande sévérité dans l'examen des résolutions des Cinq-Cents, et qui en avait déjà rejeté plus d'une, apposa son reto aur le projet financier, et refisa de l'admettre.

Ce rejet laissa les esprits dans une grande anxiété, et on retomba dans les plus grandes incertitudes. Les contre-révolutionnaires, joyeux de ce conflit d'idées, prétendaient que les difficultés de la situation étaient insolubles, et que la république allait périr par les finances. Les hommes les plus éclairés, qui ne sont pas toujours les plus résolus, le craignaient. Les patriotes, arrivés au plus haut degré d'irritation, en voyant qu'on avait eu l'idée | aux besoins des deux premiers mois, car on éva-

d'abolir les assignats, criaient qu'on voulait détruire eette dernière eréation révolutionnaire qui avait sauvé la France; ils demandaient que, sans tâtonner si longtemps, ou rétablit le erédit des assignats par les movens de 95, le maximum, les réquisitions et la mort. C'était une violence et nn emportement qui rappelaient les années les plus agitées. Pour comble de malheur, les événements sur le Rhin s'étaient aggravés : Clerfayt, sans profiter en grand capitaine de la vietoire, en avait cependant retiré de nouveaux avantages. Avant appelé à lui le corps de La Tour, il avait marché sur Piehegru, l'avait attaqué sur la Pfrim et sur le canal de Frankendal, et l'avait successivement repoussé insque sous Landau. Jourdan s'était avancé sur la Nabe à travers un pays diffieile, et mettait le plus noble dévouement à faire la guerre dans des montagnes épouvantables, pour dégager l'armée du Rhin; mais ses efforts ne pouvaient que diminuer l'ardenr de l'ennemi, sans réparer nos pertes.

Si done la ligne du Rbin nous restait dans les Pays-Bas, elle était perdue à la hauteur des Vosges, et l'ennemi nons avait enlevé autour de Mavence nn vaste demi-cerele.

Dans est état de détresse, le Directoire envoya nne dépêche des plus pressantes au conseil des Cinq-Cents, et proposa une de ces résolutions extraordinaires qui avaient été prises dans les occasions décisives de la révolution. C'était un emprunt forcé de six eents millions en valeur réelle, soit numéraire, soit assignats au cours, réparti sor les classes les plus riehes. C'était donner ouverture à une nouvelle suite d'aetes arbitraires, comme l'emprunt foreé de Cambon sur les riches; mais, eomme ce nonvel emprunt était exigible sur-lechamp, qu'il ponvait faire rentrer tous les assignats circulants, et fournir encore nn surplus de trois ou quatre cent millions en naméraire, et qu'il fallait enfin trouver des ressources promptes et énergiques, on l'adopta.

Il fat décidé que les assignats seraient reçus à cent capitanx pour un : 200 millions de l'emprant suffisaient donc pour absorber 20 milliards de papier. Tont ce qui rentrerait devait être brûlé. On espérait ainsi que le papier, retiré presque entièrement, se reléverait, et qu'à la rignenr on pourrait en émettre encore et se servir de cette ressource. Il devait rester à percevoir, sur les 600 millions, 400 millions en numéraire, qui suffiraient luait à 1500 millions les dépenses de cette année (an 1v — 1795, 1796).

Certains adversaires du Directoire, qui, sans s'inquieter beaucoup de l'état de pays, vonlaient sculement contrarier le nouvean gonvernement à tont prix, firent les objections les plus effrayantes. Cet emprunt, disaient-ils, allait enlever tout le numéraire de la France; elle n'en aurait pas même assez pour le payer l comme si l'État, en prenant 400 millions en métal, n'allait pas les reverser dans la circulation en achetant des blés. des draps, des cuirs, des fers, etc. L'État n'allait brûler que le papier. La question était de savoir si la France pouvait donner sur-le-champ 400 milliona en denrées et marchandises, et brûler 200 millions on papier, qu'on appelait fastueusement 20 milliards. Elle le pouvait certainement. Le seul inconvénient était dans le mode de perception, qui serait vexatoire, et qui par là deviendrait moins productif; mais on ne savait comment faire. Arrêter les assignats à 30 milliards, c'est-à-dire ne se donner que 100 millions réels devant soi, détruire ensuite la planche, et s'en fier du sort de l'État à l'aliénation du revenu des forêts et au placement des cédules, c'est-à-dire à l'émission d'un papier volontaire, avait paru trop bardi. Dans l'incertitude de ce que feraient les volontés libres, les conseils aimèrent mieux forcer les Français à contribuer extraordinairement.

Par l'emprunt forcé, se disait-on, une partie au moins du papier rentrera; il rentrera avec une certaine quantité de numéraire; puis enfin on aura toujours la planche, qui snra acquis plus de valeur par l'absorption de la plus grande partie des assignats. On ne renonça pas ponr cela aux autres ressources; on décida qu'une partie des biens serait cédulée, opération longue, car il fallait mentionner le détail do chaque bien dans les cédules, et que l'on ferait ensuite marché avec des compagnies de finances. On décréta la mise en vente des maisons sises dans les villes, celle des terres an-dessons de trois cents arpents, et enfin celle des biens du clergé belge. On résolut aussi l'aliénation de toutes les maisons ei-devant royales, excepté Fontaineblean, Versailles et Compiègne. Le mobilier des émigrés dut être aussi vendu aur-le-champ. Toutes ces ventes devaient se faire aux enchères.

On n'osa pas décréter encore la réduction des assignats au cours, ce qui aurait fait cesser le recrutement qu'on est adoptée, atteignait asser Plus grand mal, celui de ruiner tous ceux qui les d'ommes pour remplir les armées; elle avait

recevaient, les partieuliers comme l'État. On eraignait de les détruire tont à coup par cette mesure si simple. On décida que, dans l'emprunt forcé, ils seraient reçus à cent capitaux pour un; que dans l'arriéré des contributions ils seraient recos pour toute leur valeur, afin d'encourager l'acquittement de cet arriéré qui devait faire rentrer 13 milliards; que les remboursements des capitanx seraient toujonrs suspendus, mais que les rentes et que les intérêts de toute espèce seraient payés à dix capitanx ponr un, ce qui était encore fort onéreux ponr ceux qui recevaient leur revenu à ce prix. Le payement de l'impôt foncier et des fermages fut maintenu sur le même pied, c'està-dire moitié en nature, moitié en assignats. Les douanes durent être payées moitié en assignats, moitié en numéraire. On fit cette exception pour les douanes, parce qu'il y avait déjà beauconp de numéraire aux frontières. Il y ent anssi une exception à l'égard de la Belgique. Les assignats n'y avaient pas pénétré; on décida que l'emprunt forcé et les impôts y seraient percus en numéraire.

On revensit done timidement an numéraire, et on n'ossit pas trancher bardiment la difficulté, comme il arrive toujours dans ces cas-là. Ainsi, l'emprunt forcé, les biens mis en vente, l'arrièré, en amenant de considérables rentrées de papier, permettaient d'en émettre enore. Ou pouvait compler en ontre sur quelques recettes en numéraire.

Les deux déterminations les plus importantes à prendre après les lois de finances, étaient relatives à la désertion, et au mode de nomination des fonctionnaires non élus. L'une devait servir à recomposer les armées, l'autre à achever l'organisation des communes et des tribunans.

La déserion à l'extériour, crime fort rare, fait punie de mort. On disceut virenent sur la peine à punie de mort. On disceut virenent sur la peine à infligie à l'embanchage. Il fat, malgré l'oppoition, puni comme la déserion à l'extérieur. Tout congé donné aux jennes gens de la réquisition du expirer dans dir jours. La poutusité des jeunes gens qui avaient abandonné les drapeaux, confiée aux municipalités, éaist mulle et sans effet; elle fut donnée à la gendarmeire. La désertion à l'inférieur daist panné de désention pour la permière fois, et des fers pour la seconde. La grande-réquis sition d'auda t'1905, qui éaits la seule mesure de recruttement qu'un est adoptée, atteignait suese. sufi, depsis trois ans. pour les maintenir sur na piel respectable, et elle pourait suffire encore, au moyen d'une loi nouvelle qui en assurai l'exécution. Les nouvelles dispositions furent combattues par l'opposition, qui tendait naturellement à diminner l'action du gouvernement; mais elles furent adoptées par le majorité des deux cosseils.

Beanconp d'assemblées électorales, agitées par les décrets des 5 et 13 fructidor, avaieut perdu leur temps, et n'avaient point achevé la nominstion des individus qui devaient composer les administrations locales et les tribunaux. Celles qui étaient situées dans les provinces de l'Ouest ne l'avajent pas pu à cause de la guerre eivile. D'autres y avaient mis de la négligence. La majorité conventionnelle, pour assurer l'homogéuéité du gouvernement, et une homogénéité toute révolutionnaire, voulait que le Directoire ent les nominations. Il est naturel que le gouvernement hérite de tons les droits auxquels les citovens renoncent, c'est-à-dire que l'action du gouvernement supplée à celle des individus. Ainsi, là où les assemblées avaient outre-passé les délais constitutionnels, là où elles n'avaient pas voulu user de lenrs droits. il était naturel que le Directoire fût appelé à nommer. Convoquer de nouvelles assemblées, c'était manquer à la constitution, qui le défendait, c'était récompenser la révolte contre les lois , c'était enfin donner ouverture à de nouvesux troubles. Il y svait d'ailleurs des analogies dans la constitution, uni devaient conduire à résoudre la question en faveur du Directoire. Ainsi, il était chargé de faire les nominations dans les colouies, et de remplacer les fonctionnaires morts ou démissionuaires dans l'intervalle d'une élection à l'autre. L'opposition ne manqua pas de s'elever contre cet avis. Dumolard, daus le conseil des Cinq-Cents, Portalis, Dupont de Nemours, Troncon-Ducoudray, dans le conseil des Ancieus, soutinrent que c'était douner une prérogative royale su Directoire. Cette minorité, qui socrètement penchait plutôt pour la monsrchie que ponr la république, changea ici de rôle avec la majorité républicaine, et soutint avec la dernière exagération les idées démocratiques. Du reste, la discussion, vive et soleunello, ue fut troublée par aucun emportement. Le Directoire eut les nominations, à la seule condition de faire ses choix parmi les hommes qui avaient déjà été bouorés des suffrages du peuple. Les principes conduisaient à cette solution ; mais la politique devait la conseiller encore davantage.

On évitait pour le moment de nouvelles élections, et on donnait à l'administration tont entière, aux tribunaux et au gouvernement, nue plus grande homogénéité.

Le Directoire avait done les movens de se proeurer des fonds, de recruter l'armée, d'sebever l'organisation de l'administration et de la justice. Il avait la majorité dans les deux conseils. Une opposition mesarée s'élevait, il est vrai, dans les Cing-Cents et any Aucieus, quelques voix dn nonveau tiers lui disputaient sesattributions, mais cette opposition était décente et calme. Il semblait qu'elle respectat sa situation extraordinaire, et ses travaux courageux. Sans doute elle respectait sussi, dans ce gonvernement éln par les conventionnels et sppuyé par eux, la révolution tonte-pnissante encore, et profondément conrroucée. Les einq directenrs s'étaieut partagé la thebe générale. Barras avait le personnel, et Carnot le monvement des armées: Rewbell, les relations étrangères: Letournenr et Larévellière-Lépaux, l'administration intérieure. Ils n'en délibéraient pas moins en commun sar toutes les mesares importantes. Ils avaient eu longtemps le mobilier le plus misérable: mais enfin ils avaient tiré du Garde-Meuble les objets nécessaires à l'ornement du Luxembonrg, et ils commencaicutà représenter dignement la république française. Lenrs antichambres étaient remplies de solliciteurs, entre lesquels il n'était pas toujours sisé de choisir. Le Directoire, fidèle à son origine et à sa nature, choisissait tonjours les bommes les plus prouoncés. Éclairé par la révolte da 13 veudémiaire, il s'était pourvu d'une force considérable et imposante, ponr garautir Paris et le siége du gonveruement d'un nonvenn conp de main. Le jenue Bonaparte, qui avait figuré au 13 vendémiaire, înt chargé du commandement de cette armée, dite armée de l'intérieur, Il l'avait réorganisée en entier, et placée au camp de Grenelle. Il avait réuni en nu senl corps, sous le nom de légion de police, nne partie des patriotes qui avaient offert leurs services su 13 vendémiaire. Ces patriotes appartenaient pour la plupart à l'aneienne gendarmerie dissonte sprès le 9 thermider, laquelle n'était remplie elle-même que des sueiens soldats anx gardes françaises. Bonaparte organisa ensnite la garde constitutionnelle du Directoire et celle des conseils. Cette force imposante et bien dirigée était capable de tenir tout le monde en respect, et de maintenir les partis dans l'ordre.

Ferme dans sa ligne, le Directoire se prononca encore davantage par une foule de mesures de détail. Il persista à ne point notifier son installation aux députés conventionnels qui étaient en mission dans les départements. Il enjoignit à tous les directeurs de spectacle de ne plus laisser chapter qu'un seul air, celui de la Marseillaise. Le Réveil du peuple sut proserit. On trouva cette mesure puérile; il est certain qu'il y aurait en plus de dignité à interdire toute espèce de chants, mais on voulait réveiller l'enthousiasme républicain, malheureusement un peu attiedi. Le Directoire fit poursuivre quelques journaux royalistes qui avaient continué à écrire avec la même violence qu'en vendémiaire. Quoique la liberté de la presse fut illimitée, la loi de la convention contre les écrivains qui provoquaient au retour de la royauté, fournissait un moyen de répression dans les eas extremes. Richer-Serizy fut poursuivi; le procès fut fait à Le Mattre et à Brottier, dont les correspondances avec Vérone, Londres et la Vendée, prouvaient leur qualité d'agents royalistes, et leur influence dans les troubles de vendémiaire. Le Maître fut condamné à mort comme agent principal; Brottier fut acquitté. Il fut constaté que deux secrétaires du comité de salut public lenr avaient livré des papiers importants. Les trois députés, Saladin, Lhomond et Rovere, mis en arrestation à cause du 13 vendémiaire, mais après que leur réélection avait été prononcée par l'assemblée électorale de Paris, furent réintégrés par les deux conseils, sur le motif qu'ils étaient déjà députés quand on avait procédé contre enx, et que les formes prescrites par la constitution à l'égard des députés n'avaient pas été observées. Cormatin et les chonans saisis avec lui comme infracteurs de la pacification, furent aussi mis en jugement. Cormatin fut déporté comme ayant continué secrétement de travailler à la guerre eivile; les autres furent acquittés, au grand déplaisir des patriotes qui se plaignirent amèrement de l'indulgence des tribunaux.

La conduite du Directoire à l'égard du ministe de la cour de l'opereuce, pouva plus forements oc ore la rigueur régulalicaine de ses sentiments, doi sitté nofin consens avec l'Astrichée du l'instance du l'instance au l'instance du l'instance au l'instance au difficie de la couliste que condition que surit séé enfernée au l'imple, à condition que surit séé enfernée au l'imple, à condition que surit séé enfernée au l'imple, à condition que surit de de l'instance au l'imple l'instance au l'imple de 36 financie (10 dévembre). Le ministre de l'instance de la constitution de l'instance de la constitution de l'instance de l'instanc

duisit avec les plus grands égards à son hôtel, d'où elle partit, accompagnée des personnes dont elle avait fait choix. On pourvut largement à son voyage, et elle fut ainsi acheminée vers la frontière. Les royalistes ne manquerent pas de faire des vers et des allusions sur l'infortunée prisonnière, renduc enfin à la liberté. Le comte Carletti, ce ministre de Florence qui avait été envoyé à Paris, à cause de son attachement connu pour la France et la révolution, demanda an Directoire l'autorisation de voir la princesse en sa qualité de ministre d'une cour alliée. Ce ministre était devenu suspect, sans doute à tort, à canse de l'exagération même de son républicanisme. On ne concevait pas que le ministre d'un prince absolu, et surtont d'un prince antriebien, put etre aussi exagéré. Le Directoire, pour toute réponse, lui signifia sur-le-champ l'ordre de quitter Paris, mais déclara en même temps que cette mesure était toute personnelle à l'envoyé et non à la cour de Florence, avec laquelle la république française demeurait en relations d'amitié.

Il y avait un mois et demi tout an plus que le Directoire était institué, et déjà il commençait à s'asseoir; les partis s'habituaient à l'idée d'un gouvernement établi, et songeant moins à le renverser, s'arrangeaient pour le combattre dans les limites tracces par la constitution. Les patriotes, ne renonçant pas à leur idée favorite de cinh, s'étaient réunis au l'anthéon; ils siégeaient déjà an nombre de plus de quatre mille, et formaient nne assemblée qui ressemblait fort à celle des anciens Jacohins. Fidèles eependant à la lettre de la constitution, ils avaient évité ce qu'elle défendait dans les réunions de citoyens, c'est-à-dire l'organisation en assemblée politique. Ainsi, ils n'avaient pas un hurean; ils ne s'étaient pas donné des brevets; les assistants n'étaient pas distingués en spectateurs et sociétaires ; il n'existait ni correspondance ni affiliation avec d'antres sociétés du même genre. A part cela, le club avait tous les caractères de l'ancienne société mère, et ses passions, plus vieilles, n en étaient que plus opiniatres.

Les sectionnaires s'étaient composé des sociétés plus analogues à leurs goûte et à leurs nœurs. Aujourd'hui, comme sous la convention, ils comptaient quelques rayalistes secrets dans leurs rangs, maisen petit nombre; la plapard'entre eus, par crainte on par bon ton, étaient ennemis des terroristes et des conventionnels, qu'ils affectaient de confindre, et qu'ils étaient flichés de retrourer presque tous dans le nouveus gourremennent. Il s'était formé des sociétés do no lisist les journaux, où on s'entretenait de nietps politiques were la politiese et le ton des salons, et oà la danse et la musique succediaient la cleutre et aux conversations. L'bire commeçait, et ces messicars se livriseit a up hisiri, comme à un acté o'aposition contrel es système-révolutionnaire, système que personne ne voulsi trenouveler, carles sistia-lusa, les hlosspiere, les Coulom, d'éxient plats la pour nous ramener, par la terreur, à des mours impossible aux parties de la contra del contra de la contra del contra de la co

Les deux partis avaient leurs journaux. Les patriotes avaient le Tribun du Peuple, l'Ami du Peuple, l'Éclaireur du Peuple, l'Orateur plébéien, le Journal des Hommes libres; ces journaux étaient tout à fait jacobins. La Quotidienne, l'Éclair, le Véridique, le Postillon, le Messager, la Feuille du Jour, passaient pour des journaux royalistes. Les patriotes, dans leur club et lenrs journaux, quoique le gouvernement fût certes bien attaché à la révolution, se montraient fort irrités. C'était, il est vrai, moins contre lui que contre les événements, qu'ils étaient en courroux. Les revers sur le Rhin, les nouveaux mouvements de la Vendée, l'affreuse crise financière, étaient pour eux un motif de revenir à leurs idées favorites. Si on était battn, si les assignats perdaient, c'est qu'on était indulgent, c'est qu'on ne savait pas recourir aux grands moyeus révolutionnaires. Le nouveau système financier surtout, qui décelait le désir d'abolir les assiguats, et qui laissait entrevoir leur prochaine suppression, les avait beaucoup indisposés.

Il ne fallait pas à leurs adversaires d'autres sujeta de plaintes que cette irritation méme. La terreur, suivaut ceux-ci, était préteà renaître. Ses partisans étaient incorrigibles; le Directoire avait beau faire tont equ'ils désirient, ils n'étaient pas contents; ils s'agitaient de nouveau, ils avaient rouvert l'ancienne caverne des Jacobins, et ils préparaient renorce tous les crimes.

Tels étaient les travaux du gouvernement, la marche des esprits, et la situation des partis en frimaire an IV (novembre et décembre 1795).

Les opérations militaires, continuées malgré la sision, commençaient à promettre de meilleurs résultats, et à procurer à la nouvelle administration quédues dédommagements pour ses pénibles efforts. Le 2 de xwe lequel Jourdau s'éstis porté dans le Hunds-Ruck à travers un pays épouvantsbla; et sans ancune des resources matérielles qui auxient pu adoctir les soulfrances de son armée,

avait rétabli nn pen nos affaires sur le Rhin. Les généranx autrichiens, dont les troupes étaient aussi fatiguées que les nôtres, se voyant exposés à une suite de combats opiniatres, au milieu de l'biver, proposaient un armistice, pendant lequel les armées impériale et frauçaise conserveraient leurs positions actuelles. L'armistice fut accepté, à la condition de le dénoncer dix jours avant la reprise des bostilités. La ligne qui séparait les denx armées, snivant le Rhin depnis Dusseldorf jnsqu'sndessus de Neuwied, abandonnait le fleuve à cette bauteur, formait nn demi-cercle de Bingen à Manheim en passant par le pied des Vosges, rejoignait le Rhin au-dessus de Manbein, et ne le quittait plus jusqu'à Bàle. Ainsi nous avions perdu tout ce demi-cercle sur la rive gauche. C'était du reste nne pertequ'une simple manœuvre bien concue pouvait réparer. Le plus grand mal était d'avoir perdu ponr le moment l'ascendant de la victoire. Les armées, accablées de fatigue, entrèrent en cantonnements, et on se mit à faire tous les préparatifs nécessaires pour les mettre, au printemps prochain, en état d'ouvrir nne campagne décisive.

Sur la frontière d'Italie, la saison n'interdisait pas encore tout à fait les opérations de la guerre. L'armée des Pyrénées orientales avait été transportée sur les Alpes, Il avait fallu beancoup de temps pour faire le trajet de Perpignan à Nice, et le défaut de vivres et de souliers avait rendu la marche encore plus lente. Enfin, vers le mois de novembre, Augereau vint avec une superbe division, qui s'était illustrée déjà dans les plaines de la Catalogne. Kellermann, comme on l'a vu, avait été obligé de replier son aile droite et de renoncer à la communication immédiate avec Gênes. Il avait sa gauche sur les grandes Alpes, et son centre au col de Tende. Sa droite était placée derrière la ligne dite de Borghetto, l'une des trois que Bonaparte avait reconnues et tracées l'année précédente, pour le cas d'nue retraite. Dewins, tout fier de son faible succès, se reposait dans la rivière de Génes, et faisait grand étalage de ses projets, sans en exécuter ancun. Le brave Kellermann attendait avec impatience les renforts d'Espagne, pour reprendre l'offensive et recouvrer sa communication avec Gênes. Il voulait terminer la campagne par une action éclatante, qui rendît la rivière aux Français, leur onvrit les portes de l'Apennin et de l'Italie, et détachat le roi de Piémont de la coalition. Notre ambassadeur en Spisse, Barthélemy, ne cessait de répéter qu'une victoire vers les Alpes maritimes sons vandrit sur-lechamp la pair avec le Piémont, et le concession définitée de la ligne des Alpas. Le gouvernement français, d'acrord avec Algreman sur la nécessié d'attager, ne le fui Algreman sur la nécessié d'attager, ne le fui pas sur le plan à mirre, et lui donna paur ancessur Schiere, nues succès la hasiatile de l'Ouvrie et en Catalogue vasient déjà fuit consaître avralagementents. Schiere arrivé alors le milles de huvmairre, et résolut de tenter une action décisire. On sait oue le chaine des Almos, d'evenue l'À-

pennin, serre la Méditerranée de très-près, d'Albenga à Génes, et ne laisse entre la mer et la crête des montagnes que des pentes étroites et rapides, qui ont à peine trois lieues d'étendue. Du côté opposé, au contraire, c'est-à-dire vers les plaines du Pô, les pentes s'abaissent doucement, sur un espace de vingt lieues. L'armée française, placée sur les pentes maritimes, était campée entre les montagnes et la mer. L'armée piémontaise, sous Colli, établi au camp retranché de Ceva, sur le revers des Alpes, gardait les portes du Piémont contre la gauche de l'armée française. L'armée autrichienne, partie sur la crête de l'Apennin, à Rocca-Barbenne, partie sur le versant maritime dans le hassin de Loano, communiquait ainsi avec Colli par sa droite, occupait par son centre le sommet des montagnes, et interceptait le littoral par sa gauche de manière à couper nos communications avec Génes. Une pensée s'offrait à la vae d'un pareil état de choses. Il fallait se porter en forces sur la droite et le centre de l'armée autrichienne, la chasser du sommet de l'Apennin, et lui enlever les crêtes sapérieures. On la séparait ainsi de Colli, et, marchant rapidement le long de ces crètes, on enfermait sa gauche dans le hassin de Loano, entre les montagnes et la mer. Massena, l'un des généraux divisionnaires, avait entrevu ce plan, et l'avait proposé à Kellermann. Schérer l'entrevit anssi, et résolut de l'exécuter.

Devins, après avvir fait quelques tentaires pendant les mois d'out et de septembre, sur noire ligne de Borgheite, avair resoncé à toute attape pour cette année. Il était anable et à évair amplacer par Willis. Les officiers ne songarient qu'à so tirrer aux plaisirs de l'hiver, à Ofiens et dans les cavrises. Scheire, spea sous procent à son armée quelques vivres et vingt-quatre mille pairede sooilers, doutle manquait aboulusest, fus son mouvement pour le 2 frimaire (33 novem-les). Il allisit sout tente-sit mille homme ce ai-

taques quarante-ciaç, mais le bon chett da pasia qu'attaque compacant l'inégalité de force. Il qu'attaque compacant l'inégalité de force, au chargas Augereau de pousser la garché des enacient de la conseil de l'acceptant de l'accep

Le 2 frimaire au main (28 november 1789), le canon français révoills le Authorithese, qui s'attendaien pea à une batille. Les officiers accurrent de Losson et de Fisale se mettre à la tôté de levan traspes étonnées. Augereus attengur aver rigueur, anis assprécipitation. Illus arrêté par le have Roccavia. Ce général, placé sur un mandon, au millien de hasiné de Losso, le dé-fendit were opinitatené, et se biass entourer par de tirission Augrena, refunant toignors de serondre. Open de l'authorité de

Schiere, contenant Tardeur d'Augereun, Pobligra à tirrille d'estant Laono, pour ne pa ponnece les Autrichiess trep vite aux leur ligne de retartic. Pendant ce temps, Masséna, charge de la partie hrillante da plan, franchi, tave la vigueur et l'andece qui le signimient dans totes les occasions, les crétes de l'Apennin, surprisi d'Angenteun qui commandait à droite des Autrichiens, le jet dans an dévortre cutrême, le clauss de totues ses positions, et vint camper le soir aux les hanteurs de Mologon, qui formaient le pourtour de bassin de Lono, et en Granaient les derrières. Serruirer, par des attaques Bernes et him calculées, avait ten en échec Colle totue la droite commité.

Le 2 as soir, on campa, par un temps afferes, sur les positions qu'on avait occupées. Le 3 au matin, Schérer continus son opération; Servurier renforcé se mit à battre Colli plus sérieusement, afin de l'isoler tout à fait de ses allies; Masséna continus à occuper toutes les crètes et les issues de l'Apennis; Angereau, cessait de so contenir, poussa vigoureusement les Autrichiens, dont on avait intercepté les derrières. Des cei nistant, ils avait intercepté les derrières. Des cei nistant, ils commencèrent leur retraite par un temps épouvantable et à travers des routes affreuses. Leur droite et leur centre fuvaient en désordre sur le revers de l'Apennin; leur gauche, enfermée entre les montagnes et la mor, se retirait pénihlement lo long du littoral, par la route de la Corniehe. Un orage de vent et de neige empêcha de rendre la poursuite aussi activo qu'elle aurait pu l'être; eependant eing mille prisonniers, plusiours mille morts, quarante pièces de canon, et des magasins immenses, furent le fruit de cette bataille, qui fut une des plus désastreuses pour les coalisés depuis le commencement de la guerre, et l'une des mieux conduites par les Français, au jugement des militaires.

Le Piémont fut dans l'épouvante à cette nouvelle; l'Italio se crut envahie, et ne fut rassurée que par la saison, trop avancée alors pour que les Français donnassent suite à leurs opérations. Des magasins considérables servirent à adoncir les privations et les souffrances de l'armée. Il fallait one vietoire aussi importante pour relever les esprits et affermir un gouvernement naissant. Elle fut publiée et accueillie avec une grande joie par tous les vrais patriotes.

Au même instant, les événements prenaient une tournnre non moins favorable dans les provinces de l'Ouest. Hoche, ayant porté l'armée qui gardait les denx Vendées à quarante-quatre mille bommes, avant placé des postes retranchés sur la Sèvre nantaise, de manière à isoler Stofflet de Charette, ayant dispersé le premier rassemblement formé par ce dernier chef, et gardant, au moyen d'un camp à Soullans, toute la côte du Marais, était en mesure de s'opposer à un débarquement. L'escadre anglaise, qui mouillait à l'Île-Dieu. était an contraire dans une position fort triste. L'île sur laquelle l'expédition avait si maladroitement pris terre ne présentait qu'une surface sans abri, sans ressource, et moindre de trois quarts de lieue. Les bords de l'île n'offraient aucun mouillage sûr. Les vaisseaux y étaient exposés à toutes les fureurs des vents, sur un fond de rocs qui coupait les cables, et les mettait chaque nuit dans le plus grand péril. La côte vis-à-vis, sur laquelle on se proposait de débarquer, ne présentait qu'une vaste plage, sans profondeur, où les vagues hrisaient sans cesso, et où les canots, pris en travers par les lames, ne ponvaient aborder saus conrir le danger d'échouer. Chaque jour augmentait les périls de l'escadre anglaise et les moyens de Ho- toujours présente à ses côtes, lui permit de tenter

che. Il v avait déià plus d'un mois et demi que le prince français était à l'île Dien. Tous les envoyés des chouans et des Vendéens l'entouraient, et, mélés à son état major, présentaient à la fois leurs idées, et táchaient do les faire prévaloir. Tous voulaient posséder le prince, mais tous étaient d'accord qu'il fallait débarquer an plus tôt, n'importe le point qui obtiendrait la préférence.

Il faut convenir que, grâce à ce séjonr d'un mois et demi à l'île Dieu, en face des côtes, le débarquement était devenu difficile. Un débarquement, pas plus que le passage d'un fleuve, ne doit être précédé de longues hésitations, qui mettent l'ennemi en éveil, et lui font connaître le point menacé. Il anrait fallu que, lo parti d'aborder à la côte une fois pris, et toua les chefs prévenns, la descente s'opérat à l'improviste, sur un point qui permit de rester en communication avec les escadres anglaises, et sur lequel les Vendéens et les chouans possent porter des forces considérables. Certainement, si on était descendn à la côte sans la menacer si longtemps, quarante mille royalistes de la Bretagne et de la Vendée auraient pu étre réunis avant que Hoche ent le temps de remner ses régiments. Quand on se souvient de ce qui se passa à Ouiberon, de la facilité avec laquelle s'opéra le déharquement, et du temps qu'il fallut pour réunir les troupes républicaines, on comprend combien la nouvelle descente eût été facile si ello n'avait pas été précédée d'une longne croisière devant les estes. Tandis que, dans la précédente expédition, le nom de Puisaye paralysa tons les chefs, celui du prince les aurait, dans celle-ei, ralliés tons, et aurait soulevé vingt départements. Il est vrai que les débarqués auraient eu ensuite de rudes comhats à livrer; qu'il leur aurait fallu courir les chances que Stofflet, Charette, couraient depnis près de trois ans, se disperser pent-être devaut l'ennemi, fuir comme des partisans, se cacher dans les bois, reparattre, se eacher encore, s'exposer enfin à être pris et fusillés. Les trônes sont à ce prix. Il n'y avait rien d'indigne à chouanner dans les bois de la Bretagno ou dans les marais et les bruyères de la Vendée. Un prince, sorti de ces retraites pour remonter sur le trône de ses pères, n'eût pas été moins glorieux quo Gustave Wasa, sorti des mines de la Dalécarlie. Du reste, il est probablo que la présence du prince eut réveillé asser de zèle dans les pays royalistes, pour qu'une armée nombreuse, la grande guerre. Il est probable aussi que personne autour de lui n'aurait eu assez de génie pour battre le jenne plébeien qui commandait l'armée républicaine; mais du moins on se serait fait vaincre. Il y a souvent des consolations dans au edélaite; François I" eu trouvait de grandes dans celle de Paice.

Si donc le débarquement était possible à l'instant où l'escadre arriva, il ne l'était plus après avoir passé un mois et demi à l'île Dieu. Les marins anglais déclaraient que la mer n'était bientôt plus tenable, et qu'il fallait prendre un parti; tonte la côte du pays de Charette était couverte de troupes; il n'y avait quelque possibilité de débarquement qu'au delà de la Loire, vera l'embouehure de la Vilaine, ou dans le pays de Scepeaux, on bien encore en Bretagne, chez Puisaye. Mais les émigrés et le prince ne voulaient descendre que chez Charette, et n'avaient confiance qu'en lui. Or, la chose était impossible snr la côte de Charette. Le prince, suivant l'assertiou de M. de Vauban, demanda au ministère anglais de le rappeler. Le ministère s'y refusait d'abord, ne voulant pas que les frais de son expédition fussent inutiles. Cependant il laissa au prince la liberté de prendre le parti qu'il vou-

Dès cet instant, tous les préparatifs du départ forent faits. Ou rédigea de longues et inutiles instructions pour les chefs royalistes. On leur disait que des ordres supérieurs empêchaient pont le moment l'exécution d'une descente; qu'il fallait que MM. Charette, Stofflet, Sapinaux, Scepeaux, s'entendissent ponr réunir une force de vingt-cinq ou trente mille bommes au delà de la Loire, laquelle, réunie aux Bretons, pourrait former un corps d'élite de quarante ou cinquante mille hommes, suffisant pour protéger le déharquement du prince; que le point de débarquement serait désigné dès que ces mesures préliminaires auraient été prises, et que toutes les ressources de la monarchie anglaise seraient employées à seconder les efforts des pays royalistes. A ces instructions on joignit quelques mille livres sterling pour ebaque chef, quelques fusils et un peu de poudre. Ces objets fureut débarqués la nuit à la côte de Bretagne. Les approvisionnements que les Anglais avaient amassés sur leurs escadres, avant été avariés, furent jetés à la mer. Il fallut y jeter aussi les 500 chevaux appartenant à la cavalerie et à l'artillerie anglaise. Ils étaient presque tous malades d'une longue navigation.

L'escadre anglaise mit à la voile le 15 novembre (26 brumaire), et laissa, eu partant, les royalistes dans la consternation. On leur dit que e'étaient les Anglais qui avaient obligé le prince à repartir; ils furent indignés, et se livrèrent de nouveau à tonte leur haine contre la perfidie de l'Angleterre. Le plus irrité fut Charette, et il avait quelque raison de l'être, car il était le plus compromis. Charette avait repris les armes dans l'espoir d'une grande expédition, dans l'espoir de movens immenses qui rétablissent l'inégalité des forces entre lui et les républicains; cette attente trompée, il devait ne plus entrevoir qu'une destruction infaillible et très-prochaine, La menace d'une descente avait attiré sur lui toutes les forces des républicains; et, cette fois, il devait renoncer à tout espoir d'une transaction; il ne lui restait plus qu'à être impitoyablement fusillé, sans pouvoir même se plaindre d'un enuemi qui lui avait déjà si généreusement pardonné.

Il résolut de vendre chèrement sa vie, et d'employer ses derniers moments à lutter avec désespoir. Il livra plusieurs combats pour passer sur les derrières de Hoche, percer la ligne de la Sèvre nantaise, se jeter dans le pays de Stofflet, et forcer ce collègue à reprendre les armes. Il ne put y réussir, et fut ramené dans le Marais par les colonnes de Hoche. Sapinaud, qu'il avait engagé à reprendre les armes, sarprit la ville de Montaigu, et voulut percer jusqu'à Châtillon; mais il fut arrété devant cette ville, battu et obligé de disperser son corps. La ligne de la Sèvre ne put pas être emportée. Stofflet, derrière cette ligne fortifiée. fut obligé de demeurer en repos, et du reste il n'était pas tenté de reprendre les armes. Il voyait avec un secret plaisir la destruction d'un rival qu'on avait chargé de titres, et qui avait voulu le livrer aux républicains. Scepeaux, entre la Loire et la Vilaine, n'osait encore remuer. La Bretagne était désorganisée par la discorde. La division du Morbihan, commandée par George Cadoudal, s'était révoltée contre Puisaye, à l'instigation des émigrés qui entouraient le prince français, et qui avaient conservé contre lui les mêmes ressentiments. Ils anraient voulu lui enlever le commaudement de la Bretagne. Cepeudant il n'y avait que la division du Morbihan qui méconnût l'autorité du généralissime.

C'est dans cet état de choses que Hoche com-

mença le grand onvrage de la pacification. Ce jenne général, militaire et politique habile, vit bien que ce n'était plus par les armes qu'il fallait chercher à vainere un ennemi insaisissable, et qu'on ne pouvait atteindre nulle part. Il avait déjà lancé plusieurs colonnea mobiles à la suite de Charette; mais des soldats pesamment armés, obligés de porter tont avec enx, et qui ne connaissaient pas le paya, ne pouvaient égaler la rapidité des paysana qui ne portaient rich que leur fasil, qui étaient assurés de trouver des vivres partout, et qui conuaissaient les moindres ravina et la dernière bruvère. En conséquence, il ordonna surle-champ de cesser les poursuites, et il forma un plan qui, suivi avec constance et fermeté, devait ramener la paix dans ces contrées désolées.

L'habitant de la Vendée était paysan et soldat tout à la fois. Au milieu dea horrenrs de la guerre eivile il n'avait pas cessé de cultiver ses champs et de soigner ses bestiaux. Sou fusil était à ses côtés, caché sous la terre ou sous la paille. An premier signal de ses chefs, il accourait, attaquait les républicains, puis disparaissait an travers des bois. retournait à ses champs, caehait de nouveau son fusil; et les républicains ne trouvaient qu'un paysan sans armes, dans lequel ils ne pouvaient nullement reconnaître un soldat ennemi. De cette manière, les Vendéens se battaient, se nourrissaient, et reataient presque insaisissables. Tandis qu'ils avaient toujours les movens de nuire et de se reeruter, les armées républicaines, qu'une administration ruinée ne pouvait plus nourrir, manquaient de tout, et se trouvaient dans le plus horrible dénûment.

Ou ne pouvait faire sentir la guerre anx Vendéens que par des dévastations, moyen qu'on avait essayé pendant la terreur, mais qui n'avait exeité que des haines furieuses sans faire cesser la guerre civile.

Hothe, ann détraire le pays, imagins un moyen ingélieux de le réduire, en lui relevant ses armes, et en prenant une partie de ses animes, et en prenant une partie de ses animes resultantes pour l'usage de l'armée républiciane. D'a-bord il persista dann l'établissement de quedques campa retranchés, dont les uns, nicine sur la Sèvre, séparaient Charette de Sofflet, tundés que les autres convraient Mantes, la dotte els Salhes. Il forma ensuite non l'igne circulaire qui a'appayit à la Sèvre et à la Laire, et qui tendait à envelopper progressirement tout le pays. Cette ligne était composée de postes asser forts, liés

entre enx par des patrouilles, de manière qu'il ne restait pas un intervalle libre, à travers lequel pût passer na ennemi na peu nombreux. Ces postes étaient chargés d'occuper chaque bourg et chaque village, et de désarmer les habitants. Pour y parvenir, ils devaient s'emparer des bestiaux, qui ordinairement paissaient en commun. et des grains entassés dans les granges; ils devaient aussi arrêter les babitants les plua notables, et ne restituer les bestiaux, les grains, ni élargir les habitants pris en otage, que lorsque les paysans auraient volontairement déposé leurs armes. Or, comme les Vendéens tenaient à leurs bestiaux et à leurs grains beaucoup plus qu'aux Bourbons et à Charette, il était certain qu'ils rendraient leurs armes. Ponr ne pas être induits en erreur par les paysans, qui pouvaient bien donner quelques manvais fusils et garder les antrea, les officiers chargés du désarmement devaient se faire livrer les registres d'eurôlement tenus dans chaque paroisse, et exiger autant de fusils que d'enrôlés. A défaut de ces registres, il leur était recommandé de faire le calcul de la population. d'exiger un nombre de fasils égal au quart de la population male. Après avoir reçu les armes, on devait rendre fidèlement les bestiaux et les graius, sauf nne partie prélevée à titre d'impôt, et déposée dans des magasins formés sur les derrières de cette ligne. Hoche avait ordonné de traiter les hahitanta avec nne extrême douceur, de mettre nne scrupuleuse exactitude à leur rendre et leurs bestiaux et leurs grains, surtout leurs otages. Il avait particulièrement recommandé aux officiers de s'entretenir avec eux, de les bien traiter, de les envoyer même quelquesois à son quartier géuéral, de leur faire quelquea présents en grains ou en différents objets. Il avait prescrit anssi les plus grands égarda ponr les eurés. Les Vendéens, disait-il, n'ont qu'un sentiment véritable, e'est l'attachement pour leurs prêtres. Ces derniers ne venleut que protection et repos; qu'on leur assure ces denx choses, qu'ou y ajoute même quelques bienfaits, et les affections du pays nous seront

Cette ligne, qu'il appelait le désarmement, devait envelopper la basse Vendée circelairement, s'avancer peu à pen, et finir par l'embrasser tout entière. En s'avançant, elle laissait derrière elle le pays désarné, ramené, réconcilié même avec la république. De plus, elle lo protégeait contre un retour des chefs insurées, oui, ordinairement, punissaient par des dévastations, la sonmission à la république et la remise des armes. Denx colonnes mubiles la précédaient pour combattre ces ehefs, et les saisir s'il était possible; et bientêt, en les resserrant toujonrs davantage, elle devait les enfermer et les prendre inévitablement. La plus grando surveillance était recommandée à tons les commandants de poste, ponr se lier toujours par des patrouilles, et empêcher que les bandes armées ne pussent percer la ligne, et revenir porter la guerre sur ses derrières. Quelque grande que fût la surveillance, il pouvait arriver cependant que Charette et quelques-uns des siens trompassent la vigilance des postes et franchissent la ligne de désarmement; mais, dans ce cas même, qui était possible, ils ne popyaient passer qu'avec quelques individus, et ils allaient se retrouver dans les campagues désarmées, rendues an repos et à la sécurité, calmées par de bons traitements et intimidées d'ailleurs par ee vasto réseau de troupes qui embrassait le pays. Le eas d'nne révolte sur les derrières était prévu. Hoche avait ordonné qu'une des colonnes mobiles se reporterait aussitét dans la commune insurgée, et que, ponr la punir de n'avoir pas rendu tontes ses armes et d'en avoir encore fait usage, on lui enlèverait ses bestiaux et ses grains, et gn'on saisirait les principaux de ses habitants. L'effet de ces châtiments était assuré; ot dispensés avec justice, ils devaient inspirer, non pas la baine, mais nne salutaire crainte.

Le projet de Hoche fut aussitôt mis à exécution dans le mois de brumaire et de frimaire (novembredécembre). La ligne de désarmement, passant par Saint-Gilles, Légé, Montaigu, Chantonnay, formait un demi-cerele dont l'extrémité droite s'appuyait à la mer, l'extrémité gauche à la rivière du Lay, et devait progressivement enfermer Charette dans des marais impraticables. C'était surtout par la sagesse de l'exécution qu'un plan de cette nature ponvait rénssir. Hoche dirigeait ses officiers par des instructions pleines de sens et do clarté, et se multipliait ponr suffire à tous les détails. Ce n'était plus sculementane guerre, e'était une grande opération politique, qui exigealt antant de prudence que de vigueur. Bientôt les habitants commencèrent à reudre leurs armes, et à se réconcilier avec les troupes républicaines. Hoche puisait dans les magasins de l'armée pour accorder quelques secours aux indigents; il voyait lui-même les bahitants retenns comme otages, les faisait garder quolques jours, et

les reavoyai astisfais. Aux nus il dunait de cocardes, à d'autres des bunness de police, quelquecardes, à d'autres des bunness de police, quelquepour entemente l'ente schaupe. Il étais en correpondance avec les eutrés, qui avaient use grande confance en loi, et qui l'averissaite de tous les secrets du pays. Il commençuit ainsi à n'acquérir me grande influence morele, véristaite personales en avec laquolle ilfallait terminer ane genere pareille. Pendant et etamps, les magasis formés sur les derrières de la ligne de désarratement se resupissient de grains, q'erands troupeaux de bestianx se firansaeux, et l'armée commençuit à vivre dans de sanctes et matter ou sancte de l'impée et des ancedes en nature on simple et l'impée et

Charette s'était caché dans les bois avec cent ou eent cinquante hommes anssi désespérés que lui. Sapinaud, qui, à son instigation, avait repris les armes, demandait à les déposer nne seconde fois. à la simple condition d'obtenir la vie sanve. Stofflet, enfermé dans l'Anjon avec son ministre Bernier, y reencillait tous les officiers qui abandonnaieut Charette et Sapinaud, et tâchait de s'euriebir de leurs dépouilles. Il avait à son quartier du Lavoir nne espèce de cour composée d'émigrés et d'officiers. Il enrôlait des hommes et levait des contributions, sons prétexte d'organiser les gardes territoriales. Hocho l'observait avec uno grande attention, le resserrait toujours davantage par des camps retranebés, et le menacait d'un désarmement prochain au premier sujet de mécontentement. Une expédition que Hocho ordonna dans lo Loronx. pays qui avait nne sorte d'existence indépendante, sans obćir ni à la république ni à anenn chef, frappa Stofflet d'éponyante. Hoche fit faire cette expédition pour se procurer les vins, les hlés dunt le Loroux abondait et dunt la villo de Nantes était entièrement dépourvue. Stufflet s'effrava, et demanda une entrevue à Hoche. Il pouvait protester de sa fidélité an traité, întercéder ponr Sapinand et pour les chonans, se faire en quelque sorte l'intermédiaire d'nne nouvelle pacification, et s'assurer par ce moven une continuation d'influence. Il voulait anssi deviner les intentions de Hoehe à son égard. Hoche Ini exprima les griefs de la républiquo; il lui signifia que, s'il donnait asile à tous les brigands, que s'il continuait à lever de l'argent et des hommes, que s'il vunlait être antre ehose que le ehef temporaire de la police de l'Anjun, et joner le rôle de prince, il allait l'enlever sur-le-champ, et désarmer sa province. Stofflet promit la plus

grande soumission, et se retira fort effrayé sur son avenir.

Hoche avait, dans le moment, des difficultés bien plus grandes à surmonter. Il avait attiré à son armée une partie des deux armées de Brest et de Cherbonrg. Le danger imminent d'un débargnement lni avait valu ces renforts, qui avaient porté à quarante-quatre mille hommes les troupes réunies dans la Vendée. Les généraux commandant les armées de Brest et de Cherbourg réclamaient maintenant les troupes qu'ils avaient prétées, et le Directoire paraissait approuver leurs réclamations. lloche écrivait que l'opération qu'il venait de commencer était des plus importantes; que si on lui enlevait les troupes qu'il avait déposées en réseau autour du marais, la soumission du pays de Charetto et la destruction de ce chef, qui étaient fort prochaines, allaient être ajournées indéfiniment; qu'il valait bien mieux finir ce qui était si avancé, avant de passer ailleurs ; qu'il s'empresserait ensuite de rendre les troupes qu'il avait empruntées, et fournirait même les siennes au général commandant en Bretagne, pour y appliquer les procédés dont on sentait dejà l'heureux cffet dans la Vendée. Le gouvernement, qui était frappé des raisons de Hoche, et qui avait une grande confiance en lui, l'appela à Paris, avec l'intention d'approuver tous ses plans, et de lui donner le commandement des trois armées de la Vendée, de Brest et de Cherbourg. Il fut appelé à la fin de frimaire pour venir concerter avec le Directoire des opérations qui devaient mettre fin à la plus calamiteuse de toutes les guerres.

Ainsi s'acheva la campagae de 1795. La prise de Lunenhourg, le passag du Rhin, les victoires aux Pyrdaries, soivies de la paix avec l'Espagae, la destruction de l'armée énsigrée à Qualveron, en signalieras le commencement et le milieu. La fit un ionis heneuxes. Le retour des armées sur le Rhin, la perte des lignes de Mayence et d'une partie de terriloire au pied des Vouges, vinrent obscurier un moment l'éclat de nos triomphes. Mais la victoire de Lanon, en nous qurrant les portes de l'Italie, rétablit la supériorité de nos armes; et les travaux de Hodre dans Tiousat commencèrent la véritable pesification de la Vendée, si souvent et ai vinnement annocée.

La coalition, réduite à l'Angleterre et à l'Autriche, à quelques princes d'Allemagne et d'Italie, i chi au terme de ses efforts, et aurait demandé la paix, sans les dernières victoires sur le Rhin. On litiques, anzquelles il attribuait les outrages faite.

fit à Clerfayt une réputation immense; et on sembla croire que la prochaîne campagne a'ouvrirait an sein de nos provinces du Rhin.

Pitt . qui avait besoin de subsides, convoqua nn second parlement en automne pour exiger de nouveaux sacrifices. Le penple de Londres invoquait toniours la paix avec la même obstination. La société dite de correspondance a'était assemblée en plein air, et avait voté les adresses les plus hardies et les plus menacantes contre le système de la guerre et pour la réforme parlementaire. Quand le roi se rendit an parlement, sa voiture fut assaillie de coups de pierres, les glaces en furent brisées, on crut même qu'nn coup de fusil à vent avait été tiré. Pitt. traversant Londres à cheval. fut reconnu par le peuple, poursuivi jusqu'à son hôtel, et couvert de boue. Fox, Shéridan, plus éloquents qu'ils n'avaient jamais été, avaient des comptes rigonreux à demander. La Hollande conquise, les Pays-Bas incorporés à la république française, lenr conquête rendne définitive en quelque sorte par la prise de Luxembourg, des sommes énormes dépensées dans la Vendée, et de malheureux Françaia exposés inntilement à être fusillés, étaient de graves sujets d'acensation contre l'habileté et la politique du ministère. L'expédition de Quiberon aurtout exeita une indignation générale. Pitt voulnt s'excaser en disant que le sang anglais n'avait pas conlé : « Oui, repartit Shéridan avec nne énergie qu'il est difficile de tradnire, oui, le sang anglais n'a pas coulé, mais l'honneur anglais a conlé par tons les pores. » Pitt, aussi impassible qu'à l'ordinaire, appela tons les événements de l'année des malheurs auxquels on doit être préparé quand on court la chance des armes; mais il fit valoir beaucoup les dernières victoires de l'Autriche sur le Rhin; il exagéra beaucoup leur importance, et les facilités qu'elles venaient de procurer pour traiter avec la France. Comme d'nsage, il soutint que notre république tonchait au terme de sa puissance, qu'nne banqueroute inévitable allait la jeter dans nne confusion et une impuissance complètes; qu'on avait gagne, en soutenant la guerre pendant unc année de plus, de réduire l'ennemi commnn à l'extrémité, il promit solennellement que si le nonveau gonvernement français paraissait s'établir et prendre une forme régulière, on saisirait la première onverture pour négocier. Il demanda ensuite un nouvel emprunt de 3 millions sterling, et des lois répressives contre la presse et les sociétés poau roi et à lui-même. L'opposition lui répondit que les prétendues victoires sur le Rhinétaient de quelques jours; que des défaites en Italie venaient de détruire l'effet des avantages obtenus en Allemagne; que cette république, toujours réduite aux abois, renaissait plus forte à l'ouverture de chaque eampagne; que les assignats étaient depuis longtemps perdus, qu'ils avaient achevé leur service, que les ressources de la France étaient ailleurs, et que si du reste elle s'épuisait, la Grande-Bretagne s'épuisait bien plua vite qu'elle; que la dette, toua les jours accrue, était accablante et menaçait d'écraser bientôt les trois royaumes. Quant aux lois aur la presse et sur les sociétéa politiques, Fox, dans un transport d'indignation, déclara que si elles étaient adontées, il ne restait plus d'autre ressource au peuple anglaia que la résistance, et qu'il regardait la résistance non plus comme une question de droit, mais de prudence. Cette proclamation du droit d'insurrection excita un grand tumulte, qui se termina par l'adoption des demandes de Pitt; il obtint le nouvel emprunt, les mesures répressives, et promit d'ouvrir an plus tôt une négociation. La sesaion du parlement fut prorogée au 2 février 1796 (13 plnyiôse an ry).

Pitt ne songeait point du tont à la paix. Il uc voulait faire que des démonstrations, pour satisfaire l'opinion, et bâter le succès de son emprunt. La possession des Pays-Baa par la France Ini rendait toute idée de paix insupportable. Il se promit, en effet, de saisir un moment pour ouvrir une né-

gociation simulée, et offrir des conditions inadmissibles.

L'Autriche, pour satisfaire l'Empire, qui réclamait la paix, avait fait faire des ouvertures par le Danemarck. Cette puissance avait demandé, de la part de l'Antriche au gouvernement français, la formation d'un congrès européen; à quoi le gouvernement français avait répondu, avec raison, qu'un congrès rendait toute négociation impossible, narce qu'il faudrait concilier trop d'intérêts; que si l'Autriche voulait la paix, elle n'avait qu'à en faire la proposition directe; que la France voulait traiter individuellement avec tousses enuemis, et a'entendre avec eux saus intermédiaire. Cette réponse était juste : car un congrès compliquait la paix avec l'Autriche de la paix avec l'Angleterre et l'Empire, et la rendait impossible. Du reste l'Autriche ne désirait pas d'autre réponse, ear elle ne voulait pas négocier. Elle avait trop perdu, et ses derniers succès lui faisaient trop espérer, pour qu'elle consentit à déposer les armes. Elle tácha de rendre le courage au roi de Piément, éponyanté de la victoire de Loano, et lui promit, pour la campagne suivante, une armée nombrense et un antre général. Les bonneurs du triomphe furent décerués à Clerfayt à son entrée à Vienne, sa voiture fut trainée par le peuple, et les faveurs de la cour vinrent se joindre aux démonstrations de l'enthousiasme populaire.

Ainsi s'acheva, ponr toute l'Europe, la quatrième campagne de cette guerre mémorable.

## CHAPITRE XVI.

Continuetion des travaux administratifs du Directoire, - Les partis se prononcent dans le sein du corps législatif. - Institution d'une fête engiversaire du 21 janvier. - Retour de l'ex-ministre de la guerre Beurneaville et des représentants Quinotte, Camus, Baucal, Lamarque et Drouel, livrés à l'onnemi par Domouriez. - Mécantentement des jacobins. Janreal de Babœuf. - Institution du ministère de la police. - Nouvelles mœurs. - Embarras financiers ; eréalian des mandata, -- Conspiration de Bebeuf, -- Situation militaire, -- Plans du Directeire, -- Pacification de le Vendée; mort de Stoffet at de Charetta.

affermi par les évéuements qui venaient de terminer la campagne. La convention, en rénnissant la Belgique à la France, et en la comprenant dans le

Le gouvernement républicain était rassuré et | cesseurs l'obligation de ne pactiser avec l'ennemi qu'à la condition de la ligne du Rhiu. Il fallait de nouveaux efforts, il fallait une nouvelle campagne, plus décisive que les précédentes, pour contraindre territoire constitutionnel, avait imposé à ses suc- la maison d'Autriche et l'Augleterre à consentir à notre agrandissement. Pour parvenir à ee but, le | Directoire travaillait avec énergie à compléter les armées, à rétablir les finances, et à réprimer les factions.

Il mettait le plus grand soin à l'exécution des lois relatives aux ieunes réquisitionnaires, et les obligeait à rejoindre les armées, avec la deruière rigueur. Il avait fait aunnler tous les genres d'exceptions, et avait formé dans chaque canton des commissions de médeeins, pour juger les cas d'infirmité. Une foule de jeunes geus s'étajent fourrés dans les administrations, où ils pillaient la république et montraient le plus manvais esprit. Les ordres les plus sévères furent donnés pour ne souffrir daus les bureaux que des bommes qui n'appartinssent pas à la réquisition. Les finances attiraient surtout l'attention du Directoire : il faisait percevoir l'empruut forcé de 600 millions avec une extrême activité. Mais il fallait attendre les rentrées de cet emprunt. l'aliénation du produit des forêts nationales, la vente des bieus de trois cents arpents, la perception des contributions arriérées : et en attendant, il fallait partout suffire aux dépenses, qui, malheureusement, se présentaient toutes à la fois, parce que l'installation du gouvernement nouveau était l'époque à laquelle on avait ajourné toutes les liquidations, et paree que l'hiver était le moment destiné aux préparatifs de campagne. Pour devancer l'époque de toutes ees rentrées, le Directoire avait été obligé d'user de la ressource qu'on avait tenu à lui laisser, celle des assignats. Mais il en avait déjà émis eu un mois près de 12 ou 15 milliards, pour se procurer quelques millions en numéraire; et il était déjà arrivé au poiut de ne pouvoir les faire accepter nulle part. Il imagina d'émettre un papier courant et à prochaine échéauce, qui représentat les rentrées de l'année, comme on fait en Angleterre avec les bons de l'échiquier, et comme nous faisons aujourd'bni avec les bons royaux. Il émit en conséquence, sous le titre de rescriptions, des bons au porteur, pavables à la trésorerie, avec le numéraire qui allait rentrer incessamment, soit par l'emprunt forcé, qui, dans la Belgique, était exigible en numéraire, soit par les douanes, soit par suite des premiers traités conelus avec les compagnies qui se chargeaient de l'exploitation desforêts. Il émit d'abord ponr 30 millions de ces reseriptions, et les porta bientôt à 60, eu se servant do secours des banquiers.

Les compagnies financières n'étaient plus probi-

d'une banque qui manquait au crédit, surtout dans un moment où l'on se figurait que le numéraire était sorti tout entier de France. Il forma une comnamie, et proposa de lui abandonner une certaine quantité de biens nationaux qui servirait de capital à une bauque. Cette banque devait émettre des billets, qui auraient des terres pour gage, et qui seraient payables à vue, comme tous les billets de banque. Elle devait en prêter à l'État pour une somme proportionnée à la quantité des biens donnés en gage. C'était, comme on le voit, une autre manière de tirer sur la valeur des biens nationaux : au lieu d'employer le moyen des assignats, on employait celui des billets de banque.

Le succès était peu probable; mais dans sa situation malhenreuse, le gouvernement usait de tout, et avait raison de le faire. Son opération la plus méritoire fut de supprimer les rations, et de rendre les subsistances au commerce libre. On a vu quels efforts il en contait au gouvernement: pour se charger lui-même de faire arriver les grains à Paris, et quelle dépense il en résultait pour le trésor, qui pavait les grains en valeur réelle, et qui les donnait au peuple de la capitale pour des valeurs nominales. Il rentrait à peine la deux-centième partie de la dépense, et ainsi, à très-pen de chose près, la république nourrissait la population de Paris.

Le nouveau ministre de l'iutérieur, Benezech, qui avait senti l'iuconvénient de ce système, et qui erovait que les circonstauces permettajent d'y renoncer, conseilla au Directoired'en avoir le courage, Le commerce commençait à se rétablir ; les grains reparaissaient dans la circulation; le peuple se faisait payer ses salaires en numéraire, et il pouvait des lors atteindre au prix du pain, qui, en numéraire, était modique. En conséquence, le ministre Benezech proposa au Directoire do supprimer les distributions de rations, qui ne se payaient qu'en assignats, de ne les conserver qu'aux indigents, ou aux rentiers et aux fonctionnaires publics dont le revenuannuel ne s'élevait pas au-dessus de mille écus. Excepté ces trois classes, toutes les autres devaient se pourvoir chez les boulangers par la voie du commerce libre.

Cette mesure était hardie et exigeait on véritable courage. Le Directoire la mit sur-le-champ à exéention, sans craindre les fureurs qu'elle ponvait exciter ebez le peuple, et les moyens de trouble qu'elle pouvait fournir aux deux factions coujurées bées. Il songea à les employer pour la création | contre le repos de la république.

19

Outre est meutres, il en imagina d'autres qui ne seur de la révolution, et prounne, au discours qui desirent aussi décessaires. Ce qui manquait surtout containe au ramées, e qui leur maquet toujours après de longues guerres, es sont les chevaux. Le Directoire de leur de la réctoire de constitue de l'autre d

Les deux conscils secondaient le Directoire, et montraient le mémo esprit, sanf l'opposition toujours mesurée do la minorité. Quelques discussions s' gétaient élevées sur la vérification des pouvoirs, sur la loi di 5 brunaire, sur les successions des émigrés, sur les prêtres, sur les événements du Midi, et les partis avaient commence à se prononcer.

La vérification des pouvoirs ayant été renvoyée à nne commission qui avait de nombreux renseignemonts à prendre, relativement aux membres dont l'éligibilité pouvait être contestée, son rapport ne put être fait que fort tard, et après plus de deux mois de législature. Il donna lieu à beaucoup de contestations sur l'application de la loi du 3 brumaire. Cette loi, comme on sait, amnistiait tous les délits commis pendant la révolution, excepté les délits relatifs au 43 vendémiaire; elle excluait des fonctions publiques les parents d'émigrés, et les individus qui, dans les assemblées électorales, s'étaient mis en rébellion contre les décrets des 5 et 13 fructidor. Elle avait été le dernier acte d'énergie dn parti conventionnel, et elle blessait singulièrement les esprits modérés, et les contre-révolutionnaires qui se cachaient derrière eux. Il fallait l'appliquer à plusieurs députés, et notamment à un nommé Job Aymé, député de la Drôme, qui avait sonlevé l'assemblée électorale de son département, et qu'on aecusait d'appartenir aux compagnies de Jésus. Un membre des Cinq-Cents osa demander l'abrogation de la loi même. Cette proposition fit sortir tous les partis de la réserve qu'ils avaient observée jusque-là. Une dispute, semblable à celles qui divisèrent si sonvent la convention, s'éleva dans les Cing-Cents. Lonvet, toujours fidèle à la cause révolutionnaire, s'élança à la tribune, pour défendre la loi. Tallien, qui jouait un rôle si grand depuis le 9 thermidor, et que le défaut de considération personnelle avait empéché d'arriver au Directoire. Tallien se montra ici le constant défen-

fit une grande sensation. On avait rappelé les circonstauces dans lesquelles la loi de brumaire fut rendue; on avait paru insinuer qu'elle était un abus de la victoire do vendémiaire à l'égard des vaincus; on avait beauconp parlé des jacobins et de leur nouvelle audace, « Qu'on cesse de nous effrayor, » s'écria Tallien, on parlant de terreur, en rappe-» lant dos époques tontes différentes de celle d'au-» jourd'hui, en nous faisant craindre leur retour. » Certes, les temps sont bien changes : aux époques a dont on affecte de nous entretenir, les royalistes » ne levaient pas une tête andacieuse : les prêtres » fauatiques, les émigres rentrés n'étaieut pas pro-» tégés; les chefs de chouans n'étaient point ac-» quittés. Pourquoi donc comparer des circona stances qui u'ont rien de commun? Il est trop » évident qu'on veut faire le procès au 13 vendé-» miaire, aux mesures qui ont suivi cette journée » mémorable, aux bommes qui, dans ces grands » périls, ont sauvé la république. Eh bien! que nos » ennemis montent à cette tribune; les amis de la » république nous y défendront. Ceux mêmes qui, » dans ces désastreuses circonstances, ont poussé a devant les eanons une multitude égarée, vou-» draient nous reprocher les cfforts qu'il nous a a fallu faire ponr la repousser; ils voudraient faire » révoquer les mesures que le danger le plus pres-» sant vous a forcés de preudre; mais non, ils ne » réussiront pas! La loi du 3 brumaire, la plus im-» portante de ces mesures, sera maintenue par » yous, car elle est nécessaire à la constitution, et » certainement yous voulez maintenir la constitu-» tion. - Oui, oui, nous le voulons! » s'écrièrent une fonle de voix. Tallien proposa ensuite l'exclusion de Job Aymé. Plusicurs membres du nouyean tiers voulurent combattre cette exclusion. La discussion deviat des plus vives; la loi da 3 brumaire fut de nouveau sanctionnée, Job Aymé fut exclu, et on continua de rechercher ceux des membres du nouveau tiers auxquels les mêmes

dispositions étaient applicable.

Il det ensité question des émigrés, et de leurs draits à des successions non encore ouvertes. Une loi de Louversion, pour empécher que les finigrês ne regussent des secours, saisissait leurs patrimoines, et déchait les successions nouquelles 
ils artient drait, ouvertes par avance et acquises.

Ils artient drait, ouvertes par avance et acquises.

Il a république. En conséquence, lo ésquestre 
avait été mis sur les biess des parents des émirets. Les répositiques rofieres bette profession de 
conference de la république not four roussée au Glion-Cents 
une four de la république not four roussée au Glion-Cents 
une four de la république not four roussée au Glion-Cents 
une four de la république not four roussée au Glion-Cents 
une four de la république not de

pour autoriser le partage, et le prélèvement de la part acquise aux émigrés, afin de lever lo séquestre. Une opposition assez vivo s'éleva dans le nouveau tiers. On vonlut combattre cette mesure, qui était toute révolutionuaire, par des raisons tirées du droit ordinaire; on prétendit qu'il y avait violation de propriété. Cependant cette résolution fut adoptée. Aux Auciens, il n'en fut pas de même. Ce conseil, par l'âge de ses membres, par son rôle d'examinateur suprême, avait plus de mesnre que celui des Cinq-Cents. Il eu partageait moius les passious opposées; il était moins révolutionnaire que la majorité, et beaucoup plus que la minorité. Comme tout corps intermédiaire, il avait un esprit moyen, et il rejeta la mesore, parce qu'elle entrafusit l'exécution d'une loi qu'il regardait comme injuste. Les conseils décrétèrent ensuite que le Directoire serait juge suprême des demandes en radiation de la liste des émigrés. Ils reuouvelèrent toutes les lois contre les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment, on qui l'avaient retracté, et coutre ceux que les administrations des départements avaient condamnés à la déportation. Ils décrétèrent que ces prêtres seraient traités comme émigrés rentrés s'ils reparaissaient sur le territoire. Ils consentirent seulement à mettre en reclusiou ceux qui étaieut infirmes et qui ne pouvaient s'expatrier.

Un sujet agita beaucoup les couseils, et y provoqua nne explosion. Fréron continuaitsa mission daus le Midi, et y composait les administrations et les tribuuanx de révolutionnaires ardents. Les membres des compagnies de Jésus, les contre-révolutiounaires de toute espèce qui avaient assassiué depuis le 9 thermidor, se voyaient à leur tour exposés à de nouvelles représailles, et jetaient les hauts cris. Le député Siméon avait déià élevé des réclamations mesurées. Le député Jourdan d'Aubagne, homme ardent, l'ex-girondiu Isnard, élevèrent, aux Cinq-Cents, des réclamations violeutes, et remplireut plusieurs séances de leurs déclamations. Les deux partis en viurent aux maius. Jourdan et Talot se prirent de querelle dans la séance mêmo, et se permirent presque des voies de fait. Leurs collègues intervinrent et les séparèreut. On nomma une commission pour faire un rapport sur l'état du Midi.

Ces différentes scènes portèrent les partis à se prononcer davantago. La majorité était grande dans les couscils, et tout acquise au Directoire. La minorité, quoique apunlée, derenait chaque jour

plus hardio, et montrais ouvertement son espritde réscient. Cétait in continuation dumée espritqui s'était manifesté depuis le 9 thermidor, et qui d'abord avait attauqui instament les cetes de la terreur, mais qui, de jour en jour plus sérères et plus passionné, finisait pur faire le procés à la révolution tout entière. Quedques membres de deux sière couverionnels voisient avec la minorité, et quelques membres du nouvean tiers avec la majorité.

la majorité. Les conventionnels saisirent l'occasion qu'allait leur fournir l'anniversaire du 21 janvier, pour mettre leurs collègues suspects de royalisme à nue péuible épreuve. Ils proposèrent nue fête, pour célébrer, tous les 21 de jauvier, la mort du dernier roi, et ils fireut décider que, ce jour, chaque membre des deux conseils et du Directoire prêterait serment de haine à la royauté. Cette formalité du serment, si sonvent employée par les partis, . n'a jamais pu être regardée comme uuo garantie; elle n'a jamais été qu'une vexation des vainqueurs, qui out voulu se donner le plaisir de forcer les vaiuens au parjure. Le projet fut adopté par les deux conseils. Les conventionnels attendaient avec impatience la séance du 1" pluviôse an 1v (21 janvier), pour voir défiler à la tribune lours collègues du uouveau tiers. Chaque conseil siégea ce jour-là avec un graud appareil. Une fête était préparée dans Paris; le Directoire et toutes les antorités devaieut y assister. Quand il fallut prononcer le serment, quelques-uus des nouveaux élus parurent embarrassés. L'ex-constituant Dupout de Nemours, qui était membre des Anciens, qui couservait dans un âge avancé une graude vivacité d'humenr, et moutrait l'opposition la plus hardie an gonvernement actuel, Dupont de Nemours laissa voir quelque dépit, et, en prououçant les mots, je jure haine a la royauté, ajouta ceux-ci, et à toute espèce de turannie. C'était une mauière de se veuger, et de jurer baino au Directoire sous des mots détournés. Uno grando rumeur s'éleva, et ou obligea Dapout de Nemours à s'eu tenir à la formulo officielle. Aux Cing-Cents, un uommé Audré voulut recourir aux mêmes expressions que Dupout de Nemonrs; mais on le rappela de même à la formule. Le président du Directoire pronouca uu disconrs énergique, et le gouvernement entier fit ainsi la profession de foi la plus révolution-

A cette époque arrivèrent les députés qui avaient été échangés contre la fille de Louis XVI. C'étaient Quinette, Bancal, Camns, Lamarque, Drouet et | l'ex-ministre de la guerre Benrnonville. Ils firent le rapport de leur captivité; on l'éconta avec une vive indignation, on lenr donna de justes marques d'intérêt, et ils prirent, au milieu de la satisfaction générale, la place que la convention lenr avait assurée dans les conseils. Il avait été décrété, en effet, qu'ils seraient de droit membres du corps législatif.

Ainsi marchaient le gouvernement et les partis, pendant l'hiver de l'an iv (1795 à 1796).

La France, qui souhaitait un gouvernement et le rétablissement des lois, commençait à goûter le nonvel état de choses, et l'aurait même approuvé tout à fait, sans les efforts qu'on exigeait d'elle pour le salut de la république. L'exécution rigoureuse des lois sur la réquisition, l'emprunt forcé, la levée du trentième cheval, l'état misérable des rentiers payés en assignats, étaient de graves sujets de plaintes; sans tous ces motifs, elle anrait trouvé le nouvean gonvernement excellent. Il n'y a que l'élite d'une nation qui soit sensible à la gloire, à la liberté, aux idées nobles et généreuses, et qui consente à lenr faire des sacrifices. La masse vent dn repos, et demande à faire le moins de sacrifices possible. Il est des moments où cette masse entière se réveille, mue de passions grandes et profondes : on le vit, en 1789, quand il avait fallu conquérir la liberté, et, en 1795, quand il avait falln la défendre. Mais, épuisée par ces efforts, la grande majorité de la France u'en voulait plus faire. Il fallait un gonvernement habile et vigoureux pour obteuir d'elle les ressources nécessaires an salut de la république. Heureusement la jeunesse, toujours prête à une vie aventurière, présentait de grandes ressources ponr recruter les armées. Elle montrait d'abord beaucoup de répuguance à quitter ses foyers; mais elle cédait après quelque résistance. Transportée dans les camps, elle prenait un goût décidé pour la guerre, et y faisait des prodiges de valenr. Les contribuables, dont on exigeait des sacrifices d'argent, étaient bien plus difficiles à sonmettre et à concilier au gouvernement.

Les ennemis de la révolution prenaient texte des sacrifices nouveaux imposés à la France, et déclamaient dans les journaux contre la réquisition, l'emprunt forcé, la levée forcée des ebevaux, l'état des finances, le malhenr des rentiers, et la sévère exécution des lois à l'égard des émi-

gouvernement comme étant encore un gouvernement révolutionnaire, et en ayant l'arbitraire et la violence. Suivant enx, on ne pouvait pas se fier encore à lui, et se livrer avec séenrité à l'avenir. lls s'élevaient surtout contre le projet d'une nouvelle campagne; ils prétendaient qu'on sacrifiait le repos, la fortune, la vie des citoyens, à la folie des conquêtes, et semblaient fàchés que la révolution eût l'honneur de donner la Belgique à la France. Du reste, il n'était point étonnant, disaient-ils, que le gonvernement cût un pareil esprit et de tels projets, puisque le Directoire et les conseils étaient remplis des membres d'une assemblée qui s'était souillée de tons les crimes.

Les patriotes, qui, en fait de reproches et de récriminations, n'étaient jamais en demeure, tronvaient au contraire le gonvernement trop faible. et se montraient déià tout prêts à l'accuser de condescendance pour les contre-révolutionnaires. Suivant eux, on laissait rentrer les émigres et les prêtres; on acquittait chaque jour les conspirateurs de vendémiaire; les jennes gens de la réquisition n'étaient pas assez sévèrement ramenés aux armées; l'emprunt forcé était perçu avec mollesse. Ils désapprouvaient surtout le système financier qu'on semblait disposé à adopter. Déià on a vu que l'idée de supprimer les assignats les avait irrités, et qu'ils avaient demandé sur-le-champ les moyens révolutionnaires qui, en 1793, ramenérent le papier au pair. Le projet de recourir aux compagnies financières et d'établir une banque réveilla tous lenrs préjugés. Le gouvernement allait, disaient-ils, se remettre dans les mains des agioteurs ; il allait, en établissant une bangne, ruiner les assignats, et détruire le papier-monnaie de la république, pour y substituer un papier privé, de la création des agioteurs. La suppression des rations les indigna. Rendre les subsistances au commerce libre, ne plus nourrir la ville de Paris, était une attaque à la révolution : c'était vouloir affamer le penple et le pousser au désespoir. Sur ce point, les journaux du royalisme semblèrent d'accord avec ceux du jacobinisme, et le ministre Benezecb fut accablé d'invectives par tous les partis.

Une mesnre mit le comble à la colère des patriotes contre le nouveau gouvernement. La loi du 3 brumaire, en amnistiant tons les faits relatifs à la révolution, exceptait cependant les crimes partienliers, comme vols et assassinats, lesquels étaient tonjours passibles de l'application des lois. Ainsi grés et des prêtres. Ils affectaient de considérer le les poursuites commencées pendant les derniers

temps de la convention contre les auteurs des massacres de septembre furent continuées comme poursuites ordinaires contre l'assassinat. On jugeait en même temps les conspirateurs de vendémiaire, et ils étaient presune tous acquittés, L'instruction contre les auteurs de septembre était au contraire extrêmement rigoureuse. Les patriotes furent révoltés. Le nommé Babœuf, jacobin foreené, déjà enfermé en prairial, et qui se trouvait libre maintenant par l'effet de la loi d'aninistie. avait commencé un journal, à l'imitation de Marat. sous le titre de Tribun du Peuple. On comprend ce que pouvait être l'imitation d'un modèle pareil. Plus violent que celui de Marat, le journal de Babœuf n'était pas eynique, mais plat. Ce que des circonstances extraordinaires avaient provoqué était rédnit ici en système, et soutenu avec une sottise et une frénésie encore inconnues. Quand des idées qui ont préoccupé les esprits touchent à leur fin, elles restent dans quelques têtes, et s'y changent en manie et en imbécillité. Babœuf était le chef d'une secte de malades qui soutenaient que le massacre de septembre avait été incomplet, qu'il faudrait le renouveler en le rendant général. pour qu'il fût définitif. Ils prêchaient publiquement la loi agraire, ce que les hébertistes eux-mêmes n'avaient pas osé, et se servaient d'un nouveau mot, le bonheur commun, pour exprimer le but de leur système. L'expression seule caractérisait en eux le dernier terme de l'absolutisme démagogique. On frémit en lisant les pages de Babœuf. Les esprits de bonne foi eu eurent pitié; les alarmistes feignirent de croire à l'approche d'une nouvelle terreur, et il est vrai de dire que les séances de la société du Panthéon fonrnissaient un prétexte spécienx à leurs craintes. C'est dans le vaste local de Sainte-Geneviève que les jacobins avaient recommencé leur elnb, comme nous avons dit. Plus nombreux que jamais, ils étaient près de quarante mille, vociferant à la fois, bien avant dans la nnit. Insensiblement ils avaient outre-passé la constitution, et s'étaient donné tout ce qu'elle défendait, c'est-à-dire un bureau, un président et des brevets; en un mot, ils avaient repris le caractère d'une assemblée politique. Là, ils déclamaient contre les émigrés et les prêtres, les agioteurs, les sangsuca du peuple, les projets de banque, la suppression des assignats, et les procedures instruites contre les patriotes.

Le Directoire, qui de jour en jour se sentait

tion, commencait à rechercher l'approbation des esprits modérés et raisonnables. Il crut devoir sévir contre ce déchaînement de la faction jacobine. Il en avait les moyens dans la constitution et dans les lois existantes; il résolut de les employer. D'abord, il fit saisir plusieurs numéros du journal de Baboruf, comme provoquant au renversement de la constitution; ensuite il fit fermer la société du Panthéon, et plusieurs autres formées par la jeunesse dorée, dans lesquelles on dansait et où on lisait les journaux: ces dernières étaient sitnées au Palais-Royal et au boulevard des Italiens, sous le titre de Société des Échecs, Salon des Princes, Salon des Arts. Elles étaient pen redoutables, et ne furent comprises dans la mesure que pour montrer de l'impartialité. L'arrêté fut publié et exécuté le 8 ventôse (27 février 1796). Une résolution demandée aux Cinq-Cents ajouta une condition à toutes celles que la constitution imposait déjà anx sociétés populaires : elles ne purent être composées de plus de soixante membres

Le ministre Benezech, accusé par les deux partis, voulut demander sa démission. Le Directoire refusa de l'accepter, et lui écrivit une lettre pour le féliciter de ses services. La lettre fut publiée. Le nonveau système des subsistances fut maintenu; les indigents, les rentiers et les fonctionnaires pnblies qui n'avaient pas mille écus de revenu, obtinrent senls des rations. On songea aussi aux malhenreux rentiers qui étaient toujours payés en papier. Les deux conseils décrétèrent au'ils recevraient dix capitaux pour nn en assignats; sugmentation bien insuffisante, car les assignats n'avaient plus que la deux-centième partie de leur

valeur. Le Directoire ajonta aux mesures qu'ils venait de prendre celle de rappeler enfin les députés conventionnels en mission. Il les remplaça par des commissaires du gouvernement. Ces commissaires auprès des armées ou des administrations représentaient le Directoire, et surveillaient l'exécution des lois. Ils n'avaient plus comme autrefois des pouvoirs illimités auprès des armées; mais, dans un cas pressant, où le pouvoir du général était insuffisant, comme une réquisition de vivres on de troupes, ils ponvaient prendre une décision d'urgence. qui était provisoirement exécutée, et soumise ensuite à l'approbation du Directoire. Des plaintes s'étant élevées contre beauconp de fonctionnaires choisis par le Directoire dans le premier moment mieux établi, et redontait moins la contre-révolu- de son installation, il enjoignit à ses commissaires

civila de les surveiller, de recueillir lea plaistes qui s'élèveraient contre eux, et de lui désigner ceux dont le remplacement serait convenable.

Pour surveiller les factions, qui, obligées maintenant de se cacher, allaient agir dana l'ombre, le Directoire imagina la création d'un ministère apécial de la police.

La police est un obiet important dans les temps de troubles. Les trois assemblées précédentes lui avaient consacré uu comité nombreux ; le Directoire ue crut pas devoir la laisser parmi les attributions accessoires du ministère de l'intériour, et proposa aux deux conseila d'ériger un ministère spécial. L'opposition prétendit que c'était une institution inquisitoriale, ce qui était vrai, et ee qui malheureusement était inhérent à un temps de factions, et aurtout do factiona obstinées et obligées de comploter secrétement. Le projet fut approuvé. Ou appela le députe Cochon aux fonctions de ce nouvena ministère. Le Directoire aurait encore voule des lois sur la liberté do la presse. La coustitution la déclarait illimitée, sauf les dispositions qui pourraient devenir nécessaires pour en réprimer les écarts. Les deux conseils, après une discussion soleunelle, rejetèrent tout projet de loi répressive. Les rôles furent encore intervertis dans cette discussion. Les partisana de la révolution, qui devaient être partisans de la liberté illimitée, demandaient des moyens do répression; et l'opposition, dont la pensée secrète inclinait plutôt à la monarchie qu'à la république, vota pour la liberté illimitée; taut les partis sont gouvernés par leur intérêt! Du reste, la décision était sage. La presse peut être illimitée saus dancer : il u'v a que la vérité de redoutable; le faux est impnissant, plus il s'exagère, plus il a'use. Il n'y a pas de gouvernement qui ait péri par le meusongo. Qu'importe qu'uu Babœuf céléhrat la loi agraire, qu'une Quotidienne rabaissat la grandeur de la révolution, calomuiat ses héros et cherchat à relever des princes banuis | Le gouvernement n'avait qu'à laisser déclamer: huit jours d'exagération et de meusonge usent toutes les plumes des pamphlétaires et des libellistes. Mais il faut bien du temps et de la philosophie à un gouvernement pour qu'il admotte ces vérités. Il n'était peut-être pas temps pour la convention de les entendre. Le Directoire, qui était plus tranquille et plus assis, aurait du commencer à les comprendre et à les pratiquer.

Les dernières mesures du Directoire, telles que la eléture de la société du Panthéon, le refus d'ac-

l cepter la démission du ministre Benezech, le rappel des conventionnels en mission, le changement de certains fonetionnaires, produisirent le meilleur effet; elles rassurèrent ceux qui craignaient véritablement la terreur, condamnérent au silence ceux qui affectaient de la craindre, et satisfirent les esprita sages qui voulaient que le gouveruement se placăt au-dessus de tous les partis. La suite, l'activité des travaux du Directolre, ne contribuérent pas moins que tout le reste à lui concilier l'estime. On commeuçait à espérer du repos, et à supposer do la durée su régime actuel. Les einq directeurs s'étaient entouréa d'un certain appareil. Barras, homme de plaisir, faisait les honneurs du Luxembourg. C'est lui, en quelque sorte, qui représentait ponr ses collègues. La société avait à peu près lo même aspect que l'anuée précédente : elle présentait un mélange singulier de conditions. une grande liberté de mœurs, un goût effréné pour les plaisirs, un luxo extraordinaire. Les salous du directeur étaient pleins de généraux dont l'éducatiou et la fortune s'étaient faites en deux ans, de fournisseurs et de gens d'affaires qui s'étaient enrichis par les apéculations et les rapiues, d'exilés qui rentraient et cherchaient à se rattacher au gouvernement, d'hommes à grauds talents, qui, commençant à croire à la république, désiralent y prendre place, d'intriganta enfin qui couraient après la faveur. Des femmes de toute origine venaient déployer leurs charmes dans ces salons, et user de leur infinence, dans un momeut où tout était à demander et à obtenir. Si quelquefois les manières mauqualont de cette déceuce et de cette dignité dout on fait tant de eas eu France, et qui sont le fruit d'une société polio, tranquille et exclusive, il y régnait une extrêmo liberté d'esprit, et cette graude abondance d'idéea positives que suggèreut la vue et la pratique des grandes choses. Les hommes qui composaient cette société étaient affranchis de toute espèce de routine, ils ne répétaient pas d'insignifiantes traditions; ce qu'ils savaient, ils l'avaiont appris par leur propre expérience. Ila avaieut vu les granda événements de l'histoire, ils y avaient pris, ils y prensient part encore; et il est aisé de se figurer ce qu'un tel spectaele dovait réveiller d'idées chez des esprits jounes, ambitieux et pleins d'espérances. LA, brillait au premier rang le jeune Hoche, qui, de aimple soldat aux gardes françaises, était devenn en une campagne général en chef, et s'était donué en deux ans l'éducation la plus soignée. Beau, plein Ces jennes hommes, appelés à dominer dans l'État, choisissaient leurs épouses, quelquesois parmi des femmes d'ancienne condition, qui se trouvaient honorées de leur choix, quelquefois dans les familles des enrichis du temps, qui voulaient ennoblir la fortune par la réputation. Bonaparte vennit d'éponser la veuve de l'infortuné général Beaubarnais. Chaeun songeait à faire sa destinée, et la prévoyait grande. Une foule de carrières étaient ouvertes. La guerre sur le continent. la guerre sur la mer, la tribune, les magistratures, une grande république en un mot à défendre et à gouverner, c'étaient là de grands buts, dignes d'enflammer les esprits! Le gouvernement avait fait récemment une acquisition précieuse, celle d'un écrivain ingénieux et profetid, qui consacrait son jeune talent à concilier les esprits à la nouvelle république. M. Benjamin Constant venait de publier une brochure intitulée : De la Force du gouvernement, qui avait produit une grande sensation, Il y démontrait la nécessité de se rattacher à un gonvernement qui était le senl espoir de la France et de tous les partia.

Géait tonjoura le soin des finances qui occupais el plan le pour cencenen. Les deraifres mesures n'étaient qu'un ajournement de la difficalié. On savit domné au gouvernement une cettine quantité de hiens à vendre, la faculté d'engager les grandes fortst, l'emprant forés, et ou lui suit laissé la planche aux saignaté comme ressource extrêne. Pour d'enancer le produit de ces différentes ressources, il avait, comme on a va, eréé 00 millions de recerpions, capetais de les diférentes ressources, il avait, comme on a va, eréé 00 millions mentre qui retrairent dans les caisses. Mais ces recerpions n'avaient obtent cours que trés-diférentes. Les lanquiers réunis pour concerter au feitement. Les lanquiers réunis pour concerter au

projet de banque territoriale, fondée sur les biens nationaux, s'étaient retirés en entendant les eris poussés par les patriotes contre les agioteurs et les traitants. L'emprunt forcé se percevait beauconp plus lentement qu'on ne l'avait cru. La répartition portait sur des bases extrêmement arbitraires. pnisque l'emprunt devait être frappé sur les elasses les plus aisées; ebaenn réclamait, et chaque part de l'emprunt à percevoir occasionnait nne contestation aux percepteurs. A peine un tiers était rentré en deux mois. Quelques millions en numéraire et quelques milliards en papier avaient été perens. Dans l'insuffisance de cette ressource, on avait en encore recours au moyen extrême laissé au gouvernement pour suppléer à tous les autres, la planche aux assignats. Les émissions avaient été portés depuis les deux derniers mois à la somme inoute de 45 milliards. 20 milliards avaient à peine fonrni 100 millions, car les assignats ne valaient plus que le deux-centlème de leur titre. Décidément le public n'en voulait plus du tout, car ils n'étaient plus bons à rien. Ils ne pouvaient servir au remboursement des eréances, qui étaient suspendnes; ils ne pouvaient solder que la moitié des fermages et de l'impôt, car l'autre moitié se pavait en unture; ils étaient refusés dans les marchés, ou recus d'après leur valent réduite; enfin, on ne les prenait dans la vente des biens qu'au taux même des marchés, les enchères faisant toujonrs monter l'offre à proportion de l'avilissement du papier. On n'en pouvait donc faire aucun emploi capable de lenr donner quelque valeur. Une émission dont on ne connaissait pas le terme, falsait prévoir encore des ebiffres extraordinaires qui rendraient les sommes les plus modignes. Les milliards aignifinient tout au plus des millions. Cette chute, dont nous avons parlé \* lorsqu'on refusa d'interdiré les enchères dans la vente de biens, était réalisée,

enclueres dans la vende de Diens, ettat freitake,.
Lea esprita dann lesqueds la révolution avail.
laisé-ées préjugés, car tous les systèmes, et toutes
les puissances en laisent, voulaient qu'on relevite
les assignats, en affectant ane grande quantité de
blens à leur lysoubtiene, et en employant des mesarres violentes pour les Dire circuler. Mais il a'y
u rien au monde de plus impossible à rétabil que la réputation d'une monnaie i il fallait donc renoncer anx assignats.

On se demande pourquoi on n'abolissait pas tont de auite le papier-monnaie, en le réduiant à sa

<sup>\*</sup> Voyes pages 187 et suiv. de ce volume.

valeur réelle, qui était de 200 millions an plus, et en exigeant le payement des impôts et des biens nationaux, soit en numéraire, soit en assignats au cours? Le numéraire en effet reparaissait, et avec quelque abondanee, surtout dans les provinces; ainsi c'était une véritable erreur que de eraindre sa rareté; ear le papier comptait pour 200 millions dans la eirculation : mais une antre raison empécha de renoncer au papier-monnaie. La seule richesse. il faut le dire toujours, consistait dans les biens nationaux. Leur vente ne paraissait ni assurée ni prochaine. Ne pouvant done attendre que leur valeur vint spontanément au trésor par les ventes, il fallait la représenter d'avance en papier, et l'émettre pour la retirer ensuite; en un mot, il fallait dépenser le prix avant de l'avoir reçu. Cette nécessité de dépenser avant d'avoir vendu fit songer à la eréation d'un nouveau papier.

Les cédules, qui étaient une bypothèque spéciale sur chaque bien, entrafnaient de longs délais, car il fallait qu'elles portassent l'énonciation de chaque domaine; d'ailleurs elles dépendaient de la volonté du prenent, et ne levaient pas la véritable difficulté. On imagina un papier qui, sous le nom de mandats, représentait une valeur fixe de bien. Tout domaine devait être délivré sans enchère et sur simple procès-verbal, pour un prix en mandats égal à celui de 4790 (vingt-deux fois le revenu). On devait créer 2 milliards 400 millions de ces mandats, et leur affecter sur-le-champ 2 milliards 400 millions de biens, estimation de 1790, Ainsi, ces mandats ne ponyaient subir d'autre variation que celle des biens cux-mêmes, puisqu'ils en représentaient une quantité fixe. Ils ne pouvaient pas, à la vérité, se trouver au pair de l'argent, ear les biens ne valaient pas ce qu'ils valaient en 1790; mais ils devaient avoir la valeur même des biens.

On résolut d'employer une partic de ces mandats à returre les seaignass. La planebe des assistants au planebe des assistants au planebe des assistants au planebe des assistants planebes de la companya de la marcha différentes rentries, sois de l'emprant, sois de l'est différentes rentries, sois de l'emprant, sois de l'est différentes rentries, sois de l'emprant, sois de l'est qui l'est différentes rentries, sois de l'est qui l'est réduite à 56 milliands, ce les réduitants au trenditeme, représentante 800 millions : on décrés qu'ils scrients delanegés coutre 800 millions de mandats, ce qui l'est de l'est participation de l'autopart de la vient me l'équitation de l'ausgiant de la valer monitaite. 000 millions de mandats, ce qui l'est participation de la valer monitaite. 000 millions de mandats de su ribert monitaite d'une plus el clôture d'un marché desirale duré cains en outre pour le service public. Il

et les 1000 restants enfermés dans la caisse à trois clefs, pour en sortir par décret, au fur et à mesure des besoins.

Cette création des mandats était une réimpression des assignats, avec un chiffer moindre, une autre décomination, et anc valeur déterminée par apport aux biens. Cétait comme si on et eréé, outre les 25 milliards devant resiste en circulation. Als autres miliards, e qui avant rist 72; c'était comme si on cét décidé que ces 72 milliards, comme si on cét décidé que ces 72 milliards, resistent repeate payment els biens pour trente fois la valeur de 1790, ee qui supposait 2 milliards. de 100 milliards de biens affectés en hypothèque. Ainsi, le chiffre était réduit, le rapport aux biens faté, et le nome fate, et le rome fate de la residence de la r

Les mandats furent créés le 26 ventôse (16 mars). Les biens durent être mis sur-le-champ en vente, et délivrés au porteur de mandat sur simple proees-verbal. La moitié du prix devait être payée dans la première décade, le reste dans trois mois. Les forêts nationales étaient mises à part, et les 2 milliards 400 millions de biens étaient pris sur les biens de moins de trois cents arpents. Sur-leehamp on prit les mesures que nécessite l'adoption d'un papier-monnaie. Le mandat étant la monnaie de la république, tout devait être payé en mandats. Les eréances stipulées en numéraire, les banx, les fermages, les intérêts des eapitaux, les impôts, excepté l'impôt arriéré, les rentes sur l'État, les pensions, les appointements des fonctionnaires publies. durent être payés en mandats. Il y eut de grandes discussions sur la contribution foncière. Ceux qui prévoyaient que les mandats ponrraient tomber comme l'assignat voulaient que, pour assurer à l'État une rentrée certaine, on continuât de payer la contribution foncière en nature. On leur objecta les difficultés de la perception, et on décida qu'elle aurait lieu en mandats, ainsi que celle des donanes, des droits d'enregistrement, de timbre, des postes, etc. On ne s'en tint pas là; on crut devoir aecompagner la création du nouveau papier des sévérités ordinaires qui accompagnent l'emploi des valeurs forcées; on déclara que l'or et l'argent ne seraient plus considérés comme marchandises. et qu'on ne pourrait plus vendre le papier contre l'or, ni l'or contre le papier. Après les expériences qu'on avait faites, cette mesure était misérable. On venait d'en prendre en même temps une antre qui ne l'était pas moins, et qui nuisit dans l'opinion au Directoire; ee fut la clôture de la Bourse.

public n'empéchait pas qu'il s'en établit des milliers ailleurs.

En faisant des mandats la monnaie nouvelle, et en les mettant partont à la place du numéraire, le gouvernement commettait une erreur grave. Même en se sontenant, le mandat ne pouvait jamais égaler lo taux de l'argent. Le mandat valait, si l'on veut, autant que la terre, mais il ne pouvait valoir davantage. Or, la terre ne valait pas la moitié du prix de 1790; un bien, même patrimonial, de 400 mille francs, ne se serait pas payé 50 mille en argent. Comment 100 mille francs en mandats en auraient-ils valu 100 mille en numéraire? Il aurait donc falla admettre au moins cette différence. Le gonvernement devait donc, indépendamment de tontes les autres causes de dépréciation , trouver un premier mécompte provenant de la dépréciation des biens.

On était si pressé qu'on fit circuler des promesses do mandats, en attendant que les mandats euxmêmes fusseut prêts à être émis. Sur-le-champ ces promesses circulèrent à une valeur très-inférieure à leur valeur nominale. On fut extrémement alarmé, ou se dit quo le nouveau papier, duquel on espérait tant, allait tomber comme les assignats, et laisser la république saus aucune ressource. Cependant il y avait une cause de cette chute anticipée, et on pouvait bientôt la lever. Il fallait rédiger des instructions à l'usage des administrations locales, pour régler les cas extrémement compliqués quo ferait naître la vente des biens sur simple procès-verbal; et ce travail exigeait beaucoup de temps et retardait l'onverture des ventes. Pendant cet intervalle. le mandat tombait, et on disait que sa valenr baisserait si rapidement que l'État ne voudrait pas ouvrir les ventes et abandonner les biens pour une valeur uulle; qu'il allait arriver aux mandats ce qui était arrivé aux assignats; qu'ils se réduiraient successivement à rien, et qu'alors on les recevrait en payement des biens, non à leur valeur d'émission, mais à lenr valeur réduite. Les malveillants faisaient entendre ainsi que le nouveau papier était un leurre, que jamais les biens ne seraient aliénés, et que la république voulait se les réserver comme un gage apparent et éternel de toutes les espèces de papier qu'il lui plairait d'émettre. Cependant les ventes a'ouvrirent. Les souscriptions furent nombreuses. Le mandat de 100 francs était tombé à 15 francs. Il remonta successivement à 50 et 40, en quelques lieux à 88 francs. On espéra done un instant le succès de la nouvelle opération.

C'était au milieu des factions secrètement coniurées contre lui que le Directoire se livrait à ces travaux. Les ageuts de la royauté continuaient leurs secrètes menées. La mort de Le Mattre ne les avait pas dispersés. Brottier, acquitté, était devenu le chef de l'agence. Duverne de Presle, Laville-Ilcurnois. Despomelles, s'étaient réunis à lui, et formaient secrètement le comité royal. Ces misérables brouillons n'avaient pas plus d'influence que par le passé; ils intriguaient, demandaient de l'argent à grands eris, écrivaient de nombreuses correspondances, et promettaicut merveilles. Ils étaient touiones les intermédiaires entre le prétendant et la Vendée, où ils avaient de nombreux agents. Ils persistaient dans leurs idées, et voyant l'insurrection comprimée par Hoche, et prête à expirer sous ses coups, ils se confirmaient toujours davantage dans le système de tout saire à Paris, même par nn mouvement de l'intérieur. Ils se vantaient, comme du temps de la convention, d'être en rapport avec plusienrs députés du nonveau tiers, et ils prétendaient qu'il fallait temporiser, travailler l'opinion par des journaux, déconsidérer le gouvernement, et tout préparer pour que les élections de l'année suivante amenassent un nonveau tiers de députés entièrement contre-révolutionnaires. Ils se flattaient ainsi de détruire la constitution républicaine par les moyens de la constitution même. Ce plan était certainement le moius chimérique, et c'est celui ani donne l'idée la plus favorable de leur intelligence.

Les patriotes, de lenr côté, préparaient des complots, mais autrement dangereux par les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Chassés du Panthéon, condamnés tout à fait par le gonvernement ani s'était séparé d'eux, et qui leur retirait leurs emplois, ils s'étaient déclarés contre lui, et étaient devenus ses ennemis irréconciliables. Se voyant noursuivis et observés avec grand soin, ils n'avaient plus trouvé d'antre ressource que de conspirer très-secrètement, et de manière à ce que les chefs de la conspiration restassent tout à fait inconnus. Ils s'étaient choisis quatre pour former un directoire secret de salut public ; Babœuf et Drouet étaient du nombre. Le directoire secret devait communiquer avec douze agents principaux qui ne se connaissaient pas les uns les antres, et chargés d'organiser des sociétés de patriotes dans tous les quartiers de Paris. Ces donze agents, agissant ainsi chacun de leur côté, avaient défense de nommer les quatre membres du directoire secret; ils devaient parler

et se hirs oblir au nom d'une autorité mystérieux et amprême, qui desti instituée pour diriger les efforts des patriotes vers ce qu'ils appelaires le bonheur commun. De cette manière les fide de la compiration étaient presque insaissablées, cer en apponant q'on en casist un, les suiver restrient toujours incennus. Cette organisation établit, en defit, comme l'avis projeté fibeauri d'en sacériele d'ett, comme l'avis projeté fibeauri (en sacériele d'ett, comme l'avis projeté fibeauri (en sacériele d'ett, comme l'avis projeté fibeauri d'en sacériele d'est, comme l'avis n'entre situation de l'entre des douce appents principious, recvient l'impublisso d'une autorité inconne.

Babœuf et ses collègues eberchaient quel serait le mode à employer pour opérerce qu'ils appelaient la délivrance, et à qui on remettrait l'autorité, quand on aurait égorgé le Directoire, dispersé les eonseils, et mis le peuple en possession de sa souveraineté. Ils se définient déjà beaucoup trop des provinces et de l'opinion pour conrir la chauce d'une élection, et appeler une assemblée nonvelle. Ils voulaient tout simplement en nommer une composée de jacobins d'élite, pris dans chaque département. Ils devaient faire ce choix eux-mêmes, et compléter cette assemblée en y ajoutant tous les montagnards de l'ancienne convention qui n'avaient pas été réelus. Encore ces montagnards ne leur semblaient pas donner de suffisantes garanties, car beaucoup avaient adhéré, dans les derniers temps de la convention, à ce qu'ils appelaient les mesures liberticides, et avaient même accepté des fonctions dn Directoire. Cependant ils avaient fini par tomber d'accord sur l'admission, dans la nouvelle assemblée, de soixante-huit d'entre eux, qui passaient ponr les plus pars. Cette assemblée devait s'emporer de tous les ponvoirs, jusqu'à ce que le bonheur commun füt assuré.

Il fallsit s'entendre avec les conventionnels non réélus dont la plupart étalent à Paris. Babœuf et Dronet entrèrent en communication avec eux. Il y eut de grandes discussions sur le choix des moyens, Les conventionnels trouvaient trop extraordinaires ceux que proposait le directoire insurrecteur. Ils vonlaient le rétablissement de l'ancienne convention, avec l'organisation prescrite par la constitution de 1793. Enfin on s'entendit, et l'insurrection fut préparée pour le mois de floréal (avril-mai). Les moyens dont le directoire secret se proposait d'user étaient vraiment effrayants. D'abord il s'était mis en correspondance avec les principales villes de France, pour que la révolution fût simultance et semblable partout. Les patriotes devaient partir de leurs quartiers en portant des guidons

any leaquels seraient écrits ces mots : Liberté, Égalité, Constitution de 1793, Bonheur commun. Ouiconque résisteralt au peuple sonverain serait mis à mort. On devait égorger les eina directeurs. certains membres des Cinq-Cents, le général de l'armée de l'intérieur; on devait s'emparer du Luxembourg, de la Trésorerie, du télégraphe, des arsenaux, et du dépôt d'artillerie de Meudon. Pour engager le penple à se soulever et ne plus le payer de vaines promesses, on devait obliger tous les habitants aisés de loger, béberger et nourrir ebaque homme qui anrait pris part à l'insurrection. Les bonlangers, les marchands de vin étaient tenus de fournir du pain et des boissons au peuple, moyennant une indemnité que leur payerait la république, et sous peine d'être pendns à la lanterne en ens de refus. Tont soldat qui passerait du côté de l'insurrection aurait son équipement en propriété, recevrait une somme d'argent, et aurait la faculté de retonrner dans ses foyers. On espérait gagner alnsi tous ceux qui servaient à regret. Quant aux soldats de métier, qui avaient pris goût à la guerre, on leur donnait à piller les maisons des rovalistes. Pour tenir les armées au complet, et remplacer ceux qui rentraient dans leurs foyers, on se proposait d'accorder anx soldats des avantages tels qu'on ferait lever spontanément une multitude de nouyeaux volontaires.

On voit quelles combinaisons terribles et insensées avaient concnes ces esprits désespérés. Ils désignérent Rossignol, l'ex-général de la Vendée, pour commander l'armée parisienne d'insurreetion. Ils avaient pratiqué des intelligences dans cette légion de police qui faisait partie de l'armée de l'intérieur, et toute composée de patriotes, de gendarmes des tribunaux, d'anciens gardes française. Elle se mutlus en effet, mais trop tôt, et fut dissoute par le Directoire. Le ministre de la police, Cochon, qui suivait les progrès de la conspiration, qui lui fut dénoncée par un officier de l'armée de l'intérieur qu'on avait vonln enrôler, la luissa se continner pour en saisir tous les fils. Le 20 floréal (9 mai), Babœuf, Drouet, et les autres chefs et agents, devaient se réunir rue Bleu, chez un menuisier. Des officiers de police, apostés dans les environs, saisirent les conspirateurs, et les conduisirent sur-le-champ en prison. On arrêta en ontre les ex-conventionnels Laignelot, Vadier, Amar, Ricord, Choudieu, le Piémontais Buonarotti. l'ex-membre de l'assemblée législative Antonelle. Pelletier de Saint-Fargeau, frère de celui qui avait été assassiné. On demanda aussitôt aux deux conseils la mise en accusation de Drouet, qui était membre des Cinq-Cents, et on les envoya tous devant la hante cour nationale, qui n'était pas encore organisée, et qu'on se mit à organiser snr-le-champ. Babœuf, dont la morgue égalait le fanatisme, écrivit au Directoire ane lettre singulière, et qui peignait lo délire do son esprit. « Je snis nne puissance, écrivait-il aux cinq directeurs; no craignes danc pas do traiter avec mol d'égal à égal. Je suis lo chef d'une secte formidable que vous no détruirez pas en m'envoyant à la mort, et qui, après mon supplice, n'en sera que plus irritée ot plus dangereuse. Vous n'avez qu'un seul fil de la conspiration; ce n'est rien d'avoir arrêté ancignes individus; les chefs renaîtront sans cesse. Épargnez-vaus do verser un sang inutile; vous n'avez pas encore fait beaucoup d'éclat, n'en faites pas davantage : traitez avec les patriotes ; ils se souviennent que vous fûtes sutrefnis des républicains sincères; ils vous pardonnerout, si vous vanlez concourir avec eux an saint de la république. »

Le Directoire ne fit ancun cas de cette lettre extravagante, et ordonna l'instruction du procès. Cette instruction devait être longuo, car on voulait procéder dans toutes les formes. Ce dernier acte de vigueur acheva de consolider le Directoire dans l'opinion générale. La fin de l'biver approehait : les factions étaient surveillées et contenues : l'administration était dirigée svec zèle et svec soin ; lo papier-monnaie renouvelé donnait seul des inquiétudes; il avait fourni cependant des ressources momentanées pour faire los premiers préparatifs do la campagno qui allait s'ouvrir. En effet, la saison des opérations militaires étaitarrivée. Le ministère anglais, toujours astucieux dans sa politique, avait tenté anprès du gonvernement français la démarche dont l'opinion publique lui faisait un devoir. Il svait ehergé son agent en Suisse, Wickam, d'adresser des questions insignifiantes an ministre do France Barthélemy. Cette ouverture, faite le 17 veutôse (7 mars 1796), avait pour but de demander si la France était disposée à la paix, si elle consentirait à ne congrès pour en discuter les conditions, si elle voulait faire connaître à l'avance les bases principales sur lesquelles elle était résolue à traiter. Une pareille démarcho n'était qu'nne vaino satisfaction donnée par Pitt à sa nation, afin d'être autorisé, par un refus de la France, à demander de nouveaux sa-

erifices. Si en effet Pitt avait été sincère, il n'aurait pas chargé de cette ouverture un agent sans pouvoirs; il n'aurait pas demandé un congrès européen, qui, par la complication des questions, ne ponyait rien terminer, et que la France d'ailleurs avait déià refusé à l'Autriche par l'intermédiaire du Danemarek; enfin il n'aursit pas demandé sur quelles bases la négociation devait s'ouvrir, puisqu'il savait que, d'après la constitution, les Pays-Bas étaient devenus partie du territoire français. et que le gouvernement actuel ne pouvait cousentir à les en détacher. Le Directoire, qui ne voulait pas être pris pour dupe, fit répondre à Wicksm que ni la forme ni l'objet de cette démarche n'étaient de nature à faire croire à sa sincérité; que, do reste, pour démontrer ses intentions pacifiques, il consentait à faire une réponse à des questions qui n'en méritaient pas, et qu'il déclarait vonloir traiter sur les bases seules fixées par la constitution. C'était annoncer d'une manière définitive que la France ne renoncerait iamais à la Belgique. La lettre du Directoire, écrite avec convenance et fermeté, fut aussitôt publiée avec celle de Wickam. C'était le premier exemple d'une diplomatie franche et ferme sans inctance.

Chacun approuva le Directaire, et de part et d'autre on se prépara en Europe à recommencer les hostilités. Pitt demanda au parlement un nouvel emprunt de 7 millions sterling, et il s'efforca d'en négocier un sutre de 5 millions pour l'Empereur. Il avait beaucoup travaillé auprès du roi de Prusse pour le tirer de sa neutralité et le faire rentrer dans la lutte; Il Ini offrit des fonds, et lni représenta qu'arrivant à la fin de la guorre, lorsquo tous les partis étaient épuisés, il aurait nne supériorité assurée. Le roi de Prusse, ne vonlant pas retomber dans ses premières fantes, no se laissa pas abuser, et persista dans sa nentralité. Une partie de son arméc, stationnée en Pologno, veillait à l'incorporation des nouvelles conquêtes; l'autre, rangée le long dn Rhin, était prête à défendre la ligne de neutralité contre celle des puissances qui la violerait, et à prendre sons sa protection ceux des États de l'Empire qui réclameraient la médiation prussienne. La Russie, toujours féconde en promesses, n'envoyait pas oncore de troupes, et s'occupait à organisor la part de territoire qui lni était échue en Pologne.

L'Autriche, enflée do ses succès à la fin do la campagne précédente, se préparait à la guerre avec ardeur, et se livrait aux espérances les plus

présomptuenses. Le général auquel elle devait ce léger retour de fortune, avait cepeudant été destitué, malgré tout l'éclat de sa gloire, Clerfayt, avant déplu au conseil aulique, fut remplacé dans le commandement de l'armée du bas Rhin par le jeune archiduc Charles, dont on espérait beaucoup, sans cependant prévoir eneore ses talents. Il avait montré, dans les campagnes précédentes, les qualités d'un bon officier. Wurmser commandait toujours l'armée du bant Rhin. Pour décider le roi de Sardaigne à continuer la guerre, on avait envoyé un renfort cousidérable à l'armée impériale qui se battait en Piémont, et on lui avait donné le général Beaulieu, qui s'était acquis beauconn de rénutation dans les Pays-Bas, L'Espagne, commençant à jouir de la paix, était attentive à la nouvelle lutte qui allait s'ouvrir, et, maintenant mieux éclairée sur ses véritables intérêts, faisait des vœux pour la France.

Le Directoire, zélé comme un gouvernement nonveau, et jaloux d'illustrer son administration, méditait de grauds projets. Il avait mis ses armées dans un état de force respectable; mais il n'avait pn que leur envoyer des hommes, sans leur fournir les approvisionnements nécessaires. Toute la Belgique avait été mise à contribution nour nourrir l'armée de Sambre-et-Meuse; des efforts extraordinaires avaient été faits pour faire vivre celle du Rhin au milien des Vosges, Cependant on n'avait pu ni leur procurer des moyens de transport, ni remonter leur cavalerie. L'armée des Alpes avait vécu des magasins pris aux Autrichiens après la bataille de Loano; mais elle n'était ni vêtue, ni chaussée, et le prêt était arriéré. La vietoire de Loauo était ainsi demeurée sans résultat. Les armées des provinces de l'Ouest se trouvaient, grace aux soins de Hoche, dans un meilleur état que toutes les antres, sans être cependant pourvues de tout ce dont elles avaient besoin. Mais malgré cette pénurie, nos armées, habituées à sonffrir, à vivre d'expédients, et d'ailleurs aguerries par leurs belles campagnes, étaient disposées à de grandes eboses.

Le Directoire meditait, disons-nous, do vastes projets. Il voulait finir dès le printenspa la guerre de la Vendée, et prendre ensuite l'offensire sur tous les points. Son but était de porter les armées du Rhin en Allemagne pour bloquer et assiègre Mayeuce, achever la soumission des princes do l'Empire, isoler l'Autriche, transporter le théâtre de la guerre au sein des États héréfutiers, et de la guerre au sein des États héréfutiers, et faire vivre ses troupes anx dépens de l'enuemi, dans les riches vallées du Mein et du Necker. Quant à l'Italie, il nourrissait de plus vastes pensées encore, suggérées par le général Bonaparte. Comme on n'avait pas profité de la victoire de Loano, il fallait, suivant ce jenne officier, en remporter une seconde, décider le roi de Piémont à la paix, ou lui enlever ses États, franchir ensuite le Pô, et venir enlever à l'Autriche le plus beau fleuron de sa couroune, la Lombardie. La était le théâtre des opérations décisives; là on allait porter les coups les plus sensibles à l'Autriche, conquérir des équivalents pour payer les Pays-Bas, décider la paix, et peut-être affranchir la belle Italie. D'ailleurs, on allait nourrir et restaurer la plus pauvre de nos armées, au milieu de la contrée la plus sertile de la terre.

Le Directoire, s'arrêtant à ces idées fit quelques changements dans le commandement do ses armées. Jourdan conserva le commandement qu'il avait si hien mérité à la tête de l'armée de Sambre-et-Meuse. Piebegru, qui avait trabi sa patrie. et dont le crime était déjà soupçonné, fut remplacé par Moreau, qui commandait en Hollande. On offrit à Pichegru l'amhassade eu Suède, qu'il refusa. Beurnonville, revenn récemment de eaptivité, remplaça Moreau dans le commandement de l'armée française en Hollande, Schérer, dout on était mécontent pour n'avoir nas su profiter de la victoire de Loano, fut remplacé. On voulait un jeune bomme entreprenant pour essayer une campagne hardie. Bonaparte, qui s'était déjà distingué à l'armée d'Italie, qui d'ailleurs paraissait si pénétré des avantages d'une marche au delà des Alpes, parut l'homme le plus propre à remplacer Schérer. Il fut promu du commandement de l'armée de l'intérieur à celui de l'armée d'Italie. Il partit sur-le-champ pour se rendre à Nice. Plein d'ardeur et de joie, il dit en partant, que dans un mois il serait à Milan ou à Paris. Cette ardour paraissait téméraire; mais chez un jeune bomme, et dans une entreprise hasardeuse, elle était de bon augure.

Des changements pareils furent opérés dans les trois armées qui gardisent les provinces insongées. Hoche, mandé à Paris pour concerter avoc le Directoire un plan qui mit fin à la guerre civile, y avait obbern la plus june faver, et reça les plus grands témoignages d'estime. Le Directoire, reconnaissant la sagesse de ses plans, lea avait tous approuvés; et pour que personne n'en pâticonpaprouvés; et pour que personne n'en pâticon-

trarier l'exécution, il avait réuni les trois armées l des côtes de Cherbourg, des côtes de Brest et de l'Ouest, en nue seule, sous le titre d'armée des côtes de l'Océan, et lui en avait donné le commandement supérieur. C'était la plus graude armée do la république, car elle s'élevait à ceut mille hommes, s'étendait sur plusieurs provinces, et exigeait dans le chef nue réunion de pouvoirs civils et militaires tout à fait extraordinaire. Un commaudement aussi vaste était la plus grande preuvo de configuee qu'on pût donner à un général. Hoche la méritait certainement. Possédant à vingt-sept aus nne réunion de qualités militaires et civiles qui deviennent souveut dangereuses à la liberté, nourrissant même une grande ambition, il u'avait pas cette coupable audaco d'esprit qui peut porter un capitaine illustre à ambitionner plus que la qualité de citoyeu; il était républicain sincère et égalait Jonrdau en patriotisme et eu probité. La liberté pouvait applaudir saus craiute à ses succès et lui soubaiter des victoires.

Hoche n'avait guère passé qu'un mois à Paris. Il était retourné sur-le-champ dans l'Ouest, afin d'avoir achevé la pacification de la Veudée à la fin de l'hiver ou an commeucement du printemps. Son plan de désarmement et de pacification fut rédigé eu articles, et converti en arrêté par le Directoire. Il était convenu, d'après ce plan, qu'un cordon de désarmement envelopperait toutes les provinces insurgées et les parcourrait successivement. Eu attendant leur complète pacification, elles étaient sonmises au régime militaire. Toutes les villes étaient déclarées en état de siège. Il était recounu eu principe que l'armée devait vivre aux dépens da pays iusurgé; par conséquent Hoche était autorisé à percevoir l'impôt et l'empruut force, soit en nature, soit en espèces, comme il lui conviendrait, et à former des magasins et des caisses pour l'entretien de l'armée. Les villes auxquelles les campagnes faisaient la guerre des subsistances, en cherehant à les affamer, devaient être approvisionnées militairement par des colonues attachées aux principales d'entre elles. Le pardou était accordé à tous les rebelles qui déposeraient leurs armes. Quaut aux chefs, ceux qui seraient pris les armes à la main devaient être fusillés; ceux qui se soumettraient seraient ou détenus, on en surveillance dans des villes désignées, ou conduits hors de France. Le Directoire. approuvant le projet de lloche, qui consistait à Bestages, l'autorissi à terminer ses opérations sur la rise gande de la Loire, avande de ramener ses troupes sur la rive droite. Des que la Vende sersit entirement soumies, ane ligne de désarmement devait embraner toute la Bretague, des protocravait le jourde la Loire, et s'avancer ainsi, en particular de la présentant la périnsule bretonne, jusqu'à lettremité de Tristerier. C'etta l'avancer ainsi, et perferient de l'article. C'etta l'attention de l'article. C'etta l'attention de l'article. C'etta l'article de l'article

lloche, arrivé à Angers vers la fin de nivôse (mi-janvier), trouva ses opérations fort dérangées par sou absence. Le succès de sou plau, dépendant surtout de la manière dout il serait exécuté, exigeait iudispeusablement sa présence. Le général Willot l'avait mal suppléé. La ligne de désarmemeut faisait peu de progrès. Charette l'avait franchie, et avait repassé sur les derrières. Le système régulier d'approvisounement étant mal suivi, et l'armée ayant souvent mangné du nécessaire, elle était livrée de nouveau à l'indiscipline, et avait commis des actes capables d'alièner les habitants. Sapiuaud, après avoir fait, comme on l'a vu, une tentative bostile sur Montaigu, avait obtenu du général Willot une paix ridicule, à laquelle Hoche ne pouvait pas consentir. Enfin, Stofflet, jouaut tonjours le princo, et Bernier le premier ministre, se renforcaient des déserteurs qui abaudonuaient Charette, et faisaient des préparatifs secrets. Les villes de Nantes et d'Angers manquaient de vivres. Les patriotes réfugiés des pays envirounants s'y étaient amassés, et se livraient, dans des elubs, à des déclamations furibondes et dignes des jacobins. Enfiu on répandait que Hoche n'avait été rappelé à Paris que pour perdre son commandement. Les uus le disaient destitué comme royaliste, les autres comme jacobin.

ausquelles les campagnes fissient la guerre des sous retour dissips toas les bruits, et réparasubsituates, excherchant à les affamer, devieut le 
sous et autheire sux principles d'entre elles 
alones attachées aux principles d'entre elles 
aloperatient leur sux principles d'entre elles 
aloperatient leurs armes, Quanta ux céchs, ceux d'état de siège; et, autorité des lors à y excerc 
qui serzient pris les armes à la main devaient être 
formés par les réfugiés, et surtout une société 
suillés; ceux quis se soumetraines tensient ou déconstituités, ceux quis expensient ou deconstituités, ceux quis en soumetraines traines dans des villes désir 
dentes, on en surreillance dans des villes désir 
dentes, on en surreillance dans des villes désir 
approvarunt le projet de lloche, qui consistait à 
lui, la faculté de sortir de France, ou de courir 
proétier a'habert la Vendée avant de songre à la les boss, sous peine d'étre fissile d'it êtat pirs, il

fit resentrer Stufflet plus étroitement que jamais, et recommencer les poursuites contre Charette. Il confia à l'adjudant général Travot, qui joignait à une grande intréjudité tonte l'activité d'un partissan, le soin de poursuivre Charette ayee plusers colonnes d'infanterie légère et de cavalerie, de manière à ne lui laisser ni repos, ni espoir.

Charette, en effet, poursuivi jour et nuit, n'avait plus aneun muyen d'échapper. Les babitauts du Marais, désarmés, surveillés, ne pouvaient plus lni être d'aueun secours. Ils avaient livré déjà plus de sept mille fusils, quelques pièces de canon, quarante barils de poudre, et ils étaient dans l'impossibilité de reprendre les armes. L'auraient-ils pu d'ailleurs, ils ne l'auraient pas voulu, parce qu'ils se sentaient beureux du repos dont ils jouissaient, et qu'ils craignaient de s'exposer à de nouvelles dévastations. Les paysans venaient dénoucer aux officiers républicains les chemius où Charette passait, les retraites où il allait reposer un instant sa tête; et quand ils pouvaient s'emparer de quelques-uns de ceux qui l'aecompagnaient, ils les livraient à l'armée. Charette, à peine escorté d'une centaine de serviteurs dévoués, et suivi de quelques femmes qui servaient à ses plaisirs, ne songeait pas cependant à se rendre.

Plein de défiance, il faisait quelquefois massacers ess hôtes, quand il rasignait d'en être trahi. Il fit, dii-on, mettre à mort un curé qu'il son pennait de l'avoir dénuncé aux républicains. Travot le rencontra plusieurs fois, lui tua nne soixanaine d'hommes, plusieurs de ses officiers, et entre autres son frère. Il ne lui resta plus que

quarante ou cinquante bommes. Pendant que Hoche le faisait harceler sans relâche, et poursuivait son projet de désarmement, Stufflet se voyait avec effroi entouré de toutes parts, et sentait bien que, Charette et Sapinaud détruits, et tous les chonans soumis, on ne souffrirait pas longtemps l'espèce de principauté qu'il s'était arrogée dans le haut Anjou. Il peusa qu'il ne fallait pas attendre, pour agir, que tous les royalistes fussent exterminés; alléguant pour prétexte un règlement de lloche, il leva de nouveau l'étendard de la révolte, et reprit les armes. Hoche était en ce moment sur les bords de la Loire, et il ullait se rendre dans le Calvados ponr jnger, de ses yeux, l'état de la Normandie et de la Bretagne. Il ajourna aussitôt son départ, et fit ses préparatifs pour enlever Stofflet, avant que sa révolte put

acquérir quelque importance. Hoche, du reste, était charmé que Stofflet lui fournit lui-même l'occasion de rompre la pacification. Cette guerre l'embarrassait peu, et lui permettait de traiter l'Anjou comme le Marais et la Bretagne. Il fit partir ses colonnes de plusieurs points à la fois, de la Loire, du Layon et de la Sèvre nautaise. Stofflet, assailli de tous les côtés, ne put tenir nulle part. Les paysans de l'Anjuu étaient encore plus sensibles aux douceurs de la paix que ceux du Marais; il n'avaient point répondu à l'appel de leur ancien ebcf, et l'avaient laissé commencer la guerre avec les mauyais sujets du pays et les émigrés dont son camp était rempli. Deux rassemblements qu'il avait formés furent dispersés, et luimême se vit obligé de cuurir, comme Charette, à travers les bois. Mais il n'avait ni l'upiniatreté, ni la dextérité de ce ebef, et son pays n'était pas aussi heureusement disposé pour cacher nne troupe de maraudeurs. Il fut livré par ses propres affidés. Attiré dans nue ferme, sous prétexte d'une conférence, il fut saisi, garrotté et abanduuné aux républicaius. On assure que son fidèle ministre, l'abbé Bernier, prit part à cette trahison. La prise de ce chef était d'une grande importance par l'effet moral qu'elle devait produire sur ces contrées. Il fut conduit à Angers, et après avoir subi na interrugatoire, il fut fusillé le 7 ventôse (26 février), en présence d'un peuple immense.

Cette nouvelle causa une joie des plus vives, et fit présager que bientôt la guerre civile finirait dans ces malbeurenses contrées. Hoche, au milieu des soins si pénibles de ce genre de guerre, était abrenvé de dégoûts de toute espèce. Les royalistes l'appelaient naturellement un scélérat, un buveur de sang, quoign'il s'appliquât à les détruire par les voies les plus lovales; mais les patriotes eux-mêmes le tourmentaient de leurs calomnies. Les réfugiés de la Vendée et de la Bretagne, dont il réprimait les fureurs, et dont il contrariait la paresse, en cessant de les nourrir dès qu'il y avait sûreté pour eux sur leurs terres, le dénoncaient au Directoire. Les administrations des villes qu'il mettait en état de siège réclamaient contre l'établissement du système militaire, et le dénonçaient aussi-Les communes soumises à des amendes, ou à la perception militaire de l'impôt, se plaignaient à lenr tour. C'était un concert continuel de plaintes et de réclamations. Hoche, dont le caractère était irritable, fut plusieurs fois poussé an désespoir, et demanda formellement sa démission. Mais le

Directoire la refusa et le consola par de nouveaux témoignages d'estime et de confiance. Il lui fit un don national de deux beaux chevaux, don qui n'était pas seulement une récompense, mais un secours indispensable. Ce jeune général, qui aimait les plaisirs, qui était à la tête d'une armée de ceut mille bommes, et qui diaposait du revenu de plusicurs provinces, manquait cependant quelancfoia du nécessaire. Ses appointementa, pavés en papier, se réduisaient à rieu. Il manquait de chevaux, de selles, de brides, et il demandait l'antorisation de prendre, en les payant, six selles, six brides, des fers de cheval, quelques bouteilles de rhum, et quelques pains de aucre, dana les magasins laissés par les Anglais à Quiberou : exemple admirable de délicatesse, que nos généraux républicains donnérent sonvent, et qui allait devenir tous les jours plus rare, à mesure que nos iuvasions allaient a'étendre, et que nos mœurs guerrières allaient se corrompre par l'effet des conquêtes et des mœurs de conrl

Encouragé par le gouvernement, lloche continua ses efforts pour finir son ouvrage dans la Vendée. La pacification complète ne dépendait plus que de la prise de Charette. Ce chef, réduit aux abois, fit demander à Hoche la permission de passer en Angleterre. Hoche y consentit, d'après l'antorisation qu'il en trouvait dans l'arrêté du Directoire, relatif aux chefs qui feraient leur soumission. Mais Charette n'avait fait cette demande que pour obtenir un peu de répit, et il n'en voulait pas profiter. De son côté, le Directoire ne voulait pas faire grâce à Charette, parce qu'il pensait que ce chef fameux serait toujours un épouvantail pour la contrée. Il écrivit à Hoche de ne lui accorder aucune transaction. Mais lorsque Hoche recut ces nouveaux ordres. Charette avait déjà déclaré que sa demande n'était qu'une feinte pour obtenir quelquea moments de repos, et qu'il ne vonlait pas da pardon des républicains. Il s'était mis de nouveau à courir les bois.

Charcte ne pouvait pas échapper plus longtempa na républicains Pornsivis à las fiva préscolonnes d'influerie et de cavaleire, observé pur des troupes de soldas déguisés, échocode par les habitants, qui voslaient sauver lour pays de la décastation, traqué dana les bais comme une bête fauve, il tomba le 2 germinal (22 sarra) dans une mebascade qui la fist tendue par Travos. Armé junqu'aux dents, et entouré de quelques hexes qui éfforçaient de le couvrir de leurs corps, il

se défendit comme un lion, et tomba enfin frappé de plusieurs coups de sabre. Il ne voulut remettre son épée qu'au brave Travot, qui le traita avec tous les égards dus à un si grand courage. Il fut conduit au quartier républicain, et admis à table anprès du chef de l'état-major Hédouville. Il a'entretiut avec une grande sérénité, et ne montra nulle affliction dn sort qui l'attendait. Traduit d'ahord à Angers, il fut ensuite transporté à Nantes. pour y terminer sa vie aux mêmes lieux qui avaieut été témoins de son triomphe. Il subit uu interregatoire auquel il répondit avec beaucoup de calme et de convenance. On le questionna sur les prétendua articles secrets du traité de La Jaunave, et il avoua qu'il n'en existait point. Il no chercha ni à pallier sa conduite, ni à excuser ses motifs; il avoua qu'il était serviteur de la royauté, et qu'il avait travaillé de tontes ses forces à reuverser la république. Il montra de la dignité et une grande impassibilité. Conduit au supplice au milieu d'un peuple immeuse, qui n'était point assez généreux ponr lui pardonuer les maux de la guerre civile, il conserva toute son assurance. Il était tout sauglant; il avait perdn troja doigts daus son dernjer combat, et portait le bras en écharpe. Sa tête était enveloppée d'un mouchoir. Il ne voulut ni se laisser bander les yeux, ni se mettre à genoux. Resté debout, il détacha son bras de son écharpe, et donna le signal. Il tomba mort sur-le-champ. C'était le 9 germinal (29 mars). Ainsi finit cet homme célèbre, dont l'indomptable courage cansa tant de maux à son pays, et méritait de s'illustrer dans une antre carrière. Compromis par la dernière tentative de débarquement qui avait été faite sur ses côtes, il ue vonlut plus reculer et finit en désespéré. Il exhala, dit-on, un vif ressentiment contre les princes qu'il avait servis, et dont il se regardait comme abandonné.

La mer de Charette cause autant de joie que le ples belle vicieire sur les Autrichien. Sa mer décidais la fin de la guerre civile. Hoche, croyant avvier plus ries à faire dans la Vendée, en retira le grou de ses troupes, pour les porter au dels de Loire, et désarren la Breugane. Il y Juissa nâmosias des freces unfilsastes pour réprimer les brigane, les pour de la compandage indées qui anivent d'ordinaire les gaerres civiles, et gour acherer le déarmement du payr. Avant de passer en Breugane, il est é unimpiner ainage de l'Aujon, vers le Berry. Ce fit l'occapa inde groupe de l'Aujon, vers le Berry. Ce fit l'occapa in de groupe gours; il se porte causite avec

vingt mille hommes en Bretagne, et, fidèle à son plan, l'embrassa d'un vaste cordon, de la Loire à Granville. Les malbeurenx chonans ne ponyaient pas tenir contre nn effort aussi grand et aussi hien eoncerté; Scepeaux, entre la Vilaine et la Loire, demanda le premier à se soumettre. Il remit un nombre considérable d'armes. A mesuro qu'ils étaient refoulés vers l'Océan, les chouans devenaient plus opiniâtres. Privés de munitions, ils se battaient corns à corps, à coups de poignard et de bajonnette. Enfin on les accula tout à fait à la mer. Le Morhihan, qui depuis longtemps s'était séparé de Puisaye, rendit ses armes. Les autres divisions suivirent eet exemple les unes après les autres. Bientôt toute la Bretagne fut soumise à son tour, et Hoche n'eut plus qu'à distribuer ses cent mille hommes en une mn ltitude de cautonnements, pour surveiller le pays, et les faire vivre plus aisément. Le travail qui lui restait à faire ne consistait plus qu'en des soins d'administration et de police; il lui fallait quelques mois eucore d'un gouvernement doux et habile pour ealmer les haines et rétablir la paix. Malgré les cris furieux de tous les partis. Hoche était craint, chéri, respecté dans la contrée, et les royalistes commen-

çaicut à pardouner à une république si dignement représentée. Le clergé surtout, dont il avait su capter la confiance, lui était entièrement dévoné, et le tenait exactement instruit de ce qu'il avait intérêt à conuaître. Tout présageait la paix et la fin d'horribles calamités. L'Angleterre ne ponvait plus compter sur les provinces de l'Ouest pour attaquer la république dans son propre seiu. Elle voyait, au contraire, dans ce pays, cent mille hommes dont cinquante mille devenaient disponihles, et pouvaient être employés à quelque entreprise fatale pour elle. Hoehe, eu effet, nonrrissait un graud projet, qu'il réservait ponr le milieu de la belle saison. Le gonvernement, eharmé des services qu'il venait de rendre, et voulant le dédommager de la tâche dégoûtante qu'il avait su remplir, fit déclarer pour lui, comme pour les armées qui remportaient de grandes victoires, que l'armée de l'Océan et son ehef avaient bien mérité de la patrie.

Ainsi la Vendée était paeifiée dès le mois de germinal, avant qu'aueuue des armées fût entrée en campagne. Le Directoire pouvait se livrer sans inquiétude à ses grandes opérations, et tirer même des côtes de l'Océan d'utiles renforts.

## CHAPITRE XVII.

Campage de 1796. Compute de Přímost et de la Lombarile par le ginéral Bonaparte, Batailles de Mesterette, Ailliesino. Pauage da port de Lodi. — Estabusement et politique dus Français en Italia. — Opérations militaires dana le Nord-Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus de la Carlos de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus d'Armère de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie pend seus d'Armère de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie et l'armère de Radatel et d'Etiliagen. — L'armère d'Italie et l'Armère d'Italie et l'Armère d'Italie e

La cinquième campagne de la liberté allait comneuer; elle devis fouvir sur les plus beaux thètires militaires de l'Europe, sur les plus traiste on stateles, en caciednes, en ligues de défense on d'attaque. C'étaient, d'une part, la grande vallee du Rhin et le doux vallées transverselse du Mein et du Necker; de l'autre, les Alpes, le Po, La Lombardie. Les armées qui allaite enterre en ligne étaiest les plus aguerries que jumais on edu verse sous les armess; elles étaiest aers monhemses pour remplit le terrain sur lequel elles deraixet agr, mais pas ascen bom fense.

lisutiles, et réduire la guerre à une simple insucion. Elles étient commandées par de jeunes ginéraus, libers de toute routine, altranchis de toute tradition, mais insurius expendant, et catalés par de grands évicements. Tout se résultant des pour rendre la lutte opisitiers, avaire, fectande es combinaisons, et digar de l'attention des hommes. Le projette agouvernement fencales, comme on l'a vm. était d'evashir l'Altemagne pour faire viver es a traitée en paye canneni, pour déclacher les princes de l'Empire, investir Mayence, et amencre les Estas brédities. Il vosibilité au mêmecre les Estas brédities ».



CHARITYE



Charette fuzille a Hante:.



temps essayer une tentative hardie en Italie pour, y nonrrir ses armées et arracher cette riche contrée à l'Autriche.

Deux belles armées, de soixante et dix à quatrevingt mille bommes ebaeune, étaient données sur le Rhin à deux généraux célèhres. Une trentaine de mille soldats affamés étaient confiés à un jeune hommo inconnu, mais andaeieux, pour tenter la fortune au delà des Alpes.

Bonaparte arriva au quartier général, à Nice, le 6 germinal an iv (26 mars). Tout s'y trouvait dans un état déplorable. Les tronpes y étaient réduites à la dernière misère. Sans babits, sans souliers, sans pave, quelquefois sans vivres, elles supportaient cependant leurs privations avec un rare courage. Grace à cet esprit industrieux qui earactérise le soldat français, elles avaient organisé la maraude, et descendaient alternativement et par bandes dans les campagnes du Piémont pour s'y procurer des vivres. Les chevaux manquaient absolnment à l'artillerie. Pour nourrir la cavalerie, on l'avait transportée en arrière sur les bords du Rhône. Le trentième cheval et l'emprunt forcé n'étaient pas encore levés dans le Midi, à cause des troubles. Bonaparte avait reçn pour toute ressource deux mille louis en argent, et un million en traites, dont une partie fnt protestée. Pour suppléer à tout ce qui manquait, on négociait avec le gouvernement génois, afin d'en obtenir quelques ressources. On n'avait pas encore reçu de satisfaction pour l'attentat commis sur la frégate la Modeste, et en réparation de cette violation de neutralité, on demandait au sénat de Gênes de consentir un emprunt et de livrer aux Français la forteresse de Cavi, qui commande la route de Génes à Milan. On exigeait aussi le rappel des familles génoises expulsées pour leur attachement à la France. Telle était la situation de l'armée forsque Bonaparte y arriva.

Elle présentait un tout autre aspect sous le rapport des bommes. C'étajent, pour la plupart, des soldats accourus anx armées à l'époque de la levée en masse, instruits, jeunes, habitués aux privations, et aguerris par des combats de géants, au milieu des Pyrénées et des Alpes. Les généraux avaient les qualités des soldats. Les principanx étaient Masséna, le jeuno Nissard, d'un esprit inculte, mais précis et lumineux au milien des dangers, et d'une ténacité indomptable; Augereau, ancien maltre d'armes, qu'une grande bravoure et l'art d'entraîner les soldats avaient porté aux pre- | de grandes villes, de riches provinces; vous y trou-

miers grades; Lakarpe, Suisse expatrié, réunissant l'instruction au courage; Serrurier, ancien major, méthodique et brave; enfin Berthier, quo son activité, son exactitude à soigner les détails, son savoir géographique, sa facilité à mesurer do l'œil l'étendue d'un terrain ou la force numérique d'une colonne, rendaient éminemment propre à être un chef d'état-major utile et commode.

Cette armée avait ses dépôts en Proveuce; elle était rangée le long de la chaîne des Alpes, se liant par sa gauche avec celle de Kellermann, gardant le col de Tende, et se prolongeaut vers l'Apennin. L'armée active s'élevait au plus à trente-six mille hommes. La division Serrurier était à Caressio, au delà de l'Apennin, pour surveiller les Piemontais dans leur eamp retranché de Ceva. Les divisions Augereau, Massena, Laharpe, formant nne masse d'environ trente mille hommes, étaient en decà de l'Apennin.

Les piémontais, au nombre de vingt on vingtdeux mille hommes, et sous les ordres de Colli, eampaient à Ceva, sur les revers des monts. Les Antrichiens, au nombre de trente-six ou trentebait mille, s'avançaient par les routes de la Lombardie vers Génes. Beaulieu, qui les commandait, s'était fait remarquer dans les Pays-Bas. C'était nn vieillard que distinguait une ardeur de jenne homme. L'ennemi pouvait done opposer environ soixante mille soldats aux treute mille que Bonaparte avait à mettre en ligne; mais les Autrichiens et les Piémontais étaient peu d'accord. Suivant l'ancien plan, Colli vonlait couvrir le Piémont; Beanlien voulait se maintenir eu communication avec Génes et les Anglais.

Telle était la force respective des deux partis. Quoique Bonaparte se fût déjà fait connaître à l'armée d'Italie, on le tronvait bien ienne pour la commander. Petit, maigre, sans autre apparence que des traits romains, et un regard fixe et vif, il n'avait dans sa personne et sa vie passée rien qui pût imposer aux esprits. On le reçut sans beaucoup d'empressement. Masséna lui en voulait déià pour s'être emparé de l'esprit de Dumerbion en 1794. Bonaparte tint à l'armée un langage énergique. « Soldats, dit-il, vous étes mal nourris et presquo nus. Le gonvernement vous doit heaucoup, mais ne peut rien pour vous. Votre patience, votre courage vous honorent, mais ne vous procurent ni avantage ni gloire. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde; vous y trouverez

vere homeur, ghoire et richeses. Soldats d'Italie, manquerier von de courage l'a L'immé esceribit de langue avec plaisir : de jeunes gérérant qui avaient tous leur fertune à laire, de soulds averatureux et pauvres, ne demandjient pas miest que de viri les lelles courtées qu'ué utre annoquié. Bonapart fei un arrangement avec un formisser, et procura à se soldats une partie du prêt qui était arriée. Il distribus à clacun de ses ginéries. Il distribus à clacun de ses ginéries quartier ginéral à Allenga, et fiu surader toutes les administrations le long du titoral, sous le fuu dec automitres anghises.

Le plan à suivre était le même qui s'était offert l'année précédente à la bataille de Loano. Pénétrer par le col le plus bas de l'Apennin, séparer les Piemontais des Autrichiens en appuyant fortement sur leur centre, telle fut l'idée fort simple que Bonaparte conçut à la vue des lieux. Il consmencait les opérations de si bonne beure, qu'il avait l'espoir de surprendre les ennemis et de les ieter dans le désordre. Cependant il ne put les prévenir. Avant qu'il arrivât, on avait poussé le général Cervoni sur Voltri, tout près de Génes, pour intimider le sénat de cette ville, et l'obliger à consentir aux demandes du Directoire, Beaulieu, craimant le résultat de cette démarche, se hâta d'entrer en action, et porta son armée sur Génes, partie sur un versant de l'Apennin, partie, sur l'autre. Le plan de Bonaparte restait douc exécutable, à l'intention près de surprendre les Autrichiens. Plusieurs routes conduisaient du revers de l'Apennin vers son versant maritime : d'ahord celle qui aboutit par la Bocehetta à Génes, pnis celle d'Acqui, et Dego, qui traverse l'Apennin au col de Montenotte et débouche dans le bassin de Savone. Beaulieu laissa son aile droite à Dego, porta son centre sous d'Argenteau, au col de Montenotte, et se dirigea lui-même avecsa gauche, par la Bocchetta et Gênes, sur Voltri, le long de la mer. Ainsi, sa position était celle de Dewins à Loano. Une partie de l'armée autrichieune était entre l'Apennin et la mer; le centre, sous d'Argentean, était sur le sommet même de l'Apennin au col de Montenotte, et se liait avec les Piémontais campés à Ceva, de l'autre côté des

monts.
Les deux armées, s'chranlant en même temps, se rencontrérent en route le 22 germinal (11 avril).
Le long de la mer, Beaulieu donna contre l'avant-

garde de la division Labarpe, qui avait été portée sur Voltri, pour inquièter Génes, et la repoussa. D'Argenteau, avec le centre, traversa le col de Montenette, pour venir tomber à Savone sur le centre de l'armée française, pendant sa marche supposée vers Gênes. Il ne trouva à Montenotte que le colonel Rampon, à la tête de douze cents bommes. et l'obligea à se replier dans l'ancienne redoutede Montelegino, qui fermait la route de Monteuotte. Le brave colonel, sentant l'importance de cette nosition, s'enferma dans la redoute, et résista avec opiniatreté à tous les efforts des Autrichiens. Trois fois il fut attaqué par toute l'infanterie ennemie, trois fois il la repoussa. Au milieu du feu le plus meurtrier, il fit inrer à ses soldats de mourir dans la redoute, plutôt que de l'abandonner. Les soldats le jurérent et demeurérent toute la nuit sons les armes. Cet acte de courage sauva les plans du général Bonaparte, et peut-être l'avenir de la cam-

pagne. Bonaparte, en ce moment, était à Savone, Il n'avait nas fait retrancher le col de Montenotte, parce qu'on ne se retranche pas quand on est déeidé à prendre l'offensive. Il apprit ce qui s'était passé dans la journée à Montelegino et à Voltri. Sur-le-champ il sentit que lo moment était venu de mettre son plan à exécution, et il manœuvra en conséquence. Dans la nuit même il replia sa droite, formée par la division Labarpe, en cet instant aux prises le long de la mer avec Beaulieu, et la porta, par la route de Montenotte, au-devant d'Argenteau. Il dirigea sur le même point la division Augereau, pour sontenir la division Laharpe. Enfin, il fit marcher la division Masséna par un chemin détourné, an delà de l'Apennin, de manière à la placer sur les derrières mêmes du corps de d'Argenteau. Le 25 (12 avril) au matin, toutes ses colonnes étaient en mouvement; placé lni-même sur un tertre élevé, il voyait Labarpe et Augereau marchant sur Argenteau, et Masséna qui, par un circuit, cheminait sur ses derrières. L'infanterie autriebienno résista avec bravoure; mais enveloppée de tous côtés par des forces snpérieures, elle fut mise en déroute, et laissa deux mille prisonniers et plusieurs centaines de morts. Elle s'enfuit en désordre sur Dego, où était le

reste de l'armée.

Ainsi Bonaparte, auquel Beaulien supposait
l'intention de filer le long de la mer sur Génes,
s'était dérobé tout à coup, et, se portant sur la
route qui traverse l'Apennia, avait enfoncé le

eentre ennemi, et avait débouché victorieusement | au delà des monts.

Ce n'était rien à ses veux que d'avoir accablé le eentre, si les Autrichiens n'étaient à jamais séparés des Piémontais. Il se porta le jour même (23) à Careare, pour rendre sa position plus ceutrale, entre les denx armées coalisées. Il était dans la vallée de la Bormida, qui coule en Italic, Plus bas, devant lui, et au fond de la vallée, se trouvaient les Autriebiens, qui s'étaient ralliés à Dego, gardant la route d'Aequi en Lombardie, A sa gauche, il avait les gorges de Millesimo, qui joignent la vallée de la Bormida, et dans lesquelles se trouvaient les Piémontais, gardant la route de Ceva et du Piémont. Il fallait donc tout à la fois, qu'à sa gauche il forçat les gorges de Millesimo, pour être mattre de la route du l'iémont, et qu'en face il enlevat Dego, pour s'ouvrir la route d'Aequi et de la Lombardie. Alors, maître des deux routes, il séparait pour jamais les coalisés, et pouvait à volonté se jeter sur les uns ou sur les autres. Le lendemaiu 24 (15 ayril), au matin, il porte son armée en avant; Augereau, vers la gauche, attaque Millesimo, et les divisions Masséna et Labarne s'avancent dans la vallée sur Dego. L'impétueux Augereau aborde si vivement les gorges de Millesimo, qu'il y pénètre, s'y engage, et en atteint le fond, avant que le général Provera, qui était placé sur une hauteur, ait le temps de se replier, Celui-ci était posté dans les ruiues du vieux château de Cossaria. Se voyant enveloppé, il veut s'y défendre; Augereau l'entoure et le somme de se rendre prisonnier. Provera parlemente, et veut transiger, 11 était important de n'être pas arrêté par cet obstacle, et sur-le-champ on monte à l'assaut de la position. Les Piémontais font pleuvoir un déluge de pierres, roulent d'énormes rochers, et écrasent des lignes entières. Néanmoins, le brave Joubert soutient ses soldats, et gravit la bauteur à leur téte. Arrivé à nne certaine distance, il tombe percé d'une balle. A cette vue, les soldats se replient. On est forcé de camper le soir au pied de la hauteur; on se protége par quelques abatis, et on veille pendant tonte la nuit, pour empécher Provera de s'enfuir. De leur côté, les divisions chargées d'agir dans le fond de la vallée de la Bormida ont marché sur Dego, et en ont enlevé les approches. Le lendemain doit être la journée décisive.

En effet, le 25 (44 avril), l'attaque redevient générale sur tous los points. A la gauebe, Augereau, dans la gorge de Millesimo, repousse tous

les efforts que fait Colli pour dégager Provers, lo bat totte la journée, et réduit Provers an désespoir. Cébir-ci finit par dépour les armes à la tiés de quisac cetts lommes. Labarpe et Masséna, de leur cété, fondent sur Dego, on l'armée autrichèmes à l'ait profrecé, le 22 et et 85, des coparamenés de Gènes. L'atteque est terrible ; après phaiseurs assaux, Dego est enfreit et Austrichiens perdeat une partie de leur artilleire, et hissenquires mille présoniters, dont vingequatre difquires mille présoniters, dont vingequatre dif-

Pendant cette action, Bonaparte avait remarqué un jeune officier nommé Lannes, qui chargeait avec une grande bravoure; il le fit colonel sur le champ de bataille.

On se battait depuis quatre jours, et on avait besoin do repos; les soldats se reposaient à peine des fatigues de la bataille, que le bruit des armes se fait de nouveau entendre. Six mille grenadiers entrent dans Dego, et nous enlèvent cette position qui avait coûté tant d'efforts. C'était un des corps autrichiens qui étaient restés engagés sur le versant maritime de l'Apennin, et qui repassaient les monts. Le désordre était si grand que ce corps avait donné sans s'en douter au milieu do l'armée française. Le brave Wukassovieb, qui commandait ces six mille grenadiors, croyant devoir se sauver par un coup d'audace, avait enlevé Dego. Il faut done recommencer la bataille, et renouveler les efforts de la veille. Bonaparte s'y porte au galop, rallie ses colonnes et les lance sur Dego, Elles sont arrêtées par les grenadiers autrichiens; mais elles reviennent à la charge, et, entralnées enfin par l'adjudant général Lanusse, qui met son chapeau au bout de son épée, elles rentrent dans Dego, et recouvrent leur conquêto en faisant quelques centaines de prisonniers.

en Inisani quesques centanies de prisonitiers.
Aimi Bonaparie ciain mature de la valide de la
Bornada I sa Autrichiesa fugicate veza Acqui a
la route de Milan, les Primontais, après avoir
perul les garges de Millesiano, ae retriziens sur
ces; il avait neuf mille prisonitiers, est petal treces; il avait neuf mille prisonitiers, est pleats Urces; and production de la comparie de la comparie

mée piémontaise, et ne voulait pas la laisser sur ses derrières; il sentait d'ailleurs qu'il suffisait. d'nn nonveau conp de sou épée pour la détruire, et il trouva plus prudent d'achever la ruine des Piémontais. Il ne s'engagea pas dans la vallée de la Bormida ponr descendre vers le Pô, à la suite des Autriehiens, il prit à gauche, s'enfonça dans les gorges de Millesimo, et suivit la ronte du Piémont. La division Laharpe resta seule au eamp de San-Benedetto, dominant le cours du Belho et de la Bormida, et observant les Autriehiens. Les soldats étaient accablés de fatigue; ils s'étaient battus le 22 et le 25 à Montenotte, le 24 et le 25 à Millesimo et Dego, avaient perdu et repris Dego le 26, s'étaient reposés seulement le 27, et marehaient encore le 28 sur Mondovi. Au milieu de ces marches rapides, on n'avait pas le temps de leur faire des distributions régulières; ils manquaient de tout, et ils se livrèrent à quelques pillages. Bonaparte indigné sévit contre les pillards avec nne grande rigueur, et montra autant d'énergie à rétablir l'ordre qu'à poursnivre l'ennemi. Bonaparte avait acquis en quelques ionrs toute la confiance des soldats. Les généranx divisionnaires étaient subjugués. On écontait avec attention, déjà avec admiration, le langage précis et figuré du jenne capitaine. Sur les hauteurs de Monte-Zemoto, qu'il faut franchir pour arriver à Ceva, l'armée aperçut les belles plaines du Piémont et de l'Italie. Elle voyait conler le Tanaro, la Stura, le Pó, et tous ces fleuves qui vont se rendre dans l'Adriatique; elle voyait dans le fond les grandes Alpes couvertes de neiges; elle fut saisie en contemplant ces belles plaines de la terre promise . Bonaparte était à la tête de ses soldats: il fnt ému. « Annibal. s'éeria-t-il. avait franchi les Alpes ; nous , nous les avons tournées. » Ce mot expliquait la campagne pour toutes les intelligences. Quelles destinées s'ouvraient alors devant nons!

Colli nedéfendit le campretranché de Cera que le temps nécessaire pour ralentir un peu notre marche. Cet eccellent officier avait su raffernit ses soldats, et soutenir leur courage. Il a'avait plus l'espoir de battre son redoutable ensemi; mais il voulait faire sa retraite pied à pied, et douner aux Autrichiens le temps de venir à son secours par une marche détournée, comme on lui en faissit la promesse. Il s'arrête derrière le Carne faissit la promesse. Il s'arrête derrière le Carsaglia, en avant de Mondovi. Serrurier, qui, au début de la campagne, avait été laissé à Garessio pour observer Colli, venait de rejoindre l'armée. Ainsi elle avait une division de plus. Colli était couvert par la Cursaglia, rivière rapide et profonde, qui se jette dans le Tanaro. Sur la droite, Jouhert essaya de la passer; mais il faillit se nover sans v réussir. Sur le front, Serrurier voulut franebir le pont de Saint-Michel, Il y réussit : mais Colli, le laissant engager, fondit snr lui à l'improviste avec ses meilleures troupes, le refoula sur le pont, et l'obligea à repasser la rivière en désordre. La position de l'armée était difficile. On avait, sur les derrières, Beaulieu, qui se réorganisait; il importait de venir à bout de Colli au plus tôt. Pourtant la position ne semblait pas pouvoir être enlevée, si elle était bien défendue. Bonaparte ordonna une nouvelle attaque ponr le lendemain. Le 2 floréal (21 avril) on marchait sur la Cursaglia, lorsque l'on tronva les ponts abandonnés. Colli n'avait fait la résistance de la veille que pour ralentir la retraite. On le surprit en ligne à Moudovi. Serrurier décida la victoire par la prise de la redoute principale, celle de la Bicoque. Colli laissa trois mille morts ou prisonniers, et continua à se retirer. Bonaparte arriva à Cherasco, place mal défendne, mais importante par sa position an confluent de la Stura et du Tanaro, et facile à armer avec l'artillerie prise à l'ennemi. Dans cette position, Bonaparte était à vingt lieues de Savone, son point de départ, à dix lieues de Turin, à quinze d'Alexandrie.

La confusion régnait dans la cour de Turin. Le roi, qui était fort opinistre, ne voulait pas cèder. Les ministres d'Angleterre et d'Autriche l'obsédaient de leurs remontrances, l'engageaient à s'enfermer dans Turin, à envoyer son armée au delà du Pô, et à imiter ainsi les grands exemples de ses aïeux. Ils l'effravaient de l'infinence révolutionnaire que les Français allaient excreer dans le Piémont; ils demandaient pour Beaulien les trois places de Tortone, Alexandrie et Valence, afin qo'il pût s'enfermer et se défendre dans le triangle qu'elles forment au bord du Pô. C'était là ce qui répugnait le plus an roi de Piémont. Donner ses trois premières places à son ambitieux voisin de la Lombardie lui était insupportable. Le eardinal Costa le décida à se jeter dans les bras des Français. Il lui fit sentir l'impossibilité de résister à un vainqueur si rapide, le danger de l'irriter par une longue résistance, et de le pousser

<sup>\*</sup> Expression de Bonaparte.

ainsi à révolutionner le Piémont; tout cela pour s servir une ambition étrangère et même ennemie. celle de l'Antriche. Le roi céda, et fit faire des ouvertures, par Colli, à Bonaparte. Elles arrivèrent à Cherasco le 4 floréal (23 avril). Bonaparte n'avait pas de pouvoirs pour signer la paix; mais il était maître de signer un armistice, et il s'y décida. Il avait négligé le plan du Directoire, ponr achever de réduire les l'iémontais; il n'avait pas cu cependant pour but de conquérir le Piémont, mais seulement d'assurer ses derrières. Pour conquérir le Piémont, il fallait prendre Turiu, et il n'avait ni le matériel nécessaire, ni des forces suffisantes pour fournir un corps de blocus et se réserver une armée active. D'ailleurs la campagne se bornait des lors à un siège. En s'entendant avec le Piémont, avec des garanties nécessaires, il nouvait fondre en sûreté sur les Autrichieus, et les chasser de l'Italie. On disait autour de lui qu'il fallait ne pas accorder de coudition, qu'il fallait détrôner un roi, le parent des Bourbons, et répandre dans le Piémont la révolution française. C'était, dans l'armée, l'opinion de beaucoup de soldats, d'officiers et de généraux, et surtont d'Augereau, qui était né au faubourg Saint-Antoine. et qui en avait les opinions. Le jeune Bouaparte n'était point de cet avis; il sentait la difficulté de révolutionner nne monarchie qui était la seule militaire en Italie, et où les anciennes mœurs s'étaient parfaitement conservées; il ne devait pas se créer des embarras sur sa route; il voulait marcher rapidement à la conquête de l'Italie, qui dépendait de la destruction des Autrichiens et de leur expulsion au delà des Alpes. Il ne voulait donc rien faire qui pût compliquer sa situation et ralentir sa marche.

En conséquence il conseutit à un armistier; missi il ajoint en l'accordant, eque dans l'éta respectif des armées, un armistice lui serait funeste si on se lui domait des grantaire certaines pour ses derrières; en conséquence, il demanda qu'on in l'irrist les vives places de Coni, l'ortone et comper causaire seu en l'appiblique, cue les routes du Piémont finasent ouvertes un Français, ce qui horigait considéralments el chemis de la França au bord da Pô; qu'on service d'êstpes fût préparé au ces routes pour les troupes qui les traterneraient; et qu'enfin l'armée saude fût dispersée dans les places; de manière que l'armée français dans les places; de manière que l'armée français de de l'accordant de l'accordant de l'accordant de l'accordant de l'accordant l'accordant de l'accordant l'accordant l'accordant l'accordant l'accordant de l'accordant l'accordan

n'eût rien à en craindre. Ces conditions furent acceptées, et l'armistice fut signé à Cherasco, le 9 floréal (28 avril), avec le colouel Lacoste et le comte Latour.

Il fut convenu que des plénipotentinires partiraient sur-le-champ pour Paris, afin de traiter de la paix définitive. Les trois places demandées furent livrées, avec des magasins immenses. Dés ce moment l'armée avait sa ligne d'opération converte par les trois plus fortes places du Piémont ; elle avait des routes sûres, commodes, beanconp plus courtes que celles qui passaient par la rivière de Gênes, et des vivres en abondance; elle se renforçait d'une quantité de soldats qui, au bruit de la victoire, quittaient les hôpitaux; elle possédait une artillerie nombreuse, prise à Cherasco et dans les différentes places, et grand nombre de chevaux; elle était eufin pourvue de tout, et les promesses du général étaient accomplies. Dans les premiers jours de son entrée en Piémont, elle avait pillé, parce qu'elle n'avait, dans ses marches rapides, reçu aucune distribution. La faim apaisée, l'ordre fut rétabli. Le comte de Saint-Marsan, ministre de Piémont, visita Bonaparte et sut lui plaire; le fils même du roi voulnt voir le jeune vainqueur, et lui prodigua des témoignages d'estime qui le tonchèrent. Bonaparte leur rendit adroitement les flatteries qu'il avait reçues; il les rassura sur les intentions du Directoire et sur le danger des révolutions. Il était sincère dans ses protestations, car il nourrissait déjà une pensée qu'il laissa percer adroitement dans ses différents entretieus. Le Piémont avait manqué à tons ses intérêts en s'alliant à l'Autriche : c'est à la France qu'il devait s'allier; c'est la France qui était son amie naturelle, car la France, séparée du Piémont par les Alpes, ne pouvait songer à s'en emparer : elle pouvait au contraire le défendre contre l'ambition de l'Autriche, et peut-être même lui procurer des agrandissements. Bonaparte ne pouvait pas supposer que le Directoire consentit à donner aucune partie de la Lombardie au Piémont; car elle n'était pas conquise encore, et on ne voulait d'ailleurs la conquérir, que pour en faire un équivalent des Pays-Bas; mais un vague espoir d'agrandissement pouvait disposer le Piémont à s'allier à la France, ce qui nous aurait valu un renfort de vingt mille hommes de tronpes excellentes. Il ne promit rien, mais il sut exciter, par quelques mots, la convoitise et les espérances du cabinet de Turin.

Bonaparte qui joignait à nn esprit positif nne imagination forte et grande, et qui aimait à émouvair, roulut annoncre ses suecès d'une manière imposante et nouvelle : il envoya son aide de camp Murat pon présenter solemellement an Directoire vingt et un drapeaux pris sar l'ennemi. Enssuite il adressa à ses soldats la proclamation suivante :

« Soldats, vous avez remporté en quinze jours, » six victoires, pris vingt et un drapeanx, cin-» quante-cinq pièces de canon, plusieura places » fortes, et conquia la partie la plus riche du Pié-» mont; yous avez fait quinze mille prisonniers ', » tué ou blessé plus de dix mille hommes; vous » vous étiez jusqu'ici battus pour des rochers sté-» riles, illustrés par votre courage, mais inutiles » à la patrie; vous égalez aujourd'bui, par vosser-» vices, l'armée de la Hollande et du Rhin, Dé-» nués de tout, vous avez suppléé à tout. Vous » avez gagné des batailles sans canons, passé des » rivières sans pont, fait des marches forcées » sans sonliers, bivaqué sans eau-de-vie et son-» vent sans pain. Les phalanges républicaines, les » soldats de la liberté, étaient senls capables de » souffrir ce que vous avez souffert : grâces vous » en soient rendues, soldats! La patrie reconnais-» sante vous devra sa prospérité; et si, vainqueurs » de Toulon, vous présageates l'immortelle eam-» pagne de 1795, vos victoires actuelles en présa-» gent une plus belle encore. Les deux armées » qui, naguère, vous attaquaient avec audace, » fuient épouvantées devant vons ; les bommes » pervers qui rinient de votre misère, et se ré-» jouissaient dans leurs pensées des triomphes de » vos ennemis, sont confondus et tremblants. » Mais, soldats, vous n'avez rien fait, puisqn'il » vous reste à faire. Ni Turin, ni Milan ne sont à » vous : les cendres des vainqueurs de Tarquin » sont encore foulées par les assassins de Basse-» ville! On dit qu'il en est parmi vous dont le » courage mollit, qui préféreraient retourner sur » les sommets de l'Apennin et des Alpes? Non, ie » ne puis le croire. Les vainqueurs de Montenotte, » de Millesimo, de Dego, de Mondovi, brûlent de » porter au loin la gloire du peuple français. »

Quand ces nouvelles, ces drapeaux, ces proclamations, arrivèrent coup sur coup à Paris, la joie fut extrème. Le premier jour, e'était une victoire qui ouvrait l'Apennin et donnsit deux mille prisonniers: le second jour, c'était une victoire plus décisive qui séparait les Piémontais des Autrichiens, et donnait six mille prisonniers. Les jours suivants apportaient de nouveaux succès : la destruction de l'armée piémontaise à Mondovi, la soumission du Piémont à Cherasco, et la certitude d'une paix prochaine qui en présageait d'autres. La rapidité des succès, le nombre des prisonniers. dépassaient tout ce qu'on avait encore vu. Le langage de ces proclamations rappelsit l'antiquité et étonnait les esprits. On se demandait de toutes parts quel était ce jenne général dont le nom, connu de quelques appréciateurs, et inconnu de la France, éclatait pour la première fois. On ne le prononcait pas bien eneore, et on se disait avec ioie que la république voyait s'élever tous les jonrs de nouveaux talents pour l'illustrer et la défendre. Les conseils décidèrent par trois fois que l'armée d'Italie avait bien mérité de la patrie; et déerétèrent une fête à la Victoire, pour célébrer l'heurenx début de la campagne. L'aide de camp envoyé par Bonsparte présenta les drapesux au Directoire. La cérémonic fut imposante. On reçut ce jour-là plusieurs ambassadeurs étrangers, et le gouvernement parut entonré d'nne considération

toute nouvelle. Le Piémont soumis, le général Bonaparte n'avsit plus qu'à marcher à la poursuite des Autriebiens, et à courir à la conquête de l'Italie. La nouvelle des victoires des Français avait profondément agité tous les peuples de cette contrée. Il fallait que celui qui sllait y entrer fût anssi profond politique que grand capitaine, pour s'y conduire svec prudence. On sait comment l'Italie se présente à qui débouche de l'Apennin. Les Alpes, les plus grandes montagnes de notre Europe, après avoir décrit un vaste demi-cerele au couchant, dans lequel elles renferment la hante Italie, retournent sur elles-mêmes, et s'enfoncent tout à coup en ligne oblique vers le midi, formant sinsi une longue péninsnle baignée par l'Adriatique et la Méditerranée. Bonaparte, arrivant du couchant et ayant franchi la chaîne au point où elle s'abaisse, et va, sous le nom d'Apennin, former la péninsnle, svajt en face le beau demicercle de la hante Italie, et à sa droite, cette péninsule étroite et profonde qui forme l'Italie inférieure. Une foule de petits États divisaient cette contrée qui soupira toujours après l'unité, sans laquelle il n'y a pas de grande existence nationale.

<sup>.</sup> Ce n'est guère que dix à onze mille.

Bonaparte venait de traverser l'État de Gênes, qui est placé de ce côté-ci de l'Apennin, et le Piémont qui est su delà. Génes, autique république, constituée par Doria, avait seule conservé une véritable énergie entre tous les gouvernements italiens. Placée entre les deux armées belligérautes depuis quetre ans, elle avait su maiuteuir sa ueutralité, et s'était ménagé ainsi tous les profits du commerce. Eutre sa capitale et le littoral, elle comptait à peu près cent mille habitauts; elle entretenait ordinairement trois à quatre mille hommes de troupes; elle pouvait au besoiu armer tous les paysans de l'Apeuuiu, et en former uue milice excellente; elle était riche eu revenus. Deux partis la divisaient : le parti contraire à la France avait eu l'avantage, et avait expulsé plusieurs familles. Le Directoire dut demander le rappel de ces familles, et une iudemnité pour l'attentat commis sur la frégate la Modeste.

En quittant Génes, et en s'enfouçaut à droite dans la péniusule, le long du revers méridions l de l'Apenuin, se présentait d'abord l'heureuse Toscane, placée sur les deux bords de l'Arno, sous le soleil le plus doux, et dans l'une des parties les mieux abritées de l'Italie. Une portion de cette contrée formait la petite république de Lucques, peuplée de cent quaraute mille habitants; le reste formsit le graud-duché de Toscane, gouverné récomment per l'archiduc Léopold, et maintenant par l'archiduc Ferdinand. Dans ce pays, le plus éclairé et le plus poli de l'Italie, la philosophie du dix-huitième siècle avait doucement germé. Léopold v avait accompli ses belles réformes législatives, et avait tenté avec succès les expériences les plus bouorables pour l'humanité. L'évêque de Pistoie y avait même commencé nne espèce de réforme religieuse, cu y propageant les doctrines iansénistes. Quoique la révolution eût effravé les esprits doux et timides de la Tosesne, ceneudant c'était là que la France svait le plus d'appréciateurs et d'amis. L'archiduc, quoique Autrichien, avait été l'un des premiers princes de l'Europe à reconnaître notre république. Il avait un million de sujets, six mille hommes de troupes, et un revenu de quinze millious. Malbeureusement la Toscaue, était, de toutes les principautés italieunes, la plus iucapable de se défeudre.

Après la Toscane venait l'État de l'Église. Les conduisait les affaires d'une manière insensée. Les provinces soumises au pape, à étendant sur les deux versants de l'Apennin, du côté de l'Adristique et de la Méditerrance, étaient les plus mal administique et de la Méditerrance, étaient les plus mal administique pur en bordent le littoral, avaient essayé de s'imme.

trées de l'Europe. Elles u'avaient que leur belle agriculture, aucieune tradition des âges reculés. qui est commune à toute l'Italie, et qui supplée aux richesses de l'industrie, bannie depuis longtemps de son sein. Excepté dans les légations de Bologne et de Ferrare, où régnait un mépris profond pour le gouvernement des prêtres, et à Rome, antique dépôt du savoir et des arts, où quelques seigneurs avaient partagé la philosophie de tous les grands de l'Europe, les esprits étaient restés dans la plus houteuse berbarie. Un peuple superstitieux et sauvage, des moines paresseux et ignorants, formaient cette population de deux millions et demi de sujcts. L'armée était de quatre à cinq mille soldats, ou sait de quelle qualité. Le pape, priuce vaniteux. magnifique, jaloux de son autorité et de celle du saint-siège, avait une baine profonde pour la philosophie du dix-huitième siècle; il croyait rendre à la chaire de saint Pierre une partie de son influence, en déployant nne grande pompe, et il faisait exécuter des travaux utiles aux arts. Comptaut sur la majesté de sa personne et le charme de ses paroles, qui était grand, il avait essavé jadis un voyage auprès de Joseph II, pour le ramener aux doctrines de l'Église, et pour conjurer la philosophie qui semblait s'emparer de l'esprit de ce prince. Ce voyage n'avait point été heureux. Le pontife, plein d'horreur pour la révolution française, avait lancé l'anathème contre elle, et prêché nne croisade; il avait même souffert à Rome l'assassinat de l'agent français Basseville. Excités par les moines, ses suiets partageaient sa baine pour la France, et furent saisis de fureurs fanatiques en apprenant le succès de nos armes.

L'extrémité de la péninsule et la Sicile composent le royaume de Naples, le plus puissant de l'Italie, le plus anslogue, par l'ignorance et la barbarie, à l'État de Rome, et plus mal gouverné encore, s'il est possible. Là régnait un Bourbon, prince doux, imbécile, voué à une scule espèce de soiu, la pêche. Elle absorbait tous ses momeuts ; et pendant qu'il s'y livrait, le gouvernement de son royaume était abandonné à sa femme, princesse autrichienne, sœur de la reine de France Marie-Antoinette. Cette princesse, d'un esprit capricieux, de passions désordonuées, avant un favori vendu aux Anglais, le ministre Actou, conduisait les affaires d'une manière insensée. Les Anglais, dout la politique fut toujours de prendre pied sur le continent, en dominant les petits États patroniser à Naples comme en Portugal et en Ilcilutade. Ils criciciant la luise de h'erine contre la France, et lui souffisient, avec estte haine, l'ambition de dominer l'Italie. La population du reyamme de Naples était de six millious filubitants; l'armée de soitante mille hommes; mais hien differents de ces soldats tociles cet braves da Périmont, les soldats napolicians, ravia bazzoni, sans tenne, sans direiphire, avaient la lacheët continair des armes prives di organistion. Naples avait toujours promis de rémit trente mille hommes à l'armée de Devins, et n'avait crowyé que deux mille quatre ceats hommes de avalerie, bien nomiée et sasse tonne.

Tels étaient les principaux États situés dans la péninsule, à la droite de Bonaparte. En face de lui dans le demi-cerele de la haute Italie, il trouvait d'abord, sur le penchant de l'Apennin, le duché de Parme, Plaisance et Guastalla, comprenant cinq cent mille babitants, entretenant trois mille hommes de troupes, fournissant quatre millions de revenn, et gouverné par un prince espagnol qui était ancien élève de Condillac, et qui, malgré une saine éducation, était tombé sous le joug des moines et des prêtres. Un peu plus à droite encore, toujours sur le penchant de l'Apennin, se trouvait le duché de Modène, Reggio, la Mirandole, penplé de quatre cent mille babitants, ayant six mille bommes sous les armes, et place sous l'autorité du dernier descendant de l'illustre maison d'Este. Co prince défiant avait conçu une telle crainte de l'esprit du siècle, qu'il était devenu prophète à force de peur, et avait prévu la révolution. On citait ses prédictions. Dans ses terreurs, il avait songé à se prémunir contre les coups du sort, et avait amassé d'immenses richesses en pressurant ses États. Avare et timide, il était méprisé de ses sujets, qui sont les plus éveilles, les plus malicieux, de l'Italie, et les plus disposés à embrasser les idées nonvelles. Plus loiu, au delà da Pô, venait la Lombardie, gouvernée, pour l'Autricbe, par nn archiduc. Cette belle et fertile plaine, placée entre les eaux des Alpes qui la fécondent, et celles de l'Adriatique qui lui apportent les richesses de l'Orient, couverte de blés, de riz, de pâturages, de troupeaux, et riche entre toutes les provinces du monde, était mécontente de ses maîtres étrangers. Elle était guelfe encore, malgré son long esclavage. Elle contenait douze eent mille habitants. Milau, la capitale, fut toujours l'une des villes les plus éclairées de l'Italie :

moins favorisée sous lo rapport des arts que Florence ou Rome, elle était plus voisine cependant des lumières du Nord, et elle renfermait grand nombre d'hommes qui souhaitaient la régénération eivile et nolitique des neuples.

Enfin le dernier État de la bante Italie était l'antique république de Venise. Cette république, avec sa vieillo aristocratie inscrite an livre d'or, son inquisition d'État, son silence, sa politique défiante et cauteleuse, n'était plus pour ses sujets ni ses voisins nne pnissance redoutable. Avoc ses provinces de terre ferme, situées au pied du Tyrol, et celles d'Illyrie, elle comptait à pen près trois millions de snjets. Elle pouvait lever jnsqu'à einquante mille Esclavons, bons soldats, parce qu'ils étaient bien disciplinés, bien entretenus et bien payés. Elle était riche d'une antique richesse; mais ou sait que, depnis doux siècles, son commerce avait passé dans l'Océan, et porté ses trésors chez les insulaires de l'Atlantique. Elle conservait à peine quelques vaisseaux et les passages des lagunes étaient presque comblés. Cependant elle était puissante encore en revenus. Sa politiquo consistait à amuser ses peuples, à les assoupir par le plaisir et le repos, et à observer la plus grande neutralité à l'égard des puissances. Cependant les nobles do terre fermo étaient jaloux du livre d'or, et supportaient impatiemment le joug de la noblesse retranchée dans les lagunes. A Venise même, une bourgeoisie assez riebe commencait à réfléebir. En 1793, la coalition avait forcé le sénat à se prononcer contre la France; il avait cédé, mais il revint à sa politique neutre dès qu'on commença à traiter avec la république française. Comme on l'a vu précédemment, il s'était pressé autant que la Prusse et la Toscane pour en voyer un ambassadeur à Paris. Maintenant encore, cédant aux instances du Directoire, il venait de signifier au ebef de la maison de Bourbon, alors Lonis XVIII, de quitter Vérone. Ce prince partit, mais en déclarant qu'il exigeait la restitution d'une armure donnée par son aïcul Henri IV au sénat, et la suppression du nom de sa famille, des pages du livre d'or.

Telle ciait alors l'Italie. L'esprit général du siècle y avait pénéré et enflammé beancomp de têtes. Les habitants it youbatiaient pas tous une révolution, surtout cera qui se souvenaient des épouvantables scèmes qui avaient ensanglanté la nôtre; mais tous, quoique à des degrés différents, désiraient une réforme; et il n'y avait pas un cœur qui ne batuti à l'ide de l'indépendance et de l'unié de ne batuti à l'ide de l'indépendance et de l'unié que

la patrie italienne. Ce peuple d'agriculteurs, de bourgeois, d'artistes, de nobles, les prêtres excentés, qui ne connaissaient que l'Église pour patrie, s'enflammait à l'espoir de voir toutes les parties du pays réunies en une seule, sous un méme gonvornement, républicaiu ou monarchique, mais italien. Certes, une population de vingt millions d'ames, des côtes et un sol admirables, de grands ports, de magnifiques villes, pouvaient composer un État glorieux et puissant! Il ne mangnait qu'uno armée. Le Piémont seul, tonjours engagé dans les guerres du continent, avait des troupes braves et disciplinées. Sans doute la nature était loin d'avoir refusé lo courage naturel aux autres parties d'Italie; mais le courage naturel n'est rien sans une forte organisation militaire. L'Italie n'avait pas un régiment qui pût supporter la vue des baionnettes françaises ou autrichiennes.

A l'approche des Français, les ennemis de la réforme politique (urrent frappés d'épontrante, ses parrisans transportés de joie. La masse entière était dans l'anxiété; elle avait des pressentiments vagues, incertains; elle ne savait s'il fallait eraindre ou espérer.

Bonaparte, en eutrant en Italie, avait le projet et l'ordre d'en chasser les Autriehiens. Son gouvernement voulant, comme on l'a dit, se procurer la paix, ne songeait à conquérir la Lombardie que pour la rendre à l'Autriche, et forcer celle-ci à céder les Pays-Bas. Bonaparte ne pouvait done guère songer à affranchir l'Italie; d'ailleurs, avec trente et quelques mille hommes, ponvait-il afficher un hut politiquo? Cependant, les Autrichiens uno fois rejetés au delà des Alpes, et sa paissance bien assurée, il pouvait exercer une grande influence, et, snivant les événements, tenter de grandes choses. Si, par exemple, les Autrichiens hattus partout, sur le Pô, sur le Rhin et le Danube, étaient obligés de céder même la Lombardie; si les peuples, vraiment enflammés pour la liberté, se prononçaient pour elle à l'approche des armées françaises, alors de grandes destinées s'ouvraient pour l'Italie! Mais on attendant, Bonaparte devait n'afficher aucun hut, ponr no pas irriter tous les princes qu'il laissait sur ses derrières. Son intention était donc de ne montrer aueun projet révolutionnaire, mais de ne point contrarier non plus l'essor des imaginations, et d'attendre les effets de la présence des Français sur le penple italion.

C'est ainsi qu'il avait évité d'encourager les mécontents du Piémont, parce qu'il voyait un pays

difficile à révolutionner, un gonvernement fort, et une armée dont l'alliance pouvait être ntile.

L'armistice de Cherasco était à peine signé, qu'il se mit en route. Beauconp de gens dans l'armée désapprouvaient une marehe en avant. Quoi! disaiont-ils, nous ne sommes que trente et quelques mille, nous n'avons révolutionné ni le Piémont ni Gênes, nous laissons derrière nous ces gouvernements, nos ennemis secrets, et nous allons essayer le passage d'un grand flenve comme le Pô! nous lancer à travers la Lombardie, et déeider, peut-être, par notre présence, la république de Venise à jeter einquante mille hommes dans la balance! - Bouaparte avait l'ordre d'avaucer et il n'était pas homme à rester en arrière d'un ordre sudacieux, mais il l'exécutait parce qu'il l'approuvait, et il l'appronvait par des raisons profondes. Le Piémont et Gênes pous embarrasserajont bieu plus, disait-il, s'ils étaient en révolution : grâce à l'armistice, nous avons nne route assurée par trois places fortes; tous les gouvernements de l'Italie seront soumis, si nous savons rejeter les Antrichiens au delà des Alpes ; Venise tremblera si nous sommes victorieux à ses côtés: le bruit de notre canon la décidera même à s'allier à nous; il faut done s'avaneer non pas sculement au delà du Pò, mais de l'Adda, du Mineio, jusqu'à la belle ligno de l'Adige; là uous assiégerons Mantoue et nous ferons trembler toute l'Italie sur nos derrières. -La tête du jenne général, enflammée par sa marche, concevait même des projets plus gigantesques eneore que ceux qu'il avouait à son armée. Il voulait, après avoir anéanti Beauliou, s'enfoncer dans le Tyrol, repasser les Alpes nne seconde fois, et se ieter dans la vallée du Danube, pour s'y réunir aux armées parties des bords du Rhin. Ce projet colossal et imprudent était un tribut qu'un esprit vaste et préeis ne pouvait manquer de payer à la double présomption de la jeunesse et du succès. Il écrivit à son gouvernement pour être autorisé à l'exécuter.

Il était eatré en campagne le 20 germinal (9 avril); la sommission de l'émons était termine le 19 floréal (28 avril) par l'armistice de Cherasce; il y avait employe divichui jours. Il partit un-le-champ afin de proussivre Beaulieu. Il avait sipplé avec le Più; mais cette condition était uno ferine, ex ce n'était pas à Vicate qu'il volait passer ce fleure. Beaulieu, ex apprenant l'armissice, avait songé à s'emparer, par surprise, des

trois places de Tortone, Valence et Alexandrie. Il se trois places de Tortone, Valence et Alexandrie. Il siquelle il jeta les Napolitania, vopant ensuite De aparte le vanore repilienta; il sont estate de la valence ser le PA, pour mettre ce flevere entre lui et l'armée française. Il alla compar à Vallegois, an estudient du PO et du Tésia, vera le somme de l'angle forme par ces dette flevere. Il y éleve quadre formet chements pur consolider sa position, et a opposer chements pour consolider sa position, et a 'opposer un messase de l'armée française.

Bonaparte, en quittant les États du roi de Piémont, et en entrant dans les États du due de Parme, recut des envoyés de ce prince, qui renaient intercéder la clémence du vainqueur. Le due de Parme était parent de l'Espagne; il fallait donc avoir à son égard des ménagements, qui, du reste, entraient dans les projets du général. Mais on pouvait exercer sur lui quelques-uns des droits de la guerre. Bonaparte recut ses envoyés au passage de la Trebbia: il affecta quelque conrroux de ce que le duc de Parme n'avait pas saisi, pour faire sa paix, le moment où l'Espagne, sa parente, traitait avec la république française. Enanite il accorda un armistice, en exigennt un tribut de denx millions en argent, dont la caisse de l'armée avait an grand besoin : seize cents ebevaux, nécessaires à l'artillerie et anx bagages; uue grande quantité de blé et d'avoine; la faculté do traverser le duché, et l'établissement d'hôpitaux ponr ses malades, aux frais du prince. Le général ne se borna nas là : il aimait et sentait les arts comme un Italien : il savait tout ce qu'ils ajoutaient à la splendeur d'un empire, et l'effet moral qu'ils produisent sur l'imagination des bomnies : il exigea vingt tableaux, au choix des commissaires français, pour être transportés à Paria. Les envoyés du duc, trop heureux de désarmer, à ce prix, le courroux du général, consentirent à tout, et se hâtérent d'exécuter les conditions de l'armistice. Cependant ils offraient un million pour sauver le tableau de saint Jérôme. Bonaparte dit à l'armée : « Ce million, nons l'an-» rions bientôt dépensé, et nous eu trouverons bien » d'autres à conquérir. Un chef-d'œnvreest éternel; » il parera notre patrie. » Le million fat refusé.

Bonaparte, après s'ètre donné les avantages de la conquéte anne secembarra, continua sa marche. La condition contenne dans l'armistice de Cherasco, relativement an passage de Pô à Valence, la direction des principales colonnes françaises vers cette ville, tout faisait eroire que Bonaparte allait tente le passage du fleure dans ses environs. Tandis et le passage du fleure dans ses environs. Tandis et

le gros de son srmée était déjà réuni sur le point où Beaulieu s'attendait au passage le 17 floréal (6 mai), il prend, avec un corps de trois mille cinq cents grenadiers, sa cavalerie et vingt-quatre pièces de canon, descend le long du Pô, et arrive le 18 an matin à Plaisance, après une marche de seize lieues et de trente-six beures. La cavalerie avait saisi en route tous les bateaux qui se tronvaient sur le bord du fleuve, et les avait amenés à Plaisance. Elle avait pris beaucoup de fourrages et la pharmacie de l'armée autrichienne. Un hac transporte l'avant-garde commandée par le colonel Lannes, Cet officier, à neine arrivé à l'antre bord. fond avec ses grenadiers sur quelques détachements autrichiens qui conraient sur la rive gauche dn På, et les disperse. Le reste des grenadiers franchit anccessivement le fleuve, et on commence à construire un pont pour le passage de l'armée, qui avait recu l'ordre de descendre à son tour aur Plaisance. Ainsi, par une feinte et une marche hardie, Bonaparte se tronvait au delà du Pô, et avee l'avantage d'avoir tourné le Tésin. Si, en effet, il cut passé plus haut, ontre la difficulté de le faire en présence de Beaulieu, il aurait douné contre le Tésin, et aurait eu encore un passage à effectner. Mais, à Plaisance, cet inconvénient n'existait plus, car le Tésin est dejà rénni su Pô.

Le 18 mai, la division Lipini, averite la pracine, victing probe à Fombia, a une petite distance, del poste à Fombia, a une petite distance du Pe, sur la route de Firziphitone. Bonarte, aver subata pas la laisore d'échail rèun us position où toute l'armée antrichiemne allait se enfier, et du il passari étre enauite obligit de reconsir haisille avec le Pò dos, e latte de combattre avec e qu'il avait de forces sous la main. Il fond sur cette division qui s'était retranchée, la déloga paris une action sunghance, et lui fait deux mille prisonniers. Le reste de la division, gaganant la route de Puzighistone, « a s'onfermer dans cette place.

Le soir du même jour. Beaulites, averti du pasage de Po à l'inàmen, errivint au secours de la division Lipita. Il ligoursi it désautre de cette division; il doma dema les avant-postes français, fut secueilli chaudement, et obligé de se replier en cates histe. Malteuremennent, he rave geléral Laharpe, ai mile à l'armée par son intelligence et aslarpe, ai mile à l'armée par son intelligence et aslarpe, ai mile à l'armée par son intelligence et aslarpe, ai mile à l'armée par son intelligence et aslarpe, ai mile à l'armée par son intelligence et astre de l'alexandré de la mil. Tome l'armée pregretta ce levar Soisse, que la tyransie de Berne avait conduit en France.

Le Pô franchi, le Tésin tourné, Beaulieu battu

et hors d'état de tenir la campagne, la route de Milan était ouverte. Il était naturel à un vainqueur de vingt-six ans d'être impatient d'y entrer. Mais, avant tont. Bonaparte désirait achever de détruire Beanlieu, Pour cela, il ne vonlait pas se contenter de le battre, il voulait encore le tourner, ini couper sa retraite, et l'obliger, s'il était possible, à mettre has les armes. Il fallait, pour arriver à ce but, le prévenir aux passages des flenves. Une multitude de fleuves descendent les Alpes, et traversent la Lombardie pour se rendre dans le Pô on dans l'Adriatique. Après le Pô et le Tésin, viennent l'Adda, l'Oglio, le Mincio, l'Adige et quantité d'autres encore. Bonaparte avait maintenant devant lui l'Adda, qu'il n'avait pas pu tourner comme le Tésin, parce qu'il aurait fallu ne traverser le Po qu'à Crémone. On passa l'Adda à Pizzighitone; maia les débris de la division Liptai venaient de se jeter dans cette place. Bonaparte se hata de remonter l'Adda pour arriver au pont de Lodi, Beanlien y était bien avant lui. On ne pouvait donc pas le préveuir au passage de ce fleuve. Mais Beaulicu n'avait à Lodi que douze mille hommes et quatre mille cavaliers. Deux autres divisions, sous Colli et Vukassovich, avaient fait un détour sur Milan, pour jeter garnison dans le château, et devaient revenir ensuite aur l'Adda ponr le passer à Cassano, fort an-dessous de Lodi. En essavant done de franchir l'Adda à Lodi, malgré la présence de Beaulieu, on pouvait arriver snr l'autre rive avant que les deux divisions qui devaient passer à Cassano eussent achevé leur mouvement. Alors, il y avait espoir de les couper.

Bonaparte se trouve devant Lodi le 20 floréal (9 mai). Cette ville est placée sur la rive même par laquelle arrivait l'armée française. Bonaparte la fait attaquer à l'improviste, et y pénètre malgré les Autrichiens. Ceux-ci, quittant alors la ville, se retirent par le pout, et vont se réunir, sur l'antro rive, an gros de leur armée. C'est sar ce pont qu'il fallait passer, en sortant de Lodi, pour frauchir l'Adda. Douze mille bommes d'infanterie et quatre mille cavaliers étaient rangés sur le bord opposé; vingt pièces d'artillerie enfilaient le pont; une nuée de tirailleurs étaient placés sur les rives. Il n'était pas d'usage à la guerre de braver de pareilles difficultés : un pont défenda par seize mille bommes et vingt pièces d'artillerie était un obstacle qu'on ne cherchait pas à surmonter. Toute l'armée française s'était mise à l'abri du seu derrière les murs de Lodi, attendant

ce qu'ordonnerait le général. Bonaparte sort de la ville, parcourt tons les bords du fleuve an milieu d'une grêle de balles et de mitraille, et, après avoir arrêté son plan, rentre dans Lodi, pour le faire exécuter. Il ordonne à sa cavalerie de remonter l'Adda pour aller essayer de le passer à gué au-dessus du pont; puis il fait former une colonne de six mille grenadiers; il parcourt leurs rangs, les encourage, et leur communique, par sa présence et par ses paroles, un courage extraordinaire. Alors il ordonne de déboucher par la porte qui donnait sur le pont, et de marcher au pas de course. Il avait calculé que, par la rapidité du mouvement, la colonne n'aurait pas le temps de souffrir beaucoup. Cette colonne redoutable serre ses rangs, et débouche en conrant sur le pont. Un seu épouvantable est vomi sur elle; la tête entière est renversée. Néanmoins elle avance: arrivée au milieu dn pont, elle bésite; mais les généraux la soutiennent de la voix et de leur exemple. Elle se raffermit, marche en avant, arrive sur les pièces, et tue les canonniers qui veulent les défendre. Dans cet instant, l'infanterie antrichienne s'approche à sou tour pour soutenir son artillerie; mais après ce qu'elle venait de faire, la terrible colonne ne craignait plus les baionnettes, elle fond sur les Autrichiens au moment où notre cavalerie, qui avait trouvé nn gué, menacait leurs flancs; elle les renverse, les disperse, et leur fait deux mille prisonniers.

Ce comp d'audoce extraordinaire avait frappé les Autrichiens d'étonnement, mais mableureusment il devenait insuite. Colli et Valassovich étaitent parrenus à gagner la chanassée de Brescia, et ne pouvaient plus être compés. Si le résultat était manqué, du moins la ligue de l'Adda se truvarit emportée; le courage des soldats était au plus haut point d'exaltation, leur dévouement pour leur général au comble.

Dans leur gaieté, ils imaginèrent un usage singuiler qui peint le caractère national. Les plus vieux soldats à sasemblèrent un jour, et, trouvant leur général bien jeune, inaginèrent de le faire passer par tons les grades : à Lodi, ils le nommèrent caporal, et le saluèrent, quand il parut au camp, du titre à finment depuis, de petit copracti. On les verra plus tard lui en conférer d'autres, à mesure qu'il les avaits uéréités.

L'armée autrichienne était assurée de sa retraite sur le Tyrol; il n'y avait plus aucune utilité à la suivre. Bouaparte songea alors à se rabattre sur la Lombardie, pour cu prendre possession, et pour l'organiser. Les débris de la division. Liptai s'étaient retranchés à Pizzighitone, et pouvaient en 
faire une place form. Il s'y ports pour Jesen chaser. Il se sit enauite précéder par Masséna à Milus; Augrerau rétrograda pour occuper Privi. Il 
voulait impoerar à cette grande ville, célèbre par 
son université, et lui faire voir l'une des plus 
elles divisions de l'armée. Les divisions Serrarier et Laliarpe furent laisées à Pizzighitone, 
Luil, Grémone et Cassano, pour grarde l'Adda.

Bonaparte songea enfin à se rendre à Milan. A l'approche de l'armée française, les partisans de l'Autriche, et tons ceux qu'épouvantaient la renommée de nos soldats, qu'on disait aussi barbares que conrageux, avaient fui, et couvraient les routes de Brescia et du Tyrol. L'archidne était parti, et on l'avait vu verser des larmes en quittant sa belle capitale. La plus grande partic des Milanais se livraient à l'espérance, et attendaient notre armée dans les plus favorables dispositions. Quand ils eurent reçu la première division, commandée par Masséna, et qu'ils virent ces soldats, dont la renommée était si effravante, respecter les propriétés, ménager les personnes, et manifester la bienveillance naturelle à lenr caractère, ils furent pleins d'enthousiasme, et les comblèrent des meilleurs traitements. Les patriotes, accourus de toutes les parties d'Italie, attendaient ce jeune vainqueur dont les exploits étaient si rapides, et dont le nom italien leur était si doux à prononcer. Sur-le-champ on envoya le comte de Melzi au-devant de Bonaparte pour lui promettre obéissance. On forma une garde nationale, et on l'habilla aux trois couleurs, vert, rouge et blanc : le duc de Serbelloni fut chargé de la commander. On éleva un arc de triomphe pour y recevoir le général français. Le 26 floréal (15 mai), un mois après l'onverture de la campagne, Bonaparte fit son entrée à Milan. Le peuple entier de cette capitale était accouru à sa rencontre. La garde nationale était sons les armes. La municipalité vint lui remettre les clefs de la ville. Les acclamations le suivirent pendant toute sa marche jusqu'au palais Serbelloni, où était préparé son logement. Maintenant l'imagination des Italiens lui était acquise comme celle des soldats, et il pouvait agir par la force morale, autant que par la force physique.

Son but n'était pas de s'arrêter à Milan plus qu'il n'avait fait à Cherasco, après la sonmission du Piémont. Il voulait y séionraer assez pour or-

ganiser provisoirement la province, pour en tirer les resources nécessaires à son armée, et pour régler toutes choese sur ses derrièses. Son projet ensuite était toujours de courir à l'Adige et à Mantoue, et, s'il était possible, jusque dans le Tyrol et an délà des Alpes.

Les Autrichiens avaient laissé denx mille hommes dans le château de Milan. Bonaparte le fit investir sur-le-champ. On convint avec le commandant du châtean, qu'il no tirerait pas sur la ville, car ellé était une propriété autrichienne qu'il n'avait pas intérêt à détruire. Les travanx du siège furent commencés sur-le-chames.

Bonaparte, sans se trop engager avec les Milanais, et sans leur promettre une indépendance qu'il ne pouvait pas leur assurer, leur donna cependant assez d'espérances pour exciter leur patriotisme. Il leur tint un langage énergique, et leur dit que, pour avoir la liberté, il fallait la mériter, en l'aidant à soustraire pour jamais l'Italie à l'Autriche. Il institua provisoirement nne administration municipale. Il fit former des gardes nationales partont, afin de donner un commencement d'organisation militaire à la Lombardie, II s'occupa ensuite des besoins de son armée, et fut obligé de frapper une contribution de 20 millions snr le Milanais. Cette mesnre lui semblait fâchense, parce qu'elle devait retarder la marche de l'esprit public; mais elle ne fat cependant pas trop mal accacillie: d'ailleurs elle était indispensable. Grâce aux magasins trouvés dans le Piémont, aux blés fournis par le duc de Parme, l'armée était dans nne grande abondance de vivres. Les soldats engrassaient : ils mangeaient du bon pain, de la bonne viande, et bnyaient de l'excellent vin. Ils étaient contents et commençaient à observer une exacte discipline. Il ne restait plus qu'à les babiller. Couverts de lenrs vieux habits des Alpes, ils étaient déguenillés, et n'étaient imposants que par leur renommée, leur tenno martiale, et leur belle discipline. Bonaparte trouva bientôt de nonvelles ressources. Le duc de Modène, dont les États longeaient le Pô, au-dessons de ceux du duc de Parme, Iui dépêcha des envoyés pour obtenir les mêmes conditions que le duc de Parme. Ce vienx prince avare, voyant toutes ses prédictions réalisées, s'était sanvé à Venise, avec ses trésors, abandonnant le gouvernement de ses États à une régence. Ne voulant pas cependant les perdre, il demandait à traiter. Bo-

naparte ne pouvait pas accorder la paix, mais il

pouvait accorder des armistices qui équivalaient à une paix, et qui le rendaient maître de toutes les existences en Italie. Il exigea 10 millions, des subsistances de toutes espèces, des chevaux, et des tableaux.

Aree ces resources obtenues dana le pays, altabilit, sur les louris du Pd. de grandon magains, des hopiaux fournis d'effets pour quinze millet maldets, et remplit toutes les caises de l'armée. Se Se jugeant même asser riche, il achemias sur ce Chenquelques millions pour le Directivo: Comme mei il savait en outre que l'armée du Bhin manquait su de fonds, et que exte plourie arratis une entrée de ce nanagage, il fit envoyer par la Soise ou million à Morean. Cétain ma éte de hon cumarale, et qui lui éxit honorable et utile, car il importait qui lui éxit honorable et utile, car il importait qui lui éxit honorable et utile, car il importait qui lui éxit honorable et utile, car il importait pui Morean entrà en empagage pour empléher les forces en Italie.

A la vue de toutes ces choses, Bonaparte es confirmist d'avantage dan ses projets. It d'était pas nécessaire, selon lini, de marcher contre les princes d'Italie; il de fallait ajir que contre les Artichiens; tant qu'on résisterait à ceux-ci, et qu'on pourrait lera intentile le retour en Lombardie, lous les Étais italiens, tremblants sons l'ascendant de l'armée française, es soumettrainer l'ina après l'autre. Les ducs de Parme et de Modène s'étaient somis. Rome, Nujèse, on ferienta utant, ai l'on restait maître des portes de l'Italie. Il fallait de même garder l'expectative à l'épant des peuples, et, sans reuverner les gouvernements, attendre une les suistes soultreassent qu'armèmes.

Mais, au milien de ces pensées si instes, de ces travaux si vastes, une contrariété des plus fâcheuses vint l'arrêter. Le Directoire était enchanté de ses services; mais Carnot, en lisant ses dépéches, écrites avec énergie et précision, et aussi avec une imagination extrême, fut éponvanté de ses plans gigantesques. Il trouvait, avec raison, que vonloir traverser le Tyrol, et franchir les Alpes une seconde fois, était un projet trop extraordinaire, et même impossible; mais à son tour, pour corriger le projet du jeune capitaine, il en concevait un autre hien plus dangereux. La Lombardie conquise, il fallait se replier, suivant Carnot, dans la péninsule, aller panir le pape et les Bourbons de Naples, et chasser les Anglais de Livourne où le duc de Toscane les laissait dominer. Pour cela Carnot ordonnait, au nom du Directoire, de partager l'armée d'Italie en deux, d'en laisser une

partie en Lomhardie, sons les ordres de Kellermann, et de faire marcher l'autre sur Rome et sur Naples, sous les ordres de Bonaparte. Ce projet désastreux renouvelait la faute que les Français ont toujours faite, de s'enfoncer dans la péninsule avant d'être maîtres de la haute Italie. Ce n'est pas au pape, au roi de Naples, qu'il faut disputer l'Italie, c'est aux Autrichiens. Or, la ligne d'opération n'est pas alors sur le Tihre, mais sur l'Adige. L'impatience de posséder nous porta toujours à Rome, à Naples, et pendant que nous courions dans la péninsule, nous vimes toujours la route se fermer sur nous. Il était naturel à des républicains de vouloir sévir contre un pape et un Bourbon; mais ils commettaient la faute des anciens rois de France.

Bonaparte, dans son projet de se jeter dans la vallée du Danube, n'avait vu que les Antrichiens; e'était en lui l'exagération de la vérité chez nn esprit juste, mais jeune; il ne pouvait done, après une pareille conviction, consentir à marcher dans la péninsule; d'ailleurs, sentant l'importance de l'unité de direction dans une conquête qui exigeait autant de génie politique que de génie militaire, il ne pouvait supporter l'idée de partager le commandement avec un vieux général, brave, mais médioere et plein d'amonr-propre. C'était en lui l'égoïsme si légitime du génie, qui vent faire seul sa tàche, parec qu'il se sent senl capable de la remplir. Il se conduisit ici comme sur le champ de hataille; il hasarda son avenir, et offrit sa démission dans une lettre aussi respectueuse que hardie. Il sentait hien qu'on n'oserait pas l'aecepter; mais il est certain qu'il aimait encore mieux se démettre qu'obéir, ear il ne pouvait consentir à laisser perdre sa gloire et l'armée, en exécutant un mauvais plan.

Opposant la raison la plus lunaineuse a na cremzu du directent Carant, il dit qu'il Blait toipiums faire face aux Autrichieus, et s'occuper d'eux seuis, d'une simple division, s'échedonant ca arrière sur le Pd et sur Aurole, suffirait pour épouvante la perinaude, et doilger Rome et Naples à demander quartier. Il se disposa son-le-champ à partirel der plus d'entire le disposa son-le-champ à partirel Milan, pour courir à l'Adige, et faire s'esige de Mantone. Il se proposait d'attendre li les nouveau ordres d'ultréculor, et la réponsa è se dépèches.

Il publia une nonvelle proclamation à ses soldats, qui devait frapper vivement leur imagination, et qui était faite aussi pour agir fortement sur celle du pape et du roi de Naples.

« Soldats, vous vous êtes précipités commo un | » torrent du baut de l'Apennin ; vous avez culbuté. » dispersé tout ce qui s'opposait à votre marche. » Le Piémont, délivre de la tyrannie autrichienne, » s'est livré à ses sentiments naturels de paix et » d'amitié pour la France. Milan est à vous, et le » pavillon républicain flotte dans toute la Lom-» bardie. Les dues de Parme et de Modène ne doi-» vent leur existence politique qu'à votre généro-» sité. L'armée qui vous menaçait avec orgueil ne » trouve plus de barrière qui la rassure contre » votre courage; le Pô, le Tésin, l'Adda, n'ont pu » vous arrêter un seul jour; ces boulevards tant » vantés de l'Italie ont été insuffisants ; vous les » avez franchis aussi rapidement que l'Apenniu. » Tant de succès ont porté la joie dans le sein de » la patrie ; vos représentants ont ordonné une fête » dédiée à vos victoires, célébrée dans toutes les » communes de la république. Là, vos mères, vos » épouses, vos sœurs, vos amantes, se réjouissent » de vos succès, et se vantent avec orgueil de vous » appartenir. Oui, soldats, vous avez beaucoup » fait.... mais ne vous reste-t-il done plus rion à » faire?..... Dira-t-on de nous que nous avons su a vainere, mais que nous n'avons nas su profiter » de la victoire? La postérité vous reprochera-» t-elle d'avoir tronvé Capoue dans la Lombardie? » Mais je vous vois déjà courir aux armes..... Eh » bien! partons! Nous avons encore des marches » forcées à faire, des ennemis à sonmettre, des » lanriers à cueillir, des injures à venger. Que ceux » qui ont aiguisé les poignards de la guerre eivile » en France, qui ont lachement assassiné nos mi-» nistres, incendié nos vaisseaux à Toulon, trem-» blent! L'henre de la vengeance a sonné. Mais » que les peuples soient sans inquiétude! nous » sommes amis de tous les peuples, et plus parti-» culièrement des descendants de Brutus, des Sei-» pion, et des grands hommes que nous avons pris » pour modèles. Rétablir le Capitole, y placer avec » honneur les statues des héros qui le rendirent » célèbre, réveiller le peuple romain, engourdi » par plusieurs siècles d'esclavage, tel sera le fruit a do nos victoires. Elles feront époque dans la » postérité : vous anrez la gloire immortelle do » changer la face de la plus belle partie de l'Eu-» rope. Le peuple français, libre, respecté du » monde entier, donnera à l'Enrope nne paix glo-» rieuse, qui l'indemnisera des sacrifices de toute » espèce qu'il a faits depuis six ans. Vous rentre-» rez alors dans vos foyers, et vos concitoyens

» diront en vons montrant : Il était de l'armée » d'Italie. »

Il n'était resté que huit jours à Milan; il en partit le 2 prairial (21 mai), pour se rendre à Lodi et s'avancer vers l'Adige.

Tandis que Bonaparte poursuivait sa marche, un événement inattendu le rappela tout à coup à Milan. Les nobles, les moines, les domestiques des familles fugitives, une foule de créatures du gouvernement autrichien y préparaient une révolte contre l'armée française. Ils répandirent que Beaulien, renforcé, arrivait avec soixante mille hommes; que le prince de Condé débouchait par la Suisse, sur les derrières des républicains, et qu'ils allaient être perdus. Les prêtres, usant de leur influence sur quelques paysans qui avaient souffert du passage de l'armée, les excitèrent à prendre les armes, Bonaparte n'étant plus à Milan, on crut quo le moment était favorable pour opèrer la révolte, et faire soulever toute la Lombardie sur ses derrières. La garnison du ebâteau de Milan donna le signal par une sortie. Aussitôt le tocsin sonna dans toutes les campagnes environnantes; des paysans armés se transportérent à Milan pour s'eu empaper. Mais la division que Bonaparte avait laissée pour bloquer le château ramena vivement la garnison dans ses murs, et chassa les paysans qui se présentaient. Dans les environs de Pavie, les révoltés eureut plus de succès. Ils entréreut dans eette ville, et s'en emparèrent malgré trois cents hommes que Bonaparte y avait laissés en garnison. Ces trois cents bommes, fatigués ou malades, se renfermèrent dans un fort pour n'être pas massacrés. Les insurges entourérent lo fort, et le sommérent do se rendre. Un général français, qui passait dans co moment à Pavie, fut ontouré; on l'obligea, le poignard sur la gorge, à signer un ordre pour engager la garnison à ouvrir ses portes. L'ordre fut signé et exécuté.

Gette révolte pouvait avoir des conséquences d'ésasteuses; elle pouvait provoque un insurrection générale, et auscure la perte de l'armée francée. L'expir jusqu'il d'une axion est toigeux clee. L'expir jusqu'il d'une axion est toigeux plus avancé dans les villes que dans les campagnes. Tandis que la populación des villes d'Italies é dé-alrait pour nous, les paysans, excités par les moines, et fontes par le passage des amés, étaient fort mai disposés. Bonaparte se trouvait à Loui, lor pour pour les parties d'armés, de l'entre d'aprendir de l'entre d'aprendir de l'entre d'aprendir d'aprend

grenadiers, et six pièces d'artillerie. L'ordre était déjà rétabli dans Milan. Il continua sa route sur Pavie, en se faisant précéder par l'archevêgne de Milan. Les insurgés avaient poussé une avant-garde jusqu'au bourg de Binasco. Lannes la dispersa. Bonaparte, pensant qu'il fallait agir avec promptitude et vigueur, pour arrêter le mal dans sa naissauce, fit mettre le feu à ce bourg, afiu d'effrayer Pavie par la vue des flammes. Arrivé devant cette ville il s'arrêta. Elle renfermait trente mille habitants, elle était entourée d'un vieux mur et occupée par sept ou buit mille paysans révoltés. Ils avaient fermé les portes et couronnaient les murailles. Prendre cette ville avec trois cents chevaux et un bataillon n'était pas chose aisée; et cependant il ne fallait pas perdre de temps, car l'armée était déjá sur l'Oglio, et avait besoin de son général. Dans la nuit, Bonaparte fit afficher aux portes de Pavic uue proclamation menacante, dans laquelle il disait, qu'une multitude égarée et sans moyens réels de résistance bravait une armée triomphante des rois, et voulait perdre le peuple italien; que, persistant dans son intention de ne pas faire la guerre aux peuples, il voulait bien pardonner à ce délire et laisser une porte onverte au repentir; mais que ceux qui ne poseraient pas les armes à l'instant seraient traités comme rebelles, et que leurs villages seraient brûlés. Les flammes de Binasco, ajoutait-il, devaient leur servir de lecon. Le matin, les paysans qui dominaient dans la ville refusaient de la rendre. Bonaparte fit balayer les murailles par de la mitraille et des obua, ensuite il fit approcher ses grenadiers, qui enfoncerent la porte à coups de hache. Ila pénétrérent dans la ville, et eurent un combat à soutenir dans les rues. Cependant on ne leur résista pas longtemps. Les paysans s'enfuireut, et livrèrent la malbenreuse Pavie au courroux du vainqueur. Les soldats demandaient le pillage à grands eris. Bonaparte, pour donner un exemple sévére, leur accorda trois heures de pillage. Ils étaient à peine un millier d'hommes, et ils ne pouvaient pas causer de grands désastres dans une ville aussi considérable que Pavie. Ils fondirent sur les boutiques d'orfévrerie, et a'emparèrent de beaucoup de bijoux. L'acte le plus condamnable fut le pillage du mont-de-piété; mais beureusement, en Italie comme partout où il y a des grands panvres et vaniteux, les monts-de-piété étaient remplis d'objets appartenant aux plus hautes classes du pays. Les maisons de Spallanzani et de Volta furent préservées par les officiers, qui gardérent eux-mêmes les

demeures de ees illustres savonts. Exemple doublement bonorable et pour la France et pour l'Italie!

Bousparte lança ensaite dans la campiagne est rivis centus chemas, etti salter vue grande quantité de révoltés. Cetto prompte répression ramena la soumission partout, et imposa a parti qui en latile était opposé à la literé cè à la France. Il est trutte d'êter résultà de apployer des nopros partile; mais Bousparte le devait, sous peire de secrifier ou armée et les émissions de l'Italie, le parti est de l'oute de la commentation de l'atteir de partie de de bouche en bouche, furent cangéris, et l'armée de bouche en bouche, furent cangéris, et l'armée

Cette expédition terminée, Bonaparte rebroussa chemin sur-le-champ pour rejoindre l'armée qui était sur l'Oglio; et qui allait passer sur le territoire vénitien.

A l'approche de l'armée française, la question, tant agitée à Venise, du parti à prendre entre l'Autriche et la France, fut discutée de nouveau par lo aénat. Quelques vieux oligarques, qui avaient conservé de l'énergie, auraient voulu qu'on s'alliàt snr-le-champ à l'Autriebe, patronne naturelle de tous les vieux despotismes; mais on eraiguait, pour l'avenir. l'ambition autrichienne, et, dans le moment, les foudres françaises. D'ailleurs il fallait prendre les armes, résolution qui coûtait beaucoup à un gouvernement énervé. Quelques jeunes oligarques, aussi énergiques, mais moins entétés que lea vieux, voulaient aussi une détermination courageuse: ils proposaient de faire un armement formidable, mais de garder la neutralité, et de menacer de cinquante mille bommes celle des deux puissances qui violcrait le territoire vénitien. Cette résolution était forte, mais trop forte pour être adoptée. Quelques esprits sages, au contraire, proposaient un troisième parti, c'était l'alliance avec la France. Le sénateur Battaglia, esprit fin, pénétrant et modéré, présenta des raisonnements que la suite des temps a rendus ponr ainsi dire prophétiques. Selon lui, la neutralité, même armée, était la plus mauvaise de toutes les déterminations. On ne pourrait pas se faire respecter, quelque force qu'on déployat; et n'ayant attaché aucun des deux partis à sa cause, on serait tôt ou tard sacrifié par tous les deux. Il fallait donc se décider pour l'Antriche ou pour la France. L'Autriche était pour le moment expulsée de l'Italie; et même en lui supposant les moyens d'y rentrer, elle ne le pourrait pas avant denx mois, temps

pendant lequel la république pourrait être détruite par l'armée française; d'ailleurs, l'ambition de l'Autriche était touieurs la plus redoutable pour Venise. Elle lui avait toujours envié ses provinces de l'Illyrie et de la haute Italie, et saisirait la première occasion de les lui enlever. La seule garantic contre cette ambition était la puissance de la France, qui n'avait rien à envier à Venise, et qui serait toniours intéressée à la défendre. La France, il est vrai, avait des principes qui répugnaient à la noblesse vénitienne; mais il était temps enfin de se résigner à quelques sacrifices indispensables à l'esprit du siècle, et de faire anx nobles de la terre ferme les concessions qui ponyaient seules les rattacher à la république et au livre d'or. Avec quelques modifications légères à l'ancienne constitution, on pouvait satisfaire l'ambition de toutes les classes de suiets vénitiens, et s'attacher la France: si de plus on prenait les armes pour celleci, on pouvait espérer, peut-être, en récompense des services qu'on lui aurait rendus, les dépouilles de l'Autriche en Lombardie. Dans tous les eas, répétait le sénateur Battaglia, la neutralité était le plus mauvais de tous les partis.

Cet avis, dont le temps a démontre la sagene. Blessait top profondément l'orgacit els baines blessait top profondément l'orgacit els baines du la vieille aristoratie vénitienne post être adopte. Il finat dire aussi qu'on ne compusit point sueze sur la durée de la puissance française on lattie pour s'allier et elle. Il y avit un nacion tatile pour s'allier et elle. Il y avit un nacion tatile pour s'allier et elle. Il y avit un nacion axiome inidien qui dissit que Italié etait le tout sous des Français; et on crispaint de se trouver exposé ensaite, sans aucune défense, au courroux de l'Autriche.

A cas trais partis, on préféra le plus commode, el plus confirmed, sur routines et à la molleuse de cevivus gouvernement, la neutralité désarmé. On décisia qu'il seartie envoyé des providiteurs au-devant de Bonaparte, pour protester de la neutralité de la république, c'etécamer le respect du au territoire et aux asjèts vénitieus. Ou avait une grande rement des Prançais, mais no les avait faciles et neutilité aux bons traitements. Ordre fuit donné la lamb de agrade de pouvernement de les traiter et de les messifies à mar bons traitements. Ordre fuit donné et de les messifies aux bons traitements. Ordre fuit donné et de les messifies aux bons traitements. Ordre fuit donné et de les messifies aux bons traitements. Ordre fuit donné et de les messifies aux bons traitements. Ordre fuit donné et de les messifies aux bons traitements. Ordre fuit donné et de les messifies à merveilles, de s'emparre des de les messifies de la comment de

Bonaparte, en arrivant sur le territoire de Venise, avait tout autant besoin de prudence que Venise elle-même. Cette puissance, quoique aux mains d'un gouvernement affaibli, était grande

encore; il fallati ne pas l'indispoter au point de la force à s'arme, c'u ar olors la baute la life n'auplas été tenable pour les Français; mais il fallati en dependant, tot en doservant la neutralité, obliger expendant, tot en doservant la neutralité, obliger de la consistent de la consisten

Bonaparte, en entrant à Brescia, publia une proclamation dans laquelle il disait, qu'en traversant le territoire véuitien afin de poursuivre l'armée impériale, qui avait eu la permission de le franchir, il respecterait le territoire et les habitants de la république de Venise, qu'il ferait observer la plus grande discipline à son armée, que tont ce qu'elle prendrait serait pavé, et qu'il n'oublierait point les antiques liens qui unissaient les deux républiques. Il fut très-bien reçu par le provéditeur vénitien de Brescia, et poursuivit sa marche, Il avait franchi l'Oglio, qui coule après l'Adda; il arriva devant le Mineio, qui sort du lac de Garda, eircule dans la plaiue du Mantouan, puis forme, après quelques lieues, un nouveau lac, au milicu duquel est placé Mantone, et va enfin se jeter dans le Pô. Beaulieu, renforcé de dix mille hommes, s'était placé sur la ligne du Mincio, ponr la défendre ". Une avant-garde de quatre mille fantassins et de deux mille cavaliers était rangée en avant du fleuve, an village de Borghetto. Le gros de l'armée était placé au delà du Mincio, sur la position de Valleggio; la réserve était un neu plus en arrière, à Villa-França : des corps détachés gardaient le cours du Mincio, au-dessus et au-dessous de Valleggio. La ville vénitienne de Peschiera est située sur le Mineio, à sa sortie du lac de Garda. Beaulieu, qui voulait avoir cette place pour appuyer plus solidement la droite de sa ligne, trompa les Vénitiens; et, sous prétexte d'obtenir passage pour cinquante bommes, surprit la ville et y placa une forte garnison. Elle avait une enceinte bastionnée de quatreviugts pièces de canon.

Bonaparte, en avançant sur cette ligne, négligea tout à fait Mantoue, qui était à sa droite, et qu'il n'était pas temps de bloquer encore, et appuya sur sa gauche vers Peschiera. Son projet était de passer le Mincio à Borghetto et Valleggio. Pour

<sup>\*</sup> Voyez la carte à la fin du volume.

eela, il lui fallait tromper Beaulien sur son intention. Il fit ici comme au passage du Pô; il dirigea nn corps sur Peschiera et nn antre sur Lonato, de manière à inquiéter Beaulieu sur le haut Mincio, et à lui faire supposer qu'il voulait ou passer à Peschiera, on tourner le lac de Garda. En même temps, il dirigea son attaque la plus sérieuse sur Borghetto. Ce village, placé en avant du Mincio, était, comme on vient de dire, gardé par quatre mille fantassins et deux mille cavaliers. Le 9 prairial (28 mai), Bonaparte engagea l'action. Il avait toujours eu de la peine à faire battre sa cavalerie. Elle était peu hahituée à charger, parce qu'on n'en faisait pas autrefois nn grand usage, et qu'elle était d'ailleurs iutimidée par la grande réputation de la cavalerie allemande. Bonaparte voulait à tout prix la faire battre, parce qu'il attachait une grande importance aux services qu'elle ponvait reudre. En avançant sur Borghetto, il distribua ses grenadiers et ses carabiniers à droite et à gauche de sa cavalerie, il plaça l'artillerie par derrière, et après l'avoir ainsi enfermée, il la poussa sur l'ennemi. Soutenue de tous côtés, et entraînée par le bouillant Murat, elle fit des prodiges, et mit en fuite les escadrons autrichiens, L'infanterie aborda ensuite le village de Borghetto, dont elle s'empara. Les Autrichiens, en se retirant par le pont qui conduit de Borgbetto à Valleggio, voulurent le rompre, Ils parvinrent en effet à détruire nne arche. Mais quelques grenadiers, couduits par le général Gardanne, eutrèrent dans les flots du Mincio, qui était guéable en quelques endroits, et le franchirent en tenant leurs armes sur leurs têtes, et en bravant le feu des hautenrs opposées. Les Autrichiens crurent voir la coloune de Lodi, et se retirèrent sans détruire le pont. L'arche rompue fut rétablie et l'armée put passer. Bonaparte se mit sur-lechamp à remonter le Mineio avec la division Augereau, afin de donner la chasse aux Autrichiens: mais ils refusèrent le combat toute la journée. Il laissa la division Augereau continuer la poursuite, et il revint à Valleggio, où se tronvait la divisiou Masséna: qui commeucaità faire la soupe. Tout à coup la charge sonna, les hussards autrichiens fondirent au milieu du bourg; Bonaparte ent à peine le temps de se sauver. Il monta à cheval, et reconnut bientôt que c'était un des corps ennemis laissés à la garde du bas Mincio, qui remontait le fleuve pour joindre Beaulieu dans sa retraite vers les montagnes. La division Mas-

séua courut aux armes, et donna la chasse à cette division qui parvint cepcudant à rejoindre Beaulien.

Le Mincio était donc franchi. Bonaparte avait décidé une seconde fois la retraite des Impériaux. qui se rejetaient défiuitivement dans le Tyrol. 11 avait obteun un avantage important, celni do faire battre sa cavalerie, qui maintenant ue craignait plus celle des Autrichieus. Il attachait à cela un grand prix. On se servait pen de la cavalerie avant lui, et il avait jugé qu'on pouvait en tirer un grand parti en l'employaut à couvrir l'artillerie. Il avait calculé que l'artillerie légère et la cavalerie, employées à propos, pouvaient produire l'effet d'une masse d'infanterie dix fois plus forte. Il affectiounait déjà beaucoup le jeune Murat, qui savait faire battre ses escadrons, mérite qu'il regardait alors comme fort rare chez les officiers de cette arme. La surprise qui avait mis sa personne en danger lui inspira une autre idée: ce fut de former un corps d'hommes d'élite, qui, sous le uom de guides, devaient l'accompagner partout. Sa sûreté personnelle n'était qu'un objet secondaire à ses yeux; il voyait l'avantage d'avoir toujours sous sa main un corps dévoué et capable des actions les plus hardies. On le verra en effet décider de grandes choses, eu lancant vingt-cinq de ces hraves geus. Il en donna le commandement à uu officier de cavalerie intrépide et calme, fort connu sous le nom de Bessières.

Beaulieu avait érance Peschieru, pour remonter dans le l'ynd. Lu combat vidit engage svec l'arrière-garde autrichienne, et l'armée française vicitei tentré dans la ville qu'apets une action assez vive. Les Véntiénne n'ayant pas pa la soustaire à Beaulieu, elle avait cessé d'être neutre; et cles Français étaienn autoriés à s'y établir. Benaparte savait bien que les Véntiènes avaient été trompés par Beanlieu, mais il résolut de se servié de cet évéenent pour oblenir d'ext tout ce qu'il désirais. Il voulait la ligne de l'Atlige, et particellèrement l'imporatas ville de Vérone qui l'est control de l'extre de l'extre des commande le Beuve; il voulait surtout se faire nomerrie.

Le provéditenr Foscarelli, vieil oligarque vénitien, très-entété dans ses príjugés, et plein de baine coutre la France, était chargé de se rendre au quartier général de Bonaparte. Ou lui avait dit que le général était extrémement courroucé de co qui était arrivé à Peschiera, et la renommée répandisi que son courroux était redontable. Binasco, Pavie, faisaient foi de sa sévérité; deux armées détrnites, et l'Italie conquise, faisaient foi de sa puissance. Le provéditeur vint à Peschiera, plein de terreur, et, en partant, il écrivit à sou gouvernement : Dien veuille me recevoir en holocauste! Il avait pour mission spéciale d'empêcher les Français d'entrer à Vérone. Cette ville, qui avait donné asile au prétendant, était dans la plus cruelle anxiété. Le jeune Bonaparto qui avait des colères violentes, et qui en avait aussi de feintes, n'oublia rien pour augmenter l'effroi du provéditenr. Il s'emporta vivement contre le gouvernement vénitien, qui prétendait être neutre et ne savait pas faire respecter sa neutralité; qui, en laissant les Autrichiens s'emparer de Peschiera. avait exposé l'armée française à perdre un grand nombre de braves devant cette place. Il dit que le sang de ses compagnons d'armes demandait vengeance, et qu'il la fallait éclatante. Le provédiditenr excusa beanconp les autorités vénitiennes, et parla ensuite de l'objet essentiel, qui était Vérone. Il prétendit qu'il avait ordre d'en interdire l'entrée aux deux puissances belligérantes. Bonaparte lni répondit qu'il n'était plus temps; que déjà Massena s'y était rendu; que peut-être, en cet instant, il v avait mis le fen pour punir cette ville qui avait en l'insolence de se regarder un moment comme la capitale de l'empire français. Le provéditeur sapplia de nonveau; et Bonaparte, feignant de s'adoucir un peu, répendit qu'il pourrait tout au plus, si Masséna n'y était pas déia entré de vive force, donner un délai de vingtquatre heures, a près lequel il emploierait la bombe et le capon

Le provédieur se ruira consterné. Il retorna A Frence, si la nonce, qu'il faliai recresir les Français. A leur approche, les habitants les plus riches, cropast qu'on ne leur pardonnersi pas le séjour du préfendant dans leur ville, «'enfairent on foule dans le 'Proc, caperants et qu'il a varient en foule dans le 'Proc, caperants et qu'il a varient meirent bénde en vayant les Français, et en se mairent bénde en vayant les Français, et en se partient bénde en vayant les Français, et en se publicités vitaines que la service de la blicités vitaines que la service de la blicités vitaines que la procession de l

Deux autres envoyés vénitiens arrivèrent à Vérone pour voir Bonaparte. On avait fait choix des sénateurs Érizzo et Battaglia. Ce dernier était celui dont nons avons parlé, qui penchait pour l'alliance avec la France, et on espérait à Venise que ces deux nouveaux ambassadeurs réussiraient mieux que Foscarelli à calmer le général. Il les recut en effet beauconp mienx que Foscarelli; et, maintenant qu'il avait atteint l'obiet de ses vœnx. il feignit de s'apaiser, et de consentir à entendre raison. Ce qu'il vonlait pour l'avenir, c'étaient des vivres, et même, s'il était possible, une alliance de Venise avec la France. Il fallait tour à tour imposer et sédnire : il fit l'un et l'antre, « La première loi . dit-il, pour les hommes est de vivre. Je voudrais éparaner à la république de Venise le soin de nons nourrir; mais puisque le destin de la guerre nons a obligés de venir jusqu'ici, nous sommes contraints de vivre où nous nous tronvons. Que la république de Venise fournisse à mes soldats ec dont ils ont besoin; elle comptera ensnite avec la république française, » Il fat convenu qu'an fonraisseur juif procurerait à l'armée tout ce qui lui serait nécessaire, et que Venise payerait en secret ce fournisseur pour qu'elle ne parût pas violer la nentralité en nonrrissant les Français. Bonaparte aborda ensuite la question d'une alliance. « Je viens, dit-il, d'ocenper l'Adige; je l'ai fait parce qu'il me faut une ligne, parce que celle-ci est la meilleure, et que votre gouvernement est incapable de la défendre. Qu'il arme cinquante mille hommes, qu'il les place sur l'Adige, et je Inirends ses places de Vérone et de Porto-Legnago. Du reste, ajonta-t-il, vous devez nous voir ici avec plaisir. Ce que la France m'envoie faire dans ces contrées est tout dans l'intérêt de Venise. Je viens chasser les Autrichiens an delà des Alpes, peutêtre constituer la Lombardie en État indépendant : pent-on rien faire de plus avantageux à votre république? Si elle voulait s'unir à nous, pent-être recevrait-elle un grand prix de ce service. Nous ne faisons-la guerre à ancun gonvernement : nons sommes les amis de tous ceux qui nons aideront à renfermer la puissance autricbienne dans ses limités. »

Les deux Vénitiens sortirent frappés du génie de ce jeune bomme, qui, tone à tour menaçent ou caressant, impérieux on souple, et parlant de tous les objets militaires et politiques avec antant de presondeur que d'éloquence, annonçais que l'homme d'État était assis précoce en lui que le guerrier. Cet homme, dirent-lis en écrivant à Venise, aura un jour une grande influence sur us patris .

Bonaparte était maître enfin de la ligne de l'A-

<sup>\*</sup> Cette prédiction est du 5 juin 1796.

dige, à laquelle il attachait taut d'importance, Il attribuait toutes les fantes commises dans les aneienues eampagnes des Français en Italie au mauvais eboix de la ligne défensive. Les lignes sont nombreuses dans la baute Italie, car une multitude de fleuves la parcoureut des Alpes à la mer. La plus grande et la plus célèbre, la ligne du Pô, qui traverse toute la Lombardie, lui paraissait mauvaise, comme trop étendue. Une armée, suivant lui , ne pouvait pas garder cinquanto lieues de cours. Une feiute pouvait toujours ouvrir lo passage d'un grand fleuve. Lui-même avait franchi le Pô à quelques lieues de Beaulieu. Les autres fleuves, tels que le Tésiu, l'Adda, l'Oglio, tombant dans le Pô, se confondaient avec lui, et avaient les mêmes inconvénients. Le Mineio était guéable, et d'ailleurs tombait anssi dans le Pô. L'Adige seul, sortant du Tyrol et allant se jeter dans la mer, convrait toute l'Italie. Il était profoud, n'avait qu'un conra très-peu étendu des moutagnes à la mer. Il était couvert par deux places, Véroue et Porto-Legnago, très-voisines l'une de l'autre, et qui, sans être fortes, pouvaieut résister à une première attaque, Eufiu il parcourait, à partir de Legnago, des marais impraticables, qui couvraient la partie inférieure de sou cours. Les fleuves plus avancés dans la baute Italie, tels que la Brenta, la Piave, le Tagliamento, étaient guéables, et tonrnés d'ailleurs par la grande route du Tyrol, qui débonchait sur leurs derrières. L'Adige, au contraire, avait l'avantage d'être placé au débouché de cette route, qui parcourt sa propre vallée.

Telles étaient les raisons qui décidérent Bonsparte ponr cette ligne, et une immortelle campagne a prouvé la justesse de son jugement. Cette ligne occupée, il fallait songer maiutenaut à commencer lo siège de Mantoue.

a sommenter u sege or anniae.

Gette place, sinice sur le Minese, était en arcière de l'Adige, en actronumi convente par descret. Da la repaire tomaire le boncher les caux de Mineire, elle communiquati avec la terre canz de Mineire, elle communiquati avec la terre par cini quiese. Malgris ar replatation, cette place avait des inconvénients qui es dinimazion la force réelle. Place au milite d'échalisions marécapsuss, elle était exposée aux direvas; estantique de consideration de la communique de la comparis de la communique de la comparis de la communique de la comparis de la c

rial (5 jūni), il fit attaquer les têtes de chanses, dont une étais formée par le fanbourg de Saiut-George, et les enlexa. Des cet instant, Servireir pat hloquer, avec hair sille hommes, une garnion qui se composit de quatorre, dont dit mille étaires tous les armes, et quatre mille dans les hépiaux. Bonaparte fit commoner les travaux du sièger, et mert toute la liigne de l'Adigio en était de défense. Ainsi, dans moins de deux mois, de l'adigio en de l'

Le Directoire venait de répondre aux observations faites par Bonaparte sur le projet de diviser l'armée, et de marcher dans la péninsule. Les idées de Bonaparte étaient trop justes pour ne pas frapper l'esprit de Carnot, et ses services trop éclatants pour que sa démission sêt acceptée. Le Directoire se hâta de lui écrire pour approuver ses projets, pour lui confirmer le commandement de toutes les forces agissant eu Italie, et l'assurer de toute la eoufiauce du gouvernement. Si les magistrats de la république avaient eu le don de prophétie, ils anraient bien fait d'necepter la démission de ce jeune homme, quoiqu'il eût raison dans l'avis un'il soutenait, quoique sa retraite fit perdre à la république l'Italie et un grand capitaiue; mais, dans le moment, on ne voyait eu lui que la jeunesse, le génie, la victoire, et on éprouvait l'intérêt, on avait les égards que toutes ces choses inspirent.

Le Directoire n'imposait à Bonaparte qu'nne seule condition, c'était de faire sentir à Romo et à Naples la puissance de la république. Tout ce qu'il y avait de patriotes sincères en France le désirait. Le pape, qui avait anathématisé la France. préché une eroisade contre elle, et laissé assassiner dans sa capitale notre ambassadeur, méritait certes nn châtiment. Bonaparte, libre d'agir maintenant comme il l'entendait, prétendait obtenir tous ces résultats saus quitter sa ligne de l'Adige. Tandis qu'une partie de l'armée gardait cette ligne, qu'une autre assiégeait Mantoue et le châtean de Milan, il vonlait, avec une simple divisiou, échelonnée eu arrière sur le Pô, faire trembler toute la péninsule, et amener le pontife et la reine de Naples à implorer la elémence républicaine. On annonçait l'approche d'une grande armée, détachée du Rhiu pour venir disputer l'Italie à ses vainqueurs. Cette armée, qui devait

traverser la Forêt-Noire, le Voralberg, le Tyrol, ne pouvait arriver avant un mois. Bonaparte avait donc le temps de tout terminer sur ses derrières, sans tron s'éloigner de l'Adige, et de manière à pouvoir, par une simple marche rétrograde, se retrouver en face de l'ennemi.

Il était temps en effet qu'il songeat au reste de l'Italie. La présence de l'armée française y développait les opinious avec une singulière rapidité. Les provinces vénitiennes ne pouvaient plus souffrir le joug aristocratique. La ville de Brescia manifestait un grand penchant à la révolte. Dans toute la Lombardie, et surtout à Milan, l'esprit public faisait des progrès rapides. Les duchés de Modène et Reggio, les légations de Bologue et Ferrare, ne voulaient plus ni de leur vicux duc, ni du pape. En revanche, le parti contraire devenait plus hostile. L'aristocratie géuoise était fort indisposée, et méditait de mauvais projets sur nos derrières. Le ministre autrichien Gérola était l'instigateur secret de tous ces projets. L'État de Gènes était rempli de petits fiefs relevant de l'Empire. Les seigneurs génois revêtus de ces fiefs réunissaient les déserteurs, les bandits, les prisonniers autricbiens qui avaient réussi à s'échapper, les soldats piémontais qu'on avait licenciés, et formaient des bandes de partisans connus sous le nom de Barbets. Ils infestaieut l'Apennin par où l'armée française était entrée; ils arrétaient les courriers, pillaient nos convois, massacraient les détachements français quand ils n'étaient pas assez nombreux pour se défeudre, et répandaient l'inquiétude sur la route de France. En Toscane, les Anglais s'étaient rendus maîtres du port de Livourne, grâce à la protection du gouverneur, et le commerce français était traité en ennemi. Eufin Rome faisait des préparatifs bostiles; l'Angleterre lui promettait quelques mille bommes; et Naples, toujours agitée par les eaprices d'une reine violente, annonçait un armement formidable. Le faible roi, quittant un instant le soin de la pêche, avait publiquement imploré l'assistance du ciel; il avait, dans une cérémonie soleunelle, déposé ses ornements royaux, et les avait consacrés au pied des autels. Toute la population napolitaine avait applaudi et poussé d'affreuses vociférations; nne multitude de misérables, incapables de manier uu fusil et d'envisager une baionnette française, demandaient des armes et voulaient marcher contre notre armée.

alarmant pour Bonaparte, tant qu'il pouvait disposer de six mille bommes, il devait se hater de les réprimer avant l'arrivée de la nouvelle armée autrichienne qui exigeait la présence de toutes nos forces sur l'Adige. Bonaparte commencait à recevoir de l'armée des Alpes quelques renforts, ce qui lni permettait d'employer quinze mille hommes au blocus de Mantoue et du château de Milan, vingt mille à la garde de l'Adige, et de porter une division sur le Pô pour exécuter ses projets sur le midi de l'Italie.

ll se rendit sur-le-champ à Milan ponr faire ouvrir la tranchée autour du châtean, et hâter sa reddition. Il ordonna à Augereau, qui était sur le Mincio, très-près du Pô, de passer ce flenve à Borgo-Forte, et de se diriger sur Bologne. Il enjoignit à Vaubois de s'acheminer de Tortone à Modène, avec quatre ou cinq mille bommes arrivant des Alpes. De cette manière, il pouvait diriger huit à neuf mille bommes dans les légations de Bologne et de Ferrare, et menacer de là toute la péninsule.

Il attendit peudant quelques jours la fin des inondations sur le bas Pô, avant de mettre sa colonne eu mouvement. Mais la cour de Naples. faible autant qu'elle était violente, avait passé de la fureur à l'abattement. En apprenant nos dernières victoires dans la haute Italie, elle avait fait partir le prince de Belmonte-Pignatelli pour se soumettre au vainquenr. Bonaparte renvoya, pour la paix, au Directoire, mais crut devoir accorder un armistice. Il ne lui convenait pas de s'eufoncer jusqu'à Naples avec quelques mille bommes, et surtont dans l'attente de l'arrivée des Autrichieus. Il lui suffisait pour le moment de désarmer cette pnissauce, d'ôter son appui à Rome, et de la brouiller avec la coalition. On ne pouvait pas, comme aux autres petits princes on on avait sous la main, lui imposer des contributions, mais elle s'engageait à ouvrir tons ses ports aux Français, à retirer à l'Angleterre cinq vaisseaux et beaucoup de frégates qu'elle lui fournissait, enfin à priver l'armée autricbienne des deux mille quatre cents cavaliers qui servaient dans ses rangs. Ce corps de cavalerie devait rester séquestré sous la main de Bonaparte, qui était maître de le faire prisonnier à la première violation de l'armistice. Bonaparte savait très-bien que de pareilles conditions ne plairaient pas au gouvernement; mais, dans le moment, il lui importait d'avoir du repos sur Quoique ces mouvements n'eussent rien de bien ses derrières, et il n'exigeait que ce qu'il crovait pouvoir obtenir. Le roi de Naples soumis, le pape | ne pouvait pas résister; alors l'expédition sur la droite du Pô se réduisait, comme il le voulait, à une expédition de quelques jours, et il revenait à

l'Adige. Il signa cet armistice, et partit ensuite pour passer le Pô et se mettre à la tête des denx colonnes qu'il dirigeait sur l'État de l'Église, celle de Vaubois qui arrivait des Alpes pour le renforcer. et celle d'Augereau qui rétrogradait du Mincio sur le Pô. Il attachait beauconn d'importance à la situation de Génes, parce qu'elle était placée sur l'une des deux routes qui conduisaient en France, et parce que son sénat avait toujours montré de l'énergie. Il sentait qu'il anrait falla demander l'exclusion de vingt familles feudataires de l'Autriche et de Naples, pour y assurer la domination de la France; mais il n'avait pas d'ordre à eet égard. et d'ailleurs il craignait de révolutionner. Il se contenta done d'écrire une lettre au sénat, dans laquelle il demandais que le gonvernenr de Novi, qui avait protégé les brigands, fût puni d'nne manière exemplaire, et que le ministre autrichien fût chassé de Gênes; il voulait ensuite une explication catégorique, « Pouvez-vous, disait-il, ou ne pou-» vez-vous pas délivrer votre territoire des assas-» sins qui l'infestent? Si vous ne pouvez pas pren-» dro des mesures, j'en prendrai pour vous; je » ferai brûler les villes et les villages où se com-» mettra un assassinat; je ferai brûler les maisons » qui donneront asile aux assassins, et punir » exemplairement les magistrats qui les souffrio ront. Il faut que le meurtre d'un Français porte » malbeur aux communes entières qui ne l'au-» raient nas empêché. » Comme il connaissait les lentenrs diplomatiques, il envoya son aide de camp Murat, pour porter sa lettre et la lire luimême au sénat, « Il faut, écrivait-il au ministre Faypoult, un genre de communication qui électrise ces messieurs. » Il fit partir en même temps Lannes avec douze cents hommes, pour aller châtier les fiefs impériaux. Le châtean d'Augustin Spinola, le principal instigatent de la révolte, fut brûlé. Les Barbets saisis les armes à la main furent impitovablement fusillés. Le sénat de Génes, épouvanté, destitua le gonverneur de Novi, congédia le ministre Gérola, et promit de faire garder les routes par ses propres tronpes. Il envoya à Paris M. Vincent Spinola, pour s'entendre avec le Directoire sur tous les objets en litige, sur l'indemnité due pour la frégate la Modeste, sur l'ex- française, que le pape donnat 21 millions, des

pulsion des familles feudataires, et sur le rappel des familles exilées.

Bonaparte s'achemina ensuite sur Modène, où il arriva le 1" messidor (19 juin), tandis qu'Angereau entrait à Bologne le même jour.

L'enthousiasme des Modénais fut extrême. Ils vinrent à sa rencontre, et lui envoyèrent une députation pour le complimenter. Les principaux d'entre eax l'entourèrent de sollieitations, et le supplièrent de les affranchir du joug de leur duc. qui avaitemporté lenrs dépouilles à Venise. Comme la régence laissée par le due s'était montrée fidèlo aux conditions de l'armistice, et que Bonaparte n'avait aucune raison pour exercer les droits do conquête sur le duché, il ne pouvait satisfaire les Modénais; e'était d'ailleurs une question que la politique conseillait d'ajourner. Il se contenta de donner des espérances, et conseilla le calme. Il partit pour Bologne. Le fort d'Urbin était sur sa route, et c'était la première place appartenant su pape. Il la fit sommer, le châtean se rendit. Il renfermait soixante pièces de canon de gros calibre, et quelques cents hommes. Bonaparte fit acheminer cette grosse artilleric sur Mantone, ponr y être employée au siège. Il arriva à Bologne, où l'avait précédé la division Augereau. La joie des habitants fut des plus vives. Bologne est une ville de cinquante mille ames, magnifiquement bâtie, célèbre par ses artistes, ses savants et son université. L'amont pour la France et la baine pour le saint-siège y étaient extrêmes. lei Bonaparte ne craignait pas de laisser éclater les sentiments de liberté, car il était dans les possessions d'un ennemi déclaré, le pape, et il lui était permis d'exercer le droit de conquête. Les deux légations de Ferrare et de Bologne l'entourèrent de leurs députés; il leur accorda une indépendance provisoire, en promettant de la faire reconnaître à la paix.

Le Vatican était dans l'alarme, et il envoys sur-le-champ un négociatenr ponr intercéder en sa faveur. L'ambassadeur d'Espagne, d'Azara, connn par son esprit et par son goût pour la France, et ministre d'une paissance amie, fat choisi. Il avait déjà négocié pour le due de Parme. ll srriva à Bologne, et vint mettre la tiare sux pieds de la république victoricuse. Fidèle à son plan, Bonsparte, qui ne voulait rien abattre ni rien édifier encore, exigea d'abord que les légations de Bologne et de Ferrare restassent indépendantes; que la ville d'Ancône reçût garnison blés, des bestiaux, et cent tableaux ou statues : ces conditions furent acceptées. Bonaparte s'entretint beaucoup avec le ministre d'Azara, et le laissa plein d'enthousiasme. Il écrivit nne lettreau célèbre astronome Oriani, au nom de la république, et demanda à le voir. Ce savant modeste fut interdit en présence du jeune vainqueur, et ne lui rendit hommage que par son embarras. Bonaparte ne négligeait rien pour honorer l'Italie, pour réveiller son orgueil et son patriotisme. Ce n'était point un conquéraut barbare qui venait la ravager, e'était un béros de la liberté venant ranimer le flambeau du génie dans l'antique patrie de la eivilisation, 11 laissa Monge, Bertholet et les frères Thouin, que le Directoire lui avait envoyés, pour choisir les objets destinés aux musées de Paris.

Le 8 messidor (26 juin), il passa l'Apennin avee la division Vaubois, et entra en Toscane. Le duc, épouvauté, lui envoys son ministre Manfredini; Bonaparte le rassura sur ses intentions, qu'il laissa secrètes. Pendant ce tempa, sa colonne se porta à marches forcées sur Livourne, où elle entra à l'impreviste, et s'empara de la factorerie anglaise. Le gouverneur Spannochi fut saisi, enfermé dans une chaise de poste, et envoyé au grand-due, avec une lettre dans laquelle on expliquait les motifs de cet acte d'hostilité commis chez une puissance amie. On disait au grand-duc que son gouverneur avait manqué à toutes los lois de la neutralité, en opprimant le commerce français, en donnant asile aux émigrés et à tons les ennemis de la république; et on ajoutait que, par respect pour son autorité, on lui laissait à lui-même le soin de punir un ministre infidèle. Cet acte de vigneur prouvait à tous les États neutres que le général français ferait la police chez eux, s'ils ne savaient l'y faire. On n'avait pu saisir tous les vaisseaux des Anglais; mais leur commerce fit de grandes pertes. Bonaparte laissa une garnison à Livourne, et désigna des commissaires pour se faire livrer tout ce qui appartenait aux Auglais, aux Autriehiens et aux Russes. Il se rondit ensuite de sa personne à Florence, on le grand-duc lui fit une réception magnifique. Après y avoir séjonrné quelques jonrs, il repassa le Pó pour revenir à son quartier général de Roverbella, près Mantoue. Ainsi, une vingtaine de jours, et une division échelonnée sur la droite du Pô, loi avaient suffi pour imposer aux puissances d'Italie, et pour s'assurer du calme pendant les nouvelles luttes qu'il

avait encore à soutenir contre la puissance antrichienne.

Tandis que l'armée d'Italie remplissait avec tant de gloire la tâche qui lui était imposée dans le plan général de campague, les armées d'Allemagne n'avaient pas pu encore se mettre en mouvement. La difficulté d'organiser leurs magasins. et de se procurer des ebevaux, les avait jusqu'ici retenus dans l'inaction. De son côté, l'Autriche, qui aurait eu le plus grand intérêt à prendre brusgnement l'initiative, avait mis nne inconcevable lenseur à faire ses préparatifs, et ne s'était mise en nicsure de commencer les hostilités que pour le milien de prairial (commencement de juin). Ses armées étaient sur un pied formidable, et de beaucoup supérieures aux nôtres. Mais nos succès en Italie l'avaient obligée à détacher Wurmser avec trente mille bommes de ses meilleures troupes du Rhin, pour aller recneillir et réorganiser les débris de Beaulien. Ainsi, outre ses conquêtes, l'armée d'Italie rendait l'important service de dégager les armées d'Allemagne. Le conseil aulique, qui avait résolu de prendre l'offensive, et de porter le théatre de la guerre au sein de nos provinces, ne songea plus des lors qu'à garder la défensive et à s'opposer à notre invasion. Il aprait même voulu laisser subsister l'armistice; mais il était dénoncé, et les hostilités devaient commencer le 12 prairial (31 mai).

Dijá nous avons donné une idéé du théâtre de le guerre. Le Rhis et le Danule sortis, l'an des grandes Alpes, l'autre des Alpes de Sounke, après cêtre napprechés dann les environs du lecde Containce, se séparent pour aller, le premier vers le convol, le second vera l'orient de l'Europe. Deux vallées transversales et presque parallèles, celles du Mein et din Necke, forment en quelque sorte deux débonchés, pour aller, à travers le massif de Alpes de Sounhe, dans la vallée du Danube, ou pour venir de la vallée du Danube dans celle da Rhis.

Ca théire de guerre, a le plan d'opération qu'il competer à étaire piet comus alors comme lis le sont aipurd'hui, grâce à de grande exemple. Le sont aipurd'hui, grâce à de grande exemple. Carrast, qui dirigain nos plans, évaits fait une théorie d'après la célèbre-campagne de 1794, qui la sait vital utant de glière de Marque la course de l'ennemi, retranshé dans la forêt de Mormain, ne pursant étre extanté, on avait fils sur ses siles; cien les débordant, on l'avait obligé à l'erreite. Cet exemble d'évit gravé vita obligé à l'erreite. Cet exemble d'évit gravé

dans la mémoire de Carnot. Doné d'un esprit novateur mais systématique, il avait imaginé une théorie d'après cette campagne, et il était persuadé qu'il fallait toujours agir à la fois sur les deux ailes d'une armée, et chercher constamment à les déhorder. Les militaires ont regardé cette idée comme un progrès véritable et comme déjà bien préférable au système des cordons, tendant à attaquer l'ennemi sur tous les points; mais elle s'était changée dans l'esprit de Carnot en un système\_arrêté et dangereux. Les circonstances qui s'offraient ici l'engageaient encore davantage à suivre ce système. L'armée de Samhre-et-Meuse et celle de Rhin-et-Moselle étaient placées toutes deux sur le Rhin, à deux points très-distants l'un de l'autre : deux vallées partaient de ces points pour déboucher sur le Danube. C'étajent là des motifs bien suffisants pour Carnot de former les Français en deux colonnes, dont l'une remontant par le Mein, l'autre par le Necker, tendraient ainsi à déborder les ailes des armées impériales, et à les obliger de rétrograder sur le Danube. Il prescrivit donc aux généraux Jourdan et Moreau de partir, le premier de Dusseldorf, le second de Strasbourg, pour s'avancer isolément en Allemagne. Comme l'ont remarqué un grand capitaine et un grand critique, et comme les faits l'ont pronyé depuis, se former en deux corps, c'était sur-le-champ donner à l'ennemi la faculté et l'idée de se concentrer, et d'accahler avec la maise entière de ses forces l'un on l'autre de ces deux corps. Clerfayt avait fait à pen près cetto manœuvre dans la campagne précédente, en repoussaut d'abord Jourdan sur le bas Rhin, et en venant ensuite se jeter sur les lignes de Mayence. Le général ennemi ne fût-il pas un homme supérieur, on le forcait par là à suivre ce plan, et on lui suggérait la pensée que le génie aurait dù lui inspirer.

L'invasion fut donc concertée sur ce plan vicieux. Les moyens d'exécution étaient aussi mal conçus que le plan lui-même. La ligne qui séparait les armées remontait le Rhin de Dusseldorf insqu'à Bingen, pais décrivait un arc de Bingen à Manheim, par le pied des Vosges, et rejoignait le Rhin jusqu'à Bâle. Carnot voulait que l'armée de Jourdan, débouchant par Dusseldorf et la tête de pont de Neuwied, se portat au nombre de quarante mille hommes sur la rive droite, ponr y attirer l'ennemi; que le reste de cette armée, fort de vingt-cinq mille hommes, partant de Mayence générale sur les avant-postes. L'armée de Jourdan

sous les ordres de Marcean, remontat le Rhin, et. filant par les derrières de Moreau, allat passer clandestinement le fleuvo aux environs de Strashourg. Les généraux Jourdan et Morean se réunirent pour faire sentir au Directoire les inconvénients de ce projet. Jourdan, réduit à quarante mille hommes sur le bas Rhin, pouvait être accablé et détruit, pendant que le reste de son armée perdrait un temps incalculable à remonter Mayenee jusqu'à Strasbourg. Il était hien plus naturel de faire exécuter le passage vers Strasbourg, par l'extrême droite de Moreau. Cette manière de procéder permettait tout autant de secret que l'autre, et ne faisait pas perdre un temps précieux. Cette modification fut admise. Jourdan, profitant des deux têtes de pont qu'il avait à Dusseldorf et à Neuwied, dut passer le premier pour attirer l'ennemi à lui, et détourner ainsi l'attontion du haut Rhin, où Morean avait un passage de vive force à exécuter.

Le plan étant ainsi arrêté, on se prépara à le mettre à exécution. Les armées des deux nations étaient à peu près égales en forces. Depuis le départ de Wurmser, les Autrichiens avaient sur toute la ligne du Rhin cent cinquaute et quelques mille hommes, cantonnés depuis Bale jusqu'aux environs de Dusseldorf. Les Français en avaient autaut, sans compter quarante mille hommes consacrés à la garde de la Hollande, et entretenus à ses frais. Il y avait cependant une différence entre les deux armées. Les Autrichieus, dans ces cent cinquante mille hommes, comptaient à peu près trente-huit mille chevaux, et cent quinze mille fantassins; les Français avaient plus de cent trente mille fantassins, mais quinze ou dix-buit mille chevaux tout au plus. Cette supériorité en cavalerie donnait anx Autrichiens un grand avantage, surtont pour les retraites. Les Autrichiens avaient un autre avantage, celui d'obéir à un seul général. Depuis le départ de Wurmser, les deux armées impériales avaient été placées sous les ordres suprêmes du jeune archiduc Charles, qui s'était déjà distingué à Turcoing, et des talents duquel on augurait beaucoup. Les Français avaient deux excellents généraux, mais agissant séparément, à une grande distance l'un de l'autre, et sous la direction d'un cahinet placé à deux cents lieues du théâtre de la guerre,

L'armistice expirait le 11 prairial (30 mai). Les hostilités commencérent par une reconnaissance s'étendait, comme on le sait, des environs de Mayence jusqu'à Dusseldorf. Il avait à Dusseldorf nne tête de pont pour déboucher sur la rive droite; il pouvait ensuite remonter entre la ligne de la neutralité prussienne et le Rhin, jusqu'aux bords de la Lahn, pour se porter de la Lahn sur le Mein. Les Autrichiens avaient quinze ou vingt mille hommes disséminés sous le prince de Wurtemberg, de Mayence à Dusseldorf. Jourdan fit déboucher Kléber par Dusseldorf avec vingt-cinq mille hommes. Ce général replia les Autrichiens. les hattit le 16 prairial (4 juin) à Altenkirchen, et remonta la rive droite entre la ligne de neutralité et le Mein. Quand il fut parvenu à la hauteur de Neuwied, et qu'il ent couvert ce débouché, Jonrdan, profitant du pont qu'il avait sur ce point, passa le flenve avec une partie de ses troupes, et vint rejoindre Klêber sur la rive droite. Il se trouva ainsi avec quarante-ciuq mille hommes à pen près, sur la Lahn, le 17 (5 juin). Il avait laissé Marceau avec trente mille hommes devant Mayence, L'archidue Charles, qui était vers Mayence, en apprenant que les Français recommençaient l'excursion de l'année précédente, et débonchaient encore par Dusseldorf et Neuwied, se reporta avec une partie de ses forces sur la rive droite, pour s'opposer à leur marche. Jourdan se proposait d'attaquer le eoros du prince de Wurtemberg avant qu'il fût renforcé; mais obligé de différer d'un jour, il perdit l'occasion, et fut attaqué lui-même à Wetzlar, le 19 (7 juin). Il hordait la Lahn, ayaut sa droite au Rhin, et sa gauche à Wetzlar. L'archidne, donnant avec la masse de ses forces snr Wetzlar, hattit son extrême ganche, formée par la division Lefèvre, et l'obligea à se replier. Jourdau, hattu sur la gauche, était obligé d'appever sur sa droite, qui touchait au Rhin, et se trouvait ainsi poussé vers ce fleuve. Afin de n'y pas être jeté, il devait attaquer l'archiduc. Popr cela il fallait livrer hataille, le Rhin à dos. Il pouvait s'exposer ainsi, dans le eas d'une défaite, à regagner difficilement ses ponts de Neuwied et Dasseldorf, et peut-être à essuyer une déroute désastreuse. Une bataille était done dangerense, et même juutile, puisqu'il avait rempli son hat, en attirant l'ennemià lui, et en amenant une dérivation des forces autrichiennes du hant sur le bas Rhin. Il pensa done qu'il fallait se replier, et ordonna la retraite qui se fit avec calme et fermeté. Il repassa à Neuwied et prescrivit à Kléber de redescendre jusqu'à Dusseldorf, pour y revenir

sur la rire guache. Il lai vasivire commande de macher troitement, ansi de viengager aucune accion sérieuse. Kieher, se sentant trop pressé à Uterath, et emporté par son insistest guerrier, fit volte-face un instant, et frappa sur l'ennemi un coup vigouvere, mais insulier; aprèsq uoi il regguas aon camp retranché de Dasseldour. Jourdan, en avanant pour reculer essuite, avait excetté une tiche ingraie, dans l'intérêt de l'brande de Rhân. Les ges mail Instruits pouvaient es del regarder voucenent de ce havre général ne connaissait aucune considération, et il attentil, pour reperendre l'offensive, que l'armée du Rhân est profité de la diversion qu'il verant d'opérer.

Moreau, qui avait montré ne prudence, ne fermeté, et nang-rioid arres, dans les opérations auxquelles il avaitéé pérécélemment employ é res le Nord, disposait tout pour rempir digement sa tiche. Il avait résolu de passer le Rhin à Strassour, Cette grande place était un excellent point de départ. Il pouvait y évair une grande quantité de truspee. Les lles hoisées qui coupent le cours du Rhin sur ce point en forvissient le passage. de l'abait de l'aux de l'aux de l'aux de de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux de circ à surprendre; une fois accupé, on pouvait le séparte, et s'es servir pour protégre le pont qui servait jet devant Strashourg.

Tont étant disposé pour cet objet, et l'attention des ennemis étant dirigée sur le has Rhin, Morean ordonna le 26 prairial (14 juin) une attagne générale sur le camp retranché de Manheim. Cette attaque avait pour but do fixer sur Manheim l'attention du général Latour, qui commandait les troupes du liaut Rhin sous l'archidue Charles, et de resserrer les Autrichiens dans leur ligne. Cette attaque, dirigée avec hahileté et vigueur, rénssit parfaitement. Immédiatement après, Moreau dirigea une partie de ses troupes sur Strasbourg: on répandit le hruit qu'elles allaient en Italie pour en renforcer l'armée, et on leur fit préparer des vivres à travers la Franche-Comté, afin d'aceréditer cette opinion. D'antres troupes partirent des environs de Huningue, pour descendre à Strasbourg; et quant à celles-ci on prétendit qu'elles allaient en garnison à Worms. Ces mouvements furent concertés de manière que toutes les troupes fassent arrivées au point désigné le 5 messidor (23 inin). Ce jonr-là, en effet, vingt-huit mille hommes se trouvèrent rénnis, soit dans le polygone de Strasbourg, soit dans les environs, sous le commandement du général Desaix. Dix | mille hommes devaient essayer de passer au-dessous de Strasbourg, dans les environs de Gambsheim; quinze mille hommes devaient passer de Strasbourg à Kehl. Le 5 au soir (25 inin), on ferma les portes de Strasbourg pour que l'avis du passage ne pût pas être donné à l'ennemi. Dans la nuit les troupes s'acheminèrent en silence vers le flenve. Les hateaux furent conduits dans le bras Mabile, et du bras Mabile dans le Rhin. La grande île d'Ebrlen-Rhin présentait un intermédiaire favorable au passage. Les bateaux y jetèrent deux mille six cents hommes. Ccs braves gens, ne voulant pas donner l'éveil par l'explosion des armes à feu, fondirent à la baionnette sur les troupes répandues dans l'île, les poursuivirent, et ne leur donnérent pas le temps de conper les petits ponts qui abontissaient de cette lle sur la rive droite. Ils passèrent ces ponts à leur snite; et quoique l'artillerie ni la cavalerie ne pussent les snivre, ils osèrent déboucher seuls dans la grande plaine qui borde le fleuve, et s'approchèrent de Kebl. Le contingent des Souabes était campé à quelque distance de là, à Wilstett. Les détachements qui en arrivaient, surtout en cavalerie, rendaient périlleuse la situation de l'infanterie française qui avait osé déboucher sur la rive droite. Ou n'hésita pas à renvoyer les hateanx qui l'avaient transportée, et à compromettre ainsi sa retraite, pour aller lui chereber du secours. D'antres troppes arrivèrent; on s'avança sur Kehl, on aborda les retranchements à la baionnette, et on les enleva. L'artillerie trouvée dans le fort fut tournée aussitôt sur les troupes ennemics, arrivant de Wilstett, et elles furent reponsées. Alors nn pont fut jeté entre Strasbourg et Kehl, et achevé le lendemain 7 (25 juin). L'armée y passa tout entière. Les dix mille bommes envoyés à Gambsheim n'avaient pu tenter le passage, à cause de la crue des eaux. Ils remoutèrent à Strasbourg, et franchirent le fleuve sur le pont qu'on venait d'y jeter.

Cette opération avait été exécutée avec secret, précision et harlèsse. Cependant le diséminement des troupes autrichienes, depois îbile junque Manchien, en diminant beaucoup la dificulté et le mérie. Le prince de Condé se trauvrit avec trois mille hait cests homens vers le bant fibir; à Brisase; le contingent de Souale, au nombre de par mille ein que conse, ésait vers Wilstett, à la lautear de Strasbong; et heit mille hommes, à pen près, sous Sterris, canapiacet depois Stras-

bourg jusqu'à Manheim. Les forces ennemies étaient done peu redoutables sur ee point; mais set avantage lui-même était dû au secret du passage, et le secret à la prudence avec laquelle il avait été préparé.

Cette situation présentait l'occasion des plus . beaux triomphes. Si Moreau avait agi avec la rapidité du vainquenr de Montenotte, il pouvait fondre sur les corps disséminés le long du fleuve, les détruire l'un après l'antre, et venir même accabler Latour, qui renassait de Maubeim sur la rive droite et qui, dans le moment, comptait tont au plus trente-six mille bommes. Il aurait pu niettre ainsi bors de combat toute l'armée du haut Rhin. avant que l'archidue Charles pût revenir des bords de la Lahn. L'histoire fait voir que la rapidité est toute-puissante à la guerre, comme dans toutes les situations de la vie. Prévenant l'ennemi, elle détruit en détail : frappont coup sur coup, elle ne lui donne pas le temps de se remettre, le démoralise, lui ôte la pensée et le courage. Mais cette rapidité dont on vient de voir de si beaux exemples sur les Alpes et le Pô, suppose plus que la simple activité; elle suppose un grand but, un grand esprit pour le concevoir, de grandes passions pour oser y prétendre. On ne fait rieu de grand au monde sans les passions, sans l'ardenr et l'andace qu'elles communiquent à la pensée et an courage, Moreau, esprit lumineux et ferme, n'avait pas eette chalenr entralnante, qui, à la trihune, à la guerre, dans toutes les situations, enlève les hommes, et les conduit malgré eux à de vastes fins.

Moreau employa l'intervalle du 7 au 10 messidor (25, 28 juin) à réunir ses divisions sur la rive droite du Rhin. Celle de Saint-Cyr, qu'il avait laissée à Manheim, arrivait à marehes forcées. En attendant cette division, il avait sous la main cinquante-trois mille bommes, et il en vovait une vingtaine de mille disséminés autour de lni. Le 10 (28 juin), il fit attaquer dix mille Autrichiens retranebés sur le Renchen, les hattit, et lenr fit huit cents prisonniers. Les débris de ce corps se replièrent sur Latour, qui remontait la rive droite. Le 12 (30 juin), Saint-Cyr étant arrivé, toute l'armée se tronva an delà du fleuve. Elle comptait soixante-trois mille bommes d'infanterie, et six mille chevaux, en tont soixante et onze mille hommes. Moreau donna la droite à Férino, le centre à Saint-Cyr, la gauche à Desaix. Il se tronvait au pied des Montagues-Noires.

Les Alpes de Souabe forment un massif qui rejette, comme on sait, le Dannbe à l'orient; le Rhin au nord: c'est à travers ce massif que serpentent le Necker et le Mein pour se jeter dans le Rhin. Ce sont des montagnes de médiocre hauteur, couvertes de bois, et traversées de défilés étroits. La vallée du Rhin est séparée de celle du Necker par une chaîne qu'on appelle les Montagnes-Noires. Moreau, transporté sur la rive droite, était à leur pied. Il devait les franchir pour déboucher dans la vallée du Necker. Le contingent des Souabes et le corps de Condé remontaient vers la Suisse pour garder les passages supérieurs des Montagnes-Noires. Latour, avec le corps principal, revenait de Mauheim, pour garder les passages inférieurs par Rastadt, Ettlingen et Pforzheim. Moreau pouvait sans inconvénient négliger les détachements qui se retiraient du côté de la Suisse, et se porter, avec la masse entière de ses forces, sur Latour; il l'aurait infailliblement accablé. Alors il aurait débouché en vainqueur dans la vallée du Necker, avant l'archiduc Charles. Mais, en général prudent, il confia à Ferino le soin de suivre avec sa droite les corps détachés des Souahes et de Condé, il dirigea Saint-Cyr, avec le centre, directement vers les montagnes, pour occuper certaines hauteurs, et il longea lui-même leur pied pour descendre à Rastadt au-devant de Latour. Cette marche était le double résultat de sa circonspection et du plan de Carnot. Il voulait se couvrir partont, et en même temps étendre sa ligne vers la Suisse, pour être prét à soutenir par les Alpes l'armée d'Italie. Moreau se mit en mouvement le 12 (50 inin). Il marchait entre le Rhin et les montagnes, dans un pays inégal, coupé de bois, et creusé par des torrents. Il s'avauçait avec circonspection, et n'arriva que le 15 à Rastadt (3 inillet). Il était temps encore d'accabler Latour, il n'avait pas été rejoint par l'archiduc Charles. Co prince, en apprenant le passage, arrivait à marches forcées avec vingt-cinq mille hommes de renfort. Il en laissait trente-six mille sur la Lahn, et vingt-sept mille devant Mayence, pour tenir tête à Jourdan, le tout sous les ordres du général Wartensleben. Il se hâtait le plus qu'il pouvait; mais ses têtes de colonnes étaient encore fort éloignées. Latour, après avoir laissé garnison dans Manheim, comptait au plus trente-six mille hommes. Il était rangé sur la Murg. qui va se jeter dans le Rhin, ayant sa gauche à Gernsbach, dans les montagnes; son centre, à leur pied, vers Kuppenheim, un peu en avant de la

Mung; sa droite, dans la plaine, le long des bois de Neiderhulls, qui s'étendent us bord du Rhin; sa réserve à Rastadt. Il était imprudent à Latour de s'engager avant l'arrivée de l'archidue. Mais sa position le rassorant, il voulait résister pour couvirir la grande route qui, de Rastadt, va déboucher sur le Necker.

Moreau avait sree lui que as gauche; son ceratre, sons Saint-Cy, étalt rest de arrière, pour à cuspare de quelques postes dans les Montageshoriers. Cette circonstance réschissient l'inégalité des forces. Le 17 (5 juillet), il attaqua Latour, Sox truspases condisirent serve une grande valeur, celèvèrent la position de Gernaluch, son le haut Mung, e plociérrent là Ruppenheim, vera le centre de la position ennemin. Mais, dans la plaine, se division current de la prien de déoucher sous le feu de l'artillerie, et ca présence de la nombreuse dershalt et lisatait, et na prient as ter orader maitre de la Nurg sur tous les points. On fit un millier de prisonniers.

Moreau s'arrêta sur le champ de bastille, sano vouleir pourasité ("enemi. L'archiden c'était point arrivé, et il aussi encore pa seculher Latour; mais il rouveit ses troupes fatiguées, il sentait la nécessité d'amente Saint-Cyra la la; pour gair avez neu plag grande masse de forces, et il attendir jouqu'au 31 (9 juillet), avant de livera une nouvelle stategue. Ce intervale eu a trapticue au souvelle stategue. Ce intervale eu a trapticue de la company de la company de la company de la viag-cioqu'alle hommes, et à l'acustini de combatter à chance des l'acustini de combatter à chance de l'acustini de l'acustini de com-

La position respective des deux armées était à peu près la même. Elles étaient tontes deux en ligne perpendiculaire au Rhiu, nne aile dans les montagnes, le centro au pied, la gauche dans la plaine boisée et marécageuse qui longe le fleuve. Moreau, qui s'éclairait lentement, mais tonjours à temps, parce qu'il conservait le calme nécessaire pour rectifier ses fautes, avait senti, en combattant à Rastadt, l'importance de porter son effort principal dans les montagnes. En effet, celui qui en était maître avait les débouchés de la vallée du Necker, objet principal qu'on se disputait; il ponvait en outre déborder son adversaire, et le pousser dans le Rhin. Moreau avait une raison de plus de comhattre dans les montagnes : c'était sa supériorité en infanterie, et son infériorité en cavalerie. L'archiduc sentait comme lui l'importance de e'v établir, mais il avait, dans ses nombreux escatifia la position prise par Latour; il jeta les Saxons dans les montagnes pour déborder Moreau; il fit renforcer le plateau de Rothensol, où s'appnyait sa ganche; il déploya son centre au pied des montagnes en avant de Malsch, et sa cavalerie dans la plaine. Il voulait attaquer le 22 (10 juillet): Moreau le prévint, et l'attaqus le 21.

Le général Saint-Cyr, que Moreau avait ramené à lui, et qui formait la droite, attaqua lo plateau de Rothensol. Il déploya la cette précision, cette bsbileté de manœuvres, qui l'ont distingué pendant sa belle carrière. N'ayant pu déloger l'ennemi d'une position formidable, il l'entoura do tirailleurs, puis il fit essayer une charge, et feindre une fuite, pour engager les Autrichiens à quitter leur position, et à se jeter à la poursuite des Francais. Cette manœuvre réussit : les Autrichiens, voyant les Français s'avancer, puis s'enfuir on désordre, se jetèrent après eux. Le général Saint-Cyr, qui avait des troupes préparées, les lança alors sur les Autrichiens, qui avaient quitté leur position, et se rendit maître du plateau. Dès ce moment, il s'avança, intimida les Saxons destinés à déborder notre droite, et les obliges à se replier. A Malsch, su centre, Desaix s'engagea vivement avec les Autrichiens, prit et perdit ce village, et finit la jonrnée en se portant sur les dernières hauteurs, qui longent le pied des montagnes. Dans la plaine, notre cavalerio ne s'était point engagée, et Moreau l'avsit tenue à la lisière des bois.

La bataille était donc indécise, excepté dans les montagnes. Mais c'était le point important, ear, en poursuivant son succès, Moreau pouvait étendre son aile droite autour de l'archidue, lui enlever les débouchés de la vallée du Necker, et le pousser dans le Rhin. Il est vrai qu'à son tour, l'archidue, s'il perdait les montagnes, qui étaient sa base, ponvait faire perdre à Morean le Rhin, qui était la nôtre; il pouvait renouveler sou effort dans la plaine, battre Desaix, et, s'avançant le long du Rhin, mettre Morean en l'air. Dans ces occasions, c'est le moins hardi qui est compromis : c'est celui qui se croit coupé qui l'est en effet. L'archiduc erut devoir se retirer pour ne pas compromettre, par un monvement hasardé, la monarchie autrichienne, qui n'avait plus que son armée pour appui. On a blàmé cette résolution, qui entrainait la retraite des armées impériales, et exposait l'Allemagne à une invasion. On peut admirer ces belles et sublimes hardiesses du génie, qui obtiennent de trichiens, l'armée de Jourdan passa de nonveau

drons, une raison do tenir aussi la plaine. Il ree- | grands résultats au prix de grands périls; mais on ne saurait en faire une loi. La prudence est seule un devoir, dans une situation comme celle de l'archidue, et on ne peut le hlàmer d'avoir battu en retraite, pour devancer Moreau dans la vallée du Necker, et pour protéger ainsi les États béréditaires. Sur-le-champ, en effet, il forma la résolution d'abandonner l'Allemagne, qu'aucupe ligne ne pouvait couvrir, et de se porter, en remontant le Mein et le Necker, à la grande ligne des États héreditaires, celle du Danube. Ce fleuve, couvert par les deux places d'Ulm et Ratisbonne, était le plus sûr rempart de l'Antriebe. En v concentrant ses forces, l'archiduc était là chez lui, à cheval sur un grand fleuve, avec des forces égales à celles de l'ennemi, avec la faculté de mauœuvrer sur les deux rives, et d'accabler l'une des deux armées envahissantes. L'ennemi, au contraire, se tronvsit fort loin de chez lui, à une distance immense de sa base, sans cette supériorité de forces qui compense lo danger de l'éloignement, avec le désavantago d'un pays affreux à traverser pour esvahir et pour s'en retourner, et enfin svec l'inconvénient d'êtro divisé en deux corps, et d'être commandé par deux généraux. Ainsi les Impérianx gagnaient, en se rapprochant du Danube, tout ce que perdaient les Français, Mais, pour s'assurer tous ces avantages, l'archidne devait arriver sans défaite su Danube; et, dès lors, il devait se retirer svec fermeté, mais sans s'exposer à aucun engagement.

> Après avoir laissé garnison à Mayence, à Ehrenbreitstein, à Cassel, à Manheim, il ordonna, à Wartensleben de se retirer pied à pied par la vallée du Mein, et do gagner le Danube, en s'engageant tous les jours assez pour soutenir le moral de ses troupes, mais pas assez pour les compromettre dans uno action générale. Lui-même en fit autant avec son armée; il la porta de Pforzheim dans la vallée du Necker, et ne s'y arrêta que le temps nécessaire pour réunir ses parcs, et leur donner le temps de se retirer. Wartensleben se repliait avec trente millo fantassins et quinze mille chevaux; l'archidue, avec quarante mille hommes d'infanterie et dix-huit de cavalerie, ce qui faisait cent trois mille hommes en tout. Le reste était dans les places, ou avait filé, par le haut Rhin, en Suisse, devant lo général Ferino, qui commandait la droite de Moreau.

Dès que Moreau eut décidé la retraite des Au-

le Rhin à Dusseldorf et Neuwied, en manœuvrant, comme elle l'avait toujours fait, et se porta sur la Lahn, pour déhoucher ensuite dans la vallée du Mein. Les armées françaises s'avancérent donc en deux colonnes, le long du Mein et du Necker, suivant les deux armées impériales, qui faisaient une très-belle retraite. Les nombreux escadrons des Autrichiens, voltigeant à l'arrière-garde, imposaient par leur masse, couvraient leur infanterie de nos insultes, et rendaient inutiles tous nos efforts pour l'entamer. Morean, qui n'avait point eu de place à masquer en se détachant du Rhin, marchait avec soixante et onze mille hommes. Jourdan, avant dù blogner Mavence, Cassel, Ehrenbreitstein, et consacrer vingt-sept mille hommes à ces opérations, ne marchait qu'avec quarante-six mille, et n'était guère supérieur à Wartensleben.

D'après le plas vicieux de Carnot, il Illuis topium déburéle les ainte de l'enancia, c'est-à-dire, s'éloigner du but essentiel, la réunion de leux arnées. Cette réunion ararit permis de pòrter sur le Danube nne masse de-cent quitazen ceut ving mille hommes, masse-érassane, énouve, qui aurait trompé tous les calculs de Tarchilore, d'épost dans se éforts pour le concertre, passé dépost dans se éforts pour le concertre, passé de la comme del la comme de la comm

Conformément au plan de Carnot, Morean devait appuyer sur le haut Rhin et le baut Dannhe, et Jourdan vers la Bohéme. On donnait à Moreau une raison de plus d'appuver sur ce point, c'était la possibilité de communiquer avec l'armée d'Italie par le Tyrol, ce qui supposait l'exécution du plan gigantesque do Bonaparte, justement désapprouvé par le Directoire. Comme Moreau voulait en même temps no pas être trop détaché de Jourdan, et lui donner la main ganche tandis qu'il tendait la droite à l'armée d'Italie, on le vit, sur les bords dn Necker, occuper une ligne de cinquante lienes. Jourdan, de son côté, chargé de déborder Wartensleben, était forcé de s'éloigner de Moreau; et comme Wartensleben, général routinier, no comprenant en rien la pensée de l'archiduc, an lieu de se rapprocher du Danube. se portait vers la Bohême pour la couvrir, Jourdan, ponr le déhorder, était forcé de s'étendre toujours davantage. On voyait ainsi les armées

ennemies faire, chaeune de leurcôté, le contraire de ce qu'elles auraient dû. Il y avait cependant cette différence entre Wartenslehen et Joardan, que le premier manquait à un ordre excellent, et que le second était obligé d'en suivreun mauvais. La faute de Wartenslehen était à lui, celle de Jourdan au directeur Carnot.

Moreau livra un combat à Canstadt pour le passage du Necker, et s'enfonça ensuite dans les défilés de l'Alb, chaîne de montagnes qui sépare le Necker du Dannbe, comme les Montagnes-Noires le séparent du Rhin. Il franchit ces défilés, et déboucha dans la vallée du Danube, vers le milieu de thermidor (fin de juillet), après un mois de marche. Jourdan, après avoir passé des bords de la Labn sur ceux du Mein, et avoir livré un comhat à Friedberg, s'arrêta devant la ville de Francfort, qu'il menaca de bombarder si on ne la lui livrait sur-le-champ. Les Autrichiens n'y consentirent qu'à la condition d'une suspension d'armes de deux jours. Cette suspension leur permettait de franchir le Mein, et de se donner une avance considérable; mais elle sauvait une ville intéressante, et dont les ressources pouvaient être ntiles à l'armée : Jourdan y consentit. La place fut remise le 28 messidor (16 juillet). Jourdan frappa des contributions sur cette ville, mais y mit une grande modération, et déplut même à l'armée par les ménagements qu'il montra pour le pays ennemi. Le bruit de l'opulence au milieu de laquelle vivait l'armée d'Italie avait excité les imaginations, ct on voulait vivre de même en Allemagne. Jourdan remonta ensuite le Mein, s'empara de Wurtzbourg le 7 thermidor (25 juillet), puis déboucha au delà des montagnes de Souabe, sur les hords de la Naab, qui tombe dans le Danube. Il était à peu près sur la hautenr de Moreau, et à la même époque, c'est-à-dire vers le milieu de thermidor (commencement d'août). La Souabe et la Saxe avaient accédé à la neutralité, envoyé des agents à Paris pour traiter de la paix, et consenti à des contributions. Les troupes saxonnes et souabes se retirèrent, et affaiblirent ainsi l'armée antrichienne d'une douzaine de mille hommes, à la vérité peu utiles, et se hattant sans zèle.

Ainsi, vers le milieu de l'été, nos armées, mattresses de l'Italie, qu'elles dominaient tont entière, maliresses d'une moitié de l'Allemagne, qu'elles avaient envahie jusqu'an Dannbe, menacaient l'Europe. Depuis deux mois la Vendel chiti soumise. Des cent mille hommes récandus

<sup>\*</sup> Il faut lire à cet égard les raisonnements qu'a faits Napctéon , et qu'il a appuyés de si grands exemples.

dans l'Ouest, on pouvait en détaeher einquante | messes du gouvernement directorial ne ponvaient mille pour les porter où l'on voudrait. Les pro- etre plus glorieusement accomplies.

## CHAPITRE XVIII.

fait intérieure de la France vers le milieu de l'unode 1970, no re. - Embarras faunciere de guerresennes. Citus de se mandet net de papier-monante. - Attage de camp de ferendis per le jusquishe. - Recurséellement de parte de familie evre l'Engagen, et projet de qualregie dillance. - Projet d'une exploition no l'indire. - Mégocialien no little, evre Continuation de housilies curvied et de vouver ner l'Alley; stuttion de Lonset et de Cantiglance. - Opération de l'autre de Lonset et de Cantiglance. - Opération de Lonset et de Cantiglance and Lonset et de Cantiglance de Lonset et de Lonset et de Lonset et de Lonset et de Cantiglance de Lonset et de Lonse

La France n'avait jamais paru plus grande an dehors que pendant cet été de 1796; mais sa situation intérieure était loin de répondre à son éclat extérieur. Paris offrait un spectacle singnlier : les patriotes, furieux depuis l'arrestation de Babœuf, de Drouet et de leurs antres chefs, exéeraient le gonvernement, et ne souhaitaient plus les victoires de la république, depuis qu'elles profitaient au Directoire. Les ennemis déclarés de la révolution les nigient obstinément : les hommes fatignés d'elle n'avaient pas l'air d'y eroire. Quelques nonveaux rielies, qui devaient leurs trésors à l'agiotage on aux fournitures, étalaient un luxe effréné, et montraient la plus ingrate indifférence ponr cette révolution qui avait fait leur fortune. Cet état moral était le résultat inévitable d'nno fatigue générale dans la nation, de passions invétérées ebez les partis, et de la eupidité excitée par une erise financière. Mais il y avait cueore beauconp de Français républicains et enthousiastes, dont les sentiments étaient conservés, dont nos victoires réjouissaient l'âme, qui, loin de les nier, en accueillaient au contraire la nouvelle avec transport, et qui prononçaient avec affection et admiration les noms de Hoehe, Jourdan, Moreau et Bonaparte. Ceux-là voulaient qu'on fit de nouveaux efforts, qu'on obligeat les malveillants et les indifférents à contribner de tous leurs movens à la gloire et à la grandeur de la républiane.

Ponr obsenreir l'éclat de nos triomphes, les partis s'attaeliaient à décrier nos généraux. Ils s'étaient surtout acharnés contre le plus jeune et

le plus brillant, contre Bonaparte, dont le nom. en deux mois, était devenu si glorieux. Il avait fait, au 13 vendémiaire, nue grande peur anx royalistes, et ils le traitaient pen favorablement dans lenrs journaux. On savait qu'il avait déployé nn caractère assez impérieux en Italie; on était franné de la manière dont il en agissait avec les États de cette contrée, accordant on refusant à son gré des armistiees, qui décidaient de la paix et de la guerre; on savait que, sans prendre l'intermédiaire de la trésorerie, il avait envoyé des fonds à l'armée du Rhin. On se plaisait done à dire malieieusement qu'il était indoeile, et qu'il allait être destitué. C'était un grand général perdu pour la république, et une gloire importune arrêtée tout à conn. Aussi les malveillants s'empressèrent-ils de répandre les bruits les plus absurdes; ils allèrent jusqu'à prétendre que lloche, qui était alors à Paris , allait partir pour arrêter Bonaparte an milien de son armée. Le gonvernement écrivit à Bonaparte une lettre qui démentait tous ees bruits, et dans laquelle il lni renouvelait le témoignage de toute sa confiance. Il fit publier la lettre dans tous les journaux. Le brave Hoche, incapable d'aucuno basse jalonsic contre un rival qui, en deux mois, s'était placé an-dessus des premiers généraux de la république, écrivit de son côté pour démentir le rôle qu'on lui prétait. Il faut eiter eette lettre si honorable pour ees deux jennes béros; elle était adressée au ministre de la police. et fut rendue publique.

« Citoyen ministre, des hommes qui, cachés ou » ignorés pendant les premières années de la fon» dation de la république, n'y pensent aujonrd'hui » que pour chercher les moyens de la détruire, et » n'en parlent que pour calomnier ses plus fer-» mes appuis, répandent depuis quelques jours les » bruits les plus injurieux aux armées, et à l'un » des officiers généraux qui les commandent. Ne » leur est-il done plus suffisant, pour parvenir à » leur but, de correspondre ouvertement avec la » horde conspiratrice résidante à Hambourg? » Fant-il que pour obtenir la protection des mai-» tres qu'ils veulent donner à la Frauce, ils avi-» lissent les chefs des armées? Pensent-ils que » ceux-ci, aussi faibles qu'au temps passé, se » laisseront injurier sans oser répondre, et aeçu-» ser sans se défendre? Pourquoi Bonaparte se » trouve-t-il donc l'objet des fureurs de ces mes-» sieurs? est-ce parce qu'il a battu leurs amis et » eux-mêmes en vendémiaire? est-ce parce qu'il » dissont les armées des rois, et qu'il fournit à la » république les moyens de terminer glorieuse-» ment cette houorable guerre? Ah! brave jeune » homme, quel est le militaire républicain qui ne » brûle du désir de t'imiter? Conrage, Bonaparte! a conduis à Naples, à Vienne, nos armées victo-» rieuses; répouds à tes ennemis personnels en » bumiliant les rois, en donuant à uos armes un » Instre nouvean; et laisse-nous le soin de ta » gloire!

» J'ai ri de pitié en voyant uu homme, qui » d'ailleurs a beancoup d'esprit, annoncer des in-» quiétndes, qu'il n'a pas, sur les pouvoirs accor-» dés aux généraux français. Vous les connaissez » à peu près tous, eitoven ministre. Quel est celui » qui, eu lui supposaut même assez de ponvoir » sur son armée pour la faire marcher sur le gon-» vernement, quel est celui, dis-je, qui jamais » entreprendrait de le faire, sans être sur-le-» champ aceablé par ses compagnons? A peine les » généraux se connaissent-ils, à peiue correspon-» deut-ils ensemble! leur nombre doit rassnrer » sur les desseins que l'on prête gratuitement à » l'un d'eux. Ignore-t-on ce que penvent sur les » hommes, l'envie, l'ambition, la baine, je puis » ajouter, je pense, l'amour de la patrie et l'hon-» nenr? Rassnrez-vons donc, républicains mo-» dernes.

» Quelques journalistes ont poussé l'absurdité » an point de me faire aller en ltalie pour arrêter » nu homme que j'estime et dont le gouvernement » a le plus à se louer. On pent assurer qu'au temps » où nous vivons, peu d'officiers géuéraux se char-

» geraient de remplir les fouctions de gendarmes,
 » bien que beaucoup soient disposés à combattre
 » les factions et les factienx.

» Depuis mon séjour à Paris, j'ai vu des bom-» mes de toutes les opinions; j'ai pu en apprécier » quelques-uns à leur juste valeur. Il en est qui » pensent que le gouvernement ne peut marcher » sans eux : ils crient pour avoir des places. D'au-» tres, quoique personne ne s'occupe d'eux, eroient » qu'on a juré leur perte : ils crieut pour se reu-» dre intéressants. Favais vu des émigrés, plus » Français que royalistes, pleurer de joie au récit » de nos victoires; j'ai vn des Parisiens les révo-» quer en doute. Il m'a semblé qu'un parti auda-» cieux, mais sans movens, voulait renverser le » gouvernement actuel, pour v substituer l'anar-» chie; qu'un second, plus dangereux, plus adroit, » et qui compte des amis partout, tendait au bou-» leversement de la république, pour rendre à la » France la constitution boiteuse de 1791, et une » guerre civile de trente années; qu'un troisième » enfin , s'il sait mépriser les denx autres, et » prendre sur enx l'empire que lui donnent les » lois, les vainera, parce qu'il est composé de » républicains vrais, laborieux et probes, dont » les moyens sont les talents et les vertus; parce » qu'il compte au nombre de ses partisans tous » les bons eitoyens, et les armées, qui n'anront » sans doute pas vaincu depuis einq ans pour lais-» ser asservir la patrie. »

Ces denx lettres firent taire tous les bruits, et imposèrent silence aux malveillants.

An milieu de sa gloire, le gonveruement faisait pitié par son indigence. Le nouveau papier-mounaie s'était souteun peu de temps, et sa ehnte privait le Directoire d'une importante ressource. On se sonvient que le 26 veutôse (16 mars), 2 milliards 400 millions de mandats avaient été créés, et hypothéqués sur une valeur correspondante de biens. Une partie de ces mandats avait été consacrée à retirer les 24 milliards d'assignats restant en circulation, et le reste à ponrvoir à de uonveanx besoins. C'était eu quelque sorte, comme uons l'avous dit, nne réimpression de l'ancien papier, avec un nouveau titre et un uonveau chiffre. Les 24 milliards d'assignats étaient remplacés par 800 millions de mandats; et an lieu de créer encore 48 antres milliards d'assignats, on créait 1600 millions de mandats. La différence était donc daus le titre et le chiffre. Elle était aussi dans l'hypothèque : car les assignats, par l'effet

des enchères, ne représentaient pas une valeur déterminée de bieus; les mandats, au contraire. devant procurer les bienasur l'offre simple du prix de 1790, en représentaient bien exactement la somme de 2 milliards 400 millions. Tout cela n'empêcha pas leur chute, qui fut le résultat de différentes canses. La France ne voulait plus de papier, et était décidée à n'y plus croire. Or, quelque grandes que soient les garanties, quand ou n'y veut plus regarder, elles sont comme si elles n'étaient pas. Ensuite le chiffre du papier. quoique réduit, ne l'était pas assez. Ou convertissait 24 milliarda d'assignats en 800 millions de mandats, on réduisait donc l'ancien papier au trentième, et il aurait fallu le réduire anx deuxcentième pour être dans la vérité, car 24 milliards valaient tout an plns 120 millions. Les reproduire dans la circulation pour 800 millions, en les convertissant en mandats, c'était une erreur. Il est vrai qu'on leur affectait une pareille valeur de bieus; mais uue terre qui en 1790 valait 100 mille francs, ne se vendait aujourd'hui que 50 ou 25 mille francs; par conséquent, le papier portant ce nouveau titre et ce nouvean chiffre, cût-il même représenté exactement les biens, ne pouvait valoir comme enx que le tiers de l'argent. Or, vouloir le faire circuler nu pair, c'était encore soutenir nn mensonge. Ainsi quand même il v nurait eu possibilité de rendre la confiance au papier, la supposition exagérée de sa valeur devait toniours le faire tomber. Aussi, bien que sa circulation fût foreée partout, on ne l'accepta qu'un instant. Les mesures violentes qui avaient pu imposer en 1790, étaient impuissantes anjourd'bui. Personne ne traitait plus qu'en argent. Ce numéraire, qu'on avait cru enfoui ou exporté à l'étranger, remplissait la circulation. Celui qui était caché se montrait, celui qui était sorti de France v rentrait. Les provinces méridionales étaient remplies de piastres, qui venaient d'Espagne, appelées chez nous par le besoin. L'or et l'argent vont, comme toutes les marchandises, là où la demande les attire; seulement leur prix est plus élevé, et se maintient jusqu'à ce que la quantité soit suffisante, et que le besoin soit satisfait. Il se commettait bien encore quelques friponneries, par les rembonrsements en mandats, parce que les lois, donnant cours forcé de monnaie au papier, permettaient de l'employer à l'acquittement des engagements écrits; mais on ne l'osait guère, et, quant à toutes les stipulations, elles se faisaient en nn-

méraire. Dans tous les marchés on ne voyait que l'argent ou l'œ; leasalaires du peuple nesc payaient pes autrement. On aurait dit qu'il n'existait point de papier en France. Les mandats ne so trouvaient plus que dans les mains des apéculateurs, qui ex recevaient du gouveracment, et les revendaient aux nequéreurs de biens nationaux.

De cette manière, la crise financière, quoique cuistaut encore pour l'Etat, avait presque cessé pour les particuliers. Le commerce et l'industrie, profitant d'un premier moment de repos, et de quelques communications rouvertes avec le cotiuent par l'effet de nos victoires, commençaieut à reprendre aucline activité.

Il ne faut point, comme les gouvernements ont la vanité de le dire, encourager la production pour qu'elle prospère; il faut seulement ne pas la contrarier. Elle profite du premier moment pour se développer avec une activité merveilleuse. Mais si les particuliers recouvraieut un pen d'aisance, le gouvernement, c'est-à-dire ses chefs, ses agents de toute espèce, militaires, administrateurs ou magistrats, ses créanciers, étaient réduits à une affreuse détresse. Les maudats qu'on leur donnait étaient inutiles dans leurs mains; ils n'en nouvaient faire qu'un seul nsage, c'était de les passer aux spéculateurs sur le papier, qui prenaient 400 francs pour six, et qui revendaient cusuite ces mandats aux acquéreurs de biens nationaux. Aussi les rentiers monraient de faim ; les fonctionnaires donuaient leur démission; et, contre l'usage, au lieu de demander des emplois, on les résignait. Les armées d'Allemagne et d'Italie, vivant chez l'ennemi, étaient à l'abri de la misère commune ; mais les armées de l'intérient étaient dans une détresse affreuse. Hoche ne faisait vivre ses soldats que de denrées perçues dans les provinces de l'Ouest, et il était obligé d'y maintenir le régime militaire pour avoir le droit de lever en nature les subsistances. Quant anx officiers et à lui-même, ils n'avaient pas de quoi se vêtir. Le service des étapes établi dans la France, pour les troupes qui la parcouraient, avait manqué souveut, parce que les fournissenrs ne voulaient plus rien avancer. Les détachements partis des côtea de l'Océan pour renforcer l'armée d'Italie, étaient arrêtés en route. On avait vu même des bôpitaux fermés, et les malheureux soldats qui les remplissaient, expulsés de l'asile que la république devait à leurs infirmités, parce qu'on ne pouvait plus lenr fournir ni remèdes ni aliments. La gendarmerie était entièrement désorganisée. N'étant ni vêtue, ni équipée, elle ne faisait presque plus son ecrice. Les gendarmes, voulant ménager leurs chevanx, qu'on ne remplacit pas, ne protégeaient plus les routes; les brigands, qui abondent a la saite des guerres civiles, les infestaient. Ils pénéraient dans les campagnes, et souvent dans les villes, et y commettaient le vol et l'assassinat avec une andace inosite.

Tel était done l'état intérieur de la France. Le caractère particulier de cette novelle erise, c'était la mière du gouvernement au milien d'un retour d'aisance chez les particuliers. Le Directoire ne vivait que des débris du papier et de quelques milions que ses armées lui envoyaient de l'étranger. Le genéral Bonaparte lui avait déjà envoya 50 millions, et cent beaux chevaux de voiture pour contribber un peu à ses pompes.

Il s'agissait de détruire maintenant tout l'échafaudage dn papier-monnaie. Il fallait ponr cela que le cours n'en fût plus forcé, et que l'impôt fût reen en valeur réelle. On déelara done, le 28 messidor (16 jnillet), que tont le monde ponrrait traiter comme il lui plairait, et stipuler en monnaic de son choix; que les mandats ne seraient plus recus qu'an cours réel, et que ce cours serait tous les jours constaté et publié par la trésorerie. On osa enfin déclarer que les impôts seraient perçus en numéraire ou en mandats au conrs; on ne fit d'exception que ponr la contribution foncière. Depuis la création des mandats, on avait voulu la percevoir en papier, et non plus en nature. On sentit qu'il aurait mieux valu la percevoir tonjours en nature, parce qu'au milieu des variations du papier, on aurait an moins recueilli des denrées. On décida done, après de longues discussions, et plusieurs projets successivement rejetés chez les Anciens, que, dans les départements frontières ou voisins des armées, la perception ponrrait être exigée en nature; que dans les autres elle anrait lien en mandats au cours des grains. Ainsi, on évaluait le blé en 1790 à 10 fr. le quintal; on l'évaluait anjourd'hui à 80 fr. en mandats. Chaque dix francs de cotisation, représentant un quintal de blé, devait se payer aujourd'hui 80 fr. en mandats. Il cût été bien plus simple d'exiger le payement en numéraire ou mandats au cours; mais on ne l'osa pas encore : on commencait done à revenir à la réalité. mais en bésitant.

L'emprunt forcé n'était point encore recouvré.

L'autorie à avait plus l'énergie d'arbitraire qui aurait pu assure 1 pumple céculient d'une panurit pu assure 1 pumple céculient d'une paréille meure. Il restait près de 500 millions à percevoir. On décida qu'en acquitement de l'euprant et de l'implet, les mandats serzient reçna au pair, et les asignats à ent capitant pour un, mais pendant quinne jours seulement, et qu'apprès ce terme, le papier ne certif plus requ'ant cours. Cétaitum manière d'encourager les retardataires à d'asquitter.

La conte des mandats étant déclarée, il n'était plns possible de les recevoir en payement intégral des biens nationaux qui leur étaient affectés; et la banqueroute qu'on leur avait prédite, comme anx assignats, devenait inévitable. On avait annoncé, en effet, que les mandats émis pour 2 milliards 400 millions, tombant fort an-dessous de cette valeur, et ne valant plus que 2 à 3 cents millions, l'État ne vondrait plus donner la valeur promiso des biens, e'est-à-dire 2 milliards 400 millions. On avait sontenu le contraire dans l'espoir que les mandats se maintiendraient à une certaine valeur; mais 100 francs tombant à 5 ou 6 fr., l'État ne pouvait plus donner nne terre de 100 francs, en 1790, et de 30 à 40 francs anjourd'hui, pour 5 ou 6 francs. C'était là l'espèce de banqueroute qu'avaient aubie les assignats, et dont nous avons expliqué plus haut la nature. L'État faisait là ce que fait aujourd'hni nne caisse d'amortissement, qui rachète au cours de la place, et qui, dans le cas d'une baisse extraordinaire, rachéterait peut-être à 50 ce qui aprait été émis à 80 ou 90. En conséquence, il fut décidé le 8 thermidor (26 juillet) que le dernier quart des domaines nationaux soumissionnés depuis la loi du 26 ventôse (celle qui créait les mandats), serait acquitté en mandats au cours, ct en six pavements égaux. Comme il avait été soumissionné pour 800 millions de biens, ce quart était de 200 millions.

On touchait done à la fin du pajer-monnaite. On se demanders pourquoi on fit es escond essai de mandast, qui curent si pres de durée et de suxcé. La général, on juje trop les mesures de ce genre indépendamment des circonstances qui les out commandes. La craisse de manger de sunséraire avait sans donte contribué à la création des raire avait sans donte contribué à la création des on aurait eu gand ort, cer le numério ne peut pas manquer; mais on avait été ponses surtous per la nécessité impériesse de vire avec les bises, et la nécessité impériesse de vire avec les bises, et





LA RÉVEILLERE-LÉPEAUX.





Affare du comp de Grenelle

d'antièper sur leur vente. Il fallait mettre leur pris en circulation avant de l'avoir retiré, et pour celu l'émettre en forme de papier. Sans doute la ressource àvait pas dét grande, paisque les nandats étaient si vite tombés, nais enfin en avait vice nocere quatre ou cinq mois. El un-éte-e rien que cels Il flatt considérer les mandats comme no nover escomple de la valeur des hiess naces biens passont être vendus. On x voir que de ces biens passont être vendus. On x voir que de à traverser, avant de pouvoir en réaliser la vente en numéraire!

Le trésor ne manquait pas de ressources prochainement exigibles; mais il en était de ces ressources comme des biens nationaux : il fallait les rendre actuelles. Il avait encore à recevoir 500 millions de l'emprunt forcé; 300 millions de la contribution foncière de l'année, c'est-à-dire toute la valeur de cette contribution; 25 millions de la contribution mobilière; tont le fermage des biens nationaux, et l'arriéré de ce fermage s'élevant en tont à 60 millions; différentes contributions militaires; le prix du mobilier des émigrés; divers arriérés; 80 millions de papier sur l'étranger. Toutes ces ressources, jointes aux 200 millions du dernier quart du prix des biens, s'élevaient à 1,100 millions, somme énorme, mais difficile à réaliser. Il ne lui fallait, pour achever son année, c'est-à-dire ponr aller jusqn'an 1" vendémiaire, que 400 millions; il était sauvé s'il pouvait les réaliser immédiatement sur les 1,100. Pour l'année suivante, il avait les contributions ordinaires, qu'on espérait percevoir toutes en numéraire, et qui, s'élevant à 500 et quelques millions, couvraient ce qu'on appelait la dépense ordinaire. Pour les dépenses de la guerre, dans le cas d'une nouvelle campagne, il avait le reste des 1,100 millions, dont il ne devait absorber cette année que 400 millions, il avait enfin les nonvelles soumissions des biens nationaux. Mais le difficile était toujours la rentrée de ces sommes. Le comptant ne se compose jamais que des produits de l'année; or, il était difficile de tout prendre à la fois par l'emprunt forcé, par la contribution foncière et mobilière, par la vente des biens. On se mit de nouveau à travailler à la perception des contributions, et on donna au Directoire la faculté extraordinaire d'engager des biens belges pour 100 millions de numéraire. Les rescriptions, espèces de bons royanx, ayant pour but d'escompter les rentrées de l'année, avaient

partagé le sort de tont le papier. Ne pouvant pas faire usage de cette ressource, le ministre payait les fournisseurs en ordonnances de liquidation, qui devaient être acquittées sur les premières recettes.

Telles étaient les misères de ce gouvernement si glorieux au dehors. Les partis n'avaient pas cessé de s'agiter intérieurement. La sonmission do la Vendée avait beaucoup réduit les espérances de la faction royaliste; mais les agents de Paris n'en étaient que plus convainens du mérite de leur ancien plan, qui consistait à ne pas employer la guerre civile, mais à corrompre les opinions, à s'emparer peu à peu des conseils et des autorités. Ils y travaillaient par leurs journaux. Quant aux patriotes, ils étaient arrivés au plus haut point d'indignation. Ils avaient favorisé l'évasion de Drouet, qui était parvenu à s'échapper de prison, et ils méditaient de nouveaux complots, malgré la découverte de celui de Babœuf. Beancoup d'anciens conventionnels et de thermidoriens, liés naguère au gouvernement qu'ils avaient formé eux-mêmes le lendemain du 13 vendémiaire, commençaient à être mécontents. Une loi ordonnait, comme on a vu, aux ex-conveutionnels non réélus, et à tous les fonctionnaires destitués, de sortir de Paris. La police, par erreur, envoya des mandats d'amener à quatre conventionnels, membres du corps législatif. Ces mandats furent dénoncés avec amertume aux Cinq-Cents. Tallien, qui, lors de la découverte du complot de Babœuf, avait hautement exprimé son adhésion au système du gouvernement, s'éleva avec aigreur contre la police du Directoire, et contre les défiances dont les patriotes étaient l'objet. Son adversaire habitnel, Thibaudeau, lui répondit, et, après une discussion assez vive et quelques récriminations, chacun se renferma dans son humeur. Le ministre Cochon, ses agents, ses mouchards, étaient surtout l'objet de la haine des patriotes, qui avaient été les premiers atteints par sa surveillance. La marche du gouvernement était du reste parfaitement tracée; et s'il était tont à fait prononcé contre les royalistes, il était tout aussi séparé des patriotes, c'est-à-dire de cette portion du parti révolutionnaire qui voulait revenir à une république plus démocratique, et qui trouvait le régime actuel trop doux ponr les aristocrates. Mais, sauf l'état des finances, cette situation du Directoire, détaché de tous les partis, les contenant d'une main forte, et s'appnyant sur d'admirables armées, était assez rassnrante et assez belle.

99

Les natriotes avaient déjà fait deux tentatives,

et subi deux répressions, depuis l'installation du Directoire. Ils avaieut voulu recommencer le club des jacobins au Panthéon, et l'avaient vu fermer par le gouvernement. Ils avaient ensuite essayé un complot mystérieux sous la direction de Babœuf; ils avaient été découverts par la police, et privés de lenrs nouveaux chefs. Ils s'agitaient cependant eucore, et songeaient à faire une dernière tentative. L'opposition, en attaquant encore une fois la loi du 3 brumaire, excita ehez eux uu redoublement de colère, et les poussa à un dernier éelat. Ils cherehaient à corrompre la légion de police. Cette légion avait été dissoute, et changée eu un régiment qui était le 21° de dragons. Ils voulaient tenter la fidélité de ce régiment, et ils espéraient, en l'eutrainant, entrainer toute l'armée de l'intérieur, campée dans la plaine de Grenelle. Ils se proposaieut en même temps d'exciter un mouvement, en tirant des coups de fusil dans Paris, en jetant des eocardes blanches dans les rues, en criant Vice le roi! et en faisant croire ainsi que les royalistes s'armaient pour détruire la république. Ils auraient alors profité de ce prétexte pour accourir eu armes, s'emparer du gouveruement, et faire déclarer en leur faveur le camp de Greuelle.

Le 12 fructidor (29 août), ils exécutèrent une partie de leur projet, tirèrent des pétards, et jetérent quelques cocardes blanches dans les rues. Mais la police, avertie, avait pris de telles précautions qu'ils furent réduits à l'impossibilité de faire aucun mouvement. Ils ne se découragérent pas, et, quelques jours après, le 22 (9 septembre), ils décidereut de consommer leur complot. Treute des principaux se réunirent au Gros-Caillou, et résolurent de former la nuit même un rassemblement dans le quartier de Vaugirard. Ce quartier, voisin du camp de Grenelle, était pleiu de jardins, et coupé de marailles; il présentait des lignes derrière lesquelles ils pourraient se réunir, et faire résistance, dans le cas où ils seraient attaqués. Le soir, en effet, ils se trouvèrent réunis au nombre de sept ou huit ceuts, armés de fasils, de pistolets. de sabres, de cannes à épée. C'était tout ce que le parti renfermait de plus déterminé. Il y avait parmi eux quelques officiers destitués, qui se trouvaient à la tête du rassemblement avec leurs uniformes et leurs épaulettes. Il s'y trouvait aussi quelques ex-conventionnels eu costume de représentants, et même, dit-ou, Drouet qui était resté caché dans Paris depuis sou évasion. Un officier de

la garde du Directoire, à la tête de dix cavaliers, faisait patrouille daus Paris, lorsqu'il fnt averti du rassemblement formé à Vaugirard. Il y accourut à la tête de ce faible détachement; mais à peine arrivé. il fut accueilli par une décharge de coups de fusil, et assailli par deux cents hommes armés, qui l'obligerent à se retirer à toute bride. Il alla surle-champ faire mettre sous les armes la garde du Directoire, et envoya uu officier au camp de Grenelle pour y donuer l'éveil. Les patriotes ne perdirent pas de temps, et, l'éveil donné, se rendirent en toute bâte à la plaiue de Grenelle, au nombre de quelques cents. Ils se dirigèrent vers le quartier du vingt et unième de dragons, ci-devant légion de police, et essayèrent de le gagner en disant qu'ils venaient fraterniser avec lui. Le chef d'escadrou Malo, qui commandait ce régiment, sortit aussitôt de sa tente, s'élança à cheval, moitié babillé, réunit autour de lui quelques officiers et les premiers dragons qu'il rencontra, et chargea à coups de sabre ceux qui lui proposaient de fraterniser. Cet exemple décida les soldats; ils coururent à leurs chevaux, fondirent sur le rassemblement, et l'eurent bientôt dispersé. Ils tuèrent ou blessérent un grand nombre d'individus, et en arrêtérent cent treute-deux. Le bruit de ce combat éveilla tout le camp, qui se mit aussitôt sous les armes et jeta l'alarme dans Paris. Mais on fut bientôt rassure en apprenant le résultat et la folie de la tentative. Le Directoire fit aussitôt enfermer les prisonniers. et demanda aux deux couseils l'autorisation de faire des visites domiciliaires, pour saisir, dans certains quartiers, beaucoup de séditieux que leurs blessures avajeut empéchés de quitter Paris. Ayant fait partie d'un rassemblement armé, ils étaient justiciables des tribunaux militaires, et furent livrés à une commission, qui commença à en faire fusiller un certain nombre. L'organisation de la hautecour nationale n'était point encore achevée; ou en pressa de nouveau l'installatiou pour commencer

le procis de Babouri.

Citte échaditorie fut prise pour ce qu'elle valait, c'est-à-dire pour une de ces imprudences qui
lait, c'est-à-dire pour une de ces imprudences qui
caractérient un parti capirant. Les ennemis seuls
de la révolution affectérent d'y attacher une graudo
imprutance, pour avoir une nouvelle occasion de
erier à la terreur, et de répaudre des abrunes. On
proposurate en géneral de la direction de
procession de production de de la consecuence
de Direction de la consecuence de la consecuence
de Direction; que ou établissement était définité, et
cau ce les artis de desirait ernances de défuzier,
ce une les artis de desirait ernances de défuzier.





MINOR IN

Journee du 18 brumaire

Tels étaient les événements qui se passaient à l'intérieur.

Pendant qu'au debors on allait livrer de nouveaux combats, d'importantes négociations se préparaient en Europe. La république française était en paix avec plusieurs puissances, mais n'avait d'alliance avec auenne. Les détraeteurs qui avaient dit qu'elle ne serait jamais reconnue disaient maintenant qu'elle serait à jamais sans alliés. Pour répondre à ces insinuations malveillantes, le Directoire songeait à renouveler le paete de famille avec l'Espagne, et projetait une quadruple alliance entre la France, l'Espagne, Veniso et la Porte. Par ce moyen, la quadruple alliance, composée de toutes les puissances du Midi, contre celles du Nord, dominerait la Méditerranée et l'Orient, donnerait des inquiétudes à la Russie, menacerait les derrières de l'Autriebe, et susciterait une nouvelle ennemie maritime à l'Angleterre. De plus, elle procurerait de grands avantages à l'armée d'Italie, en lui assurant l'appni des escadres vénitiennes et trente mille Esclavons.

L'Espagne était parmi les puissances la plus facile à décider. Elle avait contre l'Angleterre des griefs qui dataient du commencement de la guerre. Les principaux étaient la conduite des Anglais à Toulon, et le secret gardé à l'amiral espagnol lors de l'expédition en Corse. Elle avait des griefs plus grands encore, depuis la paix avec la France; les Anglais avaient insulté ses vaisseaux, arrêté des munitions qui lui étaient destinées, violé son territoire, pris des postes menacants pour elle en Amérique, violé les lois de douanes dans ses colonies, et eberché ouvertement à les soulever. Ces mécontentements, joints aux offres brillantes du Directoire, qui lui faisait espérer des possessions en Italie, et aux victoires qui permettaient de croire à l'accomplissement de ces offres, déciderent enfin l'Espagne à signer, le 2 fructidor (19 août), un traité d'alliance offensive et défensive avec la France, sur les bases du paete de famille. D'après ce traité, ces deux puissances se garantissaient mutuellement toutes leurs possessions en Europe et dans les Indes; elles se promettaient réciproquement un secours de dix-huit mille hommes d'infanterie et de six mille ebevaux, de quinze vaisseaux de haut bord, de quinze vaisseaux de 74 canons, de six frégates et quatre corvettes. Ce secours devait être fourni à la première réquisition de celle des deux puissances qui était en guerre.

Des instructions furent envoyées à nos ambassadeurs, pour faire sentir à la Porte et à Venise les avantages qu'il y aurait pour elles à coneourir à une pareille alliance.

La république française n'était done plus isolée, et elle avait suscité à l'Angleterre une nouvelle ennemie. Tout annonçait que la déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angleterre allait bientôt suivre le traité d'alliance avec la France.

Le Directoire préparait en même temps à Pitt des embarras d'une autre nature. Hoche était à la tête de cent mille hommes, répandus sur les côtes de l'Océan. La Vendée et la Bretagne étant soumises, il brûlait d'employer ces forces d'une manière digne de lui, et d'ajouter de nouveaux exploits à ceux de Weissembourg et de Landan. Il suggéra au gouvernement un projet qu'il méditait depuis longtemps, celui d'une expédition en Irlande. Maintenant, disait-il, qu'on avait repoussé la guerre eivile des côtes de France, il fallait reporter ce fléau sur les côtes de l'Angleterre, et lui rendre, en soulevant les catholiques d'Irlande, les maux qu'elle nous avait faits en soulevant les Poitevins et les Bretons. Le moment était favorable : les Irlandais étaient plus indisposés que jamais contre l'oppression du gouvernement anglais; le peuple des trois royaumes souffrait horriblement de la guerre, et une invasion s'ajoutant aux autres maux qu'il endurait déjà, pouvait le porter au dernier degré d'exaspération. Les finances de Pitt étaient ehaneelantes; et l'entreprise dirigée par Hoche ponyait avoir les plus grandes conséquences. Le projet fut aussitôt aceueilli. Le ministre de la marine Truguet, républicain excellent, et ministre capable, le seconda de toutes ses forces. Il rassembla une escadre dans le port de Brest, et fit pour l'armer convenablement tous les efforts que permettait l'état des finances. Hoche réunit tout ce qu'il avait de meilleures troupes dans son armée, et les rapprocha de Brest, pour les embarquer. On eut soin de répandre différents bruits, tantôt d'nne expédition à Saint-Domingue, tantôt d'uno descente à Lishonne, pour chasser les Anglais du Portugal, de eoneert avec l'Espague.

L'Angleterre, qui se doutait du but de ces priparatifs, était dans de sérieures alarmes. Le tratié d'alliance offensive et défensive entre l'Espagne et la France lui présagnit de nouveaux dangers; et les défaites de l'Autriche lui faisaient craindro la perte de son puissant et dernier allié. Ses finances ciaient surtout dans un grand état de détresse; la banque avail reservé ses escumpies; les capitaus commençaires à manque, et on avail arrèle l'emprant ouvert pour l'Emprerar afin de ne pas faire soiri de nouveaux flouis de Louis en l'Emprerar de l'empres de l'Engle de l'empres aux visseaux anglais; cent d'Etale éditient férmés aux visseaux anglais; cent d'Engage allaires l'érei; ceux de l'Orien l'écitent jump na Texel. Ainsi le commerce de la Grande-Bestagne se travoist singulièreurant armanel. A contre ces difficultés so jugarient celles of mue che-parties armané, c'idit à rélière tout cutier. Les élections se faissient an milien des cris de malédicino contre l'Est et contre la garrel.

L'Empire avait abandonné presque en entier la eause de la coalition. Les États de Bade et de Wurtemberg venaient de signer la paix définitive. en permettant aux armées belligérantes le passage sur leur territoire. L'Autriche était dans les alarmes, en voyant deux armées françaises sur le Danube et une troisième sur l'Adige, qui semblait fermer l'Italie. Elle avait envoyé Wurmser, avec trente mille hommes, pour recueillir plusieurs réserves dans le Tyrol, rallier et réorganiser les débris de l'armée de Beaulien, et descendre en Lombardie avce soixante mille soldats. De ce côté, elle se crovait moins en danger, et était rassurée; mais elle était fort effrayée pour le Danube et v portait toute son attention. Pour empécher les bruits alarmants, le conseil auligne avait défendu à Vienne de parler des événements politiques; il avait organisé une levée de volontaires, et travaillait avec une activité remarquable à équiper et armer de nouvelles trounes. Catherine, qui promettait touionrs et ne tenait iamais, rendit ut seul service : elle garantit les Gallieies à l'Autriche, ce qui permit d'en retirer les troupes qui s'y trouvaient ponr les acheminer vers les Alpes et le Danuhe.

Ainsi, la France effrayait partout ses ennemis, antendait avec impatience ce qu'allait décider le sort des armes le long du Danube et de l'Adige. Sur la ligne immense qui vétend de la Bohéme à l'Adriatique, trois armées allaient se choquer coutre trois autres, et décider du sort de l'Europe.

En laile, on avait négoré en attendant la rejuréelle les vopsit sur son territoire, et que leurs prise des hostilités. On avait fait le pois avec le l'écont, et depuis deux mois un traité avait sue-célé à l'armistère. Ce traité stipalait la cession définitée du deudé de Savoie et la comité d'iver aux commandants des lise d'envoyer dans à la France; la destruction des forts de Sauc et de les traites donnés d'iver la Bruncte, placés au débauché des Apres, l'éc-lés fissistie vait des régiments exclavors de

capatina pendant la guerre, des places de Coni, Tertane et Akanadirie; e libre passage, pour les troupes françaises, dans les Etats du Fémont, et la fourniture de ce qui étain fecessaire à rest troupes pendant le trajet. Le Directoire, à l'insaire de Bonaperte, amrit voulu de plus une alliance offensive et défensive avec le rai de Piérante, baire de la comment, pour avoir étu on quiure mille hommes de son armée. Mais ce prince, en retour, demandrist in Lombarilé, dont la France ne poursit pas disposer encore, et dont elle songesit toujours à se servir comme équirbent des Pays-Bos. Cette concession étant refusée, le roi ne voulut pas consenié à non alliance.

Le Directoire n'avait eucore rien terminé avec Génes; on disputait toujours sur le rappel des familles exilées, sur l'expulsion des familles feudataires de l'Autriche et de Naples, et sur l'indemnité pour la frégate la Modeste.

Avec la Toscane, les relations étaient amicales: cenendant, les movens qu'on avait employés à l'égard des négociants livournais, pour obtenir la déclaration des marchandises appartenant aux ennemis de la France, semaient des germes de mécontentement. Naples et Rome avaient envoyé des agents à Paris conformément aux termes de l'armistice; mais la négociation de la paix souffrait de grands retards. Il était évident que les puissances attendaient, pour conclure, la suite des événements de la guerre. Les peuples de Bologne et de Ferrare étaient toujours aussi exaltés pour la liberté, qu'ils avaient reçue provisoirement. La régence de Modène et le duc de Parme étaient immobiles, La Lombardie attendait avce anxiété le résultat de la eampagne. On avait fait de vives instances auprès du sénat de Venise, dans le double but de le faire concourir au projet de quadrople alliance. et de procurer un utile anxiliaire à l'armée d'Italie. Ontre les ouvertures directes, nos ambassadenrs à Constantinople et à Madrid en avaient fait d'indireetes, et avaient fortement insisté auprès des légations de Venise pour leur démontrer les avantages du projet; mais toutes ees démarches avaient été inutiles. Venise détestait les Français depuis qu'elle les voyait sur son territoire, et que leurs idées se répandaient dans les populations. Elle ne s'en tenait plus à la neutralité désarmée; elle armait au contraire avec activité. Elle avait donné ordre aux commandants des tles d'envoyer dans les lagunes les vaisseaux et les troupes disponil'Illyrie. Le provéditent de Bergame armait secrètement les paysans superstitieux et braves du Bergamasque. Des fonds étaient recueillis par la double voie des contributions et des dons volontaires.

Bonaparte pensa que, dans le moment, il fallait dissimuler avee tout le monde, trainer les négociations en longueur, chercher à ne rien conelure, paraître ignorer toutes les démarches bostiles, jusqu'à ce que de nouveaux combats eussent décidé en Italie ou notre établissement ou notre expulsion. Il fallait ne plus agiter les questions qu'on avait à traiter avec Gênes, et lui persuader qu'on était content des satisfactions obtenues, afin de la retrouver amie en eas de retraite. Il fallait ne pas mécontenter le due de Toscane, par la conduite ou'on tenait à Livourne. Bonaparte ne erovait pas sans donte qu'il convint do laisser un frère de l'Empereur dans ee dnehé, mais il ne voulait point l'alarmer encore. Les commissaires du Directoire, Carreau et Salicetti, avant rendu un arrêté pour faire partir les émigrés français des environs de Livourne, Bonaparte leur écrivit une lettre, où, sans égard pour leur qualité, il les réprimandait sévèrement d'avoir enfreint leurs pouvoirs, et d'avoir mécontenté le due de Toscane en usurpant dans ses États l'autorité souveraine. A l'égard de Venise, il voulait aussi garder le statu quo. Seulement, il se plaignait très-hautement de quelques assassinats commis sur les routes, et des préparatifs qu'il voyait faire autonr de lui. Son but, en entretenant querelle ouverte, était de continuer à se faire nourrir, et de se ménager un motif de mettre la république à l'amende de quelques millions s'il triomphait des Autriehiens. « Si je snis vainqueur, écrivait-il, il suffira d'une simple estafette pour terminer toutes les difficultés qu'on me

Le château de Milan était tombé en son pouvoir. La garnison s'était rendue prisonnière; toute l'artillerie avait été transportée devant Mantoue, où il avait réuni un matériel considérable. Il aurait vouln achever le siège de cette place, avant que la nonveile armée autrichienne arrivat pour la secourir; mais il avait peu d'espoir d'y réussir. Il n'employait an hlocus qu'un certain nombre de troupes indispensablement nécessaire, à cause des fievres qui désolaient les environs. Cependant il serrait la place de trés-près, et il allait essayer une de ces surprises qui, suivant ses expressions, dépendent d'une oie ou d'un chien; mais la baisse

suscite. »

qui devaient porter des troupes déguisées. Dès lors, il renonca pour le moment à se rendre maltre de Mantoue: d'ailleurs Wurmser arrivait, et il fallait courir ou plus pressant.

L'armée, entrée en Italie avec trente et quelques mille hommes environ, n'avait recu que de faibles renforts pour réparer ses pertes. Neuf mille hommes lui étaient arrivés des Alpes. Les divisions tirées de l'armée de Hoche n'avaient point encore pu traverser la France. Grace à ce renfort de neuf mille hommes, et aux malades qui étaient sortis des dépôts de la Provence et du Var, l'armée avait réparé les effets du feu, et s'était même renforcée. Elle comptait à peu près guarante-cing mille hommes, répandus sur l'Adice et autour de Mantoue, au moment où Bonaparte revint de sa marche dans la péninsule. Les maladies que gagnèrent les soldats devant Mantoue la réduisirent à quarante ou quarante-deux mille hommes environ. C'était là sa force au milieu de thermidor (fin de juillet), Bonaparte n'avait laissé que des dépôts à Milan, Tortone, Livourne. Il avait déjà mis bors de combat deux armées, une de Piémontais et une d'Autriehiens; et maintenant il avait à en combattre une troisième plus formidable que les précédentes

Wurmser arrivait à la tête de soixante mille bommes. Trente mille étaient tirés du Rhin, et se composaient de troupes excellentes. Le reste était formé des débris de Beaulieu, et des bataillons venus de l'intérieur de l'Autrielie. Plus de dix millo hommes étaient enfermes dans Mantoue, sans compter les malades. Ainsi l'armée entière se composait de plus de soixante et dix mille hommes. Bonaparte en avait près de dix mille autonr de Mantoue, et n'en pouvait opposer qu'environ trente milie aux soixante qui aliaient déboucher du Tyrol. Avee une pareille inégalité de forces, il fallait nne grande hravoure dans les soldats, et un génie hien

fécond dans le général, pour rétablir la balance. La ligne de l'Adige, à laquelle Bonaparte attachait tant de prix, allait devenir le theatre de la lutte. Nous avons déjà donné les raisons pour lesquelles Bonaparte la préférait à toute autre. L'Adige n'avait pas la longueur du Pé ou des fleuves qui, se rendant dans le Pô, confondent leur ligne avec la sienne; il descendait directement dans la mer, après nn eours de peu d'étendne; il n'était pas guéable, et ne pouvait être tourné dans le Tyrol, comme la Brenta, la Piave, et les fleuves plus avanecs vers l'extrémité de la haute Italie. des canx du lac empêcha le passage des bateaux. Ce fleuve a été le théâtre de si magnifiques événesoin \*-

Les eaux du Tyrol forment deux lignes, celle du Mincio et celle de l'Adige, presque parallèles, et s'appuvant l'une l'autre. Une partie de ces caux forme dans les montagnes un lac vaste et allongé, qu'on appelle le lac de Garda; elles en sortent à Peschiera pour traverser la plaine du Mantonan, deviennent le Mincio, forment ensuite un nouveau lae autour de Mantone, et vont se jeter enfin dana le bas Pô. L'Adige, formé des eaux des bautes vallées du Tyrol, coule au delà de la ligne précédente; il desceud à travers les montagnes parallèlement au lae de Garda, débouche dans la plaine aux environs de Vérone, court alors parallèlement au Mincio, se crense un lit large et profond jusqu'à Legnago, et, à quelques lieues de cette ville, cesse d'être encaissé, et peut se changer en inondations impraticables, qui interceptent tout l'espace compris entre Legnago et l'Adriatique. Trois routes s'offraient à l'ennemi : l'nne, franchissant l'Adige à la hauteur de Roveredo, avant la naissance du lae de Garda, tournait autour de ec lac, et venait aboutir sur ses derrièrea à Salo, Gavardo et Brescia. Deux autres routes, partant de Roveredo, auivaient les denx rives de l'Adige dans son cours le long du lac de Garda. L'une, longeant la rive droite, circulait entre ce fleuve et le lac, passait à travers les montagnes, et venait déboucher dana la plaine entre le Mineio et l'Adige. L'autre, suivant la rive gauche, débouchait dans la plaine vers Vérone, et ahoutissait ainsi sur le front de la ligne défensive. La première des trois, celle qui franchit l'Adige avant la naissance du lae de Garda, présentait l'avantage de tourner à la fois les denx lignes du Mincio et de l'Adige, et de conduire sur les derrières de l'armée qui lea gardait. Mais elle n'était pas très-praticable; elle n'était accessible qu'à l'artilleric de montagne, et des lors pouvait servir à une diversion, maia non à une opération principale. La seconde, descendant des montagnes entre le lac et l'Adige, passait le fleuve à Rivalta ou à Dolce, points où il était pen désendu; maia elle circulait dans les montagnes, à travers des positions faeiles à défendre, telles que celles de la Corona et de Rivoli. La troisième enfin, eirculant au delà du fleuve jusqu'au milien de la plaine, débouchait extérieurement, et venait tomber vers la partie la mieux défendue de son

ments, qu'il faut en décrire le cours avec quelque | cours, de Vérone à Legnago. Ainsi les trois rontes présentaient des difficultés fort grandes. La première ne ponyait étre occupée que par un détachement; la seconde, passant entre le lac et le fleuve, rencontrait les positions de la Corona et de Rivoli; la troisième venait donner contre l'Adige, qui, de Vérone à Legnago, a un lit large et profond, et est défenda par deux places, à huit lieues l'une de l'antre.

Bonaparte avait placé le général Sauret avec troia mille hommes à Salo, pour garder la ronte qui débouche sur les derrières du lac de Garda. Masséna, avec donze mille, interceptait la route qui passe entre le lac de Garda et l'Adige, et ocenpait les positions de la Corona et de Rivoli. Despinoia, avee einq mille, était dans les environs de Vérone; Augereau, avec bnit mille, à Legnago; Kilmaine, avec deux mille chevanx et l'artillerie légère, était en réserve dans nue position centrale, à Castel-Novo. C'est là que Bonaparte avait placé son quartier général, pour être à égale distance de Salo, Rivoli et Vérone. Comme il tenait beauconp à Vérone, qui renfermait troia ponts sor l'Adige, et qu'il se défiait des intentions de Venise, il songea à en faire sortir les régiments esclavons. Il prétendait qu'ils étaient en hostilité avec les troupes françaises; et, sous prétexte de prévenir les rixes, il les fit sortir de la place. Le provéditeur obéit, et il ne reata dans Vérone que la garnison française.

Wurmser avait porté son quartier général à Trente et Roveredo. Il détacha vingt mille hommes soua Quasdanovich, pour prendre la route qui tourne le lac de Garda, et venir déhoucher sur Salo. Il en prit quarante mille avec lui, et les distribua sur les deux routes qui longent l'Adige, Les uns devaient attaquer la Corona et Rivoli, les autres déboucher sur Véronc. Il croyait envelopper ainsi l'armée française, qui, étant attaquée à la fois sur l'Adige et par derrière le lac de Garda, se trouvait exposée à être forcée sur son front, et à être coupée de sa ligne de retraite.

La renommée avait devancé l'arrivée de Wurmser. Dans tonte l'Italie on attendait sa venue, et le parti ennemi de l'indépendance italienne se montrait plein de joie et de hardiesse. Lea Vénitiens laissèrent éclater une satisfaction qu'ils ne pouvaient plus contenir. Lea soldats esclavons couraient les places publiques, et, tendant la main aux passants, demandaient le prix du sang français qu'ils allaient répandre. A Rome, les agents

<sup>\*</sup> Vovez la carle jointe à ce volume.

de la France furent insultés; le pape, enhardi par l'espoir d'une délivrance prochaine, fit rétrograder les voitures portant le premier à-compte do la contribution qui lui était imposée; il renvoya méme son légat à Ferrare et Bologne. Enfin, la eour de Naples, toujours aussi insensée, foulant aux pieds les conditions de l'armistiee, fit marcher des tronpes sur les frontières des États romains. La plus cruelle anxiété régnait au contraire dans les villes dévouées à la France et à la liberté. On attendait avec impatience les nouvelles de l'Adige. L'imagination italienne, qui grossit tout, avait exagéré la disproportion des forces. On disait que Wnrmser arrivait avce deux armées, l'une de soixante, et l'antre de quatrevingt mille hommes. On se demandait comment fersit cette poignée de Français pour résister à une si grande masse d'ennemis; on se répétait le fameux proverbe que l'Italie était le tombeau des

Français. Le 11 thermidor an IV (29 juillet), les Autrichiens se tronvèrent en présence de nos postes, et les surprirent tous. Le corps qui avait tourné le lae de Garda arriva sur Salo, d'où il repoussa le général Sauret. Le général Gnyeux y resta seul avec quelques cents hommes, et s'enferma dans nn vieux bâtiment, d'où il refusa de sortir quoiqu'il n'eût ni pain ni eau, et à peine quelques munitions. Sur les deux routes qui longent l'Adige, les Antrichiens s'avancerent avec le même avantage; ils forcèrent l'importante position de la Corona, entre l'Adige et le lac de Garda; ils franchirent également la troisième route, et vinrent déboucher devant Vérone. Bonaparte, à son quartier général de Castel-Novo, recevait toutes ces nouvelles. Les courriers se succédaient sans relàehe, et dans la journée du lendemain, 12 thermidor (30 juillet), il apprit que les Autrichiens s'étaient portés de Salo sur Brescia, et qu'ainsi sa retraite sur Milan était fermée, que la position de Rivoli était forcée comme celle de la Corona, et que les Autrichiens allaient passer l'Adige partout. Dans cette situation alarmante, ayant perdu sa ligne défensive et sa ligne de retraite, il était difficile qu'il ne fût pas ébranlé. C'était la première épreuve du malheur. Soit qu'il fût saisi par l'énormité du péril; soit que, prêt à prendre une détermination téméraire, il voulût partager la responsabilité avec ses généraux, il leur demanda leur avis ponr la première fois, et assembla un conseil de guerre. Tous opinèrent pour la retraite.

Sans point d'appui devant cux, avant perdu l'une des deux rontes de France, il n'en était aueun qui crot prudent de tenir. Augereau seul, dont ees journées furent les plus belles de sa vie, insiste fortement pour tenter la fortune des armes. Il était icune, ardent; il avait appris dans les faubourgs à bien parler le langage des camps, et il déclara qu'il avait de bons grenadiers qui ne se retireraient pas sans combattre. Peu capable de juger les ressources qu'offraient encore la situation des armées et la nature du terrain, il n'écoutait que son courage, et il échauffa de son ardeur guerrière le génio de Bonaparte. Celni-ci congédia ses généraux sans exprimer son avis, mais son plan était arrêté. Quoique la ligne de l'Adige fût forcée, et que celle du Mineio et du las de Garda fût tournée, le terrain était si heureux qu'il présentait encore des ressources à un homme de génie résolu.

Les Antriebiens, partagés en deux corps, descendaient le long des deux rives du lac de Garda : leur jonetion s'opérsit à la pointe du lac, et, arrivés là, ils avaient soixante mille hommes pour en aceabler trente. Mais, en se concentrant à la pointe du lae, on empéchait leur jonction. En formant assez rapidement nne masse principale, on pouvait accabler les vingt mille qui avaient tonrné le lac, et revenir aussitôt après vers les quarante mille qui avaient filé entre le lae et l'Adige, Mais pour occuper la pointe du lac, il fallait y ramener toutes les troupes du bas Adige et du bas Mineio: il fallait retirer Augereau de Legnago, et Serrurier de Mantoue, car on ne ponvait plus tenir une ligne nussi étendue. C'étalt un grand sacrifice, car on assiégeait Mantoue depuis deux mois, on y avait transporté un grand matériel, la place allait se rendre, et en la laissant ravitailler, on perdait le fruit de longs travaux et une proie presque assurée. Bonaparte espendant n'hésita pas, et, entre denx buts importants, sut saisir le plus important et y sacrifier l'autre : résolution simple, et qui décèle non pas le grand capitaine, mais le grand homme. Ce n'est pas à la guerre senlement, c'est aussi en politique, et dans toutes les situations de la vic, qu'on tronve deux buts, qu'on veut les tenir l'un et l'autre, et qu'on les manque tous les deux. Bonaparte ent cette force si grande et si rare du choix et du sacrifice. En voulant garder tout le cours du Mineio, depuis la pointe du lae de Garda jusqu'à Mantoue, il eût été percé; en se concentrant sur Mantoue ponr la couvrir, il aurai en colamete di si millehommes à combattre da fini, account mille de front et dis millo à dos II sacrifia Mantone, et se concentra à la pointe du la céd Carla. Ordre fut donné sursiciant pointe du la céd Carla. Ordre fut donné sursiciar de quitter Mantone, pour se concentre vers Valleggia et Peschiera, sur le bant Mineio. Dans de la compartica de partier Mantone, pour se concentre vers vallegui et Peschiera, sur le bant Mineio. Dans de la compartica de la

Bonaparte, sans perdre un seul instant, voulut marcher d'abord sur le corps ennemi le plus engagé, et le plus dangereux par la position qu'il avait prise. C'étaient les vingt mille bommes de Quasdanovich, qui avaient déhouché par Salo, Gavardo, et Brescia, sur les derrières du lac de Garda, et qui menacaient la communication avec Milan. Le jour même où Serrurier ahandonnait Mantoue, le 13 (31 juillet), Bonaparte rétrograda pour aller tomber sur Quasdanovich, et repassa le Mincio, à Peschiera, avec la plus grande partie de son armée. Augereau le repassa à Borghetto, à ce même pont témoin d'une action glorieuse au moment de la première conquête. On laissa des arrière-gardes pour surveiller la marche de l'ennemi, qui avait passé l'Adige. Bonaparte ordonna au général Sauret d'aller dégager le général Guyeux, qui était enfermé dans un vieux bâtiment avec dix-sept cents hommes, saus avoir ni pain ni eau, et qui se hattait héroïquement depuis deux jours. Il résolut de marcher lui-même sur Lonato, où Ouasdanovich venait déià de pousser une division, et il ordonna à Augereau de se porter sur Brescia, pour rouvrir la communication avec Milan. Sauret réussit en effet à dégager le général Guyeux, repoussa les Autrichiens dans les montagnes, et leur fit quelques cents prisonniers. Bonaparte, avec la brigade Dallemagne, n'eut pas le temps d'attaquer les Autrichiens à Lonato; il fut prévenu. Après un comhat des plus vifs, il repoussa l'ennemi, entra à Lonato, et fit six cents prisonniers. Augereau, pendant ce temps, marchait sur Brescia; il y entra le lendemain 14 (1" août), sans coup férir, délivra quelques prisonniers qu'on nous y avait faits, et força les Autrichiens à rebrousser vers les montagnes. Quasdanovich, qui croyait arriver sur les derrières de l'armée française, et la surprendre, fut étonné de trouver partout des masses imposantes, et faisant front avec tant de vigueur. Il avait perdu peu de monde, tant à Salo qu'à Lonato; mais il erut devoir faire halte, et ne pas s'engager davantage, avant de savoir ce que devenait Wurmser avec la principale masse autrichienne. Il s'ar-

Bonaparte s'arrêta aussi de son côté. Le temps était précieux : sur ce point il ne fallait pas pousser un succès plus qu'il ne convenait. C'était assez d'avoir imposé à Quasdanovieb; il fallait revenir maintenant pour faire face à Wurmser. Il rétrograda avec les divisions Masséna et Augereau. Le 15 (2 noût), il plaça la division Masséna à Pont-San-Marco, et la division Augereau à Monte-Chiaro. Les arrière-gardes qu'il avait laissées sur le Mincio devinrent ses avant-gardes. Il était temps d'arriver ; car les gnarante mille hommes de Wurmser avaient franchi non-seulement l'Adige, mais le Mincio. La division Bayalitsch, ayant masqué Peschiera par un détachement, et passé le Mincio, s'avançait sur la route de Lonato. La division Liptai avait franchi le Mineio à Borghetto, et repoussé de Castiglione le général Valette. Wurmser était allé, avec deux divisions d'infanterie et une de cavalerie, débloquer Mantoue. En voyant nos affûts en cendres, nos canons encloués, et les traces d'une extrême précipitation, il n'y vit point le calcul du génic, mais un effet de l'épouvante ; il fut plein de joie, et entra en triomphe dans la place qu'il venait délivrer ; c'était le 15 thermidor (2 août).

Bonaparte, revenu à Pont-San-Marco et à Monte-Chiaro, ne s'arrêta pas un instant. Ses troupes n'avaient cessé de marcher; lui-même avait toujours été à cheval; il résolut de les faire battre des lo lendemain matin. Il avait devant lui Bavalitsch à Lonato, Liptai à Castiglione, présentant à eux deux. un front de vingt-einq mille hommes. Il fallait les attaquer avant que Wurmser revint de Mantone. Sauret venait une seconde fois d'ahandonner Salo; Bonaparte y envoya de nouveau Guyeux, pour reprendre la position et contenir toujours Ouasdanovich. Après ces précautions sur sa gauche et ses derrières, il résolut de marcher devant lui à Lonato, avec Masséna, et de jeter Augereau sur les hauteurs de Castiglione, abandonnées la veille par le général Valette. Il destitua ce général devant l'armée, pour faire à tous ses lieutenants un devoir de la fermeté. Le lendemain 16 (5 août), toute l'armée s'éhranla; Guyeux rentra à Salo, ce qui rendit encore plus impossible toute communication de Quasdanovich avec l'armée autrichienne. Bonaparte s'avanca sur Louato; mais son avant-carde

fut enlhutée, quelques pièces furent prises, et le général Pigeon resta prisonnier. Bayalitsch, fier de ce succès, s'avança avec confiance, et étendit ses ailes autour de la division française. Il avait deux buts en faisant cette manœuvre, d'abord d'envelopper Bonaparte, et puis de s'étendre par sa droite, pour entrer en communication avec Quasdanovich, dont il entendait le canon à Salo. Bonaparte, ne s'effravant point pour ses derrières, se laisse envelopper avec un imperturbable sang-froid; il jette quelques tirailleurs sur ses ailes menacées, puis il saisit les dix-huitième et trente-deuxième demi-hrigades d'infanterie, les range en colonne serrée, les fait appuyer par un régiment de dragons, et fond, tête baissée, sur le centre de l'ennemi, qui s'était affaibli pour s'étendre. Il renverse tont avec cette brave infanterie, et perce ainsi la ligne des Autriebiens, Ceux-ci, coupés en deux eorps, perdent aussitôt la tête; une partie de cette division Bayalitsch se replie en tonte hâte vers le Mincio; mais l'autre, qui s'était étendue pour communiquer avec Ouasdanovich, se trouve rejetée vers Salo, où Guyeux se trouvait dans le moment. Bonaparte la fait poursuivre sans relâche, pour la mettre entre deux fenx. Il·lance Junot à sa poursuite avec un régiment de eavalerie. Junot se précipite an galop, tue six cavaliers de sa main, et tombe blessé de plusieurs coups de sabre. La division fugitive, prise entre le corps qui était à Salo et celui qui la poursuivait de Lonato, s'éparpille, se met en déroute, et laisse à chaque pas des milliers de prisonniers. Pendant qu'on aebevait la poursuite, Bonaparte se porte sur sa droite, à Castiglione, où Augercau combattait depuis le matin avec une admirable bravoure. Il lui fallait enlever des hanteurs où la division Liptai s'était placée. Après un combat opiniatre plusieurs fois recommencé, il en était enfin venu à bout, et Bonaparte, en arrivant, trouva l'ennemi qui se retirait de toutes parts. Telle fat la bataille dite de Lonato, livrée le 16 thermidor (5 août).

Les résultats en écisient ensoidérables. On avait pris viang piéces de canon, dit trois milli prissonniers à la division coupée ci rejetée sur Salo, et l'on pouraisuit ales resucée paréands somentagnes. On avait fait mille ou quinze centa prisonaires à écatifiques; on avait tué ou Bloesi criss mille hommes; donné l'épouvante à Quescharoviel, qui truvanta l'arme fenquise devant lais à Salo, et l'entendant au loin à Lonato, la croysit partout. On avait sinis presque désorganisé tes divisions de l'armet de d'armet de l'armet de l'armet de d'armet de l'armet de l'armet de d'armet de l'armet de d'armet de l'armet de l'armet de l'armet de d'armet de l'armet de d'armet d'armet de l'armet de l'armet de d'armet d'armet de l'armet d'armet de l'armet d'armet de l'armet d'armet de l'armet d'armet d'

Bayalitsch et Liptai, qul se repliaient sur Wurmser. Ce général arrivait en ee moment avec quinze mille hommes, pour rallier à lui les deux divisions battues, et commençait à s'étendre dans les plaines de Castiglione. Bonaparte le vit, le lendemain matin 17 (4 août), se mettre en ligne pour recevoir le combat. Il résolut de l'aborder de nouveau. ct de lui livrer une dernière bataille, qui devait décider du sort de l'Italie, Mais ponr cela, il fallait réunir à Castiglione toutes les troppes disponibles. Il remit done au lendemain 18 (5 août) cette bataille décisive. Il repartit au galop pour Lonato, afin d'activer lui-même le mouvement de ses troupes. Il avait en quelques jours crevé einq chevaux. Il ne s'en fiait à personne de l'exécution de ses ordres; il voulait tout voir, tout vérifier de ses veux, tout animer de sa présence. C'est ainsi qu'une grande âme se communique à une vaste masse, et la remplit de son seu. Il arriva à Lonato au milieu du jour. Déjà ses ordres s'exécutaient; une partie des troupes était en marche snr Castiglione, les autres se portaient vers Salo et Gavardo. Il restait tout au plus mille hommes à Lonato. A peine Bonaparte y est-il entré qu'un parlementaire antrichien se présente et vient le sommer de se rendre. Le général surpris ne comprend pas d'abord comment il est possible qu'il soit en présence des Autrichiens. Cependant il se l'explique hientôt. La division conpée la veille à la bataille de Lonato, et rejetée sar Salo, avait été prise en partie; mais un corps de quatre mille hommes à peu près avait erré toute la nuit dans les montagnes, et voyant Lonato presone abandonné, cherchait à y rentrer pour s'ouvrir une issue sur le Mineio, Bonaparte n'avait qu'un millier d'hommes à lui opposer, et surtout n'avait pas le temps de livrer un comhat. Sur-le-champ il fait monter à cheval tout ee qu'il avait d'officiers autour de lui. Il ordonne qu'on amène le parlementaire et qu'on lui débande les yeux. Celui-ci est saisi d'étonnement en voyant ce nombreux état major. « Malheurenx, lui dit Bona-» parte, vous ne savez donc pas que vous êtes en » présence du général en chef, et qu'il est ici avec » toute son armée? Allez dire à ceux qui vous en-» voient que je leur donne cinq minutes pour se » rendre, ou que je les ferai passer au fil de l'épée, » pour les punir de l'outrage qu'ils osent me faire. » Sur-le-champ il fait approcher son artillerie, menaçant de faire sen sur les colonnes qui s'avancent. Le parlementaire va rapporter cette réponse, et les quatre mille hommes mettent bas les armes devant mille ", Bonaparte, navré par est seté de persence d'esprit, donna ses ordres pour la latte qui allais se livrer. Il joignit de nouvelles troupes à celles qui chiardinel jérifegéeu ur Salo. La dirision Bespinois lut réunie à la division Saures, et toutes deux, profitant de l'accendant de la vicciore, darent attaquer Quasdanovich et le rejeter définitivement dans les mongues. Il ramens tout le reste à Castiglione. Il y revint dans la mais, ne prit pas cheval, corrut sur le champ de hastille data de faire ves dispositions. Cette journée allait décider du évalu d'ella de l'accendant de la dire ves du devait de l'Italie.

C'était dans la plaine de Castiglione qu'ou allait comhattre. Une suite de hauteurs, formées par les derniers bancs des Alpes, se prolongent de la Chiesa au Mitteio, par Lonato, Castiglione, Solferino. Au pied de ces hauteurs a'étend la plaine qui allait servir de champ de bataille. Les deux armées y étaient en présence, perpendiculairement à la ligne des hauteurs, à laquelle toutes deux appuyaient une aile. Bonaparte y appuyait sa gauche, Wurmser sa droite. Bonaparte avait vingtdeux mille hommes au plus : Wurmser en comptait trente mille. Ce dernier avait encore un autre avantage : son aile, qui était dans la plaine, était converte par une redoute placée sur le mamelon de Medolano. Ainsi il était appuyé des deux côtés. Pour balancer les avantages du nombre et de la position, Bouaparte comptait sur l'ascendaut de la victoire et sur ses manœuvres. Wurmser devait tendre à se prolonger par sa droite, qui s'appuyait à la ligne des bauteurs, pour s'onvrir une communication vers Lonato et Salo. C'est ainsi qu'avait fait Bayalitsch l'avant-veille, et c'est ainsi que devait faire Wurmser, dont tous les vœux devaient avoir pour but la réunion avec son grand détachement. Bonaparte résolut de favoriser ce mouvement dont il esperait tirer un grand parti. Il avait maintenant sous sa main la division Serrurier, qui, poursuivie par Wurmser depuis qu'elle avait quitté Mantoue, n'avait pu jusqu'ici eutrer en ligne. Elle arrivait par Guidizzolo. Bonaparte lui ordonna de déboucher vers Cauriana, sur les derrières de Wurmser. Il attendait son feu pour commeneer le combat.

\* Ca fail a été révoqué en donte par un historien, M. Bolta; mais il est confirmé par leutes les relations, et j'ai reçu l'altestation de son authenticité, de l'erdonanteur en chef de l'armée active, M. Aubernan, qui a passé les quatre mille périonniers en revue.

Dès la pointe du jour, les denx armées entrèrent en action, Wurmser, impatient d'attaquer, ébraula sa droite le long des bauteurs; Bonaparte, pour favoriser ce mouvement, replia sa gauebe, qui était formée par la division Masséns ; Il maintint son centre immobile dans la plaine. Bientôt il entendit le feu de Serrurier. Alors, tandis qu'il continuait à replier sa gauche, et que Wurmser continuait à prolonger sa droite, il fit attaquer la redoute de Medolano. Il dirigea d'abord vingt pièces d'artillerie légère sur cette redoute, et, après l'avoir vivement canonnée, il détacha le général Verdier, avec trois bataillons de grenadiers, pour l'emporter. Ce brave général s'avanca, appuyé par un régiment de cavalerie, et enleva la redoute. Le flanc gauche des Autrichiens fut alors découvert, à l'instant même où Serrurier, arrivé à Cauriana, rénandait l'alarme sur leurs derrières. Wurmser jeta aussitôt une partie de sa seconde ligne à sa gauche, privée d'appui, et la plaça en potence pour faire face aux Français qui débouebaient de Medolano. Il porta le reste de sa seconde ligne en arrière, pour couvrir Cauriana et eontinuer sinsi à faire tête à l'ennemi. Mais Bonaparte, saisissant le moment avec sa promptitude accoutumée, cesse aussitôt de refuser sa gauche et son centre: il doune à Masséna et Augereau le signal qu'ils attendaient impatiemment. Masséna, avec la gauche, Augereau, avec le centre, fondent sur la ligne affaihlie des Autrichiens et la chargent avec impétuosité. Attaquée si brusquement sur tout son front, menaeée sur sa ganche et ses derrières, elle commence à céder le terrain. L'ardeur des Français redouble, Wurmser, voyant son armée compromise, donne alors le signal de la retraite. On le poursuit en lui faisant des prisenniers. Pour le mettre dans une déroute complète, il fallait redoubler de célérité, et le pousser en désordre sur le Mineio, Mais, depuis six iours, les troupes marchaient et se battaient sans relâche : elles ne pouvaient plus avancer, et coucbèrent sur le champ de hataille. Wurmser n'avait perdu que deux mille hommes ce jour-là, mais il n'eu avait pas moins perdu l'Italie.

Le lendemsin, Augreeu se porta au pont de Berghetta, et Masséna devant Peechiera. Augreeu engagea une canonnade qui fut suivie de la retraite des Autrichiens; et Masséna livra un combat d'arrière-garde à la d'ission qui avait masqué Peschiera. Le Mincio fut abandonné par Vurmser; il reprit la route de Rivoli, eutre l'Adiezet le lae de Garda, pour rentrer dans le Tyrol. Masséna le miri âltivoli, à locoma, etreptie ses anciennes positions. Angereau se présents derant Vérone. Le provédient revisitien, pour donner aux Antri-chiens le temps d'execuer la ville et de sauver less hagges, demandait dens herres hagges, demandait dens herres de temps arant d'ouvrir les portes; Bonaparte les fit enformant de l'averir les portes; Bonaparte les fit de la retraite de Français, craignaient le courroux du vinqueur; mais il fit observer à leur égard les plus gardan denagements.

Du côté de Salo et de la Chiesa, Quasdanovich faisait une retraite pénihle par derrière le lac de Garda. Il voulte s'arrêter et défendre le défilé, dit la Rocca-d'Anfo; mais il fut battu et perdit doure cents hommes. Bientôl les Français curent repris

toutes leurs ancienues positions. Cette campagno avait duré six jours; et dans ce court espace de temps, trente et quelques mille hommes en avaient mis soixante mille hors de combat. Wurmser avait perdu vingt mille hommes, dont sept à huit mille tués ou hlessés, et douze ou treize mille prisouniers. Il était rejeté dans les montagnes, et réduit à l'impossibilité de tenir la campagne. Ainsi s'était évanouie cette formidable expédition devant une poignée de braves. Ces résultats extraordinaires et inouis dans l'histoire étaient dus à la promptitude et à la vigueur de résolution du jeune chef. Tandis que deux armées redoutables couvraient les deux rives du lac de Garda, et que tous les courages étaient éhranlés, il avait su réduire toute la campagne à une seule question, la jonction de ces deux armées à la pointe du lac de Garda; il avait su faire un grand sacrifice; celui du hlocus de Mantoue, pour se concentrer au point décisif; et, frappant alternativement dea coups terribles sur chacune des masses ennemies, à Salo, à Lonato, à Castiglione, il les avait successivement désorganisées et rejetées dans les montagnes d'où elles étaient sorties.

Les Autrichiens étaient saisis d'effori, les Franciais transporté d'Admiration pour leurjeme chef. La confance et le dévouement en lui étaient su comble. Un hataillon pouvait en faire foir toit. Les vieux soldais, qui Fraient noumé caporal à Lodi, le firent sergent à Castiglione. En Italie la sensation fut profonde. Milan, Bolgone, Ferrare, les villes du duché de Modène, et tous les amis de la liberté, furent transportés de joic. La doulent

se répandit dans les convents et chez toutes les vieilles aristocraties. Les gouvernements qui avaient fait des imprudences, Venise, Rome,

Naples, étaient éponyantés. Bonaparte, jugeant saincment sa position, ne crut pas la lutte terminée, quoiqu'il cût enlevé à Wurmser vingt mille hommes. Le vieux maréchal se retirait dans les Alpes avec quarante mille. Il allait les reposer, les rallier, les recruter, et il était à présumer qu'il fondrait encore une fois sur l'Italie. Bonaparte avait perdu quelques mille hommes, prisonniers, tués ou blessés; il en avait beaucoup dans les hôpitaux : il jugea qu'il fallait temporiser encore, avoir toujours les venx sur le Tyrol, et les pieds sur l'Adige, et se contenter d'imposer aux puissances italiennes, en attendant qu'il cût le temps de les châtier. Il se contenta d'apprendre aux Vénitiens qu'il était instruit de leurs armements, et continua à se faire nourrir à leurs frais, ajournant encore les négociations pour ane alliance. Il avait appris l'arrivée à Ferrare d'un légat du pape, qui était venu pour reprendre possession des légations; il le manda à son quartier général. Ce légat, qui était le cardinal Mattei, tomba à ses pieds en disant : peccavi. Bonaparte le mit aux arrêts dans un séminaire. Il écrivit à M. d'Azara, qui était son intermédiaire auprès des conrs de Rome et de Naples; il se plaignit à lui de l'imbécillité et de la mauvaise foi du gouvernement papal, et lui annonça son intention de revenir hientôt sur ses derrières, si on l'y phligeait. Onant à la cour de Naples, il prit le langage le plus menaçant : « Les Anglais, dit-il à M. d'Azara, ont persuadé au roi de Naples qu'il était quelque chose; moi, je lui prouverai qu'il n'est rien. S'il persiste, au mépris de l'armistice, à se mettre sur les rangs, je prends l'engagement, à la face de l'Europe, de marcher contre ses prétendus soixante et dix mille hommes avec six mille grenadiers, quatre mille chevaux, et cinquante pièces de canon, p

Il Cérivit noe lettre polle, mais ferme, as die de Tostene, qui svail haisée occuper aux Anglais Potro-Ferrajo, et lui dit que la France pourrait bine le punit de cette négligane en occupant ses Etats, mais qu'elle vonlait hien n'en rien faire, en considération d'une ancienne maitie. Il changes la garnison de Livourne, afin d'imposer à la Toscane par un mourement de troupes. Il a étut avec Génes. Il écrivit une lettre vipourcues au roi de Frémont, qui souffrait les Briefse dans ses États, et fit partir une commission militaire ambulante pour saisir et fusiller les Barbets trouvés sur les routes. Le peuple de Milan avait montré les disnositions les plus amieales aux Français. Il lui adressa une lettre délicate et noble, pour le remercier. Ses dernières victoires lui donnant des espérances plus fondées de conserver l'Italie, il crut pouvoir s'engager davantage avec les Lombards; il leur accorda des armes, et leur permit de lever une légion à leur solde, dans laquelle s'enrôlèrent en fonle les Italiens attachés à la liberté, et les Polonais errants en Europe depnis le dernier partage. Bonaparte témoigna sa satisfaction aux peuples de Bologne et do Ferrare. Coux de Modène demandaient à être affranchis de la régence établie par le due; Bonaparte avait déjà quelques metifs de rompre l'armistice, car la régence avait fait passer des vivres à la garnison de Mantone, Il voulut attendre encore, Il demanda des secours au Directoire pour réparer ses pertes, et se tint à l'entrée des gorges du Tyrol, prêt à fondre sur Wnrmser, et à détruire les restes de son armée, dès qu'il apprendrait que Moreau avait passé le Danube.

Pendant que ces grands événements se passaient en Italie, il s'en préparait d'autres sur le Dannbe. Moreau avait poussé l'archiduc pied à pied, et était arrivé dans le milieu de thermidor (premiers jours d'août) sur le Danube. Jourdan se trouvait sur la Naab, qui tombe dans ce fleuve. La chalne de l'Alb, qui sépare le Necker du Danube, se compose de montagnes de moyenne hauteur, terminées en plateaux, traversées par des défilés étroits comme des fissures de rochers. C'est par ces défilés que Moreau avait débouché sur le Danube, dans un pays inégal, coupé de ravins et convert de bois. L'archiduc, qui nourrissait le dessein de se concentrer sur le Danube, et de reprendre force sur cette ligne puissante, forma tout à conp une résolution qui faillit compromettre ses sages projets. Il apprenait que Wartensleben, au lieu de se replier sur lui, le plus près possible de Donaverth, se repliait vers la Bobéme, dans la sotte pensée de la couvrir; il craignait que, profitant de ce faux mouvement, qui découvrait le Danube, l'armée de Sambre-et-Meuse ne voulût en tenter le passage. Il vonlait donc le passer lui-même, pour filer rapidement sur l'autre rive, et aller faire tête à Jonrdan. Mais le fleuve était encombré de ses magasins, et il lui fallait encore du temps pour les faire évacuer ; il ne voulait pas d'ailleurs

exécnter le passage sous les yenx de Moreau et trop près de ses coaps, et il songea à l'eloigner, en lui livrant bastille avec le Danube à dos : manvaise pensée dont il s'est blàmé sévèrement depuis, care lle l'exposait à être jeté dans le fleuve, ou du moins à ne pas y arriver entier, condition indispensable pour le succès de ses projets ultérieurs.

Le 24 thermidor (11 août), il s'arrêta devant les positions de Moreau, pour lui livrer une attaque générale. Moreau était à Neresbeim, tenant les positions de Dunstelkingen et de Dischingen par sa droite et son centre, et celle de Nordlingen par sa gauche. L'archidne, voulant d'abord l'écarter du Danube, puis le couper, s'il était possible, des montagnes par lesquelles il avait débouché, et enfin l'empécher de communiquer avec Jourdan, l'attaqua, pour arriver à toutes ses fins, sur tous les points à la fois. Il parvint à tourner la droite de Morcau, en dispersant ses flanqueurs; il s'avança jusqu'à Heidenheim, presque sur ses derrières, et v jeta une telle alarme, que tous les pares rétrogradèrent. Au centre, il tenta une attaque vigoureuse, mais qui ne fut pas assez décisive. A la gauche, vers Nordlingen, il fit des démonstrations menaçantes. Moreau ne s'intimida ni des démonstrations faites à sa gauche, ni de l'excursion derrière sa droite; et, jugeant avec raison que le point essentiel était au centre, fit le contraire de ce que font les généraux ordinaires, toujours alarmés lorsqu'on menace de les déborder; il affaiblit ses ailes au profit du centre. Sa prévision était juste : car l'archidne, redoublant d'efforts au centre, vers Dunstelkingen, fut repousse avec perte. On coucha de part et d'autre sur le champ de bataille.

Le lendemain, Moreau ne trouva fort embarassé par le mouvement rétrograde de ses pares, qui le laisanit sans munitions. Opendant il pensa qu'i falbia payer d'audace, et faire mine de vou-loir attaquer. Mais l'architules, pressé de repasser le Damble, a h'avis intule envie de recommencer le combat: il fit as retraité, avre le beucomp de fermé, sur le fleuve, le repasse sans det inquisité par Moreau, et en coups les posts jusqu'à Donse-vert. Le, il apprête qu'i s'éctil passé ettre les tendellem no évêsti pas jére en Bodéme comme il ceraignait, il dist ressé une l'A sola e présence de Journal. Le jeune prince autrichien forma une résolution très-lelle, qui c'entil a conséquence de

sa longue retraite, et qui était propre à décider la campagne. Son but, en se repliant sur le Danube, avait été de s'y concentrer, pour être en mesure d'agir sur l'une ou sur l'autre des deux armées françaises, avec une masse supérieure de forces. La bataille de Neresheim aurait pn eompromettre ce plan, si, au lieu d'être incertaine, elle avait été tout à fait malheureuse. Mais s'étant retiré entier sur le Danube, il pouvait maintenant profiter de l'isolement des armées françaises, et tomber sur l'une des deux. En conséquence, il résolut de laisser le général Latour avec trentesix mille hommes pour occuper Morean, et de se porter de sa personne avec vingt-einq mille vers Wartensleben, afin d'accabler Jonrdan par eette reunion de forces. L'armée de Jourdan était la plus faible des denx. A une aussi grande distance de sa base, elle ne comptait guére plus de quaranteeinq mille hommes. Il était évident qu'elle ne pourrait pas résister, et qu'elle allait même se trouver exposée à de grands désastres. Jourdan était hattu et ramené sur lo Rhin; Morcan, de son côté, ne pouvait rester en Bavière, et l'archiduc pouvait même se porter sur le Necker et le prévenir sur sa ligne de retraite. Cette conception si juste a été regardée comme la plus belle dont puissent s'honorer les généraux autrichiens pendant ces longues guerres; comme celles qui dans le moment signalaient le génie do Bonaparte en Italie, elle appartenait à un jeune homme,

L'archidue partit d'Ingolstadt le 29 thermidor (16 août), eing jours après la bataille de Neresbeim, Jourdan, placé sur la Naab, entre Naabourg et Schwandorff, ne s'attendait pas à l'orage qui se préparait sur sa tête. Il avait détaché le général Bernadotte à Neumark, sur sa droite, de manière à se mettre en communication avec Moreau; obiet impossible à remplir et pour lequel un corps détaché était inutilement compromis. Ce fut contre ce détachement que l'archidue, arrivant du Danube, devait donner nécessairement. Le général Bernadotte, attaqué par des forces supérieures, fit une résistance honorable, mais fut obligé de repasser rapidement les montagnes par lesquelles l'armée avait débouché de la vallée du Mein dans celle du Danube. Il se retira à Nuremberg. L'archidue, après avoir jeté un corps à sa poursuite, se porta avec le reste de ses forces sur Jourdan. Celui-ci, prévenu de l'arrivée d'un renfort, averti du danger qu'avait eourn Bernadotte, et de sa retraite sur Nuremberg, se disposa à repasser aussi

Ies montagnes. Am noment où il se mettait en mettait en murche, il fint staupé à la fois par l'Archiduc et par Wartensleben; il eut un combat difficile à soussier à Ambier, ji Portilis a route directe vers Nareuberg, Jesë avec ses pares, sa cavalerie et sous infanterie, dans des routes de traverse, il con-rut de grands dangers, et fit, pendant hait jours, et ettaite des plan houser-leur de grands dangers, et fit, pendant hait jours, et ettaite des plan houser-leur de leur d

Pendant que l'archidue exécutait ce beau mouvement sur l'armée de Sambre-et-Meuse, il fournissait à Moreau l'occasion d'en exécuter un pareil, aussi beau et aussi décisif. L'ennemi ne tente jamais une hardiesse sans se découvrir, et sans ouvrir de belles chances à son adversaire. Morcau. n'avant plus que trente-huit mille bommes devant lui, pouvait faeilement les aecabler en agissant avec un peu de vigueur. Il pouvait mieux (au jugement de Napoléon et de l'archidne Charles) : il ponyait tenter un mouvement dont les résultats auraient été immenses. Il devait lui-même snivre la marche de l'ennemi, se rabattre sur l'archidue, comme ce prince se rabattait sur Jourdan, et arriver à l'improviste sur ses derrières. L'archiduc, pris entre Jourdan et Moreau, eut couru des dangers incalculables, Mais, pour ecla, il fallait exèeuter un mouvement très-étendu, changer tout à conp sa ligne d'opération, se jeter du Necker sur le Mein; il fallait surtout manquer aux instructions du Directoire, qui prescrivaient de s'appuyer au Tyrol, afin de déborder les flanes de l'ennemi, et de communiquer avec l'armée d'Italie. Le jeune vainqueur de Castiglione n'aurait pas hésité à faire cette marche hardie, et à commettre une désobéissance, qui aurait décidé la campagne d'une manière victorieuse; mais Morcau était incapable d'une pareille détermination. Il resta plusieurs jours sur les bords du Danube, ignorant le dénart de l'archiduc, et explorant lentement nn terrain qui était alors peu connu. Ayant appris enfin le mouvement qui venait de s'opérer, il concut des inquiétudes ponr Jourdan; mais, n'osaut prendre aucune détermination vigonreuse, il se décida à franchir le Danube, et à s'avancer en Bavière, pour essayer par là de ramener l'archiduc à Ini, tout en restant fidèle au plan du Directoire. Il était eenendant aisé de juger que l'archidan en quitterait pas Jourdan avant de l'avoir mis hors de comisia, et ne se laisseria pla afécuriere de l'exécution d'un vaste plan par une excursion en Bavière. Moreau n'en passa pas moins le Danuble, à là suite de Latour, et apprecha du Lech-Latour fit nime de disputer le passage du Lech; mais, trep écenda pour s'y soutenir, il fut obligies de l'abandomer, après avoir essury un combat malheureux à Pricelberg, Moreau s'apprecha ensuite de Munici, il se trouvait le 15 fractidor (1" eptembre) à Dachau, Pfaffenhofen et Geisenfeld.

Ainsi la fortune commençait à nous être moins favorable en Allemagne, par l'effet d'un plan vicieux qui, séparant nos armées, les exposait à être hattucs isolément. D'autres résultats se préparaient encore en Italie.

On a vu que Bouaparte, après avoir rejeté les Autrichiens dans le Tyrol, et repris ses anciennes positions sur l'Adige, méditait de nouveaux projets contre Wurmser, auquel il n'était pas content d'avoir détruit vingt mille hommes et dont il voulait ruiner entièrement l'armée. Cette opération était indispensable pour l'exécution de tous ses desseins en Italie. Wurmser détruit, il pourrait faire une pointe jusqu'à Trieste, ruiner ce port si important pour l'Autriche, revenir ensuite sur l'Adige, faire la loi à Venise, à Rome et à Naples, dont la malveillance était toujours aussi manifeste, et donner enfin le signal de la liberté en Italie, en constituant la Lomhardie, les légations de Bologne et de Ferrare, peut-être même le duché de Modène, en république indépendante. Il résolut donc, pour accomplir tous ces projets, de monter dans le Tyrol, certain aujourd'hui d'être secondé par la présence de Moreau sur l'autre versant des Alpes.

Sait uties appess. The state of marçaines employaines une vingitime de journ à ne repoter, Warmace résisement de la commandation de la commandatio

Trente, s'édoigne de l'Adige en forme de coarle, redecient paralléle de fierve dans la plaine, et va finir dans l'Adriatique. Une chaussée, partant de Trente, conduit dans la vallée de la Brenta, et vient aboutir, par Bassano, dans les plaines du Viennin et du Padonan. Warmare d'evait persourir cette vallée pour débaueher dans la plaine, et unir tenter le passage de l'Adige, extre Véronne et Legango. Ce plan n'était pas mieux courq que perécéent, en l'avait toujours l'innovénient de diviser les forces en deux corps, et de mettre Bonaparte au mille.

Wurmser entrait en action dans le même moment que Bonaparte. Celui-ci, ignorant les projets de Wurmser, mais prévoyant avec une sagacité rare que, pendant son exeursion au fond du Tyrol, il serait possible que l'ennemi vint tâter la ligne de l'Adige, de Vérone à Legnago, laissa le général Kilmaine à Vérone avec une réserve de près de trois mille hommes, et avee les moyens de résister pendant deux jours au moins. Le général Sahuguet resta avec une division de huit mille hommes devant Mantoue. Bonaparte partit avec vingt-huit mille, et remonta par les trois routes du Tyrol, celle qui circule derrière le lac de Garda, et les deux qui longent l'Adige. Le 17 fructidor (3 septembre) la division Sauret, devenue division Vauhois, après avoir circulé derrière le lac de Garda, et livré plusieurs comhats, arriva à Torbole, la pointe supérieure du lac. Le même jour, les divisions Massena et Augereau, qui longeaient d'abord les deux rives de l'Adige, et qui s'étaient ensuite réunies sur la même rive par le pont de Golo, arrivèrent devant Seravalle. Elles livrèrent un combat d'avant-garde, et firent quelques prisonniers à l'ennemi.

Les François avaient à remonure maintenan un valleé éroite le profonés à leur graube était l'Adigo, à leur droite dos montagnes clevéres. Sour vent le fieure, serrant le piet des montagnes, ne laissait que la largeur de la claussée, et fornais insid "afferes dellées à frandeir. Il ye a vaixi plus d'un de ce genre, pour pénétrer dans le Tyroch. Mais les François, audécieux et agélies, étaient audécides de graits vent de la commande de l'archive de de la constitution de la constitution

Davidovich avait placé deux divisions, l'uno au camp de Mori, sur la rive droite de l'Adige, pour faire tête à la division de Vauhois qui remontait la chaussée de Salo à Roveredo, nar der-

rière le lae de Garda; l'autre à San-Marco, pour garder le défilé contre Masséna et Augereau. Le 18 fractidor (4 septembre), on se trouva en présence. C'était la division Wukassovich qui défendait le défilé de San-Marco, Bonaparte, saisissant sur-le-champ la tactique convenable aux lieux, forme denx corps d'infanterie légère, et les distribue à droite et à gauche, sor les hauteurs environnantes; puis, quand il a fatigué quelque temps les Autrichiens, il forme la dix-huitième demi-brigade en colonne serrée par bataillons, et ordonne au général Victor de percer avec elle le défilé. Un combat violent s'engage, les Autrichiens résistent d'abord; mais Bonaparte décide l'action, en ordonnant an général Dubois de charger à la tête des hussards. Ce brave général fond sur l'infanterie autrichienne, la rompt, et tombe percé de trois balles. On l'emporte expirant. « Avant » que je meurc, dit-il à Bonaparte, faites-moi » savoir si nous sommes vainqueurs. » De toutes parts les autrichiens fuient et se retirent à Roveredo, situé à une lieue de Marco; on les poursuit an pas de conrse. Roveredo est à une certaine distance de l'Adige; Bonaparte dirige Rampon, avec la trente-deuxième, vers l'espace qui sépare le fleuve de la ville; il porte Victor, avec la dixhuitième, sur la ville même. Celui-ci entre au pas de charge dans la grande rue de Roveredo, balaye les Autrichiens devant lui, et arrive à l'autre extrémité de la ville, à l'instant où Rampon en achevait le circuit extérieur. Pendant que l'armée principale emportait ainsi San-Marco et Roveredo, la division Vaubois arrivait à Roveredo par l'autre rive de l'Adige. La division autrichienne de Reuss lui avait disputé le camp de Mori, mais Vaubois venait de l'emporter à l'instant même, et toutes les divisions se trouvaient réunies maintenant même au milieu du jour à la hauteur de Roveredo, sur les deux rives du fleuve. Mais le plus difficile restait à faire.

Davidorich avait railié ses deux divisions sur sa réserve, dans le défié de Callismo, défié re-doutable, et bien autrement dangereux que celui de Marco. Sur ce point, l'Adige, serant les montagnes, ne laissait, entre son lit et leur pied, que la largear de la chaussée. L'entrée du défilé était fermée par le chêteu de la Pietra, qui joignait la montagne au fleuve, et qui était couronné d'artillerie.

Bonaparte, persistant dans sa taetique, distribue son infanterie légère à droite, sur les escar-

pements de la montague, et à gauche, sur les bords du flenve. Ses soldats, nés sur les bords du Rhône, de la Seine ou de la Loire, égalent l'agilité et la bardiesse des chasseurs des Alpes, Les uns gravissent de rochers en rochers, atteignent le sommet de la montagne, et font un feu plongeant sur l'ennemi, les autres, non moins intrépides, se glissent le long du flenve, appuient le picd partout où ils peuvent se soutenir, et tournent le château de la Pietra. Le général Dammartin place avec bonbeur une batteric d'artilleric légère qui fait le meilleur effet; le château est enlevé. Alors l'infanterie le traverse, et fond en colonne serrée sur l'armée autrichienne amassée dans le défilé. Artillerie, cavalerie, infanteric, se confondent, et fuient dans un désordre épouvantable. Le jeune Lemarois, aide de camp du général en ehef, veut prévenir la fuite des Autriehiens; il se précipite au galop à la tête de cinquante hussards, traverse dans toute sa longueur la masse autrichienne, et, tournant bride sur-lechamp, fait effort pour en arrêter la tête. Il est renversé de cheval, mais il répand la terreur dans les rangs des Autrichiens, et donne le temps à la cavalcrie, qui accourait, de recueillir plusicurs mille prisonniers. Là finit cette suite de combats, qui valurent à l'armée française les défilés du Tyrol, la ville de Roveredo, toute l'artillerie autrichienne, quatre mille prisonniers, sans compter les morts et les blessés. Bonaparte appela cette journée bataille de Roveredo.

Le lendemain 19 fructidor (5 septembre), les Français entrérent à Trente, eapitale du Tyrol italien. L'évêque avait fui. Bonaparte, pour calmer les Tyroliens, qui étaient fort attachés à la maison d'Autriche, leur adressa une proclamation, dans laquelle il les invitait à poser les armes, à ne point commettre d'hostilités contre son armée, leur promettant qu'à ce prix leurs propriétés et leurs établissements publics seraient respectés. Wurmser n'était plus à Trente. Bonaparte l'avait surpris à l'instant où il se mettait en marche pour exécuter son plan. En voyant les Français s'engager dans le Tyrol pour communiquer peut-être avec l'Allemagne, Wurmsern'en fut que plus disposé à descendre par la Brenta, pour emporter l'Adige pendant leur abseuce. Il espérait même, par ce eireuit rapide, qui allait l'amener à Vérone, enfermer les Français dans la baute vallée de l'Adige, et, tout à la fois, les envelopper et les couper de Mantoue. Il était parti l'avant-veille,

et devait être déjà reudu à Bassano; Bonaparte forme sur-le-champ une résolution des plus hardies; il va laisser Vaubois à la garde du Tyrol, et se jeter à travers les gorges de la Brenta, à la suite de Wurmser. Il ne peut emmener avec lui que vingt mille hommes et Wurmser en a trente; il peut être enfermé dans ces gorges épouvantables, si Wurmser lui tient tête; il peut anssi arriver trop tard pour tomber sur les derrières de Wurmser, et celui-ci peut avoir eu le temps de foreer l'Adige: tout cela est possible. Mais ses vingt mille hommes en valent trente; mais si Wurmser veut lui tenir tête et l'enfermer dans les gorges, il lui passera sur le corps; mais s'il a vingt lieues à faire, il les fera en deux jours, et arrivera dans la plaine aussitôt que Wurmser. Alors il le rejettera ou sur Trieste, on sur l'Adige. S'il le rejette sur Trieste il le poursuivra, et ira brûler ce port sons ses yeux; s'il le rejette sur l'Adige, il l'enfermera entre son armée et ce fleuve, et enveloppera ainsi l'ennemi, qui erovait le prendre dans les gorges du Tyrol.

Ce jeune homme, dont la pensée et la volonté sont aussi promptes que la foudre, crônome à Yapbois, le jour mêmede son arrivée à Trente, de se porter sur le Laris, pour enlever cette pósition à l'arrière-garde de Davidovieh. Il fait exécuter cette opération sous ses yeux, indique à Vaubois la position qu'il doit garder avec ses dit mille hommes, et part ensuite avec les vingt autres pour se jeter à travers les gorges de la Brenta.

Il part le 20 au matin (6 septembre), il couche le soir à Levieo. Le lendemain 21 (7) il se remet en marche le matin, et arrive devant un nouveau défilé, dit de Primolano, où Wurmser avait placé nne division. Bonaparte emploie les mêmes manœuvres, jette des tirailleurs sur les hanteurs et snr le hord de la Brenta, puis fait charger en colonne snr la route. On enlève le défilé. Un petit fort se trouvait au delà, on l'entoure et on s'en rend maître. Quelques soldats intrépides, courant sur la route, y devancent les fugitifs, les arrêtent, et donnent à l'armée le temps d'arriver pour les prendre. On fait trois mille prisonniers. On arrive le soir à Cismone, après avoir fait vingt lieues en deux jours. Bonaparte voudrait avancer encore, mais les soldats n'en peuvent plus; lui-même est accablé de fatigue. Il a devancé son quartier général, il n'a ni suite ni vivres; il partage le pain de munition d'un soldat, et se couche, en attendant avec impatience le lendemain.

Cette marche foudroyante et inattendue frappe Wurmser d'étonnement. Il ne conçoit pas que son ennemi se soit jeté dans ces gorges , au risque d'y être enfermé; il se propose de profiter de la position de Bassano qui les ferme, et d'en barrer le passage avec toute son armée. S'il réussit à y tenir, Bonaparte est pris dans la courbe de la Brenta, Déjà il avait envoyé la division de Mezaros pour tâter Vérone, mais il la rappelle pour lutter iei avec toutes ses forces; eependant il n'est pas probable que l'ordre arrive à temps. La ville de Bassano est située sur la rive gauche de la Brenta, Elle communique avec la rive droite par un pont. Wurmser place les deux divisons Schottendorff et Quasdanovieh sur les deux rives de la Brenta, en avant de la ville. Il dispose six bataillons en avantgarde, dans les défilés qui précédent Bassano, et qui ferment la vallée.

Le 22 (8 septembre) au matin, Bonaparte part de Cismone, et s'avanee sur Bassano. Masséna marche sur la rive droite. Augereau sur la gauche. On emporte les défilés, et on débonche en présence de l'armée ennemie, rangée snr les deux rives de la Brenta. Les soldats de Wurmser, déconcertés par l'audace des Français, ne résistent pas avec le courage qu'ils ont montré en tant d'occasions; ils s'ébranlent, se rompent et entrent dans Bassano. Augereau se présente à l'entrée de la ville. Massena, qui est sur la rivo opposée, veut pénétrer par le pont; il l'enlève en colonne serrée, comme celui de Lodi, et entre en même temps qu'Augerean. Wurmser, dont le quartier général était encore dans la ville, n'a que le temps do se sanver, en nous laissant quatre mille prisonniers et un matériel immense. Le plan de Bonaparte était done réalisé; il avait débouché dans la plaine aussitôt que Wurmser, et il lui restait

mainteanati è revelopper en l'accidant sur l'Adige, Wurmaer, dans le dévortre d'une estion si pricipitée, se trouve séparé des restes de la division que actue de l'accident de l'accident se l'accident se la ct loi, se voyant pressé par les divisions Masséna, et loi, se voyant pressé par les divisions Masséna, et lougereau, qui lie fementa la reacide de Frioli et le replient vers l'Adige, forme la résolation de la presser l'Adige de vie fore, et d'aller se jeter dans Mantone. Il avait rullié à luis division ne Mezaros, qui vensit de fire de vaius efforts pour emporter Vérme. Il ne comptait plus que quastora mille bommes, dont buit d'infanterie et saix de cavalerie excellente. Il longe l'Adige et fait electreber paratou pu passage. Il eurencement pour lui le poste qui gardait Legnago avait été transporté à Vérone, et un détachement qui devait venir occuper cette place n'était point encore arrivé. Wurmer, probitant de ce hasard, s'empare de Legnago. Certain maintenant de pouvoir regagner Mantone, il accordquelque repos à ses tronpes, qui étaient abimées de faiteue.

Bonaparte le suivait sans relâche : il fut cruellement déçu en apprenant la négligence qui sauvait Wnrmser; cependant il ne désespéra pas encore de le prévenir à Mantoue. Il porta la division de Masséna sur l'autre rive de l'Adige par le hac de Ronco, et la dirigea sur Sangninetto, ponr harrer le chemin de Mantoue. Il dirigea Augereau vers Legnago même. L'avant-garde de Masséna, devancant sa division, entra dans Céréa le 25 (11 septembre), an moment où Wurmser y arrivait de Legnago, avec tout son corps d'armée. Cette avantgarde de cavalerie et d'infanterie légère commandée par les généraux Murat et Pigeon, fit une résistance des plus héroiques, mais fut culbutée; Wnrmser lui passa snr le corps, et continua sa marche. Bonaparte arrivait seul au galop au moment de cette action : il manqua être pris et se sanva en toute hâte.

Warmser passa à Sanginetto, puis apprenant que tous les ponts à Moinella étaien rompas, excepté celui de Villimpents, il descendit jusqu'à ce pont, y fanesit la rivière, et marcha sur Mantone. Le giéréral Charton voulut lui risister, avec trois cents homes fermés en carré; ces haves gens farent sabrés on pris. Warmser arriva ainsi Abantone le 27 (15). Ces legers armage étaient na adoncissement aux malbeurs du vieux et brave marchal. Il se répondit dans les environs de Mantone, et tint un moment la campagne, grâce à sa nombreuse et belle cavalerie.

Bonaparca arrivait à perte d'haleine, furiext contre les officies ne figliests qui lui vasient fait manquer une si belle proie. Augerean étair entre d'ans Legange, et avait fait prisonaire le agration autrichienne, farte de seize cents hommes. Donaparte ordonna à Augereau de se porter à Covernole, sur le bas Mincio. Il livra ensuite de petits et, dans la muit du 28 an 29 (14.—15 septembre), il pri une position en arrivée pour engre Wurnsert à semontrer en plaine. Le vieux général, allèche par se petits assects, se déploya en effet hors de Mantone, catre la ciadelle et le fluthourg de Sint-George Bonaparte l'attuqua le troisième jour sois-

complémentaire au ri (10 septembre). Augrerous, venunt de Governolo, formait la pacie, Naussian, parant de Duc-Castelli, formait le active, Naussian, parant de Duc-Castelli, formait le cettre, et Sabaquet, arce le copre de lotens, formait la droite. Wurmser avait encore vinge et un mille homme nigen. Il fut enfonce parout, et rejet dans la place avec perte de dens mille hommes. Quelques jours apris, il the meitrement renderende dans Mantone. La nombreuse cavalerie qu'il avait ramende ne loi servait à freie, et de fissist qu'il avait ramende ne loi servait à freie, et de fissist qu'il avait ramende ne loi servait à freie, et de fissist qu'il avait prompte des bonches insuitles; il fut user estable ne lois servait à freie, et de fissist qu'il avait monte des sous les chevant. Il avait vinget et quelques mille hommes de garnison, dont plusienrs mille aux hôpituax.

Ainsi, quoique Bonaparte cût perdu en partie le fruit de sa marcho audaciense sur la Brenta, et qu'il n'eût pas fait mettre has les armes au maréchal, il avait entièrement ruiné et dispersé son armée. Quelques mille hommes étaient rejetés dans le Tyrol sous Davidovich; quelques mille fuvaient en Frieul sous Quasdanovich, Wurmser, avec douze on quatorze mille, s'était enfermé dans Mantoue. Treize ou quatorze mille étaient prisonniers, six ou sept mille tués ou hlessés. Ainsi cette armée venait de perdre encore une vingtaine de mille hommes en dix jours, outre nn matériel considérable. Bonaparte en avait perdu sept ou huit mille, dont quinze cents prisonniers, et le reste tué, hlessé ou malade. Ainsi, aux armées de Colli et de Beaulieu, détruites en entrant en Italie, il fallait ajouter celle de Wurmser, détruite en denx fois, d'ahord dans les plaines de Castiglione, et ensuite sur les rives de la Brenta. Aux trophées de Montenotte, de Lodi, de Borghetto, de Lonato, de Castiglione, il fallait done joindre ceux de Roveredo, de Bassano et de Saint-George. A quelle époque de l'histoire avait-on vu de si grands résultats, tant d'ennemis tués, tant de prisonniers, de drapeaux, de canons enlevés! Ces nouvelles répandirent de nouveau la joie dans la Lombardie, et la terreur dans le fond de la péninsule. La France fnt transportée d'admiration pour le général de l'armée d'Italie.

Nos armes étaient moins henrenses sur les antres thétires de la guerre. Moreau s'était avancé sur le Lech, comme on l'a va, dans l'espoir que ses progrès en Bavière raméneraient l'archidue et dégageraient Jourdan. Cet espoir était peu fondé, et l'archidue aurait mai jugé de l'importance de son mouvement, s'il se fût détourné de son exécution nour receiv rest Moreau. Toute la camasacent dépendait de ce qui allaits se passer sur le Mein. Journaln batte et rameels sur le Bini, les peopès de Moreau ne faisaient que le comprometire davantage, et l'exposer à perdro sa ligne de retraite. L'arbeitue se coutent duot de reuvoyer le général Nauedorff, avec deux régiments de cavalerio et quelques battallons, pour renforer Latour, et contiuns as poursuite do l'armée de Sambre-et-Mense.

Cette bravo armée se retirait avec le plus vif regret, et en conservant tout le sentiment de ses forces. C'est elle qui avait fait les plus grandes et les plus belles choses pendant les premières anuées de la révolution : c'est elle qui avait vaincu à Watignies, à Fleurus, aux bords de l'Ourte et de la Roër. Elle avait beaucoup d'estime pour sou géuéral, et une grande coufiauce en elle-même. Cette retraite ue l'avait point découragée, et elle était persuadée qu'elle ne cédait qu'à des combinaisons aupérieures, et à la masse des forces ennemies. Elle désirait ardemment une occasion de se mesurer avec les Autrichiens, et de rétablir l'honneur de son drapoau. Jonrdan le désirait aussi. Le Directoire lui écrivait qu'il fallait à tont prix se maintenir en Franconie, sur le haut Meiu, pour preudre ses quartiers d'biver en Allemagne, et surtout pour ne nas découvrir Moreau, qui s'était avancé jusqu'aux portes de Muuieb. Moreau, do son eôté, venait d'apprendre à Jourdan, à la date du 8 fruetidor (25 août), sa marche au delà du Lech, les avantages qu'il y avait remportés, et le projet qu'il avait de s'avancer toujours davantage pour ramener l'archiduc. Toutes ces raisons décidérent Jonrdan à tenter le sort des armes, quoiqu'il ett devaut lui des forces très-supérieures. Il aurait eru manquer à l'honneur s'il cut quitté la Franconie sans combattre, et s'il eut laissé sou collègue en Bavière. Trompé d'ailleurs par le mouvement du général Nauendorff, Jourdan croyait que l'archiduc venait de partir pour regagner les borda du Danube. Il 'arrêta done à Wurtzbourg, place dout il jugealt la conservatiou importante, mais dout les Frauçais n'avaient conservé que la citadelle. Il y douva quelque repos à ses troupes, fit quelques chaugements dans la distribution et le commaudement de ses divisions, et annouça l'intention de combattre. L'armée moutra la plus grande ardenr à eulever toutes les positions que Jonrdan crovait utile d'occuper avant d'engager sa bataille. Il avait sa droite appuyée à Wurtzbourg, et le reste de sa ligne sur une suite de positions qui s'étendent le long du

Mein Jusqu'à Schweinfurt. Le Mein le sépanti de l'emene. Il les partie soulement de l'armée autrichieme avait franchier fleuve, ce qui le confirmati dans l'idée quo l'excidue avait répoint le Danube. Il laissa l'extrémit de su ligne la division Lefetre, à Schweinfurt, pour sassere a retraite sur la Saalo et la Felde, dans le cas où la bastille la fenir perfee la roste de Francfort. Il so privait siasi d'une secondo (ligne et d'un corps de réserre, mais il crut d'eroir ce sacrifice à la uécessité d'assarer sa retraite. Il so décide à attaque, le d'I fractière (5 septembre), au de attaque, le d'I fractière (5 septembre), au

matin. Dans la unit du 16 au 17, l'arebiduc, avorti du projet de son adversaire, fit rapidement passer le reste de son armée au delà du Meiu, et déploya aux veux de Jourdan des forces très-supérieures. La batnille s'engagea d'abord avec succès ponr uous; mais notre cavalerie, assaillie dans les plaines qui s'étendent le loug du Mein par une cavalerie formidable, fut rompue, se rallia, fut rompue de nouveau, et ue trouva d'abri que derrière les lignes et les feux bien nourris de notre infanterie. Jourdan, si sa réservo u'avait pas été si éloignée de lui. aurait pu remporter la victoire; il envoya à Lesebvre des officiers qui ue purent percer à travers les nombreux escadrons enuemis. Il espérait cependaut que Lefebvre, voyant que Schweinfurt u'était pas menacé, marcherait au lieu du péril; mais il attendit vainement, et replia son armée pour la dérober à la redoutable eavalcrie de l'ennemi. La retraite se fit en bon ordre sur Arnstein. Jourdau, victime du mauvais plan du Directoire, et de sou dévonement à son collègue, dut dès lors se replier snr la Lahu. Il coutiuus sa marcho sans aucun relache, douna ordre à Marceau do se retirer de devant Mayence, et arriva derrière la Labo le 24 fructidor (10 septembre). Son armée, dans cette marche pénible jusqu'aux froutières de la Bobême, n'avait guère perdu que cinq à six mille hommes. Elle fit une perte sensible par la mort du jeune Marceau, qui fut frappé d'une balle par un chassenr tyrolien, et qu'ou ne put emporter du champ de bataille. L'archidue Charles le fit eutonrer de soius; mais il expira hientôt. Ce jeune béros, regretté des deux armées, fut enseveli au bruit de leur double artillerie.

Pendant que ces choses se passaient sur lo Mein, Moreau, toujoura au delà du Dauube et du Lech, attendait impatiemmeut des uouvelles de Jourdan. Aucan des officiers détachés pour lui en donner u'était arrivé. Il tâtonuait sans oser prendre nu parti. Dana l'intervalle, sa gauche, sous les ordres de Desaix, eut un combat des plus rudes à soutenir contre la cavalerie de Latour, qui, réunie à celle de Naneudorff, déboucha à l'improviste par Laugenbruck. Desaix fit des dispositions si justes et ai promptes, qu'il repoussa les nombreux escadrons ennemia, et les dispersa dans la plaite après leur avoir fait subir une perte considérable. Moreau. toujoura dans l'incertitude, se décida eufin, après une vingtaino de joura, à tenter un mouvement ponr aller à la découverte. Il résolut de s'approcher du Danube, ponr étendre son aile gauche jusqu'à Nuremberg, ot avoir des nouvelles de Jourdan ou lui apporter des secours. Le 24 fructidor (10 septembre), il fit repasser le Danube à sa gauche et à son centre, et laissa sa droite seule au delà de ce fleuve, vera Zell. La gauche, sons Desaix, s'avanca iusqu'à Aichatett. Dana cette situation singulière, il étendait sa gauche vera Jourdan, qui, dans le moment, était à soixante lieues de lui : il avait son ceutre sur le Danube, et sa droite au delà, exposant l'un de ces trois corps à être détruit, si Latour avait su profiter de leur isolement. Tous les militaires ont reproché à Moreau ce mouvement, comme un de ces demi-moyous qui ont tous les dangers des grands movena, sana en avoir les avantages. Morean n'avant pas, en effet, saisi l'occasion de se rabattre vivement aur l'archidue. lorsque celui-ci se rabattait sur Jourdau, no pouvait plus que se compromettre en se plaçaut aiusi à cheval sur le Dannbe.

Enfin, après quatre jours d'atteute dans cette positiou singulière, il en sentit le danger, se reporta an delà du Danube, et songea à le remonter pour se rapprocher do sa base d'opération. Il apprit alora la retraito forcée de Jourdan sur la Lahn, et ue douta plus qu'après avoir rameué l'armée de Samhre-et-Meuse, l'archiduc ne volat sur le Necker, pour fermer le retour à l'armée du Rhin. Il appris anssi une tentative faite par la garnisou de Manheim sur Kehl, ponr détruire le pont par lequel l'armée française avait débouché en Allemagne. Dans cet état de choses, il n'hésita plus à se mettre en mareho pour regagner la France. Sa position était périlleuse. Engagé au milieu de la Bavière, ohligé de repasser les Moutagnes-Noirea pour revenir snr le Rhin, ayant en tête Latour avec quarante mille hommes, et exposé à tronver l'archiduc Charles avec trente mille aur ses derrières, il ponvait prévoir des dangers extrêmes. Maia a'il était

dépourvu du vaste et ardent génie que son émulo déployait en Italie , il avait une âme ferme et inaccessible à ce trouble dont les ames vives sont quelquefois saisies. Il commandait une auperbe armée, forte de soixante et quelques mille hommes, dont le moral n'avait été ébranlé par aucune défaite, et qui avait daus son chef une extrême confiance. Appréciant une pareille ressource, il ne s'effraya pas de sa position, et résolut de reprendre tranquillement sa route. Pensant que l'arebidue, après avoir replié Jourdan, reviendrait probablement sur lo Necker, il craignit de treuver ce fleuve déjà occupé; il remonta douc la vallée du Danube, pour aller ioindre directement celle du Rhiu, par la route des villes forestières. Ces passages, étant les plus éloignés du point où se trouvait actuellement l'archidue, lui parurent les plus surs.

Il resta au delà du Danube, et le remouta tranquillement, en appayant une de ses ailes au fleuve. Ses parcs, ses hagages marchaient devant lui, sans confusion, et tous les jours ses arrière-gardes repoussaient bravement les avant-gardes enpemies. Latour, au lieu de passer le Danube, et de tâcher de prévenir Moreau à l'entrée des défilés, se contentait de le auivre pas à pas, sans oser l'entamer. Arrivé auprès du lac de Fédersée, Moreau crut devoir a'arrêter. Latour s'était partagé cu trois corps : il en avait donné un à Nauendorff, et l'avait envoyé à Tuhingen, aur le haut Necker, par où Moreau ne voulait pas passer, il était lui-même avec le socond à Biberach; et le troisième se trouvait fort loin, à Schussenried, Moreau, qui approchait du Val-d'Enfer, par où il voulait se retirer, qui ne voulait pas être trop pressé au passage de ce défilé, qui voyait devant lui Latour isolé, et qui seutait co qu'nne victoire devait donner de fermeté à ses troupes pour le reste de la retraite, s'arrêta le 11 vendémiaire an v (2 octobre) aux environs du lac de Fédersée, non loiu de Biherach. Le pays était montueux, heisé et coupé de vallées. Latour était rangé aur différentes hauteurs, qu'on pouvait isoler et touruer, et qui, de plus, avaient à dos un ravin profond, celui do la Risa. Moreau l'attaqua aur tous les points, et, sachant pénétrer avec art à travers ses positions, abordant les uues de front, tournant les autres, l'accula sur la Riss, le jeta dedaus, et lui fit quatre mille prisonniers. Cette vietoire importante, dite de Biberach, rejeta Latour fort loin, et raffermit singulièrement le moral do l'armée française. Moreau reprit sa marche, et s'approcha des défilés. Il avait déià passé les routes

qui traversent la vallée du Necker pour déboucher dans celle du Rhin; il lui restait celle qui, passant par Inttlingen et Rottweil, vers les sources mêmes du Necker, suit la vallée de la Kintzig, et vient aboutir à Kehl; mais Naucndorff l'avait déjà occupée. Les détachements sortis de Manbeim s'étaient joints à ce dernier, et l'archidue s'en approchait. Moreau aima mieux remonter un peu plus haut, et passer par le Val-d'Enfer; qui, traversant la Forêt-Noire, formait un coude long, mais aboutissait à Brissach, heaucoup plus loin do l'archiduc. En conséquence, il plaça Desaix et Ferino avee la gauehe et la droite vers Tuttlingen et Rottweil, pour se couvrir du côté des débouchés, où se trouvaient les principales forces autrichiennes, et il envoya lo centre, soua Saint-Cyr, pour forcer le Val-d'Enfer. En même temps, il fit filer ses grands pares sur Huningue, par la route des villes forestières. Les Autrichiens l'avaient eutopré d'une nuce de petits corps, comme a'ils avaient espéré l'euvelopper, et ne s'étaient mia nulle part en mesure de lui résister. Saint-Cyr trouva à peine un détachement au Val-d'Enfer, passa sans peine à Neustadt, et arriva à Fribourg. Les deux ailes le suivirent immédiatement, et débouchèrent à travers cet affreux défilé, dans la vallée du Rhin, plutôt avec l'attitude d'une armée victorieuse qu'avec celle d'une armée en retraite. Moreau était rendu dans la vallée du Rhin le 21 veudémiaire (12 octobre). Au lieu de repasser le Rhin an pont de Brissach, et de remonter, en suivant la rive frauçaise, jusqu'à Strasbourg, il voulut remonter la rive droite jusqu'à Kehl, en présence de tonte l'armée ennemie. Soit qu'il vonlût faire un retour plus imposaut, soit qu'il espérât se maintenir sur la rive droite, et couvrir Kehl en s'y portant directement, ees raisons ont paru insuffisantes pour hasarder une bataille. Il pouvait, en repassant le Rhin à Brissach, remonter librement à Strasbourg, et déboueher de nouveau par Kehl. Cette tête de pont pouvait résister assez longtemps pour lui donner le temps d'arriver. Vouloir marcher, au contraire, en face de l'armée ennemie, qui venait de se réuuir tout entière soua l'archidue, et s'exposer ainsi à une bataille générale, avec le Rhin à dos, était une imprudence inexcusable, maintenant qu'on n'avait plus le motif ni de l'offensive à prendre, ni d'une retraite à protéger. Le 28 vendémiaire (19 octobre) les deux armées se trouvèrent en présence sur les bords de l'Elz, de Valdkirch à Emmeudingen. Après un combat sanglant et varié, Moreau sentit | ne sut rien faire de tout cela; mais s'il ne montra

l'impossibilité de percer jusqu'à Kehl, en suivant la rive droite, et résolut de passer sur le pont de Brissach. Ne eroyant pas néanmoins pouvoir faire passer toute son armée sur ce pont, de peur d'eucombrement, et voulant envoyer au plus tôt des forces à Kehl, il fit repasser Desaix avec la gaucho par Brissaelt, et retourna vers Huningue avec le centre et la droite. Cette détermination a été jugée non moins imprudente que eelle de combattre à Emmendingeu: car Moreau, affaibli d'un tiers de son armée, pouvait être très-compromis. Il comptait, il est vrai, sur une très-bello position, celle do Schliengen, qui couvre le débouché d'Huningue. sur laquelle il pouvait s'arrêter et combattre, pour rendre son passage plus tranquille et plus sûr. Il s'y replia eu effet, s'y arrêta le 3 brumaire (24 octobre), et livra un combat opiniatre et balancé. Après avoir, par cette journée de combat, donné à ses bagages le temps de passer, il évaeua la position pendant la nuit, repassa sur la rive gaueho, et s'aehemina vers Strasbourg.

Ainsi finit cetto campagne eélèbre, et eette retraite plus célèbre encore. Le résultat indique assez lo vice du plan. Si, comme l'ont démontré Napoléon , l'archidue Charles et le général Jomini , si au lieu de former deux armées, s'avançant en colounes isolées, sous deux géuéraux différents, dans l'intentiou mesquine de déborder les flancs de l'ennemi, le Directoire ent formé une seule armée de cent soixante mille hommes, dout un détachement de ciuquante mille aurait assiégé Mayence, et dont cent dix mille, réunis eu un seul corps, auraient envahi l'Allemagne, par la vallée du Rhin, le Val-d'Enfer et la haute Bavière, les armées impériales auraient été réduites à se retirer toujours, sans pouvoir se concentrer avec avantago contre une masse trop supérieure. Le beau plan du jeune archidac serait devenu impossible, et le drapeau républicaiu aurait été porté jusqu'à Vienne. Avec le plan donné, Jourdan était une victime forcée. Aussi sa campagne, toujours malheureuse, fut toute de dévouement, soit lorsqu'il franchit le Rhin la première fois, pour attirer à lui les forces de l'archiduc, soit lorsqu'il s'avança jusqu'en Bohéme et qu'il combattit à Wurtzhourg. Moreau seul, avec sa helle armée, pouvait réparer en partio les vices du plan, soit en se hâtant d'ecraser tout ce qui était devant lui, an moment où il débouelta par Kehl, soit eu se rabattant sur l'archidue Charles, lorsque celui-ci so porta sur Jourdan. Il u'osa ou pas une étincelle de génie, si à que manœuvre décisive et victorieuse il préféra une retraite, du moins il dénloya dans eette retraite un graud caractère et une rare fermeté. Saus doute elle u'était pas aussi difficile qu'on l'a dit, mais elle fut conduite néanmoins de la mauière la plus imposante.

Le jeune archiduc dut au vice du plan francais une belle pensée, qu'il exécuta avec prudence; mais, comme Moreau, il manqua de cette ardeur, de cette audace qui pouvaient reudre la faute du gouvernement français mortelle pour ses armées. Couçoit-ou ce qui serait arrivé, si d'un côté ou de l'antre s'était trouvé le géuie impétueux qui venait de détruire trois armées au delà des Alpes! Si les soixaute et dix mille hommes de Moreau, à l'instant où ils débouchèrent de Kebl, si les Impériaux, à l'instant où ils quittèreut le Dauube pour se rabattre sur Jourdau, avaieut été couduits avec l'impétnosité déployée en Italie, certainement la guerre eut été terminée aur-le-champ, d'une manière désastreuse pour l'uue des deux puissances.

Cette eampagne valut eu Europe une grande réputation au jeune archidue. En France, on sut un gré iufiui à Moreau d'avoir ramené saiue et sauve

cette armée des iuquiétudes extrêmes, surtout depuis le moment où Jourdan s'étant replié, où le pont de Kehl ayaut été menacé, où une uuée de petits corps avant intercepté les communications par la Souabe, ou ignorait ce qu'elle était devenue et ee qu'elle allait deveuir. Mais quand, après de vives inquiétudes, on la vit déboueher dans la vallée du Rhin, avec uue si belle attitude, ou fut enchanté du général qui l'avait si heureusement ramenée. Sa retraite fut exaltée comme un ehefd'œuvre de l'art, et comparée sur-le-champ à celle des Dix mille. On u'osait rien mettre sana doute à côté des triomphes ai brillants de l'armée d'Italie : mais comme il y a toujours une foule d'hommea que le géuie supérieur, que la grande fortune offusquent, et que le mérite moius éclatant rassure davantage, ceux-là se rangeaient tous pour Moreau, vantaient sa prudence, sou habileté consommée, et la préféraient an géuie ardent du jeune Bouaparte. Dés ce jour-là, Moreau eut pour lui tout ce qui présère les facultés secondaires aux faeultés aupérieures; et, il faut l'avouer, dans nue république on pardonue presque à ces enuemis dn génie, quaud on voit de quoi le génie peut se rendre coupable envers la liberté qui l'a enfanté, l'armée compromise en Bavière. Ou avait eu sur nourri, et porté au comble de la gloire.

## CHAPITRE XIX.

Situation intérioure et extérieure de la France après le retraite des armées d'Allemagne au commencement de l'an v. -Combinations da Pitt; ouverture d'une négociation avec le Directoire; arrivée de lard Malmeshury à Paris, - Paix avec Naples et avec Génes : nécociations infructueuses avec le pape ; déchésnee du duc de Modène : fou-lation de la récublique cispadane. — Mission da Clarke à Vienne. — Nouveaux efforts de l'Autriche en Italie : arrivée d'Alvinzi ; extrémes dangers de l'armée française ; bataille d'Arcole.

L'issue que venait d'avoir la campagne d'Allemagne était fâcheuse pour la république. Ses eunemis, qui s'obstinaieut à nier ses vietoires, ou à lui prédire de cruels retours de fortune, voyaient leurs pronosties réalisés, et ils en triomphaient ouvertement. Ces rapides conquêtes en Allemague, disaient-ils, n'avaient done aucune solidité. Le Dauube et le génie d'uu jeune priuce y avaient bieutôt mia un terme. Sans doute la téméraire armée d'Italie, qui semblait ai fortement établie sur

sur les Alpes, comme les armées d'Allemagne sur le Rhin. Il est vrai, les conquêtes du général Bouaparte semblaient reposer sur une base un pen plus solide. Il ne s'était pas borné à pousser Colli et Beanlieu devant lui; il les avait détruits : il ne a'était pas borué à repousser la nouvelle armée de Wurmser: il l'avait d'ahord désorganisée à Caatiglione, et anéantie enfin sur la Brenta. Il y avait done nn peu plus d'espoir de rester eu Italie que de rester en Allemagne; mais on se plaisait à rél'Adige, en serait arrachée à son tour, et rejetée pandre des bruits alarmants. Des forces nombreuses arrivinest, dissit-on, do la Pologno ed do la Turquip pour se poter vera lea Alpez; les armées impériales du Rhim pourrient faire maintenant de nouveaux déchements; et, avec tout son génie, le général Bonapare, ayant toojours do noutreurs et esse succès, ne formative, touversi do nouterme de ses succès, ne flores que dans l'épaine, terme de ses succès, ne flores que dans l'épaine, terme de ses succès, ne flores que dans l'épaine, terme de ses succès, ne flores que des l'épaines, terme de succès de l'action que de l'action terme de l'action de l'action de l'action terme de l'action de l'action de l'action terme de l'action de

Les armées d'Allomagne s'étaient retirées sans de grandes pertes, et tenaient la ligne du Rhin. Il n'y avait en cela rien de trop malhenreux; mais l'armée d'Italie se trouvait sans appni, et c'était un inconvénient grave. De plus, nos deux principales armées, rentrées sur le territoire français. allaient être à la charge de nos finances, qui étaient toujonrs dans un état déplorable : et c'était là lo plus grand mal. Les mandata, avant cessé d'avoir cours forcé de monnaie, étaient tombés entièrement : d'ailleurs ils étaient dépensés, et il n'en restait presque plus à la disposition du gouvernement. Ils se trouvaient à Paris, dans les mains de quelques spéculateurs, qui les vendaient aux acquéreurs de biena nationaux. L'arriéré des créances de l'État était toujours considérable, mais ne rentrait pas; les impôts, l'emprant foreé, se percevaient lentement; les biens nationaux soumissionnés n'étaient payés qu'en partie ; les payements qui restaient à faire n'étaient pas encore exigibles d'après la loi; et les soumissions qui se faisaient encore n'étaient pas assez nombrenses pour alimenter le trésor. Du reste, on vivait de ces soumissions, ainsi que des denrées provenant do l'emprunt, et des promesses de payement faites par les ministres. On venait de faire le budget pour l'an v, divisé en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires montaient à 450 millions; les autres à 550. La contribution foncière, les douanes, lo timbre et tous les produits annuels, devaient assurer la dépense ordinaire. Les 550 millions de l'extraordinaire étaient suffisamment couverts par l'arriéré des impôts de l'an sy et de l'emprunt forcé, et par les pavements qui restaient à faire sur les bieus vendus. On avait en ontre la ressource des biens que la république possédait encore; mais il fallait réaliser tout cela, et c'était tonjours la même difficulté. Les fournisseurs, non payés, refusaient de continuer lours avances, et tous les services man-

quaient à la fois. Les fonctionnaires publics, les rentiers n'étalent pas payés, et mouraient de faim.

Ainsi l'isolement de l'armée d'Italie, et nos finances, pouvaient donner de grandes espérances à nos ennemis. Da projet de quadruple alliance, formé par le Directoire, entre la France, l'Espagno, la Porte et Venise, il n'était résulté encore que l'alliance avec l'Espagne. Celle-ci, entrainée par nos offres et notre brillante fortune au milien de l'été, s'était décidée, commo on l'a vu, à renouveler avec la république le pacte do famille, et elle venait de faire sa déclaration de guerre à la Grande-Bretagne, Venise, malgré les instances de l'Espagne et les invitations de la Porte, malgré les victoires de Bonaparte en Italie, avait refusé de s'unir à la république. On lui avait vainement représenté que la Russie en voulait à ses colonies de la Grèce, et l'Autriche à ses provinces d'Illyrie; que son nnion avec la France et la Porte, qui n'avaient rien à lui envier, la garantirait de ces deux ambitions ennemies; que les victoires réitérées des Français sur l'Adige devaient la rassnrer contre un retour des armées autrichiennes et contre la vengeance do l'Empereur; que le conconrs de ses forces et de sa marine rendrait ce retour encore plus impossible: que la neutralité an contraire ne lui ferait ancun ami, la laisserait sans protecteur, et l'exposerait pent-être à servir de moven d'accommodement entre les puissances belligérantes. Venise, pleine de haine contre les Français, faisant des armements évidemment destinés contre enx, pnisqu'elle consultait le ministère autricbien sur le choix d'un général, refusa pour la seconde fois l'alliance qu'on lui proposait. Elle vovait bien le danger de l'ambition autrichienne: mais le danger des principes français était le plus pressant, le plus grand à ses yeux, et elle répondit qu'elle persistait dans sa neutralité désarmée, co qui était faux, car elle armait de tous côtés. La Porte, ébranlée par le refus de Venise, par les suggestions de Vienne et de l'Angleterre, n'avait point accédé au projet d'alliance, Il ne restait donc quo la France et l'Espagne, dont l'union ponvait contribuer à faire perdre la Méditerranée aux Anglais, mais pouvait aussi compromettre les colonies espagnoles. Pitt, en effet, songeait à les faire insurger contre la métropole. et il avait déjà noué des intrignes dans le Mexique. Les négociations avec Génes n'étaient point terminées; car il s'agissait de convenir avec elle à la fois d'une somme d'argent, de l'expulsion de

quelques familles, et du rappel de quelques autres. Elles ne l'étaient pas davantage avec Naples, parce que le Directoire aurait voulu une contribution, et que la reine de Naples, qui traitait avec désespoir, refusait d'y consentir. La paix avec Rome n'était pas faite, à cause d'un article exigé par le Directoire; il voulait que le saint-siège révoquat tous les brefs rendus contre la France depuis le commencement de la révolution, ce qui blessait eruellement l'orgueil du vieux pontifo. Il convoqua un concile de cardinaux, qui déciderent que la révocation ne pouvait avoir lien. Les négociations furent rompues. Elles recommencerentà Florence; un congrès s'onvrit. Les envoyés du pape avant répété que les brefs rendus ue pouvaient pas être révoqués, les commissaires français ayant répondu de leur côté que la révocation était la condition sine que non, on se sépara après quelques minutes. L'espoir d'un secours du roi de Naples et de l'Angleterre sontenait le pontife dans son refus. Il venait d'envoyer le cardinal Albani à Vienne, pour implorer le secours de l'Autriche, et se concerter avec elle dans sa résistance.

Tels étaient les rapports de la France avec l'Europe. Ses ennemis, de leur côté, étaient fort épuisés. L'Autriche se sentait rassurée, il est vrai. par la retraite de nos armées qui avaient poussé jusqu'au Danube ; mais elle était fort Inquiète pour l'Italie, et faisait de nouveaux préparatifs pour la reconvrer. L'Angleterre était réduite à nne situation fort triste : son établissement en Corse était précaire, et elle se voyait exposée à perdre bientôt cette ile. On voulait lui fermer tous les ports d'Italie, et il suffisait d'une nouvelle vietoire du général Bonaparte ponr décider son entière expulsion de cette contrée. La guerre avec l'Espagne allait lui interdire la Méditerranée, et menacer le l'ortugal. Tont le littoral de l'Océan lui était fermé jnsqn'an Texel. L'expédition que Hoche préparait en Bretagne l'effravait pour l'Irlande; ses finances étaient en péril, sa banque était ébranlée, et le peuple voulait la paix ; l'opposition était devenne forte par les élections nonvelles. C'étaient là des raisons assez pressantes de songer à la paix, et de profiter des derniers revers de la France ponr la lui faire accepter. Mais la famille royale et l'aristocratie avaient une grande répugnance à traiter avec la France, parce que c'était à leurs yeux traiter avec la révolution. Pitt, beancoup moins attaché anx principes aristogratiques, et uniquement préoccupé des intérêta de la puissance anglaise, au-

rait bien voulu la paix, mais à me condition indissemble pour lui et inadmissible pour la répablique, la restitution des l'ays-Bas à l'Autriche. Pitt, comme nous l'avons déjà remarqué, était tout Anglais, par l'orgueil, l'ambition et les préjugés. Le plus grand crime de la révolution était moins à ses youx l'enfantement d'une république colossale que la rénnion de Saya-Bas à la France colossale que la rénnion des Saya-Bas à la France.

Les Pays-Bas étaient en effet une acquisition importante pour notre patrie. Cette acquisition lui procurait d'abord la possession des provinces les plus fertiles et les plus riches du continent, et surtont de provinces manufacturières; elle lui donnait l'embonebure des flenves les plus importants au commerce du Nord, l'Escaut, la Meuse et le Rhin; une augmentation considérable de côtes, et par conséquent de marine; des ports d'une haute importance, celui d'Anvers anriout; enfin un prolongement de notre frontière maritime, dans la partie la plus dangereuse pour la frontière anglaise, vis-à-vis les rivages sans défense d'Essex, de Suffolk, de Norfolk, d'Yorksbire. Outre cette acquisition positive, les Pays-Bas avaient ponr nous un autre avantage : la Hollande tombait sous l'influence immédiate de la France, dès qu'elle n'en était plus séparée par des provinces autrichiennes. Alors la ligne française s'étendait, non pas seulement jusqu'à Anvers, mais jusqu'au Texel, et les rivages de l'Angleterre étaient enveloppés par une ceinture de rivages ennemia. Si à cela on ajouto un pacte de famille avec l'Espagne, alors puissante et bien organisée, on comprendra que Pitt eut des inquiétudes pour la pnissance maritime de l'Angleterre. Il est de principe, en effet, pour tont Anglais bien nourri de ses idées nationales, que l'Angleterre doit dominer à Naples, à Lisbonne. à Amsterdam, pour avoir pied sur le continent, et ponr rompre la longue ligne des côtes qui lui ponrraient être opposées. Ce principe était aussi enraciné en 1796, que celui qui faisait considérer tont dommage causé à la France comme un hien fait à l'Angleterre. En conséquence, Pitt, ponr procurer un moment de répit à ses finances, anrait bien consenti à une paix passagère, mais à condition que les Pays-Bas seraient restitués à l'Autriche. Il songea donc à ouvrir nne négociation sur cette base. Il ne pouvait guère espérer que la France admit one pareille condition, ear les Pays-Bas étaient l'acquisition principale de la révolution, et la constitution ne permettait même pas an Directoire de traiter de lenr aliénation. Mais

Pitt connaissait peu le continent; il croyait sincèrement la France ruinée, et il était de bonne foi quand il venait, tous les ans, annoncer l'épuisement et la chute de notre république. Il pensait que si jamais la France avait été disposée à la paix, c'était dans le moment actuel, soit à cause de la chute des mandats, soit à cause de la retraite des armées d'Allemagne. Du reste, soit qu'il crût la condition admissible ou non, il avait une raison majeure d'ouvrir une négociation : c'était la nécessité de satisfaire l'opinion publique, qui demandait hautement la paix. Pour obtenir. en effet, la levée de soixante mille hommes de milice, et de quinze mille marins, il lui fallait pronver, par une démarche éclatante, qu'il avait fait son possible pour traiter. Il avait encore un autre motif non moins important : en prenant l'initiative, et en ouvrant à Paris une négociation solennelle, il avait l'avantage d'y ramener la discussion de tous les intérêts européens, et d'empécher l'ouverture d'une négociation particulière nvec l'Antriche. Cette dernière puissance, en effet, tenait beaucoup moins à recouvrer les Pays-Bas que l'Angleterre ne tenait à les lui rendre. Les Pays-Bas étaient pour elle une province lointaine, qui était détachée du centre do son empire, exposée à de continnelles invasions de la France, et profondément imbue des idées révolutionnaires; une province que plusieurs fois elle avait songé à échanger contre d'autres possessions en Allemagne on en Italie, et qu'elle n'avait gardée que pares que la Prusse s'était toujours opposée à son agrandissement en Allemagne, et qu'il ne s'était pas présenté de combinaisons qui permissent son agrandissement en Italie. Pitt pensait qu'une négociation solennelle, ouverte à Paris pour le compte de tous les alliés, empécherait les combinaisons particulières, et préviendrait tout arrangement relatif aux Pays-Bas. Il voulaitenfin avoir un agent en France, qui pût la juger de près, et avoir des renseignements certains sur l'expédition qui se préparait à Brest. Telles étaient les raisons qui, même sans l'espoir d'obtenir la paix, décidaient Pitt à faire une démarche auprès du Directoire. Il ne se borna pas, comme l'anuée précédente, à une communieation insignifiante de Wickam à Bartbélemy; il fit demander des passe-ports pour un envoyé revêtu des ponvoirs de la Grande-Bretagne. Cette éclatante démarche du plus implacable ennemi de notre république avait quelque chose de glorieux pour elle. L'aristocratic anglaise était ainsi réduite

à demander la paix à la république régicide. Les passe-ports furent aussitôt accordés. Pitt fit choix de lord Malmesbury, autrefois sir Harras, et fils de l'auteur d'Hermés. Ce personnage n'était pas connu pour ami des républiques; il avait contribué à l'oppression de la Hollande en 1787. Il ariva à Paris swec une nombreuse suite, le 2 brumaire (25 octobre 1796).

Le Directoire se fit représenter par le ministre Delacroix. Les deux négociateurs se virent à l'hôtel des Affaires étrangères, le 3 brumaire an v (24octobre 1796). Le ministre de France exhiba ses pouvoirs. Lord Malmesbury s'annonca comme envoyé de la Grande-Bretagne et de ses alliés, afin de traiter de la paix générale. Il exhiba ensnite ses pouvoirs, qui n'étaient signés que par l'Angleterre. Le ministre français Ini demanda alors s'il avait mission des alliés de la Grande-Bretagne. pour traiter en leur nom. Lord Malmesbury répondit qu'aussitôt la négociation onverte, et le principe sur lequel elle pouvait être basée admis, le roi de la Grande-Bretagne était assnré d'obtenir le concours et les pouvoirs de ses slliés. Le lord remit ensuite à Delacroix une note de sa cour, dans laquello il annoncait le principe sur legnel devait être basée la négociation. Ce principe était celui des compensations de conquêtes entre les puissances. L'Angleterre avait fait, disait cette note, des conquêtes dans les colonies; la France en avait fait sur le continent aux alliés de l'Angleterre; il y avait done matière à restitutiona de part et d'autre. Mais il fallait convenir d'abord du principe des compensations avant de s'expligner sur les objets qui seraient compensés. On voit que le cabinet anglais évitait de s'expliquer positivement sur la restitution des Pays-Ras. et énonçait un principe général ponr ne pas faire rompre la négociation des son ouverture. Le ministre Delacroix répondit qu'il allait en référer au Directoire.

Lo Directoire ne pourait pas abandenner les Pays-Bast, on était pas dans esp nouveins, et l'aurait-il par, il ne le derait pas. La France avait erers ces provinces des engagements d'homeur, et ne pouvait pas les expoerr aux vengeances de l'Autrièce en les lit resistants. D'allierns, elle avait droit à des indemnités pour la gourre inique qu'on lat fissis depris ai longempe; étte avait droit à des compensations pour les agrandissetérels à des compensations pour les agrandisseteris de la compensation pour les agrandisses. enfin tendre tonjours à se donner sa limite naturelle, et, par toutes ces raisons, elle devait ne jamais se départir des Pays-Bas, et maintenir les dispositions de la constitution. Le Directoire, bien résolu à remplir son devoir à cet égard, pouvait rompre sur-le-champ une négociation dont le but évident était de nous proposer l'ahandon des Pays-Bas, et de prévenir un arrangement avec l'Autriche; mais il aurait ainsi donné lieu de dire qu'il ne voulait pas la paix, il aurait rempli l'une des principales intentions de Pitt, et lui aurait fourni d'excellentes raisons pour demander au peuple anglais de nouveaux sacrifices. Il répondit le lendemain même. - La France, dit-il, avait déià traité isolément avec la plupart des puissances de la coalition, sans qu'elles invoquassent le concours de tous les alliés; rendre la négociation générale, c'était la rendre interminable, c'était donner lieu de croire que la négociation actuello n'était pas plus sincère que l'ouverture faite l'année précédente, par l'intermédiaire du ministre Wickam. Dn reste, le ministre anglais n'avait pas de pouvoirs des alliés an nom desquels il parlait. Enfin, le principe des compensations était énoncé d'une manière trop générale et trop vague pour qu'on put l'admettre on le rejeter. L'application de ce principe dépendait toujours de la nature des conquêtes, et de la force qui restait aux puissances belligérantes pour les conserver. Ainsi, ajontait le Directoire, le gonvernement français pourrait se dispenser de répondre; mais pour prouver son désir de la paix, il déclare qu'il sera prêt à éconter toutes les propositions, des que lord Malmeshury sera muni des pouvoirs de toutes les puissances an nom desquelles il prétend traiter.

Le Directoire qui, dans cette négociation, n'avait rien à cacher, et qui pouvait agir avec la plus grande franchise, résolut de rendre la négociation publique, et de faire imprimer dans les journaux les notes du ministre anglais et les répouses du ministre français. Il fit imprimer en effet sur-lechamp le mémoire de lord Malmeshury et la réponse qu'il y avait faite. Cette manière d'agir était de nature à déconcerter un peu la politique tortueuse du cahinet anglais, mais elle ne dérogeait nullement aux convenances en dérogeant aux usages. Lord Malmesbury répondit qu'il allait en réferer à son gonvernement. C'était un singulier plénipotentiaire que celui qui n'avait que des ponvoirs aussi iusuflisants, et qui, à chaque difficulté, était obligé d'en référer à sa cour. Le Directoire

surais pa voir là na leurre, ex l'intention de trainne en languere pour se donner l'air de négocier; il aurais po aurtout ne pas voir avec plaise le séjour d'un étanquer dont les intrigues ponvaient cère dangereuses, et qui vesais pour découvrir le secret de nos aramentes; il ne manifesta némmoits aucun méconentement, il permit à lord Malmeshary d'attendre les réponses de as cour, et, and et de le des pouvernement. Le Directoire n'avaid de reste qu'è y zegner.

Pendant ee temps, notre situation devenait périllense en Italie, malgré les récents triomphes de Roveredo, de Bassano et de Saint-George, L'Autriche redoublait d'efforts pour recouvrer la Lombardie. Grâce aux garanties données par Catherine à l'Empereur, pour la conservation des Gallicies; les troppes qui étaient en Pologne avaient été transportées vers les Alpes. Grâce encore à l'espérance de conserver la paix avec la Porte, les frontières de la Turquie avaient été dégarnies, et toutes les réserves de la monarchie autrichienne dirigées vers l'Italie. Une population nombreuse et dévouée fournissait en ontre de puissants moyens de recrutement. L'administration autrichienne déployait nn zèle et une activité extraordinaires pour enrôler de nouveaux soldats, les encadrer dans les vieilles troppes, les armer et les équiper, Une belle armée se préparait ainsi dans le Frioul, avec les débris de Wurmser, avec les troupes venues de Pologne et de Turquie, avec les détachements du Rhin et les reerues. Le maréchal Alvinzi était chargé d'en prendre le commandement. On espérait que cette troisième armée serait plus benrense que les denx précédentes, et qu'elle finirait par arracher l'Italie à son jenne conquérant,

Dans ext intervalle, Bonaparte ne cessait de demander des seconses, et de conseiller des négocitions avec les psissances italiennes qui étaient urs est ederrières. Il pressait le Directoire de traiter avec Naples, de renouer les négociations avec Renne, de conducer avec (Gens, et de négocier ane alliance offensire et défensiré avec le roi de Piénouet, pour lui potentre des secons et listé, si mont, pour lui potentre des secons et listé, si qu'on la iperatit de proclasser l'indépendance de la Lembardire, et cell des fisats deude d'Audéen, pour se faire des partissanc des auxiliaires forteent attachés à se cause. Set uvec étieunt justes, et la détresse de son armée légitimit sex vives insances. La repture do négociations avec le pape avalt fait rétrograder une seconde foia la contributien imposée par l'armistice de Bologne. Il n'y avait eu qu'un payement d'exécuté. Les contributions frappées sur Parme, Modène, Milan, étaient épuisées, soit par les dépenses de l'armée, soit par les envois faits an geuvernement. Venisc fournissait bien des vivres; mais le prét était arriéré. Les valcurs à prendre sur le commerce étranger à Livourne étaient encore en contestation. Au milieu des plus riches pays de la terre, l'armée commencait à épreuver des privatiens. Mais son plus grand malheur était le vide de ses rangs, éclaircis par le canon autrichien. Ce n'était pas sans de grandes pertes qu'elle avait détruit tant d'ennemis. On l'avait renforcée de neuf à dix mille hommes depuis l'ouverture de la campagne, ce qui avait porté à cinquante mille à pen près le nombre des Français entrés en Italie; mais elle en avait tout au plus trente et quelques mille dans le moment; le feu et les maladies l'avaient réduite à ce nembre. Une douzaine de bataillons de la Vendée venaient d'arriver, mais singulièrement diminués par les désertions; les autres détachements premis n'arrivaient pas. Le général Willet, qui commandait dans le Midi, et qui était chargé de diriger sur les Alpea plusieurs régiments, les retenait pour apaiser les troubles que sa maladresse et son mauvais esprit provoquaient dans les provinces de son commandement. Kellermann ne pouvait guère dégarnir sa ligne, car il devait tenjours être prêt à contenir Lyon et les environs eu les compagnies de Jésus commettaient des assassinats. Bonaparte demandait la quatre-vingt-troisième et la quarantième demi-brigades, formant à peu près six mille hommes de bonnes troupes, et répondait de tont si elles arrivaient à temps.

Il se phignais qu'on ne l'est pas chargé de nogocier acte lonce, parce qu'il aurait statenda, pour signifer l'ultimatum, le payement de la coutrinien. Fan que votre goirénd, dissili-li, ne sera a pas le centre de tont en talle, tout ira mal. Il serait facile de mêcacese d'ambitien; mais je » n'ui que trop d'honneur; je suis mahdo, je puis » poire me tenir è cheral; il ne merate que de » œuvrage, ce qui est inauffanan pour le pota que » jeccupe. On ness compte, quiotair-li, le pressige de nos forces disparalt. Des troupes, ou » Ittalie est perdure.

Le Directoire, sentant la nécessité de priver Rome de l'appui de Naples, et d'assurer les derrières de Bonaparte, conclut enfin son traité avec

la cour des Denx-Siciles. Il se désista de toute demande particulière, et de son côté, cette cour, que nos dernières victoires sur la Brenta avaient intimidée, qui voyait l'Espagne faire cause commune avec la France, et qui craignait de voir les Auglais chasséa de la Méditerranée, accéda au traité. La paix fut signée le 19 vendémiaire (10 octobre). Il fut convenn que le roi de Naples retirerait toute espèce de secours aux ennemis de la France, et qu'il fermerait ses ports aux vaisseaux armés des pnissances belligérantes. Le Directoire conclut ensuite son traité avec Génes. Une circonstance particulière en hâta la cenclusion : Nelson enleva un vaisseau français à la vue des batteries génoises : cette violation de la nentralité compromit singulièrement la république de Gènes; le parti français qui était chez elle se mentra plus hardi, le parti de la coalition plus timide; il fut arrêté qu'en s'allierait à la France. Les ports de Gênes furent fermés aux Anglais. Deux millions neus furent payés en indemnité ponr la frégate la Modeste, et deux autres millions fonrnia en prêt. Les familles foudataires ne furent pas exilées, mais tous les partisans de la France expnlséa dn territeire et du sénat furent rappelés et réintégrés. Le Piémont fut de neuvean sollicité de conclure une alliance offensive et défensive. Le roi actuel venait de mourir; son jeune successeur, Charles-Emmanuel, montrait d'assez bonnes dispositions pour la France, mais il ne se contentait pas des avantages qu'elle lui effrait pour prix de son alliance. Le Directoire lui offrait de garantir ses États, que rien ne lui garantissait dana cette conflagration générale, et au milien de toutes les républiques qui se préparaient. Mais le neuveau roi, comme le précédent, veulait qu'en lui donnât la Lombardie, ce que le Directoire ne pouvait pas promettre, ayant à se ménager des équivalents pour traiter avec l'Autriche. Le Directoire permit ensuite à Bonaparte de renouer les négociations avec Rome, et lui denna ses pleins pouvoirs à cet

égard. Rome avait envoyé le cardinal Albani à Vienne; elle avait compéé sur Yaples, et, dans son emportement, elle avait compéé sur Yaples, et, dans son emportement, elle avait dans offents la légation copagnole. Naples lui manquant, l'Espagne lui manifestant la l'albane, et le moment évait convenable pour renouer avec le moment évait convenable pour renouer avec le moment évait convenable pour renouer avec quoiqu'il nie craignil pas sa poissance temporelle, un récutive de la récotati via niella cent met de l'arbani d'arbani d'arbani cassi et separdies. Il récotati via ni nillancen metale sur les pepalles.

Les deux partis italiens enfantés par la révolution française, et développés par la présence de nos armées, s'exaspéraient chaque jour davantage. Si Milan, Modene, Reggio, Bologne, Ferrare, étaient le siége du parti patriote, Rome était celui du parti monacal et aristocrate. Elle pouvait exciter les fareurs fanatiques, et nons nuire beancoup, dans un moment surtout où la question n'était pas résolue avec les armées autrichiennes. Bonaparte pensa qu'il fallait temporiser encore. Esprit libre et indépendant, il méprisait tous les fanatismes qui restreignent l'intelligence bamaine; mais, homme d'exécution, il redoutait les puissances qui échappent à la force, et il aimsit mieux éluder que lutter avec elles. D'ailleurs, quoique élevé eu France, il était né au milieu de la superstitiou italienne; il ne partageait pas ce dégoût de la religion catholique, si profond et si commun chez nous à la suite du dix-huitième siècle; et il n'avait pas, pour traiter avec le saint-siège, la même répugnance qu'on avait à Paris. Il songea done à gagner du temps, pour s'éviter une marche rétrograde sur la péninsule, pour s'épargner des prédications fanatiques, et, s'il était possible, ponr regagner les 16 millions ramenés à Rome. Il chargea le ministre Cacault de désavouer les exigences du Directoire en matière de foi, et de u'inaister que sur les conditions purement matérielles. Il choisit le cardinal Mattei, qu'il sysit enfermé dans un couvent, pour l'euvoyer à Rome; il le délivra, et le chargea d'aller parler su pape. « La » cour de Rome, lui écrivit-il, veut la guerre, n elle l'aura; mais syant, je dois à ma ustion et » à l'humanité de faire uu dernier effort pour ra-» mener le pape à la raison. Vous connsissez, mon-» sieur le cardinal, les forces de l'armée que je » commande : pour détruire la poissance tempo-» relle du pape, il ne me faudrait que le vouloir. » Allez à Rome, voyez le saint-père, éclairez-le » sur ses vrais intérêts; arrachez-le aux intrigants » qui l'environnent, qui venlent sa perte et celle » de la cour de Rome. Le gouveruement français » permet que j'écoute encore des paroles de paix. » Tout pents'arranger. La guerre, si cruelle pour » les penples, a des résultats terribles pour les

» Vous savez combien je désire finir par la paix » une lutte que la guerre terminerait pour moi Pendant qu'il employait ces moyens pour tromper, disait-il, le vieux renard, et se garantir des

» sans gloire comme sans péril. »

» vaincus. Évitez de grands malhenrs au pape.

fureurs du fanstisme, il songealt à exciter l'esprit de liberté dans la haute Italie, afin d'opposer le patriotisme à la superstition. Toute la haute Italie était exaltée : le Milanais, arraché à l'Autriche, les provinces de Modène et de Reggio, impatientes du joug que faisait peser sur elles leur vieux duc sbseut, les légations de Bologne et Ferrare, soustraites au pape, demandaient à grands cris leur indépendance, et leur organisation en républiques. Bonaparte ne pouvait pas décisrer l'indépendauce de la Lombardie, car la victoire n'avait pas encore assez positivement décidé de son sort; mais il lui donnsit tonionrs des espérances et des encouragements. Quant aux provinces de Modène et de Reggio, elles touchaient immédistement les derrières de son armée, et confinaient avec Mantoue. Il avait à so plaindre de la régence, qui avait fait passer des vivres à la garnisou; il avait recommandé au Directoire de ne pas donner la paix au duc de Modênc, et de s'en tenir à l'armistice, afin de pouvoir le punir su besoin. Les circonstauces devenant chaque jour plus difficiles, il se décida, sans en prévenir le Directoire, à un coup de vigueur. Il était constant que la régence venait récemment encore de se mettre en faute, et de manquer à l'armistice en fournissant des vivres à Wurmser, et en donnant asile à no de ses détachements : sur-le-champ il déclara l'armistice violé; et en verta du droit de conquête, il chassa la régence, déclara le duc de Modène déchn, et les provinces de Reggio et de Modène libres. L'enthousiasme des Reggiens et des Modénsis fut extraordinaire. Bonaparte organisa un gouvernement municipal pour administrer provisoirement le pays, en attendant qu'il fût constitué. Bologne et Ferrare s'étaient déjà constituées en républiques, et commençaient à lever des troupes. Bonsparte voulait rénnir ces deux légations aux États du duc de Modène, pour en faire une seule république, qui, située tout entière en decà du Pô. s'appellerait République cispadane. Il pensalt que si, à la paix, on était obligé de rendre la Lombardie à l'Autriche, on pourrait éviter de rendre, au duc de Modène et au pape, le Modénais et les légations; qu'on pourrait ériger ainsi une république, fille et amic de la république française, qui serait au delà des Alpes le fover des principes français, l'asile des patriotes compromis, et d'où la liberté pourrait s'étendre un jour sur tente l'Italie. Il ue croyait pas que l'affranchissement de l'Italie pût se faire d'un seul conp; il croyait le gouvernement français trop épuisé pour l'opérer maintenant, et

il pensait qu'il fallait au moins déposer les germes de la liberté dans cette première campagne. Pour cela il fallait réunir Bologne et Ferrare à Modène et Reggio. L'esprit de localité s'y opposait, mais il espérait vaincre cette opposition par son influence toute-puissante. Il se rendit dans ces villes, y fut recu avec enthousiasme, et les décida à envoyer à Modène cent députés de toutes les parties de leur territoire, pour y former une assemblée nationale, qui serait chargée de constituer la république cispadane. Cette réunion eut lieu le 25 veudémiaire (16 octobre) à Modène. Elle se composait d'avocats, de propriétaires, de commerçants. Coutenue par la présence de Bonaparte, dirigée par ses conseils, clie moutra la plus grande sagesse. Elle vota la réunion en une seule république des deux lègations et du duché de Modène; elle aholit la féodalité et décréta l'égalité civile; elle nomma nn commissaire chargé d'organiser une légion de quatre mille hommes, et arrêta la formation d'une seconde assemhlée, qui devait se réunir le 5 nivôse (25 décembre), pour délibérer nne constitutiou. Les Reggiens montrérent le plus grand dévoucment. Un détachement antrichien étant sorti de Mantoue, ils cournrent aux armes, l'entourèrent, le firent prisonnier, et l'amenèrent à Bonaparte. Deux Reggiens furent tués · dans l'action, et furent les premiers martyrs de

l'indépendance italicance. Le La Lambardic étai jiabusce et alarmée des faveurs accordées à la Gispadanc, et crut y veir pour elle un sinsitze présage. Elle sodit que puisque les Prançais constitueriell neuelle projet de la constitueriell neuelle. Elle sodit que puisque les Prançais constitueriell neuelle. But aprile projet de la rendre à l'Autriche. Donaparte ressurs de nouveau le Lambards, leur fis sent les déficielles de sa position et le contra de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del l

Bonapara e (vini ménage inini autour de lui des gouvernements amis, qui alliente libre tous leurs offorts pour l'appuyer. Leurs troupes anns doute ne pouvaien pas paradi c'hose; miss elles cisicient capables de faire la police du pays conquis, et de cette manière clies rendaient disposibles les décichements qu'il y employai. Elles pouvaiens, prapriée de quelipres containes de l'rançais, résister à une première toustaire s'en, y et maisnière de la commise de l'archive de la contre de la commise de la commise de la contre de la commise de la commise de la contre de la commise de la commise de la commise de de la commissa de la commis

naient harspublique; son amité pourait étroutile, et a parenté nere. El Fapage commandit des ménagements. Il lui laisse cettreuir la possibilité de gager quedques villes, a militude de ce démendrements de territoires. Il usait inité de toutes les resources de la politique, pour supplée sux forces que son gouvernement ne pouvait pas la févraire, et, et. ed.; Il dissist ou devier eurent la France et l'Italie, et le faissit avec toute l'babileté d'un vieux diplomate.

La Gossevenit d'être affranchie par ses soins. Il variet freuile principaux rélugiés à l'avorne, leur avait donné des armes et des officiers; et les avait justifiers de la comment des collèciers; et les avait justifiers de la comment des armes et des officiers; et les avait est partie de la délivre du jusquajas, et la Moditerrance allait hierabit l'être. On pouvait espécier qu'à l'avaire jusc sociatres capagoles; rénnies et qu'à l'avaire justifiers des sociatres capagoles; rénnies de déroit de collècte avait de déroit de collècte de la comment de la commen

Il avait donc employé le temps écoulé depuis les évènements de la Brenta à améliorer sa position en Italie; mais s'il avait un pen moins à craindre les princes de cette contrée, le danger du côté de l'Autriche ne faisait que s'accroître, et ses forces pour y parer étaient toujonrs aussi insuffisautes. La quatre-vingt-troisième demi-hrigade et la quarantième étaieut toujonrs retennes dans le Midi. Il avait douze mille hommes dans le Tyrol, sous Vanbois, rangés en avant de Trente, sur le bord du Lavis ; seize on dix-sept mille à peu près sous Masséna et Augerean, sur la Brenta et l'Adige; huit ou neuf mille enfin devant Mantoue; ce qui portait son armée à trentesix ou trente-huit mille hommes environ. Davidovich, qui était resté dans le Tyrol après le désastre de Wurmser, avec quelques mille hommes, en avait maintenant dix-huit mille. Alvinzi s'avancait du Frioul sur la Piave, avec environ quarante mille. Bonaparte était donc fort compromis; car, pour rèsister à soixante mille hommes, il n'en avait que trente-six mille, fatigués par une triple campagne. ct diminuès tous les jours par les fièvres qu'ils gagnaient dans les rizières de la Lomhardie. Il l'écrivait avec chagrin au Directoire, et lui disait qu'il

Le Directoire, voyant le péril de Bouaparte, et ne pouvant pas arriver assez tôt à son secours, songea à suspendre sur-le-champ les hostilités par le moyen d'uue négociation. Malmesbury étaità Paris, comme on vient de le voir. Il attendait la réponse

allait perdre l'Italie.

de son gouvernement aux communications du Directoire, qui avait exigé qu'il cût des pouvoirs de toutes les puissances, et qu'il s'exprimat plus clairement sur le principe des compensations de conquêtes. Le ministère anglais, après dix-neuf jours, venait enfin de répondre le 24 brumaire (14 novembre) que les prétentions de la France étaient inusitées, qu'il était permis à un allié de demander à traiter au nom de ses alliés, avant d'avoir lenr antorisation en forme; que l'Angleterre était assnrée de l'obtenir, mais qu'auparavant il fallait que la France s'expliquat nettement sur le principe des compensations, principe qui était la seule base sur Iaquelle la négociation pût s'ouvrir. Le cabinet anglais ajoutait que la réponse du Directoire était pleine d'insinuations peu décentes sur les intentions de Sa Majesté Britannique, qu'il était an-dessous d'elle d'y répondre, et qu'elle voulait ne pas s'y arrêter ponr ne pas entraver la négociation. Le jonr même, le Directoire, qui voulait être prompt et catégorique, répondit à lord Malmesbury qu'il admettait le principe des compensations, mais qu'il eût à désigner sur-le-champ les objets sur lesquels porterait ce principe.

Le Directoire pouvait faire cette réponse sans se trop engager, pnisqu'en refusant de céder la Belgique et le Luxembourg, il avait à sa disposition la Lombardie et plusicurs autres petits territoires. Du reste, cette négociation était évidemment illusoire; le Directoire ne pouvait rien en attendre, et il résolut de déjoner les finesses de l'Angleterre en envoyant directement un négociateur à Vienne chargé de conclure un arrangement particulier avec l'Empereur. La première proposition que le négociateur devait faire était celle d'nn armistice en Allemagne et en Italie, qui durerait six mois au moins. Le Rbin et l'Adigo sépareraient les armées des deux puissances. Les siéges de Kehl et de Mantoue seraient suspendus. On ferait entrer chaque jour dans Mantoue les vivres nécessaires ponr remplacer la consommation journalière, de manière à replacer les denx partis dans lenr état actuel à la fin de l'armistice. La France gagnait ainsi la conservation de Kebl, et l'Autriche celle de Mantone. Une négociation devait s'onvrir immédiatement ponr traiter de la paix. Les conditions offertes par la France étaient les suivantes : l'Autriche cédait la Belgique et le Luxembourg à la France; la France restituait la Lombardie à l'Autriche, et le Palatinat à l'Empire; elle renoncait ainsi, sur ce dernier point, à la ligne du Rhin;

elle consentait en outre, pour dédommager l'Auriche de la pret de Brya-Bas, à la éculirasión de plasieurs évéchés de l'Empire. L'Empereu ne decait nullement se méler des affaires de la France avec le pape, et devait préter son entremise en savez le pape, et devait préter son entremise en savez le pape, et devait préter son entremise en savez le pape, et devait préter son entremise en savez le pape, et devait préter son éculiras savez le savez le l'Allemage, pour maisfaire savez le pape de la Hollande, et pour asisfaire savez le pape de la Hollande, et pour asisfaire savez le la Hollande, et pour asisfaire honder. Cet conditions étaient fort modérées, et cesser les borreurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Eller qu'aut le Directive de faire cesser les borreurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Eller qu'aut le Directive de faire cesser les borreurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Eller qu'aut le Directive de faire cesser les borreurs de la guerre, et ses inquiétudes pour l'armée d'Eller qu'aut le Directive de faire

Le Directoire choist pour porter ces propositions le ginéral Clarke, qui était employé dans les bureaux de la guerre anprès de Carnot. Ses instructions furent signées le 20 brumaire (16 novembre). Mais il fallait du temps poor qu'il se mit en route, qu'il arrivat, qu'il fût reçn et écouté; et, pendant ce temps, les événements se succédaient en Italie avec une sinsulière rapidité.

Le 41 hrunaire (4" novembre) le marécha Avinai ayan i écé de pontas un la Pierca, éciati avancé sur la Brenta. Le plan des Astrichiens, acte fois, était étatagne la lishi par les montagnes du Tyrol et par la plaine. Davidovich derait classer Valubie de ses positions, et descendre le long des deux rives de l'Adige jusqu'à Vérone. Avinai, de son cold, devait passer la Pierce et la vareil grape de l'armér, et si, y rémir à Braidovich et ce point. Les deux armées astrichiennes devates partir de ce point, pour marcher de concert na déblocas de Mantone et à la délivrance de Warnett partir de

Alvinzi, après avoir passé la Piave, s'avança snr la Brenta, où Masséna était posté avec sa division; celui-ci, avant reconnu la force de l'ennemi, se replia. Bonaparte marcha à son appni avec la division Augereau. Il prescrivit en même temps à Vanhois de contenir Davidovieb dans la vallée du hant Adige, et de lui enlever s'il le ponvait sa position du Lavis. Il marcha lui-même sur Alvinzi, résolu, malgré la disproportion des forces, de l'attaquer impétuensement, et de le rompre dès l'onverture même de cette nouvelle campagne. Il arriva le 16 hrumaire au matin (6 novembre) à la vue de l'ennemi. Les Autrichiens avaient pris position en avant de la Brenta, depnis Carmignano jusqu'à Bassano; leurs réserves étaient restées en arrière, au delà de la Brenta, Bonaparte porta sur eux toutes ses forces. Masséna attaqua Liptai et Provera devant Carmignano; Augereau attauna l Quasdanovich devant Bassano. L'affaire fut chaude et sanglante; les tronpes déployèrent une grande bravoure. Liptai et Provera furent rejetés au delà de la Brenta par Masséna; Quasdanovich fut repoussé sur Bassano par Angereau. Bonaparte aurait voulu entrer le jour même dans Bassano, mais l'arrivée des réserves autrichiennes l'en empêcha. Il fallut remettre l'attaque au lendemain. Malhenreusement il apprit dans la nnit que Vauhois venait d'essuyer un revers sur le hant Adige. Ce général avait hravement attaqué les positiona de Davidovich, et avait obtenu un commencement de succès; mais une terreur panique s'était emparée de ses troupes malgré leur bravoure éprouvée, et elles avaient fui en désordre. Il les avait enfin ralliées dans ce fameux défilé de Calliano, où l'armée avait déployé tant d'audace dans l'invasion du Tyrol; il espérait s'y maintenir, lorsque Davidovich, dirigeant un corps sur l'antre rive de l'Adige, avait débordé Calliano, et tourné la position. Vauboia anuoncait qu'il se retirait pour n'être pas coupé, et exprimait la crainte que Davidovich ne l'eût devancé aux importantes positions de la Corona et de Rivoli, qui couvrent la route du Tyrol, entre l'Adige et le lac de Garda.

Bomparte sentit dès lors le danger de cempger d'autatige contre Afrinit, Isroque Vaubois, qui citai vate ea gauche dans le Tyrol, pouvais perdre le Corona, Rivoli, et ambeu Vèrone, et être régiet dans la plaine. Bomparte est alors été coupé de son alle principle, et placé avec quince on seire mille hommes entre l'avidorich et Alvinzi. Et cosciquence il résolut de se repiter aut-le-champ, Il ordonna lu mofficier de condinace de volter à Vaterappe, de les porter à Rivoli et à Il Corona, afin d'y prévenir Davidorich, et de donner à Vaubois le temps de y les porter à Rivoli et à la Corona, afin champarte de la conservation de la con

se tempa de s'y returer.

Le lendemain, l'A bremaire (7 novembre), il rehrousas chemin, et travens la ville de Vience, qui fit éclonée de su'i Fame fançaise se retirer appui fit éclonée de su'i Fame fançaise se retirer appui fit de l'année de su'i Fame fançaise se retirer appui fit la mis note son armée. Il retrait de l'année de

Il ne restait plus à Vaubois que huit mille hommes, sur les douze mille qu'il avait avant cette échauffourée. Bonaparte les distribua le mieux qu'il put dans lea positions de la Corona et de Rivoli, et, après s'être assuré que Vauboia pourrait tenir là quelques jours, et couvrir notre gauche et nos derrières, il retourna à Vérone pour opérer contre Alvinzi. La chaussée qui conduit de la Brenta à Vérone, en suivant le pied des montagnes. passe par Vicence, Montebello, Villa-Nova et Caldiero. Alvinzl, étonné de voir Bonaparte se replier le lendemain d'un auccès, l'avait suivi de loin en loin, se doutant que les progrès de Davidovich avaient ou seuls le ramener en arrière. Il espérait que son plan de jonction à Vérone allait se réaliser. Il a'arrêta à trois lieues à peu près de Vérone, sur les hauteurs de Caldiero, qui en dominent la route. Ces bauteurs présentaient une excellente position pour tenir tête à l'armée qui sortiralt de Vérone. Alvinzi a'v établit, y placa des batteries, et n'onhlia rien pour s'y rendre inexpugnable. Bonaparte en fit la reconnaissance, et résolut de les attaquer snr-le-champ; car la situation de Vaubois à Rivoli était très-précaire, et ne lui laissait pas beaucoup de temps pour agir sur Alvinzi. Il marcha contre lui le 21 au soir (11 novembre), repoussa son avant-garde, et hivaqua avec les diviaions Masséna et Augereau au pied de Caldiero. A la pointe du jour, il s'aperçut qu'Alvinzi, fortement retranché, acceptait la bataille. La position était ahordable d'nn côté, celui qui appuyait anx montagnea, et qui n'avait pas été assez soignensement défendu par Alvinzi. Bonaparte y dirigea Masséna, et chargea Augereau d'attaquer le reste de la ligne. L'action fut vive. Mais la pluie tombait par torrents, ce qui donnait un grand avantage à

l'enneml, dont l'artillerie était placée d'avance sur

de bonues positions, tandis que la nôtre, obligée de se mouvoir dans des chemins devenus impraticables, ne ponvait pas être portée sur les points convenables, et mangnait tout son effet. Néanmoins Masséna parvint à gravir la bauteur négligée par Alvinzi. Mais tout à coup la pluie se changea en une grelasse froide, qu'un vent violent portait dans le visage de nos soldats. Au même instant, Alvinzi fit marcher sa réservo snr la position que Masséna lui avait enlevée, et reprit tous ses avantages. Bonaparte vonlut en vain renouveler sea efforts, il ne put réussir. Les deux armées passèrent la nuit en présence. La pluie ne cessa pas de tomber, et de mettre nos soldats dans l'état le plus pénible. Le lendemain 23 brumaire (13 novembre). Bonsparte rentra dans Vérone.

La situation de l'armée devenait désespérante. Après avoir inutilement poussé l'ennemi au delà de la Brenta, et sacrifié saus fruit une foule de braves; après avoir perdn à la gauche le Tyrol et quatre mille hommes; après avoir livré une bataille malheurense à Caldiero, ponr éloigner Alvinzi de Véroue, et s'être eneore affaihli sans suecès, toute ressource semblait perdue. La gauche, qui n'était plus que de buit mille hommes, pouvait à chaque instant être eulhutée de la Corona et de Rivoli, et alors Bonaparte se trouvait enveloppé à Vérone, Les deux divisions Massena et Angereau, qui formaient l'armée active opposée à Alvinzi. étaient réduites, par deux batailles, à quatorze ou quinze mille hommes. Que pouvaient quatorze ou quinze mille soldats contre près de quarante mille? L'artillerie, qui nous avait tonjours servi à contrebalancer la sapériorité de l'ennemi, ne pouvait plus se mouvoir an milien des boues; il n'y avait done aueun espoir de lutter avec quelque elianee do succès. L'armée était dans la consternation. Ces braves soldats, éprouvés par tant do fatigues et de dangers, commencaient à marmurer. Comme tous les soldats intelligents, ils étaient suiets à de l'bnmenr, parce qu'ils étaient capables de jnger. -Après avoir détruit, disaient-ila, deux armées dirigées contre nons, il nons a falla détruire encore celles qui étaient opposées aux troupes du Rhin. A Beanlieu a succédé Wurmser; à Wurmser succède Alvinzi : la lutte se renouvelle chaque jonr. Nons ue pouvons pas faire la taebe de tous. Ce n'est pas à nous à combattre Alvinzi, ce n'était pas à nous à combattre Warmser. Si ebaenn avait fait sa taebe commo nous, la guerre serait finie. Encoro,

portionnés à nos périls! mais on nons abandonne au fond de l'Italio, on nous laisse seuls aux prises avee denx armées innombrables. Et quand, après avoir versé notre sang dans des milliers de combats, nous serons ramenéa aur les Alpes, nous reviendrona sans honnenr et sans gloiro, comme des fugitifs qui n'suraient pas fait leur devoir. -C'étaient là les discours des soldats dans leurs bivaes. Bonaparte, qui partageait leur bumeur et leur mécontentement, écrivait au Directoiro, le même jour 24 brumaire (14 novembre) : « Tous » nos officiers supérieurs, tous nos généraux d'élite a sont hora de combat : l'armée d'Italio . réduite à » une poignée de monde, est épuisée. Les béros de » Millesimo, de Lodi, de Castiglione, de Bassano, » sont morts pour leur patrie, ou sont à l'hôpital. » Il ne reste plus aux corps que leur réputation et » leur orgueil. Joubert, Lannes, Lamare, Victor, » Murat, Charlot, Dupnis, Rampon, Pigeon, Mé-» nard, Chahrand, sont blesses. Nons sommes » abandonnés an fond de l'Italio : ce qui me resto » de braves voit la mort infaillible, an milieu de » chancea si continuelles, et avec des forces si in-» férieures. Peut-êtro l'heure du brave Angerean. » de l'intrépide Masséna, est près de sonner.... » Alors! alors que deviendront ces braves gens? » Cette idée me rend réservé; je n'ose plus affronter » la mort, qui serait un sujet de découragement » ponr qui est l'objet de mes sollieitudes. Si j'avais » recu la quatre-vingt-troisième, forte de trois mille » einq cents hommes connus à l'armée, j'aurais ré-» poudu de tont! Peut-être, sous peu de joura, ne » sera-ce pas assez de quarante mille bommes! . - Anjourd'hui, ajoutait Bonaparte, repos anx » tronpes; demain, selon les mouvements de l'en-

do succès. L'armée était dans la consternation. Ces

Persona soldats, péqueves par tant do faitgues et de
dangers, commençaient à narmaurer. Commo tous

Resoldats incelligents, là écitates tajest à de l'Bamoner, parce qu'ils étaient capables de juger.

Après avoir détruit, dissaient-là, écut armées dirigées contre nons, il nons a falin détruire encre

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière; qu'Alvaire

fort, et que cet effort erait le dernière qu'il a dernière de prince de la prince de l

a nemi, nous agirons, a

écholles qu'ils avaient préparées pour escalader les murs. Les Véronais lissaient éclater leurjoie en croyant voir, sous quelques heures, Alvinai réuni dans leur ville à Davidovich, et les Français détraits. Quelques-unes d'eutre eux, compromis pour leur attachement à outre cause, so promenaient tristement en comptant le petit nombre de nos hraves.

L'armée attendait avec anxiété les ordres du général, et espérait à chaque instant qu'il commanderait un mouvement. Cependaut la journée du 24 s'était écoulée, et, contre l'usage, l'ordre du iour u'avait rien auuoncé. Mais Bouaparte n'avait point perdu de temps; et, après avoir médité sur le champ de bataille, il venait de prendre une de ces résolutions que le désespoir iuspire au génie. Vers la nuit, l'ordre est donné à toute l'armée do prendre les armes; le plus graud silence est commandé; on se met eu marebe; mais au lieu do se porter en avaut, ou rétrogrado, on repasse l'Adige sur les ponts de Véroue, et on sort de la villo par la porte qui condnit à Milan. L'armée croit qu'on renonce à garder l'Italie : la tristesse règne daus les rangs. Cependaut, à quelque distauce de Vérone, on fait un à-gauche : au lieu de continuer à s'éloigner de l'Adige , on se met à le longer et à descendre son cours. On le suit pendant quatre lienes. Enfin, après quelques henres de marche, on arrive à Ronco, où un pont de hateaux avait-été jeté par les soins du général; on repasse le fleuve; et, à la pointe du jour, on se trouve de uonveau au delà do l'Adige, qu'on croyait avoir abandouné pour toujours. Lo plan du général était extraordinaire; il allait étonner les deux armées. L'Adige, en sortaut de Véroue, cesso uu instant de couler perpendiculairement des montagnes à la mer, et il oblique vers le levant : dans ce mouvement oblique, il se rapproche de la route de Véroue à la Brenta, sur laquelle était campé Alvinzi. Bouaparte, arrivé à Roneo, se trouvait douc ramené sur les flaucs, et presque sur les derrières des Autrichiens. Au moyen de ce pont, il se tronvait placé au milieu de vastes marais. Ces marais étaient traversés par deux chaussées, dont l'une à gauche, remontant l'Adige par Poreil et Gombione, allait rejoindre Vérone; dout l'autre, à droite, passait sur une petite rivière, qu'on appelle l'Alpon, su village d'Arcole, et allait rejoindre la route de Véroue vers Villa-Nova, sur les derrières de Caldiero.

Bonaparte tenait douc à Ronco deux chaussées.

qui tontes deux allaient rejoindre la grande route occupée par les Autrichiens, l'une entre Caldiero ct Vérone, l'autre entre Caldiero et Villa-Nova. Voici quel avait été sou calcul : au milieu de ces marais, l'avantage du nombre était tout à fait anuulé; on ne pouvait se déployer que sur les chaussées, et sur les chaussées, le courage des têtes de colounes devait décider de tout. Par la chaussée de gauche, qui allait rejoindre la route eutre Vérone et Caldiero, il pouvait tomber sur les Autrichiens. s'ils tentaient d'escalader Véroue. Par celle de droite, qui passe l'Alpon au pont d'Arcole, et aboutit à Villa-Nova, il débouchait sur les derrières d'Alviuzi, il pouvait enlever ses parcs et ses bagages, et intercepter sa retraite. Il était donc inattaquable à Rouco, et il étendait ses deux bras autour de l'ennemi. Il avait fait fermer les portes de Vérone, et v avait laissé Kilmaine avec gninze cents hommes, pour résister à un premier assaut. Cette combinaison si audaciense et si profonde frappa l'armée, qui sur-le-champ en deviua l'in-

tentiou et en fut remplie d'espérance. Bouaparte plaça Masséna sur la digue de gauche, ponr remonter sur Gombione et Poreil, et preudre l'eunemi en quene s'il marchait sur Vérone. Il dirigea Augereau à droite pour déboucher sur Villa-Nova. Ou était à la pointe du jour. Masséna se mit en observatiou sur la digne de gauche; Augereau, pour parcourir celle de droite, avait à franchir l'Alpon sur le pout d'Arcole. Ouolques bataillons croates s'y trouvaieut détachés pour surveiller le pays. Ils bordaient la rivière, et avaient leur cauon braqué sur le pout. Ils accueillirent l'avaut-garde d'Angereau par une vive fusillade, et la forcèrent à se replier. Augereau accourut et ramena ses troupes en avant; mais le fen du pont et de la rive opposée les arrêta de nouveau. Il fut obligé de céder devaut cet obstacle et de faire halte.

Pendant ce temps, Alvinzi, qui avait les yequs ficés sur Vérous, ci qui cropzit que l'armée française d'y trouvait encore, duit surpris d'entendre une tertée-if a militie des marsis. Il ne supposit para que le général Bouaparte pat choisir un pareil terrain, cit l'enyait que c'ésti un corps, détaché de troupes légères. Mais hientés as exacterieres en l'informer que l'enappeament est grave, et que de coups de fusil sont partis de tous les colois. Sans être échtieriencer, il renivoi deux divisions; l'une sous Provres suit la digue de gauce, l'autre sous Mitroussi unit la digue de gauce, l'autre sous Mitroussi unit la digue de droite, l'autre sous Mitroussi unit la digue de droite,

et s'avance sur Arcole. Massena, voyant approcher les Autrichiens, les laisse avancer sur cette digue étroite, et quand il les juge assez engagés, il fond sur eux au pas de course, les refoule, les reiette dans les marais, en tne, en noie un grand nombre. La division Mitrouski arrive à Arcole, débouche par le pont, et suit la digue comme celle de Provera. Augereau fond sur elle, l'eufonce et en jette une partie dans les marais. Il la poursuit, et veut passer le pont après elle; mais le pont était encoro mieux gardé que le matin; une nombreuse artillerio en défendait l'approche, et tout le reste do la ligne autrichienne était déployé sur la rive de l'Alpon, fusillant sur la digue, et la prenant en travers. Augereau saisit un drapeau et le porte sur le pont; ses soldats le suivent, mais un seu éponyantable les ramène en arrière. Les généraux Lannes, Verne, Bon, Verdier, sont gravement blessés. La colonne se replie, et les soldats descendent à côté de la digue, pour se mettre à couvert du feu.

Bonaparte voyait de Ronco s'ébranler toute l'armée ennemie, qui, avertie du danger, se hâtait de quitter Caldiero pour n'être pas prise par derrière à Villa-Nova. Il vovait avec douleur de grands résultats lui échapper. Il avait bien envoyé Guyeux avec une brigade pour essayer de passer l'Alpon au-dessous d'Arcole; mais il fallait plusienrs heures pour l'exécution de cette tentative, et cependant il était de la dernière importance de franchir Arcole sur-le-champ, afin d'arriver à temps snr les derrières d'Alvinzi, et d'obtenir un triomphe complet : le sort de l'Italie en dépendait. Il n'hésite pas, il s'élauce au galop, arrive présdu pont, se jette à bas de cheval, s'approche des soldats qui s'étaient tapis sur le bord de la digue, leur demande s'ils sont encore les vainqueurs de Lodi. les ranime par ses paroles, et, saisissant un drapean, leur crie : - Suivez votre général! A sa voix nn certain nombre de soldats remontent sur la chaussée, et le suivent; malbeureusement le mouvement ne peut pas se communiquer à toute la colonne, dont le reste demenre derrière la digue. Bonaparte s'avance, lo drapeau à la main, au milien d'une grêle de balles et de mitraille. Tous ses généraux l'entonrent. Lannes, déjà blessé de deux coups de feu dans la journée, est atteint d'nu troisième. Le jeune Muirou, aide de camp du général, veut lo couvrir de son corps et tombe mort à ses pieds. Cependant la colonne est près de franchir le pont, lorsqu'une dernière décharge

Farctie et la rejette en arrière. La queue abbadonne la titée. Alors les soldars restés apurès du général le saisissent, l'emportent an milien du fient et de la funice, ét veulent le faire remonter à cheral. Line colonne autricitienne, qui débouche sur cut, les posses en désordre dans le marsis. Bonaparte ytombe, et y enfonce jusqu'an milien du cerpet. Aussitté les soldats s'approprient du danger: La avant l'écrémel-lis, pour assuver le général! Ils courreit. à la sainé de Belliard et Vigoulles, pour le détirrer. On l'arreche du mitroit à Boner.

vient à Ronco. Dans ce moment, Guveux était parvenu à passer au-dessus d'Arcole, et à onlever le village par l'autre rive. Mais il était trop tard. Alvinzi avait fait filer ses parcs et ses bagages; il était déployé dans la plaine, et en mesure do prévenir les desseins de Bonaparte. Tant d'héroïsme ot de géuie étaient donc devenus inutiles. Bonaparte aurait bien pu s'éviter l'obstaele d'Arcole, en jetant son pont sur l'Adige un pen au-dessus de Ronco, c'est-à-dire à Albaredo, point où l'Alpon est réuni à l'Adige. Mais alors il débouchait en plaine, ce qu'il importait d'éviter; et il n'était pas en mesure de voler par la digne gauche au secours de Vérone ". Il avait donc eu raison de faire ce qu'il avait fait; et, quoique le succès no fût pas complet, d'importants résultats étaient obtenus. Alvinzi avait quitté sa redontable position de Caldiero; il était redescendu dans la plaine; il ne menaçait plus Vérone; il avait perdu beaucoup de monde dans les marais. Les deux digues étaient devenues le seul ebamp de bataille intermédiaire entre les denx armées, cc qui assurait l'avantage à la bravoure et l'enlevsit an nombre. Enfin les soldats français, animés par la lutte, avaient recouvré toute leur confiance.

Bonaparte, qui avait à songer à tous les périls à la fois, derait s'occuper de sa gambe, laiseé à la Corona et à Rivoli. Comme à chaque instant elle poursit être ealbeite, il vouhit être en me-ster de volre à son secours. Il peas done qu'il fallait se replier de Gombione et d'Arcole, re-passer l'Adigé Annoe, et b'raquer en deçà du fleuve, pour être à portée de secourir Vaubois, si, dans la miti, on apprenait sa débit. Telle fott

<sup>&</sup>quot; Je rapporte ici une critique souvent adressée à Bouaparte sur cette célèbre bataille, et la réponse qu'il y a faite luitoime dans ses Mémoires.

cette première journée du 25 brumaire (15 novembre).

La nuit se passa sans mauvaise nouvelle. On sut que Vaubois tenait à Rivoli. Les exploits de Castiglione convraient Bonaparte de ce côté. Davidovich, qui commandait un corps dans l'affaire de Castiglione, avait reçu nne telle impression de cet événement, qu'il n'osait avancer avant d'avoir des nouvelles certaines d'Alvinzi. Ainsi le prestige du génie de Bonaparte était là où il n'était pas Ini-même. La jonrnée du 26 (16 novembre) commence: on se rencontre sur les deux digues. Les Français chargent à la baionnette, enfoncent les Autrichiens, en ictient un grand nombre dans les marais, et font beaucoup de prisonniers. Ils prennent des draneaux et du canon. Bonanarte fait tirailler encore sur la rive de l'Alpen, mais ne tente aucun effert décisif pour le passer. La nuit prrivée, il replie encore ses colonnes, les ramène de dessus les digues, et les rallie sur l'autre rive de l'Adige, content d'avoir épuisé l'ennemi tonte la journée, en attendant des nouvelles plus certaines de Vanbois. La seconde nuit se passe encore de même : les nouvelles de Vaubois sont rassurantes. On peut consacrer une troisième journée à lutter définitivement contre Alvinzi. Enfin le soleil se lève pour la troisième fois sur cet épouvantable théâtre de carnage. C'était le 27 (17 novembre 1796). Bonaparte calcule que l'ennemi, en morts, blessés, novés ou prisonniers, doit avoir nerdu près d'un tiers de son armée. Il le juge barassé, découragé, et il voit ses soldats pleins d'enthousiasme; il se décide alors à quitter ces digues, et à porter le champ de bataille dans la plaine, au delà de l'Alpen. Comme les jours précédents, les Français, débouchant de Ronco, rencontrent les Antrichiens sur les digues. Masséna occupe toujours la digue gauche; sur celle de dreite, c'est le général Robert qui est chargé d'attaquer, tandis au'Augereau va passer l'Alpon près de son embouchure dans l'Adige. Masséna éprouve d'abord une vive résistance, mais il met son chapeau à la pointe de son épée, et marche ainsi à la tête des soldats. Comme les jonrs précédents, beaucoup d'ennemis sont tnés, noyés ou pris. Sur la digne de droite, le général Robert s'avance d'abord avec snccès: mais il est tué, sa colonne est reponssée presque jusque sur le pont de Ronco.

Bonaparte, qui voit le danger, place la trentedeuxième dans un bois de saules, qui longe la digue. Tandis que la colonne ennemie, victoriense

de Robert, s'avance, la trente-deuxième sort tout à conp de son embuscade, la prend en flanc, et la iette dans un désordre épouvantable. C'étaient trois mille Croates; le plus grand nombre sont tués ou prisonniers. Les digues ainsi balavées, Bonaparte se décide à franchir l'Alpon: Angereau l'avait passé à l'extrême droite. Bonaparte ramène Masséna de la digue gauche snr la digue droite, le dirige sur Areole, qui était évacué, et porte ainsi toute son armée en plaine devant celle d'Alvinzi. Benaparte, avant d'ordonner la charge. veut semer l'épouvante au moven d'un stratagème. Un marais, plein de roscaux, couvrait l'aile gauche de l'ennemi : il ordonne au chef d'escadron Hereule de prendre avec îni vingt-cinq de ses guides, de filer à travers les roseaux, et de charger à l'improviste avec un grand bruit de trompettes. Ges vingt-cinq braves s'apprétent à exécuter l'ordre. Bonaparte donne alors le signal à Masséna et à Augereau. Ceux-ci chargent vigoureusement la ligne autrichienne, qui résiste; mais tout à conp on entend un grand bruit de trompettes; les Autrichiens, croyant être chargés par toute une division de cavaleric, cèdent le terrain. Au même instant, la garnison de Legnago, que Bonaparte avait fait sortir pour circuler sur leurs derrières, se montre au loiu, et ajoute à leurs inquiétudes. Alors ils se retirent; et, après soixante et donze henres de cet éponyantable combat, découragés, accablés de fatigue, ils cèdent la victoire à l'héroisme de quelques mille braves, et

au génie d'un grand capitaine. Les deux armées, épnisées de leurs efforts, passèrent la nuit dans la plaine. Dès le lendemain matin, Bonaparte fit recommencer la poursuite sur Vicence. Arrivé à la hauteur de la chaussée qui mêne de la Brenta à Véronc, en passant par Villa-Nova, il laissa à la cavalerie seule le soin de poursnivre l'ennemi, et songea à rentrer à Véronc par la ronte de Villa-Nova et de Caldiero, afin de venir au secours de Vauhois. Bonaparte apprit en ronte que Vanbois avait été obligé d'abandonner la Corona et Rivoli, et de se replier à Castel-Novo. Il redonbla de célérité, et arriva le soir même à Vérone, en passant sur le champ de bataille qu'avait occupé Alvinzi. Il entra dans la ville par la porte opposée à celle par laquelle il en était sorti. Quand les Véronais virent cette poignée d'hommes, qui étaient sortis en fugitifs par la porte de Milan, rentrer en vaingneurs par la porte de Venise, ils furent saisis de surprise. Amis et ennemis ne purent equieuir leur admiration pour le général et les soldats qui venaient de changer si glorieusement le destin de la guerre. Dès ce moment, il n'entra plus dans les eraintes ni dans les espérances de personne, qu'on pût chasser les Français de l'Italie. Bonaparte fit marcher sur-lechamp Masséna à Castel-Novo, et Augereau sur Dolce, par la rive gauche de l'Adige. Davidovieh, atlaqué de tontes parts, fut promptement ramené dans le Tyrol, avec perte de beaucoup de prisonniers. Bonaparte se contenta de faire réoccuper les positions de la Corona et de Rivoli, sans vouloir remonter insqu'à Trente et rentrer en possession du Tyrol. L'armée française était singulièrement affaiblie par cette dernière lutte. L'armée autrichienne avait perdu einq mille prisonniers, huit ou dix mille morts et blessés, et se trouvait encore forte de plus de quarante mille hommes, compris le corps de Davidovieh. Elle se retirait dans le Tyrol et sur la Breuta pour s'y reposer, elle était loin d'avoir souffert comme les armées de Wurmser et de Beaulieu. Les Français, épuisés, n'avaient pu que la reponsser sans la détrnire. Il fallait done renoncer à la noursuivre, tant que

les renforts promis ne scraient pas arrivés. Bonaparte se contenta d'oceuper l'Adige de Dolee à la

Cette nouvelle victoire cansa, en Italie et en France, une joie extrême. On admirait de tontes parts ce génie opiniatre qui, avec quatorze ou quinze mille hommes, devant quarante mille, n'avait pas songé à se retirer; ce génie inventif et profond, qui avait su découvrir, dans les digues de Ronco, un champ de hataille tout nouveau qui annulait le nombre et donnait dans les flancs de l'enneui. On célébrait surtout l'héroisme déployé au pont d'Arcole, et partont on représentait le jeune général, uu drapeau à la main, au milieu du sen et de la sumée. Les deux conseils, en déelarant, snivant l'asage, que l'armée d'Italie avait encore bien mérité de la patrie, décidèrent de plns que les drapeaux pris par les généraux Bonaparte et Augereau sur le pont d'Arcole, leur seraient donnés pour être conservés dans leurs familles : belle et noble récompense, digne d'un âge héroïque, et bien plus glorieuse que le diadême décerné plus tard par la faiblesse au génie tout-puissant!

## CHAPITRE XX.

Ciarla en quartier général de l'armée d'Italia. Dispoire des négociaises evre le cabinet anglési. Départ de Manneburs et Expédition d'Italiand. — Travaux a ministratifs des Directoire dans l'Airrée de l'un e. Est des Sancess, Recordent déponses. Capitulation de Xell. — Dernières tentative de l'Antriche sur l'Italia. — Victoires de Rivell et de le Faverite ; princ de Manton. — Fiu de la mémorable canagage de 1786.

Le ginéral Clarke venais d'arriver au quartier goineful de l'armé d'utiles, d'où Il dernis parir pour se rendre à Vienne. Sa mission avait perdu on oùjet essentiel, cer la bastillé d'Arcole rea-dais l'armistice instité. Bonaparte, que le général corta fait l'armistice et ses conditions. Les nisions qu'il donait d'atme excellentes. L'armistice se qu'il donait d'atme excellentes. L'armistice aver le fort de Koll our le Bhia, que l'armistice d'armistice de la conservation de l'armistice de l'armisti

point indispensable poor diboneher en Allemagne. La price de Mantone an contraire extratait la conquête définitive de l'Italie, et permetuit d'exisper en retour Mayone et tous la ligne de Rhin. L'armistice compromettait évidenment texte conquête; car Mantone, rempile de maldes, et réduite à la demi-ration, ne pouvait pas differer plus d'un mois douvrie ses portes. Les virres qu'on y fersit entre rendrient à la garnion la santé et les forces. La quantiée des pouvait pas deconnaises, se ménagerial des apprecisionnements de connains, se ménagerial des apprecisionnements con recommencer a résistate, er one sa d'une con recommencer a résistate, er one sa d'une

reprise d'hostilités. La suite de batailles livrées pour couvrir le blocus de Mantoue deviendrait done inutile; et il faudrait recommencer sur nouyeanx frais. Cc n'était pas tout. Le pape ne ponvait manquer d'être compris dans l'armistice par l'Autriche, et alors on perdait le moyen de le punir, et de lui arracher vingt ou trente millions dont on avait besoin pour l'armée, et qui serviraient à faire une nouvelle campagne. Bonaparte enfin, percant dans l'avenir, conseillait, au lieu de suspendre les bostilités, de les continuer au contraire avec vigueur, mais de porter la guerre sur son véritable théâtre, et d'envoyer en Italie un renfort de trente mille hommes. Il promettait à ce prix de marcher sur Vienne, et d'avoir en deux mois la paix, la ligne du Rhin, et nnc république en Italie. Sans doute, cette combinaison plaçait dans ses mains toutes les opérations militaires et politiques de la guerre; mais, qu'elle fût intéressée on non, elle était juste et profonde, et l'avenir en prouva la sagessa.

Cependant, par obéissance pour le Directoire, on écrivit aux généranx autrichiens sur le Rhin et l'Adige, pour leur proposer l'armistice, et pour obtenir à Clarke des passe-ports. L'archidne Charles répondit à Morean qu'il ne pouvait entendre aucune proposition d'armistico; que ses pouvoirs ne le lui permettaient pas, et qu'il fallait en référer au conseil aulique. Alvinzi répondit de même, et fit partir un courrier pour Vienne. Le ministère autriehien, secrétement dévoué à l'Angleterre, était peu disposé à écouter les propositions de la France. Le cabinet de Londres Ini avait fait part de la mission de lord Malmesbury; il s'était efforcé de lui persuader que l'Empereur obtiendrait bien plus d'avantages en prenant part à la négociation ouverte à Paris qu'en faisant des conquêtes séparées, puisque les conquêtes anglaises dans les deux Indes étaient sacrifiées pour lui procarer la restitution des Pays-Bas. Ontre les insinuations de l'Angleterre, le cabinet de Vienne avait d'autres raisons de reponsser les propositions du directoire. Il se flattait de s'emparer du fort de Kehl sous très-neu de temps; les Français, contenns le long du Rbin, ne pourraient plus alors le franchir; on ponrrait donc sans danger en retirer de nouveaux détachements, pour les porter sur l'Adige. Ces détachements, joints à de nonvelles levées qui se faisaient dans toute l'Autriche avec une merveilleuse aetivité, permettaient encore un effort sur l'Italie; et peut-être

cette terrible armée, qui avait tant anéanti de bataillons autrichiens, finirait par succomber sous des efforts réitérés.

La constance allemande ne se démentait donc pas ici, et malgré tant de revers, elle ne renoncait pas encore à la belle Italie. En conséquence. il fut résolu de refuser l'entrée de Vienne à Clarke. On craignait d'ailleurs un observateur au milien de la capitale de l'Empire, et on ne voulait pas de négociation directe. Quant à l'armistice, on aurait consenti à l'admettre snr l'Adige, mais non snr le Rhin. On répondit à Clarke que, s'il voulait se rendre à Vicence, il y trouverait le baron de Vincent, et qu'il ponrrait y conférer avec lui. La réunion eut lieu en effet à Vicence. Le ministre antrichien prétendit que l'Emperenr no ponyait recevoir un envoyé de la république. parce que c'était la reconnaître, et, quant à l'armistice, il déclara qu'on ne pouvait l'admettre qu'en Italie. Cette proposition était ridicule, et on ne conçoit pas que le ministère antricbien put la faire, car elle sanvait Mantone sans sauver Kehl, et il fallait supposer les Français bien sots pour l'accepter. Cependant le ministère antriebien, qui voulait au besoin se ménager le moven d'une népociation séparée, fit déclarer par son envoyé que si le commissaire français avait des propositions à faire relativement à la paix, il n'avait qu'à se rendre à Turin, et les communiquer à l'ambassadeur autrichien auprès du Piémont. Ainsi, grâce anx suggestions de l'Angleterre et aux folles espérances de la cour de Vienne, ce dangereux projet d'armistice fut écarté. Clarke s'en alla à Turin, pour profiter au besoin de l'intermédiaire qui lui était offert apprès de la conr de Sardaigne. Il avait encore une autre mission; c'était celle d'observer le général Bonaparte. Le génie de ce jeune bomme avait paru si extraordinaire, son caractère si absoln, si énergique, que, sans aucun motif précis on lui supposa de l'ambition. Il avait vouln conduire la guerre à son gré, et avait offert sa démission quand on lui traça un plan qui n'était pas le sien ; il avait agi souverainement en Italie, en accordant aux princes la paix ou la guerre, sons prétexte des armistices; il s'était plaint avec hauteur de ce que les négociations avec le pape n'avaient pas été conduites par lui seul, et il avait exigé qu'on lui en remit le soin; il traitait fort durement les commissaires Garau et Salicetti, quand ils se permettaient des mesures

qui lui déplaisaient, et il les avait obligés de quit-

ter le quartier général; il s'était permis d'envoyer des fonds aux différentes armées sans se faire autoriser par le gouvernement, et sons l'intermédiaire indispensable de la trésorerie. Tons ces faits annoncaient un homme qui aimait à faire seul ce qu'il croyait être seul capable de bien faire. Ce n'était encore que l'impatience du génie, qui n'aime pas à être contrarié dans ses œuvres; mais c'est par cette impatience que commence à se manifester une volonté despotique. En le voyant soulever la baute Italic contre ses anciens maîtres, et créer ou détruire des États, on disait qu'il voulait se faire duc de Milan. On pressentait son ambition, et il en pressentait lui-même le reproche. Il se plaignait d'être accusé, puis se justifiait luiméme, sans qu'nn seul mot du Directoire lui en eut fourni l'occasion.

Chric avait douc, outre la mission de négocir, celled e l'observe. Bonapore en fut averti, et. agissant cia vec la hautern et l'adresse qui l'inciente ordinisse; il lin lissa voir qu'il connaissait l'òbjet de sa mission, le solyigen bienott prason accendant et sa grice, assai prissante, difon, que son gelier, et et la frait bomme devis on, que vou gelier, et et la frait bomme devis on, que vou gelier, et et la frait bomme devis un espion adreit et souple. Il resta en Italic, tantot à Turin, tantôt an quarier général, et bienott d'a paperiat plus à Bonaparte qu'as diprectoire.

A Paris, le cabinet anglais faisait, antant qu'il le pouvait, trainer en longueur la négociation ; mais le cabinet français, par des réponses promptes et claires, obligea enfin lord Malmesbury à s'expliquer. Ce ministre, comme on l'a vu, avait posé d'abord le principe d'nne négociation générale, et de la compensation des conquêtes ; de son côté, le Directoire avait exigé des pouvoirs de tous les alliés, et nne explication plus claire du principe des compensations. Le ministre anglais avait mis dixneuf jours à répondre; il avait répondn enfin que les pouvoirs étaient demandés, mais qu'avant de les obtenir il fallait que le gouvernement français admit positivement le principe des compensations. Le Directoire avait alors demandé qu'on lui énoncât sur-le-champ les objets sur lesquels porteraient les compensations. Tel est le point où la négociation en était restée. Lord Malmesbury écrivit de nonvean à Londres, et, après donze jours, répondit, le 6 frimaire (26 novembre), que sa cour n'avait rien à ajouter à ce qu'elle avait dit, et qu'elle ne pouvait pas s'expliquer davantage, tant que le gouvernement français n'admettrait pas formellement

le principe proposé. C'était là une subtilité; car, en demandant l'énonciation des objets qui seraient compensés, la France admettait évidemment le principe des compensations. Écrire à Londres, et employer encore douze jours pour cette subtilité. c'était se jouer du Directoire. Il répondit, comme il faisait toujonrs, le lendemain même; et, par une note de quatre lignes, il dit que sa précédente note impliquait nécessairement l'admission du principe des compensations, mais que du reste il l'admettait formellement, et demandait sur-lechamp la désignation des objets sur lesquels ce principe devait porter. Le Directoire s'informait en outre si, à chaque question, lord Malmeshury serait obligé d'écrire à Londres. Lord Malmesbury répondit vaguement qu'il serait obligé d'écrire tontes les fois que la question exigerait des instructions nouvelles. Il écrivit encore, et resta vingt jours avant de répondre. Il était évident cette fois qu'il fallait sortir du vague où l'on s'était enfermé, et aborder enfin la redoutable question des Pays-Bas. S'expliquer sur cet objet, c'était rompre la négociation, et on conçoit que le cabinet anglais mit les plus longs délais possibles à la rompre. Enfin, le 28 frimaire (18 décembre), lord Malmesbury eut une entrevue avec le ministre Delacroix, et lui remit une note dans laquelle les prétentions du cabinet anglais étalent exposées. Il vonlait que la France restituât aux puissances du continent tout ce qu'elle avait conquis ; qu'elle rendit à l'Autriche la Belgique et le Luxembourg, à l'Empire, les États allemands de la rive gauche; qu'elle évacuat toute l'Italie, et la replacat dans le statu quo ante bellum; qu'elle restituât à la Hollande certaines portions de territoire, telles que la Flandre maritime, par exemple, afin de la rendre indépendante; et enfin, que des changements fussent faits à sa constitution actuelle. Le cabinet anglais ne promettait de rendre les colonies de la Hollande que dans le cas du rétablissement du stathoudérat; encore ne les rendrait-il jamais toutes : il devait en garder quelques-unes comme indemnité de guerre; le Cap était du nombre. Pour tous ces sacrifices, il offrait de rendre deux ou trois lles que la guerre nous avait fait perdre dans les Antilles, la Martinique, Sainte-Lncie. Tabago, et à condition encore que Saint-Domingue ne nous resterait pas en entier. Ainsi la France, après une guerre inique, où elle avait cu toute justice de son côté, où elle avait dépensé des sommes énormes, et dout elle était sortie victorieuse, la France n'aurait pas gagné nne seule province, tandis que les puissances du Nord venaient de se partager un royaume et que l'Angleterre venait de faire dans l'Inde des acquisitions immenses l La France, qui occupait encore la ligne du Rhin, et qui était maîtresse de l'Italie, aurait évaeue le Rhin et l'Italie sur la simple sommation de l'Augleterre! De pareilles conditions étaient absurdes et inadmissibles; la seule proposition en était offensante, et elles ne devaient pas être écoutées. Le ministre Delacroix les écouta cependant avec nne politesse qui frappa le ministre anglais, et qui lui fit même espérer qu'on pourrait poursuivre la négociation.

Delacroix donna une raison qui était mauvaise : e'est que les Pays-Bas étaient déclarés territoire national par la constitution; et le ministre anglais lni répondit par une raison qui ne valait pas mieux, c'est que le traité d'Utreeht les attribuait à l'Autriche, La constitution pouvait être obligatoire pour la nation française, mais elle ne concernait ni n'obligeait les nations étrangères. Le traité d'Utreeht était, comme tous les traités du monde un arrangement de la force que la force pouvait changer. La seule raison que lo ministre français devait donner, c'est que la réunion des Pays-Bas à la France était juste, fondée sur toutes les convenances naturelles et politiques, et légitimée par la victoire. Après nne longue discussion sur tous les points accessoires de la négociation, les deux ministres se séparèrent. Le ministre Delaeroix vint en référer au Directoire, qui, s'irritant à bon droit, résolut de répondre au ministre anglais comme il le méritait. La note du ministre anglais n'était pas signée, elle était seulement contenue dans une lettre signée. Le Directoire exigea, le jour même, qu'elle fût revêtue des formes nécessaires, et lui demanda son ultimatum sous vingt-quatre heures. Lord Malmesbury, emharrassé, repondit que la note était suffisamment authentique, pnisqu'elle était contenue dans une lettre signée, et que, quant à un ultimatum, il était contre tous les usages de l'exiger aussi brusquement. Le lendemain, 29 frimaire (19 décembre), le Directoire lui fit déclarer qu'il n'écouternit jamais aueune proposition contraire aux lois et aux traités qui liaient la république; il fit ajouter que lord Malmesbury ayant besoin de recourir à chaque instant à son gouvernement, et remplissant un rôle parement passif dans la négociation, sa présence à Paris était inutile; qu'en | côté do l'aristocratie anglaise. Il s'était lié beau-

conséquence il avait ordre de se retirer, lui et toute sa suite, sous quarante-huit heures; que d'ailleurs des courriers suffiraient pour négocier, si le gouvernement anglais adoptait les bases posées par la république française.

Ainsi finit cette négociation, dans laquelle le Directoire, loin de manquer aux formes, comme on l'a dit, douna un véritable exemple de franchise dans ses rapports avec les puissances ennemies. Il n'y eut point ici d'usage violé. Les communications des puissances portent, comme toutes les relations entre les hommes, le caractère du temps, de la situation, des individus qui gouvernent. Un gouvernement fort et victorienx parle autremeut qu'un gouvernement faible et vaineu ; et il convenait à une république appnyée sur la justice et la vietoire, de rendre son langage prompt, net, et public.

Pendant cet intervalle, le grand projet de Hoche sur l'Irlande s'effectuait. C'était là ce que redoutait l'Angleterre, et ce qui pouvait, en effet, la mettre dans nn grand péril. Malgré les bruits adroitement semés d'une expédition en Portugal ou en Amérique, l'Angleterre avait bien compris l'objet des préparatifs qui se faisaient à Brest. Pitt avait fait lever les milices, armer les côtes, et donné l'ordre de tont évacner dans l'intérienr, si les Français débarquaient.

L'Irlande, à laquelle on destinait l'expédition, était dans une situation propre à inspirer de graves inquiétudes. Les partisans de la réforme parlementaire et les catholiques présentaient dans cette tle une masse suffisante pour opérer un soulèvement. Ils auraient volontiers adopté nn gonvernement républicain, sons la garantie de la France, et ils avaient envoyé des agents secrets à Paris pour s'entendre avec le Directoire. Ainsi tout présageait qu'une expédition pourrait causer de cruels embarras à l'Angleterre, et la réduire à accepter une tont autre paix que celle qu'elle venait d'offrir. Hoche, qui avait consumé les denx plus belles années de sa vie dans la Vendée, et qui voyait les grands théâtres occupés par Bonaparte, Morean et Jourdan, hrûlait de s'en ouvrir nn en Irlande. L'Angleterre était un anssi noble adversaire que l'Autriche, et il n'y avait pas moins d'honneur à la comhattre et à la vainere. Une république nouvelle s'élevait en Italie, et allait y devenir le fover de la liberté. Hoche crovait beau et possible d'en élever une pareille en Irlande à

conp avec l'amiral Truguet, ministre de la marine, | et ministre à grandes vues. Ils s'étaient promis tous deux de donner une haute importance à la marine, et de faire de grandes choses; car alors tontes les têtes étaient en travail, toutes méditaient des prodiges pour la gloire et la félieité de leur patrie, L'alliance offensive et défensive conclue avec l'Espagne à Saint-Ildefonse offrait do grandes ressources, et permettait de vastes projets. En réunissant la flotte de Toulon aux flottes de l'Espagne, en les concentrant dans la Manche avec celles que la Franco avait dans l'Océan, on pouvait rassembler des forces formidables, et tenter de délivrer les mers par une bataille décisive; on pouvait du moins jeter un incendie en Irlande, et aller interrompre les succès de l'Angleterre dans l'Inde. L'amiral Truguet, qui sentait l'importance de porter de rapides secours dans l'Inde, voulait que l'escadre de Brest, sans attendre la réunion des flottes française et espagnolo dans la Manehe, mit à la voile sur-le-champ, jetat l'armée de Hoche en Irlande, gardat quelques mille bommes à hord, fit voile ensuite pour l'Îlede-France, allat y prendre les bataillous de noirs qu'on y organisait, et transportat ces secours dans l'Inde pour soutenir Tippo-Saéb. Cette grande expédition avait l'inconvénient de no porter en Irlande qu'une partie de l'armée d'expédition, et de la laisser exposée à de grandes chances, en attendant la réunion très-éventuelle de l'escadre de l'amiral Villeneuve qui devait partir de Toulon. de l'escadre espagnole qui était dispersée dans les ports d'Espagne, et de l'escadre de Richery qui revenait d'Amérique. Cette expédition ne fut pas exécutée. On attendit l'arrivée d'Amérique de Richery, et on fit, malgre l'état des finances, des efforts extraordinaires pour achever l'armement de l'escadre de Brest. Elle se trouva en frimairo (décembre) en état de mettre à la voile. Elle se composait de quinze vaisseaux de haut bord, de vingt frégates, de six gabares, et de einquante bàtiments de transport. Elle pouvait porter vingtdeux mille bommes. Hoche ne pouvant s'entendre avec l'amiral Villaret-Joyeuse, on remplaca ce dernier par Morard de Galles. L'expédition dut débarquer dans la baio do Bantry. On assigna à eliaque capitaine de vaisseau, dans un ordre cacheté, la direction qu'il devait suivre, et le mouillage qu'il devait choisir en cas d'accident.

L'expédition mit à la voile le 26 frimaire (16 décembre). Hoche et Morard de Galles étaient

montés sur une frégate. L'escadre française, grace à une brume épaisse, échappa aux eroisières anglaises, et traverss la mer sans être apercue. Mais, dans la nuit du 26 au 27, une tempéte affreuse la dispersa. Un voisseau fut englouti. Cependaut, le contre-amiral Bouvet manœuvra pour rallier l'escadre, et, après denx jours, parvint à la réunir tout ontière, à l'exception d'un vaisseau et de trois frégates. Malheureusement la frégate qui portait Hoche et Morard de Galles était du nombre de ces dernières. L'escadre eingla vers le cap Clear, et manœuvra là plusieurs jours pour attendro les deux chefs. Enfin, le 5 nivôse (24 décembre), elle entra dans la baie de Bantry, Un conseil de guerre décida le débarquement; mais il devint impossible par l'effet du mauvais temps ; l'escadre fut de nouveau éloignée des côtes d'Irlande. Le contre-amiral Bouvet, effrayé par tant d'obstacles, craignant de manquer de vivres, et séparé de ses chefs, crut devoir regagner les côtes de France. Hoche et Morard de Galles arrivèrent enfin dans la baie de Bantry, et apprirent là le retour de l'escadre française. Ils revinrent à travers des périls inouis. Battus par la mer, poursuivis par les Anglais, ils ne furent rendus aux rivages de France que par une espèce de miraele. Le vaisseau les Droits de l'Homme, capitaino La Crosse, se trouva séparé de l'escadre, et fit des prodiges : attaggé par deux vaisseaux anglais, il en détruisit un, échappa à l'antre; mais, tout mutilé, privé de mats et de voiles, il succomba à la violence de la mer. Une partie de l'équipage fut englontie, l'autre fut sauvée à grand'peine.

Ainsi finit cette expédition, qui jeta une grande alarme en Angleterre, et qui révéla son point vulnérable. Le Directoire ne renonça pas à revenir plus tard à ee projet, et tourna dans le moment tontes ses idées du côté du continent, pour se bâter de faire déposer les armes à l'Autriche. Les troupes de l'expédition avaient peu sonffert; elles furent débarquées. On laissa sur les côtes les forces nécessaires pour faire la police du pays, et on achemina vers le Rhin la majeure partie de l'armée qui avait porté le titre d'Armée de l'Océan. Les deux Vendées et la Bretagne étaient, du reste, tout à fait soumises par les soins et la présence continuelle de Hoche. On préparait à ce général un grand commandement, pour le récompenser de ses lugrats et pénibles travaux. La démission de Jourdan, que la mauvaise issue de la eampagne avait dégoûté, et qu'on avait provisoirement

remplacé par Beurnonville, permettait d'offrir à Hoche un dédommagement qui, depuis longtemps, était dû à son patriotisme et à ses talents.

L'hiver, déjà fort avancé (on était en nivôse, ianvier 1797), n'avait point interrompa cette campagne mémorable. Sur le Rhin, l'archiduc Charles assiégeait Kehl et la tête de pont d'Iluningue; sur l'Adige, Alvinzi préparait un nouvel et dernier effort contre Bonaparte. L'intérieur de la république était assez calme : les partis avaient les yeux fixés sur les différents théâtres de la guerre. La considération et la force du gouvernement augmentaient ou diminuaient selon les chances de la campagne. La dernière victoire d'Arcole avait rénandu un grand éclat et réparé le mauvais effet produit par la retraite des armées du Rhin. Mais cependant cet effort d'une bravoure désespérée ne rassurait pas entièrement sur la possession de l'Italie. On savait qu'Alvinzi se renforcait, et que le pape faisait des armements; les malveillants disaient que l'armée d'Italie était épuisée; que son général, accablé par les travaux d'une campagne sans exemple, et consumé par une maladie extraor-. dinaire ne pouvait plus tenir à cheval. Mantoue n'était pas encore prise, et on ponvait concevoir des inquiétudes pour le mois de nivôse (janvier).

Les journaux des deux partis, profitant sans mesure de la liberté de la presse, continuaient à se déchaîner. Ceux de la contre-révolution, voyant approcher le printemps, époque des élections, tachaient de remuer l'opinion, et de la disposer en leur faveur. Depnis les désastres des rovalistes de la Vendée, il devenait clair que leur dernière ressource était de se servir de la liberté elle-même pour la détruire, et d'envahir la république en s'emparant des élections. Le Directoire, eu voyant leur déchaînement, était saisi de ces mouvements d'impatience dont le pouvoir même le plus éclaire ne peut pas toujours se défendre. Quoique fort habitué à la liberté, il s'effrayait du langage qu'elle prenait dans certains journaux; il ne comprenait pas encore assez qu'il faut laisser tout dire; que le mensonge n'est jamais à redouter. quelque publicité qu'il acquière, qu'il s'use par sa violence, et qu'un gouvernement périt par la vérité seule, et surtout par la vérité comprimée. Il demanda aux deux conseils des lois sur les abus de la presse. On se récria; on prétendit que, les élections approchant, il voulait en géner la liberté; on lui refusa les lois qu'il demandait. On accorda sculement deux dispositions : l'une, relative à la

répression de la calomnie privée; l'autre, aux crieurs de journaux, qui, dans les rues, an lieu de les annoncer par lenr titre, les annonçaient par des phrases détachées, et souvent fort inconvenantes. Ainsi on vendait nn pamphlet, en criant dans les rnes : Rendez-nous nos myriagrammes , et f .....- nous le camp, si vous ne pouvez faire le bonheur du peuple. Il fut décidé, pour éviter ce scandale, qu'on ne pourrait plus crier les journaux et les écrits que par nn simple titre. Le Directoire aurait voulu l'établissement d'un journal officiel du gouvernement. Les Cinq-Cents y consentirent, les Anciens s'y opposèrent. La loi du 3 brumaire, mise une seconde fois en discussion en vendémiaire, et devenne le prétexte de la ridicule attaque des patriotes sur le camp de Grenelle, avait été maintenne après une discussion solennelle. Elle était en quelque sorte le poste autonr duquel ne cessaient de se rencontrer les deux partis. C'était surtout la disposition qui exclusit les parents des émigrés des fonctions publiques que le côté droit voulait détruire, et que les républicains voulaient conserver. Après une troisième attaque, il fut décidé que cette disposition scrait maintenue. On ne fit gn'un seul changement à cette loi. Elle exclusit de l'amnistie générale accordée aux délits révolutionnaires les délits qui se rattachaient au 13 vendémiaire; cet événement était déjà trop loin pour ne pas amnistier les individus qui avaient pu y prendre part, et qui, d'ailleurs, étaient tous impunis de fait : l'amnistie fut donc appliquée aux délits de vendéminire comme à tous les autres faits purement révolutionnaires.

Ainsi le Directoire, et tous ceux qui vonlaient la république directoriale, conservaient la majorité dans les conseils, malgré les cris de quelques patriotes follement emportés, et de quelques intrigants vendus à la contre-révolution.

» sont livrés aux horreurs de la nudité; leur cou-» rage est énervé par le sentiment douloureux de » leurs besoins ; le dégoût, qui en est la suite, » entrafue la désertion. Les hôpitaux manquent » de fournitures, de feu, de médicaments, Les » établissements de bienfaisance, en proje au » même dénûment, repoussent l'indigent et l'in-» firme, dont ils étaient la seule ressource. Les » créanciers de l'État, les entreprenenrs qui, cha-» que jour, contribuent à fournir aux besoins des » armées, n'arrachent que de faibles parcelles des » sommes qui leur sont dues; leur détresse écarte » des hommes qui pourraient faire les mêmes » services avec plus d'exactitude, ou à de moina dres bénéfices. Les routes sont bouleversées, les » communications interrompues. Les fonction-» naires publies sont sans salaires; d'un bout à » l'autre de la république, on voit les juges, les » administrateurs, réduits à l'horrible alternative, » ou de trainer dans la misère leur existence et » celle de lenr famille, ou de se déshonorer en so » vendant à l'intrigue. Partout la malveillance » s'agite; dans bien des lieux l'assassinat s'organ nise, et la police, sans activité, sans foree, parce » qu'elle est dénuée de movens pécuniaires, ne » pent arrêter ce désordre. »

Les conseils furent irrités de la publication de ee message, qui semblait faire retomber sur eux les malheurs de l'État, et censurèrent vivement l'indiscrétion du Directoire. Cependant ils se mirent à examiner sur-le-champ ses propositions. Le numéraire abondait partout, excepté dans les coffres de l'État. L'impôt, actuellement percevable eu numéraire ou en papier an cours, ne rentrait que lentement. Les biens nationaux soumissionnes étaient pavés en partie ; les pavements restant à faire n'étaient pas échus. On vivait d'expédients, on donnait anx fournissenrs des ordonnances de ministres, des bordereaux de liquidation, espèces de valeurs d'attente, qui n'étaient reçues que ponr une valeur inféricure, et qui faisaient monter considérablement le prix des marchés. C'était donc tonjonrs la même situation que nous avons déjà exposée si souvent.

De grandes améliorations furent apportées aux finances pour l'an v. On divise le bandget en deux parties, comme on a déjà vu : la dépense ordinaire de 430 millions, et la dépense extraordiaire de 530 La contribution foncière, portée à 250 millions, la contribution somptusire et personnelle à 30, les donancs, le timbre, l'enregis-

trement à 150, durent fournir les 450 millions de la dépense ordinaire. L'extraordinaire dut être couvert par l'arriéré de l'impôt et par le produit des biens nationaux. L'impôt était désormais entièrement exigible en numéraire. Il restait encore quelques mandats et quelques assignats, qui furent annulés sur-le-champ, et reçus an cours pour le payement de l'arriéré. De cette manière on fit cesser totalement les désordres du papier-monnaie. L'emprant forcé fut définitivement fermé. Il avait produit à peine 400 millions, valeur effective. Les impositions arriérées durent être entièrement acquittées avant le 15 frimaire de l'année actuelle (5 décembre). Les garnisaires forent institués pour hâter la perception. On ordonna la confection des rôles, pour percevoir surle-champ le quart des impôts de l'an v. Restait à savoir comment on userait de la valenr des biens nationaux, n'ayant plus le papier-monnaie pour la mettre d'avance en circulation. On avait encore à toucher le dernier sixième sur les biens soumissionnés. On décida que, pour devancer ce dernier payement, on exigerait des acquéreurs des obligations pavables en numéraire, échéant à l'époque même à laquelle la loi les obligeait de s'acquitter, et entralnant, en cas de protêt, l'expropriation du bien vendu. Cette mesure ponvait faire rentrer quatre-vingts et quelques millions d'obligations, dont les fournisseurs annoncaient qu'ils se paveraient volontiers. On n'avait plus de confiance dans l'État, mais on en avait dans les particuliers; et les 80 millions de cc papier personnel avaient une valeur que n'anrait pas eue un papier émis et garanti par la république. On décida que les biens vendus à l'avenir se paveraient comme il suit : un dixième comptant en numéraire, cinq dixièmes comptant, en ordonnances des ministres, on en bordereaux de liquidation délivrés aux fournissenrs, quatre dixièmes enfin, en quatre obligations, payables une par an.

Ainsi, n'ayant plus de crédit pablic, on se servait du crédit pirét; ne pouvant plus fenettre du papier-monanie bypothéqué sur les biens, on exigesit des acquéreurs de ces biens une capéce de papier qui, portant lenr signature, avait une valeur individuelle; enfin on permettait aux fouraisseurs de se payer de lenrs services sur les biens eux-mêmes.

Ces dispositions faisaient donc espérer un pen d'ordre et quelques rentrées. Pour suffire aux besoins pressants du ministère de la guerre, on lui adjugea sur-le-champ, pour les mols de nivôse, pluviôse, ventôse et germinal, mois consacrés aux préparatifs de la uouvelle campagne, la somme de 120 millions, dont 33 millions devaient être pris sur l'ordinaire, et 87 sur l'extraordinaire, L'enregistrement, les postes, les donanes, les patentes, la contribution foncière allaient fournir ces 33 millions : les 87 de l'extraordinaire devaient se composer du produit des bois, de l'arriéré des contributions militaires, et des obligations des acquéreurs de hiens nationaux. Ces valeurs étaient assurées, et allaient rentrer surle-champ. On paya tous les fonctionnaires publics en numéraire. On décida de payer les rentiers de la même manière; mais ne pouvant encore lenr donner de l'argent, on leur donna des hillets au porteur, recevables en payement des hiens nationaux, comme les ordonnances des ministres et les bordereaux do liquidation délivrés aux fournis-

Tels furent les travaux administratifs du Directoire pendant l'hiver de l'an v (1796 à 1797), et les moyens qu'il se prépara pour suffire à la campagne suivante. La campagne actuelle n'était pas terminée, et tout annonçait que, malgré dix mois de combats acharnés, malgré les glaces et les neiges, on allait voir encore de nonvelles batailles. L'archiduc Charles s'opiniatrait à enlever les têtes de pont de Kehl et d'Huningue, commo si, en les enlevant, il cut à jamais interdit aux Français le retour sur la rive droite. Le Directoire avait une excellente raison de l'y occuper, c'était de l'empêcher de se porter en Italie. Il passa près de trois mois devant le fort de Kchl. De part et d'autre, les troupes s'illustrèrent par un courage héroique, ct les généraux divisionnaires déployèrent un grand talent d'exécution. Desaix surtout s'immortalisa par sa hravoure, son sang-froid, ct ses savantes dispositions autour de ce fort misérablement retranché. La conduite des deux généraux en chef fut loin d'être aussi appronvée que celle de leurs licutenants. On reprocha à Morean de n'avoir pas su profiter de la force de son armée, et de n'avoir pas débouché sur la rive droite pour tomber sur l'armée de siége. On blama l'archiduc d'avoir dépensé tant d'efforts contre une tête de pont. Moreau reudit Kehl le 20 nivôse anv (9 janvier 1797); c'était une légère perte. Notre longue résistance pronvait la solidité de la ligne du Rhin. Les troupes avaient peu sonffert; Moreau avait employé

armée présentait un aspect superbe. Celle de Samhre-et-Meusc, passée sous les ordres de Beurnonville, n'avait pas été employée utilement pendant ces derniers mois, mais elle s'était reposée, et renforcéo de détachements nombreux venus de la Vendée; elle avait recu un chef illustre, Hoche, qui était enfin appelé à une guerre digne de ses talents. Ainsi, quoiqu'il ne possédat pas encore Mayence, et qu'il fût privé de Kehl, le Directoire pouvait se regarder comme puissant sur le Rhin. Les Autrichiens, de leur côté, étaient fiers d'avoir pris Kehl, et ils dirigeaient maintenant tons leurs efforta sur la tête de pont d'Hnningue. Mais tous les vœux de l'Empereur et de ses ministres se portaient sur l'Italie. Les travaux de l'administration pour renforcer l'armée d'Alvinzi, et pour essayer une dernière lutte, étaient extraordinaires. On avait fait partir les tronpes en poste. Toute la garnison de Vienne avait été acheminée sur le Tyrol. Les hahitants de la capitale, pleins de dévouement ponr la maison impériale, avaient fonrni quatre mille volontaires, qui furest enrégimentés, sous le nom de volontaires de Vienne. L'impératrice leur donna des drapeaux brodés de ses mains. On avait fait une nouvelle levée en Hongrie, et on avait tiré du Rhin quelques mille hommes des meilleures tronpes de l'Empire. Grace à cette activité, digne des plus granda éloges, l'armée d'Alvinzi se tronva renforcée d'une vingtaine de mille hommes, et portée à plus de soixante mille. Elle était reposée et réorganisée, et quoique renfermant quelques recrues, elle se composait en majeure partie de troupes aguerries. Le bataillon des volontaires de Vienne était formé de jeunes gens, étrangers, il est vraià la guerre, mais appartenant à de bonnes familles, animés de sentiments élevés, très-dévoués à la maison impériale, et prêts à déployer la plus grande hravoure.

Itanuck, La conduite des deux ginétaux en chei Les ministres autrichiens étizient anendau fun lain d'être aussi approuvée que celle de lura sur le pape, et l'uraint cappi à résister aux liveateans. On repreche à Moran de n'avoir pas menaces de Bonaparte, lls lei avaire energé Call su profiser de la force de son armée, de de n'avoir ét de parties de siège, on biland larchieid c'avoir dé-pas débondés sur la rive droite pour tember sur en la in recommandant de la porter le plus prêce aux medit échil et de Mantane. Ils avairent penad tant d'efforts coutre me tête de pout. Mo-arme met déforts coutre le plus prêce à manuré de la lige de l'Alte. Les trou-arment de la lige de l'Alte. Les trou-arment peus avaient pou sonfiert. Moreau avait employé à travers le Bolonis et le Ferraris, dans les le temps à préchoinner leur organisation; son

qu'il organiserait et porterait sur les derrières do Bonaparte. Ce plan, fort bien conçu, pouvait réussir avec un général aussi brave que Wurmer. Ce vieux marécha! tenait toujours dans Mantoue avec une grande fermeté, quoique sa garnison n'eût plus à manger que de la viande de cheval saice et de la potenta.

Bonaparte s'attendait à cette dernière lutte. qui allait décider pour jamais du sort de l'Italie, et il s'y préparait. Comme le répandaient à Paris les malveillants qui souhaitaient l'humiliation do nos armes, il était malade d'une gale mal traitée, et prise devant Toulon en chargeant un canon de ses propres mains. Cette maladie, mal connue, jointe aux fatigues inouïes de cette campagno, l'avait singulièrement affaibli. Il pouvait à peine se tenir à cheval; ses jones étaient caves et livides, sa personno paraissait chétive; ses yonx seuls, toujonrs aussi vifs et aussi perçants, annonçaient quo le fen de son âme n'était pas éteint. Ses proportions physiques formaient même avec son génie et sa renommée un contraste singulier et piquant pour des soldats à la fois gais et entbonsiastes. Malgré le délabrement de ses forces, ses passions extraordinaires lo soutenaient, et lui communiquaient une activité qui se portait sur tous les objets à la fois. Il avait commencé ce qu'il appelait la querre aux voleurs. Les intrigants de toute espèce étaient accourus en Italie, pour s'introduire dans l'administration des armées, et y profiter de la richesse de cette belle contrée. Tandis que la simplicité et l'indigence régnaient dans les armées du Rhin, lo luxe s'était introduit dans celle d'Italie; il y était aussi grand que la gloire. Les soldats, bien vêtus, bien nourris, bien accneillis par les belles Italiennes, y vivaient dans les plaisirs et l'abondance. Les officiers, les généraux participaient à l'opulence générale, et commençaient leur fortune. Quant aux fonrnissenrs, ils déplovaient un faste scandaleux, et ils achetaient avec le prix de leurs exactions les faveurs des plus belles actrices de l'Italie. Bonaparte, qui avait en lui toutes les passions, mais qui, dans le moment, était livré à une seule, la gloire, vivait d'une manière simple et sevère, ne cherchait de délassement qu'auprès de sa femme, qu'il aimait avec tendresse, et qu'il avait fait venir à son quartier général. Judigné des désordres de l'administration, il portait un regard sévère sur les moindres détails, vérifiait lni-même la gestion des compagnies, faisait poursuivre les admi-

nistrateur indidées, ot les dénençuis impiroya-Mement. Il leur reprechais surtout de manquer de ceurage et d'ahandonner l'armée les jours de de ceurage et d'ahandonner l'armée les jours de prêcil. Il recommandais au Directoire de choisir des hommes d'une énergie éprouvée; il vouhit l'institution d'un syndicat, qui jugnant comme un jury, pat, que sa simple couviction, punir des délits qui récitue jamais prouvables matériellement. Il pardonnais valontiers à ses soldats et a ses pietraus des jouissances qui réciteit pas pour eus les déliess de Capone; mais il avaitue pair en les déliess de Capone; mais il avaitue alaine implacable pour tous eue qui centriciasaient aux dépens de l'armée, sans la servir de leurs exploits ou de leurs soins.

Il avait apporté la même attention et la même activité dans ses relations avec les puissances italiennes. Dissimulant tonjours avec Venise, dont il voyait les armements dans les lagunes et les montagnes du Bergamase, il différa toute explication jusqu'après la reddition de Mantoue. Provisoirement il fit occuper par ses troupes le chàteau de Bergamo, qui avait garnison vénitienne, et donna pour raison qu'il ne le crovait pas assez bien gardé pour résister à un conp de main des Autrichiens. Il se mit ainsi à l'abri d'nno perfidie, et imposa aux nombreux ennemis qu'il avait dans Bergamo. Dans la Lomhardio et la Cispadane, il continua à favoriser l'esprit de liberté, réprimant le parti antricbien et papal, et modérant le parti démocratique, qui, dans tous les pays, a besoin d'être contenu. Il se maintint en amitié avec le roi de Piément et le duc de Parmo. Il se transporta de sa personne à Bologne, pour terminer uno négociation avec le duc de Toscane, et imposer à la cour de Rome. Le duc de Toscane était incommodé par la présence des Français à Livourne; de vives discussions s'étaient élevées avec lo commerce livournais sur les marchandises appartenant aux négociants ennemis de la France. Ces contestations produisaient beaucoup d'animosité : d'ailleurs les marchandises, qu'on arrachait avec peine, étaient ensuite mal venducs, et par nne compagnie qui venait de voler cinq à six millions à l'armée. Bonaparte aima mieux transiger avec le grand-duc. Il fut convenu que, movonnant deux millions, il évacuerait Livourne. Il y trouva de plus l'avantage de rendre disponible la garnison de cette ville. Son projet était de prendre les deux légions formées par la Cispadano, de les réunir à la garnison de Livourne, d'y ajouter treis mille bommes de ses troupes, et d'acheminer

ectte petite armée vers la Romagne et la Marche d'Ancône. Il voulait s'emparer encore de deux provinces de l'État romain, y mettre la main sur les propriétés du pape, y arrêter les impôts, se payer par ee moyen de la contribution qui n'avait pas été acquittée, prendre des otages choisis dans le parti ennemi de la France; et établir ainsi une harrière entre les États de l'Église et Mantoue. Par là, il rendait impossible lo projet de jonetion entre Wurmser et l'armée papale; il pouvait imposer au pape, et l'obliger enfin à se soumettre aux conditions de la république. Dans son humeur contre le saint-siège, il ne songeait même plus à lui pardonner, et voulait faire une division toute nouvelle de l'Italie. On aurait rendu la Lombardie à l'Autriche; on aurait composé une république pnissante, en ajoutant au Modénais, au Bolonais et au Ferrarais, la Romagne, la Marche d'Ancone, le duché de Parme, et on aurait donné Rome au due de Parme, ee qui aurait fait grand plaisir à l'Espagne, et aurait compromis la plus eatholique de toutes les puissances. Déjà il avait commencé à exécuter son projet ; il s'était porté à Bologne avec trois mille hommes de troupes, et de là il menaçait le saint-siège, qui avait déià formé un novau d'armée. Mais le pape, ecrtain maintenant d'une nouvelle expédition autrichienne, espérant communiquer par le has Pô avec Wurmser, hravait les meuaces du général français, et témoignait même le désir de le voir s'avancer encore d'avantage dans ses provinces. Le saint-père, disait-on au Vatican, quittera Rome, s'il le fant, pour se réfugier à l'extrémité de ses États. Plus Bonaparte s'avancera, et s'éloignera de l'Adige, puis il se mettra en danger, et plus les chances deviendront favorables à la cause sainte. Bonaparte, qui était tout aussi prévoyant que le Vatican, n'avait garde de marcher sur Rome; il ne voulait que menacer, et il avait toujours l'œil sur l'Adige, s'attendant à chaque instant à une nouvelle attaque. Le 19 nivôse (8 janvier 1797), en effet, il apprit qu'un engagement avait en lieu sur tous ses avant-postes; il repassa le Pô sur-le-champ avec deux mille hommes, et cournt de sa personne à Vérone.

Son armée avait reçu depuis Arcole les renforts qu'elle aurait dit recevoir avant cette hataille. Ses malades étaient sortis des hôpitaux avec l'hiver; il avait environ quarante-cinq mille hommes présents sous les armes. Leur distribution était tonjours la même. Dix mille hommes à pen près

bloquaient Mantone sous Serrurier; trente mille étaient en observation sur l'Adige. Augereau gardait Legnago; Masséna, Vérone; Joubert, qui avait succédé à Vaubois, gardait Rivoli et la Corona. Rev., avec une division de réserve, était à Dezenzano, au bord du lac de Garda. Les quatre à einq mille hommes restants étaient, soit dans les châteaux de Bergame et de Milan, soit dans la Cispadane. Les Autrichiens s'avançaient avec soixante et quelques mille hommes, et en avaient vingt dans Mantoue, dont douze mille au moins sous les armes. Ainsi, dans cette lutte, comme dans les précédentes, la proportion de l'ennemi était du double. Les Autrichiens avaient cette fois un nouveau projet. Ils avaient essavé de toutes les routes pour attaquer la double ligne du Mineio et de l'Adige. Lors de l'affaire de Castiglione, ils étaient descendus le long des deux rives du lae de Garda, par les deux vallées de la Chiesa et de l'Adige. Plus tard, ils avaient déhonché par la vallée de l'Adige et par celle de la Brenta, attaquant par Rivoli et Vérone. Maintenant ils avaient modifié leur plan conformément à leurs projets avec le pape. L'attaque principale devait se faire par le haut Adige, avec quarante-cinq mille hommes sous les ordres d'Alvinzi. Une attaque accessoire, et indépendante de la première, devait se faire avec vingt mille hommes à peu près, sous les ordres de Provera, par le bas Adige, dans le hut de communiquer avec Mantoue, avec la Romagne, avec l'armée du pape.

. L'attaque d'Alvinzi était la principale; elle était assez forte pour faire espérer un succès sur ce point, et elle devait être poussée sans aucune considération de ce qui arriverait à Provera. Nous avons décrit ailleurs les trois routes qui sortent des montagnes du Tyrol. Celle qui tournait derrière le lae de Garda avait été négligée depuis l'affaire de Castiglione; on suivait maintenant les deux autres. L'une, eirculant entre l'Adige et le lae de Garda, passait à travers les montagnes qui séparent le lac du fleuve, et y rencontrait la position de Rivoli; l'autre longeait extérienrement le seuve, et allait déboucher dans la plaine de Vérone, en dehors de la ligne française. Alvinzi choisit celle qui passait entre le flenve et le lac, et qui pénétrait dans la ligne française. C'est done sur Rivoli que devaient se diriger ses coups. Voici quelle est cette position à jamais célébre. La chaine du Monte-Baldo sépare le lac de Garda et l'Adige. La grande route circule entre l'Adige et

le pied des montagnes, dans l'étendne de quelques lieues. A Incanale, l'Adige vient baigner le pied même des montagues, et ne laisse plus de place pour longer sa rive. La route alors abandonne les bords du fleuve, s'élève par une espèce d'escalier tournant dans les flancs de la montagne, et débouche sur un vaste plateau, qui est celui de Rivoli. Il domine l'Adige d'un côté, et de l'autre il est eutouré par l'amphithéâtre du Monte-Baldo. L'armée qui est en position sur ce plateau, menace le ebemin tonrnant par lequel on y monte, et balaye au loin de son feu les deux rives de l'Adige. Ce plateau est difficile à emporter de front, puisqu'il faut gravir un escalier étroit pour y arriver. Aussi ne eberebe-t-on pas à l'attaquer par eette senle voie. Avant de parvenir à Incanale, d'autres routes conduisent sur le Monte-Baldo, et, gravissant ses eroupes escarpées, viennent aboutir au plateau de Rivoli. Elles ne sont praticables ni à la cavalerie ni à l'artillerie, mais elles donnent un faeile aecès aux troupes à pied, et peuvent servir à porter des forces considérables d'infauterie sur les flanes et les derrières du corps qui défend le plateau. Le plan d'Alvinzi était d'atta-

quer la position par toutes les issues à la fois, Le 23 nivôse (12 janvier), il attaqua Joubert, qui tenait toutes les positions avaucées, et le resserra sur Rivoli. Le même jour, Provera poussait deux avant-gardes. l'une sur Vérone, l'autre sur Legnago, par Caldiero et Bevilacqua, Masséua, qui était à Vérone, en sortit, enlhuta l'avant-garde qui s'était présentée à lui, et fit neuf cents prisonuiers. Bouaparte y arrivait de Bologne dans le moment même. Il fit replier toute la division dans Vérone, pour la tenir prète à marcher. Dans la nuit, il apprit que Jonbert était attaqué et force à Rivoli, qu'Augereau avait vu, devant Legnago, des forces considérables. Il ne pouvait pas juger encore le point sur lequel l'eunemi dirigeait sa prineipale masse. Il tint tonjours la division Masséna prête à mareber, et ordonna à la division Rev, qui était à Dezenzano, et qui n'avait vu déboueher aueun ennemi par derrière le lae de Garda, de se porter à Castel-Novo, point le plus central, entre le haut et le bas Adige. Le lendemain 24 (13 janvier), les courriers se succédérent avec rapidité. Bonaparte apprit que Joubert, attaqué par des forces immenses, allait être enveloppé, et qu'il devait à l'opiniatreté et au bonbenr de sa résistance de conserver encore le platean de Rivoli. Augereau lui mandait du bas Adige qu'on se fu-

sillait le long des denx rives, sans qu'il se passât aueun événement important. Bonaparto n'avait guère devant lui à Vérone que deux mille Autriebiens. Dès cet instant, il devina le projet de l'ennemi, et vit bien que l'attaque principale se dirigeait sur Rivoli. Il pensait qu'Angereau suffisait pour défendre le bas Adige; il le renforca d'un eorps de eavalerie, détaché de la division Masséna. Il ordonna à Serrurier, qui bloquait Mautoue, de porter sa réserve à Villa-França, pour qu'elle fût placée intermédiairement à tous les points. Il laissa à Vérone un régiment d'infanterio et un de eavalerie; et il partit, dans la nuit du 24 au 25 (13 à 14 janvier), avec les dix-bnitième, trente et denxième, et soixante-gninzième demibrigades de la division Masséna, et deux escadrons de cavalerie. Il manda à Rev de ne pas s'arrêter à Castel-Novo, et de monter tont do snite sur Rivoli. Il devança ses divisions, et arriva de sa personne à Rivoli, à deax beares du matin. Le temps, qui était pluvieux les jours précédents, s'était éclairei. Le eiel était pur, le elair de lune éelatant, le froid vif. En arrivant, Bonaparte vit l'horizon embrasé des feux de l'ennemi. Il lui supposa quaraute-cinq mille bommes; Jonbert en avait dix mille an plus : il était temps qu'un secours arrivât. L'ennemi s'était partagé en plusieurs corps. Le principal, composé d'une grosse colonne de grenadiers, de toute la cavalerie, de toute l'artillerie, des bagages, suivait sons Quasdanovieh la grande route, entre le fleuve et le Monte-Baldo, et devait déboucher par l'escalier d'Incanale. Trois autres corps, sons les ordres d'Ocskay, de Koblos et de Liptay, composés d'infanterie seulement, avajent gravi les eroupes des montagnes, et devaient arriver sur le champ de bataille, en descendant les degrés de l'amphithéatre que le Monte-Baldo forme autour du plateau de Rivoli. Un quatrième eorps, sous les ordres de Lusignan, eireulant sur le côté du plateau, devait venir se plaeer sur les derrières de l'armée française, ponr la couper de la route de Vérone. Alvinzi avait enfin détaché un sixième corps, qui, par sa position, était tout à fait en debors de l'opération. Il marchait de l'autre côté de l'Adige, et suivait la route qui, par Roveredo, Dolce et Vérone, longe le fleuve extérieurement. Ce corps, commandé par Vnkassovieh, pouvait tout au plus envoyer quelques boulets sur le ebamp de bataille, en tiraut d'une rive à l'autre.

Bonsparte sentit sur-le-champ qu'il fallait gar-

der le plateau à tout prix. Il avait en face l'inflatrée autri-lème, desceudant I amphiliédète, sans une seule pièce de canon; il avait à sa droite les greandère, I strallierio, la evaluerie, longeant la route du fleuve, et venaut déboucher par l'esculier d'Incanà ser son flance droit. Au gauche, Lusignan tournait Rivolt. Les bouleus de Vialessories, lancés de l'artie vire de l'Adige, artivaient une autre. Place fau le plateau, il cupièle l'inflaterie privie de sex canons; il redutait la evaluerie et l'artillerie engogées dans un chemis civil et tournaux ne les lui importait alors que Lusignan fit effort pour le tourner, et que Vulassovich la li lancé tue deque boulets.

Son plan arrété avec sa promptitude accontame, il commença l'opération avant le jour, Jonbert avait été obligé de se reserrer pour n'occuper qu'un étendes persperiennée à es forces et il cisit à craisdre que l'infanterie, descendant les deprés du Monts-ballo, ne vita faire sa jonetion avec la stée de la colonne gravissant per Incanale, l'empres de Jondert, qui, perè quamarde l'end aux recepes de Jondert, qui, perè quamarde l'entre transpers de Jondert, qui, perè quamarde les istataquer le posset s'annotés de l'infanterie autrichienne, les replia, et d'étendit plus largement sar le plateau.

L'action devint extrêmement vive. L'infanterie antrichienue, sans canons, plia devaut la nôtre, qui était armée de sa formidable artillerie, et recula en demi-cercle vers l'amphithéatre du Monte-Baldo. Mais un événement fâebeux arrive dans l'instant à notre gauche. Le corps de Liptay, qui tenait l'extrémité du demi-cercle ennemi, donno sur la ganche de Joubert, composée des quatrevingt-neuvième et vingt-cinquième demi-brigades, les surprend, les rompt, et les oblige à se retirer en désordre. La quatorzième, veuant immédiatement après ces deux demi-brigades, se forme en crochet pour convrir le reste do la ligne, et résiste avec un admirable conrage. Les Autrichiens se réunissent contre elle, et sont près de l'accahler. lls veulent surtout lui enlever ses cauons, dont les chevaux ont été tués. Déià ils arrivent sur les pièces lorsqu'nn officier s'écrie : « Grenadiers de la quatorzième, laisserez-vous enlever vos pièces? » Sur-le-champ cinquante hommes s'élaucent à la suite du brave officier, repoussent les Autrichiens, s'attellent aux pièces, et les ramènent.

Benaparte, voyant le danger, laisse Berthier sur

le point menacé, et part au galop pour Rivoli, afin d'aller chercher du secours. Les premières troupes de Masséna arrivaient à peine, après avoir marché toute la nuit. Bonaparte se saisit do la trente-deuxième devenue fameuse par ses exploits durant la campagne, et la porte à la gauche, pour rallier les deux demi-brigades qui avaient plié. L'intrépido Masséna s'avance à sa tête, rallie derrière lni les tronpes rompues, et renverse tout ce ani se présente à sa rencontre. Il repousse les Antrichiens, et vient se placer à côté de la quatorzième, qui u'avait cessé de faire des prodices de valeur. Le combat se trouve aiust rétabli sur ce point, et l'armée occupe le demi-cercle du plateau. Mais l'échec momentané de la gauche avait obligé Jonbert à se replier avec la droite, il cédait du terrain, et déià l'infanterie autrichienne se rapprochait une secondo fois du point quo Bonaparte avait mis tant d'intérêt à lui faire abandonuer; elle allait joindre le débouché par lequel le chemin tournant l'Incanalo, aboutissait sur le plateau. Dans ce mêmo instant, la colonne composée d'artillerie et de cavalerie, et précédée de plusieurs hataillons do grenadiers, gravissait le chemin tournant, et, avec des efforts incrovables de bravoure, en repoussait la trente-neuvième. Vukassovich, do l'autre rive do l'Adige, lançait une gréle de bonlets pour protéger cette espèco d'escalade. Déià les grenadiers avaieut gravi le sommet du défilé, et la cavalerie déhonchait à leur snite sur le plateau. Ce n'était pas tont : la colonne de Lusignan, dont ou avait vu au loiu les feux, et qu'on avait apercue à la gauche, tournant la position des Français, veuait se mettre sur leurs derrières, intercenter la route de Vérone, et barrer le chemin à Rey, qui arrivait de Castel-Novo avec la division de réserve. Déjà les soldats de Lusignan, se voyant sur les derrières do l'armée francaise, hattaient des maina et la crovaient prise. Ainsi sur ce plateau, serré de front par un demicercle d'infanterie, tourné à gauche par nne forte colonne, escaladé à droite par le gros de l'armée autrichienne, et labouré par les houlets qui partaieut de la rive opposée de l'Adige sur ce platean, Bonaparte était isolé avec les seules divisions Joubert et Masséna, au milieu d'une nuée d'enuemis. Il était, avec seize mille hommes, enveloppé par quarante mille au moins.

Dans ce moment si redoutable, il n'est pas éhranlé. Il conserve toute la chaleur et toute la promptitude de l'inspiration. En voyant les Autrichiena de Lasignan, il dit: Ceux-lá sont à nous, et il les laisse s'engager sans s'inquiéter de leur mouvement. Les soldats, devinant leur général, partagent sa confiance, et se disent anssi :

Ils sont d nous! Dans cet instant, Bonaparte ne s'occupe que de ce qui se passe devant lui. Sa ganehe est couverte par l'héroisme de la quatorzième et de la trentedeuxième; sa droite est menacée à la fois par l'infanterie qui a repris l'offensive, et par la colonne qui escalade le plateau. Il ordonne sur-le-ehamp des meuvements décisifs. Une batterie d'artillerie légère, deux escadrons, sons deux hraves officiers Leclere et Lasalle, sont dirigés aur le débouehé envahi. Jonbert, qui, avec l'extrême droite, avait ce déhouché à dos, fait volte-face avec un corps d'infanterie légère. Tous chargent à la fois. L'artillerie mitraille d'abord tout ce qui a déhouehé; la cavalerie et l'infanterie légère chargent ensuite avec vignenr. Jenbert a son cheval tué; il se relève plus terrible, et s'élance sur l'ennemi un fusil à la main. Tont ce qui a débonché, grenadiers, cavalerie, artillerie, tont est précipité péle-méle dans l'escalier tournant d'Ineanale. Un désordre herrible s'y répand; quelques pièces. plongeaut dans le défilé, y angmentent l'épouvante et la confusion. A chaque pas on tne, en fait des prisonniers. Après avoir délivré le platean des assaillants qui l'avaient escaladé. Bonaparte reporte ses ceups sur l'infanterie, qui était rangée en demi-cercle devant lni, et jette sur elle Jonbert avec l'infanterie légère. Lasalle avec deux cents hussards. A cette neuvelle attagne, l'épouvante se répand dans cette infanterie privée maintenant de tout espoir de jenction ; elle fuit en désordre. Alors toute notre ligne demi-circulaire s'ébranle de la droite à la ganche, jette les Autrichiens contre l'amphithéatre du Monte-Baldo, et les poursnit à eutrance dans les montagnes. Bonaparte se reporte ensuite sur ses derrières, et vient réaliser sa prédiction sur le corps de Luaignan. Ce corps, en voyant les désastres de l'armée antrichienne, s'apercoit hientôt de son sort. Bouaparte, après l'avoir mitraillé, ordonne à la dix-huitième et à la soixante et quinzième demi-brigades de le charger. Ces hraves demi-brigades s'éhranlent en entonnant le Chant du départ, et poussent Lusignan sur la route de Vérone, par laquelle arrivait Rev avec la divisien de réserve. Le corps antriehien résiste d'abord, pais se retire, et vient denner centre la tête de la divisien Rey. Épouvanté à

cette vue, il invoque la clémence du vainqueur, et met has les armes, au nombre de quatre mille soldats. On en avait pris déjà deux mille dans le défilé de l'Adige.

Il était cinq henres, et on peut dire que l'armée autrichienne était anéantie. Lusignan était pris: l'infanterie, qui était venue par les montagnes, fuyait à travers des rochers affreux; la colonne principale était engouffrée sur le bord du fleuve ; le corps aecessoire de Vukassovich assistait inutilement à ce désastre, séparé par l'Adige du champ de bataille. Cette admirable victoire n'étourdit point la pensée de Bonaparte; il songe au has Adige qu'il a laissé menacé; il juge que Jouhert, avec sa brave division, et Rey avec la division de réserve, suffirent pour porter les derniers coups à l'ennemi, et pour lui enlever des milliers de prisonniers, Il rallie la division Masséna, qui s'était battne le jeur précédent à Vérone, qui avait ensuite marché tonte la nuit, s'était battne tont le jour du 25 (14), et il part avec elle ponr marcher encore tonte la nuit qui va suivre et veler à de nenveaux combats. Ces braves soldats, le visage jevenz et comptant sur de nonvelles victoires. semblent ne pas sentir les fatigues. Ils volent platôt qu'ils ne marchent pour aller couvrir Mantene, dont quatorze lieues les séparent.

Bonaparte apprend en ronte ce qui a'est passé sur le has Adige. Provera, se dérohant à Augerean. a jeté na pont à Anghniari, na pen an-dessous de Legnago; il a laissé Hoénzolern au delà de l'Adige, et a marché snr Mantoue avec neuf ou dix mille hommes. Augerean, averti trop tard, s'est jeté cependant à sa snite, l'a pris en queue, et lui a fait deux mille prisonniers. Mais avec sept à huit mille soldats, Provera marche aur Mantoue pour se jeindre à la garnison. Bonaparte apprend cea détails à Castel-Neve. Il craint que la garnison avertie ne sorte ponr donner la main an corps ani arrive, et ne prenne le corps de blocus entre deux fenx. Il a marché tonte la nuit du 25 au 26 (14-15) avec la division Masséna, il la fait marcher encere tout le jeur du 26 (15), nonr qu'elle arrive le soir devant Mantoue. Il y dirige en outre les réserves qu'il avait laissées intermédiairement à Villa-Franca, et y vele de sa personne ponr y

faire ses dispositions.

Ce jour même du 26 (15), Provera était arrivé devant Mantoue. Il se présente an faubonrg de Saint-Georges, dans lequel était placé Miollis avec tont au plus quinze cents hommes. Provera le

somme de se rendre. Le brave Miellis Ini répond à coups de canon. Provera, repoussé, se porte du côté de la citadelle, espérant une sortie de Wurmser; mais il trouve Serrurier devant lui. Il s'arrête an palais de la Favorite, entre Saint-Georges et la citadelle, et lance une harque à travers le lac, ponr faire dire à Warmser de déboueher de la place le lendemain matin. Bonaparte arrive dans la soirée, dispose Augereau sur les derrières de Provera, Vietor et Masséna sur ses flancs, de manière à le séparer de la citadelle par laquelle Warmser doit essayer de déboucher. Il oppose Serrurier à Wurmser. Le lendemain, 27 nivôse (16 janvier) à la pointe du jour, la bataille s'engage. Wnrmser débonehe de la place et attaque Serrurier avec furie: celui-ci lui résiste avec une hravoure égale, et le contient le long des lignes de eirconvallation. Victor, à la tête de la einquanteseptième, qui dans ce jour reçut le nom de la Terrible, s'élance sur Provera, et renverse tont ce qui se présente devant lni. Après un combat opiniatre, Wurmser est rejeté dans Mantoue. Provera, traqué comme un cerf, enveloppé par Victor, Masséna, Augereau, inquiété par une sortie de Miollis, met has les armes avec six mille hommes. Les jeunes volontaires de Vienne en font partie. Après une défense honorable, ils rendent leurs armes, et le drapeau brodé par les mains de l'impératrice.

Tel fut le dernier acte de cette immortelle opération, jugée par les militaires une des plus belles et des plus extraordinaires dont l'histoire fasse mention. On apprit que Jouhert, poursuivant Alvinzi, lni avait enlevé encore sept mille prisonniers. On en avait pris six, le jour même de la bataille de Rivoli, ce qui faisait treize, Augerean en avait fait deux mille; Provera en livrait six mille; on en avait reeneilli mille devant Vérone, et encore quelques centaines ailleurs; ce qui portait le nombre, en trois jours, à vingt-denx on vingt-trois mille. La division Masséna avait marché et comhattu sans relâche, depuis quatre journées, marchant la nuit, combattant le jour. Aussi Bonaparte écrivait-il avec orgueil que ses soldats avaient surpassé la rapidité tant vantée des légions de César. On comprend ponrquoi il attacha plus tard an nom de Masséna celui de Rivoli. L'aetion du 25 (14 janvier) s'appela hataille de Rivoli, celle dn 27 (16), devant Mantouo, s'appela de la Fa-

Ainsi, en trois jours encore, Bonaparte avait ces conditions; et pour témoigner sa gratitude au

vait comme frappé d'un coup de foudre. L'Autriebe avait fait son dernier effort, et maintenant l'Italic était à nous. Wurmser, rejeté dans Mantone, était sans espoir; il avait mangé tous ses ehevaux, et les maladies se joignaient à la famine pour détruire sa garnison. Une plus longue résistance eut été inutile et contraire à l'humanité. Le vienx marechal avait fait preuve d'un noble courace et d'une rare opiniatreté, il ponyait songer à se rendre. Il envoya un de ses officiers à Serrurier pour parlementer; c'était Klenan. Serrurier en référa au général en chef, qui se rendit à la conférence. Bonaparte, enveloppé dans son manteau. et ne se faisant pas connaître, écouta les ponrparlers entre Klenau et Serrurier. L'officier antrichien dissertait longuement sur les ressonrces qui restaient à son général, et assurait qu'il avait encore pour trois mois de vivres. Bonaparte, toujours enveloppé, s'approche de la table auprès de laquelle avait lieu ceffe conférence, saisit le papier sur lequel étaient écrites les propositions de Warmser, et se met à tracer quelques lignes sur les marges, sans mot dire, et au grand étonpement de Klenau, qui ne comprenait pas l'action de l'inconnu. Puis se levant et se découvrant. Bonaparte s'approche de Klenan : « Tenez, lni dit-il, voilà les condia tions que l'accorde à votre maréchal. S'il avait » seulement pour quinze jonrs de vivres, et qu'il » parlat de se rendre, il ne mériterait aucune » capitulation honorable. Pnisqu'il vous envoie, » c'est qu'il est réduit à l'extrémité. Je respecte » son åge, sa hravoure et ses malheurs. Portez-lni » les conditions que je lui accorde; qu'il sorte de » la place demain, dans no mois ou dans six, il » n'anra des conditions ni meilleures, ni pires. » Il peut rester tant qu'il conviendra à son hon-DONE, D

pris ou tué une moitié de l'armée enuemie, et l'a-

A ce language, à ce ton, kleman reconnut IT-lautre explaines ce counts prore à Wurmene les conditions qu'il lui avait faites. Le vieux maréchai fut plein de reconnaissance, en voyant la pénére-sisté dont usuit euvers lui son jeune adversaire. Il lai accordait à permission de sorier litémenent de la place avace tout son état major; il lui accordait à permission de sorier tibrement de son cheix, et six pièces de canon, pour que as son choix, et six pièces de canon, pour que as son choix, et six pièces de canon, pour que as sont elture de la configuration du têtre conduite à Trieste, poury être échangée contre des présentes français. Wurmene se hidr d'accepter

guéral français, il l'instruist d'un projet d'empoisonement trans dentre lui dans les Etats du pope. Il dat sortir de Mantous le 14 pluviase (2 Révier). Sa consolation, en quistual Mahone, était, de remettre son épée au vainqueur lui-mênue; mais in tenvoux que le brave Serruirie, écant loquel il fut obligé de délier avec tout son état majer; Bonaparte était diéj partip our la Romagne, pour aller dèbtire le pape et pumir le Vatiena. Sa vanié, aussi profnond que son giné, avait caluel autrement que les vaniés vulgaires : il ainais mieux étra behet que présent sur le lieu du triomphe.

Mantouc rendue, l'Italie était défiuitivement conquise, et cette campagne terminée.

Quaud on en considère l'ensemble, l'imagination est saisie par la multitude des batailles, la fécondité des conceptions et l'immensité des résultats. Entré en Italie avec trente et quelques mille hommes, Bonaparte sépare d'abord les Piémontais des Autrichiens à Montenote et Millésimo, achève do détruire les premiers à Mondovi : puis court après les seconds, passe devaut eux le Pô à Plaisance, l'Adda à Lodi, s'empare de la Lombardie, s'y arrête un instant, se remet bientôt en marche, trouve les Antrichiens reufereés sur le Miucie, et achève de les détruire à la bataille de Borghetto. Là, il saisit d'nn coup d'œil le plan de ses opératious futures : c'est sur l'Adige qu'il doit s'établir pour faire front anx Autrichiens; quant aux princes uni sont sur ses derrières, il se contentera de les contenir par des négociations et des menaces. On lui envoie une seconde armée sous Wurmser; il ne pent la battre qu'en se concentrant rapidement, et en frappant alternativement chacque de ses masses isolées; en bomme résolu, il sacrifie le blocus de Mantoue, écrase Wurmser à Lonato, Castiglione, et le rejette dans le Tyrol. Wurmser est renforcé de nouveau, comme l'avait été Beaulieu; Bonaparte le prévient dans le Tyrol, remonte l'Adige, culbute tout devaut lui à Roveredo, se reiette à travers la vallée de la Brenta, coupe Wurmser uni crovait le couper lui-même, le terrasse à Bassauo, et l'enferme dans Mantoue. C'est la seconde armée autrichienne détruite après avoir été renforcée.

Bonaparte, tonjonrs négociant, menacant des bords de l'Adige, attend la troisième armée. Elle est formidable; elle arrive avant qu'il ait reçu des renforts, il est forcé de céder devant elle, il est réduit au désespoir, il va succomber, lorsqu'il trouve, au milieu d'un marais impraticable, deux lignes

débouchant dans les flancs de l'eunemi, et s'y jetto avee une increvable audace. Il est vaingneur encore à Arcole, Mais l'eunemi est arrèté, et n'est pas détruit; il revient une dernière fois, et plus puissaut que les premières. D'une part, il descend des montagnes; de l'autre, il longe le bas Adige. Bonaparte découvre le seul poiut où les colonnes autrichicunes, circulant dans un pays montagneux, peuvent se réunir, s'élance sur le célèbre plateau de Rivoli, et, de ce plateau, foudroie la principale armée d'Alvinzi; puis, reprenant son vol vers le bas Adige, enveloppe tout entière la colonne qui l'avait franchi. Sa dernière opération est la plus belle, ear iei, le bonbeur est uni au géuie. Ainsi, en dix mois, outre l'armée piémoutaise, trois armées formidables, trois fois renforcées, avaient été détruites par une armée qui, forte de trențe et quelques mille hommes à l'entrée de la campague, n'en avait guère recu que vingt pour réparer ses pertes. Aiusi, eiuquaute-einq mille Français avaient battu plus de deux ceut mille Autrichiens, en avaient pris plus de quatre-vingt mille, tué ou blessé plus do vingt mille; ils avaient livré douze batailles rangées, plus de soixante combats, passé plusieurs fleuves, en bravant les flots et les feux eunemis. Quand la guerre est nne routine purement mécanique, consistant à pousser et à tuer l'ennemi qu'on a devant soi, elle est peu digne de l'histoire; mais quand une de ees rencontres se présente, où I'on voit une masse d'hommes mue par une seule et vaste pensée, qui se développe au milieu des éclats de la foudre avec autant de netteté que ecllo d'un Newton ou d'un Descartes dans le silence du cabinet, alors le spectacle est digne du philosophe, autant que de l'homme d'État et du militaire : et, si cette identification de la multitude avec un seul individu, qui produit la force à son plus baut degré, sert à protéger, à défeudre une noble eause, celle de la liberté, alors la scène devieut aussi morale qu'elle est grande.

Bousparie coursit maintenant à de nouveaus projets; il de dirigiai vers flome, pour terminer les tracasseries de cette cour de prêtres, et pour revenin, non plus sur l'Andige, mais sur Vienne. Il avait par ses succès, ramené la guerre sur son véritable thétere, cevil ac l'Italie, d'où il no pavait fondre sur les Clats béréditisres de l'Empereur. Le gracement, et deits par ses explois, il nemysit commendant de l'annier par ses explois, il nemysit dicter une paix glorieux, au nom de la république dicter une paix glorieux, au nom de la république française. La fin de campuse que avril evel voutes

les espérances que son commencement avait fait naltre.

Les triomphes de Rivoli mirent le comble à la joie des patriotes. On parlait de tons côtés de ces vingt-deux mille prisonniers, et on citait le témoignage des autorités de Milan, qui les avaient passés en revne, et qui en avaient certifié le nombre, pour répondre à tous les doutes de la malveillance. La reddition de Mautouc vint mettre le comble à la satisfaction. Dès cet instant, on crut la conquête de l'Italie définitive. Le courrier qui portait ces nouvelles arriva le soir à Paris. On assembla sur-le-champ la garnison, et on les publia à la lueur des torches, an son des fanfares, au milien des cris de joie de tons les Français attachés à leur pays. Jours à jamais célèbres et à jamais regrettables pour nous! A quelle époque notre patrie fut-elle plus belle et plus grande! Les orages de la révolution paraissaient calmés; les nurmures des partis retentissaient comme les derniers bruits de la tempête. On regardait ces restes d'agitation comme la vie d'un État libre. Le commerce et les finances sortaient d'une crise épouvantable ; le sol entier, restitué à des mains industrieuses, allait être fécondé. Un gouvernement composé de bourgeois, nos égaux, régissait la république avec modération; les meilleurs étaient appelés à leur succéder. Toutes les voix étaient libres. La France, au comble de la puissance, était maltresse de tout le sol qui s'étend du Rhin aux Pyrénées, de la mer aux Alpes. La Hol-

lande, l'Espague, allaient unir leurs vaisseaux aux siens, et attaquer de concert le despotisme maritime. Elle était resplendissante d'une gloire immortelle. D'admirables armées faisaient flotter ses trois couleurs à la face des rois qui avaient voulu l'anéantir. Vingt héros, divers de caractère et de talent, pareils seulement par l'age et le courage, conduisaient ses soldats à la victoire. Hoche, Kléber, Desaix, Morean, Joubert, Masséna, Bonaparte, et une foule d'antres encore, s'avançaient ensemble. On pesait lenrs mérites divers; mais aucun œil encore, si percant qu'il pût être, ne voyait dans cette génération de héros les malbeureux on les connables; aucun œil ne voyait celui qui allait expirer à la fleur de l'âge, atteint d'un mal inconnu; celui qui mourrait sous le poignard musulman, ou sous le feu ennemi; celui qui opprimerait la liberté; celui qui trahirait sa patrie : tons paraissaient grands, purs, heureux, pleins d'avenir! Ce ne fut là qu'un moment; mais il n'y a que des moments dans la vie des peuples, comme dans celle des individus. Nons allions retronver l'opulence avec le repos; quant à la liberté et à la gloire, nous les avions !.., « Il faut, a dit un an-» cien, que la patrie soit non-seulement heureuse. » mais suffisamment glorieuse. » Ce vœu était accompli! Français, qui avons vu depnis notre liberté étonffée, notre patrie envahie, nos béros fusillés ou infidèles à leur gloire, n'oublions lamais ces jours immortels de liberté, de grandeur et d'espérance !

## CHAPITRE XXI.

Situation du gouvernement dans l'hiver de l'un V (1787). — Caractères et divisions des cinq directeurs, Barras, Carrost. Rawbell, Leteraurer et Laévéllèire-Lépeun. — État de Popision publique, Calab e Clieby. — Latirgue de la faction repainte. Complet découvert de Bestier, Leville-Reuroni et Breuron de Frente. — Élections de l'un V. — Coup d'ail sur la situation des prissurces déraugeres à l'avertarez de la cumpagne de 1787.

Les deruières victoires de Rivoli et de la Favole la prise de Mantoue, avaient rendu à la France tonte sa supériorité. Le Directoire, toujours aussi vivement injurié, inspirait la plus grande crainte aux puissauces. La moitié de l'Europe, écrivait Mallet-Dupan\*, est aux genoux de

\* Correspondance secrète avec le gouvernement de Venise,

ce diean, et marchande l'honneur de decenir son tributaire. Ces quinze mois d'un règne ferme et brillant aviacin consolid les cinq directeurs an pouvoir, mais y avaient développé aussi leurs passions et leurs caractères. Les hommes ne peuvent pas vivre longitempe ensemble sanséprourer bientéd du penchant ou de la répugnance les mas pour les autres, et uns se grouper conformément à les autres, et uns se grouper conformément à leurs inclinations. Carnot, Barras, Rewbell, Larévellière-Lépeanx, Letonrneur, formaient déià des groupes différents. Carnot était systématique, opiniatre et orgueilleux. Il manquait entièrement de cette qualité qui donne à l'esprit l'étendue ct la justesse, au caractère la facilité. Il était pénétrant, approfondissait bien le sujet qu'il examipait; mais une fois engagé dans une crreur, il n'en revenait pas. Il était probe, courageux, trèsappliqué ou travail, mais ne pardonnait iamais ou un tort, on une blessure faite à son amour-propre; il était spirituel et original, ce qui est assez ordinaire chez les hommes concentrés en euxmêmes. Autrefois il s'était brouillé avee les membres du comité de salut publie, car il était impossible que son orgueil sympathisăt avec celni de Robespierre et de Saint-Just, et que son grand conrage fléchtt devant leur despotisme. Aujourd'hui la même chose ne pouvait manquer de lui arriver au Directoire. Indépendamment des occasions qu'il avait de se heurter avec ses collègues, en s'occupant en commun d'une taebe aussi diffieile que celle du gouvernement, et uni provoque si naturellement la diversité des avis, il nourrissait d'anciens ressentiments, particulièrement contre Barras. Tous ses penehants d'homme sevère, probe et laborieux, l'éloignaient de ce collègue prodigue, débauché et paresseux; mais il détestait surtout en lui le chef de ces thermidoriens, amis et vengeurs de Danton, et persécuteurs de la vieille Montagne, Carnot, qui était l'un des principanx anteurs de la mort de Danton, et qui avait failli plus tard devenir vietime des persécutions dirigées contre les montagnards , ne pouvait pardonner aux thermidoriens : aussi nourrissait-il contre Barras nne baine profonde.

Barras avait serri autrefais dans les Indes; il 3) varia montré le course d'un soloida. Il était prepre, dans les troubles, à monter à cheval, et, 
comme on a vu, il avait gaged de cette manière sa 
place ao Directoire. Aussi, dans toutes les occasions difficiles, paraît-il de monter à cheval et de 
sabrer les ennemis de la république. Il était grand 
ben de la comment de la république. Il était grand 
ben de la comment de la république le fait grand 
par d'arcord avec son caractère, plus emporté que 
n'avait rien de distingaé dans les manières. Elles 
cinient brausques, laurièse et commens. Il avait 
une justesse et anne pinétration d'esprit qui, avec 
fettoné et le travail, auraites pa demenir des faitentes de l'était que d'entre de 
fettoné et le travail, auraites pa demenir des fai-

eultés très-distinguées; mais paresseux et ignorant, il savait tout au plus ee qu'on apprend dans une vie assez orageuse, et il laissait percer, dans les choses qu'il était appelé à juger tous les jours, assez de sens pour faire regretter nne éducation plus soignée. Du reste, dissolu et eynique, violent et faux comme les Méridionaux, qui savent cacher la duplicité sous la brusquerie; républicain par sentiment et par position, mais homme sans foi, recevant ebez lui les plus violents révolutionnaires des faubourgs, et tous les émigrés rentrés en France; plaisant anx uns par sa violence triviale, convenant aux autres par son esprit d'intrigue, il était en réalité chaud patriote, et en secret il donnait des espérances à tous les partis. A lui seul il représentait le parti Danton tout entier, au génie près du chef, qui n'avait pas passé dans ses successeurs.

Rewbell, ancien avocat à Colmar, avait coutracté au barreau et dans nos différentes assemblées nne grande expérience dans le maniement des affaires. A la nénétration, au discernement les plus rares, il joignait nne instruction étendue, nne mémoire fort vaste, une rare opiniatreté au travail. Ces qualités en faisaient un homme préeieux à la tête de l'État. Il disentait parfaitement les affaires, quoiqu'un pen argutieux par un reste des habitudes du barrean. Il joignait à une assez belle figure l'habitude du monde; mais il était rude et blessant par la vivaeité et l'apreté de son langage, Malgré les calomnies des contre-révolutionnaires et des fripons, il était d'une sévère probité. Malheureusement il n'était pas sans un pen d'avarice; il aimait à employer sa fortune personnelle d'une manière avantageuse, ce qui lui faisait rechercher les gens d'affaires, et ce qui fournissait de fâcheux prétextes à la calomnie. Il soignait beancoup la partie des relations extérienres, et il portait aux intérêts de la France un tel attachement, qu'il côt été volontiers injuste à l'égard des nations étrangères. Républicain chaud, sincère et ferme, il appartenait originairement à la partie modérée de la conventiou, et il éprouvait un égal éloignement pour Carnot et Barras, l'un comme montagnard, l'autre comme dantonien. Aiusi Carnot, Barras, Rewbell, issus tous trois de partis contraires, se détestaient tons trois; ainsi les baines contractées pendant nne longue et cruelle lutte ne s'étaient pas effacées sous le régime constitutionnel; ainsi les cœnrs ne s'étaient pas mélés, comme des fleuves qui se réunissent sans confondre leurs caux. Cependant, tout en se détestant, ces trois lommes contenaient leurs ressentiments et travaillaient avec accord à l'œuvre commune.

Rotaient Larivellière-Lépaux et Léourneur, qui n'avaient de hisie pour personne. Leotorneur, bou homme, vaniteux, mais d'une vanité facile et peu importune, quis contentait des marques extérieures du pouvoir, et des hommages des seufcilles, Létourneur avait pour Caront un erspéctueux counisión. Il était prompt à donner son veix, mais saus jerupant à le reiere des qu'on sait seuf de la commanda de la co

Larévellière, le plus honnéte et le meilleur des hommes, joignait à une grande variété de connaissances un esprit juste et observateur. Il était appliqué, et capable de donner de sages avis sur tous les sujets; il en donna d'execllents dans des occasions importantes. Mais il était souvent entrainé par les illusions, ou arrêté par les scrupules d'un cœur pur. Il aurait voulu quelquesois ce qui était impossible, et il n'osait pas vouloir ce qui était nécessaire; car il faut un grand esprit pour calculer ce qu'on doit anx circonstances, saus blesser les principes. Parlant hien, et d'une fermeté rare, il était d'une grande utilité quand il s'agissait d'appuyer les bons avis, et il servait beaucoup le Directoire par sa considération personnelle

Son rôle, au milien de collègues qui se détestaient, était extrémement utile. Entre les quatre directeurs, sa préférence se prononçait en faveur du plus honnéte et du plus capable, c'est-à-dire de Rewbell. Cependant, il avait évité un rapprochement intime, qui cut été de son gout, mais qui l'eut éloigné de ses autres collègues. Il n'était pas sans quelque penchant pour Barras, et se serait rapproché de lui s'il l'eût trouvé moins corrompu et moins faux. Il avait sur ce collègue un certain ascendant, par sa considération, sa pénétration et sa fermeté. Les roues se moquent volontiers de la verto, mais ils la redoutent quand elle joint à la pénétration qui les devine le courage qui sait ne pas les craindre. Larévellière se servait de son influence sur Rewbell et Barras, pour les maintenir en bonne harmonie entre eux et avec Carnot. Grace à ce conciliateur, et grace aussi à leur zèle common pour les intéréts de la république, ces directeurs vivaient convenable-

ment ensemble, et poursuivaient leur tâche, se partageant, dans les questions qu'ils avaient à décider, beaucoup plus d'après leur opinion que d'après leurs haines.

Excepté Barras, les directeurs vivaient dans lenrs familles, occupant chacun un appartement au Luxembourg. Ils déployaient peu de luxe. Cependant Larévellière, qui aimait assez le monde, les arts et les sciences, et qui se eroyait obligé de dépenser ses appointements d'une manière utile à l'État, recevait chez lui des savants et des gens de lettres, mais il les traitait avec simplicité et cordialité. Il s'était exposé malheureusement à quelque ridicale, sans y avoir du reste contribué en aucune manière. Il professait en tout point la philosophie du dix-huitième siècle, telle qu'elle était exprimée dans la profession de foi du Vicaire savovard. Il souhaitait la chute de la religion catholique, et se flattait qu'elle finirait bientôt si les gouvernements avaient la prudence de n'employer contre elle que l'indifférence et l'oubli. Il ne voulait pas des pratiques superstitienses et des images matérielles de la Divinité; mais il croyait qu'il fallait aux hommes des réunions, pour s'entretenir en commun de la morale et de la grandeur de la création. Ces sujets, en effet, ont besoin d'être traités dans des assemblées, parce que les homines y sont plus prompts à s'émouvoir, et plus accessibles aux sentiments élevés et généreux. Il avait développé ces idées dans un écrit, et avait dit qu'il faudrait un jour faire succéder aux cérémonies du culte catholique des réunions assez semblables à celles des protestants, mais plus simples encore, et plus dégagées de représentation. Cette idée, accueillie par quelques esprits bienveillants, fut anssitôt mise à exécution. Un frère du célèbre physicien llaüy forma une société qu'il intitula les Théophilanthropes, et dont les reunions avaient pour hut les exhortations morales, les lectures philosophiques et les chants pieux. Il s'en forma plus d'une de ce genre. Elles s'établirent dans des salles louées aux frais des associés, et sons la surveillance de la police. Quoigne Larévellière crût cette institution bonne, et capablo d'arracher anx églises catboliques beancou p de ces ames tendres qui ont besoin d'énancher en common leurs sentiments religieux, il se garda de jamais y figurer, ni lui ni sa famille, pour ne pas avoir l'air de jouer un rôle de ebef de secte, et ne pas rappeler le pontificat de Robespierre. Malgré la réserve de Larévellière, la malveillance s'arma de ce préciste pour verser quelque riditolea ou un magistrat universellement honoré, etqui ne laissait aucune prise à la calomnie. Du reate, ai la théophilanthropie était le sujet de quelques plaisanteries fort peu sprituelles dez Barras, ou dans les journaux royalistes, elle attirait assez peu l'attention, et ne diminuait en rien le respect dout Larévellière-Lépeaux était entouré.

Celui des directeurs qui nuisait véritablement à la cousidération du gouvernement, c'était Barras. Sa vie n'était paa simple et modeste comme celle de ses collègues; il étalait un luxe et une prodigalité que sa participation aux profits des gena d'affaires pouvait seule expliquer. Les finances étaient dirigées avec une probité sévère par la majorité directoriale, et par l'excellent ministre Ramel; maia on ne pouvait paa empécher Barras de recevoir, des fournisseurs ou des banquiers qu'il appuyait de son influence, des parts de bénéfices assez eonsidérables. Il avait mille moyena encore de fournir à ses dépenses : la France devenait l'arbitre de tant d'États grands et petits, que beaucoup de princes devaient rechercher sa faveur, et payer de sommes considérables la promesse d'une voix au Directoire. On verra plus tard ce qui fut tenté en ce genre. La représentation que déployait Barras aurait pu n'être pas inutile, ear des chefs d'État doivent fréquenter beaucoup les bommes pour les étudier, les connattre et les choisir; mais il s'entourait, outre les gens d'affairea, d'intrigants de toute espèce, de femmes dissolues, et de fripons. Un evnisme honteux régnait dans ses salons. Ces liaisons clandestines qu'on prend à tâche, dans une société bien ordonnée, de couvrir d'un voile, étaient publiquement avouées. On allait à Gros-Bois se livrer à des orgies, qui fournissaient aux eunemis de la république de puissants arguments contre le gouvernement. Barras du reste ne eachait en rien sa conduite, et, anivant la coutume des débauchés, aimaità publier ses désordres. Il racontait lui-même devant ses collègues, qui lui en faisaient quelquefois de gravea reproches, ses hauts faits de Gros-Bois et du Laxembourg; il racontait comment il avait forcé un célébre fournisseur du temps de se charger d'une mattresse qui commençait à lui être à charge, et aux dépenses de laquelle il ne pouvait plus suffire; comment il s'était vengé sur un journaliste, l'abbé Poncelin, des invectives dirigées contre sa personne; comment, sprès l'avoir attiré

au Luxembourg, il l'avait fait fustiger par ses domestiques. Cette conduite de prince mal élèvé, dans une république, nuissit singulièrement au Directoire, et l'aurait déconsidéré entièrement, ai la renonmée des vertus de Carnot et de Larévellière n'ent contre-balancé le mauvais effet des désordres de Barras.

Le Directoire, institué le lendemain du 15 vendémiaire \*, formé en haiue de la contre-révolution , composé de régicides, et attaqué avec fureur par les rovalistes, devait être chaudement républicain. Mais chacun de ses membres participait plus ou moins aux opinions qui divisaient la France. Larévellière et Rewhell avaient ce républicanisme modéré, mais rigide, aussi opposé aux emportements de 93 qu'aux fureurs royalistes de 95. Les gagner à la contre-révolution était impossible. L'instinct si sur des partis leur apprenait qu'il n'y avait rieu à obtenir d'eux, ni par des séductions, ni par des flatteries de journaux. Aussi n'avaient-ils pour ees deux directeurs que le blàme le plus amer. Quant à Barras et à Carnot, il en était autrement. Barras, quoiqu'il vit tout le monde, était en réalité un révolutionnaire ardent, Les faubourgs l'avaient en grande estime, et se souvenaient toujours qu'il avait été le général de vendémiaire, et les conspirateurs du camp de Grenelle avaient cru pouvoir compter sur lui. Aussi les patriotes le comblaient d'éloges, et lea royalistes l'aceahlaient d'invectives. Quelques agents secrets du royalisme, rapprochés de lui par un commun esprit d'intrigue, pouvaient bien, comptant sur sa dépravation, concevoir quelques espérances; mais c'était une opinion à enx particulière. La masse du parti l'abhorrait et le poursuivait avec fureur.

Carroi, et-montagnard, aucien membre du cemit de adut public, et exposé apris. Be il termidor à decenir téclime de la réscrion republict, de vait être certaineme un républicion promoté, et l'était effectivement. Au premier moment deno carrée an Divectore, il avait fortement appayé tous les choix faits dans le parti montagnard; mais peu à peu, à moura que les terveur de vendémairar étaient calmée, se dispositions avaient demairar étaient calmée, se dispositions avaient rest turbalents, et avait fortement contribuis à detruire les héberitses. En avait fortement contribuis à detruire les héberitses. En avait fortement contribuis à de-

<sup>\*</sup> An IV, 6 octobre 1795.

à rester roi de la canaille, s'entourer des restes du parti jacobin, il était devenu bostile ponr ce parti; il avait déployé beaucoup d'énergie dans l'affaire du camp de Grenelle, et d'autant plus que Barras était un peu compromis dans cette échauffource. Ce n'est pas tout : Carnot était agité par des souvenirs. Le reproche qu'on lui avait fait d'avoir signé les actes les plus sanguinaires du comité de salut public le tourmentait. Ce n'était pas assez à ses yeux des explications fort naturelles qu'il avait données; il aurait voulu par tous les moyens prouver qu'il n'était pas un monstre, et il était capable de beaucoup de sacrifices ponr donner eette preuve. Les partis savent, devinent tout; ils ne sont difficiles à l'égard des bommes que lorsqu'ils sont victorieux ; mais quaud ils sont vaineus, ils se recrutent de toutes les manières, et mettent particulièrement un grand soin à flatter les chefs des armées. Les royalistes avaient bientôt connu les dispositions de Carnot à l'égard de Barras et du parti patriote. Ils devinaient son besoin de se réhabiliter; ils sentaient son importance militaire, et ils avaient soin de le traiter autrement que ses collègues, et de parler de lui de la mauière qu'ils savaient la plus capable de le toucber. Aussi, tandis que la cohne de leurs journaux ne tarissait pas d'injures grossières ponr Barras, Larévellière et Rewbell, elle n'avait que des éloges pour l'ex-montagnard et régicide Carnot. D'ailleurs, en gagnant Carnot, ils avaient aussi Letourneur, et c'étaient deux voix acquises par une ruse vulgaire, mais puissante, comme toutes celles qui s'adressent à l'amour-propre. Carnot avait la faiblesse de céder à ce genre de séduction; et, sans cesser d'être fidèle à ses convictions intérieures, il formait, avec son ami Letourneur, dans le sein du Directoire, une espèce d'opposition analogue à celle que le nouveau tiers formait dans les deux conseils. Dans toutes les questions soumises à la décision du Directoire, il se prononçait pour l'avis adopté par l'opposition des conseils. Dans toutes les questions relatives à la paix et à la guerre, il votait pour la paix, à l'exemple de l'opposition, qui affectait de la demander sans cesse. Il avait fortement insisté pour qu'on fit à l'Empereur les plus grands sacrifices, pour qu'on signat la paix avec Naples et avec Rome, sans s'arrêter à des condi-

tions trop rigoureuses.

De pareils dissentiments ont à peino éclaté qu'ils font des progrès rapides. Le parti qui veut en profiter lone à ontrance cenx qu'il veut gagner, et dé-

verse le blaine sur les autres. Cette tectique avait en son succès accountum. Barras, Rewbell, déjà ennomis de Carnot, lui en voulsient ettoure d'arant pot épuis les éléopes dont it était l'objet, et lui imputaient le déchaltement auquel ceux-mémes élainet no batte. L'arrévellère employait de vains efforts pour calmer de tels resonniments; la discorde n'en faisait pas moins de funestes progrès, corde n'en faisait pas moins de funestes progrès, le public, inservit de ce qui se passait, distinguait le birecuire en majorité et minorité, et rangent l'arrévellère. Revolle el Elarnas d'unes funeste para Carnot l'arrévellère. Pass'elle el Elarnas d'unes funes de l'arrévellère.

et Letourneur do l'antre. On classait aussi les ministres. Comme on s'attachait beaucoup à critiquer la direction des finances, on poursuivait le ministre Ramel, administrateur excellent, que la situation pénible du trésor obligeait à des expédients blamables en tout autre temps, mais inévitables dans les circonstances. Les impôts ne rentraient quo difficilement à cause du désordre effroyable de la perception. Il avait fallu réduire l'imposition foncière, et les contributions indirectes rendaient beaucoup moins qu'on ne l'avait présumé. Souvent on se trouvait sans aucuns fonds à la trésorerie; et, dans ces cas pressants. on prenait sur les fonds do l'ordinaire ce qui était destiné à l'extraordinaire, ou bien on anticipait sur les recettes, et on faisait tons les marchés bizarres et onéreux auxquels les situations de ce genre donnent lieu. On criait alors anx abus et anx malversations, tandis qu'il aurait fallu au contraire venir au secours du gouvernement. Ramel, qui remplissait les devoirs do son ministère avec autant d'intégrité que do Inmières, était en butte à tontes les attaques et traité en onnemi par tons les ionrnaux. Il en était ainsi du ministre de la marine Truguet, connu comme franc républicain, comme l'ami de Hoche, et comme l'appui de tous les officiers patriotes; ainsi du ministre des affaires étrangères, Delacroix, capable d'être un bon administrateur, mais du reste mauvais diplomate, trop pédant et trop rude dans ses rapports avec les ministres des puissances; ainsi de Merlin, qui, dans son administration de la instice, déployait toute la ferveur d'un républicain montagnard. Quant aux ministres de l'intérieur, de la guerre et de la police, Benezech, Petiet et Cochon, on les rangeait entièrement à part. Benezech avait essuvé tant d'attaques de la part des jacobins, pour avoir proposé de revenir an commerce libre des subsistances et de ne plus nourrir Paris, qu'il en était

devenu agréable au parti contre-révolutionnaire.

Administrateur habile, mais eleva-tous l'ancien régione qu'il regretate, il mériate in aprire la Froure de ceux qui le lounieur. Petiet, ministre de la guerre, à sequitaits hien de ses facciones; mais, créature de Carnot, il en partuguit entirement le sort auprès de parisi. Quant un ministre Cochon, al étair recommande aussi par ses linions svec Carnot, la découvere qu'il avià faite de compliste aux propriet de la compliate de la compliste de la contrate de la compliate de la compliate de la compliste principal de la compliate de la compliate de la compliate de position de la compliate de la compliate de la compliate de la compliate de position de la compliate de la complim

Malgré ees divergences, le gonvernement était encore assez uni pour administrer avec vigueur, et poursuivre avec gloire ses opérations contre les puissances de l'Enrope. L'opposition était toujours contenue par la majorité conventionnelle, restée dans le corps législatif. Cependant les élections approchaient, et le moment arrivait où un nouveau tiers, élu sous l'influence du moment, remplacerait un autre tiers conventionnel. L'opposition se flattait d'acquérir alors la majorité, et de sortir de l'état de soumission dans lequel elle avait vécu. Aussi, son langage devenait plus haut dans les deux conseils, et laissait percer ses espérances. Les membres de cette minorité se réunissaient à Tivoli pour s'y entretenir de leurs projets et y concerter leur marche. Cette réunion de députés était devenuc un elub des plus violents, connu sous le nom de club de Clichy. Les journaux participaient à ce mouvement. Une multitude de jeunes gens, qui sous l'ancien régime auraient fait de petits vers, déclamaient dans einquante ou soixante feuilles contre les excès de la révolution et contre la conveution, à laquelle ils imputaient ces excès. On n'en vonlait pas, disaient-ils, à la république, mais à ceux qui avaient ensanglanté son berccau. Les réuniona d'électeurs se formaient par avance, et on táchait d'y préparer les choix. C'était en tout le langage, l'esprit, les passions de vendémiaire; c'était la même bonne foi et la même duperie dans la masse, la même ambition dans quelques individns, la même perfidie dans quelques conspirateurs travaillant secrètement pour la royauté.

Cette faction royaliste, toujours battue, mais toujours crédule ei intrigante, renaissait saus cesse. Partouto di 19. au ne prétention papuyé de qued ques secours d'argent, il se trouve des intrigants prets à la servir parde misérables projets. Quoique Le Maitre edit été condamné a mort, que la Vendée faitsousise, et que l'éteigra eût été privé du commandement de farmée du likin, les menées de la

contre-révolution n'avaient pas cessé; elles continuaient au contraire avec nne extrême activité. Toutes les situations étaient singulièrement changées. Le prétendant, qualifié tont à tour de comte de Lille ou de Louis XVIII, avait quitté Vérone, comme on a vu, pour passer à l'armée du Rhin. Il s'était arrêté un moment dans le camp du prince de Condé, où un accident mit sa vie en péril. Étant à une fenètre, il reçut un coup de fusil, et fut légèrement effleuré par la balle. Ce fait, dont l'auteur resta inconnu, ne pouvait manquer d'être attribué au Directoire, qui n'était pas assez sot pour payer un erime profitable seulement au comte d'Artois. Le prétendant ne resta pas longtemps auprès du prince de Condé. Sa présence dans l'armée autricbienne ne convenait pas au eahinet de Vienne, qui n'avait pas voulu le recounaître, et qui sentait combien elle envenimerait encore la querelle avec la France, querelle déjà trop coûtense et trop cruelle. On lui signifia l'ordre de partir, et, sur son refus, on fit marcher un détachement pour l'y contraindre. Il se retira alors à Blankembourg, où il continua d'être le centre de toutes les correspondances. Condé demeura avec son corps snr le Rhin. Le comte d'Artois, après ses vains projets sur la Vendée, s'était retiré cu Écosse, d'où il corresponds it encore avec quelques intriganta, sllant et venant de la Vendée en Angleterre.

Le Maltre étant mort, ses associés avaient pris sa place, et lui avaient succédé dans la confiance du prétendant, C'étaient, comme on le sait déjà, l'abbé Brottier, ancien précepteur, Laville-Heurnois, eidevant maître des requêtes, un certain ehevalier Despomelles, et un officier de marine nommé Duverne de Presle. L'ancien système de ces agents, placés à Paris, était de tout faire par les intrigues de la capitale, tandis que les Vendéens prétendaient tout faire par l'insurrection armée, et le prince de Condé tout par le moyen de Pichegru. La Vendée étant soumise, Pichegru étant condamné à la retraite, et une réaction menacante éclatant contre la révolution, les agents de Paris furent d'autant plus persuadés que l'on devait tout attendre d'un mouvement spontané de l'intérieur. S'emparer d'abord des élections, puis s'emparer, par les élections, des conseils, par les conseils du Directoire et des places, leur semblait un moven assuré de rétablir la royauté avec les moyens nièmes que leur fournissait la république. Mais pour cela il fallait mettre un terme à cette divergence d'idées qui avait tonjours régné dans les projets de contrerévolution. Puisaye, resté secrètement en Bretagne, y revait, comme autrefois, l'insurrection de cette province. M. de Frotté, en Normandie, táebait d'y préparer une Vendée, mais ni l'un ni l'autre ne voulaient s'entendre avec les agents de Paris. Le prince de Condé, dupé sur le Rbin dans son intrigne avec Pichegru, voulait toujours la conduire à part, sans y mêler ni les Autrichiens ni le prétendant, et e'est à regret qu'il les avait mis dans le secret. Pour mettre de l'ensemble dans ces projets incohérents, et surtout pour avoir de l'argent, les agents de Paris firent voyager l'un d'entre eux dans les provinces de l'Ouest, en Angleterre, en Écosse, en Allemagne et en Suisse. Ce fut Duverne de Presle qui fut choisi. Ne pouvant pas réussir à priver Puisaye de son commandement, on essaya, par l'influence du comte d'Artois, de le rattacher au système de l'agence de Paris, et de l'obliger à s'entendre avec elle. On obtint des Anglais la chose la plus importante, quelques secours d'argent. On se fit donner des pouvoirs par le prétendant, qui faisaient ressortir toutes les intrigues de l'agence de Paris. On vit le prince de Condé, qu'on ne rendit ni intelligent, ni maniable. On vit M. de Préev, qui était toujours le promoteur secret des troubles de Lyon et du Midi; enfin ou concerta un plan général qui n'avait d'ensemble et d'unité que sur le papier, et qui n'empéchait pas que chacun agit à sa façon, d'après ses intérêts et ses prétentions.

Il fut convenu que la France entière se partagerait en deux agences, l'une comprenant l'Est et le Midi. l'autre le Nord et l'Ouest. M. de Précy était à la tête de la première, les agents de Paris dirigeaient la seconde. Ces deux agences devaient se concerter dans toutes leurs opérations, et correspondre directement avec le prétendant, qui leur donnait ses ordres. On imagina des associations secrètes sur le plan de celles de Babœuf. Elles étaient isolées entre elles, et ignoraient le nom des ehefs, ce qui empêchait qu'on ne saisit toute la conspiration en saisissant l'une des parties. Ces associations devaient être adaptées à l'état de la France. Comme on avait vu que la plus grande partie de la population, sans désirer le retour des Bourbons, voulait l'ordre, le repos, et imputait au Directoire la continuation du système révolutionnaire, on forma une maçonnerie dite des philanthropes, qui s'engageaient à user de leurs droits électoraux et à les exercer en faveur d'hommes opposés au Directoire. Les philanthropes ignoraient

le but secret de ces menées, et on ne devait leur avouer qu'une senle intention, celle de renforcer l'opposition. Une autre association, plus secrète, plus concentrée, moins nombreuse, et intitulée des fidèles, devait se composer de ces bommes, plus énergiques et plus dévoués, auxquels on pouvait révéler le secret de la faction. Les fidèles devaient être secrètement armés et prêts à tous les coups de main. Ils devaient s'enrôler dans la garde nationale, qui n'était pas encore organisée, et, à la faveur de ce costume, exécuter plus sûrement les ordres qu'on leur donnerait. Leur mission obligée, indépendamment de tout plan d'insurrection, était de veiller aux élections; et si on en venait aux mains, comme cela était arrivé en vendémiaire, de voler au secours du parti de l'opposition. Les fidèles contribuaient en outre à cacher les émigrés et les prêtres, à faire de faux passe-ports, à persécuter les révolutionnaires et les acquérenrs de biens nationaux. Ces associations étaient sons la direction de ehefs militaires, qui correspondaient avec les denx agences principales, et recevaient leurs ordres. Tel était le nouveau plan de la faction, plan chimérique, que l'bistoire dédaignerait de rapporter, s'il ne faisait connaître les reves dont les partis se repaissent dans leurs défaites. Malgré ce prétendu ensemble, l'association du Midi n'abontissait qu'à produire des compagnies anonymes, agissant sans direction et sans but, et ne suivant que l'inspiration de la vengeance et du pillage. Puisaye, Frotté, Rochecot, dans la Bretagne et la Normandie, travaillaient à part à refaire une Vendée, et désavouaient la contre-révolution mixte des agents de Paris. Puisaye fit même un manifeste pont déclarer que jamais la Bretagne ne seconderait des projets qui ne tendraient pas à rendre par la force ouverte nne royauté absolue et entière à la famille de Bourbon.

La prince de Condé continuait de non cédé corresponde directoment avec Pietregu, don la conduite singulière et bizare ne s'esplique que par l'embarra de sa position. Ce général, le seal couns dans l'histoire pour s'être fait battre volontairement, vait loi-mêne demandé sa demission. Cette conduite devra partitre étonnante, car c'était per priver de tout moyen d'influence, et par conséquest ses mettre dans l'impossibilité d'accomplir en précedu desseins. Cependant on la compresce précedu desseins. Cependant on la compresce précedu desseins. Cependant on la comprespouvait pas rester gibréra la son mettre cofis à évaciain les novies oul nanneaits et pour lessuelle il avait reçu des sommes considérables. Pichegru avait devant lui trois exemples, tous trois fort différents, celui de Bouillé, de Lafayette et de Dumouriez, qui lui prouvaient qu'entraîner une armée était chose impossible. Il voulait donc se mettre dans l'impuissauce de rien tenter, et c'est là ce qui explique la demande de sa démission, que le Directoire, ignorant encore tout à fait sa trahison, ne lui accorda d'abord qu'à regret. Le prince d. Condé et ses agents furent fort surpris de la conduite de Pichegru, et crurent qu'il leur avait escroqué leur argent, et qu'au fond il n'avait jamais voulu les servir. Mais à peine destitué, Pichegru retourna sur les bords dn Rhin, sous prétexte de vendre ses équipages, et passa ensuite dans le Jura, qui était son pays natal. De là il continua à correspondre avec les agents du prince, et leur présenta sa démission comme une combinaison très-profonde. Il allait, disait-il, être considéré comme une victime du Directoire, il allait se lier avec tous les royalistes de l'intérieur et se faire un parti immense; son armée, qui passait sous les ordres de Moreau, le regrettait vivement, et, au premier revers qu'elle essuverait, elle ne manquerait pas de réclamer son aneien général, et de se révolter pour qu'ou le lui rendtt. Il devait profiter de ce moment pour lever le masque, accourir à son armée, se donner la dietature, et proclamer la royanté. Ce plan ridicule, eût-il été sincère, aurait été déjoué par le succès de Moreau, qui, même pendant sa fameuse retraite, n'avait pas cessé d'être victorienx. Le prince de Condé, les généraux autrichiens qu'il avait été obligé de mettre dans la confidence, le ministre anglais en Suisse, Wickam, commençaient à croire que Pichegru les avait trompés. Ils ne voulaient plus continuer cette correspondance; mais sur les instances des agents intermédiaires, qui ne veulent jamais avoir fait une vaine tentative, la correspondance fut continuée, pour voir si on en tirerait quelque profit. Elle se faisait par Strasbourg, au moyen de quelques espions qui passaient le Rhiu et se rendaient auprès da général autrichien Klinglin ; et aussi par Bale, avec le ministre anglais Wickam, Pichegru resta dans le Jura sans accepter ni refuser l'ambassade de Suede qu'on lui proposa, mais travaillant à se faire nommer député, payant les agents du prince des plus misérables promesses du monde, et recevant tonjours des sommes considérables. Il faisait espérer les plus grands résultats de sa nomination aux Cinq-Cents; il se targuait d'une influence

qu'il n'avait pas; il prétendait donner au Directoire des avis perfides, et l'induire à des déterminations dangerenses; il s'attribuait la longue résistance de Kehl, qu'il disait avoir conseillée pour compromettre l'armée. On comptait pen sur ces prétendus services. M. le comte de Bellegarde éerivait: - « Nons sommes dans la situation du joueur qui vent regagner son argent, et qui s'expose à perdre encore pour recouvrer ce qu'il a perdu. » Les généraux autrichiena continuaient cependant à correspondre, parce qu'à défaut de grands desseins, ils recueillaient au moins de précieux détails sur l'état et les mouvements de l'armée française. Les infames agents de cette correspondance envoyaient au général Klinglin les états et les plans qu'ils pouvaient se proenrer. Pendant le siège de Kehl, ils n'avaient cessé d'indiquer eux-memes les points sur lesquels le feu ennemi pouvait se diriger avec le plus d'effet.

Tel était donc alors le rôle misérable de Pichegyr. Are cun espris delicier, il était la reputent, et avait a sace de tact et d'expérience pour croire but préjet de contra-évolution inectectuable dans le moment. Ses éternés délais, ses fables poor anuer la rédulit des agent du prince, proversa a conviction à cet égerd; et as conduite dans des diconstances importantes le provers a laise, etcourcessances importantes le provers a mise, etcourcessances importantes le provers aimes cetources de la croud de la constance de la contrait de la croud la pas exécuter, et seu l'au et de se le faire offir sans le économier.

Du reste, c'était là la conduite de tous les agents du royalisme. Ils mentaient avec impudence, s'attribuaient une influence qu'ils n'avaient pas, ct prétendaient disposer des bommes les plua importants, souvent sans leur avoir adressé la parole. Brottier, Duverne de Presle et Laville-Heurnois se vantaient de disposer d'un grand nombre de dépntés dans les deux conseils, et se promettaient d'en avoir bien plus encore après de nonvelles élections. Il n'en était rien cenendant ; ils ne communiquaient qu'avec le député Lemerer et nn nommé Mersan, qui avait été exclu du corps législatif, en vertu de la loi du 3 brumaire contre les parents d'émigrés. Par Lemerer ils prétendaient avoir tons les députés composant la réunion de Clichy. Ila jugcaient, d'après les discours et la manière de voter de ces députés, qu'ils applaudiraient probablement à la restauration de la monarchie, et ils se crovaient autorisés par là à offrir d'avance leur dévoncment et même leur repentir au roi de Blankembourg. Ces misérables en imposaient à ce roi, et colomision les membres de la rémnion de Chicky. Il y avair lués ambilieus qui deisent enneuis des couventionnels, parce que les couventionnels occupient le pouvernement tout entière, des bounnes exaspéris contre la révolution, des dupes qui se liaisaient conduire, mais très-peu d'hommes asses lurdis pour s'engire il a ryoquel, et assec quables pour urvailler utilement à son fondements que les agentes du reyalisme bâtinssient leurs projets et leurs promesses.

C'est l'Angleterre qui fournissait à tous les frais de contre-révolution présumée; elle envoyait de Landres en Bretagne les secours que demandait Puisaye. Le ministre anglais en Suisse, Wickam, était clargé de fournir des fonds aux deux segences de Lyon et de Paris, et d'en faire parrenir directement à Pichegru, qui était, suivant la correspondance, care four les granda cas.

Les agents de la contre-révolution avaient la prétention de prendre de l'argent de l'Angleterre et de se moquer d'elle. Ils étaient convenus avec le prétendant de recevoir ses fonds, saus jamais suivre aucune de ses vues, sans jamais obéir à aucune de ses inspirations, dont il fallait, disait-on, se défier. L'Angleterre n'était point leur dupe, et avait pour eux tout le mépris qu'ils méritaient. Wiekam, Pitt, et tous les ministres anglais, ne comptaient pas du tout sur les œuvres de ces messieurs, et n'en espéraient pas la contre-révolution. Il leur fallait des brouillons qui troublassent la France, qui répandissent l'inquiétude par leurs projets, et qui, sans mettre le gouvernement dans un péril réel, lui causassent des craintes exagérées. Ils consacraient volontiers un million ou deux par an à cet objet. Ainsi les agents de la contrerévolution se trompaient, en croyant tromper les Anglais. Avec toute leur bonne volonté de faire une escroquerie, ils n'y réussissaient pas; et l'Angleterre ne comptait pas sur de plus grands résultats que ceux qu'ils étaient capables de produire.

Tels siziona alors les projets et les moyens de la fection regaliste, l'eministre de la police, Cechon, et connaissait une partie; il savait qu'il existait à paris des correspondants de la cour de Blankenbourg; car dum notre longue révolution, où tant de complote se son succedé, il n'a pas d'exemple d'une conspiration restée inconune. Il suivint asturitement les marche, les entemparit d'espions, et attendait de leur part une tentative caractérisée, com les saisir avec avantage. Il la tien of pourirens

bientôt l'occasion. Poursuivant leur bean projet de s'emparer des autorités, ils songèrent à s'assurer d'abord des autorités militaires de Paris. Les principales forces de la capitale consistaient dans les grenadiers du corps législatif, et dans le camp des Sablons. Les grenadiers du corps législatif étaient une tronne d'élite de douze cents bommes, que la constitution avait placés anprès des deux conseils, comme garde de sûreté et d'honneur. Lenr commandant, l'adjudant général Ramel, était connu pour ses sentiments modérés, et aux veux des imbéciles agents de Louis XVIII, c'était une raison suffisante pour le croire royaliste. La force armée rénnie aux Sablons s'élevait à peu près à douze mille bommes. Le commandant de cette force armée était le général Hatry, brave bomme qu'on n'espérait pas gagner. On songea su colonel du 21º de dragons, le nommé Malo, qui avait chargé si brusquement les jacobins lors de leur ridicule tentative sur le camp des Sablons. On raisonna pour lui comme pour Ramel; et parce qu'il avait repoussé les jacobins, on supposa qu'il accueillerait les royalistes. Brottier, Laville-Heurnois et Duverne de Presle les sondèrent tous les denx, et leur firent des propositions qui furent écoutées, et dénoncées sur-le-champ au ministre de la police. Celni-ci enjoignit à Ramel et Malo de continuer à écouter les conspirateurs pour connaître tout leur plan. Ceux-ci les laissèrent développer longuement leurs projets, leurs moyens, leurs espérances; et on s'ajonrna à une prochaine entrevue, dans laquelle ils devaient exhiber les pouvoirs qu'ils tenaient de Louis XVIII. C'était le moment choisi pour les arrêter. Les entrevues avaient lieu chez le chef d'escadron Malo, dans l'appartement qu'il occupait à l'école militaire. Des gendarmes et des témoins furent cachés, de manière à tont entendre et à ponvoir se montrer à un signal donné. Le 11 pluviose (30 janvier), en effet, ces misérables dupes se rendirent chez Malo avec les pouvoirs de Louis XVIII, et développèrent de nouveau leurs projets. Quand on les eut assez écoutés, on feignit de les laisser partir, mais les agents apostés les saisirent, et les conduisirent chez le ministre de la police. Sur-le-champ on se rendit à leurs domiciles, et on s'empara en leur présence de tous leurs papiers. On y trouva des lettres qui prouvsient suffisamment la conspiration, et qui en révélaient en partie les détails. Ou y vit, par exemple, que ces messieurs composaient de leur chef un gouvernement tout entier. Ils voulaient dans le premier moment, et en attendaal le retour du rû de Blaakenbourg, hisser esister une partie des autorités actuelles. Ils voulaient nommément conserver Bénerech à l'Instrieur, Cochon à la police; et si ce dernier, comme régicide, effarouchait les royalaties, lis projetaient de metire à a place M. Simicon ou M. Portalis. Ils voulaient encore placer aux finances M. Barbé-Marbón, qui de, dissientlis, des talents, de l'instruction, et qui paux aux finances M. Barbé-Marbón, aux qui paux pour mont a lienneur, il clochon, il MM. Pertalis, Sindon et Barbé-Marbón, sauquels ils écaient totuciennent inconsus; mais l'asvarend tipode d'exa, comme d'usage, à leur insu, et sur leurs opinions présumées.

La découverte de ce complot produisit une vive sensation, et prouva que la république devait touionrs être en garde contre ses anciens ennemis. Il causa un véritable étonnement dans toute l'opposition, qui ahoutissait au royalisme sans s'en douter, et qui n'était nullement dans le secret, Cet étonnement prouvait combien ces misérables se vantaient, en annoncant à Blankembourg qu'ils disposaient d'un grand nombre de membres des deux conseils. Le Directoire voulut sur-le-champ les livrer à une commission militaire. Ils déclinèrent cette compétence, en soutenant qu'ils n'avaient pas été surpris les armes à la main, ni faisant une tentative de vive force. Plusieurs députés, qui s'unissaient de sentiment à leur cause, les appuyèrent dans les conseils; mais le Directoire n'en persista pas moins à les traduire devant une commission militaire, comme ayant tenté d'embaucher des militaires.

Lenr système de défense fut assez adroit. Ils avouèrent leur qualité d'agents de Louis XVIII, mais soutinrent qu'ils n'avaient d'autre mission que celle de préparer l'opinion, et d'attendre d'elle seule, et non de la force, le retour aux idées monarchiques. Ils furent condamnés à mort, mais leur peine sut commuée en une détention, pour prix des révélations de Duverne de Presle (19 germinal, 8 avril). Celui-ci fit au Directoire une longue déclaration, qui fut insérée au registre secret, et dans laquelle il dévoila tontes les menées des royalistes. Le Directoire, instruit de ces détails, se garda de les publicr, pour ne point apprendre aux conspirateurs qu'il connaissait leur plan tout entier. Duverne de Presle ne lui dit rien sur Picbegru, dont les intrigues, aboutissant directement an prince de Condé, étaient restées inconnues aux

agents de Paris, mais il déclara vaguement, d'après des out-dire, que l'on avait essayé de pratiquer des intelligences dans l'une des principales armées.

Gette arrestation de leurs principaux agents aurait pu déjouer les intrigues des royalistes, s'ils avaient eu un plan lien lié; mais chacun agissant de son côté et à sa manière, l'arrestation de Brottier, Laville-Heuronis et Duverne de Presle, n'empécha point MM. Puisaye et de Frotte d'intriguer en Normandie et en Bretagne, M. de Priesy à Lyon, et le prince de Condé dans l'armée du Rhin.

On jugea peu de temps après Babœuf et ses complices; ils furent tous acquittés, excepté Bahœuf et Darthé, qui subirent la peine de mort (6 prairial, 20 mai).

L'affaire importante était celle des élections. Par opposition au Directoire ou par royalisme, une foule de gens s'agitaient pour les infinencer. Dans le Jura, on travaillait à faire nommer Pichegrn; à Lyon M. Imbert-Colomès, l'un des agents de Louis XVIII dans le Midi. A Versailles, on faisait élire un M. de Vauvilliers, gravement compromis dans le complet déconvert. Partout enfin en préparait des choix hostiles au Directoire, A Paris, les électeurs de la Seine s'étaient réunis pour concerter leurs nominations. Ils se proposaient d'adresser les demandes suivantes aux candidats : As-tuacquis des biens nationaux? As-tu été journaliste? As-tu écrit . agi et fait quelque chose dans la révolution? On ne devait nommer aucun de ceux qui répondaient affirmativement sur ces questions. De pareils préparatifs annonçaient comhien était violente la réaction contre tous les hommes. qui avaient pris part à la révolution. Cent journaux déclamaient avec véhémence, et produisaient un véritable étourdissement sur les esprits. Le Directoire n'avait, pour les réprimer, que la loi qui punissait de mort les écrivains provoquant le retour à la royauté. Jamais des juges ne ponvaient consentir à appliquer une loi aussi cruelle. Il demanda pour la troisième fois, aux conseils, de nouvelles dispositions législatives qui lui furent encore refusées. Il proposa aussi de faire prêter aux électeurs le serment de haine à la royauté; une vive discussion s'engagea sur l'efficacité du serment, et on modifia la proposition, en changeant le serment en une simple déclaration. Chaque électeur devait déclarer qu'il était également opposé à l'anarchie et à la royauté. Le Directoire, sans se permettre ancun des moyens bonteux si souveut employés dans les gouvernements représentatifs pour influer sur les ellections, se contents de choisir pour commissiers appeis da assembles des hommes conuns par appeis de la semble de la homme conuns par leurs sentiments républicains, et de faire derire des circulaires pet le ministre Cochen, dans les-des circulaires pet le ministre Cochen, dans les-des en chois. On servicis beaucopy courte ces diversaires, qui l'échient qu'une exhertation insignificant, ex pioni du tout une inspicuoline; car le nombre, l'indépendence des électeurs, surtout dans un gouvernement ob prosput noutes les places. Faises déceives, les metalients à l'abri del l'influence de libretoire.

Pendata qu'on travaillait sinsi au Gettiens, on viccepair beasonp de chin' din noverea directeur. La question ciui de savair lequel des cinquitere de la companie de contra conferencia à la constitution, pour sortir de Directoire ; si c'itait Barsar, Rembello I active-clière-L'epeau, j'opposition c'iait saurier, avec le secorur du nouveau tiers, de nommer un directur de son chin. Ains relle septrità svoir la majorité dans le gouvernement; en quoi elle se fattait bancoup, cra bienta ses folics n'anzient pas manqué d'éloigner d'elle Carnot et Lourneur.

Le club de Clicly discussit bruyamment le choix da nouveau directure. On y propositi Cochon et Barthélemy, Cochon avait perdu un peu dans l'opinion des contre-révolutionnaires, depuis qu'il avait fait arrâche Positive et ses complices, surtout depuis ses circulaires aux électeurs. On préférait Barthélemy, notre ambassadeur en Suisse, que l'on croyait secrètement lié avec les émigrés et le prince de Condé.

Les bruits les plus absurdes (taient répandus au milieu de cette agitation. On dissit que le Directoire voulait faire arrêter les députés nouvellement clas, et empécher leur réunion; on soutenait même qu'it voufait les faire assassiens. Ses amis, de leur côté, disaitent qu'on préparait son acte d'accusation à Glichy, et qu'on n'attendait que le nouveau tiers pour le préseuter aux Ginq-Cente aux Ging-Cente

Más tandis que les partis ràgitisent, dans l'astente d'un évément qui devia il telière les majorités, et changer la direction du gouvernement de la régalitique, une compagne nouvelle se prépisrait, et tout annoquit qu'elle sernit la dernière. Les poissances étaient leys prés partigées comme l'année précédente. La France, miné à l'Espagne et la l'allande, avait à latter avet l'Angéletrer et l'Autriche. Les sentiments de la cour d'Espagne réfaient pase et ne pouvaient pas étre favorables

aux républicains français; mais sa politique, dirigée par le prince de la Paix, était entièrement pour eux. Elle regardait leur alliance comme le moven le plus sûr d'être protégée contre leurs principes, et se flattait avec raison qu'ils ne voudraient pas la révolutionner, tant qu'ils trouveraient en elle un puissant auxiliaire maritime. D'ailleurs, elle avait une vieille haine contre l'Angleterre, et se flattait que l'union de toutes les marines du continent lui fournirait un moyen de venger ses injures. Le prince de la Paix voyant son existence attachée à cette politique, et sentant qu'il périrait avec elle, employait à la faire triompher des sentiments de la famille royale toute son influence snr la reine; il y réussissait parfaitement. Il résultait toutefois de cet état de choses que les Français étaient individuellement maltraités en Espagne, tandis que leur gouvernement y obtenait la plus grande déférence à ses volontés. Malheureusement, la légation française ne s'v conduisit ni avec les égards dus à une puissance amie, ni avec la fermeté nécessaire pour protéger les sujets français. L'Espagne, s'unissant à la France, avait perdu l'importante colonie de la Trinité. Elle espérait que si la France se délivrait cette année de l'Antriche, et reportait toutes ses forces contre l'Angleterre, on ferait expier à celle-ci tous ses avantages. La reine se flattait surtont d'un agrandissement en Italie pour son gendre, le due de Parme. Il était question encore d'une entreprise contre le Portugal; et, dans ce vaste bouleversement des États, la cour de Madrid n'était pas sans quelque espérance de réunir toute la Péninsule sous la même domination.

Quant à la Hollande, sa situation était assez triste. Elle était agitée par toutes les passions que provoque un changement de constitution. Les gens raisonnables, qui voulaient un gouvernement dans lequel on conciliat l'ancien système fédératif avec l'unité nécessaire pour donner de la force à la république batave, avaient à combattre trois partis également dangereux. D'abord les orangistes, comprenant toutes les eréatures du stathouder, les gens vivant d'emplois, et la populace; secondement les fédéralistes, comprenant toutes les familles riches et puissantes qui voulaient conserver l'ancien état de choses, au stathoudérat près, qui blessait leur orgueil; enfin les démocrates prononcés, parti bruyant, audacieux, implacable, composé des têtes ardentes et des aventuriers. Ces trois partis se combattaient avec acharnement, et retardaient l'établissement de la constitution du pays,

Outre ces embarras, la Hollande craignait tou- et une armée d'embarquement se préparaient en ionrs une invasion de la Prusse, qui n'était contenue que par les succès de la France. Elle vovait son commerce géné dans le Nord par les Anglais et les Russes; enfin elle perdait toutes ses colonies par la trahison de la plupart de ses commandants. Le cap de Bonne-Espérance, Trinquemale, les Molnques étaient déjà an pouvoir des Anglais. Les troupes françaises, campées en Hollande pour la couvrir contre la Prusse, observaient la plus louable et la plus sévère discipline : mais les administrations et les chefs militaires ne s'y conduisaient ni avec ménagement, ni avec probité. Le pays était done horriblement surchargé. On en ponrrait conclure que la Hollande avait mal fait de se lier à la France, mais ce serait raisonner légérement. La Hollande, placée entre les deux masses belligérantes, ne pouvait pas échapper à l'influence des vainquenrs. Sous le statbouder, elle était sujette de l'Angleterre et sacrifiée à ses intérêts : elle avait de plus l'esclavage intérieur. En s'alliant à la France, elle courait les chances attachées à la nature de cette puissance, continentale plutôt que maritime, et compromettait ses colonies; mais elle pouvait nn jour, grâce à l'union des trois marines do continent, recouvrer ce qu'elle avait perdu: elle pouvait espérer une constitution raisonnable sous la protection française. Tel est le sort des États : s'ils sont forts, ils font eux-mêmes leurs révolutions, mais ils en subissent tous les désastres et se noient dans leur propre sang; s'ils sont faibles, ils voient lenrs voisins venir les révolutionner à main armée, et subissent tous les inconvénients de la présence des armées étrangères. Ils ne s'égorgent pas, mais ils payent les soldats qui viennent faire la police chez eux. Telle était la destinée de la Hollande, et sa situation par rapport à nous. Dans cet état, elle n'avait pas été fort utile an gouvernement français. Sa marine et son armée se réorganisaient très-lentement ; les reseriptions bataves, avec lesquelles avait été payée l'indemnité de guerre de cent millions, s'étaient négociées presque pour rien, et les avantages de l'alliance étaient devenus presque nuls pour la France : aussi il s'en était suivi de l'humenr entre les deux pays. Le Directoire reprochait au gouvernement hollandais de ne pas tenir ses engagements, et le gouvernement hollandais reprochait au Directoire de le mettre dans l'impossibilité de les remplir. Malgré ces nuages, les deux puissances marchaient cependant au même but. Une escadre

Hollande pour concourir aux projets du Direc-

Quant à la Prusse, à une grande partie de l'Allemagne, an Danemark, à la Suède et à la Suisse, la France était toujours avec ces États dans les rapports d'une exacte neutralité. Des nnages s'étaient élevés entre la France et l'Amérique. Les États-Unis se conduisaient à notre égard avec antant d'injustice que d'ingratitude. Le vienx Washington s'était laissé entraîner dans le parti de John Adams et des Anglais, qui voulaient ramener l'Amérique à l'état aristocratique et monarchique. Les torts de quelques corsaires, et la conduite des agents du comité de salut public leur servaient de prétexte; prétexte bien peu fondé, car les torts des Anglais envers la marine américaine étaient bien autrement graves; et la conduite de nos agents s'était ressentie du temps, et devait être excusée. Les fauteurs du partianglais répandaient que la France voulait se faire céder par l'Espagne, les Florides et la Louisiane; qu'au moyen de ces provinces et du Canada, elle entourerait les États-Unis, y semerait les principes démocratiques, détacherait successivement tons les États de l'Union, dissoudrait ainsi la fédération américaine, et composerait une vaste démocratie entre le golfe du Mexique et les cinq lacs. Il n'en était rien ; mais ces mensonges servaient à échauffer les têtes et à faire des ennemis à la France. Un traité de commerce venait d'être conclu par les Américains avec l'Angleterre; il renfermait des stipulations qui transportaient à cette puissance des avantages réservés autrefois à la France seule, et dus aux services qu'elle avait rendus à la cause américaine. L'avis d'une rupture avec les États-Unis avait des partisans dans le gouvernement français. Monroë, qui était amhassadeur à Paris, donnait à cet égard les plus sages avis an Directoire.- La guerre avec la France, disait-il, forcera le gouvernement américain à se jeter dans les bras de l'Angleterre. et le livrera à son influence : l'aristocratie dominera aux États-Unis, et la liberté sera compromise. En souffrant patiemment, au contraire, les torts du président actuel, on le laissera sans excuse, on éclairera les Américains, et on décidera un choix contraire à la prochaine élection. Tous les torts dont la France peut avoir à se plaindre seront alors réparés .- Cet avis sage et prévoyant l'avait emporté au Directoire, Rewhell, Barras, Larévellière, le firent triompher, contre l'avis du systématique Carnot, qui, quoique disposé ordinairement pour la paix,

voulait qu'on se fit donner la Louisiane, et qu'on y essayat une république.

Tels étaient les rapports de la France avec les pnissances qui étaient ses alliées ou simplement ses amies. L'Angleterre et l'Autriche avaient fait, l'année précédente, un traité de triple alliance avec la Russie : mais la grande et fourbe Catherine venait de mourir. Son successeur. Paul It. prince dont la raison était peu solide et s'éclairait par lueurs passagères, comme il arrive souvent dans sa famille, avait moutré beanconp d'égards anx émigrés français, et cependant peu d'empressement à exécuter les conditions du traité de triple alliauce. Ce prince semblait être frappé de la puissance colossale de la révolution française, et on aurait dit qu'il comprenait le danger de la rendre plus redoutable en la combattant; du moins ses paroles à un Francais très-connu par ses lumières et son esprit le feraient eroire. Sans rompre le traité, il avait fait valoir l'état de ses armées et de son trésor, et avait conscillé à l'Angleterre et à l'Autriche la voie des négociations. L'Angleterre avait essayé de décider le roi de Prusse à se jeter dans la coalition, mais n'y avait pas réussi. Ce prince sentait qu'il n'avait aueun intérêt à venir au secours de son plus redoutable ennemi, l'Emperenr. La France lui promettait une indemnité en Allemagne pour le stathouder. qui avait épousé sa sœur ; il n'avait done rien à désirer pour lui-même. Il voulait seulement empécher que l'Autriche, battue et dépouillée par la France, ne s'indemnisat de ses pertes en Allemagne; il aurait même désiré s'opposer à ce qu'elle reçût des indemnités en Italie : aussi avait-il déclaré que jamais il ne consentirait à ce que l'Autriche reçût la

même temps proposer son alliance à la république de Venise, lui offrant de la garautir, dans le cas où la Frauce et l'Autriche voudraient s'accommoder à ses dépeus. Son but était donc d'empécher que l'Empereur ne trouvât des équivalents

pont les pertes qu'il faisait en luttant contre la

France. La Russie n'intervenant pas encore dans la lutte, et la Prusse persistant dans la neutralité, l'Angleterre et l'Autriche restaient seules en ligne. L'Angleterre était dans une situation fort triste; elle ne redontait plus, pour le momeut du moins, une expédition en Irlande, mais sa bauque était menacée plus sériensement que jamais; elle ne comptait pas dn tout sur l'Autriehe, qu'elle voyait bors d'haleine, et elle s'attendait à voir la France, après avoir vaineu le continent, l'accabler elle-même de ses forces réunies. L'Autriche, malgré l'occupation de Kehl et d'Huningue, sentait qu'elle s'était perdue en s'opiniatrant contre deux têtes de pont, et en ne portant pas tontes ses forces en Italie. Les désastres de Rivoli et de la Favorite, la prise de Mantoue, la mettaient dans un péril éminent. Elle était obligée de dégarnir le Rhin, et de se réduire, sur cette frontière, à nne véritable infériorité, pour porter ses forces et son prince Charles du côté de l'Italie. Mais pendant l'intervalle que ses troupes mettraient à faire le trajet du haut Rhin à la Piave et à l'Isonzo, elle était exposée sans défense aux comps d'un adversaire qui savait saisir admirablemeut les avantages du temps.

rait méme désiré s'opposer à ce qu'elle reçût des l'indemnités en Italie: aussi avait-il déclaré que janais il ne consentirait à ce que l'Autriche reçût la la préparait, en effet, des coups terribles, que la Bavière en échange des Pav-Bas, et il faisait en la pas à réaliser.

## CHAPITRE XXII.

Ent de nos armées à l'euverture de la cempagne de 1737. — Marche de Bousparte contre les États reunius. Traité de l'Acquisio avec lo pape. — Navarelle amogne contre les Astrichiens. Passage du Taglismente. Combat da Tarwis. — Révolution dans les villes de Berguno. Resois, et autres villes des États de Posies. — Passage des Alpes Jaliennes pur Bousparie. Marche env Vienne. Préliminaires de paix aven l'Autriche ignés à Leoben. — Passage du Rhin à Neuwied et à Brinchien. — Perfélie des Vésities. Massace de Véreau. Cutte du la république de Vasies.

L'armée de Sambre-et-Meuse, renforcée d'une tée à quatre-vingt mille hommes. Iloche, qui en grande partie de l'armée de l'Océan, avait été por était devenn général, s'était arrêté peu de temps

à Paris, à son retour de l'expédition d'Irlande, et s'était hâté de se rendre à son quartier général. Il avait employé l'hiver à organiser ses troupes et à les pourvoir de ce qui leur était nécessaire. Tirant de la Hollande et des provinces d'entre Meuse et Rhin, qu'on traitait en pays conquis, des ressources assez grandes, il avait mis ses soldats à l'abri des besoins qui affligeaient l'armée du Rhin. Imaginant une autre répartition des différentes armes, il avait perfectionné son ensemble, et lui avait donné la plus belle organisation. Il brûlait de marcher à la tête de ses quatre-vingt mille hommes, et ne voyait aneun obstacle qui pût l'empécher de s'avaneer jusqu'au cœur de l'Allemagne. Jaloux de signaler ses vues politiques, il voulait imiter l'exemple du général d'Italie, et eréer à son tour une république. Les provinces d'eutre Meuse et Rhin, qui n'avaient point été, comme la Belgique, déclarées territoire constitutionnel, étaient provisoirement sous l'autorité militaire. Si, à la paix avee l'Empire, on les refusaità la France, pour ue lui pas douner la ligne du Rhin, on pouvait du moins consentirà ce au'elles fussent constituées en une république indépendante, alliée et amie de la nôtre. Cette république, sous le nom do république eisrhénane, aurait pu être indissolublement attachée à la France, et lui être aussi utile qu'une de ses proviuces. Hoche profitait du moment pour lui donner une organisation provisoire, et la préparer à l'état républicain. Il avait formé à Bonn une commission chargée de la double tâche de l'organiser et d'en tirer les ressources uécessaires à nos troupes.

L'armée du hant Rhin, sons Moreus, était loin de so traveré dans mét at assul saitisfaint. Elle ne laissait rien à désirer quant à la valeur et à la discipline des soldats, mais elle manquait du né-cessaire; et lo défaut d'argent ne permettant pas même l'acquisition d'un équipage de pont, retardait son entrée en esuspape. Morean faissi de vires instances pour benir ripeques extatines do mille francs, que la trésocrire était dans l'impossibilié de lui fournir. Il s'était afensés, pour les obtenir, au général Bonaparte; mais il fallait attende que celui-ci état cheré son excursion dons l'ex-États du pape. Cette circonstance devait retarder les coércitaises ar le Rhin.

Les plus grands coups, et les plus prompts, allaient se porter en laile. Bonaparte, prêt à de ure contribution qui suffit sur frais de la nouveille turiere Rivoil in dernière armée autrichienne, avait annoncé qu'il ferait ensuite une excursion de quelpromettre lo plan général contre l'Autriche. Il faiper internation de qu'il ferait ensuite une excursion de quelpromettre lo plan général contre l'Autriche. Il faiper internation qu'il que doubtiet de mairée à é-riter

à la république, et y prendre l'argent nécessaire aux besoins de l'armée; il avait ajouté qui si on lui envoyait un renfort de trente mille hommes, il franchirait les Alpes Juliennes, et marcherait hardiment sur Vienne, Ce plau, si vaste, était chimérique l'année précédente, mais aujourd'hui il était devenu possible. La politique seulo du Directoire aurait pn v mettre obstaele; il aurait pu ne pas vouloir remettre toutes les opérations de la guerro ilans les mains de ce jeune homme si absolu dans ses volontés. Cepeudant, le bienveillant Larévellière insista fortement pour qu'ou lui fournit lo moven d'exécuter un projet si beau, et qui terminerait la guerre si vite. Il fut décidé que trente mille hommes lui seraient envoyés du Rhin. La division Bernadotte fut tirée de l'armée de Sambreet-Meuse, la division Delmas de celle du haut Rhin, pour être acheminées toutes deux à travers les Alpes au milieu do l'hiver. Moreau fit les plus grands efforts pour mettre la division Delmas en état de représenter convenablement l'armée du Rhin en Italie; il choisit ses meilleures troupes, et épuisa ses magasins pour les équiper. Ou ne pouvait être mû par un sentiment plus honorable et plus délicat. Ces deux divisions, formant vingt et quelques mille hommes, passèrent les Alpes eu janvier, dans un moment où personne ne se doutait de leur marche. Sur le point de franchir les Alpes, un tempête les arrêta. Les guides conseillaient de faire balte; on sonna la charge, et on brava la tempéte, tambour battant, enseignes déployées. Déjà ces denx divisions descendaient dans le Piémont qu'on ignorait encore leur départ du

Bonaparte avait à peine signé la capitulation do Mantone qu'il était parti, sans attendre que le maréchal Winrmser eut défilé devant lui, et s'était rendu à Bologne pour aller faire la loi au pape. Le Directoire aurait désiré qu'il détruisit enfin la puissance temporelle du saint-siège; mais il ne lui en faisait pas une obligation, et le laissait libre d'agir d'après les eirconstances et sa volonté. Bonaparte ne songenit point du tout à s'engager dans une pareillo entreprise. Tandis que tout se préparait dans la hante Italio pour nne marche au delà des Alpes Juliennes, il vouloit arracher encore une ou deux provinces au pape, et le soumettre à uue contribution qui snffit aux frais de la nouvelle eampagne. Aspirer à faire davantage, c'était compromettre lo plan général contre l'Autriche. Il falum guerre de religion, et qu'il impastà la cour de Napeta, función evait signé la pari, mais ne se regardiar intilement comme life par son traité. Ceta puisance souit ceuté d'internet dans la querelle, acit pour s'emparer d'une partie des dèsposible du pape, cois pour empeder qu'on n'établit une république à Rome, et qu'on ne plaçtia de la comme del la comme de la

Le pape était dans la plus grande anxiété; l'Emperent ne lui avait promis son alliance qu'aux plus dures conditions, c'est-à-dire au prix de Ferrare et de Commachio; mais cette alliance même ne pouvait plus être efficace, depuis que l'armée d'Alvinzi n'existait plus. Le saint-siège s'était donc eompromis inutilement. La correspondance du cardinal Busca, secrétaire d'État, et ennemi juré de la France, avait été interceptée. Les projets contre l'armée française, qu'on avait vonlu prendre par derrière, étaient dévoilés; il ne restait plus aueune excuse ponr invoquer la elémence du vainqueur, dont on refusait depuis un an d'écouter les propositions. Lorsque le ministre Caeault publia le manifeste du général français, et qu'il demanda à se retirer, on n'osa pas le retenir, par un reste d'orgneil, mais on fut dans une cruelle inquiétude. Bientôt on n'éconta plus que les conseils du désespoir. Le général autrichien Colli, arrivé à Rome avec quelques officiers, fut mis à la tête des tronpes papales; on fit des prédications fanatiques dans toutes les provinces romaines; on promit le eiel à tous ceux qui se dévoueraient ponr le saint-siège, et on tâcha d'exciter une Vendée autour de Bonaparte. Des prières instantes furent adressées à la cour de Naples pour réveiller tont ee qu'elle avait d'ambition et de zèle religieux.

Bonaparie à vança rajidement pour ne pas donnes l'incandie le temps de se prospegn. Lel figliuvision au v (4 férrier), il marcha sur le Senio. L'armée papale » égain ternachée; cle se componit de rept à buit mille hommes de troupes régunit de rept à buit mille hommes de troupes régulières, et al un précidée de leurs moines. Cette armée prétentit l'aspect le plus burlesque. Le parlementaire vin dédanr que ai l'armée de Bonaparte persistif à l'ayance, no tirerait sur elle. Elle a'vance. néanmoins vers le pont du Senio qui était assez bien retranché. Lannes remonta son cours avec quelques eents hommes, le passa à gué, et vint se ranger en bataille sur les derrières de l'armée papale. Alors le général Lahoz, avec les troupes lonibardes, marcha sur le pont, et l'eut hientôt enlevé. Les nouvelles troupes italiennes supportèrent bien le feu, qui fut un instant assez vis. On fit quatro à eing cents prisonniers, et on sahra quelques paysans. L'armée papale se retira en désordre. On la poursuivit sur Faenza; on enfonça les portes de la ville, et on y entra an brnit du tocsin et aux eris d'un peuple furieux. Les soldats en demandaient le pillage; Bonaparte le leur refusa. Il assembla les prisonniers faits dans la journée aux bords du Senio, et leur parla en italien. Ces malhenreux s'imaginaient qu'on allait les égorger. Bonaparte les rassura, et leur annonca, à leur grand étonnement, qu'il les laissait libres, à condition qu'ils iraient éclairer leurs compatriotes sur les intentions des Français, qui ne venaient détrnire ni la religion ni le saint-siège, mais qui voulaient écarter sculement les mauvais conseillers dont le pape était entonré. Il lenr fit ensuite donner à manger, et les renvova. Bonaparte s'avanca rapidement de Facnza à Forli, Césène, Rimini, Pesaro et Sinigaglia. Colli, augnel il ne restait plus que trois mille hommes de troupes régulières, les retrancha en avant d'Ancône, dans nue bonne position. Bonaparte les fit envelopper et enlever en grande partie. Il leur donna encore la liberté aux mêmes conditions. Colli se retira avec ses officiers à Rome, Il ne restait plus qu'à marcher sur cette capitale. Bonaparte se dirigea immédiatement sur Lorette. dont le trésor était évacué, et où l'on trouva à peine un million. La vierge en vieux bois fut envoyée à Paris, comme objet de enriosité. De Lorette, il quitta les bords de la mer, et marcha par Macerata sur l'Apennin, pour le traverser et déboueher sur Rome, si cela devenait nécessaire. Il arriva à Tolentino le 25 pluviòse (13 février), et s'v arrêta pour attendre l'effet que produiraient sa marche rapide et le renvoi des prisonniers. Il avait mandé le général des camaldules, religieux en qui Pie VI avait une grande confiance, et l'avait chargé d'aller porter à Rome des paroles de paix. Bonaparte sonhaitait avant tout que le pape se soumit et aecceptat les conditions qu'il voulait lui faire subir. Il ne voulait pas perdre de temps à faire à Rome une révolution, qui pourrait le retenir plus qu'il ne lui convenzit, qui provoquerait peut-être la conr de Najels à prendre les armes, et qui, enfin, en exercemant le gouremeneut dabil, mineriul jour urmeraria traineriul jour de fre moment les finances romaines, et empéderait de direr du pays les 200 au 50 millions dont on avait aibbein. Il pensait que le sain-ráige, privé de sea ploba felle previncie sa profit de la Capadane, et acques au roisinage de la nouvelle république, se rait biendi statis par la conseigne réventuionaire, erait biendi statis par la conseigne réventuionaire, est sucombenit sons peu de temps. Cette politique est saita biable, et l'avenir en provat a justesse. Il attentit donc à Tolentino lex effets de la clémence et de la peur.

Les prisonniers renvoyés étaient allés, en effet, dans tontes les parties de l'État romain, et surtout à Rome, répaudre les hruits les plus favorables à l'armée française, et calmer les ressentiments excités contre elle. Le général des camaldules arriva an Vatican, au moment où le pape allait monter en voiture pour quitter Rome. Ce prince, rassuré par ce que lui dit ce religienx, renonça à quitter sa capitale, congédia le secrétaire d'État Busca, et dépêcha à Tolentino, ponr traiter avec le général français, le cardinal Mattei, le prélat Galeppi, le marquis Massimi, et son neveu, le duc de Braschi. Ils avaient plein ponvoir de traiter, pourvu que le général n'exigeat aucun sacrifice relatif à la foi. Le traité devenait dès lors très-facile, car sur les articles de foi, le général français n'était nullement exigeant. Le traité fat arrêté en quelques jours, et signé à Tolentino le !" ventôse (19 février). Voici quelles en étaient les conditions. Le pape révognait tont traité d'alliance contre la France, reconnaissait la république, et se déclarait en paix et en bonne intelligence avec elle. Il lui cédait tous ses droits sur le comtat Venaissin, il abandonnait définitivement à la république eispadane les légations de Bologne et de Ferrare, et eu outre la belle province de la Romagne. La ville et l'importante citadelle d'Ancône restaient au pouvoir de la France jusqu'à la paix générale. Les deux provinces du duché d'Urbin et de Macerata, que l'armée française avait envahies, étaient restituées au pape, movennant la somme de 15 millions. Pareille somme devait être payée, conformément à l'armistice de Bologne, non eucore exécuté. Ces 30 millions étaient payables deux tiers en argent et un tiers en diamants ou pierres précieuses. Le pape devait fournir en outre huit cents chevaux de cavalerie, buit cents elievaux de trait, des buffles et autres produits du territoire de l'Église. Il devait désavouer l'assassinat de Basseville, et faire payer

500,000 francs, tant à ses héritiers qu'à eeux qui avaient souffert par suite du même événement. Tous les objets d'art et manuscrits cèdés à la France par l'armistice de Bologne devaient être sur-lechamn dirités sur Paris.

Tel fut le traité de Tolentino, qui valait à la république eispadane, outre les légations de Bologne et de Ferrare, la belle province de la Romagne, et qui procurait à l'armée un subside de 30 millions, plus que suffisant pour la campagne qu'on allait faire. Quinze jours avaient suffi à cette expédition. Pendant qu'on uégociait ce traité, Bonaparte sut imposer à la cour de Naples et se débarrasser d'elle. Avant de quitter Tolentino, il fit un acte assez remarquable, et qui déjà prouvait sa politique personnelle. L'Italie et particulièrement les États du pape regorgeaient de prêtres français bannis. Ces malheureux, retirés dans les couvents, n'y étaient pas tonjours reçus avec beaucoup de charité. Les arrêtés du Directoire leur interdisaient les pays occupés par nos armées, et les moiues italiens n'étaient pas fâcbés d'en être délivrés par l'approche de nos troupes. Ces infortunés étaient réduits au désespoir. Éloignés depuis longtemps de leur patrie, exposés à tous les dédains de l'étranger, ils pleuraient en voyant nos soldats; ils en reconnurent même quelques-nns, dont ils avaient été eurés dans les villages de France. Bonaparte était faeile à émouvoir; d'ailleurs il tenait à se montrer exempt de toute espèce de préjugés révolutionnaires on religieux; il ordonna, par un arrêté, à tous les couvents du saint-siége de recevoir les prêtres français, de les nourrir, et de leur donner une pave. Il améliora ainsi lenr état, loin de les mettre en fuite. Il écrivit au Directoire les motifs qu'il avait eus en commettant cette infraction à ses arrêtés. « En faisant, dit-il, des battues continuelles de ces malheureux, on les oblige à rentrer ebez eux. Il vaut mieux qu'ils soient en Italie qu'en France; ils nous y seront utiles. Ils sont moins fanatiques que les prêtres italiens, ils éclaireront le peuple qu'on exeite contre nons. D'ailleurs, ajoutait-il, ils pleurent en nons voyant; commeut n'avoir pas pitié de leur infortune? » Le Directoire appronva sa conduite. Cet acte et sa lettre publiés produisirent une sensation très-grande.

Il revint sur-le-champ vers l'Adige, ponr exécuter la marche militaire la plus hardie dont l'bistoire fasse mention. Après avoir frauebi une fois les Alpes pour entrer en Italie, il allait les franchir une seconde fois, pour se jeter au delà de la Drave et de la Muer, daus la vallec du Danube, et s'avancer sur Vienne. Jamais armée française n'avait paru cu vue de eette capitale. Pour exécute ce vaste plan, il fallait braver hien des périls. Il laissait toute l'Italie sur ses derrières, l'Italie saisie de terreuret d'admiration, mais imbue toujours de l'idée que les Français ne pouvaient la posséder longateups.

La dernière campagne de Rivoli et la prise de Mantoue avaient paru terminer ces doutes; mais une marche en Allemagne allait les réveiller tous, Les gouvernements de Génes, de Toscane, de Naples, Rome, Turin, Venise, indignés de voir le foyer de la révolution placé à leurs côtés, dans la Cispadane et la Lombardie, pouvaient saisir le premier revers pour se soulever. Dans l'incertitude dn résultat, les patriotes italiens s'observaient ponr ne pas se compromettre. L'armée de Bonaparte était de beaucoup inférieure à ce qu'elle aurait dû être pour parer à tons les dangers de son plan. Les divisions Delmas et Bernadotte, arrivées du Rhin, ne comptaient pas au delà de vingt mille hommes; l'ancienne armée d'Italie en comptait an delà de quarante, ce qui, avec les troupes lombardes, pouvait faire environ soixante et dix mille. Mais il fallait laisser vingt mille hommes au moins en Italie, garder le Tyrol avec quinze ou dix-bnit mille, et il n'en restait que trente environ pour marcher sur Vienne, témérité sans exemple. Bonaparte, pour parer à ces difficultés, tácha de négocier avec le Piémont nne alliance offensive et défensive, à laquelle il aspirait depuis longtemps. Cette alliance devait lui valoir dix mille bommes de bonnes tronnes. Le roi, qui d'abord ne s'était pas contenté de la garantie de ses États pour prix des services qu'il allait rendre, s'en contenta, maintenant qu'il voyait la révolution gagner toutes les têtes. Il signa le traité, qui fut envoyé à Paris. Mais ce traité contrariait les vues du gouvernement français. Le Directoire, approuvant la politique de Bonaparte en Italie, qui consistait à attendre la chute très-prochaine des gonvernements, et à ne point la provoquer, pour n'avoir ni la peine ni la responsabilité des révolutions, le Directoire ne voulait ni attaquer ni garantir aucun prince. La ratification du traité était donc fort douteuse, et d'aillenrs elle exigeait quinze ou vingt jonrs. Il fallait ensuite que le contingent sarde se mit en mouvement, et alors Bonaparte devait déjà se trouver au delà des Alpes. Bonaparte aurait vonlu sprtout

conclure un pareil traité d'alliance avec Venisc. Le

gouvernement de cette république faisait des armements considérables dont le but ne ponvait être douteux. Les lagunes étaient remplies de régiments esclavons. Le podestat de Bergame, Ottolini, instrument avengle des inquisiteurs d'État, avait répandu de l'argent et des armes parmi les montagnards du Bergamasque, et les tenait prêts pour une bonue occasion. Ce gonvernement, anssi faible que perfide, ne voulait cependant pas se compromettro, et persistait dans sa prétendne neutralité. Il avait refusé l'alliance de l'Autriche et de la Prusse, mais il était en armes; et si les Français. entrant en Autriche, essuyaient des revers, alors il était décidé à se prononcer, en les égorgeant pendant leur retraite. Bonaparte, qui était anssi rusé que l'aristocratie vénitienne, sentait ce danger, et tenait à son alliance plutôt pour se garantir de ses mauvais desseins que pour avoir ses secours. En passant l'Adige, il vonlut voir le procurateur Pezaro, celui qu'il avait tant effrayé l'année précedente à Peschiera; il lui fit les onvertures les plus franches et les plus amicales. - Tonte la terre ferme, lui dit-il, était imbne des idées révolutionnaires; il suffisait d'un senl mot des Français pour insurger toutes les provinces contre Venise; mais les Français, si Venise s'alliait à eux, se garderaient de pousser à la révolte; ils tâcheraient de calmer les esprits; ils garantiraient la république contre l'ambition de l'Autriche, et, sans lui demander le sacrifice de sa constitution, ils se contenteraient de lui conseiller, dans son propre intéret, apelques modifications indispensables. - Rien n'était plus sage ni plus sineère que ces avis. Il n'est point vrai qu'à l'instant où ils étaient donnés, le Directoire et Bonaparte songeassent à livrer Venise à l'Autriehe. Le Directoire n'avait aucune idée à cet égard; en attendant les événements, s'il songeait à quelque chose, c'était plutôt à affranchir l'Italie qu'à en céder une partie à l'Autriche. Quant à Bonaparte, il voulait sincèrement se faire un allié; et si Venise l'ent éconté, si elle se fut rattachée à lni, et qu'elle ent modifié sa constitution, elle anrait sanvé son territoire et ses antiques lois. Pezaro ne répondit que d'une manière évasive. Bonaparte, voyant qu'il n'y avait rien à espérer, songea à prendre ses précautions, et à pourvoir à tout ee qui lui manquait, par son moven ordi-

naire, la rapidité et la vivaeité des conps. Il avait soixante et quelques mille hommes de troupes telles que l'Europe n'en avait jamais vu. Il voulait en laisser dix mille en Italie, qui, réunis aux bataillons lombards et cispadans, formerajent une masse de quinze on dix-huit mille hommes. capables d'imposer anx Vénitiens. Il lui restait cinquante et quelques mille comhattauts, dont il allait disposer de la manière suivante. Trois routes conduisaient, à travers les Alpes Rhétiennes, Noriques et Juliennes, à Vienne : la première à gauche, traversant le Tyrol au col du Brenner; la seconde au centre, traversant la Carinthie au col de Tarwis; la troisième à droite, passant le Tagliamento et l'Isonzo, et condnisant en Carniole. L'archiduc Charles avait le gros de ses forces sur l'Isonzo, gardant la Carniole, et couvrant Trieste. Denx corps, l'un'à Feltre et Bellune, l'autre dans le Tyrol, occupaient les deux antres chaussées. Par la faute qu'avait commise l'Autriche de ne porter que fort tard ses forces en Italie, six belles divisions détachées du Rhin n'étaient point encore arrivées. Cette fante aurait pu être réparée en partie, si l'archidne Charles, plaçant son quartier général dans le Tyrol. avait vonlu operer sur notre gauche. Il anrait recu quinze jours plus tôt les six divisions du Rhin; et certainement alors, Bonaparto, loin de filer sur la droite par la Carinthie ou la Carniole, aurait été obligé de le combattre, et d'en finir avec lui avant de se hasarder an delà des Alpes. Il l'aurait trouvé alors avec ses plus belles tronpes, et n'en aurait pas eu anssi bon marché. Mais l'archidne avait ordre de couvrir Trieste, seul port maritime de la monarchie. Il s'établit donc an débouché de la Carniole, et ne placa que des corps accessoires sur les chaussées de la Carinthie et dn Tyrol. Deux des divisions parties dn Rhin devaient venir renforcer le général Kerpen dans le Tyrol; les quatre autres devaient filer par derrière les Alpes, à travers la Carinthie et la Carniole, et rejoindre le quartier général dans le Frioul. On était en ventôse (mars). Les Alpes étaient convertes de neiges et de glace : comment imaginer que Bonaparte songeat à gravir en ce moment la crête des Alpes?

Bonaparte pensa quêu se jetant sur l'archidoe, avant l'arrivé des principales forces du Rhin, il culciverait plus facilement les débouchés des Alpes, les franchirait à sa suite, hattarit successivement, comme il avait toujours fait, les Autrichiens soit, et, s'il chit appuyé par un mouvement des armées du Rhin, s'avancerait inson'a Vienne.

En conséquence, il renforça Jonbert, qui depnis Rivoli avait mérité tonte sa confiance, des divisions Baragney d'Hilliers et Delmas, et lui composa un corps de dis-hnit mille hommes. Il le chargea de

monter dans le Tyrol, de battre à outrance les pénéraux Laudon et Kernen, de les rejeter au delà du Brenner, de l'autre côté des Alpes, et ensuite de filer par la droite à travers le Putersthal, pour venir joindre la grande armée dans la Carinthie. Laudon et Kerpen pouvaient sans doute revenir dans le Tyrol, après que Jouhert aurait rejoint l'armée principale, mais il leur fallait du temps pour se remettre d'une défaite, pour se renforcer et regagner le Tyrol, et pendant ce temps, Bonaparte serait aux portes de Vienne. Ponr calmer les Tyroliens, il recommanda à Jouhert de caresser les prétres, de dire du bien de l'Empereur et du mal de ses ministres, de ne toucher qu'aux caisses impériales, et de ne rien changer à l'administration du pays. Il chargea l'intrépide Masséna, avec sa belle division, forte de dix mille hommes, de marcher sur le corps qui était au centre vers Feltre et Bellune, de conrir aux gorges de la Ponteha qui précèdent le grand col de Tarwis, de s'emparer des gorges et du col, et de s'assurer ainsi du débonebé de la Carinthie. Il voulait de sa personne marcher avec trois divisions, fortes de vingt-cinq mille hommes, sur la Piave et le Tagliamento, pousser devant lui l'archidne dans la Carniole, se rabattre ensuite vers la chaussée de la Carinthie. joindre Masséna an col de Tarwis, franchir les Alpes à ce col, descendre dans la vallée de la Drave et de la Muer, recueillir Jonbert, et marcher sur Vienne, Il comptait sur l'impétnosité et l'audace de ses attaques, et sur l'impression que laissaient ordinairement ses coups prompts et terribles. Avant de se mettre en marche, il donna au gé-

néral Kilmaine le commandement de la haute Italie. La division Victor, échelonnée dans les États du pape, en attendant le payement des 30 millions. devait revenir sons pen de jonrs sur l'Adige, et y former avec les Lomhards le corps d'observation. Une fermentation extraordinaire régnait dans les provinces vénitiennes. Les paysans et les montagnards dévonés aux prêtres et à l'aristocratie, les villes agitées par l'esprit révolutionnaire, étaient près d'en venir anx mains. Bonaparte commanda an général Kilmaine d'observer la plus exacte nontralité, et se mit en marche pour exécuter ses vastes projets. Il publia, suivant son usage, une proclamation énergique et capable d'angmenter encore l'exaltation de ses soldats, si elle avait pu l'être. Le 20 ventõse an v (10 mars 1797), par un froid rigonrenx et pinsienrs pieds de neige sur les montagnes, il mit toute sa liene en monvement. Massena commença son operation sur le corps du centre, le poussa sur Feltre, Bellune, Cadore, lui fit un millier de prisouniers, au nombre desquels était encore le général Lusiguan, se rabattit sur Spilimbergo, et s'engagea dans les gorges de la Ponteba, qui précèdent le col de Tarwis. Bonaparte s'avanca avec trois divisions sur la Piave : la division Serrurier, qui s'était illustrée devant Mantoue; la division Augereau, actuellement confiée au général Guyeux, en l'absence d'Augereau qui était alle porter des drapeaux à Paris; et la division Bernadotte arrivée du Rhin. Cette dernière contrastait, par sa simplieité et sa tenue sévère, avec la vieille armée d'Italie, enriehie dans les belles plaines qu'elle avait conquises, et composée de Méridionanx braves, fougueux et intempérants. Les soldats d'Italie, fiers de leurs victoires, se moquaient des soldats venus du Rhin, et les appelaient le contingent, par allusion aux contingents des ecreles, qui, dans les armées de l'Empereur, faisaient mollement leur devoir. Les soldats du Rhin, vieillis sous les armes, étaient impatients de prouver leur valeur à leurs rivaux de gloire. Déjà quelques coups de sabre avaient été échangés à cause de ees railleries, et on était impatient de faire ses prenyes devant l'ennemi.

Le 25 (13 mars), les trois divisions passèrent la Piave sans accident, et faillirent seulement perdre un homme, qui allait se nover, lorsqu'une eantinière le sauva en se jetant à la nage. Bonaparte donna à cette femme un collier d'or. Les avantgardes ennemies se replièrent, et vinrent chercher un refuge derrière le Tagliamento. Tontes les troupes du prince Charles, répandues dans le Frioul, y étaient réunies pour en disputer le passage. Les deux jeunes adversaires allaient se trouver en présence. L'un, en sauvant l'Allemagne par une pensée heureuse, s'était acquis l'année précédente nne grande réputation. Il était brave, point engagé dans les routines allemandes, mais fort incertain du succès, et très-alarmé pour sa gloire. L'antre avait étenné l'Europe par la fécondité et l'audace de ses combinaisons; il ne eraignait rien au monde. Modeste iusqu'à Lodi, il ne crovait maintenant aueun génie égal au sien, et aueun soldat égal au soldat français. Le 26 ventôse (16 mars) au matin. Bonaparte dirigea ses trois divisions par Valvasone. sur les bords du Tagliamento. Ce fleuve, dont le lit est mal tracé, roule des Alpes sur des graviers, et se divise en une multitude de bras, tous guéables. L'armée autrichienne était déployée sur l'au-

tre rive, couvrant les grèves du fleuve de ses boulets, et tenant sa belle cavalerie déployée sur ses ailes, ponr en profiter sur ces plaines si favorables aux évolutions.

Bonaparte laissa la division Serrurier en réserve à Valvasone, et porta les deux divisions Guyeux et Bernadotte, la première à gauche, faisant face au village de Gradisca où était logé l'ennemi, la seconde à droite, en face de Godroïpo. La canonna de commença, et il y eut quelques escarmouehes de cavalerie sur les graviers. Bonaparte, trouvant l'ennemi trop préparé, feignit de donner du repos à ses troupes, fit cesser le fen, et ordonna de commencer la soupe. L'ennemi trompé crut que les divisions avant marché toute la nnit allaient faire une halte et prendre du renos. Mais à midi . Bonaparte fait tout à coup reprendre les armes. La division Guyeux se déploie à ganche, la division Bernadotte à droite. On forme les bataillons de grenadiers. En tête de chaque division se place l'infanterie légère, prête à se disperser en tirailleurs, puis les grenadiers qui doivent charger, et les dragons qui doivent les appuyer. Les deux divisions sont déployées en arrière de ces deux avant-gardes. Chaque demi-hrigade a son premier bataillon déplové en ligne, et les deux autres ployés en colonne serrée sur les ailes du premier. La cavalerie est destinée à voltiger sur les ailes. L'armée s'avance ainsi vers les bords du fleuve, et marche au combat avec le même ordre et la même tranquillité que dans une parade.

Legénéral Dammartin à gauche, le général Lespinasse à droite, font approcher leur artillerie. L'infanterie légère se disperse, et convre les bords du Tagliamento d'une nuée de tirailleurs, Alors Bonaparte donne le signal. Les grenadiers des denx divisions entrent dans l'ean, appuyés par des escadrons de cavalerie, et s'avancent sur l'autre rive. - « Soldats du Rhin, s'écrie Bernadotte, l'armée d'Italie vous regarde! » - Des deux côtés on s'élance avec la même bravoure. On fond sur l'armée ennemie, et on la repousse de toutes parts. Cependant le prince Charles avait placé un gros d'infanterie à Gradisca, vers notre ganelie, et tenait sa cavalerie vers notre aile droite, pour nous déborder et nous charger à la faveur de la plaine. Le général Gnyenx, à la tête de sa division, attagne Gradisca avec furie, et l'enlève. Bonaparte dispose sa réserve de cavalerie vers notre aile menacée, et la lance, sous les ordres du général Dugua et de l'adjudant général Kellermann, sur la cavalerie autrichienne. Nos escadrons chargent avec adresse et impétuosité, font prisonnier le général de la cavalerie cancenie, el la mettent en déroute. Sur toute la ligne le Tagliamento est franchi, l'ennemi est en fuite. Nous avons quatre à einq cents prisonniers; le terrain tout ouvert ne permettait pas d'en prendre davan-

Telle fut la journée du 26 ventõse (16 mars), dite batsille du Tagliamento. Pendont qu'elle avait lieu, Masséna, sur la ehaussée du centre, attaquait Osopo, s'emparait des gorges de la Ponteba, et poussait sur Tarwis les déhris des divisions Lusignan et Orkseay.

L'archidec Charles sentis que, pour garder la chaussée de la Carinale et couvri l'Eries, it alluit perdre la chausée de la Carinalite, qui était la plas directe et la plas courte, et celle que Bonaparte voulsit suivre pour marcher auv Vienne. La chassée de la Carsiole commouique avec cell de la Carinalite et le col de Tarris par me route transartea qui suit à vallèe de l'Bonan. L'archidec Charles dirige. 

"Audien" a vallèe de l'Bonan. L'archidec de l'arc

Bonsparte le suit et s'empare de Palma-Nova, place vénitienne, que l'archidue avait oceupée et qui renfermait des magasins immenses. Il marche ensuite sur Gradisca, ville située en avant de l'Isouzo. Il y arrive le 29 ventôse (19 mars). La division Bernadotte s'avance de Gradisca, qui était faiblement retranchée, mais gardée par trois mille hommes. Pendant ce temps, Bonaparte dirige la division Serrurier na peu au-dessons de Gradisca, pour y passer l'Isonzo et eouper la retraite à la garnison, Bernadotte, sans attendre le résultat de cette manœuvre, somme la place de se rendre. Le commandant s'y refuse. Les soldats du Rhin demandent l'assaut pour entrer dans la place avant les soldats d'Italie. Ils fondent sur les retranchements, mais une grêle de balles et de mitraille en n bat plus de cinq cents. lleureusement la manœnvre de Serrurier fait cesser le combat. Les trois mille hommes de Gradisca mettent has les armes, et livrent des drapeaux et du cauon.

Pendant et temps, Massian était esfin arrivés au col de Tarsis, et, sprés un combat auex vif, a'ctait emparé de c passage des Alpes. La division Bayalitech, acheminée à travers les sources de l'Esono pour prévent Massina à Tarsis, allait | Seprés de Tarnes antrélientes, qui avaient prévent par les administrationnet et proces de Tarnes autrelientes, qui avaient proces de Tarnes autrelientes, qui avaient proces de Tarnes autrelientes, qui avaient processir de l'accessir de la constitue de la constitue de l'accessir de l'

done trouver l'issue Ermée. L'archiduc Charles, prévayant créalist, laisse le reste de son armée sur la route du Fricol et de la Caraiole, avec ordre de vaie le spisoline derrière les Alpes à Clagenfurti; il vole cassité de sa personne la Villach, où arrivates de nombreux détachement du Ilbin, pour réstauquer Tarsia, en chasser Masséna, et revorreir la route à durision Daylatiche, Bonapare, de son oblé, laisse à du drision l'appliche, Bonapare, de son oblé, laisse à du drision l'appliche, Bonapare, de son oblé, laisse à du rision de la Caraiole, et, avec les dirisions Gregares CS reruirer, se met à harcele par derrière la division Bayaliste à travess la vallée ("Bonon.

Le prince Charles, après avoir rallié derrière les Alpes les déhris de Lusignan et d'Orkscay, qui avaient perdu le eol de Tarwis, les renforce de six mille grenadiers, les plus beaux et les plus braves soldats de l'Empereur, et réattaque le col de Tarwis, où Masséna avait à peine laissé un détachement. Il parvient à le recouvrer, et s'y étahlit avec les eorps de Lusignan, d'Orkscay et les six mille grenadiers. Massena réunit toute sa division pour l'emporter de nouveau. Les deux généraux sentaient tous deux l'importance de ce point. Tarwis enlevé, l'armée française était maîtresse des Alpes, et prenaît la division Bayalitsch tout entière. Masséna fond tête haissée avec sa brave infanterie, et, suivant son usage, paye de sa personne. Le prince Charles ne se prodigue pas moins que le général républicain, et s'expose plusieurs fois à être pris par les tirailleurs français. Le col de Tarwis est le plus élevé des Alpes Noriques, il domine l'Allemagne. On se hattait au-dessus des nuages, au milieu de la neige et sur des plaines de glace. Des lignes entières de cavalerie étaient renversées et hrisées sur eet affreux champ de hataille. Enfin, après avoir fait donner jusqu'à son dernier bataillon, l'archiduc Charles abandonne Tarwis à son opiniâtre adversaire, et se voit obligé de saerifier la division Bayalitsch. Masséna, resté maltre de Tarwis, se rahat sur la division Bayalitsch qui arrivait, et l'attaque en tête, tandis qu'elle est pressée en queue par les divisions Guyenx et Serrurier réunies sous les ordres de Bonaparte. Cette division n'a d'autre ressonrce quo de se rendre prisonnière. Une foule de soldats, natifs de la Carniole et de la Croatie, se sauvent à travers les montagnes en jetant bas leurs armes; mais il en reste cinq mille au ponvoir des Français, avec tous les bagages, avec les administrations et suivi cette route. Aiusi Bonsparte était arrivé en quiuze jours an sommet des Alpes, et sur le point où il commaudait, il avait entièrement réalisé son but

Dans le Tyrol, Joubert justifiait sa confiance en livraut des combats de géants. Les deux généraux Laudou et Kerpen occupaient les deux rives de l'Adige. Joubert les avait attaqués et battus à Saiut-Michel, leur avait tué deux mille bommes et pris trois mille. Les poursuivant sans relàche sur Neumark et Tramin, et leur enlevaut eucore deux mille houmes, il avait rejeté Laudou à la gauche de l'Adige, dans la vallée de la Merau, et Kerpen à droite, au pied du Brenner. Kerpen, renforcé à Clausen de l'une des denx divisions venant du Rhin, s'était fait battre encore. Il s'était reuforcé de nouyeau, à Mittenwald, de la secoude division du Rhin, avait été battu une dernière fois, et s'était retiré enfin au delà du Brenner, Joubert, après avoir aiusi déblayé le Tyrol, avait fait un à-droite, et il marchait à travers le Putersthal pour rejoindre son général ou ebef. On était au 12 germinal (1" svril), et déjà Bonaparte était maître du sommet des Alpes; il avait près de vingt mille prisonniers; il allait réunir Joubert et Masséua à son corps principal, et marcher avec einquante mille hommes aur Vienne. Sou adversaire rompu faisait effort pour rallier ses débris, et les réunir aux troupes qui arrivaient du Rhiu. Tel était le résultat de cette marche prompto et audacieuse.

Mais taudis que Bouaparte obtenait ces résultats si rapides, tout ce qu'il avait prévu et apprébendé sur sea derrières se réalisait. Les provinces vénitiennes, travaillées par l'esprit révolutionnaire, s'étaient soulevées. Elles avaient ainsi fourni an gouvernement vénitien un prétexte pour déployer des forces considérables, et pour se mettre en mesure d'accabler l'armée française, en cas de revers. Les provinces de la rive droite du Miucio étaieut les plus atteintes de l'esprit révolutionnaire, par l'effet du voisiuage de la Lombardie. Dans les villes de Bergame, Brescia, Salo, Crème, se trouvaient une multitude de graudes familles, auxquelles le joug de la noblesse du livre d'or était iusupportable : qui, appuyées par une bourgeoisie nombreuse, formaient des partis puissants. En suivant les conseils de Bonaparte, en ouvrant les pages du livre d'or, en apportant quelques modifications à l'ancienne constitution, le gouvernement de Venise aurait désarmé le parti redoutable qui s'était formé dans toutes les provinces de la terre ferme; maia

l'aveuglement ordinaire à toutes les aristocraties avait empêché cette transaction et rendu une révolution inévitable. La part que prireut les Francais dans cette révolution est faeile à déterminer, malgré tontes les absurdités inveutées par la haine et répétées par la sottise. L'armée d'Italie était composée de révolutionnaires méridionaux, c'est-àdire de révolutionnaires ardents. Dans tous leurs rapports avec les sujets vénitiens, il n'était pas possible qu'ils ne communiquassent lenr esprit, et qu'ils n'excitasseut la révolte contre la plus odieuse des aristocraties européeunes; mais cela était inévitable, et il n'était au pouvoir ni du gouvernement ni des généraux français de l'empêcher. Quant aux intentions du Directoire et de Bonsparte, elles étaient claires. Le Directoire souhaitait la chute naturelle de tous les gouvernements italiens, maia il était décidé à n'y prendre aucune part active, et du reste il s'en reposait entièrement sur Bonaparte de la conduite des opérations politiques et militaires en Italie. Quant à Bonaparte Ini-même, il avait trop besoin d'union, de repos et d'amis sur sea derrières pour vouloir révolutionner Venise. Une transaction entre les deux partis lui convenait bien davantage. Cette transaction et notre alliance étant refusées, il se proposait d'exiger à son retour ce qu'il u'avait pu obteuir par la voie de la douceur; mais pour le moment il ne voulsit rien essaver, ses intentions à cet égard étaient positivement exprimées à sou gonveruement, et il avait donné au général Kilmsine l'ordre le plus formel de ne prendre aucune part aux événements politiques, et de mainteuir le calme le plus qu'il ponr-

Les villes de Bergame et de Brescia, les plus agitées de la terre ferme, étaient fort en communication avec Milan. Partout se formaient des comités révolutionnaires secrets pour correspondre avec les patriotes milanais. On lenr demandait du secours pour seconer le joug de Venise. Les vietoires des Français ne laissaient plus auenn doute sur l'expulsion définitive des Autrichiens. Les patrous de l'ariatocratie étaient done vaiueus; et quoique les Frauçais affectassent la nentralité, il était clair qu'ils n'emploieraient pas leurs armes à faire rentrer sous le jong les penples qui l'anraient seconé. Toua ceux done qui s'insurgeaient paraissaient devoir rester libres. Telle était la manière de raisonner des Italiens. Les habitants de Bergame, plus rapprochés de Milan, firent demander scerètement aux chefs milanais s'ils pouvaient compter

aur leur appui, et sur le secours de la légion lom- I lévement du parti patriote dans les villes devait harde commandée par Labox. Le podestat de Bergame, Ottolini, celni qui, fidèle agent des inquisiteurs d'État, donnait de l'argent et des armes aux paysans et aux montagnards, avait des espions parmi les patriotes milanais; il connut le projet qui se tramait, et obtint le nom des principans habitants de Bergame agents de la révolte. Il se hâta de dépêcher un courrier à Venise, pour porter leurs noms aux inquisitenrs d'État et provoquer leur arrestation. Les habitants de Bergame, avertis du péril, firent courir après le portenr de la dépêcbe, le firent arrêter, et publièrent les noms de ceux d'entre eux qui étaient compromia. Cet événement décida l'explosion. Le 11 mars, au moment même où Bonaparte marchait sur la Piave, le tumulte commenca dans Bergame. Le podestat Ottolini fit des menaces qui no furent pas écoutées. Le commandant français que Bonaparte avait placé dans le château avec une garnison, pour veiller aux mouvements des montagnards du Bergamasque, redoubla de vigilance et renforça tona ses poates. De part et d'autre on invoqua son appui; il répondit qu'il ne pouvait entrer dans les démélés dea sujets vénitiens avec leur gouvernement, et il dit que le doublement de ses postes n'était qu'une précaution pour la sûreté de la place qui lui était confiée. En exécutant sea ordres, et en restant neutre, il faisait bien assez pour les Bergamasques. Ceux-ci s'assemblèrent le lendemain 12 mars, formèrent une municipalité provisoire, déclarèrent la ville de Bergame libre, et chassèrent le podestat Ottolini, qui se retira avec les troupes vénitiennes. Sur-le-champ ila envoyèrent uno adresse à Milan, pour obtenir l'appui dea Lombards. L'incendie devait se communiquer rapidement à Brescia, età tontes les villes voisines. Les habitants de Bergame, à peine affrauchis, envoyèrent une députation à Brescia. La présence des Bergamosques souleva les Breaciaus, C'était Bataglia, ce Vénitien qui avait soutenu de si sages avis dana les délibérations du séuat, qui était à Brescia. Il ne crut pas pouvoir résister et il se retira. La révolution de cette ville s'opéra le 13 mars. L'incendie continna de se répandre, en longeant le pied dea montagnes. Il se communiqua à Salo, où la révolution se fit de même par l'arrivée des Bergamaaquea et des Brescians, par la retraite des autorités vénitiennes, et en présence des garnisons françaises, qui restaient neutrea, mais dont l'aspect, quoique silencieux, remplissait les révoltés d'espérance. Ce sou-

naturellement déterminer le soulévement du parti contraire, qui était dans les montagnes et les campagnes. Les montagnards et les paysans, armés de longue main par Ottolini, recurent le signal des capacins et des moines qui vingent prêcher dans les hameaux : ils se préparèrent à venir saccager les villes insurgées, et a'ils le pouvaient, à assassiner les Français. Dès cet instant, les généranx français ne pouvaient plus demenrer inactifs, tout en voulant rester neutres. Ils connaissaient trop bien les intentions des montagnards et des paysans pont souffrir qu'ils prissent les armes; et sans vouloir donner de l'appui à aucun parti, ils se voyaient obligés d'intervenir, et de comprimer celui qui avait et qui annonçait contre eux des intentions hostiles. Kilmaine ordonna sur-le-champ an général Laboz, eommandant la légion lombarde, de marcher vers les montagnes pour s'opposer à lenr armement. Il ne voulait ni ne devait mettre obstacle aux opérations des troupes vénitiennes régulières, si elles venaient agir contre les villes insurgées, mais il ne voulait pas souffrir un soulèvement dont le résultat était incalculable, dans le cas d'une défaite en Autriche. Il envoya sur-le-champ des courriers à Bonaporte, et fit hâter la marche de la division Victor, qui revenait des États du pape.

Le gouvernement de Venise, comme il arrive toujours aux gouvernements aveuglés, qui ne veulent pas prévenir le danger en accordant ce qui est indispensable, fut épouvanté de ces événements, comme s'ils avaient été imprévus. Il fit marcher sur-le-champ les troupes qu'il réunissait depuis longtemps, et les achemina sur les villes de la rive droite du Mincio. En même temps, persuadé quo les Français étaient l'influence secrète qu'il fallait conjurer, il s'adressa au ministre de France Lallemant, pour savoirsi, dans ce péril extrême, la république de Venise pouvait compter sur l'amitié du Directoire. La réponse du ministre Lallemant fut simple, et dictée par sa position. Il déclara qu'il n'avait aucune instruction de son gonvernement ponr ce cas, ce qui était vrai; mais il ajouta que si le gouvernement vénitien voulait apporter à sa constitution les modifications réclamées par le besoin du temps, il pensait que la France l'appuierait volontiers. Lallemant ne ponvait pas faire d'autre réponse; car ai la France avait offert son alliance à Venise contre les autres puissances, elle ne la lui offrit jamais contre ses propres aujets; et elle ne pouvait la lui offrir contre eux qu'à condition que le gouvernement adoptevait des principes sages «traionnables. Le grand conseil de Venis délibéra sur la réponse de Laltemant. Il y avait plasieurs siécles que la proposition d'un changement de constitution àvait des faite parhigements. Sur deux cassa voix, elle «ne obtien que cina, Une cinquantaine de voix su déclarirent pour l'adoption d'un parti énergique; nais cent quatre-vingts se pronocèrent, pour une réforme lente, accessive, removyé à des temps plus colmes, c'ad-dire, pour une détermination évasire. De néparte, poir sonder ses intestions et invoquer se production de l'accessive de l'access

qu'on a déjà vu si souvent en présence du général. Les courriers de Kilmaine et les envoyés vénitiens atteignirent Bonaparte, an moment où ses manœuvres bardics Ini avaient assuré la ligne des Alpes et ouvert les États héréditaires. Il était à Gorice, occupé à régler la capitulation de Trieste. Il apprit avec nne véritable peine les événements qui se passaient sur ses derrières, et on le croira facilement si on réfléchit comhien il y avait d'audace et de danger dans sa marche sur Vienne. Du reste, ses dépêches au Directoire font foi de la peine qu'il éprouvait; et ceux qui ont dit qu'il n'exprimait pas sa véritable pensée dans ces dénéches, ont montré pen de jugement, car il ne fait aucune diffienlté d'y avouer ses ruses les moins franches contrelles gouvernements italiens. Cependant que pouvait-il faire au milieu de pareilles circonstances. Il n'était pas généreux à lui de comprimer par la force le parti qui proclamait nos principes, qui caressait, accueillait nos armées, et d'assurer le triomphe à celui qui était prêt, en cas de revers, à anéantir nos principes et nos armées. Il résolut de profiter encore de cette circonstance, pour obtenir des envoyés de Venise les concessions et les secours qu'il n'avait pu leur arracher. Il reçut les denx envoyés poliment, et leur donna andience le 5 germinal (25 mars). - Que je m'arme, leur dit-il, contre mes amis, contre ceux qui nous accueillent et veulent nous défendre, en faveur de mes ennemis, en faveur de ceux qui nous détestent et veulent nous égorger, c'est là une chose impossible. Cette láche politique est aussi loin de mon cœur que de mes intérêts. Jamais je ne préterai mon secours contre des prineipes pour lesquels la France a fait sa révolution, et auxquels je dois en partie le succès de mes

armes. Mais je vons offre encore une fois mon amitié et mes conseils. Alliez-vous franchement à la France, rapprochez-vous de ses principes, faites des modifications indispensables à votre constitution; alors je réponds de tont, et sans employer une violence qui est impossible de ma part, j'obtiendrai par mon inflnence sur le peuple italien, et par l'assurance d'nn régime plus raisonnable, le retour à l'ordre et à la paix. Ce résultat vous convient à vous antant qu'à moi. - Ce langage, qui était sincère, et dont la sagesse n'a pas besoin d'être démontrée, ne convenait point aux envoyés vénitiens, surtout à Pezaro. Ce n'était point là ce qu'ils vonlaient; ils désiraient que Bonaparte leur restituat les forteresses qu'il avait occupées par précaution, dans Bergame, Brescia, Vérone; qu'il sonffrit l'armement du parti fanatique contre le parti patriote, et qu'il permit qu'on lui préparat ainsi nne Vendée sur ses derrières. Ce n'était pas là un moven de s'entendre. Bonaparte, dont l'humeur était prompte, traita fort mal les denx envoyés, et leur rappelant les procédés des Vénitiens envers l'armée française, leur déclara qu'il connaissait leurs dispositions secrètes et leurs projets; mais qu'il était en mesure, et qu'il y avait une armée en Lombardie ponr veiller sur eux. La conférence devint aigre. On passa de ces questions à celle des approvisionnements. Jusqu'ici Venise avait fonrni des vivres à l'armée française, et elle avait autorisé Bonaparte à les exiger d'elle, en nourrissant l'armée autrichienne. Les Vénitiens voulaient que Bonaparte, transporté dans les États héréditaires, cessat de se nonrrir à leurs dépens. Ce n'était pas du tout son intention, car il voulait ne rien demander aux habitants de l'Autriche, afin de se les concilier. Les fonrnissenrs, secrètement chargés par le gouvernement vénitien de nourrir l'armée, avaient cessé ces fonraitures. On avait été réduit à faire des réquisitions dans les États vénitions. - Ce moyen est vicieux, dit Bonaparte; il vexe l'habitant, il donne lien à d'affreuses dilapidations; donnez-moi un million par mois pendant que direra encore cette campagne, qui ne peut pas être longue; la république française comptera ensnite avec vous, et vons saura plus de cré de ce million que de tons les maux que vous endnrez par les réquisitions. D'ailleurs, vous avez nourri tons mes ennemis, vous leur avez donné asile, vons me devez la réciprocité. -- Les deux envoyés répondirent en disant que le trésor était ruiné. -S'il est ruiné, répliqua Bonaparte, prenez de l'argent dans le trésor du duc de Modène, que vous avez recélé au détriment de mes alliés les Modénais; prenez-en dans les propriétés des Anglais, des Russes, des Autrichiens, de tous mes ennemis, que vous gardez en dépôt. - On se sépara avec hameur. Une entrevue nouvelle eut lieu le lendemain, Bonaparte, calmé, renonvela toutes ses propositions: mais Pezaro ne fit rien pour le satisfaire, et promit seulement d'informer le sénat de toutes ses demandes. Alors Bonaparte, dont l'irritation commençait à ne plus se contenir, saisit Pezaro par le bras et lui dit : - Au reste, je vous observe, ie vons devine; je sais ce que vons me préparez; mais prenez-y gardo! si, pendant que je serai engagé dans une entreprise lointaine, vous assassiniez mes malades, vous attaquiez mes dépôts, vous menaciez ma retraite, vous auriez décidé votre ruine. Ce que je pourrais pardonner pendant que je suis en Italie, serait un crime irrémissible pendant que je serai engagé en Antriebc. Si vous prenez les armes, vous décidez ou ma perte ou la vôtre. Songez-v donc, et n'exposez pas le lion valétudinaire de Saint-Marc contre la fortune d'nno armée qui trouverait dans ses dépôts et ses hôpitaux de quoi franchir vos lagunes et vous détruire. - Ce langage énergique effraya, sans les convainere, les envoyés vénitiens, qui écrivirent sur-lechamp le résultat de cette conférence. Bonaparte écrivit aussitôt à Kilmaine ponr lui ordonner de redoubler de vigilance, de punir les commandants français, s'ils sortaient des limites de la neutralité, et de désarmer tons les montagnards et les

paysans. Les événements étaient tellement avancés, qu'il était impossible qu'ils s'arrêtassent. L'insurrection de Bergame avait en lieu le 23 ventôse (13 mars); celle de Brescia le 27 (17 mars); celle de Salo le 4 germinal (24 mars). Le 8 germinal (28 mars), la ville de Crème fit sa révolution, et les troupes s'y trouvèrent forcément engagées. Un détachement qui précédait la division Victor, de retour en Lombardie, se présenta aux portes do Crème. C'était dans nn moment de fermentation. La vue des tronpes françaises ne pouvait qu'accroître les espérances et la bardiesse des patriotes. Le podestat vénitien, qui était dans l'effroi, refusa d'abord l'entrée anx Français; puis il en introdnisit quarante, lesquels s'emparerent des portes de la ville, et les ouvrirent aux troupes françaises qui suivaient. Les habitants profitèrent de l'oceasion, s'insurgèrent, et renvoyèrent le podestat vénitien.

Les Français n'avaient pris ce parti que pour s'ouvrir passage; les patriotes en prolitèrent pour se soulerer. Quand il existe de pareille dispositions, tout dévient cause, et les évinements les plus involuntiers ont des résultats qui font supposer la complicité là où il n'en existe point. Telle fut la situation des Français, qui, sans sueun doute, souhaitaient individuellement la révolution, mais qui, officiellement, observaient la neutralité.

Les montagnards et les paysans, excités par les agents de Venise, et par les prédications des capucins, inondaient les campagnes. Les régiments esclavons, débarqués des lagunes sar la terre fermo, s'avançaient vers les villes insnrgées. Kilmaine avait donné ses ordres, et mis en mouvement la légion lombarde, popr désarmer les paysans. Déjà plusieurs escarmouches avaient eu licu; des villages avaient été incendiés, des paysans saisis et désarmés. Mais ceux-ci, de lenr côté, commençaient de saccager les villes, et d'égorger les Français, qu'ils désignaient sous le nom de jacobins. Déjà même ils assassinaient d'une manière borrible tous ceux qu'ils trouvaient isolés. Ils firent d'abord la contre-révolution à Salo; aussitôt une troupe des babitants de Bergame et de Brescia, appayée par un détachement des Polonais de la légion lombarde, marcha sur Salo pour en chasser les montagnards. Quelques individus, envoyés pour parlementer, furent attirés dans la ville et égorgés; le détachement fut enveloppé et battu; deux cents Polonais furent faits prisonniers et envoyés à Venise. On saisit à Salo, à Vérone, dans toutes les villes vénitiennes, les partisans connus des Français; on les envoya sous les Plombs, et les inquisiteurs d'État, encouragés par ce misérable succès, se montrèrent disposés à de eruelles vengeances. On prétend qu'il fat défendu de nettover lo canal Orfano, qui était destiné, commo on sait, à l'horrible usage de noyer les prisonniers d'État. Cependant, le gouvernement de Venise, tandis qu'il se préparait à déployer les plus grandes riguenrs, cherchait à tromper Bonaparte par des actes de condescendance apparente, et il accorda le million par mois qui avait été demandé. L'assassinat des Français ne continua pas moins partout où ils furent rencontrés. La situation devenait extrémement grave, et Kilmaine envoya de nouveaux courriers à Bonaparte. Celui-ci, en apprenant les combats livrés par les montagnards, l'événement de Salo, où deux eents Polonais avaient été faits

prisonniers, l'emprisonnement de tous les parti-

sans de la France, et les assassinats commis sur les Français, in Rasid ecolere. Sur-le-champ il envoya une lettre foudroyante su sénat, dans la-quelle il réceptituit nous seg riefe, et demandait le décaramement des montgannts, l'élargissement des prisonniers polonies et des sujets vénitiens j'ets sons les Pfonish. Il charges Janus de porter cette lettre, de la fire su sénat, et ordonna nu mi-cret lettre, de la fire su sénat, et ordonna nu mi-cret lettre, de la fire su sénat, et ordonna nu mi-cret lettre, de la practica ma declaram la guerre, si tontes les astinfactions engiées n'étients pas accordées.

Pendant ce temps, il descendait à pas de géant du haut des Alpes Noriques, dans la vallée de la Muer. Sa principale espérance, dans cette marche téméraire, était la prompte eutrée en campagne des armées du Rhin, et leur prochaine arrivée sur le Dannbe. Mais il recut nne dépêche du Directoire qui lui ôta tont espoir à cet égard. La détresse de la trésorerie était si grande, qu'elle ne pouvait fournir au général Morcau les quelques ceut mille francs indispensables pour se procurer un équipage de pont, et passer le Rhin. L'armée de Hoche, qui occupait deux ponts et qui était toute prête, demandait à marcher, mais on n'osait paa la hasarder seule au delà du Rhin, tandis que Moreau resterait en decà. Carnot exagérait encore dans sa dépêche les retards que devait suhir l'entrée en campagne des armées d'Allemagne, et ne laissait à Bonaparte aucun espoir d'étre appuyé. Celui-ci fut très-déconcerté par cette lettre ; il avait l'imaginstion vive, et il passait de l'extrême confiance à l'extrême défiance. Il s'imagina ou que le Directoire voulait perdre l'armée d'Italie et son général. on que les autres généraux ne voulaient pas le seconder. Il écrivit une lettre amère sur la condnite des armées du Rhin. - Il dit qu'une ligne d'eau n'était jamais un obstacle, et que sa conduite en était la preuve; que lorsqu'on voulait franchir un fleuve, on le pouvait toujours; qu'en ne voulant jamais exposer sa gloire, on la perdait quelquefois; qu'il avait franchi les Alpes sur trois pieds de neige et de glace, et que s'il avait calculé comme ses collègues, il ne l'aurait jamais osé; que si les soldats du Rhin laissaient l'armée d'Italie seule exposée en Allemagne, il fallait qu'ils n'eussent pas de sang dans les veines; que du reste cette brave armée, si on l'abandonnait, se replierait, et que l'Europe serait juge entre elle et les autres armées de la république. - Comme tous les hommes passionnés et orgaeilleux, Bonaparte aimsit à se plaindre et à exagérer le sujet de ses plaintes. Quoi qu'il dit,

il ne songenit ni à se retirer, ni même à a'arrêter, mais à frapper l'Autriche d'épouvante par nne marche rapide, et à lui imposer la paix. Beaucoup de circonstances favorisaient ce projet. La terreur était dans Vienne: la cour était portée à trausiger: le prince Charles le conseillait fortement: le ministère seul, dévoué à l'Angleterre, résistait encore. Les conditions fixées à Clarke, avant les victoires d'Arcole et de Rivoli, étaient si modérées, qu'on pouvait facilement obtenir l'adhésion de l'Autriche à ces conditions, et même à beauconn mieux. Réuni à Joubert et à Masséna, Bonaparte allait avoir quarante-cinq ou cinquante mille hommes sous la main; et avec une masse aussi forte, il ue craignait point nne bataille générale, quelle que fût la puissance de l'ennemi. Par toutes ces raisons, il résolut de faire une ouverture au prince Charles, et a'il n'y répondait paa, de fondre sur lui avec impétuosité, et de frapper na coup si prompt et ai fort, qu'on ne résistat plus à ses offres. Quelle gloire pour lui, si, seul, sans appui, transporté en Autriche par une route si extraordinaire, il imposait la paix à l'Emperenr l

Il était à Klagenfurth, capitale de la Carinthie, le 11 germinal (31 mars), Joubert à sa gauche achevait son monvement et allait le rejoindre. Bernadotte, qu'il avait détaché pour traverser la chaussée de la Carniole, s'était emparé de Trieste, des riches mines d'Idria, des magasins autrichiens, et allait arriver par Layhach et Klagenfurth. Il écrivit au prince Charles, le même jour 11 (31). une lettre mémorable, « Monsieur le géuéral en » chef, lui dit-il, les braves militaires font la » guerre et désirent la paix. Cette guerre ne dure-» t-elle pas depuis six ana? Avons-nous assez tué » de monde, et causé assez de maux à la triate hu-» manité! Elle réclame de tous côtés. L'Enrope, qui » avait pris les armes contre la république fran-» çaise, les a posées. Votre nation reste seule, et » cependant le sang va couler plua que jamais. » Cette sixième campagne s'annonce par des pré-» sages ainistres. Quelle qu'en soit l'issue, nous » tuerons de part et d'autre quelques milliers » d'hommes, et il faudra hien que l'on finisse par » s'entendre, puisque tout a un terme, même les » passions haincuses.

» Le Directoire exécutif de la république fran-» çaise avait fait connaîtreà Sa Majesté l'Empereur, » le désir de mettre fin à la guerre qui désole les » deux peuples. L'interventiou de la cour de Lon-» dres s'y est opposée. N'y a-t-il donc auenn espoir » de nous entendre, et faut-il, pour les intérêts et » les passions d'une nation étrangère aux maux de » la guerre, que nons continuions à nous entr'égor-» ger? Vous, monsieur le général en chef, qui par » votre naissance approchez si près du trône, et » êtes au-dessus de tontes les petites passions qui » animent souvent les ministres et les gouverne-» ments, êtes-vous décidé à mériter le titre de » bienfaiteur de l'humanité entière, et de vrai saua veur de l'Allemagne? Ne croyez nas, monsieur » le général en chef, que j'entende par là qu'il » n'est pas possible de la sauver par la force des » armes; mais dans la supposition que les chances » de la guerre vous deviennent favorables, l'Alle-» magne n'en sera pas moins ravagée. Quant à moi, » monsieur le général en chef, si l'ouverture que » j'ai l'honneur de vous faire peut sauver la vie à » un seul homme, je m'estimerai plus sier de la » eouronne civique que je me trouverai avoir mé-» ritée, que de la triste gloire qui peut revenir des

» succès militaires. » L'archiduc Charles ne ponvait accueillir cette ouverture, car la détermination du conseil aulique n'était pas encore prise. On emharquait à Vienne les meubles de la couronne et les papiers précieux aur le Danube, et on envoyait les jennes archiducs et srehiduchesses en Hongrie. La conr se préparait, dans un cas extrême, à évacuer la capitale. L'archiduc répondit an général Bonaparte qu'il désirait la paix autant que lui, mais qu'il n'avait aucun pouvoir pour en traiter, et qu'il fallait s'sdresser directement à Vienne. Bonaparte a avança rapidement à travers les montagnes de la Carinthie, et, le 12 germinal au matin (f" avril), poursuivit l'arrière-garde ennemie sur Saint-Weith et Freisach, et la cultuta. Dans l'après-midi du même jonr, il rencontra l'archiduc, qui avait pris position en avant des gorges étroites de Neumark, avec les restes de son armée du Frioul, et avec quatre divisions venues du Rhin, celle de Kaim, de Mercantin, du prince d'Orange, et la réserve des grenadiers. Un comhat furieux s'engagea dans ces gorges. Masséna en ent encore tout l'honneur. Les soldats du Rhin défièrent les vieux soldats de l'armée d'Italie. C'était à qui s'avancerait plus vite et plus loin. Après une action acharnée, dans laquelle l'archiduc perdit trois mille hommes sur le champ de bataille et douze cents prisonniers, tout fut enlevé à la baïonnette, et les gorges emportées. Bonaparte marcha sans relàche le lendemain, de Neumark sur Unzmark, C'était entre ces deux points

qu'aboutissait la route transversale qui unissait la grande chaussée du Tyrol à la grande chaussée de la Carinthie. C'était par cette route qu'arrivait Kerpen poursuivi par Joubert. L'archidue, voulant svoir le temps de rallier Kerpen à lui, proposa une suspension d'armes pour prendre, disait-il, en considération la lettre du 11 (51 mars). Bonaparte répondit qu'on pouvait négocier et se battre, et eontinua sa marche. Le lendemain 14 germinal (5 avril), il livra encore un violent combat à Unzmerk, où il fit quinze cents prisonniers, entra à Knitelfeld, et ne trouva plus d'obstacle jusqu'à Léoben. L'avant-garde y entra le 18 germinal (7 avril). Kerpen avait fait un grand détour pour rejoindre l'archidue, et Jourdan avait donné la main à l'armée principale.

Le jour même où Bonaparte entrait à Léoben, le lientenant général Bellegarde, chef d'état-major du prince Charles, et le général major Merfeld, arrivèrent au quartier général an nom de l'Empereur, que la marche rapide des Français avait intimidé, et qui vonlait une suspension d'armes. Ils la demaudaient de dix jours. Bonaparte sentait qu'une suspension d'armes de dix jours donnait à l'archiduc le temps de recevoir ses derniers renforts du Rhin, de remettre ensemble toutes les parties de son armée, et de reprendre haleine. Mais lui-même en avait grand besoin, et il gagnait de son côté l'avantage de rallier Bernadotte et Joubert; d'ailleurs, il croyait au désir sincère de traiter, et il accorda cinq jours de suspension d'armes, ponr donner à des plénipotentiaires le temps d'arriver, et de signer des préliminaires. La convention fut signée le 18 (7 avril), et dut se prolonger seulement jusqu'an 23 (12 avril). Il établit son quartier général à Léoben, et porta l'svant-garde de Masséna sur le Simmering, dernière hauteur des Alpes Noriques, qui est à vingt-cinq lieues de Vienne, et d'où l'on pent voir les clochers de cette capitale. Il employa ces cinq jours à reposer et à rallier ses colonnes. Il fit une proelamation aux habitants pour les rassurer sur ses intentions, et il ioignit les effets aux paroles, car rien ne fut pris sans être payé par l'armée.

Bonaparto attendit l'expiration des cinq jours, prét à frapper un nouvean coup pour ajouter à la terreur de la cour impériale, si elle n'était pas encore assez épourantée. Mais tout se disposait à Vienne pour mettre fin à cette longue et cruelle lutte, qui durait depuis six années, et qui avait fait répandre des torrents de sang. Le parti anglais

dans le ministère était entièrement discrédité; Thugnt était prêt à tomber en disgrâce. Les Vieunois demandaient la paix à grands cris; l'archiduc Charles lui-même, le béros de l'Autriche, la conscillait, et déclarait que l'Empire ne nouvait plus être sauvé par les armes. L'Empereur peuchait pour eet avis. On se décida enfin, et on fit partir sur-lechamp nour Léoben le comte de Merfeld, et le marquis de Gallo, ambassadeur de Naples à Vieune. Ce dernier fut choisi par l'influence de l'impératrice, qui était fille de la reine de Naples, et qui se mélait beaucoup des affaires. Leurs instructions étaient de signer des préliminaires qui serviraient de base pour traiter plus tard de la paix définitive. Ils arrivèrent le 24 germiual (13 avril), au matiu, à l'iustaut où, la trève étant achevée, Bonaparte allait faire attaquer les avant-postes. Ils déclarerent qu'ils svaient des pleins pouvoirs pour arrêter les bases de la paix. Ou neutralisa un jardin dans les euvirons de Léoben, et on traita au milieu des bivacs de l'armée française. Le jeune général, devenn tont à coup négociateur, n'avait jamais fait d'apprentissage diplomatique; mais depuis uue année, il avait eu à traiter les plus grandes affaires qui se puissent traiter sur la terre; il avait une gloire qui en faisait l'homme le plus imposant de son siècle, et il avait un langage anssi imposant que sa personne. Il représentait donc glorieusemeut la république frauçaise. Il u'avait pasmissiou pour négocier; c'est Clarke qui était revêtu de tous les pouvoirs à cet égard, et Clarke, qu'il avait mondé, n'était point encore arrivé au quartier général. Mais il pouvait considérer les préliminaires de la paix comme un armistice, ce qui était dans les attributions des généraux; d'ailleurs, il était certain que Clarke signerait tout ce qu'il aurait fait, et il eutra sur-le-champ en pourparler. Le plus graud souei de l'Emperenr et de ses envoyés était le règlement de l'étiquette. D'après un ancieu usage, l'Emperenr avait sur les rois de France l'houneur de l'initiative; il était toujours nommé le premier dans le protocole des traités, et ses ambassadenrs avaient le pas sur les ambassadeurs français. C'était le senl souverain auquel cet bonneur fût concédé par la France. Les deux envoyés de l'Empereur consentaient à reconnaître sur-le-champ la république frauçaise, si l'aucienue étiquette était couservée. - La république française, répondit fièrement Bonaparte, u'a pas besoiu d'être recouuue; elle est en Europe comme le soleil sur l'horizon;

ni en profiter. — Il refusa l'Article de la reconnaissance. Quant i l'étiquece, il déclara que ce questions étaient fort indifférentes à la république française; qu'on pourrait s'entendre à cet égard avec le Directoire, et qu'il ne serait probablement pas éloigné de saerifier de semblables intérêts à des vantages réles, que, pour le moment, on traitorait sur le pied de l'égalité, et que la France et l'Empereur araitens alternativement l'initiative.

l'Empereur auraient alternativement l'initiative. On shorda eusnite les questions essentielles. Le premier et le plus important article était la cession des provinces belgiques à la France. Il ne pouvait plus entrer dans l'intention de l'Autriche de les refuser. Il fut convenu d'abord que l'Empereur abandonnerait à la France toutes ses provinces belgiques; qu'eu outre il consentirait, comme membre de l'Empire germanique, à ce que la France éteudit sa limite jusqu'au Rhin. Il s'agissait de tronver des indemnités, et l'Empereur avait exigé qu'on lui en procurât de suffisantes, soit en Allemagne, soit eu Italie. Il y avait deux movens de lni en procurer eu Allemagne : lui douner la Bavière, ou séculariser divers États ceclésiastiques de l'Empire. La première idée avait plus d'une fois occupé la diplomatie européeune. La seconde était due à Rewbell, qui avait imaginé ce moveu comme le plus couvenable et le plus conforme à l'esprit de la révolution. Ce n'était plus le temps. en effet, où des évêques devaient être souverains temporels, et il était ingénieux de faire payer à la puissance ceclésiastique les agrandissements que recevait la république frauçaise. Mais les agrandissements de l'Empereur eu Allemagne ne pouvaieut que difficilement obtenir l'assentiment de la Prusse. D'ailleurs, si on donnait la Bavière, il fallait trouver des indemnités pour le prince qui la possédait. Enfiu les États d'Allemagne étaut sous l'influeuce immédiate de l'Empereur, il ne gaguait pas beaucoup à les acquérir, et il aimait beaucoup mieux des agrandissements en Italie, qui ajontaient véritablement de nouveaux territoires à sa puissance. Il fallait donc songer à cher-

le sent souverain auquel est bonneur fit concédé
Si on avait consenti à rendre sur-le-champ à
par la Françe. Le deux envoysé de l'Empereur II
Disputer la Lombardie; si on avait prise
gement de conserver dans son état setue! la répuligue française, s'i posseit de s'injectie de Venise, et de ne pas faire arriver de
mercrié. — La république française, répondit fifemercrié guap van frontières des Alpes, il aurait
ment Bonapare, à pas beseits d'erre recouve;
le let est on Europe comme le sociel sur Thorizon;
la république eispadane, composée du dundé de
tant pis pour les vengées qui ne sexvant in le voir, "Modère, de de sur légions et de la Bonague.

cher des indemnités en Italie.

Mais replacer la Lombardie sous le joug de l'Autriche, la Lombardie qui nous avait montré tant d'attachement, qui avait fait pour noustant d'efforts et de sacrifices, et dont les principaux habitants s'étaient si fort compromis, était un acte odieux et une faiblesse, car notre situation nous permettait d'exiger davantage. Il fallait donc assurer l'indépendance de la Lombardie, et chercher en Italie des indemnités qui dédommageassent l'Autriebe de la double perte de la Belgique et de la Lombardie. Il y avait un arrangement tout simple, qui s'était présenté plus d'une fois à l'esprit des diplomates européens, qui plus d'une fois avait été un sujet d'espérance pour l'Autriche et de crainte pour Venise, c'était d'indemniser l'Autriche avec les États vénitiens. Les provinces illyriennes, l'Istrie et toute la haute Italie, depuis l'Isonzo jusqu'à l'Oglio, formaient de riches possessions, et pouvaient fournir d'amples dédommagements à l'Autriebe. La manière dont l'aristocratie véniticane s'était conduite avec la France, ses refus constants de s'allier avec elle, ses armements secrets, dont le but évident était de tomber sur les Français en cas de revers, le soulèvement récent des montagnards et des paysans, l'assassinat des Français, avaient rempli Bonaparte d'indignation. D'ailleurs, si l'Empereur pour qui Venise s'était secrètement armée, acceptait ses dépouilles, Bonaparte, contre qui elle avait fait ees armements, ne pouvait avoir aucun scrupule à les céder. Du reste, il y avait des dédommagements à offrir à Venise. On avait la Lombardie, le duché de Modène, les légations de Bologne et de Ferrare, la Romagne, provinces riches et considérables, dont une partie formait la république cispadane. On pouvait indemniser Venise avec quelques-unes de ces provinces. Cet arrangement parnt le plus convenable, et là, pour la première fois, fut arrêté le principe de dédommager l'Autriche avec les provinces de la terre ferme de Venise, sauf à dédommager eelle-ci avec d'autres provinces italiennes.

On en référa à Vienne, dont on était à peine claigné de ving-rim [ieues. Ce gare d'indemnité fut agrét; les préliminiers de la paix furent ansaitôt fatés et rédigés en articles, qui durent nervir de base à une négociation définitive. L'Empereur abandomait à la France toutes es possessions des Pays-Bas, et consentait, comme membre de l'Empire, à ce que la république acquit la limite du Rhin. Il renonçait en outre à la Lompardic. En dédommagnent de tous ces sartifices,

il recevait les États vénitiens de la terre ferme, l'Illyrie. l'Istrie et la haute Italie jusqu'à l'Oglio. Venise restait indépendante, conservait les Iles Ioniennes, et devait recevoir des dédommagements pris sur les provinces qui étaient à la disposition de la France. L'Empereur reconnaissait les républiques qui allaient être fondées en Italie. L'armée française devait se retirer des États autrichieus, et cantonner sur la frontière de ces États. c'est-à-dire, évacuer la Carinthie et la Carniole. et se placer sûr l'Isonzo et aux débouchés du Tyrol. Tous les arrangements relatifs aux provinces et au gouvernement de Venise devaient être faits d'un commun accord avec l'Autriche. Deux congrès devaient s'ouvrir, l'un à Berne pour la paix particulière avec l'Empereur, l'antre dans une ville d'Allemagne ponr la paix avec l'Empire. La paix avec l'Empereur devait être conclue dans trois mois, sous peine de la nullité des préliminaires. L'Autriebe avait de plus une raison puissante de hâter la conclusion du traité définitif; c'était d'entrer au plus tôt en possession des provinces vénitiennes, afin que les Français n'eussent pas le temps d'y répandre les idées révolutionnaires. Le projet de Bonaparte était de démembrer la

république cispadane, composée du duché de Modène, des deux légations et de la Romagne; de réunir le duché de Modène à la Lombardie, et d'en composer une seule république, dont la capitale serait Milan, et dont le nom serait Cisalpine, à eause de sa situation par rapport aux Alpes, ll voulait ensuite donner les deux légations et la Romagne à Venise, en ayant soin de soumettre son aristocratie et de modifier sa constitution. De cette manière, il existerait en Italie denx républiques, alliées de la France, lni devant leur existenee, et disposées à concourir à tous ses plans. La Cisalpine aurait pour frontière l'Oglio, qu'il serait faeile de retraneber. Elle n'avait pas Mantoue, qui restait avec le Mantouan à l'Empereur; mais on pouvait faire de Pizzighitone, sur l'Adda, une place de premier ordre; on pouvait relever les murs de Bergame et de Crème. La république de Venise avec ses tles, avec le Dogado et la l'olésine qu'on tâcherait de lui conserver, avec les deux légations et la Romagne, qu'on lui donnerait, avec la province de Massa-Carrara, et le golfe de la Spezia, qu'on y ajouterait dans la Méditerranée, serait une pnissance maritime touchant à la fois aux deux mers.

On se demande pourquoi Bonaparte ne profitait

pas de sa position pour rejeter tout à fait les Autrichiens hors de l'Italie; pourquoi surtout il les indemnisait aux dépens d'une puissance neutre, et par un attentat semblable à celni du partage de la Pologne, D'abord, était-il possible d'affranchir entièrement l'Italie? Ne fallait-il pas bouleverser encore l'Europe, pour la faire consentir au renversement du pape, du roi de Piémont, du grand-due de Toscane, des Bourbons de Naples, et du prince de Parme? La république française était-elle capahle des efforts qu'une telle entreprise aurait encore exigés? N'était-ce pas beaucoup de jeter dans cette campagne les germes de la liberté, en instituant deux républiques, d'où elle ne manquerait pas de s'étendre hientôt jusqu'an fond de la péninsule? Le partage des États vénitiens n'avait rien qui ressemblat à l'attentat célèbre qu'on a si souvent reproché à l'Enrope. La Pologne fut partagée par les pnissances mêmes qui l'avaient soulevée, et uni lui avaient promis solennellement leurs seconrs. Venise, à qui les Français avaient sincèrement offert leur amitié, l'avait refusée, et se préparait à les trahir, et à les anrprendre dans un moment de péril. Si elle avait à se plaindre de quelqu'un, c'était des Autriebiens, an profit de qui elle von lait trahir les Français. La Pologne était un État dont les limites étaient elairement tracées snr la carte de l'Europe, dont l'indépendance était, ponr ainsi dire, commandée par la nature, et importait au repos de l'Occident; dont la constitution, quoique vicieuse, était générense; dont les citoyens, indignement trahis, avaient déployé na bean courage et mérité l'intérét des nations civilisées. Venise, au contraire, n'avait de territoire naturel que ses lagunes, car sa pnissance n'avait jamaia résidé dans ses possessions de terre ferme; elle n'était pas détruite, parce que certaines de ses provinces étaient échangées coutre d'autres; sa constitution était la plus inique de l'Europe; son gouvernement était abborré de sea sniets ; sa pertidie et sa lâcheté ne lui donnaient aueun droit ni à l'intérêt, ni à l'existence. Rien done dans le partage des États vénitiens ne pouvait être eomparé au partage de la Pologne, si ce n'est le procédé particulier de l'Autriche.

D'ailleurs, pour se dispenser de donner de pareilles indemnités aux Autrichiens, il fallait les chasser de l'Italie, et on ne le ponvait qu'en traitant dans Vienne même. Mais il aurait falla ponr cela le concours des armées dn Rhin, et on avait écrit à Bonaparte qu'elles ne pourraient entrer en

campagne avant un mois. Il ne lui restait, dans cette situation, qu'à rétrograder, ponr attendre leur entrée en campagne, ee qui exposait à bien des inconvénients; car il eût donné par là à l'archiduc le temps de préparer une armée formidable contre lui, et à la llongrie de se lever en masse pour se jeter sur ses flancs. De plus, il fallait rétrograder, et presque avoner la témérité de sa marche. En acceptant les préliminaires, il avait l'honneur d'arracher seul la paix; il recueillait le fruit de sa marche si hardie; il obtenait des couditions qui, dans la situation de l'Enrope, étaient fort brillantes, et qui étaient surtout heanconp plus avantageuses que celles qui avaient été fixées à Clarke, puisqu'elles stipulaient la ligne du Rhin et des Alpes, et une réoublique en Italie, Ainsi, moitié par des raisons politiques et militaires, moitié par des considérations personnelles, il se décida à signer les préliminaires. Clarke n'était pas encore arrivé an quartier général. Avec sa hardiesse accoutumée et l'assurance que lui donnaient sa gloire, son nom, et le vœu général pour la paix, Bonaparte passa outre, et signa les preliminaires, comme s'il entété question d'un simple armistice. La signature fut donnée à Léoben, le 29 germinal an V (18 avril 1797).

Sidnot for moment il eti como re qui se passioi ne l'abbit, al son le Ribit, il ne se serait pas tant hat de signer les preliminaires de Léolen, mais il ne avanti que eq qu'on lai varia mandé, et on la varia mandé que l'inaction serait longee. Il dit partir sur-lean, Masséria pour porter à Paris le traité des préliminaires. Ce brave général était le seul qui noit pas été dépuile pour porter de Arris le traité des préliminaires. Ce brave général était le seul qui noit pas été depuile pour porter de Arris de traite des préliminaires. Ce brave général était le seul qui notat pas été des la Cardinaire de l'action d

mencées. Elles l'étaient, en effet, à l'instant mêmo de la signature des préliminaires. Hoche, impatient depais longtemps écutrer en action, au cessait de 
demander les hostilités. Morean était accourts à d'un équipage de pont. Enfan l'ordre fut domé. 
Hoche, à la tête de sa belle armée, échhoucha par 
Neuviel, tundis que Championnet, aver l'aité 
droit, dépondatip par Bossdoffer, et marchis isur 
douit, dépondatip par Bossdoffer, et marchisi sur

Uckerath et Altenkirchen. Hoche attaqua les Autriehiens à Heidersdorf, où ils avaient élevé des retranchements considérables, leur tua beaucoun de mondo, et lear fit eing mille prisonniers, Après cette bello action, il s'avança rapidement sur Francfort, battant toujours Kray, et cherchant à lui couper la retraite. Il allait l'envelopper par une manœuvre habilo, et l'enlever peut-être, lorsque arriva le courrier de Bonaparte, qui annonçais la signature des préliminaires. Cette circonstance arréta Hoche an milieu de sa nuarehe vietorieuse, et lui cansa un vif chagrin, car il se vovait encore nne fois arrêté dans sa carrière. Si du moins on ent fait passer les courriers par Paris, il anrait eu le temps d'enlever Kray tont entier, ce qui aurait ajouté un bean fait d'armes à sa vie, et aurait eu l'influence la plus grande sur la suite des négociations. Tandis que Hoche se portait si rapidement sur la Nidda. Desaix, qui avait recu de Moreau l'autorisation de franchir le Rhin, teutait nne des actions les plus hardies dont l'histoire de la guerre fasse mention. Il avait choisi pour passer le Rhin un point fort au-dessous de Strasbourg, Après avoir échoué avec ses troupes sur une île de gravier, il avait enfin abordé la rive opposée: il était resté là pondant vingt-quatre henres, exposé à être jeté dans le Rhin, et obligé de lutter contre toute l'armée autriebienne pour se maintenir dans des taillis. des marécages, en attendant que le pont fût jeté sur le fleuve. Enfin le passage s'était opéré; on avait poursuivi les Autriebieus dans les montagnes Noires, et on s'était emparé d'une partie de leurs administrations. lei encore l'armée fut arrêtée an milieu de ses succès par le courrier parti de Léoben, et on dut regretter que les fanx avis donnés à Bonaparte l'enssent engagé à signer sitôt.

Los courriem arrivieran essuite à Paris, o di la cauweriu une grande joie à ceux qui sombiationa la paix, mais non au Directoire qui , jugoant nour ceit pes tire in parti jotu arantageux. Laciveillière et Re-bell désirate en philosophes d'armateix-mente unité de l'Italie; Barras sombiatist, en fise-ment entire del l'Italie; Barras sombiatist, en fise-ment entire del l'Italie; Barras sombiatist, en fise-ment entire de l'Italie; Barras sombiatist, en fise-ment entire de l'Italie; Barras sombiatist, en fise-ment les venus de l'Opposition, approuvait la pelipatiste depuis que le prissaneux; c'actor, qui affectait la modération depuis quelque temps, qui appayit lascer généra-lement les venus de l'Opposition, approuvait la paix, et préfectadit que, pour l'obtenir darable, la fe fallui par treb punilier l'Emperent. Il y ent devives discussions au Directoire sur les préliminaires (expendant, pour a que la trep indisposer maires (expendant, pour a que la trep indisposer de la cause de la c

l'opinion, et ne point paraître désirer une guerre éternelle, il fut déeidé qu'on appronverait les bases posées à Léoben:

Tandis quo ces eboses se passaient sur le Rhin et en France, des événements importants éclataient en Italie. On a vn que Bonaparte, averti des troubles qui agitaient les États vénitiens, du sonlèvement des montagnards contre les villes, de l'échec des Brescians devant Salo, do la capture de deux cents Polonais, de l'assassinat d'une grande quantité do Français, do l'emprisonnement de tons leurs partisans, avait éerit de Léoben une lettre froudroyante au sénat de Venise. Il avait chargé son aide de camp Junot de la lire lui-même au sénat, de demander ensuite l'élargissement de tons les prisonniers, la recherche et l'extradition des assassins, et il lui avait prescrit de sortir de snite de Venise, en faisant affieher une déclaration do guerre, si une pleine satisfaction n'était necordée. Junot fut présenté au séuat le 26 germinal, 45 avril. Il lut la lettre menacante de son général. et se comporta avec tonte la rudesse d'un soldat. et d'un soldat victorienx. On lui répondit que les armements qui avaient été faits n'avaient pour but que de maintenir la subordination dans les États de la république; que si des assassipats avaient été commis, e'était un malheur involontaire, qui serait réparé. Janot ne voulait pas se payer de vaines paroles, et menaçait de faire afficher la déclaration de guerre si on n'élargissait pas les prisonniers d'État et les Polonais, si on ne donnait pas l'ordre de désarmer les montagnards et de poursnivre les auteurs de tous les assassinats. Cependant on parvint à le calmer, et il fut arrêté, avec lui et le ministre français Lallemant, qu'on allait écrire au général Bonaparte, et lui envoyer denx députés pour convenir des satisfactions qu'il avait à exiger. Les deux députés choisis furent François Donat et Léonard Giustiniani.

Mais, pendant ce temps, l'agitation continuati dans les États réalisiens. Les villes étaient toujours en hostilité avec la population des campes et des mantagens. Les agents da parsi arridocratiquo et monacul répandèrent les bruits les plus fant aux els corts de l'arréé française en Auriène. Ils précendaisent qu'elle avait été envelopde et détruite, et ils s'apopurient ure d'ent faits pour autriere leurs fissues neuvelles. Bonaparte, ca attinuat à la lies deut crops de Josabert et de Beradotte, qu'il avait fait posser, l'un par le Tyrol, Tauter par la Camiole, avait découvert ies ailes. Jonbert avait battu et rejeté Kerpen an delà des Alpes, mais il avait laissé Landon dans une partic du Tyrol, d'où celui-ci avait bientôt reparu soulevant toute la population fidèle de ces montagnes, et descendant l'Adige pour se porter sur Vérone. Le général Servier, laissé avec douze cents homines à la garde du Tyrol, se retirait pied à pied sur Vérone, pour venir se réfugier auprès des troupes françaises laissées dans la haute Italie. En même temps, un corps de même force, laissé dans la Carniole, se retirait devant les Croates, insurgés comme les Tyroliens, et se repliait sur Palma-Nova. C'étaient là des faits insignifiants, et le ministre de France, Lallemant, s'efforcait de démontrer au gouvernement de Venise leur peu d'importance pour lui épargner de nouvelles imprudences; mais tous ses raisonnements étaient inutiles; et tandis'que Bonaparte obligeait les plénipotentiaires à venir traiter au milieu de son quartier général, on répandait dans les États de Venise qu'il était battu, débordé, et qu'il allait périr dans sa folle entreprise. Le parti eunemi des Français et de la révolution, à la tête duquel étaient la plupart des membres du gouvernement vénitien, sans que le gonvernement parût y être lni-même, se montrait plus exalté que jamais. C'est à Vérone surtout que l'agitation était grande. Cette ville, la plus importante des États vénitiens, était la première exposée à la contagion révolutionnaire, car elle venait immédiatement après Salo sur la ligne des villes insurgées. Les Vénitiens tenaient à la sauver et à en chasser les Français. Tout les y encourageait, tant les dispositions des habitants, que l'affluence des montagnards et l'approcho du général Laudon. Déjà il s'y trouvait des troupes italiennes et esclavonnes, au service de Venise. On en fit approcher de nonvelles, et bientôt toutes les communications furent interceptées avec les villes voisines. Le général Balland, qui commandait à Vérone la garnison française, se vit séparé des autres commandants placés dans les environs. Plus de vingt mille montagnards inondaient la campagne. Les détachements français étaient attaqués sur les routes; des capueins préchaient la populace dans les rues, et on vit paraltre un fanx manifeste du podestat de Vérone, qui encourageait au massacre des Français. Co manifeste était supposé, et le nom de Battaglia, dont on l'avait signé, suffisait pour en prouver la fausseté; mais il n'en devait pas moins contribucr à échanffer les têtes. Eufin, un avis émané des

chefs du parti dans Vérone annonçait au général Landon qu'il pouvait s'avancer, et qu'on allait lui livrer la place. Cétait dans les journées des 36 et 27 germinal (15 et 16 avril) que tont ceci se passait. On n'avait aucenne nouvelle de Léoben, et le moment paraissait en effet des mieux choisis pour une explosire.

une explosion. Le général Balland se tenait sur ses gardes. Il avait donné à toutes ses troupes l'ordre de se retirer dans les forts an premier signal. Il réclama auprès des antorités vénitiennes contre les traitements exercés à l'égard des Français, et surtout contre les préparatifs qu'il voyait faire. Mais il n'obtint que des paroles évasives et point de satisfaction réelle. Il écrivit à Mantone, à Milan, pour demander des secours, et il se tint prét à s'enfermer dans les forts. Le 28 germinal (17 avril), jour de la seconde fête de Paques, une agitation extraordinaire se manifesta dans Vérone; des bandes de paysans y entrèrent en criant: Mort aux jacobins! Balland fit retirer ses tronpes dans les forts, ne laissa que des détachements aux portes, et signifia qu'an premier acte de violence, il foudroierait la ville. Mais vers le milieu du jour, des coups de sifflet furent entendas dans les rues; on se précipita sur les Français, des bandes armées assaillirent les détachements laissés à la garde des portes, et massacrèrent ceux qui n'eurent pas le temps de rejoindre les forts. De féroces assassins couraient sur les Français désarmés que leurs fonctions retenaient dans Vérone, les poignardaient et les jetaient dans l'Adige. Ils ne respectérent pas même les hôpitaux, et se souillèrent du sang d'nne partie des malades. Cependant tous ceux qui pouvaients échapper, et qui n'avaient pas le temps de eourir vers les forts, se jetaient dans l'hôpital du gouvernement, où les autorités vénitiennes leur donnérent asile, pour que le massacre ne parût pas leur ouvrage. Déjà pins de quatre cents malbeureux avaient péri, et la garnison française frémissait de rage en voyant les Français égorgés et leurs cadavres flottant au loin sur l'Adige. Le général Balland ordonna aussitôt le feu, et couvrit la ville de boulets. Il pouvait la mettre en cendres. Mais si les montagnards qui avaient débordé s'en inquiétaient peu, les habitants et les magistrats vénitions effravés voulurent parlementer pour sauver leur ville. Ils envoyèrent un parlementaire au général Balland pour s'entendre avce lui et arrêter le désastre. Le général Balland consentit à enten dre

les pourparlers, afin de sauver les malheureux qui

s'étaient réfugiés au palais du gouvernement, et sur lesquels on menaçait de venger tont le mal fait à la ville. Il y avait là des femmes, des enfants appartenant aux employés des administrations, des malades échappés aux hópitanx, et il importait de les tirer du péril. Balland demandait qu'on les lui livrat snr-le-champ, qu'on fit sortir les montagnards et les régiments esclavons, qu'on désarmat la populace, et qu'on lui donnât des otages, pris dans les magistrats vénitiens, pour garants de la soumission de la ville. Les parlementaires demandaient qu'un officier vint traiter au palais du gouvernement. Le brave chef de brigade Beaupoil eut le conrage d'accepter cette mission. Il traversa les flots d'une populace farieuse, qui voulait le mettre en pièces, et parvint enfin auprès des autorités vénitiennes. Toute la nuit se passa en vaines discussions avec le provéditeur et le podestat, sans ponvoir s'entendre. On ne vonlait pas désarmer, on ne voulait pas douner d'otages, on voulait des garanties contre les vengeances que le général Bonaparte ne manquerait pas de tirer de la ville rehelle. Mais pendant ces ponrparlers, la convention de ne pas tirer dans l'intervalle des conférences, n'était pas exécutée par les hordes furieuses qui avaient envahi Vérone : on se fusillait avec les forts, et nos troupes faisaient des sorties. Le lendemain matin, 29 germinal (18 avril), le chef de hrigade Beaupoil rentra dans les forts, au milien des plus grands périls, sans avoir rien obtenn. On apprit que les magistrats vénitions, ne pouvant gouverner cette multitude faricuse, avaient disparu. Les conps de fusil recommencèrent contre le fort. Alors le général Balland fit de nouveau mettre le fen à ses pièces, et tira sur la ville à tonte outrance. Le fen éclata dans plusieurs gnartiers. Onelgnesuns des principaux habitants se réunirent au palais du gouvernement pour prendre la direction de la ville en l'absence des autorités. On parlementa de nonveau, on convint de ne plus tirer; mais la convention n'en fut pas mieux exécutée par les insurgés, qui ne cessèrent de tirer sur les forts, les féroces paysans qui couvraient la campagne se jetèrent sur la garnison du fort de la Chiusa placé sur l'Adige, et l'égorgèrent. Ils en firent de même à l'égard des Français répandus dans les villages autour de Vérone.

Mais l'instant de la vengeance approchait. Des courriers partis de tous côtés étaient allés prévenir le général Kilmaine. Des troupes accouraient de toutes parts. Le général Kilmaine avait ordonné an

général Chabran de marcher sur-le-champ avec douze cents hommes ; au chef de la légion lombarde, Laboz, de s'avancer avec buit cents: aux généraux Victor et Baraguey-d'Hilliers, de marcher avec lears divisions. Pendant que ces mouvements de tronpes s'exécutaient, le général Laudon venait de recevoir la nouvelle de la signature des préliminaires, et s'était arrêté sur l'Adige. Après nn comhat sanglant, que le général Chabran eut à livrer anx troupes vénitiennes. la ville de Vérone fut entourée de toutes parts, et alors les furieux qui avaient massacré les Français passèrent de la plus atroce violence au plus grand ahattement. On n'avait cessé de parlementer et de tirer pendant les journées du 1" au 5 floréal (du 20 au 24 avril). Les magistrats vénitiens avaient reparu; ils voulaient encore des garanties contre les vengeances qui les menaçaient; on leur avait donné vingt-quatre heures pour se décider; ils disparurent de nouveau. Une municipalité provisoire les remplaça, et, en voyant les troppes françaises maîtresses de la ville et prétes à la réduire en cendres, elle se rendit sans conditions. Le général Kilmaine fit ce qu'il put pour empécher le pillage; mais il ne put sauver le montde-piété, qui fut en partie dépouillé. Il fit fusiller quelques-nns des chefs connus de l'insurrection, pris les armes à la main; il imposa pour la solde do l'armée nne contribution de onze cent mille francs à la ville, et lanca sa cavalerie sur les rontes pour désarmer les paysans, et sahrer ceux qui résisteraient. Il s'efforca ensuite de rétablir l'ordre, et fit sur-le-champ un rapport au général en chef, pour attendre sa décision à l'égard de la ville rebelle. Tels furent les massacres connus sous le nom de Planes vérongises.

Pendant que cet événement se passait à Vérone, il se commettait à Venise même un acte plus odieux encore, s'il est possible. Un règlement défendait aux vaisseaux armés des pressances belligérantes d'entrer dans le port du Lido. Un lougre commandé par le capitaine Longier, faisant partie de la flottille française dans l'Adriatique, chassé par des frégates autrichiennes, s'était sauvé sous les batteries du Lido, et les avait saluées de nenf coups de canon. On lui signifia de s'éloigner malgré le temps et malgré les vaisseaux ennemis qui le poursuivaient. Il albit obéir, lorsque, sans lui donner le temps de rendre le large, les hatteries font feu sur le malh-ureux vaissean, et le criblent sans pitié. Le capitanc Laugier, se comportant avec un généreux devouement, fait descendre son équipage à

fend de cale, et meute sur le pont, avec un portevuix, pourse faire entendre et réjèret qu'il se retire. Mais il tombe mert sur le pout avec deux hemmes de sou équipage. Dans le même mement, des chaleupes vénitienares, nuntées par des Eselavens, aberdent le leugre, fendent sur le peat et masaccrent l'équipage, à l'exceptien de deux entreis mibleureux qui sont conduits à Venise. Ce déplorable érémente cut lieu le 4 flerels ([53 avril).

Dans ce mement, ou apprenait, avec les massaeres de Vérone, la prise de cette ville et la signature des préliminaires. Le geuvernement se voyait teus à fait cempromis, et ne pouvait plus compter sur la ruine du général Bonaparte, qui, leiu d'être enveloppé et battu, était au contraire victorieux, et veuait d'imposer la paix à l'Autriche. Il allait se trouver maintenant eu préseuce de ce général toutpuissant dont il avait refusé l'alliauce, et dent il venait de massacrer les soldats. Il était plengé dans la terreur. Ou'il cot erdenné efficiellement et les massacres de Vérene, et les crusutés commises au port du Lide, ce n'était pas vraisemblable, et eu ne connattrait pas la marche des geuvernements dominés par les factions, si un le suppesait. Les geuvernements qui sont dans cette situation u'eut nas besolu de donner les ordres dont ils souhaitent l'exécution; ils n'eut qu'à laisser agir la faction dont ils partagent les vœux. Ils lui livrent leurs mevens, et fent par elle tout ce qu'ils n'oseraient pas faire cux-mêmes. Les insurgés de Vérone avaient des canens; ila étaient appuyés par les régiments réguliers vénitiens; le podestat de Bergame, Otteliul, avait reen de lengue main teut ce qui était nécessaire pour armer les paysans; aiusi, après aveir feumi les meyeus, le gouvernement n'avait qu'à laisser faire, et c'est ainsi qu'il se conduisit. Dans le premier instaut cepeudaut, il commit une impruéence : ce fut de décerner une récompense au comuendant du Lide, peur avoir fait respecter, dit-il, les leis vénitiennes. Il ne pouvait done se flatter d'effrir des excuses valables au général Bouaparte. Il envoya de neuvelles instructions aux deux députés Donatet Giustiniani. qui n'étaient chargés d'abord que de répendre aux sommatiens faites par Jonot le 26 germinal (15 avril). Alors les événements de Véroue et du Lide u'étaient pas conuus; mais maintenant les deux députés avaient une bien autre tâche à remplir, et bien d'autres événements à evoliquer. Ils s'avancèrent au milieu des cris d'allégresse excités par la neuvelle de la paix, et ils comprirest bien-

tôt qu'eux seuls auraient sujet d'être tristes, au milieu de ces grands événements. Ils apprirent en route que Bonaparte, pour les panis du refiss de son alliance, de leurs rigueurs contre ses partisans, et de quelques assassinats isolés commis sur les Français, avait cédé une partie de leurs provincesà l'Autriche. Que sersit-ce quand il counsitrait les odieux d'évenement qui avaient saivi!

Bonaparte revenalt déjà de Léoben, et suivant la teneur des préliminaires, repliait son armée sur les Alpes et l'Isonzo. Ils le trouvèrent à Gratz, et lui furent présentés le 6 fleréal (25 avril). Il ne connaissait eucore dans ce mement que les massacres de Vérene, qui avaient commeucé le 28 germinal (17 avril), et point encore celui du Lide, qui avait eu lieu le 4 fleréal (23 avril). Ils s'étaient munis d'une lettre du frère du général, pour être plus gracieusement accueillis. Ils abordèrent eu tremblant cet homme vraiment extraordinaire, dirent-ils, par la vivacité de son imagination. la promptitude de son esprit, et la ferce invineible de ses sentiments . Il les accueillit avec politesse, et, conteuant son courroux, leur permit de s'expliquer lenguement; puis, rompaut le silence : « Mes prisonniers, leur dit-il, sont-ils délivrés? Les assassius sout-ils poursuivis? Les paysans sont-ils désarmés? Je ne veux plus de vaines paroles : mes soldats ont été massacrés, il faut une vengeance éclatante! » Les deux euvevés veulurent revenir sur les eirconstances qui les avaient obligés de se prémuuir ceutre l'insurrectien, sur les désordres inséparables de pareils événements, sur la difficulté de saisir les vrals assassins, « Un geuvernement, reprit vivement Bonaparte, aussi bieu servi par ses espions que le vôtre, devrait connaître les vrais instigateurs de ces assassinats. Au reste, je sais bieu qu'il est aussi méprisé que méprisable, qu'il ne peut plus désarmer eeux qu'il a armés; mais je les désarmerai peur lui. J'ai fait la paix, j'ai quatre-vingt mille hemmes; j'irai briser ves Plembs, je serai uu second Attila pour Voniso. Je ue veux plus ni iuquisitien, ni livre d'or; ce sont des justitutions des siècles de barbarie. Vetre geuvernement est tropvieux, il faut qu'il s'écroule. Quaud j'étais à Gorice, j'effris à M. Pezaro meu alliance et des conseils raisennables. Il me refusa. Vous m'attendiez

Versmente eriginale, ma forse non più che per vivacità d'immaginazione, robustezza invincibile di sontimento, ed apilità nol ravvisario esternamento. à mou retour ponr me couper la retraite; eh bien! me voici. Je ne veux plus traiter, je veux faire la loi. Si vons n'avez pas autre chose à me dire, je vous déclare que vous pouvez vous retirer. »

Ccs paroles, prononcées avec courroux, atterrèrent les envoyés vénitiens. Ils sollicitèrent une secoude entrevno, mais ils ne purent pas obtenir d'autres paroles du général, qui persista toujours dans les mêmea intentiona, et dont la volonté évidente était de faire la loi à Venise, et de détruire par la force une aristocratie qu'il n'avait pu engager à s'amender par ses conseils. Maia hientôt ila curent de bien autres sujets de crainte, en apprenant avec détail les massacres de Vérone, et surtout l'odiense cruauté commise an port du Lido. N'osant se présenter à Bonaparte, ils hasardèrent de lui écrire une lettre des plus soumises, pour lui offrir toutes les explications qu'il pourrait désirer. - Je ne puis, leur répondit-il, vons recevoir tout couverts du sang français; je voua écouterai quand vous m'aurez livré les trois inquisiteurs d'État, le commandant du Lido, et l'officier chargé de la police de Venise. - Cependant, comme ils avaient reçu un dernier courrier relatif à l'événement du Lido, il consentit à les voir mais il refusa d'éconter aucune proposition, avant qu'on lui eat livré les têtes qu'il avait demandées. Les deux Vénitiens, cherchant alors à user d'une puissance dont la république avait sonvent tiré un ntile parti. essayèrent de lui proposer une réparation d'un autre genre. « Non, non, répliqua le général ir-» rité, quand vous couvririez cette plage d'or, tons » vos trésors, tous cenx du Péron, ne nourraient » payer le sang d'un seul de mes aoldats. »

Bonaparte les congédia. C'était le 13 floréal (2 mai); il publia sur-le-champ un manifeste de guerre contre Venise. La constitution française ne permettait ni au Directoire, ni aux généranx, de déclarer la guerre, mais elle les autorisait à repousser les bostilités commencées. Bonaparte, s'étavant sur cette disposition et aur les événements de Vérone et du Lido, déclara les hostilités commeneées, somma le ministre Lallemant de sortir de Venise, fit abattre le lion de Saint-Marc dans toutes les provinces de la terre ferme, municipaliser les villes, proclamer partont le renversement du gouvernement vénitien, et, en attendant la marche de ses troupes qui revenaient de l'Autriche, ordonna au général Kilmaine de porter les divisions Baraguey-d'Hilliers et Victor sur le bord des laganes. Ses déterminations, aussi promptes

que son controux, s'exécutierent sur-le-champ. En un clin d'œil, on vit disparaître l'antiqué lion de Saint-Marc des hords de l'Isono jusqu'à ceux du Mincio, et partout il fut resuplacé par l'arbre de la liberté. Destroupes s'avacérent de toutes pars, et le canon français retenit anr cea rivages, qui depuis ai longitempo n'avaient pas entendu le canon ennemi.

L'antique ville de Venise, placée au milieu de ses lagunes, ponvait présenter encore des difficultéa presque invincibles, même au général qui venaitd'humilier l'Autriche. Toutealea la gunes étaient arméea. Elle avait trente-sent galèrea, cont soixantehuit barques canonnières, portant sept cent ciuquante bouches à feu, et huit mille cinq cents matelots ou canonniers. Elle avait ponr garnison trois mille cinq cents Italiens, ct onze mille Esclavons, des vivrea ponr buit mois, de l'eau douce pour deux, et les moyens de renouveler ces provisions. Nons n'étions pas maltrea de la mer; nous n'avions point de barques canonuières pour traverser les lagunes; il fallait s'avancer, la sonde à la main, le long de ces canaux incomnus pour nous. et sous le fen d'innombrables batteries. Onelone braves et audacieux que fussent les vainqueurs de l'Italie, ils pouvaient être arrêtés par de pareils obstacles, et condamnés à un siège de plusieurs mois. Et que d'événements aurait pu amoner un délai de plusieurs mois! L'Autriche repoussée pouvait rejeter les préliminaires, rentrer dans la lice, ou faire naître de nonvelles chances.

Maia ai la situation militaire de Venise présentait des ressources, son état intérieur ne permettait pas qu'on en fit un usage énergique. Comme tous les corps usés, cette aristocratic était divisée; elle n'avait ni les mêmes intérêts, ni les mêmes passiona. La baute aristocratie, maîtresse des places, des bonnenrs, et disposant de grandes richesses, avait moins d'ignorance, de préjugés et de passions que la noblesse inférieure; elle avait surtout l'ambition du ponvoir. La masse de la noblesse, exclue des emplois, vivant de secours, ignorante et furieuse, avait les véritables préjugés aristocratiques. Unie aux prêtres, elle excitait le peuple, qui lui appartenait, comme il arrive dans tous les États où la classe moyenne n'est pas encore assez puissante pour l'attirerà elle. Ce penple, composé de marins et d'artisans, dur, superstitieux, et à demi sauvage, était prêt à se livrer à toutes les fareurs. La classe moyenne, composée de bourgeois, de commerçants, de geus de loi, de médecina, etc., soulaisité cannue partont l'établissement de l'épalité éritle, se réjunissité de l'approche des Français, mais n'essit pas laiser échter as joie, en voyant no peugle qu'on pouvait pouser aux plus grands ceche, avant qu'une révolation flu opérèc. Enfin, à tous ces échements de division se jeiguait une circonatane mais angreuse. Le gouvernement vénitien était servi par des Echtrons. Cette soldatesque barbars, tittle aven lui, attacedait qu'une cecnaion pour se livere au pillage, anna le projet de servir aneun parti.

Telle était la situation intérieure de Venise. Ce corps usé était prêt à se disloquer. Les grands, eu possession du gouvernement, étaient effrayés de lutter contre un guerrier comme Bonaparte; malgré que Venise pût très-bien résister à une attaque, ils n'envisageaient qu'avec épouvante les borreurs d'un siège, les furenrs auxquelles deux partis irrités ne manqueraient pas de se livrer, les excès de la soldatesque esclavonne, les dangers auxquels serait exposée Venise, avec ses établissements maritimes et commercianx; ils redoutaient surtout de voir leurs propriétés, toutes situées sur la terre ferme, séquestrées par Bonaparte, et menacées de confiscation. Ils craignaient même pour les pensions dont vivait la petite noblesse, et qui seraient perdues si, en poussant la lutte à l'extrémité, on s'exposait à nne révolution, lls pensaient qu'en traitant ils pourraient sauver les anciennes institutions de Venise par des modifications; conserver le pouvoir, qui est toujours assuré aux bommes habitués à le manier; sauver leurs terres, les pensions de la petite noblesse, et éviter à la ville les horreurs du sac et du pillage. En couséquence, ces hommes, qui n'avaient ni l'énergie de leurs ancêtres, ni les passions de la masse nobiliaire, songèrent à traiter. Les principaux membres du gouvernement se réunirent chez le doge. C'étaient les six conseillers du doge, les trois présidents de la galerie criminelle, les six sages grands, les einq sages de terre ferme, les einq sages des ordres, les onze sages sortis du conseil, les trois chefs du conseil des Dix, les trois avogadors. Cette assemblée extraordinaire, et contraire même aux usages, avait pour but de ponrvoir au salut de Venise. L'épouvante y régnait. Le doge, vieillard affaibli par l'àge, avait les yenx remplis de larmes. Il dit qu'on n'était pas assuré cette nuit même de dormir tranquillement dans son lit.

Chaenn fit différentes propositions. Un membre proposait de se servir du banquier Haller pour gagner Bonaparte. On trouva la proposition ridicule et vaine. D'ailleurs , l'ambassadeur Quirini avait ordre de faire à Paris tont ce qu'il pourrait, et d'acheter même des voix au Directoire, s'il était possible. D'autres proposèrent de se défendre. On trouva la proposition impredente et digne de têtes folles et jeunes. Enfin on s'arrêta à l'idée de proposer an grand conseil une modification à la constitution, afin d'apaiser Bonaparte par ce moyen. Le grand conseil, composé ordinairement de toute la noblesse, et représentant la nation vénitienne, fut convoqué. Six cent dix-nenf membres, c'est-à-dire un peu plus de la moitié, furent présents. La proposition fut faite au milicu d'un morne silence. Déjà cette question avait été agitée, sur one communication do ministre Lallemant au sénat, et on avait décidé alors de renvoyer les modifications à d'autres temps. Mais ectte fois on sentit qu'il n'était plus possible de recourir à des moyens dilatoires. La proposition du doge fut adoptée par cing cent quatre-vingt-dix-buit voix. Elle portait que deux commissaires envoyés par le sénat, seraient autorisés à négocier avec le général Bonaparte, et à traiter même des objets qui étaient de la compétence du grand conseil, c'est-à-dire des objets constitutionnels, sauf ratification.

Les deux commissaires partirent sur-le-champ, et trouvèrent Bonaparte sur le bord des lagunes, au pont de Marghera. Il disposait ses troupes, et les artilleurs français échangeaient déià des bonlets avec les canonnières vénitiennes. Les deux commissaires îni remirent la délibération du grand conseil. Un instant il parut frappé de cette détermination; puis, reprenant un ton brusque, il leur dit : - Et les trois inquisiteurs d'État, et le commandant du Lido, sont-ils arrêtés? Il me faut leurs tétes. Point de traité jusqu'à ce que le sang francais soit vengé. Vos lagunes ne m'effrayent pas; je les trouve telles que je l'avais prévu. Dans quinze jours je serai à Venise. Vos nobles ne se déroberont à la mort qu'en allant, comme les émigrés français, traîner leur misère par toute la terre. - Les deux commissaires firent tous leurs efforts pour obtenir un délai de anclaues jours, afin de convenir des satisfactions qu'il désirait. Il ne voulait accorder que vingt-quatre heures. Cependant il consentit à accorder six jours de suspension d'armes, ponr donner any commissaires vénitiens l'adhésion du grand conseil à toutes les conditions imposées.

Bonaparte, satisfait d'avoir jeté l'épouvante chez les Vénitiens, ne voulait pas en venir à des hostilités réelles, parce qu'il appréciait la difficulté d'emporter les lagaues, et qu'il prévoyait une intervention de l'Autriche. Un article des prélimipaires portait que tout ce qui était relatif à Venise serait réglé d'accord avec la France et l'Autriche. S'il y entrait de vive force, on se plaindrait à Vienne de la violation des préliminaires, et, de toutes manières, il lui convenait mieux de les amener à se soumettre. Satisfait de les avoir effrayés, il partit pour Mantoue et Milan, ne doutant pas on'ils ne vinssent bientôt faire leur soumission pleine et

L'assemblée de tous les membres du gouvernement, qui s'était déjà formée chez le doge, se rénnit de nouveau pour entendre le rapport des commissaires. Il n'v avait plus moven de résister aux exigences du général; il fallait consentir à tout, car le péril devenait chaque jour plus imminent. On disait que la bourgeoisie conspirait et voulait égorger la noblesse, que les Esclavons allaient profiter de l'occasion pour piller la ville. On convint de faire une nouvelle proposition au grand conseil, tendante à accorder tout ce que demandait le général Bonaparte. Le 15 floréal (4 mai), le grand conseil fut assemblé de nouveau. A la majorité de sept cent quatre voix contre dix, il décida que les commissaires scraient autorisés à traiter à toutes les conditions avec le général Bonaparte, et qu'une procédure serait commencée sur-le-champ contre les trois inquisiteurs d'État et le commandaut du Lido.

Les commissaires, munis de ces nonveaux pouvoirs, suivirent Bonaparte à Milan pour aller mettre l'orgueillense constitution vénitienne à ses pieds. Mais six jours ne suffisaient pas, et la trêve devait expirer avant qu'ila eussent pu s'entendre avec le général. Pendant ce temps, la terreur allait croissant dans Venise. Un instant on fut tellement épouvanté, qu'on autorisa le commandant des lagunes à capituler avec les généraux français chargés du commandement en l'absence de Bonaparte. On lui recommanda senlement l'indépendance de la république, la religion, la sûreté des personnes et des ambassadenrs étrangers, les propriétés publiques et particulières, la monnaie, la banque, l'arsenal, les archives. Cependant, on obtint des géné-

le temps de venir le rejoindre à Mantoue, avec-| raux français nne prolongation de la trêve, pour donner aux envoyés vénitiens le temps de négocier avec Bonaparte.

> L'arrestation des trois inquisiteurs d'État avait désorganisé la police de Venise. Les plus influents personnages de la bourgeoisie s'agitaient, et manifestaient ouvertement l'intention d'agir, pour bâter la chute de l'aristocratie. Ils entouraient le chargé d'affaires de France, Villetard, qui était resté à Venise après le départ du ministre Lallemant, et qui était un ardent patriote. Ils cherchaient et espéraient en lui un soutien pour leurs projets. En même temps, les Esclavons se livraient à l'indiscipline et faisaient craindre les plus horribles excès. Ils avaient eu des rixes avec le peuple de Venise, et la bourgeoisie semblait elle-même exciter ces rixes, qui amenaient la division dans les forces du parti aristocratique. Le 20 floréal (9 mai), la terreur fut portée à son comble. Deux membres très-influents du parti révolutionnaire, les nommés Spada et Zorzi, entrèrent en communication avec quelques-uns des personnages qui composaient la réunion extraordinaire formée chez le doge. Ils insinuèrent qu'il fallait s'adresser au chargé d'affaires de Frauce, et s'entendre avec lui pour préserver Venise des malhenrs qui la menaçaient. Donat et Battaglia, deux patriciens qu'on a déjà vus figurer, s'adressèrent à Villetard le 9 mai, Ils Ini demandèrent quels sergient, dans le péril actuel. les moyens les plus propres à sauver Venise. Celuici répondit qu'il n'était nullement antorisé à traiter par le général en chef, mais que si on lui demandait son avis personnel, il conseillait les mesures suivantes : l'embarquement et le renvoi des Esclavons; l'institution d'une garde bourgeoise; l'introduction de quatre mille Français dans Venise. et l'occupation par eux de tous les points fortifiés; l'abolition de l'ancien gouvernement; son remplacement par une municipalité de trente-six membres choisis dans toutes les classes et avant le doge actuel pour maire; l'élargissement de tous les prisonniers pour cause d'opinion. Villetard ajonta que sans doute à ce prix le général Bonaparte accorderait la grâce des trois inquisiteurs d'État et du

> Ces propositions furent portées au conseil réuni chez le doge. Elles étaient bien graves, puisqu'elles entralnaient une entière révolution dans Venise. Mais les chefs du gouvernement craignaient nne révolution ensanglantée par les projets du parti réformateur, par les fureurs populaires, et par la

commandant du Lido.

cupidité des Esclavons. Deux d'entre eux firent une vive résistance. Pezaro dit qu'ils devaient se retirer en Suisse avant de consommer eux-mêmes la ruine de l'antique gouvernement vénitlen. Cependant les résistances furent écartées, et il fut résolu que ces propositions seraient présentées au grand conseil. La convocation fut fixée au 23 floréal (12 mai). En attendant, on paya aux Esclavons la solde arriérée, et on les embarqua pour les renvoyer en Dalmatie. Mais le vent contraire les retint dans le port, et leur présence dans les eaux de Venise ne fit qu'en-

tretenir le trouble et la terreur. Le 25 floreal (12 mai), le grand conseil fut reuni avec appareil pour voter l'abolition de cette antique aristocratie. Un peuple immense était réuni. D'une part, on apercevait la bourgeoisie, joyeuse enfin de voir le pouvoir de ses maitres renversé; et d'antre part, le peuple, excité par la noblesse, pret à se précipiter sur ceux qu'il regardait comme les instigateurs de cette révolution. Le doge prit la parole en versant des larmes, et proposa au grand conseil d'abdiquer sa souveraineté. Tandis qu'on allait délibérer, on entendit tirer des coups de fasil. La noblesse se crut menacée d'un massacre. « Aux voix! aux voix! » s'écria-t-on de toutes parts. Cinq cent douze suffrages votèrent l'abolition de l'ancien gouvernement. D'après les statuts, il en aurait fallu six cents. Il y eut donze suffrages contraires, et cinq nuls. Le grand conseil rendit la souveraineté à la nation vénitienne tout entière : il vota l'institution d'une municipalité. et l'établissement d'un gouvernement provisoire, composé de députés de tous les États vénitiens; il consolida la dette publique, les pensions accordées aux nobles pauvres, et décréta l'introduction des troupes françaises dans Venise. A peine cette délibération fut-elle prise, qu'un pavillon fut hissé à une fenetre du palais. A cette vue la bourgeoisie fut dans la joie; mais le peuplo furieux, portant l'image de saint Mare, parcourant les rues de Venise, attaqua les maisons des habitants accusés d'avoir arraché cette détermination à la noblesse venitienne. Les maisons de Spada et de Zorzi furent pillées et saccagées; le désordre fut porté an comble, et on craignit un borrible bouleversement. Cependant, un certain nombre d'babitants intéressés à la tranquillité publique se réunirent. mirent à leur tête un vieux général maltais nommé Salembeni, qui avait été longtemps perséenté par l'inquisition d'Etat, et fondirent sur les pertnr-

les dispersèrent, et rétablirent l'ordre et le tranquillité.

Les Esclavons furent enfin embarqués et renvoyés, sprès de grands excès commis dans les villages du Lido et de Malamocca. La nouvelle municipalité fut instituée; et, le 27 floréal (16 msi), la flottille alla chercher une division de quatre mille Français, qui s'établit paisiblement dans

Venise. Tandis que ces choses se passaient à Venise, Bonaparte signait à Milan, et le même jour, svec les plénipotentiaires vénitiens, un traité conforme en tout à la révolution qui venait de s'opérer. Il stipulait l'abdieation de l'aristocratie, l'institution d'un gouvernement provisolre, l'introduction d'une division française à titre de protection, la punition des trois inquisiteurs d'État et du commandant du Lido. Des articles secrets stipulaient en ontre des échanges de territoire, nne contribution de 3 millions en argent, de 3 millions en munitlons navales, et l'abandon à la France de trois vaisseaux de guerre et de deux frégates. Ce traité devait être ratlfié par le gouvernement de Venise; mais la ratification devenait impossible, pnisque l'abdication avait déjà eu lieu, et elle était inutile, puisque tous les articles du traité étaient déjà exécutés. La manicipalité provisoire n'en crut pas moins devoir ratifier le traité.

Bonaparte, sans se compromettre avec l'Autriche, sans se donner les borribles embarras d'nn siège, en était donc venu à ses fins. Il avait renverse l'aristocratie absurde qui l'avait trahi, il avait placé Venise dans la même situation que la Lombardie, le Modénais, le Bolonais, le Ferrarais; maintenant il pouvait, sans aucun embarras, faire tous les strangements de territoire qui lui paraftraient convenables. En cédant à l'Empereur tonte la terre ferme qui s'étend de l'Isonzo à l'Oglio, il svait le moyen d'indemniser Venise, en lui donnant Bologne, Ferrare et la Romagne, qui foisalent actuellement partie de la Cispadane. Ce n'était pas replacer ces provinces sons le joug que de les donner à Venise révolutionnée. Restaient ensuite le duché de Modène et la Lombardie, dont il était facile de composer une seconde république. alliée de la première. Il y avait encore mieux à faire; c'était, si on pouvait faire cesser les rivalités locales, de rénnir tontes les provinces affranchies par les armes françaises, et de composer avec la Lombardie, le Modénais, le Bolonais, le Ferbateurs. Après un combat au pont de Rialto, ils rarais, la Romagne, la Polésine, Venise et les lles de la Grèce, une pnissante république, qui dominerait à la fois le continent et les mers de l'Italie.

Les articles secrets, relatifs aux 3 millions en munitions navales, et aux trois vaisseaux et deux frégates, étaient un moven de mettre la main sur toute la marine vénitienne. Le vaste esprit de Bonaparte, dont la prévoyance se portait sur tous les objeta à la fois, ne voulait pas qu'il nous arrivat avec les Vénitiens ce qui nous était arrivé avec les Hollandais, c'est-à-dire que les officiers de la marine, on les commandants des iles, mécontents de la révolution, livrassent aux Anglais les vaisseaux et les tles qui étaient sous leur commandement. Il tenait surtout beancoup aux importantes îles vénitiennes de la Grèce, Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo. Sur-le-champ il donna des ordres pour les faire occuper. Il écrivit à Toulon pour qu'ou lui euvoyat par terre un certain nombre de marins, promettant de les défrayer et de les équiper à leur arrivée à Venise. Il demanda au Directoire des ordres ponr que l'amiral Brueys appareillat sur-le-champ avec six vaisseanx, afin de venir rallier toute la marine véuitienne, et d'aller s'emparer des îles de la Grèce. Il fit partir de son ehef denx millions pour Toulon, afin que l'ordonnateur de la marine ne fût pas arrêté par le défaut de fonds. Il passa encore ici par-dessus les règlements de la trésorerie, pour ne pas subir de délai. Cependant, craignant que Brueys n'arrivat trop tard, il réunit la petite flottillo qu'il avait dans l'Adriatique aux vaisseaux trouvés dans Venise, méla les équipages vénitiens aux équipages français, plaça à bord deux mille hommes de troupes, et les fit partir sur-lechamp pour s'emparer des îles. Il s'assurait ainsi la possession des postes les plus importants dans le Levant et l'Adriatique, et prenait une position qui, devenant tous les jours plus imposante, devait influer singulièrement sur les négociations définitives avec l'Autriche.

La révolution faisait tous les jours de nouveaux progrets, depais que la signaure des pre-lliminaires de Léobus avait fixé le sort de l'Italie, et y avait assure l'Indusence fançaise. Il était certain mini-tenant que la plus grande partio de la haute l'Italie certait constincte en république démonraige. Ce l'entre l'

contre l'aristocratie, moins absurde et moins affaiblie que celle de Venise, mais plus obstinée encore s'il était possible. La France, comme on a vu, avait traité avec elle pour assurer ses derrières, et s'était bornée à exiger 2 millions d'indemnités, 2 millions en prêt, et le rappel des familles exilées pour leur attachement à la France. Mais le parti patriote ne garda plus de mesure des que Bonaparte eut imposé la paix à l'Autriche. Il se réunissait chez un nommé Morandi, et v avait formé un club extrémement violent. Une pétition y fut rédigée et présentée au doge, pour demander des modifications à la constitution. Le doge fit former une commission nour examiner cette proposition. Dans l'intervalle, on s'agita. Les bourgeois de Génes et les jeunes gens à tête ardente se concertèrent, et se tinrent prêts à une prise d'armes. De leur côté, les nobles, aidés par les prêtres, excitèrent le menu peuple, et armèrent les charbonniers et les portefaix. Le ministre de France, homme doux et modéré, contenait plutôt qu'il n'excitait le parti patriote. Mais le 22 mai, quand les événements de Venise furent connus, les Morandistes, comme on les appelait, se montrèrent en armes, et vonlureut s'emparer des postes principaux de la ville. Un combat des plus violenta s'engagea. Les patriotes, qui avaient affaire à tout le peuple, furent battus et souffrirent de cruelles violences. Le neunle victorieux se porta à beaucoup d'excès, et ne ménagea pas les familles françaises, dont beaucoup furent maltraitées. Le ministre de France ne fut lui-même respecté que parce que le doge eut soin de Ini envoyer uue garde. Dès que Bonaparte apprit ces évéuements, il vit qu'il ne pouvait plus différer d'intervenir. Il envoya son aide de camp Lavalette pour réclamer les Français détenus, pour demander des réparations à leur égard, et surtout pour exiger l'arrestation des trois inquisiteurs d'État accusés d'avoir mis les armes aux mains du peuple. Le parti patriote, soutenu par cette influence puissante, se rallia, reprit le dessus, et obligea l'aristocratie génoise à abdiquer, comme avait fait celle de Venise. Un gouvernement provisoire fut installé, et une commission envoyée à Bonaparte, pour s'entendre avec lui sur la constitution qu'il convenait de donner à la république

Ainsi, après avoir en deux mois soumis le pape, passé les Alpes Juliennes, imposé la paix à l'Autriche, repassé les Alpes, et puni Venise, Bonaparte était à Milan, exerçant une autorité supréuse

de Génes.

sur toute l'Italie, attendant, sans la presser, la marche de la révolution, faisant travailler à la constitution des provinces affranchies, se eréant une marine dans l'Adriatique, et rendant sa situation toujours plus imposante pour l'Autriche. Les préliminaires de Léoben avaient été approuvés à Paris et à Vienne: l'échange des ratifications avait été fait entre Bonaparte et M. de Gallo, et on attendait incessamment l'ouverture des conférences pour la paix définitive. Bonaparte à Milan, simple général | ébloui et dominé le monde.

de la république, était plus influent que tous les potentats de l'Europe. Des courriers, arrivant et partant sans cesse, annoncaient que c'était là quo les destinées du monde venaient aboutir. Les Italiens enthousiastes attendaient des heures entières pour voir le général sortir du palais Serbelloni. De jeunes et belles femmes entouraient madame Bonaparte, et lui composaient une conr brillante. Déià commençait cette existence extraordinaire qui a

## CHAPITRE XXIII.

Situation embarrassante de l'Angleterre après les préliminaires de paix avec l'Autriche ; nouvelles propositions de paix ; conférences de Lille. - Élections de l'an V. - Progrès de la réaction contre-révolutionnaire, Lutte des conseils avec la Directoire. - Élection de Barthélemy au Directoire, so remplacement de Letourneur, directeur sertant, - Nouveaux détails sur les finances de l'an V. Modifications dans leur administration, proposées par l'opposition. - Rantrée des préires et des émigrés, întrigues et complet de la faction royaliste. - Division et forces des partis. Dispositions politiques des armées.

La conduite de Bonaparte à l'égard de Venise était hardie, mais renfermée néanmoins dans la limite des lois. Il avait motivé le manifeste de Palma-Nova sur la nécessité de repousser les hostilités commencées; et avant que les hostilités se changeassent en une guerre déclarée, il avait conclu un traité qui dispensait le Directoire de soumettre la déclaration de guerre aux deux conseils. De cette manière, la république de Venise avait été attaquée, détruite et effacée de l'Europe, sans que le général eut presque consulté le Directoire, et le Directoire les conseils. Il ne restait plus qu'à notifier le traité. Génes avait de même été révolutionnée sans que le gouvernement parût consulté; et tous ces faits, qu'on attribuait au général Bonaparte, heaucoup plus qu'ils ne lui appartenaient rééllement, donnaient de sa puissance en Italie, et du ponyoir qu'il s'arrogeait, une idée extraordinaire. Le Directoire jugeait en effet que le général Bonaparte avait tranché beaucoup de questions; cependant il ne pouvait lui reprocher d'avoir outre-passé matériellement ses pouvoirs; il était obligé de reconnaître l'utilité et l'à-propos de tontes ses opérations, et il n'aurait osé désapprouver un général victorieux, et revétu d'une si grande autorité sur les esprits. L'ambassadeur de Venise à Paris.

M. Quirini, avait employé tons les moyens possihles, anprès du Directoire, ponr gagner des voix en faveur de sa patrie. Il se servit d'un Dalmate, intrigant adroit, qui s'était lié avec Barras, ponr gagner ce directenr. Il paratt qu'une somme de 600 mille francs en hillets fut donnée, à la condition de défendre Venise dans le Directoire. Mais Bonaparte, instruit de l'intrigue, la dénonça. Venise ne fut pas sauvée, et le payement des hillets fut refusé. Ces faits, connns du Directoire, y amenérent des explications, et même un commencement d'instruction; mais on finit par les étouffer. La conduite de Bonaparte en Italie fut approuvée, et les premiers jours qui suivirent la nouvelle des préliminaires de Léoben furent consacrés à la joje la plus vive. Les ennemis de la révolution et du Directoire, qui avaient tant invoqué la paix, pour avoir un prétexte d'accuser le gouvernement, furent trèsfâchés, au fond, d'en voir signer les préliminaires, Les républicains furent au comble de la joie. Ils auraient désiré sans doute l'entier affranchissement de l'Italie; mais ils étaient charmés de voir la république reconnue par l'Empereur, et en quelque sorte consacrée par lui. La grande masse de la population se réjouissait de voir finir les horreurs de la guerre, et s'attendait à nue réduction dans les

charges publiques. La séance on les conseils requrents la notification des préliminaires fut une seéme creat la notification des préliminaires fut une seéme d'enthonisseme. On déclars que les armées d'Italie, de la patrie et de l'humanité, en conquérant la pais par leurs vioires. Tous les paris posliguirent au général Bonaparte les expressions du plusir virienthosisseme, et on proposa de lui donner le samman d'Italique, comme à Rome on avait donné à Sejion celui d'Africain.

Avec l'Autriche, le continent était sonmis. Il ne restait plus que l'Angleterre à combattre; et, rédnite à elle-même, elle courait de véritables périls. Hoche, arrêté à Francfort au moment des plus beaux triomphes, était impatient de s'ouvrir une nonvelle carrière. L'Irlande l'occupait toujonrs, et il n'avait nullement renoncé à son projet de l'année précédente. Il avait près de quatre-vingt mille hommes entre le Rhin et la Nidda; il en avait laissé environ gnarante mille dans les environs de Brest: l'escadre armée dans ce port était encore toute prête à mettre à la voile. Une flotte espagnole, réunie à Cadix, n'attendait qu'un coup de vent qui obligeat l'amiral anglais Jewis à s'éloigner, ponr sortir de la rade, et venir dans la Manche combiner ses efforts avec ceux de la marine française. Les Hollandais étaient enfin parvenus aussi à rénnir une escadre, et à réorganiser une partie de leur armée. Hoche ponyait donc disposer de movens immenses pour soulever l'Irlande. Il se proposait de détacher vingt mille hommes de l'armée de Sambre-et-Meuse, et de les acbeminer vers Brest, pour y être embarqués de nouveau. Il pvait choisi ses meilleures troupes pour cette grande opération, but de tontes ses pensées. Il se rendit pussi en Hollande en gardant le plus grand incognito, et en faisant répandre le bruit qu'il était allé passer quelques jours dans sa famille. Là, il veilla de ses veux à tous les préparatifs. Dix-sept mille Hollandais d'excellentes troupes furent embarqués sur une flotte, et n'attendaient qu'un signal ponr venir se réunir à l'expédition préparée à Brest. Si à ces movens venaient se joindre ceux des Espagnols, l'Angleterre était menacée, comme on le voit, de dangers incalculables.

Pitt était dans la plus grande épouvante. La défection de l'Autriche, les préparatifs faits an Text et à Brest, l'escadre rénnie à Cadix, et qu'on coup de vent pouvait débloquer, toutes ces circonstances étaient alarmantes. L'Espagne et la France travaillaient auprès du Portugal pour le con-

traindre à la paix, et on avait encore à craindre la défection de cet ancien allié. Ces événements avaicut sensiblement affecté le crédit, et amené une crise longtemps prévue et souvent prédite. Le gouvernement anglais avait toujours eu recours à la banque, et en avait tiré des avances énormes, soit en lui faisant acheter des rentes, soit en lui faisant escompter les bons de l'Échiquier. Elle n'avait pu fournir à ces avances que par d'abondantes émissions de billets. L'épouvante s'emparant des esprits, et le bruit s'étant répandu que la banque avait fait au gouvernement des prêts considérables, tout le monde courut pour convertir ses billets en argent. Aussi dès le mois de mars, au moment où Bonaparto s'avançait sur Vienne , la banque se vit-elle obligée de demander la faculté de suspendre ses payements. Cette faculté lni fut accordée, et elle fut dispensée de remplir nne obligation devenue incxécutable; mais son crédit et son existence n'étaient pas sauvés pour cela. Surle-champ on publia le compte de son actif et de son passif. L'actif était de 17,597,280 livres sterling: le passif de 13,770,390 livres sterling, Il y availdone no surplus dans son actif de 3 826 800 livres sterling. Mais on ne disait pas combien dans cet actif il entrait de créances sur l'État. Tout ce qui consistait ou en lingots ou en lettres de change de commerce était fort sûr; mais les rentes, les bons de l'Echiquier qui faisaient la plus grande partie de l'actif, avaient perdu crédit avec la politique du gouvernement. Les billets perdirent sur-le-champ plus de quinze pour cent. Les banquiers demandèrent à leur tour la faculté de payer en billets, sous peine d'être obligés de suspendre leurs payements. Il était naturel qu'on lenr accordat la même faveur qu'à la banque, et il y avait même justice à le faire, car c'était la banque qui, en refusant de remplir ses engagements en argent, les mettait dans l'impossibilité d'acquitter les leurs de cette manière. Mais dès lors on donnait aux billets cours forcé de monnaie. Pour éviter cet inconvénient, les principaux commerçants de Londres se réunirent, et donnèrent une preuve remarquable d'esprit public et d'intelligence. Comprenant que le refus d'admettre en pavement les billets de la banque amènerait nne catastrophe inévitable, dans laquelle toutes les fortnnes auraient également à souffrir, ils résolurent de la prévenir, et ils convincent d'un commun accord de recevoir les billets en payement. Dés cet instant, l'Angleterre entra dans la voie du papiermonnie. Il est vrai que ce papier-monnie, na liqui d'étre force à fait volonitaire, nasis il n'avisi que la solidité du pajere, est dépendait éminemment de la conduire politique de cohient. Pour le rendre plus propre an service de monnie, on a d'uise en petites sommes. On autorisa la banque, duris en petites sommes. On autorisa la banque, liqui (80 en 100 d'uise qu'elle sièce de 5 l'irres sterling (80 en 100 d'uisea), al en émettre do 20 et 40 schelling (24 et 48 france). C'éstit un moyex de les fire estriras payement des ouvriers.

moven de les faire servir au payement des onvriers. Onoigne le bon esprit du commerce anglais eût rendu cette catastrophe moins funeste qu'elle aurait pu l'être, cependant la situation n'en était pas moins très-périlleuse; et pour qu'elle ne devint pas tout à fait désastreuse, il fallait désarmer la France, et empêcher que les escadres espagnole, française et hollandaise, ne vinssent allumer un incendie en Irlande. La famillo royale était tonjours aussi ennemie de la révolution et do la paix; mais Pitt, qui n'avait d'antre vue que l'intérêt de l'Augleterre, regardait, dans le moment, un répit comme indispensable. Que la paix fût ou non définitive, il fallait un instant de repos. Entièrement d'accord sur ce point avec lord Grenville, il décida le cabinet à entamer une négociation sincère, qui procurát deux ou trois ans de relâche aux ressorts trop tendns do la puissance anglaise. Il ne pouvait plus être question de disputer les Pays-Bas, aujourd'hni cédés par l'Autriche; il ne s'agissait plus que de disputer sur les colonies, et des lors il y avait moyen et espoir do s'entendre. Nonsculement la situation indiquait l'intention de traiter, mais le choix du négociateur la prouvait aussi. Lord Malmeshury était encore désigné cette fois, et, à son âge, on ne l'aurait pas employé deux fois de suite dans une vaine représentation. Lord Malmeshury, célèbre par sa longue carrière diplomatique et par sa dextérité comme négociateur, était fatigué des affaires, et voulait s'en retirer, mais après une négociation heureuse et brillante. Aucuno ne pouvait être plus belle quo la pacification avec la France après cette horrible lutte; et s'il n'avait eu la certitude que son cahinet voulait la paix, il n'aurait pas consenti à jouer un rôle de parade, qui devenait ridicule en se répétant. Il avait recn. en effet, des instructions secrètes qui ne lui laissaient aucun doute. Le cahinet anglais fit demander des passe-ports pour son négociatenr; et, d'un commun accord, le lieu des conférences fut fixé non à Paris, mais à Lille. Le Directoire aimait mieux recevoir le ministre an-

glais dans me ville de province, parse qu'il eraipnait moins ses intrigues. Le ministre anglais, do son côté, désirant n'etre pas en précence d'un gouvernement dont les formes avaient quelque rudesse, précient traiter par l'intermédiaire de sa n'égociateurs. Lille fint done le live chois, et de part et d'autre on prépara nes légation soltenelle. Ilcèle n'en dut pas moins continuer ses préparatifs avec vigueux, pour donner plus d'autorité aux n'est

négociateurs français. Ainsl la France, victorieuse do toutes parts, était en négociation avec les deux grandes puissances européennes, et touchait à la paix générale. Des événements aussi heureux et aussi brillants auraient dù ne laisser place qu'à la joie dans tons les cœurs : mais les élections do l'an V venaient de donner à l'opposition des forces dangereuses. On a vu combien les adversaires du Directoire s'agitaient à l'approche des élections. La faction rovaliste avait beaucono influé any leur résultat. Ello avait perdn trois de ses agents principaux, par l'arrestation de Brottier, Laville-Heurnois et Duverne de Presle; mais c'était nn petit dommage, car la confusion était si grande chez elle que la perte de ses chefs n'y pouvait guère ajouter. Il existait toujours deux associations, l'une composée des hommes dévonés et capables de prendre les armes, l'autre des hommes douteux, propres senlement à voter dans les élections. L'agence de Lyon était restée intacte. Pichegru, conspirant à part, correspondait toujours avec le ministre anglais Wickam et le prince de Condé. Les élections, influencées par ces intrigants de toute espèce, et surtout par l'esprit de réaction, eurent le résultat qu'on avait prévu. La presque totalité du second tiers fut formée, commo le premier, d'hommes qui étaient ennemis du Directoire, ou par dévouement à la royauté, ou par haine de la terreur. Les partisans de la royauté étaient, il est vrai, fort pen nombreux; mais ils allaient se servir, suivant l'usage, des passions des autres. Pichegru fut nommé député dans le Jurs. A Colmar, on choisit le nommé Chemblé, employé à la correspondance avec Wickam; à Lyon, Imbert-Colomès, l'un des membres de l'agence royaliste dans le Midi, et Camille Jordan, jenne homme qui avait de bons sentiments, une imagination vive, et une ridicule colère contre le Directoire; à Marseille, le général Willot, qui avait été tiré de l'armée de l'Océan pour aller commander dans le département des Bouches-du-Rhone, et qui, loin de contenir les partis, s'était laissé gagner, peut-être à son insu, par la faction rovaliste; à Versailles, le nommé Vauvilliers, compromis dans la conspiration de Brottier, et destiné par l'agence à devenir administrateur des subsistances; à Brest, l'amiral Villaret-Joyeuse, bronillé avec lloche, et par suite avec le gouvernement, à l'occasion de l'expédition d'Irlande. On fit encore nne foule d'autres choix, tout autant significatifs que ceux-là. Cependant tous n'étaient pas aussi alarmants pour le Directoire et pour la république. Le général Jourdan, ani avait quitté le commandement de l'armée de Sambre-et-Meuse, après les malheurs de la campagne précédente, fut nommé député par son département. Il était digne de représenter l'armée au corps législatif, et de la venger du déshonneur qu'allait lui imprimer la trabison de Pichegru. Par nne singularité assez remarquable, Barrère fut élu par le département des Hautes-Pyrénées.

Les nouveaux élus se hâtèrent d'arriver à Paris. En attendant le 1" prairial, époque de leur installation, on les entralnait à la réunion de Clichy, qui tous les jours devenait plus violente. Les conseils cux-mêmea ne gardaient plus leur ancienne mesure. En voyant approcher le moment où ils allaient être renforcés, les membres du premier tiers commençaient à sortir de la réserve dans laquelle ils s'étaient renfermés pendant quinze mois-Ils avaient marché jnsqu'ici à la suite des constitutionnels, c'est-à-dire des députés qui prétendaient n'être ni amis ni ennemis du Directoire, et qui affectaient de ne tenir qu'à la constitution seule, et de ne comhattre le gouvernement que lorsqu'il s'en écartait. Cette direction avait surtout dominé dans le conseil des Anciens. Mais à mesure que le jour de la jonction s'approchait, l'opposition dans les Cinq-Cents commençait à prendre un langage plus menaçant. On entendait dire que les Anciens avaient trop longtemps mené les Cinq-Cents, et que ceux-ci devaient sortir de tutelle. Ainsi, dans le cluh de Clichy comme dans le corps législatif, le parti qui allait acquérir la majorité laissait éclater sa joie et son audace.

Les constitutionnels almsés, comme tous les hommes qui depnis la révolucion s'étaient laissé engager dans l'opposition, croyaicat qu'ils allaient devenir les maitres du mouvement, et que les nouveux arrivés as esraient qu'un renfort pour eux. Carnot était à leur tête. Tonjours entrainé davantage dans la fausse direction qu'il avait prise, il

n'avalt cessé d'appuver au Directoire l'avis de la majorité législative. Particulièrement dans la discussion des préliminaires de Léoben, il avait laissé éclater une animosité contenue jusque-là dans les bornes des convenances, et appuyé, avec un zèle qu'on ne devait pas attendre de sa vie passée, les concessions faites à l'Autriche, Carnot, avenglé par son amour-propre, croyait mener à son gré le parti constitutionnel, soit dans les Cinq-Cents, soit dans les Anciens, et ne voyait dans les nonyeanx élus que des partisans de plus. Dans son zèle à rapprocher les éléments d'un parti dont il espérait être le chef, il cherchait à se lier avec les plus marquants des nouveaux députés. Il avait même devancé Pichegru, qui n'avait pour tous les membres du Directoire que des procédés malhonnétes, et était allé le voir. Pichegru, répondant assez mal à ses prévenances, ne lni avait montré que de l'éloignement et presque du dédain. Carnot s'était lié avec beaucoup d'autres députés du premier et du second tiers. Son logement au Luxembourg était devenu le rendez-vous de tous les membres de la nouvelle opposition; et ses collègues voyaient chaque jour arriver chez lui leurs plus irréconciliables ennemis.

La grande question était celle du choix d'un nouveau directeur. C'était le sort qui d'exit désigner le membre soriant. Si le sort désignait Larévelilère-Lépeaux, Rewbell ou Barras, la marche du gouvernement était changée; car le directeur nommé par la nouvelle majorité, ne pouvait mannare de voter avec Carmot et Letourneur.

On disait que les cinq directeurs s'étaient entendus pour désigner celui d'entre eux qui sortirait; que Letourneur avait consenti à résigner ses fonctions, et que le scrutin ne devait être que simulé. C'était là une supposition absurde, comme toutes celles que font ordinairement les partis. Les cinq directeurs, Larévellière seul excepté, tenaient beauconp à leur place. D'ailleurs Carnot et Letourneur. espérant devenir les mattres du gouvernement, si le sort faisait sortir l'un de leurs trois collègnes, ne pouvaient consentir à abandonner volontairement la partie. Une circonstance avait pn autoriser ce hruit. Les cinq directeurs avaient stipulé entre eux que le membre sortant recevrait de chacun de ses collègues nne indemnité de 10,000 fr., ce qui ferait 40,000 fr., et ce qui empêcherait que les directeurs pauvres ne passassent tont à coup de la pompe da pouvoir à l'indigence. Cet arrangement fit croire que, pour décider Letourneur, ses collègues étaient convenus de lui abandonner une partie de leurs appointements. Il n'en était rien cependant. On dissi encore que l'on était convenu de lai faire donner sa démission avant le 1º prairial, pour que la nomination du nouvea directeur se fitavant l'entré du secoud tiers dans les conscils ; combinaisen impossible encore avec la présence de Carnot.

La société de Clicby s'agitait beauconp pour prévenir les arrangements dont on parlait. Elle imagina de faire présenter anx Cinq-Cents une proposition, tendante à obliger les directeurs à faire publiquement le tirage au sort. Cette proposition était inconstitutionnelle, car la constitution ne réglait pas le mode du tirage, et s'en reposait. quant à sa régularité, sar l'intérét de chacun des directeurs; cependant elle passa dans les conseils. Le directeur Larévellière-Lépeaux, peu ambitieux, mais ferme, représenta à ses collègues que cette mesure était un empiétement sur leurs attributions. et les engagea à n'en pas reconnaître la légalité. Le Directoire répondit, en effet, qu'il ne l'exécuterait pas, vu qu'elle était inconstitutionnelle. Les conseils lni répliquèrent qu'il n'avait pas à juger une décision du corps législatif. Le Directoire allait insister, et répondre que la constitution était mise par an article fondamental sous la sauvegarde de chacun des ponvoirs, et que le pouvoir exécutif avait l'obligation de ne pas exécuter une mesure inconstitutionnelle; mais Carnot et Letourneur abandonnèrent leurs collègues, Barras, qui était violent, mais peu ferme, engagea Rewbell et Larévellière à céder, et on ne disputa plus sur le mode du tirage.

La turbulente réunion de Clicby imagina de nonvelles propositions à faire aux conseils avant le 4" prairial. La plus importante à ses yeux était le rapport de la fameuse loi du 3 brumaire, qui excluait les parents d'émigrés des fonctions publiques, et qui fermait l'entrée du corps législatif à plusieurs membres du premier et du second tiers. La proposition fut faite, en effet, aux Cinq-Cents, quelques jours avant le 1" prairial, et adoptée au milieu d'une orageuse discussion. Ce succès inespéré, même avant la jonction du second tiers, prouvait l'entraînement que commençait à exercer l'opposition sur le corps législatif, quoique composé encore des deux tiers conventionnels. Cependant, le parti qui se disait constitutionnel était plus fort aux Anciens. Il était blessé de la fougue des députés, qui jusque-là avaient paru recevoir sa direction, et il refusa de rapporter la loi du 5 brumaire.

Le 4º prairial arrivé, les deux cent cinquante nouveaux élus se rendirent au corps législatif, et remplacèrent deux cent cinquante conventionnels. Sur les sept cent cinquante membres des deux conseils, il n'en resta donc plus que deux cent cinquante appartenant à la grande assemblée uni avait consommé et défendu la révolution. Quand Pichegru parut aux Cinq-Cents, la plus grande partie de l'assemblée, qui ne savait pas qu'elle avait un traftre dans son sein, et qui ne voyait en lui qu'nn général illnstre, disgracié par le gouvernement, se leva par un mouvement de enriosité. Sur quatre cent quarante-quatre voix il en obtint trois cent quatre-vingt-sept pour la présidence. Le parti modéré et constitutionnel aurait voulu appeler au bureau le général Jourdan, afin de lui préparer les voies au fauteuil, et de l'y porter après Pichegru; mais la nonvelle majorité, fière de sa force, et oubliant déjà toute espèce de ménagement, repoussa Jourdan. Les membres du bureau nommés furent MM. Siméon, Vaublanc, Henri La Rivière, Parisot. L'exclusion de Jourdan était maladroite, et ne pouvait que blesser profondément les armées. Séance tenante, on abolit l'élection des Hautes-Pyrénées, qui avait porté Barrère au corps législatif. On apprit le résultat du tirage au sort fait au Directoire. Par une singularité du basard, le sort était tombé sur Letourneur, ce qui confirma davantage l'opinion qui s'était répandue d'un accord volontaire entre les directeurs \*. Sur-le-champ on songea à le remplacer. Le choix qu'on allait faire avait beancoup moins d'importance depuis qu'il ne pouvait plus changer la majorité directoriale, mais c'était toujours l'appui d'une voix à donner à Carnot; et d'ailleurs, comme on ne connaissait pas bien la pensée de Larévellière-Lépeaux, comme on le savait modéré, et qu'il était un des proscrits de 1793, on se flattait qu'il pourrait, dans certains cas se rattacher à Carnot et changer la ma-

\* On lit dens une foule d'histoires que Letonesser soriet par un arrangement velocitée. Le directeur Leéviellière-Lépares, deux des mointers professer à rédélie, auxent de Lépares, deux des mointers professer à rédélie, auxent de montre professer à rédélie, auxent de montre professer à rédélie auxent de mointe le mointe de mointe le mointe de l'année de l'année de l'année de l'année de mointe le mointe de de l'année de l'anné

iorité. Les constitutionnels, qui avaient le désir et l'espoir de modifier la marche du gouvernement sans le détruire, auraient voulu nommer un bomme attaché au régime actuel, mais prononcé contre le Directoire et prét à se rallier à Carnot. Ils proposaient Cochon, le ministre de la police et l'ami de Carnot. Ils songeaient aussi à Beurnonville; mais, dans le club de Clieby, on était mal disposé pour Cochon, hien qu'on lui eût aecordé d'abord beaucoup de faveur, à cause de son énergie contre les jacobins. On lui en voulait maintenant de l'arrestation de Brottier, Duverne de Presle et Laville-Heurnois, mais surtout de ses circulaires aux électeurs. On repoussa Cochon et même Beurnonville. On proposa Barthélemy, notre ambassadeur en Suisse, et le négociateur des traités de paix avec la Prusse et l'Espagne. Ce n'était certainement pas le diplomate pacificateur qu'on voulait bonorer en lui, mais le complice supposé du prétendant et des émigrés. Cependant les royalistes, qui espéraient, et les républicains, qui eraignaient de trouver en lui un traître, se trompaient également. Barthélemy n'était qu'nn homme faible, médiocre, fidèle an ponvoir régnant, et n'ayant pas même la hardiesse nécessaire pour le trahir. Pour décider son élection, qui rencontrait des obstacles, on répondit qu'il n'accepterait pas, et que sa nomination serait un hommage à l'homme uni avait commencé la réconciliation de la France avec l'Europe. Cette fable contribua au succès, Il ohtint, aux Cinq-Cents, trois cent neuf suffrages, et Cochon deux cent trente. On vit figurer sur la liste des candidats présentés aux Anciens, Masséna, porté par cent quatre-vingt-sept suffrages; Kléber, par cent soixante-et-treize; Augereau, par cent trente-neuf. Un nombre de députés voulaient appeler au gouvernement l'un des généraux divisionnaires le splus distingués dans les armées.

Bortheleny fut ells par les Aucieus; et malgies la fille investel pour loi gapare des vini, il rèto falle investel pour loi gapare des vini, il rèpondit de unite qu'il acceptait les fonctions de 
idirecteur. Son introduction au Diversicire à la 
place de Letourneur n'y elanqueit nullement les 
intiences. Bartheleny n'éxit is pass capable 
d'agir sur ses collègues que Letourneur; il albit 
ovuer de la même manière, et fair par position 
ce que Letourneur faisait par dévouement à la 
personae de Cararie.

Les membres de la société de Clichy, lez ctichyens, comme on les appelait, se mirentà l'œuvre dels le 4º prairial, et annoncèrent les intentions lois, et pour contrairer la marche actuelle du Di-

les plus violentes. Peu d'entre eux étaient dans la confidence des agents royalistes. Lemerer, Mersan, Imbert-Colomès, Pichegru, et peut-être Willot, étaient seuls dans le secret. Pichegru, d'abord en correspondance avec Condé et Wickam, venait d'être mis en relation directe avec le prétendant. Il reçut de grands encouragements, de superbes promesses, et de nouveaux fonds qu'il accepta encore sans être plus certain qu'auparavant de l'usage qu'il en pourrait faire. Il promit beanconp, ct dit qu'il fallait, avant de prendre un parti, observer la nouvelle marche des choses. Froid et taciturne, il affectait avec ses complices, et avec tout le monde, le mystère d'un esprit profond et le recueillement d'un grand caractère. Moins il parlait, plus on lui supposait de combinaisons et de moyens. Le plus grand nombre des cliebyens ignoraient sa mission secrète. Le gouvernement lui-même l'ignorait, car Duverne de Presle n'en avait pas le secret et n'avait pu le lni communi-

Parmi les clichyens, les uns étaient mus par l'ambition, les antres par un penchant naturel pour l'état monarchique, le plus grand nombre par les souvenirs de la terreur et par la crainte de la voir renaître. Réunis par des motifs divers, ils étaient entraînés, comme il arrive toniours anx hommes assemblés, par les plus ardents d'entre eux. Dès le 1" prairial, ils formèrent les projets les plus fons. Le premier était de mettre les conseils en permanence. Ils vonlaient ensuite de mander l'éloignement des troupes qui étaient à Paris; ils voulaient s'arroper la police de la capitale, en interprétant l'article de la constitution qui donnait au corps législatif la police du lieu de ses séances, et en traduisant le mot lieu pour le mot ville; ils voulaient mettre les directeurs en accusation, en nommer d'antres, abroger en masse les lois dites révolutionnaires, c'est-à-dire abroger, à la faveur de ce mot, la révolution tout entière. Ainsi, Paris soumis à lenr pouvoir, les chefs du gouvernement renversés, l'autorité remise entre leurs mains pour en disposer à leur gre, ils pouvaient tout hasarder, même la royauté. Cependant ces propositions de quelques esprits emportés farent écartées. Des hommes plus mesnrés, voyant qu'elles équivalaient à une attaque de vive force contre le Directoire, les combattirent, et en firent prévaloir d'autres. Il fut convenu qu'on se servirait d'abord de la majorité, pour changer toutes les commissions, ponr réformer certaines rectoire. La tactique législative fut donc préférée, pour le moment, aux attaques de vive force.

Ce plan arrêté, on le mit sur-le-chanto à exéeution. Après avoir annulé l'élection de Barrère, un appela eing membres du premier tiers, qui avaient été exclus l'année précédente en vertu de la loi du 3 brumaire. Le refus fait par les Anciens de rapporter cette loi ne fut pas un obstaele. Les députés repousses du corps législatif furent rappelés comme inconstitutionnellement exclus. C'étaient les nommés Ferrand-Vaillant, Gault, Polissart, Job Aymé de la Drôme, et Mcrsan, l'un des agents du royalisme. On imagina ensuite une nouvelle manière de rapporter la loi du 3 brumaire. Le rapport de cette loi ayant été proposé quelques iours auparavant, et rejeté par les Anciens, ne ponyait plus être proposé avant une année. On employa une nouvelle forme, et on décida que la loi du 3 brumaire était rapportée, dans ce qui était relatif à l'exclusion des fonctions publiques. C'était presque toute la loi. Les Anciens adoptèrent la résolution sous cette forme. Les membres du nonveau tiers, exclus comme parents d'émigrés. ou comme amnistiés pour délits révolutionnaires. purent être introduits. M. Imbert-Colomès de Lyon dut à cette résolution l'avantage d'entrer au corps législatif. Elle profita aussi à Salicetti, qui avait été compromis dans les événements de prairial, et amnistié avec plusieurs membres de la convention. Nommé en Corse, son élection fut confirmée. Par une apparence d'impartialité, les meneurs des Cinq-Cents firent rapporter une loi du 24 floréal, qui éloignait de Paris les conventionnels non revêtus de fonctions publiques. C'était afin de paraltre abroger toutes les lois révolutionnaires. Ils s'ocespérent immédiatement de la vérification des élections; ct. comme il était naturel de s'y attendre, ils annulaient toutes les élections douteuses quand il s'agissait d'un député républicain, et les confirmaient quand il s'agissait d'un ennemi de la révolution. Ils firent renouveler toutes les commissions; et, prétendant que tout devait dater du iour de leur introduction au corps législatif, ils demandèrent des comptes de finances jusqu'au 1" prairial. Ils établirent ensuite des commissions spéciales, pour examiner les lois relatives aux émigrés, aux prêtres, au enlte, à l'instruction publique, aux colonies, etc. L'intention de porter la main sur toutes choses était assez évidente.

Deux exceptions avaient été faites aux lois qui tionnels, arrêter la fougue des elichyons, crurent bannissaient les émigrés à perpétuité : l'une en qu'ils allaient devenir les modérateurs du corps

faveur des onvriers et enltivateurs que Saint-Just et Lebas avaient fait fuir du Haut-Rhin, pendant leur mission en 1795; l'autre en faveur des individus compromis et obligés de fuir par sulte des événements du 31 mai. Les réfugiés de Tonlon, qui avaient livré cette place, et qui s'étaient sauvés sur les escadres anglaises, étaient seuls privés du bénéfice de cette seconde exception. A la faveur de ces deux dispositions, nne multitude d'émigrés étaient déjà rentrés. Les uns se faisaient passer ponr ouvriers ou eultivateurs du Haut-Rhin, les autres pour proscrits du 31 mai. Les clichvens firent adopter une prorogation du délai accordé aux fugitifs du Haut-Rhin, et prolonger ce délai de six mois. Ils firent décider, en outre, que les fugitifs tonlonnais profiteraient de l'exception accordée aux proscrits du 31 mai. Onoique cette faveur fût méritée par beancoup de Méridionanx, qui ne s'étaient réfugiés à Toulon, et de Toulon sur les escadres anglaises, que pour se soustraire à la proscription encoprue par les fédéralistes, néanmoins elle rappelait et semblait amnistier l'attentat le plus criminel de la faction contre-révolutionnaire, et devait indigner les patriotes. La disenssion sur les colonics, et sur la conduite des agents du Directoire à Saint-Domingue, amena un éclat violent. La commission chargée de cet objet, et composée de Tarbé, Villaret-Jovense, Vaublanc, Bourdon de l'Oise, fit un rapport on la convention était traitée avec la plus grande amertume. Le conventionnel Maree y était accusé de n'avoir pas résisté à la turannie avec l'énergie de la vertu. A ces mots, qui annonçaient l'intention souvent manifestée d'outrager les membres de la convention, tous ceux qui siégeaient encore dans les Cinq-Cents s'élancèrent à la tribune, et demandèrent un rapport rédigé d'une manière plus digne du corps législatif. La scène fut des plus violentes. Les conventionnels, appuyés des députés modérés, obtinrent que le rapport fût renvoyé à la commission. Carnot influa sur la commission par le moven de Bourdon de l'Oise, et les dispositions du décret projeté furent modifiées. D'abord on avait proposé d'interdire au Directoire la faculté d'envoyer des agents dans les colonies; on lui laissa cette faculté, en limitant le nombre des agents à trois, et la durée de leur mission à dix-huit mois. Santhonax fut rappelé. Les constitutionnels, voyant qu'ils avaient pu, en se réunissant aux conventionnels, arrêter la fougue des elichyens, crurent

législatif. Mais les séances suivantes allaient bientôt les détromper.

An nombre des objets les plus importants dont les nouveaux élus se preposaient de s'ocenper, étaient le culte et les lois sur les prêtres. La commission ebsrgée de cette gravo matière, nomma ponr son rapporteur le jeune Camille Jordan, dont l'Imagination s'était exaltée aux horreurs du siège de Lyon, et dont la sensibilité, quoique sincère, n'était pas sans prétention. Le rapporteur fit une dissertation fort longue et fort smpoulée sur la liberté des cultes. Il ne suffisait pas, disait-il, de permettre à chacun l'exercice de son culte, mais il fallait, pour que la liberté fût réelle, ne rien exiger qui fût en contradiction avec les crovances. Ainsi, par exemple, le serment exigé des prêtres, quoique ne blessant en rien les croyances, ayant été néanmoins msl interprété par eux, et regardé comme contraire anx doctrines de l'Eglise catholique, ne devait pas lenr être imposé. C'était une tyrannie dont le résultat était de créer une classe de proserits, et de proscrits dangereux, parce qu'ils avaient une grande influence sor les esprits, et que, dérebés svec empressement aux recherches de l'autorité, par le zèle pieux des peuples, ils travaillaient dans l'ombre à exciter la révolte. Quant aux cérémonies du culte, il ne suffisait pas de les permettre dans les temples fermés; il fallait, tout en défendant les pompes extérieures qui ponvaient devenir un sujet de trouble, permettre certaines pratiques indispensables. Ainsi les cloches étaient indispensables pour réunir les catholiques à certaines heures; elles étaient partie nécessaire du eulte; les défendre, c'était en géner la liberté. D'ailleurs le peuple était accontumé à ces sons, il les aimait, il n'avait pas encore consenti à s'en passer; et, dans les campagnes, la loi contre les cloches u'avait jamais été exécutée. Les permettre, c'était donc satisfaire à un besoin innocent, et faire cesser le scandale d'ane loi inexécutée. Il en était de même ponr les cimetières. Tout en interdisant les pompes publiques à tous les cultes, il fallait cependant permettre à chacun d'ayoir des lieux fermés, consacrés aux sépultures, et dans l'enceinte desquels on pourrait placer les signes propres à chaque religion. En vertu de ces principes, Camille Jordan proposait l'abolition des serments, l'annulation des lois répressives qui en avaient été la conséquence, la permission d'emplayer les eloches, et d'avoir des cimetières dans 'enceinte desquels chaque culte pourrait placer

à volonté des sigues religieux sur les tombeaux. Les principes de ce rapport, quoique exposés avec une emphase dangereuse, étaient justes. Il est vrai qu'il n'existe qu'un moyen de détruire les vieilles superstitions, c'est l'indifférence et la disette. En souffrant tous les cultes et n'en salariant sucun. les gouvernements hâteraient singulièrement leur fin. La convention svait déjà rendu aux catholiques les temples qui leur servaient d'églises; le Directoire aurait hien fait de leur permettre les cloches, les creix dans les cimetières, et d'abolir l'usage du serment et les lois contre les prêtres qui le refusaient. Mais employait-on les véritables formes, choisissait-on le véritable moment pour présenter de semblables réclamations? Si, au lieu d'en faire l'un des griefs du grand precès intenté au Directoire, on est attenda un moment plus convenable, donné aux passions le temps de se calmer, au gouvernement celui de se rassurer, on aurait infailliblement obtenu les concessions désirées. Mais, par cels seul que les contre-révolutionnaires en faisaient nne condition, les patriotes s'y opposaient; car en veut toujours le contraire de ce que veut un ennemi. En entendant le bruit des cloches, ils auraient cru entendre le tocsin de la contre-révolution. Chaque parti veut que l'ou comprenne et satisfasse ses passions, et ne veut ni comprendre ni admettre celles du parti contraire. Les patriotes avaient leurs passions composées d'erreurs, de craintes, de haine, qu'il fallait aussi comprendre et ménager. Ce rapport fit une sensation extraordinaire, car il touchait anx ressentiments les plus vifs et les plus prefonds. Il fut l'acte le plus frappant et le plus dangereux des clichyens, quoique su fond le plus fondé. Les patriotes y répondirent mal, en disant qu'on proposait de récompenser la violation des lois, par l'abrogation des lois violées. Il faut en effet abroger les lois inexécutables.

A tontes ose esigences, los clislysos ajonitema de vessions de tonte espéce centre l'Directoire, au sujet des finances. Cétait la l'objet important, au sujet des finances. Cétait la l'objet important, au moyan duquel liss persposient de le tournement et et de le paralyser. Nous avons exposé déjà, en domana l'Ispevan des resources financières pour l'au v (1797), quelles étaient les recettes et les dépenses présiment de cette nance. On avait à suffire à 430 millions de ciette nance. On avait à suffire à 430 millions de depenses ordinaires, au sière, des 30 millions de la centribution personnelle, et des 150 millions de la centribution personnelle, et de sidonnes.

On devait nonryoir anx 550 millions de la dépense extraordinaire, avec le dernier quart du prix des biens nationaux sonmissionnés l'année précédente, s'élevant à 100 millions, et exigé eu billets de la part des acquéreurs, avec le produit des bois et du fermage des hiens nationaux, l'arriéré des contributions, les rescriptions hataves, la vente du mobilier national, différents produits accessoires, enfin avec l'éternelle ressonrce des biens restant à vendre. Mais tons ces movens étaient insuffisants. et très au-dessoua de leur valeur présumée. Les recettes et dépenses de l'année n'étant réglées que provisoirement, on avait ordonné la perception, sur les rôles provisoires, de trois einquièmes de la contribution foneière et personnelle, Mais les rôles, comme on l'a déjà dit, mal faits par les administrations locales, à cause de la variation continuelle des lois fiscales, et surehargés d'émargements, donnaient lieu à des difficultés continuelles. La mauvaise volonté des contribuables ajoutait encore à ces difficultés, et la recette était lente. Outre l'inconvénient d'arriver tard, elle était fort au-dessous de ce qu'on l'avait imaginé. La contribution foneière faisait prévoir tout au plua 200 millions de produit au lien de 250. Les différents revenus, tels que timbre, enregistrement, patentes, douanes et postes, ne faisaient espérer que 100 millions au lieu de 150. Tel était le déficit dans les revenus ordinaires, destinés à faire face à la dépense ordinaire. Il n'était pas moindre dans l'extraordinaire. On avait négocié les bons des acquéreurs nationaux pour le prix du dernier quart, avec grand désavantage. Pour ne pas faire les mêmes pertes sur les rescriptions hataves, on les avait engagées pour nne somme trèsinférieure à leur valeur. Les biens se vendaient très-lentement; aussi la détresse était-elle extrême. L'armée d'Italie avait véeu avec les contributions qu'elle levait; mais les armées du Rhin, de Samhreet-Meuse, de l'intérienr, les troupes de la marine, avaient horriblement sonffert. Plusieurs fois lea troppes s'étaient montrées prêtes à se révolter. Les établissements publics et les hôpitaux étaient dans une horrible pénurie. Les fonctionnaires publics

ne touchaient pas.

Il avait fallu recourir à des expédients de toute espèce. Ainsi, comme nous l'avons rapporté plus bant, on recourait à des délais pour l'accomplissement de certaines obligations. On ne payait les rentiers qu'un quart en numéraire, et trois quarts no hous aconitables en biens autionaux, appelés

bons des trois quarts. Le service de la dette cousolidée, de la dette viagère et des pensions, s'élevaità 248 millions; par conséquent ce n'était gnère que 62 millions à payer, et la dépense ordinaire se trouvait ainsi réduite de 186 millions, Mais, malgré cette réduction, la dépense n'en était pas moins an-dessus des recettes. Malgré qu'on eût établi nue distinction entre la dépense ordinaire, on ne l'observait nas dans les pavements de la trésorerie. On fonrnissait à la dépense extraordinaire avec les ressources destinées à la dépense ordinaire ; c'està-dire qu'à défaut d'argent pour paver les tronpes, ou les fournissenrs qui les nourrissaient, on prenait sur les sommes destinées aux appointements des fonctionnaires publics, juges et administrateurs de toute espèce. Non-seulement on confondait ces deux sortes de fonds, maia on anticipait sur les rentrées, et on délivrait des assignations sur tel ou tel receveur, acquittables avec les premiers fonds qui devaient lui arriver. On donnait aux fournisseurs des ordonnances sur la trésorerie, dout le ministre réglait l'ordre d'acquittement, snivant l'argence des besoins; ce qui donnait quelquefois licu à des ahus, mais ce qui procurait le moyen de pourvoir au plus pressé, et d'empêcher souvent tel entrepreneur de se déconrager et d'ahandonner son service. Enfin, à défaut de tonte autre ressource, on délivrait des bons sur les biens nationaux, papier on'on pégociait aux acheteurs. C'était là le moyen employé, depuis la destruction du papiermonnaie, pour anticiper sur les ventes. De cet état des finances, il résultait que les fournisseurs de la plus mauvaise espèce, c'est-à-dire les fournisseurs aventureux, entouraient seuls le gouvernement. et lui faisaient suhir les marchés les plus onéreux. Ils n'acceptaient qu'à un taux fort has les papiers qu'on leur donnait, et ils élevaient le prix des denrées à proportion des chances ou des délais du payement. On était souvent obligé de faire les arrangements les plus singuliers pour suffire à certains besoins. Ainsi, le ministre de la marine avait acheté des farines pour les escadres, à condition que le fournissenr, en livrant les farines à Brest, en donnerait une partie en argent, ponr payer la solde aux marins préts à se révolter. Le dédommagement de cette avance de numéraire se tronvait naturellement dans le haut prix des farines. Toutes ces pertes étaient inévitables et résultaient de la aituation. Les imputer au gouvernement était une injustice. Malheurensement la conduite scandaleuse de l'un des directeurs, qui avait une part secrète dans les profits extraordinaires des fournisseurs, et qui ne cachait ni ses prodigalités, ni les progrès de sa fortune, fournissait un prétexte à tontes les calomnies. Ce h'étaient pas certainement les bénéfices honteux d'un individu qui mettaient l'État dans la détresse, mais on en prenait occasion pour accuser le Directoire de ruiner les finances.

Il y avait là, pour une opposition violente et de mauvaise foi, une ample matière à déclamations et à manyais projets. Elle en forma en effet de trèsdangereux. Elle avait composé la commission des finances d'hommes de son choix, et fort mal disposés ponr le gouvernement. Le premier soin de cette commission fut de présenter any Cing-Cents, par l'organe du rapporteur Gilbert-Desmolières, un état inexact de la recette et de la dépense. Elle exagéra l'une et diminua fortement l'autre. Obligée de reconnaître l'insuffisance des ressources ordinaires, telles que la contribution foncière, l'enregistrement, le timbre, les patentes, les postes, les douanes, elle refusa cependant tous les impôts imaginés ponr y suppléer. Depnis le commencement de la révolution, on n'avait pas pu rétablir encore les impôts indirects. On proposait un impôt sur le sel et le tabac, la commission prétendit qu'il effravait le peuple; on proposait une loterie, elle la repoussa comme immorale; on proposait un droit de passe sur les routes, elle le trouva sujet à de grandes difficultés. Tont cela était plus ou moins inste, mais il fallait chereher et trouver des ressonrees. Pour toute ressource, la commission annonça qu'elle allait s'occuper de discuter un droit de greffe. Quant au déficit des recettes extraordinaires, loin d'y ponryoir, elle chercha à l'aggraver, en interdisant an Directoire les expédients an moyen desquels il était parvenn à vivre au jour le jour. Voici comment elle s'y prit.

La constitution avait détaché la trésorerie du Directoire, et en avait fait un établissement à part, qui était dirigé par des commissaires indépendants, nommés par les conseils, et n'ayant d'autre soin que celni de recevoir le revenn et de payer la dépense. De cette manière le Directoire n'avait pas le maniement des fonds de l'État; il délivrait des ordonnances sur la trésorerie, qu'elle acquittait jusqu'à concurrence des crédits ouverts par les conseils. Rien n'était plus funeste que cette institution, car le maniement des fonds est une affaire d'exécution qui doit appartenir au gouvernement, comme la direction des opérations militaires, et dans laquelle

les corps délibérants ne penvent pas plus intervenir que dans l'ordonnance d'une campagne. C'est même souvent par un maniement adroit et babile qu'un ministre parvient à créer des ressources temporaires, dans un cas pressant. Aussi les deux couseils avaient-ils. l'année précédente, autorisé la trésorerie à faire toutes les négociations commandées par le Directoire. La nouvelle commission résolut de couper court aux expédients qui faisaient vivre le Directoire, en lui enlevant tout pouvoir sur la trésorerie. D'abord elle voulait qu'il n'eût plus la faculté d'ordonner les négociations de valeurs. Quand il y aurait des valeurs non circulantes à réaliser, les commissaires de la trésorerie devaient les négocier eux-mêmes, sous leur responsabilité personnelle. Elle imagina ensnite d'enlever au Directoire le droit de régler l'ordre dans lequel devaient être acquittées les ordonnances de payement. Elle proposa aussi de lui interdire les anticipations sur les fonds qui devaient rentrer dans les caisses des départements. Elle voulait même que toutes les assignations déjà délivrées sur les fonds non rentrés fussent rapportées à la trésorerie, vérifiées, et payées à leur tour, ce qui interrompait et annulait toutes les opérations déjà faites. Elle proposa en outre de rendre obligatoire la distinction établie entre les deux natures de dépenses et de reecttes, et d'exiger que la dépense ordinaire fût soldée sur la recette ordinaire, et la dépense extrancilinaire sur la recette extraordinaire : mesure funeste dans un moment où il fallait fournir à chaque besoin pressant par les premiers fonds disponibles. A toutes ces propositions, elle en ajouta nne dernière, plus dangereuse encore que les précédentes. Nons venons de dire que, les biens se vendant lentement, on anticipait sur lenr vente, en délivrant des bons qui étaient recevables en payement de lenr valeur. Les fournisseurs se contentaient de ces bons, qu'ils négociaient ensuite aux acquéreurs. Ce papier rivalisait, il est vrai, avec les bons des trois quarts délivrés aux rentiers, et en diminuait la valeur par la concurrence. Sous prétexte de protéger les malbeurenx rentiers contre l'avidité des fournisseurs, la commission proposa de ne plus permettre que les biens nationaux possent être payés avec des bons délivrés aux

fournissenrs. Toutes ces dispositions furent adoptées par les Cing-Cents, dont la majorité, avenglément entralnée, n'observait plus aucnne mesnre. Elles étaient désastreuses, et menaçaient d'interruption tous les services. Le Directoire, cu effet, ne pouvant plus négocier à son gré les valeurs qu'il avait dans les mains, ne pouvant plus fixer l'ordre des pavements suivant l'urgence des services, anticiper dans un cas pressant sur les fonds non rentrés, prendre sur l'ordinaire pour l'extraordinaire, et enfin émettre nn papier volontaire acquittable en hiens nationaux, était privé de tous les moyens qui l'avaient fait vivre insqu'ici, et lui avaient permis, dans l'impossibilité de satisfaire à tous les besoins, de nourvoir au moins aux plus pressants. Les mesures adoptées, fort honnes pour établir l'ordre dans un temps calme, étaient effrayantes dans la situation où l'on se trouvait. Les constitutionnels firent de vains efforts, dans les Cinq-Cents, pour les combattre. Elles passèrent, et il ne resta plus d'espeir que dans le conseil des Anciens.

Les constitutionnels, ennemis modérés du Directoire, voyaient avec la plus grande peine la marche imprimée au conseil des Cinq-Cents. Ils avaient espéré que l'adjonction d'un nouveau tiers leur serait plutôt utile que nuisible, qu'elle aurait peur unique effet de changer la majorité, et qu'ils deviendraient les maîtres du corps législatif. Leur chef, Carnot, avait conçu les mêmes illusions; mais les uns et les autres se voyaient entraînés hien an delà du but, et ponvaient s'apercevoir dans cette occasion, comme dans tontes les autres, que derrière chaque oppositiou se cachait la contre-révolution avec ses mauvaises pensées. Ils avaient beaucoup plus d'influence chez les Anciens que chez les Cinq-Cents, et ils s'efforcèrent de provoquer le rejet des résolutions relatives aux finances. Carnot y avait un ami dévoué dans le député Lacuée: il avait aussi des liaisons avec Dumas, ancien membre de la législative. Il pouvait compter sur l'influence de Portalis, Tronçon-Ducoudray, Lehrun, Barbé-Marhois, tous adversaires modérés du Directoire, et hlàmant les empertements du parti clichyen. Grace aux efforts réunis de ces députés, et aux dispositions du conseil des Anciens, les premières propositions de Gilbert-Desmolières, qui interdisaient au Directoire de diriger les négociations de la trésorerie, de fixer l'ordre des payements, et de confondre l'ordinaire avec l'extraordinaire, furent rejetées. Ce rejet causa une grande satisfaction aux constitutionnels, et en général à tous les hommes modérés, qui redoutaient une lutte. Carnot en fut extrêmement joyeux. Il espéra de nouveau qu'on pourrait contenir les clichvens par le conseil des Anciens, et que la

direction des affaires resterait à ses amis et à lui. Mais ce n'était là qu'na médiocre palliatif. Le club de Clichy retentit des plus violentes déclamations contre les Anoiens, et de nouveaux projets d'aceusation contre le Directoire. Gilbert-Desmolières reprit ses premières propositions, rejetées par les Anciens, dans l'espeir de les faire agréer à une seconde délibération, en les présentant sous une autre forme. Les résolutions de toute espèce contre le gouvernement se succédérent dans les Cinq-Cents. On interdit aux députés de recevoir des places un an avant leur sortie du corps législatif. Imbert-Colomès, qui correspondait avec la conr de Blankembourg, proposa d'ôter au Directoire la faculté qu'il tenait d'une loi, d'examiner les lettres venant de l'étranger. Aubry, le même qui, après le 9 thermidor, opéra nne réaction dans l'armée, qui, en 1795, destitua Bonaparte, Aubry proposa d'enlever au Directoire le droit de destituer les officiers, ce qui le privait de l'une de ses plus importantes prérogatives constitutionnelles. Il proposa aussi d'ajouter aux douze cents grenadiers composant la garde du corps législatif une compagnie d'artillerie et un escadron de dragons, et de donner le commandement de toute cette garde aux inspecteurs de la salle du corps législatif, proposition ridicule et qui semblait annoncer des préparatifs de guerre. On dénonça l'envoi d'un million à l'ordonnateur de la marine de Toulon, envoi que Bonaparte avait fait directement, sans prendre l'intermédiaire de la trésorcrie, peur hâter le départ de l'escadre dont il avait besoin dans l'Adriatique. Ce million fut saisi par la trésorerie, et transperté à Paris. On parla de semblables envois, faits de la mêmo manière de l'armée d'Italie aux armées des Alpes, dn Rhin et de Sambro-et-Meuse, On fit un long rapport sur nos relations avec les États-Unis; et quelque raison qu'eût le Directoire dans les différends élovés avec cette puissance, on le censura avec amertume. Enfin la fureur de dénoncer et d'accuser toutes les opérations du gouvernement entralna les cliehyens à une dernière démarche, qui fut de leur part une faneste impru-

dence.
Les événements de Venise avaient retenti dans
toutel Europe. Depuis le manifeste de Palma-Nova,
cette république avait été anéantie, et celle de
Génes révolutionnée, sans que le Directoire ett
donnée un seul mot d'avis aux conseils. La raison
de ce silence était, comme on l'a va, dans la rapublié des opéritoines, rapidié telle que Venise.

n'était plus, avant qu'on pût mettre la guerre en délibération au corps législatif. Le traité intervonu depuis n'avait pas encore été soumis à la discussion, et devait l'être sous quelques jours. Au reste, c'était moins du silence du Directoire qu'on était fâché, que de la chute des gouvernements aristocratiques et des progrès de la révolution en Italie. Dumolard, cot orateur diffus, qui depuis près de deux ans ne cessait de combattre le Directoire dans les Ciug-Cents, résolut de faire une motion relativement aux événements do Venise et de Génes. La tentative était hardie; car on ne pouvait attaquer le Directoire sans attaquer le général Bonaparte. Il fallait braver pour cela l'admiration universelle, et une influence devenue colossale, depuis que le général avait obligé l'Autriche à la paix, et que, négociateur et guerrier, il semblait régler à Milan les destinées de l'Europe. Tons les clichyens qui avaient conservé quelque raison firent leurs efforts pour dissuader Dumolard de son projet; mais il persista, et dans la séance du 5 messidor (23 juin), il fit nne motion d'ordre sur les événements de Venise, « La renommée. » dit-il, dont on ne peut comprimer l'essor, a » semé partout le bruit de nos conquêtes sur les » Vénitiens, et de la révolution étonnante qui les » a couronnées. Nos troupes sont dans leur capi-» talo; lenr marine nons est livrée; le plus ancien » gouvernement de l'Europe est anéanti; il repa-» rait en un clin d'œil sous des formes démocra-» tiques; nos soldats enfin bravent les flots de la » mer Adriatique, et sont transportés à Corfou » pour achever la révolution nouvelle... Admettez » ces événements pour certains, il suit que le Di-» rectoire a fait en termes déguisés la gnerre, la » paix, et, sous quelques rapports, un traité d'al-» liance avec Venise, et tout cela sans votre con-» cours... Ne sommes-nous donc plus ce peuple » qui a proclamé en principe, et soutenu par la » force des armes, qu'il n'appartient, sous aucun » prétexte, à des paissances étrangères de s'im-» miscer dans la forme du gouvernement d'un autre » État? Ontragés par les Vénitiens, était-ce à leurs » institutions politiquea que nous avions le droit » de déclarer la guerre? Vainqueurs et conqué-» rants, nous appartenait-il de prendre une part » active à leur révolution, en apparence inopinée? » Je ne rechercherai point ici quel est le sort que » l'on réserve à Venise, et surtout à ses provinces » de terre ferme. Je n'examinerai point si lenr en-» vahissement, médité peut-être avant les atten-

» tats qui lui servirent de motifs, n'est pas destiné » à figurer dans l'histoire comme nn digne pen-» dant du partage de la Pologne. Je veux bien ar-» rêter ces réflexions, et je demande, l'acte con-» stitutionnel à la main, comment le Directoire » peut justifier l'ignorance absolue dans laquelle il » cherche à laisser le corps législatif sur cette foule » d'événements extraordinaires. » Après s'être occupé des événements de Venise, Dumolard parla ensuite de ceux de Génes, qui présentaient, disait-il, le même caractère, et faisaient supposer l'intervention de l'armée française et de ses chefs. Il parla aussi de la Suisse, avec laquelle on était, disait-il, en contestation pour un droit de navigation, et il demanda si on voulait démocratiser tous les États alliés de la France. Louant souvent les héros d'Italie, il ne parla pas une seule fois du général en chef, dont alors aucune boucho ne négligeait l'occasion de prononcer le nom, en l'accompagnant d'éloges extraordinaires. Dumolard finit par proposer un message au Directoire, pour lui demander des explications sur les événements de Venise et de Gênes, et sur les rapports de la France avec la Suisse. Cette motion causa un étonnement général, et

prouva l'audace des elichvens. Elle devait bientôt lenr coûter cher. En attendant qu'ils en essuyassent les tristes conségnences, ils se montraient pleins d'arrogance, affichaient hautement les plusgrandes espérances, et semblaient devoir être sons peu les maîtres du gouvernement. C'était partout la même confiance et la même imprudence qu'en vendémiaire. Les émigrés rentraient en foule. On envoyait de Paria nne quantité de faux passe-ports et de faux certificats de résidence, dans toutes les parties de l'Europe, On en faisait commerce à Hambourg. Les émigrés s'introduisaient sur le territoire par la Hollande, par l'Alsace, la Suisse et le Piémont. Ramenés par le goût qu'ont les Français pour leur belle patrie, et par les souffrances et les dégoûts essuyés à l'étranger, n'avant d'ailleurs plus ricn à espérer de la guerre, depuis les négociations entamées avec l'Autriche, ayant même à eraindre le licenciement des corps de Condé, ils venaient essayer, par la paix et par les intrigues de l'intérieur, la contre-révolution qu'ils n'avaient pu opérer par le conconrs des puissances europécanea. Du reste, à défaut d'une contre-révolution, ils voulaient revoir au moins lenr patrie, et recouvrer une partio de leurs biens. Grâce en effet à l'intérêt qu'ils rencontraient partout, ils avaient

mille facilités pour les racheter. L'agiotage sur les différents papiers admis en payement des biens nationaux, et la facilité de se procurer ces papiers à vil prix, la faveur des administrations locales pour les anciennes familles proscrites. la complaisance des enchérisseurs, qui se retiraient dès qu'un ancien propriétaire faisait acheter ses terres sous des noms supposés, permettaient aux émigrés de rentrer dans leur patrimoine avec de trèsfaibles sommes. Les prêtres surtont reveuaieut eu foule. Ils étaient recueillis par toutes les dévotes de France, qui les logeaient, les nourrissaient, leur élevaient des chapelles dans leurs maisons, et les entretenaient d'argent au moyen de quêtes. L'ancienne hiérarchie ecclésiastique était claudestinement rétablie. Aucune des nouvelles circouscriptions de la constitution civile du clergé n'était reconnue. Les anciens diocèses existaient encore; des évêques et des archevêques les administraient secrètement, et correspondaient avec Rome. C'était par eux et par leur ministère que s'exerçaient toutes les pratiques du culte catholique; ils confessaient, baptisaient, mariaient les personnes restées fidèles à l'ancienne religion. Tous les ebonans oisifs accouraient à Paris, et s'y réunissaient aux émigrés, qui s'y trouvaient, disait-on, au nombre de plus de ciuq mille. En voyant la conduite des Cina-Cents, et les périls du Directoire, ils croyaieut qu'il suffisait de quelques jours pour amener la catastrophe depuis si longtemps désirée. Ils remplissaient leur correspondance avec l'étranger de leurs espérances. Auprès du prince de Condé, dout le corps se retirait en Pologne, auprès du prétendant qui était à Blankembourg. nuprès du comte d'Artois qui était en Écosse, on montrait la plus grande joie. Avec cette même ivresse qu'on avait eue à Coblentz, lorsqu'on eroyait rentrer dans quinze jours à la suite du roi de Prusse, on faisait de nouveau aujourd'hni des proicts de retour, on en parlait, on en plaisantait conime d'un événement très-prochain. Les villes voisines de nos frontières se remplissaient de geus qui attendaient avec impatience le moment de revoir la France. A tous ces indices il faut joindre enfin le langage forcené des jonruaux royalistes, dont la fureur augmentait avec la témérité et les espérances du parti.

Le Directoire était instruit par sa police de tous ces mouvements. La conduite des émigrés, la marche des Cinq-Ceuts, s'accordaient avec la déclaration de Duverne de Presle pour démontrer

l'existence d'un véritable complot. Duverne de Presle avait dénoncé, sans les nommer, cent quatrevingts députés comme complices. Il u'avait désigné nominativement que Lemerer et Mersan, et avait dit que les nutres étaieut tous les sociétaires de Clichy. Eu cela, il s'était trompé, comme on a vu. La plupart des clichyeus, sauf cinq ou six peutêtre, agissaient par entraînemeut d'opinion, et non par complicité. Mais le Directoire, trompé par les annarences et la déclaration de Duverne de Presle. les croyait sciemment engagés dans le complot, et ue voyait eu cux que des conjurés. Une déconverte faite par Bonaparte en Italie vint lui révéler uu secret important, et ajouter encore à ses craintes. Le comte d'Eutraignes, agent du prétendant, son iutermédiaire avec les iutrigants de France, et le confident de tous les secrets de l'émigration, s'était réfugié à Venise. Quand les Français y entrèrent, il fut saisi et livré à Bonaparte. Celui-ci pouvait l'envoyer en France pour y être fasillé comme émigré et comme conspirateur; cependant il se laissa toucher, et préféra se servir de lui et de ses indiscrétious, au lieu de le dévouer à la mort. Il lui assigna la ville de Milan pour prison, lui donna quelques secours d'argent, et se fit raconter tous les secrets du prétendant, il connut alors l'histoire entière de la trahison de Pichegru, qui était restée cachée au gouvernement, et dont Rewbell senl avait eu quelques soupçons, mal accueillis de ses collègues. D'Eutraignes raconta à Bouaparte tost ce qu'il savait, et le mit au fait de toutes les intrigues de l'émigration. Outre ces révélations verhales, on obtint des reuseignements eurienz par la saisie des papiers trouvés à Venise, dans le portefeuille de d'Entraigues. Entre autres pièces, il eu était une fort importante, coutenant une longue conversation de d'Eutraigues avec le comte de Montgaillard, dans laquelle celui-ci racontait la première négociation entamée avec Pichegra, et restée infructueuse par l'obstination du prince de Condé. D'Entraigues avait écrit cette couversation \*, qui fut trouvée dans ses papiers. Sur-le-

"M. de Montgaillard, dans son ouvrage plais de colonier et d'arrears, a souteux que cette pièce contenui des fais varies, mais qu'elle fais fause, et avait de faisfres provinces de l'activité de faisfres de l'activité faisfres de l'activité faisfres de l'activité faisfres l'activité faisfres de l'activité de

champ, Berthier, Clarke et Bonaparte la signérent pour en attester l'authenticité, et l'envoyèrent à

Le Directoire la iut scrette, comme la déclartion de Duverue de Presle, attendaut l'occasiou de s'eu servir utilement. Mais il n'eut plus de doute alors sur le rôle de Pichegru dans le conseil des Ginq-Cents; il expliqua ses édites, sa couduites birarre, ses mauvais procédés, son refus d'alter à Stockbolm, et son influence sur les clichyens. Il supposa qu'à la tête de ceut quatre-vingts députés,

ses complices, il préparait la contre-révolution. Les cinq directeurs étaieut divisés, depuis la nonvelle direction que Carnot avait priso et qui était auivie par Barthélemy. Il ue restait de dévoués au aystème du gouvernement que Barras, Rewbell et Larévellière-Lépeanx. Ces trois directeurs n'étaient point enx-mêmes fort nnia, car Rewbell, conventionnel modéré, baissait dans Barras un partisan de Dauton, et avait eu outre la plus graude aversion pour ses mœurs et sou caractère. Larévellière avait quelques liaisons avec Rewbell, mais peu de rapports avec Barras. Lea trois directeurs n'étaient rapprochés que par la conformité habituelle de leur vote. Tona trois étaieut fort irrités et fort prononcés contre la faction de Clichy. Barras, quoiqu'il recût chez lui les émigrés par anite de sa facilité de mœurs, ne cessait de dire qu'il monterait à cheval, qu'il mettrait le sabre à la maiu, et, à la tête des faubourgs, irait sabrer tous les contre-révolutionnaires des Cinq-Ceuts. Rewbell ne s'exprimait pas de la sorte; il voyait tout perdu; et, quoique résolu à faire son devoir, il croyait que ses collègues et lui n'auraient bieutôt plua d'autre ressource que la fuite. Larévellière-Lépeaux, doué d'autant de courage que de probité, pensait qu'il fallait faire tête à l'orage, et tout tenter ponr sauver la république. Le cœur exempt de haiue, il pouvait servir de lien entre Barras et Rewbell, et il avait résolu de deveuir leur intermédiaire. Il s'adressa d'abord à Rewbell, dont il estimait profondément la probité et les Inmières, et, Ini expliquant ses intentions, lni demanda s'il voulait concourir à sauver la révolution. Rewbell accueillit chandement ses ouvertures, et lui promit le plus entier dévouement. Il s'agissait de s'assurer de

le parti de Carnot. Il est peu probable qu'il se prétàt à fabriquer des pièces pour appuyer fructidor. Ensuite la piece était fort lausfissante pour l'usage auquet on la destinait; et à faire un fanz, ou l'aurait fait suffissant. Tont prouve donc le messonge de M. de Nocipiillard. Barras, dout le langage énergique ne suffisait pas pour rassurer ses collègues. Ne lui supposant ni probité, ni principes, le voyaut entouré de tous les partis, ils le crovaient aussi capable de se vendre à l'émigration que de se mettre un jour à la tête des faubourgs, et de faire un borrible coun de main. Ils craignaient l'une de ces choses autant que l'autre. Ils voulaient sauver la république par un aete d'énergie, mais ne pas la compromettre par de nouveaux meurtres. Effarouchés par les mœurs de Barras, ils se défiaient trop de lui. Larévellière se chargea de l'entretenir. Barraa, charmé de se coaliser avec ses deux collègues, et de s'asaurer leur appui, flatté surtout de leur alliance, adhéra entièrement à leurs projets et parut se préter à toutes leurs vues. Dès cet instant, ils furent assurés de former une majorité compacte, et d'annuler entièrement, par leurs trois votes réunia. l'infinence de Carnot et de Barthélemy. Il s'agissait de savoir quels moyens ils emploieraient pour déjouer la conspiration à laquelle ils supposaient de si graudes ramifications dans les denx conseils. Employer les voies judiciaires, dénoncer Pichegru et ses complices, demander lenr aete d'accusation aux Cinq-Cents et les faire juger ensuite, était tout à fait impossible. D'abord on n'avait que le nom de Pichegru, de Lemerer et de Mcrsan, on crovait bien reconnaître les autres à leurs liaisons, à leurs intriguca, à leurs violentes propositions dans le elub de Clichy et dans les Cinq-Ceuts, mais ils n'étaient nommés nulle part. Faire condamner Pieheorn et deux ou trois députés, ce n'était pas détruire la conspiration. D'ailleurs, on n'avait paa même les movens de faire coudamner Pichegru, Lemerer et Mersan; ear les preuves existantes contre eux, quoique emportant la conviction morale, ne suffisaient pas pour que des juges prononcassent une condamnation. Les déclarations de Duverne de Presle, celles de d'Entraigues, étaicut insuffisantes sans le secours des dépositions oralea, Mais ce n'était pas là encore la difficulté la plua grande : aurait-on possédé coutre Piehegru et ses complices toutes les pièces qu'on n'avait pas, il fallait arracher l'acte d'accusation anx Cinq-Centa; et, les preuves eussent-elles été plus claires que le jonr, la majorité actuelle n'y eut jamais adbéré; car e'était déférer le coupable à ses propres complices. Ces raisons étaieut si évideutes, que, malgré leur goût pour la légalité, Larévellière et Rewbell furent obligés de renoncer à toute idée d'uu jugement régulier, et durent se résoudre à un coup d'État : triste et déplorable ressource, mais qui, ! dans leur situation et avec leurs alarmes, était la seule possible. Décidés à des moyens extrêmes, ila no voulaient cependant pas de moyens sanglants, et cherchaient à contenir les goûts révolutionnaires de Barras. Sans être d'accord oncore sur le mode et le moment de l'exécution, ils s'arrétèrent à l'idée de faire arrêter Pichegru et ses cent quatre-vingts complices supposés, de les dénoncer au corps législatifépuré, et de lui demander une loi extraordinaire, qui décrétat leur bannissement sans ingement. Dans leur extrême défiance, ils se méprenaient sur Carnot; ils oublisient sa vie passée, ses principes rigides, son entêtement, et le croyaient presque un traitre. Ils craignaient que, réuni à Barthélemy, il ne fût dans le complot de Pichegru. Ses soins pour grouper l'opposition autour de lui et s'en faire le chef, étaient, à leurs yeux prévenus, comme autant de preuves d'une complicité criminelle. Cependant ils n'étaient pas convaincus encore; mais décidés à nn conp hardi, ils ne voulaient pas agir à demi; et ils étaient prêts à frapper les coupables, même à leurs côtés, et dans le sein du Directoire.

Ils convincent de tout préparer pour l'exécution de leur projet, et d'épier soigneusement leurs ennemis, afin de saisir le moment où il deviendrait urgent de les atteindre. Résolus à un acte aussi hardi, ils avaient besoin d'appui. Le parti patriote, qui pouvait seul leur en fournir, se divisait, comme autrefois, en deux classes : les uns, tonjours furioux depuis le 9 thermider, n'avaient pas décoléré depuis trois ans, ne comprenaient ancunement la marcho forcée de la révolution, considéraient le régime légal comme une concession faite aux contre-révolutionnaires, et no voulaient que vengeance et proscriptions. Quoigno lo Directoire les eut frappés dans la personne de Babæuf, ils étaient prêts, avec leur dévouement ordinaire, à voler à son secours. Mais ils étaient trop dangereux à employer, et on pouvait tout au plus, un jour do péril extrême, les enrégimenter, comme on avait fait au 13 vendémiaire, et compter sur le sacrifico de leur vie. Ils avaient assez prouvé à côté de Bonaparte, et sur les degrés de l'église Saint-Roch, de quoi ils étaient capables un jour de danger. Outre ces ardents patriotes, presquo tous compromis par leur zèle ou leur participation active à la révolution, il yavait les patriotes modérés, d'une classe supérieure, qui, approuvant plus on moins la marche du Directoire, voulaient néanmoins la

république appuyée sur les lois, et voyaient le péril imminent auquel ello était exposée par la réaction. Ceux-là répondaient parfaitement apx intentions de Rewbell ot Larévellière, et pouvaient donner un secours, sinon de force, an moins d'opinion, an Directoire. On les voyait alternativement dans les salons do Barras qui représentait pour ses collègues, on dans ceux de madame de Stael, qui n'avait point quitté Paria, ct qui, par le charmo de son esprit, réunissait autonr d'elle ce qu'il y avait de plus brillant en France. Benjamin Constant y occupait lo premier rang par son esprit, et par les écrits qu'il avait publiés en faveur du Directoire. On y voyait aussi M. de Talleyrand, qui, rayé de la liste des émigrés, vers les derniers temps de la convention, était à Paris avec le désir de rentrer dans la carrière des grands emplois diplomatiques. Ces hommes distingués, composant la société de gonvernoment, avaient résolu do former une réunion qui contre-balançat l'infinence de Clichy, ot qui discutat dans nu seus contraire les questions politiques. Elle fut appelée cerele constitutionnel. Elle réunit bientôt tous les hommes quo nous venons de désigner, et les membres des conseils qui votaient avec le Directoire, c'est-à-dire presque tont le dernier tiers conventionnel. Les membres du corps législatif, qui s'intitulaient constitutionnels, auraient du se rendre aussi dans le nouveau cercle, car leur opinion était la même ; mais bronillés d'amonr-propre avec le Directoire par leurs discussions dans le corps législatif, ils persistaient à rester à port, entre le cercle constitutionnel et Clichy, à la suite des directeurs Carnot et Barthélemy, des députés Troncon-Ducondray, Portalis, Lacuée, Damis, Doulcet-Pontécoulant, Siméon, Thibandean, Benjamin Constant parla plusienrs foia dans le cercle constitutionnel. On y entendit aussi M. de Talleyrand. Cet exemple fut imité; et des cercles du même genre, composés, il est vrai, d'hommes moins élevés et do patriotes moins mesurés, se formèrent do tontes parts. Le cercle constitutionnel s'était ouvert le 4" messidor an V, un mois après le 4" prairial. En très-peu de temps, il yeu ent do pareils dans toute la France; les patriotes les plus chanda s'y rénnirent, et, par nne réaction toute naturelle, on vit presquo se recomposer le parti jacobin.

Mais c'était là un moyen nsé et pen ntile. Les clubs étaient déconsidérés en France, et privés par la constitution des moyens de redevenir efficaces.

Le Directolre avait heureusement un sutre appul; c'était celui des armées, chez lesquelles semblaient a'être réfugiés les principes républicains, depuis que les souffrances de la révolution avaient amené dans l'intérieur une réaction si violente et si cénérale. Toute armée est attachée au gouvernement qui l'organise, l'entretient, la récompense ; les soldats républicains voyaieut daus le Directoire, nousenlement les chefs du gouvernement, mais les chefs d'une cause pour laquelle ils s'étaient levés en masse en 93, pour laquelle ils avaient combattu et vaince pendant six années. Nulle part l'attachement à la révolution n'était plus grand qu'à l'armée d'Italie. Elle était composée de ces révolutionnaires du Midi, sussi impétueux dans leurs opiuions que dans leur hravoure. Généraux, officiers et soldats, étaient comblés d'honneurs, gorgés d'argent, repus de plaisir. Ils avaient conçu de leurs victoires un orgueil extraordinaire. Ils étaient instrnits de ce qui se passait dans l'intérieur par les journaux qu'on leur faisait lire, et ils ne parlaient que de repasser les Alpes pour aller sahrer les sristocrates de Paris. Le repos dont ils jouissaient depuis la signature des préliminsires contribuait à angmenter leur effervescence par l'oisiveté. Masséna, Joubert, et Augereau surtont, leur donnaient l'exemple du républicanisme le plus ardent. Les troupes venues du Rhin, sans être moins républicaines, étaient cependant plus froides, plus mesurées, et avaient contracté sous Moreau plus de sobriété et de discipline. C'était Bernadotte qui les commandait ; il sflectait une éducation soignée, et cherchait à se distinguer de ses collègues par des manières plus polies. Dans sa division, on faisait usage de la qualification de monsieur, tandis que, dans tonte l'ancienne armée d'Italie, on ne voulait souffrir que le titre de eitouen. Les vieux soldats d'Italie, libertins, insolents, querelleurs comme des Méridionaux et des enfants gâtés par la victoire, étaient déjà en rivalité de hravoure avec les soldats du Rhin; et maintenant ils commençaient à être en rivalité, non pas d'opinion, mais d'habitudes et d'usages. Ils ne voulaient pas des qualifications de monsieur, et pour ce motif ila échangeaient sonvent des conps de sabre avec leurs cantarades du Rhin. La division Augereau surfout, qui se distinguait, comme son général, par son exaltation révolutionnaire, était la plus agitée. Il fallnt une proclamation énergique de son chef pour la contenir et pour faire trêve aux duels. La qualification de citogen fut seuls autorisée.

Le général Bonaparte voyait avec plaisir l'esprit de l'armée, et en favorisait l'essor. Ses premiers succès avaient tous été remportés contre la faction rovaliste, soit devant Toulon, soit au 15 vendémiaire. Il était donc brouillé d'origine avec elle. Depuis, elle s'était attachée à rahaisser ses triomphes, parce que l'éclat en rejaillissait sur la révolution. Ses dernières attaques surtout remplirent le général de colère. Il ne se contenait plus en lisant la motion de Dumolard, et en apprenaut quo la trésorerie avait arrêté le million euvoyé à Tou-Ion. Mais ontre ces raisons particulières de détester la faction royaliste, il en avait encore une plus générale et plus profonde; elle était dans sa gloire et dans la grandeur de son rôle. Que pouvait faire un roi pour sa destinée? Si haut qu'il pût l'élever, ce roi eût été toujours au-dessus de lui. Sous la république, an contraire, aucune tête ne dominait la sienne. Qu'il ne révât pas encore sa destinée inouie, du moins il prévoyait dans la république une audace et une immensité d'entreprises qui convenzient à l'audace et à l'immensité de son génie; tandis qu'avec un roi, la France eût été ramenée à une existence obscure et bornée. Quoi qu'il fît donc de cette république, qu'il la servit ou l'opprimat, Bonaparte ne pouvait être grand qu'avec elle et par elle, et devait la chérir comme son propre avenir. Qu'un Pichegru se laissat allécher par un château, un titre et quelques millions, on le concoit; à l'ardente imagination du conquérant de l'Italie, il fallait une autre perspective: il fallait celle d'un monde nouveau, révolutionné par ses mains.

Il écrivit done au Directoire qu'il était prêt, lui et l'armée, à voler à son secours, pour faire rentrer les contre-révolutionnaires dans le néant. Il ne craignit pas de donner des conseils, et engagea hautenient le Directoire à sacrifier quelques traitres et à briser quelques presses.

Dass Tarmée de Rhin, les dispositions étalent plus calnes. Il yavai quelques nauvais officiers, placés dans les raugs par l'éclegre. Cependant la masse de l'armée était républicaine, mais tranquille, disciplinée, pauvre, et moins enivrée de soucés que celle étaile. Îl ca marée et toujours faite à l'image du général. Son espiri passe à vos dificiers, et de ses officiers et outiques de soldats. L'armée de l'Unit était modelée sur Moreau. Martie par la faction royaliste, qui voulait mottre sa sage retraite un-dessus des mervilleur exploits d'Unit. yavait moins de haire contre elle

que Bonaparte. Il était d'ailleurs insouciant, modéré, froid, et n'avait pour la politique qu'un goût égal à sa capacité; aussi se tenait-il en arrière, ne cherchant point à se prononcer. Cependant il était républicain et point traître comme on l'a dit. Il avait dans ce moment la preuve de la trahison de Pichegru, et aurait pu rendre à son gouvernement un immense service. Nous avons déjà dit qu'il venait de saisir un fourgon du général Klinglin . renfermant beaucoup de papiers. Ces papiers contenaient toute la correspondance chiffrée de Pichegru avec Wickam, le prince de Condé, etc. Morean pouvait donc fournir la preuve de la trahison, et rendre plus praticables les moyens judiciaires. Mais Pichegrn avait été son général en chef et son ami, il ne voulait pas le trahir, et il faisait travailler au déchiffrement de cette correspondance, sans la déclarer au gouvernement. Du reste, elle renfermait la preuve de la fidélité de Moreau Ini-même à la république. Pichegru, après avoir donné sa démission, n'avait qu'un moyen de se conserver de l'importance, c'était de dire qu'il disposait de Moreau, et que, se reposant sur lui de la direction de l'armée, il allait conduire les intrigues de l'intérieur. Eh hien! Pichegru ne cessa de dire qu'il ne fallait pas s'adresser à Morean ', parce qu'il n'accueillerait aucune ouverture. Moreau était donc froid, mais fidèle. Son armée était une des plus belles et des plus braves que jamais la répuhlique eut possédées.

Tout était différent à l'armée de Samhre-et-Mense : e'était, comme nous l'avons dit ailleurs, l'armée de Fleurus, de l'Ourte et de la Roer, armée bravo et républicaine, comme son ancien général. Son ardeur s'était encore augmentée lorsque le jeune Hoche, appelé à la commander, était venu y répandre tout le seu de son âme. Ce jeune homme, devenu en une campagne de sergent aux gardes françaises général en chef, aimait la république comme sa hienfaitrice et sa mère. Dans les eachots du comité de salut public, ses sentiments ne s'étaient point attiédis; dans la Vendée, ils s'étaient reuforcés en luttant avec les royalistes. En vendémiaire, il était tout prêt à voler au secours de la convention, et il avait déjà mis vingt mille hommes en mouvement, lorsque la vigueur de Bonaparte, dans la journée du 13, le dispensa de

marcher plus avant. Ayaut dans as capacité politique une raison de se meller des affaires, que Moreau avait pas, se plaisusant gas Bonaparte, Avait par la commentation de la commentation par poire, il desi déroué de nour à la république, et pré à la serir de coutes les manières, sur le champ de lataille on au milieu des orages politiuses. Déjà mou avens en occasion de dire qui à une prudence consommée il joignait une arleur et un impaisience de carectre extraordiaires. Prompt à se jetre dans les érénements, il offris son bras et av se an Direction. Ainsi la force matérielle ne manquist pas au gouvernement; mais il fallait le Temployr aver prudence et suronts uve 3-propos.

De tons les généraux, Hoche était celui qu'il convenait le plus au Directoire d'employer. Si la gloire et le caractère de Bonaparte ponvaient inspirer quelque ombrage, il n'en était pas de même de Hoche. Ses victoires de Wissembourg en 1793, sa belle pacification de la Vendée, sa récente victoire à Neuwied, lui donnaient une belle gloire, et une gloire variée, où l'estime pour l'homme d'État se mélait à l'estime pour le guerrier; mais cette gloire n'avait rien qui pût effrayer la liberté. A faire intervenir un général dans les tronbles de l'État, il valait mieux s'adresser à lui qu'au géant qui dominait en Italie. C'était le général chéri des républicains, celui sur lequel ils reposaient leur pensée sans aucune crainte. D'ailleurs, son armée était la plus rapprochée de Paris. Vingt mille hommes pouvaient, au besoin, se tronver, en quelques marches, dans la capitale, et y seconder de leur présence le coup de vigueur que le Directoire avait résolu de frapper.

C'est à lloche que songèrent les trois directeurs Barras, Rewhell et Larévellière. Cependant Barras, qui était fort agissant, fort babile à l'intrigue, et qui voulait, dans cette nouvelle crise, se charger de l'honneur de l'exécution, Barras écrivit, à l'insu de ses collégues, à Hoche, avec lequel il était en relation, et lui demanda son intervention dans les événements qui se préparaient. Hoche n'hésita pas. L'occasion la plus commode s'offrait de diriger des troupes sur Paris. Il travaillait en ce moment avec la plus grande ardeur à préparer sa nouvelle expédition d'Irlande; il était allé en Hollande pour surveiller les préparatifs qui se faisaient au Texel. Il avait résolu de détacher vingt mille hommes de l'armée de Sambre-et-Mense, et de les diriger sur Brest. Dans leur route à travers l'intérieur, il était facile de les arrêter à la hauteur de Paris, et de les

<sup>\*</sup> Si M. de Montgaillard avait lu la correspondance de Klinglin, il n'aurait pas avancé, aur la foi d'uno parele du rei Louis XVIII, qua Moreau trahissait la France des Pannée 1797.

encore : il fallait de l'argent, soit pour la colonne en ronte, soit pour un coup de main; il s'en assura par nn moyen fort adroit. On a vu que les provinces entre Meuse et Rhin n'avaient qu'une existence incertaine jusqu'à la paix avec l'Empire. Elles n'avaient pas été, comme la Belgique, divisées en départements et réunies à la France; elles étaient administrées militairement et avec beauconp de prudence par Hoche, qui voulait les républicaniser, et, dans le cas où on ne ponrrait pas obtenir leur réunion expresse à la France, en faire une république cisrhénane, qui serait attachée à la république comme une fille à sa mère. Il avait établi une commission à Bonn, chargée d'administrer le pays, et de recevoir les contributions frappées tant en deçà qu'au delà du Rhin. Deux millions et quelques cent mille francs se trouvaient dans la caisse de cette commission. Hoehe lui défendit de les verser dans la caisse du paveur de l'armée, parce qu'ils seraient tombés sous l'autorité de la trésorerie, et distraits peut-être pour des objets même étrangers à l'armée. Il fit payer la solde de la colonne qu'il allait mettre en mouvement, et garder en réserve près de deux millions, soit pour les offrir au Directoire, soit pour les employer à l'expédition d'Irlande. C'était par zèle politique qu'il commettait cette infraction aux règles de la comptabilité, car ce jeune général, qui plus qu'aucun antre avait pu s'enrichir, était fort pauvre. En faisant tout cela, Hoche croyait exécuter les ordres, non-seulement de Barras, mais de Larévellière-Lépeaux et de Rewbell.

Deux mois s'étaient écoulés depuis le 1" prairial, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la nouvelle session : on était à la fin de messidor (mi-juillet). Les propositions arretées à Clichy, et portées aux Cinq-Cents, n'avaient pas cessé de se succéder. Il s'en préparait une nouvelle à laquelle la faction royaliste attachait beaucoup de prix. L'organisation des gardes nationales n'était pas encore décrétée; le principe n'en était que posé dans la constitution. Les clichyens voulaient savoir ménager une force à opposer aux armées, et remettre sous les armes cetto jeunesse qu'on avait sonlevée en vendémiaire contre la convention. Ils venaient de faire nommer une commission dans les Cinq-Cents pour présenter un objet d'organisation ; Pichegru en était président et rapporteur. Outre cette importante mesure, la commission des finances avait repris en sous-œuvre les propositions rejetées par des puissances de l'Europe. D'ailleurs les direc-

employer au service du Directoire. Il offris plass les Anciens, es cherchait à les précenter d'une centre de l'argent, sois pour un coup de main; il s'en assura par un moyen fort adviste. Da avegue les previouces entre Meuse et Rhin àvaient qu'une existie conceineration issupe à la puix avec l'Empire.

Elles a vasient pas éée, comme la Belgique, divise centre des les propositions des Cinq-Crass, an time conceiner de l'argent au puri avec l'Empire.

Elles a vasient pas éée, comme la Belgique, divise ce de departe les voyais que mois expendant les trois directeurs callisés que mois cependant les trois directeurs callisés que mois cependant les trois directeurs callisés que mois cependant les trois directeurs callisés que précis de la page le la voyais que précis de la page le la voyais que précis de la agri, ils voulsieux d'abord opéer dans le distinct de la large de la voyais de la agri, ils voulsieux d'abord opéer dans le concelle de ramidente certains changements qu'ils creypient blécanier, et, dans le cas où on se pomrait pas l'argent de l'arge

Le ministre de la police, Cochon, quoique un peu disgracié auprès des royalistes, depuis la poursuite des trois agents du prétendant et les circulaires relatives anx élections, n'en était pas moins tout dévoué à Carnot. Le Directoire, avec les projets qu'il nourrissait, ne ponvait pas laisser la police dans les mains de Cochon. Le ministre de la guerre, Pétiet, était en renom chez les royalistes; il était la créature dévouée de Carnot. Il fallait encore l'exclure, ponr qu'il n'y cût pas entre les armées et la majorité directoriale un ennemi pour intermédiaire. Le ministre do l'intérieur, Bénézech, administrateur excellent, courtisan docile, n'était à craindre pour aucun parti, mais on le suspectait à cause de ses goûts connus et de l'indulgence des jonrnanx royalistes à son égard. On voulait le changer aussi, ne fût-ce que ponr avoir nn bomme plus sûr. On avait une entière confiance dans Truguet, ministre de la marine, et Charles Delacroix, ministre des relations extérieures; mais des raisons puisées dans l'intérêt du service portaient les directeurs à désirer leur changement. Truguet était en butte à toutes les attagnes de la faction royaliste, et il en méritait une partie par son caractère bantain et violent. C'était un bommo loyal et à grands moyens, mais n'ayant pas pour les personnes les ménagements nécessaires à la tête d'une grande administration. D'ailleurs on pouvait l'employer avec avantage dans la carrière diplomatique; lui-même désirait aller remplacer en Espagne le général Pérignon, pour faire concourir cette paissance à ses grands desseins sar les Indes. Quant à Delacroix, il a prouvé, depnis, qu'il ponvait bien administrer un département; mais il n'avait ni la dignité, ni l'instruction nécessaires pour représenter la république auprès

teurs avaient un vif désir de voir arriver snx sffalres étrangères un autre personnage : c'était M. de Talleyrand. L'esprit enthousiaste de madame de Steel s'était enflammé pour l'esprit froid, piqueut et profond de M. de Talleyrand. Elle l'avait mis en communication avec Benjamin Constaut, et Benjamin Constant avait été chargé de le mettre en rapport avec Barras. M. de Talleyrand sut gagner Barras, et en aurait gagné de plus fins. Après s'être fait présenter par madame de Staël à Beuiamiu Constant, par Benismiu Constant à Barras, il se fit présenter par Barrss à Larévellière, et il sut gagner l'honnète homme comme il svait gagné le mauvais sujet. Il leur parnt à tous un homme fort à plaiudre, odieux à l'émigration comme partisan de la révolution, méconna par les patriotes à cause de sa qualité de grand seigneur, et victime à la fois de ses opinions et de sa naissance. Il fut convenu qu'on en ferait uu ministre des affaires extérieures. La vanité des directeurs était flattée de se rattacher nn si grand personnage; et ils étaient assurés d'ailleurs de confier les affaires étrangères à un homme instruit, bahile et personnellement lié avec toute la diplomatie enropéenne.

Restaient Ramel, ministre des finances, et Merlin de Dousi, ministre de la justice, qui étaient odieux anx royalistes, plus que tous les sutres ensemble, mais qui remplissaient avec autaut de zèie que d'aptitude les devoirs de leur ministère. Les trois directeurs ne voulaient les remplacer à aucun prix. Ainsi les trois directeurs devaient, sur les sept ministres, changer Cochon, Pétiet et Bénézech, pour cause d'opinion ; Trugnet et Delscroix, pour l'intérêt du service; et garder Merlin et Ramel.

Daus tout État dont les institutions sont représentatives, monarchique ou république, c'est par le choix des ministres que le gouvernement prononce son esprit et sa marche. C'est sussi pour le choix des ministres que les partis s'agiteut, et ils voulent influer sur le choix, antant dans l'iutérêt de leur opinion que daus celui de leur ambition. Mais si, dans les partis, il en est un qui souhaite plus qu'une simple modification dans la marche du gonvernement, et qui aspire à renverser le régime existant, celni-là, redontant les réconciliations, veut autre chose qu'nn chaugement de mluistère, ne s'en mêle pas, ou s'en mêle pour l'empêcher. Pichegru, et les clichyens qui étaieut dans la confidence du complot, mettaient pen d'intérêt au

approchés de Caruot pour s'en entretenir avec lui; mais c'était plutôt un prétexte pour le sonder et découvrir ses intentions secrètes que pour arriver à nn résultat qui était fort insignifiant à leurs yeux. Carnot s'était prononcé avec eux franchement et par écrit, eu répondant aux membres qui lui avaient fait des ouvertures. Il avait déclaré qu'il périrait plutôt que de laisser entamer la constitution, ou deshonorer les pouvoirs qu'elle avait institués (expressions textuelles de l'une de ses lettres). Il avait ainsi réduit ceux qui venaient le sonder à ne parler que de projets constitution nels, tels qu'un changement de ministère. Quaut aux constitutionnels et à ceux des elichyens qui étaient moins engagés dans la faction, ils voulsient sincèrement obtenir une révolution ministérielle, et s'en tenir là. Ceux-ci se groupèrent donc autour de Carnot. Les membres des Anciens et des Cinq-Cents qu'on a déjà désignés, Portalis, Troncon-Ducoudray, Lscnée, Dumas, Thibaudeau, Doulcet-Pontécoulant, Siméon, Émery et autres, s'entretinreut avec Carnot et Barthélemy, et discutèrent les changements à faire dans le ministère. Les deux ministres dont ils demandaient surtont le remplacement, étaient Merlin, ministre de la justice, et Ramel, ministre des finances. Avant attaqué particulièrement le système financier, ils étaient plus animés contre le ministre des finances que contre sucun sutre. Ils demandaient aussi le renvoi de Truguet et de Charles Delacroix, Naturellement ils vonlaient garder Cocbon, Pétiet et Bénézech. Les deux directeurs Barthélemy et Carnot n'étaient pas difficiles à persuader. Le faible Barthélemy n'avait pos d'avis personnel; Carnot voyait tous ses amis dans les ministres conservés, tous ses enuemis dans les ministres rejetés. Mais le projet, commode à former dans les coteries des constitutionnels, n'était pas facile à faire agréer aux trois autres directeurs, qui, ayant un parti pris, voulaient justement renvoyer cenx que les constitutionnels tenaient à conserver.

Carnot, qui ne connaissait pas l'union formée entre ses trois collègues, Rewbell, Larévellière et Barras, et qui ne savait pas que Larévellière était le lien des deux autres, espéra qu'il serait plus facile à détacher. Il conseilla done aux constitutionnels de s'adresser à lui, pour tâcher de l'amener à leurs vues. Ils se rendirent chez Larévellière. et trouvèrent sous sa modération une fermeté invincible. Larévellière, peu habitué, comme tous changement du ministère. Cependant ils s'étaient | les bommes de ce temps, à la tactique des gouver-

nements représentatifs, ne pensait pas qu'on pât négoeier pour des choix de ministres. - Faites votre rôle, disait-il aux députés, c'est-à-dire faites des lois; laissez-nous le nôtre, celui de eboisir les fonctionnaires publics. Nous devons diriger notre choix d'après notre conscience et l'opinion que nous avons du mérite des individus, non d'après l'exigence des partis. - Il ne savait pas encore, et personne ne savait alors qu'il faut composer un ministère d'influences, et que ces influences, il faut les prendre dans les partis existants; que le choix de tel ou tel ministre, étant une garantie de la direction qu'on va suivre, peut devenir un obiet do négociation. Larévellière avait encore d'autres raisons de reponsser une transaction; il svait la conscieuce que lui et son ami Rewbell n'avaient jamais voulu et voté que le bien; il était assuré que la majorité directoriale, quelles que fussent les vues personnelles des directeurs, n'avait jamais voté autrement; qu'en finances, sans pouvoir empêcher toutes les malversations subalternes, elle avait du moins administré lovalement et le moins mal possible dans les circonstances; qu'en politique elle n'avait jamais eu d'ambition personnelle, et n'avait rien fait pour étendre ses prérogatives; que, dans la direction de la guerre, elle n'avait aspiré qu'à pac paix prompte, mais honorable et glorieuse. Larévellière, ne ponvait donc comprendre et admettre les reproches adressés an Directoire. Sa bonne conscience les lui rendait inintelligibles. Il ne vovait plus dans les cliebvens que des conspirateurs perfides, et dans les constitutionnels que des amours-propres froissés. Avec tont le monde encore, il ignorait qu'il faut admettre l'bumeur bien ou mal fondée des partis comme un fait, et compter avec toutes les prétentions, même celles de l'amour-propre blessé. D'ailleura, ce qu'offraient les constitutionnels n'avait rien de très-engageant. Les trois directeurs coalisés vonlaient se donner un ministère bomogène, afin de frapper la faction royaliste; les constitutionnels, au contraire, exigeaient nn ministère tout opposé à celui dont les directeurs croyaient avoir besoin dans le danger actuel, et ils n'avaient à offrir en retour que leurs voix, qui étaient peu nombreuses, et que, du reste, ils n'engageaient sur anchue question. Leur alliance n'avait donc rien d'assez rassurant pour décider le Directoire à les éconter, et à se désister de ses projets. Larévellière ne leur donna aucune satisfaction. Ils se servirent auprès de lui du géologue Faujas de

Saint-Fonds, avec lequel il était lié par la conformité des goûts et des études; tout fut inntile. Il finit par répondre: — Le jour où vous nous attaquerez, vous nous trouverer préts. Nous vous turons, mais politiquement. Vous voulez notre sang, mais le vôtre ne coulera pas : vous serez réduits seulement à l'impossibilité de nuire.

Cette fermeté fit désespérer de Larévellière. Carnot conseilla alors de s'adresser à Barras, en doutant toutefois du succès, car il connaissait sa baine, L'amiral Villaret-Joyense, un des membres ardents de l'opposition, et que son goût pour les plaisirs avait souvent rapproché de Barras, fut chargé de lui parler. Le facile Barras, qui promettait à tout le monde, quoique ses sentiments fussent au fond assez décides, fut en apparence moius désespérant que Larévellière. Sur les quatre ministres dont les constitutionnels demandaient le changement, Merlin, Ramel, Truguet et Delacroix, il consentit à en ehanger denx, Truguet et Delacroix. C'était ainsi convenu avec Rewbell et Larévellière. Il pouvait donc s'engager pour ces deuxlà, et il promit leur renvoi. Cependant, soit qu'avec sa facilité ordinaire il promit plus qu'il ne voulait tenir, soit qu'il voulût tromper Carnot et l'engager à demander lui-même le changement des ministres, soit qu'on interprétat trop favorablement son langage, ordinairement ambign, les constitutionnels vinrent annoncer à Carnot que Barras consentait à tout, et voterait avec lui sur chaeun des ministres. Les constitutionnels demandaient que le changement se fit sur-le-champ. Carnot et Barthélemy, doutant de Barras, bésitaient à prendre l'initiative. On pressait Barras de la prendre, et il répondait que, les jonrnaux étant fort déchainés dans ce moment, le Directoire parattrait céder à leur violence. On essaya de faire taire les journaux; maia pendant ce temps, Rewbell et Larévellière, étrangers à ees intrigues, prirent euxmêmes l'initiative, Le 28 messidor, Rewbell déclara dans la séance du Directoire qu'il était temps d'en finir, qu'il fallait faire cesser les fluctuations dn gouvernement, et s'oceuper du changement des ministres. Il demanda qu'on procédat sur-le-champ an scrutin. Le scrutin fut secret. Truguet et Delacroix, que tout le monde était d'accord de remplacer, furent exclus à l'unanimité. Quant à Ramel et à Merlin, que les constitutionnels seuls voulaient remplacer, ils n'eurent contre eux que les deux voix de Carnot et de Barthélemy, et ils furent maintenus par celles de Rewbell, Larévellière et

Barras. Cochon, Pétiet et Bénézech furent destitués par les trois voix qui avaient soutenu Merlin et Ramel. Ainsi le plan de réforme adopté par la majorité directoriale était aecompli, Carnot, se voyant joué, vonlait différer au moins la nomination des successeurs, en disant qu'il n'était pas prêt à faire an choix. On lui répondit durement qu'un directeur devait toujours être préparé, et qu'il ne devait pas destituer un fonctionnaire sans avoir déjà fixé ses idées sur le remplaçant. On l'obligea à voter sur-le-champ. Les einq successeurs furent nommés par la grande majorité. On avait conservé Ramel aux finances, Merlin à la justice; on nomma anx affaires étrangères M. de Talleyrand; à la marine, no vieux et brave marin, administratenr excellent, Pléville Le Peley; à l'intérieur, un homme de lettres assez distingué, mais plus disert que capable. François de Neufchâteau; à la police, Lenoir-Laroche, homme sage et éclairé, qui écrivait dans le Moniteur de bons articles politiques; enfin à la guerre, le jeune et brillant général sur lequel on avait résolu de s'appuyer, Hoche, Celui-ci n'avait pas l'age requis par la constitution, e'est-à-dire trente ans. On le savait, mais Larévellière avait proposé à ses deux collègues Rewbell et Barras de le nommer, sauf à le remplacer dans deux jours, afin de se l'attacher, et de donner un témoignage flatteur aux armées. Ainsi tout le monde concourut à ce changement, qui devint décisif, comme on va le voir. Il est assez ordinaire de voir les partis contribuer à un même événement, qu'ils croient devoir leur profiter. Ils concourent tous à le produire; mais le

plus fort décide le résultat en sa faveur. N'anrait-il pas eu l'orgueil le plus irritable, Carnot devait être indigné et se eroire joné par Barras. Les membres du corps législatif qui s'étaient entremis dans la négociation conrurent chez lui,

recneillirent tons les détails de la séance qui mit en lieu au Directoire, se déchaînèrent contre Baras, l'appelèrent un fonrbe, et firent éclater la plus grande indignation. Mais un événement vint au menter l'effervescence et la porter au comble Hoebe, sur l'avis de Barras, avait mis ses tronce en mouvement, dans l'intention de les diriger elletivement sur Brest, mais de les arrêter quelque jours dans les environs de la capitale. Il avait ches la légion des Francs, commandée par Humber: la division d'infanterie Lemoigne: la division des chassenrs à cheval, commandée par Richemps: un régiment d'artillerie; en tout quatorze à quina mille hommes. La division des chasseurs de Riche panse était déjà arrivée à la Ferté-Alais, à ozz lieues de Paris. C'était nne imprudence, car le rayer constitutionnel était de donze lieues, et, en attendant le moment d'agir, il no fallait pas franchir la limite légale. Cette imprudence était due à l'erreur d'un commissaire des guerres, qui avait transgressé la loi sans la connaître. A cette circonstance fâcheuse s'en joignaient d'autres. Les troupes, et voyant la direction qu'on lenr faisait prendre, et sachant ee qui se passait dans l'intérieur, ne contaient pas qu'on no les fit marcher sur les co seils. Les officiers et les soldats disaient en rone qu'ils allaient mettre à la raison les aristocrates de Paris. Hoche s'était contenté d'avertir le misistre de la guerre d'un mouvement général de troups sur Brest, pour l'expédition d'Irlande.

Tontes ces circonstances indiquaient ant dirat parsis qu'on touchait à quelque événement étécif. L'opposition et les ennemis de gouverneux me donhièrent d'activité pour parer le conq qu'is menaçait; le Directoire, de son côté, ne wéjèse plus rien pour hâter l'exécution de ses projet e à sassurer la victoire, et on verra ci-après qu'il y réussit pleinement.



## CHAPITRE XXIV.

Concentration de trespes auture de Peris. Canagements dans la minister. — Préparatifs de l'oppositione et dus élabjes centre la birection. — Latte du consulte se res liberctions ; regis qui les sur la grafe stainet. La cientre la société politiques. — Péte à l'armée d'Indie. Manifectations politiques. — Augrence sen sin sis la tête des freess de Peris. — Répositions pour le pais urer l'Empereur. — Bestin des consultant ses la marché des trespes. Monage étarrippe de liberctire à ce sujet. — Bérinais dans le parti de l'opposition. — Missione de Marché des freess de l'archéesse de récention de des des freesses de marchéesse de deux consulte partie à tres arrachée. Diportation de 35 dépuis des des deux de l'archéesses de sette des deux consulte partie à tres arrachées de l'archéesses de l'archéesses de l'archéesses de l'archéesse de l'archée

La nouvelle de l'arrivée des chasseurs de Richepanse, les détails de leur marche et de leurs propos, parvingent au ministre Pétiet le 28 messidor. jour même où le changement do ministère avait lieu. Pétiet eu instruisit Caruot; et, à l'instaut où les députés étaient accourus eu foule pour exhaler leurs ressentiments contre la majorité directoriale, ct exprimer leurs regrets aux ministres disgraciés. ils apprireut cu même temps la marche des troupes. Carnot dit que le Directoire n'avait, à sa connaissauce, douné ancun ordre; que pent-être les trois autres directeurs avaient pris une délibération particulière, mais qu'alors elle devait être sur le registre secret, qu'il allait s'eu assurer, et qu'il ue fallait pas dévoiler l'évéuement, avant qu'il eût vérifié s'il existait des ordres. Mais ou était trop irrité pour garder aucuno mesure.

Le renvoi des ministres, la marche des troupes, la nomination de Hoche à la place de Pétiet, ne laissèreut plus de doute sur les intentions du Directoire. On déclara qu'évidemment le Directoire voulait attenter à l'inviolabilité des couseils, faire un nouveau 31 mai, et proscrire les députés fidèles à la constitution. On se réunit chez Tronçon-Ducoudray, qui était, dans les Auciens, l'nn des personuages les plus influents. Les clichveus, suivant la coutume ordinaire des partis extrêmes, avaient vu avec plaisir les modérés, c'est-à-dire les constitutiounels, déçus dans leurs espérances, et trompés dans leur projet de composer un ministère à lenr gré. Ils les considéraient comme dupés par Barras, et se réjouissaient de la duperie. Mais le danger cependant leur parut grave quand ils virent avancer des troupes. Leurs deux généraux, Pichegru

et Willot, sachaut que l'on courait chez Troucou-Ducoudray pour conférer sur les événements. s'y rendirent, quoique la réunion fût composée d'hommes qui ne suivaient pas la meme direction. Pichegru n'avait encore sous la main aucun moyen réel; sa seule ressource était dans les passions des partis, et il fallait conrir là où elles éclataient soit nour observer, soit ponr agir. Il y avait dans cette réunion Portalis, Tronçou-Ducoudray, Lacnée, Dumas, Siméon, Doulcet-Pontéconlant, Thibandeau, Villaret-Joyeuse, Willot et Pichegru, On s'anima beaucoup, comme il était naturel; on parla des projets du Directoire; on cita des propos de Rewbell, de Larévellière, de Barras, qui annoncaient un parti pris, et ou conclut du changement de ministère et de la marche des troupes que ce parti était un coup d'État coutre le corps législatif. On proposa les résolutions les plus violentes. comme de suspendre le Directoire, et de le mettre en accusation, ou même de lo mettre hors la loi. Mais pour exécuter toutes ces résolutions, il fallait une force, et Thibaudeau, ne partageant pas l'entrainement général, demandait où ou la prendrait. On répondait à cela qu'ou avait les douze cents greuadiers du corps législatif, une partie du 21° régiment des chasseurs, commandé par Malo, et la garde nationale de Paris; qu'en attendant la réorganisation de cette garde, on pourrait envoyer dans chaque arroudissement de la capitale des pelotons do grenadiers, pour rallier antour d'eux les citovens qui s'étaieut armés en vendémiaire. On parla beaucoup sans parveuir à s'euteudre, comme il arrive tonjours quand les moyens ue sont pas réels. Pichegru, froid et concentré comme à

son ordinaire, fit, sur l'insuffinance et le danger des moyens proposé, quelques observations dont le calme contrastait avec l'emportement général. Do se sépars : on retourna chec Earme, chez les ministres diàgraciés. Carnot désappreurs tous les projets propoés courte le Directior. On se rémit une seconde fois chec Troncon-Ducoudry; mais l'inchegra et Willet in yéziare plus. Ou diragua cacore, et, n'ossat recourir aux mayens violents, on fini par se retramber dans les moyens constieraponachilité des ministres et la prempte organisation de la cardo en antionale.

A Clicky, on déclamais comme dillerare et on ne faitair pas miers, cra il es passions éxient plus violentes, les moyens n'étiente pas plus grande. Du financia la police qui venid d'être en-lerée à Cochon, et on rerenait à l'un des projets sorries de la facine, celui d'être la ploite de Paris au Direccioire, et de la donner su corps législatul or forçant le seus d'un arcide de la constitution. Se constitution de cette police à Cochon; mais la proposition de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

tionale. Le 30 messidor (18 juillet), en effet, il y eut grand tumulte aux Cinq-Cents. Le député Delahaye dénonça la marche des troupes, et demanda que le rapport sur la garde nationale fût fait sur-lechamp. On s'emporta contre la conduite du Directoire: on peignit avec effroi l'état de Paris, l'arrivée d'nne multitude do révolutionnaires counus, la nouvelle formation des clubs, et on demanda qu'une discussion s'onvrlt sur les sociétés politiques. On décida que le rapport sur la garde nationale scrait fait le surlendemain, et qu'immédiatement après s'ouvrirait la discussion sur les clubs. Le surlendemain, 2 thermidor (20 juillet), on avait de nonveaux détails sur la marche des tronpes, sur leur nombre, et on savait qu'à la Ferté-Alais il se trouvait déjà quatre régiments de cavalerie.

Pichegru fit le rapport snr l'organisation de la garde nationale. Son projet était conçu de la manière la plus perfuir. Tous les Français jouissant de la qualité de citoyen devaient être inscrits sur les rôles de la garde nationale; mais tous ne de-

vaient pas composer l'effectif de cette garde. Les gardes nationaux faisant le service devaient être choisis par les autres, c'est-à-dire élns par la masse. De cette manière, la garde nationale était formée . comme les conseils, par les assemblées électorales, et le résultat des élections indiquait assez quelle espèce de garde on obtiendrait par ce moyen. Elle devait se composer d'un bataillon par canton : dans chaque bataillon il devait y avoir une compaunie de grenadiers et de chasseurs, ce qui rétablissait ces compagnies d'élite, où se groupaient toujours les hommes les plus prononcés, et dont les partis se servaient ordinairement pour l'exécution de leurs vues. On voulait voter le projet sur-lechamp. Le fougneux Henri Larivière prétendit que tout annonçait un 31 mai. - Allons donc! allons done! Ini crièrent en l'interrompant quelques voix de la gauche. - Oui, reprit-il, mais je me rassure en songeant que nous sommes au 2 thermidor, et que nous approchons du 9, jour fatal aux tyrans. - Il voulait qu'on votat le projet à l'instant, et qu'on envoyat un messager aux Anciens, pour les engager à rester en séance, afin qu'ils pussent aussi voter sans désemparer. On combattit cette proposition. Thibandeau, chef du parti constitutionnel, fit remarquer avec raison one, quelque diligence qu'on déployat, la garde nationale ne serait pas organisée avant un mois; que la précipitation à voter un projet important serait donc inutile ponr garantir le corps législatif des dangers dont on le menaçait; que la représentation nationale devait se renfermer dans ses droits et sa dignité, et ne pas chercher sa force dans des moyens actuellement impuissants. Il proposa une discussion réfléchie. On adopta l'ajournement à vingtquatre heures, pour l'examen du projet, en décrétant cependant tout de suite le principe de la réorganisation. Dans le moment arriva un message du Directoire, qui donnait des explications sur la marche des troupes. Ce message disait que, dirigées vers une destination éloignée, les troupes avaient du passer près de Paris; que par l'inadvertance d'nn commissaire des guerres elles avaient franchi la limite constitutionnelle; que l'erreur de ce commissaire était la seule cause de cette infraction aux lois, que du reste les troupes avaient reçu l'ordre de rétrograder sur-le-champ. On ne se contenta pas de cette explication ; on déclama de nonveau avec nne extrême véhémence, et on nomma une commission pour examiner ce message, et faire un rapport sur l'état de Paris et la

narche des troupes. Le lendemain, on commenca à discuter le projet de Pichegru, et ou en vota quatre articles. On s'occupa ensuite des clubs qui se renogvelaient de tontes parts, et semblaient annoncer un ralliement du parti jacobin. On voulait les interdire absolument, parce que les lois qui les limitaient étaient toujours éludées. On décréta qu'ancune assemblée politique ne serait permise à l'avenir. Ainsi la société de Clichy commit sur ellemême nne espèce de suieide, et consentit à ne plus exister, à condition de détruire le cercle constitutiaanel, et les autres clubs subalternes qui se formaient de tontes parts. Les chefs de Cliehy n'avajent nas besoin, eu effet, de cette tumultueuse réunion pour s'entendro, et ils pouvaient la sacrifier, sans se priver d'une graude ressource. Willot dénonça easuite Barras, comme n'avant pas l'âge requis par la constitution, à l'époque où il avait été nommé directeur. Mais les registres de la guerre, compulsés, pronvèrent que c'était une vaine chicane. Pendant ce temps, d'autres tronpes étaient arrivées à Reims; ou s'alarma de nouveau. Le Directoire avant répété les mêmes explications, on les déclara encore iosuffisantes, et la commission déià nommée resta chargée d'une enquête et d'un rapport.

Hoche était arrivé à Paris, car il devait y passer, soit qu'il dat aller à Brest, soit qu'il eut à exécuter un coup d'État. Il se présenta sans crainte au Directoire, certain qu'en faisant marcher ses divisions il avait obéi à la majorité directoriale, Mais Carnot, uni était dans ce moment président du Directoire. chercha à l'intimider; il lui demanda en vertu de quel ordre il avait agi, et le menaça d'une accusation pour avoir franchi les limites constitutionnelles, Malheureusement, Rewbell et Larévellière, qui n'avaient pas été informés de l'ordre donné à lloche, ne pouvaient pas venir à son secours. Barras, qui avait donné cet ordre, n'avait pas osé prendre la parole, et Hoche restait exposé aux pressantes questions de Carnot. Il répondait qu'il ne pouvait aller à Brest sans troupes; à quoi Carnot répliquait qu'il y avait encore quarante-trois mille hommes en Bretagne, nombre suffisant pour l'expédition. Cependant Larévellière, voyant l'embarras de Hoche, vint eufin à son secours, lui exprima au nam de la majorité do Directoire l'estime et la confiance qu'avaient méritées ses services, l'assura qu'il n'était pas question d'accusation contre lui, et fit lever la séance. Hoche courut chez Larévellière pour le remercier; il apprit là que Barras a'avait informé ni Rewbell ni Larévellière du mou-

vement des troupes, qu'il avait donné les ordres à leur inso, et il fut indigné contre Barras, qui, après l'avoir compromis, n'avait pas le conrage de le défendre. Il était évident que Barras, en agissant à part, sans en prévenir sea deux collègues, avait voulu avoir seul dans sa main les moyens d'exécution. Hoche iudigné traita Barras avec sa banteur ordinaire, et vona à Rewbell et à Laróvellière toute son estime. Rien n'était encore prêt ponr l'exécution du projet que méditaient les trois directeurs, et Barras, en appelant lloche, l'avait inutilement compromis. lloche retourna sur-lechamp à son quartier général, qui était à Wetzlar, et fit cantonner les troupes qu'il avait amenées dans les environs de Reims et de Sedan, où elles étaient à portée encore de marcher sur Paris. Il était fort dégoûté par la conduite de Barras à son égard, mais il était prêt à sc dévouer encore, si Larévellière et Rewbell lui en donnaient le signal. Il était très-compromis; on parlait de l'acenser, mais il attendait avec fermeté, au milieu de son gnartier général, ce que la majorité des Cinq-Cents, déchainée contre lui, pourrait entreprendre. Son age ne lui avant pas permis d'accepter le ministère de la guerre. Schérer y fut appelé à sa place.

L'éclat qui venait d'avoir lien ne permettait plus d'employer Hoche à l'exécution des projets du Directoire. D'ailleurs l'importance qu'une telle participation allait lui donner pouvait exciter la jalousie des antres généraux. Il n'était pas impossible que Bonaparte trouvât manyais qu'on s'adressat à d'autres qu'à lui. On pensa qu'il vaudrait mienx ne pas se servir de l'un des généraux en chef, et prendre l'un des divisionnaires les plus distingués. On imagina de demander à Bouaparte un de ces cénéraux devenus si célèbres sous ses ordres; ce qui aurait l'avantage de le satisfaire personnellement, et de ne blesser en même temps aucun des généraux en chef. Mais tandis qu'on songeait à s'adresser à lui, il intervenait dans la querelle d'une manière foudrovante pour les contre-révolutionnaires, et an moins embarrassaute pour le Directoire. Il choisit l'anniversaire du 14 juillet, répondant au 26 messidor, pour donner nne fête aux armées, et faire rédiger des adresses sur les événemeuts qui se préparaient. Il fit élever à Milau une pyramide portant des tropbées, et le nom de tous les soldats et officiers morts pendant la campagne d'Italic. C'est autour de cette pyramide que fut céléhrée la fête; elle fot magnifique. Bonaparte y assista de sa personne, et adressa à ses soldats une proclamation menaçante. Soldats, divil, c'est parquer la apinurità il maintenaire dat 3 millet. Vons voyer devant vous les nons de not campagnom o d'armes morts au champ d'homeser, porr la l'ille berté de la patrie. Ils vous ont donné l'exemple, vons vous deves tout entiers à l'exploitique; vous vous deves tout entiers à l'exploitique; vous vous deves tout entiers à monheur de trents millions de l'armeis, vous vous devez tout entiers à l'exploitique; vous vous deves tout entiers à la gloire de ce nous qui a reçu na nouvel de targe de l'exploitique.

» Soldats J e sais que vous êtes profondément » affectés des malbeurs qui mencent la patric. » Mais la patrie ne pent courir de dangers réels. » Mais la patrie ne pent courir de dangers réels. » Les mêmes bommes qui l'ont fait triompher de s' l'Europe coalinés sont là. Des montagnes nous seignent de la France; vous les franchirier avec la rapdité de l'aglie, «il le fallait, por main-tenir la constitution, défendre la liberté, et pro-tiger les républicains.

» Söldats! le gouvernement veille sur le dépôt des lois qui lui est confié. Les royalisses, dés » l'instant qu'ils se montrerent, anrent vécs. Soyer » sans inquiétode, et jurons par les mânes des » héros qui sont morts à côté de nons pour la » liberté, jurons sur nos drapeaux, goerre implacable aux enneunis de la répositique et de la concable aux enneunis de la répositique et de la con-

» stitution de l'an mi! » Il v cut ensuite un banquet où les toasts les plus énergiques furent portés par les généraux et les officiers. Le général en chef porta un premier toast aux braves Stengel, Labarpe, Dubois, morts au champ d'honneur, « Puissent leurs manes, dit-il, » veiller autour de nous, et nous garantir des em-» bûches de nos ennemis! » Des toasts furent ensuite portés à la constitution de l'an 111, an Directoire, au conseil des Anciens, aux Français assassinés dans Vérone, à la réémigration des émigrés, à l'union des républicains français, à la destruction du club de Clicby. On sonna le pas de charge à ce dernier toast. Des fêtes semblables curent lieu dans tontes les villes où se trouvaient les divisions de l'armée, et elles farent célébrées avec le même appareil. Ensuite on rédigea dans chaque division des adresses encore plus significatives que ne l'était la proclamation du général en chef. Il avait observé dans son langage une certaine dignité: mais tout le style jacobin de 95 fut étalé dans les adresses des différentes divisions de l'armée. Les divisions Masséna, Joubert, Augereau, se signalèrent. Celle d'Augereau surtout dépassa toutes les bornes : O conspirateurs, disait-elle,

tremblez! de l'Adige et du Rhin à la Seine, il n'y a qu'un pas. Tremblez! vos iniquités sont comptées, et le prix en est au bout de nos batonnettes.

Ces adresses furent couvertes de milliers de signatures, et envoyées au général en chef. Il les rénnit, et les envoya au Directoire, avec sa proclamation, pour qu'elles fussent imprimées et publiées dans les journaux. Une pareille démarche signifiait assez clairement qu'il était prêt à marcher pour combattre la faction formée dans les conseils, et prêter son secours à l'exécution d'un coup d'État. En même temps, comme il savait le Directoire divisé, qu'il voyait la scénc se compliquer. et qu'il voulait être instrnit de tout, il choisit un de ses aides de camp, M. de Lavalette, qui jouissait de toute sa confiance, et qui avait la pénétration nécessaire pour bien juger les événements; il le fit partir pour Paris, avec ordre de tout observer et de tout recueillir; il fit en même temps offrir des fonds an Directoire, en cas qu'il en eût besoin, s'il avait quelque acte de vigueur à tenter.

Quand le Directoire recut ces adresses, il fut extrêmement embarrassé. Elles étaient en quelque sorte illégales, car les armées ne ponvaient pas délibérer. Les accueillir, les publier, e'était autoriser les armées à intervenir dans le gouvernement de l'État, et livrer la république à la puissance militaire. Mais pouvait-on se sauver de ce péril? En s'adressant à Hoche, en lui demandant des troupes, en demandant un général à Bonaparte, le gouvernement n'avait-il pas lui-même provoqué cette intervention? Obligé de recourir à la force. de violer la légalité, pouvait-il s'adresser à d'autres soutiens que les armées? Recevoir ces adresses n'était que la conséquence de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait été obligé de faire. Telle était la destinée de notre malbeureuse république, que pour se soustraire à ses ennemis, elle était obligée de se livrer aux armées. C'est la crainte de la contre-révolution qui, en 1793, avait jeté la répnblique dans les excés et les fureurs dont on a vu la triste bistoire; c'est la crainte de la contrerévolution qui , aujourd'hui . l'obligeait à se jeter dans les bras des militaires; en un mot, c'était toujours pour fuir le même danger que tantôt elle

avait recours aux passions, tantót aux baionnettes. Le Directoire eût bien voulu cacher ces adresses et ne pas les publier, à cause du mauvais exemple; mais il aurait borriblement blessé le général, et l'eût peut-être rejeté vers les ennemis de la république. Il fut donc contraint de les imprimer, et de les répandre. Elles jetérent l'effroi dans le particichèyen, et lui firent sentir combien avait été grande son imprudence quand il avait attaqué, par la motion Dumolard, la conduite du général Bonaparte à Venise. Elles donnérent lieuà de nouvelles plaintes dans les conscils : on a élera contre cette intervention des armées, on dit qu'elles ne devaient pas délibèrer, et l'on vit l's une nouvelle preuve des projets impués an Birectoire.

Bonaparte causa nn nouvel embarras au gouvernement par le général divisionnaire qu'il lui envoya. Augereau exeitait dans l'armée nne espèce de trouble, par la violence de ses opinions, tout à fait dignes du fanbourg Saint-Antoine. Il était toujours prêt à entrer en querelle avec quieonque n'était pas aussi violent que lui, et Bonaparte craignait une rixe entre les généraux. Pour s'en débarrasser, il l'envoya au Directoire, pensant qu'il serait très-bon pour l'usage auquel on le destinait, et qu'il serait mieux à l'aris qu'au quartier général où l'oisiveté le rendait dangereux. Augereau ne demandait pas mieux, car il aimait autant les agitations des clubs que les champs de bataille, et il n'était pas insensible à l'attrait du pouvoir. Il partit sur-le-champ, et il arriva à Paris dans le milieu de thermidor. Bonaparte écrivit à son aide de camp Lavalette qu'il envoyait Augereau parce qu'il ne pouvait plus le garder en Italie; il lui recommanda de s'en défier, et de continuer ses observations, en se tenant toujours à part. Il lui recommanda aussi d'avoir les meilleurs procédés envers Carnot; ear en se prononcant bautement pour le Directoire, contre la faction contre-révolutionnaire, il ne voulait entrer pour rien dans la

querelle personnelle des directeurs. Le Directoire fut très-peu satisfait de voir arriver Augereau. Ce général convenait bien à Barras, qui s'entourait volontiers des jacobins et des patriotes des fauhonrgs, et qui parlait toujours de monter à ebeval; mais il convenzit peu à Rewbell, à Larévellière, qui auraient voulu un général sage, mesuré, et qui pût, au besoin, faire cause comninne avec eux contre les projets de Barras. Augereau était on ne pent pas plus satisfait de se voir à Paris ponr une mission pareille. C'était un brave homme, exeellent soldat, et cœur généreux, mais très-vantard, et très-mauvaise tête. Il allait dans l'aris, recevant des fêtes, jouissant de la célébrité que Ini valaient ses beaux faits d'armes, mais s'attribuant une partie des opérations de l'armée d'Italie, laissant eroire volontiers qu'il avait inspiré

au général en chef ses plus belles résolutions, et répétant à tout propos qu'il venait mettre les aristocrates à la raison. Larévellière et Rewbell, trèsfâchés de cette conduite, résolurent de l'entourer, et, en s'adressant à sa vanité, de le ramener à un peu plus de mesure. Larévellière le earessa beaucoun, et réussit à le suhjuguer, moitié par des flatteries adroites, moitié par le respect qu'il sut lui inspirer. Il lui fit sentir qu'il ne fallait pas se déshonorer par une journée sanglante, mais acquérir le titre de sauveur de la république, par un acte énergique et sage, qui désarmat les factieux sans répandre de sang. Il calma Augereau et parvint à le rendre plus raisonnable. On lui donna sur-le-champ le commandement de la dix-septième division militaire, qui comprenait Paris. Ce nouveau fait indiquait assez les intentions du Directoire. Elles étaient arrêtées. Les troupes de Hoche se trouvaient à quelques marches; on n'avait qu'un signal à donner pour les faire arriver. On attendait les fonds que Bonaparte avait promis, et qu'on ne voulait pas prendre dans les caisses, pour ne pas compromettre le ministre Ramel, si exactement surveillé par la commission des finances. Ces fonds étaient en partie destinés à gagner les grenadiers du corps législatif, alors au nombre de douze cents, et qui, sans être redoutables, pouvaient, s'ils resistaient, amener un combat, ce que l'on tenait par-dessus tout à éviter. Barras, toujours fécond en intrigues, s'était chargé de ce soin, et e'était le motif qui faisait différer le coup d'État.

Les événements de l'intérieur avaient la plus funeste influence sur les négociations, si importantes, entamées entre la république et les nuissances de l'Europe. L'implacable faction, conjurée contre la liberté et le repos de la France, allait ajouter à tous ses torts celui de compromettre la paix, depuis si longtemps attendue. Lord Malmesbury était arrivé à Lille, et les ministres autrichiens s'étaient abouchés à Montebello avec Bonaparte et Clarke, qui étaient les deux plénipotentiaires chargés de représenter la France. Les préliminaires de Léoben, signés le 29 gérminal (18 avril), portaient que deux congrès seraient ouverts, l'un général à Berne, pour la paix avec l'Empereur et ses allies, l'autre partienlier à Rastadt, pour la paix avec l'Empire; que la paix avec l'Empereur serait conclue avant trois mois, sous peine de nullité des préliminaires; que rien ne serait fait dans les États vénitiens que de concert avec l'Autriche, mais que les provinces vénitiennes ne seraient oc-

cupées par l'Empereur qu'après la conclusion de la paix. Les événements de Venise semblaient déroger un peu à ces conditions, et l'Autriche s'était bâtée d'y déroger plus formellement de son côté, on faisant occuper les provincos vénitiennes de l'Istrie et de la Dalmatie. Bonaparte ferma les yeux sur cette infraction aux préliminaires, pour s'épargner les récriminations à l'égard de ce qu'il avait fait à Venise et de ce qu'il allait faire dans les îles du Levant. L'échange des ratifications eut lieu à Montebello, près de Milan, le 5 prairial (24 mai). Le marquis de Gallo, ministre de Naples à Vienne. était l'envoyé de l'Empereur. Après l'échange des ratifications, Bonaparte conféra avec M. de Gallo, dans l'intention de le faire renoncer à l'idée d'un congrès à Berne, et de l'engager à traiter isolément en Italie, sans appeler les autres puissances. Les raisons qu'il avait à donner, dans l'intérêt même de l'Autricbe, étaient excellentes. Comment la Russic et l'Angleterre, si elles étaient appelées à ce congrès, pourraient-elles consentir à ce que l'Autriche s'indemnisat aux dépens de Venise, dont elles-mémes convoitaient les possessions? C'était impossible, et l'intérêt même de l'Autriche, antant que celui d'uno prompte conclusion. exigeait que l'on conférat sur-le-champ, et en Italie. M. de Gallo, homme spiritnel et sage, sentait la force de ces raisons. Pour le décider, et entraîner le cabinet autrichien, Bonaparte fit une concession d'étiquette à laquelle le cabinet de Vienne attachait une grande importance. L'Empereur craignait tonjours que la république ne voulût rejeter l'ancien cérémonial des rois de France, et n'exigeat l'alternative dans le protocole des traités. L'Empereur voulait toujours être nommé le premier, et conserver à ses ambassadeurs le pas sur les ambassadeurs de la France. Bonaparte, qui s'était fait autoriser par le Directoire à céder sur ces misères, accorda ce que demandait M. de Gallo. La joie fut si grande, que, sur-le-champ, M. de Gallo adopta le principe d'une négociation séparée à Montebello, et écrivit à Vienne pour obtenir des pouvoirs en conséquence. Mais le vienx Thugut, fatigué, humoriste, tout attaché au système anglais, et offrant à chaque instant sa démission, depuis que la cour, influencée par l'archidue Charles, semblait abonder dans un système contraire, Thugnt avait d'autres vues. Il voyait la paix avec peine; les troubles intérieurs de la France lui donnaient des espéranees auxquelles il aimait encore à se livrer, quoiqu'elles enssent été si souvent trom-

peuses. Bien qu'il en eut coûté à l'Autriche beauconp d'argent, beauconp de fausses démarches, et nne guerre désastreuse, pour en avoir ern les émigrés, la nouvelle conspiration de Piehegru fit concevoir à Thugut l'idée de différer la conclusion de la paix. Il résolut d'opposer des lenteurs calculées anx instances des plénipotentiaires français; il fit désayouer le marquis de Gallo, et fit partir un nouveau négociateur, le général-major comte de Meeweldt, pour Montebello. Ce négociateur arriva lo 1" messidor (19 juin), et demanda l'oxécution des préliminaires, e'est-à-dire la réunion du congrés de Berne. Bonaparte, indigné de ce changement de système, fit une réplique des plus vives. Il répéta tont ee qu'il avait déjà dit sur l'impossibilité d'obtenir de la Russie et de l'Angleterre l'adhésion anx arrangements dont on avait posé les bases à Léoben; il ajouta qu'un congrès entraînerait de nouvelles lenteurs, que denx mois s'étaient déjà écoulés depuis les préliminaires de Léoben; que, d'après ces préliminaires, la paix devait être concluo en trois mois, et qu'il serait impossible de la conclure dans ce délai si on appelait toutes les puissances. Ces raisons laissèrent encore les plénipotentiaires autrichiens sans réponse. La cour de Vienne parut céder, et fixa les conférences à Udine, dans les provinces vénitiennes, afin que le lieu de la négociation fût plus rapproché de Vienne. Elles durent recommencer le 13 messidor (i" juillet). Bonaparte, que des soins d'une haute importance retenaient à Milan, an milien des nouvelles républiques qu'on allait fonder, et qui d'ailleurs tenait à veiller de plus près anx événements de Paris, ne voulait pas se laisser attirer inntilement à Udine, pour y être joué par Thugut. Il y envoya Clarke, et déclara qu'il ne s'y rendrait de sa personne que lorsqu'il serait convainen, par la nature des pouvoirs donnés aux deux négociateurs, et par leur conduite dans la négociation, de la bonne foi de la cour de Vienne. En effet, il ne se trompait pas. Le cabinet de Vienne, plus abusé que jamais par les misérables agents de la faction royaliste, se flattait qu'il allait être dispeusé, par une révolution, de traiter avec le Directoire, et il fit remettre des notes étranges dans l'état de la négociation. Ces notes à la date du 30 messidor (18 juillet), portaient que la cour de Vienne voulait s'en tenir rigourensement anx préliminaires. et par conséquent traiter de la paix générale à Berne : quo le délai de trois mois, fixé par les préliminaires pour la conclusion de la paix, ne pouvait s'entendre qu'i partir de la réunion de congrès, car autement il aurait éde tre pissellisant pour citre stipulé, qu'en conséquence la courde Vienne, persistant à se renformer dans la seure des préluinsaires, demandais un congrès général de toutes les puissances. Ces notes renformaient en outre des plaintes améres sur les événements de Venius et de Coluse, elles outenaines que con événements et de Coluse, elles outenaines que con événements et de Coluse, elles outenaines que con événements de Venius de la companya de la companya de la Léoben, et que la France devait en douter astifiction.

En recevant des notes si étranges, Bonaparte fut rempli de colère. Sa première idée fut de réunir snr-le-champ toutes les divisions de l'armée, de reprendre l'offensive, et de s'avancer encore sur Vienne, ponr exiger cette fois des conditions moins modérées qu'à Léoben. Mais l'état intérienr de la France, les conférences à Lille, l'arrêtèrent, et il pensa qu'il fallait, dans ces graves conjonctures. laisser an Directoire, qui était placé au centre de tontes les opérations, le soin de décider la condnite à tenir. Il se contenta de faire rédiger par Clarke nne note vigoureuse. Cette note portait en substance qu'il n'était plus temps de demander un congrès dont les plénipotentiaires autrichiens avaient reconna l'impossibilité, et auguel la cour de Vienne avait même renoncé, en fixant les conférences à Udine; que ce congrès était aujourd'hui sans motif, puisque les alliés de l'Autricho se séparaient d'elle, et montraient l'intention de traiter isolément, ce qui était prouvé par les conférences de Lille; que le délai de trois mois ne ponvait s'entendre qu'à partir du jour de la signature de Léoben; car antrement, en différant l'ouverture du congrès, les lenteurs pourraient devenir éternelles, ce que la France avait voulu empêcher en fixant un terme positif; qu'enfin les préliminaires n'avaient point été violés dans la conduite tenne à l'égard de Venise et de Gênes; que ces deux pays avaient pu changer leur gouvernement sans que personne cut à le trouver manvais, et que du reste, en envabissant l'Istrie et la Dalmatie, contre toutes les conventions écrites, l'Autriche avait bien autrement violé les préliminaires. Après avoir ainsi répondu d'une manière ferme et digne. Bonaparte référa du tout au Directoire, et attendit ses ordres, lui recommandant de se décider au plus tôt, parce qu'il importait de ne pas stiendre la mauvaise saison pour reprendre les hostilités, si cette détermination devenait nécessaire.

A Lille la négociation onverte se conduisait

avec plus de bonne foi, ce qui doit parattre singulier, puisque c'était avec Pitt que les négociateurs français avaient à s'entendre. Mais Pitt était véritablement effravé de la situation de l'Angleterre. ne comptait plus du tout sur l'Autriche, n'avait aucune confiance dans les menteries des agents royalistes, et voulait traiter avec la France, avant one is paix svec l'Emperenr la rendit plus forte et plus exigeante. Si donc, l'année dernière, il n'avait voulu qu'élnder, ponr satisfaire l'opinion et pour prévenir un arrangement à l'égard des Pays-Bas, cette année il vonlait sincèrement traiter, sauf à ne faire de cette paix qu'un repos do deux on trois ans. Ce pur Anglais ne pouvait, en effet, consentir à laisser définitivement les Pays-Bas à la France.

Tout preuvait sa sincérité, comme nons l'avons dit, et le choix de lord Malmésbury, et la nature des instructions secrètes données à ce négociateur. Suivant l'usage de la diplomatie anglaise, tout était arrangé pour qu'il y eût à la fois deux négociations. l'une officielle et apparente, l'autre secrète et réelle. M. Ellis avait été donné à lord Malmesbury, pour conduire avec son assentiment la négociation secrète, et correspondre directement avec Pitt. Cet usage de la diplomatie anglaise est forcé dans un gonvernement représentatif. Dans la négociation officielle, on dit ce qui peut être rénété dans les chambres, et on réserve pour la négociation secrète ce qui ne peut être publié. Dans le cas surtont où le ministère est divisé sur la gnestion de la paix, on communique les conférences secrètes à la partie du ministère qui autorise et dirige la négociation. La légation anglaise arriva avec une nombrense suite et un grand appareil à Lille le 16 messidor (4 juillet).

Les afgeciateurs chargés de représenter la Directione, Piéville Le Peley, qui ne resta à Lille que peu de jours, canar des nomination an ministère de la marine, est llugues Maret, depois des des Bassanos. De cas treis ministère, le dernier était le sent capable de rempiir un rôle atile dans la négociation. Enene, verd de bonne heure dans le monde dijbenneique, il rémnissait à beaucopp d'appril de formes qui désiret descense rares en France depuis la révolution. Il devis sou consecue il vésita concreté avec lui pour que l'un des deux est le ministère des safaires étrangères. L'apprent de l'apprent

envoyé deux fois à Londres dans les premiers temps de la révolution ; il avait été bieu reçu par Pitt, et avait acquis une grande counaissance du cabinet anglais. Il était donc très-prepre à représenter la Frauce à Lille. Il s'y rendit avec ses deux collègues, et ils y arrivèrent en même temps que la légation auglaise. Ce n'est pas ordinairement dans les conférences publiques que se fout réellement les affaires diplomatiques. Les négociateurs auglais, pleins de dextérité et de tact, auraient voulu voir familièrement les négociateurs frauçais, et avaient trop d'esprit pour éprouver aueun éloignement. Au contraire, Letourneur et Pléville Le Peley, bonnêtes gens, mais peu babitués à la diplomatie, avaient la sanvagerie révolutionnaire : ils considéraient les deux Anglais comme des hommes dangereux, toujonrs prêts à intriguer et à tromper, et contre lesquels il fallait être en défiguce. Ils ne voulgieut les voir qu'officiellement, et craignaient de se compromettre par tonte autre espèce de communication. Ce n'était pas ainsi qu'on pouvait s'entendre.

Lord Malmesbury siguifia ses pouvoirs, où les conditions du traité étaient laissées eu blane, et demanda quelles étaient les conditions de la Frauce. Les trois négociateurs français exhibérent les conditions, qui étaieut, comme on pense bien, un maximum fort élevé. Ils demandaient que le roi d'Angleterre renonçăt au titre de roi de France, qu'il continuait de prendre par un de ces ridicules usages conservés en Angleterre; qu'il reudit tous les vaisseaux pris à Toulon, qu'il restituat à la France, à l'Espagne et à la Hollande, tontes les colonies qui lenr avaient été enlevées. En échange de tout cela, la France, l'Espagne et la Hollande n'offraient que la paix, car elles n'avaient rich pris à l'Augleterre. Il est vrai que la France était assez imposante pour exiger beaucoup; mais tout demander pour elle et ses alliés, et ne rien donner, c'était renoneer à s'entendre. Lord Malmesbury, qui vonlait arriver à des résultats réels, vit bien que la négociation officielle n'aboutirait à rien, et chercha à amener des rapprochements plus intimes, M. Maret, plus babitné que ses collègues aux usages diplomatiques, s'y prêta volontiers; mais il fallut négocier anprès de Letourneur et de Pléville Le Peley pour amener des rencontres au spectacle. Les jounes gens des deux ambassades se rapprochérent les premiers, et bientôt les communicatious fureut plus amicales. La France avait tellement rompn avec le passé depuis la révolution, | méritaient d'être débattues.

qu'il falisi boncop de poire pour la replacer dans sennicent apportave relevanter poissances. On u'avis rice en de pareil à frier l'année précichete, parce qu'alors la négociation n'étant pas sincère, on u'avist guère qu'à éluder; mais cette année, il fillait en venir à des communications efficaces et hierorillastes. Lord Malmesbury fit sonder M. Amer bour l'engager à une négociation particulière. Avant d'y conseutir, M. Marcé Cérvit, à Paris pour y fere autorisé par le misièter français. Il fe fat sons dificulté, et an-el-chomy il entre o pourprater avec les négociaturs anglais.

Il u'était plus question de coutester les Pays-Bas, ni de discuter sur la nouvelle position dans laquelle la Hollande se trouvait par rapport à la France : mais l'Angleterre voulait garder quelques-unes des principales colonies qu'elle avait conquises, pour s'indemuiser, soit des frais de la guerre, soit des concessions qu'elle nous faisait. Elle consentait à rendre tontes nos colonies, elle consentait même à reuoncer à toute prétention sur Saint-Domingue, et à nous aider à y établir notre domination; mais elle prétendait s'indemniser aux dépens de la Hollande et de l'Espagne. Ainsi elle ue voulait pas rendre à l'Espagne l'île de la Triuité, dont elle s'était emparée, et qui était une colonie fort importante par sa position à l'entrée de la mer des Antilles; elle voulait, parmi les possessions enlevées aux Hollandais, garder le cap de Bonne-Espérance, qui commande la navigation des deux Océans, et Tringnemale, principal port de l'île de Ceylan; elle voulait échanger la ville de Negapatam sur la côte de Coromandel contre la ville et le fort de Cochin sur la côte de Malabar, établissement préeieux pour elle. Quant à la renouciation au titre de roi de France, les négociateurs anglais résistaient, à cause de la famille royale qui était peu disposée à la paix, et dont il fallait ménager la vauité. Relativement aux vaisseaux enlevés à Tonlon, et qui déjà avaient été équipés et armés à l'anglaise, ils trouvaient trop ignominieux de les rendre, et offraient une indemnité de 12 millions. Malmesbury donnait pour raison à M. Maret qu'il ne pouvait reutrer à Londres après avoir tout rendu, et n'avoir conservé au peuple anglais aucuue des conquêtes payées de son sang et de ses trésors. Pour prouver d'ailleurs sa sincérité, il moutra toutes les instructions secrètes remises à M. Ellis, et qui contenaient la preuve du désir que Pitt avait d'obteuir la paix. Ces conditions

Une circonstance survenne tont à coup donna beaucoup d'avantage aux négociateurs français. Ontre la réunion des flottes espagnole, hollandaise et française à Brest, réunion qui dépendait du prémier coup de vent qui éloignerait l'amiral Jervis de Cadix. l'Angleterre avait à redonter un autre danger. Le Portugal, cffrayé par l'Espagne et la France, venait d'abandonner son antique allié, et de traiter avec la France. La condition principale du traité lui interdisait de recevoir à la fois plus de six vaisseaux armés, apportenant aux puissances belligérautes, L'Angleterre perdait douc ainsi sa précieuse station dans le Tage. Ce traité inattendu livra nn peu les négociateurs anglais à M. Maret. On se mit à débattre les conditions définitives. On ne put pas arracher la Trinité; quant au cap de Bonne-Espérance, qui était l'objet le plus important, il fut enfin convenn qu'il serait restitué à la llollande, mais à une condition expresse, c'est que iamais la France ne profiterait de son ascendant sur la Hollande pour s'en emparer. C'est là ce que l'Angleterre redoutait le plus. Elle voulait moius l'avoir que nous l'enlever; et la restitution en fut décidée, à la condition que nous ne l'aurions jamais nons-mémes. Quant à Trinquemale, qui entrainait la possession de Ceylan, il devait étre gardé par les Auglais, toutefois avec l'apparence de l'alternative. Une garnison hollandaise devait alterner avec une garnison anglaise; mais il était convenn que ce serait là une formalité purement illusoire, et que ce port resterait effectivement anx Anglais. Quant à l'échange de Cochin contre Negapatam, les Auglais y tenaient encore, saus on faire pourtant une condition sine que non. Les 12 millious étaient acceptés pour les vaisseaux pris à Toulon. Quant an titre de roi de Frauce, il était convenu que, sans l'abdiquer formellement, le roi d'Angleterre cesserait de le prendre.

Tel était le point où l'étaient arrêtées les prétentions récipence des négeciteurs. L'écomeur, qui était resté sent avec M. Maret depuis le départ de l'éville Le Péley, appéd a un inisidére de l'anarine, était dans une complète ignorance de la négociation sercête. M. Maret le édoumagait de sa nullité en lui cédant tous les houneurs extériens, toutes les chouses de représentation, auxquels est homme honnéte et fieile tensit beaucoup. M. Maret avait fait part de sons le déstités de la négération au Directoire, et attendait ses décisions. Jamais la France et l'Angléterre n'avaient été plus prés de

se concilier. Il était évident que la négociation de Lille était entièrement détachée de celle d'Udine, et que l'Angleterre agissait de son côté sans chercher à s'entendre avec l'Autriche.

La décision à prendre sur ces négociations devait agiter le Directoire plus que toute autre question. La faction royaliste demandait la paix avec fureur sans la désirer; les constitutionnels la voulaient sincèrement, même au prix de quelques sacrifices; les républicains la voulaient sans sacrifices, et souhaitaient nor-dessus tout la gloire de la république. Ils auraient voulu l'affranchissement entier de l'Italie, et la restitution des colonies de nos alliés, même au prix d'une nouvelle campagne. Les opinions des cinq directeurs étaient dictées par leur position. Carnot et Barthélemy votaient pour qu'on acceptăt les conditions de l'Autriche et de l'Angleterre; les trois autres directeurs soutenaient l'opinion contraire. Ces questions achevèrent de brouiller les deux partis du Directoire, Barras reprocha amèrement à Carnot les préliminaires de Léoben, dont celui-ci avait fortemeut appuyé la ratification, et employa à son égard les expressions les moius mesurées. Carnot, de son côté, dit, à propos de ces expressions, qu'il ne fallait pas opprimer l'Autriche; ce qui signifiait que, pour que la paix fût durable, les conditions devaient en être modérées. Mais ses collègues prirent fort mal ces expressions, et Rewhell lui demanda s'il était ministre de l'Autriche on magistrat de la république française. Les trois directeurs, en recevant les dépêches de Bonaparte, voulaient qu'on rompit sur-le-champ, et qu'on reprit les hostilités. Cependaut, l'état de la république, la crainte de donner de nouvelles armes aux ennemis du gonvernement, et de leur fonrnir le prétexte de dire que jamais le Directoire ne ferait la paix, décidèrent les directeurs à temporiser encore. Ils écrivirent à Bonaparte qu'il fallait combler la mesure de la patience, et attendre encore jusqu'à ce que la mauvaise foi de l'Autriche fût pronvée d'une manière évidente et que la reprise des hostilités put étre imputée à elle seule.

Relativement aux conférences de Lille, la question n'était pas moins embarrassante. Pour la France, la décision était faeile, paisqu'on lui radait tout; mais pour l'Espagne qui restait privé de la Triaité, pour la Ilollande qui perdait Triaquemale, la question était difficile à résoudre. Caruot, que sa nouvelle position abligeait à opiner toujours pour la paix, votait pour l'adoption de ces conditions, quoique peu généreuses à l'égard de nos alliés. Comme on était très-mécontent de la Hollande et des partis qui la divisaient, il conseillait de l'abandonner à elle-même, et de ne plus se mèler de son sort ; conseil tout anssi peu généreux que eelui de sacrifier ses colouies. Rewbell s'emporta fort sur cette question. Passionné pour les intérêts de la France, même jusqu'à l'injustice, il voulait que, loin d'abandonner la Hollande, on se rendit tout-puissant chez elle, qu'on en fit une province de la république; et surtout il s'opposait de toutes ses forces à l'adoption de l'article par lequel la France renoncait à posséder jamais le cap de Bonne-Espérance. Il soutenait, au contraire, que cette colonie et plusieurs autres devaient nous revenir un jour, pour prix de nos services. Il défendait, comme on voit, les intérêts des alliés, ponr nous, beaucoup plus encore que pour eux. Larévellière, qui, par équité, prenait leurs intérêts en grande considération, repoussait les conditions proposées, par des raisons toutes différentes. Il regardait comme honteux de sacrifier l'Espagne, qu'on avait entraînée dans nne lutte qui lui était pour ainsi dire étraugère, et qu'on obligeait, pour prix de son alliance, à sacrifier une importante colonie. Il regardait comme tout aussi honteux de sacrifier la Hollande, on'on avait entrainée dans la carrière des révolutions, du sort de laquelle on s'était chargé, ot qu'on allait à la fois priver de ses plus riches possessions, et livrer à une affreuse anarchie. Si la France, en effet, lui retirait sa main, elle allait tomber dans les plus funestes désordres. Larévellière disait qu'on serait responsable de tout le sang qui coulerait. Cette politique était générense; peut-être n'était-elle pas assez calculée. Nos alliès faisaient des pertes; la question était de savoir s'ils n'en feraient pas de plus grandes en continuant la guerre. L'avenir l'a prouvé. Mais les triomphes de la France sur le continent faisaient espérer alors que, délivrée de l'Autriche, elle en obtiendrait d'aussi grands sur les mers. L'abandon de nos alliés parut honteux; on prit un autre parti. On résolut de s'adresser à l'Espagne et à la Hollande pour s'enquérir de leurs intentions. Elles devaient déclarer si elles voulaient la paix, au prix des sacrifices exigés par l'Angleterre; et, dans le cas où elles preféreraient la coutinuation de la gnerre, elles devaient déclarer en ontre quelles forces elles se proposaient de réunir pour la défense des intérêts commans. On écrivit à Lille que la réponse aux propositions de l'Augleterre

ne ponvait pas être donnée avant d'avoir consulté les alliés.

Ces discussions aebevèrent de brouiller complétement les directeurs. Le moment de la catastrophe approchait; les deux partis ponrsuivaient leur marche, et s'irritaient tons les jonrs davantage. La commission des finances dans les Cing-Cents avait retonché ses mesures, pour les faire agréer aux Anciens avec quelques modifications. Les dispositions relatives à la trésorerie avaient été légèrement changées. Le Directoire devait tonjours rester étranger aux négociations de valeurs, et sans confirmer ni abroger la distinction de l'ordinaire et de l'extraordinaire, il était décidé que les dépenses relatives à la solde des armées auraient toujours la préférence. Les anticipations étaient défendues ponr l'avenir, mais les anticipations déjà faites n'étaient pas révoguées. Enfin, les nonvelles dispositions sur la vente des biens nationaux étaient reproduites, mais avec une modification importante : e'est que les ordonnances des ministres et les bons des fonrnisseurs dévaient être pris en payement des biens, comme les bons des troisquarts. Ces mesures, ainsi modifiées, avaient été adoptées; elles étaient moins subversives des moyens du trésor, mais très-dangereuses encore. Tontes les lois pénales contre les prêtres étaient abolies; le serment était changé en une simple déclaration par laquelle les prêtres déclaraient se soumettre anx lois de la république. Il n'avait pas encore été guestion des formes du culte, ni des cloches. Les specessions des émigrés n'étaient plus onvertes en favenr de l'État, mais en faveur des parents. Les familles qui déjà avaient été obligées de compter à la république la part patrimoniale d'un fils ou d'un parent émigré allaient recevoir nne indemnité en biens patrimoniaux. La vente des presbytères était suspendne. Enfin la plus importante de toutes les mesures, l'institution de la garde nationale avait été votée en quelques jours sur les bases exposées plns hant. La composition de cette garde devait se faire par voie d'élection. C'était sur cette mesnre que Pichegrn et les siens comptaient le plus pour l'exécution de leurs projets. Anssi avaient-ils fait ajouter un article par lequel le travail de cette organisation devait commencer dix jours après la publication de la loi. Ils étaient ainsi assnrés d'avoir bientôt réuni la garde parisienne, et avec elle tous les insurgés de

vendémiaire. Le Directoire, de son côté, convaince de l'immi-

nence du péril, et supposant toujours une conspiration prête à éclater, avait pris l'attitude la plus menaçante. Angereau n'était pas seul à Paris. Les armées étant dans l'inaction, nne foule de généraux étaient accourus. On v voyait le chef d'étatmajor de Hoche, Cherin, les généraux Lemoine, Humbert, qui commandaient les divisions qui avaient marché sur Paris; Kléber et Lefehvre, qui étaient en congé; enfin Bernadotte, que Bonaparte avait envoyé pour porter les drapeaux qui restaient à présenter au Directoire. Outre ces officiers supérieurs, des officiers de tout grade, réformés dennis la réduction des cadres, et aspirant à être placés. se répandaient en foule dans Paris, tenant les propos les plus menacants contre les conseils. Quantité de révolutionnaires étaient accourus des provinces, comme ils faisaient tonjours dès qu'ils espéraient un mouvement. Outre tous ces symptômes, la direction et la destination des troupes ne pouvaient plus guère laisser de doute. Elles étaient toujonrs cantonnées aux environs de Reims. On se disait que si elles avaient été destinées uniquement pour l'expédition d'Irlande, elles auraient continné leur marche sur Brest, et n'auraient pas séjourné dans les départements voisins de Paris; que Hoche ne serait pas retourné à son quartier général : qu'enfin on n'aurait point réuni autant de cavalerie ponr une expédition maritime. Une commission était restée chargée, comme on avu, d'une enquête et d'un rapport sur tous ces faits. Le Directoire n'avait donné à cette commission que des explications très-vagues. Les troupes avaient été acheminées, disait-il, vers une destination éloignée, par un ordre du général Hoche, qui tenait cet ordre du Directoire, et elles n'avaient franchi le ravon constitutionnel que par l'erreur d'un commissaire des guerres. Mais les conseils avaient répondu, par l'organe de Pichegrn, que les troupes ne pouvaient pas être transportées d'une armée à une autre, sur un simple ordre d'un général en chef; que le général devait tenir ses ordres de plus haut; qu'il ne pouvait les recevoir du Directoire que par l'intermédiaire du ministre de la guerre; que le ministre de la guerre Pétiet n'avait point contresigné cet ordre; que, par conséquent, le général Hoche avait agi sans une autorisation en forme; qu'enfin, si les troupes avaient reçu une destination éloignée, elles devaient poursuivre leur marche, et ne pas s'agglomérer autour de Paris. Ces observations étaient fondées, et le Directoire avait de bonnes raisons pour n'y pas répondre.

Les conseils décrétèrent, à la suite de ces observations, qu'un cerele serait tracé autour de Paris, ca prenant un rayon de douze l'ieues; que des colonnes indiqueraient sur toutes les routes la ciconférence de ce cerele, et que les officiers de stroupes qui le franchiraient sevaient considérés comme coupolibles de haute trahison.

Mais bientôt de nouveaux faits vinrent augmenter les alarmes. Hoche avait réuni ses troupes dans les départements du Nord, autour de Sedan et de Reims, à quelques marches de Paris, et il en avait acheminé de nouvelles dans la même direction. Ces monvements, les propos que tenaient les soldats, l'agitation qui régnait dans Paris, les rixes des officiers réformés avec les jeunes gens qui portaient les costumes de la jeunesse dorée, fournirent à Willot le sujet d'une seconde dénonciation. Il menta à la tribune, parla d'une marche de troupes, de l'esprit qui éclatait dans leurs rangs, de la fureur dont on les animait contre les conseils, et. à ce sujet, il s'éleva contre les adresses des armées d'Italie, et contre la publicité que leur avait donnée le Directoire. En conséquence, il demandait qu'on chargeat les inspecteurs de la salle de prendre de nouvelles informations, et de faire un nouveau rapport. Les députés, dits inspecteurs de la salle, étaient chargés de la police des conseils, et par consequent tenus de veiller à leur sureté. La proposition de Willot fut adoptée, et, sur la proposition de la commission des inspecteurs, on adressa le 17 thermidor (4 août) au Directoire plusieurs questions embarrassantes. On revenait sur la uature des ordres en vertu desquels avait agi le général Hoche. Pouvait-on enfin expliquer la nature de ces ordres? Avait-on pris des movens de faire exécuter l'article constitutionnel qui défendait aux tronpes de délibérer?

Le Directoire résolut de répliquer par un message énergique aux neuvelles questions qui lui dicisient atreasèrs, anna socondre cependant les exglaciains qu'il ne lui couvenit jas ad édanter. La Larivellière en fiut le rédacteur; Carnot et Barthéleny réfasérent de le signer. Ce message fint abthéleny réfasérent de le signer. Ce message fint anthéleny fenéralers, avait sur les consequents de la Larivellière en la Sidermidée (10 audit). In econtensit de Les divisionnaires qui avaient narché sur Paris, avaient partie de la companie de la companie de la distint le Directoire, avaient reque les orthes du général Hoche, et le général Hoche cens du Directoire. L'intermédiaire qui le avait transmis n'était pas désigné, Quant aux adresses, le Directoire di asisti — me le seas du not d'intérre résistation va une manier. pour qu'on pût déterminer si les armées s'étaient mises en faute en les présentant; qu'il reconnaissait le danger de faire exprimer un avis aux armées, et qu'il allait arrêter les nouvelles publications de cette nature; mais que, du reste, avant d'incriminer la démarche que s'étaient permise les soldats de la république, il fallait remonter aux causes qui l'avaient provoquée; que cette cause était dans l'inquiétude générale qui, depuis quelques mois, s'était emparée de tous les esprits; dans l'insuffisance des revenus publics, qui laissait toutes les parties de l'administration dans la situation la plus déplorable, et privait souvent de leur solde des bommes qui depuis des années avaient versé leur sang et ruiné leurs forces pour servir la république, dans les persécutions et les assassinats exercés sur les aequéreurs de biens nationaux, sur les fonctionnaires publics, sur les défenseurs de la patrie; dans l'impunité du crime et la partialité de certains tribunaux; dans l'insolence des émigrés et des prêtres réfractaires, qui, rappelés et favorisés ouvertement, débordaient de toutes parts, soufflaient le feu de la discorde, inspiraient le mépris des lois; dans cette foule de journaux qui inoudaient les armées et l'intérieur, et n'y préchaient que la royauté et le renversement de la république; dans l'intérêt toujours mal dissimulé et souvent manifesté hautement pour la gloire de l'Autriche et de l'Angleterre; dans les efforts qu'on faisait pour atténuer la juste renommée de nos guerriers; dans les calomnies répandues contre deux illustres généraux, qui avaient, l'un dans l'Ouest, l'autre en Italie, joint à leurs exploits, l'immortel honneur de la plus helle conduite nolitique: enfin, dans les sinistres projets qu'annoucaient des bommes plus ou moins influents sur le sort de l'État. Le Directoire ajoutait que, du reste, il avait la résolution ferme et l'espérance fondée de sauver la France des nouveaux bouleversements dont on la menacait. - Ainsi, loin d'expliquer sa conduite et de l'excuser, le Directoire récriminait au contraire, et manifestait hautement le projet de pour suivre la lutte, et l'espérance d'en sortir victorieux. Ce suessage fut pris pour un vrai manifeste, et causa une extrême sensation. Sur-le-champ, les Cinq-Cents nommérent une commission pour examiner le message et y répondre.

Les constitutionnels commençaient à être épouvantés de la situation des choses. Ils voyaient, d'une part, le Directoire prêt à s'appuyer sur les

armées; de l'autre, les clichyens prêts à réunir la milice de vendemiaire, sous prétexte d'organiser la garde nationale. Cenx qui étaient sincèrement républicains aimaient mieux la victoire du Directoire, mais ils auraient tous préféré qu'il n'v eût pas de combat, et ils pouvaient s'apercevoir maintenant combien leur opposition, en effrayant le Directoire et en encourageant les réacteurs, avait été funeste. Ils ne s'avouaient pas leurs torts, mais ils déploraient la situation, en l'imputant comme d'usage à leurs adversaires. Ceux des clichvens qui n'étaient pas dans le secret de la contre-révolution. qui ne la souhaitaient même pas, qui n'étaient mus que par une imprudente haine contre les excès de la révolution, commençaient à être effravés, et craignaient, par leur contradiction. d'avoir réveillé tous les penchants révolution naires du Directoire. Leur ardeur était ralentie. Les elichyens tout à fait royalistes étaient fort pressés d'agir, et craignaient d'être prévenus. Ils entouraient Pichegru et le poussaient vivement. Celuici, avec son flegme accoutumé, promettait anx agents du prétendant, et temporisait toujours. Il n'avait du reste encore aucuns moyens réels, car quelques émigrés, quelques chouans dans Paris, ne constituaient pas une force suffisante; et jusqu'à ce qu'il eut dans sa main la garde nationale, il no pouvait faire aucune tentative sérieuse. Froid et prudent, il voyait cette situation avec assez de justesse, et répondait à toutes les instances, qu'il fallait attendre. On lui disait que le Directoire allait frapper, il répondait que le Directoire no l'oserait pas. Du reste, ne croyant pas à l'andace du Directoire, trouvant ses moyens encore insuffisants, jouissant d'un grand rôle, et disposant de beaucoup d'argent, il était naturel qu'il ne fût pas pressé d'agir.

Dans cette situation, lete sprits ague désiriaent sincérement quois criètt une hute. Ils arzient soubailé un rapprochement, qui, en ramenant les constitutionnés et les clichyens modérés a Directoire, lui pat rendre une majorité qu'il avait per-due, et le dispuesse de recourir de violents moyens de salut. Madame de Staff était en position de désirer et d'essayer un parait rapprochement. Elle était le centre de cette société éclarier et brillance, qui, bout et rouvant le gouvernement et ses ches un peu vulgaires, simait la république et y semit. Madame de Staff était en position et se cette forme de gouvernement, comme la plus belle lice pour le present lumain; et le variet d'happie de base un plus belle lice pour le present lumain; et le variet d'happie de base un plus belle lice pour le present lumain; et le variet d'happie de base un plus belle lice pour

poste élevé l'un de ses amis, elle espérait les placer tons, et devenir leur Égérie. Elle voyait les périls auxquels était exposé cet ordre de choses qui lui était devenu cher; elle recevait les hommes de tons les partis, elle les entendait et pouvait prévoir un choc prochain. Elle était généreuse, active; elle ne pouvait rester étrangère aux événements, et il était naturel qu'elle cherchat à user de son influence pour réunir des hommes qu'ancun dissentiment profond n'éloignait. Elle réunissait dans son salon les républicains, les constitutionnels, les clichvens; elle tachait d'adoucir la violence des discussions, en s'interposant entre les amours-propres avec le tact d'une femmo bonne et supérieure. Mais elle n'était pas plus heureuse qu'on ne l'est ordinairement à opérer des réconciliations de partis, et les hommes les plus opposés commençaient à s'éloigner de sa maison. Elle chercha à voir les membres des deux commissions nommées pour répondre au dernier message du Directoire. Quelques-uns étaient constitutionnels, tels que Thihaudeau, Émery, Siméon, Troncon-Ducoudray, Portalis; on pouvait par eux influer sur la rédaction des deux rapports; et ces rapports avaient une grande importance, car ils étaient la réponse au cartel du Directoire. Madame de Staél se donna beaucoup de mouvement par elle et ses amis. Les constitutionnels désiraient an rapprochement, car ils sentaient le danger; mais ce rapprochement exigeait de leur part des sacrifices qu'il était difficile de leur arracher. Si le Directoire avait eu des torts réels, avait pris des mesures coupables, on aurait pu négocier la révocation de certaines mesures, et faire un traité avec des sacrifices réciproques ; mais, sauf la manvaise conduite privée de Barras, le Directoire s'était conduit, en majorité, avec autant de zèle, d'attachement à la constitutiou, qu'il était possible de le désirer. On ne pouvait lui imputer aucun acte arbitraire, aucune usurpation de ponvoir. L'administration des finances, tant incriminée, était le résultat forcé des circonstances. Le changement des ministres, le mouvement des troupes, les adresses des armées, la nomination d'Augereau, étaient les seuls faits qu'on put citer comme annoncant des intentions redoutables. Maisc'étaient des précautions devenues indispensables par le dauger; et il fallait faire disparaître entièrement le danger en rendant la majorité au Directoire, pour avoir droit d'exiger qu'il renonçat à ces précautions. Les constitutionnels, au contraire,

avaient appayé les nouveaux élus dans toutes leurs attaques, ou injustes on indiscrètes, et avaient seuls à revenir. On ne pouvait donc rien exiger du Directoire, et beaucoup des constitutionnels, ce qui rendait l'échange des sacrifices impossible, et les amours- rorores inconciliables.

Madame de Stael chercha, par elle et ses amis, à faire entendre que le Directoire était prêt à tont oser, que les constitutionnels seraient victimes de leur obstination, et que la république serait perdue avec eux. Mais ceux-ci ne voulaient pas revenir, refusaient toute espèce de concessions, et demandaient que le Directoire allat à eux. On parla à Rewbell et à Larévellière. Celui-ci, ne repoussant pas la discussion, fit une longue énumération des actes du Directoire, demandant toujours, à chacnn de ces actes, lequel était reprochable? Les interlocutenrs étaient sans réponse. Quant au renvoi d'Augereau, et à la révocation de toutes les mesures qui annonçaient une résolution prochaine, Larévellière et Rewbell furent inébranlables, ne voulurent rien accorder, et pronvèrent, par leur fermeté froide, qu'il y avait une grande détermination prise.

Madame de Staël, et ceux qui la secondaient dans sa louable mais inutile entreprise, insistèrent beaucoup auprès des membres des deux commissions, pour obtenir qu'ils ne proposassent pas de mesures législatives trop violentes, mais surtout qu'en répondant anx griefs énoncés dans le message du Directoire, ils ne se livrassent pas à des récriminations dangereuses et irritantes. Tous ces soins étaient inntiles, car il n'y a pas d'exemple qu'un parti ait jamais suivi des conseils. Dans les denx commissions, il y avait des clichyens qui souhaitaient, comme de raison, les mesures les plns violentes. Ils voulaient d'abord attribuer spécialement au jury criminel de Paris la connaissance des attentats commis contre la sureté du corps législatif, et exiger la sortie de toutes les troupes du cerele constitutionnel; ils demandaient surtont que le cercle constitutionnel ne fit partie d'aucune division militaire. Cette dernière mesure avait pour but d'enlever le commandement de Paris à Augereau, et de faire par décret ce qu'on n'avait pu obtenir par voie de négociation. Ces mesures furent adoptées par les deux commissions. Mais Thibaudean et Tronçon-Ducoudray, chargés de faire le rapport, l'un aux Cinq-Cents, l'autre aux Anciens, refusèrent, avec autant de sagesse que de fermeté, de présenter la dernière proposition, On y renonça alors, et on se contenta des deux premières. Tronçon-Ducoudray fit son rapport le 3 fruetidor (20 août), Thibandeau le 4. Ils répondirent indirectement aux reproches du Directoire, et Troncon-Ducoudray, s'adressant aux Aneiens, les invita à interposer leur sagesse et leur dignité entre la vivaeité des jeunes législateurs des Cinq-Cents et la susceptibilité des chefs du pouvoir exécutif. Thibaudeau s'attacha à justifier les conseils, à prouver qu'ils n'avaient voulu ni attaquer le gouvernement, ni ealomnier les armées. Il revint sur la motion de Dumolard à l'égard de Venise. Il assura qu'on n'avait point voulu attaquer les héros d'Italie; mais il soutint que lenrs eréations ne seraient durables qu'autant qu'elles anraient la sanction des deux conseils. Les deux mesures insignifiantes qui étaient proposées furent adoptées, et ees deux rapports, tant attendus, ne firent aueun effet. Ils exprimaient bien l'impuissance à laquelle s'étaient réduits les constitutionnels, par leur situation ambigué entre la faction royaliste et le Directoire, ne voulant pas conspirer avec l'une ni faire de concessions à l'antre.

Les elichyens se plaignirent beaucoup de l'insignifiance de cer rapports, et déclamèrent contre la faiblesse des constitutionnels. Les plus ardents voulaient le combat, et surfout les moyens de le livrer, et demandaient ce que faisait le Directoire pourognaiser la garde nationale. C'était justement ce que le Directoire ne voulait pas faire, et il était hien résolui ne pass s'en occuper.

Carnot était dans une position eneore plus singulière que le parti constitutionnel. Il s'était franchement brouillé avec les clickyens en voyant lenr marche: il était inutile aux constitutionnels, et n'avait pris aneune part à leurs tentatives de rapprochement, car il était trop irritable pour se réconcilier avec ses collègues. Il étalt senl, sans appni, an milieu du vide, n'avant plus aucun but; car le but d'amour-propre qu'il avait d'abord eu était manqué, et la nouvelle majorité qu'il avait révée était impossible. Cependant, par nne ridicule persévérance à sontenir les vœux de l'opposition dans le Directoire, il demanda formellement l'organisation de la garde nationale. Sa présidence au Directoire allait finir, et il profita du temps qui lui restait pour mettro cette matière en discussion. Larévellière se leva alors avec fermeté, et n'avant jamais eu aueune querelle personnelle avee lui, voulnt l'interpeller une dernière fois, pour le rameuer, s'il était possible, à ses collègues; lui par-

lant avec assurance et douceur, il lui adressa quelques questions : - Carnot, lui dit-il, nous as-tu jamais entendus faire une proposition qui tendit à diminuer les attributions des conscils, à augmenter les nôtres, à compromettre la constitution de la république? - Non, répondit Carnot avec embarras. - Nous as-tu, reprit Larévellière, jamais entendus, en matière de finances, de gnerre, de diplomatie, proposer nne mesure qui ne fut conforme à l'intérêt publie? Quant à ce qui t'est personuel, nous as-tu jamais entendus ou diminuer ton mérite, ou nier tes services? Depnis que tu t'es séparé de nous, as-tu pu nous accuser de manquer d'égards pour ta personne? Ton avis en a-t-ll été moins écouté, quand il nous a para utile. et sineèrement proposé? Pour moi, ajouta Larévellière, quoique tu aics appartenu à une faction qui m'a persécuté, moi et ma famille, t'ai-je jamais montré la moindre haine? - Non, non, répondit Carnot à toutes ces questions. - Eh hien! ajonta Larévellière, comment peux-tu te détacher de nous, ponr te rattacher à une faction qui t'abuse, qui veut se servir de toi pour perdre la république. qui veut te perdre après s'être servie de toi, et qui te déshonorera en te perdant? - Larévellière enploya les expressions les plus amicales et les plus pressantes, pour démontrer à Carnot l'erreur et le danger de sa conduite. Rewbell et Barras même firent violence à leur haine, Rewbell, par devoir, Barras, par faeilité, lui parlèrent presque en amis. Mais les démonstrations amicales ne font qu'irriter certains orgueils : Carnot resta froid, et, après tous les discours de ses collègues, renouvela sèchement sa proposition de mettre en délibération l'organisation de la garde nationale. Les directeurs levèrent alors la séance, et se retirèrent convaineus, comme on l'est si faeilement dans ees occasions, que leur collègue les trahissait et était d'aceord avec les ennemis du gouvernement,

Il fat sycholisman og gjettsinsten.

Il fat sycholisman og gjettsinsten.

Il fat sycholisman og gjettsinsten.

Il fat sycholisman seminere og gjettsinsten.

Il fat sycholisman seminere og gjettsinsten.

In gjettsinsten sycholisman seminere preven om overled upper met til sev sig pidissiries. Il flatti done employer i wie d'ue coup d'Ent. Ils avsient dans elle sycholisman seminerité décide, a laquelle se rattachernient tons les hommes incertains, que la grande de deut conseils men mentrié décide, a laquelle se rattachernient tons les hommes incertains, que la grande de deut sonseils reite et d'elioge, que la grande

énergie soumet et ramène. Ils se proposaient de faire fermer les salles dans lesquelles se réunissaient les Anciens et les Cing-Cents, de fixer ailleurs le lien des séances, d'y appeler tous les dépatés sur lesquels on pouvait compter, de composer une liste portant les deux directeurs et cent quatrevingts députés choisis parmi les plus suspects, et de proposer leur déportation sans discussion judieiaire, et par voie législative extraordinaire. Ils ne vonlaient la mort de personne, mais l'éloignement forcé de tous les hommes dangereux. Beaucoup de gens ont pensé que ce coup d'État était devenu inutile, parce que les conseila, intimidés par la résolution évidente du Directoire, paraissaient se ralentir. Mais cette impression était passagère. Ponr qui connaît la marche des partis et leur vive imagination, il est évident que les elichyens, en voyant le Directoire ne pas agir, se seraient ranimés. S'ils étaient contenus jusqu'à nne nonvelle élection, ils auraient redonblé d'ardeur à l'arrivée dn troisième tiers et auraient alors déployé une fougue irrésistible. Le Directoire n'aurait pas même tronyé alors la minorité conventionnelle qui restait dans les conseils ponr l'appuyer, et pour donner nue espèce de légalité aux mesures extraordinaires qu'il voulait employer. Enfin, sans même prendre en considération ee résultat inévitable d'une nonvelle élection, le Directoire, en n'agissant pas, était obligé d'exécuter les lois, et de réorganiser la garde nationale, c'est-à-dire de donner à la contre-révolution l'armée de vendémiaire, ce qui anrait amené une guerre eivile épouvantable entre les gardes nationales et les troupes de ligne. Et en effet, tant que Pichegru et quelques intrigants n'avaient pour moyens que des motions aux Cinq-Cents, et quelques émigrés ou chouans dans Paris, lears projets étaient peu à redonter; mais, appuyés de la garde nationale, ils pouvaient livrer combat et commencer la guerre civile.

En consequence, Rewhel et Larc'eollière arrèctent qu'il falls lager ann dési, et ne pas prolonger plus longtemps l'incertitude. Barras seul differni encore « donnait de l'inquéridede à ses dens collègues. Ils criagnaient toujours qu'il no s'entendit, où are les faction royaliets, oui avec le parti jacobin, pour faire une journée. Ils le parti jacobin, pour faire une journée. Ils le parti, per la comparation de la comparation de participat de la comparation de la contra de la conjours de capter Angreus, en s'adressant à ansanité, et en tachent de le rendre sealible à l'estime des honnètes gens. Cependant il faliait encorquelques préparatifs, soit pour gaper les grena-

diers du corps législatif, soit pour disposer les tronpes, soit pour se procurer des fonds. On différa donc de quelques jours. On ne voulait pas demander de l'argent au ministre Ramel, pour ne pas le compromettre; et on attendait eelui que Bonaparte avait offert et qui n'arrivait pas.

Bonaparte, comme on l'a vu, avait envoyé son aide de eamp Lavalette à Paris, pour être tenn au courant de tontes les intrigues. Le spectacle de Paris avait assez mal disposé M. de Lavalette, et il avait communiqué ses impressions à Bonaparte. Tant de ressentiments personnels se mélent aux haines politiques, qu'à voir de près le spectaele des partis, il en devient repoussant, Souvent méme, si on se laisse préoccuper par ce qu'il y a de personnel dans les discordes politiques, on pent être tenté de croire qu'il n'y a rien de généreux, de sincère, de patriotique, dans les motifs qui divisent les bommes. C'était assez l'effet que ponvaient produire les luttes des trois directeurs Barras, Larévellière, Rewbell, contre Barthélemy et Carnot, des conventionnels contre les clichvens; e'était une mélée épouvantable, où l'amour-propre et l'intérêt blessé pouvaient paraître, au premier aspect, joner le plus grand rôle. Les militaires présents à Paris ajoutaient leurs prétentions à tontes celles qui étaient déjà en lutte. Quoique irrités contre la faction de Clieby, ils n'étaient pas très-portés ponr le Directoire. Il est d'usage de devenir exigeant et susceptible, quand on se croit nécessaire. Groupés autour du ministre Schérer, les militaires étaient disposés à se plaindre, comme si le gouvernement n'avait pas assez fait pour enx. Kléber, le plus noble, mais le plus intraitable des esraetères, et qu'on a peint très-bien en disant qu'il ne voulait être ni le premier ni le second, Kléber avait dit au Directoire dans son langage original : Je tirerai sur vos ennemis s'ils vous attaquent; mais en leur faisant face d eux, je vous tournerai le dos à vous. Lefehvre, Bernadotte et tons les antres s'exprimaient de même. Frappé de ce ebaos, M. de Lavalette écrivit à Bonaparte de manière à l'engager à rester indépendant. Dès lors celui-ci, satisfait d'avoir donné l'impulsion, ne vonInt pas s'engager davantage, et résolut d'attendre le résultat. Il n'écrivit plus. Le Directoire s'adressa alors au brave Hoche, qu. avant seni le droit d'être mécontent, envoya 50,000 franes, formant la plus grande partie de

On était dans les premiers jours de fractidor;

la dot de sa femme.

Larévellière venait de remplacer Carnot à la présidence du Directoire; il était chargé de recevoir l'envoyé de la république cisalpine, Visconti, et le général Bernadotte, porteur de quelques drapeaux que l'armée d'Italie n'avait pas encore envoyés an Directoire. Il résolut de se prononcer de la manière la plus hardie, et de forecr ainsi Barras à se décider. Il fit deux discours véhéments, dans lesquels il répondait, sans les désigner, aux denx rapports de Thihaudeau et de Troncon-Ducoudray. En parlant de Venisé et des peuples italiens récomment affranchis, Thibaudeau avait dit que leur sort ne serait pas fixé tant que le corps législatif de France n'aurait pas été cousulté. Faisant allusion à ces paroles, Larévellière dit à Visconti que les peuples italiens avaient voulu la liberté, avaient en le droit de se la donner, et n'avaient eu hesoin pour cela d'aucun consentement au monde. - « Cette liberté, disait-il , qu'on voudrait vous ôter, à vous et à nous, nous la défendrons tous ensemble, et nous saurons la conserver. » Le ton menacant des deux discours ne laissait aucun doute sur les dispositions du Directoire : des hommes qui parlaient de la sorte devaient avoir leurs forces toutes préparées. C'était le 10 fructidor; les elichyens furent dans les plus grandes alarmes. Dans leurs fureurs, ils revinrent à leur projet de mettre en accusation le Directoire. Les constitutionnels craignaient un tel projet, parce qu'ils sentaient que ce serait pour le Directoire un motif d'éclater, et ils déclarèrent qu'à leur tour ils allaient se procurer la preuve de la trahison de certains députés, et demander leur accusation. Cette menace arrêta les clichyens et empécha la rédaction d'nn acte d'accusation contre les cinq directeurs.

denx veillaient ensemble à la sûreté commune. Une fonle de députés s'y rendaient sans avoir le droit d'y siéger, ce qui en avait fait un nouveau clah de Clichy, où l'on faisait les motions les plus violentes et les plas inutiles. D'abord on proposa d'y organiser une police, pour se tenir au courant des projets da Directoire. On la confia à un nommé Dossonville. Comme on n'avait point de fonds, chacun contribua ponr sa part; mais on ne réunit qu'une médiocre somme. Pourvu comme il l'avait été, Pichegru aurait pu contribuer pour une forte part; mais il ne paratt pas qu'il employat dans cette circonstance lea fonds recus de Wickam. Ces agents de police allaient reeneillir partont de faux hruits, et venaient alarmer ensuite les commissions

Chaque jour lh dissient: — Cest asjourd'hui, c'est este mit même que le Direction doit faire arrêter deux cents députés, et les faire égorger par les funbourgs. — Ces traits jetient l'Alarme daux les commissions, et cette abrume faisait autre les commissions pais indiscrêtes. Le l'irectoire recevit par sus espiens le rapport exagéré de touter propositions les plas indiscrêtes. Le l'irectoire recevit par sus espiens le rapport exagéré de touter propositions de l'indiscrète de l'irectoire recevit par sus espiens le rapport exagéré de touter propositions (no finisi discreta des ses lants du Directoire qu'il était temps de frapper, si on me voultip gas être prévents (no fisisi tide meances qui, répétés à leur tour, albient rendre effroi pour effori aux chièpeas.

Isoléa an milien des deux partis, les constitutionnels sentiaien chaque jour d'avantage l'eurs cliares et leurs périls. Ils étaient livrés aux plus grandes terreurs. Carnot, ecorre plus solés qu'eux, brouillé avec les clichyens, odieux aux patriotes, suspect méme aux républicaism soliée qu'eux, suspect méme aux républicaism soliée qu'eux, républicaism soliés qu'el saltei éve éporgé par ordre de ses collègues. Barthékeny, measoé et averti counte lui, ciuit dans l'épousage.

activation un entres avis ciajunt donnés à tout un contra l'activat de participat de l'activat de l'activat de l'activat par la linister de doute, que des chouses de saint pays pau l'assassient. Le travant le plus ferme des trois membres de la majorité, écuis tils qu'an vanishi fappe pour la dissoulle. Lest certain que sa mort annit tout changé, car le nouvant directure nomme par les cassesils del void certainement avec Carnot et Burthéleny. L'utilité de crime, et la eduit donnés à l'actevillère, dévaient l'empger à se tenir en garde. Cependant la re s'unut par, et contains asse promendes du

soir au Jardin des Phantes. On le fit insulter par Mallo, le chef d'expons, qui d'arques, qui d'arques, qui d'arques, qui vait sabré les jacobins au camp de Gruelle, et d'arques, qui vait ensuite d'onne d'Brutier-ters complices. Ce Malo était le réstaure de Carnot et de Cechon. Ce d'alor était le réstaure de Vouloir, impèré aux cilchyess des expérances qui le rendirent saspect. Destinée des expérances qui le rendirent saspect. Destinée par le Directoire, il attribus au desitation à l'anréveillère, et vint le menacer au Latembourg, autre l'auxient des des des considers de la présence d'un efficier de cavalerie, et le possa par les évaules fort de dete la liv

Rewbell, quoique très-attaché à la cause commune, était plus violent, mais moius ferme. On vint lui dire que Barras traitait avec nn euvoyé du prétendant, et était prêt à trabir la république. Les liaisous de Barras avec tous les partis pouvaient inspirer tons les genres de crainte. -- Nous sommes perdns, dit Rewbell; Barras nous livre, nous allons être égorgés; il ne nous reste qu'à fuir, car nous ne pouvons plus sauver la république. --Larévellière, plus calme, répoudit à Rewbell, que, loin de céder, il fallait aller chez Barras, lui parler avec vigueur, l'obliger à s'expligner, et lui imposer par une grande fermeté. Ils allèrent tons deux chez Barras, l'interrogèrent avec autorité, et lui demandérent pourquoi il différait encore. Barras, occupé à tout préparer avec Augereau, demanda encore trois ou quatre jours, et promit de ne plus différer. C'était le 13 ou le 14 fructidor. Rewbell fut rassuré et consentit à attendre.

Barras et Augereau, en effet, avaient tout préparé pour l'exécution du coup d'État médité depuis si longtemps. Les troupes de Hoche étaient disposées antour de la limite constitutionnelle, prêtes à la franchir, et à se reudre dans quelques heures à Paris. Ou avait gagné une grande partie des greuadiers du corps législatif, en se servant du commandant en second, Blanchard, et de plusieurs antres officiers, qui étaient dévoués au Directoire. On s'était ainsi assuré d'un grand nombre de défections dans les rangs des grenadiers, ponr prévenir un combat. Le commandant en chef Ramel était resté fidèle aux conseils, à cause de ses liaisons avec Cochon et Carnot; mais son influeuce était peu redoutable. On avait , par précaution, ordonné de grands exercices à feu aux troupes de la garnison de Paris, et même aux grenadiers du corps législatif. Ces mouvements de troupes, ce fracas d'armes, étaient un moyen de tromper sur le véritable jour de l'exécution.

Chaque jour on s'attendait à voir l'événement éclater; on croyait que ce serait pour le 15 fruetidor, pais pour le 16; mais le 16 répondait au 2 septembre, et le Directoire n'aurait pas choisi ce jour de terrible mémoire. Cependant l'épouvante des clichyens fut extrême. La police des iuspecteurs, trompée par de faux indices, leur avait persuadé que l'évégement était fixé pour la nuit même du 15 an 16. Ils se rénnireut le soir en tumulte, dans la salle des deux commissions. Rovère, le fougueux réacteur, l'un des membres de la commission des Anciens , lut uu rapport de police, d'après lequel deux cents députés allaient être arrêtés dans la nuit. D'autres , conrant à perte d'haleiue, vigrent annoncer que les barrières étaient fermées, que quatre colonnes de troupes entraient daus Paris, et que le comité dirigeant était réuni au Directoire. Ils disaient aussi que l'hôtel du ministre de la police était tout éclairé. Le tumulte fut au comble. Les membres des deux commissions, qui auraient dû n'être que dix, et qui étaient nne einquantaine, se plaiguaient de ne pouvoir pas délibérer. Enfin on envoya vérifier, soit aux barrières, soit à l'hôtel de la police, les rapports des agents, et il fut reconnu que le plus grand calme régnait partout. On déclara que les agents de la police ne pourraient pas être pavés le lendemain, faute de fonds; chaeun vida ses poches pour fournir la somme nécessaire. On se retira. Les elichyeus eutourérent Pichegru pour le décider à agir; ils voulaient d'abord mettre les conseils en permanence, puis réunir les émigrés et les chouans qu'ils avaieut dans Paris, y adjoiudre quelques jeunes gens, marcher avec eux snr le Directoire, et enlever les trois directeurs. Piebegru déclara tous ees projets ridicules et inexécutables, et répéta encore qu'il n'v avait rien à faire. Les têtes folles du parti n'en résolureut pas moius de commencer le lendemain par faire déclarer la permanence.

Le Directojre fiat averti, par sa police, du troda ble dos cilishynos e de leurs project descaperie.

Barras, qui avait dans sa maia tous les moyens d'acceation, redout d'es faire usage dans la mit même. Tout était disposé pour que les troupes pussent franchir en quelques beares le cerele castitutionnel. La granduse beares le cerele castitutionnel. La granduse beares le cerel castitutionnel. La genduce describe à fee fit commandé pour le leademain, afin de se ménager un précette. Personne ne fitt averti du moment, ai les ministres, ai les deux directeurs Revhell et

Larévellière, de manière que tout le monde ignorait que l'événement allait avoir lieu. Cette journée du 17 (3 septembre) se passa avec assez de calme; aucune proposition ne fat faite aux conseils. Beaucoup de députés s'absentaient, afin de se soustraire à la catastronbe qu'ils avaient si imprudemment provoquée. La séance du Directoire eut lieu comme à l'ordinaire. Les cinq directeurs étaient présents. A quatre beures de l'après-midi, au moment où la séauce était fiuie, Barras prit Rewbell et Larévellière à part, et leur dit qu'il fallait frapper la uuit même, ponr prévenir l'eunemi. Il leur avait demandé quatre jours encore, mais il devancait ce terme pour n'être pas surpris. Les trois directeurs se rendirent alors chez Rewbell où ils s'établirent. Il fut convenu d'appeler tous les ministres chez Rewbell, de s'enfermer là, jusqu'à ce que l'événement fût consommé, et de ne permettre à personne d'en sortir. On ne devait communiquer avec le dehors que par Augereau et ses aides de camp. Ce projet arrété, les ministres furent convoqués pour la soirée. Réunis tous ensemble avec les trois directeurs, ils se mirent à rédiger les ordres et les proclamations nécessaires. Le projet était d'entourer le palais du corps législatif, d'enlever aux grenadiers les postes qu'ils occupaient, de dissondre les commissions des inspecteurs, de fermer les salles des deux conseils, de fixer un autre lieu de réunion , d'y appeler les députés sur lesquels on pouvait compter, et de leur faire rendre une loi contre les députés dont on voulait se défaire. On comptait bien que ceux qui étaieut enuemis du Directoire n'oseraient pas se rendre au nouvean lieu de réquiou. En conséquence, on rédigea des proelamations annouçant qu'un grand complet avait été formé contre la république, que les principanx auteurs étaient membres des deux commissions des inspecteurs, que c'était de ces deux commissions que devaient partir les conjurés; que, pour prévenir leur attentat, le Directoire faisait fermer les salles du corps législatif, et indiquait un autre local, pour y réunir les députés fidèles à la république. Les Cinq-Cents devaient se réunir au théâtre de l'Odéon, et les Auciens à l'amphithéâtre de l'école de médecine. Un récit de la conspiration, appuyé de la déclaration de Duverne de Presle, et de la pièce tronvée dans le porteseuille de d'Entraigues, était ajouté à ces proclamations. Le tout fut imprimé sur-le-champ et dut être affiché dans la nuit sur les mnrs de Paris. Les ministres et les trois

directenrs restèrent renfermés chez Rewbell, et Augereau partit avec ses aides de camp pour faire exécuter le projet couveuu.

Carnot el Bartheleny, retirés dans leur logement du Lucemobary, ignorient es qui se préparait. Les clichyens, toujones fort agirés, encombraient ha sile des commissions. Mais Bartheleny trompé fá dire que ce ne sernit pas pour cette unit. Fichegra, de son cétél, venit de quitter Schiérre, et il assura que rien n'ésait encore préparé. Quelques monements de troupes avaient ééé aperços, mais c'ésait, dissit-on, à cause d'un carcice à fen, et on riec ouçust anome alarme. Chacun rasant se retirn ches soi. Rovère son le rett dans la sallé des inspecteurs, et se couchs dans un lit qui ésait destine pour celui des membres qui denit veiller.

Vers minuit, Augereau disposa toutes les troupes de la garnison autour du palais, et fit approcher une nombreuse artillerie. Le plus grand calme régnait dans Paris, où l'on n'entendait que les pas des soldats et le roulement des canons. Il fallait, sans coup férir, eulever aux grenadiers du corps législatif les postes qu'ils occupaient. Ordre fut signifié au commandant Ramel, vers uue heure du matin, de se rendre chez le ministre de la guerre. Il refusa, deviuant de quoi il s'agissait, courat réveiller l'inspecteur Rovère, qui ne voulut pas croire encore au danger, et se hata eusuite d'aller dans la caserne de ses grenadiers pour faire prendre les armes à la réserve. Quatre cents bommes à peu près occupaient les différents postes des Tuilcries, la réserve était de huit cents. Elle fut sur-le-champ mise sous les armes, et raugée en bataille dans le jardin des Tuileries. Le plus grand ordre et le plus grand silence régnaient dans les raugs.

auta ies raigs.

Dir mille houmes à peu près de troupes de lique occepaient les euvirons du chiteau, et se disposite au l'arrabit. În coup de cason à post-dre, liré vers trois beures du natis, servir de partielle au companyation de la compan





GRENOV.





Journée du 18 fructidor.

corali par des troupes nombreuse d'infiniterie de ceratèrie. Dour pièces de canno not studies de candrei. Dour pièces de canno not studies (seros braquées sor le château, Il ne restait plas que la réserve des grenalières, fort de built cents bonnes, rangée en batilité, et ayant son commandant Ramel en 1866. Els partie des grenalières étaient disposés à fofre leur devoir; les autres, retainent disposés à fofre leur devoir; les autres, avec de contraire à se réunir aux troupes du Direction. Des murmes s'élévèrent dans les rangs.

Nous ne sommes pas des Suisses, éverièrent pondenses voir. — Pai dés bless à 15 vendé-

sés au contraire à se réunir aux troupes du Directoire. Des murmures s'élevèrent dans les rangs. - Nous ne sommes pas des Suisses, s'écrièrent anelques voix. - J'ai été blessé au 13 vendémiaire par les royalistes, dit un officier, je ne year has me hattre nour eax le 18 fructidor. -La défection s'introduisit alors dans cette troupe. Le commandant en second, Blanchard, l'excitait de ses paroles et de sa présence. Cependant le commandant Ramel voulait encore faire son devoir, lorsqu'il reçut un ordre, parti de la salle des inspecteurs, défendant de faire feu. Au même instant. Augereau arriva à la tête d'un nombreux état-major. « Commandant Ramel, dit-il, me reconnaissez-yous pour chef de la 17th division militaire? - Oui, répondit Ramel. - Eh bien! en qualité de votre supérieur, je vous ordonne de vous rendre aux arrêts, » Ramel obéit; mais il recut de manyais traitements de quelques jacobins furieux. mélés dans l'état-major d'Augereau. Celui-ci le dégagea, et le fit conduire au Temple. Le bruit du cauon et l'avertissement du châtean avaient donné l'éveil à tout le monde. Il était cinq heures du matin. Les membres des commissions étaient accourus à leur poste, et s'étaient rendus dans leur salle. Ils étaient entourés, et ne pouvaient plus douter du péril. Une compagnie de soldats placée à leur porte avait ordre de laisser entrer tous ceux qui se présenteraient avec la médaille de député, et de n'en laisser sortir aucun. Ils virent arriver lenr collègue Dumas, qui arrivait à son poste; mais ils lui jetèrent un billet par la fenêtre, ponr l'avertir du péril et l'engager à se sauver. Augerean se fit remettre l'épée de Pichegru et de Willot, et les envoya tous deux an Temple, ainsi que plusieurs autres députés, saisis dans la sallo

des inspecteurs.

Tandis que cette opération s'exécutait contre les conseils, le Directoire avait chargé un officier de se mettre à la tête d'un détachement, et d'aller s'emparer de Carnot et de Bartbélemy. Carnot, averti à temps, s'était sauvé de son appartement, et il câtip arvenn à s'évader par une petite porte du

jardin du Luxembourg dont it avait la clef. Quant à Barthélemy, on l'avait trouvé chez lui, et on l'avait srrêté. Cette arrestation était embarrassante ponr le Directoire. Barras excepté, les directeurs étaient charmés de la fuite de Carnot; ils désiraient vivement que Barthélemy en fit autant. Ils lui firent proposer de s'enfuir. Barthélemy répondit qu'il y consentait, si on le faisait transporter ostensiblement, et sons son nom, à Hambourg. Les directeurs ne ponyaient s'engager à une démarche pareille. Se proposant de déporter plusieurs membres du corps législatif, ils ne ponvaient pas traiter avec tant de faveur l'un de leurs collègues. Barthelemy fut conduit au Temple; il y arriva en même temps que Pichegru, Willot, et les autres députés pris dans la commission des inspecteurs.

Il était buit beures du matin : beaucoup de députés, avertis, voulurent courageusement se rendre à leur poste. Le président des Cinq-Cents, Siméon, et celui des Anciens, Lafond-Ladebat, parviurent jusqu'à leurs salles respectives, qui n'étaient pas encore fermées, et purent occuper le fauteuil en présence de quelques députés. Mais des officiers vinrent leur intimer l'ordre de se retirer. Ils n'eurent que le temps de déclarer que la représeutation nationale était dissoute. Ils se retirèrent chez l'un d'eux, où les plus courageux méditèrent une nouvelle tentative. Ils résolurent de se réunir une seconde fois, de traverser Paris à pied, et de se présenter, ayant leurs présidents en tête, aux portes du palais législatif. Il était près de onze heures du matin. Tont Paris était svorti de l'événement; le calme de cette grande cité n'en était pas troublé. Ce n'étaient plus les passions qui produisaient un soulévement; c'était un acte méthodique de l'autorité contre quelques représentants. Une foule de curieux encombraient les rues et les places publiques, sans mot dire. Sculement des groupes détachés des faubourgs, et composés de jacobins, parcouraient les rues en criant : Vive la république! d bas les aristocrates! Ils ne trouvaient ni écho, ni résistance dans la masse de la population. C'était surtout antour du Luxembourg que leurs groupes s'étaient amassés. Là, ils criaient : Viee le Directoire! et quelques-nns : Vice Barras!

Le groupe des députés traversa en silence la foule amasseo sur lo Carrousel, et se présenta aux portes des Tuileries. On leur ou refusa l'eutrée; ils insistèrent; alors un détachement les repoussa, et les poursnivit jusqu'à eq qu'ils fusesut dispersés: trisie et déplorable spectacle, qui préssgeait la

prochaine et inévitable domination des prétoriesa; Deurquoi fallai-liquium énétion perfide et obligié la révolution à invoquer l'appui des baisonettes! Les députés ainsi poursaivis rerétirents, les uns chez le président Lafond-Lalebat, les autres dans amaion visine. Illy délibratione et namille, et s'occupient à faire une protestation, lorsqu'un officier viait les rajailler Foder de se ésparer. Un certain nombre d'entre en firent arrêtés : c'étiente Lafond-Ladebat, Barb-Marlois, Tranço-Duçoudray, Baurdon de l'Oise, Goupil de Préfals, et quelques autres. Ils fureat conduits au Temple, où déjà les avaient précédés les membres des deux commissions.

Pendant ce temps, les députés directoriaux s'étaient rendus au nouveau lieu assigné pour la réunion du corps législatif. Les Cinq-Cents allaient à l'Odéon, les Anciens à l'école de médecine. Il était midi à peu près, et ils étaient encore peu nombreux; mais le nombre s'en augmentait à chaque instant, soit parce que l'avis de cette convocation extraordinaire se communiquait de proche en proche, soit parce que tous les incertains, eraignant de se déclarer en dissidence, s'empressaient de se rendre au nonveau corps législatif. De moments en moments, on comptait les membres présents; et enfin, lorsque les Anciens furent an nombre de cent vingt-six, et les Cinq-Cents au nombre de deux cent cinquante et un, moitié plus un pour les deux conseils, ils commencèrent à délibérer. Il y avait quelque embarras dans les deux assemblées. car l'acte qu'il s'agissait de légaliser était un coup d'Etat manifeste. Le premier soin des deux conseils fut de se déclarer en permanence, et de s'avertir réciproquement qu'ils étaient constitués. Le député Poulain-Grandpré, membre des Cing-Cents, prit le premier la parole. « Les mesures qui ont été » prises, dit-il, le local que nous occupons, tout » annonce que la patrio a couru de grands dan-» gers, et qu'elle en court encore. Rendons grâce » au Directoire : c'est à lui que nons devons le » salut de la patrie. Mais ce n'est pas assez que le » Directoire veille; il est aussi de notre devoir de » prendre des mesures capables d'assurer le salut » public, et la constitution de l'an III. A cet effet, » je demande la formation d'une commission de » eing membres. »

Cette proposition fut adoptée, et la commission composée de députés dévoués au système du Directoire. C'étaient Sieyes, Poulain-Grandpré, Villers, Chazal et Bonlay de la Meurthe. On annonca, pour

six heures du soir, un message du Directoire aux deux conseils. Ce message contenait le récit de la conspiration, telle qu'elle était connne du Directoire, les deux pièces fameuses dont nous avons déjà parlé et des fragments de lettres trouvés dans les papiers des agents royalistes. Ces pièces ne contenzient que les preuves acquises; elles prouvaient que Pichegru était en négociation avec le prétendant, qu'Imbert-Colomès correspondait avec Blanckembourg, que Mersan et Lemerer étaient les aboutissants de la conspiration auprès des députés de Clichy, et qu'une vaste association de royalistes s'étendait sur toute la France. Il n'y avait pas d'autres noms que eeux qui ont déjà été cités. Ces pièces firent néanmoins un grand effet. En apportant la conviction morale, elles prouvaient l'impossibilité d'employer les voies judiciaires, par l'insuffisance des témoignages directs et positifs. La commission des eing eut aussitôt la parole sur ce message. Le Directoire n'avant pas l'initiative des propositions, c'était à la commission des cinq à la prendre; mais cette commission avait le secret du Directoire, et allait proposer la légalisation du coup d'État convenn d'avance. Boulay de la Meurthe, chargé de prendre la parole au nom de la commission, donna les raisons dont on accompagne habituellement les mesures extraordinaires, raisons qui, dans la eireonstance, étaient malheureusement trop fondées. Après avoir dit qu'on se tronvait placé sur un champ de bataille, qu'il fallait prendre une mesure prompte et décisive, et, sans verser une goutte de sang, réduire les conspirateurs à l'impossibilité de nuire, il fit les propositions projetées. Les principales consistaient à annuler les opérations électorales de quarante-limit départements, à délivrer ainsi le corps législatif de députés voués à une faction, et à choisir, dans le nombre, les plus dangereux, pour les déporter. Le conseil n'avait presque pas le choix à l'égard des mesures à prendre; la circonstance n'en admettait pas d'autres que celles qu'on lui proposait, et le Directoire d'ailleurs avait pris une telle attitude . qu'on n'aurait pas osé les lui refuser. La partie flottante et incertaine d'une assemblée, que l'énergie sonmet toujours, était rangée du côté des directoriaux, et prête à voter tont ce qu'ils voudraient. Le député Chollet demandait cependant un délai de douze heures pour examiner ecs propositions; le eri aux roix! lui imposa silence. On se borna à retraucher quelques individus de la liste de déportation, tels que Thibaudeau, Doulcet de

Pontéroulant, Tarbé, Crecy, Detorcy, Normand, Duport de Nemours, Remusat, Bailly, les uns comme pons patriotes, malgré leur opposition, les antres comme trop insignifiants pour être dangereux. Agrès ces retranchements, on vota sur-lechamp les résolutions proposées. Les opérations électorales de guarante-buit départements furent cassées. Cè départements étaient les suivants : Aiu, Ardèche, Arriège, Aube, Aveyron, Bouchesdu-Rhône, Cayados, Charcute, Cher, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord Dordogne, Enre, Eure-et-Loir, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loiret, Manche, Marne, Mayenne, Mont-Blanc, Morbiban, Moselle, Deux-Nethes, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhôue, Haute-Saône, Saôue-et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-Inférienre, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Yonne. Les députés nommés par ces départements étaient exclus du corps législatif. Tons les fonctionnaires, tels que juges ou administrateurs municipaux, élus par ces départements, étaient exclus aussi de leurs fouctions. Étaient condamués à la déportation, dans un lieu choisi par le Directoire, les individus suivants : dans le conseil des Cing-Cents, Anbry, Job Aymé, Bayard, Blain, Boissy-d'Anglas, Borne, Bourdon de l'Oise, Cadroi, Couchery, Delahaye, Delarue, Doumère, Dumolard, Duplantier, Duprat, Gilbert-Desmolières, Henri Larivière, Imbert-Colomès, Camille Jordan, Jourdan des Bouches-du-Rhône, Gan, Lacarrière, Lemarchant-Gomicourt, Lemerer, Mersan, Madier, Maillard, Noailles, André, Mac-Curtain, Pavée, Pastoret, Pichegrn, Polissart, Praire-Montaud, Quatremère-Onincy, Saladin, Siméon, Vauvilliers, Vaublanc, Villaret-Joyeuse, Willot : dans le couseil des Anciens, Barbé-Marbois, Dumas, Ferraut-Vaillant, Lafond-Ladebat, Laumont, Muraire, Murinais, Paradis, Portalis, Rovère, Troncon-Ducoudray.

Les deux directeurs Carnet et Bartheleux, l'Exministre de la polic Cachen, son employ Bossonville, le commandant de la garde du corps légilaif Ramel, les trois agents royalistes Brettier, Laville-Heurnois, Duverne de Presle, étaient conlumés saussi à la déportation. On a c'en tint pas là : les journalistes à vaisent pas été moins dangereux que les déposis, et on n'avait pas plus de moyens de les frapper judicisirement. On résolui d'agir révolutionairement à leur égard, comme à l'égard des membres du corps législaif. On condamas à la déportation les propriétaires, éditeurs

et rédacteurs de quarante-deux journaux; car aucunes conditions n'étaut alors imposées aux journaux politiques, le nombre en était immense. Dans les quarante-deux figurait la Quotidienne. A ces dispositions contre les individus, on en ajouta d'antres, pour renforcer l'autorité du Directoire, et rétablir les lois révolutionnaires que les Cing-Cents avaient abolies ou modifiées. Aiusi le Directoire avait la nomination de tous les juges et magistrats municipaux, dont l'élection était annulée dans quarante-huit départements. Quant aux places de députés, elles restaient vacautes. Les articles de la fameuse loi du 3 brumaire, qui avaient été rapportés, étaient remis en vigueur, et même étendus. Les parents d'émigrés, exelus, par cette loi, des fonctions publiques, jusqu'à la paix, en étaient exclus par la loi nouvelle, jusqu'au terme de quatre ans après la paix; ils étaient privés en outre des fonctions électorales. Les émigrés rentrés sous prétexte de demander leur radiation, devaient sortir sous vingt-quatre henres des communes dans lesquelles ils se trouvaient, et sons quinze jours du territoire. Ceux d'entre eux qui seraient saisis en contraveution, devaient subir l'application des lois sous vingt-quatre heures. Les lois qui rappelaient les prêtres déportés, qui les dispensaient du serment et les obligeaient à une simple déclaration. étaient rapportées. Toutes les lois sur la police des enltes étaient rétablies. Le Directoire avait la faculté de déporter, sur un simple arrêté, les prêtres qu'il saurait se mal conduire. Quant aux journaux, il avait à l'avenir la faculté de supprimer ceux qui lui paraîtraient dangereux. Les sociétés politiques, c'est-à-dire les elubs, étaient rétablis; maia le Directoire était armé coutre eux de la même puissance qu'on lni donnait contre les journaux ; il pouvait les fermer à volonté. Enfiu, ce qui n'était pas moins important que tout le reste, l'organisation de la garde uationale était suspendue, et renvoyée à d'autres temps.

Ancune de ces dispositions n'était sanguianie, car le temps de l'étuion du sang dait passé; mais elles remàient au Directoire une puissance tout entrolutionaire. Elles fuent voites les fârentieles au v (4 septembre) au soir, dans les Ginq-Gents, Acune voit ne étéreu contre leur adoption quel-ques députés applaudirent, la majorité fut illences et domniée. Le résolution qu'elle contentiel contentieles de contentieles de la résolution qu'elle contentieles et de la résolution qu'elle contentieles de la résolution qu'elle contentieles de la résolution qu'elle contentieles de la résolution de la réso

simple lecture de la résolution et de rapport les coverpaignes à main de 19. Pâtigaré d'une ésace trop longue, ils s'ajentrièrent pour que digues heures. Le Directoire, qui dusti impaisar d'étairni les anocion des Anciesa, et de pouvoir appayer d'une bid coup d'Etat qui'l avait frappé, croya on mesage au corps législatif. — Le Directoire, dissit en enesage, à corps législatif. — Le Directoire, dissit en enesage, à corps législatif. — Le Directoire, dissit pour les compte ser vous pour l'appayer. C'est avait d'une de l'appayer. C'est avait le compte ser vous pour l'appayer. C'est avait le compte ser vous pour l'appayer. C'est avait le compte ser vous pour l'appayer. C'est avait le condet et de l'appayer. C'est avait le condet et de l'appayer. L'est avait l'appayer. L'est

A peine fut-il muni de cette loi, qu'il se hâta d'en user, voulant exécuter son plan avec promptitude, et aussitôt après faire entrer toutes choses dans l'ordre. Un grand nombre de condamnés à la déportation s'étaient enfuis. Carnot s'était scerètement dirigé vers la Suisse. Le Directoire aurait vonlu faire évader Barthélemy, qui s'obstina par les raisons qui ont été rapportées plus baut. Il choisit sur la liste des déportés quinze individus, jngés on plus dangeroux ou plus coupables, et les destina à nne déportation, qui pour quelques-uns fut aussi funeste que la mort. On les fit partir le jour même. dana des chariots grillés, pour Rochefort, d'où ils durent être transportés, sur une frégate, à la Guyane, C'étaient Barthélemy, Pichegru, Willot, ainsi traités à cause ou de leur importance, ou de leur eulpahilité; Rovère, à cause de ses intelligences connues avec Is faction roysliste; Aubry, à canse de son rôle dans la réaction; Bourdon de l'Oise, Murinais, Delsrue, à cause de leur conduite dans les Cing-Cents; Ramel, à cause de sa conduite à la tête des grenadiers; Dossonville, à cause des fonctiona qu'il avait remplies anprès de la eommission des inspecteurs; Tronçon-Ducoudray, Barbé-Marbois, Lafond-Ladebat, à cause, non de leur eulpabilité, esr ils étaient sincèrement attachés à la république, mais de leur influence dans le conseil des Anciens: enfin Brottier et Laville-Heurnois. à cause de leur conspiration. Leur complice Duverne de Presle fut ménagé, en considération de ses révélations. La haine eut sans doute sa part ordinaire dans le choix des victimes, car il n'y avait que Piehegru de réellement dangereux parmi ces quinze individus. Le nombre en fut porté à seize, par le dévonement du nommé Letellier, domestique de Barthélemy, qui demands à suivre son maltre. On les fit partir sans délai; et ila furent exposés, comme il arrive tonjours, à la brutalité

appris que le général Dutertre, chef do l'escorte, se conduisait mal envors les prisonniers, le remplaça sur-le-champ. Ces déportés pour esuse de royalisme allaient se trouver à Sinnamari, à coté de Billaud-Varennes et de Collot-d'Herbois. Les

autres déportés farent destinés à l'île d'Oléron. Pendant ces deux jours, Paris demeura parfiitement calmo. Les pairiotes des faubourgs trouvaient la peine de la déportation trop douce; ils étaient habitués à des mesures révolutionnaires d'une antre espèce. Se confiant dans Barras et Augereau, ils s'attendaient à mionx. Ils formèrent des groupes. et vinrent sous les fonêtres du Directoire crier : Vive la république! vive le Directoire! vive Barras! Ils attribuaient la mesure à Barras, et désiraient qu'on s'en remit à lui, pendant quelques jours, de la répression des aristocrates. Cependant ces groupes pen nombreux ne troublèrent aucunement le repos de Paris. Les sectionnaires de vendémiaire, qu'on surait vus bientôt, sans la loi du 19, réorganisés en garde nationale, n'avaient plus assez d'énergie pour prendre spontanément les armes. Ils laissèrent exécuter le conp d'État sans opposition. Du reste, l'opinion restait incertaine. Les républicains sincères voysient hien que la faction rovaliste avait rendu inévitable une mesure épergique, mais ils déploraient la violation des lois et l'intervention du pouvoir militaire. Ils dontaient presque de la culpabilité des conspirateurs, en voyant un homme comme Carnot confonda dans leurs rangs. Ils craignaient que la haine n'eût trop influé sur la détermination du Directoire. Enfin, même en jugeant ses déterminations comme nécessaires, ils étaient tristes, et ils avaient raison; ear il devenait évident que cette constitution, dans laquelle ils avaient mis tout leur espoir. n'était pas le terme de nos troubles et de nos diseordes. La masse de la population se soumit, et se détacha heauconp en ce jour des événements politiques. On l'avait vue, le 9 thermidor, passer de la baine contre l'aneien régime à la haine contre la terrenr. Depuis, elle n'avait voulu intervenir dans les sffsires que pour réagir contre le Directoire, qu'elle confondait avec la convention et le conité de salut publie. Effrayée sujourd'hui de l'énergie de ce Directoire, elle vit dans le 18 fructidor l'avis de demeurer étrangère anx événements. Aussi vit-on, dopuis ce jour, a'sttiédir le zèle

maltre. On les fit partir sans delai; et ils furent exposés, comme il arrive tonjours, à la brutalité des subalternes. Cependant le Directoire, ayant d'État du 18 fructidor. On a dit qu'il était devenu insuite a l'inistant où il flu recreaté; que le Direciere, en effrayant la fection reysitate, avait déjà ce tréussi à lui imposer; qu'en s'obstinaut à faire le d'une révolution comme comp d'Est, il avait prépare l'userpation mitituire, par l'exemple de la violation des lois. Mais, pouvaient venir se soum comme nona l'avos odigà dit, la faction reysitate la ra ètait inimidée que pour un moment; à l'arrivée la respuecher, les fond du prochais user est les martis infaliliment teat cut le la respectation de la respectation de la respectation de la vitée est alors dé déablée entre elle et les armées.

18 fonctione, prévint de le réprint de prévent de la respectation de la reprint de la puissance le le rapient de la puissance le cut, a'il se mit par la sous l'égade de la puissance le semps de révolution de la puissance le semps de la puissance le semps de la puissance le semps de révolution de la puissance le semps de la puissance le semps de

militaire, il subit uno trise mais ludvisable nocesside. La leglisti étai uno illisadon à la suite d'une révolution commo la notre. Co n'est pas à l'Endré da puissance légale que tous les parties pouvaient venir so soumentro ot se reposer; il fi-la lai une puissance palsa forte, pour les prodéger tous contre l'Europe a mares : et cette puissance, c'était la puissance militaire. Le Directoire, par le l'ét frentière, présent done la guerre civile, et lai suitait un comp d'Est. acteud a rec forte, unia les temps de révolution.

## CHAPITRE XXV.

Conséquence de 18 Fertidair. - Nationalise de Meile de Douir et de Prespis de Nachhillen en remplement de leun directors déportes. - Relationa entailes en dispete de Mennes. - dest de lettes. - Benhavement des dere leur directors déporte. - Relationate entailes en dispetes des montes de Lille vere Prégisterre. - Configteres d'Allies. - L'est coutre les cideres ababes. - Répéres des modernes de Lille vere Prégisterre. - Configreses d'Allies. - Present de Benaptes de latie; fedation de la répúblique émblique, réthières parties le Valetine et les Géness, constituin ligitaries et dublisments dans la Méliterrarde. - Traid de Compe-Fornio. - Retour de Benaptes à Paris (lies trimpobale.

Le 18 fructidor jeta la terreur dans les rangs des royalistes. Les prêtres et les émigrés, déjà rentrès en grand nombre, quittérent Paris et les grandes villes, pour regagner les frontières, Ceux qui étaient prêts à reutrer, s'enfoncèrent de nouveau en Allemagne et en Suisse. Le Directoire venait d'être réarmé de toute la puissance révolutionnaire par la loi du 19, et personne ue voulait plus le braver. Il commença par réformer les administrations, ainsi qu'il arrive toujours à chaque changement de système, et appela des patriotes prononcés à la plupart des places. Il avait à nommer à tontes les fonctions électives, dans quarantehuit départements, et il ponvait ainsi étendre beaucoup son influence, et multiplier ses partisans. Son premier soin devait être de remplacer les deux directeurs, Carnot et Barthélemy. Rewbell et Larévellière, dont le dernier événement avait singulièrement augmenté l'influence, no voulaient pas qu'on pût les accuser d'avoir exclu deux de leurs collègues, pour rester maîtres du gonvernement. Ils exigerent donc que l'on demandat sur-le-champ au corps législatif la nomination

do denx nouveaux directenrs. Ce n'était point l'avis de Barras, et encore moins d'Augereau. Co géuéral était onchanté de la journée du 18 fructidor, et tont fier de l'avoir si bien conduite. En se mêlant aux évéuements, il avait pris goût à la politique et au pouvoir, et avait conçu l'ambition de sièger au Directoire. Il voulait que les trois directeurs, sans demander des collègues au corps législatif, l'appelassent à siéger auprès d'eux. On no satisfit point à cette prétention, et il no lui resta d'autre moyen pour devenir directeur que d'obtenir la majorité dans les conseils. Mais il fut encore déçu dans cet espoir. Merlin de Douai, ministre de la justice, et François de Neufchâteau, ministre de l'intériour, l'emportérent d'un assez grand nombre de voix sur leurs concurrents. Masséna et Augorean furent, après eux, les candidats qui réunirent le plus de suffrages. Massena en eut quelques-uns do plus qu'Augereau. Les deux nouveaux directeurs furent installés avec l'appareil accoutumé. Ils étaiout républicains, plutôt à la manière de Rewbell et de Larevellière, qu'à la manière de Barras; ils avaient d'ailleurs d'autres habitudes et d'aures mours. Merlin était un jurisconsulte; François de Neufchiteau nn bomme de lettres. Tous deux avaient une manière de vitre anlogue à leur profession, et étaient faits pour s'entendre avec Rewbell et Larévillière. Peut-tre eût-il été à désirer, pour l'influence et la considération du Directoire auprès de nos armées, que l'un de nos généraux célèbres y fût appelé.

Le Directoire remplaça les deux ministres appelés au Directoire, par deux administrateurs cuellents pris dans la province. Il espérait ainsi composer le gouvernement d'houmes ples drangers aux intrigues de Paris, et moins accessibles à la fusure! I appelé à la justie: Laumbrechts, qui était commissaire près l'administration centrale de déparement de 10 plec, c'est-à-dire prédix; c'était un magistrat inségre. Il plaça à l'indrieux centrale de la Loire-Inférieux-, administrateux centrale de la Loire-Inférieux-, administrateux public, artif et proble, artif et probe, mais trap étranger à la capitale et à ses usages pour n'être pas quelquefais ricituel à la tité d'une grande administration.

Le Directoire avait lien de s'applaudir de la manière dont les événements s'étaient passés. Il était seulement inquiet du silence du général Bonaparte, qui n'avait plus écrit depuis longtemps, et qui n'avait point envoyé les fonds promis. L'aide de camp Lavalette n'avait noint paru au Luxembonrg pendant l'événement, et on soupçonna qu'il avait indisposé son général contre le Directoire, et lui avait donné de fanx renseignements sur l'état des choses. M. de Lavalette, en effet, n'avait cessé de conseiller à Bonaparto do se tenir à part, de rester étranger au coup d'État, et de se borner au secours qu'il avait donné au Directoire par ses proclamations. Barras et Augereau mandèrent M. de Lavalette, lui firent des menaces, en lui disant qu'il avait sans doute trompé Bonaparte, et ils lui déclarèrent qu'ils l'auraient fait arrêter, sans les égards dus à son général. M. de Lavalette partit sur-le-champ pour l'Italie. Augereau se hâta d'éerire au général Bonaparte et à ses amis de l'armée pour peindre l'événement sous les couleurs les plus favorables.

Le Directoire, mécontent de Moreau, avait résolu de le rappeler, mais il rectut de lui nue lettre qui fit la plun grande sensation. Moreau avait saisi, lors du passage di Rhin, les papiers du général Klinglin, et y avait trouvé tonte la correspondance de Pichegru avec le prince de Condé. Il avait tenn octte correspondance servier: umais il se décida à

la faire connaître au gouvernement au moment du 18 fructidor, 11 prétendit s'être décidé avant la connaissance des événements du 18, et afin de fournir au Directoire la prenve dont il avait besoin pour confondre des ennemis redontables. Mais on assure one Morean avait reen par le télégraphe la nouvelle des événements dans la journée même du 18, qu'alors il s'était hâté d'écrire, pour faire une dénonciation qui ne compromettait pas Pichegru plus qu'il ne l'était, et qui le déchargeait lui-même d'une grande responsabilité. Quoi qu'il en soit de ces différentes suppositions, il est clair que Moreau avait gardé longtemps un secret important, et ne s'était décidé à le révéler qu'an moment même de la catastrophe. Tout le monde dit que, n'étant pas assez républicain pour dénoncer son ami, il n'avait pas été cependant ami assez fidèle pour garder le secret jusqu'an bout. Son caractère politique parut là ee qu'il était, c'est-à-dire faible, vacillant et incertain. Le Directoire l'appela à Paris, pour rendre compte de sa conduite. En examinant cette correspondance, il y tronva la confirmation de tout ce qu'il avait appris sur Piehegru, et dut regretter de n'en avoir pas eu connaissance plus tôt. Il trouva aussi dans ees papiers la preuve de la fidélité de Morean à la république; mais il le punit de sa tiédeur et de son silence en lui ôtant son commandement, et en le laissant sans emploi à Paris.

Hoche, tonjonrs à la tête de son armée de Santbre-et-Mense, venait de passer un mois entier dans les plus cruelles angoisses. Il était à son quartier général de Wetzlar, ayant une voitnre toute prête pour s'enfuir en Allemagne avec sa jenne femme, si le parti des Cing-Cents l'emportait. C'est ectte circonstance seule qui, pour la première fois, le fit songer à ses intérêts, et à réunir nne somme d'argent pour suffire à ses besoins pendant son éloignement; on a vu déjà qu'il avait prêté an Directoire la plus grande partie de la dot de sa femme. La nouvelle du 18 fructidor le combla de joie, et le délivra de toute erainte pour lui-même. Le Directoire, pour récompenser son dévonement, réunit les deux grandes armées de Sambre-et-Meuse et du Rhin en une seule, sous le nom d'armée d'Allemagne, et lui en donna le commandement. C'était le plus vaste commandement de la république. Malheureusement la santé du jenne général ne lui permit guère de jouir du triomphe des patriotes, et des témoignages de confiance du gouvernement. Depuis quelque temps une toux soche et fréquente, des convulsions perveuses, alarmaient ses amis et 1 ses médecins. Un mal inconnu consumait ce jeune homme, naguère plein de santé, et qui joignait à ses talents l'avantage de la beauté et de la vigueur la plus mále. Malgré son état, il s'occupait d'organiser en une seule les deux armées dont il venait de recevoir le commandement, et il songeait touiours à son expédition d'Irlande, dont le Directoire voulait faire un moyen d'épouvante contre l'Angleterre. Mais sa toux devint plus violente vers les derniers jonrs de fructidor, et il commença à souffrir des douleurs insupportables. On souhaitait qu'il suspendit ses travaux, mais il ne le voulut pas. Il appela son médecin, et lui dit: Donnez-moi un remêde pour la fatique, mais que ce remêde ne soit pas le repos. Vaineu par le mal, il se mit au lit le premier jour complémentaire de l'an V (17 septembre), et expira le lendemain, au milien des donleurs les plus vives. L'armée fut dans la consternation, car elle adorait son jenne général. Cette nouvelle se répandit avec rapidité, et vint affliger tous les républicains, qui comptaient sur les talents et sur le patriotisme de Hoche. Le bruit d'empoisonnement se répandit sur-le-champ; on ne ponvait pas croire que tant de jeunesse, de force, de santé, succombassent par un accident naturel. L'autopsie fut faite; l'estomac et les intestins furent examinés par la faculté, qui les trouva remplis de taches noires, et qui, sans déclarer les traces du poison, parut dn moins y croire. On attribua l'empoisonnement au Directoire, ce qui était absurde, car personne an Directoire n'était canable de ce crime, étranger à nos mœurs, et personne surtout n'avait intérêt à le commettre. Hoche, en effet, était l'appui le plus solide dn Directoire, soit contre les royalistes, soit contre l'ambitieux vainqueur de l'Italie. On supposa avec plus de vraisemblance qu'il avait été empoisonné dans l'Ouest. Son médecin crut se souvenir que l'altération de sa santé datait de son dernier séjonr en Bretagne, lorsqu'il alla s'y embarquer pour l'Irlande. On imagina, du reste sans prenve, que le jenne général avait été empoisonné dans un repas qu'il avait donné à des personnes de tous les partis, pour les rapprocher.

Le Directoire ît préparer des obsèques magnifiques; elles eurent lien au Champ de Mars, en présence de tous les corps de l'Etat, et au milieu d'un concorrs immense de peuple. Une armée considérable suivait le convoi; le vieux pèro du général condnisait le denil. Cette pompe fit une im-

pression profonde, et fut une des plus belles de nos temps béroïques.

Ainsi finit l'une des plus belles et des plus intéressantes vies de la révolution. Cette fois du moins ce ne fut pas par l'échafaud. Hoche avait vingtneuf ans. Soldat aux gardes françaises, il avait fait son éducation en quelques mois. Au courage physique du soldat il joignait un caractère énergique. une intelligence supéricure, une grande connaissance des hommes, l'entente des événements politiques, et enfin le mobile tout-puissant des passions. Les siennes étaient ardentes, et furent peut-être la seule canse de sa mort. Une circonstance particulière ajoutait à l'intérêt qu'inspiraient toutes ses qualités : toujours il avait vu sa fortune interrompue par des accidents imprévus; vainqueur à Wissembourg, et prét à entrer dans la plus belle carrière, il fut tout à coup jeté dans les cachots : sorti des cachots pour aller se consumer en Vendée, il y remplit le plus beau rôle politique, et, à l'instant où il allait exécuter un grand projet sur l'Irlande, nne tempête et des mésintelligences l'arrêtèrent encore : transporté à l'armée de Sambreet-Meuse, il y remporta une belle victoire, et vit sa marche suspendue par les préliminaires de Léoben : enfin tandis qu'à la tête de l'armée d'Allemagne et avec les dispositions de l'Europe, il avait encore un avenir immense, il fut frappé tout à coup au milieu de sa carrière, et enlevé par une maladie de quarante-buit beures. Du reste, si un beau souvenir dédommage de la perte de la vie. il ne ponvait être mieux dédommagé de perdre si tôt la sienne. Des victoires, une grande pacification, l'universalité des talents, une probité sans tache, l'idée répandue chez tous les républicains qu'il aurait lutté seul contre le vainqueur de Rivoli et des Pyramides, que son ambition serait restée républicaine et eût été un obstacle invincible pour la grande ambition qui prétendait au trône, en un mot, des bauts faits, de nobles conjectures, et vingt-neuf ans, voilà de quoi se compose sa mémoire. Certes, elle est assez belle! ne le plaignons pas d'être mort jeune : il vaudra toujours mieux pour la gloire de lloche, Kléber, Desaix, de n'être pas devenus des maréchaux. Ils ont en l'honneur de mourir citovens et libres, sans être réduits comme Moreau à chercher un asile

Le gouvernement donna l'armée d'Allemagne à Augereau, et se débarrassa ainsi de sa turbulence, qui commencait à devenir incommode à Paris.

dans les armées étrangères.

Le Directoire avait fait en quelques jonrs tous | les arrangements qu'exigenient les eirconstances; mais il lui restait à s'occuper des finances. La loi du 19 fruetidor, en le délivrant de ses adversaires les plus redoutables, en rétablissant la loi du 3 brumaire, en lui donnant de nouveaux moyens de sévérité contre les émigrés et les prêtres, en l'armant de la faculté de supprimer les journaux, et de fermer les sociétés politiques dont l'esprit ne lui conviendrait pas, en lui permettant de remplir toutes les places vacantes après l'annulation des élections, en ajournant indéfiniment la réorganisation des gardes nationales, la loi du 19 fructidor lui avait rendu tout ce qu'avaient voulu lui ravir les deux conseils, et y avait même ajouté une espèce de toute-puissance révolutionnaire. Mais le Directoire avait des avantages tout aussi importants à recouvrer en matière de finances; car on n'avait pas moins voulu le réduire sous ce rapport que sous tous les autres. Un vaste projet fut présenté pour les dépenses et les recettes de l'an VI. Le premier soin devait être de rendre au Directoire les attributions qu'on avait voulu lui ôter. relativement aux négociations de la trésorerie, à l'ordre des pavements, en un mot, à la manipulation des fonds. Tous les articles adoptés à cet égard par les conseils, avant le 18 fruetidor, furent rapportés. Il fallait songer ensuite à la création de nouveaux impôts, ponr soulager la propriété foncière trop chargée, et porter la recette au niveau de la dépense. L'établissement d'une loterie fut antorisé; il fut établi an droit sur les chemins et un autre sur les bypothèques. Les droits de l'enregistrement forent régularisés de manière à en accrottre considérablement le produit; les droits aur les tabacs étrangers forent augmentés. Grâce à ces nouveaux moyens de recette, on put réduire la contribution foncière à 228 millions, et la contribution personnelle à 50, et porter cependant la somme totale des revenus pour l'an VI à 616 millions. Dans cette somme, les ventes supposées de biens nationaux n'étaient évaluées que pour 20 millions.

La recette so trouvant élevée à 646 millions par cea différents morens, il fallait réduire la dépease à la meine somme. La guerre d'était supposée devoir cotter cette année, même dans le cas d'ane nouvelle campagne, que 285 millions. Les autres services générant étaient évalnés à 247 millions, ce qui faisait en tout 550 millions. Se survice de la dette s'élevait à lais sel à 250 millions; et de la dette s'élevait à lais sel à 250 millions; et di

on l'eus fait intégralement, la dépense se fût élevée à un taux fort supérieur aux movens de la republigne. On proposa de n'en paver que le tiers, e'est-à-dire 86 millions. De cette manière, la guerre, les services généranx et la dette ne portaient la dépense qu'à 616 millions, montant de la recette. Mais pour se renfermer dans ces bornes, il fallait prendre un parti décisif à l'égard de la dette. Depuis l'abolition du papier-monnaje et le retour du numéraire, le service des intérêts n'avait pu se faire exactement. On avait payé un quart en numéraire et trois quarts en bons sur les biens nationaux, appelés bons des trois-quarts. C'était en quelque sorte comme si on est payé un quart en argent et trois quarts en assignats. La dette n'avait donc guère été servie jnsqu'iei qu'avec les ressources provenant des biens nationanx, et il devenait preent de prendre un parti à cet égard, dans l'intérêt de l'État et des créanciers. Une dette dont la charge annuelle montait à 258 millions, était véritablement énorme pour cette époque. On ne counaissait point encore les ressources du crédit et la puissance de l'amortissement. Les revenns étaient bien moins considérables qu'ils ne le sont devenns, car on n'avait pas eu le temps de recueillir encore les bienfaits de la révolution : et la France. qui a pu produire depuis un milliard de contributions générales, pouvait à peine alors donner 616 millions. Ainsi la dette était accablante, et l'État se tronvait dans la situation d'un particulier en faillite. On résolut donc de continuer à servir une partic de la dette en numéraire, et, au lieu de servir le reste en bons sur les biens nationaux, d'en rembourser le capital même avec ces biens, On voulait on conserver un tiers seulement; le tiers conservé devait s'appeler tiers consolidé, et demeurer sur le grand-livre avec qualité de rente perpétuelle. Les deux autres tiers devaient être remboursés au capital de vingt fois la rente, et en bons recevables en payement des biens nationany. Il est vrai que ces bons tombaient dans le commerce à moins du sixième de leur valeur, et que pour ceux qui ne voulaient pas acheter des terres, c'était une véritable banqueroute.

Malgré le calme et la docilité des conseils depuis le firetidor, cette mesure excita une vive opposition, Les adversaires de rembourement soutensient que c'était une vraie bamqueroute; que la dette, à l'origine de la révolution, set cèt mise sous la sauvegarde de l'honneur national, et que c'était débenourer la réubilique une de

rembonrser les deux tiers; que les créanciers qui | n'achèternient pas des biens perdraient les neuf dixièmes en négociant leurs bons, ear l'émission d'une aussi grande quantité de papier en avilirait considérablement la valcur; que, même sans avoir des préjugés contre l'origine des biens, les eréanciers de l'État étaient pour la plupart trop pauvres pour acheter des terres; que les associations pour acquérir en commun étaient impossibles; que, par conséquent, la perte des neuf dixièmes du capital était réelle pour la plupart; que le tiers prétendu consolidé, et à l'abri de réduction pour l'avenir, n'était que promis; qu'un tiers promis valuit moins que trois tiers promis; qu'enfin, si la république ne pouvait pas, dans le moment, suffire à tout le service de la dette, il valait mieux pour les créanciers attendre, comme ils avaient fait jusqu'ici, mais attendre avec l'espoir de voir leur sort amélioré, qu'être dépouillés sur-le-champ de leur eréance. Il y avait même beaucoup de gens qui auraient vouln qu'on distinguât entre les différentes espèces de rentes inscrites au grand-livre, et qu'on ne soumit au remboursement que celles qui avaient été acquises à vil prix. Il s'en était vendu eneffet à 10 et 15 francs; eeux qui les avaient aebctées gagnaient encore beaucoup malgré la réduction au tiers.

Les partisans du projet du Directoire répondaient qu'un État avait le droit, comme tout partienlier, d'abandonner son avoir à ses créanciers, quand il ne ponyait plus les paver; que la dette surpassait de beaucoup les moyens de la république, et que, dans cet état, elle avait le droit de leur abandonner le gage même de cette dette, c'est-à-dire les biens; qu'en achetant des terres, ils perdraient fort peu; que ces terres s'élèveraient rapidement dans leurs mains, pour remonter à leur ancienne valeur, et qu'ils retrouveraient ainsi ce qu'ils avaient perdu; qu'il restait 1,300 millions de biens (le milliard promis aux armées étant transporté aux créanciers de l'Étatl; que la paix était prochaine; qu'à la paix les bons de rembonrsement devaient seuls être reçus en payement des biens nationaux; que, par conséquent, la partie du capital remboursée, s'élevant à environ 5 milliards, trouverait à acquérir 1,300 millions de biens, et perdrait tont au plus les deux tiers au lieu des neuf dixièmes; que du reste, les créauciers n'avaient pas été traités autrement jusqu'lei; que toujours on les avait pavés en biens, soit qu'on leur donnat des assignats, on des bons des trois-

querti; que la république était abligée de lors donner ce qu'elle avait; qu'il ne agenraleut rien à attendre, carjanais elle ne pourrait servir toute à attendre, carjanais elle ne pourrait servir toute la dette; qu'el ne liquidant, leur sont était fixé; que le payement du tiers consolidé commençait ser-le-champ, en le migrea de litre la service existateur, et que le république de son étôt était dévired d'un facton étorme; qu'elle entrait par là dans des voics régulières, qu'elle se précestait à l'Europe avec une deste devenue légie, et qu'elle de dévant le prix que entre les dévirent le pairs, qu'enfin on se pourrait pas désirés que entre les déférentes rantes suivant le prix d'acquisition, et qu'il fallait les traiter toutes également.

Cette mesure était inévitable. La république faisait ici comme elle avait toujours fait : tous les engagements au-dessus de ses forces, elle les avait remplis avec des terres, au prix où elles étaient tombées. C'est en assignats qu'elle avait acquitté les anciennes charges, ainsi que toutes les dépenses de la révolution, et e'est avce des terres qu'elle avait acquitté les assignats. C'est en assignats, c'est-à-dire encore avec des terres, qu'elle avait servi les intéréts de la dette, et e'est avec des terres qu'elle finissait par en acquitter le capital lui-même. En un mot, elle donnait ce qu'elle possédait. On n'avait pas autrement liquidé la dette anx États-Unis. Les eréanciers avaient recu pour tout payement les rives du Mississipi. Les mesures de cette nature causent, comme les révolutions, beaucoup de froissements particuliers; mais il faut savoir les subir, quand elles sont devenues inévitables.

La mesure fut adoptée. Ainsi, su moven des nonveaux impôts, qui portaient la recette à 616 millions, et grace à la réduction de la dette, qui permettait de restreindre la dépense à cette somme, la balance se trouva rétablie dans nos finances, et on put espérer un peu moins d'embarras pour l'an VI (de septembre 1797 à septembre 1798). A toutes ces mesures, résultats de la victoire, le parti républicain en voulait ajouter une dernière. Il disait que la république serait tonjours en péril, tant qu'nne caste ennemie, celle des eidevaut nobles, serait soufferte dans son sein; il voulait qu'on exilât de France tontes les familles qui autrefois avaient été nobles, ou s'étaient fait passer pour nobles; qu'on leur donnât la valeur de leurs biens en marchandises françaises, et qu'on les obligent à porter ailleurs leurs préjugés, leurs

passions et leur existence. Ce projet était fort appnyé par Sieves, Boulay de la Meurthe, Chazal, tous républicains prononcés, mais très-combattu par Tallien et les amis de Barras. Barras était noble; le général de l'armée d'Italie était né gentilhomme; beaucoup des amis qui partageaient les plaisirs de Barras, et qui remplissaient ses salons, étaient d'aneiens nobles aussi; et quoiqu'une exception fût faite en faveur de ceux qui avaient servi utilement la république, les salons du directeur étaient fort irrités contre la loi proposée. Même sans toutes ces raisons personnelles, il était aisé de montrer le danger et la rigueur de cette loi. Elle fut présentée cependant aux deux conseils, et excita une espèce de soulèvement, qui obligea à la retirer, pour lui faire subir de grandes modifications. On la reproduisit sous une autre forme. Les ci-devant nobles n'étaient plus condomnés à l'exil; mais ils étaient considérés comme étrangers, et obligés, pour recouvrer la qualité de citoyens, de remplir les formalités et de subir les épreuves de la naturalisation. Une exception fut faite en faveur des hommes qui avaient servi ntilement la république, ou dans les armées ou dans les assemblées. Barras, ses amis, et le vainqueur d'Italie, dont on affectait de rappeler toujours la naissance, furent ainsi affranchis des conséquences de cette mesare.

Le gouvernement avait repris une énergie toute révolutionnaire. L'opposition qui, dans le Directoire et les conseils, affectait de demander la paix, étant écartée, le gonvernement se montra plus ferme et plus exigeant dans les négociations de Lille et d'Udine. Il ordonna sur-le-champ à tous les soldats qui avaient obtenu des congés, de rentrer dans les rangs; il remit tout sur le pied de guerre, et il envoya de nouvelles instructions à ses négociateurs. Maret, à Lille, était parvenu à concilier, comme on l'a vu, les prétentions des puissances maritimes. La paix était convenue, pourvu que l'Espagne sacrifiàt la Trinité, et la Hollande Trinquemale, et que la France promit de ne jamais prendre le cap de Bonne-Espérance pour elle-même. Il ne s'agissait done plus que d'avoir le consentement de l'Espagne et de la Hollande. Le Directoire trouva Maret trop faeile, et résolut de le rappeler : il envoya Bonnier et Treilhard a Lille, avec de nouvelles instructions. D'après ces instructions, la France exigeait la restitution pure et simple, non-sculement de ses colonies, mais encore de celles de ses allies. Quant

ana afgaciationa d'Udino, le Directoire ne se montre pas moins trenchast et moins positi. Il ne concentais plus à c'es tenir aux préliminaires de Léches, qui donnaines à l'Autriche la Ininie de l'Ugline ne ladire; il vouluit annieteannt que l'Italier d'an affrachie tou entière jusqu'à l'Itanou, est que l'Autriche se contentie, pour indemnité, de la s'esclurisation de divers Estes celétissafques en adsiendarisation de divers Estes celétissafques en activation de et envoyé par Caront, et qui s'ardi, 'dans sa correspondance, fort pen ménagé les généraux de l'armée d'Unie réputs les plus républicaires. Donaparte democra chargé des pouvoirs de la république pour traites avez l'Autriche.

L'ultimatum que le Directoire faisait signifier à Lille par les nouveaux négociateurs, Bonnier et Treilhard, vint rompre une négociation presque achevée. Lord Malmcsbury en fut singulièrement déconcerté, car il désirait la paix, soit pour finir glorieusement sa carrière, soit pour procurer à son gouvernement un moment de répit. Il témoigna les plus vifs regrets; mais il était impossible que l'Angleterre renonçat à toutes ses conquêtes maritimes, et ne recût rien en échange. Lord Malmesbury était si sincère dans son désir de traiter. qu'il engagea M. Maret à chercher à Paris si on ne pourrait pas influer sur la détermination du Directoire, et offrit même plusieurs millions pour acheter la voix de l'un des directeurs. M. Maret refusa de se charger d'aucune négociation de cette espèce, et quitta Lille, Lord Malmesbury et M. Ellis partirent sur-le-champ, et ne revinrent pas. Quoiqu'on put reprocher dans cette circonstance nu Directoire d'avoir reponssé une paix certaine et avantageuse pour la France, son motif était cependant honorable. Il cût été peu loval à nous d'abandonner nos alliés, et de leur imposer des sacrifices pour prix de leur dévouement à notre canse. Le Directoire, se flattant d'avoir sous peu la paix avee l'Autriche, ou du moins de la lui imposer par un mouvement de nos armées, avait l'espoir d'être bientôt délivré de ses ennemis du continent, et de pouvoir tonrner toutes ses forces contre l'Angleterre.

L'ultimatum signifié à Bonaparte lui déplut singuitement, car il n'espérait pas pouvoir le faire accepter. Il était difficile, en effet, de forcer l'Autriche à renoncer tout à fait à l'Italie, et à se contenter de la sécularisation de quelques États ecclésiastiques en Allemagne, à moins de marcher sur Vienne. Or, Bonaparte ne pomait plus prétendre

à cet honneur, car il avait toutes les forces de la monarchie autrichienne sur les bras, et c'était l'armée d'Allemagne qui devait avoir l'avantage de percer la première, et de pénétrer dans les Eats béréditaires. A ce sujet de mécouteutement s'en joignit un autre, lorsqu'il apprit les défiances qu'on avait concues contre lui à Paris. Augereau avait euvoyé un de ses aides de camp avec des lettres pour beaucoup d'officiers et de généraux de l'armée d'Italie. Cet aide de camp paraissait remplir une espèco de mission, et être chargé de redresser l'opinion de l'armée sur le 18 fructidor. Bonaparte vit bieu qu'ou se définit de lui. Il se hàta de jouer l'offensé, de se plaindre avec la vivacité et l'amertume d'un bomme qui se sent indispensable; il dit que le gouvernement le traitait avec une horrible ingratitude, qu'il se conduisait envers lui comme envers Pichegru après veudémiaire, et il demanda sa démission. Cet bomme, d'un esprit si grand et si ferme, qui savait se donner uue si noble attitude, se livra ici à l'humeur d'an eufant impétueux et mutin. Le Directoire ue répondit pas à la demande de sa démission, et se contenta d'assurer qu'il n'était pour rieu dans ces lettres, et dans l'envoi d'un aide de camp. Bouaparte se calma, mais demanda eucore à être remplacé dans les fonctions de négociateur, et dans celles d'organisateur des républiques italiennes. Il répétait saus cesse qu'il était malade, qu'il ne ponvait plus supporter la fatigue du cheval, et qu'il lui était impossible de faire une nouvelle campagne, Cependant, quoique à la vérité il fût malade, et accablé des travaux énormes auxquels il s'était livré depuis deux ans, il ne voulait être remplacé dans aucun de ses emplois, et au besoiu il était assuré de trouver dans sou âme les forces qui semblaieut manquer à son corps.

Il résolut, ou effei, de pourssivre la négociaien, et d'ajours la gloire de premier capitaine du siècle, celle de pacificaeur. L'ultimatum de Directoire le génit; mais il n'eisit pay bus décidé dans cette circonstance que dans une foule d'auter, à oblir reveglément à son gouercament. Set travaux, dans ce moment, étient innecesse. Il me marrier dans l'Adrisique, il formati de grande projets sur la Méditerranée, et il traitait avec les phépiscontainires de l'Autriche.

Il avait commencé à organiser en deux États séparés les provinces qu'il avait affranchies dans la resterait à a république italience, et Minn debaute Italie. Il avait érizé deursi longremps en viendrait amitale sans aucune contestation. Bona-

république cispadaue le duché de Modène, les légations de Bologue et de Ferrare. Son projet était de réunir ce petit État à Veuise révolutionnée. et de la dédommager ainsi de la perte de ses provinces de terre ferme. Il voulait organiser à part la Lombardic, sous le titre de république trauspadane. Mais bientôt ses idées avaient changé, et il préférait former un seul État des provinces affranchies. L'esprit de localité, qui s'opposait d'abord à la réunion de la Lombardie avec les autres provinces, conseillait mainteuant au coutraire de les réunir. La Romagae, par exemple, ne voulait pas se réunir aux légations et au duché de Modèue, mais consentait à dépendre d'un gouvernement ceutral établi à Milan. Bonaparte vit bientôt que, chacun détestant son voisin, il serait plus facile de soumettre tout le monde à une antorisé unique. Enfin, la difficulté de décider la suprématie eutre Venise et Milan, et de présérer l'une des deux pour en faire le siège du gouvernement, cette difficulté n'eu était plus nne pour lui. Il avait résolu de sacrifier Veuise. Il n'aimait pas les Vénitiens; il voyait que le changement de gouvernement u'avait pas amenéehez eux un ebangement dans les esprits. La graude uoblesse, la petite, le peuple étaient ennemis des Français et de la révolution, et faisaient toujours des vœux pour les Autricbieus. A peine un petit nombre de bourreois aisés approuvaient-ils le nouvel état de choses. La municipalité démocratique montrait la plus mauvaise volonté à l'égard des Français. Presque tout le monde à Veuise semblait désirer qu'un retour de fortune permit à l'Autriche de rétablir l'aucien gouvernement. De plus, les Vénitiens n'inspiraient aucune estime à Bonaparte sous un rapport important à ses yeux, la puissance. Leurs canaux et leurs ports étaieut presque comblés; leur marine était dans le plus triste état; ils étaient eux-mêmes abâtardis par les plaisirs, et incapables d'énergie. « C'est un peuble mou, efféminé et ldche, écrivait-il, sans terre ni eau, et nous n'en avons que faire. » Il songeait done à livrer Veuise à l'Autriche, à condition que l'Autriche, renoncant à la limite de l'Oglio, stipulée par les préliminaires de Léobeu, rétrograderait jusqu'à l'Adige. Ce fleuve, qui est une excelleute limite, séparait alors l'Autriche de la république uouvelle. L'importante place de Mantone, qui, d'après les préliminaires, devait être rendue à l'Autriche, resterait à la république italienne, et Milan departe aimait done beaucoup mienx former un seul État. dont Milan serait la capitale, et donner à cet État la frontière de l'Adige et Mantoue, que de garder Venise; et en cela il avait raison, dans l'intérêt même de la liberté italienne. A ne pas affranchir tonte l'Italie jusqu'à l'Izunzo, mieux valait sacrifier Venise que la frontière de l'Adige et Mantoue. Bouaparte avait vn, en s'entreteuant avec les négociateurs autrichiens, que le nouvel arrangement pourrait être accepté. En conséquence, il forma de la Lombardie, des ducbés de Modène et de Reggio, des légations de Bologne et de Ferrare, de la Romagne, du Bergamasque, du Bresciau, et du Mautonan, un État qui s'étendait jusqu'à l'Adige, qui avait d'excellentes places, telles que Pizzighitone et Mautoue, une populatiou de trois millions six cent mille habitauts, uu sol admirable, des fleuves, des cauaux et des ports.

Sur-le-champ il se mit à l'organiser en république. Il aurait voulu nne autre constitution que celle donnée à la France. Il trouvait dans cette constitution le pouvoir exécutif trop faible; et, même sans avoir eucore aucun penchaut décidépour telle ou telle forme de gouvernemeut, mu par le seul besoin de composer un État fort et capable de lutter avec les aristocraties voisines. Il aurait souhaité une organisation plus concentrée et plus éuergique. 11 demaudait qu'ou lui envoyat Sieyes, pour s'enteudre avec lui à cet égard; mais le Directoire n'adopta point ses idées, et insista pour qu'ou douuât à la nouvelle république la coustitution française. Il fut obéi, et sur-le-champ notre constitution fut adaptée à l'Italie. La nouvelle république fut appelée Cisalpine. On voulait à Paris l'appeler Trausalpine; mais c'était placer eu quelque sorte le centre à Paris, et les Italiens le voulaieut à Rome, parce que tous leurs vœux tendaieut à l'affrauchissement de leur patrie, à son unité, et au rétablissement de l'antique métropole. Le mot Cisalpine était douc celui qui lul couvenait le mieux. On crut prudeut de ne pas abandonner au choix des Italiens la première composition du gouvernement. Pour cette première fois, Bonaparte nomma lui-même les ciuq directenrs et les membres des deux conseils. Il s'attacha à faire les meilleurs choix, autant du moins que sa position le permettait. Il nomma directeur Serbelloui, l'un des plus grands seigneurs de l'Italie; il fit partont organiser des gardes nationales, et en réunit trente mille à Milau pour la fédération

du 14 juillet. La présence de l'armée française en Italie, ses hauts faits, sa gloire, avaient commencé à répandre l'euthousiasme militaire dans ce pays, trop peu habitué aux armes. Bonaparte tacha de l'y exciter de toutes les manières. Il ne se dissimulait pas combien la nouvelle république était faible sous le rapport militaire; il n'estimait eu Italie que l'armée piémontaise, parce que la cour de Piémout avait seule fait la guerre peudant le cours du siècle. Il écrivait à Paris qu'un seul régiment du roi de Sardaigne renverserait la république cisalpine; qu'il fallait donner par conséquent à cette république des mœnrs guerrières ; qu'elle serait alors une puissance importante en Italie; mais que pour cela il fallait du temps, et que de pareilles révolutions ne se faisaient pas eu quelques jours. Cependaut il commençait à y réussir, car il avait au plus haut degré l'art de communiquer aux autres le plus vif de ses goûts. celui des armes. Personne ne savait mieux se servir de sa gloire, pour faire des succès militaires une mode, pour y diriger tontes les vanités et toutes les ambitions. Dès ce jour, les mœurs commencèrent à chauger en Italie. « La soutane, qui » était l'babit à la mode pour les jeunes geus, fut » remplacée par l'uniforme. Au lieu de passer a leur vie aux pieds des femmes, les jeunes Ita-» lieus fréquentaient les manéges, les salles d'ar-» mes, les champs d'exercice. Les enfants ne a jouaient plus à la chapelle; ils avaient des ré-» gimeuts de fer-blanc, et imitaient dans leurs » jenx les évéuements de la guerre. Dans les co-» médies, daus les farces des rucs, on avait tou-» jours représenté un Italien bien làche, quojque a spirituel, et une espèce de gros capitau, quel-» quefois français, et plus souvent allemand, bien » fort, bieu brave, bien brutal, finissant par ad-» ministrer quelques coups de bâton à l'Italien. a aux grands applaudissements des spectateurs. a Le peuple ne souffrit plus de pareilles allusions; » les auteurs mireut sur la scène, à la satisfac-» tion du public, des Italiens braves, faisant » fuir des étrangers, pour soutenir leur honneur » et leurs droits. L'esprit national se formait. » L'Italic avait ses chansons à la fois patriotiques a et guerrières. Les femmes repoussaient avec móa pris les hommages des hommes qui, pour leur » plaire, affectaient des mœurs efféminées . »

\* Minoires de Napoléon, publiés par le romte de Mon-

Cependant cetté révolution commencait à peine : 1 la Cisalpine ne pouvait être forte encore que des secours de la France. Le projet était d'y laisser, comme en Hollande, une partie de l'armée, qui se reposerait là de ses fatigues, jouirait paisiblement de sa gloire, et animerait de son feu guerrier toute la contrée. Bonaparte, avec cette prévoyance qui s'étendait à tout, avait formé pour la Cisalpine un vaste et magnifique plau. Cette république était pour la France un avant-poste; il fallait que nos armées pussent y arriver rapidement. Bonaparte avait formé le projet d'une route qui de France arriverait à Geuève, de Genève traverserait le Valais, percerait le Simplon, et descendrait eu Lombardie. Il traitait déjà avec la Suisse pour cet objet. Il avait envoyé des ingénieurs pour faire le devis de la dépense, et il arrêtait tous les détails d'exécution, avec cette précision qu'il mettait dans les projets même les plus vastes et les plus chimériques en appareuce. Il voulait que cette graude ronte, la première qui percerait directement les Alpes, fût large, sûre et magnifique, qu'elle devint un chef-d'œuvre de la liberté et un monument de la puissauce française.

Tandis qu'il s'occupait ainsi d'une république qui lui devait l'existence, il rendait la justice aussi. et était pris pour arbitre entre deux peuples. La Valteline s'était révoltée contre la souveraineté des lignes grises. La Valteline se compose de trois vallées, qui appartiennent à l'Italie, car elles versent leurs eaux dans l'Adds. Elles étaient soumises an ioug des Grisous, joug insupportable, car il n'y en a pas de plus pesant que celui qu'un peuple impose à nn autre peuple. Il y avait plus d'une tyrannie de ce genre en Suisse. Celle de Bernc sur le pays de Vaud était célèbre. Les Valtelins se soulevèrent, et demandèrent à faire partie de la république cisalpine. Ils invoquèrent la protection de Bonaparte, et se fondèrent, pour l'obtenir, sur d'ancieus traités, qui mettaient la Valteliue sous la protection des souverains de Milan. Les Grisons et les Valtelins convinrent de s'en référer au tribuual de Bonaparte. Il accepta la médiation avec la permission du Directoire. Il fit conseiller aux Grisons de reconnaître les droits des Valtelius, et de se les associer comme une nouvelle ligue grise. Ils s'y refusèrent et voulurent plaider la cause de leur tyrannie. Bouaparte leur fixa une époque pour comparattre. Le terme venu, les Grisons, à l'instigation de l'Autriche, refusèrent de se présenter. Bonaparte alors, se fondant sur l'acceptation de

l'arbitrage et sur les anciens traités, condamna les Grisons par défaut, déclara les Valtelins libres, et leur permit de se réunir à la Cisalpine. Gettesentence, fondée en droit et en équité, fit une vive sentation en Europe. Elle épourants l'aristocratie de Berne, réjouit les Vaudois, et ajouta à la Cisalpine une population riche, brave et nombreus.

Génes le prenait en même temps pour son conseiller dans le choix d'une constitution. Génes n'étant point conquise, pouvait se choisir ses lois, et ue dépendait pas du Directoire sous ce rapport. Les deux partis aristocratique et démocratique étaieut là aux prises. Une première révolte avait éclaté, comme on l'a vu, au mois de mai; il y en eut une seconde plus générale dans la vallée de la Polcevera, qui faillit devenir fatale à Gênes, Elle était excitée par les prêtres, contre la constitution nouvelle. Le général frauçais Duphot, qui se tronvait là avec quelques troupes, rétablit l'ordre. Les Génois s'adressèrent à Bonaparte, qui leur répondit une lettre sévère, pleiue de conseils fort sages. et dans laquelle il réprimait leur fougue démocratique. Il fit des changements daus leur constitution ; au lieu de ciuq magistrats chargés du ponvoir exécutif, il n'eu laissa que trois; les membres des conseils furent moins nombreux; le gouvernement fut organisé d'une manière moins populaire, mais plus forte. Bouaparte fit accorder plus d'avantages aux nobles et aux prêtres, pour les réconcilier avec le nouvel ordre de choses; et comme on avait voulu les exclure des fonctions publiques, il blama cette pensée. Vous feriez, écrivit-il aux Génois, ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Il publia avec intention la lettre où était renfermée cette pbrase. C'était un blâme dirigé contre ce qui se faisait à Paris à l'égard des nobles. Il était charmé d'intervenir ainsi d'une manière indirecte dans la politique, de donner un avis, de le donner contraire au Directoire, et surtout de se détacher sur-le-champ du parti victorieux; car il affectait de rester indépendant, de n'approuver, de ue servir aucune faction, de les mépriser, de les dominer toutes.

Tandis qu'il était ainsi législateur, arbitre, conseiller den peuples isiliens, il écoupait d'autres soins non moins vastes, et qui décelaient une prévoyance bien autrement profonde. Il s'était emparé de la marine de Veulse, et avait mandé l'amiral Brueys dans l'Adriaique, pour prendre possession des les vénitiennes de la Gréce I avait été ameué ainsi à réfléchir sur la Méditerranée, aur son importance et aur e role que non pouvions y joner.

ll avait conclu que si, dans l'Océan, nous devions rencontrer des maîtres, nous n'en devions pas avoir dans la Méditerranée. Que l'Italie fût affranchie en entier ou ne le sût pas, que Venise sût ou non cédée à l'Autriche, il voulait que la France gardat les tles Ioniennes, Corfou, Zante, Sainte-Mauro, Cérigo, Céphalonie. Les peuples de ces îles demandaient à devenir nos sujets. Malte, le poste le plus important de la Méditerranée, appartenait à un ordre usé, et qui devait disparattre devant l'infinence de la révolution française : Malte, d'ailleurs, devait tomber bientôt au pouvoir des Anglais, si la France ne s'en emparait pas. Bonaparte avait fait saisir les propriétés des chevaliers en Italie, pour achever do les ruiner. Il avait pratiqué des intrigues à Malte même, qui n'était gardée que par quelques chevaliers et une faible garnison; et il se proposait d'y envoyer sa petite marine et de s'en emparer. - De ces différents postes, écrivait-il au Directoire, nous dominerons la Méditerranée, nous veillerons sur l'empire ottoman, qui croule de toutes parts, et nous serons en mesure ou de le soutenir, ou d'en prendre notre part. Nous pourrons davantage, ajoutait Bonaparte, nous pourrons rendre presque inutile anx Anglais la domination de l'Océan. Ils nous ont contesté à Lille le cap de Bonne-Espérance; nous pouvons nous en passer. Occupons l'Égypte; nous aurons la route directe de l'Inde, et il nous sera facile d'y établir une des plus belles colonics du globe.

C'est donc en Italie, et en promenant sa pensée sur le Levant, qu'il conçut la première idée de l'expédition celébre qui fut tentée l'année suivante. « C'est en Égypte, écrivai-il, qu'il faut attaquer l'Angleterre. » (Lettre du 16 août 1797. — 29 thermidor au V.)

smoor an V.)
Pour arriver à ces fins, il avait fait venir l'amiral
Brueya dan al l'Adriatique, avec six vaisseaux, quelques frégates et quelques correttes. Il s'était sonnagé en outre un moyen de s'emparre de la marine
réntitienne. D'après le traité condet, su destait lui
payer trois millions en matériel de marine. Il pris
son ce préciset uous les charrers, fens, etc., qui
formaient du reste la seule richesse de l'arsenal
prisent des trois millions, Bonaparte éraspara
des vaisseaux, sons préciset d'aller ecouper les
des pour les compte de Venite démocratique. Il fit
achere que qui étainet en construction, et parint
a innaix de la construction de la construc

que Brueys avait amenée de Toulon. Il remplaça le million que la trésorerie avait arrêté, donna à Brueys des fonds pour enrôler d'excellents matelois en Albanie et sur les côtes de la Grèce, et lui créa ainsi une marine capable d'imposer à toute la Néditerranée. Il en fixa le principal établissement à Corfou, par des raisons excellentes, et qui furent appronvées du gouvernement. De Corfou, cette escadre pouvait se porter dans l'Adriatique et se concerier avec l'armée d'Italie en cas de nouvelles hosiilités; elle pouvait aller à Malte, elle imposait à la cour de Naples, et il lui était facile, si on la désirait dans l'Océan, pour la faire concontir à quelque projet, de voler vers le détroit plus promptement que si elle eût été à Toulon. Enfin à Corfou , l'escadre apprenait à devenir manœnvrière , et se formait mienx qu'à Toulon, où elle était ordinairement immobile. « Vous n'aurez jamais de marins, écrivait Bonaparte, en les laissant dans vos

poris. > Telle était la manière dont Bonaparte occupait son temps pendant les lenteurs calculées que lui faisait essuver l'Autriche. Il songeait aussi à sa position militaire à l'égard de cette paissance. Elle avait fait des préparatifs immenses, depnis la signature des préliminaires de Léoben. Elle avait transporté la plus grande partie de ses forces dans la Carinthie, ponr protéger Vienne et se mettre à couvert contre la fougue de Bonaparte. Elle avait fait lever la Hongrie en masse. Dix-huit mille cavaliers hongrois s'exercaient depuis trois mois sur les bords du Danube. Elle avait donc les moyens d'appuyer les négociations d'Udine. Bonaparte n'avait guère plus de soixante et dix mille hommes de troupes, dont une très-petite partie en cavalerie. Il demandait des renforts au Directoire pour faire face à l'ennemi, et il pressait surtont la ratification du traité d'alliance avec le Piémont, pour obtenir dix mille de ces soldats piémontais dont il faisait si grand cas. Mais le Directoire ne voulait pas lui envoyer des renforts, parce que le déplacement des tronpes aurait amené de nombreuses désertions; il aimait micux, en accélérant la marche de l'armée d'Allemagne, dégager l'armée d'Italie, que la renforcer; il hésitait encore à signer nne alliance avec le Piémont, parce qu'il ne vonlait pas garantir un trône dont il espérait et souhaitait la chute naturelle. Il avait envoyé seulement gnel ques cavaliers à pied. On avait en Italie de quoi les monter et les

équiper.

Privé des ressonrces sur lesquelles il avait

compté, Bonaparte se voyait donc exposé à un. orage du côté des Alpes Juliennes. Il avait tâché de suppléer de toutes les manières aux movens qu'on lui refusait. Il avait armé et fortifié Palma-Nova avec une activité extraordinaire, et en avait fait une place du premier ordre, qui, à elle seule, devait exiger un long siège. Cette circonstance seule changeait singulièrement sa position. Il avait fait ieter des ponts sur l'Izonzo, et construire des têtes de pont, pour être prêt à déboucher avec sa promptitude accoutumée. Si la rupture avait lieu avant la chute des neiges, il espérait surprendre les Autrichiens, les jeter dans le désordre, et, malgré la sopériorité de leurs forces, se trouver bientôt anx portes de Vienne. Mais si la rupture n'avait lieu qu'après les neiges, il ne pouvait plus prévenir les Autrichieus, il était obligé de les recevoir dans les plaines de l'Italie, où la saison leur permettait de déboncher en tout temps, et alors le désavantage du nombre n'était plus balancé par celui de l'offeusive. Dans ce cas, il se considérait comme en dauger.

Bonaparte désirait done que les négociations se terminassent promptement. Après la ridicule note da 18 juillet, où les plénipotentiaires avaient insisté de nouveau pour le congrès de Berne, et réclamé coutre ce qui s'était fait à Venise, Bonaparte avait fait répoudre d'une manière vigoureuse, et qui prouvait à l'Autriche qu'il était prêt à fondre de nouveau sur Vienne, MM, de Gallo, de Meerweldt et un troisième négociateur, M. Degelmann, étaientarrivés le 31 août (14 fructidor), et les con-Érences avaieut commencé sur-le-champ. Mais évidemment le but était de traîner encore les choses en longueur; car, tout eu acceptant une négociation séparée à Udine, ils se réservaient toujours de revenir à un congrès général à Berne. Ils annonçaient que le congrès de Rastadt, pour la paix de l'Empire, allait s'ouvrir sur-le-champ, que les négociations en scraient conduites en mêmo temps que celles d'Udine, ce qui devait compliquer singulièrement les intérêts, et faire naître autant de difficultés qu'un congrès général à Berne. Bonaparte fit observer que la paix de l'Empire ne devait se traiter qu'après la paix avec l'Empereur; il déclara que si le congrès s'ouvrait, la France n'y enverrait pas; il ajonta que si au 1" octobre la paix avec l'Empereur u'était pas conelue, les préliminaires de Léoben seraient regardés comme nuls. Les choses en étaient à ce point, lorsque le 18 fruetidor (4 septembre) déjoua toutes les fausses espé-

rances de l'Autriehe. Sur-le-champ M. de Cobentzel accourut de Vienne à Udine. Bonaparte se rendit à Passeriano, fort belle maison de campagne à quelque distance d'Udiue, et tout aunonça que cette fois le désir de traiter était sincère. Les couférences avaient lieu alternativement à Udine, chez M. de Cobentzel, et à Passeriano, chez Bonaparte. M. de Cobentzel était pu esprit subtil, abondaut. mais peu logique : il était hautain et amer. Les trois autres négociateurs gardaient le silence. Bonaparte représentait seul pour la France, depuis la destitution de Clarke, Il avait assez d'arrogance, la parole assez prompte et assez tranchante pour répondre an négociateur autrichien. Quoiqu'il fût visible que M. de Cobentzel avait l'intention réelle de traiter, il n'en afficha pas moins les prétentions les plus extravagantes. C'était tout au plus si l'Autriche cédait les Pays-Bas, mais elle ne se chargeait pas de nous assurer la limite du Rhiu, disant que e'était à l'Empire à nons faire cette concession. En dédommagement des riches et populeuses provinces de la Belgique, l'Autriche voulait des possessions, nou pas en Allemagne, mais en Italie. Les préliminaires de Léoben lui avaient assigné les États vénitiens jusqu'à l'Oglio, e'est-à-dire la Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, le Brescian, le Bergamasque et le Mantouau, avec la place de Mantoue; mais ces provinces ne la dédommageaient pas de la moitié de ce qu'elle perdait en cédant la Belgique et la Lombardie. Ce n'était pas trop, disait M. de Cobentzel, de lui laisser non-seulement la Lombardie, mais de lui donner encore Venise et les légations, et de rétablir le due de Modène dans sou duché.

A toute la faconde de M. de Cobentzel, Bonaparte ne répondait que par un imperturbable silence; et à ses prétentions folles, que par des prétentions aussi excessives, énoncées d'un ton ferme et tranchant. Il demandait la ligue du Rhin pour la France, Mayence comprise, et la ligne de l'Izonzo pour l'Italie. Entre ces prétentions opposées il fallait prendre un milieu. Bonaparte, comme nous l'avons déià dit, avait cru entrevoir qu'en cédant Venise à l'Autriche (concession qui n'était pas comprise dans les préliminaires de Léoben, parce qu'on ne songeait pas alors à détrnire eette république), il pourrait ohtenir que l'Emperenr reculăt sa limite de l'Oglio à l'Adige; que le Mantouau, le Bergamasque et le Brescian fussent donnés à la Cisalpiue, qui aurait aiusi la frontière de l'Adige et Mautoue; que de plus l'Empereur reconnût à la France la limite du Rhin, et lui livrăt même Mayence; qu'enfin il consentit à lui laisser les fles Ioujennes. Bonaparte résolut de traiter à ces couditions. Il y voyait beaucoup d'avautages réels et tous ceux que la France pouvait obtenir dans le moment. L'Empereur, en prenant Venise, se compromettait dans l'opinion de l'Europe, car c'était pour lui que Venise avait trabi la France. En abandonnant l'Adige et Mantoue. l'Empereur donnait à la nouvelle république italienne une grande consistance; en nous laissant les tles Ioniennes, il nous préparait l'empire de la Méditerrauée: en nous reconnaissant la limite du Rbin, il laissait l'Empire sans force pour nous la refuser; eu nous livrant Mayence, il nous mettait véritablement en possession de cette limite, et se compromettait encore avec l'Empire de la manière la plus grave, en nous livrant une place appartenant à l'un des princes germaniques. Il est vrai qu'en faisant une nouvelle campagne, ou était assuré de détruire la monarchie autrichienne, ou de l'obliger du moins à renoncer à l'Italie. Mais Bonaparte avait plus d'une raison personnelle d'éviter nne nouvelle campague. On était en octobre, et il était tard pour percer en Autriche. L'armée d'Allemagne, commandée aujourd'hui par Augereau, devait avoir tout l'avautage, car elle n'avait personue devaut elle. L'armée d'Italie avait sur les bras toutes les forces autrichiennes; elle ne pouvait pas avoir le rôle brillaut, étant réduite à la défensive : elle ne pouvait pas être la première à Vienne, Eufiu Bonaparte était fatigué, il voulait jouir un peu de son immense gloire. Une bataille de plus n'ajoutait rien anx merveilles de ces deux campagnea, et en signant la paix, il se couronnait d'une double gloire. A celle de guerrier il ajouterait celle de négociateur, et il serait le seul général do la république qui aurait réuni les deux, car il n'en était encore auenn qui eut signé des traités. Il satisferait à l'un des vœux les plus ardents de la France, et rentrerait dans son sein avec tous les genres d'illustration. Il est vrai qu'il y avait une désobéissauce formelle à signer un traité sur ces bases, car le Directoire exigeait l'entier affranchissement de l'Italie; mais Bonaparte sentait que le Directoire n'oserait pas refuser la ratification du traité, car ce serait se mettre en opposition avec l'opinion de la France. Le Directoire l'avait choquée déjà eu rompant à Lille, il la choquerait bien plus en rompant à Udine, et il justifierait tous les reproches de la faction rovaliste, qui l'accusait de

vouloir une guerre éternelle. Bonaparte sentait donc bien qu'en signant le traité, il obligerait le Directoire à le ratifier.

Il donna done bardiment son nîtimatum à M. de Cobeutzel : c'était Vonise pour l'Autriche, mais l'Adige et Mantoue pour la Cisalpine, le Rbin et Mayence pour la France, avec les îles loniennes en sus. Le 16 octobre (25 vendémiaire en VI), la dornière conférence eut lieu à Udine chez M. de Cobentzel. De part et d'autre on déclarait qu'on allait rompre, et M. de Cobentrel auuonçait que ses voitures étaient préparées. Ou était assis autour d'une longue table rectangulaire; les quatre négoeiateura autrichiens étaient placés d'un côté; Bonaparte était seul de l'autre. M. de Cobentzel récapitula tout ce qu'il avait dit, soutint que l'Empereur, en abandonuant les clefs de Mayence, devait recevoir cellea de Mautoue, qu'il no pouvait faire autrement sans se désbouorer; que, du reste, jamais la France n'avait fait nn traité plus beau, qu'elle n'en désirait certainement pas un plus avantagenx; qu'elle voulait avant tout la paix, et qu'elle saurait juger la conduite du négociateur qui sacrifiait l'intérêt et le repos de sou pays à son ambition militaire. Bonaparte, demeurant calme et impassible pendant cette insultante apostropbe. laissa M. de Cobenizel achever sou discours : puis. se dirigeant vers un guéridon qui portait un cabaret de porcelaine, donné par la grande Catherine à M. de Cobentzel, et étalé comme un objet précieux, il s'en saisit et le brisa sur le parquet, en prononcant ces paroles : « La guerre est déclarée : » mais souvenez-vous qu'avant trois mois je bri-» scrai votre monarchie, comme je brise cette por-» celaiuc. » Cet acte et ces paroles frappèreut d'étonuement les négociateurs autrichiens. Il les salua, sortit, et, montant sur-le-champ en voiture, ordonua à un officier d'aller annoncer à l'archiduc Charles que les hostilités recommenceraient sous vingt-quatre heures, M. de Cobentzel, effrayé, envova sur-le-champ l'ultimatum signé à Passeriano. L'une des conditions du traité était l'élargissement de M. de Lafayette, qui, depuis cinq ana,

supportait béroiquement sa détention à Olmutt. Le leademain, 17 octobre (26 vendémiaire), on signa le traité à Passerianc; on le data d'un peui village situé entre les deux armées, mais dans lequel on us es reudir pas, pare qu'il n'y avait pas de local convenable pour recevoir les négociateurs. Ce village était celui de Campo-Formio, II donns aou nom à ce traité célèbre, le premier. esselu entre l'Empereur et la république française. Il était convenu que l'Empereur, comme souve-

Il était convenu que l'Empereur, comme souverain des Pays-Bas, et comme membre de l'Empire, reconnaîtrait à la France la limite du Rhin, qu'il livrerait Mayence à nos troupes, et que les îles loniennes resteraient en notre possession; que la république Cisalpine aurait la Romagne, les légations, le duché de Modène, la Lombardie, la Valteline, le Bergamasque, le Brescian et le Mantouan, avec la limite de l'Adige et Mantoue. L'Empereur souscrivait de plus à diverses conditions résultant de ce traité et des traités untérieurs qui liaient la république. D'abord il s'engageait à donner le Brisgaw au duc de Modène, en dédommagement de son duché. Il s'engageait ensuite à prêter son infaence pour faire obtenir en Allemagne un dédommagement au stathouder, pour la perte de la Hollande, et un dédommagement au roi de Prusse pour la perte du petit territoire qu'il nous avait cédé sur la gauche du Rhin. En vertu de ces engarements. la voix de l'Empereur était assurée au congrès de Rastadt, pour la solution de toutes les questions qui intéressaient le plus la France. L'Empereur recevait, en retour de tout ce qu'il accordait, le Frioul, l'Istrie, la Dalmatie et les bouches du Cattaro.

La France n'avait jamais fait une paix aussi belle. Elle avait enfin obtenu ses limites naturelles, et elle les obtenait du consentement du continent. Use grande révolution était opérée dans la baute Italie. Il y avait là un ancien État détruit, et un nouvel État fondé. Mais l'État détruit était une aristecratie despotique, ennemie irréconciliable de la liberté. L'État fondé était une république libéralement constituée, et qui ponvait communiquer la liberté à toute l'Italie. On pouvait regretter, il est vrai, que les Autrichiens ne fussent pas rejetés au delà de l'Izonzo, que toute la haute Italie, et la ville de Venise elle-même, ne fussent pas réunies à la Cisalpine : avec une campagne de plus, ce résultat eut été obtenn. Des considérations particulières avaient empêché le jeune vainqueur de faire cette campagne. L'intérêt personnel commençait à altérer les calculs du grand homme, et à imprimer une tache sur le premier et peut-être le plus bel acte de sa vie.

Bonaparte ne pouvait guére douter de la ratification du traité; cependant il n'était pas sans auquétnde, car ce traité était une contravention formelle aux instructions du Directoire. Il le fit porter par son fidèle et complaisant chef d'état-

major Berthier, qu'il affectionant beucoup, et qu'il a'auit point encore cavogé en France pour jouir des applaudissements des Parsiens. Avec son tect ordinaire, il adqiquint un savant un militaire: éclair Monge, qui avait fait partie de la commission chargée de choisir les objets d'art en Ilalie, et qui, majer son ardent demagogisme et son esprit géométrique, avait été séduit, comme tant d'autres, par le génie, la prâce et la gloire.

Monge et Berthier forent rendus à Paris en quelques jours. Ils arrivèrent au milieu de la nuit, et arrachèrent de son lit le président du Directoire. Larévellière-Lépeaux. Tout en apportant un traité de paix, les deux envoyés étaient loin d'avoir la joie et la confiance ordinaires dans ces circonstances; ils étaient embarrassés comme des gens qui doivent commencer par un aveu pénible : il fallait dire, en effet, qu'on avait désobéi au gouvernement. Ils employèrent de grandes précantions oratoires pour annoncer la tencur du traité et excuser le général. Larévellière les recut avec tons les égards que méritaient deux personnages aussi distingués, dont l'un surtout était un savant illustre; mais il no s'expliqua pas sur le traité, et répondit simplement que le Directoire en déciderait. Il le présenta le lendemain matin au Directoire. La nouvelle de la paix s'était déjà répandue dans tout Paris; la joie était au comble; on ne connaissait pas les conditions, mais quelles qu'elles fussent, on était certain qu'elles devaient être brillantes. On exaltait Bonaparte et sa double gloire. Comme il l'avait prévu, on était enthonsiasmé de trouver en lui le pacificateur et le guerrier; et nue paix qu'il n'avait signée qu'avee égoisme était vantée comme un acte de désintéressement militaire. Le jeune général, disait-on, s'est refusé la gloire d'une nouvelle campagne, pour donner la paix à sa patrie.

L'ex-ubissement de la joie fat si prompt qu'il cht été bien difficile an Directoire de la trumper, en rejetant le traité de Campe-Formio. Ce traité cital ta suité drum déobleissance froméle : ainsi le Directoire ne manquait pas d'excellentes missan pour refuser as raditaction; et il det été fort important de donner une leçon sévire an jenne audiscomment au l'activation de l'activation de l'activation per l'activation de l'activation de l'activation refuser une seconde fois la paix, apost l'avoir exfuser une seconde fois la paix, apost l'avoir extrepreches des victimes de fruccidor, et mécantacte par l'activation de l'activation de l'activation de l'activation de l'activation l'activation de l'activation danger non moios grand à la braver. En effet, en rejetant le traité, Donaparte domaits ad odimission, et des revers allairent soivre indvitablement la reprise des houilitées en latie. De quelle responsabilité ne se chargacit-en pas, dans ce cas-la! D'allleurs le traité avait d'immenses avantages; il ouvrait un superhe avenir; il donnait, de plus que celni de Léoben, Mayence et Mantone; enfin il haissi libres toutes les forces de la France pour en aceshier l'Augletere.

Le Directaire approuva done le traité: la joie n'en fut que plus vive et plns profonde. Sur-lechamp, par un calcul habile, le Directoire songes 
à tonner tous les esprits contre l'Angleterre : le
héros d'Italie et ses invincibles compagnons durent voler d'un ennemi à l'autre, et, le jour même 
où l'on publiait le traité, un arrêté nomma Bonaparte général en chef de l'armée d'Angleterre.

Bonaparte e disposa è quitter l'Italie, pour venir enfe gotter quelques instants de rypo, et jouir d'une gleire, la plus grande connue dans les temps modernes. Il etait nommé périnjonetaine à Bastada, avec Boninier e a Treilland, pour y urainer de paix avec l'Englier. Il était conven assi qu'il trouverai à Bastadt M. de Colentuel, avec qui il dénangerait les railitacions de traité de Camps-Fermio. Il devait en même temps veiller à l'exècution des conditions reluives à l'exemption de de Mayence. Avec sa prévayance ordinaire, il avait en treraient dans Palma-Non qu'i près que les siennes servine autrée dans Palma-Non qu'i près que les siennes servine notifier dans Mayence.

Avant de partir pour Rastadt, il voulut mettre la dernière main aux affaires d'Italie. Il fit les nominations qui lui restaient à faire dans la Cisalpine; il régla les conditions du séjour des troupes françaises en Italie, et leurs rapports avec la nouvelle république. Ces troupes devaient être commandées par Berthier, et former un corps de trente mille hommes, entretenus aux frais de la Cisalpine; elles devaient y demeurer jusqu'à la paix générale de l'Europe. Il retira le corps qu'il avait à Venise, et livra cette ville à un corps autrichien. Les patriotes vénitiens, en se voyant donnés à l'Autriche, furent indignés. Bonaparte leur avait fait assurer un asile dans la Cisalpine, et il avait stipulé avec le gouvernement autricbien la faculté. pour eux, de vendre leurs biens. Ils ne furent point sensibles à ces soins, et vomirent, contre le vainqueur qui les sacrifiait, des imprécations véhémentes et fort naturelles, Villetard, qui avait

semblé s'engager pour le gonvernement français à leur égard, écrivit à Bonaparte et en fut traité avec une dureté remarquable. Du reste, ce ne forent pas les patriotes seuls qui montrèrent une grande douleur dans cette circonstance; les nobles et le peuple, qui préféraient naguère l'Autriche à la France, parce qu'ils aimaient les principes de l'une et abborraient cenx de l'autre, sentirent se réveiller tous leurs sentiments nationaux, et montrèrent un attachement pour lenr antique patrie qui les rendit dignes d'un intérêt qu'ils n'avaient pas inspiré encore. Le désespoir fut général; on vit une noble dame s'empoisonner, et l'ancien doge tomber sans mouvement aux pieds de l'officier antrichien dans les mains duquel il prétait serment d'obéissance.

Bonaparte adressa une proclamation aux Italiens, dans laquelle il leur faisait ses adieux et leur donnait ses derniers conseils. Elle respirait ee ton noble, ferme, et toujours un peu oratoire, qu'il savait donner à son langage public, « Nous vous » avons donné la liberté, dit-il aux Cisalpins, sa-» ebez la conserver...; pour être dignes de votre » destinée, ne faites que des lois sages et modérées; » faites-les exécuter avec force et énergie; favori-» sez la propagation des lumières, et respectez la » religion. Composez vos bataillons, non pas de » gens sans aveu, mais de citovens qui se nonr-» rissent des principes de la république, et soient » immédiatement attachés à sa prospérité. Vous » avez en général besoin de vous pénétrer du sen-» timent de votre force, et de la dignité qui con-» vient à l'homme libre : divisés et pliés depuis a des siècles à la tyrannie, yons n'eussiez pas con-» quis votre liberté; mais sous peu d'années, fus-» siez-vous abandonnés à vons-mêmes, aucunc » pnissance de la terre ne sera assez forte ponr » vous l'ôter. Jusqu'alors la grande nation vous » protégera contre les attaques do vos voisins; » son système politique sera uni au vôtre.... Je » vous quitte sous peu de jours. Les ordres de » mon gouvernement et un danger imminent de la » république Cisalpine me rappelleront seuls au » milicu de vous. »

Cette dernière phrase était une réponse à ceux qui dissient qu'il voulait se faire roi de la Lombardie. Il n'était rieu qu'il préferit au litre et au rôle de premier général de la république française. L'un des négociatens autrichiens lui vait offert de la part de l'Empereur un État en Allemagne; il avait répondu qu'il ne voulait devoir sa fortune qu'à la

reconnaissance du peuple français. Entrevoyait-il son avenir? Non, sans donte; mais ne fût-il que premier citoyeu de la république, on comprend qu'il le préférat en ce moment. Les Italiens l'accompagnèrent de leurs regrets, et virent avec peine s'évanouir cette brillante apparition. Bonaparte traversa rapidement le Piémont pour se rendre, par la Snisse, à Rastadt. Des fêtes magnifiques, des présents pour lui et sa femme, étaient préparés sur la route. Les princes et les peuples voulaient voir ce guerrier si célèbre, cet arbitre de tant de destinées. A Turin, le roi avait fait préparer des présents, afin de lui témoigner sa reconnaissance pour l'appui qu'il en avait recu auprès du Directoire. En Snisse, l'enthousiasme des Vandois fut extrême pour le libérateur de la Valteline. Des jennes filles, habillées aux trois couleurs, lui présentèrent des couronnes. Partout était inscrite cette maxime si chère aux Vandois : Un peuple ne peut être sujet d'un autre peuple. Bonaparte voulut voir l'ossuaire de Morat; il tronva une foule de enrieux empressés de le snivre partont. Le canon tirait dans les villes où il passait. Le gouvernement de Berne, qui voyait avec dépit l'enthousiasme qu'inspirait le libérateur de la Valteline, fit défendre à ses officiers de tirer le canon; on lui désobéit. Arrivé à Rastadt, Bonaparte trouva tous les princes allemands impatients de le voir. Il fit sur-le-champ prendre aux négociateurs français l'attitude qui convenait à leur mission et à leur rôle. Il refusa de recevoir M. de Fersen, que la Suède avait choisi pour la représenter au congrès de l'Empire, et que ses liaisons avec l'ancienne cour de France rendaient peu propre à traiter avec la république française. Ce refus fit une vive sensation, et prouvait le soin constant que Bonaparte mettait à relever la grande nation, comme il l'appelait dans toutes ses barangues. Après avoir échangé les ratifications du traité de Campo-Formio, et fait les arrangements nécessaires à la remise de Mayence, il résolut de partir pour Paris, Il ne voyait rien de grand à discuter à Rastadt, et surtout il prévoyait des longueurs interminables, pour mettre d'accord tous ces petits princes allemands. Un pareil rôle n'était pas de son goût: d'ailleurs il était fatigué; et un peu d'impatience d'arriver à Paris et de monter au capitole de la Rome moderne était bien naturel.

Il partit de Rastadt, traversa la France incognito, et arriva à Paris le 45 frimaire an vr an soir (5 décembre 4797). Il alla se cacher dans une maison fort modeste, qu'il avait fait acheter rue Chante-

reine. Cet homme, chez legnel l'orgueil était immense, avait toute l'adresse d'une femme à le cacher. Lors de la reddition de Mantone, il s'était sonstrait à l'honneur de voir défiler Wurmser; à Paris, il vonlut se cacher dans la demenre la plus obscure. Il affectait dans son laugage, dans son costume, dans toutes ses hahitudes, une simplicité qui surprenait l'imagination des hommes, et la touchait plus profondément par l'effet du contraste. Tout Paris, averti de son arrivée, était dans une impatience de le voir qui était bien naturelle, surtout à des Français. Le ministre des affaires étrangères, M. de Talleyrand, pour lequel il s'était pris de loin d'un goût fort vif, voulait aller le visiter le soir même. Bonaparte demanda la permission de ne pas le recevoir et le prévint le lendemain matin. Le salon des affaires étrangères était plein de grands personnages empressés de voir le héros. Silencieux pour tout le monde, il aperçut Bougainville, et alla droit à lui pour lui dire ces paroles qui, tombant de sa bonche, devaient produire des impressions profondes. Déià il affectait le goût d'un souverain pour l'homme ntile et célèbre. M. de Talleyrand le présenta au Directoire. Quoiqu'il y eût bien des motifs de mécontentement entre le géneral et les directeurs, cependant l'entrevne fut pleine d'effusion. Il convenait au Directoire d'affecter la satisfaction, et au général la déférence. Du reste, les services étaient si grands, la gloire si éblouissante, que l'entraînement devait faire place au mécontentement. Le Directoire prépara une fête triomphale pour la remise du traité de Campo-Formio. Elle n'eut point lieu dans la salle des audiences, mais dans la grande cour du Luxembourg. Tont fut disposé pour rendre cette solennité l'une des plus imposantes de la révolution. Les directeurs étaient rangés au fond de la cour, sur une estrade, ct revétus do costome romain. Autour d'eux, les ministres, les ambassadeurs, les membres des denx conseils, la magistrature, les chefs des administrations, étaient placés sur des siéges rangés en amphithéatre. Des trophées magnifiques, formés par les innombrables drapeaux pris sur l'ennemi, s'élevaient de distance en distance, tout autour de la cour; de belles tentures tricolores en ornaient les murailles; des galeries portaient la plus brillante société de la capitale; des corps de musiciens étaient placés dans l'enceinte; une nombreuse artillerie était placée autour du palais, pour ajouter ses détonations au son de la musique et an bruit des acclamations. Chénier avait composé pour ce jour-là l'une de ses plus belles hymnes. C'était le 20 frimaire au vi (10 décembre 1797). Le Directoire, les fonctionnaires publics, les assistants étaient rangés à leur place, attendant avec impatience l'homme illustre que pen d'entre eux avaient vu. Il parut accompagné de M. de Talleyrand, qui était chargé de le présenter; car c'était le négociateur qu'on félicitait dans le moment. Tous les contemporains, frappés de cette taille grêlo, de ce visage pâle et romain, de cet œil ardent, nous parlent chaque jour encore de l'effet qu'il produisait, de l'impression indéfinissable de génie, d'autorité, qu'il laissait dans les imaginations. La seusation fut extrême. Des acclamations puanimes éclatèrent à la vue du personnage si simple qu'environnait une telle renommée. Vice la république! vive Bonaparte! furent les cris qui éclatèrent de tontes parts. M. de Talleyrand prit ensuite la parole, et dans un discours fin et concis, s'efforca de rapporter la gloire du général, non à lui, mais à la révolution, aux armées et à la grande nation. Il sembla se faire en cela le complaisant de la modestie de Bonaparte, et, avec son esprit accoutumé, deviner comment le héros voulait qu'on parlat de lui, devant lui. M. de Talleyrand parla ensuite de ce qu'on pourait, disait-il, appeler son ambition; mais en songeant à son goût antique pour la simplicité, à son amour pour les sciences abstraites, à ses lectures favorites, à cc sublime Ossian avec leguel il apprenait à se détacher de la terre. M. de Talleyrand dit qu'il faudrait le solliciter peut-être pour l'arracher un jour à sa studicuse retraite. Ce que venait de dire M. de Tallevrand était dans toutes les bouches, et allait se retrouver dans tous les discours prononcés dans cette grande soleunité. Tout le monde disait et répétait que le jeune général était sans ambition, tant on avait peur qu'il en eût. Bonaparte parla après M. de Talleyrand, et prononca d'un ton

## ferme les phrases hachées que voici : « Citoyens,

- » Le peuple français, pour être libre, avait les
- rois à combattre.
   » Pour obtenir une constitution fondée sur la
   » raison, il avait dix-buit siècles de préjugés à
- » La constitution de l'an su et vous, avez triom-» phé de tous ces obstacles.
  - » La religiou, la féodalité, le royalisme, ont

- » successivement, depuis vingt siècles, gouverué » l'Europe; mais de la paix que vous venez de » conclure date l'ère des gouvernements représen-» tatifs.
- » Vous êtes parvenus à organiser la grande nastion, dont le vaste territoire n'est circonscrit » que paree que la nature en a posé elle-même » les limites.
- » Yous avez fait plus. Les deux plus belles par-» ites de l'Europe, jadis si célèbres par les arts, » les sciences et les grands hommes dont elles » furent le herceau, voient avec les plus grandes » espérances le génic de la liberté sortir du tombeau de leurs ancètres.
- » Ce sont deux piédestaux sur lesquels les des-» tinées vont placer deux puissantes nations.
- » l'ai l'honneur de vous remettre le traité signé » à Campo-Formio et ratifié par Sa Majesté l'Em-» pereur.
- » La paix assure la liberté, la prospérité et la » gloire de la république.
- » Lorsque le bonheur du peuple français sera
   » assis sur de meilleures lois organiques, l'Europe
   » entière deviendra libre.

Ce discours était à peine achevé, que les acelamations retentirent de nouveau. Barras, président du Directoire, répondit à Bonaparte. Son discours était long, diffus, peu convenable, et exaltait beaucoup la prodestie et la simplicité du béros; il renfermait un hommage adroit pour Hoche, le rival supposé du vainqueur de l'Italie. - Pourquoi Hoche n'est-il point ici, disait le président du Directoire, pour voir, pour embrasser son ami? - Hoche, en effet, avait défendu Bonaparte l'année précédente avec une généreuse chaleur. Suivant la nouvelle direction imprimée à tous les esprits, Barras proposait de nouveaux lauriers au héros, et l'invitait à les aller cueillir en Angleterre. Après ces trois discours, l'hymne de Chénier fut chantée en chœur, et avec l'accompagnement d'un magnifique orchestre. Deux généraux s'approchèrent ensuite, accompagnés par le ministre de la guerre ; c'étaien t le brave Joubert, le héros du Tyrol, et Andréossy, l'un des officiers les plus distingués de l'artillerie. Ils s'avançaient en portant un drapeau admirable; c'était celui que le Directoire venait de donner, à la fin de la campagne, à l'armée d'Italie, c'était le nouvel oriflamme de la république. Il était charge d'innombrables caractères d'or, et ces caractères étaient les suivants : L'armée d'Italie a fait cent

cinquante mille prisonniers; elle a pris cent

soixante et dix drapeaux, cinq cent cinquante pièces d'artillerie de siège, six cente pièces de campagne, cinq équipages de pont, neuf vaiseeaux, douze fregates, douze correttes, diz-huit galères. - Armietices avec les rois de Sardaigne, de Naples, le pape, les duce de Parme, de Modene. - Préliminaires de Léoben. - Convention de Montebello avec la république de Génes. -Traités de paix de Tolentino, de Campo-Formio. - Donné la liberté aux peuples de Bologne, de Ferrare, de Modène, de Massa-Carrara, de la Romagne, de la Lombardie, de Brescia, de Bergame, de Mantoue, de Crémone, d'une partie du Véronnais, de Chiavenna, de Bormio et de la Valteline: aux peuples de Génes, aux fiefe impériaux, aux peuples des départements de Corcyre, de la mer Egée et d'Ithaque. - Envoyé à Paris les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, du Guerchin, du Titien, de Paul Véronèse, du Corrège, de l'Albane, des Carraches, de Raphaël, de Léonard de Vinci, etc. - Triomphé en dix-huit batailles rangées, MONTENOTTE, MILLESINO, MONDOVI, LODI, méme!

BORGNETTO, LONATO, CASTIGLIONE, ROVEREDO, BAS-BANO, SAINT-GEORGES, FONTANA-NIVA, CALDIERO, AR-COLE. RIVOLI, LA FAVORITE, LE TAGLIAMENTO, TARWIS. Neunancer. - Livré soixante-sept combats.

Joubert et Andréossy parlèrent à leur tour, et recurent nne réponse flatteuse du président du Directoire. Après toutes ces harangues, les généraux allèrent recevoir l'accolade du président du Directoire. A l'instant où Bonaparte la reçut de Barras, les quatre directeurs se jetèrent, comme par un entrainement involontaire, dans les bras du général. Des acclamations unanimes remolissaient l'air; le peuple amassé dans les rues voisines y joignait ses cris, le canon y joignait ses roulements; toutes les têtes cédaient à l'ivresse. Voilà comment la France se jeta dans les bras d'un bomme extraordinaire! N'accusons pas la faiblesse de nos pères; cette gloire n'arrive à nous qu'à travers les nuages du temps et des malbeurs, et elle nous transporte! Répétons avec Eschyle : Que serait-ce ei nous avions vu le monstre lui-

## CHAPITRE XXVI.

Le général Rousparte à Paris ; ses rapports avec le Directaire. - Projet d'une descente en Angleterra. - Rapports de la France evec le continent. - Congrès de Rustadt. Causes de la difficulté des négociations. - Révolution en Hollande, à Rome et en Suisse. - Situation intérieure de la France; élections de l'au vu; aclasions électorales. Namination de Treilhard au Directoire. - Espédition en Égypte , substituée par Bonaparte au projet de descente ; préparatifs de cette expédition.

La réception triomphale que le Directoire avait 1 trouvaient honorées d'avoir été distinguées par le faite an général Bonaparte fut suivie de fêtes brillantes, que lui donnérent individuellement les directeurs, les membres des conseils et les ministres. Chacan chercha à se surpasser en magnificence. Le héros de ces fêtes fut frappé da goût que déploya pour lui le ministre des affaires étrangères, et sentit un vif attrait pour l'ancienne élégance française. An milieu de ces pompes, il se montrait simple, affable, mais sévère, presque insensible an plaisir, cherchant dans la foule l'homme utile et célèbre, pour aller s'entretenir avec lui de l'art ou de la science dans lesquels il

général Bonaparte.

L'instruction du jeune général n'était que celle d'un officier sorti récemment des écoles militaires. Mais grace à l'instinct du génie, il savait s'entretenir des sujets qui lui étaient le plus étrangers, et jeter quelques-unes de ces vues hasardées, mais originales, qui ne sont souvent que des impertinences de l'ignorance, mais qui, de la part des bommes supérieurs, et exprimées avec leur style, font illusion, et séduisent même les hommes spéciaux. On remarquait avec surprise cette facilité à traiter tous les sujets. Les journaux, qui s'ocs'était illustré. Les plus grandes renommées se cupaient des moindres détails relatifs à la per-

sonne da général Bonaparte, qui rapportaient chez quel personnage il avait diné, quel visage il y avait montré, s'il était gai ou triste, les journaux disaient qu'en dinant chez Francois (de Neufchâteau ), il avait parlé de mathématiques avec Lagrange et Laplace, de métaphysique avec Sieves, de poésie avec Chénier, de législation et de droit public avec Daunou. En général, on osait peu le questionner quand on était en sa présence, mais on désirait vivement l'amener à parler de ses campagnes. S'il lui arrivait de le faire, il ne parlait jamais de lni, mais de son armée, de ses soldats, de la bravoure républicaine; il peignait le mouvement, le fraças des batailles, il en faisait sentir vivement le moment décisif, la manière dont il fallait le saisir, et transportait tous ceux qui l'écoutaient, par ses récits clairs, frappants et dramatiques. Si ses exploits avaient anponcé un grand capitaine, ses entretiens révélaient un esprit original, féeond, tour à tour vaste ou précis, et toujours entralnant quand il voulait se livrer. Il avait conquis les masses par sa gloire: par ses entretiens il commencait à conquérir, un à nn. les premiers bommes de France. L'engouement, déjà très-grand, le devenait davantage quand on l'avait vu. Il n'y avait pas jusqu'à ces traces d'une origine étrangère, que le temps n'avait pas encore effacées en lui, qui ne contribuassent à l'effet. La singularité ajoute toujours au prestige du génie, sartout en France, où, avec la plus grande uniformité de mœurs, on aime l'étrangeté avec passion. Bonaparte affectait de fuir la foule et de se caeher aux regards. Quelquefois même il aecueillait mal les marques trop vives d'enthousiasme. Madame de Staël, qui aimait et avait droit d'aimer la grandeur, le génie et la gloire, était impatiente de voir Bonaparte et de lui exprimer son admiration. En homme impérieux, qui veut que tout le monde soit à sa place. il lui sut mauvais gré de sortir quelquesois de la sienne; il lui trouva trop d'esprit, d'exaltatiou; il pressentit même son indépendance à travers son admiration; il fnt froid, dur, iniuste. Elle lui demanda nn jour, avec trop peu d'adresse, quelle était, à ses yeux, la première des femmes; il lui répondit séchement : Celle qui a fait le plus d'enfants. Dès cet instant commença cette antipathie réciprogne, qui lui valut à elle des tourments si pen mérités, et qui lui fit commettre à lui des actes d'une tyrannie petite et brutale. Il sortait peu, vivait dans sa petite maison de la rue Chan-

tereine, qui avait changé de uom, et que le département de Paris avait fait appeler rue de la Victoire. Il ne vovait que quelques savants, Monge, Lagrange, Laplace, Bertholet; quelques généraux, Desaix, Kléber, Caffarelli; quelques artistes, et particulièrement le célèbre acteur que la France vient de perdre, Talma, pour lequel il avait des lors un goût particulier. Il sortait ordinairement dans une voiture fort simple, n'allait au spectacle que dans nne loge grillée, et semblait ne partager aneun des goûts si dissipés de sa femme. Il montrait pour elle une extrème affection; il était dominé par eette grâce particulière qui, dans la vie privée comme sur le trone, n'a jamais abandonné madame Beauharnais, et qui chez elle suppléait à la beauté.

Une place venant à vaquer à l'Institut par la déportation de Carmot, on se laits de la lini doffrir. Il l'accepta avec empressement, vint s'asscoir le jour de la séance de réception entre Lagrange et Laplace, et ne cessa plus de porter dans les cérémonies le costume de membre de l'Institut, affectant de cacher ainsi le guerrier sous l'babit du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'babit du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'babit du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'babit du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'babit du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'abatt du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'abatt du salud de cacher ainsi le guerrier sous l'abatte de cacher ainsi le guerrier sous l'abatte de la cacher ainsi le guerrier sous l'abatte de l'acception de l'

Tant de gloire devait porter ombrage aux chefs du gouvernement, qui, n'ayant pour eux ni l'aneienneté du rang, ni la grandeur personnelle, étaient entièrement éclipsés par le guerrier pacificateur. Cependant ils lui témoignaient les plus grands égards, et il y répondait par de grandes marques de déférence. Le sentiment qui préoccupe le plus est d'ordinaire celui dont on parle le moins. Le Directoire était loin de témoigner aueune de ses craintes. Il recevait de nombreux rapports de ses espions, qui allaient dans les casernes et dans les lieux publics écouter les propos dont Bonaparte était l'objet. Bonaparte devait bientôt, disait-on, se mettre à la tête des affaires, renverser un gouvernement affaibli, et sauver ainsi la France des royalistes et des jacobins. Le Directoire, feiguant la franchise, lui montrait ees rapports, et affectait de les traiter avec mépris. comme s'il avait eru le général incapable d'ambition. Le général, non moins dissimulé, recevait ces témoignages avec reconnaissance, assurant qu'il était digne de la confiance qu'on lui accordait. Mais de part et d'autre la défiance était extrême. Si les espions de la police parlaient au Directoire de projets d'usurpation, les officiers qui entouraient le général lui parlaient d'empoi-

sonnement. La mort de lloche avait fait naître

d'absurdes soupcons, et le général, qui, quoique cempt de craintes puériles, était prudent néanmoins, prenait des précautions extrêmes quand il dinait chez certain directeur. Il mangeait pen, et ne goûtait que des viandes dont il avait vu manger le directeur lni-même, et du vin dont il l'avait vu boire.

Barras simait à faire croire qu'il était l'auteur de la fortune de Bonaparte, et que s'étant plas son protectur, il était resté son ami. Il montrait en particulier un grand dévoument pour sa personne; il cherchait, avec as souplesse ordinaire, à le convainner de son attachement; il lui lirrait voloniters ses collèges, et affectait de se mettre part. Bonaparte accerdinaire par les témaignages de ce directeur, dont du crimilié par acanne capte de le pypait de sa utilité jur acanne capte de

On consultait souvent Bonaparte dans certaines questions. On lui envoyait un ministre pour l'appeler au Directoire; il s'y rendait, prenait place à côté des directeurs, et donnait son avis avec cette supériorité de tact qui le distinguait, dans les matières d'administration et de gonvernement comme dans celles de guerre. Il affectait en politique nne direction d'idées qui tenait à la position qu'il avait prise. Le lendemain du 18 fructidor, on l'a vu, une fois l'impulsion donnée, et la chute de la faction royaliste assurée, s'arrêter tout à coup, et ne vouloir prêter an gouvernement que l'appui exactement nécessaire pour empecber le retonr de la monarchie. Ce point obtenn, il ne vonlait pas parattre s'attacher au Directoire; il voulait rester en dehors, en vue à tous les partis, sans être lié ni brouillé avec aucun. L'attitude d'un censeur était la position qui convenait à son ambition. Ce rôle est facile, à l'égard d'un gouvernement tiraillé en sens contraire par les factions, et tonjours exposé à faillir; il est avantageux, parce qu'il rattache tons les mécontents, c'est-à-dire tous les partis, qui sont bientôt dégoûtés du gouvernement qui veut les réprimer, sans avoir assez de force ponr les écraser. Les proclamations de Bonaparte aux Cisalpins et aux Génois sur les lois qu'on avait voulu rendre contre les nobles avaient suffi pour indiquer sa direction d'esprit actuelle. On voyait, et ses discours le montraient assez, qu'il blâmait la conduite que le gouvernement avait tenue à la snitedu 18 fruetidor. Les patriotes avaient dû naturellement reprendre un peu le dessus depuis cet événement.

Le Directoire était, non pas dominé, mais légèrement poussé par eux. On le voyait à ses choix, à ses mesures, à son esprit. Bonaparte, tout en gardant cependant une grande réserve, laissait voir du blame pour la direction que suivait le gouvernement; il paraissait le regarder comme faible. incapable, se laissant battre par une faction après avoir été battu par une antre. Il était visible, en un mot, qu'il ne voulait pas être de son avis. Il se conduisit même de manjère à prouver qu'en voulant s'opposer au retour de la royauté, il ne voulait cependant pas accepter la solidarité de la révolution et de ses actes. L'anniversaire du 21 janvier approchait; il fallut négocier pour l'engager à paraître à la fête qu'on allait célébrer pour la cinquième fois. Il était arrivé à Paris en décembre 1797. L'année 1798 s'ouvrait (nivôse et pluviôse an v1). Il ne voulait pas se rendre à la cérémonie, comme s'il eût désapprouvé l'acte qu'on célébrait, ou qu'il eût vouln faire quelque chose pour les hommes que ses proclamations du 18 fructidor et la mitraillade du 13 vendémiaire lui avaient aliénés. On voulait qu'il y figurat à tous les titres. Nagnère général en chef de l'armée d'Italie et plénipotentiaire de la France à Campo-Formio, il était aujourd'hui l'un des plénipotentiaires du congrès de Rastadt et général de l'armée d'Angleterre; il devait donc assister aux solennités de son gouvernement. Il disait que ce n'étaient pas là des qualités qui l'obligeassent à figurer, et que des lors, sa présence, étant volontaire, paraitrait un assentiment qu'il ne vonlait pas donner. On transigea. L'institut devait assister en corps à la cérémonie; il se méla dans ses rangs, et parut remplir un devoir de corps. Entre toutes les qualités accumulées déjà sur sa tête, celle de membre de l'Institut était certainement la plus commode, et il savait s'en servir à propos.

La paissance naissance est bientòt derinér. Une del d'efficieux et de fatteures returnient dejà Bossparte; ils lei demandaices s'il albis topiques se borrer à commander les armées, et s'il ne prenderai pas enfin au gouverneuent des affaires part que la sauvarient son accedant et son gé-nie politique. Sans savoir encorre ce qu'il porvait et dentai éra, l'organit les que utilisat le premier chergus aux Ginq-Cents, celle de Barras au Directive, il lui était permis de criver qu'il pourait avoir un grand rôle politique; mais il ren avait dans le monent auvani joure. Il estit tropiques

pour être directeur; il fallait avoir quarante ana, et il n'en avait pas trente. On parlait bien d'une dispense d'age, mais c'était une concession à obtenir, qui alarmerait les républicains, qui leur ferait jeter les bauts eris, et qui ne vaudrait pas certainement les désagréments qu'elle lui causerait. Etre associé, lui cinquième, au gouvernement, n'avoir que sa voix an Directoire, a'user en luttant avec des conseils iudépendants encore, c'était un rôle dont il ne voulait pas; et ce n'était pas la peine de provoquer une illégalité pour un pareil résultat. La France avait encore un puissant ennemi à combattre, l'Angleterre; et, bien que Bonaparte füt couvert de gloire, il lui valait mieux cueillir de nouveaux lauriers, et laisser le gouvernement a'user davantage dans sa pénible lutte contre les partis.

On a vu que, le jour même où la signature du traité de Campo-Formio fut connue à Paris, le Directoire, voulant tourner les esprits contre l'Angleterre, créa sur-le-champ une armée dite d'Angleterre, ct en donna le commandement au général Bonsparte. Le gouvernement songeait franchement et sincèrement à prendre la voie la plus courte pour attaquer l'Angleterre, et voulait y faire une descente. L'audace des esprits, à cette époque, portait à regarder cette entreprise comme très-exécutable. L'expédition déjà tentée en Irlande prouvait qu'on pouvait passer à la faveur des brumes ou d'un coup de vent. On ne croyait pas qu'avec tout son patriotisme, la nation anglaise, qui alors ne s'était pas fait une armée de terre, put resister aux admirables soldats de l'Italie et du Rhin, et surtout an génic du vainqueur de Castiglione, d'Arcole et de Rivoli. Le gouvernement ne voulait laisser que vingt-cinq mille bommes en Italio, il ramenait tout le reste dans l'intérieur. Quant à la grande armée d'Allemagne, composée des deux armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse. il allait la réduire à la force nécessaire pour imposer à l'Empire pendant le congrès de Rastadt, et il voulait faire refluer le reste vers les côtes de l'Océan. On donnait la même direction à toutes les troupes disponibles. Les généranx du génie parcouraient les côtes pour choisir los meilleurs points de débarquement; des ordres étaient donnés pour réunir dans les ports des flottilles considérables; une activité extrême régnait dans la marine. On espérait toujours qu'un coup de vent finirait par écarter l'escadre anglaise qui bloquait la rade de Cadix, et qu'alors la marine espagnole

pourrait venir se coaliser avec la marine française. Quant à la marine bollandaise, qu'on se flattait aussi de rénnir à la nôtre, elle venait d'essuyer un rude échec à la vue du Texel, et il n'en était rentré que des débris dans les ports de la Hollande. Mais la marine espagnole et française suffisait pour couvrir le passage d'une flottille et assurer le transport de soixante ou quatre-vingt mille hommes en Angleterre. Pour seconder tous ces préparatifs, on avait songé à se procurer de nouveaux movens de finances. Le budget, fixé, comme on l'a vu, à 616 millions pour l'an vi, ne suffisait pas à un armement extraordinaire. On voulut faire concourir le commerce à une entreprise qui était toute dans ses intérêts, et on proposa un emprunt volontaire de quatre-vingt millions. Il devait être bypothéqué sur l'État. Une partie des bénéfices de l'expédition devait être changée en primes, qui seraient tirées au sort entre les prêtenrs. Le Directoire se fit demander. par les principaux négociants, l'ouverture de cet emprunt. Le projet en fut sonmis au corps législatif, et, des les premiers jours, il parnt obtenir faveur. On recut pour quinze ou vingt millions de souscriptions. Le Directoire dirigeait non-sculement tous ses efforts contre l'Angleterre, mais aussi toutes ses sévérités. Une loi interdisait l'entrée des marchandises anglaises; il se fit autoriser à employer les visites domiciliaires pour les découvrir, et les fit exécuter dans toute la France,

le même jour et à la même beure ". Bonaparte semblait seconder ce grand mouvement et a'y prêter; mais, au fond, il penchait peu pour ce projet. Marcher sur Londres, y entrer. jeter soixante mille bommes en Angleterre, ne lui paraissait pas le plus difficile. Mais il sentait que conquérir le pays, s'y établir, serait imposaible; qu'on pourrait seulement le ravager, lui enlever une partie de ses richesses, le reculer, l'aunuler pour un demi-siècle; mais qu'il faudrait y sacrifier l'armée qu'on y aurait amenée, et revenir presque seul, après une espèce d'incursion barbare. Plus tard, avec une puissance plus vaste, une plus grande expérience de ses moyens, une irritation toute personnelle contre l'Angleterre, il songea sérieusement à lutter corps à corps avec elle, et à risquer sa fortune contre la sienne ; mais aujourd'hui il avait d'autres idées et d'autres projets. Une raison le détournait surtout de cette en-

<sup>\*</sup> Le 15 nivèse au vi (4 janvier.)

treprise. Les préparatifs exigeaient encore plusieurs mois; la helle saison allait arriver, et il fallait attendre les hrumes et les vents de l'hiver prochain ponr teuter de desceudre. Or, il ne voulait pas rester une année oisif à Paris, n'aioutant rien à ses hauts faits, et descendaut dans l'opinion par cela seul qu'il nè s'y élevait pas. Il songeait donc à un projet d'une autre espèce, projet tout aussi gigantesque que la descente en Angleterre. mais plus singulier, plus vaste dans ses conséquencea, plus conforme à son imagination, et surtout plus prochain. On a vu qu'en Italie il s'occupait heaucoup de la Méditerranée, qu'il avait créé une espèce de marino, que, dans le partage des États véuitiens, il avait en soin de réserver à la Frauce les lles de la Grèce; qu'il avait noué des intrigues avec Malte, dana l'espoir de l'eulever aux chevalicrs et aux Anglais; enfin, qu'il avait souvent porté les veux sur l'Egypte, comme le point intermédiaire que la Frauce devait occuper entre l'Europe et l'Asie, pour s'assurer du commerce dn Levant ou de celui de l'Inde. Cette idée avait onvahi son imagination et lo préoccupait violemment. Il existait au ministère des affaires étrangères de précieux documents sur l'Égypte, sur sou importance coloniale, maritime et militaire; il se les fit transmettro par M. de Talleyrand, et se mit à les dévorer. Ohligé de parcourir les côtes de l'Océau pour l'exécution du projet sur l'Angleterre, il remplit sa voiture, de voyages et de mémoires sur l'Égypte. Ainsi, tout eu paraissant obéir aux vœux du Directoire, il songeait à uno autre entreprise; il était de sa personne sur les grèves et sous le ciel de l'ancienne Batavie, mais son imagination errait sur les rivages de l'Orient. Il entrevoyait un avenir confus et immense. S'enfoucer dans ces contrées de la lumière et de la gloire, où Alexandre et Mahomet avaient vaincu et fondé des empires, y faire retentir son nom et le renvoyer en France, répété par les échos de l'Asie, était pour lni nno perspective enivrante.

Il se mit douc à parcourir les côtes de l'Océan pendant les mois de pluviôse et de veutôse (janvier et février 1798), donnant une excellente direction aux préparatifs de desseute, mais en proio à d'autres pensées et à d'autres projets.

Tandin que la république dirigirait toutes ses cettle des arraées françaises. La députation de l'Empire allait ainsi délibérer a unilieu d'une portants intérêts à régler sur le continent. Si double haie de soldats. L'Autriche u'exécuta pas têche politique y était immense. Elle avait à troit par la Bastol uve l'Émpire, c'ext-érie avec la d'une saination, elle laisse des parisons dans

féolalité olle-même; elle avait à diriger dans tes vises nouvelles trois républiques ses filles, les républiques hatave, cisalpine et ligurienne. Plasence du système féoneratique, et en présence du système fodont, elle devait empécher les choices entre cu systèmes, pour à riveir par à l'enches entre cu systèmes, pour à riveir par à l'enavec tant de gloire, mais qui lui vasit coaté de si herribles efforts. Telle éstis est thee, et ello n'offrait pas moins de difficulés que celle d'attaquer et de reiner l'Angeleterne.

Le congrès de Rastadt était réuni depuis deux mois. Bonnier, homme de heaucoup d'esprit, Treithard, homme probe, mais rude, y representaient la Frauce. Bouaparte, dans le peu de jours qu'il avait passés au congrès, était convenu secrètement avec l'Autriche des arrangements nécessaires pour l'occupation de Mayence et do la tête du pont de Manheim. Il avait été décidé que les troupes autrichicunes se retireraient à l'approche des troupes frauçaises, et abaudonneraient les milices de l'Empire; alors les troupes françaises devaient s'emparer de Mayence et de la tête du pout de Manheim, soit eu intimidant les milices de l'Empire, réduites à elles-mêmes, soit eu hrnsquant l'assant. C'est ce qui fut exécuté. Les troupes de l'électeur, en se voyant abaudouuées des Autrichiens , livrèrent Mayence, Celles qui étaient à la tête du pont de Manheim voulurent résister. mais furent obligées de céder. On y sacrifia cependant quelques cents hommes. Il était évident, d'après ces événements, que, par les articles secrets du traité de Campo-Formio, l'Autriche avait reconnu à la république la ligne du Rhin, puisqu'elle consentait à lui en assurer les points les plus importants. Il fut convenu, de plus, que l'armée française, pendant les négociations, quitterait la rive droite du Rhin, et rentrerait sur la rive ganche, depnis Bâle jusqu'à Mayeuce; qu'à cette hauteur, elle pourrait continner à occuper la rive droite, mais en longeant le Mein et sans franchir ses rives. Quant aux armées autrichiennes. elles devaient se retirer au delà du Danube et jusqu'au Lech, évacuer les places fortes d'Ulm, lugolstadt et Philipshourg. Leur positiou devenait, par rapport à l'Empire, à peu près semblable à celle des armées françaises. La députation de l'Empire allait ainsi délibérer au milicu d'nne double haie de soldats. L'Autriche n'exécuta pas franchezzent les artieles secrets, car, à la faveur Philipshorn, Ulta et Ingolutad. La France forma les yeas are otte infection du traité, pour se pas troublet la boane intelligence. Il fat question ensaite de l'envi répropue d'ambasséers. L'Autriène répondit que, pour le moment, on se contenerait de corresponder par les mistres que les deux puissances varient au congrès de Rastadt. Ce n'étaip pas montre na grand empressement commencer avec la France des relations amicales; mais, après se défaites et ses humilitations, on concernit et on pardonnait ce reste d'humeur de la part de l'Autrit de l'autrit de la part de l'Autrit de l'autrit de la part de l'Autrit de la part de l'Autrit de l'autrit de la part de l'Autrit d'autrit de l'autrit d'autrit de l'autrit d'autrit de l'autrit d'autrit d'autrit d'autrit d'autrit d'autrit d'autrit de l'autrit d'autrit d'autrit

Les premières explications entre la députation de l'Empire et les ministres de l'Autriche furent amères. Les États de l'Empire se plaignaient, en effet, que l'Autriche contribuât à les dépouiller, en reconnaissant la ligne du Rhin à la république, et en livrant d'une manière perfide Mayence et la tête du pont de Manheim; ils se plaignaient que l'Autriche, après avoir entralué l'Empire dans sa lutte, l'abandonnât, et livrât ses provinces pour avoir en échange des possessions en Italie. Les ministres de l'Empereur répondaient qu'il avait été entraîné à la guerre pour les intérêts de l'Empire, et pour la défense des princes possessionnés en Alsace; qu'après avoir pris les armes dans leur intérêt, il avait fait des efforts extraordinaires pendant six années consécutives; qu'il s'était vu abandonné successivement par tous les États de la confédération; qu'il avait soutenu presque à lni seul le fardcau de la guerre; qu'il avait perdu dans cette lutte une partie de ses États, et notamment les riches proviuees de la Belgique et de la Lombardie; et qu'il n'avait, après de tels efforts si amèrement payés, que de la reconnaissauce à attendre et point de plaintes à essuyer. La vérité était que l'Empereur avait pris le prétexte des princes possessionnés en Alsace, pour faire la guerre; qu'il l'avait soutenue pour sa seule ambition; qu'il y avait entraîné la confédération germanique malgré elle, et que maintenant il la trabissait pour s'indemniser à ses dépens. Après de vives explications, qui n'aboutirent à rien, il fallut passer outre, et s'occuper de la base des négociations. Les Français voulaient la rive gauche du Rhin, et proposaient, pour indemniser les princes dépossédés de leurs États, le moven des sécularisations. L'Autriche, qui, non contente d'avoir acquis la plus grande partie du territoire vénitien, vontait s'indemniser encore avec quelques évéchés, et qui d'ailleurs avait des conventions secrètes

avec la France; la Prusse, qui était convenue avec la France de s'indemniser, sur la rive droite, du duché de Clèves qu'elle avait perdu sur la rive gauche; les princes dépossédés, qui aimaient mieux acquérir des États sur la rive droite, à l'abridu voisiuage des Français, que de recouvrer leurs anciennes principautés; l'Autriche, la Prusse, les princes dépossédés, tous votaient également ponr qu'on cédat la ligne du Rhin, et que les sécularisations fussent employées comme moyen d'indemnité. L'Empire pouvait donc difficilement se défendre contre un pareil concours de volontés. Cependant, les pouvoirs donnés à la députation faisant une condition expresse de l'intégrité de l'empire germanique, les plénipotentiaires français déclarèrent ces ponvoirs bornés et insuffisants, et en exigèrent d'autres. La députation s'en fit donner de nouveaux par la diéte: mais, quoique ayant désormais la faculté de concéder la ligne du Rhin et de renoncer à la rive gauche, elle persista néanmoins à la défendre. Elle donnait beaucoup de raisons, car les raisons ne manquent jamais .- L'empire germanique, disait la députation, n'avait point été le premier à déclarer la guerre. Bien avant que la diète de Ratisbonne en cût fait la déclaration, Custine avait surpris Mayence et envahi la Franconie. Il n'avait donc fait que se défendre. La privation d'une partie de son territoire houleversait sa constitution, et compromettait son existence, qui importait à tonte l'Europe. Les provinces de la rive gauche, qu'on voulait lui enlever, étaient d'une modique importance pour un État devenn aussi vaste que la république française. La ligne du Rhin pouvait être remplacée par nne autre ligne militaire, la Moselle par exemple. La république, enfin, renoncait, popr de trèsmisérables avantages, à la gloire si belle, si pare, et si utile pour elle, de la modération politique. - En conséquence, la députation proposait d'abandonner tout ce que l'Empire avait possédé au delà de la Moselle, et de prendre cette rivière ponlimite. A ces raisons, la France en avait d'excellentes à opposer : - Sans doute, elle avait pris l'offensive, et commencé la guerre de fait; mais la guerre véritable, celle d'intention, de machinations, de préparatifs, avait été commencée par l'Empire. C'était à Trèves, à Coblentz, qu'avaient été recucillis et organisés les émigrés; e'était de là que devaient partir les phalanges chargées d'humilier, d'abrutir, de démembrer la France. La

France, au lieu d'être vaincue, était victorieuse;

elle en profitait, non ponr rendre le mal qu'on avait voulu lui faire, mais pour s'indemniser de la guerre qu'on lui avait faite, en exigeant sa véritable limite naturelle, la ligne du Rhin.

On disputait doue, car les concessions, même les plus inévitables, sont toujours contextées. Mais il était évident que la députation allait cèder la rive gauche, et ne faisait cette résistance que pour obtenir de mellieures conditions sur d'autres points en litige. Tel était l'état des négociations de Rastadt, au mois de pluvides an v; (février 1708).

Augereau, auquel le Directoire avait donné, pour s'en débarrasser, le commandement de l'armée d'Allemagne, s'était entouré des jacohins les plus forcenés. Il ne pouvait que porter ombrage à l'Empire, qui redoutait surtout la contagion des nouveaux principes, et qui se plaignait d'écrits incendiaires répandus en Allemagne. Tant de têtes fermentaient en Europe qu'il n'était pas nécessaire de supposer l'intervention française pour expliquer la circulation d'écrits révolutionnaires. Mais il importait au Directoire de s'éviter toute plainte; d'ailleurs, il était mécontent de la conduite tnrbulente d'Augereau; il lui ôta son commandement et l'envoya à Perpignan, sous prétexte d'y réunir nne armée, qui était destinée, disait-on, à agir contre le Portugal. Cette cour, à l'instigation de Pitt, n'avait pas ratifié le traité fait avec la république, et on menaçait d'aller frapper en elle une alliée de l'Angleterre. Du reste, ce n'était là qu'une vaine démonstration, et la commission donnée à Augereau était nne disgrâce déguisée.

La France, outre les rapports directs qu'elle commencait à renoner avec les puissances de l'Europe, avait à diriger, comme nous l'avons dit, les républiques non velles. Elles étaient naturellement agitées de partis contraires. Le devoir de la France était de leur épargner les convulsions qui l'avaient décbirée elle-même. D'ailleurs, elle était appelée et payée pour cela. Elle avait des armées en Hollande, dans la Cisalpine et la Ligurie, entretenues aux frais de ces républiques. Si, pour ne point paraltre attenter à leur indépendance, elle les livrait à elles-mêmes, il y avait danger de voir ou une contre-révolution, ou un déchaînement de jacobinisme. Dans un cas, il y avait péril pour le système républicain ; dans l'autre , pour le maintien de la paix générale. Les jacobins, devenus les maîtres en Hollande, étaient capables d'indisposer la Prusse et l'Allemagne ; devenus les maîtres dans la Ligurie et la Cisalpine, ils étaient capables de

bonleverser l'Italie, et de rappeler l'Autriche en lice. Il fallait done modérer la marche de ces républiques ; mais en la modérant, on s'exposait à un antre inconvénient. L'Europe se plaignait que la France eut fait, des Hollandais, des Cisalpins, des Génois, des sujets plutôt que des alliés, et lui reprochait de viser à une domination universelle, Il fallait donc choisir des agents qui eussent exactement la nuance d'opinion convenable au pays où ils devaient résider, et assez de taet pour faire sentir la main de la France, sans la laisser apereevoir. Il y avait, comme on le voit, des difficultés de toute espèce à vaincre, pour maintenir en présence, et y maintenir sans choc, les deux systèmes, qui, en Europe, venaient d'être opposés l'un à l'antre. On les a vus en guerre pendant six ans. On va les voir pendant une année en négociation, et cette année va prouver, mieux que la guerre encore, leur incompatibilité naturelle.

Nous avons déjà désigné les différents partis qui divisaient la Hollande. Le parti modéré et sage, qui vonlait une constitution unitaire et tempérée, avait à combattre les orangistes, créatures du stathouder, les fédéralistes, partisans des anciennes divisions provinciales, aspirant à dominer dana leurs provinces et à ne souffrir qu'un faible lien fédéral; enfin, les démocrates ou jacohins, voulant l'unité et la démocratie pures. Le Directoire devait naturellement appuyer le premier parti, opposé aux trois autres , parce qu'il voulait , sans aucune des exagérations contraires, concilier l'ancien système fédératif avec une suffisante concentration de gouvernement. On a beauconp accusé le Directoire de vouloir partout la république une et indivisible, et on a fort mal raisonné en général sur son système à cet égard. La république une et indivisible, imaginée en 93, eût été tonjours nne pensée profonde, si elle n'avait été d'abord le fruit d'un instinct puissant. Un État aussi homogène, aussi bien fondu que la France, ne pouvait admettre le système fédéral. Un État anssi menacé que la France cût été perdu en l'admettant. Il ne convenait ni à sa configuration géographique, ni à sa situation politique. Sans donte, vouloir partout l'unité et l'indivisibilité an même degré qu'en France, eût été absurde ; mais le Directoire, placé à la tête d'un nouveau système, obligé de lni créer des alliés puissants, devait chercher à donner de la force et de la consistance à ses nonveaux alliés; et il n'y a ni force ni consistance sans un certain degré de concentration et d'anité. Telle était la pensée, ou pour mienx dire l'instinct qui dirigeait, et devait diriger, presque à leur insu, les chefs de la république française.

La Hollande, avec son socien système fédératif, ent été réduite à une complète impuissance. Son assemblée nationale n'avait pu lni donner encore une constitution. Elle était astreinte à tous les règlements des anciens États de Hollande; le fédéralisme v dominsit; les partisans de l'unité et d'une constitution modérée demandaient l'abolition de ce règlement et le promptétablissement d'une constitution. L'envoyé Noël était accusé de favoriser les fédéralistes. La France ne ponvait différer de prendre un parti : elle envoya Joubert commander l'armée de Hollande, Jonbert, l'un des lieutenants de Bonaparte en Italie, célèhre depuis sa marche en Tyrol, modeste, désintéressé, brave, et patriote chaleureux. Elle remplaça Noël par Delacroix, l'ancien ministre des affaires étrangères; elle eut pu faire un meilleur choix. Le Directoire manquait malheureusement de sujets pour la diplomatie. Il y avait beaucoup d'hommes instruits et distingués parmi les membres des assemblées actuelles ou passées ; mais ces bommes n'avaient pas l'bahitude des formes diplomatiques; ils svaient du dogmatisme et de la morgue; il était difficile d'en trouver qui conciliassent la fermeté dea principes avec la sonplesse des formes, ce qu'il aurait fallu cependant chez nos envoyés à l'étranger, pour qu'ils aussent à la fois faire respecter non doctrines et ménager les préjugés de la vieille Europe. Delacroix, en arrivant en Hollande, assiste à un festin donné par le comité diplomatique. Tous les ministres étrangers y étaient invités. Après svoir tenu en leur présence le langage le plus démagogique, Delacroix s'écria, le verre à la main : Pourquoi n'y a-t-il pas un Batare qui ose poignarder le règlement sur l'autel de la patrie? On conçoit aisément l'effet que devaient produire aur les étrangers de pareilles boutades. Le règlement, en effet, fat bientôt poignardé. Quarante-trois députés avaient déjà protesté contre lea opérations de l'assemblée nationale. Ils se réunirent le 3 pluviôse (22 janvicr 1798) à l'hôtel de llarlem, et là, soutenus par nos troupes, ils procédérent comme on avait fait à Paris, quatre mois suparavant, au 18 fructidor. Ila exclurent de l'assemblée nationale un certain nombre de députés suspects, en firent enfermer quelques-uns, cassèrent le règlement, et organisèrent l'assemblée en une espèce de convention. En peu de jours, nuc constitution à peu près

semblable à celle de la France fut rédigée et mise en viguenr. Voulant imiter la convention, les nouveaux dirigeants composèrent le gouvernement des membres de l'assemblée actuelle, et se constituèrent eux-mêmes en Directoire et corps législatif. Les bommes qui se présentent pour opérer ces sortes de monvements sont toujours les plus prononcés de leur parti. Il était à craindre que le nouvean gouvernement batave ne fût fortempreint de démocratie, et que, sous l'influence d'un ambassadeur comme Delacroix, il ne dépassat la ligne que le Directoire français aurait voulu lui tracer. Cette espèce de 18 fructidor, en Hollande, ne manqua pas de faire dire à la diplomatie européenne, aurtout à la diplomatie prussienne, que la France gouvernait la Hollande, et s'étendait de fait jusqu'au Texel.

La république ligurienne était dans une assez honne voie, quoigne secrètement travaillée, comme tous les nouveaux États, par deux partis également exagérés. Quant à la Cisalpine, elle était en proie aux passions les plus véhémentes. L'esprit de localité divisait les Cisalpins, qui appartenaient à d'anciens États successivement démembrés par Bonaparte. Outre l'esprit de localité, les agents de l'Autriche, les nobles, les prêtres et les démocrates emportés, agitaient violemment la nouvelle république. Mais les démocrates étaient les plus dangerenx, parce qu'ils avaient un puissant appui dans l'armée d'Italie, composée, comme on le sait, dea plus chanda patriotes de France. Le Directoire svait autant de peine à diriger l'esprit de ses armées en pays étranger que celui de ses ministres. et avait, sous ce rapport, autant de difficultés à vaincre que sons tous les autres. Il n'avait pas encore de ministre auprès de la nonvelle république. C'était Berthier qui, en sa qualité de général en chef, représentait encore le gouvernement français. Il s'agissait de régler, par un traité d'alliance, les rapports de la nouvelle république avec la république mère. Ce traité fut rédigé à Paris et envoyé à la ratification des conseils. Les denx républiques contractaient allisnee offensive et défensive pour tous les cas : et en attendant que la Cisalpine eut un état militaire, la France lui accordsit un seconrade vingt-cinq mille hommes aux conditions suivantes: La Cisalpine devait donner le local pour le casernement, les magasins, les hópitaux, et 10 millions par an pour l'entretien des vingt-cinq mille hommes. Dans le cas de guerre, elle devait fournirun subside extraordinaire. La France aban-

donnait à la Cisalpine une grande partie de l'artillerie prise à l'ennemi, afin d'armer ses places. Ces conditions n'avaient rien d'excessif; cependant beaucoup de députés cisalpins, dans le conseil des Anciens, mal disposés pour le régime républicain et pour la France, prétendirent que ce traité était trop onéreux, que l'on ahusait de la dépendance dana laquelle le nouvel État était placé, et ils rejetèrent ce traité. Il y avait là une malveillance évidente. Bonaparte, ohligé de choisir lui-même les individus composant les conscils et le gonvernement, n'avait pu s'assurer de la nature de tous ses choix, et il devenait nécessaire de les modifier. Les conseils actuels, nommés militairement par Bonaparte, furent modifiés militairement par Berthier. Celui-ci éloigna quelques-uns des membres les plus obstinés, et fit présenter le traité, qui fut aussitôt accepté. Il était fâcheux que la France fût encore obligée de laisser voir sa main, car l'Autriche prétendit sur-le-champ que, malgré toutes les promesses faites à Campo-Formio, la Cisalpine n'était pas une république indépendante, et qu'elle était évidemment une province française. Elle fit des difficultés pour l'admission du ministre Marescalchi, accrédité apprès d'elle par la Cisalpine,

Le territoire formé par la France et les nouvelles républiques s'engrenait avec l'Enrope, encore féodale, de la manière la plus dangereuse ponr la paix des deux systèmes. La Suisse, toute féodalo encore quoique républicaine, était englohée entre la France, la Savoie, devenne province française, et la Cisalpine. Le Piémont, avec lequel la Franco avait contracté une alliance, était enveloppé par la France, la Savoie, la Cisalpine et la Ligurie. La Cisalpine et la Ligurie enveloppaient le Parmesan et la Toscane, et ponvaient communiquer lenr fièvre à Rome et à Naples. Le Directoire avait recommandé à ses agents la plus grande réserve, et leur avait défendu de donner aucune espérance aux démocrates : Ginguené en Piémont, Cacanlt en Toscane, Joseph Bonaparte à Romo, Trouvé à Naples, avaient ordre précis de témoigner les dispositions les plus amicales aux princes auprès desquels ils résidaient. Ils devaient assurer que les intentions du Directoire n'étaient nullement de propager les principes révolutionnaires; qu'il se contenterait de maintenir le système républicain là où il était établi, mais qu'il ne ferait rien pour l'étendre chez les paissances qui se conduiraient loyalement avec la France. Les intentions du Directoire étaient sincères et sages. Il souhaitait sans

doute les progrès de la révolution; mais il ne devair pas les progress plus longtens per les armes. Il follais, si la révolution échatif dans de nouveaux Estas, qu'on se plut reprocher à la France une participation active. D'ailleurs, l'Italie était renaparticipation active. D'ailleurs, l'Italie était renaparticipation active. D'ailleurs, l'Italie était renapaissances, anaquels on ne pouvait nuire sanspaissances, anaquels on ne pouvait nuire sanspaissances, anaquels on ne pouvait nuire sansserspeer à de hautes houdilles. Charirène ne manquernit pas d'intervoir pour la Foscane, pour l'apprent par l'Ailleurs pour le Frience de intervisedrait certainement pour le prince de résistancest venaient à éclater, à n'en pas avoir la ressonabilité.

Telles étaient les fastractions du Directoire; mais on ne gouverne pas le passion, et surtout celle de la liberté. La France pouvait-elle empérer que les démocrates fraçais, liguriens et cisalpira, ne cerrespondissent avec les démocrates primontais, tocans, roumian, appolitains, et ne leur soullassent le fru de leurs opinions, de leurs primontais, tocans, roumian, appolitains, et ne leur soullassent le fru de leurs opinions, de leurs mentraparis distreverir oscasibilement dans les révolutions qui se préparaient partout, mais qu'il les protégrait une fois faire; qu'il falbrit avair le courage de les essayer, et que sue-le-champ arriversaiet des seasyer, et que sue-

L'agitation régnait dans tous les États italiens. On y multipliait les arrestations, et nos ministres accrédités se hornaient à réclamer quelquefois les individus injustement poursuivis. En Piémont, les arrestations étaient nombreuses; mais l'intercession do la France était souvent écoutée. En Toscane, il régnait assez de modération. A Naples, il y avait une classe d'hommes qui partageait les opinions nouvelles: mais une cour aussi méchante qu'insensée luttait contre ces opinions par les fers et les supplices. Notre ambassadeur Trouvé était abrenvé d'humiliations. Il était séquestré comme un pestiféré. Défense était faite anx Napolitains do le voir. Il avait en de la peine à se procurer un médecln. On jetait dans les cachots ceux qui étaient accusés d'avoir ou des communications avec la légation française, ou qui portaient les cheveux coupés et sans poudre. Les lettres de l'ambassadeur étaient saisies, décachetées, et gardéea par la police napolitaino pendant dix à douze jours. Des Français avaient été assassinés. Même quand Bonaparte était en Italie, il avait eu de la peine à contenir les fureurs de la cour de Naples, et maintenant qu'il n'y était plus, on juge de quoi elle devait être capable. Le gouvernement fraucais avait assez de forces pour la punir cruellement de ses fautes; mais pour ne pas troubler la paix générale, il avait recommandé à son ministre Trouvé de garder la plus grande mesure, de s'en tenir à des représentations, et de tâcher de la remener à

Le gouvernement le plus près de sa ruine était le gouvernement papal. Ce n'était pas faute de se défendre; il faisait aussi des arrestations; mais un vieux pape dont l'orgueil était abattu, de vieux cardinaux inhabiles, pouvaient difficilement soutenir un État chancelant de toutes parts. Déià, par les suggestions des Cisalpins, la Marche d'Ancône s'était révoltée, et s'était constituée en république anconitaine. De là, les démocrates soufflaient la révolte dans tout l'État romain. Ils n'y comptaient pas un grand nombre de partisans, mais ils étaient assez secondés par le mécontentement public. Le gouvernement papal avait perdu son éclat imposant anx yeux du peuple, depuis que les contributions imposées à Tolentino l'avaient obligé de donuer jusqu'aux monbles précieux et aux pierreries du saint-siège. Les taxes nouvelles, la création d'un papier-monnaie qui perdait plus des deux tiers do sa valeur, l'aliénation du cinquième des bions du clergé, avaient mécontenté toutes les classes, jusqu'aux ecclésiastiques eux-mêmes. Les grands de Rome, qui avaient recu quelques-unes des lumières répandues en Europe pendant le dixbuitième siècle, murmuraient assez bautement contre un gouvernement faible, inepte, et disaient qu'il était temps que le gouvernement temporel des États romains passàt, de célibataires ignorants, incapables, étrangers à la connaissance des choses humaines, aux véritables citoyens versés dans la pratique et l'habitude du monde. Ainsi les dispositions du peuple romain étaieut peu favorables au pape. Cependant les démocrates étaient peu nombreux; ils inspiraient des préventions sous le rap-.port de la religion, dont ou les croyait ennemis. Les artistes français qui étaient à Romo les excitaient beaucoup; mais Joseph Bonaparte táchait de les contenir, en leur disant qu'ils n'avaient pas assez de force pour tenter un monvement décisif, qu'ils se perdraient et compromettraient inutilelement la France; que, du reste, elle ne les soutiendrait pas, et les laisserait exposés aux suites de leur imprudence.

l'avertir qu'il y anrait un mouvement. Il les congédia, en les engageant à rester tranquilles, mais ils n'en crurent pas le ministre français. Le système de tous les entrepreneurs de révolutions était qu'il

fallait oser et engager la France malgré elle. En effet, ils se réunirent le 8 nivôse (28 décembre). pour tenter un monvement. Dispersés par les dragons du pape, ils se réfugièrent dans la juridiction de l'amhassadeur français, et sous les arcades du palais Corsini qu'il babitait. Joseph accournt avec quelques militaires français, et le général Duphot, jeune officier très-distingué de l'armée d'Italie. Il voulait s'interposer entre les troupes papales et les insurgés, pour éviter un massacre. Mais les troupes papales, sans respect pour l'ambassadeur, firent feu, et tuèrent à ses côtés l'infortuné Dupbot, Ce jeune homme allait épouser une belle-sœur de Josepb. Sa mort produisit une commotion extraordinaire. Plusieurs ambassadenrs étrangers coururent chez Joseph, particulièrement le ministre d'Espague, d'Azara. Le gouvernement romain, seul, demeura quatorze beures sans envoyer chez le ministre de France, quoique celui-ci n'ent cessé de lui écrire pendant la journée. Joseph, indignó, demanda sur-le-champ ses passe-ports; on les lui donna, et il partit aussitôt pour la Toscane.

Cet événement prodnisit une vive sensation. Il était visible que le gouvernement romain aurait pu prévenir cette scène, car elle était prévue à Rome denx jours d'avance, mais qu'il avait voulu la laisser éclater, pour infliger aux démocrates une correction sévère, et que, dans le tumulte, il n'avait pas su prendre ses précautions de manière à prévenir une violation du droit des gens, et un attentat contre la légation française. Aussitôt, nue grande indignation se manifesta dans la Cisalpiue et parmi tous les patriotes italiens, contre le gonvernement romain. L'armée d'Italie demandait à

grands cris à marcher snr Rome. Le Directoire était fort embarrassé : il voyait dans le pape le chef spirituel du parti ennemi de la révolution. Détruire le pontife de cette vieille et tyrannique religion chrétieune le tentait fort, malgré le danger de blesser les puissances et de provoquer leur intervention. Cependant, quels que fassent les inconvénients d'une détermination hostile, les passions révolutionnaires l'emportèrent ici, et le Directoire ordonna au général Bertbier, qui commandait en Italie, de marcher sur Rome, Le 6 nivôse (26 décembre 1797), ils vinrent Il espérait que le pape n'étant ni le parent ni l'alintervention puissante.

La joje fut grande chez tous les républicains et les partisans de la philosophie. Berthier arriva le 22 pluviôse (10 février 1798) en vue de l'ancienne capitale du monde, que les armées républicaines n'avaient pas eucore visitée. Nos soldats s'arrêtérent un instant pour contempler la vieille et magnifique cité. Le ministre d'Azara, le médiateur ordinaire de tontes les puissances italiennes auprès de la France, accourut au quartier général pour négocier une convention. Le châtean Saint-Ange fut livré aux Français, à la coudition, naturelle entre peuples civilisés, de respecter le culte. les établissements publics, les personnes et les propriétés. Le pape fat laisse au Vatican, et Berthier, introdnit par la porte du Peuple, fut conduit au Capitole, comme les anciens triomphateurs romains. Les démocrates, au comble de leurs vœux, se rénnirent au Campo-Vaccino, où se voient les vestiges de l'ancien Forum, et, cutourés d'un peuple insensé, prêt à applaudir à tous les événements nouveaux, proclamèrent la république romaine. Un notaire rédigea un acte par lequel le peuple, qui s'intitulait peuple romain, déclarait rentrer dans sa sonveraineté, et se constituer en république. Le pape avait été laissé seul au Vatican. On alla lui demander l'abdication de sa souveraineté temporelle, car on n'entendait pas se mêler de son autorité spirituelle. Il répondit, du reste avec dignité, qu'il ne pouvait se dépouiller d'une propriété qui n'était point à lui, mais à la succession des apôtres, et qui n'était qu'en dépôt dans ses mains. Cette théologie torfeha peu uos généraux républicains. Le pape, traité avec les égards dus à son âge, fut extrait du Vatican pendant la nuit, et conduit en Toscane, où il reçut asile dans un couvent. Le peuple de Rome parut peu regretter ee sonverain, qui avait cependant régné plus de vingt années.

Malbeureusement, des excès, non contre les personnes, mais contre les propriétés, souillèrent l'entrée des Français dans l'ancienne capitale du monde. Il n'v avait plus à la tête de l'armée ce chef sévère et inflexible, qui, moins par vertu que par horreur du désordre, avait poursuivi si sévèrement les pillards. Bonaparte seul aurait pu imposer un frein à l'avidité dans nne contrée aussi riche. Bertbier venait de partir pour Paris; Massena lui avait saccédé. Ce héros, auquel la France devra une éternelle reconnaissance pour l'avoir sauvée à

lié d'aucune cour, sa chate ne provoquerait aucune | Zurich d'une ruine inévitable, fut acensé d'avoir donné le premier exemple. Il fut bientôt imité. On se mit à dépouiller les palais, les couvents, les riches collections. Des juifs, à la suite de l'armée, achetaient à vil prix les magnifiques objets que leur livraient les déprédateurs. Le gaspillage fut révoltant. Il faut le dire : ce n'étaient pas les officiers subalternes ni les soldats qui se livraient à ces désordres, c'étaient les officiers supérieurs. Tous les objets qu'on enlevait, et sur lesquels on avait les droits de la conquête, auraient dû être déposés dans une caisse et vendus au profit de l'armée. qui n'avait pas reçu de solde depuis cinq mois. Elle sortait de la Cisalpine, où le défaut d'organisation financière avait empêché d'acquitter le subside convenu par notre traité. Les soldats et les officiers subalternes étaient dans le plus horrible dénûment; ils étaient indignés de voir leurs chefs se gorger de dépouilles, et compromettre la gloire du nom français, sans aucun profit pour l'armée. Il v eut une révolte contre Masséna : les officiers se réunirent dans nne église, et déclarèrent qu'ils ne voulaient plus servir sous lui. Une partie du peuple, qui était mal disposée ponr les Français, se préparait à saisir le moment de cette mésintelligence pour tenter un mouvement. Masséna fit sortir l'armée de Rome, en laissant une garnison dans le château Saint-Ange. Le danger fit cesser la sédition ; mais les officiers persistèrent à demeurer réunis, et à demander la poursuite des pillards et le rappel de Masséna.

Ou voit qu'à la difficulté de modérer la marche des nouvelles républiques, de choisir et de diriger nos agents, se joignait celle de conteuir les armées, et tout cela à des distances immeuses pour les communications administratives. Le Directoire rappela Masséna, et envoya à Rome une commission, composée de quatre personnages probes et éclairés, pour organiser la nouvelle république :c'étaient Daunou, Monge, Florent et Faypoult. Ce dernier, administrateur babile et bonnête, était chargé de tout ce qui était relatif aux finances. L'armée d'Italie fot divisée en deux; on appela armée de Rome celle qui venait de détrôner le

pape. Il s'agissait de motiver auprès des puissances la nouvelle révolution. L'Espagne, dont on aurait pu redouter la piété, mais qui était sons l'influence française, ne dit cependant rieu. Mais l'intérêt est plus intraitable une le zéle religieux. Aussi les deux cours les plus mécoutentes furent celles de

Vienne et de Naules, Celle de Vienne voyait avec | peine s'étendre l'influence française en Italie, Pour ne pas ajouter à ses griefs, on ne voulut point confondre la république nonvelle avec la Cisalpine; elle fut constituée à part. Les réunir toutes denx surait trop réveillé l'idée de l'unité italienne, et fait croire an projet de démocratiser toute l'Italie. Quoique l'Empereur n'eût point de ministre à Paris, on lui envoya Bernadotte pour lui donner des explications et résider à Vienne. Quant à la cour de Naples, sa fureur était extrême de voir la révolution à ses portes. Elle n'exigeait rien moins que deux on trois des provinces romaines pour s'apaiser. Elle voulait surtout le duché de Bénévent et le territoire de Ponto-Corvo, qui était tont à fait à sa convenance. On lui envoya Garat pour s'entendre avec elle : on destina Tronvé à la Cisalpine.

La révolution faisait donc des progrès inévitables, et beanconp plus rapides que ne l'aurait voulu le Directoire. Nons avons déjà nommé un pays où elle menaçait de s'introduire, c'est la Suisse. Il semble que la Suisse, cette antique patrio de la liberté, des mœurs simples et pastorales, n'avait rien à recevoir de la France, et seule n'avait pas de révolution à subir; cependant, de ce que les treizo cantons étaient gonvernés avec des formes républicaines, il n'en résultait pas que l'équité régult dans les rapports de ces petites républiques entre elles, et sortout dans leurs rapports avec leurs sujets. La féodalité, qui n'est que la hiérarchie militaire, existait entre ees républiques, et il v svait des peuples dépendants d'autres penples, comme un vassal de son suzerain, et gémissant sous un joug de fer. L'Argovie, le canton de Vand, dépendsient de l'aristocratie de Berne; le bas Valais du hant Valais; les bailliages italiens, c'est-à-dire les vallées pendantes du côté de l'Italie, de divers cantons. Il y avait en outre une foule de communes dépendantes de certaines villes. Le canton de Saint-Gall était gouverné féodalement par nn couvent. Presque tous les pays sujets ne l'étaient devenus qu'à des conditions contenues dans des chartes mises en oubli, et qu'il était défendn de remettre en lumière. Les campagnes relevaient presque partout des villes, ct étaient soumises aux plus révoltants monopoles; nnlle part la tyrannie des corps de métiers n'était aussi grande. Dans tous les gouvernementa, l'aristocratic s'était lentement emparée de l'universalité des pouvoirs. A Berne, le premier de ces

petits États, quelques familles s'étaient emparées de l'autorité et en avaient à jamais exclu toutes les autres; elles avaient leur livre d'or, où étaient inscrites tontea les familles gouvernantes. Souvent les mœurs adopcissent les lois, mais il n'en était rien ici. Ces aristocraties se vengeaient avec la vivacité d'hameur propre sux petits États. Berne, Zurich, Genève, avaient déployé sonvent, et trèsrécemment, l'appareil des supplices. Dans tonte l'Europe il v avait des Suisses bannis forcément de leur pays, on qui s'étaient soustraits par l'exil sux vengeances sristocratiques. Du reste, mal nnis, mal attachés les uns sux autres, les treize cantons n'avaient plus aucune force; ils étaient réduits à l'impuissance de défendre leur liberté. Par ce penchant de mauvais frère, si common dans les États fédératifs, presque tous avaient recoprs dans leurs démêlés anx puissances voisines, et avaient des traités particuliers, les una avec l'Autriebe, les autres avec le Piémont, les antres avec la France. La Suisse n'était done plus qu'un bean souvenir et un admirable sol; politiquement, elle ne présentait qu'nne chaîne de petites et bumiliantes tyrannics.

On conçoit dès lors quel effet avait dû produire dans son sein l'exemple de la révolution française, On s'était agité à Zurich, à Bâle, à Genève. Dans cette dernière ville surtont, les troubles avaient été sanglants. Dans toute la partie française, et particulièrement le pays de Vaud, les idées révolutionnaires avaient fait de grands progrès. De leur côté, les aristocrates suisses n'avaient rien onblié pour desservir la France, et s'étaient étndiés à lui déplaire antant qu'ils le pouvaient sans provoquer sa toute-puissance. Messieurs de Berne svaient secueilli les émigrés et leur avaient rendu le plus de services possible. C'est en Suisse que s'étaient machinées toutes les trames onrdies contre la république. On se sonvient que c'est de Båle que l'agent anglais Wickam conduisait tous les fils de la contre-révolution. Le Directoire devait donc être fort mécontent. Il avait un moven de se venger de la Suisse, fort aisé. Les Vaudois, persécutés par messieurs de Berne, invoquaient l'intervention de la France. Lorsque le duc de Savoie les avait cédés à Berne, la France s'était rendne garante de leurs droits, par un traité à la date de 1565; ce traité avait été plusieurs fois invoqué et exécuté par la France. Il n'y avait done rien d'étrange dans l'intervention du Directoire, aujourd'hui réclamée par les Vaudois, D'ailleurs, plusieurs de ces petits peuples dépendants avaient des protecteurs étrangers.

On a vu avec quel enthousiasme les Vaudois avaient recu le libérateur de la Valteline, quand il passa de Milan à Rastadt, en traversant la Suisse. Les Vaudois, pleins d'espérance, avaient envoyé des députés à Paris, et insistaient vivement pour obtenir la protection française. Leur compatriote, le brave et malheureux La Harpe, était mort pour nous en Italie, à la tête de l'une de nos divisions: ils étaient horriblement tyrannisés, et, à défaut même de toute raison politique, la simple humanité suffisait pour engager la France à interveuir. Il n'eût pas été concevable qu'avec ses nouveaux principes. la France se refusât à l'exécution de traités conservateurs de la liberté d'un peuple voisin, exécutés même par l'ancienne monarchie. La politique seule aurait pu l'en empécher, car e'était donner une nouvelle alarme à l'Europe, surtout à l'instant même où le trône pontifical s'écroulait à Rome. Mais la France, qui ménageait l'Allemagne, le Piémont, Parme, la Toscaue, Naples, ne croyait pas devoir les mêmes ménagements à la Suisse, et tenait surtout beaucoup à établir un gouvernement analogue au sien dans un pays qui passait pour la clef militaire de toute l'Europe. lei, comme à l'égard de Rome, le Directoire fut entraîné hors de sa politique expectante par un intérêt majeur. Replacer les Alpes dans des mains amies fut un motif aussi entralnant que celui de renverser la papauté.

En conséquence, le 8 nivôse (28 décembre 1797). il déclara qu'il prenait les Vaudois sous sa protection, et que les membres des gouvernements de Berne et de Frihourg répondraient de la sûreté de leurs propriétés et de leurs personnes. Sur-lechamp le général Ménard, à la tête de l'aucienne division Masséna, repassa les Alpes et vint camper à Carouge, en vue dn lac de Genève. Le général Schawenbourg remonta le Rhin avec uno division de l'armée d'Allemagne, et vint se placer dans l'Erguel, aux environs de Bale. A ce signal, la joie éclata dans le pays de Vaud, dans l'évêché de Bale, dans les campagnes de Zurich. Les Vaudois demandèrent aussitôt leurs anciens états. Berne répondit qu'on recevrait des pétitions individuelles, mais qu'il n'y aurait pas de réunions d'états, et exigea le renouvellement du serment de fidélité. Ce fut le signal de l'insurrection pour les Vaudois. Les baillifs, dont la tyrannie était

odieuse, furent chassés, du reste sans mauvais traitements; des arbres de liberté furent arborés partout, et en quelques jours le pays de Vaud se constitua en république Lémanique. Le Directoire la reconnut, et autorisa le général Ménard à l'occuper, en signifiant au canton de Berne que son indépendance était garantie par la France. Pendant ce temps, une révulution se faisait à Bâle. Le tribun Ochs, homme d'esprit, très-prononce pour la révolution, et en grande liaison avec le gouvernement français, en était le moteur principal. Les campagnards avaient été admis avec les bourgeois à composer une espèce de convention nationale pour rédiger une constitution. Ochs en fut l'auteur : elle était à pen près semblable à celle de France, qui servit alors de modélo à toute l'Europe républicaine. Elle fut traduite dans les trois langues, française, allemande et italienne, et répandue dans tous les cantons pour exciter leur zèle. Mengaud, qui était l'agent français auprès des cantons, et qui résidait à Bâle, contribuait à donner l'impulsion. A Zurich, les campagnes étaient révoltées, et demandaient à rentrer dans leurs droits.

Pendant ce temps, les messieurs de Berne avaient réuni une armée et fait convoquer une diète générale à Arau, pour aviser à l'état de la Suisse, et ponr demander à chaque canton le contingent fédéral. Ils faisaient répandre chez leurs sujets allemands que la partie française de la Suisse voulait se détacher de la confédération et se réunir à la France; que la religion était menacée, et que les athées de Paris voulaient la détruire. Ils firent ainsi descendre des montagnes de l'Oberland un peuple simple, ignorant, fanatique, persuadé qu'on voulait attenter à son ancien culte. Ils réunirent à peu près vingt mille hommes, partagés en trois corps, qui furent places à Fribourg, Morat, Buren et Soleure, gardant la ligne de l'Aar, et observant les Français. Pendant ec temps, c'està-dire en pluviôse (février), la diète réunie à Arau était embarrassée, et ne savait quel parti prendre. Sa présence n'empêcha pas les hahitants d'Arau de se soulever, de planter l'arbre de la liberté, et de se déclarer affranchis. Les troupes bernoises entrèreut dans Arau, coupèrent l'arbre de la liberté, et y commirent quelques désordres. L'agent Mengaud déclara que le peuple d'Arau était sous la protection française.

On était ainsi en présence, sans être encore en gnerre ouverte. La France, appelée par le peuple

dont elle était garante, le couvrait de ses troupes, et menaçait d'employer la force, si on commettait contre lui la moindre violence. De son côté, l'aristoeratic bernoise réclamait ses droits de sonveraineté, et déclarait qu'elle voulait vivre en paix avec la France, mais rentrer dans ses possessions. Malheureusement pour elle, tous les vieux gouvernements tombaient à l'entour ou volontairement ou violemment. Bâle affranchissait, pour sa part, les bailliages italiens; le haut Valais affranchissait le bas Valais; Fribourg, Soleure, Saint-Gall, étaient en révolution. L'aristoeratie bernoise, se voyant pressée de toutes parts, se résigna à quelques concessions, et admit, en partage des attributions réservées aux seules familles gouvernantes, cinquante individus pris dans les campagnes; mais elle ajourna toute modification de constitution à nne année. Ce n'était la qu'une vaine concession qui ne pouvait rien réparer. Un parlementaire français avait été envoyé aux troupes bernoises placées sur la frontière du pays de Vaud, pour leur signifier qn'on allait les attaquer si elles avançaient. Ce parlementaire fut assailli, et denx cavaliers de sou escorte furent assassinés. Cet événement décida de la guerre. Brune, chargé du commandement, eut quelques conférences à Paverne, mais elles furent inutiles, et le 12 ventôse (2 mars) les tronpes françaises s'ébranlèrent. Le général Schawembonrg, avec la division venue du Rhin, et placée dans le territoire de Bâle, s'empara de Soleure et du cours de l'Aar. Brune, avee la division venue d'Italie, s'empara de Fribourg. Le général d'Erlach, qui commandait les tronpes bernoises, se retira dans les positions de Fraubrunnen, Guminen, Laupen et Neueneck. Ces positions couvrent Berne dans tous les sens, soit que l'ennemi débouche de Solenre ou de Fribourg. Ce mouvement de retraite produisit parmi les troupes hernoises l'effet ordinaire chez les bandes fanatiques et indisciplinées. Elles se dirent trahies, et massaerèrent lenrs offieiers. Une partie se débanda. Cependant il resta auprès de d'Erlaeb quelques-uns de ces bataillons, distingués dans toutes les armées de l'Europe par leur discipline et leur bravoure, et un certain nombre de paysans déterminés. Le 15 ventôse (5 mars), Brune, qui était sur la route de Fribourg, et Schawembourg sur celle de Soleure, attaquèrent simultanément les positions de l'armée suisse. Le général Pigeon, qui formait l'avant-garde de Brune, aborda la position de Neueneck. Les Suisses firent une résistance héroique, et favorisés par l'avan-

tage du terrain, barrèrent le chemin à nos vieilles haudes d'Italie. Mais au même instant Schawembourg, parti de Soleure, enleva à d'Erlach la position de Fraubrannen, et la ville de Berne se tronva découverte par un côté. La retraite des Suisses se trouva forece, et ils se replièrent en désordre sur Berne. Les Français trouvérent en avant de la ville une multitude de montagnards fanatiques et désespérés. Des femmes, des vieillards, venaient se prèeiniter sur leurs baionnettes. Il fallut immoler à regret ees malheureux qui venaient ebereher une mort inutile. On entra dans Berne. Le peuple des montagnes suisses soutenait son antique réputation de bravoure, mais il se montrait aussi féroce et aussi aveugle que la multitude espagnole. Il massaera de nouveau ses officiers, et assassina l'infortuné d'Erlach. Le célèbre avoyer de Berne, Steiger, le chef de l'aristocratie bernoise, échappa avec peine à la fureur des fanatiques, et se sanva à travers les montagnes de l'Oberland, dans les petits cantons, et des petits cantons en Bavière,

La prise de Berne décida la soumission de tous les grands cantons suisses. Brune, appelé, comme l'avaient été si souvent nos généraux, à être fondateur d'une république, sonneait à composer de la partie française de la Suisse, du lac de Genève, du pays de Vaud, d'une partie du canton de Berne, du Valais, une république qu'on appellerait Rhodanique. Mais les patriotes suisses n'avaient souhaité la révolution dans leur patrie que dans l'espérance d'obtenir deux grands avantages : l'abolition de toutes les dépendances de peuple à peuple, et l'unité helvétique. Ils voulaient voir disparaître toutes les tyrannies intérieures, et se former une force commune, par l'établissement d'un gouvernement central. Ils obtinrent qu'une seule république fût composée de toutes les parties de la Suisse. Une réunion fut convoquée à Arau, pour y proposer la constitution imaginée à Bâle. Le Directoire envova l'ex-conventionnel Lecarlier pour concilier les vues des Suisses, et s'entendre avec eux sur l'établissement d'une constitution qui les satisfit. Des restes de résistance se préparaient dans les petits cantons montagneux d'Uri, Glaris, Schwitz et Zug, Les prêtres et les aristocrates battus persuadajent à ces malhenreux montagnards qu'on venait de porter atteinte à leur eulte et à leur indépendance. On répandait, entre autres bruits absurdes, que la France, avant besoin de soldats pour combattre les Anglais, voulait s'emparer des robustes enfants de la Suisse, pour les embarquer, et

les jeter sur les rivages do la Grande-Bretagne.

Les Français, en entrant à Berne, s'emparèrent des caisses du gouvernement, ce qui est la conséqueuee ordinaire et la moins contestée du droit de guerre. Tontes les propriétés publiques du gouvernement valueu appartiennent au gouvernement vainqueur. Dans tons ces petits États, économes et avares, il y avait d'auciennes épargnes. Berne avait un petit trésor, qui a fourni à tous les ennemis de la Frauce un ample sujet de calomnies. On l'a porté à trente millions, il était de huit. Ou a dit que la Frauce n'avait fait la guerre que pour s'en emparer, et pour le cousacrer à l'expédition d'Égypte, comme si elle avait dû supposer que les autorités de Berne auraient eu la maladresse de ne pas le sonstraire; comme s'il était possible qu'elle fit une guerre et bravât les conséquences d'une pareille invasion, pour gagner huit millions. Ces absurdités ne soutienueut pas le moindre examen ". Ou frappa nne contribution pour fournir à la solde et à l'entretieu des troupes, sur les membres des anciennes artistocraties de Berne, Fribourg, So-Ieure et Zurich.

On touchait à la fiu de l'biver de 1798 (au vi); cinq mois s'étaient à peine écoulés depuis le traité de Campo-Formio, et déjà la situation de l'Europe était singulièrement altérée. Le système républicain devenait tous les jours plus envahissant; aux trois républiques déià fondées par la France, il fallait en ajouter deux nouvelles, créées en deux mois. L'Europe entendait reteutir de toutes parts les noms de république batave, république helvétique, république cisalpine, république liqurienne, république romaine. Au lieu de trois États, la France en avait cinq à diriger; c'était une nouvelle complication de soins, et de nouvelles explications à donner aux puissances. Le Directoire se trouvait ainsi entratué insensiblement. Il n'y a rieu de plus ambitieux qu'un système : il conquiert presque tout scul, et souvent même malgré ses auteurs.

Tandis qu'il avait à s'occuper des soins extérieurs, le Directoire avait ansais à l'aigniféer des élections. Depuis le 18 fructidor, il a'était resté dans les conseils que les dépuiés que le Directoire y avait vlontairement laissés, et sur lesqués il pouvait compter. C'étaient tous ceux qui avaient ou voul qu souffert le coup d'État. Six mois de calme asser grand eutre le pouvoir exécutif et les conseils étaient écoulés, et le Directoire les avait amployés, comme on l'a vu, en uégociations, en projets maritimes, en création de nouveaux Etats, Quoiqu'il est régné beaucoup de calme, ce n'est pas à dire que l'union fits parfaite : deux pontoirs opposés dans leur rôle ne peuvent pas être dans na accord parfit, pendant un aussi long temps.

Une nouvelle opposition se formait, composée nou plus de royalistes, mais de patriotes. On a pu remarquer déjà qu'après qu'un parti avait été vaineu, le gonvernement s'était vn obligé d'entrer en lutte avec celui qui l'avait aidé à vaincre, parce que ce dernier devenait trop exigeant, et commençait à se révolter à son tour. Depuis le 9 thermidor, époque où les factions, devenues égales en force, avaient commencé à avoir l'alternative des défaites et des victoires, les patriotes avaient réagi en germinal et prairial, ct, immédiatement après enx, les revalistes en vendémiaire. Depuis vendémiaire et l'institution du Directoire, les patriotes avaient eu leur tour, et s'étaient montrés les plus audacieux jusqu'à l'échauffourée du camp de Grenelle. A partir de ee jour, les royalistes avaient repris le dessus, l'avaient perdu au 18 fructidor, et c'était maintenant aux patriotes à lever la tête. On avait imaginé, pour caractériser cette marche des choses, un mot qu'ou a vu reparaître depuis, celui de bascule. On nommait système de bascule cette politique consistant à relever alternativement chaque parti. Ou reprochait au Directoire de l'employer, et d'être ainsi tour à tour l'esclave de la faction dont il s'était aidé. Ce reproche était injuste; car à moins d'arriver à la tête des affaires avec une épée victorieuse, aucun gouvernement ne pent immoler tous les partis à la fois, et gouverner sans eux et malgré eux. A chaque changement de système, on est obligé de faire des changements d'administration, d'y appeler naturellement ceux qui ont montré des opinions conformes au système qui a triomphé. Tous les membres du parti vainqueur, remplis d'espérances, se présentent en foule, vienuent assaillir le gouvernement, et sont disposés à l'attaquer s'il ne fait pas ce qu'ils désirent. Tous les patriotes étaient debout, se faisant appnyer par les députés qui avaient voté avec le Directoire dans les conseils. Le Directoire avait résisté à beauconp d'exigences, mais avait été forcé d'en satisfaire quelques-unes. Il avait nommé commissaires dans les départements (préfets), beaucoup de patriotes. Une foule d'autres se préparaient à profiter des élections pour parveuir au corps législatif. Les

On les trouve répétées par madame de Staël et une foule d'écrivains.

autorités récemment nommées étaient un véritable | avantage pour eux.

Outre la nouvelle opposition, formée de tous les patriotes qui voulaient abuser du 18 fructidor, il y en avait une antre, c'était celle qui s'était intitulée constitutionnelle. Elle reparaissait de nouveau; elle prétendait ne pencher ni vers les rovalistes. ni vers les patriotes; elle affectait l'indépendance, la modération. l'attachement à la loi écrite; elle était composée des hommes qui, sans être entraînés dans aucun parti, avaient des mécontentements personnels. Les uns n'avaient pas pri obtenir une ambassade, nn grade, nn marché de fonrnitures ponr nn parent; les autres avaient manqué la place vacante au Directoire de quelques voix. Rien n'est plus comman que ce genre de mécontentement sous un gonvernement nouveau, établi depuis peu, composé d'hommes qui étaient la veillo dans les rangs des simples citoyens. On dit que l'hérédité est un frein à l'ambition, et on a raison, si on la restreint à certaines fonctions. Rien n'est comparable à l'exigence qu'on déploie à l'égard d'hommes qui étaient la veille vos éganx. On a contribué à les nommer ou bien on ne les sent au-dessus de soi que par le basard de quelques voix : il semble donc qu'on a le droit de leur tout demander et d'en tout obtenir. Le Directoire, sans le vouloir, avait fait une foule de mécontents parmi les députés qui étaient autrefois qualifiés de directoriaux, et que lenra services en fructidor avaient rendus extrêmement difficiles à satisfaire. L'un des frères de Bonsparte, Lucien, nommé par la Corse aux Cing-Cents, s'était rangé dans cette opposition constitutionnelle, non qu'il cût aucun sujet de mécontentement personnel, mais il imitait son frère et prenait le rôle de censenr du gouvernement. C'était l'attitude qui convenait à une famille qui voulait se faire sa place à part. Lucien était spirituel, doué d'un assez remarquable talent de tribune. Il y produisait de l'effet, tout entouré surtout qu'il était par la gloire de son frère. Joseph s'était rendu à Paris depuis sa sortie de Rome; il y tenait un grand état de maison, recevait beaucoup do généraux, de députés et d'hommes marquants. Les deux frères, Joseph et Lucien, pouvaient ainsi faire beaucoup de choses, que les convenances et sa grande réserve interdisaient au général.

Cependant, si on voyait ainsi se uusneer une opinion qui avait été presque unsaime depuis six mois, on n'apercevait encore aucune différence tranchée. La mesure, les égards, régnaient dans élections. En agissant d'après les principes rigou-

les conseils, et une immense majorité approuvait toutes les propositions du Directoire.

Tout annonçait que les élections de l'an vi seraient faites dans le sens des patriotes. Ils dominaient en France et dans toutes les nouvelles républiques. Le Directoire était décidé à employer tous les moyens légaux ponr n'être pas débordé par eux. Ses commissaires faisaient des circulaires modérées, qui renfermaient des exbortations, mais point de menaces. Il n'avait du reste à sa disposition ancune des influences ni des infâmes escroqueries imaginées de nos jours pont diriger les élections au gré dn pouvoir. Dans les élections de l'an v, quelques assemblées s'étaient partagées, et pour éviter la violence, une partie des électeurs étaient alles voter à part. Cet exemple fut proposé dans les assemblées électorales de cette année; presque partont les scissions eurent lieu; presque partout les électeurs en minorité prirent le prétexte d'une infraction à la loi, ou d'une violence exercée à lenr égard, pour se réunir à part, et faire lenr choix particulier. Il est vrai de dire que, dans beauconp de départements, les patriotes se comportèrent avec lenr turbulence accoutamée, et légitimèrent la retraite de leurs adversaires. Dans quelques assemblées, ce furent les patriotes qui se tronvèrent en minorité et qui firent scission ; mais presque partout ils étaient en majorité, parce que la masse de la population qui leur était opposée, et qui était accourue aux deux précédentes élections de l'an v et de l'an ry, intimidée maintenant par le 18 fruetidor, s'était ponr ainsi dire détachée des affaires, et n'osait plus y prendre part. A Paris, l'agitation fut très-vive; il y eut deux assemblées, l'une à l'Oratoire, toute composée de patriotes, et renformant six cents électeurs an moins; l'autre à l'Institut, composée des républicains modérés, et forte à peine de denx cent vingt-huit électeurs.

Gelle-ci fit d'excellents choix. Engénéral, les élections avaient été doubles. Déjà les mécontents, les amateurs du nouveau, les gens qui, par toutes sortes de motifs, voulaient modifier l'ordre de choses existant, disaient : Ça ne peut plus aller : après avoir fait un 18 fructidor contre les royalistes, on est exposé d en faire encore un contre les patriotes. Déjà ils répandaient qu'on allait changer la constitution; on en fit même la proposition an Directoire, qui la repoussa forte-

ment. Différents partis étaient à prendre à l'égard des reux, les couseils devaient sanctionner les choix faits par les majorités; car autrement il eu serait résulté que les minorités, en se détachant, suraient en la faculté de prévaloir, et d'emporter les nominations. Les violences, les illégalités ponvaient être nne raison d'annuler les choix faits par les majorités, mais nou d'adopter les choix des minorités. Les patriotes des conseils insistaieut fortement pour cet svis, parce que, leur parti ayant été en plus grand nombre dans presque tontes les assemblées, ils auraient eu alors gain de cause. Mais la masse des deux conseils ne voulait pas leur faire gagner leur cause, et on proposa denx moyens : ou de choisir entre les nominations faites par les assemblées scissionnaires, ou de faire un nouveau 18 fructidor. Ce dernier moyen était inadmissible; le premier était hieu plus doux et bien plus naturel. Il fut adopté. Presque partout les élections des patriotes fureut annulées, et celles de leurs adversaires confirmées. Les choix faits à Paris dans l'assemblée de l'Institut, quoiqu'elle ne renfermat que deux cent vingt-huit électeurs et que celle de l'Oratoire eu reufermat six ceuts, fureut approuvés. Néanmoius, le nouveau tiers, analgré ce système, spportait un véritable renfort dans les conseils au parti patriote. Ce parti fut très-irrité du moyen adopté pour exclure les hommes de son choix, et en devint un peu plus vif coutre le Directoire.

Il fallait chaisir an nouvean directeur. Le sort designs Français de Neufschteux comme membre sortast. Il fut remplacé par Treilbard, qui était un de nos plésiquentaires à Rastudt. Treilbard avait absolument les opinions de Larévellière, Resebel el Merfini II il appertait aucun changement à l'esprit du Directoire. C'éstit un housele homme, sous en haitie au radifires. Il y seit loud dans le goovernement quatre républicains ninciere, sous sons au sant les lumières à la problic. Treilbard fut remplacé à Rastudt par Jean Debry, ancien membre de la fégishater et de la couveainon nationale.

Depuis que les partis, par l'institution de la rosa l'able route du com situation de l'am qu'attention de l'am qu'attention de l'am qu'attention de la client dans l'espace derioi d'une constitution, les scènes de l'elle domination le 18 fruction, la tribune avait beaucoup profu de monde d'étonement de l'ambandion de l'a

volution qu'elle faisait paraout, ses projets contre l'Angleteres, attirent totale l'attention. Comment la France s'y prendrais-elle pour staquere sa risale, et assiere un telle les coups sertibles qu'elle avait déjà portés à l'Autriche? Telle était la question quon s'adressait. On était habitos à tant d'undene et de prodiges, que le tripie de la Manche a s'avait rien d'écomant. Amis ou ennemis de l'Angleter? la croysient en grand péril. Elle-même se croysit la croysient en grand péril. Elle-même se croysit tré-mennede, et foitait d'extraordiaires efforts pour se défendre. Le monde entier avait les yeux ure le détroit de Calsis.

Bonaparte, qui pensait à l'Égypte comme il avait pensé deux ans suparavant à l'Italie, comme il peusait à tout, c'est-à-dire avec une irrésistible violence, avait proposé son projet au Directoire, qui le discutait en ce moment. Les grands génies qui ont regardé la carte du mondo out tous pensé à l'Égypte. Ou en peut citer trois : Alhugnerque. Leihuitz, Bonaparte. Alhuquerque avait senti que les Portugais, qui venaient d'ouvrir la route de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance, pourraient être dépouillés de ce grand commerce si on se servait du Nil et de la Mcr Rouge. Aussi avait-il eu l'idée gigantesque de détourner le cours du Nil et de le jeter dans la Mer Rouge, pour reudre à jamais la voie impraticable, et assurer éternellement aux Portugais le commerce de l'Inde. Vaines prévoyances du génie, qui veut éteruiser toutes choses, daus un moude mobile et chaugeant! Si le projet d'Albuquerque ent rénssi, c'est pour les Hollandais, et plus tard pour les Anglais qu'il cût travsillé. Sous Louis XIV, le graud Leibuitz, dont l'esprit embrassait toutes choses, adressa an monarque français un mémoire, qui est un des plus beaux mouuments de raison et d'éloquence politiques. Louis voulsit, pour quelques médailles, envahir la Hollande. - Sire, lui dit Leihnitz, ce n'est pas chez eux que vous pourrez vaincre ces républicains; vous ne franchirez pas leurs digues, et vous raugerez touto l'Europe de leur côté. C'est en Égypto qu'il faut les frapper. Là, vous trouverez la véritable route du commerce de l'Inde; vous enlèverez ce commerce aux Hollandais, yous assurerez l'éternelle domination de la France dans le Levant, vous réjouirez toute la chrétienté, vous remplirez le monde d'étonuement et d'admiration : l'Europe vous applaudira loin de se liguer contre vous.

Ce sont ces vastes pensées, négligées par Louis XIV, qui remplissaient la tête du jeune général républicain.

Tout récemment encore on venait de songer à l'Égypte, M. de Choisenl avait eu l'idée de l'oceuper, lorsage tontes les colonies d'Amérique furent en péril. On y songea encore lorsque Joseph II et Catherine menaçaient l'empire ottoman. Récemment le consul français au Caire, M. Magallon, homme distingué et très an fait de l'état de l'Égypte et de l'Orient, avait adressé des mémoires au gouvernement, soit ponr dénoncer les avanies que les Mameluks faisaient subir au commerce français, soit ponr faire sentir les avantages qu'on retirerait de la vengeanee exercée contre enx. Bonaparte s'était entouré de tous ces documents, et avait formé son plan d'après leur contenu. L'Égypte était, selon lui, le véritable point intermédiaire entre l'Europe et l'Inde ; e'est là qu'il fallait s'établir pour ruiner l'Angleterre; de là ou devait dominer à jamais sur la Méditerranée, en faire, suivant une de ses expressions, un lac français; assurer l'existence de l'empire turc, on prendre la meilleure part de ses déponilles. Une fois qu'on se serait établi en Égypte, on pouvait faire deux ehoses : ou eréer nne marine dans la Mer Rouge et aller détruire les établissements dans la grande péniasale indienne, ou bien faire de l'Égypte une colonie et un entrepôt. Le commerce de l'Inde ne pouvait manquer de s'y transporter bientôt pour abandonner le cap de Bonne-Espérance. Tontes les caravanes de la Syrie, de l'Arabie, de l'Afrique, se eroisaient déjà au Caire. Le commerce seul de ces contrées pouvait devenir immense. L'Égypte était la contrée la plus fertile de la terre. Outre la grande abondance des céréales, elle pouvait fournir tous les prodnits de l'Amérique, et la remplacer entièrement. Ainsi, soit qu'on fit de l'Égypte un point de départ ponr aller attaquer les établissements des Anglais, soit qu'on en fit un simple entrepôt, on était assuré de ramener le grand commerce dans ses véritables voies, et de faire aboutir ces voies en France.

Cette entreprise audeieuse avait ensaite, aux yeun de Bonapare, des avantages d'à propos. D'apreis les lumineur rapperts du coassi Magallon, e'était le moment de parit pour l'Egypte. On pouvait, en activant les préparatifs et le trajet, arriver ann premiers jours de l'été. On devait trouver ann premiers jours de l'été. On devait trouver ann premiers jours de l'été. On devait trouver favorables pour remontre le Nil. Bonaparte soutfavorables pour remontre le Nil. Bonaparte soutantiq u'avant l'hier il était impossible de débarquer en Angleterre; que d'ailleurs elle était trop avartie; que l'entreprise d'Egype, accontraire,

étant tont à fait impérène, ne renconterait pas d'abstacles; que quéques mois suffizient pour l'établissement des Français; qu'il reviendrait de sa personne en automo pour écéncie la deceaste en Angleterre; que le temps sersis alors favonble; que que l'Angleterre aurait enovyé dans l'Inde une partie de ses flottes, et qu'on renconterait bien mains d'obtacles pour horder sur ess rivages. Outre tous ces motifs, Bonaparte en avait de personnels : l'olivéré de Paris int était insupportable; il ne voyait rien à tentre en politique; il rezignait de puere; il voulait se grandir encore. Il avait dit: Les grands noms ne se font qu'en crient.

Le Directoire, qu'on a accusé d'avoir vonln se débarrasser de Bonaparte en l'envoyant en Égypte, faisait an contraire de grandes objections contre ce projet. Larévellière-Lépeanx surtout était nn des plus obstinés à le comhattre. Il disait qu'on allait exposer trente ou quarante mille des meilleurs soldats de la France, les commettre au basard d'nne bataille navale, se priver dn meillenr général, de celui que l'Autriche redontait le plus, dans un moment où le continent n'était rien moins que pacifié, et où la eréation des républiques nonvelles avait exeité de violents ressentiments ; que de plus, on allait peut-être exeiter la Porte à prendre les armes, en envahissant une de ses provinces. Bonaparte trouvait réponse à tont. Il disait que rien n'était plus faeile que d'échapper aux Anglais, en les laissant dans l'ignorance du projet; que la France, avee trois on quatre cent mille soldats, n'en était pas à dépendre de trente ou quarante mille bommes de plus; que, ponr lni, il reviendrait bientôt; que la Porte avait perdu l'Égypto depuis longtemps par l'usurpation des Mameluks : qu'elle verrait avec plaisir la France les punir : qu'on pourrait s'entendre avec elle; que le continent n'éclaterait pas de sitôt, etc., etc. Il parlait anssi de Malte, qu'il enleverait en passant aux ehevaliers, et qu'il assnrerait à la France. Les discussions furent très-vives et amenèrent une seene qu'on a toujonrs fort mal racontée. Bonaparte, dans un mouvement d'impatience, prononça le mot de démission. - Je suis loin de vouloir qu'on vous la donne, s'écria Larévellière avec fermeté, mais, si vons l'offrez, je suis d'avis qu'on l'accepte \*. -- Depuis cet instant, Bonaparte ne prononca plus le mot de démission.

<sup>\*</sup> On a tour à tour attribué ce mot à Rewbell ou à Barras.

Vaincu enfin par les instances et les raisons de Bonaparte, le Directoire consentit à l'expédition proposée. Il fut séduit par la grandenr de l'entreprise, par ses avantages commerciaux, par la promesse que fit Bonaparte d'être de retour à l'hiver, et de tenter alors la descente en Angleterre. Le secret fut convenu, et, pour qu'il fût mienx gardé, on ne se servit pas de la plume des secrétaires. Merlin, président du Directoire, écrivit l'ordre de sa main, et l'ordre lui-même ne désignait pas la nature de l'entreprise, Il fat convenu que Bonaparte ponrrait emmener trente-six mille bommes de l'ancienne armée d'Italie, un certain nombre d'officiers et de généranx à son choix, des savants, des ingénienrs, des géographes, des ouvriers de toute espèce, et l'escadre de Brucys, renforcée d'une partie des vaisseaux restés à Toulon. Ordre fut donné à la trésorerie de lui délivrer un million et demi par décade. On lui permit de prendre trois millions sur les huit du trésor de Berne. On a dit que e'était pour pouvoir envahir l'Égypte qu'on avait envabi la Suisse. On pent juger maintenant ce qu'il y a de vrai dans cette supposition.

Bonaparte forma sur-le-chanp une commission chargée de parcouri les ports de la Méditerranée, et d'y préparet tous les mopens de transport. Cette commission fin intuitie commission pour l'armament des côtes de la Méditerranée. Elle ignossi avec toui le mode el ban de l'armament. Le secret était renfermé entre Bonaparte et les citiq directrer. Comme des préparatifs es finiaisent dans tous le chaffel de préparatifs es finiaisent dans tous le chaffel de préparatifs es finiaisent dans tous le chaffel de l'armande de la méditerranée à visit que la conséquence de celui qui es finisis dans l'Orcian. L'arman et d'anguler celui qui es finisis dus la Volcian. L'arman et d'anguler de l'armée d'Anguler de l'armée d'Anguler de l'armée d'Anguler de la Méditerranée s'appeluit aile guache de l'armée d'Anguler de

Bonaparie es mis à l'auvre avec cette activité actraordinaire qui la popertai à l'accission de tous ace projets. Courant alternativement cher les ministres de la guerre, de la marine, des finances, de cher ces ministres à la trésorreire, a fausurant para es propres, per con la comparie de la consecución para es propres, per la perio hier her expédition, correspondant avec tous les ports, avec la Suisse, vace l'Italie, il fit tous préparar avec un incropsble rapidité. Il fitta quatre points poser la réunion de courois et des truppes : le principal coarreir de courois et des truppes : le principal coarreir

On a donné à cette discussien une tout autre cause que la véritable. C'est à propos de l'expédition d'Égypte et avec Lorérellière que la scène cul lieu.

devait partir de Toulon, le second de Gênes, le troisième d'Ajaccio, le quatrième de Civita-Vecchia. Il fit diriger vers Toulon et Génes les détachements de l'armée d'Italie qui rentraient en France, et vers Civita-Vecehia l'une des divisions qui avaient marché sur Rome. Il fit traiter en France et en Italie avec des capitaines de vaisseaux marchands, et se procura ainsi dans les ports qui devaient servir de points de départ, quatre cents navires. Il réunit une nombreuse artillerie : il choisit deux mille eing eents cavaliers, des meilleurs, les fit embarquer sans chevaux, parce qu'il se proposait de les équiper aux dépens des Arabes. Il ne voulut emporter que des selles et des harnais, et ne fit mettre à hord que trois cents chevaux, pour avoir én arrivant quelques cavaliers montés et quelques pièces attelées. Il réunit des ouvriers de tonte espèce. Il fit prendre à Rome les imprimeries grecque et arabe de la propagande, et une troupe d'imprimeurs; il forma une collection complète d'instruments de physique et de mathématiques. Les savants, les artistes, les ingénieurs, les dessinateurs, les géographes, qu'il emmenait, s'élevaient à poe centaine d'individus, Les noms les plus illustres s'associaient à son entreprise: Monge, Bertholet, Fourrier, Dolomienx. étaient de l'expédition; Desgenettes, Larrey, Dubois en étaient aussi. Tont le monde voulait s'attacher à la fortune du jeune général. On ne savait où l'on irait aborder; mais on était prêt à le suivre partout. Desaix était allé, pendant les négociations d'Udine, visiter les champs de bataille, devenus si célèbres en Italie. Depuis lors il s'était lié d'amitié avec Bonaparte, et il voulut le snivre. Kléber était à Chaillot, boudant, selon son nsage, le gouvernement, et ne voulant pas demander du service. Il allait voir souvent le grand maître dans l'art au'il aimait passionnément. Bonaparte lui proposa de le snivre : Kléher accepta avec joie; mais les avocats, dit-il, le vondront-ils? - C'est ainsi qu'il nommait les directeurs. Bonaparte se chargea de lever tous les obstacles. - Eh bien! lui dit Kléber, qui croyait qu'on allait en Angloterre, si vous jetez na hrûlot dans la Tamise, mettez-v Kléber, et vous verrez ce qu'il sait faire. - A ces deux généraux du premier ordre, Bonaparte ajouta Reynier, Dugna, Vaubois, Bon, Menou, Baraguey-d'Hilliers, Lannes, Murat, Belliard, Dammartin, qui l'avaient déjà si hien secondé en Italie. Le brave et savant Caffarelli-Dufalga, qui avait perdu une jambe sor le Rhin. commaniati le géale. Le faible mais commode Rertrier demit etre bed d'état-moipe. Reten ne passion, il faillit abandonner le géueria par une passion, il faillit abandonner le géueria, vietnes, et courat s'embarquer à Tolono. Bracys commandiati l'escadre; Vielneure, Blanquer Duchalis, Decrès, on étaient les contre-amiraux. Gautheume of the distinction de la distanciar de la distanciar de la mairee. Ainsi, in sont ce que la France avait de plas illustre dans a la guerre, les sciences, les aris, tallist, sou la foi du jeune général, s'embarquer pour une destination inconner.

La Frauce et l'Europe retentissaient du bruit des préparatifs qui se faisaient dans le Méditerranée. Ou formait des conjectures de toute espèce. - Où va Bonaparte? se demandait-on. Où vont ces braves, ces savants, cette armée? - Ils vont, disaieut les uns, dans la Mer Noire, rendre la Crimée à la Porte, Ils vont dans l'Inde, disaient les antrea, secourir le sultan Tippoo-Saéb. Quelquesuns, qui approchaient du but, soutenaieut qu'on allait percer l'isthme de Suez, ou bien débarquer sur les bords de l'isthme, et se rembarquer dans la Mer Ronge ponr aller dans l'Inde. D'autres tonchaient le but même et disaient qu'on allait en Egypte. Un mémoire ln à l'Iustitut l'année précédente autorisait cette dernière conjecture. Les plus babiles, enfiu, supposalent une combinaison plus profonde. Tout cet appareil, qui semblait aunoncer un projet de colonie, n'était suivant enx qu'une feinte. Bonaparte vonlait seulemeut, avec l'escadre de la Méditerranée, venir traverser le détroit de Gibraltar, attaquer le lord Saint-Vincent qui bloquait Cadix, le repousser, débloquer l'escadre espagnole, et la conduire à Brest, où aurait lieu la ionction si désirée de toutes les marines du contiuent. C'est ponrquoi l'expédition de la Méditerrance s'appelait aile gauche de l'srmée d'Angleterre.

Catte dernière conjecture fut justement celle qui domina dens le pened de choire anglais. Il citai depois six mois dans l'épouvante, et ne avait de quel colé vinedrit éclater l'orang qui se formait depois si longéenape. Dans cette anniéed, l'opposition s'éxit in moment rénien au ministèrre et avait fait cause commone avec lui. Shéria na vait toarné our d'opposite con s'éxit on moment rénie a ministèrre da vait fait cause commone avec lui. Shéria na vait toarné our d'opposite contre l'ambition, la turbulence cavahiasante du penple fravasis, et not le sant la auspenion de l'Italesca corpus, vaiti, sur tous les points, aibléré aux propositions du ministère. J'ut it su-le-clamp armer une seconde

escadre. On fit, pour la mettre à la mer, des efforts extraordinalres, et on renforça de dit grands visiseant l'escadre du lord Saiut-Vincent, pour lo mettre en mesure de bien fernner le défroit, vers lequel on suppossit qu'allait se diriger Bonsparte. Nelson fut détaché evec trois vaisseaux par le lord Saint-Vincent, pour courir la Méditerrande, et observer la marche des Français.

Tont était disposé ponr l'embarquement. Bonaparte allait partir pour Toulon, lorsqu'nne scène arrivée à Vienne, et les dispositions manifestées par divers esbinets, faillirent le retenir en Europe, La fondation de denx nouvelles républiques avait excité an plus bant point la crainte de la contagion révolutionnaire. L'Angleterre, vonlant fomenter cette crainte, avalt rempli tontes les cours de ses émissaires. Elle pressait le nonvean roi de Prusse de sortir de sa neutralité, pour préserver l'Allemagne du torrent; elle faisait travailler l'esprit faux et violent de l'empereur Panl; elle cherchsit à alarmer l'Antriche sar l'occupation de la chaîne des Alpes par les Français, et lui offrait des subsides pour recommencer la guerre; elle excitait les passions folles de la reine de Naples et d'Acton. Cette dernière conr était plus irritée que jamais. Elle voulait que la France évacnat Rome, ou lui cédat nne partie des provinces romaines. Le nonvel ambassadenr Garat svait vainement déployé nne extrême modération; il ue teusit plus anx mauvais traitements du cabinet papolitain. L'état du continent inspirait donc de très-justes craintes, et nn incident vint encore les aggraver. Bernadotte avait été envoyé à Vienne, ponr donner des explications an cabinet sutrichien, et il devait y résider, quoique sueun ambassadeur n'eût encore été envoyé à Paris. Ce général, d'nn esprit inquiet et susceptible, était pen propre an rôle qu'il était destiné à remplir. Le 14 avril (25 germinal), on voulut célébrer à Vienne l'armement des volontaires impériaux. On se sonvient du zèle que ces volontaires avaient montré l'année précédente, et du sort qu'ils svaient en à Rivoli et à la Favorite. Bernsdotte eut le tort de vonloir s'opposer à cette fête, disant que c'était une insulte pour la France. L'Empereur répondit avec raison qu'il était maître dans ses États, que la France était libre de célébrer ses victoires, mais qu'il était libre aussi de célébrer le dévouement de ses suiets. Bernadotte voulut répondre à one fête par une autre; il fit célébrer dans son hôtel l'une des victoires de l'ar-

mée d'Italie, dont c'était l'anniversaire, et arbora

à sa porte le drapeau tricolore, avec les mots éeslité, liberté. La populace de Vienne excitée, diton, par des émissaires de l'ambassadeur anglais, se précipitas ur l'hôtel de l'ambassadeur de France, en brisa les vitres, et y commit quelques désordres. Le ministère autrichien se hata d'envoyer des secours à Bernadotte, et se conduisit à son égard autrement que le gouvernement romain à l'égard de Joseph Bonaparte. Bernadotte, dont l'imprudence avait provoqué cet événement, se retira de Vienne et se rendit à Rustadt.

Le cabinet de Vienne fut extrémement fâché de cet événement. Il était clair que ce cabinet, même en le supposaut disposé à reprendre les armes, n'aurait pas commencé par insulter notre ambassadeur, et par provoquer des bostilités auxquelles il n'était pas préparé. Il est constant, au contraire, que très-mécontent de la France et de ses derniers envahissements, pressentant qu'il faudrait rentrer un jour en lutte avec elle, il n'y était cependant pas encore disposé, et qu'il jugeait ses peuples trop fatigués, et ses moyens trop faibles, pour attaquer de nouveau le colosse républicain. Surle-champ il publia une desapprobation de l'événement, et écrivit à Bernadotte pour l'apaiser.

Le Directoire erut voir dans l'événement de Vienue une rupture. Il donna sur-le-champ contre-ordre à Bonaparte, et il voulait même qu'il partit pour Rastadt, afin d'imposer à l'Empereur, et de le forcer ou à donner des satisfactions ou à recevoir la guerre. Bonaparte, fort mécontent du retard apporté à ses projets, ne voulut point aller à Rastadt, et jugeant mieux la situation que le

gravité qu'on lui supposait. En effet, l'Autriche écrivit sur-le-champ qu'elle allait envoyer enfin un ministre à Paris, M. de Degelmann; elle parut congédier le ministre dirigeant Thugut; elle annonça que M. de Cobentzel se rendrait dans un lieu fixé par le Directoire, pour s'expliquer, avec un envoyé de la France, sur l'événement de Vienne et sur les changements survenus en Europe depuis le traité de Campo-Formio. L'orage paraissait donc dissipé. De plus, les négociations de Rastadt avaient fait un progrès important. Après avoir disputé la rive gauche du Rhin pied à pied, après avoir voulu se réserver le-terrain compris entre la Moselle et le Rhin, puis un petit territoire entre la Roër et le Rhin, la députation de l'Empire avait enfin concédé toute la rive gauche. La ligne du Rbin nous était enfin reconnue comme limite naturelle. Un autre principe, non moins important, avait été admis, celui de l'indemnisation des princes dépossédés, au moven des sécularisations. Mais il restait à discuter des points non moins difficiles : le partage des îles du Rhin, la conservation des postes fortifiés, des ponta et têtes de pont, le sort des monastères et de la noblesse immédiate sur la rive gauche, l'acquittement des dettes des pays cédés à la France, la manière d'y appliquer les lois de l'émigration, etc., etc. C'étaient là des questions difficiles à résoudre, surtout avec la lenteur allemande.

Tel était l'état du continent. L'horizon paraissant un peu éclairci, Bonaparte obtint enfin l'autorisation de partir pour Toulon. Il fut convenu que M. de Talleyrand partirait immédiatement après lui pour Constautinople, afin de faire agréer Directoire, affirma que l'événement n'avait pas la | à la Porte l'expédition d'Égypte.

## CHAPITRE XXVII.

Expédition d'Égypte. Départ de Toulon ; arrivée devant Malte ; conquête de cette fie. Départ pour l'Égypte ; débarqu à Alexandrie; prise de cette place. Marche sur le Caire; cembat de Chébretsa, Bataille des Pyramides; eccupation du Cairo, Travaux administratifs de Bonaparte en Egypte ; établissement de la nouvelle colonie, Bataille navale d'Aboukir ; destruction de la flotte française par les Anglais,

Bonaparte arriva à Toulon le 20 floréal an vi | pas à la tête de l'expédition. C'était l'ancienne ar-(9 mai 1798). Sa présence réjonit l'armée, qui mée d'Italie. Elle était riche, couverte de gloire, commençait à murmurer et à craindre qu'il ne fit et on pouvait dire d'elle que sa fortune était faite. Aussi avait-elle beancoup moins de zile à faire la guerre, et il fillait toute la passion que lui inspirait son général pour la décider à s'embarquer et à courir vers une destination inconnec. Cependant elle fut saissié d'esthousissme en le voyant à Toulon. Il y avait hait mois qu'elle ne l'avait us. Sur-lechsump Bonapare, sans lui etpliquer sa destination, lui adressa la proclamation suivante:

## « Soldats!

- » Vons êtes unc des ailes de l'armée d'Angle-» terre. Vous avez fait la guerre de montagnes, » de plaines, de siéges; il vous reste à faire la » guerre maritime.
- a Les légions romaines, que vous avez quelque-» fois imitées, mais pas encore égalées, combai-» taient Carthage tour à tour sor cette mer et au » plaines de Zama. La victoire ne less abandonna » jamais, parce que constamment elles furent bra-» ves, patientes à supporter la fatigue, discipli-» nées et unies entre elles.
- » Soldats, l'Europe a les yeux sur vous! vons » avez de grandes destinées à remplir, des batailles » à livrer, des dangers, des fatigues à vaielles » vous ferez plua que vous n'avez fait pour la pros-» périté de la patrie, le bonheur des hommes, et » votre propre gloire.
- Soldats, matelots, fantassins, canonniers, ca valiers, soyez unis; souvenez-vous que le jour
   d'une bataille vous avez besoin les uns des autres.
- Soldats, matelots, vous avez été jusqu'iei né-» gligés; aujourd'hui la plus grande solhicitude de
   la république est pour vous : vous serez dignes » de l'armée dont vous faites partie.
- » Le génie de la liberté qui a rendu, dés sa naissaace, la république l'arbitre de l'Europe, veut » qu'elle le soit des mers et des nations les plus » lointaines. »

On ne ponvait pas annoncer plus dignement une grande entreprise, en la laissant toujours dans le mystère qui devait l'envelopper.

L'escadre de l'amiral Brueys se composait de treize vaisseaux de ligne, dont un de 120 canoes (c'était l'Orient, que devaient monter l'amiral et le général en chef), deux de 80, et dix de 74. Il y avait de plus deux vaisseaux vénitiens de 65 canons, six frégates vénitiennes et hait françaises, soianne-doure coverties, cutters, avisos, chalou-

pes canonières, petiti navires de tonte espèce. Les transpors rémais tant à Toulon qu'à Gènes, Ajaccio, Civita-Vecchia, s'élevaient à quatre cests. C'étitient donc cinq cents voites qui allaient flotter à la fois sur la Méditerranée. Jamais pareil armoment à varilt convert les mers. La flotte portait environ quazante mille hommes de toutes armes et dix mille marins. Elle avait de l'eau pour nn mois, den virres pour d'eux.

On mit à la voile le 30 floréal (19 mai), an bruit dn canon, aux acclamations de toute l'armée. Des vents violents causèrent quelque dommage à une frégate à la sortie du port. Les mêmes vents avaient causé de telles avaries à Nelson, qui croisait avec trois vaisseaux, qu'il fut obligé d'aller an radoub dans les îles Saint-Pierre. Il fut ainsi éloigné de l'escadre française et ne la vit pas sortir. La flotte vogua d'abord vers Génes, pour rallier le convoi réuni dans ce port, sous les ordres du général Baraguey-d'Hilliers. Elle cingla eusuite vers la Corse, rallia le convoi d'Ajaccio, qui était sous les ordres de Vaubois, et s'avança dans la mer de Sicile, pour se réunir au convoi de Civita-Vecebia, qui était sous les ordres de Desaix. Le projet de Bonaparte était de se diriger sur Malte, et d'y tenter en passant une entreprise audaciense, dont il avait de longue main préparé le succès par des trames secrètes. Il vonlait s'emparer de cette île, qui, commandant le navigation de la Méditerranée, devenait importante pour l'Égypte, et qui ne ponyait manquer d'échoir bientôt aux Anglais, si on ne les prévenait.

L'ordre des ehevaliers de Malte était comme toutes les institutions du moyen âge : il avait perdu son objet et des lors sa dignité et sa force. Il n'était plus qu'un abus, profitable seulement à ceux qui l'exploitaient. Les chevaliers avaient, en Espagne, en Portugal, en France, en Italie, en Allemagne, des biens considérables, qui leur avaient été donnés par la piété des fidèles pour protéger les chrétiens allant visiter les saints lienx. Maintenant qu'il n'y avait plus de pèlerinage de cette cspèce, le rôle et le devoir des chevaliers étaient de protéger les uations chrétiennes contre les Barbaresques, et de détruire l'infame piraterie qui infeste la Méditerranée. Les biens de l'ordre suffisaient à l'entretien d'une marine considérable; mais les chevaliers ne s'occupaient ancunement à en former une ; ils n'avaient que deux ou trois vieilles frégates, ne sortant jamais du port, et quelques galères qui allaient donner et recevoir des fétos dans les

ports d'Italie. Les baillifs, les commaudeurs, places dans toute la chrétienté, dévoraient dans le luxe et l'oisiveté les revenns de l'ordre. Il n'y avait pas un chevalier qui eut fait la guère anx Barbaresques. L'ordre n'inspirait d'ailleurs plus aueun intérèt. En France, on lui avait enlevé ses bieus, et Bonaparte les avait fait saisir en Italie, sans qu'il s'elevat ancune réclamation en sa faveur. On a vu que Bonaparte avait songé déjà à pratiquer des intelligences daus Malte. Il avait gagné quelques ebevaliers, et il se proposait de les intimider par un coup d'audace et de les obliger à se rendre, car il n'avait ni le temps ni les moyens d'une attaque regulière contre une place réputée imprenable. L'ordre, qui depuis quelque temps pressentait ses dangers en voyant les escadres françaises dominer dans la Méditerranée, s'était mis sous la protection de Paul I".

Bonaparte faisait de grands efforts pour rejoindre la division de Civita-Vecchia; il ne put la joindre qu'à Malte même. Les cinq cents voiles francaises se déployèrent à la vue de l'île, le 21 prairial (9 juin), vingt-deux jours après la sortie de Toulon, Cette vue répandit le trouble dans la ville de Malte. Bonaparte, pour avoir un prétexte de s'arréter, et pour faire naître un sujet de contestation, demanda au grand maître la facilité de faire de l'eau. Le grand maître, Ferdinand de llompesch, fit répondre par un refus absolu, alléguant les règlements qui ne permettaient pas d'introduire à la fois plus de deux vaisseaux appartenant à des puissances belligérantes. On avait autrement accueilli les Anglais quand ils s'étaient présentés. Bonaparte dit que c'était là une preuve de la plus insigne malveillance, et sur-le-champ fit ordonner un débarquement, Le lendemain, 22 prairial (10 juin), les troupes françaises débarquèrent dans l'île, et investirent complétement Lavalette, qui compte trente mille ames à peu près de population, et qui est l'une des plus fortes places de l'Europe. Bonaparte fit débarquer de l'artillerie pour canonner les forts. Les chevaliers répondirent à son fen, mais très-mal. Ils voulurent faire une sortie, et il y en eut un grand nombre de pris. Le désordre se mit alors à l'intérieur. Quelques chevaliers de la Langue française déclarèrent qu'ils ne ponvaient pas se battre contre leurs compatriotes. On en jeta quelques-uus dans les cachots. Le trouble était dans lea tetes; les habitants voulaient qu'on se rendit. Le grand maître, qui avait peu d'énergie, et qui se souvenait de la générosité du vainqueur de

Rivoli à Mantoue, songea à sanver ses intérêts du naufrage, fit sortir de prison l'un des chevaliers français qu'il y avait jetés, et l'envoya à Bonaparte pour négocier. Le traité fut bientôt arrêté. Les chevaliers abandonnérent à la France la souveraineté de Malte et des lles en dépendant; en retour, la France promit son intervention au congrès de Rastadt, pour faire obtenir au grand maltre une principauté en Allemagne, et à défaut, elle lui assura une pension viagère de 300,000 francs, et une indemnité de 600,000 francs comptant. Elle accorda à chaque chevalier de la langue francaise 700 francs de pension, et 1000 pour les sexagénaires; elle promit sa médiation, pour que ceux des autres langues fussent mis en jouissance des biens de l'ordre dans leurs pays respectifs. Telles furent les conditions an moven desquelles la France entra en possession du premier port de la Méditerranée, et de l'un des plus forts du monde. Il fallait l'ascendant de Bonaparte pour l'obtenir sans combattre; il fallait son audace pour oser y perdre quelques jours, ayant les Anglais à sa poursnite. Caffarelli-Dufalga, apssi spirituel que brave. en parcourant la place dont il admirait les fortifications, dit ce mot : Nous sommes bien heureux qu'il v ait eu quelqu'un dans la place pour ouvrir les portes.

Bonaparte laissa Vaubois à Malte, avec trois mille hommes de garnison; il y plaça Regnault de Saiut-Jean-d'Angely, en qualité de commissaire civil. Il fat tous les réglements admistratifs qui ciaient nécessaires pour l'établissement du régime municipal dans l'île, et il mit sur-lechamp à la voile pour cinigret vers la côte d'Égypte.

Il leva l'ancre le 1e messidor (19 jnin), après une relache de dix jours. L'essentiel , maintenant , était de ne pas rencontrer les Anglais, Nelsou, radoubé aux îles Saint-Pierre, avait reçu du lord Saint-Vincent un renfort de dix vaisseaux de ligne et do plusieurs frégates, ce qui lui formait une escadre de treize vaisseaux de haut bord, et de quelques vaisseaux de moindre importance. Il était revenu le 15 prairial (1" juin) devant Toulon; mais l'escadre française en était sortie depuis douze jonrs. Il avait couru de Toulon à la rade du Tagliamon, et de la rade du Tagliamon à Naples, où il était arrivé le 2 messidor (20 jnin), au moment même où Bonaparte quittait Malte. Appreuant que les Français avaient paru vers Malte, il les suivait disposé à les attaquer s'il parvenait à les joindre. Sur tonte l'escadre française, on était prét au

combat. La possibilité de rencontrer les Anglais était présente à tous les esprits et n'effravait personne. Benaparte avait réparti sur ebaque vaisseau de ligne cinq cents bommes d'élite, qu'on habituait tous les jours à la mauœuvre du canon, et à la tête desquels se trouvait nn de ces généraux si bien habitués au feu sous ses ordres. Il s'était fait un principe sur la tactique maritime, o'est que chaque vaisseau ne devait avoir qu'un but, celui d'en joindre un antre, de le combattre et de l'aborder. Des ordres étaient donnés eu couséqueuce, et il cemptait sur la bravoure des troppes d'élite placées à bord des vaisseaux. Ces précautions prises, il cinglait tranquillement vers l'Égypte. Cet homme qui, suivant d'absurdes détracteurs, craignait les hasards de la mer, s'abandonnait tranquillement à la fertune, au milieu des flottes anglaises, et avait eu l'audace de perdre quelques jonrs à Malte ponr en faire la conquête. La gaieté régnait sur l'escadre ; on ne savait pas exactement où l'on allait, mais le secret commençait à se répandre, et on attendait avec impatience la vue des rivages qu'on allait conquérir. Le soir, les officiera généraux qui étaient à berd de l'Orient se réunissaient chez le général en chef, et là commençaient les ingénieuses et savantes discussions de l'Institut d'Egypte. Un instant, l'escadre anglaise ne fut qu'à quelques lieues de l'immense convoi français. et de part et d'antre ou l'ignora. Nelson, commencant à supposer que les Français s'étaient dirigés sur l'Égypte, fit voile pour Alexandrie et les y devanca; mais ne les avant pas trouvés, il vola vera les Dardanelles, pour tâcher de les y rencontrer. Par no bonheur singulier, l'expédition frauçaise n'arriva en vue d'Alexandrie que le surleudemain, 43 messider (4" juillet). Il v avait un mois et demi à pen près qu'elle était sortie de Toulon.

Bousparie cuvoya chereher sussitút le consul français. Il appril que les Anglais savient para l'avant-wille, et les jugeant dans les parages voisins, il wollut tente le dédarquement à l'instant même. On ne pouvait par entrer dans le port d'Atenandrie, et na pleze parsissait disposée à se défendre; il fallait descendre à quelque distance, are la plage voision, ou ne ance dicé des Marchout. Le veut souffait violemment, et la mer se brisait veu fraire une reind fed la che Cettair rers la fin du jour. Bonaparte donna le signal et voolut le sinate offriere une l'estimal lidescendire la grande barder lau-le-champ. Il descendire premier dans une chaloupe; les soldats demandairent à grande

les embarcations à la mer, mais l'agitation des flots les exposait à chaque instant à se briser les unes contre les autres. Enfin, après de grands dangers, on toncha le rivage. A l'instant nne voile narm à l'horizon; on ernt que e'était une voile anglaise ; « Fortune, s'écria Bonaparte, tu m'abandonnes ! quoi | pas seulement cing jours | » La fortune ne l'abandonnait pas, car e'était une frégate française qui rejoignait. Ou eut beaucoup de peiue à débarquer quatre ou cinq mille bommes, dans la soirée et dans la nnit. Bonaparte résolut de mareber sur-le-champ vera Alexandrie, afin de surprendre la place et de ne pas donner aux Turcs le tempa de faire des préparatifs de défense. On se mit tout de suite eu marche. Il n'y avait pas un cheval de débarqué; l'état-major, Bonaparte, et Caffarelli lui-même, malgré sa jambe de bois, firent quatre à cinq lieues à pied dans les sables, et arrivèrent à la pointe du jonr en vue d'Alexandrie.

Cetteastique cité, illé c'Alexandre, a'avis plas en magnifique éditiese, act innombrables demeures, as grande population; elle étaitruinée aux trais quarts. Les Tures, ne Egyptiens opalents, les négeciants compéens, babinient dans la ville moderne, qui était la seule partie conservée, Quelques Arabes vivient dans les décombres de la cité antique; una vieille muraillé, fianquée de quélques touts autour réganient les sables, qui , en Egypte, tout autour réganient les sables, qui , en Egypte, évanceur parson ols la virilisation recelle.

Les quatre mille Français, conduits par Bonaparte, y arrivèrent à la pointe du jour : ils ne rencontrérent sur cette plage de sable qu'un petit. nembre d'Arabes, qui, après quelques conps do fusil, s'enfoncèrent dans le désert. Bonaparte partagea ses soldats en trois colonnes : Bon, avec la première, marcha à droite, vers la porte de Rosette ; Kléber, avec la seconde, marcha au centre, vers la porte de la Colonue; Menou, avec la troisième. s'avança à ganche, vera la porte des Catacombes. Les Arabes et les Tures, excellents soldats derrière un mur, firent un feu bien nourri; mais les Français montèrent avec des échelles, et franchirent la vieille muraille. Kléber tomba le premier, frappé d'une balle an front. On chassa les Arabes de ruine en ruine, jusqu'à la ville nonvelle. Le combat allait se prolonger de rue en rue et devenir meurtrier; mais un capitaine ture servit d'intermédiaire pour négocier un accord. Bonaparte déclara qu'il ne vonait point pour ravager le pays, ni l'enlever au Grand Seigneur, mais seulement pour le soustraire

à la domination des Mameluks, et venger les outrages que ceux-ci avaient faits à la France. Il promit que les autorités du pays seraient maintenues, que les cérémonies du culte continueraient d'avoir lieu comme par le passé, quo les propriétés seraient respectées, etc. Movennant ces conditions, la résistance cessa : les Français furent maltres d'Alexandrie le jour même. Pendant ce temps, l'armée avait schevé de débarquer. Il s'agissait maintenant de mettre l'escadre à l'abri, soit dans le port, soit dans l'une des rades voisines, de créer à Alexandrienne administration conforme aux mœurs du pays, et d'arrêter un plan d'invasion pour s'emparer de l'Égypto. Pour le moment, les dangers do la mer et d'une rencontre avec les Anglais étaient passés; les plus grands obstacles étaient vaincus avec ce bonheur qui semblo toujours sccompagner

la jeunesse d'un grand bommo. L'Egypte, snr laquelle nous venions d'aborder, est le pays le plus singulier, le mioux sitné, et l'un des plus fertiles do la terre. Sa position est couuue. L'Afrique ne tient à l'Asie que par un isthme de quelques lieues, qu'on appello l'isthme de Suez, et qui, s'il était coupé, donnerait secès de la Méditerrauée dans la mer des Indes, dispenserait les navigateurs d'aller à des distances immenses, et au milien des tempêtes, doubler le cap de Bonne-Espérauce. L'Égypte est placée parallèlement à la Mer rouge et à l'isthme de Suez. Elle est le maltresse de cet isthme. C'est cette contrée qui, chez les auciens et dans lo moven âge, pendant la prospérité des Vénitiens, était l'intermédiaire du commerce do l'Inde. Telle est sa positiou entre l'Occident et l'Orieut. Sa constitution physique et sa forme ne sont pas moins extraordinaires. Le Nil, l'un des grands fleuves du monde, prend sa source dans les montagnes de l'Abyssinie, fait six cents lieues dans les déserts de l'Afrique, puis entre en Égypte, ou plutôt y tombe, en se précipitant des cataractes de Syène, et parcourt encore deux cents lieues jusqu'à la mor. Ses bords constituent toute l'Égypte. C'est une vallée de deux cents lieues do longuenr, sur cinq à six lieues de largeur. Des deux côtés elle est bordée par un océan do sables. Quelques chaînes de montagnes, basses, arides et déchirées, sillonneut tristement ces sables, et projottent à peine quelques ombres sur leur immensité. Les nnes séparent lo Nil de la Mer Rouge, les autres le séparent du grand désert, dans lequel elles vont se perdre. Sur la rive gauche du Nil, à une certaine distance dans le désert, serpentent

denx langues de terre cultivable, qui font exceptiou aux sables, et se convrent d'un peu de verdure. Ce sont les oasis, espèces d'îles végétales, au milieu de l'océan des sables. Il v en a deux. la grande et la petite. Un effort des hommes, en y jetant une branche du Nil, en ferait de fertiles provinces. Cinquante lieues avant d'arriver à la mer, le Nil se partago en deux branches, qui vont tomber à soixante lieues l'une de l'autre, dans la Méditerranée, la première à Rosette, la seconde à Damiette. On connaissait antrefois sept bouches du Nil; on les aperçoit encore, mais il n'y en a plus que deux de navigables. Le triangle formé par ces deux grandes branches et par la mer a soixante lieues à sa base et cinquante sur ses côtés; il a'appello lo Delta. C'est la partie la plus fertile de l'Égypte, parce que c'est la plus arroséo, la plus conpée de canaux. Le pays tout entier se divise en trois parties, le Delta ou basse Égypte, qu'on appelle Bahireh; la movenne Égypto, qu'on appelle Ouestanieb; la baute Égypte, qu'on appelle

Les vents étésiens, soufflant d'une manière constaute du nord au sud, pendant les mois de mai, juin et juillet, entraîneut tons les nuages formés à l'embouchure du Nil, n'en laissent pas séiourner un senl sur cetto contrée tonjonra sereine, et les portent vers les monts d'Abyssinie. Là ces nuages s'agglomèrent, se précipitent en pluie pendant les mois de juillet, août et septembre, et produisent le phénomène célèbre des inondations du Nil. Ainsi, cette terre reçoit par les débordements du flenve les caux qu'elle ne reçoit pas du cicl. Il n'y pleut jamais; et les marécages du Delta, qui seraient pestilentiels sous lo ciel de l'Europe, ne produisent pas eu Égypte une senle fièvre. Le Nil, après sou inoudation, laisse un limou fertile, qui est la seule terre cultivable sur ses bords, et qui produit ces abondantes moissons consacrées autrefois à nourrir Rome. Plus l'inondation s'est étendue, plus il v a do terre cultivable. Les propriétaires de cette terre, nivelée tons les ans par les eaux, se la partagent tous les ans par l'arpentage. Aussi l'arpentage est-il un grand art en Egypte. Des cansux pourraient étendre l'inondation, et anraient l'avantage de diminuer la rapidité des eaux, de les faire séjourner plus longtemps, et d'étendre la fertilité aux dépens du désert. Nullo part le travail de l'hommo no pourrait avoir do plus salutaires effets, nulle part la civilisation no serait plus souhaitable. Le Nil et le désert se disputent l'Égypte, et c'est la civilisation qui donnerait an Nil le moyen de vaincre le désert et de le faire receller. On croit que l'Égypte nourrissait autrefois vingt millions d'habitants, sans compter les Romains. Elle était à peine capable d'en nourrit trois millions quand, les Français y entérent.

L'inondation finit à peu près en septembre. Alors commencent les travanx des champs. Pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, la campagne d'Égypte présente un aspect ravissant de fertilité et de fraicheur. Elle est couverte alors des plus riches moissons, émaillée de flenrs, traversée par d'immenses troupeaux. En mars les chaleurs commencent; la terre se gerce si profondément qu'il est anelquefois dangereux de la traverser à cheval. Les travaux des champs sont alors finis. Les Égyptiens ont recueilli toutes les richesses de l'année. Outre les blés, l'Égypte produit les meilleurs riz, les plus beaux légumes, le sucre, l'indigo, le séné, la casse, le natron, le lin, le chanvre, le coton, tout cela avec une merveilleuse abondance. Il lui manque des huiles, mais elle les trouve vis-à-vis, en Grèce; il lui mangne le tabac et le café, mais elle les trouve à ses côtés, dans la Syrie et l'Arabic. Elle est aussi privée de bois, car la grande végétation ne peut pas pousser sor ce limon annuel que le Nil dépose sor un fond de sable. Onelques sycomores et quelques palmiers sont les seuls arbres de l'Égypte. A défaut de bois, on brûle la house de vache. L'Égypte nonrrit d'immenses troupeaux. Les volailles de toute espèce y fourmillent. Elle a ces admirables chevaux, si célèbres dans le monde par leur beauté, leur vivacité, leur familiarité avec leurs maîtres, et cet utile chameau, qui peut manger et boire pour plusieurs jours, dont le pied enfonce sans fatigue dans les sables mouvants, et qui est comme nn navire vivant ponr traverser la mer des sables,

Total les aus arrivent au Caire d'innombrables caravaues, qui houbent comme des lindes dus deux coités du désert. Les nues vienness de la Syrie et de Narbaire, les autres de l'Afrique et des ottes de Barbaire. Elles apportent tout ce qui est propre au pays du soleil, for, 'troive, les plause, les schalls innimiables, les parfuns, les gommes, les avenante de sotte eppère, le caiff, le chare, le solo set les acclares. Le Caire devient un entrepôt magnilique de la comme de la comme de la comme de parte ai punate de Orciertats un peutra juniès nimiter, car c'est le soleil qui les donne, et dont leur gott de cital se rendre a lorguera artibes.

Aussi le commerte de l'Inde est-il le soul dont les progrès des peuples n'amèneront jamais la fin. Il ne serati donc pas nécessaire de laire de l'Égypto un poste militaire, pour aller détruire violemment le commerce des Anglais. Il sufficir d'y édablir un entrepat, avec la súreté, les lois et les commodités européeanes, pour y attirer les richesses du monde.

La population qui occupe l'Égypte est, comme les mines des cités qui la couvrent, un amas des débris de plusieurs peuples. Des Cophtes, anciens habitants de l'Égypte, des Arabes conquérants de l'Égypte sur les Cophtes, des Turcs conquérants sur les Arabes, telles sont les races dont les débris nullulent misérablement sur une terre dont ils sont indignes. Les Cophtes, quand les Français y entrèrent, étaient deux cent mille au plus. Méprisés, pauvres, abrutis, ils s'étaient voués, comme toutes les classes proscrites, anx plus ignobles métiers. Les Arabes formaient la masse presque entière do la population; ils descendaient des compagnons de Mahomet. Leur condition était infiniment variée: quelques-nns, de bante naissance, faisant remonter leur origine jusqu'à Mabomet lui-méme, grands propriétaires, ayant quelques traces dn savoir arabe, réunissant à la noblesse les fonctions du culte et de la magistrature, étaient, sous le titre de scheiks, les véritables grands de l'Égypte. Dans les divans, ils représentaient le pays, quand ses tyrans voulaient s'adresser à lui; dans les mosquées, ils composaient des espèces d'universités, où ils enseignaient la religion, la morale du Koran, un peu de philosophie et de jurisprudence. La grande mosquée de Jemil-Azar était le premier corps savant et religieux de l'Orient. Après ces grands. venaient les moindres propriétaires, composant la seconde et la plus nombreuse classe des Arabes; puis les prolétaires, qui étaient tombés dans la situation de véritables ilotes. Ces derniers étaient des paysans à gage, cultivant la terre sous le nom de fellahs, et vivant dans la misère et l'abjection. Il y avait one quatrième classe d'Arabes, c'étaient les Bédouins ou Arabes errants : cenx-la n'avaient pas voulu s'attacher à la terre; c'étaient les fils du désert. Montés sur des chevanx ou des chameaux, conduisant devant eux des tronpeaux nombreux, ils erraient cherchant des pâturages dans quelques oasis, ou venant annuellement ensemencer les lisières de terre cultivable, placées sur le bord de l'Égypte. Lenr métier était d'escorter les caravanes ou de prêter leurs chameaux pour les transports. Mais, brigands sans foi, ils pillsicut souvent les marchauds qu'ils escortaient ou auxquels ils prêtaient leurs chameanx. Quelquefois même, violant l'bospitalité qu'ou leur accordait sur la lisière des terres eultivables, ils se précipitaient sur cette vallée du Nil, qui, large seulement de ciuq lieues, est si facile à pénétrer; ils pillaient les villages, et, remontant sur leurs chevaux, emportaient leur butiu dans le fond du désert. La négligence turque laissait leurs ravages presque toujours impunis, et ne luttait pas mieux contre les brigands du désert qu'elle ne savait lutter contre ses sables. Ces Arabes errants, divisés en tribus sur les deux côtés de la vallée, étaient an nombre de cent ou cent vingt mille, et fournissaient vingt ou vingt-einq mille cavaliers, braves, mais bons pour barceler l'ennemi, jamais pour le combattre.

La troisième race enfin était celle des Turcs: mais elle était aussi peu nombreuse que les Cophtes. c'est-à-dire qu'elle s'élevait à deax cent mille judividns au plus. Elle se partageait en Turcs et Mameluks. Les Turcs, venus depuis la dernière conquête des sultaus de Constantinople, étaient presque tous inscrits sor la liste des janissaires; mais on sait qu'ils ne se font ordinairement inscrire sur ces listes que pour avoir les priviléges des janissaires, et qu'un très-petit nombre sont réellement au service. Il n'y en svait que peu d'entre eux daus la milice du pacha. Ce pacha, euvoyé de Constantinople, représentait le sultan en Égypte : mais à peine escorté de quelques janissaires, il avait vu s'évauonir son autorité par les précautions mêmes que le sultau Sélim avait prises autrefois pour la conserver. Ce sultan, jugeant que, par son éloignement, l'Égypte ponrrait échapper à la domination de Constantinople, qu'un pachs ambitieux et habile pourrait s'y eréer un empire indépendant, avait imaginé un contre-poids en instituant la milice des Mameluks. Mais, comme on ne peut pos vainere les conditions physiques qui reudent un pays dépendant ou indépendant d'un autre, au lieu du pacha c'étaient les Mameluks qui s'étaient rendus indépendants de Constantinople et maîtres de l'Égypte. Les Mameluks étaient des esclaves achetés en Circassie. Choisis parmi les plus beaux enfants du Caucase, transportés jeunes en Égypte, élevés dans l'ignorance de leur origine, dans le goût et la pratique des armes, ils devenaient les plps braves et les plus agiles cavaliers de la terre. Ils tenaient à bouneur d'être sans origine, d'avoit été achetés eher, et d'être beaux et vaillants. Ils

avaient vingt-quatre beys, qui étaient leurs propriétaires et leurs chefs. Ces beys svaient chacun cinq ou six cents Mameluks. C'était un troupeau qu'ils avaient soin d'alimenter, et qu'ils transmettaient quelquefois à leur fils, et plus souvent à leur mameluk favori, qui devenait bey à son tour. Chaque mameluk était servi par deux fellabs. La milice entière se composait de douze mille cavaliers à peu près, servis par vingt-quatre mille ilotes. Ils étaient les véritables mattres et tyraus du pays. Ils vivaient ou du produit des terres appartenant aux beys, ou du revenu des impôts établis sous tontes les formes. Les Cophtes, que nous avons déià dits livrés aux plus ignobles fonctions, étaient leurs percepteurs, leurs espions, leurs agents d'affaires; car les abrutis se mettent toujours au service du plus fort. Les vingt-quatre bevs, égaux de droit, ne l'étaient pas de fait. Ils se faisaient la guerre, et le plus fort, soumettant les autres, avait une souveraincté visgère. Il était tout à fait indépendant du pacha représentant le sultan de Constautiuople, le souffrait tout au plus au Cuire dans une sorte de nullité, et souvent lui refusait le miri, e'est-à-dire l'impôt foncier, qui, représentant le droit de la conquête, appartenait à la Porte.

L'Egypte était donc uue véritable feodalité, comme celle de l'Europe dans le moyen age; elle présentait à la fois un peuple conquis, une milice conquérante en révolte contre son souverain; eufin uue ancicanc classe abrutie, an service et aux

gages du plus fort.

Dens beys supérieurs aux sutres doministent en ce moment Ergypte. L'un, Ibrahim-Bey, riche, stucicux, puissant; l'autre, Mourad-Bey, intrajule, vaillaux et pein d'ardeur. Ils étinien convenus d'une espèce de partage d'autorité, par l'equel. Ibrahim-Bey avait le sattributions crirles, et Mourad-Bey les attributions militaires. Celu-ci était chargé des combats; i) excellait, et il avait l'affection des Mamelalis, sons devoués à sa personne.

Bonaparte, qui an génie de capitaine savait unit leurs et lafferes de fondature, et qui varial d'ailleurs administré assez de pays conquis pour vier terre fait un art parciuller, jusque aura-lechamp la politique qu'il avait à suivre en Égypse. Il faltait de la commandation de la commandation de la destact arrache de la commandation de la destact arrache de la commandation de la suivant de la arrache et la politique. Doilleurs qu'ait des raisons à faire valoir contre cux, car ils n'avaient sons à faire valoir contre cux, car ils n'avaient cessé de maltraite les Français, Quarts la Porte,

il fallait paraître ne pas attaguer sa souveraincté . et affecter au contraire de la respecter. Telle qu'elle ctait devenue, cette sonveraineté était peu importante. On pouvait traiter avec la Porte, soit ponr la cession de l'Égypte, en lui faisant certains avantages ailleurs, soit ponr un partage d'autorité qui n'aurait rien de fâcheux ; car en laissant le pacha au Caire comme il y avait été jusqu'ici, et en héritant de la puissance des Mameluks, on n'avait pas grand'chose à regretter. Quant aux habitants, il fallait, ponr se les attacher, gagner la véritable population, c'est-à-dire celle des Arabes. En respectaut les scheiks, en caressant leur vieil orgueil, en augmentant leur pouvoir, en flattant un désir secret qu'on trouvait en eux, comme on l'avait trouvé en Italie, comme on le trouve partout, celui du rétablissement de l'antique patrie, de la patrie arabe, on était assuré de dominer le pays et de se l'attacher entièrement, Bien plus, en ménageant les propriétés et les personnes, chez na peuple qui était habitué à regarder la conquête comme donnant droit de meurtre, de pillage et de dévastation, on allait causer une surprise des plus avantageuses à l'armée française; et si, en outre, on respectait les femmes et le prophète, la conquête des cœurs était aussi assurée que celle du sol.

Bonaparte se conduisit d'après ces errements anssi justes que profonds. Doué d'une imagination tout orientale, il lui était facile de prendre le style solennel et imposant qui convenait à la race arabe. Il fit des proclamations qui étaient traduites en arabe et répandues dans le paya. Il écrivit au pacha : « La république française s'est décidée à » envoyer une paissante armée pour mettre fin aux » brigandages des beys d'Égypte, ainsi qu'elle a été » obligée de le faire plusieurs fois dans ce siècle » contre les beys de Tunis et d'Alger. Toi, qui de-» vrais être le maître des beys, et que cependant » ils tiennent au Caire sana autorité et sans pon-» voir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir. Tn » es sans doute déjà instruit que je ne viens point » pour rien faire contre le Koran ni le sultan. Tu » sais que la nation française est la seule et unique » alliée que le sultan ait en Europe. Vieus donc à » ma rencontre, et maudis avec moi la race impie » des beys. » S'adressant aux Égyptiens, Bonaparte leur adressait ces paroles : « Peuples d'Égypte. » on vous dira que je viens pour détruire votre re-» ligion. Ne le croyez pas; répondez que je viens » voua restituer vos droits, pnnir les usurpateurs, » et que je respecte plus que les Mameluks, Dieu,

» son prophete et le Koran. » Parlant de la tyrannie des Mameluks, il disait : « Y a-t-il une belle a terre? ello appartient aux Mameluks. Y a-t-il une » belle esclave, nn bean cheval, une belle maison? » cela appartient aux Mameluka. Si l'Égypte est » lenr ferme, qu'ils montrent le bail que Dieu leur » en a fait. Mais Dieu est juste et miséricordieux » pour le peuple, et il a ordonné que l'empire des » Mameluks finit. » Parlant des sentiments des Françaia, il ajoutait : « Nous aussi, nous sommes » de vrais musulmana. N'est-ce pas noua qui avons » détruit le pape, qui disait qu'il fallait faire la » guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui » avons détruit les chevaliers de Malte, parce que » ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils » fissent la guerre aux musulmans? Trois fois ben-» reux cenx qui seront avec nous! Ils prospèreront » dans leur fortune et leur rang. Heureux cenx » qui seront neutres! Ils auront le temps de nous » connaître, et ils se rangeront avec nous. Mais » malheur, troia fois malheur à ceux qui s'arme-» ront pour les Mameluks et combattront contre » nons l il n'y aura pas d'espérance pour eux, ils » périrent. »

Bonaparte dit à ses soldats : « Vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup » le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort.

» Les peuples avec lesquels nous allons vivre » sont mahométans; leur premier article de foi » est celuj-ci : Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu . n et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez » paa; agissez avec eux comme nous avons agi » avec les Juifs, avec les Italiens. Ayez des égards » pour leurs muphtia et leurs imans, comme vona » en avez eu pour les rabbina et pour les évêques. » Avez pour les cérémonies que prescrit le Koran, » pour les mosquées, la même tolérance que voua » avez eue pour les couvents, pour les synago-» gues, pour la religion de Moise et celle de Jéaus-» Christ. Les légiona romaines protégeaient toutes » les religiona. Vous trouverez ici des usages dif-» férents de ceux de l'Europe, il faut vous v ac-» contumer. Les peuples chez lesquels nous al-» lons entrer traitent les femmea antrement que » nous. Souvenez-vous que, dans tous les pays, » celui qui viole est nn láche.

» La première ville que noua reneontrerons a » été bâtie par Alexandre. Noua trouverons à cha» que pas de grands souvenirs, dignes d'exciter » l'émulation des Français. »

Sur-le-ehamp, Bonaparte fit ses dispositions pour établir l'autorité française à Alexandrie, pour quitter ensuite le Delta et s'emparer du Caire. capitalo de toute l'Égypte. On était en juillet, le Nil alfait inonder les campagnes. Il voulait arriver au Caire avant l'inondation, et employer le temps qu'elle durerait à faire son établissement. Il ordonna que tout demeurat dans le même état à Alexandrie, que les exercices religieux continuassent, que la justice fût rendue comme avant par les cadis. Il voulut auccéder seulement aux droits des Mameluks, et établir un commissaire pour percevoir les impôts aecoutumés. Il fit former un divan, ou conseil municipal, composé des scheiks et des notables d'Alexandrie, sfin de les consulter aur tontes les mesures que l'antorité française aurait à prendre. Il laissa trois mille hommes en garnison à Alexandrie, et en donna le commandement à Kléber, que sa blessure devait. pour un mois ou deux, condamner à l'inaction. Il chargea un jenne officier du plus rare mérite, et qui promettait un grand ingénieur à la France, de mettre Alexandrie en état de désense, et d'y faire pour cela les travaux nécessaires. C'était le colonel Crétin, qui, à peu de frais, et en pen de temps, exécuta à Alexandrie des travaux superbes. Bonaparte donna ensuite des ordres pour mettre la flotto à l'ahri. C'était une question de savoir si les gros vaisseanx pourraient entrer dans le port d'Alexandrie. Une commission de marins fut chargée de sonder le port, et de faire un rapport. En attendant, la flotte fut mise à l'ancre dans la rade d'Aboukir. Bonaparte ordonna à Brnevs de faire promptement décider la anestion, et de se rendre à Corfon s'il était reconnu que les vaisseaux ne pouvaient pas entrer dans Alexandrie.

Après avoir vaqué à ces osina, il fis ses dispositions pour se mettre en arache. Ine Buttille considérable chargée de vivres, d'artificirei, de munitions et de hagges, dei longer la cles jusqu'à l'embouchare de Roseite, entere dans le Nal, et le remonter en mêne tansp que l'armée française. Il se mit ensuite en marche avec le gonlarmée, qui, privée des deux garaniessa binées. à Malte et Alexandrie, deit forte de trevens indedes rendre à la battere de Rananiele, sur les boeds du Nil. Lá il se proposit de la joinfre et de remonte le Nil.

de sortir du Delta et d'arriver dans la moyenne Egypte on Bahireh. Ponr aller d'Alexandrie à Ramanieh, il y avait denx rontes : l'une à travers les pays habités, le long de la mer et du Nil; l'autre plus courte et à vol d'oiseau, mais à travers le désert de Damanbour. Bonaparte n'hésita pas et prit la plus courte. Il lui importait d'arriver promptement au Gaire. Desaix marchait avee l'avantgarde; le corps de bataille suivait à quelques lienes de distance. On a'ébranta lo 18 messidor (6 jnillet). Quand les soldats se virent engagés dans cette plaine sans bornes, avec un sable mouvant sous les pieds, un ciel brûlant sur la tête, point d'eau, point d'ombre, n'ayant pour reposer lears yeux que de rarea bouquets de palmiers, no voyant d'êtres vivants que de légères troupes de eavaliers arabes, qui paraissaient et disparaissaient à l'horizon, et quelquefois se cachaient derrière des dones de sables pour égorger les tratnards, ils furent remplis de tristesse. Déjà le goût du repos leur était venu, après les longues et opiniâtres campagnes d'Italie. Ils avaient suivi leur général dans une contrée lointaine, parce que leur foi en lui était aveugle, parce qu'on lenr avait annoncé une terre promise, do laquelle ils reviendraient assez riches pour acheter chacun un champ de six arpents. Mais quand ils virent ce désert, le mécontentement a en méla et alla même jusqu'au désespoir. Ils trouvaient tous les puits, qui de distance en distance ialonnent la route du désert, détruits par les Arabes. A peine y restait-il quelques gonttes d'une cau sanmatre, et très-insuffisanto pour étancher lenr soif. On leur avait annoncé qu'ils tronveraient à Damanhour des soulsgements; ils n'y rencontrèrent que de misérables buttes, et ne purent s'y procurer ni pain ni vin, mais seulement des lentilles en assez grande abondance, et un peu d'eau. Il fallut a'enfoncer de nonveau dans le désert. Bonaparte vit les braves Lannes et Murat eux-mêmes saisir leur chaneau, le jeter sur le sable, le fonler anx pieds. Cependant il imposait à tous; sa présence commandait le silence et faisait quelquefois renaître la gaieté. Les soldats ne vonlaient pas lui imputer leurs manx; ils s'en prenaient à cenx qui trouvaient un grand plaisir à observer le pays. Voyant les savants s'arrêter pour examiner les moindres ruines, ils disaient que c'était pour eux qu'on était venu, et s'en vengeaient par des hons mots à leur facon, Caffarelli surtout, hrave comme un grenadier, curieux comme un érudit, passait à lenrs

yeux ponr l'homme qui avait trompé le général, ! et qui l'avait entraîné dans ce pays lointain. Comme il avait perdu une jambe sur le Rhin, ils disaient : Il se moque de ca, lui, il a un pied en France! Cependant, après de ernelles souffrances, supportées d'ahord avec humeur, puis avec gaieté et courage, on arriva sur les bords du Nil le 22 messidor (10 iuillet), après une marche de quatre jours. A la vue du Nil et de cette eau si désirée, les soldats s'y précipitèrent, et, en se haignant dans ses flots, oublièrent toutes leurs fatigues. La division Desaix, qui de l'avant-garde était passée à l'arrière-garde, vit galoper devant elle denx ou trois centaines de Mameluks, qu'elle dispersa avec quelques volées de mitraille. C'étaient les premiers qu'on eût vus. Ils annonçaient la prochaine rencontre de l'armée ennemie. Le brave Mourad-Bey, en effet, ayant été averti, réunissait tontes ses forces autonr du Caire. En attendant leur réunion, il voltigeait avec un millier de chevaux antour de notre armée, afin d'observer sa marche.

L'armée attendit à Ramanieh l'arrivée de la flottille; elle se reposa jusqu'au 25 messidor (43 juillet), et en partit le même jour pour Chéhreiss. Monrad-Bey nous y attendait avec ses Mameluks. La flottille, qui était partie la première, et qui avait devancé l'armée, se trouva engagée avant do pouvoir être soutenne. Mourad-Bey en avait une aussi, et dn rivage il joignait son feu à celui de ses diermes (vaisseanx légers égyptiens). La flottille française eut à sontenir un combat des plus rndes. L'officier de marino Perrée, qui la commandait, déploya un rare conrage; il fut soutenu par les cavaliers qui étaient arrivés démontés en Faynte, et qui, en attendant de s'équiper aux dépens des Mameluks, étaient transportés par eau. On reprit deux chalonpes canonnières à l'ennemi, et on le repoussa. L'armée arriva dans cet instant; elle se composait de cinq divisions. Elle n'avait pas encore comhattu contre ces singuliers ennemis. A la rapidité, au choc des chevaux, aux coups de sabre, il fallait opposer l'immobilité du fantassin, sa longue baionnette, et des masses faisant front de tous côtés. Bonaparte forma ses cinq divisions en cinq carrés, an milieu desquels on plaça les hagages et l'état-major. L'artillerie était anx angles. Les cinq divisions se flanquaient les unes les autres. Mourad-Bey lanca sor ces citadelles vivantes millo on douze cents cavaliors intrépides, qui, se précipitant à grands

crist de tout le galog de leurs chevant, déclargrant leurs pisotote, pois train elarer redoutables sabres, vinreat se jeter sur le front des carrés. Touvant parient une hair de hairontestes et un fen terrible, ils flottient autour des rangs francis, tombaient devant eut, ou réchappient dans la plaine de toute la vitese de leurs chevaux. Monard, après avant prefui derso ut roit eauts de destination de la companie de la constitución de sommet do Delta, et aller nous attendre à la habrater du Galir, à la bité de toutes ses forses.

Ce combat suffit pour familiariser l'armée avec ce nouveau genre d'ennemis, et ponr suggérer à Bonaparte la taetique qu'il fallait employer avec eux. On s'achemina sur le Caire. La flottille se tenait sur le Nil à la hauteur de l'armée. On marcha sans relâche pendant les jours suivants. Les soldats eurent de nonvelles souffrances à essuyer, mais ils longeaient le Nil, et pouvaient s'y haigner tous les soirs. La vue de l'ennemi leur avait rendu leur ardeur. - « Ces soldats, déjà nn pen dégoùtés des fatigues, comme il arrive toujours quand on a assez de gloire, je les trouvai, dit Bonaparte, touiours admirables au feu. » -- Pendant les marches, l'hnnieur revenait souvent, et après l'humeur les plaisanteries. Les savants commençaient à inspirer heaucoup de respect par le conrage qu'on lenr voyait déployer : Monge et Bertholet, sur la flottille, avaient montré à Chéhreiss un courage héroique. Les soldats, tout en faisant des plaisanteries, étaient pleins d'égards ponr eux. Ne voyant pas paraître cette capitale du Caire, si vantée comme nne des merveilles de l'Orient, ils disaient qu'elle n'existait pas, on hien que ce serait comme à Damanhour, une réunion de huttes. Ils disaient encore qu'on avait trompé ee pauvre général, qu'il s'était laissé déporter comme un bon enfant. lui et ses compagnons de gloire. Le soir, quand on s'était reposé, les soldats, qui avaient lu ou entendo déhiter les contes des Mille et une Nuits , les répétaient à leurs eamarades, et on se promettait des palais magnifiques et resplendissants d'or. En attendant, on était toujours privé de pain, non que le blé manquat, on en tronvait partout au contraire; mais on n'avait ni moulin, ni four. On mangeait des lentilles, des pigeons, et un melon d'eau exquis, connu dans les pays méridionaux sous le nom de pasteque. Les soldats l'appelaient sainte

On approchait du Caire, et là devait se livrer la hataille décisive. Mourad-Bey y avait réuni la plus

pasteque.

grande partie de ses Mamelnks, dix mille à pen près. Ils étaient servis par nn nombre double de fellabs, auxquels on donnait des armes, et qu'on obligeait de se battre derrière les retranchements. Il avait rassemblé anssi quelques mille janissaires ou spabis, dépendants du pacha, qui, malgré la lettre de Bonaparte, s'était laissé entraîner dans le parti de ses oppresseurs. Monrad-Bey avait fait des préparatifs de défense sur les bords du Nil. La grande capitale du Caire se tronve sur la rive droite du flenve. C'était sur la rive opposée, c'est-à-dire sur la ganche, que Mourad-Bey avait placé son camp, dans une longne plaine qui s'étendait entre le Nil et les pyramides de Gisch, les plus hautes de l'Egypte. Voici quelles étaient ses dispositions. Un gros village, appelé Emhabeh, était adossé au fleuve. Mourad-Bey v avait ordonné quelques travaux. conças et exécutés avec l'ignorance turque. C'était un simple boyau qui environnait l'enceinte du village, et des batteries immohiles, dont les pièces, n'étant pas spr affût de campagne, ne pouvaient être déplacées. Tel était le camp retranché de Mourad. Il y avait placé ses vingt-quatre mille fellahs et janissaires, ponr s'y battre avec l'opiniatreté accontumée des Turcs derrière les murailles. Ce village, retranché et appuvé au fleuve, formait sa droite. Ses Mameluks, au nombre de dix mille cavaliers, s'étendaient dans la plaine, entre le fleuve et les pyramides. Quelques mille cavaliers arabes, qui n'étaient les anxiliaires des Mameluks que pour piller et massacrer dans le cas d'une victoire, remplissaient l'espace entre les pyramides et les Mameluks. Le collègue de Mourad-Bey, Ibrahim, moins belliqueux et moins brave que lui, se tenait de l'autre côté du Nil, avec un millier de Mameluks, avec ses femmes, ses esclaves et ses richesses, prêt à sortir du Caire, et à se réfugier en Syrie, si les Français étaient victorieux. Un nombre considérable de djermes couvraient le Nil, et portaient toutes les richesses des Mameluks. Tel était l'ordre dans lequel les deux beys attendaient Bonaparte. Le 3 thermidor (21 juillet), l'armée française

Le 3 thermidor (21 juillet), L'armée française, se mit en marche varuit le jure. Elle sexisti qu'elle allait aperceroir le Caire et reacostrer l'ennemi. Als pointe do jure, elle éccouvrit enfin à sa gueche, et au delà du fleuve, les hauts minarets de cette grande expitale, et à sa droite, dans le désert, les urque et proposer de control de l'armée de cette gignatesques pyramides, dorées par le soletil. A la vue de ces mounents, elle s'arrêtz comme susise de curiosité et d'admiration. Le visage de Bonaparte était rayonnom d'enthousiasser; il se mit à galoport chit rayonnom d'enthousiasser; il se mit à galoport et de l'armée de l'ar

devant les rangs des soldats, et leur montrant les pyramides : Songez, s'écria-t-il, songez que du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent. On s'avanca d'un pas rapide. On vovait, en s'approchant, s'élever les minarets du Caire, on voyait grandir les pyramides, on voyait fonrmiller la multitude qui gardait Embabeb, on vovait étinceler les armes de ces dix mille cavavaliers, hrillants d'or et d'acier, et formant une ligne immense. Bonaparte fit anssitôt ses dispositions, L'armée, comme à Chébreïss, était partagée en eing divisions. Les divisions Desaix et Régnier formaient la droite, vers le désert; la division Dugua formait le centre; les divisions Menou et Bon formaient la gauche, le long du Nil. Bonaparte, qui, depnis le combat de Chébreiss, avait jugé le terrain et l'ennemi, fit ses dispositions en conséquence. Chaque division formait an carré; chaque earré était sur six rangs. Derrière étaient les compagnies de grenadiers en pelotons, prêtes à renforcer les points d'attaque. L'artillerie était aux angles; les hagages et les généranx an centre. Ces carrés étaient mouvants. Quand ils étaient en marche, denx côtés marchaient sur le flanc. Quand ils étaient chargés, ils devaient s'arrêter pour faire front sur toutes les faces. Puis quand ils vonlaient enlever une position, les premiers rangs devaient se détacher, ponr former des colonnes d'attsque, et les autres devaient rester en arrière, formant toujonrs le carré, mais sur trois hommes de profondent senlement, et prêts à recueillir les colonnes d'attaque. Telles étaient les dispositions ordonnées par Bonaparte. Il craignait que ses impétneux soldats d'Italie, babitués de marcher an pas de marche, enssent de la peine à se résigner à cette froide et impossible immobilité des marailles. Il avait eu soin de les y préparer. Ordre était donné surtout de ne pas se hâter de tirer, d'attendre froidement l'eunemi, et de ne faire feu qu'à bout

portant.

On s'avança presque à la portée du canon. Bonaparte, qui était dans le carré du centre, formé par
a di évision Buga, 'assarr, avec une lunette, de
l'état du camp d'Emhaleb. Il vii que l'artillèrie du
camp, n'étant pas aur fait de campagne, ne poorrait pas se potrer dans la plaine, et que l'ennemi
es sertirant pas de sertranchement. Cestam cette
prévision qu'il bass ass movements. Il résolut
d'appayer avec ses divisions sur la droite, c'estàdire sur le corpa des Mameluls, es circulant bors de
la portée de capan d'Embaleb. So in inestituir était
in tentre de la protée de capan d'Embaleb. So in tention était

de séparer les Mameluks du eamp retranché, de les euvelopper, de les pousser dans le Nil, et de n'attaquer Embabeh qu'après s'être déhisit deux. Il ne devait pas lui être difficile de veuir à bout de la multitude qui fourmillait dans oo eamp, après avoir détruit les Mameluks.

Sur-le-champ il donna le signal. Desaix, qui formait l'extrême droite, se mit le premier en marche. Après lui venait le carré de Régnier, puis celui de Dugua, où était Bonaparte, Les deux autres circulaient autour d'Embabeh, hors de la portée du canon. Mourad-Bey, qui, quoique saus instruction, était doué d'un grand caractère et d'un coup d'œil pénétrant, devina sur-le-champ l'intention de son adversaire, et résolut de charger pendant ce monvement décisif. Il Jaissa deux mille Mameluks pour appuyer Embabeb, puis se précipita avec lo reste sur les deux carrés de droite. Celui de Desaix, engagé dans des palmiers, n'était pas encore formé lorsquo les premiers cavaliers l'abordèrent. Mais il se forma sur-le-champ et fut prêt à recevoir la charge, C'est une masse énorme que celle de huit mille cavaliers galopant à la fois dans une plaine. Ila se précipitèrent avec une impétuosité extraordinaire sur la division Desaix. Nos braves soldats, devenus aussi froids qu'ils avaient été fougneux iadis, les attendirent avec calme, et les recurent. à bout portant, avec un feu terrible de mousqueterie et de mitraille. Arrêtés par le feu, ces innombrables cavaliers flottaient le long des rangs, et galopaient autour de la citadelle enflammée. Quelques-uns des plus braves se précipitèrent sur les bajonnettes, puis, retournant leurs ebevaux et les renversant sur non fantassins, parvinrent à faire brèche, et trente on quarante vincent expirer aux pieds de Desaix, au ceutre même du carré. La masse, tournant bride, se rejeta du carré de Desaix sur celui de Réguier qui venait après. Accueillie par le même feu, elle revist vers le point d'où elle était partie; mais elle trouva sur ses derrières la division Dugua que Bonaparte avait portée vers le Nil, et fut jetée dans une déroute complète. Alors la fuite se fit en désordre. Une partie des fuyards s'échappa vers notre droite, du côté des Pyramides; une autre, passant soua le feu de Dngua, alla se jeter dans Embabeb, où elle porta la confusion. Dès cet instant le trouble commença à se mettre dans le camp retranché. Bonaparte, s'en apercevant, ordonna à ses deux divisions do ganebe de a'approcher d'Emhabeh pour s'en emparer. Bon et Menon s'avancèrent sous le feu des

retrauchements, et arrivés à nne certaine diatance, firent halte. Les carrés se dédoublèrent; les premiers rangs se formèrent en colonnes d'attaque, tandia que les autres restèrent en carré, figurant tonjours de véritables eitadelles. Maia au même instant, les Mameluks, tant ceux que Mourad avait laissés à Emhabeb que ceux qui s'y étaient réfugiés, voulurent nous prévenir. Ils fondirent sur nos colonnea d'attaque, tandia qu'elles étaient en marche, Mais celles-ci, s'arrêtant aur-le-champ et se formant eu carré avec une merveilleuse rapidité, les reçurent avec fermeté, et eu ahattirent un grand nombre. Les uns se rejetèrent dans Embabeh, où le désordre devint extrême; les autres. fuyant dans la plaine, entre le Nil et notre droite, furent fusilléa ou poussés dans le flenve. Les colounes d'attaque abordérent vivement Emhabeh, s'en emparèrent, et jetèrent dana le Nil la multitude des fellahs et des janissairea. Beaucoup se noyèrent; mais comme les Égyptiens sont excelleuts nageurs, le plus grand nombre d'entre eux parvint à se sauver. La journée était finie. Les Arabes, qui étaient près des pyramides et qui attendaient une victoire, s'enfoncèrent dans le désert. Mourad, avec les débris de la cavalerie, et le visage tout sanglant, se retira vers la haute Égypte. lbrahim, qui de l'autre rive contemplait ec désastre, s'enfonça vers Belbeys, pour se retirer en Syrie. Les Mameluks mirent aussitôt le feu aux djermes qui portaient leurs riebesses. Cette proie nous échappa, et nos soldats virent pendant toute la nuit des flammes dévorer nn riehe butin.

Bonaparte placa son quartier-général à Giseli. sur lea bords dn Nil, où Mourad-Bey avait une superbe habitation. Ou trouva, soit à Giseh, soit à Embabeh, dea provisions considérables, et nos soldats purent se dédommager de leurs longues privations. Ils trouvèrent des vignes couvertes de maguifiques raisins dans les jardins de Cisch, et les curent hientôt veudangées. Mais ils firent aur le champ de bataille un hutin d'une autre espèce; e'étaient des schalla magnifiques, de helles armes, des chevaux, et des bourses qui renfermaieut insqu'à deux on troia cents pièces d'or; car les Mameluks portaieut tontes leurs richesses avec eux. Ils passèreut la soirée, la nuit et le lendemain, à recueillir ces dépouilles. Cinq à six cents Mameluks avaient été tués. Plus de mille étaient novés dans le Nil. Les soldats se mirent à les pêcher pour les dépouiller, et employèrent plusieurs jours encore à ee genre de recherche.

La bataille uous avait à peine coûté une centaine de morts ou blessés; car si la défaite est terrible pour des carrés enfoncés, la perte est nulle pour des carrés victorieux. Les Mamcluks avsient perdu leurs meilleurs cavaliers par le feu ou par les flots. Leurs forces étaient dispersées, et la possession du Caire nous était assurée. Cette eapitale était dans un désordre extraordinaire. Elle renferme plus de trois cent mille babitants, et elle est remplie d'une populace féroce et abrutie, qui se livrait à tons les excès, et voulait profiter du tumulte pour piller les riches palais des beys. Malheurcusement, la flottille française n'avait pas eocore remonté le Nil, et nons n'avions pas le moyen de le traverser pour aller prendre possession du Caire. Quelques négociants français qui s'y tronvaient furent envoyés à Bonaparte par les scheiks, pour convenir de l'occupation de la ville. ll se procura quelques djermes pour envoyer un détachement qui rétablit la tranquillité, et mit les personnes et les propriétés à l'abri des fureurs de la populace. Il entra le surlendemain dans le Caire, et alla prendre possession du palais de Monrad-Bev.

A peine fut-il établi au Caire, qu'il se bâta d'employer la politique qu'il avait déià suivie à Alexandrie, et qui devait lui attacher le pays. Il visita les principaux scheiks, les flatta, leur fit espérer le rétablissement de la domination arabe, leur promit la conservation de leur culte et de leurs coutumes, et réussit complétement à les gagner par un mélange de caresses adroites et de paroles imposantes, empreintes d'une grandeur orientale. L'essentiel était d'obtenir des scheiks de la mosquée de Jemil-Azar une déclaration en faveur des Français. C'était comme un bref du pape chez les chrétiens. Bonsparte y déploya tout ce qu'il avait d'adresse, et il y réussit complétement. Les grands scheiks firent la déclaration désirée, et engagérent les Égyptions à se soumettre à l'envoyé de Dieu, qui respectait le prophète, et qui venait venger ses enfants de la tyrannic des Mameluks. Bonaparte établit au Caire un divan comme il avait fait à Alexandrie, composé des principaux scheiks et des plus notables babitants. Ce divan ou conseil municipal devait lui servir à gagner l'esprit des Égyptiens, en les consultant, et à s'instruire par eux de tous les détails de l'administration intérieure. Il fut convenu que dans tontes les provinces il en serait établi de pareils, et que ces divans particuliers enverraient des députés au divan du Caire, qui serait sinsi le grand divan national.

Bonaparte résolut de laisser exercer la justice par les cadis. Dans son projet de succéder aux droits des Mameluks, il saisit leurs propriétés, et fit continuer su profit de l'armée française la perception des droits précédemment établis. Pour cels, il fallait svoir les Cophtes à sa disposition, Il ne négligea rien pour se les attacher, en leur faisant espérer une amélioration dans leur sort. Il fit partir des généraux avec des détachements, pour redescendre le Nil, et aller achever l'occupation du Delta qu'on n'avait fait que traverser. Il en envoya vers le Nil supérieur, pour prendre possession de l'Égypte moyenne. Desaix fut placé avec sa division à l'entrée de la bante Égypte, dont il devait faire la conquête snr Mourad-Bey. dès que les caux du Nil baisseraient avec l'automne. Chacun des généraux, muni d'instructions détaillées, devait répéter dans tout le pays ce qui svait été fait à Alexandrie et au Caire, lls devaient s'entourer des scheiks, capter les Cophtes, et établir la perceptiou des impôts pour fournir aux besoins de l'armée.

Bonaparte s'occupa ensuite du bien-être et de la santé des soldats. L'Egypte commençait à leur plaire : ils y trouvaient le repos, l'abondance, un climat sain et pur. Ils s'habituaient aux mœurs singulières du pays, et en faisaient un sujet continuel de plaisanteries. Mais, devinant l'intention du général svec leur sagacité accoutumée, ils iouaient aussi le respect pour le prophète, et riaient avec lui du rôle que la politique les obligeait à jouer. Bonaparte fit construire des fours pour qu'ils eussent du pain. Il les logea dans les bonnes babitations des Mamcluks, et leur recommanda surtout de respecter les feinmes. Ils avaient trouvé en Égypte des aues superbes et en grand nombre. C'était un grand plaisir pour cux de se faire porter dans les environs, et de galoper sur ces animaux à travers les campagnes. Leur vivacité causa quelques accidents aux graves babitants du Caire. Il fallut défendre de traverser les rucs trop vite. La cavalerie était montée sur les plus beaux chevaux du monde, c'est-à-diro sur les cheyaux arabes enlevés aux Mameluks.

Bonaparte s'occupa aussi de maintenir les relations avec les contrées voisines, afin de conserver et de s'approprier le riche commerce de l'Égypte. Il nomma lui-même l'émir-haggi. C'est un officier choisi annuellement au Caire pour protéger la

grande caravane de la Meeque. Il écrivit à tous les consuls français sur la côte de Barbarie, pour avertir les bevs que l'émir-haggi était nommé, et que les caravanes pouvaient partir. Il fit écrire par les scheiks au shérif de la Mecque que les pèlerins seraient protégés, et que les caravanes trouveraient sûreté et protection. Le pacha du Caire avait suivi Ibrahim-Bev à Belbevs, Bonaparte lni écrivit, ainsi qu'aux divers pachas de Saint-Jean-d'Acre et de Damas, nonr les assurer des honnes dispositions des Français envers la sublime Porte. Ces dernières précautions étaient malbeureusement inutiles; et les officiers de la Porte se persuadaient difficilement que les Francais, qui venaient envahir une des plus riches provinces de lenr souverain, fussent réellement ses amis.

Les Arabes étaient frappés du caractère du ienne conquérant. Ils ne comprenaient pas qu'un mortel qui lançait la foudre fût aussi clément. Ils l'appelaient le digne enfant du prophète, le favori du grand Allah; ils avaient chanté dans la grande mosquée la litanie suivante :

- « Le grand Allah n'est plus irrité contre nous! » Il a oublié nos fautes, assez nunies par la lon-» gue oppression des Mameluks! Chantons les » miséricordes du grand Allah!
- » Quel est eelui qui a sauvé des dangers de la » mer et de la fureur de ses ennemis, le Favori de » la victoire? Quel est celui qui 2 conduit sains
- » et sanfa sar les rives du Nil les branes de l'Oc-» cident! » C'est le grand Allah, le grand Allah, qui n'est » plus irrité contre nous. Chantons les miséri-
- » cordes du grand Allah! » Les beys mameluks avaient mis leur confiance
- » dans lenrs chevaux; les bevs mameluks avaient » rangé leur infanterie en bataille.
- » Mais le Favori de la victoire, à la tête des » braves de l'Occident, a détruit l'infanterie et les » chevaux des Mameluks.
- » De même que les vapeurs qui s'élèvent le ma-» tin dn Nil sont dissipées par les rayons du so-» leil, de même l'armée des Mameluks a été dis-» sipée par les braves de l'Occident, parce que le » grand Allah est actuellement irrité contre les » Mameluks, parce que les braves de l'Occident
- » sont la prunelle droite du grand Allah, » Bonaparte voulut, pour entrer davantage dans

les mœnrs des Arabes, prendre part à leurs fêtes. Il assista à celle du Nil, qui est une des plus

grandes d'Égypte. Ce flenve est le bienfaitenr de la contrée; aussi est-il en grande vénération chez les habitants, et il est l'objet d'une espèce de culte. Pendant l'inondation, il s'introduit au Caire par un grand canal; une digue lui interdit l'entrée de ce canal, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à une certaine hauteur; alors on la coupe, et le jour destiné à cette opération est un jour de réjouissance. On déclare la hauteur à laquelle le fleuve est parvenu, et quand on espère une grande inondation la joje est générale, car c'est un présage d'abondance, C'est le 18 août (1" fructidor) que cette espèce de fête se célèbre. Bonaparte avait fait prendre les armes à toute l'armée, et l'avait rangée sur les bords du canal. Un peuple immense était accourn, et vovait avec joje les braves de l'Occident assister à ses réjouissances. Bonaparte, à la tête de son état-major, accompagnait les principales autorités dn pays. D'abord un scheik déclara la hanteur à laquelle était parvenu le Nil : elle était de vinctcinq pieds, ce qui causa une grande joie. On travailla ensuite à conper la digue. Toute l'artillerie française retentit à la fois au moment où les caux du fleuve se précipitèrent. Suivant l'usage, une fonle de barques s'élancèrent dans le canal pour obtenir le prix destiné à celle qui parviendrait à v entrer la première. Bonaparte donna le prix luimême. Une foule d'hommes et d'enfants se plongeaient dans les eaux du Nil, attachant à ce bain des propriétés bienfaisantes. Des femmes y jetaient des eheveux et des pièces d'étoffes. Bonaparte fit ensuito illuminer la ville, et la journée s'acheva dans les festins. La fête du prophète ne fut pas célébrée avec moins de pompe; Bonaparte se rendit à la grande mosquée; s'assit sur des coussins. les jambes croisées comme les scheiks, dit avec eux les litanies du prophète, en balançant le baut de son corps et agitant sa tête. Il édifia tont le saint collège par sa piété. Il assista ensuite au renas donné par le grand scheik, élu dans la jour-

née. C'est par tons ces moyens que le jeune général, aussi profond politique que grand capitaine, parvenait à s'attacher l'esprit du pays. Tandis qu'il en flattait momentanément les préjugés, il travaillait à y répandre un jour la science, par la création dn célèbre Institut d'Égypte. Il réunit les savants et les artistes qu'il avait amenés, et les associant à quelques-uns de ses officiers les plus instruits. il en composa cet Institut, auquel il consacra des revenus et l'nn des plus vastes palais du Caire. Les

nns devaient s'occuper à faire une description exacte du pays, et en dresser la carte la plus détaillée; les autres devaient en étudier les ruines. et fonrnir de nouvelles lumières à l'histoire : les antres devaient en étudier les productions, faire les observations utiles à la physique, à l'astronomie, à l'bistoire naturelle ; les autres enfin devaient s'occuper à rechercher les améliorations qu'on pourrait apporter à l'existence des babitants, par des machinea, des canaux, des travaux sur le Nil, des procédéa adaptés à ce sol si singulier et ai différent de l'Europe. Si la fortune devait nous enlever un jour cette belle contrée, du moins elle ne pouvait noua enlever les conquêtes que la science allait y faire : un monument se préparait, qui devait honorer le génie et la constance de nos savants, autant que l'expédition bonorait l'béroisme de nos soldats.

Monge fut le premier qui obtint la présidence. Bonaparte ne fut que le second. Il proposa les questions suivantes : Rechercher la meilleure construction des moulins à eau ou à vent; remplacer le boublon, qui manque à l'Égypte, dans la fabrication de la bière; déterminer les lieux propres à la culture de la vigne; ebercher le meilleur moyen pour procurer de l'eau à la citadelle du Caire; ereuser des puits dans les différents endroits du désert; chercher le moyen de clarifier et de rafrafchir l'ean du Nil : imaginer nne manière d'utiliser les décombres dont la ville du Caire était embarrassée, ainsi que toutes les anciennes villes d'Égypte : chercher les matières nécessaires pour la fabrication de la poudre en Égypte. On peut juger par ces questions de la tournure d'esprit du général. Sur-le-champ, les ingénieurs, les dessinateurs, les savants, se répandirent dans tontes les provinces, ponr commencer la description et la carte du pays. Tels étaient les soins de cette colonie naissante, et la manière dont le fondateur en dirigeait les travaux.

La conquête des provinces de la basse et de la moyenne Égypte a'était faite sans peine, et n'avait coûté que quelques escarmonches avec les Arabes. Il avait suffi d'une marche forcés sur Belbeys pour rejeter l'hrabim-Bey en Syric. Desaix attendait l'autoune pour enlever la haute Égypte à Mourad-Bey, qui s'y était retiré avec les débris de son arree,

Mais, pendant ce temps, la fortune venait d'infliger à Bonaparte le plus redoutable de tous les revers. En quittant Alexandrie, il avait fortement recommandé à l'amiral Bruers de mettre son es-

cadre à l'abri des Anglais, soit en la faisant entrer dans Alexandrie, soit en la dirigeaut snr Corfou, mais surtout de ne pas rester dans la rade d'Aboukir, ear il valait mieux rencontrer l'ennemi à la voile que de le recevoir à l'anere. Une vive diseussion s'était élevée sur la question de savoir si on pouvait faire entrer dans le port d'Alexandrie les vaisseaux de 80 et de 120 canons. Il n'y avait pas de donte pour les autres; mais pour les deux de 80 et pour celui de 120, il fallait un allégement qui leur fit gagner trois pieds d'eau. Pour cela, il était nécessaire de les désarmer ou de construire des demi-chameaux. L'amiral Bruevs ne voulut pas faire entrer son escadre dans le port à cette condition. Il pensait qu'obligé à de pareilles précautiona pour ses trois vaisseaux les plus forts, il ne pourrait jamais sortir du port en présence de l'ennemi, et qu'il pourrait ainsi être bloqué par pne escadre très-inférieure en force; il se décida à partir pour Corfou. Mais étant fort attaché au général Bonaparte, il ne vonlait pas mettre à la voile sans avoir des nouvelles de son entrée au Caire et de son établissement en Égypte. Le temps qu'il employa, soit à faire sonder les passes d'Alexandrie, soit à attendre des nouvelles du Caire, le perdit, et amena un des plus funestes événements de la révolution, et l'un de ceux qui, à cette époque, ont lo plus infiné aur les destinées du monde.

L'amiral Bruevs a'était embossé dans la rade d'Aboukir. Cette rade est un demi-cercle trèsrégulier. Nos treize vaisseaux formaient une ligne demi-circulaire, parallèle au rivage. L'amiral, pour assurer sa ligne d'embossage, l'avait appuyée d'un côté vers nne petite lle, nommée l'ilot d'Aboukir. Il ne supposait paa qu'un vaisseau pût passer entre cet flot et sa ligne pour la prendre par derrière; et, dans cette croyance, il s'était contenté d'y placer une batterie de douze, seulement pour empêcher l'ennemi d'y débarquer. Il se crovait tellement inattaquable de ee côté qu'il y avait placé ses plus mauvais vaisseaux. Il craignait davantage ponr l'autre extrémité de son demi-cercle. De ce côté, il crovait possible que l'ennemi passat entre le rivage et sa ligne d'embossage; anssi y avait-il mis ses vaisseaux lea plus forts et les mieux commandés. De plus, il était rassuré par une eirconstance importante, c'est que, eette ligne étant au midi. et le vent venant du nord, l'ennemi qui voudrait attaquer par ce côté aurait le vent contraire, et ne s'exposerait pas sans doute à combattre avec un

Dans cette situation, protégé vers sa gauche par un llot qu'il croyait suffisant ponr fermer la rade, et vers sa droite par sea meilleurs vaisseaux et par le vent, il attendit en sécurité les nouvelles qui devaient décider son départ.

Nelson, après avoir parcourn l'Archipel, après être retonrné dans l'Adriatique, à Naples, en Sicile, avait obtenu enfin la certitude du débarquement des Françaia à Alexandrie. Il prit aussitôt cette direction, afin de joindre leur escadre et de la combattre, il envoya une frégate neur la chercher et reconnaître sa position. Cette frégate l'avant trouvée dans la rade d'Aboukir, put observer tout à l'aise notre ligne d'embossage. Si l'amiral, qui avait dans le port d'Alexandrie une multitude de frégatea et de vaisseaux légers, avait eu la précaution d'en garder quelques-uns à la voile, il aurait pa tenir les Anglais toujours éloignés, les empêcher d'observer sa ligne, et être averti de leur approche. Malheureusement il n'en fit rien. La frégate anglaise, après avoir achevé sa reconnaissance, retourna vers Nelson, qui, étant informé de tous les détails de notre position, manœuvrs aussitôt vers Aboukir. Il y arriva le 14 thermidor (1" noût), vers les aix heures du soir. L'amiral Brueys était à diner; il fit aussitôt donner le signal du combat. Mais on s'attendait si peu à recevoir l'ennemi, que le branle-bas n'était fait sur aucun vaisseau, et qu'une partie des équipages était à terre. L'amiral envoya des officiers pour faire rembarquer les matelots et pour réunir une partie de ceux qui étaient sur les convois. Il ne croyait pas que Nelson osat l'attaquer le soir même, et il croyait avoir le temps de recevoir les renforts qu'il venait de demander.

Nelson résolut d'attaquer sur-le-champ, et de tenter une manœnvre audacieuse de laquelle il espérait le succès de la bataille. Il vonlait aborder notre ligne par la gauche, c'est-à-dire par l'flot d'Abonkir, passer entre cet flot et notre escadre, malgré le danger des bas-fonds, et se placer ainsi entre le rivage et notre ligne d'embossage. Cette manœuvre était périlleuse, mais l'intrépide Anglaia n'héaita paa. Le nombre des vaisseaux était égal des deux côtes, c'est-à-dire de treize vaisseaux de haut-bord, Nelson attaqua vers huit heures du soir, Sa manœuvre ne fut d'abord pas heureuse. Le Culloden, en voulant passer entre l'ilot d'Aboukir et notre ligne, échoun sur un bas-fond. Le Goliath, qui le suivait, fut plus henreux et passa; mais poussé par le vent, il dépassa notre premier vais-

seau et ne put s'arrêter qu'à la hantenr du troisième. Les vaisseaux anglais le Zélé, l'Audacieux, le Thésée, l'Orion, suivirent le mouvement, et réussirent à se placer entre notre ligne et le rivage. lla s'avancèrent jusqu'an Tonnant, qui était le buitième, et engagèrent ainsi notre gauche et notre centre. Leurs autrea vaisseaux s'avancérent par le dehors de la ligne, et la mirent entre deux feux. Comme on ne s'attendait pas dans l'escadre française à être attaqué dans ce sens, les batteries du côté du rivage n'étaient pas encore dégagées, et nos deux premiers vaisseaux ne parent faire feu que d'un côté; aussi l'un fut-il désemparé, et l'autre démâté. Mais au centre, où était l'Orient, vaisseau amiral, le fen fut terrible. Le Bellérophon, l'un dea principaux vaisseaux de Nelson, fut dégréé, démâté, et obligé d'amener. D'autres vaisseanx anglais, borriblement maltraités, furent obligés de s'éloigner du champ de bataille. L'amirsl Brueys n'avait recu qu'une partie de ses matelots; cependant il se soutenait avec avantage; il espérsit même, malgré le succès de la manœuvre de Nelson, remporter la victoire, ai les ordres qu'il donnait en ce moment à sa droite étaient exécutés. Les Anglaia n'avaient engagé le combat qu'avec la gauche et le centre; notre droite, composée de nos cing meilleurs vaiascaux, n'avait ancun ennemi devant elle, L'amiral Brneys lui faisait signal de mettre à la voile et de se rabattre extérieurement sur la liene de bataille: cette mangenyre réussissant, les vaissennx anglais qui nons attagnaient par le debors auraient été pris entre deux fenx : mais les signaux ne furent pas aperçus. Dans un cas pareil, un lientenant ne doit pas bésitor de conrir au danger et de voler au seconrs de son chef. Le contre-amirs! Villenenve, brave, mais irrésolu. demeura immobile, attendant toujours des ordres. Notre gauche et notre centre restèrent donc placés entre deux feux. Cependant l'amiral et ses capitaines faisaient des prodiges de bravoure et soutenaient glorieusement l'honneur du pavillon. Nous avions perdu denx vaisseaux, les anglais anssi en avaient perdu deux, dont l'un était échoué, l'autre dématé; notre seu était supérieur. L'infortuné Brueys fut blessé; il ne voulut pas quitter le pont de son vaissean : - « Un amiral, dit-il, doit mourir en donnant des ordres, » - Un boulet le tua sur son banc de quart. Vers onze heures le feu prit au magnifique vaisseau l'Orient. Il sauta en l'air. Cette épouvautable explosion auspendit pour quelque temps cette lutte acharnée. Sans se laisser abattre, nos cinq vaisseaux engagés, le Franklin. le Tonnant, le Peuple-Souverain, le Spartiate, l'Aquilon, soutinrent le fen toute la nuit, Il était temps encore pour notre droite de lever l'ancre et de venir à leur secours. Nelson tremblait que cette manœuvre ne fût exécutée, il était si maltraité qu'il n'aurait pu soutenir l'attaque. Cependant Villeneuve mit enfin à la voile, mais pour se retirer et pour sauver son aile, qu'il ne croyait pas pouvoir exposer avec avantage contre Nelson. Trois de ses vaisseaux se jetèrent à la côte; il se sauva avec les deux autres et deux frégates, et fit voile vers Malte. Le combat avait duré plus de quinze beures. Tous les équipages attaqués avaient fait des prodiges de valeur. Le brave capitaine Du Petit-Thouars avait deux membres emportés; il se fit apporter du tabac, resta sur son banc de quart, et, comme Bruevs, attendit d'être emporté par un boulet de canon. Tonte notre escadre, excepté les vaisseaux et les deux frégates emmenés par Villenenve, fut détruite. Nelson était si maltraité qu'il ne put pas poursuivre les vaisseaux en fuite.

Telle fut la célèbre bataille navale d'Aboukir, la plus désastreuse que la marine française eut encore soutenue, et celle dont les conséquences militaires devaient être les plus funcstes. La flotte qui avait porté les Français en Égypte, qui pouvait les secourir on les recruter, qui devait seconder leurs mouvements sur les côtes de Syrie. s'ils en avaient à exécuter, qui devait imposer à la Porte, la forcer à se payer de mauvalses raisons, et l'obliger à souffrir l'invasion de l'Égypte; qui devait enfin, en cas de revers, ramener les Français dans leur patrie, cette flotte était détruite. Les vaisseaux des Français étaient brûlés, mais ils ne les avaient pas brûlés eux-mêmes, ce qui était bien différent pour l'effet moral. La nouvelle de ce désastre circula rapidement en Egypte, et causa un instant de désespoir à l'armée. Bonaparte recut cette nouvelle avec un calme impassible. - Eh bien | dit-il , il faut mourir ici, ou en sortir grands comme les anciens! Il écrivit à Kléber : Ceci nous obligera à faire de plus grandes choses que nous n'en voulions faire. Il faut nous tenir prêts. - La grande âme de Kléber était digne de ce langage : - « Oui , répondit Kléber , il fant faire de grandes choses; je prépare mes facultés. » - Le courage de ces grands boumes sontint l'armée et en rétablit le moral. Bouaparte chercha à distraire ses soldats par différentes expéditions, et leur fit bientôt oublier ce désastre. A

la fate de la fondation de la république, celébrie le 4" vendémiaire, il roulut encore exalter leur imagination; il fit graver sur la colonne de Pounprè le nom des quarante premiers soldats morcombé en dégrue. C'éleita les quarante qui avaient succombé en attaquant Alexandric. Ces quarante nons, sortis des villages de France, étalent ainsi associés à l'immortalité de Pompée et d'Alexandre, Il adressa son armée cetta singulére et grande allocution, où était retracée sa merveilleuse histoire:

## a Soldats,

- » Nous célébrons le premier jour de l'an vu » de la république.
- » Il y a cinq ans l'indépendance du peuple fran-» çais était menacée; mais vous prites Toulon, ce » fut le présage de la ruine de vos ennemis.
- » Un an après vous battiez les Autrichiens à
   » Dego.
- » L'année suivante, vous étiez snr le sommet
   » des Alpes.
  - » Vous luttiez contre Mantoue, il y a deux ans, » et vous remportiez la célèbre victoire de Saint-» Georges.
- » L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave » et de l'Izonzo, de retour de l'Allemagne.
- » Qui ent dit alors que vous seriez aujourd'bui » sur les bords du Nil, au centre de l'ancien con-
- » Depuis l'Anglais, célèbre dans les arts et le
   » commerce, jusqu'au hidenx et féroce Bédouin,
   » vous fixez les regards du monde.
- » Soldats, votre dessinée est belle, parce que vous étes dignes de ce que vous avez fait et de » l'opinion qu'on a de vous. Vous mourrez avec » honneur, comme les braves dont les nons sont » inserits sur cette pyramide, ou vous retournerez » dans votre patrie couverts de lauriers et de l'ad-» miration de tous les peuples.
- » Depais cioq mois que nous sommes éloignés de l'Europe, nous avons été l'Objet perpétuel » des sollicitudes de nes compatriete. Dans ce jour, quarrate millions de ciuyens elcièrent » l'ère des gouvernements représentatifs quaratte millions de ciuyen penseut à vous; tous » disent : C'est à leurs travats, à leur ang, qua nons devons la pira générale, le repos, la proispriré du commerce, et les bienfaits de la liberté » civile. »

## CHAPITRE XXVIII.

Efet de Praphiline d'Égiple en Europe. Conséquences fanetes de la staille availe d'Abealès. — Défentation de garrer de la Prate. — Éfette de Praguére. Efette de Praguére un avancée audition. — Conférences avail Patricha à Salt. Praguès des afgecialess de Ratafal. — Novrelles commodien en Ballands, en Saltine et dans les républiques Ballancs. Changes de la constitution ciudipier; gradue combarre a di Direction et en suit. « Saltine intérieure. Des nevertle appearlam protection de processes de la constitution de principal de la consequence de la co

L'expédition d'Égypte resta na mystère en Europe longtemps encore après le départ de notre flotte. La prisc de Malte commença à fixer les conjectures. Cette place réputée imprenable, et enlevée en passant, jeta sur les argonantes français un éclat extraordinaire. Le débarquement en Egypte, l'occupation d'Alexandrie, la bataille des Pyramides frappèrent toutes les imaginations en France et eu Europe. Le nom de Bonaparte, qui avait paru si grand quand il arrivait des Alpes, produisit un effet plus singulier et plus étonnant encore arrivant des contrées lointaines de l'Orieut. Bonaparte et l'Égypte étaient le suiet de toutes les conversations. Ce n'était rieu que les projets exécutés; on en supposait de plus gigantesques eucore, Bonaparte allait, disait-on, traverser la Syrie et l'Arabie, et se jeter sur Coustantinople ou sur l'Inde.

La malheureuse bataille d'Ahoukjr vint, non pas détruire le prestige de l'entreprise, mais réveiller toutes les espérances des eunemis de la France, et bater le succès de leurs trames. L'Angleterre, qui était extrêmement alarmée pour sa puissance commerciale, et qui n'attendait que le moment favorable pour tourner contre nous de nouveaux ennemis, avait rempli Constautinople de ses intrigues. Le Grand Seigneur n'était pas fâché de voir punir les Mameluks, mais il ne voulait pas perdre l'Égypte. M. de Talleyrand, qui avait dù se rendre auprès du divan pour lui faire agréer des satisfactious, n'était point parti. Les agents de l'Angleterre eurent le champ libre; ils persuadérent à la Porte que l'ambition de la France était insatiable; qu'après avoir troublé l'Europe, elle voulait bouleverser l'Orient, et qu'au mépris d'une antique alliance, elle venait envahir la plus riche

province de l'empire turc. Ces suggestions et l'or répaudu daus le divan n'anraient pas suffi ponr le décider, si la belle flotte de Bruevs avait pu venir canonuer les Dardsnelles; mais la bataille d'Aboukir priva les Français de tout leur ascendant dans le Levaut, et donna à l'Angleterre une prépondérance décidée. La Porte déclara soleunellement la guerre à la France \*, et, pour une province perdue depuis longtemps, se brouilla avec son amie naturelle, et se lia avec ses ennemis les plus redoutables, la Russie et l'Angleterre. Le sultan ordonna la réunion d'une armée pour aller recouquérir l'Égypte. Cette circoustauce rendait singulièrement difficile la position des Français. Séparés de la France, et privés de tout secours par les flottes victorieuses des Anglais, ils étaient exposés en outre à voir fondre sur eux toutes les hordes de l'Orient. Ils n'étaient que trente mille environ pour lutter contre tant de périls.

Notion victoricus vint à Naples radouler son ceadre albinés, ce receviel les homeres di triomphe. Malgie les traités qui liaient la cour de Naperis à la France, etqui loi interdisaient de fournir aucun secons à nos ennemis, tous les ports et les chanties de la Sicile furren ouverts à Abeion. Luiméne fui aceucilli avec des homeren extraordiaires. Le ori et la reine virrent le recevoir à l'estrée du port, et l'appederent le héros libérateur phe de Neblou devait être le signal du réveil géchell, que, les passesses deviaient préfier du cette de la vide de l'aceucil de l'estre de l'estre de la volte de l'aceucil de l'estre de l'estre et son plus grand expisione, éssient enfernés en et son plus grand expisione, éssient enfernés en

\* 15 fructidor an vi (4 septembre.)

son sein ses soldats et ses principes. Les suggestions furent extrêmement actives auprès de toutes les cours. On écrivit en Toscane et en Piémont, pour réveiller leur haine jusqu'ici déguisée. C'était le moment, disait-on, de seconder la cour de Naples, de se liguer contre l'ennemi commun, de se soulever tous à la fois sur les derrières des Francais, et de les égorger d'un bout à l'autre de la Péninsule. On dit à l'Autriche qu'elle devait profiter du moment où les puissances italiennes prendraient les Français par derrière, pour les attaquer par devant, et leur enlever l'Italie. La chose devait être facile, car Bonaparte et sa terrible armée n'étaient plus sur l'Adige. On s'adressa à l'Empire dépouillé d'une partie de ses États, et réduit à céder la rive gauche du Rhin; on chercha à tirer la Prusse de sa acutralité; enfin on employa auprès de Paul I" les moyens qui pouvaient agir sur son esprit malade, et le décider à fournir les secours si longtemps et si vainement promis par Catherine.

Ces suggestions ne pouvaient manquer d'étre hien accueillies auprès de toutes les cours; mais toutes n'étaient pas en mesure d'y eéder. Les plus voisines de la France étaient les plus irritées et les plus disposées à refouler la révolution; mais par cela seul qu'elles étaient plus rapprochées du colosse républicain, elles étaient condamnées aussi à plus de réserve et de prudence avant d'entrer en lutte avec lui. La Russie, la plus éloignée de la France, la moius exposée à ses vengeances, soit par son éloignement, soit par l'état moral de ses peuples, était la plus facile à décider. Catherine, dont la politique habile avait tendu toujours à compliquer la situation de l'Occident, soit pour avoir le prétexte d'y intervenir, soit pour avoir le temps de faire en Pologne ce qu'elle voulait, Catherine n'avait pas emporté sa politique avec elle. Cesse politique est innée dans le cahinet russe; elle vient de sa position même : elle peut changer de procédés ou de moyens, suivant que le souverain est astucieux ou violent; mais elle tend toujours an même hnt, par nu penchant irrésistible. L'habile Catherine s'était contentée de donner des espérances et des secours aux émigrés : elle avait préché la croisade sans envoyer un soldat. Son auccesseur allait suivre le même hut, mais avec son caractère. Ce prince violent et presque insensé, mais du reste assez généreux, avait d'abord paru s'écarter de la politique de Catherine, et refusé d'exécuter le traité d'alliance conelu avec l'Angle- C'est pour ce hut qu'elle avait proposé des confé-

terre et l'Antriche; mais après cette déviation d'un moment, il était hientôt revenn à la politique de son cahinet. On le vit donner asile au prétendant, et prendre les émigrés à sa solde après le traité de Campo-Formio. On lui persuada qu'il devait se faire le chef de la nohlesse européenne menacée par les démagogues. La démarche de l'Ordre do Malte, qui le prit pour son protecteur, contribua à exalter sa tête, et il embrassa l'idée qu'on lni proposait avec la mohilité et l'ardeur des princes russes. Il offrit sa protection à l'Empire, et voulut se porter garant de son intégrité. La prise de Malte le remplit de colère, et il offrit la coopération de ses armées contre la France. L'Angleterre triomphait donc à Saint-Pétershourg comme à Constantinople, et elle allait faire marcher d'accord des ennemis jusque-là irréconciliables.

Le même zêle ne régnait pas partout. La Prusse se trouvait trop hien de sa neutralité et de l'épuisement de l'Autriche pour vouloir intervenir dans la lutte des deux systèmes. Elle veillait seulement à ses frontières du côté de la Hollande et de la France, pour empécher la contagion révolutionnaire. Elle avait rangé ses armées de manière à former une espèce de cordon sanitaire. L'Empire, qui avait appris à ses dépens à connaître la puissance de la France, et qui était exposé à devenir toujours le théâtre de la guerre, souhaitait la paix. Les princes dépossédés eux-mêmes la souhaitaient aussi, parce qu'ils étaient assurés de trouver des indemnités sur la rive droite ; les princes ecclésiastiques seuls, menacés de la sécularisation, désiraient la guerre. Les puissances italiennes du Piémont et de la Toscane ne demandaient pas mieux qu'une occasion; mais elles tremblaient sous la main de fer de la république française. Elles attendaient que Naples ou l'Autriehe leur donnat le signal. Quant à l'Autriche, quoiqu'elle fût la micux disposéc des cours formant la coalition monarchique, elle hésitait cependant, avec sa lenteur ordinaire, à prendre un parti, et surtout elle craignait pour ses peuples déjà trèsépuisés par la guerre. La France lui avait opposé deux républiques nouvelles, la Suisse et Rome, l'une sur ses flanes, l'autre en Italie, ce qui l'irritait fort et la disposait tout à fait à rentrer en lutte; mais elle aurait passé par-dessus ces nonveaux envahissements de la coalition républicaine, si on l'avait dédommagée par quelques conquétes,

rences à Selz. Cos conférences devaient avoir lieu dans l'été de 1798, non loin du congrès de Ratatal, et concurremment avec ce congrès. De leur résultat dépendaient la détermination de l'Autriche et le succès des efforts tentés pour former une nouvelle coalition.

François de Neufchâteau était l'envoyé choisi par la France. C'est pour ce motif qu'on avait désigné la petite ville de Selz, à cause de sa situation sur les hords du Rhin, non loin de Rastadt, mais sur la rive gauche. Cette dernière condition était nécessaire, parce que la constitution défendait au directeur sortant do s'éloigner de France avant un délai fixé. M. de Cobentzel avait été envoyé par l'Autriehe. Dès les premiers moments, on put voir les dispositions do cette puissance. Elle voulait être dédommagée, par des extensions de territoire, des conquêtes que le système républicain avait faites en Suisse et en Italio. La France voulait avant tout qu'on s'entendit sur l'événement de Vienne, et quo des satisfactions fussent accordees pour l'insulte faite à Bernadotte. Mais l'Autriche évitait de s'expliquer sur ce point, et ajournait toujours cette partie do la négociation. Le négociateur français y revenait sans cesse; du reste, il avait l'ordre de se contenter de la moindre satisfaction. La France aurait voulu que le ministre Thugut, disgracié en apparence, le fût réellement, et qu'une simple démarche, la plus insignifiante du monde, fût faite auprès de Bernadotte, pour réparer l'outrage qu'il avait reçu. M. de Cobentzel se contenta de dire que sa cour désapprouvait ce qui s'était passé à Vienno, mais il ne convint d'aucune satisfaction, et il continua d'insister sur les extensions de territoire qu'il réclamait. Il était clair que les satisfactions d'amourpropre ne seraient accordées qu'autant que celles d'ambition auraient été obtenues. L'Autriche disait que l'institution des deux républiques, romaine et helyétique, et l'influence évidente exercée sur les républiques cisalpine, ligurienne et hatave, étaient des violations du traité de Campo-Formio, et une altération dangereuse do l'état de l'Europe ; elle soutenait qu'il fallait que la Franco accordat des dédommagements, si elle voulait qu'on lui pardonnát ses dernières usurpations; et pour dédommagement, le négociateur autrichien demandait de nouvelles provinces en Italie. Il voulait que la ligne de l'Adige fût portée plus loin, et que les possessions autrichiennes s'étendissent jusqu'à l'Adda et au Po, e'est-à-dire que l'on don-

nât à l'Empereur ane grande moitié de la répuhlique cisalpine. M. do Cohentzel proposait de dédommager la république cisalpine avec nue partie du Piémont; le surplus de ce royaume aurait été donné à l'archiduo de Toscano, et le roi de Piémont aurait reçu en dédommagement les États de l'Église. Ainsi, au prix d'un agrandissement pour lui on Lomhardie, et pour sa famille de Toscano, l'Empereur aurait sanctionné l'institution de la république helvétique, le renversement du pape, et le démembrement de la monarchie du Piémont. La France ne ponvait consentir à ces propositions par une foule de raisons. D'abord elle ne pouvait démembrer la Cisalpine à peine formée, et replacer sous le joug autrichien des provinces qu'elle avait affranchies, et auxquelles elle avait promis et fait payer la liberté; enfin ello avait, l'année précédente, conclu un traité svec le roi de Piémont, par lequel elle lui garantissait ses États. Cette garantie était surtont stipulée contre l'Autriche. La France no pouvait donc pas sacrifier le Piémont. Aussi François de Neufchâteau ne put-il adhérer aux propositions de M. de Cobentzel. On se sépara sans avoir rien conclu. Aucuno satisfaction n'était accordée pour l'événement de Vienno. M. de Degelmann, qui devait être envoyé à Paris comme ambassadent, n'y vint pas, et on déclara que les deux eshinets continueraient à correspondre par leurs ministres au congrès de Rastadt. Cette séparation fut généralement prise pour une espèce de rupture.

mont prise pour une espèce de rupture. Le résolution de l'Autrich fernare trédemment fixées des cri instant; mais avant de recommencer les loudilités aven Prance, elle voluti à susure; le concours des principales puissances de l'Europe. Me de Cebentel partir pour Berlin, et du se rendre de Berlin à Saint-Vietnbourg. Le but de cocourses était de contilieur aver l'Angleterre à former la nouvelle coalition. L'empereur de Russie somages de son empire, le prince Repnin. M. de Cebentel devair stemir ses efforts à ceut du prince Repnin et de la légation angluise pour entrainer le rique roi.

Le France, de son côté, avait envoyé l'un de ses plus illustres citopens à Berlin; c'était Sieyes. La réputation de Sieyes avait été immense avant le règne de la convention. Ello s'était évanouis sous le comisé de salut public. Ou le vit renaftre tout à coup lorsque les cristences purent recommencer leurs procrès naturels, et le nom de Sieves était. redevenu le plus grand nom de France, après celui de Bonaparte; car, en France, une réputation de profondeur est ce qui produit lo plus d'effet après une grande réputation militaire. Sieyea était done l'un des deux grands personnages du temps. Toujours boudant et frondant le gouvernement, non pas comme Bonaparte, par ambition, mais par humeur contre une constitution qu'il n'avait pas faite, il no laissait pas que d'être importun. On eut l'idéc de lui donner une ambassade, C'était une occasion de l'éloigner, de l'utiliser, et surtout de lui fournir des moyens d'existence. La révolution les lui avait enlevés tous, en abolissant les bénéfices ecclésiastiques. Une grande ambassade permettait de les lui rendre. La plus grande était celle de Berlin, car on n'avait d'envoyés ni en Autriehe, ni en Russie, ni en Angleterre. Berlin était le théâtre de toutes les intrigues, et Sieves, quoique peu propre au maniement des affaires, était cependant un observateur fin et sûr. De plus. sa grande renommée le rendait particulièrement propre à représenter la France, surtout auprès de l'Allemagne, à laquelle il convenait plus qu'à tout autre pays.

Le roi ne vit pas arriver avec plaisir dans ses États un révolutionnaire si célèbre : cependant il n'osa pas le refuser. Sieyes se comporta avec mesure et dignité; il fut reçu do même, mais laissé dans l'isolement. Comme tous noa envoyés à l'étranger, il était observé avec soin et pour ainsi dire séquestré. Les Allemands étaient fort curieux de le voir, mais ne l'osaient pas. Son influence aur la cour de Berlin était nulle. C'était le sentiment de ses intérêts qui seul inspirait le roi de Prusse contre les instances de l'Angloterre, de l'Autriche et de la Russie.

Tandis qu'en Allemagne on travaillait à déeider le roi de Prusse, la cour de Naples, pleinc de joie et de témérité depuis la victoire de Nelson, faisait des préparatifs immenses de guerre, et redoublait ses sollicitations auprès de la Toscane et du Piémont. La France, par une espèce de complaisance, lui avait laissé occuper le duché de Bénévent. Mais cette concession ne l'avait point calmée. Elle se flattait de gagner à la prochaine guerre une moitié des anciens États du pape.

Les négociations de Rastadt se poursuivaient avec succèa pour la France. Treilbard, devenu directenr, et Bonaparte, parti pour l'Égypte, avaient été remplacés au congrès par Jean Debry et Ro-

restait à résondre une foule de questions militairea, politiques, commerciales. Notre députation était devenue extrémement exigeante, et demandait beauconp plus qu'elle n'avait droit d'obtenir. Elle voulait d'abord toutes les tlos du Rhin, ce qui était un artiele important, sortout sous le rapport militaire. Elle voulait ensuite garder Kebl et son territoire vis-à-vis Straabourg, Cassel et son territoire vis-à-vis Mayence. Elle voulait que le pont commercial entre les deux Brisach fût rétabli : que cinquante arpents de terrain nous fussent accordés en face de l'ancien pont de Huningue, et que l'importante forteresse d'Ebrenbreitstein fût démolie. Elle demandait ensuite que la navigation du Rhin, et de tous les fleuves d'Allemagne aboutissant au Rhin , fût libre; que tous les droits de péage fussent abolis; que lea marchandises fussent, sur lea deux rives, soumises à un même droit de douano; que les chemins de halage fussent conservés et entretenus par les riverains. Elle demandait enfin une dernière condition fort importante, c'est que les dettes des pays de la rive gauche, cédés à la France, fussent transportées sur les pava do la rive droite, destinés à être donnés en indemnité.

La députation de l'Empire répondit avec raison que la ligne du Rbin devait présenter une aûreté égale aux deux nations ; que e'était la raison d'une sûreté égale qui avait été aurtout alléguée pour faire accorder cette ligne à la France; mais que cette aûreté n'existerait plus pour l'Allemagne, si la France gardait toua les points offensifs, soit en se réservant lea îles, soit en gardant Cassel et Kehl et cinquante arpents vis-à-vis Huningue, etc. La députation de l'Empire ne voulut donc pas admettre les demandes de la France, et proposa pour véritable ligne du partage lo thalweg, c'est-à-dire le milicu du principal bras navigable. Toutes les lles qui étaient à droite de cette ligne devaient appartenir à l'Allemagne, toutes celles qui étaient à gauche devaient appartenir à la France. De cette manière, on plaçait entre les denx penples le véritable obstacle qui fait d'un fleuve une ligno militaire, c'est-à-dire le principal bras navigable. Par auite de ce principe, la députation demandait la démolition de Cassel et de Kebl ot refusait les cinquante arpents vis-à-via fluningue. Elle ne voulait pas que la France conservât aucun point offensif lorsque l'Allemagne les perdait tous. Elle refusait avec moins de raison la démolition d'Ehberjot. Après avoir obtenu la ligne du Rhin, il renbreistein qui était incompatible avec la sûreté

de la ville de Coblentz. Elle secordait la libre navigation du Rhin, mais elle la demandait dans toute l'étenduc de son cours, et voulait que la France obligent la république batave à reconnaitre cette liberté. Quant à la libre navigation des fleuves de l'intérieur de l'Allemagne, cet article dépassait, disait-elle, sa compétence, et regardait chaque État individuellement. Elle accordait les chemins de halage. Elle voulait que tout ee qui était relatif aux péages et à leur abolition fût renvoyé à un traité de commerce. Elle voulait enfin, relativement anx pays de la rive gauebe cédés à la France, que leurs dettes restassent à leur ebarge par le principe que la dette suit son gage, et que les biens de la noblesse immédiate fussent consi-· dérés comme propriétés particulières, et conservés à ce titre. La députation demandait accessoirement que les troupes françaises évaeuassent la rivo droite, et cessassent le blocus d'Ehrenbreitstein, parce qu'il réduisait les habitants à la famine.

Ces prétentions contraires donnèrent lieu à une snite de notes et de contre-notes, pendant tout l'été. Enfin, vers le mois de vendémiaire an vi (août et septembre 1798), le thalweg fut admis par la députation française. Le principal bras navigable fut pris pour limite entre la France et l'Allemagne, et les îles durent être partagées conséquemment à ce principe. La France consentit à la démolition de Cassel et de Kebl, mais elle exigea l'île de Pettersau, qui est placée dans le Rhin à pen près à la hauteur de Mayence, et qui est d'une grande importance ponr cette place. L'empire germanique consentit de son côté à la démolition d'Ehrenbreitstein. La libre navigation du Rhin et l'abolition des péages furent accordées. Il restait à s'entendre sur l'établissement des points commerciaux, sur les biens de la noblesse immédiate, sur l'application des lois de l'émigration dans les pays cédés, et sur les dettes de ces pays. Les princes séculiers avaient déclaré qu'il fallait faire toutes les concessions compatibles avec l'honnenr et la sûreté de l'Empire, afin d'obtenir la paix, si nécessaire à l'Allemagne. Il était évident que la pinpart de ces princes voulaient traiter ; la Prusse les y engageait. Quant à l'Autriche, elle commençait à montrer des dispositions toutes contraires, et à exciter le ressentiment des princes ecelésiastiques contre la marche des négociations. Les députés de l'Empire, tout en se prononcant pour la paix, gardaient cependant la plus

grande mesure, par la erainte que leur eaussit I Autriche, et louvopaient entre celle-ci et la Prusse. Quant aux ministres français, ils montraient une extrême roideur; ils vivaient à part, et dans une espèce d'isolement, comme tous no, ministres en Europe. Telle était la situation du congrès à la fin de l'été de l'am vi (1798).

Pendant que ces événements se passaient en Orient et en Europe, la France, toujours ebargée du soin de diriger les cinq républiques instituées autour d'elle, avait eu des soucis sans fin. Cétaient des diffientlés continuelles pour y driger l'esprit publie, pour y faire vivre nos troupes, pour y mettre d'accord nos ambassadeurs avec nos généraux, pour y maintenir enfin la bonne harmonie avec les États vossians.

Presque partout il avait falla faire comme en France, e'est-à-dire, après avoir frappé sur un parti, frapper bientôt sur l'autre. En Hollande, on avait exécuté, le 5 pluviôse (22 janvier), une espèce de fruetidor pour écarter les fédéralistes. abolir les aneiens règlements, et donner au pays une constitution unitaire à peu près semblable à celle de la France. Mais cette révolution svait tourné beaucoup trop au profit des démocrates, Ceux-ci s'étaient emparés de tous les pouvoirs. Après avoir exelu de l'assemblée nationale tous les députés qui leur paraissaient suspects, ils s'étaient eux-mêmes constitués en Directoire et en deux conseils, sans reconrir à de nouvelles élections. Ils avajent voulu par là imiter la convention nationale de France, et ses fameux décrets des 5 et 13 fruetidor. Ils s'étaient entièrement emparés depuis de la direction des affaires, et ils sortaient de la ligne où le Directoire français voulait maintenir toutes les républiques confiées à ses soins. Le général Daendels, l'un des bommes les plus distingués du parti modéré, vint à Paris, s'entendit avee nos directeurs, et repartit pour aller en Hollande porter aux démocrates le coup qu'on leur avait récemment porté à Paris, en les excluant du corps législatif par les seissions. Ainsi, tout ee qu'on faisait en France, il fallait immédiatement après le répéter dans les États qui dépendaient d'elle. Joubert eut ordre d'appuyer Daendels. Celni-ci se réunit aux ministres, et avec le secours des troupes bataves et françaises, dispersa le Directoire et les conseils, forma un gouvernement provisoire, et fit ordonner de nouvelles élections. Le ministre de France, Delaeroix, qui avait appuyé les démocrates, fut rappelé. Ces scènes produisirent leur effet accontumé. On ne manqua pas de dire que les constitutions républicaines ne pouraient marcher seules, qu'à ebaque instant il fallait le levier des baionnettes, et que les nouveaux États se trouvaient sous la dépendance la plus complète de la France.

En Suisse, l'établissement de la république une et indivisible n'avait pas pu se faire sans combats. Les petits cantons de Schwitz, Zug, Glaris, excités par les prétres et les aristocrates suisses, avaient joré de s'opposer à l'adoption du régime nonveau. Le général Schauembourg, sans vouloir les réduire par la force, avait interdit toute communication des antres cantons avec ceux-ci. Les petits cantons réfraetaires cournrent aussitôt aux armes, et envabirent Lucerne, où ils pillèrent et dévastèrent. Schauembourg marcha sur eux, et, après quelques combats opiniàtres, les réduisit à demander la paix. Le gage de cette paix avait été l'acceptation de la constitution nouvelle. Il fallut employer aussi le fer et même le feu pour réprimer les paysans du baut Valais, qui avaient fait nne descente dans le has Valais, dans le bnt d'y rétablir leur domination. Malgré ces obstaeles, en prairial (mai 1798), la constitution était partout en vigueur. Le gonvernement belvétique était réuni à Arau, Composé d'un Directoire et de deux conseils, il commençait à s'essayer dans l'administration du pays. Le nouveau commissaire français était Rapinat, beau-frère de Rewbell, Le gouvernement helyétique devait s'entendre avec Rapinat poor l'administration des affaires. Les eirconstances rendaient cette administration difficile. Les prêtres et les aristocrates, postés dans les montagnes, épiaient le moment favorable poor soulever de nouveau la population. Il fallait se tenir en garde contre eux, nourrir et satisfaire l'armée française qu'on avait à leor opposer, organiser l'administration, et se mettre en mesure d'exister bientôt d'une manière indépendante. Cette táche n'était pas moins difficile pour le gouvernement helvétique que pour le commissaire français placé auprès de lui-

Il était natorel que la France s'emparat des caisesa appartenant aux anciens cantons aristoeratiques pour payer les fraiss de la guerre. L'argent contenu dans les caisses, et les approvisionnements renfernés dans les magasins formés par les ci-devant cantons, lui étaient indispensables pour faire virre son armée. Cétait l'exercice le plus ordinaire du droit de conquéte; elle auruit pu sans

doute renoncer à ec droit, mais la nécessité la forcait d'en user dans le moment, Rapinateut donc ordre de remettre le scellé sur toutes les caisses. Beaucoup de Suisses, même parmi ceux qui avaient souhaité la révolution, trouvèrent fort manvais qu'on s'emparât du pécule et des magasins des anciens gouvernements. Les Suisses sont, comme tons les montagnards, sages et braves, mais d'une extrême avarice. Ils voulaient bien qu'on lenr apportat la liberté, qu'on les débarrassat de leurs oligarques; mais ils ne voulaient pas faire les frais de la guerre. Tandis que la Ilollande et l'Italie avaient souffert, presque sans se plaindre, le fardeau énorme des eampagnes les plus longues et les plus dévastatrices, les patriotes suisses jetèrent les hauts cris pour quelques millions dont on s'empara. Le Directoire helvétique fit, de son eôté, apposer de nouveaux scellés sur ceux qui venaient d'être apposés par Rapinat, et protesta ainsi contre la mesure qui mettait les caisses à la disposition de la France. Rapinat fit sur-le-champ enlever les scellés do Directoire belvétique, et déclara à ce Directoire qu'il était borné aux fonctions administratives, qu'il ne pouvait rien contre l'antorité de la France, et qu'à l'avenir ses lois et ses déerets n'auraient de vigueur qu'autant qu'ils ne contiendraient rien de contraire aux arrêtés du commissaire et du général français. Les ennemis de la révolution, et il s'en était glissé plus d'un dans les conseils helvétiques, triomphèrent de cette lutte et crièrent à la tyrannie. Ils direut que leur indépendance était violée, et que la répoblique française, qui avait prétendu leur apporter la liberté, ne leur apportait en réalité que l'asservissement et la misère. L'opposition ne se manifestait pas seulement dans les conseils, elle était aussi dans le Directoire et dans les autorités locales. A Lucerne et à Berne, d'anciens aristocrates occupaient les administrations; ils apportaient des obstacles de toute espèce à la levée des quinze millions frappés sur les anciennes familles nobles, poor les besoins de l'armée. Rapinat prit sur lui de purger le gouvernement et les administrations helvétiques. Par nne lettre du 28 prairial (16 juin), il demanda au gouvernement helvétique la démission de deux directeurs, les nommés Bay et Pfiffer, celle du ministre des affaires étrangères, et le renouvellement des chambres administratives de Lucerne et de Bernc. Cette demande, faite avec le ton d'un ordre, ne pouvait être refusée. Les démissions furent données sur-le-champ; mais la

rudesse avec laquelle se conduisit Rapinat fit élever de nouveaux cris et mit tous les torts de son caté. Il compromettait en effet son gouvernement, en violant ouvertement les formes pour faire des changements qu'il eût été facile d'obtenir par d'antres movens. Sur-le-champ, le Directoire français écrivit su Directoire belvétique pour désapprouver la conduite de Rapinat, et pour donner satisfaction de cette violation de toutes les formes. Rapinat fut rappelé; néanmoins les membres démissionnaires demeurérent exclus. Les conseils helvétiques nommèrent, pour remplacer les deux directeurs démissionnaires, Ochs, l'autenr de la constitution, et le colonel Labarpe, le frère du général mort en Italie, l'un des auteurs de la révolution du canton do Vaud, et l'un des citoyens les plus probes et les mieux intentionnés de son pays.

Line alliance offensive et défensive fut conclue entre les républiques helvétique et française lo 2 fructidor (19 août). D'après ce traité, celle des deux puissances qui était on guerro, avait droit de requérir l'intervention de l'autre, et de lui demander un secours, dont la force devait être déterminée suivant les eirconstances. La puissance requerante devait payer les troupes fournies par l'autre; la libre navigation de tous les fleuves de la Suisse et de la France était réciproquement stipulée. Deux routes devaient être ouvertes, l'uno de France à la Cisalpine, en traversant le Valais et le Simplon, l'autre de France en Souabe, en remontant le Rhin et en suivant la rive orientale du lac de Constance. Dans ce système des républiques unies, la France s'assnrait deux grandes routes militaires pour se rendre dans les États de ses alliés, et être en mesure de déboucher rapidement en Italie ou en Allemagne. On a dit que ces deux routes transportaient le théâtre de la guerre dans les États alliés. Ce n'étaient pas les routes, mais l'alliance avec la Franco qui exposait ces États à devenir le théâtre de la guerre. Les routes n'étaient qu'un moyen d'accourir plus tôt et de les protéger à temps, en prenant l'offensive en Allemagne ou en Italie.

La ville de Genève fat réunie à la France, ainsi que la ville de Mulbausen. Les baillinges italiens, qui avaient longtemps bésité entre la Cisalpine et la république belvétique, se déclarèrent pour celleci, et votérent leur réunion. Les ligues grises, que le Directoire anzait vouls réanir à la Suisse, étaient partagées en deux factions rivales, et balancaient de marche de la companyation de la company

entre la domination sutrichicane et la domination bebrétique. Nos troppes les observaient. Les unoines et les agents étrangers amenèrent un nouveux déassire dans l'Underwalden. Ils firent soulever les payans de cette vallée courte les troupes françaises. Un combat des plus activariés ent lieu à Stanz, et il faillot mettre le ée a ée malbeureux bours pour en chasser les fanatiques qui s'y étaient établis.

Les mêmes difficultés se présentaient de l'autre côté des Alpes. Une espèce d'snarchie régnait entre les snicts des nouveaux États et leurs gouvernements, entre ces gouvernements et nos armées, entre nos ambassadenra et nos généraux. C'était nne épouvantable confusion. La petite république ligurienne était scharnée contre le Piemont, et voulait à tout prix y introduire la révolution. Grand nombre de démocrates piémontais s'étaient réfugiés dans son sein, et en étaient sortis armes et organisés, pour faire des incursions dans lenr pays, et essayer d'y renverser le gouvernement royal. Une autre hande était partie du côté de la Cisalpine, et s'était avancée par Domo-d'Ossola. Mais ces tentatives furent repoussées, et une foule de victimes inutilement sacrifiées. La république ligurienne n'avsit pas renoncé pour cela à harceler le gonvernement de Piémont; elle recueillait et armait de nouvesux réfugiés, et voulait ellomême faire la guerre. Notro ministre à Génes, Sotin, avait la plus grande peine à la contenir. De son côté, notre ministre à Turin, Ginguené, n'avait pas moins de peine à répondre aux plaintes continuelles du Piémont, et à le modérer dans ses projets de vengeance contre les patriotes.

La Cisalpine était dans un désordre effravant, Bonsparte en la constituant n'avait pas eu le temps de calculer exsctement les proportions qu'il aurait fallu observer dans les divisions du territoire et dans le nombre des fonctionnsires, ni d'organiser le régime municipal et le système financier. Ce petit État svait à lui seul deux ceut quarante représentants. Les départements étant trop nombreux, il était dévoré par une multitude de fonctionnaires. Il n'svait aucun système régulier et uniforme d'impôts. Avec une richesse considérable, il n'svait point de finances, et il pouvait à peine suffire à payer le subside convenu pour l'entretien de nos armées. Du reste, sous tous les rapports, la confusion était au comble. Depuis l'exclusion de quelques membres du conseil, prononcée par Berthier, lorsqu'il avait fallu faire accepter le traité

d'alliance avec la France, les révolutionnaires l'avaient emporté, et le langage des jacobina dominait dana les conseils et les clubs. Notre armée secondait ce mouvement et appuyait toutes les exagérationa. Brune, après avoir achevé la soumission de la Suisse, était retourné en Italie, où il avait recu le commandement général de toutes les troupea françaises, depuis le départ de Berthier pour l'Égypte. Il était à la tête des patriotes les plus vébémenta. Lahoz, le commandant des trounea lambardes, dont l'organisation avait été commencée sous Bonaparte, abondait dans les mêmes idées et les mêmes sentiments. Il existait, en outre, d'autres causes de désordre dans l'inconduite de nos officiers. Ils se comportaient dans la Cisalpine comme en pays conquis. Ils maltraitaient les habitanta, exigeaient des logements qui, d'après les traités, ne leur étaient pas dus, dévastaient lea lieux qu'ils habitaient, se permettaient aouvent des réquisitions comme en temps de guerre, extorquaient de l'argent des administrations locales, et puisaient dans les caisses des villes sans alléguer ancune espèce de prétexte que leur bon plaisir. Les commandants de place exercaient des exactiona intolérables. Le commandant de Mantone a'était permia, par exemple, d'affermer à son profit la pêche du lac. Les généraux proportionnaient leurs exigences à leur grade, et indépendamment de tout ce qu'ila extorquaient, ils faisaient avec les eompaguies des profits scandaleux. Celle qui était chargée d'approvisionner l'armée en Italie, abandonnait aux états-majors quarante pour cent de bénéfice; et on peut juger par là de ce qu'elle devait gagner pour faire de pareila avantages à ses protecteurs. Par l'effet des désertions, il n'y avait pas dans les rangs la moitié des hommea portés aur les états, de manière que la république payait le double de ce qu'elle aurait dû. Malgré toutea ces malversationa, les soldats étaient mal pavés, et la solde du plus grand nombre était arriérée de plusieurs moia. Ainsi, le pays que nous occupions était horriblement foulé, sans que nos soldats s'en trouvassent mieux. Les patriotes cisalpina toléraient tous ces désordres sans se plaindre, parce que l'état-major leur prétait son appui.

A Rome, les choses se passaient mieru. Lá, une commission, composée de Daunou, Florent et Faypoult, gouvernait avec sagesse et probité le paya affranchi. Ces trois hommes avaient composé une constitution qui avait été doptée, et qui, sauf quelques différences, et les noma qui n'étaient pas

les mêmea, ressemblait exactement à la constitution française. Les directeurs s'appelaient des conauls, le conseil des Anciens a'appelait le sénat, le second conseil le tribunat. Mais ce n'était pas tout que de donner une constitution ; il fallait la mettre en vigueur. Ce n'était pas, comme on aurait pu le croire, le fanatisme des Romaina qui a'opposait à son établissement, mais leur paresse. Il n'y avait guère d'opposants que dans quelques paysans de l'Apennin, pousséa par les moinea, et du reste faciles à soumettre. Mais il y avait, dans les habitants de Rome appelés à composer le consulat, le ségat et le tribunat, une insouciance, une inaptitude extrême au travail. Il fallait de grands efforts pour les décider à siéger de deux jours l'un, et ils vonlaient absolument des vacances pour l'été. A cette paresse il faut joindre une inexpérience et une incapacité absolues en fait d'administration. Il y avait plua de zèle dans les Cisalpins, maia c'était du zèle sana lumières et sans mesuro, ce qui le rendait tout aussi faneste que l'insouciance. Il était à craindro que, dea le départ de la commission française, le gouvernement romain tombat en dissolution, par l'inaction ou la retraite de ses membrea. Et cependant on aimait beaucoup les places à Rome, on les aimait comme on le fait dana tout État sans industrie.

La commission avait mis fin à toutea les malversations qui avaient été commisea au premier moment de notre entrée à Rome. Elle s'était emparée de la geation des financea, et les dirigeait avec probité et habileté. Faypoult, qui était un administrateur intègre et capable, avait établi pour tout l'État romain un système d'impôts fort bieu entendu. Il était parvenu ainai à suffire aux besoins de notre armée; il avait payé tout l'arrière de solde nonseulement à l'armée de Rome, mais encore à la division embarquée à Civita-Vecchia. Si les finances eussent été conduites de la même manière dans la Cisalpine, le pays n'eût paa été foulé et nos soldats se fussent trouvés dans l'abondance. L'autorité militaire était à Rome entièrement soumise à la commission. Le général Saint-Cyr, qui avait remplace Masséna, se distinguait par une sévére prohité; maia partageant le goût d'autorité qui devenait général chex tous ses camaradea, il paraissait mécontent d'être soumia à la commission. A Milan aurtont, on était fort peu satisfait de tout ce qui se faisait à Rome. Les démocrates italiens étaient irrités de voir les démocratea romaius annulés ou contenus par la commission. L'état-major

français, duquel relevaient les divisions stationnées à Rome, voyait avec peine une riche partie des pays conquis lui échapper, et sonpirait après le moment où la commission quitterait ses fonctions.

C'est à tort qu'on ferait an Directoire français un reproche du désordre qui régnait dans les pays alliés. Aucune volonté, si forte qu'elle fût, n'aurait pu empécher le débordement des passions qui les troublaient : et quant any exactions, la volonté de Napoléon lui-méme n'a pas rénssi à les empêcher dans les provinces conquises. Ce qu'un seul individu, plein de génie et de vigueur, n'aurait pu exécuter, un gouvernement composé de einq membres, et placé à des distances immenses, le pouvait encore moins. Cependant il y avait dans la majorité de notre Directoire le plus grand zèle à assnrer le bien-être des nonvelles républiques, et la plus vive indignation contre l'insolence et les concussions des généranx, contre les vols manifestes des compagnies. Excepté Barras, qui était de moitié dans tous les profits des compagnies, qui était l'espoir de tons les brouillons de Milan, les quatre directeurs dénoncaient avec la plus grande énergie ce qui se faisait en Italie. Larévellière surtout, dont la sévère probité était révoltée de tant de désordres, proposa au Directoire un plan qui fut agréé. Il voulait qu'une commission continnât à diriger le gonvernement romain et à contenir l'antorité militaire; qu'nn ambassadeur fût envoyé à Milan, pour y représenter le gouvernement français et y enlever toute influence à l'état-major; que cet ambassadeur fût chargé de faire à la constitution eisalpine les changements qu'elle exigeait, comme de rédnire le nombre des divisions locales, des fonctionnaires publics, et des membres des conseils; qu'enfin cet ambassadeur eût pour adjoint nn administrateur, capable de créer nn système d'impôts et de comptabilité. Ce plan fut adopté. Trouvé, naguère ministre de France à Naples, et Favpoult, l'un des membres de la commission de Rome, furent envoyés à Milan ponr exécuter les mesures proposées par Larévellière.

mesures proposees par Larevettere.

Thorse d'enta, assistôt qu'il serait arrivé à Milan, é-entourer des houmes les plas éclairés de la Cisalpine, et convenir avec est de tous les esbangements qu'il était nécessaire de faire soit à la constitution, soit an personnel din guavernement. Il devait ensuite, quand tous ces changements seraient arrêtés, les fire proposer dans les conseils de la Cisalpine par des édeutés à su édeution, et de la Cisalpine par des édeutés à su édeution, et de

au besoin les appnyer de l'antorité de la France. Il devait cependant caeber sa main antant qu'il serait possible.

Trouvé, rendu de Naples à Milan, y fit ce qu'on lui avait ordonné. Mais le secret de sa mission était difficile à garder. On sut bientôt qu'il venait ebanger la constitution, et surtont réduire le nombre des places de toute espèce. Les patriotes qui sentaient bien, à la conduite de l'ambassadeur, que les réductions porteraient sur eux, étaient furienx, Ils s'appuyèrent sur l'état-major de l'armée, fort indisposé lui-même contre l'antorité nouvelle qu'il lui fallait subir, et on vit s'établir nne lutte scandaleuse entre la légation française et l'état-major français, entouré des patriotes italiens. Trouvé et les hommes qui se rendaient ebez lui firent dénoncés avec une extrême violence dans les conseils cisalpins. On prétendit que le ministre français venait violer la constitution, et renouveler l'un de ces actes d'oppression que le Directoire avait exercés sur toutes les républiques alliées. Trouvé essuya des désagréments de toute espèce de la part des patriotes italiens et de nos officiers. Ceux-ci se conduisirent avec la dernière indécence dans un bal qu'il donnait, et y causèrent le plus grand scandale. Ces scènes étaient déplorables, surtout à eause de l'effet qu'elles produisaient sur les ministres étrangers. Non-seulement on leur donnait le spectacle des plus facheuses divisions, mais on les insultait, dans les diners diplomatiques, en buvant, à leur face, à l'extermination de tons les rois. Le plus véhément jacobinisme régnait à Milan. Brune et Lahoz partirent pour Paris afin d'aller se ménager l'appui de Barras. Mais le Directoire, averti d'avance, était inébranlable dans ses résolutions. Lahoz eut l'ordre de repartir de Paris à l'instant méme où il arrivait. Quant à Brune, il lni fut preserit de retourner à Milan, et d'y concourir aux ebangements que Trouvé allait faire exécuter.

Après autr accompil tes diverses modifications accessaires la constitution, Tromé assemble chez la les départés les plus sappes et les burs soumit. Ils les approvireres, mais les déchationens était si grand qu'il n'ocients pas se charger de les proper ena-meines aux deux constit. Trouvé fut deux obligé de déployer l'autorité françaire, et d'excerce activablement un pouvoir qu'il arnait veulus cacher. Du reste, pou importait au fondu le mode employ; il est été abunel à la France, qui avait creit ces républiques nouvelles et qui les la finite chief en ron aposité, de ne profiler de

sa force pour y établir l'ordre qu'elle croyait le meillenr. Le fâcheux était qu'elle n'eût pas fait le mieux possible dès le premier jour, en une seule fois, afin de ne plus être obligée de renouveler ces actes de sa toute-puissance. Le 30 août (13 fructidor au v1), Trouvé assembla le Directoire et les deux conseils de la Cisalpine; il leur présenta la nouvelle constitution et toutes les lois administratives et financières que Faypoult avait préparées. Les conseils étaient réduits de deux cent quarante à cent vingt membres. Les individus à conserver dans les conseils et.le gouvernement, étaient désignés, Un système d'impôts régulier était établi, Il vavait des impôts personnels et indirects, système qu'on essayait d'établir dans le moment en France, et qui déplaisait beaucoup anx patriotes. Tous ces changements furent approuvés et adoptés, Brune avait été obligé de fournir l'appui des troupes françaises. Aussi la colère des patriotes cisalpins futelle vaine, et la révolution se fit sans obstaeles. Il fnt décidé, en outre, qu'une prochaine convocation des assemblées primaires aurait lieu ponr approuver les changements faits à la constitution.

La tâche de Trouvé était achevée; mais le gouvernement français, voyant le soulévement que ce ministre avait excité, pensa qu'il u'était pas possible de le laisser dans la Cisalpine , qu'il fallait lui donner une autre ambassade, et envoyer à Milan un bomme étranger aux dernières querelles. Malbeureusement, le Directoire se laissa imposer uu ci-devant membre des jacobins, qui était devenu un souple et bas courtisan de Barras, qui avait été associé par lui au trafie des compagnies, et place sur la voie des bonneurs; c'était Fouché, dont Barras surprit la nomination à ses collègues. Fouché partit pour remplacer Tronvé, et celni-ci dat se rendre à Stuttgard. Mais Brune, profitant du départ de Trouvé, se permit, avec une audace qui n'est explicable que par la licence militaire qui régnait alors, de faire à l'ouvrage du ministre de France les plus graves changements. Il exigea la démission de trois des directeurs nommés par Trouvé; il ebangea plusieurs ministres, et fit différentes altérations à la constitution. L'un des trois directeurs dont il avait demandé la démistion, Sopranzi, ayant courageusement refusé de la douner, il le fit saisir de force par ses soldats, et arracber du palais du gouvernement. Il se bâta ensuite de convoquer les assemblées primaires, pour leur faire approuver l'œuvre de Trouvé, modifiée, comme elle venait de l'être par lui. Fouché, qui arriva dans cet intervalle, aurait dh'soppaser à de cette comentaine, et ae pas permetter qu'on fit sanctionner des changements que le général n'avait pas eu mission de faire; mais il laissa Brunc agir à son gré. Les modifications de Trouré, et les modifications plus récentes de Brune, furent appeavates par les assemblées primaires soumises à la fois au pouvoir militaire et à la violence des patriotes.

Onand le Directoire français apprit ces détails, il ne faiblit point. Il cassa tout ee qu'avait fait Brune, il le destitua, et chargea Joubert d'aller rétablir les choses dans l'état où les avait mises Trouvé. Fonché fit des objections; il prétendit que la constitution nouvelle étant approuvée avec les changements que Brune y avait apportés, il serait d'un mauvais effet d'y revenir encore. Il avait raison et il gagna même Joubert à son avis. Mais le Directoire ne devait pas souffrir de pareilles hardiesses de la part de ses généraux, et surtout il ne devait pas leur permettre d'exercer un pareil pouvoir dans les États alliés. Il rappela Fouché lui-même, qui, de cette manière, ne passa que peu de jours dans la Cisalpine, et il ordonna le rétablissement intégral de la constitution, telle que Trouvé l'avait faite au nom de la France, Ouant aux individus auxquels Brune avait arraché leur démission, on les engagea à la renouveler pour éviter de nouveaux changements.

La Cisalpine resta done constituée comme le directoire avait voula qu'elle le fut, sauf la destitution de quelques individus changés par Brune. Mais ces changements continuels, ces trialliements, ces luttes de nos agents civil et militures, éciaent du plus déplorable effet, décourgazient les nouveaux peuples affranchis, déconsidéraient la république mère, et pouvaient la difficulté de maintenir tous ses ces peu dans leur orbite.

Les résements de la Gialquire furent gravement reprochés au Directoire, car il est d'usque de tout changer en griefs outre un gouvernement qu'on attaque, et de la faire un enfencé es obtacles mines qu'il remontre dans sa marche. La domble opposition qui commençait à reperature dans les conscils attaqua diversement les opérations exécuties en Inlie. Le thème citai tout sinple pour l'opposition patriete ou avuit commo d'une république alliére; on avuit mome commis une infraction aux lois françaises, en la constitution cisalque qu'ou venit d'allerer était grariation et de la comme de la comme de la comme de la visuo de la comme de la comme de la comme de la comme de la visuo de la comme de la com tie par un traité d'alliance, et ou traité, approuvé pur les conneils, ne pouvait être colfraite par le Directaire. Quant à l'opposition constitutionnelle on molévie, il était naturel de s'attendre à non approbation plotté qu'à ses repreches, parce que ce changement faits dans l'Gaislance évient dirigés contre les patriotes exclusifs. Mais dans cette partie de l'opposition se trouvait Lucien Bonaparte. Il cherrhais des sujes de querelle au gonvernement, et il evojuit d'allieun évoir défendre l'auver de son frère, attaquée par le bifendre l'auvert de son frère, attaquée que les traités était attaquée, que les traités était attaquée, que les traités étaites traités, extinent vaidés, ex

Les deux oppositions se prononçaient plus ouvertement de jour en jour. Elles commençaient à contester au Directoire certaines attributions dont il avait été pourvu par la loi du 49 fructidor, et dont il avait quelquefois fait usage. Ainsi cette loi lui donnait le droit de fermer les clubs, ou de supprimer les journaux dont la direction lui parastrait dangereuse. Le Directoire avait sermé quelques clubs devenus trop violents, ou supprimé quelques journaux qui avaient donné des nouvelles fausses et imaginées évidemment dans noc intention malveillante. Il y eut un journal, entre autres, qui prétendit que le Directoire allait réunir à la France le pays de Vaud : le Directoire le supprima. Les natriotes s'élevèrent contre cette puissance arbitraire, et demandérent le rapport de plusienrs des articles de la loi du 19 fractidor. Les conseils décidèrent que ces articles resteraient en vigueur jusqn'à l'établissement d'une loi sur la presse, et un travail fut ordonné pour la préparation de cette loi.

Le Directoire essuva également de fortes contradictions en matières de finances. Il s'agissait de clore le budget de l'an vi (1797-1798), et de proposer celui de l'an vn (4798-1799). Celui de l'au vi avait été fixé à 616 millions; mais sur les 616 millions, il v avait eu un déficit de 62 millions, et, outre ce déficit, un arriéré considérable dans les rentrées. Les créanciers, malgré la solennelle promesse d'acquitter le tiers consolidé, n'avaient pas été payés intégralement. On décida qu'ils recevraient, en payement de l'arriéré, des bons recevables en acquittement des impôts. Il fallait fixer sur-le-champ le budget de l'an vn. dans lequel on allait entrer. Les dépenses furent arretées à 600 millions, sans la supposition d'une nouvelle guerre continentale. Il fallnt réduire les

contributions foncière et personnelle, beaucoup trop fortes, et élever les impôts du timbre, de l'enregistrement, des douanes. On décréta des centimes additionnels pour les dépenses locales, et des octrois aux portes des villes pour l'entretien des bôpitaux et antres établissements. Malgré ces augmentations, le ministre Ramel soutint que les impôts ne rentreraient tout an plus qu'aux trois quarts, à en juger par les années précédentes, et que c'était les exagérer beaucoup que de porter les rentrées effectives à 450 ou 500 millions. Il demanda donc de nouvelles ressources pour convrir réellement la dépense de 600 millions; il proposa un impôt sur les portes et fenétres et un impôt sur le sel. Il s'éleva à ce sujet de violentes contestations. On décréta l'impôt sur les portes et fenétres, et on prépara un rapport sur l'impôt du sel.

Ces contradictions n'avaient rien de fâcheux en elles-mémes, mais elles étaient le symptôme d'une haine sourde, à laquelle il ne fallait que des malheurs publics pour éclater. Le Directoire, parfaitement instruit de l'état de l'Europe, voyait bien que de nonveaux dangers se préparaient, et que la guerre allait se rallumer sur le continent. Il ne pouvait guère plus en douter au monvement des différents cabinets. Cobentzel et Repnin n'avaient pu arracher la Prusse à sa neutralité, et l'avaient quittée avec un grand mécontentement. Mais Paul I", complétement séduit, avait stipulé un traité d'alliance avec l'Autriche, et on disait ses troupes en marche. L'Autriche armait avec activité; la cour de Naples ordonnait l'enrôlement de toute sa population. Il eût été de la plus grande imprudence de ne pas faire de préparatifs, en voyant no paroil monvement depuis les bords de la Vistule jusqu'à ceux du Volturne. Nos armées étant singulièrement diminuées par la désertion, le Directoire résolut de pourvoir à leur recrutement par une graode institution, qui restait encore à créer. La convention avait puisé deux fois dans la population do la France, mais d'uno manière extraordinaire, sans laisser de loi permanente pour la levée annuelle des soldats. En mars 1795, elle avait ordonné une levée de trois cent mille hommes; en août de la même année, elle avait pris la grande et belle résolution de la levée en masse, génération par génération. Depuis, la république avait existé par cette mesure seule, en forçant à rester sous les drapeaux ceux qui avaient.

pris les armes à cette époque. Mais le feu, les ma-

balies en avaient détrait un grand nombre; la paix en avit ramené un grand nombre concre dans leurs foyers. On a'avit délivré que donze mille congée, mais il y avait en dit fois plus de déscrieurs; et il écult difficile d'être sérère cavers de houmse qui avaitent défende pendant six ansées leur patrio, qui l'avaient fuit triompher de l'Europe au prix de leur anu, Les cadres restuient, et ils éculent excellents. Il fallait les rempile par de nouvelle stevées, et pendre, non pas une meurre extraordinaire et temporaire, mais più par de nouvelle stevées, et pendre, non pas une meurre extraordinaire et temporaire, mais rendre motte de l'anni, qui d'extra, en quelque sorte, partic inhérenz de la constitution. On inagina la conscription

Le général Jonrdan fut le rapportent de cette loi grande et salutaire, dont on a ahusé comme de toutes les choses de ce monde, mais qui n'en a pas moins sauvé la France et porté sa gloire au comble. Par cette loi , chaque Français fut déclaré soldat de droit, pendant une époque de sa vie. Cette époque était de vingt à vingt-cinq ans. Les jeunes gens arrivés à cet âge étaient partagés en cinq classes, année par année. Suivant la nécessité, le gouvernement appelait des bommes en commencant par la première elasse, celle de vingt ans, et par les plus jeunes de chaque classe. Il pouvait successivement appeler les cinq classes, au fur et à mesure des besoins. En temps de paix, les conscrits étaient obligés de servir jusqu'à vingt-cinq ans. Ainsi la durée du service des soldats variait d'nne année à cing, suivant qu'ils avaient été pris de vingt-cinq à vingt ans. En temps de guerre, cette durée était illimitée; c'était au gouvernement à délivrer des congés quand il croyait le pouvoir sans inconvénient. Il n'y avait d'exemption d'aucune espèce, excepté ponr ceux qui s'étaient mariés avant la loi, on qui avaient déjà payé leur dette dans les guerres précédentes. Cette loi pourvoyait ainsi aux cas ordinaires; mais dans les cas extraordinaires, lorsque la patrie était déclarée en danger, le gouvernement avait droit, comme en 93, sur la population entière, et la levée en masse recommençait.

Cette loi fut adoptée sans opposition, et considérée comme l'une des plus importantes créations de la révolution '. Sur-le-champ le Directoire demanda à en faire nsage, et réclama la lovée de deux cent mille conscrits, pour complèter les ar-

mées et les mettre sur un pied respectable. Cette demande fut accordée par acclamations le 2 vendémiaire an vu (23 septembre 1798). Bien que les deux oppositions contrariassent souvent le Directoire, par bumeur ou jalousie, cependant elles voulaient que la république conservat son ascendant en présence des puissances de l'Europe. Une levée d'hommes exige une levée d'argent. Le Directoire demanda, en sus du budget, 125 millions, dont 90 pour l'équipement de deux cent mille conscrits, et 35 pour réparer le dernier désastre de la marine. La question était de savoir où on les prendrait. Le ministre Ramel pronva que les bons, pour le remboursement des deux tiers de la dette, étaient rentrés presque en totalité, qu'il restait 400 millions en biens nationaux, lesquels étaient libres par conséquent, et pouvaient être consacrés aux nouveaux besoins de la république. On décréta en conséquence la mise en vente de 125 millions de biens nationanx. Un donzième devait être payé comptant, le reste en obligations des acquérents, négociables à volonté, et payables successivement dans un délai de dix-huit mois. Elles devaient porter intérêt à cinq pour cent. Ce papier pouvait équivaloir à un payement an comptant. par la facilité de le donner aux compagnies. Les biens devaient être vendus buit fois le revenu. Cette ressource ne fut pas plus contestée que la loi de recrutement dont elle était la conséquence.

Le Directoire se mitainsi en mesure de répondre aux menaces de l'Europe, et de soutenir la dignité de la république. Denx événements de médiocre importance venaient d'avoir lieu, l'un en Irlande, l'autre à Ostende. L'Irlande s'était soulevée, et le Directoire y avait euvoyé le général Humbert avec quinze cents bommes ". Malbeureusement un envoi de fonds que devait faire la trésorerie ayant été retardé, nne seconde division de six mille hommes, commandée par le général Sarrazin, n'avait pu mettre à la voile, et Humbert était resté sans appui. ll s'était maintenu longtemps, et assez pour prouver que l'arrivée du renfort attendu aurait changé entièrement la face des choses. Mais, après une suite do combats bonorables, il venait d'être obligé de mettre has les armes avec tout son corps. Un échec de même nature, essuyé par les Anglais, vennit de compenser cette perte. Les Anglais

<sup>\*</sup> Kile fut rendue le 19 fructidor an vi (5 septembre.)

<sup>\*\*</sup> Il débarqua le 5 fructidor (32 coût), et fui ballu et fait prisonnier le 22 (8 septembre), par le général Corowallis.

venaient par intervalles lancer quelques bombes sur nos ports de l'Océan. Ils voulurent faire un débarquement d'ostende pour déstrair des écluses; mais, poursaivis à outrance, coupés de leurs vaisseaux, ils furent pris au nombre de deux mille bommes.

Bien que l'Antriche eut contracté une alliance avec la Russie et l'Angleterre, et qu'elle pût compter sur une armée russe et sur un subside anglais, néanmoins elle hésitait encore à rentrer en lutte avec la république fraucaise. L'Espagne, qui voyait avec peine l'incendie rallumé sur le continent, et qui craignait également les progrès du système républicain et sa ruine, car dans un cas elle pouvait être révolutionuée, et dans l'autre, punie de son alliance avec la France; l'Espagne s'était interposée de nouveau pour calmer des adversaires irrités. Sa médiation, en provoquant des discussions, en faisant naltre quelque possibilité d'arrangement, amenait de nouvelles bésitations à Vienne ou du moins de nonvelles lenteurs. A Naples, où le zèle était furibond, on était indigné de tout délai, et on voulait trouver une manière d'engager la lutte, nour forcer l'Autriche à tirer le fer. La folie de cette petite cour était sans exemple. Le sort des Bourbons était, à cette époque, d'être conduits par leurs femmes à toutes les fautes. On en avait vu trois à la fois dans le même cas : Louis XVI. Charles IV et Ferdinand. Le sort de l'infortuné Louis XVI est counn. Charles IV et Ferdinand, quoique par des voies différentes, étaient entrafués, par la même influence, à une ruine inévitable. On avait fait prendre an peuple de Naples la cocarde anglaise; Nelsou était traité comme un dien tutélaire. On avait ordonné la levée du cinquième de la population, espèce d'extravagance, car il eut suffi d'en bien armer le cinquantième, pour prendre rang parmi les paissances. Chaque couvent devait fouruir un cavalier équipé; une partie des biens du clergé avait été mise en vente ; tous les impôts avaient été doublés ; enfin ce faisenr de projets malbeureux, dont tous les plans militaires avaient si mal réussi, et que la destinée réservait à des revers d'une si étrange espèce, Mack avait été demandé à Naples pour être mis à la tête de l'armée napolitaine. On lui décerna le triomphe avant la victoire, et on lui donna le titre de libérateur de l'Italie, le même qu'avait porté Bonaparte. A ces grands moyens on ajoutait des neuvaines à tous les saints, des prières à saint Janvier, et des supplices contre ceux qui

étaient soupçonnés de partager les opinions françaises.

La petite cour de Naples continuait ses intrigues en Piémont et en Toscane. Elle voulait que les Piémontais s'insurgeassent sur les derrières de l'armée qui gardait la Cisalpine, et les Toscans sur les derrières de celle qui gardait Rome. Les Napolitains auraient profité de l'occasion pour attaquer de front l'armée de Rome ; les Autrichiens en auraient profité aussi pour attagner de front celle de la Cisalpine, et on augurait de toutes ces combinaisons que pas un Français ne se sauverait. Le roi de Piémont, prince religieux, avait quelques scrupules à cause du traité d'alliance qui le liait à la France; mais on lui disait que la foi promise à des oppresseurs n'engageait pas, et que les Piémontais avaient le droit d'assassiner jusqu'au dernier Français. Du reste, les scrupules étaient moins ici le véritable obstacle que la surveillance rigoureuse du Directoire. Quant à l'archiduc de Toscanc, il manouait entièrement de movens, Naples, pour le décider, promettait de lui envoyer nne armée par la flotte de Nelson.

Le Directoire, de son côté, était sur ses gardes, et il prenait ses précautions. La république ligurienne, toujours acharnée contre le roi de Piémont, avait enfin déclaré la guerre à ce prince. A nne baine de principes se joignait nne vieille haine do voisinage, et ces petites paissances en voulaient venir aux mains à tout prix. Le Directoire intervint dans la querelle, signifia à la république ligurienne qu'il fallait poser les armes, et déclara au roi de Piémont qu'il se chargeait de maintenir la tranquillité dans ses États, mais que, ponr cela, il fallait qu'il occupât un poste important. En conséquence, il lui demanda de laisser occuper par ses troupes la citadelle de Turin. Une pareille prétention n'était justifiable que par les craintes que la cour de Piémont inspirait. Il y avait incompatibilité entre les anciens et les nouveaux États, et ils ne pouvaient pas se fier les uns aux antres. Le roi de Piémont fit de grandes remontrances, mais il n'y avait pas moven de résister anx demandes du Directoire. Les Français occupèrent la citadelle et commencèrent snr-le-champ à l'armer. Le Directoire avait détaché l'armée de Rome de celle de la Cisalpine, et lui avait donné pour la commander le général Championnet, qui s'était distingué sur le Rhin. L'armée était disséminée dans tout l'État romain; il y avait dans la Marche d'Ancône quatre à cinq mille hommes commandés par le général Cana-Bianca; le général Lemoine cità vace deu no trois mille hommes sor le penchant opposé de l'Apennin, vera Terni. Nacchonald, avec la gueche, forte de cinq mille hommes à pen près, cént répanda sur le Tibre, il y avait à Rome ne petite réserve. L'aurée di che é Romes é la des de quince à seize mille hommes au plus. La nécessité de surreille re la pays et la d'identé d'y virre nous avaient obligés de disperser nos troupes; et ai un ennemi acif et bies occade d'avait su saisir l'occasion, il aurait pu faire repentir les Français de leur indement.

On comptait beauconp sur cette circonstance à Naples; on se flattait de surprendre les Français et de les détraire en détail. Quelle gloire de prendre l'initiative, de remporter le premier succès, et de forcer enfin l'Autriche à entrer dans la carrière, après la lui avoir ouverte! Ce furent là les raisons qui engagèrent la cour de Naples à prendre l'initiative. Elle espéra que les Français seraient facilement battus, et que l'Autriche ne ponrrait plus hésiter quand une fois le fer serait tiré. M. de Gallo et le prince Belmonte-Pignatelli, qui connaissaient un peu mieux l'Europe et les affaires, s'opposaient à ce qu'on prit l'initiative; mais on refusa d'écouter leurs sages conseils. Pour déeider ce pauvre roi, et l'arracher à ses innocentes occupations, on supposa, dit-ou, une fausse lettre de l'Empereur, qui provoquait le commencement des hostilités. Dès lors les ordres de marcher furent donnés pour la fin de novembre. Toute l'armée napolitaine fut mise en mouvement. Le roi luimême partit avec nu grand appareil pour assister aux opérations. Il n'y eut pas de déclaration de guerre, mais une sommation aux Français d'évacuer l'État romain : ils répondirent à cette sommation en se préparant à combattre, malgré la disproportion du nombre.

Dans la situation respective des deux armées, iron était plus fielle qué d'accaller les Fraquis, dispersés dans les provinces romaines, à droite et à gueche de l'Apunnii. Il fallai marche directement sur leur centre, et porter la masse des forces amplitaines entre Rues et Terni. La gasthe des Français, placée au délà de l'Apunnii pour garder les Marches, cel de coujed de leur deite, placée en derà pour par le leur de l'apunnii pour garder en derà pour par le l'apunnii, et un les surait ramesés en décontri pisque dans la haute Balic. La pánissale du moins ett dé délirrée; et la Tescue, l'Est romain, les Marches, resinte entrés de l'apuncia de l'apuncia de l'apuncia et l'apuncia cane, l'Est romain, les Marches, resinte entrés

sons la domination de Naples. Le nombre des troupes napolitaines rendait ce plan encore plus faeile et plus sûr, mais îl était impossible que Mack employat une manœuvre anssi simple. Comme dans ses anciens plans, il voulut envelopper l'ennemi par nne multitude de corps détachés. Il avait près de soixante mille hommes, dont quarante mille formaient l'armée active, et vingt mille les garnisons. Au lieu de diriger eette masse de forces sur le point essentiel de Terni, il la divisa en six colonnes. La première agissant sur le revers de l'Apennin, le long de l'Adriatique, dut se porter, par la route d'Ascoli, dans les Marches: la seconde et la troisième, agissant sur l'autre côté des monts, et se liant à la précédente, durent marcher, l'une sur Terni, l'autre sur Magliano; la quatrième et la principale, formant le corps de bataille, fut dirigée sur Frascati et sur Rome; une cinquième, longeant la Méditerranée, cut la mission de parcourir les Marais Pontins, et de rejoindre le corps de bataille sur la voie Appienne; enfin la dernière, embarquée sur l'escadre de Nelson, fut dirigée sur Livourne, pour soulever la Toscane et fermer la retraite aux Français. Ainsi tont était préparé pour les envelopper et les prendre tous, mais rien ne l'était pour les battre auparavant. C'est dans cet ordre que Mack se mit en marche

ave es quarante mille hommes. La quantité de ces logges, l'indicipitud és troupes, le maurais état des chemins, rendaient ses mouvements très lests. L'armés napolitaines formait une longue queue, sans ordre et sans ensemble. Championnet, averti à temps du pril, déstach descr corps pour observer la marche de l'ennemi, et protéger les corps isolés quis er epilaient. Ne evogant pas pos-voir conserver Rome, il résolut de prendre ma position en arirérs, sur les bords du Thre, entre Civiz-Castellana et Giviz-Duccle, et là de concertre es soforces pour reprendre l'Ofensire.

Tandis que Championnet serviirit sagement, et réacasti Rome, ed laissen thui cita thè homme dans le chiteau Saint-Ange, Mack ávanqui fiérement sur toutes les routes, et semblait ne pouvoir trouver de résistance. Il arriva aux portes de Rome le 9 frimaire an vu (20 novembre 1798), et y entre sans obstacle. On avait préparé au roi ne réception triophale. Ce pauver prince, tritié en conquérant et en libératour, fut enivré de l'espée de gloire milliaire qu'on lui avait sprétée. Du reste, on lui conseilla un noble usage de la victior, et il intità le pape à vein réprendre possession de ses États. Cependant son armée, moins généreuse que lui, commit d'borribles pillages. La populace romaine, avec sa mobilité accoutumée, se précipita sur les maisons de ceux qu'on accusait d'être révolutionnaires et les dévasta. La dépouille mortelle du malbeureux Dupbot fut exhumée et indigeneuent outragée.

Pendant que les Napolitains occupaient ainsi leur temps à Rome, Championnet exécutait avec nuc rare activité l'habile détermination qu'il avait prise. Sentant que le point essentiel était au centre sur le haut Tibre, il fit prendre à Macdonald une forte position à Civita-Castellana, et le renforça de toutes les troupes dont il put disposer. Il transports une partie des forces qu'il avait dans les Marches, au delà de l'Apennin, et ne laissa au général Casa-Bianca que ce qui lni était strictement nécessaire pour retarder de ce côté la marche de l'ennemi. Lui-même courut à Ancône pour hâter l'arrivée de ses parcs et des munitions. Ne s'effrayant pas plus qu'il ne le fallait de ce qui se préparait sur ses derrières en Toscane, il chargea un officier, avec un faible détachement, d'observer ce qui se passait de ce côté.

Les Napolitains rencontrèrent enfin les Français sur les différentes routes qu'ils parçouraient. Ils étaient trois fois plus nombrenx, mais ils avaient affaire aux fameuses bandes d'Italie, et ils trouvèrent que la tâche était rude. Dans les Marches, la colonne qui s'avançait per Ascoli fut repoussée au loin par Casa-Bianca. Sur la route de Terni, un colonel napolitain fut enlevé avec tout son corps par le général Lemoine. Cette première expérience de la guerre avec les Français était peu faite ponr encourager les Napolitains. Cependant Mack fit ses dispositions pour enlever la position qu'il sentait la plus importante, cello de Civita-Castellana, où Macdonald se trouvait avec le gros de nos tronpes. Civita-Castellana est l'ancienne Veies. Elle est placée sur uu ravin, dans une position très-forte. Los Français tenaient plusieurs postes éloignés qui en couvraient les approches. Le 14 frimaire an vu (4 décembre), Mack fit attaquer Borghetti, Nepi, Rignano, par des forces considérables. Il diriges par la rive opposée du Tibre une colonne accessoire, qui devait s'emparer de Rignano. Aucune de ses attaques ne réussit. L'une des colonnes, mise en fuite, perdit toute son artillerie. Une seconde, enveloppée, perdit trois mille prisonniers. Les autres, découragées, se bornérent à de simples démonstrations. Nulle part enfin les troupes

napolitaines ne parent soutenir le choc des troupes françaises. Mack, un peu déconcerté, renonça à enlever la position centrale de Civita-Castellana, et commença à s'apercevoir que ce n'était pas sur ce point qu'il aurait fallu essayer de forcer la ligne ennemie. C'est à Terni, point plus rapproché de l'Apennin, et moins défenda par les Francais, qu'il anrait dû frapper le coup principal. Il songea dès lors à dérober ses troupes, et à les reporter de Civita-Castellana sur Terni. Mais pour cacher ce mouvement, il aurait fallu une rapidité d'exécution impossible avec des troupes sans discipline. Il fallnt plusicura jours pour faire repasser le Tibre au gros de l'armée, et Mack ralentit encore par sa propre faute une opération déià trop lente. Macdonald, qu'il eroyait retenir à Civita-Castellana par des démonstrations, s'était déjà transporté de Civita-Castellana su delà du Tibre : Lemoine avait été renforcé à Terni, Ainsi, les Napolitains avaient été prévenns sur tous les points qu'ils se proposaient de surprendre. Le premier mouvement du général Metseb, de Calvi sur Otricoli, n'amena qu'un désastre. Le 19 frimaire (9 décembre), ramené d'Otricoli sur Calvi, ce général fut entonré et obligé de mettre bas les srmes, svec quatre mille hommes, devant nn corps de trois mille cinq cents. Dès cet instant, Mack ne songea plus qu'à rentrer dans Rome, et à se replier de Rome jusqu'an pied des montagnes de Frascati et d'Albano, ponr y rallier son armée, et la renforcer de nouveaux bataillons. C'était là nne triste ressource, car ce n'était pas la quantité des soldats qu'il fallait augmenter, c'était leur qualité qu'il aurait falln changer; et ce n'était pas en se retirant à quelques lienes du champ de bataille, qu'on pouvait trouver le temps de lenr donner la discipline et la bravoure.

Le roi de Naples, en apprenant ces tristes eécmements, sortif terrivement de Rome, où il étaitentré quelques jours apparvant en triomphe. Les Naplotities l'évenérante of décorde, à la grande satisfaction des Romains, qui étalent déjà beancomp plus importanté de leur présence qu'ils ne l'avaient dés de celle des Français. Clampionne rentra dans Rome dis-sep jours appés en être sorti. Il avait mérité vériablement les honneurs du triomple. So concentrant habilement avec quiaze os seize mille hommes, il avait su reprequiaze os seize mille hommes, il avait su reprenutation de la completation de la c romains, il conçui le projet audacients de conquirir le royame de Naples avec as faible armée. L'entreprise était difficile, moins à cause de la Force de l'armée napolitaire que de la disposition force de l'armée appoitaire que de la disposition que aguerre de parsians for longue es fort dangereuse. Championnest n'en persisti pas moins à s'avancer. Il lui fit ur la rotat une grande quantité de prissoniers, et uni dans une dérouse compléte la colonne qui avait été débarquée en Toscane, et a

Mack, entièrement démoralisé, se replia rapidement dans le royaume de Naples, et ne s'arrêta que devant Capone, sur la ligne du Volturne. Il fit choix de ses troupes les meillenres, les plaça devant Capoue, et sur tonte la ligne du fleuve qui est très-profond, et qui forme une barrière difficile à franchir. Pendant ce temps, le roi était rentré à Naples, et son retour subit y avait jeté la confusion. Le penple, furieux des échecs essuyés par l'armée, criait à la trabison, demandait des armes, et menaçait d'égorger les généraux, les ministres, tous ceux auxquels il attribuait les malbeurs de la guerre. Il voulait égerger aussi tous ceux qu'on accusait de désirer les Français et la révolution. Cette cour odieuse n'hésita pas à donner aux lazzaroni des armes dont il était facile de prévoir l'usage. A peine ces espèces de barbares eurent-ils recu les dépouilles des arsenanx qu'ils s'insurgèrent et se rendirent maîtres de Naples. Criant toujours à la trahison, ils s'emparerent d'un messager du roi et l'assassinèreut. La favori Acton, auquel ou commencait à attribuer les malbeurs publics, la reine, le roi, toute la cour, étaient dans l'épouvante. Naples ne paraissait plus un sejour assez sûr; l'idée de se réfugier en Sieile fut aussitôt couçue et adoptée. Le 11 nivôse (31 décembre), les meubles précieux de la couronne, tons les trésors des palais de Caserte et de Naples, et un trésor de vingt millions, furent embarqués sur l'escadro de Nelson, et on fit voile pour la Sicile. Acton, auteur de toutes les calamités publiques, ne veulut pas braver les dangers du séjeur à Naples, et s'embarqua avec la reine. Tout ce qu'on ne ont pas emporter fut brûlé. Ce fut au milieu d'une tempéte, et à la lueur des flammes des chantiers incendiés, que cette cour làche et criminelle abandonna à ses dangers le royaume qu'elle avait compromis. Elle laissa, dit-on, l'ordre d'égorger la haute bourgeoisie, accusée d'esprit révolutionnaire. Tout devait être immolé jusqu'au rang de notaire. Le prince Pignatelli resta à Naples, chargé des ponvoirs du roi.

Pendant ce temps, Championnes à avançait vera Naples. Il avait commis à son tour la mêmo faute que Mack; il à était divisé en plusieurs colonnes, qui devaiont se joindre devant Capoue. Leur jonction à travera un pays difficile, au milien d'un peuple fanatique et soulevé de toutes parts contre les prétendus ennemis de Dieu et de saint Janvier, dati for incertaine.

Championnet, arrivé avec son corps de bataille sur les bords du Volturne, voulut faire une tentativo sur Capone. Repoussé par une nombreuse artillerie, il fut obligé de renoncer à un coup de main, et de replier ses troupes, en attendant l'arrivée des autres colonnes. Cette tentative eut lieu le 44 nivôse an vu (3 janvier 1799). Les paysans napolitains, insurgés de toutes parts, interceptaient nos conrriers et nos convois. Championnet n'avait aucune nouvelle de ses autres colonnes, et sa position pouvait être considérée comme très-critique. Mack profita de l'occasion pour lui faire des onvertures amicales. Championnet, comptant sur la fortune des Français, repoussa hardiment les propositions de Mack. Heureusement il fut rejoint par ses colonnes, et il convint alors d'un armistice aux couditions suivantes : Mack devait abandonner la ligne du Volturne, céder la ville de Capoue aux Français, se retirer derrière la ligne des Regi-Lagni, du côté de la Méditerranée, et de l'Ofanto, du côté de l'Adriatique, et céder aussi une grande partie du royaume de Naples. Outre ces concessions de territoire, on stipula une concession de huit millions en argent. L'armistice fut signé le 22 nivôse (11 janvier).

Quand on apprit à Naples la nouvelle de l'amistie, le peuple soit ma la plus grande firsur, et, cria plus virement encore qu'il était trahi par les Officiers de la commen. La rue de commissaire chargé de recevoir la contribution de huit millions, porta la multiude aut d'entires excès; élle se revolta et empécha l'exécution de l'armistice. Le cumulte his presè la une le digré que le prince Niguatelli, peuvante, àhondroma Yuples. Cette belle capitale resul trivée aux Luzarone. Il qu'in yeui plus capitale resul trivée aux Luzarone. Il qu'in yeui plus porrible bouleversement. Endie, après trois journ de tamulte, on parvit à choisir an der qui avait la cousiance des luzzaroni, et qui avait quedques moyens de les soucheni; y'éctie le prime Molierne. Pendant ce temps, les mêmes fureurs éclatiseit dans l'armée de Mach. Ses oldists, loi de é en prendre de leurs malheurs à leur licheté, éva prire raci à leur général et voulurent le massacere. Le prétende libérateur de l'Italie, qui avait reçu un mois auparavant les honneurs du trimphe, n'eut d'autre asile que le camp même des Français. Il d'autre asile que le camp même des Français. Il d'autre asile que le camp même des Français. Il d'autre asile que le camp nême des Français. Il d'autre asile que le camp nême des Français. Il d'autre l'aite par peu couverable de d'autre dans l'aite d'autre asile que le camp aite de d'autre d'aite d'autre asile que le camp aite de d'autre d'aite d'autre d'aite d'ait

Championnet, autorisé par le refus fait à Naples d'exécuter les conditions de l'armistice, s'avança sur cette capitale dans le but de s'en emparer. La chose était difficile, car un peuple immense, qui, en rase eampagne, eût été balayé par quelques escadrons de cavalerie, devenait très-redoutable derrière les murs d'une ville. On eut quelques eombats à livrer pour approcher de la place, et les lazzaroni montrérent plus de courage que l'armée napolitaine. L'imminence du danger avait redoublé leur fureur. Le prince de Moliterne, qui voulait les modérer, avait cessé bientôt de leur convenir, et ils avaient pris pour chefs deux d'entre eux, les nommés Paggio et Mighel-le-Fou. Ils se livrèrent. dès eet instant, aux plus grands excès, et commirent tonte espèce de violences contre les bourgeois et les nobles accusés de jacobinisme. Le désordre fut poussé à un tel point que toutes les classes intéressées à l'ordre soubaiterent l'entrée des Francais. Les babitants firent prévenir Championnet qu'ils se joindraient à lui pour lui livrer Naples. Le prince de Moliterne lui-même promit de s'emparer du fort Saint-Elme et de le livrer aux Francais. Le 4 pluviôse (25 janvier), Championnet donna l'assaut. Les lazzaroni se défendirent courageusement, mais les bourgeois, s'étant emparés du fort Saint-Elme et de différents postes de la ville, donnérent entrée aux Français. Les lazzaroni, retranchés néanmoins dans les maisons, allaient se défendre de rues en rues, incendier peut-être la ville; mais on fit prisonnier un de leurs ehefs, on le traita avee beaucoup d'égards, on lui promit de respecter saint Janvier, et on obtint enfin qu'il fit mettre bas les armes à tous les siens.

Championnet, dès cet instant, se tronva maître de Naples et de tout le royaume : il se hâta d'y rétablir l'ordre et de désarmer les lazzaroni. D'après les intentions du gouvernement français, il proclama la nouvelle république. Un nom antique lui

fut donné, celui de république parthénopienne. Telle fut l'issue de folière et des méchanceités de la cour de Naples. Vingt mille Français et deux mois sufficrent pour déjours se svates projets et changer ses Étates ne république. Cette courte campagne de Championnet lui valut sur-le-champ une réputation brillante. L'armée de Rome prit dès lors le titre de Naples, et fut décabéé de l'armée d'Italie. Championnet devint indépendant de Joubert.

Pendant que ces événements avaient lieu dans la néninsule, la chute du royaume de Piémont était enfin consommée. Déjà, par nne précaution que les circonstances légitimaient assez. Joubert s'était emparé de la citadelle de Turin, et l'avait armée avec l'artillerie prise dans les arsenaux piémontais. Mais cette précaution était fort insuffisante dans l'état présent des choses. Le trouble régnait toujours dans le Piémont : les républicains faisaient sans cesse de nouvelles tentatives, et venaient même de perdre six cents hommes pour avoir essayé de surprendre Alexandrie. Une mascarade sortie de la eitadelle de Turin, où toute la cour était représentée, et qui était à la fois l'œuvre des Piémontais et des officiers français que les généraux ne nouvaient pas toujours contenir, avait failli provoquer un combat sanglant dans Turin même. La cour de Piémont ne pouvait pas être notre amie, et la correspondance du ministre de Naples avec M. de Priocea, ministre dirigeant de Piemont, le prouvait assez. Dans des eirconstances pareilles, la France, exposée à une nouvelle gnerre, ne pouvait pas laisser, sur ses communications des Alpes, deux partis aux prises et un gouvernement ennemi. Elle avait, sur la cour de Piémont, le droit que les défenseurs d'une place ont sur tous les bâtiments qui en génent ou en compromettent la défense. Il fut décidé qu'en forcerait le roi de Piément à abdiquer. On soutint les républicains, et on les aida à s'emparer de Novarre, Alexandrie, Suze, Chivasso. On dit alors au roi qu'il ne pouvait plus vivre dans des États qui se révoltaient, et qui allaient être bientôt, le théâtre de la guerre : on lui demanda son abdication, en lui laissant l'île de Sardaigne. L'abdication fut signée le 19 frimaire (9 décembre 1798). Ainsi, les deux princes les plus puissants de l'Italie, celui de Naples et de Piémont, n'avaient plus, de leurs États, que deux tles. Dans les eirconstances qui se préparaient, on ne voulut pas se donner l'embarras de eréer une nouvelle république, et en attendant le résultat de la guerre, il fut décidé que le Piémont serait pro-

visoirement administré par la France. Il ne res- on différait cette signification, et on attendait, simple signification suffisait pour l'occuper; mais déclarée.

tait plus à envahir on Italie que la Toscane. Une pour la faire, que l'Autriche se fût ouvertement

## CHAPITRE XXIX.

Élat de l'administration de la République et des armées au commencement de 1799, - Préparatifs militaires. Levée de 200 mille conscrits. Movens el plans de guerre du Directoire el des puissances coalisées, - Déclaration de guerre à l'Antriche. Ouverture de la campagne de 1799, Invasion des Grisons, Comhat de Pfullendarf, Batailla de Stockach. Rutraite de Jourdan. - Opérations militaires en Italie. - Estaitle de Magnano : retraite de Schérer. - Assassinat des plénipotentiaires français à Rastadt. — Effet de nas premiers revers. Accusations multipliées contre le directoire. 🛶 Elections de l'an VII. - Sieyes est nommé directeur, en remplacement de Rewbell.

Tel était l'état des choses au commencement de l'année 1799. La guerre, d'après les événements que nous venons de rapporter, n'était plus douteuse. D'ailleurs, les correspondances interceptées, la levée de boucliers de la cour de Naples, qui n'aurait pas pris l'initiative sans la certitude d'une intervention puissante. les préparatifs immenses de l'Autriche, enfin l'arrivée d'un corps russe en Moravie, ne laissaient plus ancune incertitude. On était en nivôse (janvier 1799), et il était évident que les hostilités seraient commencées avant deux niois. Ainsi l'incompatibilité des deux grands systémes que la révolution avait mis en présence était prouvée par les faits. La France avait commencé l'année 1798 avec trois républiques à ses côtés, les républiques batave, cisalpine et ligurienne, et déjà il en existait six à la fin de cette année, par la création des républiques helvétique, romaine et parthénopéenne. Cette exteusion avait été moins le résultat de l'esprit de conquête, que de l'esprit de système. On avait été obligé de secourir les Vaudois opprimés : on avait été provogné à Rome à venger la mort du malheureux Duphot, immolé en voulant séparer les deux partis : à Naples, on n'avait fait que repousser unc agression. Ainsi on avait été forcément conduit à rentrer en lutte. Il est constant que le Directoire, qunique ayant une immense confiance dans la puissance française, désirait cependant la paix, pour des raisons politiques et financières; il est constant aussi que l'Empereur, tout en désirant la gnerre, voulait l'éloigner encore, Cependant tous s'étaient conduits comme s'ils avaient voulu rentrer immé-

diatement cu lutte, tant était grande l'incompatibilité des deux systèmes. La révolution avait donné an gouvernement français une confiance et une audace extraordinaires. Le dernier événement de Naples, quoique peu considérable en lui-même, venait de lui per-

suader encore que tout devait fuir devant les baionnettes françaises. C'était du reste l'oninion de l'Europe. Il ne fallait rien moins que l'immensité des movens réunis contre la France pour donner à ses ennemis le courage de se mesurer avee clle. Mais cette confiance dn gouvernement français dans ses forces était exagérée et lui cachait nne partic des difficultés de sa position. La suite a prouvé que ses ressources étaient immenses, mais que dans le moment elles n'étaient pas encore assez assurées pour garantir la victoire. Le Directoire, outre la France, avait à administrer la Hollande, la Suisse, toute l'Italie, partagées en autant de républiques. Les administrer par l'intermédiaire de leur gouvernement était, comme on l'a vu, encore plus difficile que si on avait commandé directement chez elles. On n'en pouvait presque tirer ancune ressource, ni en argent ni en hommes, par le défaut d'organisation. Il fallait cependant les défendre, et dès lors combattre sur une ligne qui, depuis le Texel', s'étendait sans interruption jusqu'à l'Adriatique, ligne qui, attaquée de front par la Russie et l'Autriche, était prise à revers par les flottes anglaises, soit en Hollande, soit à Naples. Les forces qu'une telle situation militaire exigeait, il fallait les tirer de France senlement. Or, les armées étaient singulièrement affaiblies. Oparante mille soldats, les meilleurs, étaient en Égypte sous notre grand eapitaine. Les armées restées en France étaient diminnées de moitié par l'effet des désertions que la paix amène toujours. Le gonvernement payait le même nombre de soldats, mais il n'avait peut-être pas cent cinquante mille hommes effectifs. Les administrations et les états-majors faisaient le profit sur la solde, et c'était une surcharge inutile pour les finances. Ces cent einquante mille honimes effectifs formajent des cadres excellents, qu'on pouvait remplir avec la nonvelle levée des conserits; mais il fallait du temps pour cela, et op n'en avait pas eu assez depuis l'établissement de la conscription. Enfin les finances étaient toujours dans le même délahrement, par la mauvaise organisation de la perception. On avait voté un hudget de 600 millions. et une ressonree extraordinaire de 125 millions. prise sur les 400 millions restant de hiens nationaux; mais la lenteur des rentrées, et l'erreur dans l'évaluation de certains produits, laissaient un déficit considérable. Enfin, la subordination, si nécessaire dans une machine aussi vaste, commencait à disparaltre. Les militaires devenaient très-difficiles à contenir. Cet état de guerre perpétuelle leur faisait sentir qu'ils étaient nécessaires; ils en devenaient impérieux et exigeants. Places dans des pays riches, ils vonlaient en profiter, et ils étaieut les complices de toutes los spoliations. Ils voulaient aussi faire triompher leurs opinions là où ils résidaient, et n'ohéissaient qu'avec peine à la direction des agents eivils. On l'a vu dans la querelle do Brune avec Trouvé. Enfin, dans l'intérieur, l'opposition qu'on a vue renastre depuis le 18 fructidor, et prendre deux caractères, se prononçait davantago. Les patriotes, réprimés aux dernières élections, se préparaient à triompher dans les nonvelles. Les modérés eritiquaient froidement, mais amèrement, toutes les mesures du gonvernemout, et, suivant l'usage de toutes les oppositions, lui reprochaient même les difficultés qu'il avait à vaincre, et qui étaient le plus souvent insurmontables. Le gouvernement c'est la force même : il faut qu'il triomphe: tant pis pour lui s'il ne triomphe pas. On n'écoute jamais ses excuses, quand il explique pourquoi il n'a pas répsai.

Telle était la situation du Directoire à l'instant où la guerre recommença avec l'Europe. Il fit de grands efforts pour rétablir l'ordre dans cette grande machine. La confusion régnait en Italie.

Les ressources de cette bello contrée étaient gaspillées et se perdaient inutilement pour l'armée; quelques pillards en profitaient seuls. La commission chargée d'instituer et d'administrer la république romaine venait de terminer ses fonctions, ot aussitôt l'influence des états-majors s'était fait sentir. On avait changé les consuls jugés trop modérés. On avait rompu les marchés avantageux pour l'entretien de l'armée. La commission, dans laquelle Faypoult avait la direction financière, avait conclu un marché pour l'entretien et le pavement des troupes stationnées à Rome, et pour le transport de tous les obiets d'art envoyés en France. Elle avait adjugé en payement des hiens nationaux pris sur le clergé. Le marché, outre qu'il était modéré sous le rapport du prix, avait l'avantage de fournir un emploi aux biens nationaux. Il fut cassé et donné ensuite à la compagnie Baudin qui dévorait l'Italie. Cette compagnie se faisait appuyer par les états-majors, anxquels elle abandonnait un pour cent de profit. Le Piémont, qu'on venait d'occuper, offrait une nouvelle proie à dévorer, et la prohité de Jonhert, général en chef de l'armée d'Italie, n'était pas une garantie contre l'avidité de l'état-major et des compagnies. Naples surtout allait être mise an pillage. Il y avait dans le Directoire quatre hommes intègres. Rewbell, Larévellière, Merlin et Treilhard, que tous les désordres révoltaient. Larévellière surtout, le plus sévère et le plus instruit des faits par ses relations partienlières avec l'amhassadeur Tronvé, et avec les membres de la commission de Rome; Larévellière voulait ou'on déployat la plus grande énergie. Il proposa et fit adopter nn projet fort sage; c'était d'instituer, dans tous les pays dépendants de la France et où résidaient nos armées, des commissions chargées do la partie civilo et financière, et tout à fait indépendantes des étatsmajors. A Milau, à Turin, à Rome, à Naples, des commissions civiles devaient recevoir les contributions stipulées avec les pays alliés de la France, passer les marchés, faire tons les strangements financiers, fournir en un mot aux besoins des armées, mais ne laisser aueun maniement de fonds anx chefs militaires. Les commissions avaient cependant l'ordre de compter aux généraux les fonds qu'ils demanderaient sans qu'ils fussent ohligés de justifier pourquoi; ils n'on devaient compte qu'au gouvernement. Ainsi l'autorité militaire était encore hien ménagée. Les quatre directeurs firent adopter la mesure, et on signifia à

Schérer l'ordre do la faire exécuter aur-le-champ avec la dernière rignenr. Comme il montrait quefque indulgence pour ses camarades, on lui aignifia qu'il répondrait de tons les désordres qui ne seraiont pas réprimés.

Cette mesure, quelque juste qu'ello fût, devait blesser beaucoup les états-majors. En Italie surtout ils parurent se révolter : ils dirent qu'on déshonorait les militaires par les précautions qu'on prenaît à leur égard, qu'on enchaînait tout à fait les généraux, qu'on les privait de toute autorité. Championnet, à Naples, avait déjà tranché du législateur, et nommé des commissions chargées d'administrer le pays conquis. Faypoult était envoyé à Naples ponr a'y charger de touto la partie financière. Il prit les arrêtés pécessaires pour faire rentrer l'administration dans ses mains, et révoqua certaines mesures fort mal entendnes, prises par Championnet. Celui-ci, avec toute la morgue des gens de son état, surtont quand ila sont victorieux, se regarda commo offensé; il ent la bardiesse de prendre un arrêté par lequel il enjoignait à FayponIt et aux autres commissairea de quitter Naples sous vingt-quatre benres. Uno pareille conduite était intolérable, Méconnaître les ordres du Directoire et chasser de Naples les envoyés rovêtus de ses pouvoirs, était un acte qui méritait la plus sévère répression, à moins qu'on ne voulût abdiquer l'autorité suprème et la remettre aux généraux. Le Directoire ne faiblit pas, et graeo à l'énergie des membres intègres qui vonlaient mettre fin aux gaspillages, il déploya ici toute son autorité. Il destitua Championnet malgré l'éclat do ses derniers succès et le livra à une commission militaire. Malheureusement l'insubordination ne s'arrêta pas là. Le brave Joubert se laissa persuader que l'bonnenr militaire était blessé par les arrêtés du Directoire; il ne voulnt pas conserver le commandement aux conditiona nouvelles prescrites aux généraux et donna sa démission. Le Directoire l'accepta. Bernadotto refusa de succéder à Jouhert par les mêmea motifs. Néanmoins le Directoire ne céda pas et persista dans ses arrêtés.

Lo Directaire s'occupa onsuite de la levée des conscrits, qui s'exécutait lentement. Les deux premières classes ne pouvant pas fourair les deux cent mille bommes, il se fit autoriser à les prendre dans tontes les classes jusqu'à ce que lo nombre requis fût complet. Pour gagner du temps, il fut décidé que les communes seraient chargées ellesmemes de l'équipement des nouvelles revrues, et la mêmes de l'équipement des nouvelles revrues, et quo estte dépense serait comptée en déduction de la contribution foncière. Ces nouveaux conscit, à peine équipés, devaient se rendre sur les frontières, y être formés en batallons de garuison, remplacer les vieilles troupes dans les places et les camps do réserve, et dés que leur instruction serait suffisante, aller répindre les armées actives.

Le Directoire s'occupait aussi du déficit. Le miniatre Ramel, qui administrait toujonrs nos finances avec lumière et probité, depuis l'établissement du Directoire, après avoir vérifié le produit des impôts, assurait que le déficit serait de 65 millions, sans compter tout l'arriéré provenant du retard dans les rentrées. Une violente diapute s'engagea sur la quotité du déficit. Los advorsaires du Directoire ne le portaient pas à plus de 15 millions. Ramel prouvait qu'il serait de 65 millions, et peut-être même de 75. On avait imaginé l'impôt des portea et fenêtres; maia il no suffisait pas. L'impôt du sel fut mis en discussion. Alors de grands cris s'élevèrent : on opprimait le peuple, disait-on, on faisait porter les charges publiques sur une seule classe, on repouvelait les gabelles, etc. Lucien Bonanarte était celui des orateurs qui faisait valoir les objections avec le plus d'acharnement. Les partisans du gouvernement répondaient en alléguant la nécessité. L'impôt fut rejeté par lo conseil des Anciens. Pour en remplacer lo produit, on doubla l'impôt des portes et fenêtres, on décupla même celni des portes cochères. On mit en vente les biens du culte protestant, on décréta que le clergé protestant recevrait des salaires on dédommagement de ses biens. On mit à la disposition du gouvernement les sommes à recouvrer sur les propriétaires de hiens restés indivis avec l'État.

Malharausament tontes con resources a étation pas auex prompies. Outre la difficulté de potre le produit de l'impit au nivea de 600 millions, il pur avait su autre inconvaient dans la leuteur des vasaits su autre inconvaient dans la leuteur des reatives. On étais encove réalis, cette année comme dans les précédentes, à donne de sé déligations aux fluraisseurs sur les produits non restrés. Les reatives, auxquês de na vait, d'epuis les remouvesment des deux tiers, promis la plus grande exactienties, d'autre plus çès cua-miene a vet de loss recevables en acquittement des impôts. Aixai on se cavalles en acquittement des impôts. Aixai on se travauti de nouvez réditis nu recédients.

Ce n'était pas tont de réunir des soldats et des fonds pour les entretenir, il fallait les distribuer d'après un plan eonvenable, et leur choisir des genéraux. Il fallait, comme nous l'avons dit, garder la Hollande, la ligne du Rhin, la Suisse et toute l'Italie, c'est-à-dire opérer depuis le golfe de Tarente jusqu'au Texel. La Hollande était couverte d'un côté par la neutralité de la Prusse, qui paraissait certaine; mais une flotte anglo-russe devait y faire un déharquement, et il était urgent de la protéger contre ce danger. La ligne du Rhin était protégée par les deux places de Mayence et de Strashourg; et quoiqu'il fût pen probable que l'Autriche vint essayer de la percer, il était nrudent de la couvrir par un corps d'observation. Soit qu'on prit l'offensive ou qu'on l'attendit, c'était sur les bords du haut Danube, vers les environs du lac de Constance, on en Suisse, qu'on devait rencontrer les armées autrichiennes. Il fallait une armée active qui, partie de l'Alsace ou de la Suisse, s'avancerait dans les plaines de la Bavière. Il fallait ensuite un corps d'observation pour couvrir la Snisse; il fallait enfin une grande armée pour couvrir la haute Italie contre les Autrichiens, et la hasse Italie contre les Napolitains et les Anglais

Ce champ de hataille était immense, et il n'était pas connn et jugé comme il l'a été depuis, à la suite de longues guerres et de campagnes immortelles. On pensait alors que la clef de la plaine était dans les montagnes. La Suisse, placée au milieu de la ligne immense sur laquelle on allait comhattre, paraissait la clef de tout le continent; et la France, qui occupait la Suisse, semblait avoir un avantage décisif. Il semblait qu'en avant les sources du Rhin, du Danube, du Pô, elle en commandat tont le cours. C'était là une erreur. On concoit que deux armées qui appuient immédiatement une aile à des montagnes, comme les Autrichiens et les Français quand ils se hattaient aux environs de Vérone ou aux environs de Rastadt, tiennent à la possession de ces montagnes, parce que celle des deux qui en est maîtresse peut déhorder l'ennemi par les hauteurs. Mais quand on se bat à cinquante ou cent lieues des montagnes, elles cessent d'avoir la même importance. Tandis qu'on s'épuiserait pour la possession du Saint-Gothard, des armées placées sur le Rhin, ou sur le bas Pô, auraient le temps de décider du sort de l'Europe. Mais on concluait du petit au grand : de ce que les hauteurs sont importantes sur un champ de hataille de quelques licues, on en concluait que la puissance maîtresse des Alpes devait l'étre du continent. La Snisse n'a qu'un avantage réel, c'est d'ouvrir des débouchés directs à la France sur

l'Autriche, et à l'Autriche ur la France. On conpoil dis lurs que, pour le repusé de leur paissances et de l'Euripe, la cléture de ces débouchés soit un bienfail. Hus on peut empéche les poists de contact et les moyen d'invasion, mieux on fair, sustant entre dux. Esta qui ne pouvent n'euron surface et les moyen d'invasion, mieux on fair, surface le continent en soit chranke. C'est en cesers que le continent en soit chranke. C'est en cesers que la neutraifé de la Suissi nétresse toute l'Europe, et qu'on a toujours et raison d'en faire un principé de statet générale.

La France, en l'envahissant, s'était donné l'avantage des débouchés directs sur l'Autriche et l'Italie ; et, en ce sens, on pouvait regarder la possession de la Suisse comme importante pour elle. Mais si la multiplicité des déhouchés est un avantage pour la puissance qui doit prendre l'offensive, et qui en a les moyens, elle devient un inconvenient pour la puissance qui est réduite à la défensive, par l'infériorité de ses forces. Celle-ci doit souhaiter alors que le nombre des points d'attaque soit aussi réduit que possible, afin de pouvoir concentrer ses forces avec avantage. S'il eût été avantageux pour la France, suffisamment préparée à l'offensive, de pouvoir déboucher en Bavière par la Suisse, il était facheux pour elle, réduite à la défensive, de ne ponvoir pas compter sur la neutralité suisse; il était facheux pour elle d'avoir à garder tout l'espace compris de Mayence à Génes, an lieu de pouvoir, comme elle le fit en 1793, concentrer ses forces, entre Mavence et Strashourg d'une part. et entre le Mont-Blanc et Génes de l'autre.

Ainsi, l'occupation de la Suisse pouvait devenir dangereuse pour la France, dans le cas de la défensive. Mais elle était fort loin de se croire dans nn cas pareil. Le projet du gouvernement était de prendre l'offeusive partout, et de procéder, comme naguere, par des coups foudroyants. Mais la distribution de ses forces fut des plus malheureuses, On placa une armée d'observation en Hollande, et une autre armée d'observation sur le Rhin. Une armée active devait partir de Strasbourg, traverser la forêt Noire, et envahir la Bavière. Une seconde armée active devait combattre en Suisse pour la possession des montagnes, et appuver ainsi d'un côté celle qui agirait sur le Danube, et de l'autre celle qui agirait en Italie. Une autre grande armée devait partir de l'Adige pour chasser tout à fait les. Autrichiens jusqu'au delà de l'Izonzo. Enfin, une dernière armée d'observation devait couvrir la basse Italie, et garder Naples. On voulait que l'armée de Hollande fût de vingt mille hommes, celle du Rhin de quarante, celle dn Danube de quatrevingts, celle de Suisse de quarante, celle d'Italie de quatre-vingts, celle de Naples de quarante, ec qui faisait en tont trois cent mille hommes, indépendamment des garnisons. Avec de pareilles forces, cette distribution devenait moins défectuense. Mais si, par la levée des conscrits, on pouvait, dans quelque temps, porter nos armées à ce nombre, on était loin d'v être arrivé dans le moment. On ne pouvait guère laisser que dix mille hommes en Hollande. Sur le Rbin on pouvait à peine réunir quelques mille hommes. Les troupes destinées à composer eette armée d'observation étaient retenues dans l'intérieur, soit ponr surveiller la Vendée encore menacée, soit pour protéger la tranquillité publique pendant les élections qui se préparaient. L'armée destinée à agir sur le Danube était an plus de quarante mille bommes, celle de Suisse de trente, celle d'Italie de cinquante, celle de Naples de trente. Ainsi, nous comptions à peine cent soixante ou cent soixante et dix mille hommes. Les éparpiller du Texel au golfe de Ta-

rente était la chose du monde la plus imprudente. Puisque le Directoire, emporté par l'audace révolutionnaire, voulait prendre l'offensive, il fallait alors, plns que jamais, choisir les points d'attaque, se réunir en masse suffisante sur ces points, et ne pas se disséminer pour comhattre sur tous à la fois. Ainsi, en Italie, au lieu de disperser ses forces depuis Véronc insun'à Naples, il fallait, à l'exemple de Bonaparte, en réunir la plus grande partie sur l'Adige, et frapper là les grands coups. En battant les Autrichiens sur l'Adige, il était assez prouvé qu'on pouvait tenir en respect Rome, Florence et Naples, Dn côté du Danube, au lieu de perdre inutilement des milliers de braves au pied du Saint-Gothard, il fallait diminuer l'armée de Suisse et dn Rhin, grossir l'armée active du Danube, et livrer avec celle-ci une bataille décisive en Bavière. On pouvait même réduire encore les points d'attaque, rester en observation sur l'Adige, n'agir offensivement que sur le Danube, et là, porter un conp plus fort et plus sur en grossissant la masse qui devait le frapper. Napoléon et l'archiduc Charles ont prouvé, le premier par de grands exemples, et le second par des raisonnements profonds, qu'entre l'Autriche et la France, la querelle doit se vider sur le Danube. C'est là qu'est le chemin le plus court pour arriver au but. Une armée française, victorieuse en Bavière, rend nuls tous les succès d'une armée autrichienno victo- il s'était brouillé avec la plupart de ses camara-

ricuse en Italie, parce qu'elle est beaucoup plus rapprochée de Vienne.

Il fant dire, pour excuser les plans dn Directoire, qu'on n'avait pas encore embrassé d'aussi vastes champs de bataille, et que le seul homme qui l'aurait pu alors, était en Égypte. On dissémina donc les cent soixante mille hommes, on environ, actucllement disponibles, sur la ligne immense que nous avons décrite, et dans l'ordre que nous avons indiqué. Dix mille bommes devaient observer la Hollande, quelques mille, le Rhin; quarante millo formaient l'armée du Dannbe, trente mille celle de Suisse, cinquante mille celle d'Italie, trente celle de Naples. Les conscrits devaient bientôt renforcer ces masses et les porter au nombre fixé par les plans du Directoire.

Le choix des généraux ne fut guère plus heureux que la conception des plans. Il est vrai que depuis la mort de Hoche, et le départ de Bonaparte. Desaix et Kléber pont l'Égypte, les choix étaient beaucoup plus limités. Il restait un général dont la réputation était grande et méritée; c'était Moreau. On pouvait être plus audacieux, plus entreprenant, mais on n'était ni plus ferme ni plus sur. Un État, défendu par un tel bomme, ne ponvait périr. Disgració à cause de sa conduite dans l'affaire Pichegru, il avait modestement consenti à devenir simple inspecteur d'infanterie. On le proposa au Directoire pour commander en Italie. Depuis que Bonaparte avait tant attiré l'attention sur cette belle contrée, depuis qu'elle était comme la pomme de discorde entro l'Autriche et la France, ce commandement semblait le plus important. C'est pourquoi on songea à Moreau. Barras s'y opposa de toutes ses forces. Il donna des raisons de grand patriote, et présenta Moreau comme suspect à cause de sa conduite au 18 fructidor. Ses collègues eurent la faiblesse de céder. Moreau fut écarté, et resta simple général de division dans l'armée qu'il aurait dû commander en chcf. Il accepta noblement ce rang subalterne et au-dessons de ses talents. Joubert et Bernadotte avaient refusé le commandement de l'armée d'Italie, on sait par quels motifs. On songea done à Schérer, ministre de la guerre. Ce général, par ses succès en Belgique et sa belle bataille de Loano, s'était acquis beaucoup de réputation. Il avait de l'esprit, mais un corps usé par l'àge et les infirmités; il n'était plus capable de commander à des jeunes gens pleins de force et d'audace. D'ailleurs des, en voulaux apporter quelque rigueur dana la ripression de la licene militaire. Barra le proposa pour général de l'armée d'Italic. On dit que c'aitai pour le faire sourir du ministré de la guerre, es il commençait à devenir importus par a sévérité. Cepedant, les militaires que l'on consulta, notamment Bernadotte et Jouhert, ayant parté de sa capacité comme on en partial alors dans l'armée, c'est-à-tire avec heaucoup d'estine, il fat nommé général en che de l'armée d'Italie. Il s'en défondit beaucoup, alléquant son âge, sas anté, et surtout on impoplatrié, de oant fonctions qu'il avait exercées; mais on insista, et il fut obligé d'accepter.

Championnet, traduit devaut une commission, fut remplacé dans le commandement de l'armée de Naples par Macdonald, Masséna fut chargé du commandement de l'armée d'Helvétie. Ces choix étaient excellents, et la république ne pouvait que s'en applaudir. L'importante armée du Danube fut donnée au général Jourdan. Malgré ses malheurs dans la campagne de 1798, on n'avait point oublié les services qu'il avait rendus en 1793 et 1794, et ou espérait qu'il ne serait pas au-dessous de ses premiers exploits. Puisqu'on ne la donnait pas à Morean, l'armée du Danube ne pouvait être en de meillenres mains. Malheurensement elle était tellement inférieure en nombre, qu'il ent fallu, pour la commander avec confiance. l'audace du vainqueur d'Arcole et de Rivoli. Bernadotte eut l'armée du Rbin; Brune celle de Hollande.

L'Autriche avait fait des préparatifs bien sapérieurs aux nôtres. Ne se confiant pas comme nous dans ses succès, elle avait employé les deux auuées écoulées depuis l'armistice de Léoben à lever, à équiper et à instruire de nouvelles troupes. Elle les avait ponrvues de tout ce qui était nécessaire, et s'était étudiée à choisir les meilleurs généraux. Elle pouvait porter actuellement en ligne deux cent vingt-ciua mille hommes effectifs, sans compter les recrues qui se préparaient encore. La Russie lui fournissait nu contingent de soixante mille hommes, dont on vantait dans toute l'Europe la bravoure fanatique, et qui étaient commandés par le célèbre Suwarow. Ainsi la nouvelle coalition allait opérer sur le front de notre ligne avec environ trois cent mille bommes. On annonçait deux autres contingents russes, combinés avec des troupes anglaises, et destinés, l'nn à la Hollande, l'autre à Naples.

Le plan de casupagne de la coalition n'était pas mieux conçu que le nôtre. C'était une conceptiou pédantesque du conseil aulique, fort désapprouyée par l'archidue Charles, mais imposée à lui et à tous les géuéraux, sans qu'il leur fût permis de la modifier. Ce plan reposait, comme celui des Français, sur le principe que les montagnes sout la clef de la plaine. Aussi des forces considérables étaient-elles amoucelées pour garder le Tyrol et les Grisons, et pour arracher, s'il était possible, la grande chaîne des Alpes aux Français. Le second objet que le conseil aulique semblait le plus affectionner, c'était l'Italie. Des forces considérables étaient placées derrière l'Adige. Le théâtre de guerre le plus important, celui du Danube, ne paraissait pas être celui dont on s'était le plus occupé. Ce qu'on avait fait de plus heureux de ce côté, c'était d'y placer l'archidue Charles. Voici comment étaient distribuées les forces autrichiennes. L'archiduc Charles était, avec cinquantequatre mille fantassins et viugt-quatre mille chevaux, en Bavière, Dans le Voralberg, tout le loug du Rhin, jusqu'à sou embouchure dans le lac de Constance, le général Hotze commandait vingt-quatre mille fantassins et deux mille chevaux. Bellegarde était dans le Tyrol avec quarante-six mille bommes, dont deux mille cavaliers. Kray avait sur l'Adigo soixaute-quatre mille fantassins et onze mille chevaux, ce qui faisait soixante et quinze mille hommes en tout. Le corps russe devait venir so joindre à Kray, pour agir en Italie.

On voit que les vingt-six mille beumes de l'active de l'active les devients agir dans les montagnes. Ils devaient gar les normes des l'exes, tauls que les armées qui agiusient dans la plaine tâcheraient d'en funchir le cours. Du côt de les Francis, l'armée d'Ilelvétie était chargée du même soin. Ainsi, de part et d'autre, une foule de braves ailuent s'entre-décraire insuffement sur des rechers incoces autre d'active in la gare le de l'entre de l'active insuffement sur des rechers incoces autre des rechers incoces autre des rechers incoces autre les rette de garers.

Les généraux français n'avaicut pas manqué d'informer le Directoire de l'iusuffisauce de leurs moyens en tous geures. Jourdau, obligé d'envoyer plusieurs bataillons en Belgique, pour y réprimer quelques troubles, et une demi-brigade à l'armée

<sup>\*</sup> Toutes ces assertions sont motivées au long par l'archidue Charles , le général Jemini et Napoléen.

of llebésic pour remplacer une autre demi-brigade energée na laie, ne compair la luge ut rentebuit milt hommes effectifs. De parcilles forces citient trop disproprietomées avec celles de l'archidee pour qu'il pât lutter avec avantage. Il demadoit a pempie formation de l'armé de Bernadoite, qui ne compitit pas encore plus de eing da fin ille hommes, et autrout l'expussission des nouveaux batallous de campagne. Il ararit voulu qu'on lai peratt d'attier à lui on l'armée de l'hiti, ou l'armée d'liberie, ou quoi de avant il le magains, il le brier, ou quoi de, de avant il le magains, il le moyens de tamport indispenables pour faire vivre son armée dans des sons stériles et du neces extrement diffielle.

Le Directoire répondait à ces observations quo

les conscrits allaient rejoindre et se former hientôt en bataillons de campagne; que l'armée d'Helvétie serait incessamment portée à quarante mille hommes, celle du Danube à soixante; que dès que les élections seraient achevées, les vieux bataillons, retenus dans l'intérieur, iraient former le novau de l'armée du Rhin. Bernadotte et Masséna avaient ordre de concourir aux opérations de Jourdan, et de se conformer à ses vues. Comptant toujours sur l'effet de l'offensive, et animé de la meme confiance dans ses soldats, il voulait que, malgré la disproportion du nombre, ses généraux se hâtassent de hrusquer l'attaque et de déconcerter les Autrichiens par une charge impétueuse. Aussi les ordres furent-ils donnés en conséquence.

Les Grisons, partagés entre deux factions, avaient hésité longtemps entre la domination autrichienne et la domination suisse. Enfin ils avaient appelé les Autrichiens dans leurs vallées. Le Directoire, les considérant comme sujets suisses, ordonna à Masséna d'occuper leur territoire, en faisant aux Autrichiens une sommation préalable de l'évacuer. En cas de refus, Masséna devait attaquer sur-le-ehamp. En même temps, comme les Russes s'avançaient tonjours en Autriche, il adressa, à ee sujet, deux notes, l'une au eongrès de Rastadt, l'autre à l'Empereur. Il déelarait an corps germanique et à l'Empereur que si, dans l'espace de huit jonrs, un contre-ordre n'était pas donné à la marche des Russes, il regarderait la guerre comme déclarée. Jourdan avait ordre de passer le Rhin aussitôt ce délai expiré.

Le congrès de Rastadt avait singulièrement avancé ses travaux. Les questions de la ligne do

Rhin, du partage des îles, de la construction des ponts, étant terminées, on ne s'occupait plus que de la question des dettes. La plupart des princes germaniques, excepté les princes ecclésiastiques, ne demandaient pas mieux que de s'entendre pour éviter la gnerre; mais soumis la plupart à l'Autriehe, ils n'osaient pas se prononeer. Les membres de la députation quittaient successivement le congrès, et bientôt on allait se trouver dans l'impossibilité de délibérer. Le congrès déclara ne pas pouvoir répondre à la note du Directoire, et en référa à la diète de Ratisbonne. La note destinée à l'Empereur fut envoyée à Vienne même, et resta sans réponse. La guerre se tronvait donc déclarée par le fait. Jourdan eut ordre de traverser le Rhin, et de s'avancer par la forêt Noire jusqu'aux sources du Danube. Il franchit le Rhin le 11 ventôse an vu (1" mars). L'archidue Charles franchit le Lech le 13 ventôse (3 mars). Ainsi les limites que les deux puissances s'étaient prescrites étaient franchies, et on allait de nouvean en venir aux mains. Cependant, tout en faisant une marche offensive, Jonrdan avait ordre de laisser tirer les premiers coups de fusil à l'ennemi, en attendant que la déclaration de guerre fût approuvée par le corps législatif.

Pendant ce temps, Masséna agit dans les Grisons. Il somma les Autrichiens de les évaeuer le 16 ventôse (6 mars). Les Grisons se composent de la baute vallée du Rhin , et de la hante vallée de l'Inn, ou Engadin. Masséna résolut de passer le . Rhin près de son embonchure dans le lae de Constance, et de s'emparer ainsi de tous les corps répandus dans les hautes vallées. Lecourbe, qui formait son sile droite, et qui, par son activité et son audace extraordinsires, était le général le plus accompli pour la guerre des montagnes, devait partir des environs du Saint-Gothard, franchir le Rhin vers ses sources, se jeter dans la vallée de l'Inn. Le général Dessoles, avec une division de l'armée l'Italie, devait le seconder en se portant de la Valteline dans la vallée du haut Adige.

Ĉes habiles dispositions furent exécutées avec mon grande viguent. Le 16 ventos (6 mars) le Rhin fat franchi sur tous les points. Les soldats jedèrent des charrettes dans le fleuve, et passérent dessus comme sur un pont. En denz jours, Marséna fut maltre de tout le cours du Rhin, depais ses sources jusqu'à son embonchure dans le lae de Constance, et prit quinze pièces de canno et einge. mille prisonniers. Lecourbe, de son côté, n'exécutait pas avec moins de bonbeur les ordres de son général en chef. Il franchit le Rhin supérieur. passa de Dissentis à Tusis dans la vallée de l'Albula, et, de cette vallée, se jeta bardiment dans celle de l'Inn, en traversant les plus hautes montagnes de l'Europe, couvertes encore des neiges de l'hiver. Un retard forcé avant empéché Dessoles de se porter de la Valteline sur le haut Adige. Lecourbe se trouvait exposé au débordement de toutes les forces autrichiennes cantonnées dans le Tyrol, Tandis, en effet, qu'il s'avançait hardiment dans la vallée de l'Inn et marchait sur Martinsbruck. Landon se jeta avec un corps sur ses derrières; mais l'intrépide Lecourbe, revenant sur ses pas, assaillit Lauden, l'accabla, lui fit beaucoup de prisonniers, et recommença sa marche dans la vallée de l'Inn.

Ges débuts brillants semblaient faire croire que dans les Alpes comme à Naples les Français pourraient braver partout un ennemi sapérieur en nombre. Ils confirmèrent le Directoire dans l'idée qu'il fallait persister dans l'offensive, et suppléer au nombre par la hardiesse.

Le Directoire envoya à Jourdan la déclaration de gnerre qu'il avait obtenue des conseils \*, avec l'ordre d'attaquer sur-le-champ. Jourdan avait débouché par les défilés de la forêt Noire, dans le pays compris entre le Danube et le lac de Constance. L'angle formé par ce fleuve et ce lac va en s'ouvrant toujours davantage, à mesure qu'on s'avance en Allemagne. Jourdan, qui voulaitappuyer sa ganebe an Dannbe, et sa droite au lac de Constance, pour communiquer avec Masséna, était donc obligé, à mesure qu'il s'avançait, d'étendre toujours sa ligne, et de l'affaiblir par conséquent d'une manière dangereuse, surtout devant un ennemi très-supérieur en nombre. Il s'était d'abord norté insau'à Mengen d'un côté, et jusqu'à Marekdorf de l'autre. Mais apprenant que l'armée du Rhin ne serait pas organisée avant le 10 germinal (50 mars), et craignant d'être tourné par la vallée du Necker, il conçut des craintes et fit un mouvement rétrograde. Les ordres de son gouvernement et le succès de Masséna le décidèrent à remareber en avant. Il fit choix d'nne bonne position entre le lac de Constance et le Danube. Deux torrents, l'Ostrach et l'Aach, partant à pen près

du'même point, et se jetant l'un dans le Danube, l'autre dans le lac de Constance, forment une même ligne droite, derrière laquelle Jourdan s'établit. Saint-Cyr. formant sa gauche, était à Mengen; Souham, avec le centre, à Pfullendorf; Férino, avec la droite, à Barendorf, d'Ilautpoult était placé à la réserve. Lefebvre, avec la division d'avant-garde, était à Ostrach. Ce point était le plus accessible de la ligne : placé à l'origine des deux torrents, il présentait des marécages qu'on pouvait traverser sur une longue chaussée. C'est sur ce point que l'archiduc Charles, qui ne vou lait point se laisser prévenir, résolut de porter son principal effort. Il dirigea denx colonnes à la gauehe et à la droite des Français, contre Saint-Cyr et Férino. Mais sa masse principale, forte de près de cinquante mille hommes, fut portée tout entière sur le point d'Ostrach, où se trouvaient neuf mille Français au plns. Le combat commença le 2 germinal (22 mars au matin) et fut des plus acharnés. Les Français déployèrent à cette première rencontre une bravoure et une opiniatreté qui excitèrent l'admiration du prince Charles Inimême. Jourdan accourut sur ce point; mais l'étendne de sa ligne et la nature du pays ne permettaient pas que, par un monvement rapide, il transportát les forces de ses ailes à son centre. Le passage fut forcé, et après nnc résistance honorable. Jourdan se vit obligé de battre en retraite. Il

se replia entre Singen et Tuttlingen. Un échec à l'ouverture de la campagne était fàcheux; il détruisait ce prestige d'audace et d'invincibilité dont les Français avaient besoin pour suppléer au nombre. Cependant l'infériorité des forces avait rendu cet échec presque inévitable. Jonrdan ne renonça pas pourtant à prendre l'offensive. Sachant que Masséna s'avançait an delà du Rhin, se fiant à la coopération de l'armée du Danube, il se croyait obligé de tenter un dernier effort pour sontenir son collègne, et l'appuyer en se portant vers le lae de Constance. Il avait un autre motif de se reporter en avant; c'était le désir d'occuper le point de Stokaeb où se croisent les routes de Suisse et de Sonabe, point qu'il avait eu le tort d'abandonner en se retirant entre Singen et Tuttlingen. Il fixa son mouvement au 3 germinal (23 mars).

L'archiduc Charles n'était pas encore assuré de la direction qu'il devait donner à ses mouvements. Il ne savait s'il devait diriger sa marche ou sur la Snisse, de manière à séparer Jourdan de Masséna,

<sup>\*</sup> Cette déclaration de guerre fut faite le 22 ventèse an ve (15 mars.)

ou vers les sources du Dambe, de manière à le séparer de sa base du Riha. La direction vers la Súsisse loi semblait la plus avantagease pour les decux armées, car les Français avaitent autant d'intèret à se lier à l'armée d'Heivétiq que les Autrichiens en avaient à les en sépares. Núis il ignorait les projets de Jourdan, et veulait faire une reconnissance pour les germinu (Evantages des les configurations de la configuration de la legion avantage de la configuration de la condition de le pour avantage de la configuration de la condition de la configuration de la condition de la

La nature des lieux reudait la position des deux armées extrémement compliquée. Le point stratégique était Stokach, où se croisent les rontes de Souabe et de Suisse, C'était là la position quo Jourdan voulait reprendre, et one l'archiduc voulait garder. La Stokach, petite rivière, coule, en faisant heaucoup de détonrs, devant la ville du même nom, et va fiuir son cours sinueux dans le lac de Constance. C'était sur cette rivière que l'archiduc avait pris position. Il avait sa gauche entre Nenzingen et Wahlwies, sur des hauteurs, et derrière I'nn des circuits de la Stokach; son centre était placé sur nu platean élevé, nommé le Nellemberg, et en avant de la Stokach; et sa droite snr le prolongement de ce plateau, le long de la chaussée qui va de Stokach à Liptingen, Elle se tronvait comme le centre, en avant de la Stokach. L'extrémité de cette aile était couverte par les bois épais qui s'étendent snr la route de Liptingen. Il y avait de grands défauts dans cette position. Si la ganche avait la Stokach devant elle, le centre et la droite l'avaient à dos, et pouvaient y être précipités par un effort de l'enuemi. Eu outre, toutes les positions de l'armée n'avaient qu'nne mêmo issue vers la ville de Stokach, et en cas d'une retraite forcée, la gauche, le centre, la droite, seraient venns s'entasser par une seule route, et auraient pu amener, en s'y rencontrant, une confusion désastreuse. Mais l'archiduc, en voulant couvrir Stokach, no pouvait pas prendre d'autre position, et la nécessité était son excuse. Il n'avait à se reprocher que denx véritables fantes : l'une de n'avoir pas fait quelques travaux ponr mieux garder son ceutre et sa droite, et l'autre d'avoir trop porté de tronpes à sa gauche, qui était suffisamment protégée par la rivière. C'est l'extrême désir de conserver le point important de Stokach, qui lui fit distribner ainsi ses tronpes. Il avait dn reste l'avantage d'une immense supériorité namérique.

Jourdan ignorait une partie des dispositions de l'archiduc, car rien n'est plus difficile que les reconnaissances, surtont dans un pays anssi accidenté que celui où agissaient les deux armées. Il occupait toujours l'ouverture de l'angle formé par le Dannhe et le lac de Constance, de Tittlingen à Stensslingen, Cette ligno était fort étendue, et la nature du pays, qui ne permettait guère une concentration rapide, rendait cet inconvénient encore plns grave. Il ordonna au général Férino, qui commandait sa droite vers Stensslingen, de marcher sur Wahlwies, et à Souham, qui commandait le centre vers Eigeltingen, de se porter sur Nenzingen. Ces deux généraux devaient comhiner lcurs efforts pour emporter la gauche et le centre de l'archiduc, en passant la Stokach et en gravissant le Nellemberg. Jourdan se proposait ensnite de faire agir sa ganche, son avant-garde et sa réserve sur le point de Liptingen, afin de pénétrer à travers les bois qui convraient la droite de l'archiduc, et de parvenir à la forcer. Ces dispositions avaient l'avantage de diriger la plus grando masse des forces sur l'aile droite de l'archidne, qui était la plus compromise. Malheurensement tontes les colonnes de l'armée avaient des points de départ trop éloignés. Pour agir sur Liptingen. l'avant-garde et la réserve partaient d'Emiugenob-Ek, et la gauche de Tuttlingen, à la distance d'une journée de marche. Cet isolement était d'autant plus dangereux, que l'armée française, forte de trente-six millo hommes environ, était inférieure d'un tiers au moins à l'armée autri-

chicane. Le 5 germinal (25 mars) an matin, les deux armées se rencontrèrent. L'armée française marchait à une hataille, celle des Autrichiens à une reconnaissance. Les Autrichiens, qui s'étaient éhranlés un peu avant nous, surprirent nos avantgardes, mais furent hientôt refonlés snr tous les points par le gros de nos divisions. Férino à la droite. Sonham an centre, arrivèrent à Wahlwies, à Orsingen, à Nenzingen, au hord de la Stokach, au pied du Nellemberg, ramenèrent les Autrichiens dans leur position du matin, et commencèrent l'attaque sérieuse de cette position. Ils avaient à franchir la Stokach et à forcer le Nellemherg. Uno longue canonnade s'engagea sur toute la ligne.

A notre gauche, le succès était plus prompt et plus complet. L'avant-garde, actuellement commandée par le général Soult, depuis une hlessure qu'avait reçue Leschvre, repoussa les Autrichiens qui s'étaient avancés jusqu'à Emingen-ob-Ek, les chassa de Liptingen , les mit on déroute dans la plaine, les poursuivit avec une extrême ardeur, et parvint à leur enlever les bois. Ces bois étaient ceux mêmes qui couvraient la droite autrichionne; en poursuivant leur mouvement, les Français pouvaient la jeter dans le ravin de la Stokach, et lui causer un désastre. Mais il était clair que cetto aile allait être renforcée aux dépens du centre et de la gauche, et qu'il fallait agir sur elle avec une grande masse de forces. Il fallait done, comme dans le plan primitif, faire converger sur ce même point l'avant-garde, la réserve et la gauche. Malheureusement le général Jourdan, se confiant dans le succès tron facile qu'il venait d'obtenir, voulut atteindre un ohiet trop étendu, et au lieu d'amener Saint-Cyr à lui, il prescrivit à co général de faire un long circuit pour envelopper les Antrichiens et leur conper la retraite. C'était trop se hâter de recucillir le fruit de la victoire, quand la victoiro n'était pas remportée. Le général Jourdan ne garda sur le point décisif que la divisien d'avant-garde et la réserve confiée à d'Hautpoult,

Pendant ce temps, 1a droite des Autrichiers, voyant les hois qui la courvisate froés par l'onneuis, fit volle-fice, et disputs avec une extréue
pointairest le Autousée de Lipiques à Stokach,
qui traverso ces bois. On se hattoit avec acharment, lossque l'archides eccourat ent notus histe.

Jugean le danger avec un coup d'œil sit, il récita
ganche pour les transporter à sa droite. Ne s'ofgrayat pas du movement de Saite. Cy sur ses soite
derrières, il seatit que, Jourdan repousé, Saintgroupe (Dy rea servii que plus compensis, et il résolution
de se horner à un effort décisif vers le point actuellement means de l'ellement means.

On so dispuisit les bois avec un acharements extraordinaire. Les Français, très-inférieurs en nombre, résistaient avec un courage que l'archive appelle adminable; mais le prince chargea lui-même avec quelques hatalilons sur la chursoide di Lipingen, et di lacher prince sur Français. Gens-ci perdirent les bois, ets et seuvirent enfin en la plaise décevere de Lipingen, et dei lis Santa-Cyr, mais il n'était plus comps. Il ni reastif ar français de la résult de faire sevent de la résult de faire des cuter une charge de cavalerie pour reprendre les avantages preduit. Il lança queltur riginants de cavalerie à la

feis. Cette clarge, arriécé par une autre charge que firent à propos les enirassiers de l'archider, ne fut pas heureuse. Une confusion horrihle se mit alors dans la plaine du Liptingen. Après avoir fini des prodigas do hervoure, les Français se dé-handérent. Le général Jourdan fit des efforts hérriques pour arrêcrie les fuyards; il îla emporêr lui-même. Cependant les Autrichiens, épuisés de colong combat, n'esérent pas nous poursuivre.

La journée fut des lers finie. Férine et Souham s'étaient maintenus, mais n'avaient forcé ni le centre ni la gaucho des Autrichiens. Saint-Cyr courait sur leurs derrières. On ne pouvait pas dire que la bataille fût perdue : les Français, inférieurs du tiers, avaient conservé partout le champ de hataille, et déployé une rare bravoure : mais avec leur infériorité numérique, et l'isolement de leurs différents corps, n'aveir pas vainen, e'était être battu. Il fallait sur-le-champ rappeler Saint-Cyr, très-compromis, rallier l'avant-garde et la réserve maltraitées, ramoner le centre et la droite, Jourdan donna sur-le-champ des ordres en conséquonce, et prescrivit à Saint-Cyr de se replier le plus promptement possible. La position de ce dernier était devenue très-périlleuse; mais il opéra sa retraite avec l'aplomb qui l'a toujours signalé. et il regagna le Danube sana acoident. La perte avait été à peu près égalo des deux côtés, en tués, hlessés ou prisonniers. Elle était de quatre à cinq mille hommes environ.

Après cette journée malheurense, les Français ne pouvaient plus tenir la campagne, et ils devaient chorcher un abri dorrière une ligne puissante. Devaient-ils se retirer en Snisse ou sur le Rhin? Il était évident qu'en se retirant en Suisse. ils combinaient leurs efforts avec l'armée de Masséna, et pouvaient par cette réunion reprendre uno attitudo imposante. Malheureusement le général Jourdan no erut pas devoir en agir ainsi; il craignait pour la ligne du Rhin, sur laquelle Bernadotte n'avait réuni encore que sept à huit mille hommes, et il résolut de se replier à l'entrée des défilés do la forêt Noire. Il prit là une position qu'il croyait ferte, et laissant le commandement à son chef d'état-major Ernoulf, il partit pour Paris, afin d'aller se plaindre de l'état d'infériorité dans lequel on avait laissé son armée. Les résultats parlaient beaucoup plus hant que tentes les plaintes du mende, et il valait hien mieux qu'il restat à son armée que d'aller se plaindre à Trè-beureasement le conseil attique impossi à l'archièue une faste grave, qui réparatie partie les nôtres. Si l'archièue, poussant ses avanuages des poursuirs insa relicha notre armé vaincue, il aurait pe la mettre dans un désordre complete et peur-étre meue le dérimire. Il aurait été temps alors de revenir vers la Suisse pour assaillir Masena, privé de tout secours, rédnit à ses trente mille hommes, et engagé dans les hautes vallèes de Alpes. Il n'éta pas éti mpossible de hai con-per la route de l'arace. Mais le couseil autique per la route de l'arace. Mais le couseil autique per la route de l'arace. Mais le couseil autique per la route de l'arace. Mais le couseil autique per la fest de l'evenée; c'étre che la que route la Saisse de l'evenée; c'étre che la guerre était dans les nontagnes.

Pendant que ces événements se passaient en Souahe, la guerre se ponrsuivait dans les hautes Alpes. Massena agissant vers les sources dn Rhin. Lecourbe vers celles de l'Inn. Dessoles vers celles de l'Adige, avaient eu des succès halancés. Il y avait au delà du Rhin, un peu au-dessus du point où il se jette dans le lac de Constance, une position qu'il était negent d'emporter, c'était celle de Feldkirch. Masséna y avait mis tonte son opiniàtreté, mais il y avait perdu plus de deux mille hommes sans resultat, Lecourhe, à Taufers, Dessoles, à Nanders, avaient livré deux combats brillants, qui leur avaient valu à chacun trois à quatre mille prisonniers, et qui avaient amplement compensé l'échec de Feldkirch. Ainsi les Français, par leur vivacité et leur audace, conservaient la supériorité dans les Alpes.

Les opérations commençaient en Italie, le lendemain même de la hataille de Stokach. Les Francais avaient recn environ trente mille conscrits. ce qui portait la masse de leurs forces en Italie à cent seize mille hommes à peu près. Ils étaient distribués ainsi qu'il suit : trente mille hommes de vieilles troupes gardaient, sous Macdonald, Rome et Naples. Les trente mille jeunes soldats étaient dans les places. Il restait cinquante-six mille hommes sous Scherer. De ces cinquante-six mille hommes, il en avait été détaché cinq mille sons le général Gauthier pour occuper la Toscane, et cinq mille sous le général Dessoles pour agir dans la Valteline. C'étaient donc quarante-six mille hommes qui restaient à Schérer pour se battre sur l'Adige, point essentiel, où il aurait fallu porter toute la masse de nos forces. Outre l'inconvénient du petit nombre d'hommes sur ce point décisif, il en était un autre qui ne fut pas

moins fast au Français. Le général d'impirit aucenc confiner; il vivait pa sauce de jeumens, cemme nome l'avens dit; il vétait d'althern dépoputatisé pendant son ministère. Il le sentist luiméme, et il n'avait pris le commandement qu'à regret. Il altait pendant la unit écontre les propos des soldats sons leurs tentes, et recueillir de ses propres orcilles les perwers de son impopularité. C'étaient la des circonstances bien défavorables, au debut d'un canapage grande et difficile.

Les Autichiens devicient être communés par Melas et Suavrov. En attendant, in holisaisent, sub harro de Kray, l'un des meilleurs généraux de l'Empereur. Austum meil l'arrivée des Russes, lis comptaient quatres-ingt-cinq mille hommes dans la haute laile. Soitane mille, à peu prèt, deinen déjà sur l'Adige. Dans les deux armées l'ortre varsité dé dome de penetre l'offensie. Les Autichiens devicient déboncher de Vérone, longre le pel des montignes, et àvancer au deils du flueve, en masquant touties les places. Ce mouvement vaisi pur lus d'appure celui de l'armée du Tyrol dans les montagnes.

franchir l'Adigo. La commission ésist difficile, cer les Astrichiens varient tout l'avanagé de cette ligue. Elle doit étre assez consue par la compague de 1796. Vérone et Leganga, qui lo commandent, appartensient aux Autrichiens. Jeter un pont, sur quelque point que coffi, desti trè-dangerens, car les Autrichiens, ayant Vérone et Legange, posvaient déboucher sur le faux de l'armé occupée à tenter un passage. Le plus sir, si on n'avrit pas a l'ordre de prender obfensire, et dé de l'inserce a l'ordre de prender obfensire, et dé de l'inserdre une un terrain qu'on surait cu le temps de dre une un terrain qu'on surait cu le temps de choisir, de lui l'iterre hatille, et de profiler des résultats de la victoire pour passer l'Adige à sa suite.

Schiere, obligé de prendre l'initiative, bésius un le meilleur paris à adopter, et se décidie enfin pour une attaque vern su gauche. On se souvient nan doute de la position de Rivoil, d'ann les montagnes, à l'entrée du Tyrol, et fort au-dessus de Vernee. Les Autrichiens en avient retranché toutes les appreches, et formé un eamp à Pastrango. Schiere résolut de luer enlever à loud et camp, et de les rejeter de ce côté au delà do FAige. Les trois duitsons Servineire, Delmas et Grenier, furrent destinées à cet objet. Moreau, d'evenu simple général et division sous Schierre,

devait, avec les deux divisions Hatry et Victor, inquiéter Vérone. Le général Montrichard, avec une division, devait faire une démonstration sur Legnago. Cette distribution de forces annonçait l'incertitude et les tâtonnements du général en chef.

L'attaque eut lieu le 6 germinal (26 mars), lendemain de la bataille de Stokaelı. Les trois divisions chargées d'assaillir par plusieurs points le camp de Pastrengo, l'enlevérent avec une valeur digne de l'ancienne armée d'Italie, et s'emparèrent de Rivoli. Elles prirent quinze cents prisonniers aux Autrichiens et beaucoup de canons. Ceux-ei repassèrent l'Adige à la hâte sur nn pont qu'ils avaient jeté à Polo, et qu'ils enrent le temps de détruire. Au centre, sous Vérone, on se battit pour les villages placés en avant de la ville. Kaim mit à les défendre et à les reprendre une opiniatreté inutile. Celui de San-Massimo fut pris et repris jusqu'à sept fois. Moreau, non moins opiniâtre que son adversaire, ne lui laissa prendre aucun avantage, et le resserra dans Vérone. Montriebard, en faisant une démonstration inutile sur Legnago, courut de véritables dangers, Kray, trompé par de faux renseignements, s'était imaginé que les Français allaient porter leur principal effort sur le bas Adige; il y avait dirigé une grande partie de ses forces, et en débouchant de Legnago, il mit Montrichard dans le plus grand péril. Heureusement celui-ei se couvrit des accidents dn terrain, et se replia sagement snr Mo-

La journée avait été sanglante et tout à l'avantage des Français à la gauche et au centre. On pouvait évaluer la perte des Français, en tués, blessés et prisonniers, à quatre mille, et celle des Autrichiens à buit mille au moins. Cependant, malgré l'avantage que les Français avaient en, ils n'avaient obtenn que des résultats peu importants. A Vérone, ils n'avaient fait que resserrer les Autrichiens : au-dessus de Vérone, ils les avaient rejetés, il est vrai, au delà de l'Adige, et avaient acquis le moyen de le passer à leur suite en rétablissant le pont de Polo; mais malheureusement il était peu important de franchir l'Adige sur ce point. On doit se souvenir que la route qui longe extérieurement ce fleuve vient traverser Vérone, et qu'il n'y a pas d'antre issue pour déboucher dans la plaine. Ce n'était done pas tout que de franchir l'Adige à Polo; on se trouvait, après l'avoir franchi, en face de Vérone, dans la même

position que Moreau au centre, et il fallait enfever la place. Si, dans la journée méme, on côt profité ilu désordre dans lequel l'attaque du camp de Pastrengo avail jeté les Autrichiens, et qu'on se fit haté de réablir le pont de Polo, peut-érre aurait-on pu entrer dans la place à la suite des fingards, surtout à la fixeur du combat opinitare que Moreau, de l'autre eôté de l'Adige, livrait au général Kaim.

Malbeurensement, rien de tont ecla n'avait été fait. Cependant on pouvait réparer cette faute en agissant vivement le lendemain, et en transportant la masse des forces devant Vérone et au-dessus, vers le pont de Polo. Mais Schérer bésita trois jours de suite sur le parti qu'il avait à prendre. Il faisait chercher nne route au delà de l'Adige, qui permît d'éviter Vérone. L'armée était indignée de cette bésitation, et se plaignait hautement de ce qu'on ne profitait pas des avantages remportés dans la journée du 6 (26). Eufin le 9 germinal (29 mars), on tint un conseil de guerre, et Schérer se décida à agir. Il forma le projet singulier de jeter la division Serrurier au delà de l'Adige par le nont de Polo, et de porter la masse de son armée entre Vérone et Legnago, pour y tenter le passage du fleuve. Pour opérer le transport de ees forces, il porta deux divisions de sa gauche à sa droite, les fit passer derrière son centre, et les exposa à des fatigues inutiles, par des ebemins mauvais, entièrement ruinés par les pluies.

Le 10 germinal (50 mars), le nouvean plan fut mis à exécution. Serrurier, avec sa division forte de six mille hommes, franchit seul l'Adige à Polo, tandis que le gros de l'armée se transportait plus bas, entre Vérone et Legnago. Le sort de la division Serrurier était faeile à prévoir. Engagée, après avoir franchi l'Adige, sur une route qui était fermée par Vérone, et qui formait ainsi une espèce de eul-de-sae, elle courait de grands liasards. Kray, jugeant très-bien sa situation, dirigea contre elle une masse de forces trois fois supérienre, et la ramena vivement sur le pont de Polo. La confusion se mit dans ses rangs, le fleuve ne fut repassé qu'en désordre. Des détachements furent obligés de se faire jour, et quinze cents hommes restèrent prisonniers. Schérer, en apprenant eet échee, qui était inévitable, se contenta de ramener la division battne, et de la rapprocher du bas Adige, où il avait concentré maintenant la

plus grande partie de ses forces. On passa plusieurs jours encore à tâtonner de part et d'autre. Enfin Kray pris moedéremination de crésolut, andis et résolut, andis pour dans le flame de Schérre, et pour dans le flame de Schérre, et les adige et la met. La direction était pour la collème de Schérre, et les adige et la met. La direction était plus et la met. La direction était flame du la met. La direction était flame entre le la martin de la met. La direction était flame et la martin flame et

C'est en exécutant ce mouvement que les deux nrmées se rencontrèrent, le 16 germinal (5 avril), aux environs de Magnano. Les divisions Victor et Grenier, formant la droite vers l'Adige, remontérent le fleuve par San-Giovani et Tomba, afin de se porter jusqu'à Vérone. Elles accablèrent la division Mercantin, qui leur était opposée, et détruisirent en entier le régiment de Wartensleben : ces deux divisions arrivèrent ainsi presque à la hauteur de Véronc, et furent en mesure de remplir leur objet, qui était de couper de cette ville tout ce que Kray en aurait fait sortir. La division Delmas, qui devait se porter au centre, vers Butta-Preda et Magnano, se trouva en retard, et laissa à la division autrichienne de Kaim la faculté de s'avancer jusqu'à Butta-Preda, et de former ainsi un saillant vers le milien de notre ligne. Mais Moreau à la gauche, avec les divisions Serrurier, Hatry et Montrichard, s'avançait victoricusement. Il avait ordonné à la division Montrichard de changer de front, pour faire face à Butta-Preda, vers le point où l'ennemi avait fait une pointe, et il marchait avec ses deux antres divisions vers Dazano. Delmas, arrivé enfin à Butta-Preda, couvrait notre centre, et dans ce moment la victoire semblait se déclarer pour nous, car notre droite, complétement victorieuse du côté de l'Adige, allait couper aux Antrichiens la retraite sur Vérone.

Mais Kray, jugeant que le point essentiel était à notre d'orise, et qu'il faliait renonce an succès autr tous les autres points, pour l'emporter sur ceiu-ila, y dirige la plus grande masse de ses forces. Il vavii un avantage sur Schérer, c'était le rapprochement de ses divisions, qui lui permettait de les déplacer plus facilement. Les divisions françaises, au contraire, c'étaite fort éloignées les unes des autres, et combattaient sur un terrain compé de nombreux endes. Kray tomba à l'improvisie avec toute sa réserves sur la division Cenjer. Victor voultaverir au securiture de chiai-c,

mais il tu chargi lui-mône par les régiments de Nodasty et de licité, Nery ne se contenta pas de ce premier avantage. Il avait fait rallier sur les dederrières la división Mercantin, battue le matin; il la lance de nouveau sur les dest divisions Crenier et Victor, et décida sinai leur défaite. Ces deux divisions, malgré une vive résistance, firment obligées d'abandonne le champ de batille. La droite étaut en déroute, notre centre se trouya menacé. Knya ne maqua pas les Py porter; mais Moreau sy trouvait, et il empécha Knya de poursuivre son avantage.

La bastille était évidenment perdue, et il filal songer à la retrite. La petre avait été grande des deux cûtés. Les Autrichiens avaient eu trois mille morts ou blessés, et deux mille proisonaires. Les François avaient eu un nombre égal de norst et de blessés, mais lis avaient perdu quarte mille prisonaires. C'est il que fut blessé mortellement le général Pigeou, qui, pendant la première campage d'Italie, avait déployé aux avant-gardes tant de talent et d'interplaité.

Morean conseillait de coucher sur le champ de bataille, pour éviter le désordre d'une retraite de nnit, mais Schérer voulut se replier le soir même. Le lendemain, il se retira derrière la Molinella, et le surlendemain, 48 germinal (7 avril), sur le Mincio. Appuyé sur Peschiera d'un côté, sur Mantoue de l'autre, il pouvait opposer une résistance vigourcuse, rappeler Macdonald du fond de la Péninsule, et, par cette concentration de forces, regagner la supériorité perdue dans la journée de Magnano. Mais le malheurenx Schérer avait entièrement perdu la tête. Ses soldats étaient plus mal disposés que jamais. Maîtres depuis trois ans de l'Italie, ils étaient indignés de se la voir arracher, et ils n'imputaient leurs revers qu'à l'impéritic de leur général. Il est certain que, pour enx, ils avaient fait leur devoir aussi bien que dans les plus beaux jours de leur gloire. Les reproches de son armée avaient ébranlé Schérer autant que sa défaite. Ne crovant pas pouvoir tenir sur le Mincio, il se retira sur l'Oglio, puis sar l'Adda, où il se porta le 12 avril. On ne savait où s'arrêterait ce mouvement rétrograde.

La campagne était à peine ouverte depuis un mois et demi, et déjà nons étions en retraite sur tous les points. Le chef d'étar-major Ernouff, que Jourdan avait laissé avec l'armée du Danube à l'entrée des déflés de la forêt Noire, avait pris peur en apprenant une incursion de quelques troupes légères sur l'un de ses sianes, et s'était retiré en désordre sur le Rbin, Ainsi, en Allemague comme en Italie, nos armées, aussi braves que jamais, perdajent cependant leurs conquêtes. et rentraient battues sur la frontière. Ce n'est qu'en Suisse que nous avions conservé l'avantage. Là, Masséna se maintenait avec toute la ténacité de son caractère; et, sauf la tentative infractueuse sar Feldkirch, il avait toujours été vainqueur, Mais, établi sur le saillant que forme la Suisse entre l'Allemagne et l'Italie, il était placé entre deux armées victorieuses, et il devenait indispensable qu'il se retirat. Il venait en effet d'en donner l'ordre à Lecourbe, et il se repliait dans l'intérieur de la Suisse, mais avec ordre, et en gardant l'attitude la plus imposante.

Nos armes étaient humiliées, et nos ministres allaient devenir à l'étranger les victimes du plus odieux et dn plus atroce attentat. La guerre étant déclarée à l'Empereur, et non à l'empire germanique, le congrès de Rastadt était resté assemblé. On était près de s'entendre sur la dernière diffieulté, celle des dettes; mais les deux tiers des États avaient déjà rappelé leurs députés. C'était un effet de l'influence de l'Autriche, qui ne voulait pas qu'on fit la paix. Il ne restait plus au congrès que quelques députés de l'Allemagne, et la retraite de l'armée du Danube ayant ouvert le pays, on délibérait au milieu des troupes autrichiennes. Le cabinet de Vienne conçut alors un projet infâme, et qui jeta un long désbonneur sur sa politique. Il avait fort à se plaindre de la fierté et de la vigueur que nos ministres avaient déployées à Rastadt. Il lenr imputait une divalgation qui l'avait singulièrement compromis aux veux du corps germanique : c'était celle des articles secrets convenus avec Bonaparte pour l'occupation de Mayence. Ces articles secrets pronvaient que, pour avoir Palma-Nova dans le Frioul, le cabinet autrichien avait livré Mayence, et trahi d'une manière indigne les intérêts de l'Empire. Ce cabinet était fort irrité et voulait tirer vengeance de nos ministres. Il voulait de plus se saisir de leurs papiers, pour connaître quels étaient ceux des princes germaniques qui. dans le moment, traitaient individuellement avec la république française. Il conçut donc la pensée de faire arrêter nos ministres, à leur retour en France, pour les dépouiller, les outrager, peutrent tons leurs papiers. être même les assassiner. On n'a jamais su eependant si l'ordre de les assassiner avait été donné d'une manière positive.

Déjà nos ministres avaient quelque défiance, et sans craindre un attentat sur leurs personnes, ils craignaient du moins pour leur correspondance. En effet, elle fut interrompue le 50 germinal, par l'enlèvement des pontonniers qui servaient à la passer. Nos ministres réclamèrent; la députation de l'Empire réclama aussi, et demanda si le congrès pouvait se croire en sûreté. L'officier autrichien auguel on s'adressa ne fit aucune réponse tranquillisante. Alors nos ministres déclarérent qu'ils partiralent sous trois jours, c'est-à-dire le 9 floréal (28 avril), pour Strasbourg, et ils ajoutèrent qu'ils demeureraient dans cette ville, prêts à renouer les négociations dès qu'on en témoignerait le désir. Le 7 floréal, un conrrier de la légation fut arrêté. De nouvelles réclamations farent faites par tont le congrès, et il fot demandé expressément s'il y avait sûreté pour les ministres français. Le colonel antrieblen qui commandait les hussards de Szecklers cantonnés près de Rastadt, répondit que les ministres français n'avaient qu'à partir sons vingt-quatre benres. On lni demanda une escorte pour eux, mais il la refnsa, et assura que leurs personnes seraient respectées. Nos trois ministres, Jean Debry, Bonnier et Robericot, partirent le 9 floréal (28 avril), à nonf beures du soir. Ils occupaient trois voitures avec leurs familles. Après eux venaient la légation ligurienne et les secrétaires d'ambassade. D'abord on fit des difficultés de les laisser sortir de Rastadt : mais enfin tous les obstacles furent levés, ils partirent. La nuit était très-sombre. A peine étaient-ils à cinquante pas de Rastadt, qu'une troppe de hossards de Szecklers fondit sur enx le sabre à la main. et arrêta les voitures. Celle de Jean Debry était la première. Les hussards ouvrirent violemment la portière, et lui demandèrent, en un jargon à demi barbare, s'il était Jean Debry. Snr sa réponse affirmative, ils le saisirent à la gorge, l'arrachèrent de sa voiture, et, aux yeux de sa femme et de ses enfants, le frappèrent de coups de sabre. Le croyant mort, ils passèrent aux autres voitures. et égorgèrent Roberjeot et Bonnier dans les bras de leurs familles. Les membres de la légation ligurienne et les secrétaires d'ambassade eurent le temps de se sauver. Les brigauds chargés de cette exécution pillèrent ensuite les voitures, et enlevè-

Jean Debry n'avait pas reçn de coup mortel. La fraicheur de la nuit lui rendit l'usage de ses sens, et il se traina tout sauglant à Rastadt. Quand cet



REWSELL.



Accessore des pléniposentiaires français pros de Bustadt





attentat fut connu , il excita l'indignation des hahitants et des membres du congrès. La lovauté allemande fut révoltée d'une violation du droit des gens, inoute ebez des nations civilisées, et qui n'était concevable que d'un cabinet à deml barbaro. Les membres de la députation restés su congrès, prodiguèrent à Jean Debry, et aux familles des ministres assassinés, les soius les plus empressés. Ils se réunirent ensuite pour rédiger une déclaration dans laquelle ils dénoncsient au monde l'attentat qui vensit d'être commis, et repoussaient tout soupçon de complicité avec l'Autriche. Ce crime, connu sur-le-champ de toute l'Europe, excita une indignation universelle. L'archiduc Charles écrivit à Masséna une lettre pour annoncer qu'il allait faire poursuivre le colonel des bussards de Szecklers; mais cette lettre froide et contrainte, qui prouvait l'embarras du priuce, n'était pas digne de lui et de sou caractère. L'Autriche ne répondit pas, et ne pouvsit pas répondre aux aceusations dirigées coutre elle.

Ainsi, la guerre étai implacable entre les deux systèmes qui partagesient le monde. Les ministres républicains, mal reçus d'abord, puis outragés pendant une année de paix, venaient enfin d'être assassinés indigenent, et avec sutant de férciels qu'on aurait pu le faire entre nations barbares. Le droit des gens, observé entre les eunemis les plus sebarrés, viciait violé que pour eux.

Les revers si peu attendus qui signalèrent le début de la campagne, l'attentat de Rastadt, prodoisirent l'impression la plus funeste su Directoire. Dès le moment même de la déclaration de guerre, les oppositions commençaient à perdre toute mesure : elles u'en gardérent plus aueuue quand elles virent nos armées battues et nos ministres assassiués. Les patriotes, repoussés par le système des scissions, les militaires, dout on syait voulu réprimer la licence, les royslistes, se cachant derrière ces mécontents de différente espèce, tous s'armèrent à la fois des derniers évéuements pour accuser le Directoire. Ils lui adressaient les reproches les plus iujustes et les plus multipliés. - Les armées, disaient-ils, avaient été entièrement abandounées. Le Directoire avait laissé lenrs rangs s'éclaircir par la désertion, et u'avait mis aucune activité à les remplir au moven de la conscription nouvelle. Il avsit reteuu dans l'iutérieur un graud nombre de vieux bataillons, qui, an lieu d'être envoyés sur la frontière, étaient cmployés à gêner la liberté des élections; et à ces

armées, ainsi réduites à un nombre si disproportionné avec celui des srmées ennemies, le Directoire n'avait fourni ni magasina, ni vivres, ni effeta d'équipement, ni movens de transport, ni chevanx de remonte. Il les avait livrées à la ranseité des administrations, qui avaient dévoré inutilement un revenu de six ceuts millions. Enfin Il avait fait, pour les commauder, les plus mauvais choix. Championnet, le vaiugneur de Naples, était dans les fers pour avoir voulu réprimer la rapacité des agents du gouvernement. Morean était réduit su rôle de simple général de division. Joubert, le vainqueur du Tyrol, Angeresu, l'un des béros d'Italie, étaient sans commandement. Schérer, au contraire, qui svait préparé toutes les défaites par son administration. Scherer avait le commandement de l'armée d'Italie, parce qu'il était compstriote et ami de Rewbell. - On ne s'en teuait pas là. Il y avait d'autres noms gn'on rappelait avec amertume. L'illustre Bonaparte, ses illustres lieutenants. Kléber, Desaix, leurs quarante mille compagnous d'armes, vainqueurs de l'Autriche, où étaient-ils?.... En Egypte, sur une terre lointaine, où ils allaient perir par l'imprudence du gouvernement ou peut-être par sa méchanceté. Cette entreprise, si admirée naguère, on commençait à dire maintenant que c'était le Directoire qui l'avait imaginée pour se défaire d'un guerrier célèbre qui lui faisait ombrage, 1

On remoutait plus baut encore : on reprochsit au gouvernement la guerre elle-même; on lui imputait de l'avoir provognée par ses imprudences à l'égard des paissances. Il sysit envabi la Suisse, renversé le pape et la cour de Naples , poussé ainsi l'Autriehe à hout, et tout cels sans être préparé à entrer en lutte. En envahissant l'Égypte, il avait décidé la Porte à une rupture. En décidant la Porte, il avait délivré la Russie de toute crainte pour ses derrières, et lui avait permis d'envoyer soixsute mille hommes en Allemagne. Eufin, la fureur était si grande, qu'on allait jusqu'à dire que le Directoire était l'auteur secret de l'assassinat de Rastadt, C'était, disait-on, un moven imaginé pour soulever l'opiniou contre les ennemis, et demander de nouvelles ressources au corps législatif.

Ces reproches étaient répétés partout, à la tribune, dans les journaux, dans les lieux publies. Jourdan était aecouru à Paris pour se plaiudre du gouvernement et pour lui imputer tous ses revers. Ceux des généraux qui n'étaieut pas venus avaient érit pour exposer leurs griefs. Cétait un déchatnement universel, et qui serait incompréhensible si on ne connaissait les fureurs et surtout les contradictions des partis.

Ponr peu qu'on se souvienne des faits, on peut répondre à tous ces reproches. Le Directoire n'avait pas laissé éclaireir les rangs des armées, car il n'avait donné que douze mille congés; mais il lui avait été impossible d'empêcher les désertions en temps de paix. Il n'y a pas de gouvernement au monde qui eut rénssi à les empécher. Le Directoire s'était même fait accuser de tyrannie en voulant ohliger heaucoup de soldats à rejoindre. Il y avait, en effet, quelque dureté à ramener sous les drapeanx des hommes qui avaient déjà versé leur sang pendant six années. La conscription n'était décrétée que depuis cinq mois, et il n'avait pas eu le moyen, en aussi peu de temps, d'organiser ce système de recrutement, et surtout d'équiper, d'instruire les conscrits, de les former en bataillons de campagne, et de les faire arriver en Hollande, en Allemagne, en Snisse, en Italie. Il avsit retenn quelques vienx bataillons, parce qu'ils étaient indispensables ponr maintenir le repos pendant les élections, et parce que l'on ne ponvait confier ce soin à de jeunes soldats, dont l'esprit n'était pas formé et l'attachement à la république pas assez décidé. Une raison importante avait de plus justifié cette précaution : e'était la Vendée, travaillée encore par les émissaires de l'étranger, et la Hollande, menacée par les flottes auglo-russes.

Onantau désordre de l'administration, les torts du Directoire n'étaient pas plus réels. Il y avait en des dilapidations sans doute, mais presque tontes au profit de cenx mêmes qui s'en plaignaient. et malgré les plus grands efforts du Directoire. Il y avait eu dilapidation de trois manières : en pillant les pays conquis, en comptant à l'État la solde des militaires qui avaient déserté, enfin, en faisant avec les compagnies des marchés désavantagenx. Or, toutes ces dilapidations, c'étaient les généraux et les états-majors qui les avaient commises et qui en avaient profité. Ils avaient pillé le pays conquis, fait le profit sur la solde, et partagé les profits des compagnies. On a vu que cellesei abandonnaient quelquefois jusqu'à quarante pour cent sur leurs hénéfices, afin d'obtenir la protection des états-majors. Schérer, vers la fin de son ministère, s'était hrouillé avec ses compagnons d'armes pour avoir essayé de réprimer tons ces désordres. Le Directoire s'était efforcé, pont N'étaient-ce pos d'ailleurs Bernadotte à Vienne,

y mettre nn terme, de nommer des commissions indépendantes des états-majors, et on a vu comment Championnet les avait accueillies à Naples. Les marehés désavantageux faits avec les compagnies avaient encore une autre cause, la situation des finances. On ne donnait aux fournisseurs que des promesses, et alors ils se dédommageaient, sur le prix, de l'incertitude du pavement. Les crédits ouverts cette année s'élevaient à 600 millions d'ordinaire, et à 125 millions d'extraordinaire. Snr cette somme, le ministre avait déjà ordonnancé 400 millions pour dépenses consommées. Il n'en était pas rentré encore 210; on avait fourni les 190 de surplus en délégations.

Il n'v avait donc rien d'imputable au Directoire. quant aux dilapidations. Le choix des généraux, excepté pour nn seul, ne devait pas lui être reproché. Championnet, après sa conduite à l'égard des commissaires envoyés à Naples, ne pouvait pas conserver le commandement. Macdonald le valait au moins, et était connu par une prohité sévère. Joubert, Bernadotte, n'avaient pas vonlu du commandement de l'armée d'Italie. Ils avaient désigné eux-mêmes Schérer. C'est Barras qui avait repoussé Morean, c'est lui seul encore qui avait voulu la nomination de Schérer. Quant à Augerean, sa turbulence démagogique était une raison fondée de lui refuser un commandement, et du reste, malgré ses qualités incontestables, il était au-dessons da commandement en chef. Quant à l'expédition d'Égypte, on a vu si le Directoire en était coupable, et s'il est vrai qu'il eût voulu déporter Bonaparte, Kléber, Desaix, et leurs quarante mille compagnons d'armes. Larévellière-Lépeaux s'était brouillé avec le héros d'Italie pour sa fermeté à combattre l'expédition,

La provocation à la guerre n'était pas plus le fait du Directoire que tous les autres malbeurs. On a pu voir que l'incompatibilité des passions déchaînées en Europe avait seule provoqué la guerre. Il n'en fallait faire nn reproche à personne; mais, daus tous les cas, ce n'étaient certainement pas les patriotes et les militaires qui avaient droit d'accuser le Directoire. Qu'eussent dit les patriotes si on n'eût pas soutenu les Vandois, puni le gouvernement papal, renversé le roi de Naples, forcé celui de Piémont à l'abdication? N'étaient-ce pas les militaires, qui, à l'armée d'Italie, avaient toujours poussé à l'occupation de nouveaux pays? La nouvelle de la guerre les avait enchantés tous.

un frère de Bonaparte à Rome, qui avaient commis des imprudences, s'il y en avait eu de comnijses? Ce n'était pas la détermination de la Porte qui avait eutratné celle de la Russie; mais la chose eût-elle été vraie, c'était l'auteur de l'expédition

d'Egypte qui ponvait seul eu mériter le reproche. Rien n'était donc plus absurde que la masse des acensations accumulées contre le Directoire. Il ne méritait qu'un reproche, c'était d'avoir trop partagé la confiance excessive que les patriotes et les militaires avaient dans la puissance de la république. Il avait partagé les passions révolution unires, et s'était livré à leur entraînement. Il avait cru qu'il suffisait, pour le début de la guerre, de cent soixante-dix mille bonimes; que l'offeusive déciderait de tout, etc. Quant à ses plans, ils étaient mauvais, mais pas plus mauvais que ceux de Carnot en 1796, pas plus mauvais que ceux du conseil aulique, et calqués d'ailleurs en partie sur un projet du général Jourdan. Un seul bomme eu pouvait faire de meilleurs, comme nous l'avons dit, et ce n'était pas la faute du Directoire si cet homme n'était pas en Europe.

Du reste, c'est dans nn intérêt d'équité que l'histoire doit relever l'injustice de ces reproches; mais tant pis pour un gouvernement quand ou lui impute tont à crime. L'une des qualités iudispensables d'un gouvernement, c'est d'avoir cette bonne renomniée qui repousse l'injustice. Quand il l'a perdue, et qu'on lui impute les torts des autres et ceux mêmes de la fortune, il n'a plus la faculté de gouverner, et cette impuissance doit le condamner à se retirer. Combien de gouvernements ne s'étaient-ils pas usés depuis le commencement de la révolution ! L'action de la France contre l'Europe était si violente qu'elle devait détruire rapidement tous ses ressorts. Le Directoire était usé, comme l'avait été le comité de salut public, comme le fut depuis Napoléon lui-même. Toutes les accusations dont le Directoire était l'objet, prouvaient, uon pas ses torts, mais sa caducité.

Du reste, il n'était pas étonnant que ciuq magiartas civils, élus au pouvris, non à cause de leur grandeur béréditaire ou de leur gloire personnelle, mais pour avoir mérité un peu plus d'estime que leurs concitoyens, que ciuq magistrats armés de la seule puissance des lois pour lutter avec les factions déchaltoes, pour sounetre à l'obéissance des armées nombreuses, des généranx couverst de gloire et pleins de préca-

tions, pour administrer enfin une moitié de l'Europe, parusseat bieutot insoffisants, au milieu de la lutte terrible qui venait de s'engager de nouveau. Il ne fallait qu'un revers pour faire éclater cotte impuissance. Les factions alternativenent battnes, les militaires réprimés plusieurs fois, les appelaient avec mépris les arcests, et diaiceut que la Frauce ne pouvait être gouvernée [par

Par une bizarrerie assez singulière, mais qui se voit quelquefois dans le conflit des révolutions. l'opinion ne montrait quelque indulgence que pour celui des cinq directeurs qui en aurait mérité le moins. Barras, saus contredit, méritait à lui seul tont ce qu'on disait du Directoire. D'abord il n'avait jamais travaillé, et il avait laissé à ses collègues tout le fardean des affaires. Sauf dans les moments décisifs, où il faisait entendre sa voix. plus forte que son conrage, il ne s'occupait de rien. Il ne se mélait que du personnel du gouvernement, ce qui convenait micux à son génie intrigaut. Il avait pris part à tous les profits des compagnies, et justifié seul le reproche de dilapidation. Il avait toujours été le défenseur des brouillons et des fripons; c'était lui qui avait appuyé Brune et euvoyé Fouché eu Italie. Il était la eause des manvais choix des généraux, car il s'était opposé à la uomination de Moreau, et avait fortement demandé celle de Schérer. Malgré tous ses torts si graves, lui seul était mis à part. D'abord il ne passait pas, comme ses quatre collègues, pour uu avocat; car sa paresse, ses habitudes débanchées, ses manières soldatesques, ses liaisons avec les jacobins, le souvenir du 18 fructidor qu'on lui attribuait exclusivement, en faisaient en apparence un bomme d'exécution, plus capable de gouverner que ses collègues. Les patriotes lui trouvaient avec eux des côtés de ressemblance, et eroyaient qu'il leur était dévoué. Les royalistes en recevaient des espérances secrètes. Les états-majors, qu'il flattait et qu'il protégeait contre la juste sévérité de ses collègues, l'avaient en assez grande faveur. Les fournisseurs le vantaient, et il se sauvait, de cette manière, de la défaveur générale. Il était même perfide avec ses collègues, car tous les reproches qu'il méritait, il avait l'art de les rejeter snr eux seuls. Un pareil rôle, uc peut pas être lougtemps benreux, mais il peut réussir nn mo-

tre à l'obéissance des armées nombreuses, des généranx couverts de gloire et pleins de préten-Celui-ci, administrateur vraiment capable, avait

ment : il rénssit dans cette occasion.

choqué, par son humeur et sa morgue, tons ceux qui traitaient avec lui. Il s'était montré sévère ponr les gens d'affaires, ponr tous les protégés de Barras, et netamment pour les militaires. Aussi était-il devenu l'ebiet de la haine générale. Il était prebe. queique un peu avare. Barras svait l'art, dans sa société, qui était nombreuse, de diriger centre lui les plus odieux soupçons. Une eirconstance malheureuse centribuait à les autoriser. L'agent du Directoire en Spisse, Rapinat, était beau-frère de Rewbell. On avait exercé en Suisse les exactions qui se commettaient dans tous les psys conquis, beaucoup moins cependant que partout ailleurs. Mais les plaintes excessives de ce petit peuple avare avaient causé nne rumeur extrême. Rapinat avait en la commission malhourense de mettre le scellé sur les caisses et sur le trésor de Berne; il avait traité avec hanteur le geuvernement belvétique; ces eireenstances et son nem, qui était malhenreux. Ini avaicet valu de passer pour le Verrès de la Suisse, pour l'auteur de dilapidations qui n'étaient pas son ouvrage; car il svait même quitté la Suisse avant l'époque en elle sysit le plus souffert. Dans la société de Barras, on faisait de malheureux calembours sur son nom, et teut retomhait sur Rewbell, dent il était le besu-frère. C'est ainsi que la prehité de Rewbell s'était trouvée exposée à tontes les calomnies.

Laricellier, par son infestible sérérité, par son infestible crérité, par son infestible crérité, par son infestible crés distince politique et d'alla, e était pas devenu meins odieux que Renbell. Copcedant, as ric était si simple et si modeste, qu'ecceure sa prebité det éti mpossible. La société de Barras till connait des nifesiels. On se moqueit de au personne, et de ses préciseitons à une papeuté sesonne, et de ses précisions à une papeuté sesonne, et de ses précisions à une papeuté service. On diatis qu'il voulait fendre le settle et la thépajible abrigait de la fire papeute de cette et la chépajible abrigait de la consideration de la consideration de la comme de la comme défaveur.

C'est dans cette disposition d'esprit que en ferent les decisions de l'en ru, qui furent les dernières, les nut, qui furent les dernières, Les patrietes, fairieux, ne reminient pas être exchus entre cette année, comme la précédente, du vorps légis-latif. Ils étaient déchalaies contre le système des caissions, qu'étaient déchalaies contre le système des caissions, qu'étaient effectés de le faitri d'urance. Ells y avrient assex résais pour qu'en effet on a l'estit plus le camployn. Bana ou était d'againties, qu'il fen en particular de la precisa qu'en en en récotos, l'il dissipation que le Directoire, usant, rectour, il dissipatin que le Directoire, usant,

comme an 18 fructider, de meyens extraordinaires, sllait proroger pour einq sus les pouvoirs des députés actuels, et suspendre pendant tout ce temps l'exercice des droits électoraux. Ils dissient qu'on allait faire venir des Snisses à Paris, parce qu'on travaillait à organiser le contingent helvétique. Ils firent grand bruit d'une circulaire sux électeurs, répandue par le commissaire du gouvernement (préfet) suprès du département de la Sarthe. Ce n'était pas une circulaire comme nous en s vons vu depuis, mais une exhertation. On obligon le Directoire à l'improuver per un message. Les élections, faites dans ces dispositions, smenérent au corps législatif une quantité considérable de patrietes. On ne songes pas cette ennée à les exelnre du cerps législatif, et lenr élection fut confirmée. Le général Jenrdan, qui avait raison d'imputer ses revers à l'infériorité numérique de son armée, mais qui manquait à sa raison accontumée en imputant su geuvernement le désir de le perdre, fut enveyé de neuveau an eorps législatif, le cœnr gros de ressentiments. Augereau y fut enveyé anssi, avec un surerolt d'humeur et de turhulence.

Il fallait cheiste un nouveau directeur. Le baard ne servit jas. la république, ce, ra, ulieu de Barras, ce fus Rewhell, le plas capable des cinq directeure, qui fat désigné pour membre sortant. Ce fut un grand sujet de satisfacties pour tous les ennemis de ce directeur, et une occasion nouvelle de le calemnier plus commodément. Cependent, comme il sursi dé de su censeil de Anciena, il, assist une occasion de répondrà ses accusateurs, et le fid de la manière la plus visionaire la p

Il fut commis, à la sortie de Rewbell, la seule infraction aux lois rigenreuses de la prohité qu'on påt reprocher an Directoire. Les eing premiers directeurs, nemmés à l'époque de l'institution du Directoire, sysient fait une conventien entre eux. par laquelle ils devaient prélever sur lenrs appointements chacan dix mille francs, sfin de les deuner au membre sortant. Le but de ce nehle sacrifice était de ménager son membres du Directoire la transitien du ponveir suprême à la vie privée, surtout pour oeux qui étaient sans fortune. Il y avait même nne raison de dignité à en agir ainsi, car il est dangereux pour le censidération du gouvernement de rencontrer dans l'indigence l'hemme qu'on svait vu la veille au pouveir saprême. Cette raison même décida les directeurs à pourvoir d'une manière plus convenable su sort de leurs collègues. Leurs appointements étaient déjà si modiques qu'un prélèvement de dix millo francs parut déplacé. Ils résolurent d'allouer une somme de cent mille francs à chaque directeur sortant. C'était cent millo francs par an qu'il en devait coûter à l'Etat. On devait demander cotte somme au ministre des finances, qui pouvait la prendre sur l'un des mille profits qu'il était si facile de faire sur des budgets de six ou buit cents millions. On décida de plus que chaque directeur emporterait sa voiture et ses chevaux. Comme, tous les ans, le corps législatif allouait des frais do mobilior, cette dépense devait être avnuée, et dès lors devenait légitime. Les directeurs décidèrent de plus que les économies faites sur les frais do mobilier seraiont partagées entre eux. Certes, c'était là une bion légere atteinte à la fortune publique, si c'en était une : et tandis que des généraux, des compagnies, faisaient des profits si énormes, cent mille francs par an, consacrés à donner des aliments à l'homme qui venait d'être chof du gouvernement, n'étaient pas un vol. Les raisons et la forme de la mesure l'excusaient en quelque sorte. Larévellière, anquel on on fit part, ne voulut jamais y consentir. Il déclara a ses collègnes qu'il n'accepterait jamais sa part. Rewbell recut la sienne. Les cent millo francs qu'on lui donna furent pris sur les deux millions do dépenses secrètes dont le Directoire était dis-

pensé de rendre compte. Telle est la seule faute qu'on puisse reprocher collectivement au Directoire. Un seul do sea membres, sur les douzo qui se succédèrent, fut accusé d'avoir des profits particuliers. Quel est lo gouvernement, an mondo, dauquel on ne poisse dire la même chose?

Il fallait un successeur à Rewbell. On souhaitait svoir une grande réputation pour donner un peu de considération an Directoire, et on songea à Sieyes, dont lo nom, après celui de Bonaparte, était le plus important de l'époque. Son ambassade en Prusse svaitencore ajouté à sa renommée. Déjà on le considérait, et très-justement, comme un esprit profund ; mais depuis qu'il était allé à Berlin. on lui attribuait la conservation de la noutralité prussionno, qui, du reste était due beaucoup moins à son intervention qu'à la situation de cette puissance. Aussi le regardait-on comme aussi capable de diriger lo gouvernement quo de concevnir une constitution. Il fut élu directeur. Beaucoup de gens crurent vnir dans ce choix la confirmation du bruit généralement répandu de modifications trèsprochaines à la constitution. Ils disaient que Sieyes n'était appelé an Directoire que pour contribuer à ces modifications. On croyait si peu que l'état des oboses actuel pût se maintenir, qu'nn vuyait dans tous les faits des indices certains de changements.

## CHAPITRE XXX.

Caulinnation de la campagno de 1799; Mandea résuit le commandement des armées d'Històrie et du Dambe, et comps la ligne de la Limona, — Arrivée de Souares un Italie, Sebiver tranquet le commandement à Morrae, Batalle de Casson, Betraise de Verceu sus dellé du Pe et de l'Appensis, — Essai de jancties avec l'armée de Naples; bistillé de la Trebbis, — Casilinia de tous les partis contre la Directoire, — Révoluties du 30 prairiel, — Laréveillère et Merlin sortent de Directoire.

Dans l'interralle qu'on mit à faire dans le guuvernement les modifications que nous venous de raconter, le Directoire n'avait cessé do faire les plus grands efforts pour réparer les revers qui venaiont de signaler l'ouverture de le cumpagor. Juurdan avait perte le commandement do l'armée du Datuble, et Masséna avait reçu le commandement en chef de toutes les troupes cantonnées deupsi bassé-lufri jusqu'an Sain-Gotharfi. Ce boix i

henreux derait sauver la France. Schérer, impatient de quitter une armée dant il avait predu le confiance, avait obtenu l'antorisation de tranmottre le commandement à Morean. Macdonald avait requ'l'ordre pressant d'éscuer le royaume de Naples et les États romains, et de venir faire sa jonction avec l'armée do la baute Italiér. Ous les vieux bataillons retenns dans l'intérieur étaient acheninés sur la froutière; l'étoniquement et l'inganisation des conscrits s'accéléraient, et les renforts commençaient à arriver de toutes parts.

Masséna, à peine nommé commandant en chef des armées du Rhiu et de Suisse , songea à disposer convenablement les forces qui lui étaient confiées. Il ne pouvait prendre le commandement dans une situation plus critique. Il avait au plus trente mille hommes, épars en Suisse depuis la vallée de l'Inn jusqu'à Bâle; il avait en présence trente mille hommes sous Bellegarde, dans le Tyrol, vingthuit mille sous Hotze, dans le Voralberg, quaraute mille sous l'arebidue, entre le lac de Constance et le Dannbe. Cette masse de près de cent millo hommes pouvait l'envelopper et l'anéantir. Si l'achiduc u'avait pas été contrarié par le conseil aulique et retenu par une maladie, et qu'il eût franchi le Rhin entre le lac de Constance et l'Aar, il aurait pu fermer à Masséna la route de France, l'envelopper et le détruire. lleureusement il u'était pas libre de ses mouvements; heureusement encore ou n'avait pas mis immédiatement sous ses ordres Bellegarde et Hotze. Il y avait entre les trois généraux un tiraillement continuel, ce qui empéchait qu'ils se concertassent pour une opération décisive.

Ces circonstances favorisèrent Masséna, et lui permirent de prendro une position solide et de distribuer convenablement les troupes mises à sa disposition. Tout pronyait que l'archiduc ne voulait qu'observer la ligne du Rhiu du côté de l'Alsace, et qu'il se proposait d'opérer en Suisse, entre Schaffhouse et l'Aar. En conséquence, Massona fit refluer en Suisse la plus grande partie de l'armée du Danube, et lui assigna des positions qu'elle aurait du preudre dès le début; c'est-à-dire immédiatement après la bataille de Stokaeb. Il avait en le tort de laisser Lecourbe engagé trop longtemps dans l'Engadine. Celui-ci fut obligé de s'en retirer, après avoir livré des combats brillants, où il montra une intrépidité et une présence d'esprit admirables. Les Grisons furent évacués, Masséna distribua alors son armée depuis la grande chaîne des Alpes jusqu'an coufluent de l'Aar dans le Rbin, en choisissant la ligne qui lui parut la meilleure.

La Suisse présente plusieurs lignes d'eau, qui, partant des grandes Alpes, la traversent tout entière, pour aller se jeter dans le Rhin. La plus étendue et la plus vaste est celle du Rhin mêne, qui, prenaut sa source non lois du Saint-Gothard, coule d'abord au nord, puis s'étend en un vaste

lac \*, dout il sort près de Stein, et court à l'ouest vers Bale, où il recommence à couler au nord pour former la frontière de l'Alsace. Cette ligne est la plus vaste, et elle enferme toute la Snisse. Il y en a uue seconde, celle de Zurich, inscrite dans la précédente : c'est celle de la Lint, qui, prenant sa sonrce dans les petits cantons, s'arrête pour former le lae de Zurich, en sort sous le nom de Limmat, et va finir dans l'Aar, non loin de l'embouehure de cette dernière rivière dans le Rhin. Cette ligne, qui u'enveloppe qu'nne partie de la Suisse, est beancoup moins vaste que la première. Il y en a enfin une troisième, celle de la Reuss, inscrite encore dans la précédeute, qui du lit de la Reuss passe dans le lac de Lucerne, et de Lucerne va se reudre dans l'Aar, tout près du point où se jette la Limmat. Ces lignes commençant à droite contre des montagnes énormes, finissant à gauche dans de grands fleuves, consistaut tantôt en des rivières, tantôt en des lacs, présentent de nombreux avantages pour la défensive. Masséua ne pouvait espérer de conserver la plus grande, celle du Rhin, et de s'étendre depnis lo Saint-Gothard jusqu'à l'embouehure do l'Aar. Il fut obligé de se replier sur celle de la Limmat, où il s'établit de la manière la plus solide. Il plaça son aile droite, formée des trois divisions Lecourbe, Ménard et Lorge, depuis les Alpes jusqu'au lae de Zurich, sous les ordres de Férino. Il plaça son centre sur la Limmat, et le eomposa des quatre divisions Oudinot, Vandamme, Thureau et Sonlt. Sa gauche gardait le Rbin. vers Båle et Strasbourg.

Avant de se renfermer dans cette position, il essaya d'empécher par un combat la jonction de l'archiduc avec son lieutenant llotze. Ces deux généraux, placés sur le Rhiu, l'un avant l'entréo du sleuve dans le lac de Constance, l'autre après sa sortie, étaient séparés par toute l'étendue du lac. En franchissant cette ligne, afin de s'établir devant celle de Zurich et de la Limmat, où s'était placé Masséna, ils devaient partir des deux extrémités du lac pour venir faire leur jonction au delà. Masséna pouvait choisir le momeut où Hotze ue s'était pas encore avancé, se jeter sur l'archiduc. le repousser au delà du Rhiu, se rabattre ensuite sur Hotze, et le repousser à son tour. On a calculé qu'il aurait en le temps d'exécuter cette double opération, et de battre isolément les deux géné-

<sup>\*</sup> Le luc de Constance.

raux autrichiens. Malheureusement, il ne songea | en avait perdu dix mille, ou morts ou prisonniers. à les attaquer qu'au moment où ils étaient près de se soutenir réciproquement. Il les combattit sur plusieurs points le 5 prairial (24 mai), à Aldenfingen, à Frauenfeld, et quoiqu'il eût partout l'avantage, grâce à cette vigueur qu'il mettait toniours dans l'exécution, néanmoins il ne put empêcher la jonction, et il fut obligé de se replier sur la ligne de la Limmat et de Zurieh, où il se prépara à recevoir vigoureusement l'archiduc, si celui-ci se décidait à l'attagner.

Les événements étaient hien autrement malheureux en Italie. Là, les désastres ne s'étaient point arretés.

Suwarow avait rejoint l'armée autrichienne avec un corps de vingt-huit ou trente mille Russes. Mélas avait pris le commandement de l'armée autrichienne. Suwarow commandait en chef les deux armées, s'élevant an moins à quatre-vingtdix mille hommes. On l'appelait l'invincible. Il était connu par ses campagnes contre les Turcs et par ses cruautés en Pologne. Il avait une grande vigueur de caractère, nne hizarrerie affectée et poussée insqu'à la folie, mais aueun génie de comhinaison, C'était un vrai barbare, heureusement incapable de calculer l'emploi de ses forces, car antrement la république aurait peut-être succombé. Son armée lui ressemblait. Elle avait une brayoure remarquable, et qui tenait du fanatisme, mais aucune instruction. L'artillerie, la cavalerie, le génie v étaient réduits à une véritable nullité. Elle ne savait faire usage que de la baionnette, et s'en servait comme les Français s'en étaient servis pendant la révolution. Suwarow, fort insolent pour ses alliés, donna anx Autrichiens des officiers russes, pour leur apprendre le mauiement de la haionnette. Il employa le langage le plus hautain, il dit que les femmes, les petits-mattres, les paresseux, devaient quitter l'armée; que les parleurs occupés à fronder le service souverain seraient traités comme des égoistes, et perdraient leurs grades, et que tout le monde devait se sacrifier pour délivrer l'Italie des Français et des athées. Tel était le style de ses allocutions. Heureusement après nous avoir causé hien du mal, cette énergie hrntale allait rencontrer l'énergie savante et calculée, et se hriser devaut elle.

Schérer, ayant entièrement perdu l'usage de ses esprits, s'était promptement retiré sur l'Adda, an milieu des cris d'indignation de ses soldats.

Il fut obligé d'en laisser à Peschiera ou Mantoue encore huit mille, et il ne lui en resta ainsi quo vingt-huit mille. Néanmoius, si, avec cette poignée d'hommes, il avait su manœuvrer hahilement, il aurait pu donner le temps à Macdonald de le rejoindre, et éviter hien des désastres. Mais il se placa sur l'Adda de la manière la plus malheurense. Il partagea son armée en trois divisions. La division Serrnrier était à Lecco, à la sortie de l'Adda du lac de Lecco. La division Grenier était à Cassano, la division Victor à Lodi. Il avait placé Montrichard, avec quelques corps légers, vers le Modénois et les montagnes de Gênes, pour maintenir les communications avec la Toscane, par où Macdonald devait déboucher. Ses vingt-huit millo hommes, aiusi dispersés sur une ligne do vingtquatre lienes, ne pouvaient résister solidement nulle part, et devaient être enfoncés partout où l'ennemi se présenterait en force.

Le 8 floréal (27 avril au soir), au moment même où la ligne de l'Adda était forcée, Schérer remit à Moreau la direction de l'armée. Ce brave général avait quelque droit de la refuser. On l'avait fait descendre au rôle de simple divisionnaire, et maintenant que la campagne était perdne, qu'il n'y avait plus que des désastres à essuver, on lui donnait le commandement. Cependant, avec un dévouement patriotique que l'histoire ne saurait trop céléhrer, il accepta une défaite en acceptant le commandement le soir même où l'Adda était forcé. C'est ici que commence la moins vantée et la plus belle partie de sa vie.

Suwarow s'était approché de l'Adda sur plusieurs points. Quand le premier régiment russe sc montra à la vue du pont de Lecco, les carabiniers de la hrave 18º légère sortirent des retranchements, et coururent au-devant de ces soldats qu'on peignait comme des colosses effrayants et invincibles. Ils fondirent sur eux la baionnette croisée, et en firent un grand carnage. Les Russes furent repoussés. Il venait de s'allumer un admirable courage dans le cœur de nos braves; ils voulaient faire repentir de leur voyage les barbares insolents qui venzient se mêler dans une querelle qui n'était pas la leur. La nomination de Moreau cuflammait toutes les âmes, et remplit l'armée de confiance. Malheureusement la position n'était plus tenable, Suwarow, repoussé à Lecco, avait fait passer l'Adda sur deux points, à Brivio et à De son armée de quarante-six mille hommes, il Trezzo, au-dessus et au-dessons de la division Serrurier, qui formait la gauche. Cette division se trouva ainsi conpée du reste de l'armée. Moreau, avec la division Grenier, livra à Trezzo un combat furieux, pour repousser l'ennemi an delà de l'Adda, et se remettre en communication avec la division Serrurier. Il combattit avec huit ou ueuf mille hommes un corps de plus de vingt mille. Ses soldats, animés par sa présence, fireut des prodiges de bravonre, mais ne purent rejeter l'ennemi au delà de l'Adda. Malbeureusement, Serrurier, auquel on ne pouvait plus faire parvenir d'ordres, n'eut pas l'idée de se reporter sur ce point même de Trezzo où Moreau s'obstinait à combattre pour se remettre en communication avec Ini. Il fallut céder et abandonner la division Serrarier à son sort. Elle fut entourée par toute l'armée ennemie, et se battit avec la dernière opiniatreté. Enveloppée enfin de toutes parta, elle fut obligée de mettre has les armes. Une partie de cette division, grace à la bardiesse et à la présence d'esprit d'un officier, se sauva, par les montagnes, en Piémont. Pendant cetto action terrible, Vietor s'était heurensement retiré en arrière avec sa division intacte. Tello fut la fatale journée dite de Cassano, 9 floréal (28 avril), qui réduisit l'armée à environ vingt mille hommes.

Cest avec cette poignée de braves que Moresa entrepris des exiter. Cet homme rare ne perdit pan an instant ce calme d'euprit dont la nature l'auxil doné. Rédult à vings mille soldas, en présence d'une arraic qu'on aurait pu porter à quatrempedax mille, aix on avait us la faire marcher en masse, il in o s'ébranha pas an instant. Ce colme cett hien autrement métrioire que cetti qu'il déploy larqueil revind d'Allemagne avec une arraée de la réd beaucone poinnes céther, dus la réd beaucone poinnes céther, dus les hasards des passions influent sur les jugements contemporaisal

Il d'attache d'abord à courrir Milan, pour donne le mopen d'écucier les pares et les hagges, et de me le mopen d'écucier les pares et les hagges, et de pour laiser aux membres de gouvernement résis-ly pin, et à tous le Milansia compronsis, le temps de se retirer sur les derrières. Bien n'est plan dangereres pour une arreise que ces families de fugiliés, qu'elle est obligée de recevoir dans ses rangs. Elles en menta-rassent as marche, rafensiares ses mouvements, et peuvent quelqueslois compromettre son saitu. Morean, peira sorie passée sur journ's Milan, se remis en marche pour repasser le Po. A la conduite de Suuryou, "il put laiger qu'il aurnit le

temps de prendre une position solide. Il avait deux objeta à atteindre, c'était de couvrir ses commnnications avec la France et avec la Toscane, par où s'avançait l'armée de Naples. Pour arriver à ce but important, il lui parut convenable d'occuper le penchant des montagnes de Génes; c'était le point le plus favorable. Il marcha en deux colonnes : l'une, escortant les parcs, les bagages, tout l'attirail de l'armée, prit la grande route de Milan à Turin; l'autre s'achemina vers Alexandrie, ponr occuper les routes de la rivière de Gênes. Il exécuta cette marche sans être trop pressé par l'ennemi. Suwarow, au lieu de fondre avec ses masses victorienses sur notre faible armée, et de la détruire complétement, se faisait décerner à Milan les honneurs du triomphe, par les prêtres, les moines, les nobles, tontes les créatures de l'Autriche, rontrées eu foule à la suite des armées coali-

sées. Morean eut le temps d'arriver à Turin, et d'acheminer vers la France tont son attirail de guerre. Il arma la citadelle, tácha de réveiller le zèle des partisans de la république, et vint rejoindre ensuite la colonne qu'il avait dirigée vers Alexandrie. Il choisit là une position qui pronve toute la justesse de son coup d'œil. Le Tanaro, en tombant de l'Apennin, va se jeter dans le Pô au-dessous d'Alexandrie. Moreau se placa au confinent de ces deux fleuves. Couvert à la fois par l'un et par l'antre, il ne craignait pas une attaque de vive force; il gardait en mêmo temps toutes les routes de Genes, et ponvait attendre l'arrivée de Macdonald. Cette position ne pouvait être plus benreuse. Il occupait Casale, Valence, Alexandrie; il avait nne chaîne de postea sur le Pô et le Tanaro, et ses masses étaient disposées de manière qu'il pouvait conrir en quelques heures sur le premier point attagné. Il s'établit là avec vingt mille hommes, et v attendit avec un imperturbable sang-froid les

mouvements de son formidable ennemi. Swarow avai in intri-hernemennem hearcopp de temps à a'arancer. Il avait demandé au conseil sulique que le corpo satriétée nde Rélegarde, destiné an Tyrol, fût mis à sa disposition. Ce corpovenait de descenter en Italie, et portis l'aranée combinée à beancoup plus de cest mille hommes. Mis Swarow, syant ordre d'assigné à la fois preschiere, Mantoue, Pizzighitone, voulant en méme temps se garder du côté de la Sistae, et ignorant d'ailleurs l'art de distribuer des masses, a l'avait qu'ere plus de onarates mille hommes sous sa qu'ere plus de onarates mille hommes sous sa main, force du reste très-suffisante pour accabler Moreau, s'il avait su la manier habilement.

ll vint longer le Pô et le Tanaro, et se placer en face do Moreau. Il s'établit à Tortone et y fixa son quartier général. Après quelques jours d'inaction. il résolut enfin de faire une tentative sur l'aile gauche de Moreau, c'est-à-dire du côté du Pô. Un peu au-dessus du confluent du Pô et du Tanaro, vis-à-vis Mugarone, se trouvent des îles boisées, à la faveur desquelles les Russes résolurent de tenter un passage. Dans la nuit du 22 au 23 floréal (du 11 au 12 mai), ils passèrent an nombre à peu près de deux mille, dans l'une de cea iles, et se trouvèrent ainsi au delà du bras principal. Le bras qui lenr restait à passer était peu conaidérable, et pouvait même être franchi à la uage. Ils le traversérent hardiment et se portèrent sur la rive droite du Pô. Les Français, prévenns du danger, conrurent sur le point menacé. Moreau, qui était averti d'autres démonstrations faites du côté du Tanaro, attendit que le véritable point du danger fût bien déterminé pour s'y porter en force : dès qu'il en fut certain, il y marcha avec sa réserve, et culbuta dans le Pó les Russes qui avaient eu la hardiesse de le frauchir. Il y en eut deux mille cinq cents tués, novés ou prisonniers.

Ce coup do vigueur assurait tout à fait la position de Moreau dana le singulier trianglo où il s'était placé. Mais l'inaction de l'ennemi l'inquiétait; il eraignait que Suwarew n'oût laissé devant Alexandrie un simplo détachement, et qu'avec la masse de ses forces, il n'eut remonté le Pô, pour se porter sur Turin, et prendre la position dea Français par derrière, ou bien qu'il n'eût marebé audevant de Macdonald. Dans l'incertitude où le laissait l'inaction de Suwarow, il résolut d'agir lui-même pour s'assurer du véritable état des choses. Il imagina de déboucher au delà d'Alexandrie, et de faire une forte reconnaissance. Si l'ennemi n'avait laissé devant lui qu'un corps détaché, le projet de Moreau était de changer cette reconnaissance en attaque sérieuse, d'aecabler ee corps détaché, et puis de se retirer tranquillement par la grande route de la Bochetta, vers les montagnes de Gênes, afin d'y attendre Macdonald. Si au contraire il tronvait la masse principale, son projet était do se replier sur-le-champ, et de regagner en toute hâte la rivière de Gênes, par tontes les communications accessoires qui lui restaient. Une raison qui le décidait surtout à prendre ce parti décisif, c'était l'insurrection du Piémont sur ses

derrières. Il fallait qu'il se rapprochât de sa base le plus tôt possible.

Tandis que Moreau formait ce projet fort sage, Suwarow on formait un sutre qui était dépouryu de sens. Sa position à Tortone était certainement la meilleure on'il pôt prendre puisqu'elle le placait entre lea deux armées françaises, celle de la Cisalpine et cello de Naples. Il no dovait la quitter à aueun prix. Cependant il imagina d'emmener une partie de ses forces au delà du Pô, pour remonter le fleuve jusqu'à Turin, s'emparer de cette capitale, y organiser les royalistes piémontais, ot faire tomber la position de Morean. Rien n'était plus mal calculé qu'uno pareillo manœuvre; car pour faire tomber la position de Moreau, il fallait essayer nne attaque directe et vigoureuse, mais par-dessus tout ne pas quitter la position intermédiaire entre les deux armées qui cherchaient à opérer leur jonction.

Tandis que Suwarow, divisant ses forces, en laissait nne partio aux environs de Tortone, le long du Tanaro, et portait l'autre au delà du Pô pour marcher sur Turin. Moreau exécutait la reconnaissance qu'il avait projetée. Il avait porté la division Victor en avant, pour attaquer vigourensement le corps russe qu'il avait devant lai. Il se tenait luimême avec tonte sa réserve un pen on arrière, prêt à changer cette reconnaissance en une attaque sérieuse, s'il jugeait quo le corps russe pût êtro accablé. Après un engagement très-vif, où les troupes de Victor déployèrent une rare bravoure, Moreau crut que toute l'armée russe était devant lui; il n'osa pas attaquer à fond, do peur d'avoir sur les bras un ennemi trep supérieur. En conséquence, entre les deux partia qu'il s'était proposé d'adopter, il préféra le second, comme le plus sûr. Il résolut donc do se retirer vers lea montagnes de Génes. Sa position était des plus critiques. Tout le Piémont était en révolte sur ses derrières. Un corps d'insurgés s'était emparé de Céva, qui ferme la principalo route, la senle accessiblo à l'artillerie. Le grand convoi des obiets d'arts recueillis en Italio était menacé d'être enlevé. Ces circonatances étaient des plus fâcbeuses. En prenant les routes situées plus en arrière, et qui abontissaient à la rivière du Ponent. Moreau craignait de trop s'éloigner des communications de la Toscane, et de les laisser en prise à l'ennemi, qu'il aupposait réuni en masse autonr de Tortone. Dans cette perplexité, il prit sur-le-champ son parti, et fit les dispositions suivantes. Il détacha la division Vietor sans artilleric ni bagges, et la jêra, par des sentiers praticables ils nautientiers, vers les montages de Gens. Elle devait se blier d'occuper tons les pasages de Hapanis, pour se piondre à l'armée venant de Naples, et la renforcer dans le cas où elle serait stapuée par Swarow. Moreus, ne grafant que huit mille bommes au plus, vint avec son artillerés, accardicire, et outs ce qui ne pourait suivre les sentiers des montages, aguer l'ans des routes de l'activité de Cris, de l'activité de l'activité de Cris, de l'activité de l'activ

Victor se retira henreusement par Acqui, Spigno et Dego, et vint occuper les erêtes de l'Apennin. Moreau, de son côté, se retira avec une célérité extraordinaire sur Asti, La prise de Céva, qui fermait sa principale communication, le mettait dans nn embarras extrême. Il aehemina par le col de Fenestrelle la plus grande partie de ses pares, ne garda que l'artillerie de campagne qui lui était Indispensable, et résolut de s'ouvrir une route à travers l'Apennin, en la faisant construire par ses propres soldats. Après quatre jours d'efforts incrovables, la ronte fut rendne praticable à l'artillerie, et Moreau fut transporté dans la rivière de Génes, sans avoir rétrogradé insqu'au col de Tende. ce qui l'eut trop éloigné des troppes de Victor détachées vers Génes.

Suwarow, en apprenant la retraite de Morean, se bâta de le faire poursuivre; mais il ne sut deviner ni prévenir ses savantes combinaisons, Ainsi, grace à son sang-froid et à son adresse, Moreau avait ramené ses vingt mille bommes sans les laisser entamer une seule fois, en contenant an contraire les Russes partout où il les avait rencontrés. Il avait laissé une garnison de trois mille bommes dans Alexandrie, et il était avec dix-huit mille à peu près dans les environs de Gênes. Il était placé snr la créte de l'Apennin, attendant l'arrivée de Macdonald. Il avait porté la division Lapovpe, le corps léger de Montrichard, et la division Victor, sur la haute Trebbia, nour les joindre à Macdonald. Lui, se tenait anx environs de Novi, avec le reste de son corps d'armée. Son plan de ionetion était profondément médité. Il pouvait attirer l'armée de Naples à lui par les bords de la Méditerranée, la réunir à Génes, et déboucher avec elle de la Bochetta, on bien la faire débon-

cher de la Toscane dans les plaines de Plaisance, et sur les bords du Pô. Le premier parti assurait la jonction, puisqu'elle se faisait à l'abri de l'Apennin, mais il fallait de nouvean franchir l'Apennin, et donner de front sur l'ennemi, pour enlever la plaine. En débouebant au contraire en avant de Plaisance, on était maître de la plaine jusqu'au Pô, on prenait son champ de bataille sur les bords mêmes du Pô, et, en cas de victoire, on y jetait l'ennemi. Moreau voulait que Macdonald eut sa ganche toniours serrée aux montagnes, pour se lier avec Victor qui était à Bobbio. Quant à lui, il observait Suwarow, prêt à se jeter dans ses flanes des qu'il voudrait marcher à la-rencontre de Maedonald. Dans cette situation, la ionetion paraissait aussi sure que derrière l'Apennin, et se faisait sur

un terrain bien préférable. Dans ce moment, le Directoire venait de réunir dans la Méditerranée des forces maritimes considérables. Bruix, le ministre de la marine, s'était mis à la tête de la flotte de Brest, avait débloqué la flotte espagnole, et croisait avec cinquante vaisseaux dans la Méditerranée, dans le but de la délivrer des Anglais, et d'y rétablir les communications avec l'armée d'Egypte. Cette ionction tant désirée était enfin opérée, et elle pouvait rétablir notre prépondérance dans les mers du Levant. Bruix dans ce moment était devant Gênes. Sa présence avait singulièrement remonté le moral de l'armée. On disait qu'il apportait des vivres, des munitions et des renforts. Il n'en était rien; mais Moreau profita de cette opinion, et fit effort ponr l'accréditer. Il fit répandre le bruit que la flotte venait de débarquer vingt mille bommes et des approvisionnements considérables. Ce bruit encouragea l'armée et diminua beaucoup la confiance de l'ennemi.

On étai au miles de pasirial [promiers jours unit d'aroit de jusi). In éréciment nouveau vanit d'aroit liter es Suisse. On a vu que Masséna avait ecupi liter es Suisse. On a vu que Masséna avait ecupi et la ligne de la Limana et de Zarich, et que l'an-châtea, d'Aborchant en deux masser des deux extrémisés du les de Constance, était vom bouder cette ligne dans toute son étendos. Il résolut de l'atta-misés du les de Constance, était vom bouder cette ligne dans toute son étendos. Il résolut de l'atta-misés du les des des l'arcités et l'Aux, tout le long de la Limana. Auxona avait pris position, no pous sur la Limana telle-ontene, mais sur une suite de bauteurs qui le constance avant de la Limana, et qui converte à la fois la rivière et le lac. Il avait retranché ces haureurs de la massire à nalur retranché ces haureurs de la massire à nalure retranché ces haureurs qui la massire de la commentance de la massire de la mass

rendues presque inaccessibles. Quoique cette partie de notre ligne, entre Zurich et l'Anr, fit la plus forte, l'archiduc avait risolu de l'attaquer, parce qu'il cht été trop dangerenx de faire un long dédour, pour venir tenter une attaque au-dessus du lac, le long de la Lint. Masséna pourvait profiter de ce mounent pour accabler les corps laissés devant lui, et se procurer ainsi un avantage décisif.

L'attaque projetéo s'exécuta le 4 juin (16 prajrial). Elle eut lieu sur toute l'étendue de la Limmat, et fut repoussée partont victorieusement, malgré l'opiniatre persévérance des Autrichiens. Le lendemain, l'archidue, pensant que de pareilles tentatives doivent se poursuivre, afin qu'il n'y ait pas de pertes inutiles, recommença l'attaque avec la même opiniatreté. Masséna, réfléchissant qu'il pouvait étre forcé, qu'alors sa retraite deviendrait difficile, que la ligne qu'il abandonnait était suivie immédiatement d'une plus forte, la chaîne de l'Albis, qui borde en arrière la Limmat et le lac de Zurich, résolut de se retirer volontairement. Il ne perdait à cette retraite que la ville de Zurich. qu'il regardait comme pen importante. La chaino des monts de l'Albis, longeant le lac de Zurich, et la Limmat jusqu'à l'Aar présentant de plus un escarpement continn, était presque inattaquable. En l'occupant on ne faisait qu'une légère perte de terrain, car on ne reculait que de la largeur du lac et de la Limmat. En conséquence, il s'y retira volontairement et sans perte, et s'y établit d'une manière qui ôta à l'archiduc tonte envie de l'attagner.

Notre position était donc toujours à peu près la même en Suisse. L'Aar, la Limmat, le lac de Zurich, la Lint et la Reuss, jusqu'au Saint-Gothard, formaient notre ligne défensive contre les Autrichiens.

Da cöd de Pfalle, Nacdonald a'vanecit enfa vers la Totene. Il avia lissie gramion an fort Sain-Elline, à Capone et à Gaète, conformèment à sen instructions. Crècit compromette innitiement des troupes qui a'dizient pas capables de souteair parti ripublicien, et qui laississeit no vide dans l'armée sective. L'armée française, en se retireat, avait lissiel à l'ille de Nagles en prierà une réacsariat lissiel à l'ille de Nagles en prierà une réacsariat lissiel à l'ille de Nagles en prierà une réacsociene de notre révolution. Nacdonald avait raillé à Rome quedques milliere d'hommes de la division Garnier; il avait recestill en Toscane la division Garnier; il avait recestill en Toscane la division Gautier, et dans le Modenis, le copu lèger de

Montrichard. Il avait formé ainsi un corps de vingthait mille hommes. Il était à Florence le 6 prairtal (25 mai). Sa retraite s'était opérée avec beaucoup de rapidité et un ordre remarquable. Il pertit mabheurnesment beancoup de temps en Toscane, et ne déboncha an delà de l'Apennin, dans les plaines de Plaisance, que vers la fin de prairtal (militeu de juin (militeu de juin )

S'il eut débouché plus tot, il anrait surpris les coalisés dans un tel état de dispersion qu'il aurait pu les aecahler successivement et les rejeter au delà du Pô. Suwarow était à Turin, dont il venait de s'emparer, et où il avait trouvé des munitions immenses. Bellegarde observait les déhouchés de Génes; Kray assiégeait Mantoue, la citadelle do Milan et les places. Nulle part il n'y avait trente mille Autrichiens ou Russes réunis. Macdonald et Moreau, débouchant ensemble avec cinquante mille hommes, auraient pu changer la destinée de la campagne. Mais Macdonald crut devoir employer quelques jours pour faire reposer son armée, et réorganiser les divisions qu'il avait snecessivement recueillies. Il perdit ainsi un temps précieux, et permit à Suwarow de réparer ses fautes. Le général russe, apprenant la marche de Macdonald, se hâta de quitter Turin, et de marcher avec vingt mille hommes de renfort, pour se placer entre les deux généraux français et reprendre la position qu'il n'aurait jamais dù abandonner. Il ordonna au général Ott, qui était en observation sur la Trebbia, anx environs de Plaisance, de se retirer sur lni, s'il était attagné; il prescrivit à Kray de lui faire passer de Mantone toutes les troupes dont il pourrait disposer; il laissa à Bellegarde le soin d'observer Novi, d'où Morean devait déhoucher, et il se disposa à marcher lui-même dans les plaines de Plaisance, à la rencontre de Macdonald.

use Patistine," air reaction tel sactorima. Ces dispositions sont les soules qui prediant la durcé de cette campagne, acen mérité à Sunaroux Departure de la compagne del compagne de la compagne de la compagne del la compagne del la compagne del la compagne del la compagne de la compagne del la compagn

son flanc. Mais il fallait pour cela que Macdonald se tint appuyé anx montagnes, et n'acceptat pas la bataille trop loin dans la plaine.

Macdonald s'ébranla vers la fin de prairial (milieu de juin). Le corps de Hohenzollern, placé aux environs de Modène, gardait le has Pô. Il fut accablé par des forces supérieures, perdit quinze cents hommes, et faillit être enlevé tout entier. Ce premier succès enconragea Macdonald et Ini fit bâter sa marche. La division Victor, qui venait de le joindre, et de porter son armée à trente-deux mille hommes à peu près, forma son avant-garde. La division polonaise de Dombrowsky marchait à la gauche de la division Victor; la division Rusca les appuvait toutes deux. Quoique le gros de l'armée, formé par les divisions Montrichard, Olivier et Watrin, fût encore en arrière, Macdonald, alléché par le succès qu'il venait d'obtenir sur Hohenzollern, voulut accabler Ott, qui était en observation sur le Tidone, et ordonna à Victor, Dombrowsky et Rusca, de marcher contre lui à l'instant même.

Trois torrents, coulant parallèlement de l'Apennin dans le Pô, formaient le champ de bataille : e'étaient la Nura : la Trebhia et le Tidone, Le gros de l'armée française était encore sur la Nura; les divisions Victor, Dombrowsky et Rusca s'avancaient sur la Trebbia, et avaient ordre de la franehir pour se porter sur le Tidoue, afin d'accabler Ott que Macdonald eroyait sans appai. Elles marchèrent le 29 prairial (17 juin). Elles repoussèrent d'abord l'avant-garde du général Ott des bords du Tidone, et l'obligérent à prendre une position en arrière, vers le village de Sermet, Ott allait être accablé, mais dans ce moment Suwarow arrivait à son secours, avec toutes ses forces. Il opposa le général Bagration à Victor qui marchait le long du På; il reporta Ott au centre sur Dombrowsky, et dirigea Mélas à droite sur la division Rusca, Bagration ne fut pas d'abord heureux contre Victor, et fut force de rétrograder; mais au centre, Suwarow fit charger la division Dombrowsky par l'infanterie russe, jeta dans son flane deux régiments de cavalerie, et la rompit. Dès cet instant, Victor, qui s'était avancé sur le Pô, se trouva débordé et compromis. Bagration, renforcé par les grenadiers, reprit l'offensive. La cavalerie russe qui avait rompu les Polonais au centre, et qui avait ainsi débordé Victor, le chargea en flane, et l'obligea à se retirer. Rusca, à droite, fut alors obligé à céder le terrain à Melas.

Nos trois divisions repassèrent le Tidone, et rétrogradèrent sur la Trebbia.

Cata germitre jameie, od en tiere de l'armée au plus évisit trover dengel centre tout l'armée canemie, a'vrait pas été houreuse. Macdonald, il résolut de S'unava, s'était trop hiét. Il résolut des S'unava, s'était en l'armée de S'unava, s'était trop hiét. S'unavait d'essuyer. Malheureusement, les divisions Olivier, Montriched et Waitri délicute accore en arrière sur la Nura, et il résolut d'autendre le sorreire sur la Nura, et il résolut d'autendre le sorreire sur la Nura, et il résolut d'autendre le sorreire sur la Nura, et il résolut d'autendre le sorreire sur la Nura, et il résolut d'autendre le sorreire sur la Nura de le l'armée de l'autendre l'autend

Mais Suwarow ne lui laissa pas le temps de réunir ses forces, et il se disposa à attaquer des le lendemain même, c'est-à-dire le 30 prairial (18 jain). Les deux armées allaient se joindre le long de la Trebbia, appnysnt leurs siles au Pô et à l'Apennin. Suwarow, jugeant sagement que le point essentiel était dans les montagnes, par où les deux armées françaises pourraient communiquer, porta de ce côté sa meilleure infanterie et sa mellleure cavalerie. Il dirigea la division Bagration, qui d'abord était à sa gaucho, le long du Pô, vers sa droite, contre les montagnes. Il la plaça avec la division Schweikofsky sous les ordres de Rosemberg, et leur ordonna à toutes denx de passer la Trebbia vers Rivalta, dans la partie supérienre de son cours, afin de détacher les Français des montagnes. Les divisions Dombrowsky, Rusca et Victor, étaient placées vers ce point, à la gauche de la ligne des Français. Les divisions Olivier et Montriebard devaient venir se placer au centre, le long de la Trebbia. La division Watrin devait venir occuper la droite, vers le Pô et Plaisance.

Dès le matin du 29 prairial (17 juin), les avantgardes rosses attaquèrent les avant-gardes frauçaises, qui étaient an delà de la Trebbia, à Casaliggio et Grignago, et les réponssèrent; Macdonald, qui ne s'attendait pas à être attaqué, s'occupait à faire arriver en ligne ses divisions du centre. Victor, qui commandait à notre ganche, porta aussitôt toute l'infanterie française an delà de la Trebbia, et mit un moment Suwarow en péril. Mais Rosemberg, arrivant avec la division Schweikofsky, rétablit l'avantage, et, après un combat furieux, dans lequel les pertes furent énormes des denx parts, obligea les Français à se retirer derrière la Trebbia. Pendant ce temps, les divisions Olivier, Montrichard arrivaient au centre, la division Watrin à droite, et une canonnade s'établissait sur toute la ligne. Après svoir échangé quelques houlets, on s'arrêta de part et d'autre sur lea borda de la Trehhia, qui sépara les deux armées.

Telle fut la seconde jonraée. Elle avait consisté en un combat vera notre gauche, combat terrible, mais sans résultat. Macdonald, disposant désormais de tont son monde, voulait rendre décisive la troisième journée. Son plan consistait à franchir la Trebbin sur tous les points, et à déborder les denx ailes de l'ennemi. Pour cela, la division Domhrowsky devait remonter la rivière jusqu'à Rivalta, et la passer au-dessus des Russes. La division Watrin devait la franchir presque à son embouchure dans le Pô, et gagner l'extrême gauché de Suwarow. Il comptait en même temps que Morean, dont il attendait la coopération depnis denx jours, entrerait en action ce jour-là au plus tard. Tel fut le plan ponr la jonrnée du 1" messidor (19 juin). Mais une horrible échauffourée eut lieu pendant la nuit. Un détachement français ayant traversé le lit de la Trebbia pour prendre position, les Russes se crurent attaqués et coururent aux armes. Les Français y coururent de lenr côté. Les deux armées se mélèrent et se livrèrent un combat de nuit, où dea denx côtés on a'égorgenit, sans distinguer amis ni ennemis. Après un carnage inutile, les généraux parvinrent enfin à ramener leurs soldata au hivouac. Le lendemain. les deux armées étaient tellement fatiguées par trois jours de combats et par le désordre de la nuit, qu'elles n'entrérent eu sction que vers les dix heures du matin.

La bataille commença à notre gauche, sur la hante Trebbia. Dombrowsky franchit la Trebbia à Rivalta, malgré les Russes, Spwarow y détacha le prince Bagration. Ce mouvement laissa à découvert lea flancs de Rosemberg, Sur-le-champ Victor et Rusca en profiterent pour se jeter sur lui en passant la Trebbia. Ils s'avaucèrent avec succès et enveloppérent de toutes parts la division Schwelkofsky, où se trouvait Suwarow. Ils la mirent dans le plus grand danger; mais elle fit front de tous côtés et se défendit vaillamment, Bagration, apercevant le péril, se rahattit promptement sur le point menacé, et obligea Victor et Rusea à lâcher prise. Si Domhrowsky, saisissant le moment, se fût de son côté rahattu sur Bagration, l'avantage nous serait resté sur ce point, qui était le plus important, puisqu'il touchait aux montagnes. Malheureusement il resta inactif, et Victor et Rusca forent obligés de se replier sur la Trebbia. An

centre, Montrichard avait passé la Trebhia vers Grignano; Olivier l'avait franchie vers San-Nicolo, Montrichard marchait sur le corps de Forster, lorsque les réserves antrichiennes, que Suwarow avait démandées à Mélas, et qui défilaient sur le derrière du champ de hataille, donnérent inopinément dans les flancs de sa division. Elle fut surprise, et la 5º légère, qui avait fait des prodiges en cent batailles, s'enfuit en désordre. Montrichard se vit obligé de repasser la Trebhia. Olivier, qui s'était avancé avec succès vers San-Nicolo, et avait vigoureusement reponssé Ott et Mélas, se trouva découvert par la retraite de Montrichard. Mélas alora, donnant contre-ordre aux réserves autrichiennes, dont la présence avait jeté le trouble dans la division Montrichard, les dirigea sur la division Olivier qui fut forcée à son tonr de repasser la Trebbia. Pendant ee temps, la division Watrin, portée inutilement à l'extrême droite, où elle n'avait rien à faire, s'avançait le long du Pô, sans être d'aucnn secours à l'armée. Elle fut même obligée de repasser la Trebbia, pour suivre le mouvement général de retraite, Suwarow, eraignant tonjoura de voir Moreau déboucher sur ses derrières, fit de granda efforts le reste de la jonrnée pour passer la Trebbia, mais il ne put y réussir. Les Françaia lul opposèrent sur tonte la ligne une fermeté invincible, et ce torrent, témoin d'une Intte si acharnée, sépara encore pour la troisième fols les deux armées ennemies.

Tel fut le troisième acte de cette sanglante bataille. Les deux armées étaient désorganisées. Elles avaient perdu environ douze mille hommes chacune. La plupart des généranx étaient blessés. Des régiments entiers étaient détruits. Mais la situation était hien différento. Snwarow recevait tous les joura des renforts, et n'avait qu'à gagner an prolongement de la lutte. Macdonald, au contraire, avait épuisé tontes ses ressources, et ponvait, en s'obstinant à se battre, être jeté en désordre dans la Toscane. Il songea done à se retirer sur la Nura, pour regagner Gênea par derrière l'Apennin. Il quitta la Trebbia le 2 messidor (20 juin) au matin. Une dépêche, dans laquelle il peignait à Moreau sa situation désespérée, étant tombée dans les maina de Suwarow, celui-ei fut rempli de joie et se hâta de le pourauivre à outrance. Cepeudant la retraite se fit avec assez d'ordre sur les bords de la Nura. Malheureusement, la division Victor, qui sontenait depnis quatre jours des combats continuels, fut enfin rompue et perdit beaucoup de prisouniers. Macdouald eut cependant le temps de recueillir son armée au delà de l'Apeunin, après uno perte de quatorze on quinze mille bommes, en tués. blessés ou prisonniers.

Très-heureusement, Surarow, entendant le canno de Morcau sur ses dorrières, le biasa détourner do la ponrasite de Macdonald. Marena, que des obstactes insumenous bles avatat empéde de se mettre en mouvement avant le 30 parisat le présent de lébende de le mettre en mouvement avant le 30 parisat le fils juin j., vansit en die débuderde et Novi, de de lui praudre près de trais suitle présonaires. Mais et avantage tardit écuit insuité, et favet d'autre résultat que de rappeter Suvarous, et de l'empêderde é s'abbarre su Macdonald.

Cette jonction, de laquelle on attendait de si grands résultats, avait donc amené une sanglante défaite; elle fit naître entre les deux généraux français des contestations qui n'ont jamais été bien éclaircies. Les militaires reprochèrent à Macdonald d'avoir trop séjonrné on Toscaue, d'avoir fait marcher ses divisions trop loin les ppes des autres, de mauière que les divisions Victor, Rusca, et Dombrowsky furent battues deux jours de suite avant que les divisions Montrichard, Olivier et Watrin fussent en ligne; d'avoir cherché, le ionr de la bataille, à déborder les deux ailes de l'ennemi, an lieu de diriger son principal effort à sa gauche vers la haute Trebbia; de s'être tenu trop éloigné des montagnes, de manière à ne pas permettre à Lapoype, qui était à Bobbio, de venir à son secours; enfin de s'étre, par-dessus tout, beaucoup trop bâté de livrer bataille, comme s'il eût vouln avoir seul l'bonneur de la victoire. Les militaires, en appronvant le plan savamment combiné par Moreau, ne lui out reproché qu'une chose, c'est de n'avoir pas mis de côté tout ménagement ponr un ancien camarade, de n'avoir pas pris le commandement direct des deux armées, et surtont de n'avoir pas commandé eu persouue à la Trebbia. Quoi qu'il en soit de la justesse de ces reproches, il est certain que le plan de Moreau, exécuté comme il avait été concu, aurait sauvé l'Italie. Effc fut entièrement per due par la bataille do la Trebbia. Heurensement, Moreau était eucore là pour recueillir nos débris, et empêcher Suwarow de profiter de son immense supériorité. La campagne n'était ouverte que depuis trois mois, et, excepté en Suisse, nous n'avions eu partout que des revers. La bataillo do Stokach nous avait fait perdre l'Allemagne; les batailles de Magnano et de la Trebbia

nous enlevaient l'Italie. Masséna seul, ferme comme un rec, occupiai encore la Suisse, le long de la chaine de l'Albis. Il ne faut pas oublier cependant, an milier de ces cruels revers, que lo courage do nos soldats arait été infebrailable et asus brillant qu'aux plus beaux jours de nos victoires; que Moreau avait été à la fois grand citypen et grand capitaine, et avait empéché que Suwarow ne détrusist d'un seul coup nos arméses d'Italie.

Ces derniers malheurs fournirent de nonvelles armes aux enuemis du Directoire, et provoquèrent contre lui un redoublement d'invectives. La crainte d'une invasion commençait à s'emparer des esprits. Les départements du Midi et des Alpes, exposés les premiers au débordement des Austro-Russes, étaient dans une extrême fermentation. Les villes do Chambéry, de Grenoble et d'Orange envoyèreut an corps législatif des adresses qui firent la plus vivc sensation. Ces adresses renfermaient les reproches injustes qui eirculaient depuis deux mois dans toutes les bouches; elles revenaient sur le pillage des pays conquis, sur les dilapidations des compagnies, sur le dénûment des armées, sur le ministère de Schérer, sur son généralat, sur l'injustice faite à Moreau, sur l'arrestation de Championnet, etc. - « Pourquoi, disaient-elles, les conscrits fidèles se sont-ils vus forcés de rentrer dans leurs foyers, par le dénûment où on les laissait? Pourquoi toutes les dilapidations sont-elles restées impunies? Pourquoi l'incpte Schérer, signalé comme un traître par Hoche, est-il resté si longtemps au ministère de la guerre? Pourquoi a-t-il pu consommer, comme général, les maux qu'il avait préparés comme ministre? Pourquoi des noms chers à la victoire sont-ils remplacés par des noms inconnus? Pourquoi le vainqueur do

Rome et de Naples est-il en accusation 7... »
On a déjà pa appricier la valuer de ces reproches. Les adresses qui les contenzient obtinent l'
Fromeure de l'impression, la mention honorable, et le revnoi au Directoire. Cette manière de les accueillir pouvait auce les dispositions des deux conseils. Elles se pouvaient être plus mavarises. L'apposition constitutionnelle d'ésta rémie l'opposition patriole. L'une composté d'ambitient qui 
La populai que saignient que leura siri et l'eura 
recommandations à c'assent pas été assez hire aceentilis; l'autre formé de patrioles cette par les 
séssions du cerps législatif, ou réduits au silence 
par la loi de 10 Precidier; elles voulient égalce par la loi de 10 Precidier; elles voulient égalpar la loi de 10 Precidier; elles voulient égal-

ment la ruine du gouvronement existant. Ils dissient que le Directoire avait à la fois mal administré et mal défendu la France; qu'il avait violé la la liberté des élections, opprimé la liberté de la presse et des sociétés populaires. Ils le déclaraient à la fois faible et violent; ils allaient méme jusqu'à revenir san el 18 fruction, et à dire que, n'ayant pas respecté les lois dans cette journée, il ne pouvait plus les invoquer en as faveur.

La nomination de Sieyes au Directoire avait été l'un des premiers motifis de ces dispositions. Appeler au Directoire un homme qui n'avait cessé de regarder comme mauvaine la constitution directoriale, qui déjà, par cette raison, avait retales d'être directeur, é était annoncer en quelque sorie qu'on voulait non révolution. L'acceptation de Sieyes, dont on doutait à canse de ses refus antérieurs, ne fit que confirmer ces conjectures.

Les mécontents de toute espèce, qui voulaient un ehangement, se groupérent autour de Sieyes. Sieves n'était point an chef de parti babile; il n'en avait ni le caractère à la fois somple et audacienx, ni même l'ambition; mais il ralliait beaucoup de monde par sa renommée. On savait qu'il trouvait tout mauvais dans la constitution et le gouvernement, et on se pressait autour de lui, comme pour l'inviter à tont changer, Barras, qui avait su se faire pardonner son ancienne présence an Directoire, par ses liaisons et ses intrigues avec tons les partis, s'était rapproché de Sieyes, et était parvenu à se rattacher à lni, en livrant lachement ses collègues. C'est autour de ces deux directeurs que se ralliaient tons les ennemis du Directoire. Ce parti avait soncé à se donner l'appni d'un ieune général qui eut de la réputation, et qui passat, comme beanconp d'autres, pour nne victime du gonvernement. La position de Joubert, sur lequel on fondait de grandes espérances, et qui était sans emploi depuis sa démission, avait fixé le choix sur lui. Il allait s'allier à M. de Sémonville, en éponsant nne demoiselle de Montholon. On l'avait rapproché de Sieves; on le fit nommer général de la 17º division militaire, celle de Paris, et on s'efforca d'en faire le chef de la nouvelle evalition.

On ne songosit point encore à faire des changements, con voisit à bond s'emparet de gouverament, sauver ensuite la France d'une invasion, et on ajourant les projete ensuitationnels à l'époque où tous les périls sersient passés. La première chone à obtenir était l'éloignement des membres des portes et fentires, Mais éétait per que édéle l'ancien Directions. Sejes a y était que depais s'ette de singost; al fallait assurr leur rentrée

nne quinzaine; il y était entré le 1<sup>st</sup> prairial, en remplacement de Rewhell. Barras s'était sauvé de l'orage comme on a vu. Tonte la haine se déchargeait contre Larévellière, Merlin et Treilhard, tons trois fort innoceuts de ce qu'on reprochait au gouvernement.

Ils avaient la majorité, puisqu'ils étaient trois, mais on vonlait leur rendre impossible l'exercice de l'autorité. Ils avaient résoln d'avoir les plus grands égards pour Sieyes, de lui pardonner même son humenr, afin de ne pas ajouter aux difficultés de la position, celles que des divisions personnelles pourraient encore faire naltre. Mais Sieyes était intraitable : il trouvait tout mauvais, et il était en cela de très-bonne foi; mais il s'exprimait de manière à prouver qu'il ne voulait pas s'entendre avec ses collègues pour porter remède au mal. Un peu infatué de ee qu'il avait vu dans le pays d'où il venzit, il ne cessait de leur dire : Ce n'est pas ainsi qu'on fait en Prusse. - Enseigneznons done, lui répondaient ses collègues, comment on fait en Prusse : éclairez-nous de vos avis . aidez-nons à faire le bien. - Vons ne m'entendriez pas, répliquait Sieves; il est inutile que je vous parle; faites comme vons avez contume de faire.

Tandis que, dans le sein du Directoire, l'incompatibilité se déclarait entre la minorité et la majorité, les attagnes les plus vives se succédaient au dehors de la part des conseils. Il y avait déjà anerelle onverte sur les finances. La détresse, comme on l'a dit, provenait de deux causes, la lenteur des rentrées, et le déficit dans les produits supposés. Sur 400 millions déjà ordonnancés pour dépenses consommées, 210 millions étaient à peine rentrés. Le déficit dans l'évaluation des produits s'élevait, snivant Ramel, à 67 et même à 75 millions. Comme on lui contestait toujours la quotité du déficit, il donna nn démenti formel an député Génissieux, dans le Moniteur, et prouva ce qu'il avançait. Mais que sert de prouver dans certains moments? On n'en accabla pas moins le ministre et le gonvernement d'invectives; on ne cessa pas de répéter qu'ils rainaient l'État, et demandaient sans eesse de nouveaux fonds pour fonrnir à de nouvelles dilapidations. Cependant, la force de l'évidence obligea à accorder un supplément de produits. L'impôt sur le sel avait été refusé; pour y suppléer, on ajouta un décime par franc sur tontes les contributions, et on donbla encore celle des portes et fenètres. Mais e'était peu que de dépar différentes lois relatives à leur assistée et à leur perception. Ces lois n'étaient pas rendues. Le ministre pressait leur mise en discussion; on ajournait sans cesse, et on répondait à ses instances en crisnt à la trahison, an vol, etc.

Outre la guerelle sur les finances, on en avait ouvert une autre. Déià il s'était élevé des réclamations sur certains articles do la loi du 19 fructidor. qui permettaient au Directoire de fermer les clubs et de supprimer les journaux sur un simple arrêté. Un projet de loi avait été ordonné sur la presse et les sociétés populaires, afin de modifier la loi du 49 fructidor, et d'enlever au Directoire le pouvoir arbitraire dont il était revêtu. On s'élevait beaucoup aussi contre la faculté quo cette loi donnait au Directoire de déporter à sa volonté les prêtres suspects, et de rayer les émigres de la liste, Les patriotes eux-mêmes semblaient vouloir lui enlover cette dietature, funeste sculement à leurs adversaires. On commença par la discussion sur la presse et les sociétés populaires. Le projet mis en avant était l'ouvrage de Berlier. La discussion s'ouvrit dans les derniers jours de prairial (milieu de juin). Les partisans du Directoire, parmi lesquels se distinguaient Chénier, Bailleul . Creuzé-Latouche, Lecointe-Puyravesu, soutonsient que eette dietature secordée au Directoire par la loi du 19 fructidor, bien que redoutable en temps ordinairo, était de la plus indispensable nécessité dans la eirconstance actuelle. Ce n'était pas, disaient-ils, dans un moment de péril extrême, qu'il fallsit diminuer les forces du gouvernement. La dictature qu'on lui avait donnée le lendemain du 18 fructidor lui était devenue nécessaire, non plus contre la faction rovaliste, mais contre la faction suarebique, non moins redoutable que la première, et socrètement alliée avec elle. Les disciples de Babenf, ajoutaient-ils, reparsissaient de toutes parts, et menaçaient la république d'un nouveau débordement.

Les patricles, qui fourmillisient dans les Cingcients, répondeire ane leur véhicueres écontremée sus discours des partissas du Directoire. Il filhit, dissient-les, domes une commotion à la France, et lui rendre l'écrepie de 1795, que le Directoire savi contiement écodire en faisant poere une elle un joug accolheire. Est patricles de la commentation de la commentation de la commentation de un er rendait pas la parole san Keullien patrictiques. Vasiement, ajoutaien-lls, on accuse les patricles, vaiement, ajoutaien-lls, on accuse les patricles, vaiement on finit de ordoute un dé-

hondemont de leur part. Qu'on-tils fait ce patriose tant securité l'Oppia trois na îls sont triose tant securité. Popia trois na îls sont régargles, prosertie, aans patric, dans la république qu'il ant contribé prissamment fonder, rece qu'il no chédendue. Quels crimes avez-rous à leur repocher l'Opis îl regis centre les réceturs? Non. Ils sont exagérés, torhelents; soit. Mais l'au sont exagérés, torhelents; soit. Mais l'on vett; mais îls n'éssantient par, et tous lesguers ils sont sansainés... — Tel était le language de Briot de Doubs, du Corse Arens, et d'une foule d'autres.

Les membres de l'opposition constitutionnelle s'exprimaient antrement. Ils étaient naturellement modérés. Ils svaient le ton mesuré, mais amor et dogmstique. Il fallsit, suivant eux, revenir aux principes trop méconnus, et rendre la liberté à la presse et aux sociétés populaires. Les dangera de fructidor avaient bien pu valoir une dictature momentanée su Directoire, mais cette dietature, donnée do confisnce, comment en avait-il usé? Il n'y avait qu'à interroger les partis, disait Boulsy de la Meurthe. Quoique avant tons des vues différentes, royalistes, patriotes, constitutionnels, étaient d'accord pour déclarer que le Directoire avait mal usé de sa tonte-puissance. Un même aceord, ebez des hommes si opposés de sentiments et do vues, ne pouvait pas laisser de donte, et le Directoire était coudamné.

Ainsi les patriotes irrités se plaignaient d'oppression; les constitutionnels, pleins de prétentions, se plaignsient du mel-gouverué. Tons se réunirent, et firent sbroger les srtieles de la loi da 19 fruetidor relatifs sux journaux et aux sociétés populaires. C'était là une vietoire importante, qui allait ramener un déchatnement d'écrits périodiques, et le ralliement de tous les jacobins. L'agitation allait eroissant vers les derniers jours de prairial. Les bruita les plus sinistres couraient do toutes parts. La nouvolle coalition résolut d'employer les tracasseries ordinaires que les oppositions emploient dans les gouvernementa représentatifs, pour obliger un ministère à se retirer. Questions embarrassautes et réitérées, menaces d'accusation, on mit tout en usage. Ces moyous sont si naturels, que, sans la pratique du gouvernement représentatif. l'instinct seul des partis les découvre sur-le-champ.

Les commissions des dépenses, des fonds, et de la guerre, établies dans les Cinq-Cents pour s'occaper de ces divers objets, se réunirent et projetèrent un message au Directoire. Boulay de la Meurthe fut chargé du rapport, et le présenta le 15 prairial. Sur sa proposition, le conseil des Cinq-Cents adressa au Directoire un message par leanel il demandait à être instruit des causes des dangers intérieurs et extérieurs qui menaçaient la république, et des moyeus qui existaient pour y pourvoir. Les demandes de cette nature n'ent guère d'autre effet que d'arracher des aveux de détresse, et de compromettre davantage le gouvernement auquel on les arrache. Un gouveruement, nous le répétons, doit réussir : l'obliger à convenir qu'il a'a pas réussi, c'est l'obliger au plus funeste de tous les aveux. A ce message furent iointes nue foule de motions d'ordre, qui toutes avaient un obiet analogue. Elles étaient relatives au droit de former des sociétés populaires, à la liberté individuelle, à la responsabilité des ministres, à la duplicité des comptes, etc.

Le Directoire, en recevant le message en question, résolut d'y faire une réponse détaillée, dans laquelle il tracerait le tableau de tous les événements, et exposerait les moyens qu'il avait employés, et ceux qu'il se proposait d'employer eucore, pour retirer la France de la erise où elle se trouvait. Une réponse de cette nature exigeait le concours de tons les ministres, pour que chaenn d'eux pût fournir son rapport. Il fallait au moins plusicurs jours pour le rédiger; mais ce n'était pas ce qui convenait aux meneurs des conseils. Ils ne voulaient pas un état exact et fidèle de la France, mais des aveux prompts et embarrassés. Aussi, aurès avoir attendu quelques jours, les trois commissions qui avaient proposé le message firent aux Cinq-Cents une proposition nouvelle, par l'organe du député Poulain-Grand-Pré. C'était le 28 prairial (16 juin). Le rapporteur proposa aux Cinq-Cents de se déclarer en permaneuce jusqu'à ce que le Directoire eut répondu au message du 15. La proposition fut adoptée. C'était jeter le cri d'alarme et annoncer un prochain événement. Les Cing-Cents firent part aux Anciens de leur détermination, en les engageant à suivre leur exemple. L'exemple en effet fut imité, et les Aneiens siègèrent aussi en permanence. Les trois commissions des dépenses, des fonds, de la guerre, étant trop nombreuses, fureut changées en une seule commission, composée de onze membres, et chargée de présenter les mesures exigées par les circonstances.

se constituer en séance permanente pour hâter le rapport qu'on lui demandait. On conçoit quelle agitation devait résulter d'une pareille détermination. On faisait, comme d'usage, conrir les bruits les plus sinistres : les adversaires du Directoire disaient qu'il méditait un nouveau coup d'État, et qu'il voulait dissoudre les conseils. Ses partisans répandaient an contraire qu'il y avait nne coalition formée entre tous les partis pour renverser violemment la constitution. Rien de parcil n'était médité de part ni d'autre. La coalition des deux oppositions voulait seulement la démission des trois auciens directeurs. On imagina un premier moven pour l'amener. La constitution voulait que le directeur entrant en fonctions cût quitté la législature depuis un an révolu. On s'apercut que Treilhard, qui depuis treize mois siégeait au Directaire, était sorti de la législature le 30 floréal an v, et qu'il avait été nemmé an Directoire le 26 floréal an vi. Il manquait donc quatre jours au délai prescrit. Ce n'était là qu'une ebicane, car cette irrégularité était couverte par le silence gardé pendant deux sessions, et d'ailleurs Sieyes lui-même était dans le même cas. Sur-lo-champ la commission des onze proposa d'annuler la nomination de Treilhard. Cette annulation ent lieu le jour même du 28, et fut signifiée au Directoire.

Treilliard était rude et brusque, mais n'avait pas une fermeté égale à la dureté de ses manières. Il était disposé à céder. Larévellière était dans upe tout autre disposition d'esprit. Cet homme honnéte et désintéressé, auquel ses fonctions étaient à charge, qui ne les avait acceptées que par devoir, et qui faisait des vœux tous les ans pour que le sort le rendit à la retraite, ne voulait plus abandonner ses fonctions depuis que les factions coalisées paraissaient l'exiger. Il se figurait qu'on ne voulait expulser les anciens directeurs que pour abolir la constitution de l'an m; que Sieyes, Barras et la famille Bonaparte, concouraient au même but dans des vues différentes, mais toutes également funestes à la république. Dans cette persussion, il ne voulait pas que les anciens directeurs abandonnassent leur poste. En conséquence, il courut chez Treilhard, et l'engagea à résister. Avec Morlin et moi, lui dit-il, vous formerez la majorité, et nous nous refuserons à l'exécution de cette détermination du corps législatif, comme illégale, séditieuse, et arrachée par une faction. Treilhard n'osa pas suivre cet avis, et Le Directoire répondit, de son côté, qu'il allait | envoya sur-le-champ sa déotission aux Cinq-Cents.

persista pas moins à refuser sa démission, si on la lui demandait. Les meneurs des Cinq-Cents résolurent de donner tout de suite un successeur à Treilhard. Sieyes aurait voulu faire nommer un bomme à sa dévotion ; mais son influence fut pulle dans cette occasion. On nomma nn ancien avocat de Rennes, président actuel du tribunal de cassation, et connu pour appartenir plutôt à l'opposition patriote qu'à l'opposition constitutionnelle. C'était Gohier, citoyen probe et dévoué à la république, mais peu capable, étranger à la connaissance des hommes et des affaires. Il fut nommé le 29 prairial, et dut être installé le lendemain

Ce n'était pas assez d'avoir exclu Treilhard, on voulait arracher du Directoire Larévellière et Merlin. Les patriotes surtont étaient furieux contre Larévellière; ils se sonvenaient que, quoique rigide, il n'avait jamais été montagnard; qu'il avait lutté souvent contre leur parti depnis le 9 thermidor, et que l'année précédente il avait encouragé le système des scissions. En conséquence, ils menacèrent de le mettre en accusation, lui et Merlin. s'ils ne donnaient pas tous deux leur démission. Sieyes fut chargé de faire une première onverture, ponr les engager à céder volontairement à l'orage.

Le 29 au soir, jour de la sortie de Treilhard, Sieves proposa une réunion particulière des quatre directeurs chez Merlin. On s'y rendit. Barras, comme si on se fût trouvé en danger, y vint avec le sabre au côté, et n'ouvrit point la bouche. Sieyes prit la parole avec embarras, fit une longue digression sur les fantes du gouvernement, et balbutia longtemps avant d'en venir an véritable objet de la réunion. Enfin Larévellière le somma de s'expliquer clairement. - Vos amis, répondit Sieyes, et ceux de Merlin, vons eugagent tous deux à donner votre démission. Larévellière demanda quels étaient ces amis. Sieyes n'en put nommer ancun qui méritat quelque confiance. Larévellière lui parla alors avec le ton d'un bomme indigné de voir le Directoire trahi par ses membres, et livré par enx aux complets des factieux. Il prouva que insqu'ici sa conduite et celle de ses collègues avaient été irréprochables, que les torts qu'on leur imputait n'étaient qu'un tissu de calomnies; puis il attaqua directement Sieves sor ses projets secrets, et le jeta dans le plus grand embarras par ses véhémentes apostrophes. Barras, pendant tont ce temps, garda le plus morne silence. Sa position

Larévellière, voyant la majorité perdue, n'en ; était difficile, car seul il avait mérité tous les reproches dont on accablait ses collègues. Leur demander leur démission pour des torts qu'ils n'avaient pas, et qui n'étaient qu'à lui seul, eût été trop embarrassant. Il se tnt donc. On se sépara sans avoir rien obtenu. Merlin, qui n'osait pas prendre un parti, avaît déclaré qu'il suivrait l'exemple de Larévellière.

Barras imagina d'employer un intermédiaire pour obtenir la démission de ses deux collègues. Il se servit d'un ancien girondin , Bergoeng , que le goût des plaisirs avait attiré dans sa société. Il le chargea d'aller voir Larévellière pour le décider à se démettre. Bergoeng vint dans la nuit du 29 au 30, invoqua auprès de Larévellière l'ancienne amitié qui les liait, et employa tous les movens pour l'ébranler. Il lui assura que Barras l'aimait, l'honorait, et regardait son éloignement comme injuste, mais qu'il le conjurait de céder. pour n'être pas exposé à une tempête. Larévellière demeura inébranlable. Il répondit que Barras était dupe de Sieves, Sieves de Barras, et que tous deux scraient dupés par les Bonaparte; qu'on vonlait la ruine de la république, mais qu'il résisterait jusqu'à son dernier soupir.

Le leudemain 30, Gobier devait être installé. Les quatre directeurs étaient rénnis; tous les ministres étaient présents. A peine l'installation futelle achevée, et les discours du président et du nouveau directeur prononcés, qu'on revint à l'objet de la veille. Barras demanda à parler en particulier à Larévellière ; ils passèrent tons deux dans une salle voisine. Barras renouvela auprès de son collègue les mêmes instances, les mêmes caresses, et le tronva anssi obstiné. Il rentra, assez embarrassé de n'avoir rien obtenn, et craignant toujours la discussion des actes de l'ancien Directoire, qui ne pouvait pas être à son avantage. Alors il prit la parole avec violence, et n'osant pas attaquer Larévellière, il se déchaina contre Merlin, qu'il détestait, fit de lui la peinture la plus ridicule et la plus fansse, et le représenta comme une espèce de fier-à-bras, méditant, avec nno rénnion de conpe-jarrets, un conp d'État contre ses collègues et les conseils. Larévellière, venant an secours de Merlin, prit aussitôt la parole, et démontra l'absurdité de pareilles imputations. Rien dans le inrisconsulte Merlin, en effet, ne ressemblait à ce portrait. Larévellière retraca alors l'historique de toute l'administration du Directoire; il le fit avec détail pour éclairer les ministres et le directeur entrant. Barras était dans une perplexité cruelle; il se leva enfin, en disant: — Eb bien! C'en est fixil, les subres sont tirés. — Misérable, lui répondit Larévellière avec fermeté, que parles-tu de sabres? Il n'y a ici que des couteaux, et ils sont dirigés contre des bommes irréprochables, que vous voulez égorger ne pouvant le centrainer à une faiblese!

Gobier voulut alors servir de conciliatenr, mais ne put y rénssir. Dans ce moment, plusieurs membres des Cinq-Cents et des Anciens s'étant réunis, vinrent prier les deux directeurs de céder, en promettant qu'il ne serait point dirigé contre cux d'acte d'accusation. Larévellière leur répondit avec fierté qu'il n'attendait point de grace, qu'on pouvait l'accuser, et qu'il répondrait. Les députés, qui s'étaient chargés de cette mission, retournèrent aux deux conseils, et y causèrent un nouveau soulèvement en rapportant ce qui s'était passé. Boulay de la Meurthe dénouça Larévellière, avona sa probité, mais Ini prêta mal à propos des projets de religion nouvelle, et accusa beancoup son entétement, qui allait, dit-il, perdre la république. Les patriotes se déchaînèrent avec plus de violence que jamais, et dirent que puisqu'ils s'obstinaient, il ne fallait faire aucune grâce aux deny directeurs.

L'agitation était su comble, et la lutte se treovant engagée, on ce savait plus jasqu'ée delle pourrait étre poussée. Beancoup d'hommes modérée des deux consistes se rémirent, et dire que, pour éviter des malbeurs, if fallait aller conjurer L'arcéfellère de céder à l'orge, ils se rendirent suprès ste lui dans la mit du 50, et le supptièrent, an mon de adangers que consait la république, de donner sa démission. Ils lui dirent qu'ils citient exposic ioso sur plus grands s'effis, et que s'il s'obtinuit à résister, ils ne savaient pas junoité pour la contra de la contra de la contra de s'il s'obtinuit à résister, ils ne savaient pas junoité partier la contra de la contra de la contra de pour ail alle le la furer et des partis.

« Mais ne veyre-teus pas, leur répositi Larréquiller, let dangers plus grauls que cour la république? Ne voyer-tous pasque ce n'est pas ànous qu'on en veut, mais à la constituion? qu'en cédant aujour? Bui, il Budra céder demain, et tou-jours, et que la république sers predupe par notre faiblesse? Mes fonctions, jouts-t-il, me sont à derage; si je n'obstine à les garders ajunch fluir, c'est parc que je crois devoir oppaser une harter que pe crois devoir oppaser une harter que pe crois devoir oppaser une harter que le consecue de la companio de la composition de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compa

Il la donna dans la nuit. Il écrivit une letter simple et dispe pour expiner ses moifs. Merlin lui demandà à la copier, et les dens démissions férent excepées en même temps. Ainsi findissons l'ancien Directoire. Toutes les factions qu'il variet exavaies exclusier fraience pour l'abattre, et avaient mis leurs ressentiments en commun. Il viett occapité que d'un seul ur-, celui d'être plus Ghibe qu'elles; tort inmense, il est vrai, et qui justifie la double d'un gouvernement pui pustifie la double d'un gouvernement pui pustifie la double d'un gouvernement d'un gouternement.

Malgré le déchalement général, Laréveillère mopros l'estime de bous les cispone éclarés. Il ne voalul pas, en quittant le Directoire, recevoir les cont mille france que ses collègnes éclares coureuns de donner au membre sortant; il ne recut pas même la part à laquelle l'arsid froit sur les rectueus filies à leurs appointements; il «meporta pas la voiteme, qui éclai d'anage de laisser au directeur sortant. Il se revière à Andilly, dans me petite mois qu'il possendit, etil y reçut la visite de tout les hommes considérés que la freure de parties m'anniable par la considérés que la freure des parties m'anniables par la freure des parties m'anniables par la freure des parties m'anniables par Le ministre Talleyrand fint d'un nombre de ceux qui allèrent le visitée dans as retraite.



## CHAPITRE XXXI.

Farmatian du nuvreus Directoire. Modins et Reger-Duces remplacent Lardrellière et Merlin. — Changements dans le ministère. — Levie de touteix les classes de conscritin. — Emprus forcé de cent militiens. — Led des stages. — Nouveaux plans militaires. — Répris de septéciaises et lulie; lochter géoriral en dest; bastille de Novi, è autre de Josépher Déburgement des Angle-Rouss en Helloud. — Nouveaux troubles l'intérieur , déchalcement des pairietes ; arrestalies de cons jeurnalities ; reavait de famedable ; proposition de déchere le pairie en danger.

Les années usent les partis, mais il en faut beaucoup pour les épuiser. Les passions ne s'éteignent qu'avec les cœurs dans lesquels elles s'allumèrent. Il faut que tout nne génération disparaisse; alors il ne reste des prétentions des partis que les intéréts légitimes, et le temps peut opérer eutre ces intérêts une conciliation naturelle et raisonnable. Mais avant ce terme, les partis sont indomptables par la seule pnissance de la raison. Le gouvernement qui veut leur parler le langage de la justice et des lois leur devient bientôt insupportable, et plus il a été modéré, plus ils le meprisent comme faible et impuissant. Veut-il, quand il trouve des cœurs sourds à ses avis, employer la force, on le déclare tyrannique, on dit qu'a la faiblesse il joint la méchanceté. En attendant les effets du temps, il n'y a qu'un grand despotisme qui puisse dompter les partis irrités. Le Directoire était ce gouvernement légal et moderé qui voulait faire subir le jong des lois aux partis que la révolution avait produits, et que vingt-cinq ans n'avaient pas encore épuisés. Ils se coalisèrent tous, comme on vient de le voir, au 50 prairial, pour amener sa chute, L'ennemi commun renversé, ils se tronvaient en présence les uns des antres sans aucune main pour les contenir. On va voir comment ils se comportèrent.

La constitution, quoique n'étant plas qu'un fantone, n'était pas ables, et il fallair rempiscre par une ombre le Directoire dépireverse. Cohier avait rempiscr l'evaluard; il fallait donner des neccessers à Larvellière et à Merlin. On choisit Reger-Ducces et Monlin. Reger-Ducces divis un ancien girondin, homme bonnête, peu capable et un fait dévoire à Sieyes. Il result été nommé par l'influence de Sieyes au l'es Anciens. Moulins cit un général observe, employ autrefois dans citait un général observe, employ autrefois dans citait un général observe, employ autrefois dans

la Vendée, républicain chaud et inkègre, nommé, comme Gobier, par l'influence du parti patricie. On avait proposé d'autres notabilités ou civiles ou militaires, pour composer le Directoire; mais elles avaisant été réjetées. Il était chiar, d'après de pareils choix, que les partis n'avaient pas voulu se donner des maîtres. Il n'avaient porés au birectoire que ces médiocrités chargées ordinairement de tons les intérim.

Le Directoire actuel, composé, comme les conseils, do partis opposés, était encore plus faible et moins homogène que le précédent, Sieves, le seul homme supérieur parmi les cinq directeurs, revait, comme on l'a vu, une nouvelle organisation politique. Il était le chef du parti qui se qualifiait de modéré ou de constitutionnel, et dont tous les membres cependant souhaitaient une constitution nouvelle. Il n'avait de collègue dévoué que Roger-Ducos. Moulins et Gohier, tous denx chands patriotes, incapables de concevoir autre chose que ce qui existait, voulaient la constitution actuelle, mais voulaient l'exécuter et l'interpréter dans le sens des patriotes. Quant à Barras, appelé naturellement à les départager, qui pouvait compter sur lui? Ce chaos de vices, de passiens, d'intérêts, d'idées contraires, que présentait la république monrante, il en était à lui seul l'emblème vivant. La majorité, dépendant de sa voix, était

donc commise au hasard.
Sieyes dit assez nettement à ses nonveaux collègues qu'ils prenaient la direction d'un gouvernement menacé d'une chute prochaine, mais qu'il fallait sanver la république si on ne pouvait sauver la constitution. Ce langage déplat for i à Gobier et à Mouilne, et fut mal accueilli par enx. Aussi, dès le premier jour, les sentiments parurent peu d'accord. Sieves tint le neuce langage à Joubert, lo général qu'on voulait engager dans le parti réngraissiter. Mais Joubert, vieux soldat de l'armée d'Italie, en avait les sontiments; il était dand partirée, et les vaux de Sieges lui partreat suspectes. Il a'en ouvrit sercitement à Cohieret à Moullan, et parts en attabér entiferenset à out. De reste, c'étaient là des questions qui ne ponsient arriver qu'il dirécterament en discussion. Le reste de la comment de la comment de la bassille de la Trabhie, répande partout, jestit tous les seprits dans l'alarme. Il fallait de grandes mesures de salut public.

Le premier soin d'un gouvernement est de faire tout le contraire de celui qui l'a précédé, ne serait-ce que pour obeir aux passions qui l'ont fait triompher. Championnet, ce héros de Naples si vanté, Joubert, Bernadotte, devaient sortir des fers ou de la disgrice, pour occuper les premiers emplois. Championnet fut mls sur-le-champ en liberté et nommé général d'une nouvelle armée qu'on se proposait de former le long des grandes Alpes. Bernadotte fut chargé du ministère de la guerre. Joubert fut appelé à commander l'armée d'Italie. Ses triomphes dans le Tyrol, sa jennesse, son caractère héroique, inspiraient les plus grandes espérances. Les réorganisateurs lui souhaitaient assez de succès et de gloire pour qu'il pût appuyer leurs projets. Le choix de Joubert était fort bon sans doute, mais c'était une nouvelle injustice pour Moreau, qui avait si généreusement accepté le commandement d'une armée battue, et qui l'avait sauvée avec tant d'habileté. Mais Moreau était peu agréable aux chauds patriotes, qui triomphaient dans ce moment. On lui donna le commandement d'une prétendue armée du Rhin qui n'existait pas encore.

Il y est en outre divers changements dans le ministère. Le ministère des fannesse, Ramel, qui avait rendo de si grands services depuis l'insullation de Directoire, et qui avait administér pendant cette trausition si difficile du papier-monnaie su unméraire. Ramel avait parage l'obtes jués sur l'ancien Directoire. Il fut si violensment attaupé, que, malger l'estine qu'ils avaient pour lui, les nouveaux directeurs format obligés d'accepter sa definision. On lui donna pour successeur un homme qui était cher aux patriotes, et respectate pour tous les paris : c'était Robert Linder, l'ancien membre du comié de salat public, si indécument attauple produnt la réceitoir. Il se dé-

fendit longtemps contre la proposition d'un portefeuille: l'expérience qu'il avait faite de l'injustice des partis devait peu l'engager à rentrer dans les affaires. Cependant il y consentit par dévouement à la république.

La diplomatie du Directoire n'avait pas été moins blancée que son administration financière. On l'accusait d'avoir remis la république en guerre avec toute l'Europe, et c'était hien à tort, surtout si l'on considère quels étaient les accusatenrs. Les accusateurs, en effet, étaient les patriotes eux-mêmes, dont les passions avaient engagé de nouveau la guerre. On reprochait surtout au Directoire l'expédition d'Égypte, nagnère si vantée, et on prétendait que cette expédition avait amené la rupture avec la Porte et la Russie. Le ministre Talleyrand, déjà peu agréable aux patriotes, comme ancien émigré, avait encouru tonte la responsabilité de cette diplomatie, et il étalt si vivement attaqué qu'il fallait en agir avec lui comme avec Ramel, et accepter sa démission. On lui donna pour successeur un Wnrtembergeois, qui, sous les apparences de la bonhomie allemande, cacbait un esprit remarquable, et que M. de Talleyrand avait recommandé comme l'homme le plus capable de lui succéder. C'était M. Reinhard. On a dit que ce choix n'avait été que provisoire, et que M. Reinhard n'était la qu'en attendant le moment où M. de Talleyrand ponrrait être rappelé. Le ministère de la justice fut retiré à Lambrechts, à cause de l'état de sa santé, et donné à Cambacérès. On placa à la police Bourguignon, ancien magistrat, patriote sincère et honuéte. Fouché, cet ex-jacobin, si souple, si insinuant, que Barras avait intéressé dans le trafic des compagnies, et ponrvu ensuite de l'ambassade à Milan, Fouché, destitué à cause de sa conduite en Italie, passait aussi pour une victime de l'ancien Directoire. Il devait donc prendre part au triomphe décerné à toutes les victimes: il fat envoyé à La Haye.

Tels farent les principsus changemeents apportes an personnel de gouvernement et des armées. Ce n'était pas tout que de changer les bonnes. I fallait leur famirir de convexus mopens de rempiir la tache sons laquelle lears prédécesseurs avaites tuccomb. Les patricies, revenust, seivants leur tuage, aux moyens révolutionnaires, vant leur tuage, aux moyens révolutionnaires, contensient qu'il failsi aux grands maux les grands remôtes. Ils propossient les meures urgente de 1715. Appes sourit tout réfuée au pré-

cédent Directoire, on voulait tout donner au nonveau; on voulait mettre dans ses mains des moyens extraordinaires, et l'obliger même d'en user, La commission des onze, formée des trois commissions des dépenses, des fonds et de la guerre, et chargée, pendant la erise de prairial, d'aviser aux moyens de sauver la république, conféra avec les membres du Directoire, et arrêta avec eux différentes mesures qui se ressentaient de la disposition du moment. Au lien de deux cent mille hommes, à prendre sur les cinq elasses de conserits, le Directoire put appeler toutes les classes. Au lieu des impôts proposés par l'ancien Directoire, et repoussés avec tant d'acharnement par les deux oppositions, on imagina encore un emprunt forcé. Conformément au système des patriotes, il fut progressif, c'est-à-dire qu'au lien de faire contribuer chaeun suivant la valeur de ses impôts directs, ce qui procurait tout de suite les rôles de la contribution foncière et personnelle pour base de répartition, on obligea chacun à contribuer snivant sa fortune. Alors il fallait recourir au jury taxateur, c'est-à-dire frapper les riches nar le moven d'une commission. Le parti moven combattit ce projet, et dit qu'il était renouvelé de la terrenr, que la difficulté de la répartition rendrait encore cette mesure inefficace et nulle, comme les anciens emprunts forcés. Les patriotes répondirent qu'il fallait faire supporter les frais de la guerre, non pas à toutes les classes, mais aux riches seuls. Les mêmes passions employaient toujonrs, comme on le voit, les mêmes raisons. L'emprunt forcé et progressif fut décrété; il fut fixé à cent millions, et déclaré remboursable en hiens nationaux

Outre ces mesures de recrutement et de finances, on dut en prendre nne de police contre le renouvellement de la chouannerie, dans le Midi et les départements de l'Ouest, théâtre de l'ancienne guerre civile. Il se commettait là de nouveaux brigandages; on assassinait les acquéreurs de biens nationaux, les bommes réputés patriotes, les fonctionnaires publics; on arrêtait surtout les diligences, et on les pillait. Il y avait parmi les auteurs de ces brigandages beaucoup d'anciens Vendéens on Chouans, beancoup de membres des fameuses compagnies du Soleil, et anssi beaucoup de conscrits réfractaires. Quoique ces brigands, dont la présence annoncait une espèce de dissolution sociale, eussent ponr but réel le pillage, il était évident , d'après le choix de leurs victimes ,

qu'ils avaient une origine politique. Une commission fut nommée pour imaginer un système de répression. Elle proposa une loi, qui fut appelée loi des otages, et qui est demeurée célèbre sous ce titre. Comme on attribnait aux parents des émigrés ou ci-devant nobles la plupart de ces brigandages, on voulnt en conséquence les obliger à donner des otages. Tontes les fois qu'une commune était reconnue en état notoire de désordre. les parents on alliés d'émigrés, les ci-devant nobles, les ascendants des individus connus pour faire partie des rassemblements, étaient considérés comme otages, et comme civilement et personnellement responsables des brigandages commis. Les administrations centrales devaient désigner les individus choisis ponr otages, et les faire enfermer dans des maisons choisies pour cet objet. Ils devaient y vivre à leurs frais et à leur gré, et demeurer enfermés pendant toute la darée da désordre. Quand les désordres iraient jusqu'à l'assassinat, il devait y avoir quatre déportés pour un assassinat. On conçoit tout ce qu'on ponvait dire pour ou contre cette loi. - C'était, disaient ses partisans, le seul moven d'atteindre les anteurs des désordres, et ce moyen était donx et bumain. - C'était, répondaient ses adversaires, une loi des suspects, une loi révolutionnaire, qui, dans l'impaissance d'atteindre les vrais coupables, frappait en masse, et commettait tontes les injustices ordinaires aux lois de cette nature. -En un mot, on dit pour et contre tout ce qu'on a vu répété si souvent dans cette bistoire sur les lois révolutionnaires. Mais il y avait une objection plus forte que toutes les autres à faire contre cette mesure. Ces brigands ne provenant que d'une véritable dissolution sociale, le seul remède était dans une réorganisation vigoureuse de l'État, et non dans des mesures tont à fait discréditées, et qui n'étaient capables de rendre ancnne énergie anx ressorts du gouvernement.

La loi fut adaptée après une disension ause vive, od les parties, qui avainet de fun moment d'accord pour reaverser l'ancien Directoire, so siparirent avec éclai. A ces meanres importantes, qui avaient pour but d'armer le gouvernement de movers révolutionnière, on en ajout qui, sons d'autres rapports, limitacient as paissance. Ce reproduch fuits à l'ancien. Directoire l'avenur de reproduch fuits à l'ancien. Directoire l'avenur de un le sessionn à l'avenir, on décida que le vour de tous l'arcite de l'entre le service de la con-

agent du gouvernement cherchant à influencer les élections serait puni pour attentat à la souveraineté du peuple; que le Directoire ne pourrait plus faire entrer des troupes dans le rayon constitutionnel, sans une autorisation expresse; qu'ancun militaire ne pourrait être privé de son grade, sans une décision d'un conseil de guerre; que le droit accordé au Directoire de lancer des mandats d'arrêt ne pourrait plus être délégué à des agents; qu'ancun employé du gouvernement ou fonctionnaire quelconque ne pourrait être ni fonrnisseur ni même intéressé dans les marchés de fournitures; qu'nn club ne pourrait être fermé sans nne décision des administrations municipale et centrale. On ne put pas s'entendre sur une loi de la presse; mais l'article de la loi du 19 fructidor. qui donnait au Directoire la faculté de suppression à l'égard des journaux, n'en demeura pas moins aboli, et en attendant un nouveau proiet,

la presse resta indéfiniment libre. Telles furent les mesures prises à la suite du 30 prairial, soit pour réparer de prétendus abus, soit pour rendre au gouvernement l'énergie dont il manquait. Ces mesures, qu'on prend dans les moments de crise, à la suite d'un changement de système, sout imaginées pour sauver nn État, et arrivent rarement à temps pour le sauver, car tout est sonvent décidé avant qu'elles paissent être mises à exécution. Elles fournissent tout au plus des ressonrces pour l'avenir. L'emprunt des cent millions, les nouvelles levées, ne pouvaient être exéentés que dans quelques mois. Cependant, l'effet d'nne crise est de donner une secousse à tous les ressorts, et de leur rendre une certaine énergie. Bernadotte se hâta d'écrire des circulaires pressantes, et parvint de cette manière à accélérer l'organisation déjà commencée des bataillons de conscrits. Robert Lindet, auquel l'emprunt des cent millions n'ouvrait aueune ressource actuelle, assembla les principaux banquiers et commercants de la capitale, et les engagea à préter leur crédit à l'État. Ils y consentirent, et prétérent leur signature an ministère des finances. Ils se formèrent en syndicat, et en attendant la rentrée des impôts, signèrent des billets dont ils devaient être remboursés au fur et à mesnre des recettes. C'était nne espèce de banque temporaire établie pour le besoin du moment.

On voulut faire anssi de nouveaux plans de campagne; on demanda un projet à Bernadotte, qui se hâta d'en présenter un fort singulier, mais qui

henreusement ne fut pas mis à exécution. Rien n'était plus susceptible de combinaisons multipliées qu'un champ de hataille aussi vaste que celui sur legnel on opérait. Chacun en y regardant devait avoir une idée différente; et si chacun pouvait la proposer et la faire adopter, il n'y avait pas de raison pour ne pas changer à chaque instant de projet. Si, dans la discussion, la diversité des avis est utile, elle est déplorable dans l'exécution. Au début, on avait pensé qu'il fallait agir à la fois sur le Danube et en Suisse. Après la bataille de Stokach, on ne vonlut plus agir qu'en Suisse, et on supprima l'armée du Danube. En ce moment, Bernadotte pensa autrement; il prétendit que la cause du suceès des alliés était dans la facilité avec laquelle ils pouvaient communiquer, à travers les Alpes, d'Allemagne en Italic. Pour leur interdire ces movens de communication, il voulait qu'on leur enlevat le Saint-Gothard et les Grisons à l'aile droite de l'armée de Suisse, et qu'on format nne armée du Danube, qui reportat la guerre en Allemagne. Pour former cette armée du Danube. il proposait d'organiser promptement l'armée du Rhin, et de la renforcer de vingt mille hommes enlevés à Masséna, C'était compromettre celui-ei. qui avait devant lui toutes les forces de l'archidue et qui pouvait être accahlé pendant ce revirement. Il est vrai qu'il eut été bon de ramener la guerre sur le Danube, mais il suffisait de donner à Masséna les movens de prendre l'offensive, ponr que son armée devint elle-même cette armée du Daunbe. Alors il fallait tout réunir dans ses mains. loin de l'affaiblir. Dans le plan de Bernadotte. une armée devait être formée sur les grandes Alpes, pour couvrir la frontière contre les Austro-Russes du côté du Piémont, Jouhert, réunissant les débris de tontes les armées d'Italie, et renforcé des troupes disponibles à l'intérieur, devait déboucher de l'Apennin, et attaquer Suwarow de vive force.

Ce plan, for approved par Mouline, fut energy ans générant. Masséna, fatigué de tous ces projets extravagants, offit is démission. On ne l'accepta pas, et le plan ne flu point inst às acteution. Masséna conserva le commandement de toutes les troupes, depuis fluid junqu'an Staint-Cachard. On persista dans le projet de récuir une rarnée sur le presista dans le projet de récuir une rarnée sur le manuel de l'acceptant de l'acc

3 Andret, qui devait débuséer de l'Appensin. On diein a milieu de la saino, en mesider (gillet); les resforts commençaient à arriver. Un certais nombre de viex tautillens, retens dans l'indi-river, étaient rendus sur la frautière. Les conscrits o'organisciest et allaient rempiere des vielles troupes dans les garnisons. Enfin, comme les carders manquaient our la grand quantité econscrits, on avuit imaginé d'augmenter le nombre des basilless dans les demi-brighes ou régiments, ce qui permettait d'incorporer les nouvelles levées dans les anciens corpus.

On savait qu'un renfort de trente mille Russes arrivait en Allemagne, sous les ordres du général Korsakoff. On pressait Masséna de sortir de ses positions et d'attagner celles de l'archidue, pour tacher de le battre avant sa ionetion avec les Russes. Legonvernement avait parfaitement raison sous ce rapport, car il était urgent de faire nné tentative avant la réunion d'une masse de forces aussi imposante. Cependant Masséna refusait de prendre l'offensive, soit qu'il manquat ici de son audace accoutumée, soit qu'il attendit la reprise des opérations offensives en Italie. Les militaires ont tous condamné son inaction, qui, du reste, devint bientôt heureuse par les fautes de l'ennemi, et qui fut rachetée par d'immortels services. Pour obéir cependant aux instances du gonvernement, ct exécuter une partie du plan de Bernadotte, qui consistait à empécher les Austro-Russes de communiquer d'Allemagne en Italie, Masséna ordenna à Lecourbe de prolonger sa droite jusqu'au Saint-Gothard, de s'emparer de ce point important, et de reprendre les Grisons. Par cette opération, les grandes Alpes rentraient sous la domination des Français, et les armées ennemies qui opéraient en Allemagne se trouvaient sans communication avec celles qui opéraient en Italie. Lecourbe exécuta cette entreprise avec l'intrépidité et la hardiesse qui le signalaient dans la guerre de montagnes, et redevint maltre du Saint-Gothard.

Pendant ce temps, de nouveaux événements se préparaient en Italie. Swaravo, Abligé par la cour de Vienne d'achever le siège de toutes les places, avant de pousser ses avantages, à varia mellement profité de la victoire de la Trebbia. Il surait même pu, tout en se conformant à se instructions, se réserver une masse suffisante pour disperser entièrement nos débris; maisi la vivait pas avert legénie des combinoisons militaires pour agir de la sorte. Il consumsti donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne le temps à faire des sièges. Peter la consumit donne la consu

chlera, Pizzighitone, la citadolle de Milan, étaient tombés. La citadelle de Turin avait eu le même sort. Les denx places célèbres de Mantoue et d'Alexandrie tenaient encore, et faisaient prévoir nne longue résistance. Kray assiégeoit Mantoue, et Bellegarde Alexandrie, Malhenreusement toutes nos places avaient été confiées à des commandanta dépourvus ou d'énergie ou d'Instruction. L'artillerie v était mal servie, parce gn'on n'y avait jeté que des corps délabrés; l'éloignement de nos armées actives, repliées sur l'Apennin , désespérait singulièrement les courages. Mantone, la principale de ces places, ne méritait pas la réputation que les campagnes de Bonaparte lui avait value. Ce n'était pas sa force, mais la combinaison des événements qui avait prolongé sa défense. Bonaparte, en effet, avec une dixaine de mille hommes, en avait réduit quatorze mille à y mourir des fièvres et de la misère. Le général Latonr-Foissae en était le commandant actuel, C'était un savant officier du génie; mais il n'avait pas l'énergie nécessaire pour ce genre de défense. Découragé par l'irrégularité de la place et le manvais état des fortifications, il ne crut pas pouvoir suppléer aux murailles par de l'audece. D'ailleurs sa garnison était insuffisante, et, après les premiers assauts, il parut disposé à se rendre. Le général Gardanne commandait à Alexandrie. Il était résolu, mais point assez instruit. Il repoussa vigoureusement un premier assaut; mais il ne ant pas voir dana la place les ressources qu'elle présentait encore. On était en thermidor (milieu de inillet); plus d'un mois s'était écoulé depuis la révolution du 50 prairial et la nomination de Joubert, Moreau sentait l'importance de prendre l'offensive avant la chute des places, et de déboucher, avec l'armée réorganisée et renforcée, sur les Austro-Russes dispersés. Malheureusement il était enchaîné par les ordres du gonvernement, qui lui avait prescrit d'attendre Joubert. Ainsi, dans cette malheureuse campagne, ce fut une suite d'ordres intempestifs qui amena toujours nos revers. Le changement d'idées et de plans dans les choses d'exécution, et surtout à la guerre, est toujonrs fnneste. Si Mo-reau, anquel on aurait dû donner le commandement dès l'origine, l'avait eu dn moins depais la journée de Cassano, et l'avait eu sans partage, tout ett été sauvé; mais associé tantôt à Maedonald, tantôt à Joubert, on l'empêcha pour la seconde et troisième fois de réparer nos malheurs, et de relever l'honneur de nos armes.

Joubert, qu'on sysit voulu, par un maringe et des caresses, attacher au parti qui projetait une réorganisation, perdit un mois entier, celui de messidor (iuiu et iuillet), à célébrer ses noces, et rasnoua ainsi une occasion décisive. On ne l'attacha pas réellement au parti dont on voulait le faire l'appui, car il resta dévoué aux patriotes, et on lui fit perdre inutilement un temps précieux. Il partit en disant à sa jeune épouse : Tu me reverras mort ou victorieux. Il emports, en effet, la résolution héroique de vaincre ou de mourir. Ce noble jeuue homme, en srrivant à l'armée dans le milieu de thermidor (premiers jours d'soût), témoigna la plus grande déférence au maître consommé auquel on l'appelait à succéder. Il le pris de rester auprès de lui pour lui donner des conseils. Morenu, tout aussi généreux que le jeune général, voulut bien assister à sa première bataille, et l'aider de ses conseils : noble et touchaute confraternité, qui bonore les vertus de nos généranx républicains, et qui appartient à un temps où le zèle patriotique l'emportait encore sur l'ambition dans le cœur de nos guerriers.

L'armée française, composée des débris des armées de la haute Italie et de Naples, des renforts arrivés de l'intérieur, s'élevait à quarante mille bommes, parfaitement réorganisés, et brûlant de se mesurer de nonveso avec l'ennemi. Rien n'égslait le patriotisme de ces soldats, qui, toujours battus, n'étaient jamais découragés, et demandaient toujoura de retourner à l'ennemi. Aucune armée républicaine n'a mieux mérité de la France, car aucune n'a mieux répondu au reproche injuste fait aux Français de ne nas savoir supporter les revers. Il est vral qu'une partie de sa fermeté était due an brave et modeste général dans legnel elle syait mis toute sa confiance, et qu'on Inl enlevait toujours au moment où il allait la ramener à la victoire.

Gesquarane mille bomme étaient indépendants des quitzes mille qui dreient entreir, sous Championes, à former le noyan de l'armée des grandes piones, à formet le noyan de l'armée des grandes Acqui, par la Bochetta sur Gavi, et ils étalent vesus as ranger en avant de Nori, Cos quarante mille hommes, debouchant à temps, avan la reimo des corps occupés à faire des sièges, pouvrient remporter des avantages décisifs. Mais Alexandrie vensit d'auvir se sopres, le 4 thermino (22) juil-led). Le brait était vaguement répanda que Manue vensit d'auvir se portes, le 4 thermino (22) juil-led). Le brait était vaguement répanda que Manue vensit avait de les norirs. Cette triste nou-

welle fat biendt confirmée, et on appris que la capitalation araît été signée le 12 thermidor (30 juillet). Kny venati de réjoindre Sussaws ave ving mille hommes; la mane sghasante des Austre-Russes et normai schuellement de estimate et quelques mille. Il n'était donc plus possible à colouber de lauter à chance égie centre un ennemi si supérieur. Il ausemble un couseil de guerre; Print général la tier entirer dans l'Aponin, et de se borner à la défénsive en âttendaut de nouvelles forces.

Jonbert alfait exécuter sa résolution, lorsqu'il fut prévenu par Suwarow, et obligé d'accepter la bataille. L'armée française était formée en demicercle, sur les pentes du Monte-Rotondo, dominant toute la plaine de Novi. La gauche, formée des divisions Grouchy et Lemoine, s'étendait circu-Isirement en avant de Pasturana. Elle avait à dos le ravin du Riasco, ce qui rendsit ses derrières accessibles à l'ennemi qui oserait s'engager dans ce raviu. La réserve de cavalerie, commandée par Richepause, était en arrière de cette aile. An centre, la division Laboissière couvrait les hanteurs à droite et à exprhe de la ville de Novi. La division Warrin, à l'aile droite, défendait les accès du Monte-Rotondo, du côté de la route de Tartone. Dombrowsky avec une division bloquait Seravalle. Le général Périenon commandait notre aile gauche, Saint-Cyr notre centre et notre droite. La position était forte, bien occupée sur tous les points, et difficile à emporter, Cependant quarante mille hommes contre plus de soixante mille avaient un désavantage immense. Suwarow résolut d'attaquer la position avec sa violence secoutamée. Il porta Kray vers notre gauche avec les divisions Ou et Bellegarde. Le corps russe de Derfelden, avant en tête l'avant-garde de Bagration, devait stragger notre centre vers Novi. Mélas, demeuré un peu en srrière svec le reste de l'armée, devait assaillir notre droite. Par uue combinaison singulière, ou plutôt par uu défaut de combinaison, les attaques devaient être successives, et non simultanées.

Le 28 thermidor (48 note 1799), Kmy commença l'attaque à cinq heures du matin. Bellegarde attaqua la división Grouchy al Featrème gauche, et Ott la división Lemoine. Ces denx divisións n'étant pas encore formées faillient d'era surprises et rompues. La résistance opiniatre de l'une des demi-brigades obliges Kray à se jeter sur la 20° légère, qu'il secubla, en récinisant contre elle son principal effort. Déjà ses troupes prenaient pied sur le plateau, lorsque Jouhert accourut au galop sur le lien du danger. Il n'était plus temps de songer à la retraite, et il fallait tout oser pour rejeter l'ennemi à bas du plateau. S'avançant au milieu des tirailleurs pour les encourager, il reçut une balle qui l'atteignit près du cœur et l'étendit par terre. Presque expirant, le jeune héros criait encore à ses soldats : En arant, mes amis, en avant! Cet événement pouvait jeter le désordre dans l'armée; mais heureusement Moreau avait accompagné Joubert sur ce point. Il prit sur-lechamp le commandement, qui lui était déféré par la confiance générale, rallia les soldats, bouillants de ressentiment, et les ramena sur les Autrichiens. Les grenadiers de la 34º les chassèrent à la baionnette, et les précipitèrent au bas de la colline. Malheureusement les Français n'avaient pas encore lenr artillerie en hatterie, et les Autrichiens, au contraire, sillonnaient leurs rangs par une gréle d'obus et de houlets. Pendant cette action. Bellegarde tâcbait de tourner l'extrême gauche par le ravin du Riasco, qui a déjà été désigné comme donnant accès aur nos derrières. Déià il s'était introduit assez avant, lorsque Pérignon, lui présentant à propos la réserve commandée par le général Clausel, l'arrêta dana sa marche. Pérignon acheva de le enlhuter dans la plaine, en le faisant charger par les grenadiers de Partouneaux et par la cavalerie de Richepanse. Ce coup de vigueur déharrassa l'aile gauche.

Grâce à la singulière combinaison de Suwarow, qui voulait rendre ses attaques snecessives, notre centre n'avait pas encore été attagné. Saint-Cyr avait eu le temps de faire ses dispositions, et de rapprocher de Novi la division Watrin, formant son extrême droite. Snr les instances de Kray, qui demandait à être appuyé par une attagne vers le eentre, Bagration s'était enfin décidé à l'assaillir avec son avant-garde. La division Laboissière, qui était à la gauche de Novi, laissant approcher les Russes de Bagration à demi-portée de fusil, les accabla tout à coup d'un fen épouvantable de mousqueterie et de mitraille, et eouvrit la plaine de morts. Bagration, sans s'ébranler, dirigea alors quelques bataillons ponr tourner Novi par notre droite; mais, rencontrés par la division Watrin, qui se rapprochait de Novi, ils furent rejetés dans la plaine.

On était ainsi arrivé à la moitié du jour, sans que notre ligne fût entamée. Suwarow venait d'arriver

avee le corps russe de Derfelden. Il ordonna une nouvelle attaque générale sur tonte la ligne. Kray devait assaillir de nouveau la gauche, Derfelden et Bagration le centre : Mélas était averti de hâter le pas, pour venir aecabler notre droite. Tout étant disposé, l'ennemi s'éhranle sur toute la ligne. Kray, s'acharnant sur notre gauche, essaie encore de la faire assaillir de front par Ott; mais la réserve Clausel repousse les troupes de Bellegarde, et la division Lemoine culbute Ott sur les pentes des collines. Au centre, Suwarow fait livrer une attaque furieuse à droite et à gauche de Novi. Une nouvelle tentative de tourner la ville est déionée. comme le matin, par la division Watrin. Malheureusement nos soldats, entrainés par lenr ardenr, s'ahandonnent tron vivement à la poursuite de l'ennemi, s'aventurent dans la plaine, et sont ramenés dans leur position. A une henre, le fen se ralentit de nouveau par l'effet de la fatigué générale; mais il recommence bientôt avec violence, et, pendant quatre henres, les Français, immobiles comme des murailles, résistent avec nne admirable froideur à toute la furie des Russes. Ils n'avaient fait encore que des pertes peu considérables. Les Austro-Russes, au contraire, avaient été horriblement traités. La plaine était joncbée de leurs morts et de leurs blessés. Malhenreusement le reste de l'armée austro-russe arrivait de Rivalta, sous les ordres de Mélas. Cette nouvelle irruption allait se diriger sur notre droite. Saint-Cvr. s'en apercevant, ramène la division Watrin. qui s'était trop engagée dans la plaine, et la dirige sur un plateau à droite de Novi. Mais tandis qu'elle opère ce monvement, elle se voit déjà enveloppée de tons côtés par le corps nombreux de Mélas. Cette vne la saisit, elle se rompt et gagne le plateau en désordre. On la rallie cependant nn pen en arrière. Pendant ee temps, Suwarow, redoublant d'efforts au centre vers Novi, rejette enfin les Français dans la ville, et s'empare des hauteurs qui la commandent à droite et à gauche. Dès cet instant. Morean, jngeant la retraite nécessaire, l'ordonne avant que de nouveaux progrès de l'ennemi n'interdissent les communications sur Gavi. A droite. la division Watrin est obligée de se faire jonr pour regagner le chemin de Gavi déjà fermé. La division Laboissière se retire de Novi; les divisions Lemoine et Grouehy se replient sur Pasturana, en essuyant les charges furieuses de Kray. Malheurensement, un bataillon s'introduit dans le ravin du Riasco, qui passe derrière Pasturana. Son

ien jatus le désordre daus nos colonnes; ratillerie, extuelerie, tout se conflond. La division l'emoire, prassée par l'ememi, se débande et se jette dans le ravin. Nos soldats sont emportés comme la ponssière soulerée par le vent. Pérignon et conchy rallient quelques braves, pour arrêter l'ememi et auver l'artillerie; mais ils sont abrès, et estent présonnier. Pérignon avait reça nept compa de abre, Cronchy ail. Le brave Colli, ce departe l'émonaite qui était a délange dans les premières campagens contre sons, et qui avait con carde vive quéripes batelline, raisie jusqu'à ce qu'il soit enfoncé, et tombe tout mutilé dans les mains des Rusqu'es.

Après ce premier moment de confusion, l'armée se rallia en avant de Gavi. Les Austro-Russes étaient trop fatigués pour la poursnivre. Elle put se remettre en marche sans être inquiétée. La perte des deux côtés était égale; elle s'élevait à environ dix mille bommes pour chaque armée. Mais les blessés et les tnés étaient beancoup plus nombreux dans l'armée austro-russe. Les Français avaient perdu beaucoup plus de prisonniers. Ils svaient perdu aussi le général en chcf, quatre généraux de division, trente-sept bonches à fen, et quatre drapeaux. Jamais ils n'avaient déployé un conrage plus froid et plus opiniatre. Ils étaient inférieurs à l'ennemi du tiers su moins. Les Russes svaient montré lepr bravonre fanatique, mais n'avaient dù l'avantage qu'an nombre, et non aux combinaisons du général, qui avait montré ici la plus grande ignorance. Il avait en effet exposé ses colonnes à être mitraillées l'nne après l'autre, et n'avait pas assez appuyé snr notre gauche, point qu'il fallait accabler. Cette déplorable bataille nous interdisait définitivement l'Italie, et ne nous permettait plus de tenir la campagne. Il fallait nons renfermer dans l'Apennin, benrenx de pouvoir le conserver. La perte de la bataille ne pouvait être imputée à Moreau, mais à la circonstance malbenrense de la rénnion de Kray à Suwarow. Le retard de Jonbert avait seul causé ce dernier désastre.

Tous nos milienrs ne se bornaient pos à la bataille de Nori. L'expédition contre la Hollande, précédemment annoncée, a'exécutait enfin par le concours des Anglais et des Russes. Paul 1" avait stipulé un traité avec Pitt, par lequel il devait fournir dix-sept mille Russes, qui seraient à la solde anglaise, et qui agriarient en Hollande. Après

beaucoup de diffienltés vaincues, l'expédition avait été préparée pour la fin d'août (commencement de fructidor). Trente mille Anglais devaient se joindre aux dix-sept mille Russes, et si le débarquement s'effectuait sans obstacle, on avait l'espérance certaine d'arracber la Hollande aux Français. C'était pour l'Angleterre l'intérêt le plus cher; et n'eût-elle réussi qu'à détruire les flottes et les arsenaux de la Hollande, elle eût encore été assez payée des frais de l'expédition. Une escadre considérable se dirigea vers la Baltique pour aller chercher les Russes. Un premier détachement mit à la voile sous les ordres du général Abercrombie, pour tenter le déharquement. Tontes les troppes d'expédition une fois réunies devaient se tronver sous les ordres supérienrs du duc d'York.

Le point le plus avantagenx pour aborder en Hollande était l'embouchure de la Meuse. On menaçait ainsi la ligne de retraite des Français, et on abordait très-près de La Have, où le stathouder avait le plus de partisans. La commodité des côtes fit préférer la Nord-Hollande. Abercrombie se dirigea vers le Helder, où il arriva vers la fin d'août. Après bien des obstacles vaineus, il débarqua près du Helder, anx environs de Groot-Keeten, le 10 fructidor (27 août). Les préparatifs immenses qu'avait exigés l'expédition, et la présence de toutes les escadres anglaises sur les côtes, avait assez averti les Français pour qu'ils fussent sur leurs gardes. Brune commandait à la fois les semées batave et française. Il n'avait guère sous la main que sept mille Français, et dix mille Hollandais commandés par Daendels. Il avait dirigé la division batave aux environs du Helder, et disposé aux environs de Harlem la division française. Abercrombie. en débarquant, rencontra les Hollandais à Groot-Keeten, les repoussa, et parvint ainsi à assurer le débarquement de ses troupes. Les Hollandais, en cette occasion, ne manquèrent pas de bravonre, mais ne furent pas dirigés avec assez d'habileté par le général Daendels, et furent obligés de se replier. Brune les recneillit, et fit ses dispositions ponr attaquer promptement les troupes débarquées, avantqu'elles fussent solidement établies, et qu'elles eussent été renforcées des divisions anglaises et russes qui devaient rejoindre.

Les Hollandais montraient les meilleures dispositions. Les gardes nationales s'étaient offertes à garder les places, ce qui avait permis à Brune de mobiliser de nouvelles troupes. Il avait appelé à lui la division Dumonecau, forte de six mille hommes, et il résolut d'attaquer, des les premiers jours de septembre, le camp où venaient de s'établir les Anglais. Ce camp était redoutable : e'était le Zip, ancien marais desseché par l'industrie bollandaise, formant un vaste terrain coupé de canaux, bérissé de digues, et couvert d'habitations. Dix-sept mills Anglais l'occupaient, et y avaient fait les meillenres dispositions défensives. Brune pouvsit l'assaillir avec vingt mille bommes au plus, ce qui était fort insuffisant à cause de la nature du terrain. Il aborda ce camp le 22 fructidor (8 septembre), et, après nn combat opiniatre, fut obligé de battre en retraite et de se replier sur Amsterdam. Il ne pouvait plua, des cet instant, empêcher la réunion de toutes les forces anglo-russes, et devait attendre la formation d'une armée française pour les combattre. Cet établissement des Anglais dans la Nord-Hollsnde amena l'événement qu'on devait redonter le plus, la défection de la grande flotte hollandaise. Le Texel n'avait pas été fermé, et l'amiral anglais Mitchell put y pénétrer avec toutes ses voiles. Depuia longtemps les matelots bollandais étaient travaillés par des émissaires du prince d'Orange; à la première sommation de l'amiral Mitchell, ils s'insurgérent, et forcèrent Story, leur amiral, à se rendre. Toute la marine hollandaise se trouva ainsi au pouvoir des Anglais, ce qui était déjà pour eux un svantage du plus grand prix.

Ces nouvelles, arrivées coup sur coup à Paris, y prodniairent l'effet qu'on devait naturellement en attendre. Elles sugmentérent la fermentation des partis, et surtout le déchaînement des patriotes, qui demandérent, avec plus de clisleur que jamais, l'emploi des grands moyens révolutionnaires. La liberté rendue aux journaux et aux clubs en avait fait renaître nn grand nombre. Les restes du parti jacobin s'étaient réunia dans l'ancienne salle du Manége, où avaient siégé nos premières assemblées. Onoique la loi défendit aux sociétés populaires de prendre la forme d'assemblées délibérantea, la société du Manège ne s'en était pas moins donné, sous des titres différents, un président, des secrétaires, etc. On y voyait figurer l'ex-ministre Bonebotte, Dronet, Félix Lepelletier, Arena, tous disciples ou complices do Babœuf. On y invoquait les manes de Goujon, de Soubrany et des victimes de Grenelle. On y demandait, en style de 95, la punition de toutes les sangsues du peuple, le désarmement des royalistes, la Jevée en masse, l'établissement des manufactures d'armes dans les places publiques, et la restitution des

canona et des piques aux gardes nationales, etc. On y demandait surtout la mise en accusation des anciens directeurs, anxquels on attribuait les derniera désastres, comme étant les résultats de leur administration. Quand la nonvelle de la bataille de Novi et des événements de Hollande fut conpue, la violence n'eut plus de bornes. Les injures furent prodiguées anx généraux. Moreau fut traité de tâtonneur; Jonbett lui-même, malgré sa mort béroique, fut accusé d'avoir perdu l'armée par sa lenteur à la rejoindre. Sa jeune épouse, MM. de Sémonville, Sainte-Foy, Talleyrand, auxquela on attribuait son mariage, furent accablés d'ontrages. Le gonvernement bollandais fut accusé de trahison; on dit qu'il était composé d'aristocrates, de statbondériena, ennemis de la France et de la liberté. Le Journal des hommes libres, organe du même parti qui se réunissait à la salle du Manége, répétait toutes ces déclamations, et aiontait au scandale des paroles, celui de l'impression.

Ce déchaînement causait à beauconp de gens une espèce de serreur. On eraignait nne nouvelle représentation des scènes de 95, Ceux qui s'appelaient les modérés, les politiques, et qui, à la snite de Sieyea, avaient l'intention louable et la prétention hasardée de sauver la France des fureurs des partis en la constituent une seconde foia, s'indignaient du déchatnement de ces nouveaux jacobins. Sieves surtout avait une grande habitude de les craindre, et il se prononçait contre eux avec toute la vicacité de son bumeur. Au reste, ils pouvaient paraître redontables, cat, indépendamment des crisrds et des bronillons qui étalaient lenr énergie dana les clubs ou dans les journaux, ils comptaient des partisans plus graves, plus puissants, et par conséquent plus dangereux, dans le gouvernement lui-méme. Il y avait dans les conseils teus les patriotes repoussés une première fois par les scissions, et entrés de force aux élections de cette année, qui, en langage plus modéré, répétaient à pen près ce qui se disait dans la société du Manège. C'étaient des bommes qui ne voulaient pas courir la ebance d'une nouvelle constitution, qui se défiaient d'ailleurs de ceux qui vonlaient la faire, et qui eraignaient qu'on ne cherchât dans les généraux un appui redoutable. Ils voulaient de plus, ponr tirer la France de ses périls, des mesures semblables à celles qu'avait employées le comité de salut public. Les Anciens, plus mesurés et plus sages, par leur position, partagesient pen cet avis;

mais plus de deux cents membres le soutenaient

chaudement dans les Cinq-Cents. Il n'y avait pas l seulement dans ce nombre des têtes chaudes comme Angereau, mais des bommes sages et éclairés comme Jourdan. Ces deux généraux donnaient au parti patrioteun graud ascendant sur les Cinq-Cents. Au Directoire, ce parti avait deux voix : Gobier et Moulins. Barras restait indécis; d'une part, il se défiait de Sieyes, qui lui témoignait peu d'estime et le regardait comme ponrri; d'autre part, il craignait les patriotes et leurs extravagances. Il bésitait ainsi à se prononcer. Dans le ministère, les patriotes venaient de tronver un appui dans Bernadotte. Ce général était beaucoup moins prononcé que la plupart des généraux de l'armée d'Italie, et on doit se souvenir que sa division, en arrivant sur le Tagliamento, fut en querelle avec la division Augereau au sujet du mot monsieur qu'elle substituait déjà à celui de citoyen. Mais Bernadotte avait nne ambition inquiète : il avait vu avec bumeur la confiance accordée à Joubert par le parti réorganisateur; il crovait qu'on songeait à Moreau depuis la mort de Joubert, et cette circonstance, l'indisposant contre les projets de réorganisation, le rattachait entièrement aux patriotes. Le général Marbot, commandant de la place de Paris, répnblicain violent, était dans les mêmes dispositions que Bernadotte.

Ainsi, deux cents députsé pronnocés dans les (Gin-Cents, la litte desqués les treuvaient deux généraux célèbres, le ministre de la guerre, le commandant de la place de Paris, deux directeurs, quantité de journaux et de clubs, un reas considérable d'hommes compromis et propress sux conps de main, posvaient causer quelque effori; et, bien que le pari montagnard ae plut renafite, on concoit les existes qu'il inspirait encore à des bommes tout pleins des souveriers de 1793.

On étai pea astidai de angitara Bonquigno pour l'arence de fancciano de la plicio. Cétait un bonnée cicipen, más trop pea avid. Barra proposa Signes a créature, qu'il renait d'envoyre à l'ambasande de Hollande, le souple et asti-cury a l'ambasande de Hollande, le souple et asti-cury Fault annean de leur caprit et de leurs secrets, malticura de l'entre autre de leur secrets, malticura de l'entre autre de leur secrets, malticura d'autre andre d'entre d

firma Barras dans l'idée de se rattacher plutôt an parti réorganisateur qu'au parti patriote, parce que ce dernier n'avait point d'avenir, et pouvait d'ailleurs l'entraîner trop loin.

Cette mesure prise, la guerre aux patriotes commenca. Sieves, qui avait sur les Anciens une grande influence, parce que ce conseil était tout composé des modérés et des politiques, usa de cette influence pour faire fermer la nouvelle société des jacobins. La salle du Manége, attenant aux Tuileries, était comprise dans l'enceinte du palais des Aneiens, Chaque conseil avant la police de son enceinte, les Anciens pouvaient fermer la salle du Manége. En effet, la commission des inspecteurs prit un arrêté et défendit toute réunion dans cette salle. Une simple sentinelle placée à la porte suffit pour empêcher la réunion des nouveaux jacobins. C'était là une preuve que, si les déclamations étaient les mêmes, les forces ne l'étaient plus. Cet arrêté fut motivé auprès du conseil des Anciens par un rapport du député Cornet. Courtois, le mêmo qui avait fait le rapport sur le 9 thermidor, en profita pour faire une nonvelle dénonciation contre les complots des jacobins. Sa dénonciation fut suivie d'une délibération tendante à ordonner un rapport snr ce sujet.

Les patriotes chassés de la salle du Manége se retirèrent dans un vaste local, rue du Bac, et recommencèrent là lenrs déclamations habituelles. Leur organisation en assemblée délibérante demenrant la même, la constitution donnait au pouvoir exécutif le droit de dissoudre leur société. Sieves, Roger-Ducos et Barras, à l'instigation de Fonché, se décidèrent à la fermer. Gobier et Moulins n'étaient pas de cet avis; disant que, dans le danger présent, il fallait raviver l'esprit public par des elabs; que la société des nouveaux jacobins renfermait de mauvaises têtes, mais point de factienx redoutables, puisqu'ils avaient cédé devant une simple sentinelle quand la salle du Manége avait été fermée. Leur avis ne fnt pas écouté, et la décision fut prise. L'exécution en fut renvoyée après la célébration de l'anniversaire du 10 août, qui devait avoir lieu le 25 thermidor. Sieves était président du Directoire; à ce titre, il devait parler dans cette solennité. Il fit un discours remarquable dans lequel il s'attachait à signaler le danger que les nouveaux anarchistes faisaient courir à la république, et les dénonçait comme des conspirateurs dangereux, révaut une nouvelle dictature révolutionnaire. Les patriotes présents à la cérémonie accueillirent mal ce discours, et pouse'ront quelques vocifiertion. Au milieu des salves d'artillere, Sieyes et listen. Au milieu des salves d'artillere, Sieyes et Barras crurent entendre des balles sifler à leurs orilles. Ils ventieren au Directoire foir tririés. Se défant des autorités de Paris, ils résolurent d'ender les entre des autorités de Paris, ils résolurent d'enleur le commandement de la place au giércia Marbot, qu'on accussit d'être un chaud patriose et de participer au répretande complota des jucolisis. Fouche proposa à sa place Lefelvre, barre giérrial, ne commissant que la consigne militaire, et tout à fait étranger aux intrigues des partis. Marbot fot donc destitué, et, le surfendemain, l'artêté qui ordonnait la clôture de la société de la rue du Bac fot signifé.

Les patriotes n'opposèrent pas plus de résistance à la rue du Bac que dans la salte du Manége. Ils se retirèrent et demeurérent définitivement séparés. Mais il leur restait les journaux, et ils en firent un redoutable usage. Celui qui se qualifiait Journal des Hommes libres déclama avec une extrême violeuce contre tous les membres du Directoire qui étaient counus pour avoir approuvé la délibération. Sieyes fut traité cruellement. - Ce prêtre perfide, disaient les journaux patriotes, a vendu la république à la Prusse. Il est convenu avec cette puissance de rétablir en France la monarchie, et de donner la couronne à Brunswick. - Ces accusations n'avaient d'autre fondement que l'opinion bien counue de Sieves sur la constitution, et son séjonr en Prusse. Il répétait, en effet, tous les jours, que les brouillons et les bavards rendaient tout gouvernement impossible; qu'il fallait concentrer l'autorité: que la liberté pouvait être compatible même avec la monarchie, témoin l'Angleterre; mais an'elle était incompatible avec cette domination successive de tous les partis. On lui prétait même cet autre propos, que le nord de l'Europe était plein de princes sages et modérés, qui pourraient, avec une forte constitution, faire le bonbeur de la France. Ces propos, vrais ou faux, suffisaient pour qu'on lui prétat des complots qui n'existaient que dans l'imagination de ses eunemis. Barras n'était pas mieux traité que Sieves. Les ménagements que les patriotes avaient eus longtemps pour lui, parce qu'il les avait toujours flattés de son appui, avaient cessé. Ils le déclarèrent maintenant un traître, un bomme pourri, qui n'était plus bon à aueun parti. Fouché, son conseil, apostat comme lui, était poursuivi des mêmes reproches, Roger-Ducos n'était, suivant eux, qu'un imbécile, adoptant aveuglément l'avis de deux traitres.

La liberté de la presse était illimitée. La loi proposée par Berlier n'avant pas été accueillie, il n'existait qu'un moven pour attaquer les écrivains, c'était de faire revivre une loi de la convention contre ceux qui, par des actions ou par des écrits, tendaient au renversement de la république. Il fallait que cette intention fût démontrée, pour que la loi devint applicable, et alors la loi portait peine de mort. Il était donc impossible d'en faire usage, Uuc nonvelle loi avait été demandée au corps législatif, et on décida qu'on s'en occuperait sur-le-champ. Mais, en attendant, le déchaînement continuait avec la même violence; et les trois directeurs composant la majorité déclaraient qu'il était impossible de gouverner. Ils imaginèrent d'appliquer à ce cas l'article 144 de la constitution, qui donnait au Directoire le droit de lancer des mandats d'arrêt contre les auteurs on complices des complots tramés contre la république. Il fallait singulièrement torturer cet article pour l'appliquer aux journalistes. Cependant, comme c'était un moyen d'arrêter le débordement de leurs écrits, en saisissant leurs presses et en les arrêtant eux-mêmes. la majorité directoriale, sur l'avis de Fouché, lança des maudats d'arrêt contre les auteurs de onze journaux, et fit mettre le scellé sur leurs presses. L'arrêté fut signifié le 17 fruetidor (3 septembre) au corps législatif, et produisit un soulèvement de la part des patriotes. On cria au coup d'État, à la dictature, etc.

Telle était la situation des choses. Dans le Directoire, dans les conseils, partout enfin, les modérés, les politiques luttaient contre les patriotes. Les premiers avaient la majorité dans le Directoire comme dans les conseils. Les natriotes étaient en minorité, mais ils étaient ardents et faisaient assez de bruit pour épouvanter leurs adversaires. Heureusement les moyens étaient usés comme les partis, et de part et d'autre on pouvait se faire beaucoup plus de peur que de mal. Le Directoire avait fermé deux fois la nouvelle société des jacobins et supprimé leurs journaux. Les patriotes criaient, menacaient, mais n'avaient plus assez d'audace ni de partisans pour attaquer le gouvernement. Dans cette situation, qui durait depuis le 30 prairial, c'est-à-dire depuis près de trois mois, ou eut l'idée, si ordinaire à la veille des événements décisifs, d'une réconciliation, Beaucoup de députés de tous les côtés proposèrent une entrevue avec les membres du Directoire, pour s'expliquer et s'entendre sur les griefs réciproques. - Nous aimons tous la liberté, disaient-ils, nous | eux, allait monter à cheval, se mettre à leur tête, vonlons tous la sauver des périls auxquels elle se trouve exposée par la défaite de nos armées ; táchons done de nous entendre sur le choix des moyeus; puisque ce choix est notre seule cause de désunion. - L'entrevue eut lieu chez Barras. Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de réconciliation entre les nartis, car il faudrait qu'ils renoncassent à leur but. ce qu'on ne peut obtenir d'uue conversation. Les députés patriotes se plaignirent de ce qu'on parlait tous les jours de complots, de ce que le président du Directoire avait lui-même signalé une classe d'hommes dangereux et qui méditaient la ruine de la république. Ils demandaient qu'on désignat quels étaient ces bommes, afin de ne pas les confondre avec les patriotes. Sieves, a qui cette interpellation s'adressait, répondit en rappelant la conduite des sociétés populaires et des journaux, et en signalant les dangers d'une nouvelle anarchie. On lui demanda encore de désigner les véritables anarchistes, pour se réunir coutre eux et les combattre. -Et comment nons rénnir contre eux, dit Sieyes, quand tous les jours des membres du corps législatif montent à la tribane pour les appuyer? -C'est donc nous que vons attaquez? repartirent les députés anxquels Sieyes venait de faire cette réponse. Quand nous voulons nous expliquer avec yous, yous nous injuriez et nous repoussez? -L'humeur arrivant, sur-le-champ on se sépara, en s'adressant des paroles plutôt menaçantes que conciliatrices.

Immédiatement après cette entrevue, Jonrdan forma le projet d'une proposition importante, celle de déclarer la patrie en danger. Cette déclaration entraluait la levée en masse et plusieurs grandes mesures révolutionnaires. Elle fut présentée aux Cinq-Cents le 25 fructidor (13 septembre). Le parti modéré la comhattit vivement, en disant que cette mesure, loin d'ajouter à la force du gouvernement, ne ferait que la diminuer, en excitant des craintes exagérées et des agitations dangerenses. Les patriotes sontinrent qu'il fallait donner une grande commotion pour réveiller l'esprit public et sauver la révolution. Ce moyen, excellent en 1793, ne pouvait plus réussir aujourd'hui, et n'était qu'une application erronée du passé. Lucien Bonaparte, Bonlay de la Meurthe, Chénier, le combattirent vivement, et on obtint l'ajournement au leudemain. Les patriotes des clubs avaient entoure le palais des Cing-Cents en tumulte, et ils insultèrent plusieurs députés. On répandait que Bernadutte, pressé par

et faire une journée. Il est certain que plusieurs des brouillons du parti l'y avaient fortement engagé. On pouvait craindre qu'il se laissat entraîner. Barras et Fouché le virent et cherchèrent à s'expliquer avec lui. Ils le trouvérent plein de ressentiment contre les projets qu'il disait avoir été formés avec Joubert, Barras et Fouché lui assurèrent qu'il n'en était rien, et l'engagèrent à demenrer tran-

Ils retournèrent anprès de Sieyes, et convinrent d'arracber à Bernadotte sa démission, sans la lui donner. Sieyes s'entretenant le jour même avec Bernadotte, l'amena à dire qu'il désirait reprendre bientot un service actif, et qu'il regardait le commandement d'une armée comme la plus douce récompense de son ministère. Sur-le-champ, interprétant cette réponse comme la demande de sa démission, Sieves, Barras et Roger-Ducos résolurent d'écrire à Bernadotte que sa démission était acceptée. Ils avaient saisi le moment où Gobier et Monlins étaient absents, pour prendre cette détermination. Le lendemain même la lettre înt écrite à Bernadotte. Celui-ci fut tout étonné, et répondit au Directoire une lettre très-amère, dans laquelle il disait qu'on acceptait une démission qu'il n'avait nas donnée, et demandait son traitement de réforme. La nouvelle de cette destitution déguisée fut annoncée aux Cing-Cents an moment où l'on allait voter sur le danger de la patrie. Elle excita une grande rumeur. - On prépare des coups d'État, s'écrièrent les patriotes. - Jurons, dit Jourdan, de mourir sur nos chaises curules. -Ma tête tombera, s'écrie Augereau, avant qu'il soit porté atteinte à la représentation nationale. - Enfin, après un grand tumplte, on alla aux voix. A nne majorité de deux cent quarante-cinq contre cent soixante-onze voix, la proposition de Jourdan fut rejetée, et la patrie ne fut point déclarée en danger.

Quand les denx directeurs Gohier et Moulins apprirent le renvoi de Bernadotte décidé sans leur participation, ils se plaignirent à leurs collègues, en disant qu'une pareille mesnre ne devait pas être prise sans le concours des cinq directeurs. - Nous formions la majorité, reprit Sieves, et nous avions le droit de faire ce que nous avons fait. Gohier et Moulins allerent sur-le-champ rendre une visite officielle à Bernadotte, et ils curent soin de le faire avec le plus grand éclat.

L'administration du département de la Seins

inspirait aussi quelque défiance à la majorité di- | le disait exilé par nne autorité défiante et ombrarectoriale; elle fut changée. Dabois de Crancé remplaca Bernadotte au ministère de la guerre.

La désorganisation était donc complète sous tous les rapports : battne au dehors par la coalition, presque bouleversée au dedans par les partia, la république semblait menacée d'une ruine prochaine. Il fallait qu'nne force aurgit quelque part, soit pour dompter les factions, soit pour résister aux étrangers. Cette force, on ne pouvait plus l'espérer d'un parti vainquenr, car ila étaient tous également usés et discrédités; elle ne pouvait nattre que du sein dea armées, où réside la force, et la force sileneiense, régulière, glorieuse, comme elle convient à une nation fatiguée de l'agitation des disputes et do la confusion des volontés. Au milieu de cette grande dissolution, les regards erraient sur les hommes illustrés pendant la révolution, et semblaient chercher un chef. Il ne faut plus de bavards, avait dit Sieves, il faut une tête et une épée. La tête était trouvée, car il était su Directoire. On chorchait uno épée. Hocho était mort; Jonbert, que sa jeunesse, sa bonne volonté, son béroisme, recommandaient à tous les amis de la république, venait d'expirer à Novi. Morean, jugé le plus grand homme de guerre parmi les généraux restés en Europe, avait laissé dans les esprits l'impression d'un caractère froid, indécia, peu ontreprenant, et peu jaloux de se charger d'une grande responsabilité. Masséna, l'un de nos plns grands généraux, n'avait pas encore acquis la gloire d'être notre sauveur. On ne voyait d'ailleurs en lui qu'un soldat. Jonrdan venait d'être vaincu. Augereau était nn esprit turbulent, Bernadotte un esprit inquiet, et auenn n'avait assez de renommée. Il y avait un personnage immense, qui réunissait toutes les gloirea, qui à cent victoires avait joint uno belle paix, qui avait porté la France au comble de la grandeur à Campo-Formio, et qui semblait en s'éloignant avoir emporté sa fortune, c'était Bonaparte; mais il était dans les contrées lointaines; il occupait de son nom les échos de l'Orient. Seul il était resté vietorieux, et faisait retentir anx bords du Nil et du Jourdain les foudres dont il avait naguère épouvanté l'Enrope sur l'Adige. Ce n'était pas assez de le trouver glorieux, on le voulait intéressant; on | était entorisé à revenir quand il le jagerait convenable.

geuse. Tandis qu'en aventurier il eberchait une carrière grande comme son imagination, on eroyait que, eitoyen sonmis, il payait par des victoires l'exil qu'on lui avait imposé. - Où est Bonaparte? se disait-on. Sa vie dejà épnisée se consume sous nn ciel dévorant. Ab! s'il était parmi nous, la république ne serait pas menacée d'une ruine prochaine. L'Europe et les factions la respecteraient également! - Des bruits confus circulaient sur son compte. On disait quelquefois que la victoire. infidèle à tous les généraux français, l'avait abandonné à son tonr, dans nne expédition lointaine. Mais on repoussait de tels brnita; il est invincible, disait-on ; loin d'avoir essuyé des revers, il marche à la conquête de tout l'Orient. On lui prétait des projets gigantesques. Les uns allaient jusqu'à dire qu'il avait traversé la Syrie, franchi l'Euphrate et l'Indus; les autres, qu'il avait marché sur Constantinople, et qu'après avoir renversé l'empire ottoman, il allait prendre l'Europe à revers. Les journaux étaient pleins de ces conjectures, qui pronvent ce que les imaginations attendaient de ce jenne homme.

La Directoire lui avait mandé l'ordre de revenir, et avait réuni dans la Méditerranée une flotte immense, composée des marins français et espagnols, pour ramener l'armée \*. Lea frères du général, restés à Paris, et chargés de l'informer de l'état des choses, lui avaient envoyé dépêches sur dépéches, pour l'instrnire de l'état de confusion où était tombée la république, et ponr le presser de revenir. Mais ces avis avaient à traverser les mers et les escadres anglaises, et on ne savait si le béros serait averti et revenn avant la ruine do la repnbliane.

' Il faet dire que cet ordre est contesté. On connett no strété de Directoire, signé de Treilbard, Barras et Largyel. lière, en date du 7 prairial, qui rappelle Bocoparte en Europe. Larévellière, dees see Mémoires, décisre ce pas se souvenir d'avoir donné cette signature, et regarde l'errété comme seppesé. Cependant l'expédition maritime de Bruix resterait ofers sans explication. Du reste, it est certain que le Directoire , à cette époque , souhaitait Bonaparte , et qu'il craignait sou ambition beaucoup moins que la férocité de Sumarow. Si l'ordre n'est pas outbentique, il est vraisembleble; et d'ailleurs il est de pen d'importance, car Boneparte

## CHAPITRE XXXII.

Sinte de repiration de Bassayette ou Egypte, Campette de la basia Égypte per Dessit, heistille de Sédiman. — Egyptelisme de Sédiman. — Egyptelisme de Sédiman de La Serie Spise de la Campette de la Serie Spise de la Serie Serie de la Serie Serie de La Serie Serie de La S

Bonaparte, après la bataille des Pyramides, s'étalt trouvé maître de l'Égypte. Il avait commencé à s'y établir, et avait distribué ses généraux dans les provinces, pour en faire la conquête. Desaix, placé à l'entrée de la haute Égypte, avec une division de trois mille hommes environ, était chargé de conquérir cette province contre les restes de Mourad-Bey. C'est en veudémiaire et brumaire de l'année précédente (octobre 1798), au moment où l'inondation finissait, que Desaix avait commencé son expédition. L'ennemi s'était retiré devant lui, et no l'avait attendu qu'à Sédiman ; là, Desaix avait livré, le 16 vendémiaire au vu (7 octobre 1798), une bataille acharnée contre les restes désespérés de Mourad-Bey. Aucun des combats des Français en Egypte ne fut aussi sanglant. Deux mille Français eurent à lutter contre quatre mille Mamelnks et buit mille fellahs, retranchés dans le village de Sédiman. La bataille se passa comme celle des Pyramides, et comme toutes celles qui furent livrées en Égypte. Les fellabs étaient derrière les murs du village, et les cavaliers dans la plaine. Desaix s'était formé en deux carrés, et avait placé sur ses ailes deux antres petits carrés, pour amortir le choc de la cavalerie ennemie. Pour la première fois, notre infauterie fut rompue, et l'un des petits carrés enfoncé. Mais, par un instinct subit et admirable, nos braves aoldats se couchérent aussitôt par terre, afin que les grands carrés pussent faire feu sana les atteindre. Les Mamelucks, passant sur leurs corps, chargérent les grands earrés avec furie pendant plusieurs heures de suite, et vinrent expirer en désespérés sur les baionnettes, Suivant l'usage, les carrés s'ébranlèrent ensuite, pour attaquer les retranchements, et les emportèrent. Pendant ce mouvement, les Mamelaks, décrivant un arc de cercle, vinrent | tobre 1798.)

égorger les blessés sur les derrières, mais on les chassa bieutôt de ce eliamp de carnage, et les soldats furieux en massacrèrent un nombre considérable. Jamais plus de morts n'avaieut jonché le champ de bataille. Les Français avaient perdu trois cents hommes. Desaix continua sa marche pendant tout l'hiver, et après une suite de combats, devenu maltre de la haute Egypte jusqu'aux cataractes, il fit autant redouter sa bravoure que chérir sa clémence. Au Caire, on avait appelé Bonaparte le sultan Kébir, sultan de feu; dans la haute Égypte, Desaix fut nommé sultan le juste. Bonaparte, pendant ce temps, avait fait une marche jusqu'à Belbeys, pour rejeter Ibrahim-Bev en Syrie, et il avait recueilli en ronte des débris de la caravane de la Mecque, pillée par les Arabes. Revenu au Caire, il continua à y établir une administration toute française. Une révolte, excitée au Caire par les agents secrets de Mourad-Bey, fut durement réprimée, et découragea tout à fait les ennemis des Français\*. L'hiver de 1798 à 1799 s'écoula ainsi dans l'attente des événements. Bonaparte apprit dans cet intervalle la déclaration de guerre de la Porte, ct les préparatifs qu'elle faisait contre lui, avec l'aide des Anglais. Elle formait deux armées, l'une à Rhodes, l'autre en Syrie. Ces deux armées devaient agir simultanément au printemps de 1799, l'une en venant débarquer à Aboukir, près d'Alexandrie, l'autre en traversant le désert qui sépare la Syrie de l'Égypte, Bonaparte sentit sur-le-champ sa position, et voulut, suivant son usage, déconcerter l'ennemi en le prévenant par une attaque soudaine. Il ne pouvait pas franchir le désert qui sépare l'Égypte de la Syrie dans

\* Cet événement ent lieu le 30 vendéminira na vn (21 octobre 1798.)

la belle saison, et il résolut de profiter de l'hiver | ponr aller détruire les rassemblements qui se formaient à Acre, à Damas, et dans les villes principales. Le célèhre pacha d'Acre, Djezzar, était nommé séraskier de l'armée réunie en Syrie. Abdallah, pacha de Damas, commandait son avantgarde, et s'était avancé jusqu'au fort d'El-Arisch, qui ouvre l'Égypte du côté de la Syrie. Bonaparte voulut agir sur-le-champ. Il avait des intelligences parmi les peuplades du Liban. Les Druses, tribus chrétiennes, les Mutualis, mahométans schismatiques, lui offraient leur secours, et l'appelaient de tous leurs vœnx. En hrusquant l'assaut de Jaffa, d'Acre et de quelques places mal fortifiées, il ponvait s'emparer en peu de temps de la Syrie, ajouter cette belle conquête à celle de l'Égypte, devenir maître de l'Euphrate comme il l'était du Nil, et avoir alors toutes les communications avec l'Inde. Son ardente imagination allait plus loin encore, et formait quelques-uns des projets que ses admirateurs lui prétaient en Europe. Il n'était pas impossible qu'en sonlevant les peuplades du Liban, il renntt soixante ou quatre-vingt mille auxiliaires, et qu'avec ces auxiliaires, appuyés de vingt-cinq mille soldats, les plus braves de l'univers, il marchât sur Constantinople pour s'en emparer. Que ce projet gigantesque fût exécutable ou non, il est certain qu'il occupait son imagination; et quand on a vu ce qu'il a fait, aidé de la fortunc, on n'ose plus déclarer inseusé aucun de ses projets.

Bonaparte se mit en marche en pluviése (premiers jonrs de février), à la tête des divisions Kléber, Régnier, Lannes, Bon et Murat, fortes de treize mille hommes environ. La division de Murat était composée de la cavalerie. Bonaparte avait créé un régiment d'une arme toute nouvelle; c'était celui des dromadaires. Deux hommes, assis dos à dos, étaient portés sur un dromadaire, et pouvaient, grâce à la force et à la célérité de ces animaux, faire vingt-cinq ou trente lieues sans s'arrêter. Bonaparte avait formé ce régiment pour donner la chasse aux Arabes, qui infestaient les environs de l'Égypte. Ce régiment suivait l'armée d'expédition. Bonaparte ordonna en outre au contre-amiral Perrée de sortir d'Alexandrie avec trois frégates, et de venir sur la côte de Syrie pour y transporter l'artillerie de siége et les munitions. Il arriva devant le fort d'El-Arisch le 29 pluviôse (17 février). Après un peu de résistance, la garnison se rendit prisonnière an nombre de treize cents hommes. On trouva dans le fort des maga-

sins considérables. Ibrahim-Bev, avant vouln le secourir, fut mis en fnite; son camp resta au ponvoir des Français, et lenr procura un hutin immense. Les soldats eurent beaucoup à souffrir en traversant le désert : mais ils voyaient leur général marchant à leurs côtés, supportant, avec une santé déhile, les mêmes privations, les mêmes fatigues, et ils n'osaient se plaindre. Bientôt on arriva à Gazah; on prit cette place à la vue de Diczzar-Pacha, et on v tronva, comme dans le fort d'El-Arisch, beauconn de matériel et d'approvisionnements. De Gazah l'armée se dirigea sur Jaffa, l'ancienne Joppé. Elle y arriva le 13 ventôse (3 mars). Cette place était entonrée d'une grosse muraille flanquée de tours. Elle renfermait quatre mille hommes de garnison. Bonaparte la fit hattre en hrèche, et puis somma le commandant, qui, pour toute réponse, conpa la tête an parlementaire. L'assaut fut donné, la place emportée avec nne andace extraordinaire, et livrée à trente heures de pillage et de massacres. On y tronya encore une quantité considérable d'artillerie et de vivres de toute espèce. Il restait quelques mille prisonniers, qu'on ne pouvait pas envoyer en Egypte, parce qu'on n'avait pas les movens ordinaires de les faire escorter, et qu'on ne voulait pas renvoyer à l'ennemi dont ils auraient grossi les rangs. Bonaparte se décida à nne mesure terrible, et qui est le seul acte cruel de sa vie. Transporté dans un pays barbare, il en avait involontairement adopté les mœurs : il fit passer au fil de l'épée les prisonniers qui lui restaient. L'armée consomma avec obéissance, mais avec nne espèce d'effroi, l'exécution qui lui était commandée. Nos soldats prirent en s'arrêtant à Jaffa les germes de la peste.

la petit. 2 image cassite sur Stint-JoseSen Jancissone Polomits, située av piel du 
America de la companio Polomits, située av piel du 
Farcher, La Spien Polomits, située av piel du 
Farcher, La Spien Stint Indiana de la 
Farcher, La Spien Stint Indiana de la 
Farcher, La Spien Stint Indiana de la 
Farcher, La Spien Stint Indiana de 
Farcher, La Spien Stint, située de 
Farcher, La Spien Stint, située de 
Farcher, La 
Farcher, La

fease. On ouvria assistéd la tranchée. Malheuressessenn l'artillerie de siège, qui devait veier par mer d'Alexandrie, avait été cellerée par Sidnépsaith. On avait, pour touse artillère de siège et de campagne, une caronade de treune-deux, quatre pièces de deuxe, buit obusières, et une trentaine de pièces de quatre. On manquait de boolets, aus on imaginu un moyen de éen procurer. On faisait paraître sur la plage quedques catalières, de contra se abstactire, et les soldats, a sanquels on domait cing sous par boulet, allaient les ramaser a milleu de la comonade et des riese universels.

La tranchée avait été ouverte le 30 ventése (20 mars). Le général du génie Sanson, croyant être arrivé, dans une reconnaissance de nuit, au pied du rempart, déclara qu'il n'y avait ni contrescarpe ni fossé. On crut n'avoir à pratiquer qu'nne simple brèche, et à monter ensuite à l'assaut. Le 5 germinal (25 mars), on fit brèche, on se présenta à l'assant, et on fut arrêté par une contrescarpe et un fossé. Alors on se mit sur-le-champ à miner. L'opération se faisait sous le feu de tous les remparts et de la belle artillerie que Sidney-Smith nous avait enlevée. Il avait donné à Djezzar d'excellents pointeurs anglais, et un ancien émigré. Phélippeaux, officier du génie d'un grand mérite. La mine sauta le 8 germinal (28 mars), et n'emporta qu'une partie de la contrescarpe. Vingteing grenadiers, à la suite du jenne Mailly, monterent à l'assaut. En voyant ce hrave officier poser une échelle, les turcs furent épouvantés, mais Mailly tomba mort. Les grenadiers furent alors découragés, les Turcs revinrent; deux hataillons qui suivaient furent accueillis par une horrible fusillade; lenr commandant Laugier fut tué, et

l'assaut manqua encore.
Mathleareusement, la place venait de recevoir plusieurs mille hommes de renfort, use grande quantifé de canonier excreés à l'evropéense, et des munitions immenses. Césti un grand siége à excelent avec treis en ille hommes, et presque sans artilletée. Il faltait ouvrir un nouvean puits de mine pour faire sauter la contrecarge entière, et apprendie et la grandie armée turque; il faltait poprendie et la grandie armée d'expédition. Le général en che fordonne qu'en travaillation acchée à miner et de l'application.

de nouveau, et détacha la divisiou Kléber vers le Jourdain, pour en disputer le passage à l'armée venant de Damas.

Cette armée, réunie aux peuplades des montagnes de Naplouse s'élevait à envirou vingt-cinq mille hommes. Plus de douze mille cavaliers en faisaient la force. Elle trainait un hagage immense. Abdallah pacha de Damas, en avait le commandement. Elle passa le Jourdain au pont d'Iacouh, le 15 germinal (4 avril). Junot, avec l'avant-garde de Kléher, forte de cinq cents hommes an plns, rencontra les avant-gardes turques sur la route de Nazareth le 19 (8 avril). Loin de reculer, il brava hardiment l'ennemi, et, formé eu carré, convrit le champ de bataille de morts et prit cinq drapeaux. Mais obligé de céder an nombre, il se replia sur la division Kléber. Celle-ci s'avançait et hatait sa marche pour rejoindre Juuot. Bonaparte, instruit de la force de l'ennemi, se détacha avec la division Bon, pour soutenir Kléber, et livrer une hataille décisive. Djezzar, qui se concertait avec l'armée qui venait le débloquer, vonlut faire une sortie; mais, mitraillé à outrance, il laissa nos ouvrages couverts de ses morts. Bonaparte se mit aussitôt en marche.

Kléber, avec sa division, avait débouché dans les plaines qui s'étendent an pied du mont Thabor, non loin du village de Fonli. Il avait en l'idée de surprendre le camp turc pendaut la nuit, mais il était arrivé trop tard ponr y réussir. Le 27 germinal (16 avril) au matin, il tronva toute l'armée turque en bataille. Quinze mille fantassins occupaient le village de Fouli, plus de douze mille cavaliers se déployaient dans la plaine. Kléber avait à peine trois mille fantassins en carré. Toute cette cavalerie s'ébranla et fondit sur nos carrés. Jamais les Français n'avaient vu tant de cavaliers caracoler, charger, se monvoir dans tous les sens. Ils conservèrent leur sang-froid accoutumé, et les recevant à bout portant par un feu terrible, ils en abattirent à chaque charge un nombre considérable. Bientôt ils eurent formé autour d'eux un rempart d'hommes et de chevaux, et à l'ahri de cet borrible abattis, ils purent résister six heures de suite à toute la furie de leurs adversaires. Dans le moment, Bonaparte débouchait du mont Thabor avec la divisiou Bon. Il vit la plaine converte de feu et de fumée, et la brave division Kléber résistant, à l'abri d'une ligne de cadavres. Surle-champ, il partagea la division qu'il amenait en deux carrés; ces deux carrés a'avancèrent de manière à former un triangle équilatéral avec la division Kiéber, et mirent ainsi l'ennemi su milieu d'eux. Ils marchèrent en silence et sans donner aueun signe de leur approche insqu'à une certaine distance; puis tout à coup Bonaparte fit tirer un coup do canon, et se montra alors sur le champ de batallle. Un fen éponyantable partit aussitôt des trois extrémités do ce triangle, assaillit les Mamelaks qui étaient au milien, les fit tourbillonner sur eux-mêmes, et foir en désordro dans toutes les directions. La division Kléber, redoublant d'ardeur à cette vue, s'élança sur le village de Fouli, l'enleva à la balonnette, et fit na grand carnage de l'ennemi. En un justant toute cette multitude s'écoula, et la plaine ne fat plus couverte que de morts. Le camp ture, les trois queues du pacha, quatre cents chameaux, on butiu immenae, devinrent la proio des Français. Murat, placé sur les bords du Jourdain, tua un grand nombre do fugitifs. Bonaparto fit brûler tous les viliages des Naplousins. Six mille Français avalent détruit cette armée, que les habitants disaient innombrable comme les étoiles du eiel et les sables de la mer.

Pendant eet intervalle, on n'avait cessé do miner, do contre-miner autour des murs do Saint-Jean-d'Acre. On se disputalt un terrain bouleversé par l'art des siéges. Il y avait un mois et domi qu'on étalt devant la place, on avait tenté beaucoup d'assauts, repoussé beaucoup de sorties, tué beaucoup de moude à l'ennemi; mais, malgré de continuela avantages, on faisait d'irréparables pertes de temps et d'hommes. Le 18 floréal (7 mai), il arriva dans le port d'Aere un renfort de douze mille hommes. Bonaparte, calculant qu'ils uo pourraient pas être débarqués avant six beures, fait sur-le-champ jouer une pièce do vingt-quatre sur un pan de mor; c'était à la droite du point où depuis quelquo temps on déployait tant d'efforts. La nuit venue, ou monte à la brêche, on onvahit les travaux do l'ennemi, ou les comblo, ou encloue les pièces, on égorge tont, enfin on est maître do la place, lorsque les troupes débarquées a'avanceut en bataille ot présentent une masse effrayante. Rambaut, qui commandait les premiers grenadiers montés à l'assaut, est tné. Lannes est blessé. Dans le même moment, l'onnemi fait ane sortio, prend la brèche à revers, at coupe la retraite aux braves qui avaient pénétré. Les una parvionnent à ressortir: les autres, prenant un parti désespéré, s'enfuient dans une mosquée, s'y retranchent, y omporter était impossible : en ne les emportant

épaisent leurs dernières cartouches, et sout prêts à voudre chèrement leur vie, lorsque Sidney-Smith, touché de tant de bravoure, leur fait accorder uno capitulation. Peudant ee temps, les troupes de siège, marebant sur l'ennemi, le ramènent dans la place, après en avoir fait un carnage épouvantablo et lul avoir enlevé buit ceuts prisonuiera. Bonaparte, obstiné jusqu'à la fureur, donne deux jours de repos à ses troupes, et le 24 (10 mai) ordonne un nouvel assaut. On y monte avec la mêmo bravonre, ou escalade la brêche; mais ou ne peut pas la dépasser. Il y avait toute une armée gardant la place et défendant toutes les rnes. Il fallut y renoucer. Il y avait deux mois qu'on était devant Acre, on avait fait des pertes irréparables, et il eut été imprudent de s'exposer à on faire davantage. La peste était dans cette ville, et l'armée en avait pris le germe à Jaffa. La saison des débarquements approchait, et on annonçait l'arrivée d'une armée turque vers les bouches du Nil. En s'obstinant davantage, Bonaparte ponvait a'affalblir an point de ue pouvoir repousser de nouveaux eunemis. Le fond de ses projets était réalisé, pulsqu'il avait détruit les rassembloments formés en Syrie, et que do ee côté il avait réduit l'ennemi à l'impoissance d'agir. Quant à la partio brillaute de ces mêmes projets, quant à ces vagues et merveilleuses espérances de conquêtes en Orient, il fallait y renoncer. Il se décida enfin à lever le siège. Mais son regret fut tel, que, malgré sa destinée inouie, on lul a entendu répéter souvent, en parlant de Sidney-Smith : Cet homme m'a fait manquer ma fortune. Les Druses, qui pendant lo siège avaient nourri l'armée, tontes les peuplades ennemies do la Porte, apprirent sa retraite avec désespoir.

Il avait commencé le siége le 50 ventôse (20 mars), il lo leva lo 4" prairial (90 mai) : il v avait employé deux mois. Avant de quitter Saint-Jean-d'Acre, il voulut laisser une terrible trace de son passage; il aecabla la villo do sea feux et la laissa presque rédulte en cendres. Il reprit la ronte du désert. Il avait perdu par le feu, les fatigues on les maladies, près du tiers do son armée d'expédition, c'est-à-diro environ quatre mille hommes. Il emmenait douze cents blessés. Il se mit eu marche pour repasser le désert. Il ravagea sor sa route tout le pays, et y Imprima une profondo terreur. Arrivé à Jaffa, il en fit sauter les fortifications. Il y avait là une ambulance pour non pestiférés. Les pa, on le la hisuit esponé à non mort inévitable, soit par la maliei, soit par la maliei, soit par la finaliei, soit par la finaliei, soit par la finaliei mandecin Desgoctate qu'il y aurit hise plus d'humanité à leur administre de l'opium, qu'à leur lisser la vie, à quoice médecin le Cett réponse, fort vanté: Mon métire et de les guérit, et non de la teur. On a leur administra poist d'opium, et ce fait servit à propager une calomuie indigne et anjourd hui détraité.

Bonaparte rentra eufin en Égypte après une expédition de près de trois mois. Il était temps qu'il y arrivat. L'esprit d'insurrection s'était répaudu dans tout le Delta. Un imposteur, qui s'appelait l'ange El-Mohdhy, qui se disait iuvulnérable, et qui prétendait chasser les Français en soulevant de la poussière, avait réuni quelques mille insurgés. Les ageuta dea Mameluks l'aidaient de leur concours; il s'était emparé de Damauhour, et avait égorgé la garuisou. Bouaparte envoya un détachement, qui dispersa les insurgés et tua l'ange invulnérable. Le trouble s'était communiqué aux différentes provinces du Delta ; sa préseuce ramena partout la soumission et le calme. Il ordonna an Caire des fêtes magnifiques, pour céléhrer ses triomphes en Syrie. Il n'avouait pas la partie manquée de ses projets, mais il vantait avec raisou les nombreux combata livrés en Syrie, la belle bataille du mout Thabor, les veugeauces terribles exercées contre Diezzar. Il répandit de nouvelles publications aux habitants, dans lesquelles il leur disait qu'il était dans le secret de leurs pensées, et deviuait leurs projets à l'iustant où ils les formaient. Ils ajontèrent foi à ces étrauges paroles du aultan Kébir, et le croyaient présent à toutes leurs peusées. Bonaparte n'avait pas seulement à conteuir les habitants, mais encore ses généraux et l'armée elle-même. Un mécontentement sourd y régnait. Ce méconteutement ne proveuait ui des fatigues, ni des dangers, ni surtout des privations, car l'armée ue manquait de rien, mais de l'amour da pays qui poursuit le Français eu tous lieux. Il y avait un au entier qu'ou était en Egypte, et depuis près de aix mois ou n'avait ancnne nonvelle de France. Aucun navire n'avait pu passer : une sombre triatesse dévorait tous les cœurs. Chaque jour les officiers et les généraux demaudaient des congés pour repasser eu Europe. Bouaparte eu accordait peu, ou hien y ajoutait de ces paroles an'on redoutait comme le déshonneur. Berthier Ini-même, son fidèle Berthier, dévoré d'une vieille

passion, demandai à revoir Italie. Il fut homtera pour la seconde fois de sa hillèsse, et renouça à partir. Un jour, l'armée avait forme le repoit d'enlevre se drapeaux de Caire, et de marcher sur Alexandrie pour s'y embarquer. Mais elle de ne cut que la pende et n'ess jamin havers son général. Les lieutemants de Bonaparte, qui donnaient tous l'exemple des marmures, se labalient des qu'ille étaient devant lui, et plaient sons son sonnéaux lla vaiur es plus d'un dendie avec Kidragemen, mais de son indeclité accountnée. Ils c'étaient tologines recommofée, cer fonoparte simit la grande dune de Kideber, et Kideber était séduit par le grâne de Bonaparte.

Ou était en prairial (finis). L'ignonnec des échements de l'Europe et des désartes de la France était toujours la même. On savait seulement que le continent était dans une véritable confazion, et qu'une nouvelle guerre était inéritable. Bouspare attendait inpatiement de nonveaux détails pour preudre un parti, et récourner, l'al faille, au reproduct dies coccole armée d'alle de l'alle de l'alle de l'alle de l'alle de l'alle turque, réunie à Rhodes, dont on annonçait le déharquement tét-or-chain.

Cette armée, montée sur de nombreux trausports, et escortée par la divisiou uavale de Sidnev-Smith, parut le 25 messidor (44 inillet) à la vue d'Alexandrie, et vint mouiller à Aboukir, la même rade où notre escadre avait été détruite. Le point de déharquement choisi par les Anglais était la presqu'ile qui forme cette rade, et qui porte le même nom. Cette presqu'île étroite s'avance entre la mer et le lae Madieh, et vient se termiuer par un fort. Bonaparte avait ordonné à Marmont, qui commandait à Alexandrie, de perfectionner la défense du fort, et de détruire le village d'Abonkir, placé tont autonr. Mais, au lieu de détruire le village, on avait vonlu le conserver pour y loger les soldats, et on l'avait simplement entonré d'une redoute pour le protéger du côté de la terre. Mais la redoute, ne joignant pas les deux bords de la mer, ue présentait paa un ouvrage fermé, et associait le sort du fort à celui d'un simple ouvrage de campague. Les Turcs en effet débarquèrent avec beaucoup de hardiesse, ahordèrent les retranchements le sabre au poiug, les eulevèrent, et s'emparèrent du village d'Abonkir, dont ils égorgérent la garnison. Le village pris, le fort ne pouvait guère tenir, il fut obligé de se rendre.

Marmont, commandant à Alexandrie, en était | sorti à la tête de douze cents bommes, ponr courir au secoura des troupes d'Aboukir, Mais, apprenant que les Turcs étaient débarqués en nombre considérable, il n'osa pas tenter de les jeter à la mer par nne attaque bardie. Il rentra dans Alexandrie, et les laissa s'établir tranquillement dans la presqu'ile d'Aboukir.

Les Turcs étaient à peu près dix-huit mille hommes d'infanteric. Ce n'étaient pas de ces misérables fellahs qui composaient l'infanteric des Mameluks; c'étaient de braves janissaires, portant un fusil sans bajonnette, le rejetant en bandoulière sur leur dos quand ils avaient fait feu, puis s'élançant sur l'ennemi le pistolet et le sabre à la main, lls avaient une armée nombreuse et bien servie; et ils étaient dirigés par des officiers anglais. Ils manquaient de cavalerie, car ils avaient amené trois cents chevaux; mais ils attendaient l'arrivée de Mourad-Bey, qui devait quitter la haute Égypte, longer le désert, traverser les oasis. et venir se jeter à Aboukir avec deux à trois mille Mamcluks.

Quand Bonaparte apprit les détails du débarquement, il quitta le Caire sur-le-champ, et fit du Caire à Alexandrie nne de ces marches extraordinaires dont il avait donné tant d'exemples en Italie. Il emmenait avec lui les divisions Lannes, Bon et Murat. Il avait ordonné à Desaix d'évacuer la haute Égypte, à Kléber et Régnier, qui étaient dans le Delta, de se rapprocher d'Aboukir, Il avait choisi le point de Birket, intersuédiaire entre Alexandrie et Aboukir, pour y concentrer ses forces, et manœuvrer suivant les circonstances, Il craiguait qu'une armée anglaise ne fût débarquée avec l'armée turque.

Mourad-Bey, suivant le plan convenu avec Mustapha-Pacha, avait essayé de descendre dans la basse Égypte; mais rencontré, battu par Murat, il avait été obligé de regagner le désert. Il ne restait à combattre que l'armée tarque, privée de cavalerie, mais campée derrière des retranchements, et disposée à y résister avec son opiniàtreté accoutumée. Bonaparte, après avoir jeté un conp d'œil sur Alexandrie, et sur les beaux travaux exécutes par le colonel Crétin, après avoir réprimandé son lieutenant Marmont, qui n'avait pas osé attaquer les Turcs au momeut du débarquement, quitta Alexandrie le 6 thermidor (24 inillet). Il était le lendemain 7 à l'entrée de la presqu'ile. Son projet était d'abord d'enfermer | Aboukir. L'infanterie de Destaing et celle de Lan-

l'armée turque par des retranchements, et d'attendre, pour attaquer, l'arrivée de toutes ses divisions, car il n'avait sous la main que les divisions Lannes, Bon et Murat, environ six mille bonimes. Mais à la vue des dispositions faites par les Turcs, il changea d'avis, et résolut de les attaquer surle-champ, espérant les renfermer dans le village d'Aboukir, et les accabler d'obns et de bombes.

Les Tures occupaient le fond de la presqu'île, qui est fort étroite. Ils étaient couverts par deux lignes de retranchements. A une demi-lieue en avant du village d'Aboukir, où était leur camp, ils avaient occupé deux mamelons de sable. aponyant l'un à la mer. l'autre an lac de Madieh. et formant ainsi leur droite et leur gauche. Au centre de ces denx mamelons était un village qu'ils gardaient aussi. Ils avaient mille hommes an mamelon de droite, deux mille à celui de gauche, et trois à quatre mille hommes dans le village. Telle était leur première ligne. La seconde était an village même d'Aboukir. Elle se composait de la redoute construite par les Français, et se joignait à la mer par deux boyaux. Ils avaient placé là leur camp principal et le gros de leurs

Bonaparte fit ses dispositions avec sa promptitude et sa précision accontumées. Il ordonna an général Destaing de marcher avec quelques bataillons sur le mamelon de ganche, où étaient les mille Turcs; à Lannes, de marcher sur le mamelon de droite, où étaient les deux mille autres, et à Murat, qui était au centre, de faire filer la cavalerie sur les derrières des denx mamelons. Ces dispositions sont exécutées avee une grande précision : Destaing marche sur le mamelon de ganche et le gravit hardiment; Murat le fait tonrner par un escadron. Les Turcs, à cette vue, abandonnent leur poste, rencontrent la cavalerie qui les sabre et les pousse dans la mer, où ils aiment mieux se jeter que de se rendre. Vers la droite, la même opération s'exécute. Lannes aborde les deux mille Mamelnks : Murat les tourne; ils sont également sabrés et jetés dans la mer. Destaing et Lannes se portent ensuite vers le centre, formé par un village, et l'attaquent de front. Les Tures s'y défendent bravement, comptant snr nn secours de la seconde ligne. Une colonne, en effet, se détache du camp d'Aboukir; mais Murat, qui a déjà filé sur le derrière du village, sabre cette colonne, et la repousse dans nes entrent au pas de charge dans le village, en chassant les Turcs, qu'on pousse dans toutes les directions, et qui, s'obstinant tonjours à ne pas se rendre, n'ont pour retraite que la mer où ils se noient.

Déjà quatre à cinq mille avaient péri de cette manière, la première ligne était emportée; le but de Bonaparte était rempli, et il pouvait, resserrant les Turcs dans Aboukir, les hombarder, en attendant l'arrivée de Kléber et de Régnier. Mais il vent profiter de son succès et achever sa victoire à l'instant même. Après avoir laissé reprendre haleine à ses troupes, il marche sur la seconde ligne. La division Lanusse, restée en réserve, appnie Lannes et Destaing. La redonte qui convrait Abonkir était difficile à emporter; elle renfermait neuf à dix mille Tures. Vers la droite, un boyau la joignait à la mer; vers la gauebe, un autre boyan la prolongeait, mais sans joindre tout à fait le lac de Madieh. L'espace onvert était occupé par l'ennemi, et balavé par de nombrenses canonnières. Bonaparte, babitué à porter ses soldats sur les plus formidables obstacles, les dirige sur la position ennemie. Ses divisions d'infanterie marchent sur le front et la droite de la redonte. La cavalerie, cachée dans nn bois de palmiers, doit l'attaquer par la ganebe, et traverser, sons le feu des canonnières, l'espacc laissé onvert entre la redoute et le lac de Madieh. La charge s'exécute: Lannes et Destaing poussent leur brave infanterie en avant: la 32º marche l'arme an bras sur les retranchements, la 18° les tonrne par l'extrême droite. L'ennemi, sans les attendre, s'avance à lenr rencontre. On se joint corps à corps. Les soldats tures, après avoir tiré leur coup de fusil et leurs deux coups de pistolet, font étinceler leur sabre. Ils veuleut saisir les balonnettes avec leurs mains; mais ils les recoivent dans les flancs avant d'avoir on les saisir. On s'égorge ainsi sur les retranchements. Déjà la 18° est près d'arriver dans la redoute, mais un feu terrible d'artillerie la repousse et la ramème au pied des ouvrages. Le brave Letureg est tué glorieusement en voulant se retirer le dernier, Fugières perd un bras. Murat, de son côté, s'était avancé avec la cavalerie, pour franchir l'espace compris entre la redoute et le lac Madieb. Plusicurs fois il s'était élancé, et avait refoulé l'ennemi; mais, pris entre les feux de la redoute et des canonnières, il avait été obligé de se reployer en arrière. Quelques-uns de ses cavaliers s'étaient

ménic avancés jusqu'aux fossés de la rédoute : les efforts de tant de braves paraissaient être impnissants. Bonaparte contemplait ce carnage, attendant le moment favorable pour revenir à la charge. Heureusement les Tures, suivant leur usage, sortent des retranehements pour venir couper les têtes des morts. Bonaparte saisit cet instant, lance denx bataillons, l'nn de la 22'. l'autre de la 69°, qui marchent sur les retranchements et s'en emparent. A la droite, la 18° profite aussi de l'occasion et entre dans la redonte. Murat, de son côté, ordonne une nonvelle charge. L'un de ses escadrons traverse cet espace si redoutable qui règne entre les retranchements et le lac. et pénètre dans le village d'Aboukir. Alors les Tures effrayés fuient de tontes parts, on en fait un carnage éponyantable. On les pousse la baionnette dans les reins, et on les précipite dans la mer. Murat, à la tête de ses cavaliers, pénètre dans le camp de Mustapha-Pacha. Celui-ci, saisi de désespoir, prend na pistolet, et le tiro sur Murat qu'il blesse légèrement. Murat lui coupe deux doigts d'un coup de sabre, et l'envoie prisonnier à Bonaparte. Les Turcs qui ne sont ni tués ni novés se retirent dans le fort d'Aboukir.

Plande deure mille cadavers flottistent are cette mer d'Abonkir, qui naguère avait dé couverte des corps de nos marins : deux ou trois mille avaient per just per la prie fare de les fret, les autres, dermende dans le fort, : a vaient plas d'autre resource que la échemence du sainille, oû, pour la première fais pendient plas d'autre resource que la détunie tout entière. C'est dans cette cetzorodi-anire basilile, oû, pour la première fais pend-étre annie fat de guerre, l'armée ennemie fat détunie tout entière. C'est dans cette cecasion que dans l'històre de la guerre, l'armée ennemie fat la find poire, s'ail Bonagarte au mille ude corps, et s'éeris : Général, vous être quand comme le monde.

Ainsi, soit par l'expédition de Syrie, soit par le saitie Albandir, l'Abandir, l'Expér était délivrée, du delivrée, du moint montanament, des fortes de la Porte. La situation de 19 maier française poursit être re-ganiée comme assez rassurante. Après toutes les pertes qu'elle avait listes, elle compait vinge-tienq mille houmes environ, mais les plus braves et les haites de l'univers. Chappe jour derait la faire mieux ossumadée de l'univers. Chappe jour devait la faire mieux sympathier avec les habitants, et consolider nog datalissement. Bonaparte était de-puis an an : arrivé en été avant l'inondation, il avait employée les promiers moments à émparer d'Alexandries de la capitale, ce qu'il avait obtenur de la capitale, ce qu'il avait obtenur par la boiatif de de Pramidée. Après l'inondation, il

et en automne, il avait achevé la conquête de Delta; et conés à Deuxir la conquête de la haste Egypte. En hiver, il avait tenté l'expédicion de Sprie, et détiruit l'armée turque de Djenara an amont Thabor. Il vensit, en été, de détruire la se-conde armée de la Perte à Abouit. It est uemps avait donc été sussi him employé que possible; et tansié que la victeire abandonait ne Europo les drapeaux que la victeire abandonait ne Europo les drapeaux en la conde armée de la France, elle leur restait fidèle en Afriquet en Air. Les trois contenes factueint triomphantes sur le Nil et le Jourdain, our les lieux mêmes d'où est partie la religion du Christ.

Bonaparte ignorait encore ce qui se passait en France; aucune des dépêches du Directoire ni de ses frères ne lui était arrivée : il était dévoré d'inaniétude. Pour tâcher d'obtenir quelques nouvelles, il faisait croiser des bricks avec ordre d'arrêter les vaisseaux de commerce, et de s'instruire par eux des événements qui se passaient en Enrope. Il envoya un parlementaire à la flotte turque, qui, sous le prétexte de négocier an échange de prisonniers, devait tacher d'obtenir quelques nouvelles. Sidney-Smith arrêta ce parlementaire, l'aceueillit fort bien, et voyant que Bonaparte ignorait les désastres de la France, se fit un molin plaisir de lui donner un paquet de tous les journaux. Le parlementaire revint, et remit le paquet à Bonaparte. Celui-ci passa une nuit entière à dévorer ces feuilles, et à s'instruire de tout ce qui se passait dans sa patrie. Sur-le-champ sa détermination fut prise : il résolut de s'emharquer secrètement ponr l'Enrope, et d'essayer la traversée, an risque d'être saisi en route par les flottes anglaises. Il manda le contre-amiral Gantheaume, et lui enioignit de mettre les frégates le Muiron et la Carrère en état de faire voilc. Il ne fit part de son projet à personne, courut au Caire pour faire toutes ses dispositions, rédigea nne longue instruction pour Kléber, auguel il voulait laisser le commandement de l'armée, et repartit aussitôt après pour Alexandrie.

Le 5 mesidor (22 acids), emmenant avec his transporter l'archiete Charles are le Bhin, et Berthelle et Monge, il se readit, escorsé de quelle est de la commandation de la commandation

vint: on trembla d'étre surpris, on voulait rentrer à Alexandrie; Bonaparte ne le voulut pas. — « Soyez tranquilles, dit-il, nous passerons! » — Comme César, il comptait sur la fortune.

Commer ceatr, it compais ser la fortune.

Ce n'était pas, comme on l'a dit, une làche désertion; car il laissait une armée victorieuxe, pour aller braver des dangers de tous genres, et., le plus borrible de tous, celui d'alter porter des fers à Londres. C'était une de ces témérités par lesquelles les grands ambitieux tentont le ciel, et auxquelles les grands ambitieux tentont le ciel, et auxquelles ils doivent ensuite cette confiance immense qui tour à tour les élève et les précipite.

Tandis que cette grande destinée était commisc au basard des vents ou d'une rencontre, la victoire revenait sous nos drapcaux en Enrope, et la république sortait, par un sublime effort, des périls anxquels nous venons de la voir exposée. Masséna était toujonrs sur la ligne de la Limmat, différant le moment de reprendre l'offensive. L'armée d'Italie, après avoir perdu la bataille de Novi, s'était dispersée dans l'Apennin. Heureusement Suwarow ne profitait pas mieux de la victoire de Novi que de celle de la Trebbia, et perdait dans le Piémont nn temps que la France employait en préparatifs. Dans ce moment, le conseil aulique, aussi peu constant dans ses plans que l'avait été le Directoire, en imagina un qui ne pouvait manquer de changer la face des événements. Il était jaloux de l'autorité que Suwarow avait voulu exercer en Italie, et avait vu avec peine que ce général eut écrit au roi de Sardaigne pour lo rappeler dans ses États. Le conseil aulique avait des vues sur le Piémont, et tenait à en écarter le vienx maréchal. De plus, il régnait peu d'accord entre les Russes ot les Autriebiens, et ces raisons réunies déciderent le conseil aulique à changer entièrement la distribution des troupes sur la ligne d'opération. Les Russes étaient mélés aux Autriebiens sur les deux théâtres de la guerre. Korsakoff opérait en Suisse avec l'archidue Charles, et Suwarow avec Mélas en Italie. Le conseil aulique imagina de transporter l'archidue Charles sur le Rhin, et Suwarow en Suisse. De cette manière les deux armées russes devaient agir soutes denx en Suisse. Les Autrichiens devaient agir seuls sur le Rhin; ils devaient anssi agir sculs en Italie, où ils allaient être bientôt renforcés par une nouvelle armée. destinée à remplir le vide laissé par Suwarow. Le conseil aulique donna pour raison de ce changement qu'il fallait faire combattre ensemble les raient en Suisse une température plus analogue à | Bruck. L'archiduc Charles était derrière la Limmat lenr climat, et que le mouvement de l'archidue Charles sur le Rhin seconderait l'expédition de Hollande, L'Angleterre ne pouvait manquer d'appronver ce plan, car elle espérait beancoup, pour l'expédition de Hollande, de la présence de l'archiduc Charles sur le Rhin, et elle n'était pas fâchée que les Russes, entrés déjà à Corfou, et avant le projet de s'emparer de Malte, fussent écartés de Génes.

Ce revirement, exécuté en présence de Masséna, était excessivement dangereux; d'ailleurs il transportait les Russes sur un théâtre qui ne leur convenait pas du tont. Ces soldats, habitués à charger en plaine et à la baionnette, ne savaient pas tirer un coup de fuail, et ce qu'il fant par-dessus tout dans les montagnes, ce sont d'habiles tirailleurs. Le conseil aulique qui, suivant l'esprit des cabinets, faisait passer les raisons politiques avant les raisons militaires, défendit à ses généraux de faire une seule objection, et ordonna la rigonreuse exéention de ce plan pour les derniers jours d'août (milieu de fructidor).

On a déjà décrit la configuration du théâtre de la guerre, et la distribution des armées sur ce theatre '. Les eaux partant des grandes Alpes, et tantôt conlant en forme de fleuves , tantôt séjournant en forme de lacs, présentaient différentes lignes inscrites les unes dans les autres, commencant à droite contre une grande chaîne de montagnes, et allant finir à ganche, dans le grand fleuve qui sépare l'Allemagne de la France. Les deux principales étaient celles du Rhin et de la Limmat. Masséna, obligé d'abandonner celle du Rhin, s'était replié sur celle de la Limmat. Il avait même été obligé de se retirer un peu en arrière de celleci, et de s'appuyer sur l'Albis. La ligne de la Limmat n'en séparait pas moins les deux armées. Cette ligne se composait de la Lint, qui natt contre les grandes Alpes, dans le canton de Glaris, et se iette enanite dans le lac de Zurich, du lac de Zurich, de la Limmat, qui sort de ce lac à Zurich même, et va se jeter enfin dans l'Aar près de

\* Quelune soin que je mette à me rendre clair, je n'espère pas faire comprendre les érénements qui vent suivre, si le lecteur n'e pas sous les yeus une carte, qualque incomplète qu'elle sait. Cependant ces événements sont si extraordinaires, et ont décidé d'une manière si positive le salut de la France, que ja les erois dignes d'êtres compris, et que j'engage le lesteur à consulter une certe. La plus mauvaise certe de Suisse sera encore suffisante pour saisir l'ensemble des opérations.

de Bruck à Zurich. Korsakoff était derrière le lac de Zurich, attendant qu'on lui assignàt sa position. Hotze gardait la Lint.

D'après le plan convenu, l'archiduc, destiné au Rhin, devait être remplacé derrière la Limmat par Korsakoff, Hotze devait reater sur la Lint avec le corps antrichien du Voralberg, afin de donner la main à Suwarow, arrivant d'Italie. La question était do savoir quelle route on ferait prendre à Suwarow. Il avait à franchir les monts, et pouvait spiyre l'nne ou l'autre des lignes qui coupent la Suisse. S'il préférait pénétrer par la vallée du Rhin, il pouvait, en traversant le Splugen, se rendre par Coire sur le Rhin supérieur, et faire là sa jonction avec Hotze. On avait calculé qu'il pourrait être arrivé vers le 25 septembre (3 vendémiaire an viu). Ce monvement avait l'avantage de s'opérer loin des Français, hors de leur portée, et de ne dépendre ainsi d'aucun accident. Suwarow pouvait également prendre unc autre route, et au lien de suivre la ligne du Rhin, entrer par le Saint-Gothard, dans la vallée de la Renss, et déboucher par Schwitz derrière la ligne de la Lint, occupée par les Français. Cette marche avait l'avantage de le porter sur le revers de la ligne ennemie; mais il fallait traverser le Saint-Gothard, ocenpé par Lecourbe; il fallait préparer un mouvement de Hotze su delà de la Lint, pour qu'il vînt tendre la main à l'armée arrivant du Saint-Gothard: il fallait, nour seconder ce mouvement, une attaque sur la Limmat; il fallait en un mot une opération générale sur tonte la ligne, et un à-propos, une précision difficiles à obtenir, quand on agit à de ai grandes distances et en détachements aussi nombrenx. Ce plan, que les Russes rejettent sur les Autrichiens, et les Autrichiens sur les Russes, fut néanmoins préféré. En conséquence, une attaque générale înt prescrite sur toute la ligne, pour les derniers jours de septemhre. An moment où Suwarow debonchcrait du Saint-Gothard dans la vallée de la Reuss, Korsakoff devait attaquer au-dessous du lac de Zurich, c'està-dire le long de la Limmat, et Hotze an-dessus du lac. le long de la Lint. Deux des lieutenants de Hotze, Linken et Jellachich, devaient pénétrer dans le canton de Glaris, jusqu'à Schwitz, et donner la main à Suwarow. La jonction générale une fois opérée, les troupes réunies en Suisse allaient a'élever à quatre-vingt mille hommes. Suwarow arrivait svec dix-huit mille; Hotze en avait

viugt-cinq, Korsakoff trente. Ce dernier avait en réserve le corps de Condé et quelques mille Bavarois. Mais avant la jonction, trente mille sous Korsakoff, et vingt-cinq mille sous Hotze, c'est-à-dire cinquante-cinq mille, se trouvaient exposés anx coups de toute l'armée de Masséna.

Le momeut, en effet, où l'archiduc Charles quittait la Limmat, et où Suwarow n'avait pas eucore passé les Alpes, était trop favorable pour que Masséna ue le saisit pas, et ne sortit point enfin de l'inaction qu'on lui avait tant reprochée. Son armée avait été portée à soixaute-quinze mille hommes euviron, par les renforts qu'elle avait recus; mais elle devait s'étendre du Saint-Gothard à Bâle, ligne immenso à couvrir, Lecourbe, formant sa droite, et avant Gudin et Molitor sous ses ordres, gardait le Saint-Gothard, la vallée de la Reuss et la haute Lint, avec douze ou treize mille hommes. Soult, avec dix mille, occupait la Liut iusqu'à son embouchure dans le lac de Zurieh. Masséna, avec les divisions Mortier, Klein, Lorge et Mesnard, formant un total de trente-sept mille hommes, était devant la Limmat, de Zurieb à Bruck. La division Thureau, forte de neuf mille hommes, et la division Chabran de buit, gardaient l'une le Valais, l'autre les environs de Bâle.

Masséna, quoique inférieur en forces, avait l'avantage de pouvoir réunir sa masse principale sur le point esseutiel. Ainsi il avait treute-sept mille hommes devant la Limmat, qu'il pouvait jeter sur Korsakoff. Celui-ci venait de s'affaiblir de quatre mille hommes, envoyés en renfort à Hotze, par derrière le lac de Zurich, ce qui le réduisait à vingt-six mille. Le corps de Condé et les Bavarois, qui devaient lui servir de réserve, étaient eucore fort eu arrière à Sehaffhouse. Masséna pouvait done laucer trente-sept mille hommes coutre vingt-six mille. Korsakoff battu, il pouvait se rejeter sur Hotze, et après les avoir tous deux mis en déroute. peut-être détruits, accabler Suwarow, qui arrivait en Suisse avec l'espoir d'y trouver un enuemi vainen, ou du moins contenu dans sa ligne.

Masséna, averti des projets des enuemis, derança d'un jour son attaque génèrale, et la fiaz pour le 3 vendémiaire (25 optembre 1790). Depais qu'il était retiré sur l'Albis, à quelques pas en arrière de la Limmal, le cours de cette rivière apparteusit à l'ennemi. Il fallait le lui enlever par un passage: Cest equ'il se proposa d'exceture avec ess ternet-sept maille hommes. Tandis qu'il allait opter audessous du la de Zurich, il charges Soult d'opérer audessous du la de Zurich, il charges Soult d'opérer.

audestus, etde franchir Ia Liut Ie même jour. Les militaires ont afrescé au reproche à Masséan : il fallait, discrat-lis, plutôt attirer Suwarowen Suisse que l'en deligaer si donc, au lite de laisser Leccurbe se battre inutilement au Saint-Gothard courte Suwarow, Masséau Patri train à Soult, il aumai téé, plus assure à accalher Hottes, et de franche Liut, au rest, comme le résultat obbenu fut aussi grand qu'on pouvait le soulaiter, ou in A ditte reproche à Masséau que dans l'interét rigou-

reux des principes.

La Limmat sort du lac de Zurich à Zurich mêtne, et coupe la ville en deux porties. Conformément au plan convenu sure. Hotze et Suvarye, Koraskoff se disposit à attaquer Masséna, et pour cela il vanit port la massé de ses forces dans la portie de Zurich qui est en avant de la Limmat. Il a l'avail sord plan taballons a Closter-Fahr, pour garder un point où la Limmat est plus accessible : l'avail dirigh Durasd, avec une division, prés de l'embouchure de la Limmat dans l'Aur, pour celler de cecôlé : muite hommes su moins, était en avant de la rivière, en ce dissission different en situation de l'autorité de la chien en caissais on disson, des de dis-lauit mille hommes su moins, était en avant de la rivière, en caissais on disson, de caissais officers en caissais on disson de caissais officers en caissais on disson de caissais officers de caissais officers en caissais officers en caissais on de caissais officers en caissais on de caissais officers en caissais office

Masséa poss son plan sur cet état de choses. Il récioit de masquer plust que d'attager le point de Zurich où Konsakoff avait massé ses forces; pois, avec une portion considérable desse troupes, de teuter le passage de la Limmat à Closter-Fahr, voulnit que cette division remoustit la Limmat avoulnit faithement défendu. Le passage opéré, il voulnit que cette division remoustit la Limmat avoulnit par les derrières de Zurich. Alors il se proposait d'attagere Konstoff sur les descrires, et de le teutre defermé dans Zurich indien. Des conséquences immenses pouvaient résulter de cette disposition de cette de cette de cette disposition de cette de cet

Mortier avec sa division, qui était fotre de busi mille hommes, et occupit la draite de ce champ de hausille, fot dirigis urr Zurich. Elle devait conseir d'abord, puis statquer le masse russe. Klein avec sa division, qui était forte de dix mille hommes, devait dere placé à Abattene, entre le homme, devait dere placé à Abattene, entre le homme, devait des passes. Elle pouvait aissi on se poètre devant Zurich, et clui de Closter-Fahr, où l'on contre la masse russe, ou courir a point de passes, etc. devant Zurich, et donner secours à Mortier contre la masse russe, ou courir a point de passes, etc. devait de l'activité de la contre la masse russe, ou courir a point de passes, etc. de l'activité de la contre la masse russe, ou courir a point de passes que de l'activité de la contre contre la masse russe ou courir evaluer. Le place de l'activité de l

hommes à peu près formaient cette masse. Le reste de la division Mesnard devait faire des démonstrations sur la basse Limmat, pont tromper et retenir Durasof.

Ces dispositions, qui ont fait l'admiration de tous les critiques, furent mises à exécution le 3 vendémiaire an viii (25 septembre 1799), à cinq heures du matin. Les apprêts du passage avaient été faits près du village de Dietikon, avec un soin et un secret extraordinaires. Des harques avaient été trainées à bras, et cachées dans les bois. Dés le matin, elles étaient à flot, et les troupes étaient rangées en silence sur la rive. Le général Foy, illustré depuis comme orateur, commandait l'artillerie à cette immortelle bataille. Il disposa plnsienrs batteries de manière à protéger le passage. Six cents hommes s'embargnérent hardiment et arrivèrent sur l'autre rive. Sur-le-champ ils fondirent sur les tirailleurs ennemis et les dispersèrent. Korsakoff avait mis là, sur le plateau de Closter-Fahr, trois bataillons avec du eanon. Notre artillerie, supérieurement dirigée, éteignit hientôt les feux de l'artillerie russe, et pretégea le passage successif de notre avant-garde. Lorsque le général Gazan ent rénni, aux six cents hommes qui avaient passé les premiers, un renfort suffisant, il marcha sur les trois bataillons russes qui gardaient Closter-Fahr. Ceux-ci s'étaient logés dans un bois et s'y défendirent bravement. Gazan les enveloppa, et fut obligé de tuer presque jusqu'au dernier homme pour les déloger. Ces trois bataillons détruits, le pont fut jeté. Le reste de la division Lorges et partie de la division Mesnard passèrent la Limmat: c'étaient guinze mille bommes portés au delà de la rivière. La hrigade Bontemps fut placée à Regensdorf, pour faire face à Durasof, s'il voulait remonter la basse Limmat. Le gros des tronpes, dirigé par le ebef d'état-major Oudinot, remonta la Limmat, pour se porter sur les derrières de

Cette partie de l'opération acherée, Masséna se reprota de as paronnes sur l'autre rivé de la Limmat, pour veiller an mouvement de ses ailes. Vera la basse Limmat, Mesand avait si tien tempé Darasof par ses démonstrations, que celui-ci s'ésil a la destire, Mostier s'étais avancé aur Zurieh par la droite, Mostier s'étais avancé aur Zurieh par Artin, Mostier s'étais avancé aur Zurieh par la droite, Commo cu la Gait, en avant de la Limmat, et avait été obligé de se replier. Masséna, arrivant dance oi tisatsat, étarbal la drivision

Klein, qui était à Alstetten. Humbert, à la tête de ses quatre mille grenadiers, marelta sur Zurich, et rétablit le combat. Mortier renouvela ses attaques, et on parvint à renfermer les Russes dans Zurich.

Pendant et temps, Korakolf, chapriné d'entendre du canon sur sed errières, vanit reporté quelques basillons su dels de la Limnatt, mais ces fibiles secons avaient été instités; Oudinsé, avec ses quinze mille bommes, continuis ît ramouter la Limnatt. Il avait enleve le petit camp place à Hong, ilini que les hauteurs qui sont sur de dreirères de Zerrich, et s'était emprée de la derrières de Zerrich, et s'était emprée de la Allemagne, et la seule par laquelle les Russes pussent se retirer.

La jonrnée était presque aebevée, et d'immenses résultats étaient préparés ponr le lendemain. Les Russes étaient enfermés dans Zurieb : Masséna avait porté, par le passage à Closter-Fabr, quinze mille bommes sur leurs derrières, et placé dixbuit mille bommes devant enx. Il était difficile qu'il ne leur fit pas essuyer un désastre. On a pensé qu'il aurait du, au lien de laisser la division Klein devant Zurich, la porter par Closter-Fahr, derrière cette ville, de manière à fermer tont à fait la route de Vintherthur. Mais il craignait que Mortier, restant avec buit mille bommes senlement, Korsakoff ne lni passăt sur le corps et ne se jetăt sur la Lint. Il est vrai que Korsakoff anrait rencontré Soult et Lecourbe; mais il aurait pn rencontrer aussi Suwarow venant d'Italie, et on ne sait ce qui serait arrivé de cette singulière combinaison.

Korsakoff s'était enfin aperçu de sa position, et avait porté ses troupes dans l'autre partie de Zurieb, en arrière de la Limmat. Durasof, sur la basse Limmat, apprenant le passage, s'était dérobé, et, évitant la brigade Bontemps, par un détour, était venu regagner la route de Vintherthur. Le lendemain, 4 vendémiaire (26 septembre), le combat devait être acharné, car les Russes voulaient se faire jour, et les Français vonlaient recueillir d'immenses trophées. Le combat commença de bonne heure. La malheureuse ville de Zurich, encombrée d'artillerie, d'équipages, de blessés, attaquée de tons côtés, était enveloppée de feux. De ce côté-ci de la Limmat, Mortier et Klein l'avaient abordée et étaient près d'y pénétrer. Au delà, Oudinot la serrait par derrière, et voulait fermer la route à Korsakoff, Cette route de Vintherthur, théâtre d'un combat sanglant, avait été prise et reprise plu-

Zurich.

sieurs fois. Korsakoff, songeant enfin à se retirer, | de la ligne de la Limmat, au delà de celle du Rhin, avait mis son infanterie en tête, sa cavalerie an centre, son artillerie et ses équipages à la queue. Il s'avançait aiusi formant une longue colonne. Sa brave infanterie, chargeant avec furie, renverse tout devant elle, et s'ouvre un passage; mais quand elle a passé avec une partie de la cavalerie, les Français reviennent à la charge, attagnent le reste de la cavalerie et les bagages, et les resoulent jusqu'aux portes de Zurich. Au même instant, Klein, Mortier, y entrent de leur côté. On se bat dans les rues. L'illustre et malheureux Lavater est frappé, sur la porte de sa maison, d'une balle par un soldat suisse ivre qui lui mit son fusil sur la poitrine pour svoir de l'argent; il tomba atteint d'une blessure grave à la cuisse, dont il monrut quelques mois après. Enfin, tout ce qui était resté dans Zurich est obligé de mettre bas les armes. Cent pièces de canon, tons les bagages, les administrations, le trésor de l'armée, et cinq mille prisonniers, deviennent la proje des Français. Korsakoff avait eu en ontre huit mille hommes hors de combat, dans cette lutte acharnée. Huit et ciuq faisaient treize mille hommes perdus, c'est-à-dire la moitié de son armée. Les grandes batailles d'Italie n'avaient pas présenté des résultats plus extraordinaires. Les conséquences pour le reste de la campagne ne devaient pas être moins grandes que les résultats matériels. Korsakoff, avec treize mille hommes au plus, se hata de regagner le Rhin.

Pendant ce temps, Soult, chargé de passer la Lint au-dessus du lac de Zurich, exécutait sa mission avec non moins de bonhenr que le général en ches. Il avait exécuté le passage entre Biltem et Richemburg. Cent cinquante braves, portant leur fusil sur leur tête, avaient traversé la rivière à la nage, abordé sur l'autre rive, balayé les tirailleurs, et protégéle débarquement de l'avant-garde. Hotze, accouru sur-le-champ au lieu du danger, était tombé mort d'un conp de sen, ce qui avait mis le désordre dans les rangs antrichiens. Petrasch, succédant à llotze, avait en vain essayé de rejeter dans la Lint les corps qui avaient passé; il avait été obligé de se replier, et s'était retiré précipitamment sur Saint-Gall et le Rhin, en laissant trois mille prisonniers et du canon. De leur côté, les généraux Jellachich et Linken, chargés de venir par la haute Lint, dans le canton de Glaris, recevoir Suwarow au déhonché du Saint-Gothard, s'étaient rétirés en apprenant tous ces désastres. Ainsi, près de soixante mille bonnes étaient repoussés déjà

et repoussés après des pertes immenses. Suwarow, qui croyait déboucher en Suisse dans le flanc d'un ennemi attaqué de tons côtés, et qui croyait décider sa défaite en arrivant, allait tronver au contraire tons ses lieutenants dispersés, et s'engager an milieu d'une armée victorieuse de toutes parts.

Parti d'Italie avec dix-huit mille bommes, il était arrivé an pied du Saint-Gothard le cinquième jour complémentaire de l'an vii (21 septembre). Il avait été obligé de démonter ses cosaques pour charger son artillerie sur le dos de leurs chevaux. Il envoya Rosemberg avec six mille hommes, pour tourner le Saint-Gothard par Disentis et le Crispalt. Arrivé le 1" vendémiaire (23 septembre) à Airolo, à l'entrée de la gorge du Saint-Gothard, il y tronva Gudin avec nne des brigades de la division Lecourbe. Il se battit là avec la dernière opiniatreté; mais ses soldats, mauvais tireurs, ne sachant qu'avancer et se faire tuer, tombaient par pelotons sons les halles et les pierres. Il se décida enfin à inquiéter Gudin sur ses flancs, et il l'obligea ainsi à céder la gorge jusqu'à l'bôpital. Gudin, par sa résistance, avait donné à Lecourbe le temps de recucillir ses troupes. Celni-ci n'ayant guère sous sa main que six mille bommes, ne ponvait résister à Suwarow qui arrivait avec douze mille, et à Rosemberg qui, transporté déjà à Urseren, en avait six mille sur ses derrières. Il jeta son artillerie dans la Reuss, gagna ensuite la rive opposée en gravissant des rochers presque inaccessibles, et s'enfonça dans la vallée. Arrivé au delà d'Urseren, n'avant plus Rosemberg sur ses derrières, il rompit le pont du Diable, et tua une multitude de Russes, avant qu'ils cussent franchi le précipice, en descendant dans le lit de la Reuss, et en remontant la rive opposée. Lecourbe avait fait ainsi une retraite pied à pied, profitant de tous les obstacles pour fatiguer et tuer un à un les soldats de Suwarow.

L'armée russe arriva ainsi à Altorf, au fond de la vallée de la Reuss, accablée de fatigues, manquant de vivres, et singulièrement affaihlie par les pertes qu'elle avait faites. A Altorf, la Renss tombe dans le lac de Lucerne. Si Hotze, suivant le plan convenu, avait pu faire arriver Jellachich et Linken au delà de la Lint, jusqu'à Schwitz, il aurait envoyé des bateaux pour recevoir Suwarow à l'embouchnre de la Reuss. Mais après les événements qui s'étaient passés, Snwarow ne trouva pas une embarcation, et se vit enfermé dans une vallée

épouvautable. C'était le 4 vendémiaire (26 septembre), jour du désastre général sur toute la ligue. Il ne lui restait d'autre ressource que de se jeter dans le Schachental, et de passer à travers des montagnes horribles, où il n'y avait aucuue route tracée, pour pénétrer dans la vallée de Muthenthal. Il se mit en route le lendemain. Il ne pouvait passer on'un homme de front dans le sentier qu'on avait à suivre. L'armée mit deux jours à faire ce trajet de quelques lieues. Le premier homme était déjà à Mutten, que le deraier n'avait pas eneore quitté Altorf. Les précipices étaient couverts d'équipages, de chevaux, de soldats monrant de faim ou de fatigue. Arrivé dans la vallée de Muthenthal, Suwarow pouvait déhoucher par Schwitz, uon loin du lac de Zurich, ou hieu remonter la vallée, et par le Bragel se jeter sur la Lint. Mais du côté de Schwitz, Masséua arrivait avec la division Mortier, et de l'antre côté de Bragel, était Molitor, qui occupait le défilé du Kloenthal, vers les bords de la Lint. Après avoir donné deux jours de repos à ses troupes, Suwarow se décida à rétrograder par le Bragel. Le 8 vendémiaire (30 septembre), il se mit en marche; Masséna l'attaquait en queue, tandis que, de l'autre côté da Bragel, Molitor lui tenait tête au défilé du Kloenthal. Rosemberg résista hravement à toutes les attaques de Masséna; mais Bagratiou fit de vains efforts pour percer Molitor. Il s'ouvrit la route de Glaris, mais ne put percer celle de Weseu. Suwarow, après avoir livré des combats sanglants et meurtriers, coupé de toutes les routes, rejeté sur Glaris, n'avait d'autre ressource que de remonter la vallée d'Engi, pour se jeter dans celle du Rhin. Mais cette route était encore plus affreuse que celle qu'il avait parcourue. Il s'y décida cependant, et après quatre jours d'efforts et de souffrances inonjes, atteignit Coire et le Rhiu. De ses dix-huit mille houmes, il eu avait à peiue sauvé dix mille. Les cadavres de ses soldats remplissaient les Alpes. Ce harbare, prétendu invineible, se retirait couvert de confnaion et plein de rage. En quinze jonrs, plua de vingt mille Russes et cinq à six mille Autrichiens avaient succombé. Les armées prêtes à nous euvahirétaient chassées de la Suisse et rejetées en Allemagne. La coalition était diasoute, car Suwarow, irrité contre les Autrichiens, ne voulait plus servir avec eux. On peut dire que la France était sauvée.

Gloire éternelle à Masséna, qui venait d'exécuter l'anc des plus belles opérations dont l'his-

toire de la guerre fasse mention, et qui nous avait sauves dans un moment plus périlleus que celui de Valuny et de Fleurus! Il faut admirer les latailles grandes par la conception ou le résultat politique; mais il faut célèbres ravotus celles qui sauvent. On doit l'admiration aux unes et la reconnaissance aux autres. Zurich est le plus beau fleuron de Masséna; et il n'en existe psa de plus beau dans aucuene couronem illitaire.

Pendant que ces événements ai hurreus se passien en Suisse, à teiorire nous reconsi en Ilollande. Brunc, faiblement pressé par l'eunemi, avait que lempa de concentre sa force, a tapei a voir hatta les Angle-Russes à Karikum, les avait enfermés au Zya, et récluits à capitaler. Les conditions d'étaien l'évreaution de la Hollande, la restation de ces qui avait édip ris au Helder, et consiers. On survait souhaité la resistation de la fonte bollandaire, mais les Anglais 25 yenfasient; et on crignait, en réptant la espisialation, le mai qu'ils pouvaient faire au pays.

Ainsi se termina cette mémorable campagne de 1799. La république, entrée trop tôt eu action, et commettant la faute de preudre l'offensive, sans avoir auparavant concentré ses forces, avait été battne à Stokach et Magnano, et svait perdu ainsi par ces denx défaites l'Allemagne et l'Italie. Masséna, resté seul en Suisse, formait un saillant dangereux entre deux masses victorieuses. Il s'était replié aur le Rhin, puis sur la Limmat, et eufin sur l'Alhis. Là il s'était reudu juattaquable durant quatre mois. Pendant ce temps, l'armée de Naples, tachant de se réunir à l'armée de la haute Italie. avait été battuc à la Trebbia. Rénnie plus tard à cette armée par derrière l'Apennin, ralliée et renforcée, elle avait perdu sou général à Novi, avait été hattue de nouveau, et avait définitivement perdu l'Italie. L'Apennin était même envahi et le Var menacé. Mais là avait été le terme de nos malheurs. La coalition, revirant ses forces, avait porté l'archiduc Charles sur le Rhin, et Suwarow en Suisse. Masséna, saisissant ce moment, avait détruit Korsakoff privé de l'archiduc, et mis eu fuite Suwarow privé de Korsakoff. Il avait ainsi réparé nos malheurs par une immortelle victoire. En Orient, de heanx triomphes avaient terminé la campagne. Mais, il faut le dire, si ces grands exploits avaient souteuu la république prête à succomber, s'lls lui avaient rendu quelque gloire, ils ne lui avaicut rendu ni sa grandeur ni sa puis-

BRECC. La France était sauve, mais elle n'était | son rang, et elle courait même des dangers sur le 580 que sauvée; elle n'avait point eucore recouvré | Var.

## CHAPITRE XXXIII.

Retero de Resaparte; ou débarquemen à Frijes; embanasses qu'i impire. — Agistion de 1811 de partie à un arrivée. noor on measurée ; our débarquement à l'régies rembansians qu'il impire. — Agulation de leux les partes à ses arrêcte. — Il se casiles avec dégres pour reneveur la constitution directorisés. — Préparaille et jacende du 15 beumaire. — a se coalise avec heres pour renverser la constitution directoriale, — Vréparaité et jurces ou Pouversiment de la constitution de l'un m; institution du counsilet pravisoire, — Fiu de cette histoire.

Les nouvelles de la bataille de Zurich et de la capitulation des Anglo-Russes se succédérent presque immédiatement, et rassurèrent les imaginations épouvautées. C'était la première fois que ces Russes si odieux étaieut battus, et ils l'étaieut si complétement que la satisfaction devait être profonde. Mais l'Italie était toujours perdue, le Var était menacé, la frontière du Midi eu péril. Les graudeurs de Campo-Formio ne nous étaient pas rendues. Du reste, les périls les plus grauds n'étaient pas au dehora, mais au dedans. Un gouvernement désorganisé, des partis ingouvernables, qui ue voulaient pas suhir l'autorité, et qui n'étaient cependant pas assez forts pours'en emparer; partout une espèce de dissolution sociale, et le brigandage, signe de cette dissolution, infestant les grandes routes, surtout dans les provinces déchirées autrefois par la guerre civile; telle était la situation de la république. Un répit de quelques mois étant assuré par la vietoire de Zurich, c'était moins d'un défeuseur qu'on manquait daus le moment que d'un chef qui s'emparat des rênes du gouvernement. La masse entière de la population voulait à tout prix du repes, de l'ordre, la fin des disputes, l'unité des voloutés. Elle avait peur des jacobius, des émigrés, des chouans, de tous les partis. C'était le moment d'une merveilleuse fortune pour celui qui calmerait toutes ces peurs.

Les dépéches contenant le récit de l'expédition de Syrie, des batailles du mont Thabor et d'Aboukir, produisirent un effet extraordinaire, et coufirmèrent cette idée que le héros de Castiglione et de Rivoli resterait vainqueur partout où il se moutrerait. Son nom se retrouva aussitôt dans toutes vient-il? se renouvela de toutes paris. Sil allait mouiller dans le golfe de Frejus.

reveuir! disait-on... Par un instiuet singulier, le hruit qu'il était arrivé courut deux ou trois fois. Ses frères lui avaient écrit, sa femme aussi; mais on ignorait si ces dépêches lui étaieut parrenues. Ou a ru en effet qu'elles n'avaient pu traverser les croisières anglaises. Peudant ce temps, cet homme, objet de vœux

si singuliers, voguait tranquillement sur les mers. au milieu des flottes anglaises. La traversée u'était pas heureuse, et les veuts contraires la prolongeaient. Plusieurs fois on avait vu les Anglais, et on avait craint de devenir leur proie. Lui seul, se promenant sur le pont de sou vaisseau avec nn air calme et sereiu, se confiait à son étoile, apprenait à y croire et à ue pas s'agiter pour des périls inévitables. Il lisait la Bible et le Koran, œuvres des peuples qu'il venait do quitter. Craignant, d'après les derniers événements, que le midi de la France ne fût envahi, il avait fait gouverner, non vers les côtes de Provence, mais vers eelles du Languedoe. Il voulait déharquer à Collioure ou à Port-Vendres. Un coup de veut l'avait ramené vers la Corse. L'île entière était accourae au-devant du célèhre compatriote. On avait ensuite fait voile vers Toulon. On allait arriver, lorsque, tout à coup, au coucher du soleil, on vit, sur le flane gauche du raisseau, trente voiles ennemies : ou les voyait au milieu des rayous du soleil couchant. On proposait de mettre un canot à la mer pour aborder furtivement à terre. Se confiant toujours dans le destiu, Bonaparte dit qu'il fallait attendre. L'eunemi, eu effet, disparut, et le 17 rendémiaire au vui (9 octobre 1709), à la pointe du jour, les frégates le Muiron et la Carrère, les chebecks la Revanche et la Fortune, vinceat

Les habitants de la Provence avaient craint, i pendant trois années de snite, l'invasion de l'ennemi. Bonaparte les avait délivrés de cette crainte en 1796; mais elle leur était revenue plus grande que jamais depuis la bataille de Novi. En apprenant que Bonaparte était mouillé sur la côte, ils erurent leur sauveur arrivé. Tons les habitants de Fréius accoururent, et en un instant la mer fut converte d'embareations. Une multitude, ivre d'enthousiasme et de curiosité, envabit les vaisseaux, et, violant toutes les lois sanitaires, communiqua avec les nouveaux arrivés. Tons demandaient Bonaparte, tous vonlaient le voir. Il n'était plus temps de faire observer les lois sanitaires. L'administration de la santé dut dispenser le général de la quarantaine, ear il surait fallu condamner à la méme précaution toute la population, qui avait déjà communiqué avec les équipages. Bonaparte descendit sur-le-champ à terre, et, le iour même, voulut monter en voiture pour se rendre à Paris.

Le télégraphe, aussi prompt que les vents, avait éjà répandu sur lovate de Frija sè Paris la grande nouvelle du débarquement de Bonaparte. Sur-le-champ la joie la plus coulisse avait éclaté. La nouvelle, annoncée sur tous les théâtres, yavait produit des fanne ettra-ordinaires. Les étants particiques avaient rempheé partout les représentations bétàrtes. Le député Budin des Ardennes, l'un des autenrs de la constitution de 17 nu , république jusqu'à la passion, et la croyant perdue si n bras puissant ne venait la soutenir, Budin des Ardennes expira do joie en apprenont cet événemes.

Bonaparte était parti le jour même du 17 vendémiaire (9 octobre) pour Paris. Il avait passé par Aix, Avignon, Valence, Lyon. Dans tontes ces villes, l'enthousiasme fut immodéré. Les eloches retentissaient dans les villages, et pendant la nuit des feux étaient allumés sur les routes. A Lyon surtont, les élans furent plus vifs encore une partont silleurs. En partant de cette dernière ville, Bonaparte, qui vonlait arriver ineognito, prit une sutre route que celle qu'il avait indiquée à ses eourriers. Ses frères et sa femme, trompés sur sa direction, couraient à sa rencontre, tandis qu'il arrivait à Paris. Le 24 vendémiaire (16 octobre). il était déjà dans sa maison de la rue Chantereine, sans que personne se dontat de son arrivée. Deux heures après il se rendit au Directoire. La garde le

reconnut, et ponssa, en le voyant, le cri de vive Bonaparte! Il courut chez le président du Directoire, c'était Gobier. Il fut convenn qu'il serait présenté le lendemain au Directoire. Le lendemain 25, il se présenta, en effet, devant cette magistrature suprême. Il dit qu'après avoir consolidé l'établissement de son armée en Égypte, par les victoires du mont Thabor et d'Aboukir, et confié son sort à un général capable d'en assurer la prospérité, il était parti pour voler au seconrs de la république, qu'il croyait perdue. Il la trouvait sanvée par les exploits de ses frères d'armes, et il s'en réjouissait. - Jamais, ajoutait-il, en mettant la main sur son épée, jamais il ne la tirerait que pour la défense de cette république. - Le président le complimenta sur ses triomphes et sur son retour, et lui donna l'accolsde fraternelle. L'secueil fut en apparence très-flatteur; mais an fond les eraintes étaient maintenaut trop réelles et trop justifiées par la situation, pour que son retour fit plaisir aux cinq magistrats républicains. Lorsque, après une longue spathie, les hommes

se récullest et s'attachent à quelque chose, c'est avec possion. Dans ce nôant de ŝtaint tumbés les opinions, les partis et toutes les autorités, on était demendre dopoleur bens sans s'attacher à rice. Le dégot des hommes et des choses était universel. Mais à l'apparition de l'individu extraordinaire que l'Orient venuit de rendre à l'Europe d'uns manière si impérieure, unet dégoth, losse incertification de l'individu de l'action de l'individu de l'action de l'individual de

Tous les généraux, employés ou non employés, patriese ou modéris, fous secoursient cher Bonaparte. C'était naturel, puisqu'il était le premier embre de cette classe si ambitieus est in inécatente. En lui clle semblait svoir trouvé un vengrucentre le gourement. Tous les ministres, tous les fonctionnaires successivement disgraciés pendant les fluctuations du Directoire, accourarent sussi auprès du nouvel strivit. Ils illuienten apparence viaite le genérie illustre, et on rélité observer et fatter l'homme puissant suquel l'avenir semblait aparetrait.

Bonaparte avsit smené Lannes, Murat et Berthier, qui ne le quittaient pas. Bientôt Jourdan, Angerean, Maedonahl, Beurnonville, Leelere, Lefehvre, Marhot, malgré des différences d'opinion, se montrèrent auprès de lui. Moreau luimême fit bientôt partie de ce cortége. Bonaparte l'avait rencontré chez Gobier. Sentant que sa supériorité lui permettait de faire les premiers pas, il alla à Morean, lui témoigna son impatience de le connaître, et lui exprima nne estime qui le toucha profondément. Il lui donna ensuite nn damas enrichi de pierreries, et parvint à le gagner tout à fait. En quelques jours Morean fut de sa cour. Il était mécontent aussi et il allait avec tous ses camarades chez le vengeur présumé. A ces gnerriers illustres se joignirent des bommes de toutes les carrières : on y vit Bruix, l'ex-ministre de la marine, qui venait de parcourir la Méditerrance à la tête des flottes française et espagnole, bomme d'un esprit fin et délié, aussi babile à conduire une négociation qu'à diriger une escadre. On y vit aussi M. de Talleyrand, qui avait des raisons de craindre le mécontentement de Bonaparte, pour n'etre point alle en Egypte. Mais M. de Talleyrand comptait sur son esprit, sur son nom, sur son importance, pour être bien accueilli; il le fut bien. Ces deux hommes avaient trop de goût l'un pour l'autre, et trop hesoin de se rapprocher, pour se bouder mutuellement. On voyait encore rne Chantereine, Ræderer, l'ancien procureur de la commune, bomme plein de franchise et d'esprit; Regnault de Saint-Jean-d'Angely, ancien constituant auquel Bonaparte s'était attaché en Italie, et gn'il avait employé à Malte, orateur brillant et fécond.

Mais ce n'étaient pas seulement les disgraciés, les mécontents, qui se rendaient chez Bonaparte. Les chefs actuels du gouvernement s'y montrèrent avec le méme empressement. Tous les directeurs et tous les ministres lui donnérent des fêtes, comme au retour d'Italie. Une grande partie des députés des denx conseils se firent présenter chez lui. Les ministres et les directeurs lui décernérent un bommage bien plus flatteur; ils vinrent le consulter à chaque instant sur ce qu'ils avaient à faire. Dubois-Crancé, le ministre de la guerre, avait en quelque sorte transporté son portefeuille chez Bonaparte. Moulins, celui des directeurs qui s'occupait spécialement de la guerre, passait une partie des matinées avec lui. Gohier, Roger-Ducos, y allaient aussi. Cambacérès, ministre de la justice, jurisconsulte babile, qui avait pour Bonaparte le goût que les bommes faibles ont pour la force, et que Bouaparte affectait de caresser pour prouver qu'il savait apprécier le mérite civil: Fouché, ministre de la police, qui voulait | ral, voulaient tout an plus qu'on lui donnat place

échanger son protecteur usé, Barras, contre un protecteur nenf et puissant; Réal, commissaire près le département de la Seine, ardent et généreux patriote, et l'un des bommes les plus spiritnels du temps, étaient également assidus auprès de Bonaparte, et s'entretenaient avec lui des affaires de l'État. Il y avait à peine buit jours que le général était à Paris, et déjà le gouvernement des affaires lui arrivait presque involontairement. A défaut de sa volonté, qui n'était rien encore, on lui demandait son avis. Pour lui, avec sa réserve accoutumée, il affectait de se soustraire aux empressementa dont il était l'objet. Il refusait beaucoup de monde, il se montrait peu, et ne sortait pour ainsi dire qu'à la dérobée. Son visage était devenu plus sec, son teint plus foncé. Il portait depuis son retour une petite redingote grise, et na sabre ture attaché à na cordon de soie. Pour ceux qui avaient en la bonne fortnne de le voir, c'était un embléme qui rappelait l'Orient, les Pyramides, le mont Thabor, Aboukir. Les officiers de la garnison, les quarante adjudants de la garde nationale, l'état-major de la place, demandaient à lui être présentés. Il différait de jour en jour, et semblait ne se prêter qu'à regret à tous ces bommages. Il écoutait, ne s'ouvrait encore à personne, et observait toutes choses. Cette politique était profonde. Quand on est nécessaire, il ne faut pas craindre d'attendre. On irrite l'impatience des bommes, ils accourent à vous, et vous n'avez plus qu'à choisir.

Que va faire Bonaparte? était la question que tout le monde s'adressait. Elle prouvait qu'il v avait quelque chose d'inévitable à faire. Deux partis principaux, et un troisième, subdivision des deux autres, s'offraient à lui, et étaient disposes à le servir, s'il adoptait leurs vues : c'étaieut les patriotes, les modérés ou politiques, enfin les pourris, comme on les appelait, corrompns de tous les temps et de tontes les factions.

Les patriotes se défiaient bien de Bonaparte et de son ambition ; mais avec leur goût de détruire. et leur imprévoyance du lendemain, ils se seraient servis de son bras pour tout renverser, sauf à s'occuper ensuite de l'avenir. Du reste, il n'y avait de cet avis que les forcenés, qui toujonrs mécoutents de ce qui existait, regardaieut le soin de détraire comme le plus pressant de tons. Le reste des patriotes, ceux qu'on ponvait appeler les républicains, se défiaient de la renommée du généan Directoire, voyaient mémo avec peine qu'il fallût pour cela lui accorder une dispense d'âge, et soubaitaient par-dessus tout qu'il allât aux frontières relever la gloire de nos armes, ot rendre à la république sa première splendeur.

Les modérés, on politiques, gens eraignant les fureura des partis, et surtout celles des jacobins, n'espérant plus rien d'une constitution violée et usée, vonlaient un changement, et soubaitaient qu'il se fit sons les anspices d'un bomme puissant. a Prenez le ponvoir, faites-nous nne constitution » sage et modérée, et donnez-nous de la sécurité, » tel était le langage intérienr qu'ils adressaient à Bonaparte. Ils composaient le parti le plus nombreux en France. Il y entrait même beauconp do patrioles compromis, qui, ayant peur pour la révolution, voulaient on confier le saint à nn bommo puissant. Ils avaient la majorité dans les Anciens, uno minorité assez forte dans les Cinq-Cents. Ils avaiont suivi jusqu'iei la plus grande renommée civile, celle de Sieves, et s'y étaient d'autant plus attachés que Sieves avait été plus maltraité au Manége. Aujourd'hui ils devsient courir avec bien plus d'empressement an-devant de Bonsparte; ear e'était la force qu'ils cherchaient, et elle était bien plus grande dans un général victorieux, que dans nn publiciste, quelque illustre qu'il fût,

Les pourris enfin étaient tous les fripons, tous les intrignats qui cherchiant à faire fortune, qui étaient déshoncrés en la faisant, et qui voulaient la faire encore au méme prix. Ils suivaient Barras et le ministre de la police Fonché. Il y avait do tout parmi eux, des jacobins, des modérés, des royalistes même. Ce n'était point nn parti, mais mne coterie nombreuse.

Il ne faut pas, à la suite do cette énumération, compter les partisans de la royauté. Ils étaient trep anuelsé depais le 18 fractifor, et d'alleurs Bonaparte ne leur inspirait riet. Un el bommo se pouvait songer qu'à lui, et ne Douvait prendre le peavoir pour le remettre à d'autres. Ils se contentient donc de faire nombre avec les ennemis du Directoire, et de l'accenser dans la langue de sous les partis.

Parai ces différents partis, Bonspare no pouvait faire qu'un choix. Les partiotes no lni convenient pas du tont. Les nns, attachés à ce qui existait, se défaient do son amblion; les autres voulsient un coup de main, puis rien qué des agitations interminables, et on ne pouvait rien fonder avec enx. D'silleurs lis étaient en seus con-

traire de la marche du tempa, et ils exhalalent lears deraires ardeurs. Les pourris n'étistion trien, ils n'étistion quelque doven que dans le gonvernement, où ils s'étistien naturellement introduis, car d'est la que tondent toujours leurs voux. Au reste, il n'y svait qu'à no pas s'en oceuper; ils deviaurs venir à coli qui realurait le plus de chances en sa faveur, parce qu'ils vocliains rester en possession des places de d'argent. Le seul parti sur lequel Bonaparte pât s'apparçe diai cleui qui, parisquant les besoins de toute la population, voulté mettre la république à l'àrbi de factions, ca la conssituant d'une manière solide. C'éstil la qu'ésti tout avenir, é'étiti la qu'il d'esti se ranger.

Son chois ne pouvais être doutens; par instinct seal II était ind d'avance. Bonaparte avait herreur des hommes turbulents, dégoêt des bommes doublesse qui voulaient que ces bommes moderés qui voulaient qu'on gouverants pour eux. C'était d'ailleurs la nation même. Mais II falluit attendre, se laisser prévenir par les offres déspatis, et observer leurs chefs, pour voir aveo lesquels d'entre cax on pourrait lière alliance.

Les partis étaient tous représentés au Directoire. Les patriotes avaient, comme eu l'a vu, Moulins et Gobier. Les ponrris avaient Barras. Les politiques ou modérés avaient Sieyes et Roger-Ducos.

Gobier et Monline, patriotes incelves et honnette, plus modère que leur parit, parée qu'ils ettaient as powoir, admiralent Bonaparte; mais, et alle plus de l'anne le l'anne de la constitución de l'an un, ils sonhaisient de le a constitución de l'an un, ils sonhaisient de l'arcoyer aux armées. Bonaparte les traitais avec boaucoup d'égarde; il estimai l'eur honosétest, cur jui l'autopur de l'anne de l'anne l'est un so gold matern et l'atéressé ches un bomme of gouverner. D'alleur, les égarde qu'il avait pour eux édistent un moyen de prouve qu'il honosent gouverner. D'alleur, les égarde qu'il avait pour eux édistent un moyen de prouve qu'il honosent et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne extende d'alleur, les égarde qu'il avait pour eux édistent un moyen de prouve qu'il honosent et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne et de l'anne de l'anne de l'anne et d'anne de l'anne de l'anne et d'anne de l'anne et d'anne de l'anne et d'anne d'anne et d'anne d'anne et d'anne

Barras, qui sentait sa fin politique apprecher, et qui royait dans Bonaparte un successeur inferitable, le décestait profondément. Il aurait consent à le flatter comme autrefois, mais Il se seattle plan méprisé que jamais par lui, ot il en demeurait éloigné. Bonaparte avait pour cet épicaries ingoraant, blasé, corroupe, uno aversion

tous les jours plus insurmontable. Le nom de pourris, qu'il avait donné à lui et aux siens, prouvait assez son dégoût et son mépris. Il était difficile qu'il consentit à s'allier à lui.

Restait l'homme vraiment important, c'était Sieyes, entrainant à sa suite Roger-Ducos. En appelant Sieves au Directoire au moment du 30 prairial, il semblait qu'on eut songé à se jeter dans ses bras. Bonaparte lui en voulait presque d'avoir pris la première place en son absence, d'avoir fixé un moment les esprits, et d'avoir fait uattre des espérances. Il avait contre lui uno humeur qu'il ne s'expliquait pas. Quoique fort opposés par le génie et les babitudes, ils avaient cependant assez de supériorité pour s'entendre et se pardonner leurs différences, mais trop d'orgueil pour se faire des concessions. Malheurensement ils ne s'étaient point encore adressé la parole, et deux grands esprits qui ne se sont pas encore flattés sont naturellement enpemis. Ils s'observaient, et chacun des deux attendait que l'autre fit les premiers pas. Ils se rencontrèrent à diner chez Gohier. Bonaparte s'était senti audessus de Moreau pour faire les premiers pas; il ne erut pas pouvoir les faire envers Sieyes, et il ne lui parla pas. Celui-ci garda le même silence-Ils se retirèrent furieux. « Avez-vous vu ce petit » insolent? dit Sieyes; il n'a pas même salué le » membre d'un gouvernement qui aurait dù le » faire fusiller! - Quelle idée a-t-on eue, dit » Bonaparte, de mettre ce prêtre au Directoire? » il est vendu à la Prusse, et si on n'y prend » garde, il vous livrera à elle. » Ainsi, dans les hommes de la plus grande supériorité, l'orgueil l'emporte même sur la politique. Si, du reste, il en était autrement, ils n'auraient plus cette hautenr qui les rend propres à dominer les hommes.

Ainsi, le personnage que Bonaparte avait le plus d'intérêt à gagner était celui pour lequel il avait le plus d'éloignement. Mais leurs intérêts étaient tellement identiques, qu'ils allaient être, malgré eux-mêmes, poussés l'nn vers l'autre par leurs propres partisans.

Tandis qu'on s'observait, et que l'affluence chez Bonaparte allait toujours croissant, celui-ci, incertain encore du parti qu'il devait prendre, avait sondé Gohier et Duces, pour savoirs ils vondraient consenir à ce qu'il flat directeur, quoiqu'il n'est pas l'ape nécessaire. C'était à la place de Sieyes qu'il aurait voulu entrer au gouvernement. En exclusant Sieves, il devenait le mattre de se collè-

gues, et dali assard de gouverner sons leur nom. Crésti aus nodur un socie hien incompleti mais c'était un moyen d'arriver au pouvoir, tans faire c'était un moyen d'arriver au pouvoir, tans faire précidiente une révolution; et une finis arrive, il avait le temps d'attendre. Soit qu'il d'attendre soit qu'il valut les tomper, et qui est possible, et leur persander qu'il ne portait pas son ambition au deld d'une place au Directive, illes sonda et les trouvs intraitables sons le rapport de l'age. Une dispense, qu'oujee donnée par les conseils, leur parsissait une infraction à la constitution. Il fallut renoncré à cette défe.

Institutementer a estacuose. Les dex directions Gobier et Moulina, commençant à rinquiséer de l'archeur que Bonaparamençant à rinquiséer de l'archeur que Bonaparamourtait pour les fonctions politiques, inaugintmout d'une armée. Sieyes ne fut pas de cet avis,
mont d'une armée. Sieyes ne fut pas de cet avis,
et dia vece humeur que, lois de la li fontuir l'occasion d'une gloire nouvelle, lifallait, an contraire,
Chobhière et le fire oubliér. Comme on parisit de
l'evoyer en Italie, Barras dit qu'il y avist assesbien fait esa diffies pour n'avoir pa envis d'y
retourner. Enfin il fut décidé /grûn le rappellerait pour l'avoire à prendre un commandement, en lui hissant le choix de l'armée à coumander.

Bonaparte mandé se rendit an Directoire, Il connaissait le propos de Barras. Avant qu'on lui cut notifié l'objet pour legnel on l'appelait, il prit la parole d'un ton baut et menaçant, cita le propos dont il avait à se plaindre, et, regardant Barras, dit que s'il avait fait sa fortune en Italie, ce n'était pas, do moins, aux dépens de la république. Barras se tnt. Le président Gohier répondit à Bonaparte que le gouvernement était persuadé que ses lapriers étaient la seule fortune qu'il eût rapportée d'Italie. Il lui dit ensuite que le Directoire l'invitait à prendre un commandement, et lui laissait d'aitleurs le choix de l'armée. Bonaparte répondit froidement qu'il n'était pas encore assez reposé de ses fatigues; que la transition d'un elimat sec à un climat humide l'avait fortement éprouvé, et qu'il lui fallait encore quelque temps pour se remettre. Il se retira sans plus d'explication. Un pareil fait devait avertir les directeurs de ses vues, et l'avertir lui-même de leurs défiances.

C'était un motif de se hâter : ses frères , ses conseillers habituels, Rœderer, Réal, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Bruix, Talleyrand, lui amenaient tous les jours des membres du parti modéré et politique dans les conseils. C'étaient, dans les | Cing-Cents, Bonlay de la Meurthe, Gaudin, Chazal, Cabanis, Chénier; dans les Anciens, Cornudet. Lemercier, Fargues, Daunou, Lenr avis à tous était qu'il fallait s'allier an vrai parti, au parti réformateur, et s'unir à Sieyes, qui avait nne constitution toute faite, et la majorité dans le conseil des Anciens. Bonaparte était hien de cet avis et sentait qu'il u'avait pas de choix à faire; mais il fallait qu'on le rapprochât de Sieyes et c'était difficile. Cependant les intérêts étaient si grands, et il y avait entre son orgueil et celui de Sieves des entremetteurs si délieats, si adroits, que l'alliance ne pouvait pas tarder à se faire. M. de Talleyrand eût concilié des orgueils encore plus sauvages que celui de ces deux bommes, Bientôt la négociation fut entamée et achevée. Il fut convenu qu'une constitution plus forte serait donnée à la France, sous les auspices de Sieyes et de Bonaparte. Sans qu'on se fût expliqué sur la forme et l'espèce de cette constitution, il fnt sous-entenda qu'elle serait républicaine, mais qu'elle délivrerait la France de ce que l'un et l'antre appelaient les havards, et donnerait aux deux esprits paissants qui s'alliaient, la plus graude part d'influence.

In systématique révant l'accomplissement trop différé de ses conceptions, un ambificie voulant régir le monde, étaient, an milieu de ce néant de toute les préces et de toute les forces, éminement propres à se coaliser. Peu importait l'inmentaire et de toute les préces de sinternation de la marchia pour un moment et et était ausse d'un moment pour faire une révolution.

Bonaparte était donc décidé à agir avec Sieys et Roger-Duco. Il montrist toujours le même eloigmement pour Barras, les mêmes égards pour cloire et Mouilas, et prafeit une égards pour collect et Mouilas, et prafeit une égarde réserve avec les trois. Mais Fouché, habile à deviner la fortune anisante, voyait svec le plus grand regret l'édigement de Bonaparte pour son patron Barras, et dats décide de voir que Barras els rien pour vaiserve cet édigements. Il était tou à fait decide fapeur dans l'est de pueder, à chandonner son protecteur, il avait vouls l'y estradonner son protecteur, il avait vouls l'y estradent à sa saité. Aussid auprès de Bonaparte, et assec hien accueilli, parce qu'il avait le porteetille de la police, il thésis de vaires sa régis-

gnance pour Barras. Il était secondé par Réal, Bruix, et les antres conseillers du général, Croyant avoir réussi, il engagea Barras à inviter Bonaparte à diner. Barras l'invita pour le 8 brumaire (50 octobre). Bonaparte s'y rendit. Après le diner, ils commencèrent à s'entretenir des affaires. Bonaparte et Barras s'entendaient. Barras entra le premier en matière. Il débuta par des généralités snr sa situation personnelle. Espérant sans doute que Bonaparte affirmerait le contraire, il lui dit qu'il était malade, usé, et condamné à renoncer aux affaires. Bonaparte gardant toujours le silence, Barras ajouta que la république était désorganisée, qu'il fallait, pour la sauver, concentrer le pouvoir et nommer un président; puis il nomma le général Hédouville comme digne d'être élu. Hédouville était aussi inconnn que pen capable. Barras déguisait sa pensée, et désignait Hédouville pour ne pas se nommer lui-même. -Quant à vous, général, ajouta-t-il, votre intention est de vous rendre à l'armée; allez y acquérir une gloire nouvelle, et replacer la France à son véritable rang. Moi, je vais me rejeter dans la retraite dont i'ai besoin. - Bonaparte jeta un regard fixe sur Barras, ne répondit rien, et laissa là l'entretien. Barras interdit, n'ajonta plus une seule parole. Bonaparte se retira sur-le-champ, et avant de quitter le Luxembourg, passa dans l'appartement de Sieves. Il vint lui déclarer d'une manière expresse qu'il voulait marcher avec lui seul, et qu'ils n'avaient plus qu'à convenir des moyens d'exécution. L'alliance fut scellée dans cette entrevue, et on convint de tout préparer pour le 18 ou le 20 bramaire.

Bonaparte en rentrant chez lui y tronva Fouché, Réal et les amis de Barras. - Eh hien! votre Barras, leur dit-il, savez-vons ce qu'il m'a proposé? de faire un président qui serait Hédouville, c'està-dire lui, et de m'en aller, moi, à l'armée l Il n'y a rien à faire avec un pareil homme. - Les amis de Barras voulurent réparer cette maladresse, et cherchèrent à l'excuser. Mais Bonaparte insista peu, et changea d'eutretien, car son parti était pris. Fouché se rendit aussitôt chez Barras pour lui faire des reproches, et pour l'engager à aller corriger l'effet de ses gaucheries. Dès le lendemain matin, Barras conrut chez Bonaparte pour excuser ses paroles de la veille; il lui offrit son dévonement et sa coopération à tout ce qu'il vondrait tenter. Bonaparte l'écouta peu, lui répondit par des généralités, et à son tour lui parla de ses fatigues, de sa santé délabrée et de son dégoût des hommes et des affaires.

Barras se vit perdu et sentit son rôle achevé. Il était temps qu'il recueillit le prix de ses doubles intrigues et de ses làches défections. Les patriotes ardents n'en voulaient plus depnis sa condnite envers la société du Manége; les républicains, attachés à la constitution de l'an m. n'avaient que da mépris et de la défiance pour lui. Les réformateurs, les politiques, n'y voyaient qu'un homme déconsidéré, et lui appliquaient le mot de pourri, imaginé par Bonaparte. Il ne lpi restait que quelques intrigues avec les rovalistes, au moven de certains émigrés cachés dans sa cour. Ces intrigues étaient fort anciennes : elles avaient commencé dès le 18 fructidor. Il en avait fait part au Directoire, et s'était fait autoriser à les poursnivre, pour avoir dans les mains les fils de la contre-révolution. Il s'était ainsi ménagé le moyen de trahir à volonté la république ou la prétendant. Il était question dans ce momeut, avec ce dernier, d'une somme de quelques millions, pour seconder son retour. Il est possible, du reste, que Barras ne fût pas sincère avec le prétendant, car tous ses goûts devaient être pour la république. Mais savoir au juste les préférences de ce vieux corrompu serait difficile. Peut-être les ignorait-il lui-même. D'ailleurs, à ce point de corruption, un peu d'argent doit malhenreusement prévaloir sur toutes les préférences de goût ou d'opinion.

Fouché, désespèré de voir son patron perdu, désespèré surtout de se voir compromis dans sa disignée, redoublé d'assidniée suprès de Busapare. Celui-ci, se dédinair d'an parell homme, lai cacha toss ses secrets; mais Fouché, ne se rebaut pas, parce qu'il voyait la viction de Bonaparte assurée, réadoit de vaincre ses rigueans à force de services. Il avait à police, il fa haitait habilment, et il savait que l'on conspirait parsont. Il se garda d'en averir le Directoire, dont la majorité, composée de Moulins, Gohier et Barras, avasit pu tiere de ses révelations un parti fanctes un conjerés.

Il y vati une quinazine de jours que Bonaparte était à Paris, e presque tout étair pérjaré. Berchiter, Lannes, Murat, gagnaient chaque jour les officiers et les généraux. Parmi eux, Bernadottu par jalousie, Jourdan par attachement a la répubilque, Augereus par jacobinisme, é étaient rejetés en arrière, et avaient communiqué leurs craistes à tous les patriotes des Cinq-Centes, mais la masse des militaires était gagnée. Morau, républicain de la commence d

pensé ses talents, n'avait de recours qu'en Bonaparte, Caressé, gagné par lui, et apportant trèsbien un supérieur, il déclara qu'il seconderait tous ses projets. Il ne voulait pas être mis dans le secret, car il avait horreur des intrigues politiques, mais il demandait à être appelé au momant de l'exécution. Il v avait à Paris le 8° et le 9° de dragous. qui avaient servi autrefois sous Bonaparte en Italie, et qui lui étaient dévoués. Le 21º de chassenra, organisé par lui, quand il commandait l'armée de l'intérient, et qui avait compté autrefois Murat dans ses rangs, lui appartenait également. Ces régiments demandaient tonjours à défiler devant lui. Les officiers de la garnison, les adjudanta de la garde nationale, demandaient aussi à lui être présentés et ne l'avaient pas encore obtenu. Il différait, se réservant de faire conconrir cette réception svec ses projets. Ses deux frères, Lucien et Joseph, et les députés de son parti, faisaient chaque jour de nonvelles conquêtes dans les conseils. Une entrevne fut fixée le 15 hrumaire avec Sieves, pour convenir du plan et des movens d'exécution. Ce même jonr, les conseils devaient donner un banquet au général Bonaparte, comme on avait fait au retour d'Italie. Ce n'était point comme alors les conseils qui le donnaient officiellement. La chose avait été proposée en comité secret : mais les Cinq-Cents, qui, dans le premier moment du débarquement, avaient nommé Lucien président, ponr honorer le général dans la personne de son frère, étaient maintenant en défiance, et se refusaient à donner un banquet. Il fut décidé alors qu'en le dopperait par souscription. Du reste, le nombre des sonscripteurs fut de six à sept cents. Le repas eut lieu à l'église Saint-Sulpice; il fut froid et silencieux : tout le monde s'observait et gardait la plus grande réserve. Il était visible qu'on s'attendait à un grand événement, et qu'il était l'ouvrage d'une partie des assistants. Bonaparte fut sombre et préoccupé. C'était assez naturel, puisqu'su sortir de là, il allait arrêter le lieu et l'henre d'une conjuration. A peine le diner était-il achevé qu'il se leva, fit avec Berthier le tour des tables, adressa quelques paroles aux députés, et se retira ensuite précipitamment.

sincère, mais suspect aux patriotes qui dominaient,

mécontent du Directoire qui avait si mal récom-

Il se rendit chex Sieves pour faire svec lui ses derniers arrangements. Là, on convint d'abord du gouvernement qu'on substituerait à celui qui existait. Il fut arrêté qu'on saspendrait les conseils pour trois mois, qu'on substituerait sux eing directeura trois consuls provisoires, qui, pendant ces trois mois, auraient nne espèce de dictature et seraient chargés de faire une constitution. Bonaparte, Sieves et Roger-Ducos, devaient être les trois consuls. Il s'agissait ensuite de trouver les moyens d'exécution. Sieyes avait la majorité assurée dans les Anciens. Comme on parlait tous les jours de projets incendiaires formés par les jacobins, on imagina de supposer de leur part un projet d'attentat contre la représentation nationale. La commission des inspecteurs des Aneiena, tout à la disposition de Sieves, devait proposer de transférer le corps législatif à Saint-Cloud. La constitution donnait, en effet, ce droit au conseil des Anciens, Ce conseil devait à cette mesure en ajouter une autre qui n'était pas autorisée par la constitution : e'était de confier le soin de protéger la translation à un général de son choix, c'est-à-dire à Bonaparte. Les Anciens devaient lui déférer en même temps le commandement de la 17º division militaire et de tontes les tronpes cantonnées dans Paris, Bonaparte, avec ces forces, devait conduire le coros législatif à Saint-Cloud, Là, on espérait devenir mattre des Cinq-Cents, et leur arracher le décret d'un consulat provisoire. Sieyes et Roger-Ducos devaient donner ce jour même leur démisaion de directeurs. On se proposait d'emporter celle de Barras, Gobier ou Moulins, Alors le Directoire était désorganisé par la dissolution de la majorité; on allait dire aux Cinq-Cents qu'il n'y avait plus de gouvernement, et on les obligenit à nommer les trois consuls. Ce plan était parfaitement conçn, car il faut tonjonrs, quand on yeut faire une révolution, déguiser l'illégal autant qu'on le peut, se servir des termes d'une constitution pour la détruire, et des membres d'un gouvernement pour le renverser.

On fixa le 18 brumaire pour provoquer le décrèt de translation, et le 19 pour la séance décisire Saint-Cloud. On se partagea la tâche. Le décret de translation, le soin de l'obtenir, fut confié à Sieyes et à ses amis. Bonaparte se chargea d'avoir la Bora armée et de coudnire les troupes aux Taileries.

Tout étant arrêté, ils se séparèrent. Il n'était bruit de tontes paris que d'un grand événement prêt à éclater. C'est toujours ainsi que cela s'est passé. Il n'y a de révolutions qui réussissent que celles qui peurent être connues d'avance. Fouché d'aillears se gardait d'avertir les trois directeurs restès en delvors de la conjuration. Dubois-Crancé,

malgró sa déférence pour les lumières de Bonaparte en matière de guerre, était ébaud patriote; il eut avis du projet, courst le déonacer à Gohier et à Moulins, mais il o en fut pas cru. Ils croyaient bien à non grande ambition, mais non encore à une conjuration prête à éclater. Barras voyait bien un grand mouvement; mais il se senatit perdu de toute façon, et il se laissait labement aller aux érénements.

La commission des Anciens, que présidait le député Cornet, out la mission de tout préparer dans la nuit du 17 au 18, pour faire rendre le décret de translation. On ferma les volets et les rideaux des fenétres pour que le public ne fût pas averti, par les lumières, du travail de unit qui se faisait dans les bureaux de la commission. On eut soin de convoquer le conseil des Anciens pour sept beures, et celui dea Cing-Cents pour onze. De cette manière, le déeret de translation devrait être rendu avant que les Cinq-Cents fussent en séance; et comme toute délibération était interdite par la constitution à l'instant où le décret de translation était promulgué, on fermait par cette promulgation la tribune des Cinq-Cents, et on s'épargnait toute discussion embarrassante. On eut nn autre soin, ce fut de différer ponr certains députés l'envoi des lettres de convocation. On fut certain par là que cenx dont on se défiait n'arriveraient qu'après la décision rendue.

De son côté, Bonaparte avait pris tontes les précautiona nécessaires. Il avait mandé le colonel Sébastiani, qui commandait le 9º de dragona, pour s'assurer des dispositions du régiment. Ce régiment se composait de quatre cents hommes à pied et de aix cents hommes à cheval. Il renfermait beancoup de jeunes soldats; mais les vieux soldats d'Arcole et de Rivoli y donnaient le ton. Le colonel répondit du régiment à Bonaparte. Il fut convenn que le colonel, sons prétexte de passer une revue, sortirait à cinq beures de ses casernes, distribuerait son monde, partie aur la place de la Révolution, partie dans le jardin des Tuileries, et qu'il viendrait lui-même, avec deux cents bommes à cheval, occuper les rues du Mont-Blanc et Chantereine. Bonaparte fit ensuite dire anx colonels des autres régiments de cavalerie qu'il les passerait en revue le 18. Il fit dire aussi à tons les officiers qui demandaient à lui étre présentés, qu'il les recevrait le matin du même jonr. Pour exeuser le choix de l'henre, il prétexta un voyage. Il avertit Moreau et tous les généraux de vouloir bien se

trouver ner Chanterrine à la notine beure. A mini, il envoya nai de camp à Leibrier pour l'engager à passer ches lui à six heures du matin. L'entre devou al Directoir, mais Bonsparte compatit hiro qu'il ne résisterait pas à con accedunt. Il avait en soin, pour tromper Golier, de s'inviter à dine chet lui le 58 men, avec toute sa famille, et en menu temps, pour le décider à donner a démission, il le fig prier par a formanc de vouir le leademain matin, à buit heures, dé-iester ne Chatterrine.

pointe l'été cuinnien. Me nouvement, imprévu de le fit au mainte monovement, imprévu de centificate intre porte. Une nomprétie populaire, se trité porteuris lités boulevardes tout ce qu'il y avait de généraut et d'inférien dans Paris se rendirent en grand uniforme rec Chanterion, sans se doutre de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence de l'affinence de l'affinence de de l'affinence qu'il a lalient y trouver. Les dépuis de l'affinence de l'affinence de l'affinence convextion si soutient à l'arriver. Les dépuis de l'affine de de l'affine de l'affine de l'affine de de l'affine de l'affine de de l'affine de l'affine de l'affine de de l'affine de l'affine de l'affine de de l'affine

Dès quo les Anciens furent convoqués, le président de la commission des inspecteurs prit la parole. - La commission chargée de veiller à la sureté du corps législatif avait, dit-il, appris que des projets sinistres se tramaient, que des conspirateurs accouraient en foule à Paris, y tenaient des conciliabules, et y préparaient des attentats contre la liberté de la représentation nationale. Le député Cornet ajouta que le conseil des Anciens avait dans les mains le moyen de sauver la république, et qu'il devait en user. Ce moven, c'était de transférer le corps législatif à Saint-Cloud nour le sonstraire aux attentats des conspirateurs, de mettre pendant ce temps la tranquillité publique sous la garde d'un général capable de l'assurer, et de choisir Bouaparte pour ce général. A peine la lecture de cette proposition et du décret qui la contenait était-elle achevée, qu'une certaine émotion se manifesta dans le conseil. Quelques membres vonlarent s'y opposer; Cornudet, Lebrun, Fargues, Regnier, l'appnyèrent. Le nom de Bonaparte, qu'on avait fait valoir, et de l'appui duquel on se savait assuré, décida la majorité. A huit heures le décret était rendu. Il transférait les conseils à Saint-Cloud, et les y convoquait pour le

tendemnia midi. Bonaparte duit nommé ginéral en chef de tonte nie trappe, contennes dans la 17 division militaire, de la garde du corpa legialid, de la grade du birtectaire, des gardes nationales de Paris et des environs. Lefèbrre, le commodant actuel de 117 division, de la 17 division, de la triul mis sons sec ordres. Bonaparte avait ordre de veier à la baire recessir le décret, et prêter exement dans les mains du président. Un messager d'Eta for de la chargé de porter un péchamic fodérett un général.

Le messager d'État, qui était le député Cornet lui-même, trouva les boulevards encombrés d'une nombreuse cavalerie, la rue du Mont-Blauc, la ruo Chautereine, remplies d'officiers et de généraux en grand uniforme. Tous accouraient se reudre à l'invitation du général Bonaparte. Les salous de celui-ci étant trop petits pour recevoir autant de monde, il fit ouvrir les portes, s'avanca sur le perron, et harangua les officiers. Il leur dit que la France était en danger, et qu'il comptait sur eux pour l'aider à la sauver. Le député Cornet lui présentant le décret, il s'eu saisit, le leur lut, et leur demanda s'il pouvait compter sur leur appui. Tous répondirent, en mettant la main sur leurs épées, qu'ils étaient prêts à le seconder. Il s'adressa aussi à Lefehvre, Celui-ci, voyant les troupes en mouvement sans son ordre, avait interrogé le colonel Séhastiani, qui, sans lui répondre, lui avait enjoint d'entrer chez le général Bouaparte. Lefehvre était entré avec bumeur. - Eb! bieu, Lefebvre, lui dit Bonaparte, vous, l'un des soutiens de la république, voulez-vous la laisser périr dans les mains do ces avocats? Unissez-vous à moi pour m'aider à la sanver. Tenez, ajouta Bonaparte en prenant un sabre, voilà le sabre quo je portais aux Pyramides; je vous le donne comme un gage de mon estimo et de ma confiance. - Oni, reprit Lefehvre tout ému, ictons les avocats à la rivière, Joseph avait amené Bernadotte; mais celui-ci, voyant de quoi il s'agissait, se retira pour aller avertir les patriotes. Fouché u'était point dans le secret; mais, averti de l'événement, il avait ordonné la fermeture des barrières, et suspendu le départ des courriers et des voitures publiques. Il vint eu tonte hâte en avertir Bonaparte, et lui faire ses protestations de dévouement. Bonaparte, qui l'avait laissé de côté jusqu'ici, ne le repoussa point, mais lui dit que ses précautions étaient in utiles, qu'il no fallait ni fermer les barrières, ni suspendre le cours ordinaire des choses, qu'il marchait avec la nation et comptait sur elle. Bonaparte apprit dans le moment que Golier n'avait par vouls se romée à son invitation ; il ne tímoigna quelque humeur, et lui fit dire par un intermidiaire qu'il se perioriti instilienca et avulant risister. Il monta anasitót à cheval pora se rendre son Tulieries et petres reremen devant le conscil des Anciens. Presque tonu les grácirans de la riquilique ésticai à chevral à sec cides. Norsa, Masdomirlos humanis de la riquita de la riquidad de la riquita de la riquita

Il se présenta devant les Anciens accompagné do ce magnifique état-major. Sa présence cansa une vive sensation, et prouva aux Anciens qu'ils s'étaient associés à un homme pnissant, et qui avait tons les moyens nécessaires pour faire réussir un coup d'État. Il se présenta à la barre : « Citovens » représentants, dit-il, la république allait périr, » votre décret vient de la sanver! Malbeur à ceux a qui voudraient s'opposer à son exécution ; aidé » de tons mes compagnons d'armes, rassemblés ici » autour de moi, je saurai prévenir leurs efforts. » On cherche en vain des exemples dans le passé » ponr inquiéter nos esprits; rien dans l'histoire » ne ressemble an dix-huitième siècle, et rien dans » ce siècle ne ressemble à sa fin... Nous voulons » la république... Nons la voulons fondée sur la » vraic liberté, sur lo régime représentatif... Nons » l'aurons, je le jure en mon nom, et au nom de » mes compagnons d'armes... - Nons le jurons » tous! » répétèrent les généraux et les officiers qui étaient à la barre. La manière dont Bonaparte venait de prêter son serment était adroite, en ce qu'il avait évité de prêter serment à la constitution. Un député voulut prendre la parole pour en faire la remarque; le président la lui refusa, sur le motif que le décret de translation interdisait toute délibération. On se sépara sur-le-champ. Bonaparte se rendit alors dans le jardin, monta à cheval, accompagné de tons les généraux, et passa en revue les régiments de la garnison, qui arrivaient successivement. Il adressa une harangue courte et énergione any soldats, et leur dit qu'il allait faire une révolution qui leur rendrait l'abondance et la gloire. Des cris de Vive Bonaparte! retentissaient dans les rangs. Le temps était superbe, l'affluence extraordinaire : tout semblait seconder l'inévitable attentat qui allait terminer la confusion par le pouvoir absolu.

Dans ce moment, les Ginp-Cents, avertis de la rivolution qui se préparait, à étaient rendus en tumulte à la salle de leur séance. A peino rémais, its avaient reçu un message des Anciens contenant le décret de translation. A cette lectare, une foule de voir avaient éclait à la fais; mais le président Lucien Bonaparte les avait réduites au silence, en vertu de la constitution, qui n'e leur permettait plass de délibèrer. Les Ginq-Cents étaient séparés massistét; les plas ancies, cuarant les uns chez les autres, formaient des concilibales, pour risidiguer en commun, et inagiéer quelleys sutyens de résistance. Les patriotes des faubourge étaient en grande agitation, et à manufact de prinche gatterne de la concilibales.

Pendant ce temps, Bonaparte, ayant achevé la revue des troupes, était rentré aux Tuileries, et s'était rendu à la commission des inspecteurs des Anciens. Celle des Cinq-Cents avait entièrement adhéré à la révolution nouvelle, et se prétait à tout ce qu'on préparait. C'était là que tout devait se faire, sous le prétexte d'exécuter la translation. Bonaparte y siégea en permanence. Déjà le ministro de la justice Cambacérès s'y était rendu. Foucbé y vint de son côté. Sieves et Roger-Ducos venaient d'y donner leur démission. Il importait d'en avoir encore une troisième an Directoire, parce qu'alors la majorité était dissonte : il n'y avait plus de pouvoir exécutif, et on n'avait plus à craindre un dernier acte d'énergie de sa part. On n'espérait pas que Gohier ni Moulins la donnassent; on dépêcha M. de Talleyrand et l'amiral Bruix à Barras, ponr lui arracher la sienne.

Bonaparte distribua ensuite le commandement des troupes. Il chargea Murat, avec une nombreuse cavalerie et un corps de grenadiers, d'aller occuper Saint-Cloud. Serrurier fot mis au Point-du-jour avec une réserve. Lannes fut chargé de commander les troupes qui gardaient les Tuileries. Bonaparto donna ensuite à Moreau une commission singulière, ct certainement la moins honorable de toutes, dans ce grand événement. Il le chargea d'aller, avec cinq cents hommes, garder le Luxembonrg. Moreau avait pour instruction de bloquer les directeurs, sous prétexte de veiller à leur sûreté, et do Icar interdire absolument toute communication au dehors. Bonaparte fit signifier en même temps au commandant de la garde directoriale de lui obéir, de quitter avec sa troupe le Luxembourg, et de venir se rendre apprès de lui anx Tuileries. On prit enfin une dernière et importanto précaution

aree le secons de Fouché. Le Directoire usi it le feculté de suspecifie les moiticipalités; le ministre Fouché, agissait en sa qualité de ministre de la police, cemme s'il desit stateriés par le Directoire, suspecidi les douze manicipalités de Paris, et lour celera tota provire. Il ne restiti, par ce moyre, aux patriotes, aucun point de ralliement in au Directoire, si dans le douze commune qui varient auccedé à la grande commune d'autrefois. Fouché contraire de la grande commune d'autrefois. Fouché citégens à l'Orice et au repes, et leur assuree qu'on travallait dans ce moment à sauver la république de ses périls.

Ces mesures réussirent complétement. L'autorité du général Bonaparte fut reconnue partout. bieu que le conseil des Ancieus n'eut pas agi constitutionnellement en la lui conféraut. Ce conseil, en effet, pouvait bien ordonner la translation, mais ue ponvait pas nommer un chef suprême de la force armée. Moreau se rendit au Luxembourg, et le bloqua svee cinq cents bommes. Le commandant de la garde directorisle, Jubé, obéissant sur-lechamp sux ordres qu'il venait de recevoir, fit monter sa troupe à cheval, et quitta le Luxembourg ponr se rendre aux Tuileries. Pendant ce temps, les trois directeurs, Monlins, Gohier et Barras, étaient dans une eruelle perplexité. Moulins et Gohier, s'apercevant enfin de la conjuration qui leur avait échappé, s'étaient rendus dans l'appartement de Barras pour lui demander s'il voulait tenir ferme avec eux, et former la majorité. Le voluptueux directeur était dans le baiu, et apprenait à peine ce que Bonsparte faisait dans Paris. - Cet homme, s'écria-t-il avec une expression grossière, uous a tous trompés! - Il promit de s'unir à ses collègues, car il promettait toujours, et il euvoya sou secrétaire Bottot aux Tuileries pour aller à la déconverte. Mais à peine Gohier et Moulins l'eurentils quitté qu'il tomba dans les mains de Bruix et de Talleyraud. Il n'était pas difficile de lui faire sentir l'impuissance à laquello il était réduit, et on n'avait pas à craindre qu'il voulût succomber glorieusement en défendant la constitution directoriale. On lui promit repos et fortune, et il consentit à donner sa démission. On lui avait rédigé une lettre qu'il signa, et que MM. de Tslleyrand et Bruix se hâtèrent de porter à Bonaparte. Dès cet justs ut . Gohier et Moulius fireut pour parvenir suprès de lui des efforts inutiles, et apprirent qu'il veuait de se démettre. Réduits à eux seuls, n'ayant pas le droit de délibérer, ils ne savaicut quel parti

prendre, et ils voulsient oppendant rempir loyalement leura d'erris euver les constitution de 17 ha m. lis résolurent donc de se rendre à la commission des impecteurs, pour demandr à l'eurer résentant des résults de la comparation de l'estate de l'estate de l'estate de résults de super reconstiture lu majorité, et promaigner de moins le décret de translation. C'était la la me triste resonere. Il n'était pas possible de n'estate l'estate de résults de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de résults de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de constrair de chei de Bomparte; étà de los si était i suttile d'aller aux Tuileries affronter Bomparte de

lls s'y rendirent eependant, et on les y laissa aller. Ils trouvérent Bonaparte entouré de Sieves, Ducos, d'une foule de députés et d'un nombreux état-major. Bottot, le secrétaire de Barras, veusit d'être fort mal accueilli. Bonaparte, élevant la voix, lui avait dit : « Qu'a-t-ou fait de cette » France, quo j'avais laissée si brillante? J'avais » laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre; j'avais » laissé des vietoires, i'ai retronvé des revers; » j'avais laissé les millions de l'Italie, et j'ai » trouvé des lois spoliatrices et la misère. Que sont devenus cent mille Français que je con-» naissais, tous mes compagnons de gloire? ils a sont morts! a L'envoyé Bottot s'était retiré stterré; mais dans ce moment, la démission de Barras était arrivée et svait calmé le général. Il dit à Gobier et Moulins qu'il était satisfait de les voir, qu'il comptait sur leur démission , parce qu'il les crovait trop bons citovens pour s'opposer à une révolution inévitable et salutaire. Gohier répoudit avec force qu'il ne venait avec son collègne Moulius que pour travailler à sauver la république. -Oui, repartit Bonaparte, la sauver, et avec quoi ?... avec les moyens de la constitution, qui eroule de toutes parts? - Oui vous a dit cela? répliqua Gohier; des personnes qui n'out ni le courage, ni la volonté de marcher avec elle. - Une altercation assez vive s'engagea entre Gohier et Bonaparte. Dans ce moment, on apporta un billet au général. Il contenzit l'avis d'une grande agitation au faubourg Saint-Antoine. - Général Moulins, dit Bonaparte, vous étes parent de Sauterre? - Non, répondit Moulins, je ne suis pas son pareut mais son smi. - J'apprends, ajouta Bonsparte, qu'il remue dans les faubourgs; dites-lui qu'au premier mouvement je le fais fusiller. - Moulius répliqua svec force à Bonaparte, qui lui répêta qu'il ferait fusiller Santerre. L'altercation continua avec Gohier. Bonaparte lui dit en finissant : - La république est en péril, il fant la sauver... jete reuz. Siègne et Decco un done leur désimaios Darras vient de doner la sieme. Vous éte deux, indés, lumpiassats, vous ete deux, indés, à ne pas résister...—Cobier et Moulin répondiren, an pas résister...—Cobier et Moulin répondiren, and pas résister...—Cobier et Moulin répondiren, an est auxembourg, où ils furent dés ce mest consignés, apparet l'un de l'univer, et privés de toute communication par les ordres de Bosaparte trasmais à Morens. Barras vensait de partir pour sa terre de Gros-Bois, escorté par un détachement de d'arque.

Il s'y avait donc ples de posvoir crécutif Bopaptre avait seil la force dans les mains. Tous les ministres étaient réunis, suprès de lui, à la commission des inspecteurs. Tous les ordres partitient de Il, comme du seul point où il cistait me autorit organisée. La journée s'acheur avec autorit de la comme de la comme de la comme autorit comme de la comme desaprése, mais aux créme à la goustilisté de les cécuters, tant ou redoutsit l'accendant de Bonaprete aux les troupes!

Le soir, on tint conseil à la commission des inspecteurs. L'objet de ce conseil était de convenir, avec les principaux membres des Anciens, de ceon'on ferait le lendems in à Saint-Cloud. Le projet arrété avec Sieyes était de proposer l'ajournement des conseils avec un consulat provisoire. Cette proposition présentait quelques difficultés. Beaucoup de membres des Anciens, qui avaient contribué à rendre le décret de translation, s'effravaient maintenant de la domination du parti militaire. Ils n'avsient pas cru que l'on songeat à créer une dictature au profit de Bonsparte et de ses deux associés : ils auraient voulu senlement que l'on composat autrement le Directoire, et, ms Igré l'age de Bonaparte, ils auraient consenti à le nommer directeur. Ils en firent la proposition. Mais Bonsparte répondit, d'nn ton décidé, que la constitution ne pouvsit plus marcher; qu'il fallait une antorité plus concentrée, et surtout un ajonrnoment de tous les débata politiques qui agitaient la république. La nomination des trois consuls et la suspension des conseils jusqu'su 1" ventôse furent donc proposées. Après une discussion assez longue, ces mesures furent adoptées. On eboisit Bonaparte, Sieyes et Ducos, pour consuls. Le projet fut rédigé, et dut être proposé le lendemain mstin à Saint-Cloud. Sieyes, connaissant parfaitement les mouvements révolutionnsires, voulait qu'on arrétat dans la nuit quarante des meneurs des Cinq-Cents. Bonaparte ne le voulut pas et ent à s'en repentir.

La nuit fut assez tranquille. Le lendemain matin, 19 brumaire (10 novembre), la ronte de Saint-Cloud était couverte de troupes, de voitures et de carieux. Trois salles avaient été préparées an château : l'une ponr les Anciens, l'autre pour les Cing-Cents, la troisième pour la commission des inspecteurs et pour Bonaparte. Les préparatifs devaient être schevés à midi, mais ils ne nurent l'être avant deux heures. Ce retard manqua de devenir funeste aux auteurs de la révolution nouvelle. Les députés des deux conseils se promenaient dans les jardins de Saint-Cloud, et s'entretensient ensemble avec une extrême vivacité. Ceux des Cing-Cents, irrités d'avoir été déportés en gnelque sorte par ceux des Anciens, avant même qu'ila pussent prendre la parole, leur demandaient natarellement ce qu'ils vonlaient, ce qu'ils projetaient pour la journée. - Le gonvernement est décomposé, leur disajent-ils; eb bien, soit; nous convenons qu'il fant le recomposer et qu'il en a besoin. Voulez-vous, an lieu d'hommes ineptes et sans renommée, y porter des hommes imposanta? voulez-vous v porter Bonaparte?... quoiqu'il n'ait pas l'age requia, nous y consentens encore. ---Ces questions pressantes embarrassaient les Anciens. Il fallait convenir qu'on voulait autre chose, et qu'on avait le projet d'un renversement de constitution. Quelques-pas d'entre eux firent des insinuations à ce sujet; mais elles forent mal acqueillies. Les Anciens, déià effrayés, la veille, de ce qui s'était passé à la commission des inspectenrs, furent ébranlés tout à fait, en voyant la résistance qui se manifestait dans les Cinq-Cents. Dès ce moment, les dispositions du corps législatif pararent donteuses, et le projet de révolution fut très-compromis. Bonaparte était à cheval à la tête de ses troupes; Sieves et Ducos svaient une chaise de poste, attelée de six chevaux, qui les attendait à la grille de Saint-Cloud. Beauconp d'antres personnages en avaient aussi, se disposant, en cas d'échec, à prendre la fuite. Sieyes, du reste, montra dans toute cette scène no rare sang-froid et une grande présence d'esprit. On craignait que Jourdan, Augereau et Bernadotte, ne vinssent parler aux tronpes. On donna l'ordre de sabrer le premier individu qui se présenterait pour baranguer, représentant ou général, n'im-

La séance des deux couseils s'ouvrit à deux henres. Dans les Anciens, des réclamations s'élevèreut de la part des membres qui n'avaient pas été convoqués la veille pour assister à la discussion sur le décret de translation. Ces réclamations forent écartées, puis ou s'occupa d'une notification aux Cing-Cents, pour leur apprendre que le couseil était en majorité, et prêt à délibérer. Aux Cino-Cents, la délibération commença antrement. Le député Gaudin, qui avait mission de Sieyes et de Bonaparte d'ouvrir la discussion, parla d'abord des dangers que courait la république, et proposa deux choses : premièrement de remercier les Auciens d'avoir transféré le conseil à Saint-Cloud, et secondement de former une commission chargée de faire un rapport sur les dangers de la république, et sur les moyens de pourvoir à ces dangers. Si cette proposition avait été adoptée, on avait un rapport tout préparé, et on eût proposé le consulat provisoire et l'ajouruement. Mais à peine le député Gaudin a-t-il achevé de parler qu'un orage épouvantable éclate dans l'assemblée. Des eris violents retentissent; on enteud de tontes parts : -A bas les dietateurs, point de dictature, vive la constitution ! - La constitution ou la mort ! s'écrie Delbrel... Les baiounettes ne nous effrayent pas; nous sommes libres ici! - Ces paroles sout suivies de nouveaux cris. Quelques députés înrieux répètent en regardant le président Lucieu : Point de dictature, à bas les dictateurs ! - A ces cris insultants, Lucien preud la parole. - Je seus trop, dit-il, la dignité de président pour souffrir plus longtemps les menaces insolentes de certains orateurs; je les rappelle à l'ordre! - Cette injonction ne les calme pas, et les rend plus furieux. Après nue longue agitation, le député Grand-Maison propose de prêter serment à la constitution de l'an 111. La proposition est anssitôt accueillie. On demande de plus l'appel nominal. L'appel nominal est aussi adopté. Chaque député vient à son tour préter sermeut à la tribuue, aux cris et aux applaudissements de tons les assistants. Lucien est obligé lui-même de quitter le fautenil , ponr préter le sermeut qui ruine les projets de son frère.

Les événements premient use tournaire dange.

Renne. Au li find de nommer use commission pour les controlles des projets de réforme, les Ginq-Cests per les des les serves de maintenire e qui resistait, et, les les les serves de maintenire en qui resistait, et, les les les conscitueis et les serves de maintenire en qui resistait , et, les les les les conscitueis et voir en avez plant C'est teur les manquée. Le dougne était immi-

nent. Augereau, Jourdan, les patriotes iufluents étaient à Saint-Cloud, attendant le moment favorable pour ramener les troppes de leur côté. Bonaparte et Sieves arrêtent sur-le-champ qu'il faut agir, et ramener à soi la masse flottante. Bonaparte se décide à se présenter aux deux conseils à la tête de son état-major. Il rencontre Augereau, qui, d'un ton raillenr, lui dit : Vons voilà dans une jolie position! - Les affaires étaient en bien plus mauvais état à Arcole! lui répond Bonaparte; et il se rend à la barre des Ancieus. Il n'avait point l'habitude des assemblées. Parler pour la première fois en publie est embarrassant, effrayant même pour les esprits les plus fermes, et dans les circonstances les plus ordinaires. Au milien de pareils événements, et pour un homme qui n'avait jamais paru à une tribune, ce devait être bieu plus difficile encore. Bonaparte, fort ému, prend la parole, et d'une voix eutreconpée, mais forte. dit anx Aneiens : « Citoyens représentants, vous » n'êtes point dans des circonstances ordinaires, » mais sur un volcan. Permettez-moi quelques ex-» plications. Your avez eru la république en dan-» ger; vons avez transféré le corps législatif à » Saint-Cloud; vous m'avez appelé pour assurer » l'exécution de vos décrets; je suis sorti de ma de-» meure pour vous obéir, et déjà on nons abreuve » de calomnies, moi et mes compagnons d'armes: » on parle d'un nouveau Cromwell, d'un nonveau » César. Citoyens, si j'avais voulu d'uu tel rôle, il » m'eût été facile de le prendre au retour d'Italie, an moment do plus beau triomphe, et lorsque » l'armée et les partis m'invitaient à m'en empa-» rer. Je ne l'ai pas vouln alors; je ne le veux pas » aujourd'hui. Ce sont les dangers seuls de la pa-» trie qui ont éveillé mon zèle et le vôtre. » Bonaparte fait ensuite, toujours d'une voix émue, le tableau de la situation dangerense de la république, déchirée par tous les partis, menacée d'une nouvelle guerre eivile dans l'Ouest, et d'une invasion vers le Midi. « Prévenons, ajoute-t-il, tant de » maux; sauvous les denx choses pour lesquelles » nous avons fait tant de sacrifices, la liberté et » l'égalité... » - Parlez done aussi de la constitution! s'écrie le député Linglet. - Cette interruption déconcerte un instant le général; mais bientét il se remet, et d'une voix entrecoupée il répond : « De constitution! vous n'en avez plus! C'est vous » qui l'avez détruite, en attentant, le 18 fracti-» dor, à la représentation nationale, en annulant



LUCIEN JOHAPARYS.



Napolson Bonaparte aux Cinq-Cente





» taquasi, le 30 prairial, l'indépendance du gonvernement. Cette constitution dont vous parler, » tous les partis veulent la détraire! Ils sont tous » ceus me faire condiênce de leurs projets et e » m'offri de les seconder. Le ce l'ai pas vools; » mis, i'il lo latt, je nommerai les partis et les » hommes. » — Nommes-les l'écrient alors les ceret! — Une lougue agitation succède à ceui eirerette de les seconders et en de l'est de l'este errette de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est puissent la santer. E environné, diel. de mes » h'éres d'urnes, je sauria vous seconder. J'en » l'estes d'urnes, je sauria vous seconder. J'en » attesse ces hreves grendiées, dout j'aperçois les

» baionnettes, et que j'ni si souvent conduits à » Fenuemi; j'en atteste leur courage, nous vois » aiderons à sauver la patrie. Et si quelque ora-» teur, ajonte Bonaparte d'uno vois menaçante, si » quelque orateur, payé par l'étranger, parlait de » me mettre hors la loi, alors j'en appellerais à » mes compagnons d'armes. Soucez que je marche

accompagné du dien do la fortune et du dieu » do la guerre! » Ces paroles audacieuses étaient nn avis pour les Ginq-Cents. Les Anciens les accueillirent trèsbien, et pararent ramenés par la présence du gédural. Ils lui accordèrent les honueurs de la séance.

Bonaparte, après avoir réchauffé les Anciens, songe à se rendre anx Cinq-Cents pour essayer de lour imposer. Il s'avance suivi de quelques grenadiers; il entre, mais il les laisse derrière lui au bout de la salle. Il avait à parconrir la moitié de l'euceinte pour arriver à la barre. A peine est-il strivé au milieu que des cris furieux partent de tontes parts. - Quoi! s'écrient nno foule de voix. des soldats ici! des armes! Oue veut-on?... A bas le dictateur, à bas le tyran! - Un grand nombre de députés s'élancent su milieu de la salle, entourent le général, lui adressent les juterpellations les plus vives! - Quoi! lui dit-on, c'est pour cola que vous avez vaincu? Tous vos lauriers sont flétris... Votre gloire s'est changée en infamie! Respectez le temple des lois. Sortez! sortez! - Bonaparte est confondu au milicu de la foule qui le presse. Les grenadiers qu'il avait laissés à la porte accourent, repousseut les députés et le saisissent au milieu du corps. Ou dit que, daus ce tumulte, des grenadiers recurent des coups de poignard qui îni étaient destinés. Le grenadier Thome eut ses vétemonts déchirés. Il est très-pos-

sible que, dans le tumulte, es vétements sient riée déchrier sans qu'il vet li des poignaris. Il est possible aussi que des poignaris finesent dans plus d'une main. Des républiciens qui evyjenet voir un nouveau César poursient s'armer du fêr de Brutts, auns être des assassins. Il y aun grande faiblesse à les en justifier. Quoi qu'il en soit, Bonapore est emporte bers de la salle. On dit qu'il était troublé, ce qui n'est pas plus étonnant que nouve de la supposition don poignards. Il monte à cheral, se reud augrès des treupes, leur dit qu'on a voule l'assassimer, que ses journ ont dée en péril, et est accueilli partout par les cris de : Vitre Bonaporte!

Dans ce momeut l'orage continue, plus violent que jamais, dans l'assemblée, et se dirige contru Lucien. Celui-ci déploie uue fermeté et un conrage rares. - Votre frère est un tyran . lui dit-on; en un jour il a perdu toute sa gloire! - Lucien cherche ou vain à le justifier. Vous n'avez pas voulu, dit-il, l'enteudre. Il venait vous expliquer sa conduite, vous faire connaître sa mission, répondre à toutes les questions que vous ne cessez d'adresser depuis que vous êtes réunis. Ses services méritaient du moins qu'on lui donnât le temps de s'expliquer. - Non, non, à bas lo tyran! s'écrient les patriotes furieux. Hors la loi! ajoutent-ils, hors la loi! - Ce mot était terrible, il avait perdu Robespierre. Prononcé coutre Bonaparte, il pouvait pent-être faire hésiter les troupes et les détacher de lui. Lucien, avec courage, résiste à la proposition de mise hors la loi, et demande auparavant qu'on éconte son frère. Il lutte longtemps au milieu d'un tumulte épouvantable. Enfin, déposant sa toque et sa toge : - Misérables! s'écrie-t-il, vons voulez que je mette hors la loi mon propre frèro! je renonce au fauteuil, et jo vais me rendre à la harre pour défendre celui qu'on accuse!

Dans ce moment, Boupparte entendait au debres la schee qui se passait dans l'assemblée. Il craignait pour son frère, il envoie diz grendiers pour l'arracher de la salle. Les grendières entrent, trouvent Lucien au milite d'un groupe, lo sissiesen par le bras en lui disant que c'est par ordre do son frère, et l'entarlaent hon de l'enceinte. C'était le moment de prendre un parti décisif. Tout était perdu si on hésitait. Les moynn orgatiers de ramener l'assemblée étainet d'erems impossibles, il ue restait que la frere; il falbit hasarder un de ces teste sudeixes d'earnt lesquels bésitent toujonrs les usurpatours. César bésita en passant le Rubicon, Cromwell en fermant le parlement. Bonaparte se décide à faire marcher les grenadiers sur l'assemblée. Il monte à ebeval avec Lucien, parcourt le front des troupes. Lucien les barangun. - Le conseil des Cinq-Cents est dissona, lenr dit-il, c'est moi qui vous le déclare l Des sssassins ont envabi la sallo des séances, et ont fait violenec à la majorité; je vous somme de murcher pour la délivrer .- Lucien jure ensuite que lui et son frère seront les défenseurs fidèles de la liberté, Murat et Leelere ébranlent alors un bataillen de grenadiers et le conduisent à la porte des Cinq-Cents. Ils a'avancent jusqu'à l'entrée de la salle. A la vuo des baionnettes, les députés ponssent des cria affreux, comme ils avsient fait à la vue de Bonaparte, Mais un roulement de tambours couvre leurs cris, - Grenadiers, en avant! s'écrient les officiers. Les grenadiers entrent dans la salle, et dispersent les députés, qui s'enfuient les uns par les couloirs, les autres par les fenêtres. En un instant la salle est évacuée, ut Bonaparte reste maître de ce déplorable champ de bataille.

La nouvelle est portée aux Anciens, qui en sont remplis d'inquiétnde et de regrets. Ils n'avaient pas souhaité nn pareil attentat. Lucien se présente à leur barre, et vient justifier sa conduite à l'égard des Cinq-Cents. On se contente de ses raisons, car, que faire dans une pareille situation?... Il fallait en finir et remplir l'objet qu'on s'était proposé. Le conseil des Aneiens ne pouvait pas décréter à lui seul l'ajournement du corps législatif et l'institution du consulst. Le conseil des Cing-Cents était dissous; mais il restait une einquantaine de députés, partisans du coup d'État. On les rénnit, et on leur fait rendre le décret, objet de la révolution qu'on venait de faire. Le décret est ensuite rapporté aux Anciens, qui l'adoptent vers le milicu de la nnit. Bonaparte, Roger-Ducos, Sieves, sont nommés consuls provisoires, et revêtus de toute la puissance exécutive. Les conscils sont ajonrnés au 1" ventôse prochain. Ils sont remplacés par deux commissions de vingt-cinq membres chacune, prises dans les conseils, et chargées d'approuver les mesures législatives que les trois consuls auront besoin de preudre. Les consuls et les commissions sont chargés de rédiger une constitution nonvelle.

Telle fut la révolution du 48 brumaire, jugée sauver. Il fillait plus que des succès militaires, il sur un réorganisation puissante à l'intérieur uns comme l'attentat qui anéaniti l'essui de notre de toutes les parties du gouvernement, et c'éuit

liberté, par les autres commo un acte hardi, mais nécessaire, qui termins l'anarchie. Ce qu'on en pent dire, e'est que la révolution, après avoir pris tons les caractères, monarchique, républicain. démocratique, prenait enfin le earactère militaire. parce qu'su milieu de cette lutte perpétuelle avec l'Enrope, il fallait qu'elle se constituât d'une manière solide et forte. Les républicains gémissent de tant d'efforts infractueux, de tant de sang inutilement versé pour fonder la liberté en France, et ils déplorent de la voir immolée par l'un des héros qu'elle avait enfantés. En cela le plus noble sentiment les trompe. La révolution, qui devait nons donner la liberté, et qui a tont préparé pour que nous l'avens un jour, n'était pas, et ne devait pas être elle-même la liberté. Elle devait être une granda latte contre l'ancien ordre de choses. Après l'avoir vaincu en France, il fallait qu'elle le vainquit en Europe. Mais une lutte si violente n'admettait pas les formes et l'esprit de la liberté. On cut un moment de liberté sous la constituante. nt il fut court; mais quand le parti populaire devint si menaçant qu'il intimida tons les esprits; quand il cavahit les Tuilcries su 10 août; quand au 2 septembre il immela tous ceux qui lui douanient des défisaces; quand au 21 isavier il obligea tout le monde à se compromettre svec lui un trempant les mains dans le sang royal; quand il obligea, en août 93, tons les eltoyens à courir aux frontières ou à livrer leur fortune; quand il slidique lui-même sa puissance, et la remit à ce grand comité de salut publie composé de douze individus, v avait-il, ponysit-il v avolt liberté? Non; il y avait un violent effort de passions et d'héroïsme: il y avait cette tension musculaire d'un athlète qui lutte contre un ennemi puissant. Après ce moment de danger, après nos victoires, il y ent un instant de relâche. La fin de la convention et le Directoire présentèrent des moments de liberté. Mais la lutte avec l'Europe ne ponvait être que passagèrement suspendue. Elle recommença bientôt; et au premier revers, les partia se soulevèrent tous contre un gouvernement trop modéré et invoquerent un bras puissant. Bonaparte, revensul d'Orient, fut salué comme souverain et appelé au pouvoir. On dira vainement que Zurich avait sauvé la France. Zurich était un accident, un répit; il fallait encore Marengo et Hobenlinden pour la sauver. Il fallait plua que des succès militaires, il fallait unn réorganisation puissante à l'intérieur un chef politique plutôt qu'un chef militaire dont la France avait besoin. Le 18 et le 19 hrumaire étaient donc nécessaires. On pourrait senlement dire que le 20 fut condamnable, et que le héros abusa du service qu'il venait de rendre. Mais on répondra qu'il venait achever une tâche mystéricuse qu'il tenait, sans s'en douter, de la destinée, et qu'il accomplissait sans le vouloir. Ce n'était pas la liberté qu'il venait continuer, car elle ne pouvait pas exister encore; il venait, sous les formes monarchiques, continuer la révolution dans le monde; il venait la continuer en se plaçant, îni plébéien, sur un trône; en conduisant le pontife à Paris pour verser l'huile sacrée sur un front plébéien; en créant une aristocratie avec des plébéiens; en ohligeant les vieilles aristocraties à a'associer à son aristocratie plébéienne; en faisant

des rois avec des plébéiens ; enfin en recevant dans son lit la fille des Césars, et en mélant un sang plébéien à l'un des sangs les plus vieux de l'Europe; en mélant enfin tous les peuples, et répandant les lois françaises en Allemagne, en Italie, en Espagne; en donnant des démentis à tant de prestiges, en éhranlant, en confondaut tant de choses. Voilà quelle tâche profonde il allait remplir; et pendant ce temps, la nouvelle société allait se consolider à l'ahri de son épée, et la liberté devait venir un jour. Elle n'est pas venue, elle viendra. J'ai décrit la première crise qui en a préparé les éléments en Europe; je l'ai fait sans baine, plaignant l'erreur, révérant la vertu, admirant la grandeur, tâchant de saisir les profonds desseins de la Providence dans ces grands événements, et les respectant dès que je croyais les avoir saisis.

-

## APPENDICE.

## CONSULAT.

## CHAPITRE PREMIER.

DEPUIS LE 10 NOVEMBRE 1790 JUSQU'AU 2 DECEMBRE 1864.

Impérances du d'iver partis sprèts i 18 heunier. — Gouvernement provinter. — Constitution de Sireya, alle et déciner de une le constitution constaire de le Vau ... — Formation des gouvernements dessure perintateures de Bosparte. — Compage d'Italia: victière de Berraya. — Pois priedres nu le consistent, per la trait de Lamellitz, reer l'anne partie de la constitution de la constait de la consta

Le 18 brumaire ent une popularité immense. On ne vit point dans cet événement la promotion d'un senl homme au-dessus des conseils du peuple; on n'y vit point le terme du grand mouvement du 14 juillet, qui avait commencé l'existence nationale. Le 18 brumaire ne se présenta que sous son aspect d'espéranco et do restauration. Quoique la nation fût bien fatiguée, bien peu capable de défendre une souveraineté dont l'exercice lui était à charge, et qui était même devenue l'objet ile sa propre moquerie, depuis que le bas peuple l'avait exercée, cependant elle croyait si peu au despotisme que personno ne lui paraissait en état de l'asservir. On éprouvait le besoin de se refaire sous nne main habile, et Bonaparte convenait en sa qualité de grand homme et de général victorieux.

C'est ponr cela qu'à part les républicains directoriaux, tout le monde se déclara pour la dernière journée. La violation des lois et les coups d'État contre les assemblées avaient été si fréquents darant la révolution, qu'on avait pris l'habitude de

ne plus les juger sur lenr légitimité, mais d'après lenrs suites. Depuis lo parti de Sieyes jnsqu'aux royalistes de 1788, chacun se félicita du 18 brumairo et s'attribna les futurs profits politiques do ce changement. Les modérés constitutionnels crovaient que la liberté définitive serait établio : les royalistes se berçaient de l'espoir, en comparantmal à propos cette époque do notro révolution à l'époque do 1660 dans la révolution anglaise, que Bonaparte commençait lo rôle de Monk, et qu'il restaurerait bientôt la monarchie des Bourbons; la masse, peu intelligente et intéressée au repos, comptait sur le retour de l'ordre sous un protecteur puissant; les classes proscrites et les hommes ambitieux attendaient de lui leur amnistie ou leur élévation. Pendant les trois mois qui suivirent le 18 brumaire, l'approbation et l'attente furent générales. On avait nommé un gouvernement provisoire, composé de trois consuls, Bonaparte, Sieyes et Roger-Ducos; ainsi que denx commissions législatives chargées de préparer la constitution et un ordre de choses définitif.

Les consuls et les deux commissions furent in- ! stallés le 21 brumaire. Ce gouvernement provisoire abolit la loi sur les otages et l'emprunt forcé; il permit le retour des prétres proscrits depuis le 18 fructidor; il renvoya hors des prisons et de la république les émigrés que le nanfrage avait jetés sur les côtes de Calais, et qui, depuis quatre années, étaient captifs en France, et se trouvaient exposés à la dure peine de l'émigration armée. Toutes ces mesures fureut très-favorablement accueillies. Mais l'opinion se révolta d'une proscription exercée contre les républicains extrêmes. Trente-sept d'entre eux furent condamnés à la déportation à la Guiane, et vingt et un à la mise en surveillance dans le département de la Charente-Inférieure, par nn simple arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de la police Fonché. On n'aimait pas les hommes que frappait le gouvernement; maia on se souleva contre un acte aussi arbitraire et aussi injuste. Aussi les consuls reculérent devant leur propre ouvrage : ila changérent d'abord la déportation en simple surveillance, et ils annulèrent bientôt la surveillance elle-même,

La raptare ne tarda pas d'éclater entre les auteurs du 18 brumaire, pendant la durée de leur autorité provisoire; elle fut peu bruyante, parce qu'elle eut lieu dans le sein des commissions législatives. La constitution nouvelle en fut la cause. Sieves el Bonaparte ne pouvaient point s'entendre à cet égard : l'un voulait instituer la France, ci l'autrè la couverne en maître.

Le projet de constitution de Sieyes, qui fut défiguré dans la constitution consulaire de l'an vin. mérite d'être connn , ne fût-ce que comme curiosité législative \*. Sieyes distribuait la France en trois divisions politiques; la commune, la province ou département, et l'État. Chacun avait ses ponvoirs d'administration et de judicature, placés dans un ordre hierarchique : la première, les municipalités et les tribunaux de paix et de première instance; la seconde, lea préfectures populaires et les tribunaux d'appel; la troisième, le gonvernement central et la cour de cassation. Il y avait, pour remplir les diverses fonctions de la commune, du département et de l'État, trois listes de notabilité, dont les membres n'étaient que de simples candidats présentéa par le peuple.

Le pouvir acéculi f'acidai dans le proclamater-detteu, focionanire supérieur, innomible, irrasposable, chargé de représenter la ation au deber, cité former le gouvernement dans un consoil d'East délibérant et un ministère responsable. Le proclamateur-électeur choisissait dans les lities de candidature, des joges, depuis des administrateurs, depui les maires joqu'an connisistres. Mai il étuit incapable de gouverner lui-même; le pouvoir étui drigé par le consoil d'Eux, excrée par le ministère.

La législature s'éloignait de la forme établie jusque-là; elle cessait d'étre une assemblée délibérante pour devenir une cour judiciaire. C'était devant elle que le conseil d'État, au nom du gouvernement, et le tribunat, au nom du peuple, plaidaient leurs projets respectifs. Sa sentence était la loi. Sieyes, à ce qu'il semble, avait pour but d'arrêter les usurpations violentes des partis, et, tont en plaçant la souveraineté dans le peuple, de lui trouver des limites en elle-méme : cette intention ressort du jeu compliqué de sa machine politique. Les assemblées primaires, composées du dixième de la population générale, nommaient la liste communale de candidature. Des colléges d'électeurs, également nommés par elles, choisissaient dans la liste communale la liste supérieure des candidats provinciaux, et dans la liste provinciale la liste des candidats nationaux. En tont ce qui concernait le gouvernement, il y avait un contrôle réciprogne. Le proclamateur-électeur prenait ses fonctionnaires parmi les candidats présentés par le peuple; et le peuple pouvait destituer les fonctionnaires en ne les maintenant pas sur les listes de candidature, qui étaient renouvelées, la première tous les deux ans, la seconde tous les cing ans, la troisième tous les dix ans, Mais le proclamateur-électeur n'intervenait point dans la nomination des tribuns et des législateurs, dont les attributions étaient purement populaires.

Cependant, pour placer un contre-poids dans . le seit de cette antorité númes, Seiyes séparait. l'initiative et la discussion de la loi, qui résidaient dans le tribunat, de son adoption qui appartenait sà l'assemblée législative. Mais, outre ces prévagatives différentes, le cerps législatire le tribunat s'étient point élas de la même manière. Le tribunat se composait de droit dec cents premiers banat se composait de droit dec ents premiers membres de la litte nationale, undis que le corps législatif était directement chois par les collèges.

Cette constitution nous a été communiquée par un membre de la conrentien, à qui plusienre entretiens avec Siegas sur ce sujet, est permis de retracer enactement les ressorts de sa machine politique encore mai conne.

electoraxx. Les tribuns devant être plus actifs, plus bryanss, plus populaires, étaien nommés à vie, et par un procédé plein de lenteur, afin qu'illa n'arrisaceur point dans un moment de passion, et comme en l'avait vu jusque-là, dans la plupart des assemblées, avec des projets de renvernement et de colère. Les mêmes dangers ne és montre de l'avait vu personne de l'avait l

Enfin, il existait, comme complément de tous les autres pouvoirs, un corps conservateur, incapable d'ordonner, incapable d'agir, uniquement destiné à pourvoir à l'existence régulière de l'État. Ce corps était le jury constitutionnaire ou sénat conservateur; il devait être pour la loi politique ce que la cour de cassation était pour la loi civile. Le tribunat ou le conseil d'État se pourvoyaient devant lui, lorsque la sentence du corps législatif n'était pas conforme à la constitution. Il avait en outre la faculté d'appeler dans sou sein un chef de gouvernement trop ambitieux ou un tribun trop populaire, par le droit d'absorption, et lorsqu'on était sénateur, on devenait iubabile à toute autre fouction. De cette manière, il veillait doublement au salut de la république, et en maintenant la loi fondamentale, et en protégeant la liberté contre l'ambition des bommes.

Quoi qu'on pense de cette constitution, qui paraft trop bien réglée pour être praticable, on ne saurait nier la prodigieuse force d'esprit et même les grandes connaissances pratiques qui l'ont dictée. Sieves y tenait trop peu de compte des passions des bommes; il en faisait des êtres trop raisonnables et des machines obéissantes. Il voulait par des inventions babiles éviter les abus des constitutions bumaines, en fermer toutes les portes à la mort, c'est-à-dire au despotisme, de quelque part qu'il vint. Je crois peu à l'efficacité des constitutions; je ne crois, en pareil temps, qu'à la force des partis, à leur domination, et, de temps à autre, à leur accommodement. Mais je recounais aussi que si une constitution convenait à une époque, c'était celle de Sieyes à la France de l'an viii.

Après l'épreuve de dix années, qui n'avaient montré que des dominations exclusives; après pa passage toujours violent des constitutionnels de 1789 aux girondins, des girondins aux montaguards, des montagnards aux réacteurs, des riacteurs au Directoire du Directoire aux conseils.

des conseils à la force militaire, il ne nouvait plus y avoir de repos et de vie publique que là. Ou était fatigué des constitutions usées, et celle de Sieves était neuve; on ne voulait plus d'hommes exclusifs, et elle interdisait, par l'élaboration des votes, l'arrivée subite ou des contre-révolutionnaires, comme au début du Directoire, ou des démocrates ardents, comme à la fin de ce gouvernement, C'était une constitution de modérés, propre à finir une révolution et à asseoir un peuple. Mais par cela seul que c'était une constitution de modérés, par cela seul que les partis n'avaient plus assez d'ardeur pour demander une loi de domination, il devait se trouver un bomme plus fort que les partis abattus et que les modéres législateurs, qui refusăt cette loi ou qui en abusăt en l'acceptant, C'est ce qui arriva.

Bonaparte assistait aux délibérations du comité constituant; il saisit avec son instinct de pouvoir tout ce qui, dans les idées de Sieyes, était capable de servir ses projets, et il fit rejeter le reste. Sieves lui destinait les fonctions de grand-électeur, avec six millions de revenus, une garde de trois mille bommes, le palais de Versailles pour babitation, et toute la représentation extérieure de la république. Mais le gouvernement réel devait résider dans deux consuls, l'un de la guerre, l'autre de la paix, auxquels Sieves ne pensait pas en l'an m, mais qu'il adoptait en l'an vm, pour s'accommoder sans donte aux idées du temps. Cette magistrature insignifiante fut loin de convenir à Bouaparte. « Et comment avez-vous pu imaginer, » dit-il, qu'un bomme de quelque talent, et d'un » peu d'honneur, voulût se résigner au rôle d'uu » cochon à l'engrais de quelques millions? » Dès ce moment, il n'en fut plus question : Roger-Ducos et la plupart des membres du comité se déclarèrent pour Bonaparte, et Sieves, qui abhorrait la discussion, ne sut ou ne voulut pas défendre ses idées. Il vit que les lois, les bommes, la France, étaient à la merei de celui qu'il avait contribué à élever.

Le 24 décembre 4799 (niréoe an vm), quarantecinq jours après le 18 brumair, fut publicé la constitution de l'an vm; elle était composée des débris de celle de Sieyes, devenue anc constitution de servitude. Le gouvernement fut mis dans les mains du premier consul, qui eut pour seconds deux consults à voix consultative. Le sénat, primitivement choisi par les consuls, choisit lui-même dans la liste des candidats sationaux les membres. 602 CONSULAT.

du tribunat et du corps législatif. Le gouvernement ent seul l'initiative des lois. Ainsi plus de corps d'électeurs qui nomment les candidats des diverses listes, les tribuns et les législateurs; plus de tribuns indépendants qui plaident de mouvement la cause du peuple devant l'assemblée législative; plus d'assemblée législative sortie immédiatement du sein de la nation, et n'étant comptable qu'à elle; enfin plus de nation politique. Au lieu de tout cela, il existe nn consul tout-puissant, disposant des armées et du pouvoir, général et dietateur : un conseil d'État destiné à se mettre à l'avant-garde de l'usurpation; enfin un sénat de quatre-vingts membres, dont l'nnique fonction est d'annuler le peuple, de choisir des tribuns sans puissance et des législateurs muets. La vie passe de la nation au gouvernement. La constitution de Sieves servit de prétexte à un manvais ordre de eboses. Il faut remarquer que, jusqu'en l'an viu, toutes les constitutions avaient été originaires du Contrat social, et que depuis elles furent toutes, jusqu'en 1814, originaires de la constitution de Sieves.

Le nouveau gouvernement s'installa de suite. Donaparte fut premier consul, et il s'adjoignit, pour second et pour troisième consuls, Cambaeérès, légiste et aneien membre de la Plaine de la convention, et Lebrun, ancien coopérateur du chancelier Maupeon. Il compta, par leur moyen, agir sur les révolutionnaires et sur les royalistes modérés. C'est aussi dans ce but que l'ex-grand seigneur Talleyrand et l'ex-montagnard Fouché furent placés, l'un au ministère des relations extérieures, et l'autre à celui de la police. Sieves répugnait beaucoup à se servir de Fouché. Mais Bonaparte le vonlut. Nous formons, dit-il, une nouvelle époque : il ne faut nous souvenir, dans le passé, que du bien, et oublier le mal. Peu lui importait la bannière qu'on avait suivie jusquelà, pourvu qu'on se rangeat sous la sienne, et qu'on y appelat surtout d'anciens compagnons de rovalisme ou de révolution.

Les deux consuls nouveanx et les consuls sortants nommèrers, aus attendre les listes d'éligibilité, soitante sénateurs; les sénateurs nommèrent cent tribuns et trois cents législateurs; et les auteurs du 18 brunaire se distribuérent les fonctions de l'État, comme le butin de leur victième. Cependant il est juste de dire que le parti modéré libéral prévalut dans ce partage, et que, tant qu'il conserva l'influeues, Bonaparte gouverns

d'une manière dence, avantageuse et républicaine. La constitution de l'an viii, soumise à l'acceptation du peuple, fut approuvée par trois millions onze mille sept citoyens. Celle de 1793 avait obtenu un million buit cent un mille nenf cent dixbuit suffrages; et celle de l'an m, un million eingnante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix. La loi nouvelle satisfaisait la masse modérée, qui tenait moins à ses garanties qu'à son repos, tandis que le code de 95 n'avait trouvé des partisans que dans la classe inférieure, et que celui de l'an us avait été également repoussé par les démocrates et les royalistes. La constitution de 1791 avait senle obtenn une approbation générale, et, sans avoir été sonmise à une acceptation individuelle, elle avait été jurée par la France entière.

Le premier consul, pour satisfaire an vœu de la république, fit à l'Angleterre des offres de paix qu'elle refusa. Il désirait avec raison prendre les debors de la modération, et donner à son gonvernement, avant de traiter, le luatre de nouvelles victoires. La continnation de la guerre fut donc décidée : et les consuls firent une proclamation remarquable, en ce qu'ils s'adressèrent à des sentimenta nouveaux dans la nation. Jusque-là, on l'avait appelée aux armes pour la défense de la liberté; on commença à l'exciter alors au nom de l'honneur, « Français, vous désirez la paix. Votre » gouvernement la désire avec plus d'ardeur en-» core : ses premiers vœux, ses démarebes con-» stantes ont été pour elle. Le ministère auglaia la » repousse; le miniatère anglais a trabi le secret » de son horrible politique. Déebirer la France. » détruire sa marine et ses ports, l'effacer du ta-» bleau de l'Europe, on l'abaisser au rang des » puissances secondaires, tenir tontes les nations » du continent divisées, ponr s'emparer du com-» merce de tontes et s'enrichir de leurs déponilles : » c'est ponr obtenir ces affreux succès que l'An-» gleterre répand l'or, prodigue les promesses, » multiplie les intrigues. C'est à vons de comman-» der la paix : pour la commander, il faut de l'ar-» gent, du fer et des soldats; que tous a'empres-» sent de payer le tribut qu'ils doivent à la défense » commune! que les jeunes citoyens se lèvent! ce » n'est plus pour des factions; ce n'est plus pour » le choix des tyrans qu'ils vont a'armer; e'est » ponr la garantie de ce qu'ils out de plus cher; » e'est pour l'honneur de la France; e'est pour » les intérêts sacrés de l'humanité! »

La Hollande et la Suisse avaient été mises à



.....





Bataille de Marenĝo

l'abri de l'invasion dans la campagne précédente, p Le premier consul réunit toutes les forces de la république sur le Rhin et aux Alpes. Il donna le commandement de l'armée du Rhin à Moreau, et marcha lui-même en Italie. Il partit le 46 floréal an vni (6 mai 1800) pour cette brillante campagne, qui ne dura que quarante jours. Il lui importait de ne pas rester longtemps éloigné de Paris au déhut de son pouvoir, et snrtout de ne pas laisser la guerre indécise. Le feld-maréchal Mélas avait cent trente mille hommes sous les armes; il occupait l'Italie entière. L'armée républicaine qui lui était opposée ne s'élevait pas à quarante mille hommes. Il laissa le feld-maréchal-lieutenant Ott avec trente mille hommes devant Génes, et marcha contre le corps du général Suchet. Il entra dans Nice, se disposa à passer le Var et à pénétrer en Provence. Ce fut alors que Bonaparte franchit le grand Saint-Bernard, à la tête d'une armée de quarante mille hommes; descendit en Italie sur les derrières de Mélas; entra dans Milan le 16 prairial (5 juin), et plaça les Autrichiens entre Suchet et lui. Mélas, dont la ligne d'opération se trouvait coupée, revint promptement sur Nice, et de là sur Turin ; il établit son quartier général à Alexandrie, et se décida à renoucr ses communications par une hataille, Il v cut, le 9 inin, à Monte-Bello, une victoire d'avant-garde glorieuse pour les républicains, et dont le général Lannes eut le principal honneur. Mais ce fut le 14 juin (25 prairial) que se décida le sort de l'Italie dans la plaine de Marengo: les Autrichiens furent écrasés. N'ayant pas pu forcer le passage de la Bormida par une victoire, ils se trouvèrent sans retraite entre l'armée de Suchet et celle du premier consul. Le 15, ils obtingent de retonruer derrière Mantoue, en remettant toutes les places du Piémont, de la Lombardie, des Légations; et la victoire de Marengo valut ainsi la possession de l'Italie entière.

Dix-hui jours agrès, Bonaparte fut de retour à Paris, On le requi are tou ale tei mingange d'admiration qu'ecclaiseit une ai prodigiense setrité et des victoires à édeciires. L'endousaisen fut universel; il y est une illumination spontanée, et la fonte se pera aux Tuileries pour levrir. Ce qui redoubla la joie publique, ce fut l'espérance d'une prechaine pacification. Le premier cossal assista, le 25 messidor, à la féte universaire du 14 juillet. L'exqueles officiers in présentreau les drapeaux cellerés à l'ennemi: il leur dit: « De retour dans » de caups, dites aux soldats que, pour l'époque

» du 1" vendémiaire, où nons célébrerons l'anni-» tersaire de la république, le penple français » attend, on la publication de la paix, ou, si » l'ennemi y mettait des obstacles invincibles, de » nouveaux d'appeaux, fruit de nouvelles vricciores. » Mais la paix se fit attendre un peu plus do temps encore.

Dans l'intervalle de la victoire de Marengo à la pacification générale, le premier consul s'occupa surtout d'asscoir le peuple, et de diminuer le nombre des mécontents, en faisant rentrer dans l'État les factions déplacées. Il se montra trèsaccommodant envers les partis qui renonçaient à leurs systèmes, et très-prodigue de faveurs envers les chefs qui renonçaient à leurs partis. Comme on se trouvait dans un temps d'intérêts et de relâchement, il n'eut pas de peine à réussir. Déjà les proscrits du 18 fructidor avaient été rappelés, à l'exception de quelques conspirateurs royalistes, comme Pichegru, Willot, etc. Bonaparte employa même hientôt ceux des hannis qui, tels que Portalis, Siméon, Barbé-Marbois, s'étaient montrés plus anti-conventionnels que contre-révolutionnaires. Il avait aussi gagné des opposants d'une autre espèce. Les derniers chefs de la Vendée, le famenx Bernier, curé de Saint-Lô, qui avait assisté à toute l'insurrection, Châtillon, d'Autichamp Suzannet, avaient fait lenr accommodement par le traité de Mont-Lucon (17 janvier 1800). Il s'adressa également aux ehefa des handes hretonnes, Georges Cadoudal, Frotté, Laprévelave et Bourmont. Les deux derniers consentirent seuls à se sonmettre. Frotté fut surpris et fusillé : et Georges, battu à Grand-Champ par le général Brune, capitula, La guerre de l'Ouest fut définitivement terminée.

Mais inc shouansqui étaient rélugiée en Anglerer, et qui a rivaine plus étespir que dans la mort de celui en qui se concentrait la puisance de la révuluito, projetierent son assainat, Quelque-nas d'entre cux débarquièrent sur les côtes de France, et se rendirent sercéments à Paris. Comme il n'étair pas facile d'attendre le premier consul, ils s'arrètent à un complet trainient horrible. Le 3 nivote, à huit houres du soir. Benaparte d'estair se rendre à l'Opéra, par la ree Sante-Nicolie. Le projetie d'arrette qui embarranait le passage; et subin-tégent, l'un d'estre enz, fut chargé d'y austre le fen, lorsqu'il revervait le simul de l'approche du premier comal. A l'heur indiquée, Bonaparte partit des Tuileries et tracrea la rue Saint-Nicaise. Son cocher fut assez adroit pour passer rapidement entre la charette et la maraille; mais le feu avait déjà été mis à la meche, et à piene la voiture était-elle au bout de la rue que la machine infernale fit explosion, couvrit le quartier Saint-Nicaise de raines, et ébranla la voiture, dont les glaces furent brisées.

La police, prise au dépourvu, quoique dirigée par Fouché, attribua ectte conspiration aux démoerates, contre lesquels le premier consul avait une antipathie bien plus prononcée que contre les chonans. Plusieurs d'entre eux furent mis en prison, et eent trente farent déportés par un simple sénatus-consulte, demandé et obtenu de nuit. On déconvrit enfin les véritables auteurs du complot, dont quelques-uns furent condamnés à mort. Le consul fit eréer, dans cette occasion, des tribunaux militaires spécianx. Le parti constitutionnel se sépara davantage de lui, et commença son énergique mais inutile opposition. Lanjuinais, Grégoire, qui avaient courageusement résisté au parti extrême dans la convention, Garat, Lambrechts, Lenoir-Laroche, Cahanis, etc., comhattirent, dans le sénat, la proscription illégale de cent trente démocrates ; et les tribuns Isnard, Dannou, Chénier, Benjamin Constant, Bailleul, Chazal, etc., s'élevèrent contre les cours spéciales. Mais une paix glorieuse vint faire onblier ce nouvel cupiétement de pouvoir.

Les Autrichiens, vaincus à Marengo, et défaits en Allemagne par Morean , se décidèrent à déposer les armes. Le 8 janvier 1801, la république, le cahinet de Vienne et l'Empire, conclurent le traité de Lunéville. L'Autriche ratifia toutes les conditions du traité de Campo-Formio, et eéda de plus la Toscane à l'infant de Parme. L'Empire reconnut l'indépendance des républiques batave, helvétique, ligurienne et cisalpine. La pacification deviut hientôt générale par le traité de Florence (18 févier 1801) avec le roi de Naples, qui céda l'île d'Elbe et la principanté de Piombino, par le traité de Madrid (29 septembre 1801) avec le Portugal; par le traité de Paris (8 octobre 1801) avec l'empereur de Russic; enfin par les préliminaires (9 octobre 1801) avec la Porte ottomane. Le continent, en déposant les armes, força l'Angleterre à une paix momentanée. Pitt, Dundas et lord Grenville, qui avaient entretenn ces sanglantes luttes contre la France, sortirent du ministère au moment où leur système cessa de pouvoir être suivi. L'opposition anglaise les y remplaça; et, le 25 mars 1802, le traité d'Amiens aeheva la paeification du monde. L'Angleterre consentit à toutes les acquisitions continentales de la république française, reconnut l'existence des républiques secondaires, et restitan aos colonies.

Pendant la guerre maritime avec l'Angleterre. la marine française avait été presque entièrement ruinée. Trois cent quarante vaisseaux avaient été pris ou détruits, et la plupart des colonies étaient tombées entre les mains des Anglais. Celle de Saint-Domingue, la plus importante de tontes, après avoir secoué le joug des blancs, avait continué cette révolution américaine qui, commencée par les colonies d'Angleterre, devait finir par celles de l'Espagne, et changer les colonies du nonveau monde en États indépendants. Les noirs de Saint-Domingue continuerent à vouloir maintenir, à l'égard de la métropole, leur affranchissement, qu'ils avaient conquis sur les colons et su défendre contre les Anglais. Ils avaient à leur tête un des leurs, le fameux Toussaint-Louverture, La France devait consentir à cette révolution, déjà assez coûteuse à l'humanité. Le gonvernement métropolitain ne ponvait plus être rétabli à Saint-Domingue; et il fallait, en resserrant les liens commercianx avec cette ancienne eolonie, se donner les seuls avantages réels que l'Europe puisse retirer anjourd'hui de l'Amérique. Au lieu de cette politique prudente, Bonaparte tenta une expédition afin de soumettre l'Ilc. Quarante mille hommes furentembaranés pour cette entreprise désastreuse. Il était impossible que les noirs résistassent d'abord à nne pareille armée; mais, après les premières victoires, elle fut atteinte par le climat, et de nouvelles insurrections assurérent l'indépendance de la colonie. La France essuya la donble perte d'une armée et de relations commerciales avantageuses.

avantagenses.

Vantagenses.

Bonaparie, qui avait cu junque-là pour but principal la fusion des partis, tourna alors toute son
tantention vers la prospirité intériere de la répablique et l'organisation du porvoir. Les aneiese
printigie de la mobres en che grégorie d'étaien renprintigie de la mobres en che de grégorie d'étaien renprintigie de la mobres en che d'étaien renprintigie de la mobres en che d'étaien rentières. Les prêtres réfrestaires, moyennant un serlières. Les prêtres réfrestaires, moyennant un serment d'oblissance, pouvaient exerce des prévens d'émigration et de prêtre de frezu des prévens d'émigration : il ne restait plus qu'une l'iste
d'environ mille nons pour ceux qui demenraises t





Explosion de la machine infernale.



attachés à la famille et aux droits du prétendant. L'œuvre de la pacification était terminée. Bonaparte, sacbant que le plus sûr moyen de commauder à une nation est d'augmenter son bien-être, excita le développement de l'industrie, et favorisa le commerce extérieur si longtemps interrompu. Il joignait à ces motifs politiques des vues plus élevées, et il attachait sa gloire à la prospérité de la France; il parcourut les départements, fit creuser des canaux et des ports, construire des ponts, réparer les routes, élever des monuments, multiplier les communications. Il tint surtout à se montrer le protecteur et le législateur des intérêts privés. Les Codes civil, penal, de commerce, qu'il fit entreprendre, soit à cette époque, soit un peu plus tard, complétèrent à cet égard l'œuvre de la révolution, et réglérent l'existence intérieure de la nation d'une manière à peu près conforme à son état réel. Malgré le despotisme politique, la France eut, pendant la domination de Bonaparte, uue législation privée, supérieure à celle de toutes les sociétés européennes, qui, avec le gouvernement absolu, conservaient pour la plupart l'état civil du moyen age. La paix générale, la tolérance commune, le retour de l'ordre et la création du système administratif, changèrent en peu de temps la face de la république. On commenca à s'occuper des routes et des canaux. La civilisation se développa d'une manière extraordinaire; et le consulat fut, sous ce rapport, la période reuforcée du Directoire depuis son début jusqu'au 18 fructidor.

C'est anriout après la paix d'Amiena que Bonaparte jeta les foudements de sa puissance future. Il dit lni-même dans les Mémoires publiés en son nom : « Les idées de Napoléon étaient fixées \*; » mais il lui fallait pour les réaliser le secours du » temps et des événements. L'organisation du con-» sulat n'avait rien de contradictoire avec elles; il » accoutumait à l'unité, et c'était un premier pas. » Ce pas fait, Napoléon demenrait assez indifférent » aux formes et dénominations des divers corps » constitués. Il était étranger à la révolution..... » Sa sagesse était de marcher à la journée, sans » s'écarter d'un point fixe, étoile polaire sur la-» quelle Napoléon va prendre sa direction pour » couduire la révolution an port où il veut la faire » aborder. »

Il fit marcher de front, au commencement de

1802, trois grands projets qui tendaieut au même bnt. Il voulut organiser les cultes et constituer le clergé qui n'avait encore qu'une existence religieuse; créer, par la Légion d'honucur, un ordre militaire permanent dans l'armée; et reudre son propre pouvoir, d'abord viager, ensuite béréditaire. Bouaparte s'était installé aux Tuileries, où il reprenait peu à peu les usages et le cérémonial de la vieille monarchie. Il sougcait déià à mettre des corps intermédiaires entre le peuple et lui. Depuis quelque temps, il était en négociation avec le pape Pie VII ponr les affaires du culte. Le fameux concordat, qui créait ucuf archevéchés, quarante et un évêchés avec érection de chapitres, qui établissait le clergé dans l'État et le remettait sons la monarchie extérieure du pape, fut signé à Paris le 15 juillet 1804 et ratifié à Rome le 15 août 1801.

Bonaparte, qui avait détruit la liberté de la presse, créé des tribunaux exceptionnels, et qui s'éloignait de plus en plns des principes de la révolution, comprit qu'il fallait, avaut d'aller plua loin, rompre tout à fait avec le parti libéral du 18 brumaire. En ventôse an x (mars 1802), les tribuns les plusénergiques furent éliminés par une simple opération du sénat. Le tribnnat fut réduit à quatre-vingts membres, et le corps législatif subit une épuration semblable. Environ un mois après, le 15 germinal (5 avril 1802), Bonaparte, ne redoutant plus d'opposition, sonmit le concordat à l'acceptation de ces assemblées dout il avait ainsi préparé l'obéissance. Elles l'adoptèrent à une très-forte majorité. Le dimanche et les quatre grandes fêtes religieuses fureut rétablis, et dés ce moment le gouvernement cessa de suivre le système décadaire. Ce fut le premier abandon du calendrier républicain. Bonaparte espéra s'attacher le parti sacerdotal, plus disposé qu'aneun antre à l'obéissance passive, et enlever aiusi le clergé à l'opposition royaliate et le pape aux intérêts de la coalition.

Le concontal fut inaugurée agrande pompe chans 'Efglies de Nutro-Bann. Le séust, le copy législatif, le tribunat et les principoux fonctionariers, sassistrent à octue écrimonie nauvelle. Le premier consul s'y rendit dans les voitures de l'aucienna con, avec l'enourage et l'étiquet de la vieillo monarchie; des salves d'artillerie annoucierat ce returne du privilége et cet essai de la royauté. Une messe pontificale fut etilelière par le cardinal-légat (Gaprar; et l'on at cantarle su peuple, dans uno

<sup>\*</sup> Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napolion , écrits à Sainte-Hélène , 19me 1 , p. 213.

CONSULAT. 606

proclamation, un langage depuis longtemps inaccoutumé. « C'était au souverain pontife, disait-on, » que l'exemple des siècles et la raison comman-» daient de recourir pour rapprocher les opinions » et réconeilier les eœurs. Le chef de l'Église a » pesé dans sa sagesse et dans l'intérêt de l'Église » les propositions que l'intérêt de l'État avait » dietées. » Il y eut le soir illumination et concert an jardin des Tuileries. Les militaires se rendirent à contre - cœnr à la cérémonie de l'inanguration, et témoignèrent hautement leur désapprohation. De retour dans son palais, Bonaparte questionna à ce sujet le général Delmas, - Comment, lui dit-il, avez-vous trouvé la cérémonie? - C'était une belle eapucinade, répondit Delmas; il n'y manquait qu'un million d'hommes qui ont été tués pour détruire ce que vous rétablisses.

Un mois après, le 25 florés lan x (15 mai 1802), il fit présenter un projet de loi relatif à la création d'une Légion d'honneur. Cette légion devaitêtre composée de quinze cohortes de dignitaires à vie, disposées dans un ordre hiérarchique, ayant na centre, une organisation et des revenus. Le premier eonsul était lo ehef de la légion. Chaque cohorte était composée de sept grands officiers, vingt commandants, trente officiers et trois cents cinquante légionnaires. Le but de Bonaparte fut de commencer une noblesse nouvelle. Il s'adressa an sentiment mal éteint de l'inégalité. En discutant ce projet de loi dans le conseil d'État il ne oraignit pas de faire connaître ses intentions aristocratiques. Lo conseiller d'État Berlier, avant désapprouvé une institution aussi contraire à l'esprit de la république, dit : « Que les distinctions étaient » les hochets de la monarchie. - Je défie, répondit » le premier eonsul \*, qu'on me montre une répu-» hlique ancienne ou moderne, dans laquelle il n'y » ait pas en de distinctions. On appelle cela des » nochers. Eh hien! e'est avec des nochers que » l'on mène les hommes. Je ne dirais pas cela à » nne tribnne; mais dans un conseil de sages et » d'hommes d'État on doit tout dire. Je ne erois pas » que le penple français aime LA LIBERTÉ ET L'É-» GALITÉ. Les Français ne sont point changés par

» dix aus de révolution, ils n'ont qu'un seutiment, » L'HONNEUR. Il faut done donner de l'alimont à » ce sentiment-là; il leur fant des distinctions.

» Voyez comme le peuple se prosterne devant les » CRACHATS des étrangers; ils en ont été surpris :

» aussi ne manquent-ils pas de les porter.... On a

» tout détruit; il s'agit de recréer. Il y a un gou-

» vernement, des pouvoirs; mais tout le reste de » la nation, qu'est-ce? des grains de sable. Nous

» avons au milieu de nous les anciens privilégiés, » organisés do principes ot d'intérêts, et qui sa-

» vent bien ce qu'ils veulent. Je peux compter » nos onnemis. Mais nous, nous sommes épars,

a sans systèmo, sans rénnion, sans contact. Tant

» quo j'y serai, je réponds hien de la républi-» quo; mais il faut prévoir l'aveuir. Croyez-vous

» que la république soit définitivement assise ? » Yous yons tromperiez fort. Nous sommes mai-

» tres do le faire; mais nons ne l'avons pas, et » nons ne l'aurons pas si nous ne jetons point sur » le sol do la France quelques masses de granit. » Bonaparte annonçait par là un système de gon-

vernement opposé à celui que la révolution se proposait d'établir, et que réelamait la société nonvelle.

Cependant, malgré la docilité du conseil d'État. malgré l'épuration subje par le tribunat et le corps législatif, ces trois corps combattirent vivement une loi qui recommençait l'inégalité. La Légion d'honnenr n'obtint dans le conseil d'État que quatorze voix contre dix, dans le tribunat quo trentehuit contre einquante-six, et dans le corps législatif, que cent soixante-six contre cent dix. L'opinion montra pour ce nouvel ordre de chevalerie une répngnance encore plus marquée : ceux qu'on en investit d'abord en furent presque honteux, et lo recurent avec une sorte de dérision. Mais Bonaparte snivait sa marche contre-révolutionnaire, sans s'inquiéter de mécontentements qui no pouvaiont plus enfanter do résistance.

Il voulut assurer son pouvoir par l'établissement du privilège, et affermir le privilège par la durée de son pouvoir. Sur la proposition de Chabot de l'Allier, le tribunat émit le vœu : Qu'il fut donné au général Bonaparte, premier consul, EN GAGE ECLATANT de la reconnaissance nationale. Conformément à ce vœn, le 6 msi 1802, un sénatusconsulte organique nomma Bonsparte consul pour dix ans de plus.

Mais la prolongation du consulst no parnt point suffisante à Bonaparte; et deux mois après, le

<sup>\*</sup> Ce passage est extrait des Mémoires de M. Thibaudeou sur la consulat. Il y a dans ces Mémoires , extrêmement eurieax, des conversations politiques de Bonsparte, des détails sur son gouvernement intérieur, et sur les principales séences du conseil d'Étal , qui répandent beaucoup de jour sur cette époque.

2 août 1802, le sénat, sur la décision du tribunat et du corps législatif, et avec l'assentiment du peuple consulté par dos registres publics porta le décret suivant:

- Le peuple frauçais nomme, et le sénat proclamo Napoléon Bonaparte premier consul à vio.
- Uno statue de la Paix, tenant d'une moin le laurier de la victoire, et do l'autre lo décret du séuat, attestera à la postérité la reconnaissance do la nation.
- Le sénat portera au premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et de l'admiration du peuple français.

On compléta cette révolution, eu accommodant au consulat à vio, et par un simple sénatus-conaulte organiquo, la constitution déjà assez despotique du consulat temporaire. « Sénateurs, dit » Cornudot en leur présentant la nouvelle loi, il » faut fermer sans retour la place publique aux » Gracques. Le vœu des citoyens sur les lois poli-» tiques auxquelles ils obéisseut s'exprimo par la » prospérité généralo; la garantio des droits de la » société place absolument le dogme de la pratique » de la souveraincté du peuplo dans le sénat, qui a est le lien de la nation. Voilà la scule doctrine » socialo. » Le sénat admit cette nouvello doctrine sociale; il s'empara de la souveraineté, et la garda en dépôt jusqu'au momeut convenablo pour la passer à Bonaparte.

La constitution du 16 thermidor an x (4 août 1802) éconduisit le peuple de l'État. Les fonctions publiques et administratives s'immobilisèrent commo celles du gouvornement. Les électeurs furent à vie; le premier consul put augmenter leur nombre; le sénat out le droit de changer les institutions, do suspendre les fonctions du jury, de mettre les départements bors do la constitution, d'annulor les jugements des tribunsux, do dissoudro le corps législatif et le tribunat; le conseil d'État fut reuforcé; le tribunat, déjà décimé par des éliminations, parut encore assez redoutable ponr être réduit à cinquaute membres. Tols fureut en deux années les effravants progrès du privilége et du pouvoir absolu. Tout, vers la fin de 1802, se tronva entre les mains du consul à vie, qui cut une classe dévouée dans lo elergé; nn ordre militaire dans la Légion d'honneur; un corps d'administration dans le conseil d'État; unc machine à décrets dans l'assemblée législative; une maehipe à constitution dans le sénat. N'osant pas détruire encore le tribunst, d'où s'élovaient de tomps à autre quelques paroles de liberté et de contradiction, il lo priva do ses mombres les plus courageux et les plus éloquents, afin d'entendre sa volonté docilement répétée par tous les corps do la nation.

Cette politique intérieure d'usurpation fut étenduo an debors. Bonaparte réunit, le 26 noût, l'îlo d'Elbe, et le 11 sentembre 1802 le Piémont, au territoire français. Le 9 octobre, il occupa les États de Parme, laissés vacants par la mort du duc; oufin le 21 octobre, il fit entrer en Suisse one armée de trente mille hommes, pour appuver un acte fédératif, qui réglait la constitution de chaque canton, et qui avait excité des troubles. Il fournit par la des prétextes do rupture à l'Angleterre, qui n'avait pas siucèrement souscrit à la paix. Le cabinet britannique n'avait éprouvé que le besoin d'une suspension d'armes; et il prépara, neu après le traité d'Amiens, une troisième conlition, ainsi qu'il l'avait fait après le traité de Campo-Formio et au moment du congrès de Rastadt. L'intérêt ot la situation de l'Angleterre devaient seuls amener nne runture, que précipitérent les réunions d'États opérées par Bonaparte, et l'influence qu'il conservait sur les républiques voisines, appelées à une indépendance complète d'après les derniers traités. Bonsparte, à sou tour, ne respirant que la gloire des champs de bataille, voulant agrandir la France par des conquêtes, et achever sa propre élévation par des victoires, no pouvait pas se condamner au repos : il lui fallait la guerre, nuisqu'il n'avait pas voulu la liberté.

Les doux cabinets échangèrent quelque temps des notes diplomatiques fort aigres. Lord Whitworth, ambassadeur d'Angleterre, finit par quitter Paris le 25 floréal an x1 (45 mai 1803). La paix fut définitivement rompue : de part et d'antre on se prépara à la guerre. Le 26 mai, les troupes françaises entrérent dans l'électorat d'Hanovre. L'empire germanique, à la veille d'expirer, n'y mit aucun obstaclo. Le parti des chouans émigrés, qui n'avait rien entrepris depuis la machine infernale et la paix continentale, fut encouragé par cette reprise d'hostilités. L'occasion lui parut favorable; et il ourdit à Londres, du cousentement du cabinet britannique, une conspiration, à la tête de laquelle furent Pichegru et Georges Cadoudal. Les conjurés débarquèrent secrètement sur les côtes do France, et se rendirent tout aussi secrètement à Paris. Ils s'abouchèrent avec le général Morcau, que sa fenime avait entrainé dans

608 CONSULAT.

le parti royaliste. Mais au moment où ils s'apprétaient à exécuter leur comp de main, la plupart d'entre eux furent arrétés par la police, qui avait découvert leur complot et suivi leurs traces. Georges fut puni de mort; on trouva Piehegru étranglé dans sa prison, et Moreau fut condamné à deux ans de détention qui se changèreut en hannissement.

Cette conspiration, découverte au milieu de février 1804, rendit encore plus chère à la masse du peuple la personne meuacée du premier cousul; il reçut des adresses de tous les corps de l'État et de tous les départements de la république, Vers ee même temps, il frappa une illustre victime. Le 15 mars, le duc d'Enghien fut enlevé par un escadron de cavalerie au château d'Etteinheim, dans le grand-duebé de Bade, à quelques lieues du Rhin. Le premier consul erut, d'après des indices de police, que ce prince avait dirigé le dernier complot. Le due d'Enghieu fut conduit précipitamment à Vinceunes, jugé en quelques heures par une commission militaire, et fusillé dans les fossés du ebâteau. Cet attentat ne fut poiut un acte de politique, d'usurpation, mais bieu de violence et de colère. Les royalistes avaient pu croire, au 18 brumaire, que le premier cousul étudiait le rôle de Monk; mais, depuis quatre aunées, il les avait guéris de cette espérance. Il n'avait plus besoin de rompre avec eux d'une mauière aussi sauglante, ni de rassurer, comme on l'a dit, les jacobins, qui n'existaient plus. Les hommes qui restaient attachés à la république, craignaieut alors beaucoup plus le despotisme que la contrerévolution. Tout porte à croire que Bonaparte, qui comptait peu avec la vie des hommes, peu avec le droit des gens, qui avait déjà pris l'habitude d'uue politique emportée et expéditive, crut le priuce au nombre des conjures, et voulut en finir, par un terrible exemple, avec les conspirations, le seul danger pour son pouvoir à cette époque.

anager pour son pouvora a cette epoque.

La guerre de la Consqli-resigne, et a consqliration de Georges et de Pichegra, servireut d'échéolou à Busuparte pour monter du consula à
l'empire. Le 6 germinul a na tu (27 mars 1804),
e festat, en recevant communication de complot,
envoys une députation au premier consul. Le président François de Neufebbleaus éégrimas en ces
termes : « Citoyen premier consul, rous foudeson en en couvelle, mais vous devez l'éterniser :
» l'éclast reist rice naus la darée. Nous se sustrois
» l'éclast reist rice naus la darée. Nous se sustrois
» d'outer que cette grande iglée ne vous si occupé,

o car votre génie crésteure mibrasse tout et n'oubilie rien. Mais ne différez point; vous étes pressés par le temps, par les érénements; par les conprieteurs, par les mibricurs; vous l'Etes, dans un autre sens, par une inquétude qui agite les Prançais. Vous pouvez euchainer le temps, maitrier les érénements, désarmer les ambilieurs, tranquilliers la Prance entière, en lui domnant des insultations qui cincuments. des productions de par les pierrs. Citoyen premier coussal, soyre, le pour les pierrs. Citoyen premier coussal, soyre, a de tous les citoques. »

Bonaparte répondit de Saint-Cloud, le 5 floréal an xn (25 avril 1804), au sénat : « Votre adresse » n'a pas cessé d'être présente à ma pensée; elle a » été l'objet de mes méditations les plus constan-» tes. Vous avez jugé l'hérédité de la suprême ma-» gistrature nécessaire pour mettre le peuple à » l'abri des complots de nos ennemis et des agi-» tations qui ualtraient d'ambitions rivales. Plu-» sieurs de nos institutious vous ont en même » temps paru devoir être perfectiounées pour as-» surer sans retour le triomphe de l'égalité et de » la liberté publique, et offrir à la nation et au » gouvernement la double garantie dont ils ont a besoin. A mesure que i'ai arrêté mon attention » sur ces grands objets, j'ai senti de plus en plus » que, dans une circoustauce aussi nouvelle » qu'importante, les conseils de votre sagesse et » de votre expérience m'étaient nécessaires ponr » fixer toutes mes idées. Je vous invite donc à me » faire connaître votre pensée tout entière. » Le sénat répliqua à sou tour, le 14 floréal (4 mai) : « Le senat pense qu'il est du plus grand intérêt » du peuple français de coufier le gouvernement » de la république à Napoléon Bonaparte, empe-» reur héréditaire. » C'est par cette scène arrangée qu'on préluda à l'établissement de l'empire. Le tribun Curée engagea la discussion, dans le

Le tribuo Carrie engages la discussión, dans le tribuota, par une motion d'ordre; il fa valori les mêmes motifs que ceux des séntateurs. Sa motion de la coura de compressement. Carront seul cut le courage de combattre l'empire. « Le suis loin, a divid, el vouloir atténuer les louages donneis » an premier consul; mais quedques services qu'un coltopa ni la prordré a sa patrie, il des de horres e que l'honneur, autant que la raison, imposent à la reconnaissance nationale. Si ec tolsyen a par estat en la resonaissance nationales de ce tolsyen a » restaure la liberté publique, s'il a opéré le » lut de son pays, sera-ce une récompence à lui de son pays, sera-ce une récompence à l'un de la consensation de la conferie de la de son pays sera-ce une récompence à l'un de la consensation de la



ranau 6



Cortiĝe du couronnement de l'Empereur



CONSULAT. 609

» offiri que le ascriñec de cette néue liberté, e ne eravice passanémir son propre ourrage que » de faire de son pays son patrimoine particulier » Du momenta qu'il fui proposé a sepule français « de voter aur la question du consulta à vic, chacum pat sidement juger qu'il estatait une asvière pensée; an vit se succèder une foule d'institutions évidemment mouarchiques. Aujourd hai se découver enfia, q'une manière pasitive, le terme de taut de mesures préliminaires : aous sommes appleés à nous pronoucer sur la proposition formelle de rétabir le syndie.

» riale es béréditaire au premier consul.

» La libèrdi facile done montré à l'homme
» pour qu'il se phi jamais en jouir l'Non, je ne
poir qu'il se phi jamais en jouir l'Non, je ne
poir conseuir à regardere chieu, si universellement préféré à tous les autres, sans lepade
sul des autres au ces me difficient en de miner
ben les autres en sont rien, comme ne simple
ben de saures gouvernement arbitriers. L'ai void

» possible, que le régime en est facile et plus six
ble qu'aucun gouvernement arbitriers. L'ai void
dans le temps contre le cousulat à vie je vois
de même courte le résiblissement de la monarchie, comme je peuse que ma qualité de tribun

» chie, comme je peuse que ma qualité de tribun

» chie, comme je peuse que ma qualité de tribun

» chie, comme je peus que ma qualité de tribun

Mais il fut le seul à penser ainsi; et ses collègues s'élevèrent à l'euvi et avec étouucment coutre l'opiniou de ce seul homme resté libre. Il faut voir, dana lea discours de cette époque, le prodigieux changement qui s'était opéré dans les idées et dans le langage. La révolution avait rétrogradé jusqu'aux principes politiques de l'ancieu régime : il y avait la même exaltation et le même fanatisme, mais c'était une exaltation de flatterie et uu fanatisme de servitude. Les Français se jetaient dans l'empire, comme ils s'étaient jetés dans la révolution. Ila avaient tout rapporté à l'affranchissement des peuples, au siècle de la raisou; ils ne parlèrent plus que de la graudeur d'uu homme et du siècle de Bonaparte; et ils combattirent bientôt pour faire des rois comme naguère pour créer des républiques.

Le tribanat, le corps législatif et le génat, votérent à l'eur l'empire, qui fut proclamé Saint-Cloud, le 2 floréal an xu (18 mai 4804). Le même joar an sénatas-cousulte médifia la constitution, qui fut appropriée au nourel ordre de choses. Il fallus ton satirail à cet empire : on lui donna des princes frauçais, de grands diguitaires, des maréchaux, des chambellans et dès pages. Tonte pu-

blieité fut détruite. La liberté de la presse avait été déjà soumise à une commission de censure; il ne restait qu'une tribune, elle devint silencieuse. Les seances du tribunat forent partielles et secrètes, comme celles du conseil d'État, et, à dater de ce jour, pendant dix aunées, la France fut gouveruée à huis clos. Joseph et Louis Bonaparte furent reconuus priuces frauçais. Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Masséna, Augereau, Bernadotte, Soult, Brune, Lanues, Mortier, Ney, Dayoust, Bessières, Kellermann, Lefebyre, Pérignou, Serrurier, furent nommés maréchaux d'empire. Les départements firent des adresses, et le clergé compara Napoléou à un nouveau Moise, à uu nouveau Mathatias, à uu nouvean Cyrus, etc. Il vit dans son élévation le doigt de Dieu, et il dit: Que la soumission lui était due, comme dominant sur tous : à ses ministres comme envoyés par lui : parce que tel était l'ordre de la Providence. Le pape, Pie VII, viut à Paris, pour consacrer la nouvelle dynastie. Le couronnement eut lieu, le dimauche 2 décembre, dans l'église de Notre-Dame. Cette soleunité fut préparée lougtemps d'avauce, et l'ou en régla tout le cérémonial d'après les anciens usagea. L'empereur se reudit à l'église métropolitaine, escorté par sa garde, avec l'impératrice Joséphiue, dans une voiture surmontée d'une couronne et trainée par buit chevaux blancs. Le pape, les cardinanx, les arebevêques, les évêques, et tous les granda corpa de l'État l'attendaient dans la cathédrale, qui avait été magnifiquement ornée pour cette cérémonie extraordinaire. Il fut harangné à la porte; et il monta ensuite, revêtu du mauteau impérial, la couronue sur la tête et le sceptre à la maiu, aur uu troue élevé au foud de l'église.

Le grand aumouier, un cardinal et un évêque vinrent le preudre, et le couduisireut an pied de l'autel pour y être sacré. Le pape lui fit une triple onction sur la tête et sur les deux mains, et il pronouça l'oraison anivante: « Dieu tout-puissant, » qui avez établi llazael pour gouveruer la Syric,

et 16u roi d'Iavel, en leur manifestant vos voloutés par l'organe du prophète Élie; qui avez o également répandu l'onction sainte des rois sur la tête de Suil et de David par le ministère du prophète Samel, répander par mes mains les utrésors de vos grâces et de vos bénédicions sur votre servicieur Napoléon, que, malgré utre indignité persounelle, nous conscrons aujourd'hui ennerner qui votre nous. Le pape le ramera solenocilement à non trònç, e, après qu'il et lipet des l'Examples le serment prescrit par la nouvelle constitution, le chef des bébraus d'amos est d'une vois (fort) : Le trébéraus d'amos est d'une vois (fort) : Le tréplorieux et le tré-susquite empereur des Français et cooranné et intronsiel vier l'empereur I Lèglise réceuti aussitôt du même cri, il y eut une abre d'artillerie, e le pape entonna le Te Deum. Pendant plusieurs jours les fites se multiplièreurs i mis ces fêtes commandées, cos fêtes du porvoir abolo, par respirarient point cette joir vive, fact du provide abolo, par les parties de la commandée de la provide abolo, par les la commandées de la provincia de la comme che avait suite chefu de début de despoisses comme cle avait saite échit de la libercié.

Le consulat fut la deraière période de l'existence de la république. La révolution comunença à se faire homme. Pendant la première époque du gouvernement consulaire. Bonapurie a atatenla lea classes proscrites en les rappelant, il trouva un peuple encore agité de toutes les passions, qu'il rameo au callem par le travail, au bien-d'ere par

le rétablissement de l'ordre; enfin, il forca l'Europe, une troisième fois vaincue, à reconnaître son élévation. Jusqu'au traité d'Amiens, il rappela daus la république la victoire, la concorde, le bien-être, sans sacrifier la liberté. Il ponyait alors, s'il avait voulu, se faire le représentant de ee graud siècle, qui réclamait la consécration d'une égalité bien entendne, d'une liberté sage, d'une civilisation plus développée, ce uoble systême de la dignité bumaine. La nation était entre les mains du grand homme, ou du despote; il dépendait de lni de la conserver affranchie, ou de l'asservir. Il aima mieux l'accomplissement de ses projets égoistes, et il se préféra tont seul à l'humanité entière. Éleré sous la tente, venu tard dans la révolution, il ne comprit que son côté matériel et intéressé; il ne crut ul aux besoins moraux qui l'avaient fait nattre, ui aux croyances qui l'avaient agitée, et qui tôt ou tard devaient reveuir et le perdre. Il vit un soulévement qui prenaît fin, un peuple fatigué qui était à sa merci, et une couronne à terre qu'il pouvait prendre.

FIN DU CONSULAT.



LOUIS SONAPARTS.





Sacre de Napoleon

## CHAPITRE IL

Caractère de l'empire. - Changemeut des républiques créées per le Directoire, en reyenmes. - Troisième coalitien ; prise de Vieuen; victoires d'Ulm et d'Austerlitz; paix de Presbonrg; érection des deux reyoumes de Bavière et de Wurtemberg contre l'Autriebe. - Confédération du Rhin. - Joseph Napoléon est nommé roi de Naples ; Leuis Napoléon , roi de Hellande .- Quatrième coalition ; bateille d'Iéna , prise de Berlin ; victoires d'Eylau et de Friedland ; paix de Tilsit ; la monarchie prussicana est réduite de moitié; las danx royaumes de Sexe et de Wastphalie sont institués contre elle. - Celui de Westphelie est doupé à Jérème Naveléon .- Le grand empire s'élère avec ses revaumes secondaires, sa confédération du Rhin , sa médiation suisse , ses groads fiefs ; il est modelé sur celui de Charlemagne. - Blooms continental ; Napoléon emploie le cessation du commerce pour réduire l'Angletorre , comme il e employé les armes pour soumettre le centiacul. - Invasion du Portugal et de l'Espague ; Jeseph Napoléou est nommé rei d'Espague ; Murat le remplace sur le trone de Naples. - Nouvel ordre d'événements ; imprrection nationale de le Pénimule ; inite raligiause du pape ; opposition commerciale de la Hollenda. - Cioquième coalition ; victoire de Wagram ; paix de Vienne, mariage da Napeléon avec l'erchiduchesse Merie-Louise. -- Le premier essal de résistance écheue ; le pape est détrôné , la Heilande réceia à l'empire, et la guerre d'Espagne poursuivie avec vigueur. - La Russie reneuce eu système continental ; campagne de 1812 ; prise de Moscow ; désastreuse retraite. - Réaction contre le puissance de Napoléon ; campagne de 1813 ; défection générale. -- Coalition de tante l'Europe ; fatigue de le France; mervailleuse campagne de 1814. -- Les confédérés à Paris; abdication de Fontainebleau; caractère de Repoléou; son rôle dans la révolution française, -Canalnaian

Depuis l'établissement de l'empire, le pouvoir devint plus arbitraire, et la société se réforma d'une manière aristocratique. Le grand monvement de recomposition, qui avait commencé au 9 thermidor, allait toujours croissant. La convention avait licencié les classes; le Directoire, battu les partis; le consulat, gagné les hommes; l'empire les corrompit par des distinctions et des priviléges. Cette seconde période fut l'opposé de la première. Sous l'une, on vit le gouvernement des comités exercé par des hommes éligibles tous les trois mois, sans gardes, sans honoraires, sans représentation, vivant de quelques francs par jour, travaillant dix-huit heures sur de simples tables de noyer; sous l'autre, le gouvernement de l'empire avec tont son attirail d'administration, ses chambellans, ses gentilshommes, sa garde prétorienne, son hérédité, son immense liste civile et sa hruvante ostentation. L'activité nationale se

porta outièrement vers le travail et la guerre. Tous les intérêts matériels, toutes les passions amhitieuses, s'arrangèrent hiérarchiquement sous un seul chef, qui, après avoir sacrifie la liberté par l'établissement du pouvoir absolu, détruisit l'égalité par la noblesse. Le Directoire avait éraie tous les États environ-

nant en républiques: Napoléon vontut les constituer sur le nodèle de l'empire. Il commença par l'Italie. La consuite d'État de la république ciasipion décida qu'on réalbirait la monarchie héréditaire en faveur de Napoléon. Son vice-président, M. elley, vinit Paris la tiramentere cette décision. Le 30 ventées en xui (17 mars 1805), il ent reçu aux l'ulières en audience solemnélle. Napoléon était sur son trône, environné des a cour et de tout l'échat à proviées souraine dont il aimait la représentation. M. Melty lui offit la comme au nom de ses consciegons. Sie, iul dici-l'arrena en nom de ses consciegons. Sie, iul dici-l'

en finissant, daignez combler le vus de l'assemblée que j'ai l'homen de présider. Intersprée de tous les esstiments qui minent tous les centres de l'assemblée que l'assemblée que l'assemblée que l'assemblée de l'asse

L'empereur alla prendre possession do ce royaume et , le 26 mai 4805, il reçut à Milan , la conronne de fer des Lombards. Il nomma nonr vice-roi d'Italie, son fils adoptif, le prince Eugène de Beauharnais; et il se rendit à Gènes, qui renonca également à sa souveraineté. Le 4 juin 1805, son territoire fut réuni à l'empire, et forma les trois départements de Gènes, de Montenotte, et des Apennins. La petite république de Lucques se trouva comprise dans cette révolution monarchique. Sur la demande de son gonfalonnier, elle fut donnée en apanage au prince et à la princesse de Piomhino, l'une des sœurs de Napoléon. Celuici, après cette tonrnée royale, repassa les Alpes, et revint dans la capitalo de son empire; il partit bientôt ponr le camp de Boulogne, où se préparait une expédition maritime contre l'Angleterre.

Ce projet de descente, que le Directoire avait eu après la paix de Campo-Formio, et le premier consul après la paix de Lnnéville, avait été repris avec beanconp d'ardeur depnis la nonvelle rupture. Au commencement de 1805, une flottille de deux mille petits hâtiments, servis par seize mille marins, portant une armée de cent soixante mille hommes, nenf mille chevaux, une nombreuse artillerie, était rassemblée dans les ports de Bou-\*logne, d'Étaples, Wimereux, Ambleteuse et Calais. L'empereur hâtait par sa présence le dénoûment de cette expédition maritime, lorsqu'il apprit que l'Angleterre, pour se sonstraire à la descente dont elle était menacée, avait décidé de nouveau l'Antriche à rompro avec la France, et que toutes les forces de la monarchie antrichienne s'étaient ébranlées. Quatre-vingt-dix mille hommes, sous l'archiduc Ferdinand et le général Mack, avaient passé l'Inn, envahi Munich et chassé l'électeur de Bavière, allié de la France ; trente mille, sons l'archidne Jean, occupaient le Tyrol; et l'archiduc Charles, avec cent mille hom-

mes, a'avançait sur l'Adige. Deux armées trassepélisposaient à joindre les Autrichiens. Pitt avait fait les plus grands efforts pour organiser cette troisième calition. L'établisseme din ryanume d'Italie, la rémion de Génes et du Piémont à la France, l'influence ouverte de l'empereur sur la Hollande et la Suisse, souleraient de nouveau l'Europe, qui redoutait aiquarde l'ul l'ambition de Napoléon, comme elle avait eraint, dans les protraité d'Allance entre le misiatre britannique et le calinet rasse avait été signé le 11 avril 1805, et-l'Autriche y avait acedé le 90 autris d'ellance et l'avait de l'avait de l'avait de l'avait de l'avait d'allance avait été signé le 11 avril 1805,

Napoléon quitta Boulogne, retonrna à Paris en toute bâte, se rendit au sénat le 23 septembre, obtint une levée de quatre-vingt mille bommes, et partit le lendemain pour commencer la canipagne. Il passa le Rbin le 1e octobre, et entra en Bavière le 6, avec une armée de cent soixante mille bommes. Masséna arrêta le prince Charles en Italie, et l'empereur fit la gnerre d'Allemagne au pas de course. En quelques jonrs, il passa le Danube, entra dans Munich, remporta la vietoire de Wertingen, et força, à Ulm, le général Mack à mettre bas les armes. Cette capitulation désorganisa l'armée autrichienne. Napoléon poursuivit le cenrs de ses victoires, occupa Vienne le 13 novembre, et marcha en Moravie, à la rencontre des Russes, anxquels s'étaient ralliés les débris des troupes battues.

Le 2 décembre 1805, anniversaire du couronnement, les deux armées en vinrent aux mains, dans la plaine d'Austerlitz. Les ennemis avaient quatre-vingt-quinze mille hommes sous les drapeaux; les Français quatre-vingt mille. De part et d'autre l'artillerie était formidable. La bataille commença an soleil levant. Ces masses énormes s'chranlèrent; l'infanterie russe ne tint point contre l'impétuosité de nos troupes et les manonvres de leur général. La gauche de l'ennemi fut eoupée la première; la garde impériale russe donna pour rétablir la communication, et fut entièrement écrasée. Le centre essuya le même sort ; et, à une henre après midi, la victoire la plus décisive avait complété cette merveillense campagne. Le lendemain, l'emperent félicita l'armée par une proelamation, sur le champ de bataille même. « Soldats, leur dit-il, je snis content de » vons; vons avez décoré vos aigles d'nne immor-» telle gloire! une armée de cent mille hommes. » commandée par les empereurs de Russie et



MURAT.



Bataille d'Austerlitz





» d'Autriche, » été, eu moins de quatre jours, on coupée ou dispersée, cequi a échappé votre » fer s'est noyé dans les lace, Quarante drapeux, les étendand de la parle impériale russe, cent vings pièces de canon, vings généranx, plus de cette journée à junsais célèbre. Cette infanterie su cette journée à junsais célèbre. Cette infanterie su cette journée à junsais célèbre. Cette infanterie su trataiée, et de nombre supérieur, à pa présister à votre choe; et désormais vons n'avex plus de rivant à rédouter. Ainsi, en deux mois, e cette troisième coalition a été vainece et dissonné : b'un arnisice fut coedu ner l'Autriche; et les Russes, qui auraieur pa étracérasés, obtineme de se retire par journées d'êtape.

La paix de Presbourg suivit les victoires d'Ulm et d'Austerlitz : elle fut signée le 26 décembre. La maison d'Autriche, qui avait perdu ses possessions extérienres, la Belgique et le Milanais, fut entamée cette fois dans l'Allemagne même. Elle eéda les provinces de la Dalmatie et de l'Albanie au royaume d'Italie; le comté du Tyrol, la ville d'Augsbourg, la principauté d'Eichstett, ane partie da territoire de Passau, et toutes ses possessions dans la Souabe, le Brisgan et Ortenan, aux électorats de Bavière et de Wurtemberg, qui furent transformés en royanme. Le grand-duché de Bade profita aussi de ses dépouilles. Le traité de Preshourg compléta l'abaissement de l'Autriebe, commencé par le traité de Campo-Formio, et continué par celui de Lunéville. L'empereur, de retour à Paris, couronné de tant de gloire, devint l'objet d'une admiration si générale et si empressée qu'il fut lui-même étonrdi par l'enthousiasme publie, et s'enivra de sa fortune. Les corps de l'État rivalisèrent d'obéissance et de flatteries. Il recut le titre de Grand; et le sénat, par un décret, lui consacra un monument triomphal.

Napoleon s'affermit davantage encore dans le système qu'il rait embrasel. La rictoir de Marenge et la paix de Lanéville avaient sanctionné le consulat ¡ a toitoire d'Ausserlite et la paix de Presbourg consacrèrent l'empire. Les dernière restets de la révolution furent abandonnés. Le l' javaire 1806, on remplaça définitivement le claendrier républician par le calendrier grégoiren, après quatorre années d'esistence. Le Paratheon fut rendu su eulle, et hieatôt le tribunat cessa méme d'exister. Mais l'empereur s'attachs surtout de Raples, Ferdinand, ayant violé, pendant le devaires guerre, le traisfé de paix avec la France, devaires querre, le traisfé de paix avec la France, devaires querre, le traisfé de paix avec la France, devaires querre, le traisfé de paix avec la France, ces l'actives de l'active de la constant de devaires querre, le traisfé de paix avec la France, de l'active de l'active

eut ses États envahis; et le 30 mars, Joseph Bonaparte fut déclaré roi des Deux-Sieiles. Peu après, le 5 juin 1806, la Hollande fut changée en royaume, et reçut un autre frère de l'empereur, Louis Bonaparte, pour monarque. Il n'existait plus aucune des républiques créées par la convention ou par le Directoire. Napoléon, qui nommait des rois secondaires, rétablit le régime militaire hiérarchique et les titres du moven âge, Il érigea la Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, Cadore, Bellune, Conégliano, Trévise, Feltre, Bassano, Vicence Padoue, Rovigo, en duchés grands fiefs de l'empire. Le maréchal Berthier fut investi de la priueinauté de Neufchâtel, le ministre Tallevrand de celle de Bénévent, le prince Borghése et sa femme de eelle de Guastala, Murat du grand-duché de Berg et de Clèves, Napoléon, qui n'avait osé détruire la république suisse, s'en était déclaré le médiateur; et il acheva l'organisation de son empire militaire, en plaçant sous sa dépendance l'ancien corps germanique. Le 12 juillet 1806, quatorze princes du midi et de l'ouest de l'Allemagne se réunirent en confédération du Rhin, et reconnurent Napoléon pour protecteur. Le 1er août, ils notifièrent à la diète de Ratisbonne leur séparation du corps germanique : l'empire d'Allemagne n'exista plus, et François II en abdiqua le titre dans une proclamation. Par une convention signée à Vienne le 15 décembre, la Prusse céda le pays d'Anspach, Clèves et Neufehâtel, pour l'électorat d'Hanovre.

Napoléon cut tout l'Oreident sons sa main. Matre absolu de la France, et de l'Islair, comme empereur et roi, il l'était encore de l'Espagne, par la sabordination de cette cour le Raples et de la llollande, par ses deux fréres; de la Suisse, par l'acte de médiation; reit dispossit en Allemagne der sois de Barière, de Wartemberg et de la confederation du Bhin entre l'Autriche et la l'usual par après la paix d'Aniena, en maintenant la literie, et de limit portecteur de la Prance nant la literie, et de limit portecteur de la Prance comprés, il econdama à une longe latte, qui devait fair par la dépendance du continent ou par sa proper entire.

Cette marehe envahissante occasionna la quatrième coalition. La Prusse, demeurée nentre depnis la paix de Bàle, avait été sur le point, dans la dernière eampagne, de se réunir à la coalition austro-russe. La rapiditir des victoires de l'empereur l'avait seule retenue; unité effryée ceits fois de l'accroissement de l'empire, et couveragé par le hel fast de ses troupes, elle se ligus avec la Russie pour chasser les Français de Aldmangne. Le cabinet de Berlin exiges, sous peine de guerre, que les troupes repressauent le Rhin. I voultet en même semps former dans le nord de l'Allemagne. Le cabinet de l'allemagne une ligue centre la confédération du midi. L'empereur qui était dans le temps de ses prospérités, de la jumense de son pouvoir, et de l'associationen national; marcha contre la Prusse, loin de se soumette à son ultimatem.

La campagne s'onvrit aux premiers jonrs d'octobre. Napoléon accabla, selon son ordinaire, la coalition, par la promptitude de sa marche et la viguent de ses coups. Le 14 octobre, il détruisit à léna la monarchie militaire de Prusse, par nne victoire décisive; le 16, quatorze mille Prussiens mirent bas les armes à Erfurth; le 25, l'armée française entra dans Berlin, et la fin de 1806 fut employée à prendre les forteresses prussiennes, et à marcher en Pologne contre l'armée russe. La campagne de Pologne fut moins rapide, mais aussi brillante que celle de Prusse. La Russie se mesura, pour la troisième fois, avec la France. Vaineue à Zurich, vainene à Austerlitz, elle lo fut encore à Evlan et à Friedland. Après ces mémorables journées. l'empereur Alexandre entra en négociation. et conclut à Tilsitt, le 21 juin 4807, un armistice qui fut suivi, le 7 juillet, d'un traité définitif.

La paix de Tilsitt étendit la domination française sur le continent. La Prusse fut réduite de moitié. Napoléon avait institué, dans le midi de l'Allemagne, les deux royaumes de Bavière et de Wurtemberg contre l'Autriche; il créa, plus avant dans le nord, les deux royaumes feudataires de Saxe et de Westphalie contre la Prusse. Celui de Saxe, formé de l'électorat de ce nom et de la Pologne prussienne, érigée en grand-duché de Varsovie, fut donné au roi de Saxe; celui de Westphalie comprit les États de Hesse-Cassel, de Brunswick, de Fulde, de Paderborn, la plus grande partie du Hanovre, et fut donné à Jérôme Napoléon. L'emperenr Alexandre, qui souscrivit à tous ces arrangements, évacua la Moldavie et la Valachie. La Russie demeura pourtant la scule puissance intacte, quoique vaineue. Napoléon suivait de plus en plus les traces de Charlemagne; il avait fait porter devant lui, le jour de son sacre, la couronne, l'épée et le sceptre du roi franc. Un pape avait passé les Alpes pour consacrer sa dynastie,

et il modelait ses États sur le vaste empire de ce conquérant. La révolution avait voulu rétablir la liberté antique. Napoléon restaura la biérarchie militaire du moyen age ; elle avait fait des eitoyens, il fit des vassaux; elle avait changé l'Europe en républiques, il la transforma en fiefs. Comme il était grand et fort, comme il était survenu après une secousse qui avait satigué le monde en l'éhranlant, il put l'arranger passagèrement selon sa pensée. Le grand empire s'éleva au dedans avec son système d'administration, qui remplaça le gouyernement des assemblées; ses cours spéciales, ses l'veces, où l'éducation militaire fut substituée à l'éducation républicaine des écoles centrales; sa poblesse béréditaire, qui compléta, en 1808, le rétablissement de l'inégalité; sa discipline civile, qui rendit la France entière obéissante au mot d'ordre comme une armée; au dehors, avec ses royaumes secondaires, ses États confédérés, ses grands fiefs et son chef suprême. Napoléon, n'éprouvant plus de résistance nulle part, put courir et commauder d'un bout du continent à l'autre.

A cette époque, tonte l'attention de l'empereur se dirigea sur l'Angleterre, la seule pnissance qui påt se sonstraire à ses atteintes. Pitt était mort depuis un an, mais le cabinet britannique suivait avec beaucoup d'ardeur et d'opiniatreté ses plans à l'égard de la France. Après avoir vainement formé une troisième et une quatrième coalition, il ne déposa point les armes. La guerre était à mort. La Grande-Bretagne avait déclaré la France en état de blocus; et elle fournit à l'empereur le moyen de la placer elle-méme, par une mesure semblable, bors des relations européennes. Le blocus continental, qui commença en 1807, fut la seconde période du système de Bonaparte. Ponr arriver à une suprématie universelle et non contestée, il employa les armes contre le continent, et la cessation du commerce contre l'Angleterre. Mais en interdisant aux États de terre ferme toute communication avec la Grande-Bretagne, il se prépara de nouvelles difficultés, et il ajouta bientot, anx inimitiés d'opinion qu'excitait son despotisme, aux haines d'État que lui faisait enconrir sa domination conquérante, le déchainement des intérêts privés et la souffrance commerciale occasionnés par le blocus.

Cependant toutes les puissances semblaient unies dans le même dessein. L'Angleterre fut mise au ban de l'Europe continentale jinsqu'à la paix générale. La Russie et le Danemark dans les mers de Nord, la France, l'Espagne et la Hollande, dans la Méditerranée et dans l'Océan, furent obligés de se déclarer contre elle. Ce moment fut celui du maximum de la puissance impériale. Napoléon employa toute son activité et tout son génic à créer des ressources maritimes capables de balancer les forces de l'Angleterre, qui avait alors onze cents vaisseaux de guerre de toute espèce. Il fit crenser des ports, fortifier les côtes, construire des vaisseaux, et disposa tout pour combattre, dans quelques années, sur ce nouvoau champ de bataille. Mais avant que ce momeut arrivat, il voulut s'assurer de la Péninsule espagnole, et y placer sa dynastio pour y introduire une politique plus ferme et plus personnelle. L'expédition de Portugal en 1807, et l'invasion de l'Espagne en 1808, commencèrent pour lui et pour l'Europe un nouvel ordre d'événements.

Depuis longtemps le Portugal était une véritable colonie anglaise. L'empereur, d'accord avec les Bourbons de Madrid, décida, par le traité de Fontainebleau du 27 octobre 1807, que la maison de Bragance avait cessé de régner. Une armée francaise, sous les ordres de Junot, entra dans le Portugal. Le prince régent s'embarqua pour le Brésil, ct les Français occupérent Lisbonne le 30 novembre 1807. Cette invasion ne fut qu'un acheminement à celle de l'Espagne. La famille royale était dans la plus grande anarchie : le favori Godoi était maudit par le peuple, et le prince des Asturies, Ferdinand, conspirait contre le pouvoir du favori de son père. Quoique l'empereur ne dut pas craindre beaucoup un pareil gouvernement, il avait été alarmé d'un armement maladroit fait par Codoi. lors de la guerre de Prusse. C'est sana doute à cette époque qu'il projeta de mettre un de ses frères sur le tronc d'Espagne; il crut abattre facilement une famille divisée, une monarchie mourante, et obtenir l'assentiment d'un peuple qu'il rappellerait à la civilisation. Sous le prétexte de la guerre maritime et du blocus, ses troupes pénétrèrent dans la Péninsule, occupèrent ses côtes, ses priucipales places, et se postérent près de Madrid. On insiuna alors à la famille royale de se retirer dans le Mexique à l'exemple de la maison de Bragance. Mais le peuple se souleva contre ce départ; Godoi, objet de la haine publique, courut les plus grands risques pour sa vie; et le prince des Asturies fut proclamé roi, sous le nom de Ferdinand VII. L'empereur profita de cette révolution de cour pour opérer la sienne. Les Français entrérent dans Ma-

drid, et il se rendit lai-núme à Bayonne, où il appela les princes seggados. Ferdinand restitus la couronne à son père, qui i rei deuit à son tour en a fretre d'avaplois, reclui-ci la it décentre à son fetter develà par une junte suprème, par le conseil offette develà par une junte suprème, par le conseil fett mis su châteu de Valencey, et Clarles I Vivini balbeir Compiègne. Napolen appela son beau-frère Murat, grand-luc de Berg, au trêno de Napoles, en republicement de Joseph.

A cette époque commença la première opposition contre la domination de l'empereur et le système continental. La réaction se déclara dans troia pays, jusque-là alliés de la France, et provoqua la cinquième coalition. La cour de Rome était mécontente : la Péninsule était blessée dans son orgueil national, par l'imposition d'un roi étranger; dans ses usages, par la suppression des couvents, do l'inquisition et de la grandesse : la Hollando souffrait dans ses relations commerciales par le blocus, et l'Autriche supportait impatiemment ses pertes et sa position aubordonnée, L'Angleterre, qui épiait toutes les occasions de ranimer la lutte sur le continent, provoqua la résistance de Rome, de la Péninaule et du cabinet de Vienne. Le pape était en froidcur avec la France depuis 1805; il avait espéré qu'en retour de sa complaisance pontificale pour le sacre de Napoléon, on restituerait au domaine ecclésiastique les provinces que le Directoire avait réunics à la république cisalpine. Deçu dana son attente, il reutra dans l'opposition européenne contre-révolutionnaire, et de 1807 à 1808 les États romaina devinrent le rendez-vous des émissaires anglais. Après des représentations un peu vives, l'empereur donna l'ordre au général Miollis d'occuper Rome, lo pape le menaça d'excommunication, et Napoléou lui enleva les légations d'Ancône, d'Urbin, de Macérata, de Camérino, qui firent partie du royaume italien. Le légat quitta Paris le 3 avril 1808; et la lutte religieuse, ponr des intérets temporels, s'engagea avec le chef de l'Église qu'il aurait fallu ne pas reconnaître ou ne pas dépouiller.

La guerre avec la Péninsule fut plus sérieuse encore. Les Espaguols reconnurent pour roi Ferdinand VIII, dans une junte provinciale tenue à Se-viille le 27 mai 1808, et ils prireut les armes dans toutes les proviuces que n'occupaient point les troupes françaises. Les Porungis se soulevireut aussi, le 16 juin, à Oporto. Ges deux insurrections current d'abort les suites les plus beurreuses; clies oucrent d'abort les suites les plus beurreuses; clies

firent en pen de temps de rapides progrès. Le général Dupont mit bas les armes à Baylen dans le royaume de Cordoue, et ce premier revers des armées françaises excita l'enthousiasme et l'espérance des Espagnols. Joseph Napoléon quitta Madrid, où fut proclamé Ferdinand VII; et vers le même temps, Junot, n'ayant pas assez de troupes pour garder le Portugal, consentit à l'évacuer avec tous les honneurs de la guerre, par la convention de Cintra. Le général anglais Wellington prit possession de ce royaume avec vingt-cinq mille hommes. Tandis que le pape se déclarait contre Napoléon, tandis que les insurgés espagnols entraient dans Madrid, tandis que les insulaires remettaient le pied sur le continent, le roi de Suède se montrait ennemi de la ligne impériale européenne, et l'Autriche faisait des armements considérables et se disposait à une nouvelle lutte.

Heureusement pour Napoléon, la Russie resta fidèle à l'alliance et anx engagements de Tilsitt. L'empereur Alexandre était alors dans un accès d'enthousiasme et d'affection pour ce pnissant et extraordinaire mortel. Napoléon, qui, avant de porter toutes ses forces dans la Péniusule, voulait s'assurer du Nord, eut avec Alexandre une entrevue, à Erfurth, le 27 septembre 1808. Les deux mattres de l'Occident et du Nord se garantirent le repos et la soumission de l'Europe : Napoléon marcha en Espagne, et Alexandre se chargea de la Suède. La présence de l'empereur fit bientôt changer la fortune de la guerre dans la Péninsnle; il amenait avec lni quatre-vingt mille vieux soldats, venns d'Allemagne. Des victoires multipliées le rendirent maître de la plupart des provinces espagnoles. Il fit son entrée dans Madrid, et il se présenta aux habitants de la Péninsule, non comme un maître, mais comme nn libératenr. « J'ai aboli, » leur disait-il, ce tribunal d'inquisition contre » lequel le siècle et l'Europe réclamaient. Les » prêtres doivent guider les consciences, mais ne » doivent exercer ancune juridiction extérieure et » corporelle sur les eitovens. J'ai supprimé les » droits féodaux, et chacun pourra établir des » hôtelleries, des fonrs, des moulins, des madra-» gues, des pécheries, et donner un libre essor à » son industrie. L'égoisme, la richesse et la pros-» périté d'un petit nombre d'hommes nuissient » plus à votre agriculture que les chaleurs de la » canienle. Comme il n'y a qu'un Dieu, il ne doit » y avoir dans un État qu'une justice. Toutes les » justices particulières avaient été wsurpées, et

» étaient contraires aux droits de la nation; je les » ai détruites... La génération présente pourra » varier dans son opinion; trop de passions out » été mises en jeu : mais vos neveux me béniront » comme votre régénérateur; ils placeront an » nombre des jours mémorables eeux où j'ai paru » parmi vous, et de ces jours datera la prospérité » de l'Espaper.

» de l'Espagne. » Tel était en effet le rôle de Napoléon dans la Péninsule qui ne pouvait être rendue à une existence meilleure et à la liberté que par la reprise de la civilisation. On ne brusque pas plus l'établissement de l'indépendance qu'autre chose; et lorsqu'un pays est ignorant, arriéré, panvre, convert de convents et gouverné par des moines, il fant refaire son état social avant de songer à sa liberté. Napoléon, qui opprimait les nations civilisées, était un restaurateur véritable pour la Péninsule. Mais les deux partis de la liberté civile et de la servitude religieuse, celui des cortés et celui des moines, quoique bien opposés dans leur but, s'entendirent pour se défendre en commun. L'un était à la tête de la classe supérieure et de la classe movenne, l'autre à la tête du bas peuple, et ils exaltèrent à l'envi les Espagnols par le sentiment de l'indépendance ou par le fanatisme religieux. Voici le catéchisme dont les prêtres faisaient usage :

« Dis-moi, mon enfant, qui es-tu? - Espagnol par la grace de Dieu. - Quel est l'ennemi de notre félicité? - L'empereur des Français. - Combien a-t-il de natures? - Deux : la nature humaine et la diabolique. - Combien y a-t-il d'empereurs des Français? - Un véritable, en trois personnes trompeuses, - Comment les nomme-t-on? - Napoléon, Murat et Manuel Godox. - Lequel des trois est le plus méchant? - Ils le sont tous trois également. - De qui dérive Napoléon? - Du péché. - Murat? - De Napoléon. - Et Godor? - De la fornieation des deux. - Quel est l'esprit du premier? - L'orqueil et le despotisme. - Du second? -La rapine et la cruauté. - Du troisième? - La cupidité, la trahison et l'ignorance. - Que sont les Français? - D'anciens chrétiens decenus hérétiques. - Est-ce un péché de mettre un Frangais à mort? - Non, mon père, on gagne le ciel en tuant un de ces chiens d'hérétiques. - Ouel supplice mérite l'Espagnol qui manque à ses devoirs? - La mort et l'infamie des trattres. -Qui nous délicrera de nos ennemis? - La confiance entre nous autres, et les armes. » - Napoléon řésiti engagé dana uno entreprise longue, priliteuse, et dana liquelle toat nos système de guerre était en défant. La victoire ne consistiut plus ici dans la défait d'une armée et dans la possession d'une espitale, mais dans l'occupation cuitire du terriloire, et, et qui était plus difficile encoret, dans la somission des esprits. Cependant Supplion atparetti à dompter ce pupile arec Supplion atparetti à dompter copule arec en consistent de la companie de la companie de la consistent de la companie de la c

L'Autriche avait mis à profit son éloignement et celui de ses troupes. Elle fit un puissant effort, leva einq eent cinquante mille hommes, en y comprenant les landwebr, et entra en campagne au printemps de 1809. Le Tyrol se souleva, le roi Jérôme fut chassé de sa capitale par les Westphaliens; l'Italie était chancelante, et la Prusse n'attendait qu'un revers de Napoléon pour reprendre les armes; mais l'empereur était encore dans tonto la force de sa puissance et de ses prospérités. Il accourut de Madrid; fit avertir, au commencement de février, les membres de la confédération de tenir leurs contingents prêts. Le 12 avril, il quitta Paris, passa le Rhin, s'enfonça dans l'Allemagne, gagna les victoires d'Eckmül et d'Esling, occupa Vienne uno seconde fois, le 43 mai, et déconcerta par la hataille de Wagram cette nouvelle coalition, après quatre mois de campagne. Pendant qu'il poursnivait les armées autrichiennes, les Anglais débarquèrent à l'île de Walcheren et se présentèrent devant Anvers; mais une levée de gardes nationales suffit pour empécher leur expédition de l'Escant. La paix de Vienne du 14 octobre 1809 enleva quelques provinces de plus à la maison d'Autriche et la fit entrer dans le système conti-

Cette période fut remarquable par la nature movelle de la lute. Elle commerça la récución de l'Europe contre l'empire, et signala l'alliace des dyanasties, des peuples, du ascerdioce et du commerce. Tous los intérêts mécontents firent un sensi de résistance qui, la première fois, dernit c'choser. Napoléon était entré, depuis la ruptare de la pair Afamiea, dais une carrière au bout de la pair d'Amiea, dais une carrière au tout de la pair d'Amie d'attain d'au sen carroctère et par sa position, il avait cré éoutre les prepulse un système d'dunisitatistand o'une utilité insoite pour le postoir; contre l'Europe, eu système d'dunisitatistand o'une utilité insoite pour le postoir; contre l'Europe, us système de mountefinés secondaires et de grandé

nental.

fiefs, qui secondait ses volontés conquérantes; enfin, contre l'Augleterre, le hlocus, qui saspendait son commerco et eelui du continent. Rien ne l'arrêta pour réaliser ses desseins immenses, mais insensés. Le Portugal communiqua avec les Anglais, il l'envahit; la famillo rovale d'Espagne compromit, par ses querelles et par ses incertitudes, les derrières de l'empire, il la contraignit d'ahdiquer, afin de soumettre la Péninsule à une politique plus hardie et moins chancelante; le pape entretint des relations avec l'ennemi, on réduisit son patrimoine; il menaça d'une excommunication, les Français entrèrent dans Rome: il réalisa sa menace par nue bulle, il fut détrôné en 1809 comme souverain temporel; enfin, après la victoire de Wagram et la paix do Vienne, la Hollande devint un entrepôt de marchandises anglaises à eause de ses besoins commerciaux, et l'emperenr déposséda son frère Louis de ce royaume, qui, le 4" juillet 1810, fut incorporé à l'empire. Il ne recula devant aucune invasion. parce qu'il ne voulut point souffrir de contrariété ni d'hésitation même nulle part. Il fallut que tout se soumit, les alliés comme les onnemis, le ehef de l'Église comme les rois, ses frères comme les étrangers. Mais quoigne vaineus cette fois., tous ceux qui étaient entrés dans cette nonvelle ligue n'attendaient qu'une occasion pour se relover.

Cependant, après la paix de Vienne, Napoléon ajouta encore à l'étendue et à la puissance do l'empire. La Suède, qui svait éprouvé une révolution intérieure, et dont le roi, Gustaphe-Adolphe IV, avait été forcé à l'abdieation, admit le système continental. Bernadotte, prince de Ponte-Corvo, fut élu, par les états généraux, prince héréditaire de Suède, et le roi Charles XIII l'adopta pour fils. Le hlocus fut observé dans toute l'Europe; et l'empire, augmenté des États romains, des provinces Illyriennes, du Valais, de la Hollande et des villes anséatiques, eut cent trente départements, et s'étendit depuis Hambourg et Dantzick jusqu'à Trieste et Corfou. Napoléon, qui paraissait suivre nne politique téméraire, mais inflexible, dévia de sa ronte, à cette époque, par son second msriage. Il fit prouoncer son divorce avee Joséphine, afin de donner un héritier à l'empire, et il épousa le 1" avril 1810, Marie-Louise, archiduehesse d'Autriche. Ce fut une véritable faute. Il quitta sa position et son rôle de monarque parveuu et révolutionnaire, qui agissait en Europe contre les suciennes cours, comme la république contre les anciens gouvernements; il se plaça dans une mauvaise situation à l'égard de l'Autriche, qu'il fallait ou écraser après la victoire de Wagram, ou rétablir dans ses possessions après le mariage avec l'archiduchesse. Les alliances solides ne reposent que sur les intérêts réels. et Napoléon ne sut pas enlever au cabinet de Vienne ou le désir ou le ponvoir de le combattre de nouveau. Ce mariage changea aussi le caractère de son empire, et le sépara davantage des intérêts populaires; il rechercha les vieilles familles pour en décorer sa cour, et il fit ce qu'il put pour méler ensemble l'ancienne et la nouvelle noblesse, comme il mélait les dynasties. Austerlitz avait consacré l'empire roturier: après Wagram s'établit l'empire noble. La naissance d'un fils, le 20 mars 1811, qui recut le titre de roi de Rome, sembla consolider la puissance de Napoléon, en lui assurant un successeur.

La guerre d'Espagne lus possede avec vigueur pendant les namées 180 et 1814. Le terrisiero de la Prinivasule éstat défenda piral à pied, et il fabi premarle se villes d'assaut. Seabet, Sout, Morrier, Ney, Schastiani, so rendirent mattres de plusicurs provincies; et la juste commença le plusicurs provincies; et la juste commença le plusicurs para armie française commença le blucus. La nouvelle expédition de Portugal fut moits heureuse Masselan, qui la dirigiquat, força d'abord Wellington à la retraite, et prit Oporto un comméndant al moit position de l'orne Vedras, Masséna ne put pas l'entamer; il fut contrain d'érence le passe, l'acceptant passe l'acceptant passe de l'acceptant passe d'acceptant passe de l'acceptant passe de l'acceptant passe de l'acceptant passe de l'acceptant passe d'acceptant passe de l'acceptant passe d'acceptant passe

Pendant que la guerre continuait dans la Péninsule avec avantage, mais sans succès décisif, une nonvelle campagne se préparait dans le Nord. La Russie voyait l'empire de Napoléon s'approcher d'elle. Resserrée dans ses propres limites, elle demeurait sans influence et sans acquisition. souffrant du blocus sans profiter de la guerre. Ce cabinet, d'ailleurs, supportait impatiemment une suprématie à laquelle il aspirait lui-même, et qu'il poursuivait avec lenteur, mais sans interruption, depuis le règne de Pierre I". Dès la fin de 1810 il angmenta ses armées, renona ses relations commerciales avec la Grande-Bretagne, et ne parut pas éloigné d'une rupture. Tonte l'année 1811 se passa en négociations qui n'aboutirent à rien, et de part et d'autre on se disposa à la guerre. L'empereur, dont les armées étaient alors devant

Cadix, et qui comptait sur la coopération de l'Occident et du Nord contre la Russie, fit avec ardeur les préparatifs d'une entreprise qui devait réduire la seule puissance qu'il n'eût pas encore entamée, et porter jusqu'à Moscou ses nigles victorieuses. Il obtint l'assistance de la Prusse et de l'Autriche, qui s'engagerent, par les traités du 24 février et du 14 mars 1812, à fournir nn corps auxiliaire, l'une de vingt mille, l'autro de trente mille hommes. Toutes les forces disponibles de la France furent mises snr pied. Un sénatus-consulte distribua la garde nationale en trois hans pour le service de l'intérieur, et affecta cent cohortes du premier ban (près de cent mille hommes) au service militaire actif. Le 9 mars, Napoléon partit de Paris pour cette vaste expédition; il établit pendant plusieurs mois sa cour à Dresde, où l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et tous les souverains d'Allemagne vinrent s'incliner devant sa fortune. Le 22 juin, la guerre fut déclarée contre la Russie.

Napoléon se dirigea dans cette campagne d'après les maximes qui lui avaient jusque-là réussi. Il avait terminé toutes les guerres qu'il avait entreprises par la défaite rapide de l'ennemi, l'occupation de sa capitale, et la paix avec le morcellement de son territoire. Son projet fut de réduire la Russie par la création du royaume de Pologue, comme il avait réduit l'Autriche en formant les royaumes de Bavière et de Wurtemberg, après Austerlitz, et la Prusse en organisant cenx de Saxe et de Westphalie, après léna. Il avait stipulé dans ce but avec le cabinet de Vienne, par le traité du 14 mars, l'échange de la Gallicie avec les provinces Illyriennes. Le rétablissement du royaume de Pologne fut proclamé par la diète de Varsovie, mais d'une manière incomplète, et Napoléon, qui, selon ses habitudes, voulait tout achever dans une campagne, s'avança au cœur de la Russic, au lieu d'organiser prudemment contre elle la barrière polonaise. Son armée était forte d'environ cinq cent mille hommes. Il passa le Niémen le 24 inin; s'empara de Wilna, de Witepsk; battit les Russes à Ostrowno, Polotzk, Mohilow, Smolensk, à la Moskowa, et fit, le 14 septembre, son entrée dans Moscou.

Le cabinet russe n'avait pas seulement placé son moyen de défense dans ses troupes, mais dans son vaste territoire et dans son climat. A mesure que ses armées vaincnes reculaient devant les nôtres, elles incendiaient les villes, dévastaient les provinces, préparant ainsi, en cas de revers ou de retraite, de grandes difficultés à Napoléon. D'après ce système de défense, Moscou fut brûlé par son gouverneur Rostopchin, comme l'avaient été Smolensk, Dorigoboui, Wiasma, Gjbat, Mojaisk, et un grand nombre de villes et de villages. L'empereur aurait dû voir que cette guerre ne se terminerait point comme les autres : cepeudant, vainqueur de l'ennemi, et maître de sa capitale, il conçut des espérances de paix que les Russes entretiurent babilement, L'biver approchait, et Napoléon prolongen pendant près de six semaines son séjour à Moscou. Il retarda ses mouvements par suite de négociations illusoires avec les Russes, et ue se décida à la retraite que le 19 octobre. Cette retraite fut désastreuse, et commença l'ébranlement de l'empire. Napoléon ne ponvait pas être abattu de main d'homme, car quel général aurait pu triompher de ce général incomparable? Quelle armée aurait pu vaincre l'armée française? Mais les revers étaient placés pour lui aux dernières limites de l'Europe, aux limites glacées où devait finir sa domination conquerante. Il perdit, à la fiu de cette campagne, non par une défaite, mais par le froid , par la faim, au milieu des soliındes et des ueiges de la Russie, sa vieille armée et le prestige de sa fortune.

La retraite se fit avec un reste d'ordre jusqu'à la Bérézina, où elle devint une vaste déroute. Après le passage de cette rivière, Napoléon, qui jusque-là avait snivi l'armée, partit sur un trafneau, et revint en toute bâte à l'aris, où avait éclaté une conspiration pendant son absence. Le général Mallet avait conçu, avec quelques hommes, le dessein de renverser ce colosse de puissance. Son entreprise était fort audacieuse; et comme elle reposait sur une erreur, la mort de Napoléon , il aurait fallu tromper trop de monde pour réussir. D'ailleurs, l'empire était encore fortement établi, et ce n'était pas un complot, mais une défection lente et générale qui pouvait le détruire. La conjuration de Mallet échoua, et ses chess fureut mis à mort. L'empereur, à sou retour, trouva la nation surprise d'un désastre aussi inaccoutumé. Mais les corps de l'État témoignérent toujours une obéissance sans bornes. Il arriva le 18 décembre à Paris, obtint une levée de trois cent mille hommes, donna l'élan des sacrifices, refit en peu de temps, avec sa prodigieuse activité, une nouvelle armée, et se remit en campagne le 15 avril 1813.

Mais depuis sa retraite de Moscou, Napoléon était entré dans une nouvelle serie d'événements. C'est eu 1812 que se déclara la décadence de son empire, La fatigue de sa domination était générale. Tous ceux du consentement desquels il s'étaitélevé prenaient particontre lui. Les prêtres conspiraient sourdement depuis sa rupture avec le pape. Huit prisons d'État avaient été créées d'une manière officielle contre les dissidents de ce parti. La masse uationale se montrait anssi lasse des conquêtes qu'elle l'avait été jadis des factions. Elle avait attendu de lui le ménagement des intérêts privés . l'accroissement du commerce, le respect des hommes; et elle se trouvait accablée par les conscriptions, par les impôts, par le blocus, par les cours prévôtales, et par les droits réunis, suites inévitables de ce système conquérant. Il n'avait plus seulement pour adversaires le peu d'hommes restés fidèles au but politique de la révolution, et qu'il appelait idéologues, mais tous ceux qui, sans opinions précises, voulaient reencillir les avantages matériels d'une meilleure civilisation. Au debors, les peuples gémissaient sous le joug militaire, et les dynasties abaissées aspiraient à se relever. Le moude entier était mal à l'aise, et un échec devait amener an soulèvement auiversel. « Je triomphais. » dit Napoléou lui-même, en parlant des campa-» gnes précédentes, au milieu de périls toujours a reunissants. Il me fallait sans cesse autant d'aa dresse que de force.... Si je n'ensse vaincu à a Austerlitz, j'allais avoir toute la Prusse sur les » bras; si je n'eusse triomphé à Iéna, l'Autriche a et l'Espagne se déclaraient sur mes derrières; a si je n'eusse battu à Wagram, qui ne fut pas une a victoire décisive, j'avais à craindre que la Russie » ne m'abandonnat, que la Prusse ne se soulevat, a et les Anglais étaient devant Anvers ". » Telle était sa condition : plus il avançait dans la carrière, plus il avait besoin de vaincre d'une manière plus décisive. Aussi, dès qu'il eut été battu, les rois qu'il avait sonmis, les rois qu'il avait faits, les alliés qu'il avait agrandis, les États qu'il avait incorporés à l'empire, les sénateurs qui l'avaient tant flatté, et ses compagnons d'armes eux-mêmes, l'abandonnèrent successivement. Le champ de bataille, porté à Moscou eu 1812, reeula vers Dresde eu 1813, et autour de Paris en 1814, tant fut rapide ce retour de fortune l

Le cabinet de Berlin commença les défections.

<sup>\*</sup> Mémoriel de Sainte-Hélène , tome III , page 221.

Le 4" mars 1813, il se réunit à la Russie et à l'Angleterre, qui formèrent la sixième coalition, à laquelle accéda bientôt la Suède. Cependant l'emperenr, que les confédérés croyaieut abattu par le dernier désastre, ouvrit la campagne par de nonvelles victoires. La bataille de Lutzen, gagnée le 2 mai avec des conscrits, l'occupation de Dresde, la victoire de Bantzen, et la guerre portée sur l'Elbe, étoppèrent la coalition, L'Autriche, qui était placée depuis 1810 sur le pied de paix, venait de se remettre en armes; elle méditait déjà un changement d'alliance et elle se proposa comme médiatrice entre l'empereur et les confédérés. Sa médiation fut acceptée. On conclut un armistice à Plesswitz, le 4 juin, et un congrès s'assembla à Prague ponr négocier la paix. Mais il n'était guère possible de s'entendre : Napoléon ne voulait pas consentir à déchoir, ni l'Enrope consentir à lui rester sonmise. Les puissances confédérées, d'accord avec l'Autriche, demandèrent que l'empire fût restreint au Rhin, aux Alpes et à la Meuse. Les négociateurs se séparèrent sans avoir rien conclu. L'Autriche entra dans la coalition, et la guerre, qui pouvait senle vider cette grande contestation, recommenca.

L'empereur n'avait que deux cent quatre-vingt mille hommes contre cinq cent vingt mille; il vonlait refouler l'ennemi derrière l'Elbe, et dissoudre, à son ordinaire, cette nouvelle coalition, par la promptitude et la viguenr de ses coups. La victoire parut le seconder d'abord. Il battit à Dresde les alliés réunis; mais les défaites de ses lientenants dérangèrent ses desseins. Macdonald fut vaincu en Silésie: Nev. près de Berlin; Vandamme, à Kulm. Ne pouvant plus faire barrière contre l'ennemi prétà le déborder de toutes parts, Napoléon songea à la retraite. Les princes de la confédération du Rhin choisirent ce moment pour déserter l'empire. Un vaste engagement avant eu lieu à Leipsick entre les deux armées, les Saxons et les Wurtembergeois passèrent à l'ennemi sur le champ de bataille même. Cette défection et la force des coalisés, qui avaient appris à faire une guerre plus serrée et plus habile, contraignirent Napoléon à la retraite, après une lutte de trois jours. L'armée marcha avec beancoup de confusion vers le Rhin, dont les Bavarois, qui avaient également défectionné, voulnrent lui fermer le passage. Mais elle les écrasa à Hanau, et rentra sur le territoire de l'empire le 30 octobre 1813. La fin de cette campagne fut aussi désastreuse que celle de la campague précédente. La France fut menacée dans sea propres limites, comme en 1709; mais elle n'avait plus lemême enthousisame d'indépendance; et l'homme qui l'avait destituée de ses droits ta trouva, dans cette grande crise, incapable de le soutenir et de se défendre. On expie tôt ou tard la servituée des nations.

Navious de l'autonie de la liberta de la liberta de l'action à l'apoliton returna à Paris le 9 novembre 1815. Il obitist du sénat une leve de trois cest il donneme, et di suve le ples grande ardeur les pré-paratifs d'une nouvelle compagne. Il couveque le corps législatif pour l'associer à la défenac commune; il lui communique les pièces relatives aux engoissations de Prague, et lui d'enandu un nouvel et dernier effort, situ d'assurer gloriessement la pais qui était le veu universe de la Prance. Mais le corps figislatif, jusque-là muet et oblissant, loisque-line de l'apoliton de l'apo

Il était accablé de la fatigue commune, et se trouvait, sans le savoir, sons l'influence du parti royaliste, qui s'agitait secrétement depuis que la décadence de l'empire avait relevé son espoir. Une commission composée de MM. Lainé, Raynouard, Gallois, Flaugergues, Maine de Biran, fit un rapport très-hostile sur la marche suivie par le gouvernement, et demanda l'abandon des conquêtes et le rétablissement de la liberté. Ce vœu, trèsjuste dans un autre temps, n'était propre alors qu'à faciliter l'invasion étrangère. Quoique les confédérés parussent mettre la paix au prix de l'évacuation de l'Europe, ils étaient disposés à pousser la victoire jusqu'au bout. Napoléon, irrité de cette opposition inattendue et inquiétante, renvova subitement le corps législatif. Ce commencement de résistance annonca les défections intérieures. Après s'être étendues de la Russie à toute l'Allemagne, elles allaient s'étendre de l'Allemagne à l'Italie et à la France. Mais tout dépendait cette fois, comme les précédentes, du sort de la guerre que l'hiver n'avait pas ralentie. Napoléon tourna de ce côté tontes ses espérances; il partit de Paris, le 25 janvier, pour cette immortelle campagne.

L'empire était corabi par tons les points. Les Autrichiens s'avançaient en Italie; les Auglais, qui s'étaient rendus maltres de la Péninsule entière dans les deux dernières années, avaient passé la Bidassoa sous le général Wellington, et paraissaient aux Pyrénées. Trois armées pressaient la France à l'est et au nord. La grande armée alliée, forte décenticiquante mille hommessous Schwart-

zemberg, avait débouebé par la Suisse; eelle de Silésie, de cent trente mille sous Blueber, était entrée par Francfort; et celle du Nord, de cent mille bommes, sous Bernadotte, avait envahi la Hollande, et pénétrait dans la Belgique. Les ennemis négligeaient à leur tour les placea fortes, et, formés à la grande guerre par leur vainqueur. ils marchaient sur la capitale. Au moment où Napoléon quitta Paris les deux armées de Schwartzemberg et de Blucher étaient sur le point d'opérer leur jonction dans la Champagne. Privé de l'appui du peuplo, qui demeurait en observation, Napoléon restait seul contre le monde eutier avec uue poignée de vieux soldats, et son géuie qui n'avait rieu perdu de sou audace et de sa vigueur. Il est beau de le voir dans ee momeut, uon plus oppresseur, non plus conquérant, défendre pied à pied, par de nouvelles victoires, le sol de la patrie en même temps que son empire et sa renommée!

Il marcha en Champagno contre les deux grandes armées ennemies. Le géuéral Maison était chargé d'arrêter Bernadette en Belgique; Augereau, les Autriebiens à Lyou; Soult, les Anglais sur la frontière d'Espagne. Le prince Eugène devait défeudre l'Italie; et l'empire quoique envahi au centre, étendait encore ses vastes bras jusqu'au fond de l'Allemagne par ses garnisons d'outre-Rhin, Napoléon ue désespéra point de rejeter, au moven d'une puissante réaction militaire, cette foule d'eunemis hors de la France, et de reporter ses drapeaux sur le territoire étranger. Il se plaça habilemeut entre Blucher, qui descendait la Marne, et Schwartzemberg, qui descendait la Seine; il eourut de l'une de ces armées à l'autre, et les battit tour à tour. Blucher fut écrasé à Champ-Aubert, à Montmirail, à Château-Thierry, à Vauchamps; et, lorsquo son armée eut été détruite, Napoléon reviut aur la Seine, eulbuta les Autrichiens à Montereau, et les chassa devaut lui. Ses combinaisons furent si fortes, son activité si grande et ses eoups si aurs, qu'il parut sur le point d'atteiudre la désorganisation entière de ces deux formidables armées, et d'anéantir avec elles la coalition.

Mais, 21l était vainqueur partout où il es portaits, l'ennemi ganait du terrain partout où il n'était pas. Les Anglais étaient entrés dans Bordeaux, où un partis était pronomée pour la famillo des Bourbons; les Autrichiens oesquaient Lyon; l'armée de la Belgique s'était réunie aux débris de celle de Blucher, qui paraissait de nouvean aur les terrières d'Aspoléon, La défection s'introdultes terrières d'Aspoléon, La défection s'introdul-

sait dana sa propre famille, et Murat venait de répéter en Italio la conduite de Bernadotte en aecédant à la coalition. Les granda officiers de l'empire le servaient eneore, maia mollement, et il ne retronvait de l'ardeur et une fidélité à l'épreuve que dans les généraux inférieurs et dans ses infatigables soldats. Napoléon avait do nouveau marché aur Blucher, qui lui échappa trois fois : sur la gauche de la Marne, par une gelée subite qui affermit les boues au milieu desquelles lea Prussiens s'étaient engagés et devaient périr; sur l'Aisne, par la défection de Soissons, qui leur ouvrit un passage au moment où il ne leur restait pas une issue pour s'échapper; à Craonne, par la faute du duc de Raguse, qui empêcha de livrer une bataille décisive en se laissant enlever dans une surprise de nuit. Après tant de fatalités, qui déconcertaient ses plans, les plana les plus sûrs, Napoléon, mal soutenu de ses généraux, et débordé par la coalition, concut le bardi desscin de se porter sur Saint-Dizier, pour sermer à l'euuemi la sortie de la France. Cette marche andaeicuse et pleine de génie ébranla un instant les généraux confédérés, auxquels elle devait interdire toute retraite; mais, excités par de secrets eueouragements, sans a'iuquiéter de leurs derrières, ils s'avaneèrent sur Paris-

Cette grando villo, la seule des capitales du continent qui n'eût point été envable, vit déboueher dans ses plaines les troupea de toute l'Europe, et fut aur le point do subir l'bumiliation commune. Elle était abaudonnée à elle-même. L'impératrice, nommée régeute quelques mois auparavant, venait de la guitter et de se rendre à Blois. Napoléon était loin. Il n'v avait pas ce désespoir et ce mouvement de liberté qui seuls porteut les peuples à la résistance, la guerre ne se faisaut plus aux nations, mais aux gonvernements, et l'empereur avant placé tout l'intérêt public en lui seul, et tous ses movens de défense dans les troupes mécaniques. La fatigue était grande : un soutiment d'orgueil, de bieu juste orgueil, rendait seul douloureuse l'approche do l'étranger, et serrait tout cœur français en voyant le sol national foulé par des armées si longtemps vaincues. Mais ce sentiment n'était pas assez fort pour soulever la masse de la population contre l'ennemi, et les intrigues du parti royaliste, à la tête duquel s'était placé lo prince de Béuévent, l'appelaient dans la capitale. Cependant on se battit, le 30 mars, sous les murs de Paris; mais, le 31, les portes en furent ouvertes aux confédérés, qui y entrèrent par une capitulation. Le sénat consomma la grande défection impériale, en abandonnant son ancien maltre; il était dirigé par le prince de Talleyrand, qui se tronvait depuis peu dans la disgrace de l'emperent. Cet acteur obligé de tonte crise du pouvoir venait de se déclarer contre lui. Sans attachement do parti, d'nne profonde indifférence politique, il pressentait de loin, avec une sagacité merveilleuse, la chute d'un gouvernement, se retirait à propos, et lorsque le moment précis pour l'abattre était venu, il y aidait de ses movens, de sou influence, de son nom, et de l'autorité qu'il avait eu soin de ne pas complétement perdre. Pour la révolution, sous la constituante; pour le Directoire, au 18 fructidor; pour le consulat, au 18 brumaire; pour l'empire, en 1804; il était pour la restangation de la famille royale en 1814. Il paraissait le grand maltre des cérémonies du ponvoir, et c'était lui qui, depuis trente années, congédiait et installait les divers gouvernements. Le sénat, sous son infinence, nomma un gouvernement previsoire, déclara Napoléon déchu du trône, le droit d'hérédité aboli dans sa famille, le peuple français et l'armée déliés envers lui du serment de fidélité. Il proelama tyran celui dont il avait facilité le despotisme par ses longnes adulations.

Cependant Napoléon, pressé par ses alentours de seconrir la capitale, avait abandonné sa marche sur Saint-Dizier, et accourait à la tête de einquante mille bommes, espérant y empêcher encore l'entrée de l'ennemi. Mais en arrivant, le 1" avril, il apprit la capitalation de la veille, et il se concentra sur Fontaineblean, où il fut instruit de la défection du sénat et de sa déchéance. C'est alors que, voyant tout plier autour do lui sons la mauvaise fortune, et le peuple, et le sénat, et les généraux, et los courtisans, il se décida à abdiquer en faveur de son fils. Il envoya le due de Vicence, le prince de la Moskowa, le due da Tarente, comme plénipotentiaires vers les confédérés; ils devaient prendre en route le due de Raguse. qui convrait Fontainebleau avec un corps d'armée.

Napoléon, arec ses cinquante mille bommes et as forte position militaire, pouvait imposer encor la royauté de son fils à la coalition. Mais la duc de Ragase abandonna son poste, traita avec l'eumeni, et aliasa Fontaineblean à découvert. Napoléon fut alors réduit à subir les conditions des alliés: l'eurs présentions aumentaient avec leur paissance. A

Prague, ils lui cédaient l'empire avec les limites des Alpes et du Rhin; après l'invasion de la France, ils loi offraient, à Châtillon, les possessions seules de l'ancienne monarchie; plus tard, ila refusaient de traiter avec lui pour ne traiter qu'en faveur de son fils; mais snjourd'hui, décidés à détruire tout ce qui restait de la révolution par rapport à l'Enrope, ses conquétes et sa dynastia, ils forcèrent Napoléon à nne abdication absolue. Le 11 avril 1814, il renonça ponr lni et ses enfants anx trônes de France et d'Italie. et recut. en échange de sa vaste sonveraineté, dont les limites s'étendaient naguère encore du détroit de Cadix à le mer Baltique, la petite lle d'Elbe! Le 20, après avoir fait de toncbants adieux à ses vieux soldats, il partit pour sa nouvelle principanté.

Ainsi tomba cet homme qui avait seul rempli le monde pendant quatorze ans. Son génie entreprenant et organisateur, sa puissance de vie et de volonté, son amour de la gloire, et l'immense force disponible que la révolution avait mise entre ses mains, ont fait de lui l'être le plus gigantesque des temps modernes. Ce qui rendrait la destinée d'un autre extraordinaire compte à peine dans la sienne. Sorti de l'obscurité, porté au rang supreme, de simple officier d'artillerie devenn le chef de la plus grande des nations, il a osé concevoir la monsrchie universelle et l'a réalisée nn moment. Après avoir obtenu l'empire par ses victoires, il a voulu soumettre l'Enrope au moyen de la France, réduire l'Angleterre an moven de l'Europe, et il a établi le système militaire contre le continent, le blocus contre la Grande-Bretague. Ce dessein lni a réussi pendant quelques années; et de Lisbonne à Moscon il a assujetti les penples et les potentats à son mot d'ordre général et au vaste séquestre qu'il avait prescrit. Mais il a manqué de cetto manière à la mission réparatrice du 18 bramaire. En exerçant pour son propre compte la puissance qu'il avait reçue, en attaquant la liberté du peuple par ses institutions despotiques, l'indépendance des États par la gnerre, il a mécontenté et les opinions et les intérêts du genre bumain; il a excité d'universelles inimitiés, la nation s'est retirée de lni; et après avoir été longtemps victorieux, après avoir planté ses étendards sur toutes les capitales; après avoit, pendant dix années, augmenté son pouvoir et gagné an royaume à chaque bataille, an seul revers a réuni le monde entier contre lui, et il a

succombé en prouvant combien de nos jours le despotisme est impossible!

Cependant Napoléon, à travers les désastrenx résultats de son système, a donné une prodigieuse impulsion au continent : ses armées ont porté derrière elles les usages, les idées et la civilisation plns avaucée de la Frauce. Les sociétés européeunes ont été remuées de dessus leurs vieux fondements. Les peuples se sont méléa par do fréquentes communications; des ponts jetés sur des fleuves limitrophes, do grandes routes pratiquées au milieu des Alnes, des Apennins, des Pyrénées, ont rapproché les territoires; et Napoléon a fait pour le matériel des États ce que la révolution a fait pour l'esprit des hommes. Le blocus a complété l'impulsion de la conquête; il a perfectionné l'industrie continentale, afin de suppléer à celle de l'Angleterre, et il a remplacé le commerce eolonial par le produit des manufactures. C'est ainsi que Napoléon, en agitant les penples, a contribué à leur civilisation. Il a été contre-révolutionnaire par son despotisme à l'égard de la France; mais son esprit conquérant l'a rendn rénovateur vis-à-vis de l'Enrope, dans laquello plusieurs nations, assonpies avant sa venue, vivront de la vie qu'il leur a apportée. Mais en cela Napoléon n'a obéi qu'à sa nature. Né do la guerre, la guerre a été son peuchant, son plaisir, la domination son but; il lui fallait mattriser le monde, et les circonstances le lui ont mis dans la main, afin qu'il s'en aidat à exister.

Napoléon a présenté ponr la France, comme Cromwell le fit nn momeut pour l'Angleterre, le gouvernement de l'armée, qui s'établit teujours lorsqu'une révolution est combattuc; elle change alors de nature peu à pen, et devient militaire de eivile qu'elle était d'abord. Daus la Grande-Bretagne, la guerre intérieure n'étant point compliquée de guerre étrangère, à cause de la situation géographique du pays qui l'isolait des autres États, des que les ennemis de la réforme curent été vaincus, l'armée passa du champ de bataille an gonvernement. Son intervention étant précoce, Cromwell, son général, trouva eucore les partis dans toute la fouguo de leurs passions, dans tout le fanatismo do lenr erovance, et il dirigea uniquement contre eux son administration militaire. La révolution française, opérée sur le continent, vit les peuples disposés à la liberté, et les souverains ligués par la crainte de l'affranchissement des peuples. Elle cut non-seulement des ennemis

intérieurs, mais encoro des ennemis étrangers à combattre; et tandis que les armées reponsaient l'Europe, les partis se culbutérent ext.-mêmes dans les assemblées. L'intervention militaire fut plus tardire, et Napoléon, trouvant les factions shattues oi les eroyances prequio abandonnées, obtint de la nation nne obéissance facile, et di-

rigea lo gouvernement militaire contre l'Europe. Cette différence de position influa beauconp snr la conduite et le caractèro do ces deux hommes extraordinaires. Napoléon, disposant d'nne force immense et d'une paissance non contestée. se livra en sécurité à ses vastes desseius et au rôle de conquérant, tandis que Cromwell, privé de l'assentiment qu'amène la fatigue populaire, sans cesse attaqué par les factions, fut réduit à les neutraliser les unes au moven des autres, et à se montrer jusqu'au bout dictatenr militaire des partis. L'un employa son génie à entreprendre, l'autre à résister; aossi l'un ent la franchise et la décision de la force, et l'autre la ruse et l'bypocrisie de l'ambition combattne. Cetto situation devait détruire leur domination. Toutes les dictatures sont passagères, et il est impossible, quelque grand et fort qu'on soit, de soumettre longtemps des partis, on d'occuper lougtemps des royaumes. C'est ee qui devait tôt ou tard amener la chate de Cromwell (s'il ent vécu plus longtemps) par les conspirations intérieures, et celle de Napoléon par le sonlèvement de l'Europe. Tel est le sort des pouvoirs qui, nés de la liberté, ne se fondent plus sur elle.

En 1814, l'empire venait d'être détroit; les partis de la révolution u'existaient plus depuis le 18 brumaire; tous les gonvernements de cette période politique avaient été épuisés. Le sénat rappela l'aucienne famille royale. Déjà peu populaire par sa servilité passée, il so perdit dans l'opinion en publiant une constitution assez libérale, mais qui plaçait sur la même ligne les pensions des sénateurs et les garanties de la nation. Le comte d'Artois, qui le premier avait quitté la France, vint le premier en qualité de lientenant général du royanme. Il signa, le 23 avril, la Convention de Paris, qui réduisit le territoire de la France à ses limites du 1" janvier 1792, et par laquelle la Belgique, la Savoie, Nice, Genève, et un immense matériel militaire, cessèreut de nons appartenir. Louis XVIII débarqua à Calais, le 24 avril, et fit son eutrée solennelle à Paris, le 3 mai 1814, après avoir donné, le 2, la Déclaration de Saint-Ouen, qui consacrait les principes du gouvernement représentatif, et qui, le 2 juin, fut suivie de la promulgation de la charte.

A cette époque commence une uouvelle série d'événements. L'année 1814 fut la limite du grand mouvement qui avait ce lieu pendant les viugicing anuées précédentes. La révolution avait ééé politique comme dirigée courte le pouvoir about de la cour et les privilégre des classes, et militaire parce que l'Europe l'avait attaquée. La réscion qui se déclara alors attéguis seulement l'empire, et amena en Europe la coalitiou, en France le ca amena en Europe la coalitiou, en France le

régime représentatif: telle devait être sa première periode. Plus tard, elle a combattu la révolution, et telle a poului la sainte-alliance courte les prepares et les gouvernement d'un parti coutre la charte. Ce mouvernement rérergarde deit soir soir son fant de courte de present de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme del la comme de la comme del la comme del la comme del la comme del la

FIN DE L'EMPIRE.

# Table des Chapitres

CONTENUS DANS LE TOME SECOND.

## Bistoire de la Bévolution Française,

# CONVENTION NATIONALE.

## CHARITRE 187.

Suite de le latte des hébertistes et des dantonistes. - Camille Desmoulins publie le Vieux Cordelier, - Le cemité se place entre les deux partis, et s'attache d'abord à réprimer les hébertistes. - Disette dans Paris, - Rapports importants de Robespierre et de Saint-Just, - Mouvement tenté per les hébertistes. - Arrestation et mort de Ronsin , Vincent , Hebert , Chaumette , Memoro , etc .-Le comité de saint public feit subir le même sort aux dantonistes. - Arrestation, procès et supplice de Denton. Camille Desmoulins, Philipeanx, Lacroia, Hérault-Séchelles , Fabre-d'Eglantine , Chabot , etc . . . .

## CHAPITRE II.

Résultats des dernières caécutions contre les partis ennemis du gouvernement. - Décret contre les ca-nebles. - Les ministères sont abolis et remplacés par des cemmissiens. - Effert du comité de salut public pour coucentrer tous les pouveirs dans sa maiu. - Abolitien des seciétés pepalaires, excepté celle des Jacobins, - Distribution du ponveir et de l'administration entre les membres du eemité. - La convention, d'après le repport du Robespierre, déclere, au nom du penple français, la reconnaissance de l'Être suprême et de l'immortalité de 

## CHAPITRE III.

Etat de l'Enrope au commencement de l'année 1794 (an 11). - Préparetifs universels de guerre. Pelitique de Pitt. Plans des coalisés et des Français,- État de nos armées de terre et de mer ; activité et énergie du gouvernement Conséquences du 9 thermider. - Modifications apportées au

pour trouver et utiliser les ressources. - Ouverture de le campagne; occupation des Pyrénées et des Alpes, -Opérations dans les Pays-Bas. Combats sur la Sambre et sur la Lys. Victoire de Turceing. - Fin de le guerre da la Vendée, Commencement de la guerra des chonans. -Événements dans les colonies. Désastres de Saint-Domingue. Perte de la Nartinique. - Betaille navale. . 42

## CHAPITRE IV.

Situation intérieure an commencement de l'année 1794. -Travaux administratifs du comité. - Loi de finances. Capitelisation des rentes viegères. - État des prisons. Persécutions politiques, Nembrouses exécutions, - Tontative d'assassinat sur Robespierre et Collet-d'Herbois. - Domination de Robespierre. - Le secte de le mère de Dieu. - Des divisiens se manifestent entre les cemités. -Fête à l'Être suprême, - Loi du 22 prairial réorganisant le tribunal révelationnaire, - Terreur eatrême, Grandes exécutions à Paris, Missiens de Lebon, Carrier et Maigact : eruantés atroces commises par oux, Noyades dons le Leire. - Rupture entre les chefs du comité de salut public. Retraite de Robespierre. . . . . . . . 56

### CHAPITRE V.

Opérations de l'armée du Nord vers le milieu de 1704, Prisc d'Ypres, - Fermation de l'armée de Sambre-et-Meuso, Bataille de Fleurus, Occupation de Bruxelles, -Derniers jonrs de la terreur ; lutte de Robespierre et des trinmvirs contre les autres membres des comités. Jeurnées des 8 et 9 thermider; arrestation et supplice de Robespierre, Saint-Just, Couthen, etc. - Marche de la révelutien depuis 89 insqu'on 9 thermider. . . . . . 78

#### CHAPITRE VI.

gouvernement révolutionnaire. - Réorganisation du personnel des comités. - Révocation de la loi du 22 prairiel; décrets d'arrestation contre l'ouquier-Tinville, Lebon, Rossignel et autres ugeuts de la dictature : suspension du tribunal révolutionnaire : élargissement des auspects. - Denx partis se forment , les mantagnards et les thermidoriens. - Réorganisation des comités de genvernement. - Modifications des comités révolutiannalres, -État des finances, du commerce at de l'agriculture après la terreur. - Accusation portée contre les membres des aneiens comités et déclarée calomniense par la convention. - Explosion de la pondrière de Grenelle; exaspération des partis. - Rapport fait à le convention sur l'état de la France, Nombrenx et importants décrots sur toutes les parties de l'administration. - Les restes de Marat sont transportés an Panthéon et mis à la place de ceux de 

#### CHAPITRE VII.

Reptie des opérations militaires, Redificios de Condé, Vateccimens, Landerces et la Quescop, Découragemunt des cosiliets, — Batálille de D'ourte et de la Roir. — Pasagor da la Messe. — Occapaçion de toute la ligna de Hôlin. — Situation des armées aux Alpes et ans Pyréoles. Succès des Français sur lous les points. — État de la Vendrée et de la Bretagne; guerres des chousas, Poinyas, agent principal des repulsives en Bretagne. — Rapport du parti Payaliste avec les princes français et l'éranger. Intérigues à l'atteirieur; yielde des princes (nigrées, 1 die

## CHAPITRE VIII.

Biere de Im un Réference administratives dans teates la presentes. — November nouve, Parti Memblerin i la pransata deute. Salosa de Paris. — Lutte des deux partie dans la secioies, reite et deux partie des la sections de l'artie et deux partie de l'artie de l'arti

#### CHAPITRE IX.

Gedination de la guerre sur le Rhin. Price de Ninètye per les Françis. "Delique activire de la France, Pannieura primateca demandent traiter. — Dérest d'amaitie pour la Vende. — Compette de la Rallanda per Finètopro. Price d'Urerchi, d'Amsterdan et des principales villes, coesquie des sur Privinees. Unies, Nanvalle organisation politique de la Hollande. — Victoires aux Pyriedes. — Fin de lu camagno de 1794. — La Prause et planieura autres poissances coullètes demandent partie. Persières angéreires ne. État de la Vende des la pair. Persières angéreires ne. État de la Vende 

#### CHAPITRE X.

Récurerire des aleas, des perceles, de réusieux averse; chilisment de coles primiers, numelle, de divil et de addecieux décetes rélatifs no commerce à de divil et de addecieux décetes rélatifs no commerce à l'est de des addecieux de cette rélatifs no commerce à l'est de l'

#### CHAPITRE XI.

Continuation des négociations de 2014, — Traité de pair vere la Bellande, Condition de ce traité. — Austr traité de pair sere la Presse. — Poblique de Charcebes et des de pair sere la Presse. — Poblique de Charcebes et des pobliques de Charcebes et des Marches de Charcebes et les Charcetes et autres seles. Seeffet continue la guerre, Poblique de Reche pour la prefette une de Poste. Intriguedes agent republiers. Pais similée des teles laneague dans des gents republiers. Pais similée des teles laneague dans des gents republiers. Pais de la prefette des policiers. — Entre de la Patriche et de Tappieterre, plans de la casilion des parlements aughts. — Préparatifs de la casilion des parlements aughts. — Préparatifs de la casilion de parlement aughts. — Préparatifs de la casilion de campagne.

#### CHAPITRE XII.

Redushlemant de haine et de visience des paris speis le Il germiul. Comprision souvelle des paris ince. Manescre dans les prisents, à Lyne, pur les résetentes. De centa souvereau cestre les énégrée et sur Tercerice du cube. Meditentiens dans les attributions des munites. A principal de la compressión de la compressión de suita. Aptience libre projeto an élements mais la réduction des antiquests. Memor important dévettée paus ferrilles les vaux des hiens autients. — horrection des prévistessaires de le principal au n. Ravalhomment de crises des mais de la principal de la configuration de colonia s'entreparis de cette control de de circum mittale.

Solten de la justreé de prairel, Arrestatten de direcmentence des anciens comité, Condomantien et supplica des représentants Romme, Goujen, Duguesor, Daroi, Soubrary, Romrébet et sutres, compremis dans l'inverse sobrary, Romrébet et sutres, compremis dans l'inverse rection. Déarmement des patristes et destruction de ce parti. — Navuelles discunions ure la veste des hisnationats, Échelle de réduction adoptée pour les suimants.

#### CHAPITRE XIII.

Situation des ermées en Nord et sur le Rhin, oux Alpes et oux Pyrénées, vers le milieu de l'en III. - Premiers projets de trehison de Pichegru, Étet de le Vendée et de le Bretegne, intrigues et plans des royalistes, - Renonvellement des hostilités sur quelques points des pays pacifiés. - Expédition de Quiberon, Destruction de l'armée reyaliste par Hoche, Causes du peu de succès de cette tentstire. - Poix avec l'Espagne. - Passage du Rhin par les 

### CHAPITRE XIV.

Menées du parti revaliste dens les sections. - Rentrée des émigrés. - Persceution des patriotes. - Constitution directoriale, dite de l'an in, et décrets des 5 et 13 fructidor. - Acceptation de la constitution et des décrets par les assemblées primaires de la France. — Révolte des seetions de Paris centre les décrets de fructidor et contre la convention. Journée du 13 vendémisire ; défaite des sections insurgées. - Clòture de le convention metio-

## DIRECTOIRE.

## CHAPITRE XV.

Nomination des einq directeurs, - Installation du corps législatif et du Directoire. - Position difficile du nouveau gonvernement, Détresse des finances ; discrédit du papiermonnaie. - Premiers travana du Directoire. - Perte des lignes de Mayence. - Reprise des hostilités en Bretagne et en Vendée. Approche d'une nouvelle escodre anglaise sur les côtes de l'Ouest. - Plan de finances proposé par le Directoire ; nouvel emprunt forcé. - Condamnation de quelques agenta royalistes. - La fille de Louis XVI est rendue anx Autrichiens, en échange des représentants livrés per Dumonriez. - Situation des partis à la fin de 1795. - Armistice conclu sur le Rhin. - Opérations de l'armée d'Itelie. Bataille de Loane. - Expédition de l'Ile-Dieu. Déport de l'escadre anglaise. Derniers efforts de Charette; mesures du générel Hoche pour opérer la pacification de le Vendée. - Résultats de le campagne 

## CHAPITRE XVI.

Continuetion des travaux administratifs du Directoire. -Les partis se prononcent dans le sein du corps législetif. - Institution d'une fête auniversaire du 21 janvier. -Retour de l'ex-ministre de le guerre Beurnenville et des représentants Quinotte, Camus, Bancal, Lamarque et Drouet, livrés à l'ennemi par Dumeuriez. - Mécontentement des jacobins. Journal de Baberuf. - Institution du ministère de le police. - Neuvelles mœurs. - Emberras financiers; création des mandats. — Conspiration de Babeuf. - Situation militaire, - Plans du Directoire. | Situation du gouvernement dans l'hiver de l'an + (1797).

- Pecification de la Vaudée ; mort de Stofflet et de Cha-

#### CHAPITRE XVII.

pegne de 1796. Conquéte du Piémont et de le Lembar-ie par le général Bonaparte, Batailles do Montenotte, fillesimo, l'assage da pont de Lodi, - Etablissement et politique des Français en Italio. - Opérations mil dans le Nord. Passage du Rhin par les généraux Jourdan et Moreau, Batailles de Rasta-It et d'Ettlingen. - L'armée d'Italie prend ses positions sur l'Adige, et l'arr d'Allemagne sur le Danube. . .

## CHAPITRE XVIII.

État intérieur de la France vers le milieu de l'enuée 1796, on sv. - Embarros financiers du gouvernement. Chute des mandets et du papier-monnie. -- Attaque da comp de Grepelle par les jacobies. - Renouvellement du pacte de femille evec l'Espagne, et projet de quadruple alliance, - Projet d'une expédition en Irlande, - Négociations en Italie. - Continuation des hostilités : arrivéo de Wurmeer sur l'Adige ; victoires de Lonate et de Castiglione, - Opérations sur le Danube; bataille de Neresbeim; marche de l'archidae Charles contre Jourdan. -Marche de Bonaparte sur la Brenta ; batailles de Roveredo. Bassano et Saint-George; retraite de Wurmser dans Mane. - Retour de Jourdansur le Mein ; batsille de Wurtzbourg; retroite de Morcau.

## CHAPITRE XIX.

Situation intérieure et extérieure de la France après la retraite des armées d'Allemagne au commencement de l'ou v. - Combinaisons de Pitt; ouverture d'une négociation avec le Directoire; arrivée de lord Malmeshury à Peris, - Paie avec Naples et avec Génes ; négociations infructueuses avec le pape : déchéance du doc de Modène ; fondation de la république cispadane. - Mission de Clarke à Vienne. - Neuveaux efforts de l'Autriche en Ite-

## CHAPITRE XX.

Clerke eu quertier générel de l'armée d'Italie. - Rupture des négociations ovec le cabinet auglais. Départ de Malmeshury. - Expédition d'Irlande. - Travaux administratifs du Directeire dans l'hiver de l'eu v. État des finances. Recettes et dépenses. Capitalation de Kehl. — Dernière tentative de l'Autriche sur l'Italie. — Victoires de Rivoli et de la Favorite; prise de Mantone. - Fin la mémorable campagne de 1796. . . . .

## CHAPITRE XXI-

— Caractères et divisions des cinq directeurs, Barras, Caract, Reubell, Leteurnenr et Larévellière-Lépeaux, — État de l'apinion publique. Ciab de Olchy. — Intrigues de la faction republier, Camplot thécouvert de Brottier, Laville-Beurpois et Duveron de Preide, — Étections de l'an v.— Coap d'ail sur la situation des puissances étranpères à l'ouvertore de la campanne de 1971. — 370

#### CHAPITRE XXII.

Etat de sa armées à l'auverture de la empagea de 1727, —
Merche de Bousparte castra le Sita reminis. Trailé
de Talention avec le pape. — Neuvelle empagea coutre
les Antrichiers. Passage da Trajimente. Combat de
Tarwis. — Révolution dans les villes de Bergame, Brecsis,
et autres villes de Raita de Venies. — Passage des Alpes
Joliesses par Bousparts, Barcele sur Virenze, Petilistratde Balla a Navarde de La Sita de Venies. — Petilistratde Balla a Navarde de La Sita de Venies. — Petilistratde Balla a Navarde de a Edinchier. — Petilistrat de
table à Navarde de Lévone. Chote de la république de
Venies. — Service.

#### CHAPITRE XXIII.

Similes endormante de l'Aughteres quels les pelluinaires de pais sur Partiches aventile preposition de aixe sur finemen de Lille. — Bertism de l'un » — Fregrès de la récolie contre-révolutionnie. Lutte de cancile avec le Directiere. — Election de Barthlong en Directière, en repulsement de Lectourese, directur serials. — Neutrons défails sur les fionness de l'un Y. Redictation dus lour administration, prepuées par l'apparation. — Electric de la consecution proposition. — Electric de proposition produce de l'un yparation. — Electric des préviers et dus évages, la lièrques partis, Disconting politiques de sursière.

#### CHAPITRE XXIV.

Genetation de Iraque nature de Drisi. Changement laber unidates. — Propriet de l'apposition de contra le ministre. — Propriet de l'apposition de contra le Dienetaire. — Latte de nassella reve le Rieser-les. Projet de la uni e parch antistate. La ciertre tes destruites politiques. — La propriet nom de la latte de frece de l'apposition part la pias avent Emperor. — Genference de Lila vere l'algaberre, — Piaiste de Prois. — Mégicalism part la pias avent Emperor. — Genference de Lila vere l'algaberre, — Piaiste de l'apposition. — Dienet de la grad de Tappe-ation. — Dienetan de la grad de Tappe-ation. — Dienetan de la grad de Tappe-ation. — Dienetan de la comisión a meta-mode l'apposition. — Dienetan de la comisión a meta-mode l'apposition. — Dienetan de la red de l'apposition. — Dieneta de la la firectaire la formation de la conseila de la comisión de l

#### CHAPITRE XXV.

Consequences du 18 fructidor. - Nomination de Merlin de

Douis et de François de Norfchieres en rempierement des deux directeres diportés. — Révisions surdives se disprate de Norsan. — Bort de Boche. — Remberres-ment de deux lières de la dette. — Le ciastre les cideras tublés. — Bupture des conférences de Unit. — Trevant de Empieres. — Trevant de Semperre en Italia ; hodation de la république civilgier » (Espaigneres, Chilliannes de La Capacita de L

#### CHARITRE YYYL.

Le gissera Bonaparta à Paria, sas rapporta seve la Directoire. — Prajet Viau d'excesse o Appleterre. — Rapporta de la France avre le continent. — Congrès de Bastott. Canasce de la difficulti des néglesitosse. — Révelation en Hollande, à Nome et en Suina. — Situation Intériores Nomestro de Treibhard an Directiere. — Expédicion en Egypte, substituée par Bonaparte en prejet de descetes, préparatifs de cette expédition.

## CHAPITRE XXVII.

Expédition d'Égypte. Départ de Toulon, privée deraut Malte; competit de cette file. Départ pour l'Égypte ; débarquement à Alexandrie, prise de cette plece. Marcho rer le Cière; combat de Cabricent, Batilit des Pyremides, occepation du Caire, Travanz administratifs, delemante en Égypte ; j'edibisement de la nouvelle, donie, Butille navite d'Abouir; destruction de la file française par les Anglisis. — 487 française par les Anglisis. — 487

## CHAPITRE XXVIII.

Effe de l'exploite d'Egypt en Europe, Conséquence de notestie de la beillion aux d'Étobels, « Debration de pour de la Pette, « Effert de l'Aughteure par forme en peur de la Pette, « Effert de l'Aughteure par forme en peut peut de la Pette, « Effert de l'Aughteure par forme en peut de l'aughteure par forme de l'aughteure par forme de l'aughteure par forme de l'aughteure par l'aughteur de la legalistic de la language de l'aughteur de

#### CHAPITRE XXIX.

État de l'administration de la République et des armées an commencement de 1799. — Préparatifs militaires, Lavée de 300 mille conscrits. Moyens et plans de guerre du l'hirectoire et des puissances coalisées. — Déclaratios de guerre à l'Antriche. Ouverture de la campagne de 1799, luvasion des Grisson, Combat de Pfollendorf, Bastille de , Stockach. Retraite de Jeordan. — Opératiens militaires en Balle. — Bataille de Magnano; retraite de Schérez. — Assasiant des phéjespetentiaires fracquis à Batatid. — Effet de nos premiers revers. Accusations multipliées contra le Birecteire, — Élections de l'au vu, — Sieyes est nosmodi directeur. es remulacement de Rewbell. — 521

#### CHARITRE TYT.

Casinuation de la cempagne de 1799; Massion-réssit le commandement des armées d'étrécite et du Bounbe, et secape la ligne de la Limmat. — Arvivie de Sewaraw en Italië, Schiere transmet le commandement à Mersen. Rataille de Cassaso, Retraite de Mercea as deids de Po et de Appensin. — Etal de juccieur new l'armée de Naplex La de Marcha de La Cassaso, de la commande de la commandement de tra la Directalre. — Révuluim de 30 parisia). — Larvieulière et Merin assette de Directalre. — 2538

#### CHAPITRE XXXI.

Fernation da neuvem Directoire, Mesilies et Reper Ducer emplecen Larricellire et Merlie. Chapmente data ha ministrice. — Lercé de toutes les clause de conscrite. — Empreus freche de cest million. — Lei de stages. — Neuvema plans militaires. — Repertu des apéretions en lattle, Johent général en cher Johallie de Breit, et altate, Johent général en cher Johallie de Breit, et Mallet, Johent général en cher Johallie de Breit, et Mallet, Johent général en cher Johallie de Breit, et Mallet, et Mal

## CHAPITRE XXXII.

Saite des opfrations de Bousquerte en Égypies, Conquête de la haute Égypie prebarie, hastilet é Schimms. E-Empédition de Syries; princ de Pert d'El-Ariche et de Juliu Lattille de most l'habet y siège de Saite des-alle de Lattille de la Conquerte de Lattille de la Conquerte de Lattille de la Conquerte de Lattille de L

#### CHAPITRE XXXIII.

Retour de Bonsparte; no débarquement à Frijas; enthonaisme qu'il inspire. — Agistaio de teu les partis à un arrivée. — Il se cealiss avec Sirpes poer renverer la constitution directoriale. — Préparaifs et jonnée du 18 brumaire. — Renvreunent de la constitution de l'an m; institution du consulat previoure, — Fin de cette histoire. — Son de l'accession de la constitution de

## APPENDICE.

## Consulat.

#### CHAPITRE I'r.

DEPUIS LE 10 NOVEMBRE 1799 JUSQU'AU 8 DÉCEMBRE 1894.

Espéracees des divers partis après le 18 hramaire. - Gouvernement previsoire. - Constituties do Sieyes; elle est dénatorée dans la constitution consolaire de l'an vat. -Formation du goovernement : desseios pacificateurs de Bensparte. - Campagne d'Italie; vietoire du Marenge .-Paix générale : sur le continent, par le traité du Lunéville; avec l'Angleterre, par le treité d'Amiens. - Fesion des partis, prospérité intérieure de la France. - Système ambitieux du premier nensel : il censtitue de neuveau le elergé dans l'État par la cencerdet de 1802 ; il crée un erdre de chevalurie militaire au meyon de la Légieu d'hooneur ; il complète cet ordre de choses par le censulat à vie. - Reprise des hostilités uvec l'Angleterre. -Coespiration de Georges et de Pichegru. - La geerre et les tentatives des reyalistes servent de prétexte à l'érection de l'empire. - Napoléos Benaparte, sommé empereur héréditaire, et sacré par la pape, le 2 décembre 1804, dans l'église de Notre-Dame, - Abandos suecessif de la révolution. Progrès du pauveir absolu pan-

## Empire.

#### CHAPITRE II.

Caractère de l'empire. — Changement des républiques eréces par le Directoire, en royanmes, - Treisième coalition; prise de Vicenn; victoires d'Ulm et d'Austerlitz; parx da Presbourg: érection des deux reyaumes de Bavière et de Wertemberg contre l'Autriche. - Confedération du Rhin. - Jeseph Napoléon est notumé roi de Naples; Leuis Nopoléon, roi de Hetlande. - Quetrième coalitien ; bataille d'Iéna, prise de Berlin; vietoires d'Eylas at de Friedland; paix de Tilsitt: la menarchie prossienne est réduite du meitie; les deux royaumes de Saxe et de Westpholie sont institués contre elle. - Ccini de Westphalie est denné à Jérème Napoléen. - Le grand empire s'élève avec ses royaemes secondaires, sa confédération du Rhin, sa médiation suisse, ses grands fiefs; il est modelé ser celui de Charlemagne, - Blocus continental; Napoléen emploie la eessetion du commerce pant réduire l'Angleterre , comme il a employé les armes poer soumettre le continunt. levasion du Partugal et de l'Espagne : Joseph Napaleon est nemma rei d'Espagne ; Narat la remplace sur la trème de Naples. - Neavel ordre d'événements ; lesarrection nationale de la Péninsole; latte religieuse du papa; opposition commerciale de la Hellande, - Cinquième coalition ; victoire de Wagram; paix de Vienne, mariage de Napoléou arce l'archiduchesse Marie-Louise, ... Le premier cuaid er récitance écheus ; le pape est détrad, la Hellande réunie à l'empire, et la guerre d'Espagne poursuire avec vigueur. La Russie renonce au système continectal; campagne de 1812; prise de Moscow; désastrouse retraite,

- Réaction contre la puissance de Napoléon ; campage de 1815; défection générale.
- Cosition de toute l'Europe, l'action de toute l'Europe; fatigna de la France, mercélleuse compagne de 1814
- Les confédérés à Paris; abdication de Fentainchleun aractère de Napoléon; son rôla dans la révolution française.
- Conclusion.

61

FIN DE LA TABLE.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

# DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

Les chiffres rameins indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.

Assava. Le penple cafonce les portes de l'Abbeye, pour délivrer les soldats des gardes françaises, I, 37. — Les Suince faits priennaires le 10 acût y sont transférés, I, 106. — Vingt-quatre prêtres sont égargés dans la cour de l'Abbaye. I, 178-179. Antenus. Batiello navele de ce nom. II, 502-505. Ses consé-

Assexus. Estanllo navale de ce nom. II , 502-305. Ses conséquences fennates. II, 504 et usiv.—Autre batsile samplante livrée par Bonsparte dans ce village; détails militaires. II, 571-573. Acas (Saint-Jean-d'), Siège de cette ville, (Voyez Égupse.)

Ausca, Raisons qui daterminent Bonaparte à placer set lignes sur ce fleuve, II, 307. Description du ceurs de ce fleuve. II, 300. Arrivée de Warmser sur ce fleuve. II, 326 et suiv. Ansmarrarion. Réorganisation nouvelle de l'administration des vivres. 1, 832-235.

Accorate. Ce qui l'amène et sur quoi il s'exerce en 95.1, 584-586. — Il se racime an mai et avril 95. Ses causes. II, 195 et suiv. Acatesveux. Réglements du gouvernement révolutionnaire

pour l'amélioration de l'agriculture. II, 57. Aux se sacres (l'), journal rédigé par Morat. I, 114. Aux se nos (l'). L'euteur de ce journal est mis en ecensation.

Anteresta. Politique de l'Angletere h'Egerd du Frace.
A l'Épopue du les révolution 1, 65. - Sen guerre avec le France et as prépondérance no Europe. Il, 42 et nivi. — Elle reste excle ennemie de la Frace explès le suminise de la Vandée. Se position politique. Il, 187 et nivi. d'arment et déterme de l'Angletere apple no viccioire ne airment et déterme de l'Angletere papes noi viccioire ne nivi. — Situation embarranais de l'Angletere papes les politiques de décèses. Noverles nigoritaines de pair, 11, 400-110. — Conférence de Lille, II, 455-468. Projet de décessete e Angletere II, 1, 457-17. Sen effort pour erganiser une nouvelle coalition centre la Frence, II, 504-505.

Aost (10). Détails oircenstenciés de cette journée. I, 136-163.

— Fête de l'anniversaire de cette journée, I, 389-380.

Apres an augus. Il est proposé et discuté dans le convention lors du procès du roi. I, 359-384.

Arraoramanana Difficultés qui emplohent l'approvisionnament de Paris. 1, 35. Ancers. Détails de cetto bataille. II, 359-355.

Assonse. Divers combets sont livrés dans cette forêt, 1, 185 et saiv.

Assocnavis. Se politique eprès le 14 juillet, 1, 37.

Asuía. Etat du l'armée et révolte des troupes dans diverses provinces. 1, 75. Asuía aivocerreansus (l') est organisée. 1, 416. Est licenciée. II, 35.

Awin. Dispositions de not ermées pour s'apposer à l'invasion étrangère. I, 173-173. Avrous (le comte d') quitte le France. I, 34. Asseutés narrans de résistance à l'oppression, formée à Comp par des députés des départements. I, 348-349.

Assessatio conversaria, (Veyra, Asternikle nationals.).

Americal cissuaria, Elizano qui la cosposit, 1, 8 Lille filt and derive cissimi in loca proprieta, 1, 18 Lind un derive li filt and derive cissimi in loca proprieta i della proprieta del cissimi i la comparata del cissimi i la vassificazioni. Della Contesta que la guerre cata del cissimi del su susidistita. Eled. Delette que la guerre cata delette i 1, 115. Delette que la guerre cata delette i 1, 115. Delette que la guerre cata delette i 1, 115. Delette predicti i i

Debats relatife à l'effaire du 29 juin. 1, 120-151. Recipi deverse polities a relative sus ef-ciscomet du 29 juin. 1, 132. Pais un décret relatif à la levie due département. 1, 151. Autre d'extre un les gardes arronnées. Paid. 1, 151. Autre d'extre un les gardes arronnées. Paid. 1, 151. Bill déclere que la pairez arre a departe arre la nogre. Soites de cette accurs. 1, 140 et un. 21 le real le décret de la semple. 1, 151. Bill déclere que la pairez arre a despuis de la vient partie 151 avoil. 1, 151. Docrèt la francissa d'un relative pour Paris. 1, 140. Organie la pailere, dire de arrest giprafie. 1, 151. Bill décrete la francissa d'un trébusal cateracidentre pour juger les crèmes du 19 autr. 1, 152. Est cholosse une leis du trette mille bemann. 1, 152. Est

Aucuntés navionate, L'assemblée des députés du tiers état prend es titre, sur la prepositias de Legrand. I, 20. Les communes se coastituent en assemblée nationale, Ibid. Ella refuso do se séparer, d'eprès l'ordre du rei. 1, 23. Déclare l'inviolabilité de ses membres, Ibid. Délibèra sur les mandats impératifs, 1, 25. Nemme un comité des subsistauces. 1, 26. Difficultés de sa position. Ibid. Elle veta una adresso an roi pour la roavai das troupes, I, 26. Propose diverses mesures après les évéuements des 12 et 13 juillat, et demande au roi le renvoi des troupes. 1, 30. Costinue la 14 juillet à s'occuper de la constitution, et nomme un comité peur préparer les questions, Ibid. Ecveie, sur la proposition de Mirabran, une députation au roi. Envoie une dernière députation au roi. Discours de Mirabeau. 1, 31-33, Ella nevase à l'hôtel de ville une députatico ancoccant la réucion du roi avec la cation. I. 33. Fait une proclamation au peuple , sans résultat. 1, 36. Discute la déclaration des droits de l'homme. 1, 39, Abolit les privilénce féedana et les privilégas des villes, 1, 39-41, Adopte l'emprunt de trocte millions. 1, 42. Fait la déclaration des dreits de l'homme, 1, 42-43. Vote l'unité et la permagança de l'assemblée, I, 45. Vote le vato suspensif. 1, 46, Vote l'hérédité de la couronne et l'inviolabilité du roi, Ibid. Adapte un plan de Necker aur un impôt. 1, 46. Débats raintifs à un mossegn du roi. I, 51. Déclare qu'elle sora transportén à Paris. I, 51. Décrète que les bieus du elerge sont à le disposition du l'État, 1, 57. Divise le rayaume ee départements. 1, 38. Discussion importante pour déterminer à qui appartient le droit de faire la pais et la guerra. 1, 66-67. Elle rend un décret relatif à ce dreit, I. 67-68. Décrète l'émission de 400 millions d'assigusts. I, 69. Abelit les titres féodaux. I, 70-71. Prend des mesures peur empêcher l'émigration. 1, 79. Mesures qu'elle prend relativement à la fuite du roi. I, 86. Partis qui s'y forment et suite de ses travaus, Opposition qu'elle a à vaincre. 1, 88. Elle rend un décret relatif à l'inviolebilité du roi. I, 89. Décrète qu'aucuu de ses membres na sera récin. 1, 80. Achève la travail de la constitution. Ibid. Déclare, le 30 soptembre 1791, que ses séauces sent terminées. Ibid. Réfleaions sur ses travaus, Justification

de ses astes. 1, 91-95.
Ameara: Cance de leur créaties, Réflexions sur la nature du noméraire et du papier-meannie. 1, 60-99. 400 mil-lieus d'assignaire frerés suit d'érréét. 1. 69. — 100 mil-lieus d'assignaire preis seul d'erréét. 1. 69. — 10 m auvuille créatien d'assignaire sei erdenaire 1, 120-254. — Leur claisse aux le commerce. 1, 305-306. Myorias qu'un prend pour en anener la deminuite». 1, 305-307. — Nouvelle création d'avrigatore et 1914. Il 58. Leur dépréciation

angueste. Leur data spie le Sharmidor. II, 167 e suiv. Continuest à an diportice en 2185. Divers mayone prepuede pour les reliere de la circulation. II, 160 e suit. In
1, 155. Evers project de particulation. II, 160 e 50. In
1, 155. Evers project des prepuedes pour le reliere et
les relever. II, 156. Projet de Bourdou de l'Olie. Il set
les relever. II, 156. Projet de Bourdou de l'Olie. Il set
les relever. II, 156. Projet de Bourdou de l'Olie. Il set
les relever. II, 156. Projet de Bourdou de l'Olie. Il set
les relever. Il 156. Projet de Bourdou de l'Olie. Il set
le de la company. Il set de l'Archive de l'Olie. Il set
le de l'origination de l'Olie. Il set
le de l'origination d

Accasiav. Un der géoérous du l'armée d'Utalie, 11, 269, ... Est cavoyé à Paris par Bosaparia. Le Directeire lui danna le commandament de la livinion militaire de Paris, 11, 433, Il s'empare des Tuileries le 18 fruction: 11, 446-447. Est neomée commandest de l'armée diste d'Allemagne, après la mert de Bicche. II, 455. Est dépossédé de son commandement de Brexée d'Allamagne, 11, 475.

Avvaicas. Couses qui empéchent eette puissance de senger à la pais. II, 179.

Basour, Fait un journal (la Tribus du prupla). Caractère at projets de cu démagagne. II, 277. Sa compiration. II est arrêté. II, 261-283. Est condemné à mort at anécuté. II. 379.

Boarts II est momé député. J. 15. Est chargé par le tiere dat deremettre une nérseau paris. Sonc acreater, J. 68-19. Il cet a revité à l'a porto de la salle des commones par les grandes françaises. J. 81. Pétela presente la semente du 200 de de pause. J. 82. Est nommé successeur de Flessilles son la titre de mire de Paris, J. 55. Discolleté qu'il epreuve pour Pappezitionacement de Paris, J. 55. Il prepuse en projet pour vendre les hiems de letreja à la fissi anal active difficir I, 66. — Dénité de sus propiets. J. 464-648.

Bassars. Son pertrait, ses placs. I, 124.
Bassars. Nem donné à des bandes de partisans piémautais.
11. 506

Banava. Son esprit, son unice avec les Lameth at Dupert. 1, 38. Soe discours aur la dreit da faire la pais et la guerre. 1, 67. Accompagna la famille royale de Vareones à Paris. 1, 55-56. S'entand avec la ceer. 1, 56.

Bassas, Est commé général de l'armée de l'intérieer, le 13 vendémiaire, II, 241. — Sen saractère, Sa conduite 31 l'égard des autres membres du Directaire, II, 371. Il nuisait à la considération du genvaruement par son luse et se predigaitel, II, 375. — Est seul égarged éans les accusations dont le Directoire était l'objet, Panrquai, II, 537-536.

Basahan. Il est mis en état d'accusation. II, 141-142. Est décrété d'arrestation. II, 163. Est condamné à la déportation. II, 174. — Est nommé député ou l'au v. II, 411. Sa nomination est abolie. II, 412.

Barrasany. Il est nammé directeur à la place de Leteurnaur. II, 413. — Est arrêté la 18 fruetidar et conduit au Temple. II, 447. Est condamné à la déportation. II, 449.

Bassano et Sant-Gasson. Batailles de ee nom. 11, 336-337, Bastilla (La). Le peupla, secondé par les gardes frençaises, s'ampare da la Bastille. 1, 31-32.

Bassique, Divisée en plusieurs partis après la bataille de Jemmapes, 1, 220. Des agents du pouvoir naécutif vent l'organiser révolutionnairement, 1, 276, Les Belges mosmurent et se réveltent contre l'administration française. 1, 285.

Basassotta. Il est nommé général en chef de l'armée du Rbin. II, 528. Donne un plan de compagne au Directoire. Ses défeuts. II, 537. Il est renvoyé du ministère de la guerre. II, 565.

Buans se crancă. L'assemblée nationale décrète la vente de

400 millions de biees du clargé. 1,62.

Biss autoraex. Projet de Bourdon de l'Oiso pour faciliter leur vente. Il est adopté. II, 197-198. On commence à le mettre à exécution. Ses résultats. II, 209.

Bissan-Vassans. Un de oxécuteurs du 2 septembre 1, 173 181-182. — Il donno sa démission de membre du comité de salut public, II, 113. Fait ana Jacobias de violentes meuzes contre les thermidorieus. II, 137. Est mis en état d'accusation. II, 141-142. Est décrété d'arrestation. II, 165. Est condamné à la déportation. II, 174.

Busaras ra, Officiar an siege de Toulon, Propose d'attaque le fort de l'Éguillette, I. 469-470, Nammé général de brigade. Plan qu'il donne et fait adopter. II, 48-19. - Nommé commandant en second de l'armée de l'intérieur, le nuit du 12 vendémisire. II, 211-212. Ses opérations militaires dans la journée du 13, II, 243-244-245. - Chargé du commandement de l'ormée de l'intérieur. II, 263, II est nommé commandant de l'armée d'Italie, II, 284. Principales circonstances de la conquête du Piémont. II, 289-292. Ses négreiations avec la cour de Turin. Il necorde un ermistico au roi de Picmont. II. 293. Sa proclamation aux soldats après les premières victoires d'Italia, II, 294. Conquête de la Lombardie. II, 298 et suiv. Son entrée à Milan, II. 399. Nouvelle proclamation aug soldats à Milan. II. 391-392. Il reprend l'avie tombée au pouveir de quelques bandes de paysans. II, 303, Entro dans le territoire vénition, II. 303-305. Sen outrevue avec divers envoyés vénitiens, II, 306, Il signe un armistice avec Naples, II, 308-309. Pénètre dans les États remains et en Toscane. 11, 319, Perd la ligne de l'Adigo. Ses combineisous pour réparer est éches, II, 327-328. Sa victoire de Lonato. 11, 329. De Castiglione. II, 330. Suite de ses opérations militaires et palitiques en Italie, Il , 351 et suiv. Suite, Bataille de Roveredo, II., 335. Sa marche sur la Brenta. Victaires de Bassano et de Saint-George, II, 336-337, II fait conclure la paix avec Naples et Génes, Ses négociations avec le pape, Il. 345-347, Il erganise la république cispadane. II, 347-348. Sa position périlleuse à l'approche d'Alvinzi. Botaille d'Arcolo. Détails militaires. 11, 348-355. Sa conduite à l'armée contre les fournisseurs. Sa politique à l'énard des puissances italicanes, II, 363-364, Ses dispositiona militaires à la bataille de Riveli. II, 365-367, II prend Mantone. 11, 368-369. Réflexions sur se esmpagne en Italie, 11, 369-570. Sa conduite politique et militaire en Italie après l'affaire de Rivoli. Il marche centra les États remains et fait signer au pape le traité de Tolentino, II, 585-585. Sa conduite envers les prêtres français retirés en Italie, II, 385, Il négocie inutilement avec Venise, II, 586. Son plan de campagne contre l'Antriche, Il passe le Tagliamento, II, 387-388. Sa rend maître du sommet des Alpes. 11, 389-390, Son entrevue evec les envoyés rénitieus. Il écrit à leur gouvernement une lettre menacante. II, 392-394. Marche sur Vienne, Sa lettre à l'archidue Charles. San eutrée à Léoben. II, 394-395. II signe les préliminaires de paix à Léoben. II, 595-598. Retourne en Italie et détroit la république de Venise. Détells de sa conduite politique et militaire. 11, 492-496. Il propose le secours de son armée an Directoire menecé. 11. 423. - Donne, le 14 juillet 1797, nne fête aus semées, Envoie au Directoire les adresses de toutes les divisiens, II. 431-433. Ses négociations avec l'Autriche après les préliminaires de Léoben, 11, 433-435. Ses négociations à Udiue sont entravées per le Directoire, Son mécontentement. II, 458 457. Ses travaua en Itolie. Il fonde la république cisalpine. II, 457-458. Se rend l'arbitre des différends entre le pays de la Valteliue et les Grisons, 11, 459, Conseils qu'il denne oux Génois sur leur constitution. Ibid. Il forme divers établissements dans le Méditerranée, II. 459-460. Suite de ses négociations avec l'Autriche à Udine. Ses entrevues avec M. de Cohentael. Il signe le treité de Campo-Formio, II, 481-463, II est nommi général en chef de l'ermés d'Angleterre, II, 464. Se dispose à quitter l'Italie. Ses dernières dispositions pour les effaires de ce pays, II, 464-465, Il arrive à Paris, Réception qu'en lui fait. Ses peroles au Directeire, Fête, II., 465-487, Suite de son séjant à Peris, Ses relations evec le Directoire. 11, 467-469. Il est chargé de la descente en Angletorre. Se répugnance pour cette expédition. II, 470-471, II propose au projet d'espédition en Egypte. Le Directoire l'agrée. Détails sur les préparatifs, 11, 483-487. Il s'embarque à Tonlon. Sa preclamation aux soldats. II, 487-488. Il s'empere de l'Ile de Melte, II, 488-489, Arrive à Alexas drie et s'en reud maître. 11, 490-491. Ses plans pour effectuer la conquête. Sa lettre eu pache. Discours à ses soldats. 11, 493-494. Ses premières opérations politiques et militaires. II, 495 et suiv. Il s'établit au Caire après le bataille, Suite de ses epérations palitiques et militaires, II, 499 at suiv. Il fonde l'Institut d'Egypte, II, 509-501, Proclemation aus soldets, oprès le défeite d'Abeukir, II, 503, Il se met en marche pour la Syrie, proud Gaza et le fort d'El-Arisch, et commence le siège de Saint-Jesu d'Acre. II, 568-569. Remporte une grande victoire au mont Thabor, Il, 569-570, Revient en Egypte. Va de là à Aboukir, eù il remparte une sanglante victoire sur les Tures, 11, 571-573. Recoit des nouvelles d'Europe et part secrètement pour la France. II , 574. Son retour en France. Enthousiasme qu'il inspire. Acitation de tous les partis à son arrivée à Peris. II, 580 et suiv. Sa conduite politique à Paris. Il so coolise avec Sieyes pour renverser la constitution directoriale, 11, 584-585, Son entrevue avec Siaves pour convenir de l'exécution de leur plan. II, 586-587, Il fait le 18 brumaire. II, 587-590, (Voy. Brumaire.) Est nommé consul provisoire. 11, 591,

Boncanurs (De), Chef vendeen, 1, 517. — Il est blessé à mort, 1, 433. Fait délivrer des prisonniers. Ibid. Bonanaex, Les fédéralistes y sont soumis, 1, 438.

Borass. Sa position au millen des partis. Son cerectère, I, 61. Il soumet des régiments révoltés. Ses projets. I, 73-74. Il arrive trop terd à Varennes pour sauver le rei, I, 85. Il écrit à l'assemblée. I, 87. Barrass, But contraire à la révolution, I, 513 et suiv. — État

de ce pays en 1785. Il, 151-151. Plusicurs chefs signent leur seumission à la république. Il, 180-187. État de ce pays après la première pacification. De nauvesus troubles s'y préparent. Il, 215 et surs. Expédition de Quiberen. Il, 217-250.

Bassans, (De), Il est uommé ministre, I, S. Se retire du miuistère, I, 11.
Rascans, Terreur mai fondée que leur nom répand dans

Barcanis. Terreur mal fundée que leur nom répand dons tonte le France. 1, 39. Baorrisa. (Vey. Royalistes.) Banaya, Amiral de l'escadre d'Envote, II, 486, 488, Ses fautes et son conrage à la bataille d'Aboukir, Il est tué. Il,

Baonaise (16). Préparatifs et journée du 18 brumaire. 11. 586-590.

Bayus, Nemmé général en chef de l'armée de Hellande, 11. 526.

Bannwicz, (Le prince de), On répand un manifeste de ce prince. 1, 151-153.

Catemenies, Il est réformé, 1, 451-452. Catones (Be). Arrive an ministère. 1, 7.

Cane na Cásan. Il est évacué par les Français. I, 388.

Cappo Fanusa, Traité de ce nom. Joie qu'il inspire en France, 11, 465-464.

Cassoy, Il est membro du comité de salat public, 1, 399. Dirige tentes les opérations militaires, 1, 427-428. - Justific as conduite comme membre de l'ancien cemité de salut public, 11, 169-176, Est nommé directeur à la place de Sieyes, qui avait refusé. II, 253. Vices de sen plan d'opérations militaires en Italie. II, 301 et sniv. Son plan de campague sur le Danube et sur le Rhin, II, 316-311, Caractère de ce directeur. II, 371, 873-374. - Il se rend anspect à tous les partis et à ses collègues du Directoire, 11, 442, Prend la fuite le 18 fructidor, 11, 447, Est condamaé à la déportation. II, 449.

Casses. Atroors exécutions qu'il fait faire à Nantes, II, 73-74. Il est mis en accusation et anvoyé au tribunal révolutionnaire, II, 135-136, Est condamné à mort. II. 142. CATRELIANAO. Coopère à la première insurrection vendéens

I, 315. - Il est nommé généralissime de l'armée vondécane. I, 361. CATHERIAN Todoy. Cette fomme fanalique institue une seute.

II, 63. Elle est arrêtée ainsi que presque tonte sa secte. 11, 68-69.

Caratie. Défenseur éloquent de la noblesse, 1, 37. Concine constitutionens formes par les patriotes en l'en v. pour s'opposer à l'influence des Clichyens. 11, 422. Cuaurionese, général à l'armée d'Italie. Ses opérations mi-

litaires dans los États remains contre l'armée de Naples, II, 517. Il s'empare da royaume de Naples. II, 518-526. Résiste aus ordres du Directoire. Est destitué. II, 523. Nommé général d'une nonvelle armée des Alpes, par le nouvean Directoire. II, 555.

CHARSTER, chef vendéen. Son caractère. 1, 316. - Il est amené à négocier avec les républicains, pour le paix, II, 160-181. Sa réception triomphale à Nantes, II, 182, II centinue à préparer la guerre, sprès sa sommission. Sos relations avec les princes et les émigrés. II, 185-166, - II se déclare de nouveau en guerre. Il, 257. Fait d'inntiles afforts pour sontonir la guerre contre Hoche. II, 268 et sniy. Est poursuivi dans les bois et les montagnes, II, 286, Est pris et fusillé, 11, 287,

Casassas (L'archidue), Il remplace Clerfeyt dans le commandement de l'ermée du bas Rhin, 11, 284, Son plan de campagne après sa retraite à Neresbeim. II, 333. Sa mazzhe contre Jourdan. Ibid.

Cuareac. Le château des Tuileries est attaqué par le peuple. 1, 127-129.

Castwerre, Il est arrêté. Il, 21. Sa condemnation et sa mort, 11, 32.

Casanstes (Combat de) en Égypte. 11, 496.

Cuesary. Bataille de ce nam en Vondée. 1, 432-435.

Cuovare. Leur situation en Bretagne, leur chef. 11, 129-123.

Casarran (République), Organisée par Bonsparte, II, 457-458. Situation de cetta république en l'an vi. II, 463. Triste état de cette république après le départ de Bonaparte. Il, 510-511. Changements faits à sa constitution. 11. 519-513

Coranage (République), Sa fondation, 11, 347-346.

Cassar. Mission de ce général à Vienne. 11, 349. Sa négociation evec le cabinet antricbien. Le projet d'armistice qu'il proposait est rejeté. II, 355 et suiv.

Caraci. Il s'oppose à la vérification des penvoirs des communes, 1, 17-16, (Voy, Tiers Etat et Vérification.) Vate sa réngion ana communes, I, 20. La majorité du olergé so réunit aux communes, 1, 21, 11 abdique ses priviléges, 1, 59. Son rôle dans l'assemblée, 1, 57. Ses manœuvres au commencement de 1796. I, 69, Il s'oppose per divers moyens à l'eadention de la constitution civile. 1, 70, Une partie du clergé refuse de prêter le serment civique. Suite de ce refus. 1, 76-77.

Ciscar, Ciscarens. Club de ce nom, formé par les députés de l'opposition du corps législatif, 11, 375, Ses manœuvres pour obtenir un non vean directeur de son cheix. Diverses propositions faites on corps législatif. II, 412-413 et suiv. Plans de contre-révolution formés par les eliebrens, II. 414 et saiv. Lear latte avec le Directoire dans les consails, Ibid. Leurs propositions financières enx Cinq-Cents. II. 417 et suiv. Motion d'ordre de l'un d'ene sur les évésents de Venisa. II, 419 et suiv. (Veyez Royalistes.) Ils táchent de s'epposer onx changements dans le ministère projetés par le Directoire, II, 426 et suiv. - Leurs craintes après la nomination des ministres et la marobe de Hoche, II, 430 et suiv. Antres plans d'epposition, Leurs eraintes sur les préparatifs du Directaire. II. 444. Béso-Intions désempérées qu'ils proposent. II. 445 et suiv. Cacora (Anachersia), Prussien de naissance, est admis par

l'assemblée à faire partie de la fédération. 1, 70, --- Préche le république noiverselle et le culte de la raison. 1, 455-454, il est exelu de la société des jacobins, l. 462, Est arrêté. II, 21. Son procès et son supplice. II, 21-23. CLUB SESCROBAL, Comment il se composa après la 9 thermi-

der, II, 106, Il fait une adresse à le convention, pour demander la reconstitution de la municipalité de Paris, etc. 11, 128.

Cave versque. Ce que c'était. 1, 147.

Caras, Diverses assemblées so forment sous ce nem. 1, 13-14. Lenr importance augmente. 1, 64. Ils devienneut dominateurs . 1, 94. - Les Cinq-Cents décrètent qu'aucune assemblée pelitique ne sarait permise. II, 431.

Ceasivice. Elle commence à agir evec activité, 1, 172, -Envabit toutes nos frontières, en 93, 1, 350 et sniv. Le défent d'union des coolisés paralyse leurs forces. 1, 357. Étet de le coalition au commeucement de 1794. II, 45-46. - Tiédeur des puissances costisées pour les intérêts des princes français. Il, 123-124. - Plans de guerre de la nouvelle coalition, en 1799. Leurs défauts. 11,526.

Conserves (M. de). Ce qu'il demande au nom de sa cour. I, 110, Suite de cette communication. I, 110-111. Consanys, Les émigrés se transpertent de Turin en cette ville,

I, 78. Projets de le noblesse. Ibid. Cosorne, (Le prince de), Commandant en chef des coalisés

dam le Nord, II, 50. Contoy-s'Heason. Il barangue Dumouries aux Jacobins.

1, 216, - Cherche à sauver les nitra-révolationnaires arrétés. 11, 2. Fait everter l'insurrection des ultra-révalutionnaires les 15 et 16 ventèse. II, 18-20. -- Tentative d'assassioat sur lui. Elle échoue. Ses conséquences. II, 59-61. Il donne as démission da membre du comité de auta public. II, 115. Est mis en dat d'accustien. II, 141. Est décréé d'arratotion. II, 163. Est condamné à la déportation. II 47.

tation, 11, 174.
Courti carrata basator pranto. Co que c'étais, 1, 304-305. Il ac réanit le 1 re jain 1793. Divora avis y sent ouverts pour remodiler à l'insurrection. Proposition de Garat. 1, 338, — Aix charge, après 10 31 mai, de présenter un prejet de constitution. 1, 345. Prepose des moyens pour errêter l'in-

surrection des départements. 1, 347-348. Ses ettributions. I, 567-368. Il perd sa popularité. I, 369. Est ettaqué par divers partis après les échacs de nos armées, I, 413-414. La convention déclare qu'il conserve sa confiance, I, 415-416. Se politique en décembre 93. 1, 463. Il fait arrêter des ultra-révolutionozires et des agieteurs. 1, 464-465, Rend des décrets relatifs aux détenus. II, 18, 5a politique au milien des fections, II, 23-24. Projets des membres du comité centre Danton, II, 24-25. Sa politique après la mort de Danton et des bébertistes. Il concentre en ses mains tous les pouvoirs. II, 33-35. Abolit l'armée révolutionnaire, les ministères, les sociétés sectionnaires, etc. II, 35. - Sa dictature et sa position en 94. II, 61-63. Il se partage ou plusieurs groupes. Sa rivalité avec la comité de shreté générale, II, 63-64. Les divisions centinuent, II, 87 et suiv. Les membres onnemis de Robespierre cherchent

A s'emparer du pouveir. II, 76-77. Feinte réconciliation des comités divises. II, 77-78, II est réorganisé après le 9 thermolor. II, 99. Nouvelle épuration. II, 113. Courré carraes néventromanns. L'assemblée de la mairie prend ce nom. Elle s'occupe, dans plusieurs séranes, des

suspects ot de l'anlèvement des députés. I, 324.
Courré sa nicassa ciaisasa. Il se réunit pour délibérer sur les moyens de salut public. I, 176. Peurquoi il fut établi.

1, 277. Comré as seasré cénéassa. Il est recomposé eprès la 9 ther-

midor. II, 99.

Coarré sa savanstanca. Co que e était. I, 167. Il fait caécuter
des arrestations. I, 176. On y arrête le projet de massacrer
kas prisouniers. I, 177. Il envois uno circulaire aus dépar-

tements pour recommander le meurire des prisonniers, 1, 184-185. Ordonne des errestations. 1, 196. Conriss. Ou décide qu'ils seront renouvelés par quart tons les mois, 11, 98-99. Inconvénients de cette mesure. II, 103.

tes moss. II, 36-39. Inconvenients de cette mesure. II, 100. Selze comitée sont établis après le 9 thermidor. II, 104. Courrés aévocavosasass. Leur nambre est réduit dans Paris et les départements. Ibid.

Commance, État fécheus du commerce eu 1794. II, 109-116. Commannes. Les commissires des assemblées primaires de tonte la France arriveut à Paris. Leur réception. I, 306-387. Commission nus socras (Lo). Ello propose à l'essemblée un pro-

jat de salut public. 1, 135. Commessors. Douze cammissicas sant instituées par la comité de salut public en remplacement des ministères. 11, 35-36.

Ganzas. San primeir apris. 10 9 and 1, 1975. Elle est charge de la ganza de da familia repleza, 1, 1868. Messerqu'illa preud contre les suspectis. 1, 1975. Hones est qu'illa preud contre les suspectis. 1, 1975-1976. Sa primisarce stres acadinas. 1, 1986. Son oppenida erre les convention. Elle est réprimée 1, 2009. 210. Sen membres sont remorecises. 1, 2108. Elle répopes à lus manuelle insurrection. 1, 2009. Demande à la ceverestine, an nom de tresta-cinq excluse, l'aposition à visigé-deux des semembres, 1, 2049. 2009. Seumet ses rejudres à la ceveration. 1, 2009. Ordones una levée de doute mille himsone dem Paris, « une sans un levée de doute mille himsone dem Paris, « une sans sur les riches. Trembies a ce mjet. I, 318-319. Se pizini. Al a convention de l'arrestation d'Albert, et des calenties dans elle ant l'abjet. I, 327. Hébert y sat caurenné. I, 328. Elle sat destituée par le comité cautar l'arbuttannaire, le 31 mai, I, 339. Una députation de la commune insurrectainnelle est intradité à la convention. I, 355. Elle so treuve chargée, après le 31 mai, de toute l'administration intérieure. J. 358-569.

Cossi. (Le prince da). Il se met à le tête de sia mille émigrés. 1, 179.

grés. I, 172.

Consenieries. Loi sur la conscription décrétée en septembre 1796. II, 515.

Coascurs. Le levée da teutes les classes est ordonnée après le 36 preirial au viu. II, 356.

Cassas ass Ascars, Nouveen pouvoir institué per la constitation de l'an m. II, 234. Corsun ess Cas-Casys. Créction de cette assemblée par la

constitution de l'en m. Ibid. — Discussion violente au sujet de la lei du 5 bramaire. Il, 174. Premières opératiens législatives est l'an. Viseures édoptées en proposées sur les émigrés, la culte at les finences, etc. II, 419 et saiv. — Il rejette le proposition de Jourden de déclarer la patrie ce denger. II, 365.

Coesse axicour. Nom que preud le miulstère après le 16 août 1, 164. Il secoude les plans militaires de Dumanriez. 1, 188. Sa nenvelle organisation. 1, 210. — Il est abeli. Il, 35, Conuns. Ils se plaignent an Directeire de l'agglomération

des troupes de Hecks pels de Paris. II, 339 Les cossoils sont dispersés à le Fractisir. On Her revisor Festrée de lieu de leurs sénaces. II, 447. Les députés attachés su Directeire se rémineue à l'Ordes en déceine. Le Directeire sur fait part de la compircitie royalist. Les neureurs consoils casses plusteurs écleties. Les directeires leur fait part de la compircitie royalist. Les neureurs consoils casses diputeurs écleties, de l'autrecture, des pierantistes, etc. II, 445-448. Les deux caresties seut dimens le B bremins, etc. II, 445-448. Les deux cansoils seut dimens le B bremins, etc. II, 455-481. Les deux Cassessis seut dimens le B bremins, etc. II, 455-481, Les deux Cassessis seut dimens le B bremins, etc. II, 455-481, Les deux Casses de l'autrecture, des pierantistes de l'autrecture, des presentes de l'autre d

la annation. II, 279.
Constitution, Nécessité d'une constitution, esprimée par les cahiers; abstacles à vainors pour l'établir. I, 25-26.
Discusious relatives à l'établissement de le constitution.
1, 43-47.

1, 40-47.
Construction artisa an expansi. Les principales dispositions de ce projet sont adoptées. Réfleaiens, 1, 70.

Constitution on L'an 11, Ses principana articles, I, 358. Une pétition coutre cotte constitution est reponssés par la convantion. I, 359. Constitution ausservanaux, en us L'an 111. Ses cuteurs. Ses

principales dispositions. II, 234-235. Elle est acceptée par les vetes des sociions de toute la Frence. II, 237-285. — État des esprits à l'époque de son établissement. II, 250 et suiv. Installation du neuvean gonvernement la 5 brumaire. II, 251. Ello est détruite la 18 brumaire. (Vey. Brussalire.)

Совтав жітодитіоннацава. Herdiesse de ce parti. Leurs tentatives dans le midi de le Frence. II, 195 et suiv.

Coversenze, La coevention nationale se constitue. 1, 202. Elle déclare le royauté abelie en France. 1, 265. Séance du 24 septembre 1792. 1, 304. Elle so divise en cété droit et en côté gauche. 1, 306-500. Se partège en diver contité. 1, 210. Debats relaité l'Accountius de Répérplerre. 1, 213-234. Elle ordonne an comité de législation de donne re na vivi sur les formes de nigrement de Leuis XVI. Longues discussiona relatives à la mise en jagement de | Louis XVI. 1, 225, 240-249. Elle déclare que le rei sara jugé par alla. 1, 249. Discussious sur les formes du procès. 1, 249-259, Violente débats après la défense du rei, 1, 258 et suiv. Scances du 14 au 17 janvier, où fut décrétée le mort du rei. I, 284-268. Elle décrète qu'il ne sera pas sarsis à l'enécution du roi. I, 267. Déclare la guerre à la Hollanda et à l'Angleterre. I, 274. Mesures qu'elle prend pour faire face aua besoins de la guerre, 1, 277-278. Elle rond divers décrets, 1, 287. Débats relatifs à l'établissement du tribunal extraordinaire. 1, 287-289. Terrenr de ses membres menacés d'une insurrection. 1, 290, Terribles mesures qu'ello prend pour la sûraté intérieure et eatérieure, 1, 298-299. Elle read divers décrets relatifs aux événements de la Belgique et à la famille d'Orléans. 1, 302. Discussion au sujet des pétitions des sections et des divers actes de le commune. 1, 309-319. Divers décrets relatifs à des pétitions de Bordeana, de Marssille et de Lyon, L 323-323. Tumpite à l'occasion d'une femme des tribanes. 1, 323, Elle nomme une commission de donze membres pour observer les actes de la commune et pretéger la représentation nationale, 1, 323-324. Cette commission informe contro la commune, et fait quelques arrestations. 1, 328. Scènes violentes In 27 mai , à cause de l'attroupement et des pétitions des sections armées. 1, 327. Elle casse sa commission des Douze et annule ses actes, 1, 329, Violente discussion à ce suint la lendemain, Ibrd, Elle repporte san décret relatif aux Douze. I, 530. Séance du 31 mai 1793. I, 532 at suiv. Elle supprime la commission des Donze, et décrète plusieurs mesures le 31 mai. 1, 337. Cenrte séance du 1er juin. 1, 337-338. Séance du dimanche 2 juin 1793. 1, 340-342. Elle vote l'ordre du jonr sur les demandes des insursés, 1, 540. Plusiones députés sont maltraités. 1, 361. Elle est arrêtée par la force armée le 2 juin. Ibid. Vate l'arrestation des députés défignés par la commune. 1, 342. - Renonvella tous les comités après le 31 mai. 1, 345. Rend d'énorgiques décrets contre les départements insurgés. 1, 347-548. Moyens qu'elle emplaie contre les ennemis du dehors et contre les fédéralistes. 1, 358. Elle décrète la constitution de l'an st. Ibid. Lo 7 acet 93, la convention admet les commissaires des départements at les embrasse en signe de réconciliation. 1, 587. Elle décrète la levée en massa. 1, 591. Décrets contre la Vendée, les suspecis, les étrangers et contre les Bourbons. 1, 399-400. Elle institue le gouvernement révalutionaaire, I, 415-417. Mesures qu'elle prend pour la guerre de la Vendée. 1, 418. Débats relatifs à l'arrestation de Danton. II, 25-26. Elle décrète la mise en accusation de Desmoulins, Danton et autrès, 11, 27. - Laisse tout faire aus comités, II, 58-59. Commescement d'opposition centre Robespierro et les chefs du comité de salut publie. II. 88 at suiv. Plusieurs membres se liguent contre les triumvira, Dangers qui les menacent. II, 75-77, Séance du 9 thermidor, II, 88-91. Suito de la séance. II, 92 et saiv. Rapport de la loi du 22 prairial, 11, 99. Débats relatifs à l'élargissement des suspects, II, 191 et suiv, Diseussions au sujet de l'accusation portée par Lecointre da Versailles, II, 111 et suiv. Ello ordonne qu'il lui sera fait un rapport général sur l'état de la république. II, 113. Seance du 20 septembre 1794, Rapport de Robert Lindet. II, 114-115. Elle rend plusicurs décrets relatifs au commerec. II, 115. Débats relatifs anx sociétés populaires. II, 128 et sniv. Vive discussion sur le même sujet. La décret est rendu, II, 130-131. Querelles entre les thermideriens

et les membres de l'ancien genvernement. II, 132 et suiv. Elle prend diverses mesures financières et politiques pour remédier à l'état fâcheux des affaires après la terreur. II. 133 et saiv. Décret réglant les formalités à remplir pour accuser un membre de la convention. Il, 135, Querelles suscitées par les menaces de Billand-Varences aux Jacobins. II, 137 et suiv. Scènes violentes an sujet des événemente du 19 brumaire 1794. II, 139-149 et suiv. Elle rappello dans son sain plusieurs députés proscrits. Scène violente à co sujet. II, 183 et suiv. Séances orageuses au sujet de la mise en accusation des anciens membres du comité de salut public, Carnot, Collot-d'Horbois, etc. II, 189 et suiv. Ln 7 germinal, une troupe da femmes forieuses envahit la convention en demandant du pain. II, 176 at suiv. Journée du 13 germinal. Dangers da la convention. Décret de déportation contre Billand-Varennes, Collot-d'Herbois, Barrère, etc. Désarmement des natriotes. II. 171-176. Elle prend diverses mespres nour comprimer la résetiou reyaliste amenée par le 9 thormidor. Questions financières, II, 193 et suiv. La lieu de sea séances est envahi le 1er prairial an m. Scènes diverses, etc. (Voy, Prairiel.) Elle ordenne l'arrestation de plusieurs députés montaguards. II, 199-203. Scéno funèbre à l'occasion de la mort de Féraud, II, 297, Elle décrète la constitution de l'an m. II, 234-255. Décrète que les dans tiers de ses membres ferent partie du nonveau corps legislatif, et que les assemblées électurales ferent la choia, II, 235. (Voy. Décrets.) Décret indiquant l'époque des assemblées primaires et électorales pour l'élection des nouveaux représentants. II, 258. Elle se déciare en permanence le 12 vendémisire. Attaunée par les sections le 13, elle sort victoricuse. II, 240-244. Dernière lutte entre les partis du la convention après le 13 vendémiaire. La convention déclere que sa session est terminée. II. 248. Récapitulation des principana actes da cette assemblée, Réfinxions, II. 248-249.

Cansay (Charlotte). Son histoire. Elle tue Marat, 1, 363-363.

Détails de san procès. Son supplice. 1, 366.

Connagans. Le club de ce nom rivalise de violence avec celui.

des jacobins, I, 95. — Ils projettent une issurrection contre la convention, I, 325.

Casarin (Desettors, horen do), Aventurire Inida par Paiagre in Pertagne, en qualid de anje priorire dans les agres in Pertagne, en qualid de anje priorire dans les previners révultées. II, 151-152, Ses intrigues palitiques. II, 154, Il travalle à la pacification producte III, 1916 et niri, Son rêde dans les négociations avec la Vendée. II, 1924 et siri. Il napple se chefs chouse de la Pertagne à sa sommettre, et signs la paix. Ses natrice à Rennas, II, 195, Suita de ses monouvres en l'extegne, II, 1921, et est article par ordre de floche et mis en prason. II, 316, — En déporte II, 1925.

Cours sicustants. Son organisation dans les deux conseila après les élections de l'an v., II., 412 et suiv.

Còrá ssorr. Co que e était, Qui sont les hammes qui le enmposaient dans l'assemblée législative. 1, 94. — Parti qui l'occupait dans la ennyantion. 1, 309.

Coes (In). Elle presse la convocation des états généraux, et fixe l'eur covertence su 1 m mi 1789, I, 11. Fait approcher das treupes de Paris. I, 27. Sa conduits inhabile et imprudeute. I, 59. Ses plans de contre-révolution. I, 80.61.

Catra. L'encien enlte est aboli. Le culte da la Raison est institué. Détails à co sujet. 1, 455 et saiv. La commane modifio son arrêté sur la culte. Le culta de la Raison est aboli, 1, 463, Le comité de salut public songe à l'établissement d'ano religion. Réflexions à ce sujet, 11, 37-38. Reconssissance do l'Étre suprême. II, 41. - La restitation des églises est accordée nux catholiques. Il , 208.

Casyuns, Nommé général de l'armée du Nord, 1, 320. Il est battu en mai 93. 1, 352-353. Détails de son procès. Il est condamné à mort et exécuté. 1, 420-421.

Daurisson. Est nemmé commandant en chef de l'armée du Nerd. 1, 304.

Danvan, principal orateur da la multitude. 1, 147. - Son caractère et sesmoyens d'influence sur la multitude. Ibid. La 10 sout, escite la peuple à l'insurrection, 1, 156. -Il est un des acteurs do 10 août, 1, 163. Est nommé ministre de la justice. 1, 184. Exposition de ses plans après le 10 soût. 1, 186. Sa prépondérance dans le conseil axéeutif, et son influence à Paris. I, 175. Il est nommé député à la convention, 1, 197. Fait diverses motions à la conventian. 1, 203. Quitta le ministère. 1, 210. Propose et fait adopter une levée de 30,000 hommes à Paris, 1, 288, Excuse Damouries à la convention. 1, 298, Sa conversation avec Maithan, Reflexions sur son earsetère, I. 551-552. Ses paroles à la convention le 51 mai. 1 , 334. -Détails sur son caractère politique. Il commence à perdre se popularité. 1, 372 et suiv. Refuse de faire portie du comité de salut public. I., 417-418. Retourne à Paris, soupçuné par les révolutionnaires ardents, 1, 457. Essaia de se justifier nux Jacobins, 1, 481 ot suiv. Devient l'objet de la haine des membres du comité de salat publie. 11, 24. Il est nerêté. Snites de son arrestation, 11, 25. Débats à la convention relatifs à son arrestation, 11, 25-26. Décrété de mise en accusation. Scènes au Luxembourg avec ses amis prisonniers. 11, 27. Il est transféré à la Conciergarie avec ses nmis, Ibid. Détails da son procès, et sa mort. II, 98-33.

Dantomerra. Lutte des dantonistes et des hébertistes. II. 1-33.

Dicages (des 5 et 13 fructidor an m) sonlèveat divers partis contre la conventien. Monvement dans les sections, II, 236.

Ducusson, Ce ministre est accusé par Brissot et Vergniand, 1. 108. D'Entrascous (Le comte), Il est arrêté, Ses popiers at ses

révélations à Bonsparte dévoilent les projets des roys listes. 11.420. Dipanysusnys, Division de la France ca départements, 1, 58.

Divers departements levent des hommes pour l'axeention du décret du comp de 20,000 hommes, 1, 134, - Opinion de divers départements sur la marche du gouvernement at les divisions de la convention. Ce qui s'y passa. 1, 313 et saiv, Plusieurs départements lèvent des hommes contre les Vendéens, 1, 318. - Presque tous sont prêts a prendro les armes contre la convention après le 31 mai. 1, 348-347, Mesares qu'on y prend dans ce but. Ibid. Suite dn même sujet, 1, 348-349. Nonveaux détails sur l'insurrection, 1, 353-354. Plusieurs départements se désistent de l'insurrection. Échecs des fédéralistes. 1, 360-361. Ils sent presque tous soumis, 1, 363.

Diretation, Liste des membres de la députation de Paris à la convention, 1, 197.

Direvés. Les députés décrétés d'arrestation après le 31 mai, se répandent dans les départements. 1, 346.

Desmorsans (Camille). Il amento le peuple au Polais-Royal.

Diseaveen. Lois our la désertion, 11, 262. Dasárs. Sa plaideirie panr Louis XVI, 1, 256-258. 1, 28, Son influence au Palnis-Royal, 1, 45, - Nommé député à la convention par les électeurs de Paris. 1, 197. - Pesse pour un modéré. I, 370. Censure le comité de salut public dans un pamphlet. 1, 371. Se justific aux Jacebins , at n'est pas exclu de la société. 1, 483, Il fait sen jenrual, le l'ieux Cordelier. 11, 3. Il présente sa défenso dans ca journal. Il, 7.8. Il est accusé aux Jacobins. Il, 10. Continuo à nttaquer ses adversaires dans son journal, II. 18-17. Il est arrêté. II. 25. Détails de sou procès. Sa condamnation et son supplice. Il, 27-33.

D'Esrainisse. Il dénonce au parlement no projet ministériel qui teadait à restaindre sa juridiction. 1, 10, Il ast arrêté en plein parlement. Ibid.

Derra reauges. Le rembaursement des deux tiers de la dette est décrété par les conseils, après le 18 fructidor. II, 454-455.

Dutos, Son projet de retraite, 1, 185.

Diuxs. Discussions relatives à l'abolition des dimes, 1, 41, L'abolition est décrétée, Ibid. Deservoire, Pouvoir exécutif eréé par la constitution de

l'an m. 11, 234. - Nomination des einq directeurs, Détails à ce sujot. 11, 251-252. Situation dangereuse du Directeire au commencement de son administration. II, 253 et suiv. Prend diverses mesures pour remédier à la disette et aux malheurs financiers. 11, 254 et sniv. 11 est chargé de la aomination aux fonctions publiques. 11, 283, Manière dont il uso de son ponvoir et doot les directeurs se le partagent, Ibid. Continuation de ses travaux administratifs. 11, 275 et suiv. Ses plans militnires. 11, 284 et sair, Il negocie avec l'Angleterre, II , 344 et suiv. Suite, 348 at suiv. Il eaveie Clarke en mission à Vienne. 11, 349. Rompt les négociations emmeacées avec le sahinet auglais. 11, 358. Son message aux conseils le 25 frimaire. 11. 360 et miv. Caractère des cion directeurs, leurs divisions entre eux. 11, 370 at suiv. Situation du gouvernement dans Phiver de l'an v. 11, 370, 375 et sniv. Discussions relatives au tirage an sort du nonveau Directoire pour l'an v. II, 411-412. Sa intie avec les conseils après les élections de l'an v, d'où résulte le coup d'État du 18 fruelidor. II, 414 et saiv. Il commence à redouter un vasto complet d'après l'arrestation da comte d'Entraigues, 11, 420-421, Divisions des einq directeurs au moment sin leur lutte avec les factions des coascils. Il , 421. Trois membres, Larevellière, Rembell et Barras, prenneat la résolution de faire un coup d'État. II, 421-422, Leurs movens d'appui pour ce projet, dans les patriotes de Paris. 11, 422. Dans les armées. 11, 423. Dispositions politiques de celle d'Italie. Ibid; de celle de Rhia, 11, 423-424; de celle de Samhre-et-Mense. 11, 424. - Résistance des directeurs contre l'opposition des elichyens an sujet de la réorganisation du ministère. 11, 426-428. - Son emborras sur la décision à prendre au sajet des négociations commencées avec l'Angleterre et l'Autriche. II, 437 et suiv. Ses périls nugmentent par l'opposition des conseils. Il prend des mesures pour réunir à Paris In force armée, 11, 438-439. Répond d'une manière énergique nex réelemations des coascils au sujet de la marche da Hoche. Il, 439 440. Trois des directeurs font les préparatifs du coup d'Etat du 18 fructidor. 11, 442-443 et miv. Ils se réunissent chez Rewbell avec les ministres, en attendant les resultats de la journée, Leur pina. II , 448. Exécution de en plan le 18 fructidor, II, 446-447, Il fait rendre aox censeils plasieurs lois qui lui restituent ane puissance révolutionnaire, Journée du 18 fructidor, II, 448-451. Réfermes qu'il introduit dans l'administration, Deus nouveaux directeurs sont nommés à le plece des dépertés. II, 451. Il destitue Moreau de son commandement, 11, 452. Projette une descente en Angletarre. 11, 470 et suiv. Déclare prendre les Vaudois sons sa protection, et envoie une armée en Suisse, II , 479, Ses dispositions pour remédier une déserdres des républiques Italiennes. Il , 519 et suiv. Il propose et fait décréter la loi sur la conscription, II, 515. (Vayes Conscription.) Ses mayens et ses plans de guerre ponr la campagne de 1799. Il, 521 et suiv. Ses dispositions pour s'opposer à la spoliation des pays alliés cu Italie. Il , 522 et suiv. Suite de ses plans pour la guerre. II , 523-524. Généraus qu'il nomme, II , 525-529. Accusations dont il est l'objet après nos premiers revers en 1799. Raisens qui le justifient. 11, 535-536 et suiv. Nomination de Sieyes à la place de Rewbell. 11, 539. Teus les partis se rénnissent contre lui après nes défaites en Italie. (An var.) 11,548 et suiv. Divisions entre les directeurs. 11, 549. Révolution du 59 preirial. Destruction de l'ancien Directoire, Treilbard, Laréveillière et Merlin en sortent. 11. 550-553. Formation du ponveeu Directoire. Il , 554 et suiv, Ses premiers octes. Il , 555 et suiv, Meseres prises par les conseils pour lui danner une nouvelle ferce. 11, 556-557, Sas plans de guerre. 11, 557 et sniv. Sa lutte avec les patriotes. (Voy. Patriotes.)

Disarra. Désordres qu'elle amène le 4 octobre. 1, 51. -Après la seconde loi du maximum la disette continue. Mesures que presd la commune pour y pourvoir. Désordres. 11, 13-14. - Pendant l'affreux hiver de 1795 les grains et les bois de chauffage manquest à Paris. 11, 156 et suiv. Suite du même sujet. II, 162 et suiv. Les babitanta de Paris sont mis à la retion. Violentes scènce et sonlàvements populaires, 11, 164 et suiv.

Baorra an L'nomus, Declaration des droits de l'homme, 1. 29.41

Daorra réceaux, Ils sont abelis, 1, 59-49. Difficultés et discussions qu'entraîne la proposition de laur abelition. 1, 49, Dusors as Casacá. Il remplace Bernadotte au ministère de la guerre. 11, 565,

Decaina (Le Père). Journal rédigé par Hébert. 1, 529.

Deworasse, Son caractère. Ses plans militaires. Il est nommé ministre. I, 107 et suiv. Son entrevne avec la reine. I, 199-119. Extraitde ses Mémaires, Ibid. Il devient suspect à la Gironde, I., 113-114, Conseille au rei de sanctiouner dens décrets. 1, 119. Sa fermeté dans l'assemblée natiouale. 1, 119-129, Il donne se démission. 1, 129. - Est nommo général en chef des armées du Nord et du Centre, 1, 171, Cherche à s'epposer à l'invasion des Prussiens, 1, 173, Son plan de campagne contre les Prussiens. 1, 185 et suiv. Commencement d'esécution de son plan, 1, 186 et suiv. Nouvelles dispositions qu'il preud après les affaires de l'Argounc, I, 199-199. Il écrit à l'assemblée nationale, I. 190, Ses dispositions après la retraite des Prussiens. I, 194. Il se rend à Paris, à la convention et aux Jocobius, I, 215 et suiv. Est fété par les artistes, et reçoit la visite de Marot, 1, 217 et suiv. Repart pour l'armée. 1, 219. Ses plans militaires, 1, 229 et suiv. Il gagne la bataille de Jemmapes, 1, 228-229. Ses projets politiques sur la Belgique. 1, 230 et suiv. Suite de ses actes militaires et administratifs, 1, 231, 11 se plaint vivement du neuvean mode d'administration des vivres. 1, 273 et suiv. Suite de sa campagne en Belgique; ses succès et ses fautes, I, 234 et sniv. Sou plan de campagne, et commoucement d'exécution. 1, 977 et suiv. Il fuit arrêter des egents du pouvoir esécutif. Ses menaces contre le gouvernement. 1, 286. [] écrit une lettre audacieuse à la convention. Snite de ses actes militaires, 1, 292-295, 11 négocie avec l'ennemi, 1, 295. Ses prejets politiques. 1, 295-296. Son treité avec l'ennemi, 1, 296-297, Il dévoile entièrement ses projeta politiques. 1, 299-300. Est mandé à la barre de la convention, 1, 509, Plusieurs de ses projets échonent, 1, 501. Il fait errêter quetre députés de la convention. Ibid. Satéte est mise à pris. Troubles à Paris, 1,302. Il est abaudonné par ses troupes, et se retire en Suisse, 1, 302-303.

Duvensa sa Pausta (Voy. Royalistes.)

Ecreva. Projet d'une expédition en Égypte preposé par Bosoparte ou Directoire. Préparetifs secrets. 11, 485-486. État de l'escadre destinée à porter les tronpes. II., 488. Route de Teslon à Alexandrie. Prise de Malte. II., 488-489, Estrée à Alexandrie, 11, 490, Description de l'Érrote, Sa miographie, Sea habitants, 11, 491-494, Ronte dans le désert d'Alexandrie au Caire, Mécontentement des soldets. Combat sur le fleuve et sor terre contre Mourad-Bey, Dispositions de l'ennemi près da Caire. Il , 495-497. Bataille des Pyremides, 11, 497-498. Fondation de l'Institet d'Egypte, Ses travanz, II , 500-501. Bataille navale d'Abenkir, Destruction de notre escadre, 11, 591-505, Conquête de la haute Égypte par Desaix. Bataille de Sédiman. II, 567. Expédition en Syrie per Bonaparte. Prise du fort d'El-Arisch et de Gazah. 11 , 368-369. Commencement du siège de Saint-Jean-d'Acre. Bataille du mont Thabor. 11, 369-579. Retaur de l'armée cu Égypte, Bataille d'Abonkir, 11, 571-573.

Esaia (D'). Chef vendéen. I, 317. - Il est tué à Chollet. 1, 433.

Ésacreves. Réunis à l'hôtel de ville , ils livrent des armes au people, 1, 29, Ordonnest la convocation des districts. Ibid. Composent une municipalité. Ibid. Composent une milice honrgeoise de 48,009 hemmes. Ibid. Un électeur distribue un peuple des bateaux de poudre. Ibid. Les électeurs se partagent en divers comités, 1, 55.

Exercises. Elles se font à Paris et dans les previoces. 1, 15. Travoux de l'assemblée nationale sur les élections. 1, 58. - Mouvements à Paris et en France à l'époque des élec-

tions pour le convention. I, 197 et saiv. Préparetifs des élections de l'an v. Effervescence des partis. II, 579. De l'an v. 11, 419 et suiv. - De l'an vr. 11, 481-483. Do l'an vii. 11, 538.

Euscasmon. Prend une attitude inquiétente, 1, 78. Émeais, Époque où l'émigration commence à devenir cou-

sidérable, 1, 54. Ils lèvent des corps au nom du rei. 1, 87, Se préparent à la guerre à Coblents, Leur consivence avec la conr. 1, 96 97. Leurs manuveres sont dénoncées à l'assemblée législative, 1, 97. - Débats dans les conseils sor la loi de la convention relative aux biens des émigrés, 11. 274-275 Enracuy roaci. Mesores evisées pour son reconvremen

1, 395 et suiv. - Un nouvel emprunt forcé est proposé par le Directoire et décrété. Mode de cet emprunt : ses effets. Il, 261 et soiv, Il est fermé, Il, 361. - Un nouvel emprunt forcé est établi après la révolution de prairial. EPAGLETIES (Les), Co que e'était. 11 . 8,

Esracya. La paia est signée avec cette prissance. II, 250-231.

- Troité d'alliance offensivo et défensive evec la France. 11. 323. Evers cininsen. Leur ouverture. 1, 16.

ETRANGERS. Ils sont décrétés d'arrestation. I. 400.

Évas strabas. Féte à l'Étre supréme, le 8 join 1794. Description et détails. II, 64-65. Evenseux, Voy. Rastadt.

Seares, Sinatino politique de l'Energe et état de puisasse transpiera se comescente de 1790. Les vius, Nisposition des secretois de l'Energe à l'égre de la France, la peris à litule de se Verrance, la 75 et au no. Disputiem des autressiss dévangers à l'égraf de la France, la grafe le 60 mét. 1772. Disputième des puisances démagéres peut le 18 juvine 1, 1871 et auir. Bulletines un principe de 1879 et 1875 et auir. Bulletines un principe de 1879 et 1875 et auir. Bulletines un se consecuence de 1984, li, 2 et auir. — Saint l'Energe au consecuence de 1984, li, 2 et auir. — Saint l'Energe au consecuence de 1984, li, 2 et auir. — Saint l'Energe au consecuence de 1984, li, 2 et auir. — Saint l'Energe au consecuence de 1984, li, 2 et auir. — Saint l'Energe au transpire de 1984, li 2 et auir. — Saint l'Energe au consecuence de 1984, li, 2 et auir. — Saint l'Energe au consecuence de 1984, li 2 et auir. — Saint l'Energe au sir. d'aut d'Energe au 1797, li 3, 20-302, ... Neuer-

menta dasa lea diverses cours, paur former nas cuavelle conditioe centre la France, II, 264 et mir. Evizeri. Rémaion de ce sons. Son but, 1, 305, 11 s'y tient son essemblée, 1, 520. On y norme use commission de six membres chargée de treutre des ouyeus de usinst public. 26rd. On y débidies uns rous inserrection. 1, 331. Les commissaires des sections y'r clusisent le 20 mai. 1, 532. — Ce comité d'insurrectie ce et déance de près le 51 mai.

1, 339-340.

Enferroro. Creades exécutions des détenses, en juin 1704.

11, 70-72. Commandées à Nantes, par Carrier, 11, 73-74; à L'yon, à Toulon, à Ornege, à Bordenser, à Marseille, per Fréroes, Barres et Misjanet: 11, 74; dans le Kerd, par Le Bon; 11, 74-75. Ressestiment et indignation que la terreur fait settler. 11, 75;

Favoura, Bataille de co nom devast Mastone, 11, 368.

Favoura, Bataille de co nom devast Mastone, 11, 368.

Favous (Le marquis de). Il est soupçonné de completer contro l'assemblés, Soe procès, 1, 59, Il est condomné à être

pendu. Sa mort. 1, 81. Fésiasassa. Origine de ce mot. 1, 200.

Fiana, avea, Une fédération générale de le Frauce est décidée à le municipalité, 1, 70. Le réunion générale des fédérés e lien en Champ de Mers, 1, 71-72. Description de le fête. 1864. Seconde fête du le fédération, 1, 142. Fianas. Cedépatéent sessainés, en seit même de la couvenfianas.

tion, per les révoltés au 1er proiriel. II, 200. Son assassin est erreché es supplice par les patriètes, Suite de cet éréement. II, 205-206. Honneurs que le conventiee reud à sa mémoire. II, 207.

Févaus (25) 1793. On pitte les beutiques des épiciers. 1, 281-282.

FETTLEARYS. Origine du club de ce som. 1, 64. Le club des fenillents opposé aux jocobins. 1, 95. Feiblesse de ce parti. 1, 191.

The state of the s

décrète diverses meuves faverables à ce projet. Les Acciens les rejettent. II, 417-418. — Mesures financières provoquées par le Directoire, a près le 18 frecilder. Rembenrament des deux tiers de le dette. II, 454-455, Fr. nances de l'en vn. II, 514- Meyens employé pour fourair enn dépeuses procheines de le campagne de 1799. II, 529-525.

Fisserias (Le prévât). Il promet eu people 12,000 fusils. 1, 29. Est occusé de trebison, trelaé en Poleis-Reyel, et tué d'un coup de pistolet. 1, 52.

Frances. Victoire de ce com. Événements militaires avact et oprès le bataille. 11, 79-81 et suiv.

Foreni, Eevoyé en l'an va à Milan par le Directoire. 11, 513, Nommé ministre de le palice. 11, 563. Foaton et Basvunan. Ils sont toés par le peuple, melgré l'oppositios de Lafeyette. 1, 58.

Forgeren-Travials. Idées sanguisaires de cet secusateur publie. II, 70-72, II est mis en accusation. II, 99.

France, Stutetien politique et unerté de la France noulouis XVI et l'Épope de la révolution, 1, 5 et mir., Clair XVI et l'Épope de la révolution, 1, 5 et mir., Si et mir., Troubles et désentes ce France speix la 1, 4 et ent., Est des espris et intaitée politique en 1, 4 et ent., Est des espris et intaitées politique en Mill, en varil 1919, 1, 4. — Sination incrieure, les premiers mois de 1784, 11, 4 et mir. — Est intérier de la l'Épolitique des mête de 1798, 1, 13 et mir. Situation inférieure et resports politiques avec l'Elimpe, près la révetiré de seu rarefac d'Alleman, 11, 45 et nis. 11, 47 et mir. Si-

Freemen (18), Journée de ce som, Principaus défails discréncement, 1, 464-551, Augrenu s'empere de l'ainries, II, 467-56, Augrenu s'empere de l'ainries, II, 467-168, Les consoils soft reponsée du lieu de lurnéauer. II, 447-468, Les consoils softment de nouvrem, et readent ton les décrets que deuxode le Directoire. De députée et deux directeurs sout condamnés à la déportation. II, 468-469. Nécessité de ce coap d'État. Ses conséquences. II, 451 et suir.

Gasar. Il cherche à ressurer la convention sur ses craintes Son discours. I, 328.

GARRES DO CORPS. Ils douncet un repas enx efficiers de le gernison à Versailles. Suite de cotte fête. 1, 50 et suiv. GARRE-BETERS. Il est volé. Bruits qui coururent sur ce vol et an destinotien. 1, 196-197.

Gazza a artetrate. La milice bourgeoise prend le note de garde matiocole, et adopte la cocarde tricolore. 1, 35. — Débats ou consoil des Cinq-Cente sur une nouvelle ergenisation de la gerde netinnale. II, 430 et seiv. Glass. Pais vere cette république. II, 546.

Grosca (Saint-), Voyer Bassano.

Grannel (Journée du 12). Les patrietes envahissent la couvention, ils cu sont chessés, et cusuite désarmés par suite d'un décret. II., 171-176. Giscossiss. Origine de ce nom. Lour rôle deus l'essemblée,

Ifgiulative, 1, 94, 14 dominect dens le ministère, 1, 96, 14 dominect dens le ministère, 1, 90, 1.— Accusations dect ils nost Nobjet, 1, 174, 16-ur parillos à la coerveative, 1, 199 et suiv. Petronis de plancieurs d'estre sons. Jód. Son secunde de fédéralisme, 1, 300. Embarros et Récheus position des girondins après 405 février, 1, 290. Embarros et Récheus position des girondins après 405 février, 1, 293-284. Messache 1s 21 mai, se rendent tons armés à la couvrenieu. 1, 352. Se récanissent let tre join peur se concerter, 1, 353. Se - Sont mis en fet

d'arrestation I, 542. Plusicars sont envoyés devant le tribunal révolutionaire, et d'autres sont mis en état d'arrestation. I, 421-413. Circonstances de leur procès. Ils sont condamnés et esécutés. I, 443-446.

Goussa, Nommé directeur à la place de Treilhard, II, 852.

Government méronomoums. Effets des leis révolutionmaires, 1, 435 et saiv.

GRAND-LIVER OR LA COUTT PURSIQUE. Comment il fut iestitué on 95. Ses avantages financiers. 1, 595. Gasvatta. La poudrière de Grenelle prend fen. 11, 115. — Les patrietes attaquent le camp de Grenelle, 11, 322.

Graner. Fait une application historique aux circonstances du moment. 1, 522. Propose la destitution des autorités de Paris, et le transfert de la coarention à Bourges. 1, 323. Ses courace à la coavention de 31 mai 1, 33

Geanas, Premières dispositions des armées, 1, 119, Échec da général Rochambeau. Ibid. - État des affaires militaires après le 10 soût, 1, 169-170. Situation militaire de le France en octobre 1793. 1, 211 et saiv. Affaires militaires en octobre et novembre 1792. 1, 226 et suiv. Situation de nos armées sur le Rhin et ann Alpes à la fin de 1792, 1, 235 et saiv. Événements militaires en Belgique. 1, 275 et suiv. Nos armées épreuvent plusieurs revers, 1, 284 et suiv. Dispositions de la convention pour trouver des hommes et de l'argent. I, 318-320. - Situation militaire de la France en 93, 1, 550 et suiv. Etat de l'armée da Nord : 1,351; du l'armée de la Moselle : 1,351-352; du Rhia : 1,352 ; d'Italie : 1,353 ; des Pyrénées : 1,354 ; de la Vendée : 1, 355, Victoire en Espagae en jaillet 93. 1, 362. Siége de Mayence, 1, 376-379. Siége de Valenciennes par les ennemis. I, 579 et suiv. Le camp de César est évacué par les Français, I, 388, Mouvement des armées en août 1795, I., 400 et suiv, État de l'armée du Rhin. 1, 401. Commencement du siégn de Lyen. 1, 402. Marche des tronpes ennemies en seut at septembre 1793. I, 405 et suiv. Victoire de Hondtscheete, I, 407. Revers dans le Nord. I., 406. Echec de l'armée des Pyrénées, 1. 409. Organisation de l'armée de l'Ouest. 1, 416. L'armén des Alpes repousse les Sardes, 1, 424. Progrès de l'art de la guerre. Réflexions à ce sujet. 1, 427 et suiv. Suite des opérations militaires à la frohtière du Nord. 1, 428-429. Victoire de Watignies, I. 429, Les ligues de Wissembourg sont prises par l'engemi, 1, 434, Jenetion des armées du Rhin et de la Moselle, Les Autrichienssont chasses des frentières. I, 466. Siège et prise de Toulon par les républicains. 1, 470, Revers anx Pyrénées. 1, 471-473, Évécements importants en Vendée, 1, 472, Fin de la campagne de 1793, 1, 466-479. Réfleasons sur cette campagne, et récapitulation des principaus faits, I, 479 - 481, Préparatifs en France, de 1793 à 1794, pour la levée, l'équipement et l'armement des armées de terre et de mer. II, 46-47. Premiers événements de la campagna de 1794 aux Pyrénées : II, 46; any Alpes et vers l'Italie II, : 46-49; au Nord : II, 40-50, Victoire de Tercoing, 11, 53. En Vendée : Ibid.; en Bretagne contre les chonsus : 11, 54; aux colonies : Ibid. Réveltes à Saint-Domingue. Ibid. Sur mer, cembat du 13 prairial an n, destruction de vaisseau la Fengeur. II, 55. - Victoire de Fleerus. Evénements militaires avant et après la bataille. II, 79-82. Reprise des epérations militaires en soût 1794, Reprise de Condé, Valenciennes, Landrecies et Le Quesney. 11, 116-117. Mouvements de l'armée du Nord. Bataille de l'Ourte, II, 117-118, Bataille de la Roor, II, 116-119, Passage de la Meuse par Pichegru, II.

119-120, Monvements et suceès des armées de la Moselle et dn baut Rhia, commandées par Michaud. II, 120. Situation de l'armée des Alpes et des Pyrénées. II, 120-121. Suite de le guerre de la Veudée. II, 121-123, Situation de l'armée en Belgique à la fin de 1794. Prise de Nimègue, II, 142-144. Projets pour la couquête de la Hollande. II, 144 et suiv, Invasion de la Hollande, Prisc de l'île de Rommel. II, 145 et suiv, Notre armée se répand en Hollande per divers points, et occupe tont le pays, II, 147-149. Suite des opérations militaires en Espagne, en Catalegne et aux Pyrenées. II, 150. État des armées après les événements de prairiel su m. 11, 212 et suiv. Opérations de Jourdan, de Morena, da Pichegru et de Kléber dans le Nord, Il. 212. Situation de l'armée des Alpes sous Kellermann. II, 212-213. Position militaire en Espagne. II, 213. Espédition de Quiberon. (Vay. Quiberon.) Passage du Rhin par Jourdan et Pichegru, 11, 226-231, Marche rétrograde de l'armée de Sambre-et-Mense, II, 246, - Jourdan repasse le Rhin. II. 255, Perte des lignes de Mayence. II, 255-256. Situation des armées du Rhin, des Alpes et des Pyrénées, vers la fin de l'an 1v. 11, 265 et suiv. Détails de la hataille de Loano. II, 266-267. Espédition de l'Ile-Dieu. II, 267 et saiv, Réfleaions sur la campagne de 1795, II, 271. Campagno de 1796. II, 288-317, 325-341. Etat de l'armée d'Italie en commencement de la campagne de 1796. II, 289 et suiv. Conquête da Piément. II, 289-294. Conquête de la Lombardie. 11, 297 et suiv. Bataille de Lodi. 11, 299. Passage du Mineio, 11, 394 505. Entrée des Français dans les États Romsins et en Tosenne. I1, 309-310. Suite de la guerre sur le Daunbe et sur le Rhia. Il, 310 et suiv. Passage du Rhin par Moreau, et suite de ses opérations militaires. 11, 312-313. Batailles de Bastailt et d'Ettlingen, II, 314 et spiv. État de nos armées en Allemagne et en Italie, en soût 1796. II, 317. Reprise des hestilités en Italie, État de notre armée, 11, 325, Notre liene sar l'Adige est forcée, 11, 327, Bataille de Lonate, 11, 328-329. Bataille de Castiglione, II, 330. Opérations sur la Danube, Bataille de Neresheim, II, 532, L'armée de Sambre et Meuse est repoussée par l'archidue, II, 353, Suite de la guerre d'Italie Bataille de Rovareda, II, 334-335. Marche de Bonaparte sur la Brenta. Batailles de Bassano et de Saint-George, 11, 336-337, Nouvel échee de l'armée de Sambre-et-Mause à Wurtzbourg, Retraite, II, 538 et suiv. Retraite de Morean, 11, 359-340. Extrême danger de l'armée d'Italie, Bataille d'Arcole, II, 348-351, 353-355, Expédition d'Irlaude, II, 338-339, Reddition du fort de Kehl. II, 362. Reprise des hostilités en Italie. II, 363 et saiv. Description du champ de bataille de Rivoli, Batailla de Rivoli. II. 364-367. Bataille devant Mantoue, ou de la Favorite. II, 366. Prisc de Montone. II, 368-369. Réflexions sur la campagne de 1796 en Italie. 11, 369-370. Reprise de la compagne en l'an v. État de l'armée de Samhrc-et-Mouse : II, 382 et suiv. ; de l'armée du haut Rhin ; II, 585. L'armée d'Italie est renforcée. Ibid. Nouvelle campagne contre l'Autriche. Passage du Tagliamento. II, 387-389. Combate de Tarwis. II, 589-590. Marcho sur Vienne, II, 304 et sniv. Passage du Rhin à Neuwied per Hoche, à Diersheim par Desais. 11, 398-399. - L'armée de Sambre-et-Meuse et celle du Rhin sent réunies en une scule, et le commandement en est donné à Hoche. II, 452. Espédition en Suisse, Brune s'empare de Berne, 11, 480, Expédition d'Égypte. (Voyen Égypte.) Reprise des hostilités en l'an vir. Une armée napolitaine envahit les Étate Remains. II, 517-518. Managuyres de Championnet.

II, 518 et suiv. Les Napolitains sont hattus. Champiennet rentre dans Rome, 11, 518. Conquête du royaume de Naples. 11, 518-520. Campagne de 1799. Etat de nos forces militaires , et plans de guerre. II, 521 et suiv., 523-525. Invasien des Grisens par Masséna. 11, 527-528. Bataille de Stokaeb, Retraite de Jourdan, 11, 529-530, Distribution de nos armées en Italie. Farces ennemies. Premières opérations de Schérer, Combata sanclanta sous Vérone. 11, 531-532. Bataille de Magnano. Retraite de Schérer. 11, 533. Masséna rénnit le commandement de l'armée du Danube et d'Halvétie, et nœape la ligne de la Limmat. 11. 539-541. Snite de la guerre en Italie. Arrivée de Sawarow. [1, 541 et aniv. Moreen remplace Scherer dans la commandement, Bataille de Cassano, 11, 541-542, Retraite de Moreau au delà du Pò et de l'Apennin, Détails de cette belle opération. 11, 542-544. Combate sur la Limmat en Suisse (prairial an vu). 11, 544-545. Essai de jonetion entre l'armée de Naples et celle de Moreau. Il, 545-548. Bataille de la Trebbia. 11, 548-547. Scs suites fancetes. Retraite de Macdonald. II, 547-548. Reprise da la campação. Mouvements de Messéna vera les grandes Alpes (jnillet 1799). II, 557-558. Suita des affaires en Italie, II, 558 et suiv. Jonbert arrive à l'armée d'Italie pour remplacer Mereau. Étet de ses forces. Bataille de Novi. 11, 559-561, Débaranement des Aeglo-Russes en Hallande, Eebec de Brune, II, 561-562, Nanveau plan du conseil anlique. Description du théâtre de le guerre en Suisse. Bataille de Zurieb. 11, 574-579. Désastre et retraite de Suwarow en Suisse, II. 578-579. Défaite des Anglo-Russes en Hollande par Brune. [1, 579, Fin de la campagne de 1799. Ses résultats benrens, II, 579-580,

Hézaav. Journaliste, II est arrêté. 1, 326. — Ses cruantés à l'égard des prisonniers du Temple. 1, 439-440. Il est arrêté avec Ramin, Vincent et entres. 11, 20. Sen procès et sa mort. 11, 21-23.

Házanvisvas. Lutte des bébertistes et des dantonistes. II , 1-33. Manœuvres et caractère de ce parti. II, 11-13. Plaaienrs d'entre ana sont arrêtés. II, 20. Procès et supplico des principaux chefs. II. 21-23.

Hauréruges. (République). Voy. Suisse.

Haurer. Il est sommé commandant de le garde parisienne
ln 51 mai. 1, 535. Fait tirer le camou d'alarme. Ibid.

Barre le passage à la convantice le 20 jain. 1, 542.

Hénavar-Sicanasse. Il est décrété de mise en accusation. II, 27. Son procès et sa mort. II, 28-32.

Hánissvá. L'hérédité da trène est votée. 1, 46. Disenssions relatives à l'hérédité de la couronne. 1, 46-47. Hocza. Est nommé général de l'armée de Moselle. 1, 426. Sa

mancruyra dans les Vosges. I, 487. Il est nommé commandant en chef des armées du Rhin et de la Moselle. 1, 488, Est élargi. II, 100. Ses opérations militaires et politiques en Vandée (1795), 11, 152 et suiv. Suite de ses opérations en Bretagne, Il, 183 et suiv. Il cherche à déjouer les projets des revalistes en Bretagne, Il, 216 et suiv. - Est nommé commaudant de l'armée de l'Onest, Ses dispositions pour s'apposer à la nouvelle expédition englaise. 11, 257 et aniv. Il cherche à amener la pacification definitive de la Vendée. Son plan. 11, 287 et suiv. Esécution de ses projets. 11, 269 et suiv. Il est nommé commandant de l'armée dite des ebtes de l'Océan. II, 285. Le Directoire approuve tons ses plans sur la Vendée, et il centinne à les esécuter, Ibid, et suiv. Par ses soins la Vendée et la Bretagne sont entièrement soumises, 11, 288, Il publie nac lettre pour démentir certains bruits qu'en répandoit sur Histares, Compeler de ce pays, 11, 137-140. Espris paule en Bollanda à l'arrivé des Prançeis, 11, 145-140 est nix. Messres politiques primes par la coarrestina paur legament en certain paule successant de la Bollanda II, 1400 et nix. La pais est sigués sur este praisonner. Précéplates mediates du traite, partie sur este praisonner. Précéplates mediates de la confession de traite. Indicate dans se reprovune, qui et desses une consistient establable à la conditation françoise. II, 475. Novembre commotion politiques dans Tiréer de la run II, 506. Debregomment des Angle-Basson. II, 351, Les AngleIII de la confession de la confession de la confession de la confession primer, de tracerate la pays. (1979).

Hoasscacers. Récit de cette victoire, et epérations militaires qui la précédèrent, 1, 407.

Hôrse se vista. Les électeurs s'y réunissent. 1, 28. Confusion qui y règno dans les journées de 18 et du 14 juillet. 1, 29-50. Arrivée de coux qui avaient pris la Bastille, 1, 32. Embarras de l'hâtel de villa après le 14 juillet. 1, 34-35. Il est forcé le 4 octobre par des femmes et des hemmes armés de piques. 1, 51.

las Diae. Expédition de ca nom II, 267 et suiv. Institut d'Égypte. (Voyez Égypte.)

Institutions englaises, Qui sont ceux qui les désiraient, 1, 57.

Instruccion. Projet d'insurrection dans les finheurgs. 1, 150. Une grande insurrection est fixée peur la 10 août. 1, 155. — Colle du 31 mai est arrêtée. Per qui. 1, 331-332. Principanx détails sur cette insurrection. 1, 332-337. Événamenta des l'er et 3 jain. 1, 357-357.

lasaren. Espédition frençaise dans ce pays. Elle écheue. II, 358-359. — Léger échec des Français en Irlande. II, 515. Issuan. Son discours à l'accasion d'un projet de décret relatif anz émigrés. 1, 101-102.

Irans. Tablean pierpashique et apolitique de cette eustice. Il Pérsona de la compette par las Français. Il 94-898, Comp d'esti au l'état de l'épisien publique après la competite par la Français. Il 94-898, Comp d'esti au l'état de l'épisien publique après la competit de la co

pine, II, (10-519-513, Envahissement des États Romains

par les Napolitains, (Voyes Guerre,) Révolution de Pic-

mont, 11, 590, Jacones, Club de ce nom, San influence, 1, 84, 11s adres à l'assemblée une pétition demandant la déchésnee du rei, 1, 89. Organisation du club de ce nom. I, 94-95, Ils se prononcent contre les projets de guerre, 1, 104, Leurs projets de déposer le rol de vive force. I, 143 et suiv. --Leur puissance après le 10 août. 1, 167. Granda puissance de leur elub. I, 215, Agitation qui y règne après l'accusation de Robespierre. 1, 221-223. Font divers projets pour remédier à la disette. I, 281, Vive disenssion an sujet du pillage du 25 février. 1, 282. Une populace armée se présente à ce slub. I, 259. Se pronoucent centre les sgitetenrs. 1, 291. - Mesures qu'ils prenuent pour profiter de la victoire du 81 mai. I. 844. Leur rôle sprès le 81 mai. 1, 358-359. Discussion au sujet du renouvellement et de la prorogation du comité de salut publiu, 1, 372-873. Béance du 7 soût 1793, à laquelle assistent les commissaires des départements, Discours de Robespierre. I, 886-887, Décident , sur la motion de Robespiarre , que laur société sera épurée, I, 460, Plusieurs membres sont exelns, 1, 469. - Séauce du 6 prairiel au n, après la tentative d'assessinat sur Robespierre et Callet-d'Herbeis. II, 81-63. Font une pétition à le couvention, dirigée indirectement contre les comités. II, 83-84. Le club est ouvert de neuveau et épuré après le 9 thermider, 11, 105. Sont réprimés dans les provinces. Il, 195. Ceux de Paris tàchant de se défendre après le résction de 9 thermidor. 11, 125-126. Rumeur au club de Paris, menacé d'épurstion par la convention, Il, 129 et suiv. Mesures qu'ils prenuont pour éluder le décret rendu contre les sociétés populaires. II, 132. Séances orageuses au ulmb de Paris, au sujet du prosès de Carrier, II, 136 at suiv. Leur salle est Investia par un attroupement. Tumuite et scènes dans

Paris, II, 189 et suiv. Leurs séauces sont suspendues. Réflexions sur ce club, II, 140. Lenr société étent disseute, ils se réfugient au cinh électoral. II, 141. (Vayes Club Januar (21). Une fête anniversaire de la mort de Louis XVI est instituée par les conseils. La première sa célèbre le

1er pluvibse an iv. 11, 275. Januares. Bateille de ce nom. Événements militoires qui y

ont report. 1, 227-229. Jer na rarna. La salle du jeu de paume devient le lien des séances de l'assemblée nationale. Les députés assemblés dans lo jeu de paume, prétent le serment de ne

pas sa séparer avant l'établissement d'ane constitution. 1, 92, Jacuasse sonis. Parti auquel on donne ce nom. 11, 126. Jonesa (Camille). Son repport aux Cinq-Conte sur le liberté

des coltes. II, 418. Jacouar est nommé par le nouveau Directeire commandent de l'armée d'Itelie , et remplace Morean. II, 555. Est tué

à la bataille de Novi, II. 560. Jovanna ast nommé général en chef de l'armée du Nord.

1, 419. - Gague les betailles de l'Ourte et de la Roër. 11, 117-119. - Manœuvres du général pour faveriser le passage du Rhin per Morean, II, 311-312. Passe le Rhin, II, 515-516. Est reponesé sur le Main par l'archiduo Charles. II, 333, Est bette à Wartsbourg, et bet en retreite, II. 338. Nommé député en l'an v. II. 411. - Est appalé au commandement de l'armée du Danube. II, 526. Ses opérations militaires dans le campagne de 1799. (Voy. Guerre.) Propose aux Cinq-Cents de déclarer la patrie cu Lavresa-Havanois, (Ver. Royalistes.)

dauger (17 fructidor an vn). Sa preposition est rejetéc. 11, 865

Journaux. Divers journaux, représentant les opinions des partis, sent pabliés an commencement du Directoire. 11, 265. Licence des journalistes, II, 860.

Jensen (12, 18, 14). Le people parcourt les rues avec les bustes de Necker et du duc d'Orléans, Le régiment de Royal-Allemand le disperse, I, 28-29. Les gardes francauses fent feu our le Reval-Allemand, 1, 29, Le peuple force les barrières, pille les greniers de Saint-Lazare, et prend des grmes qu Garde-Meuble. Ibid. Divers bruits se répandent sur les projets hostiles de la cour. 1, 80. Le peuple enlève les canons de l'hôtel des Invalides, et conrt

à la Bastille. I. 31. Suites de ces journées, I. 81-39. June (20), Événements de nette jeurnée. Ses causes. 1, 126-129. Suite de cette jeurnée, I, 130 et suiv.

Kame (Le). (Ver. Egypte.) Kans. Reddition de ce fort par Moreau, 11, 362.

Kaisen. Ses apérations militaires en Bretagne. 1, 479-474 , 478-479. - Bonsparte lui confie le commandement de

l'armée d'Égypte. II, 574. Kuncua, Correspondance de Pichegru avec les princes émigrés, trouvée dans un fourgon du général Klingliu.

11, 424. LADWINAL. Il tente d'assaminer Robespierre on Collot-d'Ber-

bois, et échone. II, 59-60. Larayerra (le marquis de). Il est nommé commandant de la

milice bourgeoise de Paris, 1, 35, Détails sur sa vie et sou earnotère. Ibid at suiv. Il denna sa démission, et repreud aussitht le commandement. 1, 36, Arrête le people sur la rente de Versailles, I. 53, Arrive à Versailles dans le puit, da 4 octobre. Ses efforts pour contenir le peuple à Paris, Il tranquillise le rel, at prend diverses mesares pour malutenir l'ordre. Jéid et suiv. Défend le châtean attaqué par les brigands, Montre la raine au peuple, 1, 54, (Vay. F'eresilles.) Engage le due d'Orléans à quitter Paris. I, 55. Dénonce à le tribune l'influence sacrète de l'Angleterre dans les affaires de la révelution, 1, 66, Comprime diverses émentes, 1, 79. Disperse les jacobies attroupés su Champ de Mars, 1, 89. Prend le commandement de Parmée du Centre. I, 103. Sa pasition en miliau des partis à le fin de 1792. I, 191 et suiv, Il écrit nuc lettre à l'assemblée. I, 191-193. Se rend à l'assemblée, et y expose divers griefs. I, 132-163. Ses prejets en faveur du roi éshoueut, I, 138. Il propose su roi un projet de fuite, I, 141. Est mis hers d'accusation par l'assemblée. 1. 155. - Il fait arrêter des commissaires envoyés par l'assemblée. Ses projets. I, 170. Il est déclaré trattre à la patrie, et décrété d'accusation, Ibid, se retire dans les Pays-Bas, et est fait prisonnier par les Autrichiens. 1, 171. - Son élergissement des prisons d'Olmuts par suits du traité de Campo-Formio, 11, 482,

Lamanta (La princesse de), Elle est massacrée, I, 183-154, Lanura. Les deux frères Lameth se liguent evec Barnave et

Duport, 1, 39, Ils s'entendent avec la cour. 1, 86, Lauguarra, Motion de ce député. 1, 189.

Laurenais. Il soutient que le décret qui casse la com des Douze est sul, Tumulte et menaces à ce sujet. 1, 529-350. Son courage à lu tribune le 2 juin. 1, 340-341 Landvesteine-Liveaux, Il sort du Directeire dans le révelu-

tion de prairiel an ver. Se conduite dans cette airconstance. II, &51-863. (Voy. Directoire.)

Lanceux-Jacquesens. Chef vendéen. 1, 317.

Lacourras, de Versailles, Il accuse à la convention les me bres des anciens comités. II. 110-111. Sen accusation est déclarée faussa et calomaiense. 11, 119-113.

Lanalyne, ebel des agents revalistes, il est arrêté après le 13 vendéminire. Sa correspondance. Il. 245. Liosan, Préliminaires de paix avec l'Autriche signés dans

cette ville, Principanx articles, 11, 596-596, Lécreus. Intentions de ca prince anvers la France et Louis XVI. I. 109 of aniv.

Larassarion Saint-Fanceau, Il est tué par un garde du corpe, 1, 269.

Lescras (De). Chof vondéen, 1, 317, - Il est lué dans no nembat. 1, 459. Laveragera, Son caractère et sa conduite su Directoire.

11, 372. Le tirage au sert le lait sortir du Directoire. 11, 419,

Levés en mases. Elin est décrétée, 1, 391. Moyen qu'eu emplois pour l'essentien de cette mesare. 1, 391-392. Luc. Massacre des Français dans le port de ce nom. à

Venise. 11, 401-402. LILLE, Négociations entemées en cette ville entre la Frence at l'Angleterre, an messider an v. 11, 435-438, Rupture de

cette conférence par le Directoire. II, 456. Lansar (Robert). Il fait à la convention an repport sur l'état de la France (20 septembre 1794), 11, 113-115.

Luavo. Bataille de co nem. 11, 265-267. Less. Buteille et passage du peut de Lodi, 11, 299.

Louszanus, Conquêta de ce pays. 11, 297 et suiv. Lonavo, Batailla de ce nem. 11, 328-329.

Lows XVI. Son caractère. 1, 6-7. Sa position et ses incer todes. I, 13 at miv. Il assiste à l'enverture des états générenz at prononce an discours, 1, 16-17. Dans lu séance do 23 inin, il proposce un discours qui irrita les esprits. 1, 25. Ordonne à l'assemblée de se séparer sur-le-champ. Ibid, Répand freidement à l'assemblée nationale, qui demandait le reuvoi des troupes. 1, 30, Déclare à la députation de l'assemblée qu'il a ordenné l'éleignement des trospes. 1, 31, Ses inquiétudes. Conversation uvec le duc de Liancourt, 1, 52. Il se rend à l'assemblée nationale et y est requ avec enthousissme. I, 55. Se rend à Paris, escerté de denx cents députés, et lait un discours à l'hôtel de ville, 1, 34. Est proclamé restaurateur de la liberté française. 1, 40. Sa réponse à l'assemblée qui ini demandait acceptation et promusse de promulgation des articles constitutionnels et de la déclaration des droits, I. 51, 11 accepts purement et simplement les articles et la déciaration des draits, 1, 52, Revient à Paris, 1, 54, Se présente à l'assemblée le 4 février 1790 et fait un discours. Est reconduit aux Tuilcries par le peuple, I, 59-60. Assiste à lu fêta de la fédération avec la reine, et prête le serment de maintenir la constitution, 1, 79. Ses projets de fuite, 1, 79. Le penpie arrête sa veiture, I, 59. Sas négociations evec des princes étrangers, Prajet de faite, 1, 62-83. Sa fuite evec la famille revale. 1, 85 et suiv, Circonstances de son arrestation à Varennes, 1, 84-85. Circonstances de son reteur à Paris. 1, 85-86. Il accepte la constitution. 1, 90. Se rend à l'assemblée législative, I, 96. Appose son vete à un décret contre les émigrés, 1, 98, Adresse une praelamation aux émigrés. Ibid. Rend compte à l'assemblée législative de ses mosarea contre l'émigration, 1, 101. Fait à l'assemblée des propositions de guerre. I, 111. Ne vent sanctionner que le décret des vingt mille hommes, et non celui contre les prêtres. 1, 120. Demande secrètement le secours de l'étrenger. Joid. Attaqué dans les Tuileries Marva (Ila de), Prise de cette flo per les Français, 11, 489.

le 29 juin. Diverses réponses qu'il fait au peuple. 1, 127-199. Fait une proclamation un peuple après le 90 jain. 1, 130-131. Se rend à l'assemblée , qui la reçoit avec antheusiasme. 1, 139. Consternation du roi et de la cour. 1. 141. Il assiste à la deuxième fête de la Fédération. 1, 142. Divers prajets d'évasion lui sont preposés. 1, 147-149. Il se prépare à fuir el y ranonce ensuite. I, 154. Est jeté avec se lamille dans la lege d'nu journaliste dans l'assemblée, 1, 160. Est suspenda de la royanté, 1, 162.- Est gardé prisonnier aux Fenillants, I, 185, Est trensporté au Temple avec la famille royale, I, 168. On commeuce à agiter la question de son jugement. 1, 225-225, Détails sur se captivité au Temple. 1, 235 et suiv. Son procès et détails qui y ont rapport. 1, 240-245, 249-285, 256-257. Il est conduil à la harre de la couvention pour être jugé. I, 251, Répend aux diverses questions qui lui sont laites. 1, 252. Se choisit des défeuseurs. Ibid. Neuvooux détails sur sa captivité pendant son procès, I, 256. Il est déclaré conpablo de conspiration contre la liberté. 1, 264. Est condamué à mort. 1, 266. Circonstances et détails de son exécution. 1, 267-270.

Lorvay, Il dénonce Robespierre à la convention, 1, 220 et suiv.

Lorine. Trente mille révoités sont soumis dans ce département. 1, 562.

Lyon, Un club jacobin s'y établit, Troubles politiques eu 1793, 1, 319-513. Combat sanglant dans cetta ville. 1, 545. Tronbles en juitlet 93. 1, 380-381. Il est mis en état de siège, J. 491-402. Le siège se poursoit, 1, 409. Principeles opérations militaires du siège. 3, 422 et suiv. Prise de la ville. 1, 425. Décret de la convontien centre cette ville. 1. 426. Le terrible décret de la convention contre cette ville est mis à exéculian, 1, 436. - Cette ville est déclarée n'être plus en état de rébellion. Il, 154. Les contre-révolutionnairos y égergeni selanute et din prisonniers le S florési an m. II. 193

Macronata. Il est nommé commandant de l'armée de Naples. 11, 525. Ses epérations militaires dans le campagne de 1779. (Voy. Guerre.)

Marrano. Bataille de ce nom. 11, 535.

Mas (1783). Troubles dans Paris, à l'occasion des neuvelles de l'insurrection vendéeune les premiers jeurs du mais. Détails sur les craintes des partis à cette épaque. 1, 329-321 et sair. - 31 mai. Circonstances de cette journée, depuls le 31 mei jusqu'an 2 juin. 1, 332-342, (Voy. Insurrection.) Réflexions sur cette journée et ses conséq 1, 342-343. - Comment on on parle and Jacobins. 1, 344. Distribution des poproirs et des infinences après cette jenraéc. 1, 367-369.

Marstana, Un citeyou de ce nom conduit à Versailles une troupe de femmos furiouses, J. 51. Il se présente avec ces femmes derant l'assemblée, et expose le désespoir du people à cause de le disette, I, 52. Principal seteur dans les messecres da 9 septembre. (Voyez Septembre.)

Marson mueraras. Formation de la maison militaire de roi. 1, 114-115.

Maxessaux (Lord). Ambassadour englois envoyé à Paris. Ses négociations avec le Directoire, II, 344-345. Suite de ses négociations, 11, 348-549. Suite de sa négociation avac le Directoire. Elle est rempne, il repart pour l'Angleterre, Il. 457-458. Est de nouveau chargé par l'Angiaterre de négorier la paix, 11, 410,- Conférences de Lille, 11, 455-458.

Mambars. Nonveau papier créé le 26 ventèse au sv. II, 280. Ce papier tombe. Causes de sa chate, II, 320 et suiv.

Manrora, Commencement du blocus de cette ville, 11, 307, Prise de cette ville par les Français, 11, 388-369.

Masar. Son caractère, ses priecipes. 1, 144-145. - Il est chef du comité de surveillance de Paris, 1, 157, Est élu dépaté à la convection, 1, 197, Justifie sa coeduite et ses écrita, dans la couveution. I, 207. Ve trouver Dumouriez su milieu d'une fête. I, 213. Disputa qui s'élève nux Jacobins au sujet de Marut et de Robespierre. I, 254, Il est déféré sua tribunaux comme un des auteurs du 25 février. 1, 282-283. Se défend dens son journal. 1, 283. Est mis en errestation par la convention, 1, 303. Est ecquitté par le tribenal révolutionusire. Hoeneurs qu'il recoit à la couveution et ann Jecobins. I, 310. - Il est assassiné dans son baie, 1, 364-365, Houneurs qu'il recoit sprès sa mort, I, 365-357. - Le 21 septembre 1794, ses restes sout transportés an Pauthéon , à la place de ceua de Mirebeau. II, 113. Ses bustes sout brisés eu 1793. II, 158. Ils sont eulevés de la couventien, Scènes tamultueuses à ce sujet. Ibid.

Mancrae, Il est nommé général en chef en Vendée. I, 477. -Est tué sur le champ de bataille. 11, 333.

Mann-Annoinerra, Elle est transférée à la Conciergerie, pour être jugée par le tribunal révelationnaire, I, 438-439. Détails de son precès. Elle est condamnée et mise à mort. I, 440-441.

Maxantas, Ville déveuée à la Gironde, 1,313, Massina, Un des généraux de l'armée d'Italie. II, 289, II

s'empare du col de Tarwis, 11,339. - Est nommé commaudant de l'armée d'Helvétie. II, 526, Remplace Jourdan dans la commandement de l'armée du Daumbe. Manière dent il dispose ses ferces. II, 539-541. (Voy. Guerre.) Il remporte une grande victoire à Zurich. II, 576-579.

Macor (L'abbé). Principal erateur du clergé. Caractéra de son esprit, I, 37. Il tâche de s'opposer à la saisie des biens du clergé. I, 57. Demande que l'assemblée sa sépara, et qu'en procède à de nonvelles elections, I, 55.

MARIETE. Il est établi sur tous les graies. 1, 382-533 ; sur tontes les marchandises. 1, 555. Effets malhenreus de cetto mesure. I, 447 et suiv. - Effets désastrens du maximum. Détails économiques, II. 107 et saiv. Cette mesure aphit une réforme, II. 139-134, Il est aboli, II. 158-170

Mayence. Description de cette place forte, 1, 376-377. Détails militaires du siège de cetts ville. Les Français l'évacuept. 1, 377-379.

Manor, Général de l'armée de l'intérieur. Son rôle dans la journée du 12 veudémisire, 11, 240-241.

Marur. Il est maintenn comme ministre de la justice en l'au v. II, 428-428, - Est nommé directeur. II, 451 . Sort do Directoire par la révolution du 30 preiriel eu vn. Il.

553. (Vey. Larévellière et Directoire.) Mican. Prise de cette ville. II, 300. Une révelte se manifeste

sprès le départ de Bonaparte, Elle est étenffée. Il. 302. Messeno. Betaille de ce nom. II, 291. Minero. Pessage de ce ficave par Bonaparte. 11, 304-305.

Minurane, État du ministère après la retroite de Necker. Les ministres se retirent successivement, 1, 75, Nouvelle

organisation du ministère, I, 100. Discussions parmi les membres du ministère. I, 105-106. Renouvellement du ministère, I. 107-108, La division a'y établit, I. 113 et suiv. Rolend, Clavière et Scrveu sout renvoyés, I, 119, Des ministres feuillants le composent, I, 120. - Se réorganisation oprès le 10 sout, 1, 154, - Il est l'obiet de besugoup de plaistes après le 31 mai. 1, 369-370, - Organisation du ministère par le Directoire. Cinq ministres sout nommés. II, 255. Changemeets prujetés par le Directoire. Les clichyens s'y opposent. Détails à ce sujet, Le Directoire nomme les ministres désignés par la majorité. II, 425-428. - Changements opérés à la suite de la révo-

lution de prairiel en var. 11, 455. Minaster. Est élu député en Provence, I, 15. Propose de sommer le clergé de se réanir aus commuses. I, 15. Il déclare que l'assemblée nationale ne se séparare que par la ferce, I, 23, Il propose de demander au rei le ranvei. des troupes, 1, 28, Paroles mémorables de Mirabeau à l'occasion d'une dereière députation euvoyée au roi. I. 32-33, Il réclame cuntre la misc en liberté de Besceval. 1, 57. Sen caractère, son influence , idée de sou rénie. 1. 33. Fait une proposition relative à l'hérédité du trène. 1, 45-47, Appuie une proposition d'impôt faite par Necker. Ses paroles sur la banquereute. I., 45. Soupconné d'être un des ageuts de duc d'Orléans. 1, 55. Sen cetrevue avec Necker. I, 55-53. Ses communications avec la cour. Réflexious à ce sujet. 1, 60-61. Pareles de Mirabeau à propos de la proposition relative à la religion de l'État, 1,53. Il s'oppose à le réélection des représentants. Ibid. Réposse su discours de Barnave sur le droit de faire la peia et la guerre, I, 37. Se justifie de l'accusation portée contre Ini d'étre un des auteurs des 5 et 5 octobre. 1, 75. Traite avec la cour. Ses plans pour défendre la causo de la monerchie, I, 75-76. Il combat un projet de loi contre l'émigration, 1, 30. Sa mort, I, 31, Réflexions sur son caractère et sa carrière politique. 1, 51-59.

Monracyanus. Leur position et leurs incertitudes après le 25 février, 1, 284. - Un grand nombre d'encieus membres da gouvernement révelationusire et de montagnards scot décrétés d'arrestation après le 1er prairial, 11, 205-207, Procès de plusieurs d'eutre ene. Quelques-ues se tueut daos le prison. Supplice des entres. 11, 207-203.

MONTAGRE, (Le). Nom donné à une portion de l'assemblée législetive, 1, 95. - Nom donné au côté gauche de le convention. I, 209. - Sa situation après le 9 thermider, II, 100 et suiv

Monvanorra, Bataille de ce nom. 11, 200. Mont Tuason. Beteille de ce nom. 11, 559-570.

Mennay, Il est nommé commandant de l'ermée du Rhin à la place de Pichegru. II, 254. Passe le Rhie. II, 312-313. Suite de ses spéretions sur le Danube, Bataille de Neresbeim. II, 332-333. Il entre en Bevihre. II, 335-334. Se belle retreite. 11, 539-340. Ses dispositions politiques evant le 18 fructidor, Preuves qu'il ne trebissait point à cettu époque, II, 423-424. - Ses révélations tardires, Il perd son commandement. It, 452. Preed to commendement de l'ormée d'Italie, dout Schérer se démet. Ses premières epératices. II, 541 et saiv. (Voyez Guerre.) Sa retraite au dele du l'à et de l'Apennin. II,542 et suiv. (Voyez Guerre,) Mortins. Nommé directeur après le 30 prairial. (Voy. Roger-Ducos.)

Moranes. Il se présente en rei accompagné de quelques-unes des femmes cotrainées à Versailles par Maillard. 1. 52. (Voy. Maillard.) Doone sa démission, I, 56.

Memeratore. Elle fait une proclamation en peuple après le 20 jain. 1, 130-131.

Muscanus, Origine de ce nom, II, 113.

Nareze, Terreur de la cour à l'approche de Bensperte, Un armistice est conclu. II, 503. La paix avec le royaume de

Naples est signée, II, 346, - Projets insensés de la cour de Naples contre la France. 11, 516 et suiv. (Voy. Guerre.) Conquête de ce royaume par les François, 11, 518-520, Nazzonna. Ce ministre propose divers plans de guerre, I,

101. Organise trois armées sur la frontière. 1, 193-194. Nocasa. Caractère et talents de ce ministre. 1, 7, 11 est exilé.

I, 6. Rantre au ministère. I, 11. Propose au roi des plans de réforme. 1, 21, Reçoit un billet du roi qui le presse de partir. I, 28. Part, Ibid. Son retour est ordonné par le roi. I, 36. Il retourue en France, trainé en triomphe, se rend à l'hôtel de ville , et est acencilli ovec transport par la multitude. Demande aux électeurs la libarté da Besenval, qu'ils accordent 1, 36-37. Embarras financiers de co ministre. 1, 42. Il demande un emprunt de 30 millions, Ibid. Sa plainte à l'assemblée. Il demande une coutribation dn quart du revenn, I, 47-48, S'abouche avec Mirabesu. 1, 55-56. Neuveaux détails sur son caractère, Il denne se démission, I, 74,

Nesawawawa. Bataille do ce nom. Ses suites. 1, 293-295.

Nauson. Cet amiral angleis ne pent joindre le convoi français d'Egypte. II, 489-490, Il bat l'escadre française à Aboukir. 11, 502-503. Naurcaavaso. (François de), Il est nommé directeur. 11, 451.

Nuesas. Les ex-uobles sont bannis par un décret de la convention, 11, 35, - Une loi sur les ci-devant uobles est rendue après le 16 fructidor, II, 455-458,

Noscassa, La noblesse se refuse à la vérification des pouvoirs en comman. (Voy. Tiers diat et P'drification.) Quarentesept de ses membres se rénnissent à l'assemblée nationale, 1, 24. La majorité se réunit le 27 juin. Ibid. Elle continue à se rénnir en ordre séparé, 1, 27. Abdique ses priviléges. 1, 59. Son rôle dans l'assemblée. 1, 58. So divise dans ses plans en deux partis, 1, 62,

Nonvarge, Elle est contraire à la révolution, I. 313. Norassas, (Assemblée des), Sa convocation, 1, 7, Ello est con

voquée de neuveau. 1, 12. Nove, Bataille de ce nom. Détails militaires, 11, 359-361.

Osssos. On institue dans cette ville un tribunal révolution naire pour tent lo Midi, 11, 74.

Oncians. (Le duc d'). Il est exilé à Villers-Cottereta, I, 9. Son caractère. I, 15. Il est accusé d'être uu des auteurs des 5 et 6 octobre, et mis hors d'accusetion, 1, 73, Refuse la régeuce. 1, 88. Est insulté au Châtean. 1, 104-105. Est uommé député à le convention. I, 197, Sa position équivoque dans la convention. On délibère sur son bannissement, 1, 255. Il est décrété d'arrestation avec sa famille, 1, 302. - Est condamné à mort et exécuté. 1, 446.

Ovacas, (Loi des). Rendue le 30 prairial an vis. Ses conséquences. 11, 556. Pacas. Il est nommé ministre de la guerre, I. 227.

Pacass-Royas. Le jardin du Palais-Royal devient le centre des plus grands ressemblements populaires, I, 26, Il continue à être le centro des réunions des agitateurs. 1, 46-45. Fait une adresse à le commune. I, 45.

Pagens vinegasses. Nom donné au massacre des Frauçais à Vérone le 15 avril 1797. Détails do cet événement, II, 499-401

PASSENSET, Position du parlement après l'assemblée des notables, 1, 9, Il est mandé à Versailles, Ibid. Exilé à Trayes. Ibid. Rappelé le 10 septembre, Ibid. Enregistre l'édit portant la création de l'emprant successif et la convocation des états généraux dans einq ans. Ibid. Fait, le 5 mai , 1788 , une déclaration de quelques-nnes des lois constitutives de l'État, I, 10.

Pasts ropocaixa. Ses chefs el son influenco vers le fin de 1792. 1, 123-124.

Paarss. État des partis après le 3 octobre, 1, 54-55. État de dissidence des partis après la seconde fédération. I, 143 et suiv. - Exigenco des partis oprès le 10 soût. I, 165. Leur état au moment du procès de Louis XVI. 1, 237 et suiv. Situation des partis après la mort de Louis XVI, 1, 270 et suiv. Leurs différents moyens d'influence et d'action, 1, 279 et suiv.-Leurs divisions en décembre 93. 1, 457-468, peaclm. - Leurs divisions et leur situation après le 9 thermidor. 11, 105-107, 110-114. Lutte desdeux partis qui se formèrent après la terreur. II. 124-126 et suiv. Grando sgitation des partis révolutionnaire et modéré après la réaction de thermider. II, 157-158 et suiv. Lutte des patriotes et des révolutionnaires dans le réaction amende par le 9 thermider, II, 191 et suiv. - Leure plaintes centre le Directoire. II, 276 et suiv. - Lenr état en messidor an v. II, 440 et suiv. Ils se coalisent teur contre le Directoire après nos défaites en Italie (an vn). II, 548 et suiv. Leur agitation après le retour de Bonaparte d'Egypte. Tous se réunissent à lui par des metifi divers. 11, 581-563 et suiv.

Parsia se narcas. La petrie est déclarée en danger le 11 juillet 1792. Conséquences de cette déclaration. I, 140-141. - On propose, le 27 fructidor au var, de renouvoles

eette déclaration, II, 565.

Paranores. État de ce parti en ventèse an us. II, 165-166. Échees qu'ils éprouvent dans les insurrections du 1er germinal : 11, 168-168; dn 12 germinal : 11, 173 et seiv. Ha sont désarmés et renvoyés dans leurs communes. Il. 176. Projets de révolte et d'insurrection en floréal (1795), lle écheuent. Il, 101 et suiv. Envahissent le convention le 1er prairiel an zu. Suite de leur insurrection les 2, 8 et 4 du même mois, Ils son! sonmis. II, 198 at suiv., 204-206. Leur révolte à Toulen , en fioréal, Il, 206, Réflexions ent la ruine de ce parti par les événements de prairial. II, 211-212. La convention, menacée en vendémiaire, leur denne des armes, II, 259-240, - Ils se réunissent au Panthéon et forment une espèce de club (1795). 11, 264, Laurs plaintes et récriminations contre le Directoire. 11, 276-277. Leur réunion au Panthéon devient un vrai club jacobin. 11, 277. Lenr société est dissoute, Ibid. Ila se montreut mécentents du Directoire, Attaquent le camp de Grenello, L'insurrection échoue. 11, 322. 114 forment l'opposition contre le Directoire après le 18 fructidor, 11, 481 et saiv. Lour déchalnement après le désastre de Novi et les événements de Hallande. Masures qu'ils conseillent, Leur force dans les conseils. II, 582 et suiv. Le Directoire fait fermer plusieurs de leurs sociétés, 11, 563-564, Leurs plaintes et accusations centre le Directoire dans leurs journaux. Leurs presses sont saisies. 11, 364. Les députés patriotes et leurs adversaires se réunissent pour essayer une réconciliation, II, 364-563.

Paysa. Des paysens révoltés s'empareut de cette ville. Bonaparte la reprend. II, 309-303.

Parson, Nommé par l'assemblée l'un des trois commissaires pour recondnire Louis XVI à Paris après son arrestation à Varennes, I, 85, Il est nommé maire de Paris, I, 95. Ses principes républicains et sa conduite, 1, 124-125. Sa conduite dans la journée du 20 juin. 1, 125-126, 129. Sa conversation avec le roi. 1, 130. Il est suspenda de ses fonctions. 1, 140. Est réintégré par l'assemblée, 1, 142. Demande la déchéance du roi, an nom des quarente-hait sertions du Paris, I, 153-154. Türke de retarder l'imme-

rection du 19 acût, I, 155, - Rend compte à l'assemblée de l'état de Paris. I, 165-166. Tâche de s'epposer aus mas sacres du 2 septembre. I, 183. - Il est arrêté. I, 344. PRILIPSAUS. Son écrit contre Ronsin at les ultra-révalution-

paires, II, 3, II est accusé devant les jacchias. II, 5. Suite de son accusation. II, 19 et suiv. Il est arrêté, II, 25, Son procès et sa mert, II, 28-33.

Picasose, Commandant en chaf de l'armée du Nord. Il. 49. - Il pesse la Meuse, II, 117-118. Envahit la Hellaoda, prand l'Ila da Bemmel. II, 145 et suiv. Nommé gécéral de la ferce armés à Paris. Apaise l'insurrection du 12 germinal, II, 174-175. Commandant de l'armée du Rhin. II. 212. Sa trabison. Détails de ses nécocistions avec le prince de Cendé. II, 213 at suiv. - Pard son commandement, 11, 284. Sas ralations avec les émigrés. 11, 676 et suiv. Nammé député en l'an v, par la Jura. II, 419. Continne ses prejets de trahison. II, 413. - Son rappert aua Cinq-Cents sur l'organisation de la garde nationale. II, 430 at suiv. Est arrêté le 18 fructidor et conduit au Temple. II. 447. Il est candesoné à la déportation. Il. 449.

Piśwozy. Conquêto du Piément per Bonaparte, 11, 289-294. Traité de paix avec as royaume, II, 314. - Abdication du roi, La France reprend an main le gonvernament, Il, 520.

Puarre, Déclaration de Pilaits, I, 67, Pirr. Sa politique à l'égard de le France. 1, 272 et suiv. Il e aus entrevus avec un envoyé du gouvernement français. I, 273-274. - Est soupçenné d'être le meteur d'une censpiretien étrangère, at est déclaré l'annami du genre humain per la convention. I, 490. Sa politique au commencement de 1794. II, 45. - Pelitique de ce ministre. Il continna à sontenir la guerre contra la France. Ses projets. II, 167 et suiv. - S'attire la baine des Anglais après la campagne da 1795. Sa politique. II, 271-272. Ses négociations illuseires avac la France. II, 263. Ses combinaisons. Ouverture d'une négociation avec le Directoire.

11, 343 at aniv. Perss av mascane. Le système en est reneuvelé. I, 451. Pesics. Ella ast érigée sa ministère spécial, sur la proposi-

tien du Directoire. II, 978. Posra (La). Elle déclare la guerre à la France. II, 304. PRAISIAL (1, 2, 3 at 4), an as. Insurrection des patriotes.

Envahissement da le convention, Combats, Meurtre d'un député. Détails de cette jenraée. Il, 198-294. Jeurnée du laudemain, 2. Les patrietes échonant de neuveau. II, 204-205. Le 4 prairial, les réveltés se retranchent dans le faubourg Saint-Antoine. He sent soumis. 11, 205-296. -30 prairial, Révolution dans le gonvernement directorial. Treis directeurs sent changes, II, 548-553, (Vey. Direc-

Passa. La liberté de la presac est établie après le 9 thermider. Il, 195 at suiv. Discussion sur la liberté de la presse an prairial, (Vey. Prairial, Directoire.) Painces. Fácheuse situation des princes français émigrés en

1794. Il. 123-124. Passonassas. Cinquante-denx prisonniers sent égergés à Ver-

sailles, I. 195-196. Passons. Elles deviennent insoffisantes lers de la lei des suspects. Leur intérienr à cette époque, I, 437 et sniv. -

Le régime des prisons devient plus rigoureux en 94. 11, 58-59. Paocessua. Le rei et les trois ardres se rendent en proces-

sion à Netre-Dama, I, 16. Passa. Elle rempt la nautralité, et marche contre la France

I, 133, - Négocie pour la paia, II, 150, La paia ast signée

avec cette puissance, Conditions du traité. II, 179. -Conserva sa neutralité malgré las afforts da Pitt. II, 283, Pressurs, Leurs pramiers succès. I, 173, Laur armée sa retire. I, 194. Faux bruits sur la vrain cause de laur retraits. Ibid.

Parsass (Da), Chef scorat des chonens. Il, 122-123. Suita de ses mences politiques an Bretagns. Il, 164 et suiv. Chef de l'expédition de Quiheren, Détails sur ses epérations militairas dans cette affaire. II, 216-328. - Il se prépare de neuveau à la guerre en Bretagne, après l'affaire da

Quiberon. 11, 258 at saiv. Prayersas, Bataille de ce nem. II. 497-499.

Orssenne. Espédition de Ouiberen, Détails militaires, 11, 216-228. Canse de la non-réussite des émigrés. Conséquences de l'affaire de Quiberen. II, 226.

Rastant, Congrès de ce nom. Détails sur las pérociations qui v eurent liau an pluvièse an vs. II, 471-473. Progrès des négociations dans l'été de l'an vs. II, 597-598. Assassiont des plécipotentaires français. Metifs at détails de cette catastrophe, Il, 534-535.

Rastant av Evrumnau. Bataille de ce nam. II. 314-315. Rassogos. Il accuse Robespierre de tyrannie. I, 295.

Réses par. Changament dans les mœurs, et réformes diverses an 1795, II, 155-156.

Resisson carnotigus. Débata à l'assemblée sur la propositien de déclarer la religion cathelique, religion de l'État. 1, 62-63,

Riscauque, Dangers de la république en soût 1793, 1, 581 et eniv. Rescaiprions. Serte de bons au portenr émis sous ce nom

par In Directoire. II, 273, Mauvais succès de ca papier. 11, 279-281, Rivers ou secous. Air chanté par la jeunesse dorée, (Voy. ce

met.) II, 139. Rivention. La maison de ce fabricant de papiers peints est

hrůlée. I, 15. Révernine-Lipsaux (La). Son caractère. Sa nonduite à l'é-

gard de ses cellègnes da Directoira, II, 372. Rávouras. Des réveltes cantre-révelutionnaires sa déclarent dans plusiours départements, I. 297.

Révolutions. Réflexions sur la marcha das révelutions, 1, 91, Révoletion suangeme. Causes qui la préparèrent. 1, 15-15. Elle commence à donner des inquiétudes aus souverains étrangers. I, 65. Différemment embrassée par Paris et les

provinces. I, 311 at sair. Rawssas, Caractèra de ca membra du Directoire. Sa position à l'égard des autres directeurs. Il, 571. - Calamninuses eccusations contre sa probité, II, 538, Il est axelu du

Directoire par le sort, Ibid. Rans. Passage de ce fleuve par Mercau , II, 312-315. -- par Jourdan, II, 518. - par Massens, le 16 ventose an viz. 11, 527.

Raveus. Batailla de ce nom. 11, 584-367.

Rosassusana, il se pronouce centre le principe de l'invielabilité du rei. 1, 69. Son influence an club des jacobina, I, 95. - Sa position après le 16 soût. I, 167. Il adresse à l'assemblée une pétition au nom de la municipalité. I, 189. Il est nommé député à la convention. I, 197. Est accusé de tyrannie à la conventien. Sa défense, Débate à ce sujet. 1, 295 et suiv. Il est accusé de nouveau par Louvet. 1, 219, at suiv. Se défend à la convention. I , 223 at suiv. Veut que Lonis XVI soit candamné sans precès. I, 249 et suiv. Disputa qui s'angage aux Jacebins au sujat de Robespierre at de Marat. I, 253-254. Cembat l'appel au peuple, ot demande la condamnation du roi, I. 350 et suiv. Feit un long discours contre Dumouries et les girondins, 1, 395 et sniv. - Sa popularité, ses projets, et détails sur son caractère. 1, 371 at suiv. Parla ea a Jacobias en fevaur du comité de salut publie. L 372 et suiv. Sa politique, I, 573. Il davient membre du comité de salut public. [, 339, Improuve ous Jacobins la destruction du culte, at se prenonce contra les agitataurs. I, 459 et suiv. Justifie Danton. I. 461 et suiv. Son opinion sur la neture du gouvernament révolutionnaire. 11, 15. Il parla contre Danton à la convention. [1, 39, Fait décrétar la reconnaissance de l'Étre sapréma, Son discours. 11, 39-41. - On tente de l'assassinar. II, 60-61. Son discours aux Jacobius après cette tentative d'assassinet, II, 62, Son influence en 94, Sa politique. Détails de son ceractère. II, 65 nt saiv. Propose et fait adopter nen nonvelle organisation du tribunal révolutionnaire, II, 66-67, Commence à éprouver de le résistance dans les comités. II, 68-69, Ses projets contre les comités, ot sa conduite politique à cette époque. Il, 73-76. Snite do même snjot, Il, 83-84, Procouca, la 1 thermidor, un discours à la convantion. Il se justifia de curtaines accusations , et unsuite atteque ses advursaires dus comités. Il concint à une épuration das comités de sureté générale at de salut public, II, 84-86, Débets à ce sujet ; il est à son tour vivement accusé. Il, 86-87, Va que Jecobins, et lait décider une nouvelle insurrection coutre le convention. Il, 87-88, Est occusé violemment, le 9 thermidor, à la convention. Détails de cette scène, Il est dé-

crété d'arrestation. II, 90-91. Se tire au coup de pistolet. Son sapplien. II, 95-97. Racsa-Docot av Moosies. Ils succèdent à Larévellière et à Merlin au Directoire. II, 554-555.

Rocas-Duces. Il est nommé consul previsoire, le 15 brumaire. II, 591.

Rollea, Nommé ministre de l'intérinur. <u>I. 193</u>, Il lit en rei uon lettre. <u>I.</u> 116-119. Commonique à l'assemblée le lattre qu'il avait lue an roi. <u>I. 119</u>, Esit son rapport sur l'état de Peris. <u>I. 219. Donne sa démission. <u>I. 271</u>.</u>

Rotana (Mad.). Son influence sur les girondins. I, 106. — Ello est arrêtée. I, 344. Est candamnée et esécutée. 1.446.

Reux. Agitation des démocrates dans las États Romains. Le dégation française ast insultée. Il, 426, Sentière à Rome, en chasse la pape. II, 476-477. Les Romains se constituent en république. II, 477, État de son gouvernement apràs as révolution. II, 511-519. Entreis dan Napolitains dans les États Romains. Ils sont reponseis par Championnet. II, 517-519.

Ronsin, Il sort de prison, Son caractère. II, 11-12. Il est de nouvean arrêté. II, 29. Son procès et as mort. II, 20-25. Rossions, Il est nommé général de l'armée des obtes de La <sup>a</sup> Rochella. 1, 398.

Rovsasso. Batailla de ce nom. II, 334-335.

Berauter. Situation du parti registite en 1784, Il, 135238. Intigue diverse at projette sen gante registites.

II, 1844 et suiv. Triompho de co parti apphi les récisaments
de prairist. II, 213, Inatence de ca parti dans le sociesasepole le jamenées de prairist. II, 351-252 et suiv. Leurde de la prairist. II, 215-252 et suiv. Complet de
convart de Bratier. Laville-Blearnaiset Buerrand Prede,
II, 735-373. LeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeurLeur-

Leur joie à Peris, où se réunissent beaucoup d'émigrés at de chousns. II, 419-430, Leur terreur eprès le 18 fructidor. II, 451 et suiv.

Saur-Jon-, Sau opinies nor l'intribabilité du rei et ur a mise an accusation, 1,22 et suiv. — Il provaque et fait décréter l'institution de gauverateoux révolutionaire, 1,425 et suiv. La navegé par le cemif de 1 salt public à l'armée du Rhin. Ce qu'il 7 fait. 1,427, Il tait un rapport contre lus hébreities et las d'anacolies II, 129, Access Duntes a le cenvantion, II, 50-37. — 10 et dérité d'unider. II, 99-91, Son apolifice, II, 9-5 succe du 8 thérmider. II, 99-91, Son apolifice, II, 9-5 succe du 8 thérmider. II, 99-91, Son apolifice, II, 9-5 succe du 8 thérmi-

Savessa. Il devient un des monaurs de la populace. I, 123. Ses opérations au 20 juin. I, 125, 127, 128, 129.

Sceissa. Il est nommé générel en chaf de l'ermée d'Italie. II, 526. Il abendonnn le commendement de l'armée d'Italie à Mornan, II, 541.

Sacrions. Les sections de Paris chargent Pétion de demander le déchéance de Louis XVI. I. 163. - Fanatismo des assemblées des sections. I, 280. Mesures qu'allas demandent pour assurer le repos public. 1, 286-287. La section Poissonnière demende un acte d'accusation centre Dumonriez. Scène à la convention à ce sujet, J. 201. Le seption de le Halle au Bié fait une pétition cantre plusieurs membres de la convention. 1, 365. Leur influence dans toute le France, 1, 312-315. Le section de la Fraternité dénonce les projets de l'essemblée de la mairie. 1, 325. D'autres l'imitent. 1, 326. Tumnites vers la fin de mai au sujet de l'eccusation d'Hébert. 1, 527-328. Les 48 sections se réunissent pour décider l'insurrection du 31 mai, 1, 332. - Les assemblées sectionneires sont détraites par le camité de salut public. II, 36-37. - On décide qu'alles n'auront plus lieu qu'une fois par décede. II, 104, Les sections de Moutranil et des Quinze-Vingts présentant une pétition à la convention le 1er gurminal, Attroupements insurrectionnels. II, 165 ct suiv. Elles sont agitées par les menées du parti royaliste, II, 231-232 et suiv. Elles se soulèvent contre les décrets des 5 et 13 fructidor. Pétitions. Cellas de Paris rejettent cas décrets. II, 236-237. Celles du reste de la France les ecceptent. II, 237-238. Elles font la janraéa du 13 vandémieira. (Voyes, Fandéminire.) La section Lepelletiar résiste sua tronpes du général Menon le 12 vandémisire. II, 240-241, - Les scotienneires forment diverses sociétés en 1795, II, 964-965. Sans. Lien choisi ponr des conférences ontre l'Autriche et le

France, Nagociations qui s'y font. Il , 505-506, Surranna (2, 2, 4 et 5). Détails sur ces journées, Massacres des prisonniers, 1, 177-185.

SERREST CIVIGOS. Origino da ne sarmont. ]. 63. Il est prêté par l'assemblée nationale at par tous les corps constitués de Peris et de la France. ]. 60. Il est prêté par les Iddérés en Champ de Mars. ]. 71-72. L'assemblée étend l'obligation de ou serment au olergé. 1, 77. (Yoyas Cleryé.)

Sasacana. Un des générans de l'ermée d'Italie. II , 282. Sasraz. Ce ministre propose la rénnion d'un camp de vingt mille lédérés. Débats à l'essamblée sur cette motien.

mille Iédérés, Débats à l'essamblée sur estle motion. 1, 115-116.

Saaran. (L'abbé) publie une brochure sur le tiere état. 1, 12.

Propose sus communes de faire une nouvelle semmation autre colore relativement à le tréffication des

Prepose ana communea de faire une nouvelle semmation una dana autres orders relativement à la vérification des possevies. Il moitre la décision des communes qui se constituent un massiblée nationale. La 20. 1 dées de Sisyes sur la constitution, L. 4.1. — Il prospece et lait adopter le prejet d'un décret destiné à protéger la convention contre los Insurrections. II., 168. Son projet de lei est veté. Ibid. | - Refuse d'être directeur. II , 253. - Il est envoyé par le Directoire, en ambassado à Borlin. II, 506-507. Il est élu directeur en remplecement de Rewbell, II, 539. Sa coonfrction on 18 bramaire. II, 586-588, Il est nommé consul provisoire le même jonr. II, 591.

Socriva. Pointure de la société et des memes à le fiu de Fen sv. 11, 276.

Sociéris Paraicriques, Nom que prenneut les essemblées des sections 1, 830,

Sociérie represames. Décret rendu contre elles après le terreur. II, 198-199. - Diverses réunions de la jenuesso dorée et le club du Penthéen sont formés, II. 277.

Solvante-range députés prisonniers depuis le 51 mai sent réintégrés dons leurs fonctions, Il , 141. STARL (Mad. do.), Son infinence à Paris, II, 233. - Elle essaie

de rapprocher les constitutionnels et les clicbyens, Son influence dans le société de Paris. II , 440-441, Szorzanz, Un des premiers chefs de l'insurrection vendéenne,

1, 315. - Il continuc la guerre eprès le seumission de Charette, 11, 182 ot suiv. Il signe le paix à Saint-Florent, II. 187. - Il est pris et fusillé, Il. 288.

STORAGE, Beteille de ce nom. Détails militaires. II , 529-530, Sussisyances, Embarras à Paris pour les subsistances, en 1792. 1, 245, Les embarras cogmentent, l. 280-281. - Leur déploreble état en 1793. 1, 381 et sniv. Décrets de le cenvention à ce sujet, Détresse des Perisiens. 1, 382-383. Mesures prises per le commane et par le convention pour so pourroir on octobre 93.1, 448 et suiv. - Lois et règlemente sur les subsistences dans les premiers mois de 1794, II. 57. Neuveoux décrets sur les subsistances après le

1er preirial, 21, 208-209. - Le Directoire les rend eu orce libre, II , 278,

Sense. Elle comerve se ocutralité su milieu de le guerre générale. Ses dispositions à l'égard de le république. II, 180, - Révolution on Suisse. Ses conses. Insurrection da pays de Vond. Arrivée des Fronçois evec Bruce. Ils s'emperent de Berne. La Suisse se constitue en république. II, 478-481. Nouveoux troubles politiques. Divisions entre les cantons, Interrention de le Frence. Un traité d'allience est conclu. II. 510. Vrajo impertance de le Suisse dans nue guerre sur le continent. II, 524.

Scorners, Qui ils étaient, I., 298-299. - Leur errestation est décrétée. I, 890. Le lei des suspents est décrétée. 1, 418. Comment Cheumette les désigne. 1, 437. Détails anr leur détention. 1, 437-438. - Leur nombre ougmente. On change l'administration intérieure des détenus. II, 58-59. Ils sont conduits en foule à le mort en juin 1794. II, 70 et suiv. Ils sont élargis. II, 99 et suiv.

Sawasow, Il errivo en Italie. Caractéro de ce générol. Se capacité. Il , 541 et suiv. Il empêche le jonction de l'ormée de Naples à cette de Moreau, II, 545 et suiv. Est bettu pertout en Suisse et foreé à le retreite. 11, 578-579. Syens, Expédition en Syrie. (Veyes Égypte et Bonaparte.)

Tautannere. Passage de ce fleuve, et betaille de ce nom, II, 888-589 TALLETRANS (M. do). Nommé ministre des effeires étroogères

on l'on v. II, 428. Tatamo. Son rôle dons le journée du 9 thermidor, (Voves Thermidor.) Est blessé por un assassin. 11, 113.

Tallins (Mme). Son rôle dens le société à Poris, eprès la terreur, 11, 127,

Taowis, Combats de ce nom, 11, 389-390.

TREOFMANTAROPES, Société de co nom. 11, 572-573.

Transpos (9). Événements de cette jeurnée. 11, 88-96. Conséquences de ce jour. Réflexions sur le marche de le rére-Intion depuis le 14 juillet jusqu'an 9 thermider. II , 96-97. Conséquences de cette journée. II. 97 et suiv.

TREADISCOURS. Lour position et leurs prejets. II, 101. Ils demourant les maîtres sprès le 1er preiris). Conséquences de cette réaction, II , 211-212, Leurs eraintes sur les pregrès de le réaction reyeliste, 11s tâchent de s'y opposer par diverses mesures. II, 232-233 et suiv.

Tiens évay. Arrêt du Conscil, du 27 décembre 1786, ordonnant le doublement des députés du tiers état. 1, 12. Lutte du tiors état evec les deux entres ordres eu sujet du mode

de Jeur réunico. 1, 17-18. Tourniec, Treité de ce nom, signé par Bonsparte et le pape.

Ses conditions, ses aventages, II, 385. Toscans, Treité de peix evec ce pays, II, 180.

Tonson. Se livre oux Angleis. 1, 403-404. - Les patriotes se révoltent, 11, 206. TREESIA. Betaille de ce som. Principales circonstances. II,

548-547. Ses suites. 11, 548. Tentanne. Nommé directeur à la plece de François de Neufchâteau, II. 483, Il sort du Directoire eu prairiel an vu. 11.551.

TRIBUNAL CRIMINES RETRACORMENS. Il est décrété per le convention, 1, 287. On ce règle les formes. 1, 288,

Tassreas se 17 aory, A quelle occasion il fut institué, 1, 189, TRISCRAL MÉTELE TIGORASON. Il cet instellé, 1, 299. - Le tribused criminel extraordissire prend cc nom. 1, 444-445. Procès des dentonistes, des quetre accusés de faux, et entres. 11, 28-53. - Il continue à ordenner les encentione. II , 58 et suir, Est réorganisé d'oprès un projet de Robespierre. Il , 66 et suiv. Terribles onécutions en juin et en juillet 1794. Détails sur les procédures de ce temps. II, 70-73, Il est suspendu de ses fonctions, II, 98, Est remis on ectivité. 11, 104. Est définitivement abeli. 11, 208. Trovvi. (Veyez Cisalpine.)

Tussor, Appelé on ministère, Son caractère, 1. 8.

Ustras-revolutionnesses. Nom qu'en donne oux révolutionnaires exegérés. I, 464. Plusieurs d'entre eux sont errêtés par décrets de le convection. 1, 485. Ils préparent une iesurrection coutre le convention. Ils échonent, Il , 17-91. Valuncianum. Cette ville est essiégée et prise par les enne-

mis. 1, 380. Varav. Circonstances de l'offsire de ce nom. 1. 191-192.

Varada, Description de ce pays et des départements reisine Théâtre de la guerre civile ; couses de sa haine centre la révolution. I, 313 et suiv. Insurrection à cause de la levée de 800,000 hommes. 1, 315. L'insurrection devient générale. I, 516-317. - Un décret ordenne qu'elle sern ravagéo. I , 398. - Un décret d'emoistie est rendu eu en foreur. Il , 147. Eint de ce pays après la première pacificetion. II., 215-218. - Nouveaus préparatifs de guerre après l'effaire de Quiberon, II , 256 et suiv. La pecification du pays commence à se faire définitivement, II . 269-271, Pecification définitive des pays comms sous ce nom, en germinel an re. 11, 285-288,

Vasuánes. Pourquoi ce uem fut donné et conservé eux insurgés frençeis. 1, 316. Ils s'emparent de Thouars, 1, 317. -Suite de leurs succès. 1, 355 et suiv. Ils organisent leur iosurrection, S'emporest de Doné et de Saumur. I, 356-357. Ils sout repoussés à Nentes, 1, 361-369, Suites de Icurs guerres. 1, 374 et sniv. Ils sont défaits à Luçou. I. 404. Dirers place sont proposés pour les réduire. I. 405. Premières opérations de Canclenx contre enx, d'après le

plan de 2 septembers. 1, 410. Divisions permi les ebefs, 1, 415. Saire de la genera. 1864. et sire. Canalinas se replis our Nantes. Consedo ses échece en Vendée. 1, 413. Continution de la genera. 1, 416-411. Il sous d'estica à Continution de la genera. 1, 416-411. Il sous d'estica à Vendère et de la continution de la general de la continution de la general de la continution de la continu

signent la paix. II, 182-183. Vanesauxa (journée du 13). Evénements préparateires du 11 et du 13. Insurrection des sections, le 13. Combats dans les ross. Victoire de la cenvention. II, 239-215.

dans les rues. Victoire de la cenventien. II, : Snites de cetta jeurnée. II, 245 et suiv.

Varnas, loquificade de gouvernement vénitien à l'approche de l'ermée françoise, II, 303 et uvin. I avaine de nierritoire vénitien par Bonaparte. II, 304-309, Perfidie de gouvernement vénitien après le départ de Bonaparte, II, 309-394, Artieles des préliminaires de pais de Lévier qui concernant ne État Vénitiens. II, 306-308 de monouvres partides des Vénitiens entre les François. II, 401-402, Lênde de la république de Vénite. Détails

sur les événements qui l'amènent. Il, 402-406. Vaavaz. Désignation dennée à un certain parti de l'assem-

blee législative. 1, 91.

Vancauxa. Principal arateur des girondins. 1, 91. Il accuso

Pletasart. Son discours. 1, 196. Fragments de son discours

à l'occasien du projet de la commission des Donze. 1, 135-138. ... Il harangue le peuple le 2 septembre. 1, 177-178. Son discours en faveur de Leuis XVI. 1, 261-265. Il répoud aux accusations de Robespierre contre les girondins. 1, 307-308. Il fait décrèter, le 31 mai, quo Paris e bien mérité de le patrie. 1, 335. — Il est arrêté. 1, 342. Son procès, sa mise à mort. 1, 442-446.

Véarres vioa, Débats dans les états générenz relativement à le vérification des ponveirs. 1, 17 et suiv.

Viaosa. Mussacre des Français dans cette ville. Elle est prise par le général Sabran. 11, 400-401.

Vansattiss. De neuvelles troupes s'établissent à Versailles. Conséquences du séjour de la famille royale dans estle ville. 1, 49 et suiv. Scènes qui s'y passent les 5 et 6 octobre. 1, 52-54. — Mussacre de 52 prisonoiers après les

journées do septembre. 1, 195-196. Vero. Discussions relatives an veto anspensif ou absolo. 1, 44 et suiv. Le véto suspensif est déclaré. 1, 46. Véto suspensif étendu à deua législatures. 1, 47.

Vinnes. Scènes tumnitueuse à Vienne entre la légation française et l'Empereur. 11, 486-487.

Visua Councias (Le), journal rédigé par Camille Desmeulins.
Morceana eités. 11, 3-5. Autres morceana eités. 11, 7-9.
Autres passages. 11, 16-17.

Viscannes. Le donjon est attaqué par le peuple , le 28 février 1790. 1, 79.

Viscuar, Cot ultra-révolutionnaire sort de prison, Détails sur son carectère. II, 11-12. Il est do nonveau arrêté. II, 20. Son procès et son supplice. II, 21-23.

Wattoniss. Victoire de ce nom. 1, 429-430. Wattunasa. A le tôte d'une légien en Yendée. 1, 374. Ses caploits et ses revers en Yendée. 1, 374-375. Weatzacezo. Bataille de ce nom. 11, 338.

Zaseu. Victoire de ce nom, remportée sur les Rasses, par Masséna. Détails sur cette bataille mémorable. II., 575-579.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

 $(J_{\alpha}^{0}) =$ 



-

->:-

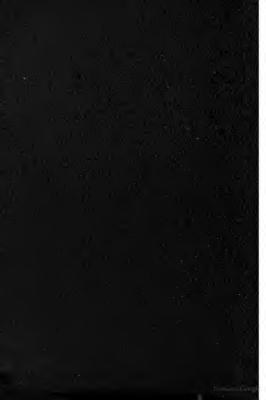